

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

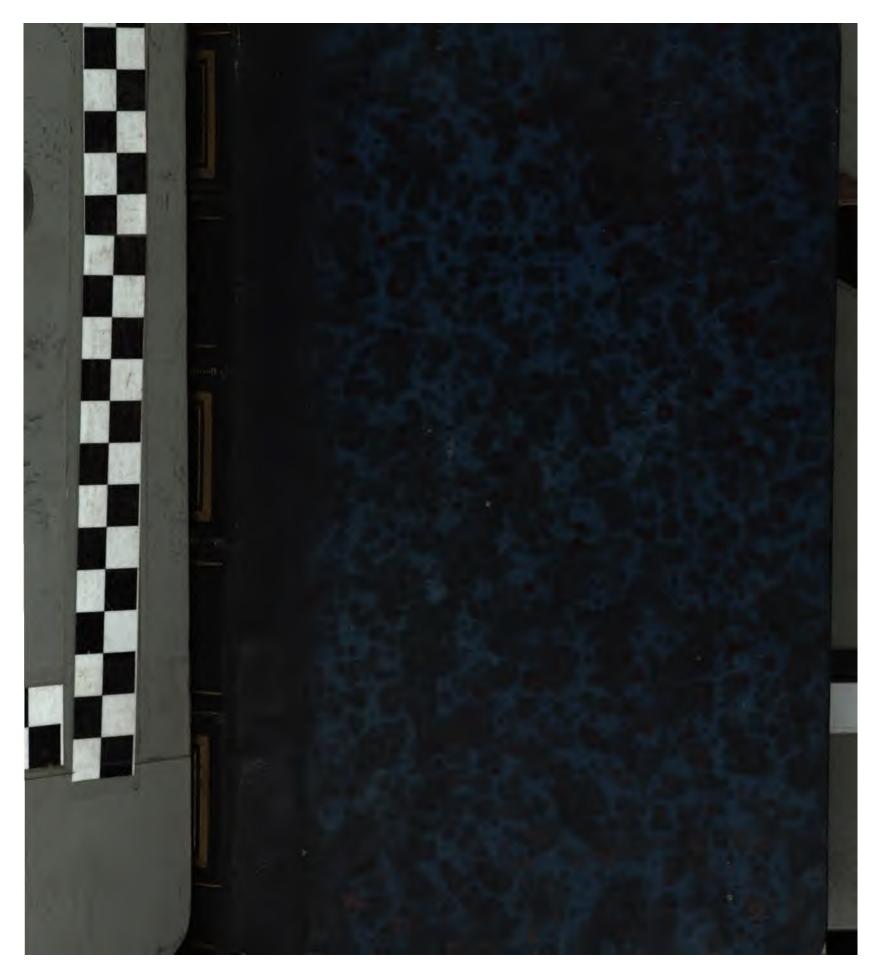





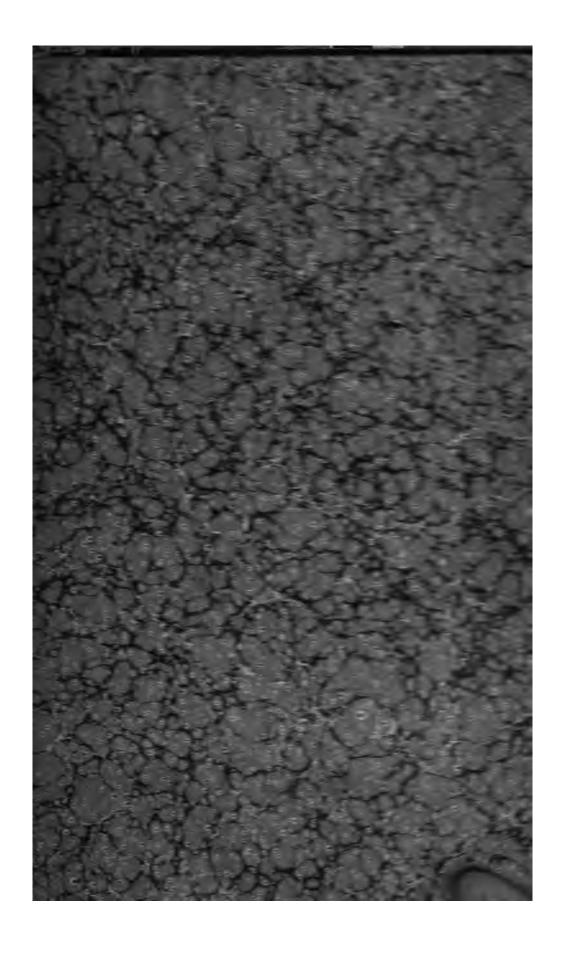



C. 1992 d.23.

|   | · |   |
|---|---|---|
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

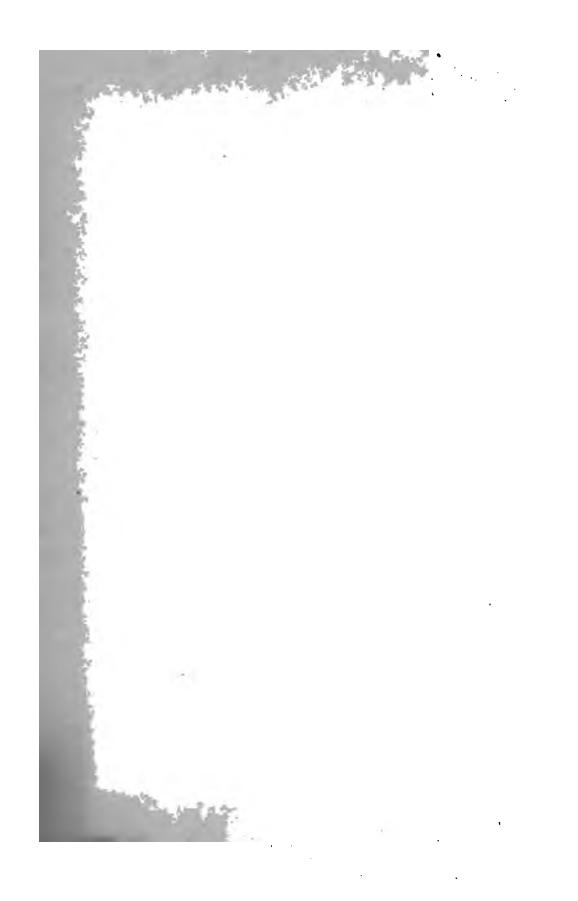

## **DICTIONNAIRE**

UNIVERSEL

# D'HISTOIRE NATURELLE.

TOME DIXIBME.

#### LISTE DES AUTEURS PAR ORDRE DE MATIERES.

#### Zoologie géhérale, Anatomie, Physiologie, Tératologie et Anthropologie.

MM.

(ASIMIR BROUSSAIS, 素, D. M., professeur a l'hô
pital militaire du Val de Grèce.

(BEPONCHEL its., 素, med. de l'École polytechniq.

DEVERNOY. 素, D.-M., membre de l'Institut, professeur au Colege de France, etc.

MINE EDWARDS, O. 素, D.-M., membre de l'Academie
L'Academie des Sciences, membre de l'Academie
transière des Sciences, membre de l'Academie françaine, etc.

ISIDORE GEOFFROY S. HILAIRE, O. 秦, D. M. membre de l'Institut, insp. gener de l'Universite, professeur administrateur au Museum d'histoire

naturelle, etc.
DE HEMBOLDT le baron Alexandre, C. 案, mem-bre de l'Institut de France, de l'Academie royale de Berlin, etc.
MARTIN SAINT ANGE, O. 案, D. M. membre de

plusieurs societes savantes.

#### Mammifères et Oiseaux.

ISIDORE GEOFFROY S.-HILAIRE, O. 樂, D.-M. mbre de l'Institut, etc.

BAUDEMENT, professor a Flostitut national agro nomique, membre de la Sociele philomatique. GERBE, aide-naturaliste au College de France.

DE LAFRESNAYE, membre de pluseurs soc ass LAURILLARD, #, membre de plusieurs sociation savantes

DE QUATREFAGES, #, docteur en medecine en ROULIN, membre de la Societe philomat que, et .

#### Reptiles et Poissons.

BIBRON . #. prof-se ur d'histoire naturalle.

VALENCIENES, #. membre de l'Institut, profes seur-administrat, su Museum d'histoire naturelle

#### Mollusques.

DESHAYES, \*. membre de plusieurs societes sas. VALENCIENNES, \*. membre de l'Institut, etc.

ALCIDE D'ORBIGNY, O. #, membre de la Societa philomatique, etc.

#### Articulés

Americas, Myriapodes, Arachuides, Orustacés, Circhopodes, Annelides, Helminthides, Systolides

AUBOUIN, 48. D.-M., membre de l'Institut, profes-seur-administrat. su Masagna d'histoire maturelle. BLANGHABD, membre de plusieurs societés sav. BOITARD, #, auteur de plus, ouvrages d'hist, nat. BRILLÉ, #, prof. a la faculte des scienc. de Dijon. CHEYROLAT, membre de plusi-urs societes savant. DESMAREST, secretaire de la soc. entomolog. de France.

DUJARDIN, #, peofesseur d'histoire instarelle. Di PONCHEL, #, membre de pluseurs auxiètes sev. LUCAS, membre de la Societe ent-mologique. GERVAIS, professeur d'histoire naturelle, membre de la Societe philomatique.

de la Societe philomatique.

de la Societe philomatique.

MILNE EDWARDS, O. 来, D.-M., membre de l'Inditut, profess, administ, au Museum d'Estorenaturelle, etc

#### Zoophytes ou Rayonnés.

· Echinodes mes, Acalephes, Foraminiferes, Polypes, Spongiaires et Infuson es.

VI.CIDE D'ORBIGNY, O. 樂, membre de la Societe

DUJARDIN, 秦, professeur d'histoire naturelle, etc MILNE EDWARDS,O.秦,D. M., mem del lust, etc

#### Botanique.

DL BREBISSON, membre de plusieurs societés sa-

SRONGNIART, O 秦, D.-M., membre de l'Inst.,

DE JUSSIEU, O 樂, D. M., membre de l'Inst., pr., fesseur adm.metr. au Museum d'histoire naturelle. LEVEILLÉ, D. M., memb. de la Socia te philomateq MONTAGNE 樂, D. M., memb. de la Socia te philomateq MONTAGNE 樂, D. M., membre de l'Institut, profes-seur a la Faculte de medecine. SPACH, ande-matural ste au Museum d'histoire matu-relle.

#### Géologie, Minéralogie.

UNRIMER, C. 素, membre de l'Institut, prof. adm.
au Museum d'histoire naturelle, etc.

PRELAFOSSE, 素, profisseur de mineralogie a la Faculte des sciences, etc.

PESSOYERS, 素, labitoithecaire au Museum d'histoire naturelle, membre de plusieurs societes aux.

CONSTANT PREVOST, 素, membre de l'Institut profes de geologie a la Faculte des sciences, etc.

#### Chimie, Physique et Astronomie.

ARAGO . C. #, secretaire perpetuel de l'Academie

des seriores, etc.

RECOPIEREL, O. S. membre de l'Institut, professalministration pui Museum d'hist sire naturelle, etc.

11 MAS, C. S., D.-M., membre le l'Inst., prof. de
d-lim, a la fac, de med, et a la fac, desseriore, , etc.

PELOUZE, 樂, montre de l'Institut, professeur de chimie au collège de France. PELITER, membre de plusieurs societes savan-

RIVII RE. #, professeur de scritters paranques

## **DICTIONNAIRE**

UNIVERSEL

# D'HISTOIRE NATURELLE

RESUMANT ET COMPLETANT

tous les faits presentes par les Encyclopédies, les anciens Dictionnaires scientifiques, les Œuvres complètes de Buffon, et les meilleurs Traités spéciaux sur les diverses branches des sciences naturelles;—Donnant la description des êtres et des divers phénomènes de la nature, l'étymologie et la définition des noms scientifiques, les principales applications des corps organiques et inorganiques, à l'agriculture, à la médecine, aux arts industriels, etc.;

#### OUVRAGE UTILE

Aux Médecins, aux Pharmaciens, aux Agriculteurs, aux Industriels, et généralement à tous les hommes désireux de s'initier aux merveilles de la nature;

PAR MESSIEURS

ARAGO, AUDOIN, BAUDEMENT, BECQUEREL, BIBRON,
BLANCHARD, BOITARD, DE BRÉBISSON, AD. BRONGNIART,
C. BROUSSAIS, BRULLÉ, CHEVROLAT, CORDIER, DECAISNE, DELAFOSSE
DESHAYES, DESMAREST, J. DESNOYERS, ALCIDE ET CHARLES D'ORBIGNY, DOYÈBE,
DUCHARTRE, DUJARDIN, DUMAS, DUPONCHEL, DUVERNOY, ÉLIE DE BEAUMONT,
FLOURENS, IS. GEOFYROY SAINT-HILAIRE, GERBE, GERVAIS, HOLLARD,
DE JUSSIEU, DE LAFRESNAYE, LAURILLARD, LEMAIRE, LÉVEILLÉ,
LUCAS, MARTIN ST-ANGE, MILNE EDWARDS, MONTAGNE,
PELOUZE, PELTIER, C. PRÉVOST, DE QUATREFAGES,
A. RICHARD, RIVIÈRE, ROULIN, SPACE,
VALENCIENNES, ETC.,

DIRIGÉ PAR M. CHARLES D'ORBIGNY, Et enrichi d'un magnifique Atlas de planches gravées sur accer.

moun presiden

0222200000 ---

TOME DIXIÈME.

## PARIS,

CHEZ LES EDITEURS, MM. RENARD, MARTINET ET Co.,
REE ET BOTEL BIGNON, 2 (quartier de l'École-de-Rédecine).

ET CHEZ

LANGLOIS ET LECLERCQ.

VICTOR MASSON.

Rue de la Harpe, 81.

Place de l'Ecole-de-Medecine, 1.

Memes maisons, chez I. Michelsen, à Ceipzig.

1849

#### LISTE

## DES ABRÉVIATIONS

#### EMPLOYÉES DANS CET OUVRAGE.

(Les abréviations en petites capitales placées au commencement de chaque article indiquent la grande classe à laquelle ils appartiennent.;

Acal. . . Acalèphes. Mam. . . . Mammiferes. Anal. . . Anatomie. Móm. . . Mémoire. Météor. . . Météorologie. Ann. . . Annales. Annél. . . Annélides. Min. . . . Minéralogie. Arach. . . Arachnides. Moll . . . Mollusques. Astr. . . Astronomie. Myriap. . . Myriapode. Ois. . . . Oiseaux. Bot . . . Botanique. Bot. cr. . . Botanique cryptogami-Paleont. . . Paléontologie. Ph. ou Phan. Phanérogame, ou pha que. Bot. ph. . . Botanique phanéroganérogamie. Phys. . . Physique. mique. Bull . . . Bulletin. Physiol. . . Physiologie. Chim. . . Chimie. Pl. . . . . Planche. Cirrh. . . Cirrhopodes. Poiss. . . Poissons. Crust. . . Crustacés. Polyp. . . . Polypes, Polypiers Bchin . . . Echinodermes. Rad. . . . Radiaires. Fig. . . . Figure. Rept. . . . Reptiles. Foramin . . Foraminifères. Spong. . . Spongiaires. Foss . . . Fossile. Systol. . . Systolides. Syn.ouSynon. Synonyme. Goug. . . Genre. Géologie. Térat. . . Tératologie. Helm. . . Helminthides. V. ou Voy. . Voyez. Vulg. . . . Vulgaire. Hist. nat. . Histoire naturelle. Zool. . . . Zoologie. Zooph . . . Zoophytes. Infus. . . Infusoires. Ins. . . Insectes.

## **DICTIONNAIRE**

UNIVERSEL

## D'HISTOIRE NATURELLE.

P

\*PHORODESMA (φόρος, qui porte; δισμά, lien). 1818. — Genre de l'ordre des Lépidoptères nocturnes, de la tribu des Phalénites, établi par M. Boisduval (Index
meth. Lepidopt.) aux dépens des Hemithea,
et adopté par Duponchel, qui le caractérise
par ses palpes droits, épais, squameux,
dépassant le chaperon, avec leur dernier
article nu et cylindrique. On ne place que
deux espèces dans ce genre; le P. smaagdaria Fabr., d'Allemagne et de Hongrie, et le P. bajularia de V. (P. dictaria
Fabr.), de France.

(E. D.)

PHORQUE. Phorcus ( φορχός, blanchâtre). caust. - C'est un genre de l'ordre des Amphipodes, établi par M. Milne Edwards, et rangé par ce savant dans sa famille des Hypérines, et dans sa tribu des Hypérines ordinaires. Le Crustacé sur lequel ce genre a été établi est assez voisin des Hypéries (voy. ce mot), mais s'en distingue par la conformation des antennes et des pattes. Les antennes sont courtes, un peu renslées vers le milieu. Les antennes de la seconde paire sont, au contraire, rudimentaires, sétiformes et composées de trois articles. Aucune des pattes n'est préhensile, ni pourvue d'une dilatation en forme de main; celles des quatre premières paires sont cylindriques et terminées par un ongle assez fort. Les pattes de la cinquième paire sont extrémement longues, filiformes et trop faibles pour servir à la locomotion : celles de la sixième paire sont encore plus longues, mais très fortes; et celles de la septième paire sont filisormes et presque rudimentaires.

La seule espèce connue dans ce genre est

le Phorque de Reynaud, Phorcus Reynaudk Edw. (Hist. nat. des Crust., t. III, fig. 79). Cette espèce a été trouvée dans l'océan Indien. (H. L.)

PHORUS. MOLL. — Dénomination générique proposée par Montfort pour le Trechus agglutinans. (Du.)

\*PHOSANTHUS, Rafin. (in Annal. gen. sc. phys., VI, 82). Bot. PH. — Syn. d'Isertia, Schreb.

\*PHOSPHAENUS ( $\varphi\tilde{\omega}$ ;, lumière;  $\varphi\alpha'$ , montrer). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Malacodermes et de la tribu des Lampyrides, créé par Delaporte (Annales de la Soc. ent. de Fr., t. 2, p. 144), et qui a pour type le P. hemiptera (Lampyris) F., espèce unique, propre à l'Europe et qu'on trouve quelque-fois aux environs de Paris. Le mâle et la femelle sont aptères et de couleur noire; leurs élytres sont courtes. Ils répandent une faible lumière phosphorescente par les derniers segments de l'abdomen. La larve a aussi cette faculté. (C.)

PHOSPHATES. CHIM. — L'Acide phosphorique se combine en un grand nombre de proportions avec les bases, et produit des sels isomorphes avec les arséniates qui leur correspondent par leur composition.

On rencontre dans la nature des Phosphates à bases de Chaux, de Plomb, de Fer, de Cuivre, de Manganèse, d'Urane, de Chaux, de Soude, de Potasse, d'Ammoniaque et de Magnésie.

Il existe trois sortes d'Acide phosphorique ayant la même composition, mais présentant des propriétés chimiques très différentes :

1º L'Acide phosphorique tri-basique, se

2

combinant avec 3 équivalents d'eau, ou avec un équivalent de base et 2 équivalents d'eau, ou bien avec 2 équivalents de base et un équivalent d'eau, ou bien enfin avec 3 équivalents de base. Dans ces sels l'eau tient lieu de base. Cet Acide ne coagule pas l'Albumine, et après avoir été neutralisé par une base, il forme, dans les sels d'Argent, un précipité jaune qui a pour formule: Phos, 3Ago.

2" L'Acide pyrophosphorique (Acide bibasique), se combinant:

- (a) Ou bien à 2 équivalents d'eau;
- (b) Ou bien à 2 equivalents de base;
- (c) Ou enfin à un équivalent de base et un équivalent d'eau.

Cet Acide donne, avec l'azotate d'Argent, un précipité blanc, et ne coagule pas l'Albumine.

Les Pyrophosphates s'obtiennent par la calcination au rouge des Phosphates.

3° L'Acide métaphorique (Acide monobasique), se combinant, soit avec un équivalent d'eau, soit avec un équivalent de base.

C'est cet Acide qui coagule l'Albumine, et qu'on emploie quelquefois pour reconnaître de très petites quantités de cette substance.

On l'obtient en calcinant, soit l'Acide phosphorique (Pho<sup>5</sup>, 3Ho), soit l'Acide pyrophosphorique (Pho<sup>5</sup>, 2Ho).

L'Acide métaphosphorique, en dissolution dans l'eau, s'unit successivement à un et à 2 équivalents de ce liquide pour se changer en Acide pyrophosphorique, et finalement en Acide phosphorique.

Les caractères des trois modifications précédentes de l'Acide phosphorique sont faciles à saisir.

Les Phosphates alcalins sont solubles, les autres ne se dissolvent qu'à la faveur d'un excès d'Acide phosphorique. L'Acide azotique les dissout sans exception, ce qui permet de les distinguer nettement des sulfates, et de reconnaître quand ils sont mêlés à ces derniers sels.

Le Phosphate de soude, par exemple, très employé comme réactif dans les laboratoires, et comme purgatif en médecine, est souvent altéré par du sulfate de la même base. On reconnaît la présence du sulfate de soude en ce que le précipité formé par le Phosphate de soude dans un sel de baryte

ne se dissout pas complétement dans l'acide azotique pur étendu d'eau.

Le précipité obtenu avec les Phosphates solubles dans l'azotate de plomb est presque insoluble dans l'acide acétique; il se dissout dans l'acide azotique. Toutefois c'est celui des Phosphates métalliques qui exige, pour disparaltre, la plus grande quantité d'acide azotique, et cette propriété peut être mise à profit pour reconnaltre l'acide phosphorique. Que l'on prenne, en effet, un Phosphate, et qu'on le dissolve dans la plus faible proportion possible d'acide azotique; la dissolution qui en résultera, mélée à un sel de plomb, donnera un précipité de Phosphate de plomb.

Quand on fond ce sel sur un charbon, à la slamme extérieure du chalumeau, le globule cristallise par le refroidissement, et en se solidifiant jette un viféclat de lumière.

Pour reconnaître des quantités infiniment petites de phosphates, on peut, d'après MM. Vauquelin et Thénard, procéder de la manière suivante:

On met au fond d'un tube fermé par un bout un peu de potassium sur lequel on laisse tomber quelques centigrammes de la substance que l'on suppose contenir de l'acide phosphorique. On porte le mélange au rouge, avec une lampe à alcool; il se forme un phosphore alcalin. On enlève le potassium en excès par du mercure avec lequel on l'amalgame et qu'on fait ensuite écouler. On souffle alors de l'air humide dans le tube, et si le mélange exhale l'odeur caractéristique de l'hydrogène phosphoré, surtout si ce gaz s'enflamme spontanément au contact de l'air, on en conclut que la matière soumise à l'expérience contenais un phosphate.

Les usages des phosphates sont peu nombreux.

Le Phosphate de Soude employé aux usages de la médecine se prépare en décomposant le bi-phosphate de Chaux par le carbonate de Soude. Ce Phosphate, desséché à 100°, a pour formule Pho5, 2 Nao, Ilo. Une température rouge lui fait perdre un équivalent d'eau, et le change en pyrophosphate.

Les Phosphates de Chaux sont au nombre de cinq. Ils servent à l'extraction du Phosphore.

Le Phosphate de Plomb, décomposé par le

charbon, laisse un résidu de Plomb métallique et abandonne le Phosphore qui distille.

Le Phosphate ammoniaco-iodique ou sel microscomique est très employé dans les essais au chalumeau. Il laisse, par la calcination, du bi-phosphate de Soude qui est un fondant énergique.

Le Phosphate ammoniaco-magnésien existe dans les urines de l'Homme et de tous les Mammifères. Il constitue des concrétions ou calculs d'un volume quelquefois très considérable.

(Pelouze.)

PHOSPHATIQUE (ACIDE). CHIM. - Voy. PHOSPHORE.

\*PHOSPHORAX. MOLL. — Genre proposé par MM. Webb et Berthelot pour une espèce de Limace remarquable par sa phosphorescence, et habitant l'île de Ténérisse. (Du.)

PHOSPHORE (φως, lumière; φόρος, qui donne). cuix. - Le Phosphore est de tous les corps simples le plus remarquable par son extrême combustibilité. Ses combinaisons sont très répandues dans la nature. L'urine, le lait et la plupart des autres sécrétions contiennent des Phosphates : la matière cérébrule, les nerfs, la laitance des Poissons, sont formés d'une substance particulière dont le Phosphore fait partie. Les os de tous les animaux, les dents, renferment une propartion considérable de Phosphate de chaux. La cendre de la plupart des plantes, particollèrement celle des céréales, contient des Phosphates. Les Phosphates, surtout ceux à bases de chaux, de ser et de plomb, sont aussi très répandus dans le règne minéral.

Le Phosphore est devenu depuis quelques années l'objet d'une industrie considérable. On l'extrait, en général, des os. On grille ces os au contact de l'air pour détruire toutes les mat ères organiques qu'ils contiennent, et, larqu'ils sont devenus blanes, on les pulvérise avec soin; on les fait bouillir avec de l'acide sulfurique faible, qui fait passer le Phisphate de chaux à l'état de bi-phosphate (Cao, Pho5, aq). Ce sel, débarrassé par le filtre ou par la décantation, du sulfate de chaux, qui est beaucoup moins soluble, est évaporé en consistance sirupeuse, mêlé à du charbon de bois, calciné jusqu'au rouge sombre, et introduit ensuite dans de grandes cornues en terre réfractaire, dans lesquelles on porte peu à peu le mélange à une température blanche qu'on maintient à peu près pendant vingt-quatre heures. Le charbon réagit sur l'excès d'acide du bi-phosphate de chaux, et donne lieu à de l'oxyde de carbone et à du Phosphore qu'on reçoit dans des récipients remplis d'eau. Pour le séparer du charbon qu'il a entraîné, on le fait fondre dans l'eau et on le comprime dans ce liquide à travers une peau de chamois. On le moule ensuite, en l'introduisant dans des tubes de verre très légèrement coniques qu'on refroidit dans de l'eau.

Le Phosphore peut être retiré du Phosphate de plomb natif, en calcinant dans une cornue de grès un mélange de ce sel et de charbon.

Le charbon décompose l'acide phosphorique libre à une température blanche. Cette réaction pourrait aussi être utilisée pour la fabrication du Phosphore.

Le Phosphore n'a pas de saveur sensible; il répand à l'air des fumées blanches d'une odeur alliacée. Il est assez flexible pour qu'on puisse le plier plusieurs fois en sens inverse sans le rompre. La plus légère trace de soufre suffit pour le rendre cassant. Il est assez mou pour qu'on puisse le couper avec l'ongle. Sa densité est de 1,77. Tantôt il est incolore et transparent; tantôt il est jaunâtre et presque opaque. Chauffé vers 70° et refroidi subitement, il devient noir. Abandonné à la radiation solaire dans des vases remplis d'eau, d'azote, d'hydrogène, il prend une couleur rouge.

Le Phosphore est lumineux au contact de l'air ou des gaz contenant de l'oxygène; il absorbe l'oxygène humide, à la température ordinaire, et se change lentement en acide phosphatique ou hypophosphorique dont la formule est ph3 013 ou pho3, 2 pho5. Fondu et porté dans une atmosphère d'oxygène, il y brûle avec un éclat extraordinaire, et se change en acide phosphorique  $= pho^5$ . Cet acide est ordinairement mèlé d'une très petite quantité d'oxyde rouge de Phosphore  $(ph^20)$ . Ce dernier ne s'oxyde pas davantage, malgré l'intensité de la chaleur, parce qu'il est recouvert d'une couche d'acide phosphorique fondu qui le préserve de l'action de l'air.

Le Phosphore forme encore deux autres composés avec l'oxygène, l'acide hypophosphoreux et l'acide phosphoreux. Il ne s'unit pas directement avec l'Hydrogène, mais on connaît cependant trois Phosphures d'Hydrogène bien distincts, savoir: Un gaz H<sup>3</sup> ph, un liquide incolore Ph H<sup>2</sup> et un solide jaune-orangé Ph<sup>2</sup> H.

La plus petite quantité de Phosphure d'Hydrogène liquide suffit pour rendre spontanément inflammable au contact de l'air le gaz hydrogène phosphoré, l'Hydrogène, le Cyanogène, l'oxyde de Carbone, le Carbure hydrogéné, etc.

Le Chlore produit directement avec le Phosphore deux composés. Le premier Ph  $cl^3$  ou Protochlorure de Phosphore correspond à l'acide phosphoreux. Il se décompose dans l'eau en cet acide et en acide chlorhydrique, selon l'équation:  $Cl^3Ph+3$  Ho = 3 Hcl +  $Pho^3$ . Les econd (Perchlorure de Phosphore=ph  $cl^5$ ) correspond à l'acide phosphorique. Il forme, en agissant sur l'eau, de l'acide phosphorique et de l'acide chlorhydrique (ph  $cl^5$  + 5 Ho =  $pho^5$  + 5 cl H).

Le Phosphore s'unit directement à un grand nombre de métaux, et tend, en général, à les rendre cassants. Ainsi une petite quantité de ce métalloide blanchit le cuivre et lui enlève sa ductilité. Un ou deux millièmes de Phosphore suffisent pour communiquer au meilleur fer la propriété de se briser par le choc

Le Phosphore entre en fusion à 43°, et en ébullition à 270°. Le poids spécifique de sa vapeur est de 4,326. C'est à M. Dumas qu'on en doit la détermination.

Le Phosphore du commerce est toujours amorphe. Cependant, avec des précautions particulières, on peut, d'après M. Mitscherlich, le faire cristalliser. La forme qu'il affecte est celle d'un dodécaèdre rhomboïdal.

Le Phosphore est insoluble dans l'eau, mais soluble dans plusieurs huiles essentielles, dans les huiles fixes et dans l'éther sulfurique. C'est un corps qu'on ne doit manier que sous l'eau et avec les plus grandes précautions. Il suffit d'un léger frottement pour l'euslammer. Les brûlures faites par le Phosphore sont très douloureuses et se guérissent lentement.

Les usages du Phosphore sont bornés; cependant, depuis quelques années, la fabrication des allumettes dites allemandes en consomme de grandes quantités. Ces allumettes consistent en petits morceaux de bois sec, soufrés comme les allumettes simples, puis enduits d'une pâte formée de chlorate de potasse, de résine et de Phosphore en poudre. Lorsque la pâte est sèche, on la recouvre d'un vernis gommeux pour la préserver de l'action de l'air.

Pour obtenir le Phosphore en poudre, on le fond ordinairement dans un flacon avec de l'eau, et on l'agite jusqu'à ce qu'il se soit entièrement solidifié. Il se réduit ainsi en particules très ténues.

On a essayé l'usage interne du Phosphore, mais on a renoncé à son emploi qui est très dangereux. On a aussi proposé de cautériser la peau avec du Phosphore, en guise de moxa, en y mettant le feu; mais on a dû renoncer également à cet usage, à cause des dangers auxquels il pourrait donner lieu.

Dans les laboratoires, le Phosphore est fréquemment employé à la préparation de l'acide phosphorique, des Phosphores d'Hydrogène, des chlorures de Phosphore, etc. On s'en sert aussi dans l'analyse des gaz pour absorber l'oxygène et déterminer sa proportion.

La découverte du Phosphore est due à Brandt; mais ce chimiste ne la rendit pas publique. Aussi en reporte-t-on l'honneur à Künckel, chimiste allemand, qui fit connaltre, en 1676, les moyens à l'aide desquels il était parvenu à le retirer de l'urine.

Gahn signala le premier le Phosphore dans les os, en 1769, et, de concert avec Scheele, il publia un procédé très remarquable pour en retirer le Phosphore.

C'est ce procédé légèrement modifié qu'on suit encore aujourd'hui dans les usines pour la fabrication industrielle du Phosphore. La valeur vénale de ce corps, qui était excessive il y a un siècle, est maintenant très minime. On le trouve dans le commerce à 7 ou 8 fr. le kilegr. (PEIOUTE.)

PHOSPHORITE, MIN. — Nom donné par Werner à la Chaux sulfatée terreuse.

PHOSPHOROCALCITE. min. — Syn. de Cuivre phosphaté vert émeraude. Voy. CUIVRE.

PHOSPHUGA ( $\varphi \bar{\omega}_5$ , lumière;  $\varphi \iota \hat{\omega} \bar{\omega}_2$ , je fuis). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Clavicornes et de la tribu des Silphales, établi par Leach et adopté par Latreille (Règne animal de Cuvier, t. IV, p. 500), qui le distingue des

autres genres sondés aux dépens des Silpha par les caractères suivants: Antennes n'étant pas nettement persoliées à leur extrémité, et ayant les derniers articles presque globuleux. Deux espèces seulement sont partie de ce genre: P. atrata F., et pedemontana Ol. La première est commune aux environs de Paris; elle fréquente les bois ombragés, et attaque les Limaçons. La seconde habite les pays les plus élevés de l'Europe, tels que les Alpes, les Pyrénées, la Prusse, l'Écosse. (C.)

PHOTINIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Pomacées, établi par Lindley (in Lian. Transact., XIII, 103). Arbres de l'Asie tropicale et de la Californie. Voy. POMACÉES.

\*PHOTIS. CRUST. — M. Kroyer (in Tijdscdsckriftvoor Naturlijke Geschiednis, 1843) donne ce nom à une nouvelle coupe générique de Crustacés qui appartient à l'ordre des Amphipodes. (H. L.)

PHOTOPHYGES ou LUCIFUGES (φῶς, lumière; φιν΄,ω, fuir). 1NS. — Famille de Coléoptères hétéromères, établie par Duméril (Zoologie analytique), avec ces caractères: Élytres dures, soudées, sans ailes. Cette famille se compose des genres Blaps, Pimelia, Eurychora, Akis, Scaurus, Sepidium, Erodius, Zophosis et Tagenia. Ellecorrespond en partie aux Mélasomes de Latreille (moins les Ténébrionites) et aux Colaptérides de Solier. (C.)

\*PHOTURIS, Dejean (Cat., 3\* édit., p. 116). IXS. — Synonyme de Telephoroides, de Laporte. (C.)

\*PHOXICHILIDIUM (φοξός, pointu; xicos, lèvre). caust. - Genre de l'ordre des Aranéiformes, établi par M. Milne Edwards. Ce genre, préalablement créé par Johnston sous le nom d'Orythia, nom qui, étant déjà employé pour un autre genre de Crustacés, n'a pu être conservé, correspond à peu près au genre Phoxichilus (voy. ce mot), tel que Lamarck l'a décrit, mais non tel que Latreille l'a classé. Il se compose de Pychnogonides pourvus de pattesmachoires non palpiferes, dont le premier article du thorax est très court, et ne constitue pas une espèce de cou entre la tête et l'origine des pattes antérieures. M. Johnston ajoute aussi que les pattes accessoires de la femelle ne se composent que de cinq articles. caractère que M. Milne Edwards n'a pu vérifier, n'ayant eu occasion d'étudier que des individus mâles. Quoi qu'il en soit, il serait peut-être mieux de ne pas séparer génériquement ces animaux des Pallènes (voy. ce mot). La seule espèce connue dans ce singulier genre est le Phoxichilidium coccineum Edw. (Hist. nat. des Crust., t. III, p. 536, n° 1). Cette espèce habite les côtes de la Manche et d'Angleterre. (H. L.)

PHOXICHILUS (ξόοφ , pointu; χετλος , lèvre). crust. - Genre de l'ordre des Aranéisormes, établi par Latreille aux dépens des Phalangium de Montagu, et adopté par tous les carcinologistes. Le genre des Phoxichilus de Latreille établit le passage entre les Pychnogonum (voy. ce mot) et les genres Pallene et Nymphon (voy. ces mots): il se rapproche de ceux-ci par la conformation générale du corps, et ressemble aux premiers par l'absence des pattes-mâchoires. Les pattes sont grêles, et les pattes accessoires de la semelle sont composées de sept articles. On ne connaît qu'une seule espèce dans ce genre : c'est le Phoxichile Épineux. Phoxichilus spinosus Mont., Linn. (Trans., (t. IX, p. 100, pl. 5, fig. 7). Cette espèce habite les côtes de Bretagne. (H. L.)

\*PHOXOPTERYX (φοξος, pointu; πτέρνξ, aile). INS. — Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Platyomides, établi par Treitschke. Duponchel (Cat. des Lépid. d'Eur., p. 307) lui donne pour caractères principaux: Antennes simples dans les deux sexes. Deuxième article des palpes large, velu et triangulaire; troisième article nu et filiforme. Trompe très courte et à peine visible. Corps mince. Ailes supérieures étroites, lancéolées, marquées, à leur extrémité, d'un écusson.

Les chenilles se métamorphosent entre des feuilles réunies en paquet par des fils.

Ce genre renserme treize espèces (Dup., loc. cit.): P. lanceolana, siculana, ramana, etc., qui, presque toutes, habitent la France et l'Allemagne. (L.)

\*PHOXUS. CRUST.—M. Kroyer (in Tijdscdsckrift voor Naturlijke Geschiednis) désigne sous ce nom un genre de Crustacés de l'ordre des Amphipodes. (H. L.)

\*PHRACTOCÉPHALE. Phractocephalus (φρακτός, armé; κιφαλή, tête). Poiss.—Genre de l'ordre des Malacoptérygiens, famille des Siluroïdes, établi par Agassiz, et adopté par

MM. G. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. XV, p. 2), qui le décrivent ainsi : Rayons osseux incomplets, enchàssés dans le bord supérieur de la nageoire adipeuse. La tête, aplatie, a un casque osseu profondément ciselé, et un bouclier élargi en ovale transverse, au-devant du premier ra on épineux de la dorsale. Les rayon branchiostèges sont au nombre de neuf. La bouche est garnie de six filets.

On n'en connaît qu'une seule espèce, Phractocephalus hemiliopterus Agass. (Siraraa bicolor Spix), de la Colombie. (M.)

PHR AGMIDIUM (γρ.λ, να, cloison; εδία, forme). Βοτ. ca. - · G. de Champignons épiphytes, de l'ordre des Clinosporés ectorlines et de la section des Phragmidiés. Le réceptacle ou clinode est en forme de petit coussin, grumeux, charnu, caché sous l'épiderme qui se rompt, et donne passage à des sporanges dressés, pédicellés, cylindriques, à plusieurs loges superposées, qui renferment chacune une spore presque globuleuse.

Parmi les Champignons parasites, ce genre est un des plus curieux à observer: tous, excepté le Phragmidium Ulmi Duby, croissent sur des plantes de la famille des Rosacées, et on les trouve presque toujours développés sur le clinode de plusieurs espèces d'Urclo qui vivent sur les mêmes plantes; pourtant ce bip irasitisme n'est pas constant, Eysenhardt, dans une dissertation sur ce genre (Linn., band. III, S. 84, 414. taf. 1, fig. AF), a même regardé comme le premier état du Phragmatiann VU redo. dont les spores s'allongeraient et formeraient le pédicule et le sporange multiloculaire; mais l'existence isolée du Phragmidium ne permet pas d'adopter cette opinion.

Le nombre de loges que présente le sporange n'est pas toujours le même : on en trouve de quatre à six et même davantage; il est tres consistant, noir, glabre ou verruqueux. Il arrive souvent que des spores avortent, ce qui est indiqué par la transparence des loges. Cet avortement est la pienve la plus manifeste que les spores ne sont panues, mais bien renfermées dans une enveloppe commune. Pourtant, quand en veut les isoler, il est mposs ble d'y parveni; la spore est intimement unie avec le sporange, et on ne fait que la diviser au niveau des cloisons. Je ne sais pourquoi MM, Tulasne, dans leur

mémoire, proposent de nommer cette disposition du sporange et des spores sporoide : l'organisation est assez distincte pour n'avoir pas besoin d'un nom nouveau, qui, luimême, dans la circonstance, n'a pas une signification bien précise. Je crois que si ce mot pouvait être introduit dans la science, ce ne serait pas aux Phraqmidium, Triphragmium, The aphora, etc., qu'il devrait être donné, mais plutôt à la poussière blanche qui recouvre le réceptacle du Spheria hoporgion et des autres espèces de la même section. Ces petits corps, que Bulliard regardait comme les organes fécondateurs, ressemblent tellement a des spores qu'il est impossible de les disting er : c'est le seul cas où, la forme en imposant pour la réalité, le mot de sporor le pourrait être employe, puisque les véritables spores de ces Spheries sont contenues dans des thèques. Mais un fait beaucoup plus important, c'est l'existence de trois ouvertures qui se trouvent sur la circonference des spores, et qui correspondent à autant de perforations incomplétes du sporange. Il est vrai que, pour bien les voir, il faut faire agir l'acide sulfacique : mais en voit ces ouvertures sur les spores d'autres Urédinées sans employer ce to yen-Elles paraissent destinées à laisser passer l'endospore avec le nucléus qu'ind les spores commencert à garmer, MM. Tubasion. auteurs de cette de ouverte, out constant plusieurs fois cet usage sur qu'i pas Undinées. Si les essais qu'ils ont tentés sur la Planage of horm ontief a infrue away, by probabilité n'en reste pas no ms.

Les espèces de l'anymater aont banne ap de res emblancs entre elles i paint autil y a quelques petits caractères qui etablissent de grandes difficultes.

Le Phragmilium in rasatum IV, a le sporanze cylindri pie, verciqueux, como so de cinq à dix leges; son sommet se tercime par une pointe, et son pédicule est blance, transparent et renflé à sa base; mus ce renflement va toujours en augmentir de haut en bas. Dans une variété de la même plante, Phrag. Eul? sum, au contraire, il a lieu presque sulutement. Le Phologoritem incraisatum croit sur les Rosiers; il forme, à la face inferieure des feuilles, des points noirs, qui, quel jucfois per leur aben lance, les recouvrent presque entièren ent. Sir des

Rosiers infectés de ce cryptogame, j'ai cherché à constater si les saisons sèches ou pluvieuses avaient une influence sur son développement; je n'ai pas remarqué de différences dans aucune saison.

Le Phragmidium intermedium, qui croît sur les seuilles du Paterium Sanguisorba, présente également une pointe au sommet du sporange, mais son pédicule est du même volume dans toute sa longueur. Le Phragmidium obtusum, au contraire, a le sommet du sporange obtus, le pédicelle égal. Il croît sur différentes espèces du genre Potentilla. (Lév.)

PHRAGMITES (φράγμα, baie). ΒΟΤ. PH. -Genre de la famille des Graminées, tribu des Arundinacées, établi par Trinius (Fund., 134) aux dépens des Arundo, dont il diffère par ses épillets 3-6-flores, et surtout par sa paillette allongée, étroite, subulée, qui est bifide et aristée au sommet chez les Arundo (voy. ce mot). L'espèce principale que renferme ce genre est l'Arundo phragmites Linn., ou, vulgairement, Roseau à balais. Elle croft abondamment dans toutes les contrées tempérées du globe, dans les étangs, sur le bord des rivières et des eaux stagnantes ou fangeuses. Ses racines longues, rampantes, émettent des chaumes droits, hauts d'un à deux mètres, quelquesois plus, garnis de feuilles larges, planes, coupantes. glabres et denticulées à leurs bords. Les panicules sont très rameuses et épaisses, et d'une couleur pourpre noirâtre.

Les diverses parties de cette plante ont été employées à plusieurs usages. Ainsi les racines, douces, sont douées de propriétés sudorifiques et diurétiques; les chaumes servent à la couverture des cabanes, à la construction de haies mortes ou de haies vives, etc.; les panicules produisent une couleur verte assez jolie que l'on applique dans la teinture, et lorsqu'on les coupe avant la floraison, elles servent de petits balais pour les appartements. (J.)

PHRAGMITES, Adans. DOT. PH. - Syn. de Saccharum, Linn.

\*PHRAGMOCERAS (φράγμα, cloison; κίρας, corne). NOLL. — Genre de Céphalopodes fossiles, établi par M. Broderip pour des coquilles du terrain silurien d'Angleterre et d'Allemagne. Ces coquilles, assez grandes, font partie de la famille des Nau-

tilacées ou Nautilides; elles sont comprimées latéralement, coniques, régulièrement arquées dans la longueur, mais non en spirale; les cloisons transverses sont nombreuses, simples, percées d'un très grand siphon subventral. La dernière loge est grande, engainante, terminée par une ouverture longitudinale, contractée en fente, dont l'extremité postérieure est dilatée en un large sinus transverse, et l'extrémité antérieure se prolonge en un sinus plus petit, subcirculaire, formant une sorte de tube en avant. Les Phragmoceras, dont on connaît trois ou quatre espèces, se rapprochent de certaines Campulites par leur forme conique, mais ils s'en distinguent par l'absence d'une portion spirale au sommet, et surtout par la position du siphon qui est subdorsal chez les Campulites. On les reconnaît aisément, d'ailleurs, à la dilatation transverse et en forme d'écusson à bords relevés que présente leur ouverture, et au prolongement de l'extrémité ventrale ou antérieure en forme de bec saillant presque circulaire. (Dca.)

\*PHRATORA (φράτωρ, analogue). IKS.— G. de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Chrysomélines. proposé par nous et adopté par Dejean (Cat... 3r éd., p. 429), et composé des Chrysomels Vitellinæ et vulgatissima Linné. Cette dernière n'a été considérée par Dejean que comme variété de la précédente; nous avons lieu de penser qu'elle en est non-seulement distincte, mais qu'il existe plusieurs espèces bien tranchées quoique voisines, car toutes celles que mous avons observées vivent des feuilles d'arbres spéciaux, tels que Peuplier et Saule, et disserent notablement entre elles. Kirby les réunit à ses Phytodecta, Hope en fait des Phædon, et Motchoulsky a établi depuis, avec elles, son genre Emmelius. (C.)

\*PHREATIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Orchidées, tribu des Dendrobiées, établi par Lindley (Orchid., 63). Herbes de l'Inde. Voy. orchidés.

\*PHRENAPATES ( φρινακάτης, trompeur). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Mélastomes et de la tribu des Ténébrionites, formé par Kirby, adopté par Gray (Animal

Kingdon, pl. 50, f. 1), et par Hope (Coleoplerist's manual, 3, p. 127), qui le classe parmi les Chiroscélides. Ce genre est composé de deux grandes espèces entièrement moires, originaires de la Nouvelle-Grenade, les P. Benettii Ky., Latreillei Dej.; elles sont armées de fortes mandibules trianguliformes, tridentées à l'extrémité; et d'une longue corne sur le milieu du front.

\*PHRENOTHRIX, Horsf. ois. — Synon. de Crypsirina, Vieill.; Temia, Cuvier.

PHRICTUS (φρικτός, terrible). 018. — Genre de l'ordre des Hémiptères, tribu des Fulgoriens, établi par M. Spinola (Ann. soc. ent. de Fr., VIII, 219) aux dépens des Fulgora de Linné, etc. La seule espèce que ce genre renferme est le Phrictus diadema Spin. (Fulgora id. Linn., Fabr., etc.; Fulgora armata Drur., la Cigale couronnée de Stoll). De Cayenne.

\*PHRISSOMA (φρίξος, bérissé; σωμα, corps ). ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Lamiaires, créé par Dejean (Catalogue, 3. édition, p. 372), et adopté par M. de Castelnau (Hist. natur. des animaux articulés, t. II, p. 483). On comprend dans ce genre sept espèces, savoir : P. crispum P., denticulatum, Reichei Dej., giganteum, rugosulum Guér., heteromorpha B. D., luctuosum Shuck. Les trois premières sont originaires du cap de Bonne-Espérance; les deux suivantes, de la Nouvelle-Hollande, et les deux dernières de la Nouvelle-Zélande. Ces Insectes se rapprochent beaucoup des Dorcadion. Leur corps est plus allongé, de couleur cendrée ou noirâtre. Leurs étuis sont couverts de tubercules épineux disposés en séries longitudinales.

PHRISSOPODIA (φρίξος, hérissé; τοῦς, pied). INS. — Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Athéricères, trihu des Muscides, sous-tribu des Sarcophagiens, établi par M. Macquart (Diptères, Suites à Buffon, édit. Roret). Ce genre me comprend que deux espèces: Ph. imperialis (Peckia id. Rob.-Desv., Sarcophaga pruzceps? Wied.), Ph. Brullei Macq., toutes deux de l'Amérique méridionale.

\*PHRISSOTRICHIA, Brid. (Msc.). Bot. Pu. — Syn. de Tayloria, Hook.

PHRONIMA (nom mythologique). CRUST. - C'est un genre de l'ordre des Amphipodes rangé par M. Milne Edwards dans la famille des Hypérines et dans la tribu des Hypérines ordinaires. Latreille a établi ce genre pour recevoir un Amphipode très curieux, et dont on trouve une description sommaire dang l'ouvrage de Forskal. Sous beaucoup de rapports, les Phronimes ressemblent au genre Anchylomère, mais leur corps est mou, semitransparent et beaucoup plus allongé. La tête est très grosse, verticale, et ne porte que deux petites antennes insérées très loin de la ligne médiane. Les mandibules n'ont point de grand palpe articulé, comme chez les Hypérines (voy. ce mot), mais les autres appendices de la bouche sont essentiellement les mêmes que chez ces animaux. Le thorax est très large antérieurement, et se termine presque en pointe; on y compte sept anneaux dont le premier est très étroit. Les pattes sont toutes longues, grêles et faibles. Dans toute leur longueur, les pattes de la cinquième paire sont les plus longues; elles sont dirigées en arrière, et terminées par une main forte, rensiée et didactyle. Les pattes des deux dernières paires sont faibles, subulées et reployées sur elles-mêmes. Enfin, entre les deux rangées formées par ces organes, on trouve, comme les autres Amphipodes, une série d'appendices membraneux, très longs, vésiculeux et de forme ovalaire, disposés par paires sur chacun des segments thoraciques. excepté le premier et le septième; le nombre total de ces appendices est par conséquent de dix, et non de six, comme on le croit ordinairement, et, s'ils remplissent les fonctions d'organes respiratoires, ils servent aussi à retenir sous le corps les œufs et les jeunes qui viennent d'éclore. Ces Crustacés habitent l'intérieur d'une espèce de coque cylindrique, ouverte aux deux bouts, d'une texture gélatineuse absolument semblable à celle des Méduses les plus simples, et formée probablement par le corps de quelque Beroe. On connaît deux espèces dans ce genre. Je citerai principalement la Phro-RIME SÉDENTAIRE, Phronima sedentaria Forsk. (Edw., Histoire naturelle des Crustacés, t. III, fig. 93, n. 1). Elle se trouve dans la Méditerranée, et moi-même je l'ai rencontrée sur les côtes d'Afrique, particulièrement sur la plage de la Mosquée, aux environs d'O-

ran, et sur celle de Mustapha, aux environs d'Alger. (H. L.)

PHROSINA (nom propre), caust. — Ce genre, qui fait partie de l'ordre des Amphipodes et qui est adopté par les carcinologistes, est rangé par M. Milne Edvards dans sa famille des Hypérines et dans sa tribu des Hypérines ordinaires.

On ne connaît qu'une seule espèce dans ce genre; c'est la Parosine pe Nice, Phrosina Nicetensis Edw. (Hist. nat. des Crust., t. III, p. 91, pl 30, fig. 21). Cette espèce habite la Méditerranée et n'est pas très rare sur la côte de Nice. (H. L.)

PHRUROLITHUS. ARACH.—Voy. THERIDION. (H. L.)

PHRYGANE. Phryganea (φρύγανον, broussailles). ins. — Genre de l'ordre des Névroptères, tribu des Phryganiens, groupe des Phryganéites, établi par Linné (Syst. nat.), et que M. Blanchard caractérise ainsi: Jambes intermédiaires pourvues d'un seul éperon vers le milieu.

Ce genre renferme les plus grandes espèces de la tribu. Celle qu'on peut considérer comme le type est la Phrygane grande, Phryg. grandis, assez commune aux environs de Paris. Voy., pour plus de détails, l'article purtgamens.

PHRYGANIENS. Phryganii. INS.—Tribu de l'ordre des Névroptères, caractérisée par des ailes membraneuses; les antérieures poilues offrant des nervures rameuses sans réticulations transversales; des mandibules et des mâchoires rudimentaires impropres à la mastication.

Ces insectes, munis d'antennes généralement assez longues, filiformes ou plutôt sétacées, ayant des ailes bien développées et dépourvues de réticulations, ressemblent, par leur aspect général, à certains Lépidoptères appartenant à la division des Phalèmes, ou mieux à la tribu des Phalénies. Leur bouche, et notamment leurs mandibules très rudimentaires, cononurent encore à rendre cette ressemblance plus palpable. Cependant nous ne devons pas hésiter à dire que les Phryganiens se rapprochent de certains Lépidoptères, plus par leur aspect général que par leurs caractères zoologiques.

Le tube digestif des Phryganiens, fort bien ésuéis par M. Pictet de Genève, est très

développé chez ces Insectes, qui cependant paraissent ne prendre aucune nourriture à leur état adulte. Ce canal intestinal n'a pas deux fois la longueur du corps. Son œsophage, très long, reste grêle dans toute l'étendue du thorax; à l'origine de l'abdomen, il se rentle en un jabot assez considérable. Le ventricule chylifique forme en avant un manielon. c'est une sorte de gésier; puis en arrière il s'atténue, et donne insertion aux vaisseaux biliaires qui sont au nombre de trois paires. L'intestin est d'abord grêle, mais il se rende avant son extrémité en un rectum, garni ordinairement de boutons charaus. On trouve aussi chez les Phryganiens, de chaque côté de la bouche, deux petites glandes salivaires se présentant sous la forme de petites grappes. C'est M. Léon Dufour qui a su, le premier, les mettre en évidence.

Les organes de la génération de ces Névroptères acquièrent un développement considérable. Les ovaires occupent un très grand espace dans la cavité abdominale, et chacun d'eux est composé de trente à quarante galues multiloculaires.

Les Phryganiens habitent les endroits marécageux, se tenant constamment au bord des eaux, où, le soir, pendant les beaux jours d'été, on les voit voler en grande quantité. Ces Insectes paraissent habiter toutes les régions du globe. On en a rapporté des diverses parties du monde : mais comme ils sont difficiles à saisir, comme ils sont suztout difficiles à conserver à cause de leur grande fragilité, on connaît peu encore les espèces exotiques. Les européennes, au contraire, ont été très bien recherchées et très bien étudiées, comme on peut s'en convaincre en lisant la Monographie des Phryganides de M. Pictet, l'une des plus belles monographies entomologiques que la science

Les Phryganiens ont des métamorphoses complètes comme les Lépidopières, etc. Leurs larves sont aquatiques comme celles de beaucoup de Névroptères. Elles ont une tête écailleuse, les trois premiers anneaux de leur corps de consistance solide on plutôt coriace, tous les autres extrêmement mous, et le deruier constamment muni de crochets. Les parties latérales des anneaux de l'abdomen sont munies de sacs respiraroires extérieurs dont le nombre et la dis-

position varient suivant les genres et même suivant les espèces.

Ces larves ont la plus grande partie de leur corps dans un tel état de mollesse, qu'elles ne résisteraient pas aux attaques des Insectes carnassiers, si nombreux dans les eaux douces; mais elles savent se protéger. Elles se construisent des fourreaux ou des étuis soveux en les recouvrant de corps étrangers, comme des fragments de bois. de petites pierres, de petits coquillages, etc. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que chaque espèce emploie constamment les mêmes matériaux pour la construction de son fourreau, à moins toutefois qu'elle ne se trouve placée dans une condition où elle ne puisse «'en procurer. Ces larves, pour la plupart, traiment leur fourreau en marchant; mais beaucoup d'entre elles se construisent des abris immobiles.

Les larves des Phryganiens se transforment en nymphes dans leur fourreau, en ayant soin d'en fermer l'entrée avec un peu de soie et quelques corps étrangers. Ces aymphes sont immobiles. Au moment de l'éclosion, leur peau se fend sur le dos, et l'Insecte parfait ne tarde pas à se débarrasser de cette enveloppe.

Les Phryganiens, quoique très nombreux en espèces, se ressemblent au plus haut degré; ce qui n'a pas empêché les entomologistes anglais d'établir un nombre de genres considérable caractérisés par les plus légètes différences dans la forme des palpes et le nombre des épines des pattes.

Les Phryganiens s'éloignent d'une manière si notable de tous les Névroptères, par l'absence de réticulations à leurs ailes et par leurs métamorphoses, que les entomologistes ent proposé d'en former un ordre particulier sous le nom de Taichoptères (voy. ce mot). Nous avons cru devoir laisser les Phryganiens dans l'ordre des Névroptères dont ils ne sauraient être éloignés, tout en admettant pour eux une section particulière à laquelle nous conservons la dénomination de Trichoptères. (BL.)

\*PHRYGANOPHILUS (φρύγανον, broustailles; φίλος, qui aime). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères bétéromères, de la famille des Sténélytres? et de la tribu des Serropalpides?, cité par Motchoulski (Mémoires de la Soc. imp. des nat. de Moscom,

1845, t. 17, extrait, p. 81, n° 232), et dans lequel rentreraient les *P. auritus* Mot., et ruficollis Sahlb. Le premier a été trouvé en Sibérie sur les bords du lac Baïkal, et le second aux environs de Kasan. (C.)

PHRYMA, Linn. (Gen., n. 738). BOT. PH. — Syn. de Priva, Adans.

PHRYNAGLOSSES (φρῦνος, crapaud; & privatif; γλῶσσα, langue). REPT.—MM. Duméril et Bibron nomment ainsi la division des Batraciens anoures qui renferme les genres Dactylèthre et Pipa, tous deux dépourvus de langue, tandis que cet organe existe au contraire chez les Grenouilles, les Crapauds, les Rainettes et leurs principales coupes génériques. (P. G.)

PHRYNE. Phrynus (non mythologique). ARACHN. — Ce genre, qui appartient à l'ordre des Phrynéides, a été établi par Olivier aux dépens des Tarantula de Fabricius. Ce genre diffère de celui des Scorpions et des Thélyphones (voy. ces mots), en ce que le corps n'est pas terminé par une queue, qu'il est ovale, oblong et déprimé, et que la bouche ostre une pièce en forme de dard. Le céphalothorax est large, et son bord postérieur est échancré vers le milieu. Il a la figure d'un rein ou presque celle d'un croissant. Ses bras et ses palpes sont souvent très grands et fort épineux; ils ne sont pas terminés par une main munie de deux doigts, mais par une ou deux pointes fortes ou un crochet. Les mandibules ont à peu près la même conformation que celles des Scorpions et des Thélyphones, mais une de leurs serres est beaucoup plus courte que l'autre. Les yeux sont au nombre de huit, dont deux sur un tubercule, près du milieu du bord antérieur du céphalothorax, et trois autres de chaque côté, groupés et formant un triangle. La paire de pattes antérieures est très longue, fort mince et filiforme, sans crochets au bout; les trois autres paires ont leurs tarses courts, de quatre articles, et deux crochets à leur extrémité; celles de la seconde et de la troisième paire sont presque égales et un peu plus longues que la dernière. L'abdomen est ovale, à anneaux distincts, et fixé au céphalothorax par une petite portion de son diamètre transversal.

C'est particulièrement aux contrées chaudes de l'Amérique et de l'Asie que ces Arachnides sont propres. Feu Déjardins, qui en a envoyé de Saint-Domingue, dit en avoir rencontré dans de vieux troncs d'arbres pourris. Les Nègres de ce pays les craignent beaucoup; mais Déjardins n'a jamais eu occasion de s'assurer si leur morsure était dangereuse.

On en connaît une dizaine d'espèces; parmi elles, je citerai comme type de ce genre singulier le Phryne Luné, Phrynus lunatus (Latr., Hist. nat. des Crust. et des Ins., t. VII, p. 476). Cette espèce vit en Amérique; mais, d'après un individu que possède le British Museum, elle se trouverait aussi au Bengale. (H. L.)

PHRYNE (φρύνη, crapaud). REPT.—Nom d'un genre de Crapauds employé par Oken et M. Fitzinger. (P. G.)

\*PRHYNÉIDES. Phrynidea. ARACHN. -M. P. Gervais, dans le tome III des Insectes aptères, par M. Walckenaër, désigne sous ce nom le deuxième ordre de la classe des Aptères. Chez les Arachnides qui composent cet ordre, le céphalothorax est d'une seule pièce en dessus, et pourvu d'une languette styluide en dessous. L'abdomen est pédiculé, discolde, de dix anneaux, souvent boutonné à son extrémité, mais dépourvu d'appendices génitaux en forme de peigne. Les mâchoires et les palpes sont monodactyles, terminés par une griffe; les palpes sont plus ou moins longs, épineux sur le bras, l'avant-bras et la main. La jambe et le tarse de la première paire de pattes sont décomposés en un grand nombre de petits articles, fort grêles et flagelliformes; les tarses des autres pattes sont triarticulés et à deux ongles. La jambe est de deux articles aux deuxième et troisième paires de pattes, et de trois à la quatrième. Les yeux sont au nombre de huit, et sont ainsi disposés: deux très rapprochés sur la ligne médiane, près du bord antérieur du céphalothorax, et trois bilatéralement, en triangle, à la hauteur des pattes de la seconde paire. La respiration est pulmonaire; l'anus est terminal: cet organe chez les Phrynes est ouvert à l'extrémité de l'abdomen et couvert d'un petit opercule; leur appareil génital s'ouvre sous une pièce écailleuse du commencement de l'abdomen à la partie inférieure de celui-ci. Quant aux impressions bilatérales des anneaux inférieurs de l'abdomen.

elles n'ont pas paru persorées à M. P. Gervais. L'abdomen se compose en dessous de dix articles, en comptant celui qui sert d'opercule.

Les Arachnides que cet ordre renferme sont propres aux contrées chaudes de l'Amérique et de l'Asie; il ne renferme qu'un seul genre, qui est celui des *Phrynes. Voy.* ce mot. (H. L.)

\* PHRYNETA (φρύνος, crapaud). INS. --Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tetramères de Latreille, de la samille des Longicornes et de la tribu des Lamiaires, formé par Dejean (Catal., 3º éd., p. 368), et adopté par M. de Castelnau (Hist. naturelle des animaux articulés, t. II, p. 474). Ces auteurs rapportent à ce genre les espèces suivantes: P. spinator, variegator F., obscura, marmorea Ol., obesa Westw. (Dregei Kl., Dej.), brunnicornis Guér., aurocincta Gr. (bisignata, flavocincta Dej.) et rustica Dej. Les première et cinquième sont originaires du cap de Bonne-Espérance; les deuxième, troisième, sixième, septième et huitième, du Sénégal ou de la côte de Guinée, et la quatrième est propre à Madagascar. Il existe une espèce voisine de cette dernière qui est de l'Austra-

PHRYNIDES. Phrynida. ARACHN.—Voy. PHRYNÉIDES. (H. L.)

\*PHRYNISCUS ( uand, crapaud; ?oxo, je ressemble). nepr. — Genre de Crapauds signalé par Wiegmann. Il comprend deux espèces, l'une de Montevideo et l'autre de la Nouvelle-Hollande. (P. G.)

PHRYNIUM. BOT. PH. — Genre de la famille des Amomées, tribu des Cannacées, établi par Willdenow (Sp., I, 17). Herbes vivaces des régions intertropicales de l'Asie et de l'Amérique. Voy. Amomées.

\*PHRYNOCÉPHALE. Phrynocephalus (φρῦνος, crapaud; χιφαλή, tête). REPT. — Genre de Sauriens de la famille des Iguaniens acrodontes, établi par M. Kaup (journal l'Isis, 1827). Il comprend un petit nombre d'espèces confinées dans les environs de la mer Caspienne ou principalement dans la Sibérie méridionale et dans la Turquie d'Asie. La plus curieuse a été décrite par Pallas sous le nom de Lacerta aurita, parce qu'elle a les angles de la bouche garnis d'une membrane courte et dentelée à son bord libre. Ce caractère qui manque aux autres,

Prierrich beleigengt. Filte bie ben ber beiten Onliebung, bie gie bei bei gerengeren vieltert ein in bei batie. Energy of the Community of American States of the Com-The second of the second of th Colored the company of the following of the following of the colored fo

product of the produc e: . .

So with the working the entropy of t C. R. S. Stein, Phys. Lett. B 122 (1991) HERBERT Sci. Lett. 1997 (1997) PHILE THOSE FOR THE STATE OF TH

: ... From the second of the second

grades and asset at the party of the street of the property of the party of First Content on the content of the

The first with the Section of the Se 3 - 1-:: . . A TOTAL AND THE BOTH OF BUT OF

en til som en skalender i Det i skalender i skalende 

ŧ.

PHTHIRIDIUM, Herm. 1118. — Syn. de Nyctéribie, Latr.

PHTHIRIUS (φθείρ, pou). HEXAP. — C'est un genre de l'ordre des Épizoïques, établi par Leach aux dépens des Poux des auteurs ancieus, et adopté par tous les aptérologistes. Chez ce genre singulier, le thorax est large, non distinct de l'abdomen, qui a huit segments, pour la plupart appendiculés latéralement. Ces antennes sont un peu allongées : les pattes antérieures sont grêles, non chéliferes et ambulatoires. On ne connaît qu'une seule espèce dans ce genre, qui est le Phthirius inguinalis Redi, Exp., pl. 19 (Pou Du Pu-Bis des auteurs anciens). Cet Aptère est, comme on le sait, parasite de l'espèce humaine. Il s'attache aux poils des organes reproducteurs, à ceux de la poitrine chez l'homme, à ceux des aisselles, et quelquesois à la barbe et aux sourcils. Les rapports vénérieus avec des personnes qui en sont infectées ne sont pas l'unique moyen d'en contracter. On peut en être incommodé par le simple contact, par le linge qui en contient. par les habits, etc., etc., et les personnes les plus réservées en prennent quelquesois sans qu'il leur soit possible de s'en apercevoir au premier moment. On les détruit d'ailleurs très aisément à l'aide de lotions. d'onguents, etc., dont la composition est fort simple.

C'est à cette espèce que Geoffroi, l'historien des Insectes des environs de Paris, a donné le nom de Morpion. (H. L.)

PHTHIROMYIES. Phthiromyiæ. ins. — Tribu établie par Latreille dans l'ordre des Dipteres, famille des Pupipares, et qui ne se compose que du seul genre Nyctéribie. Voy. ce mot.

PUTORA (φθορά, dégât). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Taxicornes et de la tribu des Diapériales, formé par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 221) avec une espece de la France méridionale : la P. crinata Dej. (C.)

PHU, DC. (Prodr., IV). BOT. PH. - Voy. VALEBRANE.

PHYCÉES. Phyceæ. Bot. cn. — Voy. Phyc Logie.

PHYCELLA, Lindl. (in Bot. Reg., n. 928, t. 1341). Bot. PH. — Syn. d'Eustegl. a., Cavan. PΠΥCIS (φῦκος, algue). Poiss. — Genre de l'ordre des Malacoptérygiens subbrachiens, famille des Gadoïdes, établi par Artédi et Schneider, et adopté par G. Cuvier (Règ.. anim., t. II, p. 335), qui lui donne pour caractère essentiel: Ventrales à un seul rayon souvent fourchu. La tête des Phycis est grosse; leur menton porte un barbillon, et leur dos deux nageoires, dont la seconde plus longue.

PHY

Une espèce très commune dans nos mers est le Phycis mediterraneus (Phyc. tincs Schneid.), vulgairement Molle, Tanche ds mer. Corps oblong, d'un gris noirâtre sur le dos, et d'un argenté bleuâtre sur l'abdomen, long d'environ 7 décimètres.

Une seconde espèce, le Phycis blennoides Schn. (Gadus albidus Gm., Blennius gadoides Riss., Gadus furcatus Penn., le Merlus barbu Duham.), habite également la Méditerranée. Son corps est plus arrondi, avec la tête rouge, et la jugulaire blanc argenté. Il n'atteint guère que 4 décimètres de lon-

Ces deux espèces sont assez recherchées pour la délicatesse de leur chair. (M.)

PHYCIS. INS. — Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Crambites, établi par Fabricius, et que Duponchel (Cat. des Lépid. d'Eur., p. 321) caractérise ainsi: Antennes sétacées, très rapprochées à leur base, implantées au-dessus des yeux. Palpes inférieurs seuls visibles, de formes variées, tantôt longs et dirigés en avant en forme de bec, tantôt courts et ascendants, tantôt grêles, et plus ou moins recourbés au-dessus de la tête. Trompe longue et cornée. Yeux gros et saillants. Bord postérieur des ailes tantôt droit, tantôt arrondi.

Parmi les chenilles de Phycis qu'on a pu observer, les unes sont entièrement glabres, les autres verruqueuses. Leurs mœurs varient suivant les espèces; quelques unes vivent et se métamorphosent dans les tumeurs résineuses des Pins.

Duponchel (loc. cit.) cite 84 espèces de ce genre, répandues dans les diverses contrées de 1 Europe. Les plus communes sont les P. ornateila, tumidella, abietella, grossulariella, Palumbella, etc. (L.)

PHYCOIDÉES. Phycoideæ. Bot. CR. — (Phycées). Sprengel a donné ce nom à la 14

tribu des Algues que Lamouroux nommait Furacees. Quelques phycologistes retiennent encore ce dernier nom pour la samille entière, et peut-être ont-ils raison. Quoi qu'il en soit, voici ses caractères: Frondes coriaces, pourvues ou dépourvues de nervures, membraneuses ou filamenteuses, continues ou articulées et, dans ce dernier cas, mono-ou polysiphoniées, d'un vert olivacé ou brun, noircissant à Pair libre, planes ou filiformes et cylindracées, composées de cellules de forme très variée, rarement reduites a une seule, mais attergnant, au plus haut degré de leur composition, des formes où l'on peut distinguer des tiges, des feuilles pétiolées, des vésicules aériennes et des réceptacles distincts. Fructification consistant: 1'en spores vertes ou brunktres, formées d'un nucléus simple ou multiple (spore simple ou quaternée, octonée), enveloppées d'un perispore fourni par la cellule matricule et munies d'un épispore ou membrane propre; 2- en acrospermes (antheridies Dne. et Thur.) ou filaments rameux dont les derniers endochromes sont remplis d'un nucléus gonimique qui, désagrégé a certaine époque, donne naissance à des corps doués d'une grande motilité, et que les deux savants inventeurs de ces corps comparent aux spermatozoaires des Charagnes et des Mousses, d'où, selon eux encore, la présence des deux sexes dans les Fucées; 3' enfin, en spermatoidies (Propagula, J. Ag.; Antheridia, Menegh.) ou filaments comme pédicellés, monosiphoniés, contenant des gonidies symétriquement rangées en plusieurs séries dans le sens transversal et vertical. Les Algues qui composent cette grande samille sont, à peu d'exceptions près, habitantes des mers. Presque toutes aussi sont vivaces. C'est parmi elles que l'on trouve les espèces les plus gigantesques. Voy. PHYCOLOGIE. (C. M.)

PHYCOLOGIE 'pāzst, algue; láyst, diseours, traité). Bor. ca. — On donne aujourd'hui le nom de Phycées à une grande classe de plantes acotylédones, qui vivent au sein des eaux douces et salées, et celui de Phycologie a la science qui en traite. Pendant bien longtemps, ces plantes ont été confondues, sous le nom d'Algues, avec d'autres, qui forment aujourd'hui des familles bien distinctes. C'est ainsi que Linné

réunissait sons cette même dénomination les Phytées, les Lichens et les Hépatiques, et que Jussien lui même, qui en avait judicieusement séparé ces deux derniers proupes, laissait encore parmi elles que que pues Gastéromycètes et toutes les Hypoxylees. On a tenté, à plusieurs reprises, de remplacer le mot Algues par un mot plus convenable; de la les noms de Thalassi phytes, dont la signification est trop restreinte, et d'Hydrophytes, dont le sens est trop étendu et peut s'appliquer avec autant de raison a p'usieurs végétaux phanérogames. Nous pensons que le nom de Phycées répond mieux aux exigences du langage. Algologie et alzellique sont deux mots hybrides et barbares qui finiront par disparattre un jour des ouvrages de botanique, et seront remplacés par ceux plus corrects de Phycologie et phycologiste, tout comme les noms de Muscologie et de muscologiste, qui ont aussi rézné bien longtemps, l'ont enfin été par ceux de Bryologie et de bryologiste, universellement adoptés.

Definition. Les Phycées sont des piantes acutylédones, pour la plupart depourvues des deux sexes, si tant est même qu'elles ne le soient toutes, vivant au sein des eaux douces ou salées, et qui consistent, soit en de simples vésicules isolées ou agrégées, nues ou immergées dans un mucilage primordial, soit en cellules tubuleuses, réunies entre elles hout à bout ou sur un même plan, de façon à donner lieu tantôt a des expansions membraniformes, tantot à des filaments continus ou cloisonnés de distance en distance, soit enfin en cellules de forme diverse, lesquelles, par leur texture variée, donnent naissance à des frondes extrêmement polymorphes, et dont les plus compliquées offrent des tiges, des feuilles et des réceptacles distincts (ex. Sargasjum). Ces plantes sont vivipares, ou bien elles se propagent : 1" par des spores développées tantôt à leur surface, tantôt dans la couche corticale, tantôt enfin dans des conceptacles dont la forme et la pisition sont variables; 2º par des zoospores libres ou réunis sous une forme particuliere. Nous avons deja dit qu'elles habitent la mer et les eaux dou es. nous ajouterons qu'elles reprennent l'apparence de la vie des qu'on les remouille. même après une longue dessircation.

Histoire (1). Les anciens auteurs ne nous ent rien laissé de certain sur ces plantes, si ce n'est que quelques unes étaient usitées comme cosmétiques. Il paraît même que de là dérive le nom de pūxos, qu'elles avaient reçu des Grecs. Celui d'Algues, par lequel Pline et les Latins désignaient ces végétaux, que la tempête rejetait sur la plage, semble venir soit d'algor, soit du verbe alligare. Tout le monde sait par cœur ce vers d'Horace.

Et genus et virtus nisi cum re, vilior alga est,
Sat. 2, 5, 8.

qui montre le peu de cas que les Romains faisaient de ces plantes. Ce dédain s'est perpétué jusqu'à une époque très rapprochée de nous, et de là sans doute la cause qui a fait négliger si longtemps l'étude des Algues. Jusqu'au commencement du xviiie siècle, on ne rencontre, en effet, sur ces végétaux aucun travail qui soit digne de nous occuper. Mais vers cette époque, Réaumur (2) traita. dans deux Mémoires successifs, la question si ardue de leur reproduction. Il admettait chez elles la présence des deux sexes, regardant comme des fleurs males les filaments confervoides qui sortent des pores mucipares des Fucacées. Gmelin et tous les phycologistes qui le suivirent n'eurent pas de peine à combattre et à ruiner de fond en comble une théorie qui ne s'appuyait sur rien et ne pouvait supporter le plus léger examen. Ce dernier auteur (3) donna des descriptions et des figures assez exactes pour le temps où elles parurent. On peut en dire autant de celles de Dillen, précurseur de Linné. Le législateur de la botanique a peu fait pour la phycologie en particulier. L'ignorance complète où l'on était alors de tout ce qui a rapport à l'organisation de ces végétaux d'une part, et de l'autre, le petit nombre d'espèces connues lui permirent de les ranger dans quatre genres, auxquels il imposa les noms de Fucus, Ulva, Conferva

et Byssus, dernier genre qui se compose d'êtres fort hétéroclites. Vers le commencement de ce siècle, Esper (1) publia un livre qui est loin de valoir ce qu'il coûte, mais dont les figures, quoique très médiocres, peuvent cependant être encore consultées avec fruit. A peu près à la même époque parurent les ouvrages de Stackhouse (2) et de Turner (3). Le premier ne renferme, à la vérité, que des espèces britanniques, mais le second donne des figures fort belles et fort exactes de toutes les Phycées à fronde continue qui se trouvaient alors dans les collections de l'Angleterre. L'iconographie en est due au crayon facile de sir W. Hooker, et les descriptions, écrites dans un latin élégant, sont excellentes et accompagnées d'observations fort judicieuses. C'est un livre qu'on ne lit pas assez. Vaucher (4), dans ses Conferves d'eau douce, a donné un bon exemple à imiter, en montrant tout le fruit que peut retirer la science de l'observation suivie du même être à toutes les époques de sa végétation. Dillwyn (5) en Angleterre, et Roth (6) en Allemagne, ont aussi beaucoup contribué à faire connaître, le premier par d'assez bonnes figures, tous deux par des descriptions qui ne manquent pas d'un certain degré d'exactitude, cette tribu si dissicile des Conservées, laquelle. malgré les travaux de ces trois savants et ceux de leurs successeurs, est encore au temps présent un véritable chaos.

En 1813 parut le traité de Lamouroux (7), où ce savant, qu'on peut considérer comme le père de la phycologie, jeta les premiers fondements d'une nouvelle classification des Algues, jusque là rangées d'après des méthodes bien imparfaites, ou plutôt sans méthode aucune, par ses prédécesseurs. Les divisions établics par cet habile observateur n'étaient certes pas à l'abri de toute critique; néanmoins, et moyennant quelque léger amendement, ses Fucacées et ses Floridées sont devenues des familles, et ses Dictyotées et ses Spongodiées des types de

<sup>(</sup>i) Nous ne sourions avoir la prétention de donner lei une aistoire étaillée de la Phycologie. Une simple esquisse, qui en marque levépoques principales, nous semble mleux convençour en arache de dictionnaire. On trouvers d'ailleuis, fina le troisieme supplément an Genera Plantarum de M. Endi cher, une bibliographie complete de cette science; 2005 y reservone donc le lectuer.

<sup>(1)</sup> Descriptions de fleurs et de graînes de divers Fueus, etc., Mem. Acad. so. Paris, 1711, p. 381, et 1712, p. 21.

<sup>...</sup> Historia Fucorum, Petropoli , 1768 , in-4.

<sup>(1)</sup> Icones Fucorum. Nu: - mb., 1797, in-4.

<sup>(2)</sup> Nerels britannica. Edit. alt. Oxonli , 1816, in-4.

<sup>(3)</sup> Historia Fucorum, Lond., I-IV, 1807, in-4.

<sup>(4)</sup> Hist, des Conferves d'eau douce, Geneve, 1803, in-4.
(5) Synopsis of the British Confervæ, Lond., 1802, in-4.

<sup>(6)</sup> Catalecta Botanica, I-III, Lipsia, 1757-1806, in-8.

<sup>(7)</sup> Essai sur les genres de la famille des Thalassiophytes non articulées. Ann. Mus., 1813, tom. XX, p. 22, 116 et 26;.

qui l'in peut repriences d'avrie trip begigé. les coms de Lamberder, à beautoop mour limite les genres de ce ul-er, et en a eubli un tres grand nimbre d'autres qui cet eté elusernes. Sin opelier, et surblut son by ttema Augurum, ent ete fort utres aus persucces que leur piùt portali vers l'etade des Thalassisphytes, L'analism e de ces plantes. Let mal connue par suite de l'imperfection des instruments amplifants, ne lai a pre permie d'operer dans la numenciature la refirme commercee par M. Grevalle, et qui se cuatabue par les efficis constants des phycologistes de l'epoque accuelle. A peapres vers le temps ou parurent les premiers travaux sur les Algues du savant suedois Bormant cher reus un boigtoie. Bary de Saint-Vincent, ami et compatriale de Lamburoux, dont les premiers eines phycoloziques remontent à 1797. Depuis, il nales du Museum, soit dans le Dittannaire ... même en grande partie sur cette observation qu'il avait soncé son règne psychidiaire, intermediaire entre les regnes vegetal et animal. Son Hydrophytologie du regage de la Cogulie Contient aussi, avec d'admirables figures, toutes persuites par luimême, une soule de considérations de geographie botanique, qui n'ont pas peu contribué a consolider les principes émis par Lamouroux sur cette branche encore peu étudiée de la science des Algues. L'ouvrage de Lyngbye (2) fut public en 1819; on y trouve d'assez bonnes figures et surtout des descriptions bien faites: mais la classification suivie par l'auteur se sent du temps où elle a paru et n'est pas irréprochable. Dans un travail qui fut inséré dans les Mémoires du Museum, Bonnemaison (3) traita d'une tribu

tribus distinutes. M. C.-A. Agarda (1), à 1 d'un se etait peu compé avant lui , et la fit miert eretallte. A is mene engle, Ga. hat, ell. fellit den fatten a er eine phytilicate, pur'a, caus le Indiature de Lermalt. un feine eine bigger bine durfinter der Trade im gegen b. il exemple de ses desautiers, il divise et e reites regelaux en Symphysisies du eich die, et en Lughgiden in an. mes. 1 ma. nabord adique les epeciales de Lambie de serla structure et la francaire, il une carles, mais il ebereba plus tard a faire preva it. en l'elemant au le a des limiles qu'estant l'indee premiere de Bury sur les augrarges.

Lee Boureile ere va s'autar pour at pagconque. Le nombre incessamment et assait des puntes marines normale de Liuferies dirbuns, et ce les ci serual desarmalis fiasees sur l'organisation de la fronte et les formes de la fructification, M. Grev. e. L. entre le premier dans cette voie, cu n es. L'enpublia successivement, soit dans les ila- : totaurs par MM. Berneier, Duby, because, J. Agarah, Kaimag, Meneghing, Harrey, classique, auquel il a attaché son nom, plu- ; J.-D. Hocker, De Noiaris et Zauardiel. sieurs tres bons genres universeilement adop- ; M. Berkeier 2, qui brille au premier rang tes. Il est un des premiers, sinon le pre- parmi les mycologues, a aussi enrichi son mier , qui ait observé les zospores des pays et la science de plusieurs especes d'Al-Algues inferieures, et qui en ait fait men- , gues, dont il a en même temps uevoi e la tion sous le nom de aucurpes. C'est , structure intime. Dans trois Mensoires sur les Ceramices. M. Duby a jeie du jour sur l'organisation et le fruit des plantes de etle tribu et contribue a les faire mieux e nmaître. Notre savant compatriole, M. Lecause (3), a aussi appurte son concurs aux progres de cette partie de la bilanque. Dans ses flantes a drulle, il a etab i plusieurs fort beaux geures et jete les fandements d'une classification nouve...., a laquelle il a plus tard, dans les Anna es des Sciences naturelles, douné les developpements que comportait le sujet. De concert avec M. Thuret, if a decouvert que les enduchromes terminaux des filaments qui accompagnent souvent les spores des l'ucacres lassent erhapper, a une certaine e, eque, des giubules armés de cils vibratiles et diques de la même mobilité que les avispores des

to Species According the cognition to Latter, in-L. t. II. Mal *Sedema digar*am Lueros, 1824, 20-23.

ls Tentamen Bedraphyterique Dunica, etc., Billio

Di Eren me ber Medraportes beraben. Mem. Man. 1826

ft. Agn Ritters co. etc. Edwb, and Lond. 1872 (m.4) the Garage Constitution

<sup>(1)</sup> Give age : Zer & Ope Load itt mit. Mr. Plantes de l'Araba-Brurese Arab du Mai D. 1841.

Earn ser use new? des deput et aus Pulpers confl BIT B BIT LAW, ME S. O.

Bryopsis. Ces deux savants comparent ces globules mobiles aux spermatozoaires des Muscinées; d'où l'opinion qu'ils professent de la présence des sexes dans les plantes de la tribu. M. J. Agardh (1), outre de bonnes observations sur la propagation des Algues, a publié sur celles de la Méditerranée et de l'Adriatique un opuscule, où l'on trouve une bonne disposition méthodique des genres des Floridées. Ces genres y sont euxmêmes mieux définis, mieux limités qu'ils ne l'avaient encore été, et l'auteur en a ajouté plusieurs qui ont mérité d'être admis. Le travail du fils du célèbre professeur suédois venait d'autant plus à propos, que, depuis Bertoloni (2), les Thalassiophytes des côtes de l'Italie n'avaient été l'objet d'aucune publication consciencieuse, si nous en exceptons celle de M. Delle Chiaje, dont l'iconographie est malheureusement bien défectueuse. Trois botanistes italiens, MM. de Notaris (3), Meneghini (4) et Zanardini (5), ont puissamment contribué, avec M. J. Agardh, à combler cette lacune. Dans un onvrage fort difficile à se procurer et à consulter, MM. Postels et Rupprecht (6) nous ont fait connaître, par de belles planches, les richesses phycologiques amassées pendant un long voyage de circumnavigation, fait de 1826 à 1829. Plusieurs genres nouveaux et un grand nombre d'espèces y ont été détrits et figurés avec soin. Vers le même temps, M. Kutzing (7) fait un grand voyage le long des côtes de la Méditerranée et y recueille de nombreux matériaux, qui lui servent à publier un magnifique ouvrage, où de très bonnes généralités sur les Algues sont suivies d'une nouvelle classification de ces plantes. Nous avons apprécié ailleurs ce travail remarquable, dont le principal mérite.

mais non le seul, consiste dans les 80 planches qui l'accompagnent. L'auteur y a donné la fidèle représentation de la structure des frondes et de la fructification de la plupart des genres. Quelque temps après parut un autre travail du même savant, où toutes les espèces connues de la samille des Diatomacées se trouvent coordonnées et admirablement figurées. Dans cette noble émulation, des botanistes de l'Europe pour le progrès de la science des Algues, les phycologistes anglais ne se laissent pas dépasser. M. Harvey (1) donne un Manuel où sont décrites avec détail toutes les Phycées des lles Britanniques. Devenu plus tard collaborateur de M. J.-D. Hooker (2), il lui prête son concours pour la publication de la Cryptigamie antarctique. Enfin, il entreprend d'exposer aux yeux du monde savant le luxe de végétation de la Néréis britannique, dans un grand et splendide ouvrage (3), déjà arrivé à la 12° livraison. Un autre ouvrage de M. Hassal (4), où les Algues d'eau douce sont aussi décrites et figurées, vient servir de complément à celui de M. Harvey, qui a exclu celles-ci de sa publication, pour éviter un double emploi. Maintenant que nous avons montré la part que chacun a droit de revendiquer dans les rapides progrès qu'a faits la Phycologie dans ces dernières années, nous permettra-t-on de penser et de dire que nous-même nous ne sommes pas resté simple spectateur de sa marche, toute faible que soit notre contribution (3)?

A peine cependant avons-nous effleuré notre sujet, que déjà nous nous apercevons que nous avons dépassé les limites tracées par la nature de ce livre. Avant d'aborder la matière principale de cet article, nous devons, pour être juste envers tous, ajouter encore à ceux qui précèdent les noms des bo-

- (1) Manual of Brit. Alga, London, 1841, in-3.
- (1) Cryptogamia antarctica, Alga, Lond., 1845, in-
- (3) Phycologia Bestannica, London, 1816, Lesc. I-XII, in-8.
  (4) A Hist. of the brit. freshwater Algæ, Lond. (2 vol. in-8. un de planches), 1845.
- (5) Montogne (Camille), Alga Bolivienses et Patagonica in d'Orbigny, l'oquge Amir. mèrid., Paris, 1838, in-4. Crypt. Alger., Ann. sc. nat., 1838; Phytogr. canariens. Alga Paris, 1836, in-4: Cryptogamie de l'île de Cuba. Paris, 1836, in-5.; Allas in-jol.; l'oyaga au pole antarct., par d'Urville, Cryptog., Paris, in-8, 1832-1846, avec planches, in-fol.; Cryptogamie du l'oyage de la Bonite. Algues, Paris, 1846, in-8, avec planches in-fol.; flore d'Algèrie. ando 1. Phytog., Paris, 1846, in-4, avec 10 pl. coloriées; plunieurs Mémoires dans les Annales des sciences naturelles.

<sup>(1)</sup> Sur la propagation des Algues, Ann. 2c. nat., 1836, 2. VI; Alga maris Modsterranci et Adriatici, Parissis, 1812, in 8.

<sup>(2)</sup> Bistoria Fucor. maris Ligustici, in Ameen. Ital. Bonon.,

<sup>(3)</sup> Atgatogia: maris Ligustici Specim., Taurin., 1842, 5n-6.

<sup>(</sup>a) Manograph. Nastochin., Taurin., 1812, in-4, et Algha Baliana a dalmatiche, Padova, 1842, in-8, fasc. I-IV.

<sup>(5)</sup> Syn. Alg. in mari Adriatico hucusque collect., Tourin.
1841, m-6; a Saggio di classific. natur. della Ficce, Venezio,
1841, in-4.

<sup>(6)</sup> I. hustrat. Algarum, etc., Petropoli, 1849, fol. max.

<sup>(7)</sup> Phycologia generalis, etc., Leipzig, 1843, in-4; Dia Econoccaligen Bacallarian odar Diatomeen, Nordhausen, 244, in-ta-

tanistes qui , par des Mémoires spéciaux ou ... de torte autre maniere, ont aussi fourni de précieus matériaus pour l'édifire. Ce sont, dans l'ordre alphabet que : Adarson, De Candolle, Despréaux, Donati, Dorluzeau, Draparnaud, Ginanni, Girod-Chantrans, Imperati, Jurgens, Marsili, Müller, Senebier, Smith, Sprengel, Targioni Tazzetti, Turpin, Wrangel, Wullen, MM. Areschoug. Bailey, Biasoletti, de Brebisson, Brongniart Ad., Carus, Chanvin, Corda, Crouan freres', Desmay eres, Dickie, Diesing, Duval, Ehrenberg. Endlieber, Fries, Grateloup, Griffiths M"), Herns, Hornemann, Leib in, Leberre, Lepormand, Link, Martens, Martius (de . Mertens, Meyen, Miquel, Morren . Nacrari . Nardo . Nees d'E-enberk. Olivi, d'Orbigny peret, Proubet, Pylaie de la), Ralfs , Richard Ach., Budolphi, Soher, Sonder, Suhr, Thwaites, Trevisani (C' de), et Unger.

#### ELL BENTS CONSTITUTORS DES PETCERS (1).

Element: inorganiques ou composition chistique. M. Payen, membre de l'institut, ayant fait de la composition des matieres : organiques végétales l'objet d'études approfundies, nous avons sollirité et obtenu de son obligeance la suivante enumération des substances variées qui, par leur combinaison, constituent les Phyrées.

Les Thalassiophytes presentent dans leur composition chimique quelques particularites, independamment des faits conformes aux lois générales de la composition des plantes. Ainsi, ces végétaux contiennent des quantites plus ou moins considérables d'Inuine, substance qui contribue a leur , games : tiges et rameaux, nojaux et condonner une consistance notable, tout en crétions organiques des fruits :11. leur conservant beaucoup de souplesse, surtout lersqu'ils sont hydratés.

Les Fucus recemment tirés de l'eau de : mer contiennent de 0,70 à 0,80 de leur ; ids d'eau. En admettant en moyenne 0.25 de substance solide, tant organique commentatique, cette substance renferme 11.14 a 0.19 de son poids de matiere inor-: 31.14ue, ou en movenne 16.5 pour cent de i urus sec, ou 4.1 pour cent de Fucus frais. La substance organique constitue donc les

0.533 de la matière sèche, ou les 0,208 du pods du Fares à l'état normal, c'est-a-dire à sa sortie de l'eau.

Les differences entre les proportions des matieres inorganiques officent une nouvelle preuve de ce fait genéral, savoir, que les plantes qui se developpent dans une même eau, de même que ceiles qui vegelent dans un même sol, fixent des quantiles differenles de composés minéraux, et qui varient surtifut avec les especes.

La portion inorganique fixee dans les tissus des Fucus se compose en general: 1º de chaux unie surtout avec l'acide exalique, l'acide sulfurique et l'acide phisiphorique; 2º de chlorure de sidium et de potassium : 3º de sulfate de potasse : 4º d'audure et de bromure de potassium et de magnésium: 5º de soufre: et 6' de since.

La partie organique contient : 1' de la cellulose, qui constitue la trame des celfules; 2º de l'inuline; 3' plusieurs corps gras azotes, représentant en azote de 0.019 a 0.031 du poids de la substance organique serbe, et en matiere organique azotee de 12 a 20 pour cent de la substance organique totale; 4' une matiere sucree, manaite ou glue se; 5' deux matieres grasses; 6º une buile essentielle; 7° un ou deux principes coloranu.

Les substances ligneuses, telles que Lignose, Lignone, Lignin, Lignine et Ligniréose, manquent totalement dans les Fucus. et cela est facile à comprendre, car ce sont ces principes immédiats qui, géneralement, donnent la consistance dure et la fragilité aux diverses parties des plantes phacére-

Eléments organiques, c'est-a-dire constitution on produit des organes. Ces elements sont : 1º le sucre a l'état de mannite; 2º la substance des cellules, qui est amirabe en qui se presente sous des formes distinctes Hestologies. Dans le premier état, on peut la diviser (a) en Geim, substance incolore. même quand elle est soumue a l'action de l'iode, et qui ressemble au muestage : (b) en Fuein, substance pareillement incolure

fet Bant en paratraffin ermme dans plustere der mitiere men merre mit a profit les observations que mem to the contract of the data in Physical agreement

<sup>(</sup>t) Nous n'ances torn vonbs champer à la metr de M. l'agra, bire çur dans le piersgriphe sermet. qui etité dipa redift, n. is reven ies mit des militances qui y mot diffi

pendant la vie de l'Algue, mais qui, lorsque celle-ci est sortie de l'eau, prend à l'air une couleur brune durable; elle forme les cellules des Cystosires et ne pâlit point à l'air libre; (c) en Gelacin, incolore comme les précédents, ou bien jaunatre, orangé ou brun, mais devenant de la couleur du vertde-gris quand on la plonge dans de l'acide hydrochlorique. Cette couleur disparaît par les alcalis ou même par un lavage à grande eau; (d) en Amylure, toujours incolore, excepté quand on le met en contact avec la teinture d'iode, qui le change en bleu ou en violet. Cette dernière substance, à laquelle M. Kützing ajoute encore les gommes, fait, comme celles-ci, partie du contenu des cellules. (e) Enfin, la matière colorante : a. La Chlorophylle, semblable à celle des autres végétaux ; elle n'existe pas seulement dans toutes les Algues vertes, mais, si l'on en excepte le Rytiphlæa tinctoria, elle se rencontre aussi dans toutes celles qui sont colorées en rouge. 6. La matière colorante bleue Phycocyane, qu'on retrouve dans le Thorea, le Lemania et les Batrachospermes. y. La matière colorante rouge ou Phyco erythrine; celle-ci se montre surtout dans les fluides de toutes les Floridées, concurremment avec la chlorophylle, dont la présence est masquée par la prédominance de la couleur rouge. Mais le soleil vient-il à altérer celle-ci, ou bien la fait-on disparaltre en trempant l'Algue dans de l'ammoniaque, la couleur verte reprend le dessus. On peut rétablir les choses dans leur premier étaten répétant la même opération dans un acide. 3. La matière colorante rougebrun ou Phyco-hématine, qu'on ne trouve que dans le Rytiphlæa tinctoria, et qui se comporte, sous les réactifs, bien autrement que la précédente. Cela est probablement dù au mélange de la couleur rouge avec une antre substance. Voici ses propriétés : l'eau s'en empare facilement, et si l'on en fait conceptrer, par évaporation, le liquide colore, il laisse précipiter par l'alcool des flocons rouges, qu'on peut recueillir sur un Altre et sécher. Alors cette matière est d'un rouge de sang soncé tirant un peu sur le brun. Elle est insoluble dans l'éther et l'alcool, et se dissout fort bien, au contraire, dans l'eau et les alcalis liquides, lesquels en avivent la couleur. Les acides la sont passer au rouge clair orangé, qui pâlit par l'action de l'air atmosphérique. Cette couleur est très azotée.

Histologie. Nous avons dit plus haut que les éléments organiques des Phycées se présentaient encore sous des formes déterminées. Ces éléments se réduisent à deux, la cellule et son contenu.

1° Les cellules (1) sont des membranes creuses dont la paroi est formée d'une ou de plusieurs couches de cette substance. que M. Kützing nomme Gelin (Gelin-Zellen), et M. Paven cellulose. Il v a toujours au moins deux couches, et celles-ci sont quelquesois tellement unies entre elles, que leur existence simultanée est difficile à constater. Dans l'intérieur de ces cellules, on en rencontre une autre qui enveloppe constamment le nucléus ou l'endochrôme; M. Mohl la nomme utricule primordiale. On la distingue aisément dans les Algues dont les cellules atteignent de grandes dimensions ( ex. Halidrys siliquosa); elle n'est pas tout-à-sait aussi facile à apercevoir dans celles qui, comme les Ulves, sont composées de petites cellules. M. J. Agardh assure que la paroi des cellules est formée par des fibres spirales marchant en sens contraire, et que cette structure est des plus apparentes dans les tubes en cœcum du Codium Bursa. Cette assertion est niée par M. Decaisne; mais M. Thuret a observé des stries longitudinales et transversales dans les filaments des Conferva glomerata, crispata et rupestris, qui semblent venir à l'appui de l'opinion du botaniste suédois. Les cellules sont sphériques ou allongées et cylindriques, et, dans ce dernier cas, ouvertes ou closes, entières ou déchiquetées à l'une de leurs extrémités. Ce sont elles qui, par leur agencement, soit

(1) Bons un Mémorre sur la membrane cellulaire des plautes, M. Thwastes, qui a fait la plupart de ses observations sur les Algues d'eau douce, est conduit à cette conclusion que l'endorhrôme on le metéus est la partie principale, et que la cellule qui le contient lui est subordomée, et ne rempist en quelque sorte que l'usage purement physique d'isoler le nuclèus; ce hotaniste appuie cette manére de voir sur le fait d'un Spirulina, dont les séries longitudinales et mématoides des endochrômes n'étairest contenues dans sucus tube, mais seulement mantenurs dans leuis repporta par la présence d'une matière mucilagineuse. Toutenus, dans le cas même où le tube, s'il existe réeilement, aurait échappé à l'investigation de M. Thwaites, ne peut-on pas supposer, du moins par analogie, que chaque endochrôme est revête d'une membrane infiniment tênue et délicate?

bout à bout, soit sur un plan, soit enfin de toute autre façon, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, constituent les plantes si variées de l'ordre des Phycées.

Les cellules qui entourent immédiatement l'endochrôme sont d'une nature différente. M. Kützing, qui les a vues bleuir par l'action de la teinture d'iode, les considère comme formées d'une matière amyla :ée et les nomme Amulid-zellen. Elles se comportent différemment selon leur place, selon l'organe qu'elles concourent à former, et selon la fonction qu'elles sont appelées à remplir; mais on peut avancer, en général, qu'elles participent plus que les cellules de Gelin, de l'endochrome qu'elles enveloppent immédiatement. On les observe principalement dans les Confervées, les Zygnémées, les Vauchériées, les Callithamnion, etc. Enfin, selon M. Mohl, les cellules des Algues sont réunies au moyen d'une substance intercellulaire plus ou moins abondante. qui permet que, dans une section, on apercoive entre elles une ligne de séparation, dont le microscope ne révèle pas l'existence entre la membrane extérieure des cellules adjacentes chez les Phanérogames.

2° Le contenu des cellules est ou fluide ou solide, et souvent l'un et l'autre. Nous avons déjà dit deux mots des fluides. Quant aux solides, qui doivent leur origine à ceux-là, ce sont des corps granuleux, ordinairement colorés, qui ont reçu le nom d'endochrôme ou de substance gonimique. Le premier de ces noms leur vient de la couleur sous laquelle ils se montrent à la vue; le second, de la faculté de se métamorphoser en cellules semblables ou analogues à la cellule-mère. Nous verrons plus loin les mouvements remarquables auxquels quelques uns de ces granules (genidia) sont soumis au moment de leur sortie des cellules. Lorsqu'il existe un seul corps, on l'appelle endochrôme nucléiforme; s'il s'en rencontre plusieurs, ce sont des gonidies ou endochrômes granuleux. Il arrive souvent que la cellule est vide de tout corps solide, et ne contient qu'un fluide. Quant à l'ordre du développement des cellules, il paralt que celle qui enveloppe l'endochrome immédiatement préexiste à la cellule de nature amylacée, et que la formation de cette dernière précède celle de la cellule de Gelin.

#### ORGANOGRAPHIE DES PHYCÉES.

ORGANES DE VÉGÉTATION.

Nous allons examiner successivement dans les Zoospermées, les Floridées et les Phycoldées, trois familles dont se compose l'ordre entier des Phycées, le mode de combinaison des cellules, d'où résulte leur systeme végétatif (Phycoma) qui prend, selon les cas, les noms de tige (Cauloma, Kg.), de fronde (Phylloma, Kg.), de tube (Cæloma), de filament (Trichoma) ou de vésicule.

Zoospermées, J. Ag. Dne.; Chlorospermées, Harv. C'est dans cette famille qu'on rencontre les Algues les plus simples. Chez le Chlorococcum et le Protococcus, la fronde est réduite à une simple vésicule sphérique, verte dans le premier, souvent colorée en rouge dans le second. Cette fronde est oblongue dans le Cylindrocystis. Les Algues en question ouvrent la série végétale dans l'ordre des Phycées, comme l'Ustilago ou le Protomyces dans celui des Fonginées.

Dans les Nostochinées, les cellules, par leur enchaînement en séries linéaires, forment des filaments en chapelet, fiexueux. immergés dans une gangue mucilagineuse qui les relie entre eux et dont la forme générale varie en se rapprochant toutefois de la globulaire. Les Rivulariées et les Oscillariées offrent aussi, au milieu d'un mucilage. des cellules tubuleuses, transparentes, incolores, dans lesquelles sont disposées sur une seule rangée d'autres cellules (endochrômes) coniques ou parallélipipèdes, destinées à propager la plante-mère, avec cette différence, toutefois, que chez les premières les filaments qui constituent la plante partent d'une base rensiée en vésicule et irradient en tous sens, tandis que chez les seconds ces filaments sont disposés sur un plan et rayonnent vers tous les points du périmètre d'une surface le plus souvent orbiculaire. Les Hydrodictyées viennent ensuite, et se font remarquer par la réunion pentagonale de leurs cellules en une sorte de sac en réseau, dont le mode de reproduction n'est pas moins merveilleux que la forme de la plante elle-même. Les Zygnémées, dont M. Decaisne, se fondant sur leur accouplement, fait une famille à part sous le nom de Sysporées, se présentent sous la forme de filaments simples, cylindriques, cloisonnés

ou articulés de distance en distance, lesquels ne sont que la répétition de la cellule élémentaire s'ajoutant à elle-même plusieurs fois dans le sens de la longueur. Avant le rapprochement qui précède la fructification, les gonidies qui forment les endochrômes sont disposées le long de la paroi des segments, soit en spire simple ou double (ex. Zygnema), soit en étoile simple (ex. Thwaitesia) ou double (ex. Tyndaridea), soit enfin sans aucun ordre (ex. Mougeotia, Zygogonium).

Les Confervées offrent plusieurs types, tous formés de filaments simples ou rameux, cloisonnés aussi, mais qui ne s'accouplent point pour la formation du fruit, celui-ci parcourant toute son évolution dans la cellule matricale, au moyen de la concentration des granules de chlorophylle qui la remplissent : nous verrons ailleurs par quel mécanisme. Dans la division des espèces de ce groupe que M. Hassal nomme vésiculifères (OEdogonium, Lk.), M. Meyen et lui ont observé une modification remarquable de la structure, qui consiste, selon ces savants, dans l'épaississement ou la stratification annulaire du sommet de chaque segment du filament.

Les Caulerpées se distinguent de toutes les autres Zoospermées par la continuité de leur fronde et surtout par l'espèce de tissu spongieux dû au seutrage de sibres dont la cavité de celle-ci est remplie en même temps que de gonidies. Ces fibres, sur lesquelles nous avons le premier attiré l'attension, naissent selon M. J. Agardh, des fibres spirales qui entrent dans la composition des cellules. On reconnaît d'ailleurs dans ces Algues deux systèmes, l'un constitué par une sorte de souche rampante, poussant des racines inférieurement et donnant naissance à l'autre, c'est-à-dire aux frondes flottantes. M. Decaisne a montré aussi que l'accroissement n'a pas seulement lieu en longueur, mais que, comme dans le Chamadoris, la fronde acquiert de l'épaisseur par le dépôt successif de couches concentriques.

L'Acétabulaire, algue encroûtée de calcaire, et qui, pour cette raison, a longtemps milité parmi les Polypiers, a été fort bien étudiée dans ces derniers temps par MM. Delile, Meneghini, Kûtzing et Zanardini. Ils

ont peu laissé à faire pour compléter la connaissance de cette plante, si singulière par sa forme, qui imite une ombrelle ou un petit agaric. Elle est constituée par un tube vertical, du sommet duquel irradient deux couches d'autres tubes dichotomes, horizontaux, soudés l'un à l'autre par un enduit calcaire et renfermant de nombreuses gonidies verdatres, desquelles naissent les spores. Celles-ci s'échappent à la maturité par l'extrémité rompue des tubes les plus longs. Les Halimédées comprennent l'Anadyomène dont les tubes tri-ou multifides. réunis sur un même plan, forment par leurs anastomoses des expansions en éventail de la plus grande élégance, et le genre Halimeda chez lequel les tubes constituent par leur enchevêtrement un axe d'où ils irradient ensuite vers la périphérie en se divisant par dichotomies successives. Les frondes sont d'ailleurs encroûtées d'une couche épaisse de carbonate calcaire, qui masque complétement cette structure. De même que dans toutes les Algues recouvertes de calcaire, on ne peut bien voir cette organisation qu'après avoir dissous leur enduit par une immersion plus ou moins prolongée dans un acide affaibli. La place du genra Lemania est encore indécise, mais la structure tubuleuse de sa fronde, divisée à l'intérieur et de distance en distance par des verticilles de filaments horizontaux, moniliformes, dont les endochrômes deviennent des spores, cette structure, disons-nous, semble devoir légitimer la place que nous lui donnons ici, à moins qu'à l'exemple de M. J. Agardh, on n'en veuille former une petite samille ou une tribu distincte. Jusqu'ici , si nous exceptons les Palmellées et l'Anadyomène, nous n'avons eu affaire qu'à des frondes filamenteuses, soit que les filaments sussent libres, soit qu'ils sussent reliés par une sorte de gangue gélatinisorme; nous voici arrivés à des frondes composées d'une ou de plusieurs couches de cellules hexaèdres à faces plus ou moins égales. Ces frondes peuvent être d'ailleurs creuses ou membraneuses; ce sont les Ulvacées.

Floridées (voy. ce mot). Choristosporées, Dne.; Rhodospermées, Harv. Au mot Flori-Dées, nous avons déjà esquissé à grands traits l'organisation et la fructification de cette seconde famille, que distinguent surtout

son double mode de reproduction et ses brillantes couleurs, présentant toutes les numeros du rouge, depuis le rose le plus tendre jusqu'au pourpre brua ou violacé. Le système véretatifest loin d'être uniforme dans les diverses tribus qui composent cette belle famille.

De même que dans toutes les autres Phyrées . la fronde est constituee uniquement par des cellules allongées, filamenteuses : Trichoma) ou courtes et polyeires (Phycoma , Phylloma). On peut dire qu'elle revêt deux formes principales; dans la premiere, elle se présente sous l'aspect de filaments clussonnés; chez la seconde, elle est continue. Nous alions maintenant exposer par quelles gradations successives le système végetatif s'éleve depuis le Callithamnion jusqu'au Delesseria.

La fronde des Céramiées (voy. ce mot) est filamenteuse et formée de cellules plus ou moins courtes, tubuleuses, placees bout à bout en série simple, comme dans les Confervées, auxquelles, à part la couleur et le fruit, quelques genres de cette tribu ressemblent assez. Ces cellules on enduchrómes sont reliées entre elles par un tube transparent, homogène, anhiste? ou, selon l'opimion de M. J. Agardh , compoé de fibres très ténues et diversement entrecroisées, lequel s'accrolt avec les cellules qu'ul est chargé de contenir. On nomme cloison ou endophragme la membrane qui sépare transversalement les cellules, et article ou segment l'espace compris entre deux cloisons. Cette forme de fronde est rarement simule: elle présente le plus souvent une ramification fort variée. Le tube général ou périderme enveloppe immediatement l'endochrome (ex. Calluhammon), ou recouvre une couche de cellules juxtaposees (ex. Spyridia, Ptilota, Ceramium, etc.). Quelquefois même. de cette couche naissent d'autres cellules qui bérissent le filament principal d'un grand nombre de poils (ex. Calluhamnian dassifrichum).

Chez les Corallinées (voy. ce mot), la fronde, cylindrique dans le Janea, comprimée dans l'Asiphiroa, etc., se compuse de cellules allongées, articulées, pressées dans l'ase de la plante, où elles forment une sorte de moelle internompue de distance en dispour marcher vers la périphérie, elles sa partagent en dichotomies dont les celiules sont de pius en plus petites. Dans les frondes planes des genres Melidesia et Mastuphora. les celiules, beauceup plus courtes, sont dispusces paraileiement en une ou plusieurs couches sur un plan horizontal, comme dans le geure l'exisonneug. D'ou il resulte que cette structure a beaucono d'analogie avec celle de la tribu suivante, si l'on veut bien faire abstraction de l'enduit calcaire dunt les frondes sont toutes encroutees

Chez les Floridees a fronde continue, les cellules, le plus souvent uniformes, sont ou placées les unes a côte des autres sans ordre et sur un même plan, ou bien, sensiblement differentes entre elles quant à la forme, elles constituent une fronde cylindrique ou seulement comprimee. Celle ci se compose de plusieurs couches concentraques, dont l'une, parcourant longitudinalement le centre de la fronce, en forme l'axe ou le système medullaire, tandis que l'autre, ou les autres, irradiant horizontalement ou en arc. de cet axe vers la périphérie, en constituent la couche exterieure ou corticale.

Les cellules qui concourent a former la texture des frondes des Cryptonemees sont en general tres delices, mais se comportent differemment dans leur agencement dans les divers groupes de la tribu en question. Ainsi: 1' dans les Glorociadées, les filaments de la peripherie sont libres, monififormes et n'adherent que faiblement entre eux an moyen d'un mucilage (ex. Nemalion. Crouaniaj: 2º chez les Némastoniées, le systeme axile, bien fourni (ex. linkra) on presque pul tex. Catenella ; est quelquefois réduit a un seul tube articulé (ex. Ouria) ou continu (ex. Endociadia), et a la couche corticale, assez etrostement reliee par le periderme; 3º dans les Spongiocarpees, tres remarquables par leur fruit tetrasporique, les cellules megullaires s'eloignent sensiblement du type genéral de la tribu, puisqu'elles sout bezagones et prismatiques, surtout dans la genre Caundrus, ce qui n'empèche jus que celles de l'ecorce, devenues borizontales, se comportent absolument comme dans les autres Aigues de ce groupe. La fronde est ordinairement cylinarique (ex. Polyides), comprimée (ex. Chondrus) ou plane (ex. 1/hyllotance; puis, se combant horizontalement i phoraj et même membraniforme (ex. l'eys-

sonnelia). Les deux autres sous-tribus ou divisions, Gastérocarpées et Coccecampées, rentrent dans la forme typique. Il est cependant quelques genres, et entre autres le Gehidium, où les choses n'ont pas tout-à-fait cette simplicité. Ici, en effet, nous voyons une couche de grandes cellules arrondies entre les fibres parallèles et entrecroisées, qui constituent l'axe, et la couche cortionle formée de filements monilisormes. Ces diverses couches, concentriques l'une à l'autre, ont reçu les noms de stratum medullare, intermedium et corticale; et quand il en existe une quatrième, elle est désignée sous celui de s. subcerticale. Ou toutes les celloles sont vides de genidies, ou bien elles contiennent des pucléus d'autant plus vivement colorés qu'ils avoisinent davantage la superficie de l'algue.

Dans les Lomentariées, la fronde tubulease on pleine, ordinairement continue, parement articulée, si ce n'est dans ses derniers ramuscules (ex.: Asparagopsis), est souvent interceptée dans sa longueur par des disphragmes qui correspondent à des étransiements extérieurs. Ce sont des cellules glohaleuses ou polyèdres qui la constituent, et ces cellules sont disposées sans aucun ordre, mais toutefois de façon que les plus grandes en occupent le centre, et que les plus petites zayonnent en chapelet vers la périphérie. Chez quelques unes (ex.: Laurencia dasyphylia), quatre ou cinq grandes cellules en entourent une plus petite placée dans l'axe de la fronde. Dans le Lomentaria, les cellules certicales adhérent peu entre elles, et ne sont reliées, dans l'état de vie, que par une macasité abandante.

La tribu des Rhodomélées, d'ailleurs besucoup plus compliquée dans son organisation que la précédente, venforme des espèces filamentouses, articulées, et d'autres continues, soit cylindracées, soit membraniformes. Quelquefois même il arrive qu'on reacentre ces trois modes de structure dans le même algue. Chez les premières, nous veulons perfer des espèces cloisennées, les colleles sont placées hout à bout, mais en série multiple, les extésieures variables en zonhee autour d'une grande cellule qui occupe l'ene en le centre de la france (ex.: Polysiphonie). Les callules périphésiques contou-

vent dans toute l'étendue de la fronde (ex. : Dasya), quelquefois partiellement (ex.: Polysiphonia elongala et complanata), recouvertes d'une ou plusiefirs couches de cellules plus petites qui en imposent à ce point qu'elles pourraient saire croire qu'on a sous les your une algue continue. La portion membraneuse des Rhodomélées continues est composée d'aréoles hexagones symétriquement placées les unes à côté des autres sur un même plan, d'où résulte un admirable réseau qui fait de ces Algues une des plus belles choses de la végétation sous-marine et le plus bel ornement de nos collections. C'est ce dont on me saurait disconvenir. quand on a vu la fronde du Claudes, aussi élégante dans sa forme anomale, que brillante par sa vive couleur. Deux autres genres de ce groupe, Volubilaria et Dictionus. offrent encore une autre particularité, c'est que la partie membraneuse de l'un, réticulée de l'autre, se contourne en hélice, selon la longueur, et ressemble assez bien à un escalier en limaçon. Nous avons vu que le Duriæa, parmi les Hépatiques, effre la même disposition.

La structure des Plocariées se rapproche singulièrement de celle des Lomentariées, dont elles différent surteut par la fructification, ainsi que nous le verrons en son lieu. Les genres Hypmea et Alocaria peuvent en être considérés comme les principaux types. Entre cette tribu et la suivante, nous en avons établi une nouvelle, fondée à la fois sur les genres Fauchea et Rhizophyllis. On trouvere, aux planches 15 et 16 de la Flors d'Algérie, des analyses de ces deux genres. Nos Rhizophyllimées se rattachent aux Plecariées par leur structure, et aux Spengiocarpées par leur fructification.

Viennent enfin les Delessériées chez lesquelles la fronde, cylindrique ou membraneuse, et maintes fois l'unoet l'autre en même temps, est diversement organisée dans les deux cas. La fronde purement membraniforme se compose exclusivement de plusieurs couches de cellules sourtes, arrondies ou polyèères per suite de leur mutuelle pression, ce qui donne à ces plantes un aspect réticulé (ex.: Aglaophyllum). Chez quelques espèces, on rencontre des traces de veines saillantes en d'une sorte de mervure ramifiée qui dispurant bientét, at a'est, le plus souvent, que

la continuation du rétrécissement stipitiforme de l'Algue. Cette nervure est composée de cellules allongées, mais non filiformes; elle devient une vraié tige garnie de feuilles pétiolées, dans le genre Delesseria, lequel, par ce caractère de végétation, est l'analogue du genre Sargasse de la famille suivante.

Phycoidées (roy. ce mot), Haplosporées, Due .: Melanospermées, Harv. Nous voici arrivés à une famille dont la place n'est pas encore définitivement fixée pour quelques phycologistes, mais qu'à l'exemple de MM. Endlicher et Harvey, nous maintenons encore au premier rang. Nous nous y croyons autorisé par cette considération que la fructification que l'on regardait autrefois comme simple, confirme par ses formes une distinction qu'on n'accordait qu'à la complication de l'organisation et à l'isolement des organes. C'est d'ailleurs chez cette famille que se rencontrent les espèces les plus gigantesques. Elle se distingue des deux autres par sa couleur olivacée ou d'un brun olivatre passant au noir par la dessiccation. C'est bien là son caractère principal, mais ce n'est pas l'unique, ainsi qu'on pourra s'en convaincre en lisant l'exposition abrégée que nous allons faire de ses diverses tribus.

Comme celles des deux précédentes, les espèces de cette samille se présentent tantôt sous la forme filamenteuse, articulée ou continue, tantôt sous celle de frondes membraneuses avec ou sans nervure, tantôt enfin avec un stipe solide qui s'épanouit en lames membraniformes, ou avec une vraie tige garnie de seuilles et de réceptacles discrets ou isolés. Parmi les Algues filamenteuses continues, nous trouvons les Vauchériées. dont les tubes simples ou irrégulièrement rameux sont flottants dans le sein des eaux ou fixés au sol par des radicelles. Le genre llydrogastrum est surtout remarquable par sa plus grande simplicité, puisqu'il consiste en une vésicule sphérique ou obovoide dont la base fournit un système radicellaire qui pénètre dans la terre humide. L'intérieur des tubes des Vauchériées est rempli de grains de chlorophylle. La tribu des Spongodiées se compose aussi de plantes chez lesquelles le système végétatif consiste en cellules tubuleuses continues, formant par leur réunion ou leur enchevêtrement des frondes globuleuses et creuses, cylindracies et funiformes, ou planes et flabellées. Celle des Ectocarpées, qui vient ensuite, correspond aux Confervées dont elle a les filaments monosiphonics, cloisonnés, et les endochrômes verdatres ou jaunatres, mais dont elle se distingue principalement par ses deux fructifications latérales. Il existe encore, entre cette tribu et les Spongodiées, un petit groupe dont le Dasycladus est le type, et chez lequel le filament principal, tubuleux, continu, quelquefois annelé, porte des rameaux ou verticillés, ou fasciculés, et réunis en touffe au sommet (ex.: Chamædoris). Ce groupe a reçu de M. Endlicher le nom de Dasycladées, et de M. Decaisne celui d'Actinocladées que nous adoptons ici. En remontant toujours vers des organismes de plus en plus compliqués, nous rencontrons la tribu des Batrachospermées, aussi curieuse par sa structure que par son fruit. Nous retrouvons encore ici des rameaux verticillés, dichotomes, disposés autour d'un filament moniliforme. cloisonné, et ces rameaux eux-mêmes émettent à leur naissance des fibres qui descendent le long de la tige ou fronde principale. et la rendent en quelque sorte polysiphoniée. Toute la plante est enveloppée d'un mucilage abondant qui l'a fait comparer à du frai de Grenouille, d'où dérive son nom. La tribu des Sphacélariées est formée d'Algues à frondes cylindriques, tubuleuses, continues et munies à l'intérieur de cloisons plus ou moins espacées. Ces frondes sont rameuses, à rameaux mono- ou polysiphoniés, pennés ou distiques (ex.: Sphace!aria), quelquefois quadrifariés (ex.: Myriotrichia), d'autres fois enfin verticillés (ex.: Cladostephus). Dans le groupe des Chordariées, nous voyons des cellules axiles, cloisonnées, longitudinales, donner naissance à d'autres cellules monosiphonices, horizontales et libres, qui rappellent, dans une série parallèle, le genre Nemalion.

Une fronde souvent stipitée, plane ou creuse, membraneuse, continue, composée d'une ou plusieurs couches de cellules le plus ordinairement quadrilatères qui la font paraltre comme réticulée, constitue la forme typique de la tribu des Dictyotées. Chez quelques espèces, le stipe se perd dans la fronde, en donnant naissance à une nervure (costa) qui en parcourt longitudinalement toutes les divisions. Celle des Sporochanée

c'en distingue par sa continuité, sa consistance cartilagineuse et sa ramification pennée ou dichotome.

La tribu des Laminariées ouvre la série des Phycoidées dont la structure est la plus compliquée. Ces plantes offrent toutes en effet un stipe solide, presque ligneux lorsqu'il est sec, qui se dilate en une ou plusieurs expansions membraneuses, planes, soliisormes, diversement conformées. Dans les Macrocystes, le stipe devient une sorte de tige dont les rameaux s'épanouissent en seuilles. Chez le Capea, la lame primordiale qui résulte de la dilatation du stipe porte, de chaque côté, des épines dont l'accroissement incessant en fait une fronde largement pennée ou bipennée. La lame des Lessonies se divise en dichotomies successives. Dans les genres Alaria et Haligenia, le stipe comprimé est chargé sur ses bords de pinnules opposées. Ces pinnules renserment le fruit dans le premier, tandis que, dans le second, celui-ci se rencontre plutôt sur la base du stipe rensée en un énorme bulbe. La structure anatomique n'est pas la même dans la lame et dans le stipe. Dans ce dernier, de même que dans la tige des Macrocystes, on trouve plusieurs couches, en allant du centre à la circonférence: 1° La couche médullaire composée de fibres noueuses entrecroisées: 2º la couche intermédiaire formée de cellules polyèdres irrégulières; 3° une couche sous-corticale dans laquelle se voient des lacanes remplies de mucilage et qu'on ne peut apercevoir que dans une section transversale; 4º enfla une couche corticale de cellules dressées et recouvertes par l'épiderme. La lame offre à peu près la même composition dans la Lessonie digitée et peut-être quelques autres; mais, en général, on n'y retrouve le plus ordinairement que les trois couches médullaire, intermédiaire et corticale. Dans la tige des Macrocystis et le stipe du Lessonia, on observe en outre, entre les deux memières, une couche de cellules tubulaires qui les sénare. Les lacunes, que M. Kützing nomme vasa mucifera, ne sont point des vaisseaux, à proprement parler; leur paroi est composés de petites cellules et non d'un tube unique. On me les voit pas dans une coupe longitudinale. Le genre Alaria présente en outre des pores mucifères. Le genre Maerocystis, par sa tige rameuse et surtout par le renslement vésiculaire de ses pétioles, forme une transition entre les Laminariées et les Fucées et les Cystosirées. Le stipe de quelques Laminaires présente un renslement semblable ou analogue (ex.: Laminaria Ophiura).

Par la présence d'un stipe, le Durvillæa et l'Ecklonia qu'on a pris longtemps pour des Laminariées, établissent le passage de ce groupe à la tribu des Fucées, dont le genre Fucus est le type. Ce sont des Algues olivacées dont la fronde, le plus souvent dichotome, comprimée ou plane, porte des fructifications sur des réceptacles distincts. Les acrospermes et les basispermes sont réunis quelquesois dans le même conceptacle ou dans des conceptacles différents sur le même individu ou des individus distincts. Il va des aérocystes. Une nervure parcourt souvent la fronde, Dans l'Himanthalia, celle-ci naît du centre d'une cupule à court pédicelle. Le genre Hormosira est remarquable par sa forme en collier. Enfin le genre Scaberia est une Cystosirée à fructification de Fucée. Dans tous les genres de cette tribu, nous trouvons une structure analogue à celle que nous venons de décrire pour les espèces de la précédente, avec cette différence que les cellules allongées qui entrent dans la composition de la couche médullaire sont anastomosées entre elles par des tubes de jonction horizontalement placés, et semblables à ceux qui font communiquer entre eux les filaments des Zygnémées au moment de la copulation.

Enfin dans la tribu des Cystosirées, la plus élevée de l'ordre des Phycées, on peut reconnaître de vraies tiges, garnies de feuilles souvent pétiolées, des vésicules natatoires (aérocystes) et des réceptacles de fruits, les uns et les autres discrets, c'est-à-dire manisestement distincts de la fronde. Mais ce sont surtout les genres Marginaria et Sargassum qui offrent les types du plus haut développement auquel puissent atteindre les Algues; car le Cystosira a encore des vésicules rangées en série dans les frondes. et ses réceptacles rappellent un peu ceux des Fucées. Les vésicules sont multicloisonnées dans l'Halidrys; elles sont confondues ayec les feuilles, sous la forme d'une pyramide triquètre, dans le genre Turbinaria. Quelques genres ne présentent point ces pores mucipares qui ne font presque jamais défaut sur les frondes et les aérocystes des

Cystosires et des Sargasses. Quant à l'organisation de la tige et des frondes des especes de cette tribu, les belles analyses de M. Kutzing (Phyc. gen., t. 37) montrent qu'elle ne differe pas de celle que l'on trouve dans les mêmes parties des Fucées.

#### ORGANES ACCESSORES.

Dans ce qui précède, nous avons jeté un coup d'œil rapide sur la structure des Algues et les formes diverses qu'elles revêtent, depuis la plus simple jusqu'a la plus compliquée; pour completer ce que nous avions à dire touchant ieur vegetation, il nous reste à mentionner quelques organes accessoires dont il n'a pu être question que transitoirement.

Du persierme. M. Kutzing affirme (13): c. gen., p. 86; que la fronde de la mejeure partie des Algues est revêtue (bel einet) d'une surpeau qu'il nomme pér derme, et il compare celui-ci a une grande cellule qui envelopperait entièrement la plante. D'un autre cole, M. J. Agardh (Alg. Meait., p. 38) professe une opinion contraire, et soutient que les Fioridees, pas plus au reste que les autres Algues, Le sont recouvertes d'aurun épiderme. Ce qui en tient lieu, selon lui, c'est la cohésion des cellules de la peripherie. Il est évident que la question n'en est pas une pour plusieurs tribus des Zo. spermees, puisque tout le minde comprend que les cellules endochromatiques des C n'ervees, des Zygnémées et des Oscillaires deivent être reliées et maintenues en place par un tabe général qui s'accroît en même temps qu'elles. La même chose se conçoit tres bien enc.re pour les Céramices et, en général, pour les Algues filamenteures des deux autres famililes. La présence du périderme n'est pas touta-fait aussi manifeste dans les Algues continues: neaumoins nous croyons l'avoir constatée dans un certain nombre d'entre elles, sinon dans toutes celles que nous avons examinées, et nous n'éprouvons aucune tépugnance à l'admettre. M. J. Agardh (in Syst. hod. Alg. Adversaria, p. 29, revient lui-nième sur sa première assertion, mais il explique la formation de cet épiderme prétendu par la condensation de ce mucilage, qui, dans les Glœocladées, est assez làche pour permettre aux filaments rayonnants de

Cystosires et des Sargasses. Quant à l'orga-

Des ratines. Toutes les Algues ne sont point fixees au sol; quelques unes reprisent sur lui saus y adberer (ex.: Pratemerus, Fueus Markay: ; beaucoup d'autres, qu'on pourrait appeler siciales, parce qu'elles sont toujours reunies en grand nombre, magent à la surface des eaux douces ou sa'ées, libres de toute adhérence, même des leur jeunesse lex.: Zygnema, Eydrodich, et, Trichodennum, etc.). Parmi les Paycees achérentes, les unes présentent une espète de rhizome horizontal d'un naissent les racines qui vont se perdre dans le sable ex.: Caulerpa). Par suite de leur tendance a croltre de haut en bas, M. Kützing assimile aux vraies racines des plantes les plus elevées celles qu'on rencontre dans les Confernées. les Dictvotées, les Céramiées, les Polysiphoniées, etc. Chez ces dernieres et chez beaue, up d'autres hydrophytes, l'extrémité des rancelles se dilate en une sorte de boucher ou d'épatement évasé qui multi; lie la surface des points d'attache et augmente les moyens de résistance. Au lieu de fibres radiceliaires, la plugart des Algues présentent une sorte de callosité, une dilatation en forme de disque, qui sert a les fixer fortement au rocher. Ce disque atteint d'énormes dimensions dans les Laminariées, où il est quelquefois remplacé par des crampons rameux dont la grosseur et la force de resistance aux vagues sent toujours en rapport avec la longueur ou la largeur de la portion folice ou membraneuse. On congoit effectivement que ces fibres doivent posseder une grande puissance dans le Durvillea et les Macrocystes, qui acquièrent des développements si considerables.

Des pores mucipares. Nous avons parlé plus haut des lacunes mucifères des genres Hafgygia, Lessonia et Macrotystis; nous allons toucher quelques mots de ces pores (Cryptostima, Kg.) qu'on remontre dans les feuilles ou les vésicules aériennes de quelques autres Algues de la famille des Phycoldées. Ce sont de petites cavités arrondies dont le bord est un peu saillant et la parof formée de petites cellules. On les observe dans quelques Dictyotées, dans le genre Alarie, mais seulement chez les individus stétiles, et principalement dans les Fucées el

les Cystosirées, dernières tribus où elles font rarement défaut, même dans l'état de stérilité. Il s'élève de leur fond une touffe de filaments déliés, confervoldes (Cryptonemata, Kg.), qui croissent incessamment jusqu'au point de dépasser le niveau de leur orifice et auxquels, entre autres usages, il a été attribué celui d'opérer la fécondation, c'est-à-dire de jouer le rôle d'organes màles. Nous verrons plus loin quel est celui que la pature leur a réellement départi.

Des aérocystes. Ce sont des vésicules plus ou moins volumineuses que l'on trouve dans les Phycoïdées angiospermes et qui, au moyen des gaz dont elles sont remplies, favorisent la natation de ces hydrophytes. Elles peuvent en occuper les tiges, les rameaux, les seuilles ou leur rétrécissement pétiolaire. Leur forme est sphérique, elliptique ou en poire. Elles sont ou solitaires et pédicellées, comme dans les genres Marginaria et Sargassum, ou placées à la file l'une de l'autre, comme dans les Cystosira. Tout semble prouver que, comme les réceptacles eux-mêmes, ce ne sont que des seuilles métamorphosées. M. Kützing, modifiant sa première opinion, n'admet aujourd'hui de vraies aérocystes que dans les Sargassées; il regarde comme de simples boursoussements de la tige les vésicules concaténées du Fucus et des Cystosires.

Mais il est évident que les unes et les autres ne sont qu'un état, une forme différente du même organe. L'analyse qui a été faite du gaz contenu dans les vésicules ou à leur surface a donné les résultats suivants, qui doivent au reste varier infiniment, et varient, en effet, dans une foule de circonstances, comme la température de l'air et de l'eau, la latitude, la saison, l'heure du jour ou de la nuit, etc.—Gaz intérieur, le matin avant le lever du soleil, O. 17. A. 83.—Avant son coucher, O. 36. A. 64.—Gaz extérieur, avant l'aurore, O. 21. A. 79.—Sous l'influence solaire, avant 10 heures du matin, O. 55. A. 45.

Mais les Algues marines ou d'eau douce ne dégagent pas des gaz seulement dans des réceptacles spéciaux, comme les plus élevées de l'ordre; il s'en forme encore au sein de la gangue mucilagineuse dans laquelle vivent et croissent beaucoup d'Oscillariées, de Conferves, etc. On en voit enfin se dégager de la surface des Laminariées, sous certaines influences atmosphériques.

#### ORGANES DE REPRODUCTION.

Considérés d'une manière générale, les organes de la reproduction des Phycées, assez variables quant à leur forme, se réduisent en dernière analyse à une ou plusieurs cellules privilégiées dont l'endochrôme, plus vivement ou autrement coloré, prend un développement relativement plus grand, et qui, à la maturité, se séparent spontanément des cellules voisines pour aller germer et reproduire un individu semblable de tout point à la plante-mère. Il y a deux choses à considérer dans les organes en question:

#### DU CORPS REPRODUCTRUR.

Dans les Zoospermées. Il y en a de deux sortes, les zoospores et les spores.

Des zoospores. A une époque déterminée de la vie de certaines Zoospermées, la matière verte chlorophyllaire contenue dans les endochrômes des filaments, dans les cellules ou dans les tubes qui les constituent, subit une modification organique profonde, par suite de laquelle ils se transforment en corpuscules mobiles que M. J. Agardh nomme Sporidies, M. Decaisne Zoospores, et M. Kutzing Gonidia. Ces corpuscules sont globuleux ou ovoïdes et munis d'un appendice en forme de bec. On les a observés dans le Conferva antennina et le Bryopsis arbuscula (J. Agardh), dans les Clostéries (Morren), dans le Vaucheria clavata (Unger et Treviranus), dans le Draparnaldia plumosa, l'Ulothrix zonata (Kutzing) et enfin dans le Bryopsis Balbisiana (Solier). Les mouvements commencent dans l'intérieur des cellules ou des tubes. M. J. Agardh affirme avoir vu les zoospores venir frapper de leur rostre un même point de la cellule et s'échapper ensuite par le pertuis qu'elles auraient réussi à y pratiquer. MM. Decaisne et Hassal nient la possibilité de cette persoration d'une paroi aussi résistante, par la simple action d'un corps mou et d'ailleurs faible, comme doit l'être le rostre d'une gonidie ou d'un zoospore. Il est plus rationnel de penser avec eux, en effet, que la sortie de ces corps se fait par des ouvertures que leur a ménagées à dessein la sage et

prévoyante nature. Quoi qu'il en soit, devenus libres, les zoospores s'agitent et s'abandonnent à des mouvements rapides. toujours dirigés vers la lumière et qui paraissent instinctifs et volontaires. Ces mouvements, après avoir duré l'espace d'environ un quart d'heure, ne cessent qu'au moment où les zoospores se sont fixés sur les corps environnants. M. Kützing dit avoir suivi toutes les phases de leur développement dans le Draparnaldia, ce qui laisse peu de doute sur la puissance reproductrice de ces corps. M. J. Agardh rapporte aussi dans les termes suivants toute la morphose des sporidies, telle qu'il l'a observée dans le Conferva ærea Dillw. La matière verte contenue dans l'endochrôme est d'abord tout-à-fait homogène et comme fluide. Plus elle avance en age, plus elle devient granuleuse. A leur naissance, ces granules adhèrent aux parois des cellules, puis s'en détachent, s'arrendissent peu à peu et se réunissent au centre de l'endochrome en une masse d'abord elliptique et enfin sphérique. C'est alors qu'on commence à observer dans la masse un mouvement de fontmillement. Les granules qui la composent s'en séparent l'un après l'autre et, devenus libres, se meuvent dans la loge avec une extrême vitesse. On observe en même temps que la membrane extérieure de l'article se gonfle en an point. Là se produit un petit mamelen qui devient le point de départ des granules mobiles. Peu à peu ce point mamelenné se perfore d'une ouverture par où s'échappent les granules métamorphosés en zoospores. En cet état, ils sont munis d'un prolongement antérieur assez semblable à un bec (rostrum) et d'une couleur plus pâle que le reste du corps. Tant qu'ils sont en mouvement dans la cellule, ils présentent constamment cet appendice en avant, comme s'As devaicat s'en servir en guise de bélier pour pratiquer l'ouverture qui doit leur donner issue. Après leur sortie, ils perdent leur rostre, qui se replie sous leur corps, et continuent encore à se mouvoir dans le liquide ambiant pendant une à deux heures. Enfin, ils se rassemblent en masses innombrables, et, s'attachant à quelque corps étranger, soit au fond du vase, soit à la surface de l'eau, ils ne tardent pas à germer et à se développer en filaments semblables

à la plante-mère. On observe la même chose, selon le même phycologiste, dans les tubes du Bruopsis Arbuscula. Mais ce que ne dit pas M. Agardh, c'est que le rostre des 200spores est armé de deux cils qui paraissent avoir échappé à son observation (1).

Des spores. Celles-ci résultent de la condensation de la matière verte contenue dans les celiules des Uives ou les endochrômes des Confervées et des Zygnémées. Elles ont en général un volume infiniment plus grand que les zoospores et sont souvent revêtues d'un épispore simple ou double. A l'époque de la maturité, ou bien elles restent simples, ou bien elles se partagent en quatre autres, dont chacune, comme les divisions d'un tétraspore ou des spores quaternées du Fucus nodosus, est susceptible de germer isolément et de propager la plante. Leur forme est arrondie ou ovoide et, à l'instar des 200spores, elles sont souvent, à la maturité, estilées en un rostre qui leur donne celle d'une toupie. L'extrémité amincie, ou le bec, dépourvue d'endochrôme, porte deux cils filiformes dans les C. crispata et glomerata. Ces cils, qui égalent la spore en longueur ou la surpassent rarement, sont les organes locomoteurs. La spore se meut ordinairement en dirigeant le rostre en avant, et tournoie dans le liquide par un mouvement vif de trépidation. La lumière exerce aussi une influence positive sur la direction du mouvement, qu'il est facile d'arrêter subitement en ajoutant au liquide un peu d'extrait aqueux d'opinm ou de teinture d'iode affaiblie. C'est dans ce moment qu'à un grossissement de 240 fois le diamètre, on pourra aisément distinguer les tentacules dont le rostre est armé. M. Thuret, à qui nous empruntons ces intéressants détails, a observé quatre cils ou tentacules dans la spore de l'Ulothrix zonata, du Chætophora elegans et dans celles des genres Ulva et Enteromorpha. Il y a aussi constaté la présence d'un point rouge que M. Kutzing y mentionne également, circonstance qui rend cette spore tellement semblable à l'infusoire nommé Microqlana monadina Ehrenb., qu'il devient impossible de l'en distinguer. Les spores ovoïdes des vésiculifères de M. Hassal ( Pro-

(s) Rapport fait à l'Académie des Sciences de l'Institut. er M. de Jussien (décembre 3846), pur un Mémoire de M. Salier, de Marseille.

tifera, Vauch.; OEdogonium Lk.), pertent autour de leur rostre une couronne entière de tentacules, ce qui rend raison de la vivacité beaucoup plus grande de leurs mouvements. Enfin, dans les Vauchéries, le spore a son épispore couverte de cils courts dans toute se périphérie. Quant à la durée du mouvement, elle paraît varier selon les espèces, et peut-être selon d'autres circonstances inappréciables, mais parmi lesquelles les influences météorologiques doivent tenir le premier rang. C'est ainsi que M. Unger a suivi pendant deux heures les mouvements d'une spore en liberté dans l'eau, et que M. Thuret n's pu les voir durer plus d'un quart d'heure, ce qui tenait sans doute, comme il le remarque lui-même, à ce que la spore était maintenue entre deux lames de verre. C'est vers huit heures du matin qu'a lieu la sortie des spores du Vaucheria, en sorte que l'œuvre entière de l'évolution de la spore s'opère dans les premières heures de la journée.

Mais toutes les Zoospermées ne se reproduisent pas par les deux sortes d'organes que nous avons examinées jusqu'ici. Dans les plus inférieures, les Protococcoidées, par exemple, il se passe des phénomènes si curieux, si singuliers que nous ne pouvons les passer sous silence. Plusieurs espèces de cette tribu out été l'obiet de travaux du plus haut interêt et d'où il résulte que la place à assigner à ces organismes est encore aussi indécise que celle des Diatoniacées. Il devient, en effet, difficile de prononcer, en présence des faits rapportés par M. Shuttleworth, pour le Protococcus nivalis (Biblioth. univ. de Genève, 1840), et par M. de Flotow, pour le Protococcus pluvialis (Nouv. Act. Acad. Nat. Curios., t. XX, p. 2), auguel des deux regnes, végétal ou animal, doivent être rapportés ces êtres dont les formes extrêmes présentent successivement les caractères de l'un et de l'autre.

M. de Flotow a décrit fort au long et avec une grande exactitude la série des transformations d'une petite algue microscopique, l'Hæmatococcus pluvialis (Protococcus, Nob.) jusqu'au moment où elle prend la forme d'un animalcule infusoire, puis jusqu'à celui où l'animalcule redevient une algue. C'est à Herschberg, dans le creux d'une roche granitique où s'était conservée

de l'eau de phuie, qu'il observa une mettère rouge formée de vésicules sphériques de la plus grande ténuité, luisantes et remplies de granules de couleur carmin, dans les endroits encore humides. Séchée sur le papier. elle devint d'un rouge de cinabre. Avec le temps ces granules changèrent de couleur at passèrent au vert. A la fin de septembre. on commença à y apercevoir des mouvements manifestes : 1° des mouvements de translation en avant, mais en suivant une ligne courbe: 2° des mouvements onduleux de haut en bas et de bas en haut; 3" des mouvements de rotation. Au 30 novembre. quelques globules s'allongèrent en filaments confervoides; d'autres, ce qu'il est bon de noter, se réunissaient pour former des membranules ulvisormes. Enfin, le 30 décembre. l'auteur observa un infusoire, l'Astasia pluvialis, prochainement allié, comme les deux algues entre elles, à l'Astasia nivalis. « Je ne » puis, dit-il, me refuser à penser que cet » Astasia, né de l'Hæmatococcus, n'en était » que le plus haut degré d'évolution. L'ana-» logie que je remarquais entre la nature et » la couleur des parties intérieures de l'ani-» malcule et de la vésicule-mère, les in-» nombrables formes intermédiaires que » présentèrent les aspects divers des états » transitoires entre les vésicules mobiles » tout-à-fait arrondies, d'abord médiocre-» ment, puis de plus en plus ovales ou al-» longées, lisses ou verruqueuses, permet-» taient à peine d'établir des limites absolues » entre les individus phytonomiques et zoo-» morphes. On ne trouvera jamais l'Astasia » pluvialis dans un liquide où ne se ren-» contre pas l'Hæmatococcus. Entre ces deux » états d'un même être, on observe encore » d'autres rapports : ainsi l'Astasia se mul-» liplie par division (1), et sa lignée rede-» vient en partie de l'//æmatococcus. » Ainsi. dans les vases où il était conservé, l'auteur a vu celui-ci se multiplier et se rapprocher des parois, tandis que dans le milieu nageaient des individus zoomorphes; mais il n'a jamais remarqué que l'Hæmatococcus 🙉 multipliàt, lorsqu'il est abandonné au repos.

(1) Aux personnes qu'intéressent ces questions, nous no sources de seurons trop recommander la lecture du beau travail de nutre confrère, M. Laurent, sur l'Hydre, travail qui a matrite un prix de l'Académie des Sciences, et qui a été imprimé dans le Foyage de circumnavigation de la covoste la Bonite.

Ce mémoire est suivi de considérations sur les mouvements phytonomiques, dues à l'illustre professeur Nees d'Esenbeck, et desquelles il résulte qu'en admettant un règne infusoire (1) divisé en deux ordres, c'est-adire en microphytes et en microzoaires, on ferait cesser par la tous ces doutes qui naissent des transformations, tantôt soutenues, tantôt contestées, de plantes en animaux et d'animaux en plantes.

Chez les Nostochinées, les spores ne sont autres que les gonidies elles-mêmes qui, par leur enchalnement, constituent la plante. Elles se multiplient par un dédoublement, c'est-à-dire que, devenues elliptiques, de globuleuses qu'elles étaient d'abord, elles se divisent en deux par une scissure transversale. M. Thuret, qui a observé la reproduction du Nostoc verrucosum, affirme que les cellules plus grosses qu'on voit çà et là dans les chapelets n'ont pas l'usage qu'on leur attribuait.

Dans les Rivulariées et les Oscillariées, c'est aux disques qui remplissent le tube que la nature a commis le soin de les reproduire.

L'Hydrodictyon offre un phénomène admirable dans la manière dont il se propage. Chacun des côtés du pentagone que représente chaque maille du résean se détache, se gonfie, et devient à lui seul un sac organisé sur le plan de la plante-mère. A cet effet, les granules contenus dans l'article. après s'être abandonnés à des mouvements fort vifs dans l'intérieur du tube, se déposent symétriquement sur sa paroi; et à une curtaine époque, lorsque les rudiments du réseau existent, cette paroi se détruit et laisse l'article ou la jeune plante libre de végéter par elle-même jusqu a ce qu'elle ait acquis les dimensions de ses parents.

Dans les Zygnémées, on observe un rapprochement, une sorte de copulation, c'està-dire que deux filaments, dont, avant l'acte de secondation (?) il serait impossible, à des caracteres physiques, de dire quel est celui qui donnera, quel est celui qui recevra, se rapprochent dans toute leur longueur et dmettent de chaque endochrôme un tube de jonction, par lequel passent de l'un dans l'autre tous les granules de l'un d'eux. Ce

(1) C'est evalemment le regne psychodiaire de l'ory de

qu'il importe de noter ici, c'est que l'un de ces filaments est toujours donnant et que l'autre est toujours recevant. Les gonidies ou granules qui, par leur condensation, doivent produire la spore, forment d'abord dans les articles des filaments, des spires, des étoiles ou des croix. Au moment de la fructification, toute symétrie disparalt, et les granules passent successivement et avec ordre de l'un dans l'autre filament. D'après les observations de M. Hassal, la conjugaison de deux filaments ne serait même pas indispensable à la formation de la spore, car il l'a vue se produire dans quelques espèces par le passage des gonidies de l'un dans l'autre de deux endochromes voisins, et dans que ques autres par leur simple condensation dans chaque endochrome isolé, absolument comme cela a lieu chez les Conserves. Le plus souvent la spore occupe. l'endochrôme lui-même, mais elle s'arrête aussi quelquefois dans le tube de jonction (ex. Mes .. arpus, Staurospermum). La spore, restee entière jusqu'a sa sortie de l'endochrome ou du tube de jonction, peut encore subir la division quaternaire comme celle du Fucus nodosus (ex. Thwaitesia, Tyndaridea).

Chez les Confervées (roy, ce mot et con-FERVES), les spores résultent de l'union et de la contraction des gonidies contenues dans la même cellule ou dans deux cellules contigués du même filament. Le passage de la matiere d'un endochrôme dans l'endochrôme coutigu n'est pas un acte subit et instantané, mais, au contraire, lent et gradué. M. Hassel, qui l'a observe dans ses Vesi, aliferes (OEdogonium), l'attribue a une attraction speciale soutenue, quoique inegale, à laquelle obeissent les deux end chrones. On ne rencontre jamais qu'une seule spore dans chaque cellule renflee, et cette spore, ellipsoide, spherique ou ovoide, est tout a fait semblable à ceiles de la tribu pre 3dente. Leur dissemination s'effectue gar la rupture des parois de la cellule matribule, rupture à laquelle d'at puissamment concrebuer la disposition annulaire dont nous avons parle ailleurs. Dans le C. of the ara en particulier, MM. Decaisne, Bassal et Thurst out vu les spores s'echapper par un pertuis de l'endochrôme.

Les spores, des lives se forment aussi dans les cellules du tissu de la fronde. La matière de l'endochrôme se divise crucialement en quatre portions que sépare le mucilage, lequel, venant à se concréter, forme autour de chaque portion, devenue spore, une membrane qui constitue leur épispore. La dissémination a lieu comme dans les Conferves, c'est-à-dire par un pertuis naturel ou par une déchirure des cellules.

Dans les Ploridées. Les corps reproducteurs sont aussi de deux sortes dans cette famille (de là le nom d'Hétérocarpées, Kg.), et placés, pour chaque espèce, sur des individus distincts (1). D'après leur origine, qui est différente, ces organes ont reçu les noms de spores (Spermatia, Kg.) et de tétraspores (Tetrachocarpia, Kg.; Sphærosporæ, J. Ag.).

Spores. Les spores des Floridées, à quelques exceptions près, tirent leur origine de la couche médullaire ou centrale de la fronde, que celle-ci soit cylindrique ou plane. Elles sont arrondies, anguleuses ou pyriformes, et se forment le plus souvent dans les articles des filaments qui viennent s'épanouir en gerbe dans le conceptacle. Quelquesois le dernier endochrôme seul se métamorphose en spore, ou bien les endochromes suivants participent à la même transformation. De même que dans l'inflorescence terminale des plantes supérieures, c'est de haut en bas ou de dehors en dedans que s'opère leur maturation. Ces spores, dans les cas mêmes où elles sont disposées en série quaternaire, distèrent des tétraspores par la présence de l'endophragme qui les sépare. Sessiles ou pédicellées, elles sont revêtues d'un épispore simple ou double. Dans ce dernier cas. l'épispore extérieur a encore recu le nom de périspore.

Tétraspores. Ceux-ci naissent presque touours dans la couche corticale des frondes. lis ont successivement été appelés Anthospermes, Granules ternés, Sphérospores,

(1) Copendant M. Zanardini nous apprend (Delle Callichama. in Gior. Bot. Ital.) qu'il possède un exemploire
d'une Belemeride voisine de l'Aglaophyllum, dans lequel les
grouppes (art) des bétraspores se rencontrent au sommet
des segments de la même fronde, à la base de laquelle sons
place's les roccides. On trouve un autre fait analogue énoncé
par M. Greville (Atg. Brit., p. 130); d'est un individu de
Phytisphera membranifolia, sur lequel croissifent pèle-mèle
des némethécies et des conceptacles. Enfin M. Suhr (Arch. de
Bot. I, p. 3;6) repporte l'exemple d'un Polysiphonia offrant sur le même individu les deux formes de fruit. Ce sont
le des accessatios.

Tétrachocarpes et Utricules sporophores. Ordinairement globuleux, rarement oblongs ou ellipsoides, ils sont primitivement continus, et ce n'est qu'à mesure que l'algue approche du temps de la maturité que leur nucléus se divise en quatre portions, qui deviennent autant de spores (Spermatidia, Kg.). Renfermés à leur naissance dans une cellule matricale gélatineuse, transparente. qu'on nomme périspore, ils s'en échappent plus tard, soit que celle-ci se rompe, soit que la résorption s'en sasse. Leur place n'est pas moins variée que leur forme et le mode de conjugaison des quatre spores entre elles. On les trouve, en effet, isolés et nus le long des ramules (ex. Spyridia), ou réunis en plus ou moins grand nombre dans l'aisselle d'un involucre, constituant ainsi ce que plusieurs phycologistes nomment un Glæocarpe (ex. Griffithsia); ou bien, résultant de la métamorphose d'un ou plusieurs endochrômes, ils donnent au rameau, originairement cylindrique, dans lequel ils sont nés, une forme lancéolée ou atractoïde, modification commune dans la tribu des Rhodomélées, où elle porte le nom de Stichidie (ex. Polysiphonia, Dasya). Dans le genre Sirospora, ils occupent le sommet des ramules, et sont rangés, au nombre de 3 ou 4, à la file l'un de l'autre, comme les perles d'un collier. Les tétraspores se développent encore dans les cellules de la couche sousépidermique des Floridées à fronde continue: et là, on les rencontre ou irrégulièrement épars, comme, par exemple, dans les Plocariées, ou réunis dans un espace circonscrit de la fronde (ex. Aglaophyllum), ou enfin placés sur des appendices foliacés. auxquels cette fonction est dévolue, et que I'on nomme pour cette raison Sporophylles (ex. Delesseria). Dans quelques genres des Cryptonémées, ces tétraspores sont nichés entre les filaments cloisonnés qui rayonnent d'un point de la périphérie de la fronde, et constituent ces verrues hémisphériques, qui ont été désignées sous le nom de Némathécies dans les Spongiocarpées (ex. Chondrus norvegicus). Bien plus, nous avons constaté (et les dénégations de M. J. Agardh ne peuvent rien contre l'observation plusieurs fois répétée d'un fait) qu'ils pouvaient résulter de la métamorphose des endochrômes de ces filaments eux-mêmes (ex. Gymnogongrus

Griffthsiæ et Phyllophora Heredia (1). Il est enfin un autre mode d'évolution propre à ces organes, et qu'on pourrait considérer comme l'inverse du précédent, c'est celui que nous avons fait connaître à l'occasion du genre Ctenodus (voy. ce mot).

Nous avons annoncé que le tétraspore. parvenu à sa maturité, se séparait en quatre spores. Cette division, loin d'être uniforme, se fait de trois façons différentes; ou bien elle a lieu triangulairement (Spermatidia quadrigeming obliqua Kg.), chaque portion représentant un tétraédre dont une des faces est convexe (ex. Gelidium corneum); ou bien elle a lieu crucialement (Sp. quadrigemina rectangularia Kg. , c'est-a-dire suivant deux plans qui passeraient par les deux axes longitudinal et transversal du tétraspore (ex. Golidium pectinatum); ou bien encore, et cela s'observe surtout dans les formes oblongue ou elliptique, elle s'opère transversalement (Sp. quadrijuga Kg.), de façon que les deux tranches moyennes sont disciformes. et les deux extrêmes bémisphériques. Bientôt après leur sortie de la cellule périsporique, chacune des divisions du tétraspore constitue une spore parfaitement sphérique.

Dans les Phycoïdées. Le fruit des Phycoïdées soulève en ce moment les plus hautes questions, et mous ne pensons pas qu'il soit encore possible d'y répondre avec certitude. Nous allons donc, en attendant que de nouveaux documents, qui s'amassent en ce moment, viennent y jeter du jour et en amèment la solution vivement désirée, nous allons, disons-nous, exposer sommairement l'état actuel de la science sur ce point. Dans la famille en question, le fruit, ou, pour parler plus exactement, les organes de la reproduction se composent de spores, d'anthéridies (?), de zoospores et de paraphyses.

Des spores des Phycoidées. Les spores sont les organes que nous désignions autrefois (Mém. sur le Xiphophora) sous le nom de fructification hasisperme. Si elles sont nues, c'est-à-dire externes, on dit l'Algue gymnosperme, et on la nomme angiosperme quand elles sont contenues dans un conceptacle. Dans l'un et l'autre cas, ce sont des corps aphériques, ovoides ou pyriformes, dont la couleur est verdètre, elivacée, puis

brune. Ils se forment toujours dans une cellule périphérique ou superficielle, que celle-ci sasse partie de la couche corticale de la fronde, ou de la paroi du conceptacle. La cellule grandit avec son nucléus et lui sert d'enveloppe ou de périspore. Les spores sont externes (Gymnocarpium, Kg.) dans les Dictyotées et les Ectocarpées, nues ou seulement accompagnées de quelques paraphyses (ex. Asperococcus). Elles sont involucrées dans les Vauchéries, latérales ou terminales, sessiles ou pédonculées; on les trouve cachées entre les filaments rayonnants du Mesoglæa, entre les paraphyses des Laminarices, ou dans l'intérieur des conceptacles des Fucées, des Cystosirées et des Sargassées. Les spores sont continues, ou bien elles se partagent avant ou après leur sortie du conceptacle en deux, quatre ou buit portions, qui constituent autant de spores capables de germer isolément. La division auaternaire a été observée pour la première fuis sur le Fucus modosus par MM. Crouan et Dickie, sur les Xiphophora et Durvillæa per MM. J.-D. Hooker et Harvey, et enfin par ce dernier sur le Fucus Mackayi; celles hinaire et octonaire par MM. Decaisne et Thuret, la première chez le Fucus canaliculatus, la seconde sur le F. vesiculosus (?). A la maturité, les spores incluses se détachent de la paroi du conceptacle, tombent dans la cavité de celui ci, et en sortent par le pore apicilaire. Leur sortie est facilitée par l'abondance du mucilage qui baigne alors toutes les parties. Ce n'est qu'après qu'elles sont devenues libres, qu'elles se subdivisent. Chaque portion offre un épispore couvert de cils, comme dans la spore des Vauchéries, mais aucun mouvement n'a été observé dans ces cils.

Ziospores des Phycoidées. Quelques zoospores ont été observées dans la famille qui nous occupe. M. J. Agardh assure en avoir rencontré dans les Ectocarpes et le Mesoglæa, sans pouvoir découvrir le lieu de la plante d'où ils étaient sortis, et M. Crouan dans l'Elochistes. Au moment où nous écrivons ces lignes, le Bulletin de l'Acad. des Sc. de Bruzelles (novembre 1846) nous apprend que M. Thuret, poursuivant ses recherches sur les Algues vivantes, vient de communiquer le fait curieux et nouveau de Laminaires, ces géants de la végétation sous-

marine, reproduites au moyen de zoospores d'une excessive petitesse.

Anthéridies (?). Ces organes, sur la signification physiologique desquels on n'est pas encore bien d'accord, ont reçu successive. ment les noms de filaments, fibres, microphytes, fila sporigera, paraspermatia, acrospermes, etc., selon l'idée qu'on s'est faite de leur nature et de leurs fonctions. Ils consistent en filaments articulés, rameux, très courts et comme rabougris dans les Sargasses, plus longs dans les Cystosires, quelquefois monilisormes, et dont le dernier endochrôme, plus gros, ordinairement elliptique, renferme des granules. Ils sont placés soit dans le même conceptscle que les spores (Monoclinie, ex. Halidrys), soit dans des conceptacles différents sur le même individu (Monœcie, Diclinie, ex. Xiphophora), soit sur des individus distincts (Diœcie, ex. Himanthalia). Les anthéridies existent dans toutes les Fucées, dans les Sargasses et les Cystosires, etc. Nous reviendrons plus loin sur ces organes, lorsque nous traiterons de la sexualité des Algues (1).

Paraphyses. Ce sont des filaments confervoides, ordinairement simples, qui accompagnent quelquefois les spores externes, et qu'on rencontre toujours dans les spores incluses, tantôt seuls, tantôt avec les acrospermes. Ils naissent, comme ceux-ci, des parois, et convergent vers le centre du conceptacle. On les voit souvent faire saillie en dehors de l'ostiole poriforme de celui-ci.

### DU CONCEPTACLE.

Dans les Zoospermées. D'après ce que nous avons dit précédemment du mode de reproduction des Zoospermées, on peut se convaincre qu'il n'y a chez elles d'autres conceptacles que les cellules privilégiées dans lesquelles se sont développés soit les spores, soit les zoospores. De là résulte une analogie manifeste entre la première de ces fructifications et la tétrasporique des Floridées. Il n'y a donc, pour ainsi dire, point de localisation du fruit, toutes les cellules de la fronde étant presque également propres à le reproduire et à le recéler. Les Zygnémées semblent toutefois faire une exception à cette

(1) Les corps que M. Kützing a observés dans les conceptacles du Ptocamium et du Dazya ne nous semblent pas suscaptables Côtre comparés aux anthéridies des Phycoidées. règle, puisque l'un des filaments accouplés est toujours donnant, et l'autre recevant.

Dans les Floridées. Les conceptacles (Cystocarpia, Kg.) contiennent les spores et présentent dans leur forme, selon les tribus, des variations auxquelles ont été attachés des noms divers. Nous allons les examiner. Et d'abord, indépendamment des spores, il y a deux autres choses à considérer : 1. le placenta; 2° le péricarpe ou sporange. Le placenta (Spermopodium, Kg.) est axile, nul ou peu apparent dans les Polysiphonies, convexe ou hémisphérique dans le Thamnophora Seaforthii, et, dans ce cas, il est celluleux ou fibreux. Dans le Sphærococcus coronopifolius, il forme une sorte de gerbe dont les spores seraient les épis. Il est pariétal dans les Chétangiées, et principalement dans le Nothogenia, c'est-à-dire que les filaments sporigènes forment des faisceaux qui partent de tous les points de la loge, et convergent vers le centre, comme dans les Fucées et les Cystosirées. Le sporange (Spermangium, Kg.) paraît oblitéré chez les Floridées où le fruit conceptaculaire est caché dans la fronde; mais, dans le plus grand nombre des cas, il fait saillie à l'extérieur. Il est clos ou indéhiscent, ou bien percé au sommet d'un pore plus ou moins apparent, quelquesois même muni d'un ostiole ou d'un rostre. Chez les Céramiées, les spores sont oblongues et renfermées, d'une manière lâche, dans une membrane hyaline et sphérique. Cet appareil, qu'on nomme Favelle, est axillaire ou terminal, nu ou maintes fois involucré. c'est-à-dire muni à sa base de quelques ramules avortés. Le sporange des Corallinées est ou inclus dans la fronde (ex. Melobesia), ou bien il termine les ramules, et se rense alors pour revêtir la forme d'un petit œuf (ex. Corallina). Il n'a recu aucun nom particulier. Quoique les Cryptonémées offrent, en général, à peu près le même appareil que les Céramiées, néanmoins cette forme de fruit, par la place différente qu'elle occupe dans les subdivisions de la tribu, a mérité de recevoir un nom différent, et s'est appelée une Favellidie. C'est ainsi que les Favellidies sont nues ou presque nue dans les Glœocladées (ex. Nemalion lubricum), ou cachées entre les filaments rayonnants de la couche périphérique de la fronde dans les Némastomées (ex. Calenella Opunlia);

ou nichées dans une excroissance verruqueuse (Némathécie) de cette même couche chez les Rhizophyllinées et les Spongiocarpées (ex. Rhizophyllis dentata); ou enfouies jusque sous la couche corticale dans les Gastérocarpées (ex. Ginannia furcellata); ou enfin contenues, soit dans une protubérance mamelonnée de la fronde, terminée par un pore (ex. Grateloupia verrucosa), soit dans un réseau propre, comme dans le genre Gigartina. M. J. Agardh, qui a imposé tous ces noms, que nous avons cru de notre devoir d'historien de rappeler, bien qu'à vrai dire nous n'en sentions pas l'absolue nécessité, donne encore celui de Céramides aux conceptacles des Chondriées et des Ahodomélées, lci, le sporange est sphérique, ovale on urcéolé, et percé au sommet d'un pore plus ou moins ample. Il renferme des spores pyriformes, fixées par leur extrémité la plus mince à un placenta axile ou basilaire, et revêtues d'un périspore quelquefois très làche. Enfin dans les Delessériées et les Plocariées, le conceptacle a recu le nom de Coccidie. Celleci. sphérique ou hémisphérique, contient, dans un sporange celluleux dont la débiscence a lieu par déchirure, des spores oblongues, agglomérées et fixées à un placenta ceptral.

Dans les Phycoidées. Ici les conceptacles (Angiocarpia, Kg.; Scaphidia, J. Ag.) ont la même origine et à peu près la même forme que dans certaines Floridées. Formés dans la couche corticale de la fronde, ils ne sont séparés de la médullaire que par une ou plusieurs couches de cellules. Peu saillants au debors, on observe à leur sommet un pore (Carpostomium, Kg.) destiné à livrer passage aux spores à la maturité. C'est de leur paroi que naissent intérieurement, et convergent vers le centre de la loge, les spores jeunes, les anthéridies et les paraphyses. Ces conceptacles, ou bien sont épars sur toute la fronde (ex. : Himanthalia, Xiphophora, Carpoma, Kg.), ou bien sont réunis au sommet des frondes en un organe qu'on nomme réceptacle et qui conflue avec elle dans les Fucées, mais qui en est toutà-fait distinct dans les Cystosirées. Il n'y a point de conceptacle proprement dit chez les Laminariées. Les spores y sont placées debout entre des paraphyses dont l'agrégation constitue, de chaque côté de la lame ou sur

le stipe, des sortes de macules (sori), qui ne sont pas sans analogie avec la lame proligère des Lichens.

#### FRUITS ACCESSORES.

Il est encore quelques organes accessoires dont les fonctions encore mal connues peuvent être rapportées à la reproduction : ce sont les Spermatoldies et les Pseudo-spores. Nous ne parlons pas des Acrospermes dont il a déjà été question, sur lesquels nous reviendrons encore, et que M. Kutzing énumère sous le nom de Paraspermatia dans cette catégorie.

Spermatoidies (Antheridia, Mengh.; Propaquia, J. Ag. ). Elles existent dans les Ectocarpes et les Mesoglæa, et naissent dans ce dernier genre à la base des filaments rayonnants, dont elles ne sont probablement qu'un rameau transformé par arrêt de développement. Elles sont sessiles ou stipitées, simples ou bi-quadrifides au sommet, lancéolées, ovoides, acuminées, etc. De nombreuses gonidies vertes, disposées par séries linéaires longitudinales et transversales, les constituent en entier. M. Kützing rapporte en avoir vu dans l'Odonthalia; mais ces dernières, de même que celles observées dans le Laurencia par M. Greville, ont-ils bien réellement la même organisation que celles des Mesoglæa, et doivent-elles leur être comparées? C'est ce que nous ne sommes pas à même de décider.

Pseudo-spores (Opseospermata, Kg.). Le professeur de Nordhausen a encore observé dans son Stygeoclonium, et figuré d'autres organes qu'il prend pour des corps reproducteurs et qui différent des spores, selon lui, par leur moindre volume et l'absence de toute tunique propre. Quant à ceux qu'il a aussi rencontrés dans les genres Alaria et Haligenia, nous pensons qu'il serait plus convenable de les considérer, ainsi que ceux des autres Laminaires ( voy. nos analyses, Fl. d'Algér., t. 8, fig. n, et t. 9, fig. h), comme des anthéridies ou des acrospermes mélees aux yraies spores. Les recherches ultérieures de M. Thuret mettront probablement cette supposition hors de doute.

#### PHYSIOLOGIE DES PHYCÉES.

Les fonctions principales des Algues sont la nutrition et la reproduction, et celles qui sont dans leur dépendance, comme la végétation ou l'accroissement en longueur et en grosseur, la germination, etc.

De la nutrition. De même que les Lichens puisent exclusivement dans l'air atmosphérique, et par toute leur surface, les matériaux qui doivent servir à leur nutrition, de même aussi les Phycées trouvent dans le liquide ambiant tous ceux qu'elles s'assimilent. C'est un nouveau rapport entre les Aérophycées et les Hydrophycées. Tandis que dans les végétaux supérieurs la matière nutritive est à la fois pompée par les racines et absorbée par les feuilles, dans ces deux classes de cryptogames, c'est la surface entière des frondes qui devient la voie par laquelle s'introduisent les éléments de la nutrition. Ainsi, dans les animaux, il y a intussusception, dans les Lichens et les Phycées extussusception, qu'on veuille bien nous passer ce terme, et dans les plantes supérieures tout à la fois intus- et extus-susception. Ce qu'on nomme racines dans la plupart des Algues doit être plutôt considéré comme un moyen de fixation que comme un organe d'absorption, excepté peut-être dans quelques espèces, qui vivent en parasites sur d'autres Phycées. Dans une espèce terrestre. le Vaucheria Dillwynii, M. Kützing a constaté qu'un courant ascendant de sucs peut se porter des radicelles dans les tubes de cette plante. Une différence notable dans la structure parenchymatique des frondes agées et des jeunes frondes du Sphærococcus coronopifolius lui fournit aussi une preuve, que, même dans celles de ces plantes dont la structure est plus compliquée, il s'opère un mouvement ascendant de la matière alibile. Nais, sans avoir recours à l'action vitale, comment expliquer le phénomène de l'absorption de cette matière et celui de sa transformation en tissu végétal? L'endosmose pourrait bien jusqu'à un certain point rendre raison du premier; quant au second, cette puissance dont les chimistes et les physiciens sont généralement disposés à tenir peu de compte, la vie seule peut l'opérer. Nous ne saurions donc, sans nous égarer, pénétrer bien avant dans le labyrinthe des mystérieux procédés que la nature met en œuvre pour accomplir cette fonction. Ajoutons toutefois que l'eau étant le grand véhicule des matériaux alibiles, les plantes qui

nous occupent doivent y trouver, indépendamment des substances qu'elle tient en dissolution, un très puissant moyen de nutrition. On a encore remarqué que, parmi ces plantes, les plus élevées dans la série ne vivent que dans les eaux salées, et que même leur nombre est en corrélation avec le degré de salure des différentes mers.

De l'accroissement. De quelque manière que les sucs nutritifs parviennent dans l'intérieur des cellules du tissu des Algues, ces cellules s'allongent et se multiplient, et de là naît l'accroissement. Or, le mode de cet accroissement ne semble pas différer de celui des autres végétaux, puisqu'il a pu servir à plusieurs physiologistes à en expliquer le mécanisme. Dans ses ingénieuses recherches sur le développement du Marchantia, M. de Mirbel nous avait déjà initiés au mystère de multiplication des utricules du tissu végétal. Cette multiplication peut avoir lieu : 1° Par division; 2° par conjugaison; 3° par interposition; et 4° par juxtaposition. Nous avons un exemple du premier mode dans l'accroissement des Conferves, où le dernier endochrôme du filament, après s'être allongé, est partagé en deux autres par une cloison transversale. Celle-ci croft peu à peu en s'avançant circulairement de la paroi vers le centre jusqu'à occlusion complète du tube. Les rameaux naissent du sommet de l'article, et se divisent en segments ou endochrômes par le même artifice. Ce qui se passe dans les endochrômes d'une Conserve se répète dans les cellules qui composent le tissu de la plupart des Algues (voy. Kütz., Phyc. gen., t. 80, fig. 3: Ulothrix zonata; et Thwaites, Ann. and. Mag. of nat. Hist. Jul., 1846, p. 15-23), car ce mode de multiplication est le plus général, même dans les plantes phanérogames, où la division quaternaire des granules polliniques en montre l'exemple le plus frappant. Les Zygnémées, par la production du tube latéral qui réunit les filaments au moment de la reproduction, sournissent un autre exemple remarquable du mode de formation des tissus par conjugaison, que l'on retrouve encore dans l'Halimeda et dans les Fucées. Le troisième mode, ou le développement intercellulaire, a lieu dans une soule d'Algues de tribus fort diverses. Il paraît devoir son origine au mucilage interposé qui n'aurait, dit-on, qu'à se concréter pour la production d'une cellule. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, qui n'est pas la nôtre, les cellules de nouvelle formation sont semblables aux anciennes; seulement elles sont plus petites, leur dimension étant en rapport avec l'espace intercellulaire. Quelquefois elles entourent comme d'un anneau les cellules primitives. Enfin, dans l'accroissement des Algues par apposition, à l'extérieur d'une vieille cellule, il s'en forme une nouvelle, qui commence par un globule, et grossit peu à peu en restant toujours unie à la cellule-mère dont elle semble n'être qu'une prolitication. On trouve des exemples de cette apposition dans les Algues à rameaux verticillés, comme les Batrachospermes, le Dasycladus et même dans le Callithamnion.

Une chose digne de remarque, c'est la promptitude avec laquelle se développent certaines Algues d'eau douce, telles que les Vauchéries et les Oscillaires. M. Kutzing nous apprend que les Oscillaires qui habitent les eaux thermales croissent avec une grande rapidité, et que cette rapidité est toujours en raison de la vivacité des mouvements que ces plantes exécutent. L'Oscillaria limosa est surtout remarquable sous ce rapport. Si l'on en place tant soit peu sur une seuille de papier humide et qu'on entretienne la moiteur de celui-ci, les filaments croissent et rayonnent à vue d'œil, et finissent même par envahir et recouvrir le papier en entier. Les rayons s'allongent de 12 à 15 millimètres en une heure. L'allongement en question sera encore plus facilement appréciable, si l'on place cette Oscillaire sous le microscope, de manière que l'extrémité d'un filament corresponde au foyer. L'accroissement est si prompt que ce sommet a bientôt disparu du champ de la vision. M. Thuret a observé aussi la facilité et la promptitude avec lesquelles germent et s'accroissent les Vauchéries. Il a vu aussi leurs filaments s'allonger visiblement sous le microscope, et croltre de 3/20 de millimètre par heure.

De la reproduction. Quel botaniste ignore que les plantes se propagent au moins de deux manières et par des organes dissérents? Dans le premier cas, l'organe (bourgeon, bulbille, propagule, coccidie, gonidie ou gemme), quelque nom que l'on veuille lui donner, est le simple produit de l'acte nutritif; dans le

second, l'organe exige en outre pour son développement ultérieur une opération, la fécondation, qui suppose le concours des deux sexes. Cet organe, ainsi modifié, reçoit alors les noms de graine, de semence ou de séminule. Dans la reproduction par gemmes, le développement n'est qu'une évolution ou simplement une nutrition continuée, par suite de la propriété qu'a l'organe en question de s'assimiler de nouveaux matériaux alibiles. Mais, indépendamment de la même propriété dont jouit l'organe fécondé, il couserve encore, pendant un temps plus ou moins long, après qu'il a été séparé de la plantemère, la faculté de germer et de se développer. Le bourgeon, la gemme, la propagule, meurent, si, à l'instant de leur séparation, ils ne se trouvent pas dans des conditions favorables à leur évolution ; la semence et la seminule, au contraire, reçoivent de l'acte même de la fécondation la puissance de résister, pendant un temps qui varie selon les especes, aux causes qui rendent les premiers stériles.

De la sexualité dans les Phycées. C'est encore une grande question parmi les phycologistes de savoir si les Thalassiophytes sont ou non pourvues des deux sexes. Cette question n'est toutefois pas nouvelle, car Réaumur, qui a cssayé le premier de la résoudre par l'affirmative, a publié ses mémoires en 1711 et 1712. On sait que ce savant attribuait le rôle d'anthères aux filaments confervoldes qui s'échappent des pores mucipares. Plus tard, Correa de Serres, ayant remarqué la turgescence de la masse mucilagineuse qui a lieu au temps de la fructification dans les conceptacles des Fucées et des Cystosirées, crut qu'on pouvait regarder ce mucilage comme la matière fécondante. Il est évident qu'en émettant cette opinion il ne s'avançait pas beaucoup; car comment prouver le contraire? Comment soustraire les spores à l'action du mucus? Mais aussi, d'un autre côté, comment arriver à s'assurer de l'exactitude d'une assertion si gratuite, d'une hypothèse ingénieuse, si l'on veut, mais qui ne s'appuyait sur aucun fait? L'espèce de copulation des filaments de plusieurs Zygnémées est venue aussi donner quelque vraisemblance à l'idée que les Algues n'étaient pas entièrement dépourvues de sexualité; mais, dans ce cas-là même, il est disti-

cile, pour ne pas dire impossible, de déterminer en quoi consiste l'action d'un filament sur l'autre. Depuis Réaumur et Correa de Serres, nous ne connaissons aucun phycologiste qui ait tenté de restituer aux Algues. ou du moins aux plus élevées d'entre elles. une sexualité que beaucoup de botanistes refusent encore, mais, selon nous, bien à tort. aux Hépatiques et aux Mousses, jusqu'à MM. Decaisne et Thuret, qui, par leur belle découverte des zoospores, ou, si l'on admet leur hypothèse spécieuse, des spermatozoaires des Fucées, sont venus revendiquer pour ces plantes la présence des deux sexes. C'est dans l'endochrôme terminal de ces filaments confervoides rameux, que nous nommions autrefois acrospermes, que ces deux savants ont observé la métamorphose des gonidies en corpuscules doués d'une grande mobilité. Ces corpuscules sont transparents, presque pyriformes, et contiennent un seul globule rouge. Chacun d'eux est muni de deux cils très déliés au moyen desquels il se meut avec une extrême ranidité. Nous avons dit ailleurs (Flore d'Algérie, p. 3) les raisons qui nous faisaient ajourner l'adoption sans restriction, sans réserve, de l'opinion d'après laquelle ces corpuscules seraient regardés plutôt comme des spermalozoaires que comme des zoospores.

Maturité du fruit. Quoique la plupart des Algues portent et mûrissent leur fruit à une époque fixe et déterminée, il y a néanmoins des exceptions à cette règle. Quelques individus présentent souvent à la fois des fruits mûrs et d'autres à peine rudimentaires. Plusieurs espèces fructifient pendant toute l'année. Le temps de la formation du fruit succédant à celui de la végétation, la maturation ne se fait que lorsque l'algue a acquis tout son développement.

Germination. Nous avons vu plus haut que les spores sont pourvues d'un épispore simple ou double. Dans le premier cas, la germination se fait par l'allongement des deux extrémités opposées de la spore, l'une devenant la radicelle et l'autre la tige ou la fronde; mais, si l'épispore est double, l'extérieur se rompt dans l'acte de la germination pour livrer passage aux prolongements dirigés en sens opposé qu'envoie la spore au debors. De la sans doute le dissentiment qui règne à ca sujet entre MM. J. Agardh et

Duby, c'est-à-dire que les observations de l'un auront été faites sur des spores à double enveloppe, et celles de l'autre ou des autres. car nous croyons qu'elles lui sont communes avec MM. Crouan, sur des spores à épispore simple. C'est sur le Laurencia que le phycologiste de Lund a suivi les progrès de la germination. Il a vu que les filaments destinés à produire la fronde ne commencent à se ramifier que six semaines ou deux mois après leur première apparition. Dans le genre Ceramium, au lieu d'une radicule, la spore produit inférieurement un épatement servant à fixer la plante, et s'allonge en filament par le haut. Dans la Laminaria saccharina et le Fucus vesiculosus, elle émet des radicelles par le bout inférieur, et se développe en fronde par l'autre bout.

Mais les Algues ne se reproduisent pas seulement par des spores; elles se propagent encore, selon quelques phycologistes: 1° par les zoospores ou gonidies; 2° par des propagules ou gemmes; 3° par des prolifications; 4° enfin par division.

Par les zoospores. Dès 1800 (Voy. Schrad. Journ. Bot., p. 445) Bory avait constaté la présence de ces corpuscules dans les articles des Conserves. La motilité dont ils étaient doués les lui fit d'abord considérer comme des Infusoires. Ce n'est que plus tard, en 1817, à l'époque de son exil en Belgique, que de nouvelles observations vinrent l'éclairer et lui démontrer que c'étaient bien de véritables séminules. Ayant remarqué qu'après leur sortie des endochrômes des Conferves, ils s'allongeaient en filaments au fond des vases où il les avait placés, il leur donna le nom de zoocarpes qu'on a changé plus tard, nous ne savons trop pourquoi, en celui de zoospores. Peut-être Bory a-t-il confondu les zoospores avec ces vraies spores qui, pour un temps déterminé, jouissent aussi du mouvement; mais il est manifeste qu'il a très bien vu le phénomène. Nous avons cru qu'il était de toute équité de rétablir les faits, et de lui attribuer la juste part de gloire qui s'attache à la découverte des zoospores, d'autant mieux que les phycologistes ont manqué d'impartialité et se sont même montrés injustes en passant son nom sous silence dans l'histoire de ce singulier phénomène. Nous citerons volontiers. après le sien, ceux de Girod-Chantrans,

Gaillon, Hoffmann-Bang, Mertens, Roth, Trentepohl, et, dans ces derniers temps, ceux de MM. J. Agardh, Chauvin, Decaisne et Thuret, Harvey, Kützing et Unger, lesquels ont considérablement étendu les observations sur les zoospores. Mais ce qui nous importe ici, c'est la reproduction de la plante mère par la germination des gonidies, reproduction que nient encore quelques cryptogamistes. C'est surtout chez les zoospores du Draparnaldia plumosa que MM. J. Agardh et Kützing ont constaté cette faculté et ont suivi tous les phénomènes de la germination. Le premier de ces savants a vu aussi les mêmes phénomènes se passer dans la reproduction des zoospores du Bryopsis arbuscula. On peut donc conclure de ces observations que, comme le dit le professeur de Nordhausen, les zoospores sont en effet des organes embryonnaires capables, comme les vraies spores, de propager l'espèce dont ils émanent. Il paraît en même temps prouvé que beaucoup de Zoospermées se reproduisent de préférence par le moyen de ces organes (1).

Par des propagules. Dans plusieurs Algues inférieures et en particulier chez les Conferves, chaque endochrôme peut être considéré comme une gemme susceptible, en végétant, de produire un individu semblable à la plante-mère. M. Thuret a montré jusqu'à quel point cette faculté de reproduction était développée chez les Vauchéries où des fragments de la plante deviennent promptement autant d'individus distincts. M. Kutzing mentionne, comme appartenant à ce mode de multiplication, le phénomène d'après lequel les filaments confervoides, nés d'un pore mucipare, se soudent pour former un nouvel individu. Cet individu n'est à la vérité qu'une simple prolification du Fucus, et le fait présente une grande similitude avec celui rapporté par M. J. Agardh d'une fronde née de la prolification d'une Némathécie. L'auteur de la Phycologie genérale raconte en outre avoir positivement observé que de nouvelles frondes se développent sur le Phycolapathum del-de, non d'une spore, mais d'une cellule corticale. M. Duby a aussi été témoin de la reproduction d'un individu

(1) On no tira pan name interet, dans la Phy. elegie gene-Pales, re quo dit U. Autzing des metamorphoses des gonides de l'Euribra consta et de leur germination. complet par la continuation de la végétation d'un seul endochrôme séparé du filament principal d'un Ceramium. Enfin M. J. Agardh a vu un segment de la fronde du Sphacelaria cirrhosa pousser une racine de sa partie inférieure, et donner naissance à un individu semblable à la plante-mère.

Par des prolifications. La prolification diffère de la propagation en ce qu'elle ne doit pas son origine au développement d'une simple cellule, mais à l'action organique concentrée vers un ou plusieurs points, en quoi elle se rapproche beaucoup plus de la ramification. On trouve dans les Floridées de fréquents exemples de ce mode de multiplication. C'est ainsi que les Polysiphonies par leurs radicelles adventives, et les Céramies par ces ramules quelquefois unilatéraux qui naissent de leur filament principal, nous montrent ce qu'il faut entendre par prolification. Ce sont, au reste, les espèces bisannuelles et vivaces qui sont le plus sujettes à s'en recouvrir, ainsi qu'on en a des exemples dans le Rhodymenia palmata, les Phyllophora Brodiæi et rubens, etc. Ces prolifications offrent dans leur jeunesse une si grande ressemblance avec les jeunes individus nés de la germination des spores qu'il serait malaisé de les en distinguer. Mais le fait le plus curieux de propagation indéfinie des Algues est sans contredit celui que présente le Sargassum bacciferum, chez lequel on n'observe ni spores, ni rien qui puisse en tenir lieu. La tige se divise et pousse de nouvelles seuilles qu'on peut aisément, à leur couleur olivacée, distinguer des vieilles qui sont d'un brun roux.

Par division. On a enfin observé que, parmi les Algues les plus inférieures, il en était de fissipares. C'est ainsi que M. Meneghini explique la multiplication de son Cylindrocystis Brebissonii. M. Kūtzing admet encore deux autres modes de propagation, celui par turions (ex.: Chondrus crispus, Alsidium cerallinum) et celui par coulants (ex.: Carpocaulon Boryanum et Furcellaria fastigiata).

Génération spontanée, Generatio aquivora. Existe t-il une génération spontanée et en trouve-t-on des exemples avérés parmi les Algues? Question ardue et si controversée que non seulement mous n'avons pas la prétention de la résoudre, mais que nous nous

abstiendrons même de la traiter dans un article de Dictionnaire. Nous renverrons les personnes qui seraient désireuses de connaître ce qui a été dit sur ce sujet, soit à la Phycologia generalis, p. 129, soit à l'article CRÉATION du Dictionnaire classique, t. V, p. 40.

#### CORSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

S'il y a eu succession dans la formation des espèces du règne végétal, et il n'est guère permis d'en douter en présence des saits, les Algues sont nécessairement les premières plantes qui ont paru à la surface du globe. En effet, d'après les théories les plus modernes de la géogonie. le refroidissement graduel et successif des couches extérieures de la terre ayant eu pour conséquence la production du milieu qui réunit toutes les conditions nécessaires à leur existence, il est évident que ces plantes ont dû précéder toutes les autres, et commencer, pour les végétaux, une série analogue à celle que les animalcules infusoires ont ouverte pour le règne animal. Condition essentielle du développement de tout corps organisé, le mucilage est la matrice où s'engendrent ces deux séries qui, à leur point de départ, sont tellement confluentes, qu'il devient difficile de prononcer si l'être qu'on examine appartient à l'une ou à l'autre.

Les Algues sont pour ainsi dire la palette où la nature étale les vives et brillantes couleurs dont son pinceau magique compose, en graduant admirablement les nuances, les végétaux qui font une de ses plus belles parures; ou, si l'on présère cette comparaison, moins poétique peut-être, mais plus vraie, le milieu où elles vivent est l'immense laboratoire dans lequel, essayant ses forces, elle s'élève par gradation à des formations successives de plus en plus compliquées par le mélange varié et modifié à l'infini des éléments les plus simples. L'étude des plantes de cette immense classe nous conduira donc quelque jour à soulever un coin du voile qui recouvre encore les plus importantes questions de la physiologie végétale.

Affinités. Les Algues n'ont d'autre rapport avec les Fonginées que par leur mode de végétation, qui est le même que celui du Mycelium; mais elles s'en distinguent sur-lechamp par le milieu où elles naissent, se

développent et surtout fructifient. Les Mycophycées de MM. Agardh et Kutzing pourraient servir de transition entre les deux classes, si ces végétations ambiguës et tout au moins anormales présentaient pour la plupart de véritables fruits. Mais, en général, on ne saurait guère les considérer autrement que comme des productions fongiques arrêtées dans leur développement en deçà de la fructification. Nous ne connaissons qu'un seul fait avéré de Champignon parcourant toutes les périodes de sa vie au sein de la mer, et c'est le Sphæria Posidoniæ DR. et Montg. qui nous le fournit. Or, ce Champignon, recueilli par M. Durieu sur des tiges vivantes de cette Cauliniée, appartient à la famille des Hypoxylées, si étroitement liée aux Lichens par les Verrucaires. Et notes bien que, dans la Méditerranée, ce qui rend le phénomène plus surprenant encore, la plante n'est jamais à sec, puisque les oscillations de la marée y sont insensibles.

Des rapports qui unissent entre elles les familles des plantes cellulaires, ceux qu'on observe entre les Lichens et les Algues sont les plus manifestes. Déjà Fries, Eschweiler et plusieurs autres les avaient signalés. Nous voyons en effet le g. Lichina, si longtemps pris pour une algue, présenter la fronde d'une phycée et une fructification analogue à celle du Sphærophoron. La présence des gonidies dans les deux ordres, et de gonidies soumises à la division quaternaire, de gonidies qui ont la faculté de continuer la plante-mère; leur mode de végétation, qui consiste à puiser dans le milieu où ils sont placés les éléments de leur nutrition, tandis que les Fonginées et les Muscinées les empruntent à la terre ou aux matières végétales et animales sur lesquelles elles parcourent toutes les phases de leur existence souvent éphémère. tout concourt à prouver l'affinité extrêmement prochaine qui les unit, assinité que démontre encore bien plus évidemment la structure presque identique des Nostocs et des Collema. La similitude qui résulte de cette conformité d'organisation est en effet telle qu'il est impossible de décider à laquelle des deux familles appartient un individu dépourvu de fruit. Il 'n'est aucune phycée qu'on puisse comparer avec une mousse qui serait parvenue au dernier terme de son évolution. Chez quelques mousses, néan40

moins, les pseudo-cotylédons, d'où s'élèvera la tige, ont une si grande ressemblance avec les Conserves qu'on s'y méprendrait facilement, si l'on n'y apportait pas une grande attention. M. Kützing signale, dans la végétation des radicelles de l'Hydrogastrum argillaceum, de nouveaux rapports bien propres à rapprocher les deux familles. Pour terminer, nous citerons le passage des Algues aux Hépatiques par les Ricciées, le Sphærocarpus et le Duriaa. Enfin, les phénomènes que nous avons rapportés avec quelque détail aux paragraphes où nous avons traité des Zoospores et des Anthéridies mettent dans tout leur jour la conformité qui existe entre les Algues les plus inférieures et les animalcules infusoires. C'est là que les deux règnes confluent, et semblent se confondre dans un milieu où ils ont l'un et l'autre pris maissance.

Dignité des Algues. Ces considérations nous conduisent à toucher deux mots de la dignité, de l'importance relative des Hydrophytes comparées aux autres plantes cellulaires, avec lesquelles nous venons de signaler leurs affinités. Ces plantes, considérées dans leur série ascendante depuis le Protococcus jusqu'au Sargassum, forment avec les Champignons envisagés de la même mamière, depuis l'Ustilago ou le Protomyces jusqu'à l'Agaric, deux séries parallèles, dont on ne trouve d'autre exemple que dans le règne animal. En effet, ni les Mousses, ni les Lichens n'offrent de représentants d'une aussi grande simplicité, ni d'espèces aussi voisines des hautes plantes par leur port et leur grandeur. Il est vrai que les Mousses et les Hépatiques offrent les deux sexes et des stomates ou quelque chose d'analogue, et que celles-ci présentent dans leurs élatères un simulacre, un rudiment de vaisseau spiral. Quoi qu'il en soit, les tiges, les feuilles et les réceptacles discrets des Sargasses, d'une part, et, de l'autre, l'immense développement des Macrocystes et du Durvillæa, assurent aux Algues une grande supériorité sur les Champignons, et, si l'on parvient à constater leur sexualité, elles pourront marcher de pair avec les Mousies.

Dimensions. La grandeur des Algues varie depuis 1/300 de millim. (ex.: Protococcus atlanticus) jusqu'à cinq cents mètres (ex.: Macrocystis pyrifera). Ce Protococcus, si petit qu'il en faudrait de 40 à 60 mille individus pour couvrir une surface de 1 millimètre carré, est pourtant capable, par l'immensité du nombre, de colorer la mer en rouge de sang dans une étendue qui peut être évaluée à 8 kilomètres carrés. Et, puisque nous avons été amenés à parler ici de ce phénomène, nous ne pouvons passer sous silence celui qu'ont observé sur la mer Rouge M. Ehrenberg d'abord, puis plus tard, mais sur une bien plus grande échelle, M. Evenor Dupont. Nous en avons fait l'objet d'un Mémoire que nous avons lu en 1844 devant l'Académie des sciences. Une algue sui generis, nommée Trichodesmium Ehrenbergii, couvrait en effet la mer à perte de vue dans l'espace de 320 kilomètres sans interruption, en lui donnant une couleur rouge-brique qui variait d'intensité jusqu'au rouge de sang.

Durée. La durée de la vie des Phycées est infiniment variable et différente dans les quatre familles dont la classe se compose. Les Zoospermées, presque toutes vivipares, qu'on mous passe l'expression, ont une existence fort courte. Les Floridées sont en général annuelles ou bisannuelles. La plupart des Phycoidées sont vivaces.

Couleur. Chez les Phycées, la couleur est un caractère de la plus grande valeur. A part quelques exceptions, dont aucune loi formulée par l'intelligence humaine n'est exempte, elle est si constante dans les trois tribus qu'elle caractérise, qu'il est presque impossible qu'elle ne soit pas liée à la constitution organique de ces plantes. Aussi les divisions générales fondées sur ce caractère nous semblent-elles encore les plus solides. Elle est en général d'un vert gai ou herbacé dans toutes les Zoospermées, et passe au jaune påle ou devient blanchatre par le séjour hors de l'eau et l'insolation. Les genres Hamatococcus, Porphyra, Bangia et Sphæroplea, par leur coloration en rouge, offrent des exceptions. Dans la Flore du Péloponèse, Bory dit que le Dasycladus vivant est d'un vert tendre, et que ce n'est que hors de l'eau qu'il passe au brun noirâtre. La couleur rose, violette ou pourpre-brun distingue les Floridées, qui sont le plus bel ornement de nos herbiers. C'est surtout l'action de l'air et de la lumière qui avive au plus haut degré les belles nuances que nous

offrent ces plantes; car. tant qu'elles restent attachées sous l'eau au rocher qui les vit naître, cette couleur si vive, si éclatante après la dessiccation, est alors terne et sans lustre. Longtemps exposées à l'action du soleil, sur le rivage où le flot les rejeta, les Floridées se nuancent de vert et de jaune, on deviennent même entièrement vertes; en traitant plus haut de la constitution organique élémentaire des Algues, pous avons vu comment cela pouvait s'expliquer. On n'en a pas moins publié comme des espèces distinctes plusieurs Hydrophytes dans cet état anormal. Mais ce que nous venons de noter comme une altération de la couleur natureile, comme un commencement de décomposition dans les Floridées, amenées par leur séjour bors de l'eau, est quelquesois la couleur normale de la plante, surtout lorsque celle-ci crolt à de petites profondeurs dans la mer. C'est ainsi que l'amiral d'Urville, qui avait recueilli vivant l'Hydropuntia, nous rapporta que cette algue offrait alors la couleur de l'émeraude puancée légérement de jaune. Chacun sait que le Chondrus crispus et les Laurencies présentent aussi par exception la coloration verte. quand ils croissent près du niveau des hautes eaux. Les g. Iridæa, Champia et Chrysymenia sont aussi remarquables par les couleurs de l'Iris ou de la nacre qui distinguent les premiers, et par les reflets dorés qui émanent du dernier, tandis qu'ils sont sous l'eau et à l'état de vie. Il faut encore noter ceci : si l'on plonge dans l'eau douce plusieurs Floridées des genres Delesseria, Callithamnion, Griffithsia, etc., elles s'y décomposent assez promptement, et les espèces de Griffithsia sont en outre entendre une sorte de pétillement qui naît de la rupture des endochrômes, et s'accompagne de l'effusion de la matière colorante.

Une remarque que nous avons faite plusieurs fois, c'est que quelques Confervées, par suite de leur parasitisme sur des Floridées, peuvent s'imbiber de la couleur rose propre à ces plantes, et en imposer au point d'être prises pour des Céramiées par des personnes inexpérimentées. C'est à cette circonstance qu'est due sans doute la coloration en rouge de la base du filament du Conferva hospita et de notre Conferva Thomarsii. M. Chauvin a fait la même observation sur d'autres espèces,

Si la couleur verte est propre aux Algues d'eau douce et, en général, aux espèces marines qui vivent près de la surface de l'eau. les Phycoidées, qui habitent le plus ordinairement à de grandes profondeurs, se distinguent sur-le-champ de toutes les autres Hydrophytes par leur couleur d'un vert olivâtre plus ou moins soncé, devenant noire par l'action de l'air et la dessiccation, dans les Fucées et les Cystosirées, mais conservant immuablement la couleur brune dans quelques espèces de cette tribu et dans toutes les Dictyotées. On trouve aussi dans cette famille certaines espèces qui, vues vivantes et sous l'eau, restetent les vives et changeantes couleurs de la nacre, mais chez lesquelles cette propriété disparalt des qu'on les a retirées de la mer et exposées à l'air libre (ex.: Cystosira ericoides). Nous ferons enfin remarquer que le Dichloria viridis, de même que plusieurs Desmaresties, qui, dans la mer, sont d'un vert olivatre, deviennent, hors de l'eau, d'une belle couleur de verdet. Elles offrent encore la singulière propriété de hâter la décomposition des autres Algues avec lesquelles on les mêle en les retirant de l'eau.

Lamouroux remarque que, quoique la fumière ne pénètre point au fond des ablmes de l'Océan, l'on trouve cependant à 1,000 pieds de profondeur des Hydrophytes aussi fortement colorées que sur le rivage, et il en conclut que le fluide lumineux ne leur est pas aussi nécessaire qu'aux plantes qui vivent dans l'air.

Habitat et Station. Toutes les Phycées habitent dans les eaux douces ou salées. Nuile ne peut vivre longtemps hors de l'eau. Mais la mer, les lacs et les sleuves ne sont point les seuls lieux qui les recelent; partout où l'eau et un peu d'humidité séjournent, on est certain d'en rencontrer. C'est ainsi que les fontaines, les pavés des cours ou leurs intervalles, la terre humide des jardins, le bas des murs exposés au nord, le bord des fleuves et des ruisseaux, les gouttières, les prairies marécageuses, en un mot, tous les lieux qui ont été inondés offrent à l'observateur une très grande quantité d'Algues zoospermées. Uu nombre immense de Thalassiophytes sont, à la vérité, soumises à

42

des alternatives d'émersion et de submersion qui ne leur sont nullement préjudiciables; mais toutes les Algues, même les plus inférieures, ont besoin, pour croître et se multiplier, de la présence de l'eau, condition essentielle de leur existence. Leur vie est donc en quelque sorte continue, et non absolument alternative, comme celle des Lichens et des Collémacées.

Une chose bien digne d'attention, ce sont les températures extrêmes et opposées dans lesquelles peuvent vivre, croître et se propager certaines Algues. On en trouve effectivement sur les neiges perpétuelles du pôle ou des plus hautes montagnes du globe (ex. Hæmatococcus nivalis) et dans des sources d'eaux thermales dont la température atteint de 40 à 90 degrés centigrades (ex. Anabæna thermalis).

Quant aux stations des Algues, on peut, sans craindre de trop s'avancer, regarder les Zoospermées comme affectionnant plus spécialement les eaux douces. Les Ulvées et quelques Confervées sont, il est vrai, en grande partie marines; mais les premières ont des représentants dans les eaux douces, et les secondes y abondent beaucoup plus. Notons bien d'ailleurs que, même quand elles habitent les mers, ou c'est presque à leur surface qu'elles se tiennent, et jamais du moins à de grandes profondeurs, ou bien encore elles choisissent de préférence, pour y végéter, les lieux où viennent se perdre les sleuves. De là aussi la couleur verte qui leur est propre et forme un de leurs plus constants caractères, couleur évidemment due à l'action continue de la lumière, avec laquelle elles sont, pour ainsi dire, plus en contact. Une preuve que les Zoospermées présèrent les eaux douces, c'est que les espèces en sont plus nombreuses dans la Baltique qui baigne les côtes de la Suède, que dans la mer Atlantique qui baigne celles de la Norwège, et cela par l'unique raison que la première est moins salée que la seconde. M. J. Agardh, qui a fait cette remarque, s'est appuyé sur ces considérations pour établir deux régions propres à ces plantes: 1º celle des Conferves, comprenant toutes les Aigues d'eau douce; 2° celle des Ulvacées, dont les Ulves forment les espèces dominantes, mais où se rencontrent aussi des Conferves marines. Quoique les loca-

lités choisies par les Floridées pour leur habitation soient plus restreintes dans leurs limites, il en est pourtant, comme le Plocamium vulgare et le Ceramium rubrum. qu'on rencontre dans les points les plus opposés du globe. Mais, en général, ces plantes se plaisent à des profondeurs plus grandes que celles des Zoospermées qui habitent les mers; elles exigent aussi une température plus douce et s'étendent moins loin vers les pôles. Nous avons vu les Ulvacées donner la préférence aux eaux dont la salure est moins prononcée; le contraire a lieu pour les Floridées. Leur nombre dépasse de beaucoup celui des Phycoidées. La station la plus habituelle de ces Algues a lieu entre 12 et 13 mètres de profondeur, ce qui n'empêche pas qu'on n'en trouve quelques unes au niveau de la surface de la mer et dans les lieux que le reflux laisse à découvert à la marée basse. Les Céramiées sont moins profondément placées que les autres tribus. M. d'Orbigny père a constaté, par des observations répétées, qu'au-delà de 40 mètres (1), au moins pour nos côtes, la végétation sous - marine cessait entièrement. Parmi les Floridées, chaque espèce a même une sorte de limite en deçà ou au-delà de laquelle les individus n'atteignent pas leur développement normal. De même que pour les Zoospermées, M. J. Agardh établit deux régions principales pour les Phycées que caractérise la couleur rouge. L'une est celle des Chondriées, de quelques Polysiphonies et des Plocariées; l'autre comprend les Delessériées, les Rhodyméniées, les Callithamnions, etc., et a pour limites de 18 à 40 mètres au-dessous du niveau de la mer.

Sous le rapport de leur station, les Phycoldées sont intermédiaires entre les Zoospermées et les Floridées. Comme celles-ci, elles donnent la préférence aux mers dont la salure est la plus prononcée, et, quand elles croissent dans des mers moins saturées de sel, elles se rabougrissent d'une saçon remarquable. En général, quoique leurs moyens d'attache soient puissants, elles fuient les lieux exposés à la violence des vagues, et se plaisent davantage dans les creux ou les abris formés par les rochers du rivage.

<sup>(</sup>t) Lamouroux croit pouvoir assurer que l'on a trouvé des Hydrophytes à toutes les profondeurs on la sonde a po-

Cette règle souffre néanmoins de nombreuses exceptions. M. J. Agardh établit cinq régions pour les Algues olivacées : 1° celle du Lichina, qui n'est point une algue, comme nous l'avons démontré; 2° celle des Sphacélariées; 3° celle des Fucus, dont la localité de prédilection paraît être, dans le Nord, le niveau de la mer, puisque les mêmes espèces, qui croissent, sous la même latitude, à une plus grande profondeur, et que la mer rejette à la côte, sont changées au point d'être méconnaissables; 4° celle des Dictyotées, qui, vivant à la profondeur de 10 à 12 mètres, sont agitées par des courants continuels probablement favorables à leur mode de végétation; 5° enfin celle des Chordariées, qui paraissent se plaire plus que les autres Algues sur les rochers les plus exposés au courroux des flots. Nous terminerons ce paragraphe en indiquant, d'après Lamouroux, les stations diverses que peuvent occuper les Thalassiophytes.

- 1° Hydrophytes que la marée couvre et découvre chaque jour.
- 2° Celles que la marée ne découvre qu'aux syzygies.
- 3° Celles que la marée ne découvre qu'aux équinoxes.
  - quinoxes. 4° Celles que la mer ne découvre jamais.
- 5° Celles qui appartiennent à plusieurs des classes précédentes.
- 6° Celles qui ne croissent qu'à une profondeur de 5 brasses au moins.
  - 7° De 10 brasses ou 50 pieds.
  - 8° De 20 brasses.
- 9° Celles qui ne s'attachent que sur les terrains sablonneux.
- 10° Celles qui croissent dans la vase ou sur l'argile.
- 11° Celles qui ne viennent que sur les terrains calcaires.
- 12º Celles qu'on ne rencontre que sur les roches vitrifiables ou qui font feu avec le briquet.

Recherche et préparation. Nous avons dit dans quels lieux l'on pouvait s'attendre à trouver des Hydrophytes. Il faut que nous indiquions maintenant le temps le plus propice à leur récolte, et les soins que réclament leur préparation et leur conservation. Par l'élégance de leurs formes si variées, autant que par la vivacité et l'éclat de leurs couleurs, les Algues forment, sans contre-

dit, le plus bel ornement de nos collections. Elles méritent donc bien que l'on consacre quelques soins à cette préparation. Nous dirons plus : il y faut même mettre un peu de coquetterie.

Dans toutes les saisons et à toutes les époques de l'année, on peut espérer de rencontrer des Phycées. Mais, pour les espèces marines, il est un temps plus favorable à la récolte de celles qui sont rares, c'est la journée qui suit la nouvelle et la pleine lune. A cette époque, les marées sont les plus fortes et laissent au reflux une plus grande partie de la plage à découvert. L'expérience a appris à connaître quels sont les rivages les plus sertiles en belles Hydrophytes. Déflez-vous, dit Bonnemaison, des rives plates sablonneuses ou vaseuses, vous n'y rencontrerez presque rien ; c'est à l'embouchure des fleuves et des rivières, ou dans les lieux rocailleux, rupestres, dans les flaques, dans les remous de courants, que l'on peut compter sur de bonnes moissons d'espèces rares venant du large. Dès que le reslux sera parvenu à peu près à la moitié, le phycologiste s'avancera sur la plage en suivant le retrait de l'eau, portera ses investigations dans les flaques, les crevasses des rochers, sur le stipe des grandes Laminaires ou sur les frondes des Fucées, qui supportent un grand nombre d'espèces parasites, et ne s'arrêtera qu'aux approches du flux. Qu'il ne craigne pas surtout d'entrer dans l'eau au moins jusqu'aux genoux, car c'est pour lui l'unique moyen de mettre la main sur des espèces ordinairement submergées, et que, sans cela, il ne rencontrera qu'en mauvais état et fort rarement, parmi les Hydrophytes rejetées par le flot. Il ne faut pourtant pas non plus négliger de scruter avec soin ces amas d'Algues roulées qui forment comme une ceinture sur les plages basses. Dans les mers méditerranées, où le flux et le reflux sont insensibles, on sera forcé de se mettre à l'eau, de plonger même, pour se procurer de bonnes Algues; ou bien il sera nécessaire d'avoir recours aux pêcheurs, qui en ramenent souvent de fort belles avec leurs filets ou leurs dragues. Tous ces objets seront réunis dans des mouchoirs, dans des flacons pour les Corallines. les petites espèces articulées et délicates dans de petits baquets ou des vases de ferblanc.

ustensiles dont on aura eu le soin de se munir avant de se mettre à leur recherche. Leur prompte altération, pour ces derniers surtout, ne permet pas de les transporter au loin sans préjudice. On peut se dispenser de préparer sur-le-champ les Sargasses, les Cystosires et les Fucées. Il suffira de les laver dans de l'eau douce, de les saire sécher à l'ombre et de les préserver ensuite de l'humidité, jusqu'à ce qu'on ait le loisir de les apprêter de nouveau pour l'herbier. En les remettant dans l'eau, elles reprendront leur souplesse, et il deviendra facile de les plier sans rupture et de leur donner la forme qu'elles doivent conserver dans la collection. Quant aux Céramiées, aux Corallines, aux Confervées et à la plupart des Floridées, comme elles s'altèrent promptement au contact de l'air, que leur couleur change, que leurs endochrômes se contractent, se déforment et crèvent même, et que les Algues encroûtées de calcaire se brisent. il sera bon de les préparer sur-le-champ. On a conseillé différentes manières d'onérer: voici celle que nous avons souvent employée avec succès, et qui nous a paru la meilleure, par cela même qu'elle est la plus simple. Après avoir lavé a plusieurs reprises dans l'eau douce (1) les échantillons choisis, on les plonge dans une cuvette ou un baquet rempli d'eau, sur une feuille du plus beau et du plus fort papier que l'on puisse se procurer; puis, avec un stylet mousse. afin de ne pas percer le papier, on éparpille et l'on separe les ramules les uns des autres, et l'en cherche à donner à la plante le port qu'elle a naturellement dans la mer. Les plus grandes precautions doivent être apportees pendant qu'on retire le papier de l'esu, afin que ce poet ne soit pas derange, Bory conseille l'emploi d'une seringue pour pomper le liquide du vase, au fond duquel en aura prealablement deposé la plante sur le papier. Ce moyen peut être bon pour queiques espèces : mais nous ne l'avons lamais mis en usage, par la raison qu'il nous semb'e devoir entrainer une grande perte Aspe, et ett sam emperatura, ie m'est certes pas en l'employant que mons amines pu, comme cela neus est atrice à Brie-leen-Mer, rervenier et preparer dans

la même journée plus de mille échantillons d'Hydrophytes. Retirée de l'eau, comme nous venons de le dire, la plante étalée est placée entre des seuilles de papier non collé, puis soumise à une pression légère, qu'on augmente vers la fin de la dessiccation. Il est à peine besoin d'ajouter que le papier devra être souvent changé pour s'imbiber de toute l'humidité de la plante, et que la préparation sera d'autant plus parfaite que son renouvellement aura été plus fréquent. Quand on a affaire à des algues gélatineuses, telles que des Batrachospermes, des Nemalion, Mesoglaza, etc., il est d'autres précautions à prendre. Une sois étalées et sorties de l'eau, on les laissera sécher à moitié à l'air libre, puis, avant de les soumettre à une compression légère, on aura soin, en les mettant entre des feuilles de papier sans colle, de les recouvrir d'une seuille de papier suifé ou builé, afin qu'elles n'adhèrent qu'à celui sur lequel elles ont été étendues nour la conservation. Pour éviter de maculer le papier blanc sur lequel la plante a été fixée, on mettra le papier suifé ou huilé entre des seuilles de papier gris, on passera dessus à plusieurs reprises un fer bien chaud, et on renouvellera l'opération jusqu'à ce que tout le corps gras superflu soit absorbé. On aura soin de réserver, pour l'étude, quelques échantillons preparés sur du tale ou sur de petites lames de verre. Avons-nous besoin d'ajouter que ce sont autant que possible les in lividus fructobés qu'il faut conserver et préparer, et qu'on ne devra pas negliger d'accompagner les érbantillons d'une note qui indiquera leur localité précise, et les circonstances dans lesquelles ils ont éte cueillis! Si l'on suit exactement les préceptes que nous venons de donner, l'on se fera une collection de Thalassiophytes capable d'exciter l'admiration des personnes les plus indifferentes aux beautes du régre végetal.

Emár anatunque. Rentré cher soi, si on n'a pu les étudier sur les lieux mêmes, on soumettra sa recolte à l'etude, en c. mmençant par les especes les plus promptement altérables. Il est evident que cette etude, faite sur la plante encore vivante, doit offrir des resultats plus satisfaisants que celle qu'on tente après avoir humerte celle-ci de nouveau Beaucoup de phenoments cossent

<sup>(</sup>I) Existing policy on noticing que l'hon donce actives, comme les Griffolmes, par entropole,

d'être observables dans ce dernier cas, parmi lesquels nous citerons en première ligne le mouvement des globules animés des anthéridies, mouvement que détruit à l'instant le contact de l'eau douce. On peut étudier anatomiquement les tissus en pratiquant sur les frondes, sur le stipe des Laminaires, sur les seuilles, la tige et les réceptacles des Sargasses, des tranches excessivement minces, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal. On obtient les tranches les plus minces possibles en opérant au moyen d'un rasoir bien affilé sur des individus secs, car, dans leur état de vie. la plus légère pression de l'instrument les écrase souvent, et on ne voit rien de net ni de bien distinct. Au reste, cela dépend un peu de l'organe ou du tissu qu'on désire observer, qu'on se propose d'explorer. Nous nous sommes souvent bien trouvé, après avoir soumis ces tranches minces humectées sous le microscope, afin de voir la forme et les rapports naturels et normaux des parties, de les placer ensuite entre les deux lames du compresseur de Schieck, afin de pénétrer par une compression graduelle le plus profondément possible dans les secrets de la structure. Nous nous sommes jusqu'à présent servi exclusivement pour ces observations du microscope achromatique borizontal de M. Charles Chevalier, comme plus propre que le microscope vertical de plusieurs autres bons opticiens de France et d'Allemagne à prévenir le danger des congestions cérébrales auxquelles doit inévitablement exposer la position longtemps inclinée de la tête. Nous avons pu observer et dessiner à la chambre claire pendant cing ou six heures chaque jour, et répéter ces exercices plusieurs mois de suite, ce que nous n'eussions probablement pas pu faire sans de graves inconvénients avec un autre instrument

On sent que, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, il nous est impossible d'entrer dans tous les détails que nécessite le sujet, et que nous avons dû nous horner à moter les choses les plus essentielles. Pour ces détails, nous renverrons encore au grand ouvrage de M. Kützing. Nous ne pouvons pourtant pas passer sous silence le moyen inventé ou plutôt perfectionné par M. Thwaites pour conserver indéfiniment les préparations anatomiques les plus délicates, soit des animaux, soit des végétaux. Nous avons vu des Algues inférieures, des fructifications de Floridées, et des tranches de Tubéracées si admirablement conservées, qu'il était possible de les étudier sous le microscope aussi bien que pendant la vie. Les rapports des parties n'avaient subi aucune altération. Les Zygnema, par exemple, préparés de cette façon, peuvent se conserver inaltérables, et montrer longtemps après la mort cette disposition si remarquable de leurs gonidies à laquelle il est facile de les distinguer spécifiquement avant l'époque de la fructification. Le liquide préservateur se compose : 1º d'alcool, 1 partie; 2º eau distillée, 14 parties, que l'on sature avec de la créosote. On filtre cette solution au travers de la craie préparée; on la laisse déposer pendant un mois; on la décante ensuite, et on la conserve dans un flacon pour l'usage. Pour toutes autres manipulations, nous ne pouvons que renvoyer à la Revue botanique de M. Duchartre pour l'année 1845, p. 43 et 285.

Distribution géographique. Envisagée sous un point de vue très général, la géographie phycologique nous montre les Zoospermées occupant la zone polaire, les Floridées la zone tempérée, et les Phycoïdées la zone tropicale; mais, en considérant de plus près les plantes de cette immense classe, nous remarquons que plus elles sont simples, plus aussi elles sont uniformément répandues à la surface du globe. Les Protococcoïdées, les Nostochinées, les Confervées, quelques Ulves sont presque spécifiquement les mêmes par toute la terre. Ainsi l'Ulva Lactuca des mers de Norwége ne dissère pas de l'U. Lactuca qui croît dans la Mediterranée, à Van-Diémen ou sur les côtes du Brésil et du Pérou. Le Codium tomentosum, qui végète dans toutes les mers, est identiquement le même nartout. A peu près uniformément répandues, les Zoospermées sont d'ailleurs communes aux eaux douces et salées. En outre, les Algues vivent en société, ou éparses sur de grands espaces. En général, les Hydrophytes étant soumises à l'influence de la couche d'eau qui les couvre, n'observent point dans leur dissémination la loi qui régit les plantes terrestres. Au lieu d'irradier, en effet, dans tous les sens en partant d'un centre commun, elles semblent suivre, an contraire, les courbures des côtes, sans rayonner jamais. Ainsi, ce n'est pas, quant au nombre, une diminution rayonnante que celle qui a lieu pour certains genres et certaines espèces d'une mer profonde vers la côte, ou réciproquement de celle-ci vers le large.

« Pour les Hydrophytes de même que » pour les Phanérogames, dit Lamouroux, » il y a des localités centrales où des formes » particulières semblent dominer, soit dans » des groupes de plusieurs genres, soit dans » des groupes de plusieurs espèces. A mesure » qu'on s'éloigne du point où elles se mon-» trent dans toute leur beauté et dans toute » leur profusion, ces formes perdent quel-» ques uns de leurs caractères; elles se dé-» gradent, se confondent avec d'autres, et » finissent par disparaltre pour saire place à » de nouveaux caractères, à de nouvelles » formes entièrement différentes des pre-» mières. L'on peut assurer que les plantes » marines de l'Amérique méridionale ne » sont pas les mêmes que celles de l'Afrique » et de l'Europe, et que les exceptions, s'il » en existe, sont infiniment rares. Nous » avons cru observer que le bassin atlanti-» que, du pôle au 40° degré de latitude » nord, offrait une végétation particulière; » qu'il en était de même de la mer des An-» tilles, y compris le golfe du Mexique, de » la côte orientale de l'Amérique du Sud, » de l'océan Indien et de ses golfes, et des » mers de la Nouvelle-Hollande. La Médi-» terranée a un système de végétation par-» ticulier qui se prolonge jusqu'au fond de » la mer Noire, et cependant les plantes » marines du port d'Alexandrie ou des côtes » de Syrie dissèrent presque entièrement de » celle de Suez et du fond de la mer Rouge, » malgré le voisinage. » Si de ces généralités élevées nous descen-

ons aux cas particuliers, nous trouvons que les Zoospermées, quoique plus uniformément distribuées sur un plus large espace et dans des régions bien diverses, ont pourtant leur centre géographique prédominant dans les mers polaires. Les Caulerpes, les Halimèdes, les genres Microdictyon, Chamædoris, Penicillus et plusieurs autres, font exception. Les trois premiers genres sont renfermés entre les tropiques, et ne s'en écartent guère que pour faire une pointe jusque dans

la Méditerranée. Les Phycoidées, dont le nombre des genres était resté stationnaire dans la zone polaire, acquièrent de la prépondérance à mesure qu'elles se rapprochent des régions tempérées ou chaudes. Mais, dans cette supputation, il faut bien distinguer entre le nombre des individus de chaque espèce et celui des espèces elles-mêmes. M. Harvez a donc eu raison de faire remarquer que les Fucées et les Laminaires de la Grande-Bretagne, qui ne sont représentées que par une quinzaine d'espèces, offrent dans la sociabilité et le nombre immense des individus une prédominance marquée sur d'autres tribus, et que, pourtant, le nombre de ces espèces n'est à celui des espèces connues que dans la proportion de 1 à 27. Les Sargasses sont, en général, des Algues tropicales, sous-tropicales, ou au moins des zones chaudes et tempérées. On en trouve trois ou quatre dans la Méditerranée, un beaucoup plus grand nombre dans la mer Rouge; le reste ne dépasse pas le 42° degré N. ou S. Tous les phycologistes ont parlé de la mer de Sargasse, qui s'etend en longueur du 32º au 16° degré de latitude, et en largeur du 38° au 44° degré de longitude à l'ouest du méridien de Paris. Le Sargassum bacciferum, auquel le nom de natans qu'il avait reçu de Linné conviendrait bien mieux. forme ces immenses prairies flottantes dont la masse, souvent compacte, gêne considérablement la marche des vaisseaux qui les traversent. Les Cystosirées sont plus uniformément répandues dans les zones tempérées; toutefois, le genre Blossevillea est limité jusqu'ici aux mers australes. On ne trouve pas d'espèces du genre Fucus sous les tropiques, ou bien, comme notre F. limitaneus nous en offre un exemple, elles y sont rabougries et méconnaissables. Dans l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, le Xiphophora remplace l'Himanthalia de nos côtes océaniques. Le Durvillæa utilis, cette Fucée laminarioide, dont les lanières prennent avec l'âge de si énormes dimensions, descend les côtes de l'océan Pacifique depuis Callao jusqu'au cap Horn, et vient encore, entraîné par des courants, se montrer près des Malouines où il s'arrête. Les genres Splachnidium, Hormosira se trouvent au Cap et dans les mers du Japon, et le Castraltia est propre à la Nouvelle-Hollande. Les La-

minariées, ces géants des Thalassiophytes acquièrent bien sur nos côtes d'assez grandes proportions; mais leur longueur n'y saurait être comparée à celle que nous avons déjà signalée plus haut pour le Macrocystis pyrifera, qui remonte jusque sur les côtes du Chili. L'Ecklonia buccinalis est propre au Cap. Le genre Capea a des représentants aux Canaries, au cap Vert, à la Nouvelle-Hollande et dans l'océan Pacifique. Les Sporochnoidées ont leur centre dans le nord de l'Atlantique : il faut toutefois en excepter le Desmarestia herbacea, qui a été cueilli dans le détroit de Magellan, au Chili et au cap de Bonne-Espérance, et les D. pinnatinervia et Dresnayi, qui se retrouvent sur nos côtes de Bretagne. Les Dictyotées sont rares au nord du 52° degré de latitude; tandis qu'en s'avançant vers le sud, leur nombre s'accroit en même temps qu'elles prennent des dimensions plus grandes.

PHY

Les Floridées ont leur centre géographique vers le 40° degré dans chaque hémisphère, avec cette différence néanmoins que le méridional est plus riche en espèces que le septentrional. Le nombre de ces plantes va en décroissant du 35° degré vers l'équateur. Parmi les Rhodomélées et les Anomalophyliées, les genres Claudea, Amansia et Heterocladia sont particuliers à la Nouvelle-Hollande. On trouve des Polysiphonies dans toutes les mers, mais les régions chaudes et tempérées sont fréquentées par le plus grand nombre. Les genres Thamnophora, Botryocarpa et Champia habitent exclusivement l'hémisphère sud. L'Haloplegma (Rhodoplexia. Harv.) se rencontre à la fois sur les côtes de la Tasmanie et sur celles de la Martinique, où il vit parasite sur l'Amansia multifida. Les Odonthalies sont des Floridées septentrionales. Le genre Ptilota, qui, lui aussi, est une plante des mers du nord, a des représentants au Cap et aux îles Auckland. Les genres Hypnea et Acanthophora ne dépassent pas le 40° degré de latitude. L'Asparagopsis est une Algue de la Méditerranée, des Canaries et des îles Philippines. Les genres Rhodomela, Rytiphlosa, Laurencia et Chondrus habitent les zones tempérées. Le Delesseria acquiert de plus grandes proportions vers le 53° degré pord; il a été aussi recueilli aux îles Auckland, et nous en avons une espèce propre au Chili. p 103.

Enfin le genre Aglaophyllum a peut-être de plus nombreuses espèces dans les parties septentrionales de la mer Atlantique que dans les méridionales où l'on n'en compte qu'un petit nombre, comme, par exemple, une espèce au Cap, une autre à la Nouvelle-Hollande et trois ou quatre au Pérou et au Chili. Les Céramiées n'affectionnent presque aucun climat en particulier; on en rencontre partout, et le Ceramium rubrum peut passer pour une espèce cosmopolite. Nous avons dù nous borner à ce peu de mots sur un sujet si vaste et si important. Ceux qui désireront acquérir des notions plus étendues sur cette matière devront consulter l'article Géographie botanique de Lamouroux dans le Dictionnaire classique d'histoire naturelle. l'Hydrophytologie de la Coquille par Bory, et les deux introductions de MM. Greville et Harvey aux ouvrages sur les Algues britanniques publiés par ces deux savants.

PHY

Algues fossiles. Les végétaux dont nous traitons ici ayant dû précéder tous les autres, soit à cause du milieu où ils vivent. soit en raison de la plus grande simplicité de leur organisation, on ne doit pas être étonné qu'il s'en retrouve des vestiges dans la croûte du globe. Que si les empreintes qu'ils ont laissées ne sont pas aussi nombreuses qu'on pourrait s'y attendre, c'est sans nul doute à leur exiguité ou à leur prompte et facile décomposition qu'il en faut reporter la cause. Nous voyons, en effet, dans le Synopsis Plant. fossil. que vient de publier M. Unger, que le nombre des Algues est à la totalité des autres végétaux fossiles comme 1 est à 13 101, et au nombre des Fougères comme 1 est à 3 47. Parmi les savants, qui nous ont fait connaître les débris des végétaux marins conservés dans les entrailles de la terre, nous citerons en première ligne M. Adolphe Brongniart, dont les savants travaux ont fait faire tant de progrès à la paléontologie végétale: Sternberg, MM. Gæppert, Unger et Münster ont aussi, le premier surtout, puissamment contribué à amener cette science au point où elle est arrivée de nos jours.

Statistique. Peut-être se rappellera-t-on qu'en 1840 nous n'avions mentionné (1) que onze cents espèces d'Algues connues à

(1) V. Hist. phys., polit. et nat. de Cuba, Cryptog., 66. fr. p. 103.

cette époque. Si nous consultons aujour-Thui le troisième supplement au Genera Plentarum de M. Endlicher, et la Phycologie générale de M. Kützing, les deux recensements les plus complets de ces familles qui aient été publiés jusqu'en 1843, nous voyons que le nombre total de ces végétaux s'élève dans le premier de ces ouvrages à 208 genres, renfermant 1518 espèces, et dans le second à 1421 espèces reparties dans 322 geores. Des 1518 algues de M. Endlicher. 388 appartiennent aux Ziospermées. 674 aux Floridées et 456 aux Phyceidées. En y ajoutant les 111 espèces fossiles appartenant à 17 genres, on a un total de 225 genres et de 1629 espèces. Les Aigues de M. Kutzing sont réparties ainsi qu'il suit : 103 genres et 618 espèces pour les Zoospermées, 107 genres et 475 espèces pour les Floridées, et enfin 110 genres pour les Phycollèes et 298 espèces. Voulous-nous conmaître maintenant quelle est la preportion des espèces comparées aux genres dans chacune de ces énumérations? Nous trouvous dans l'ouvrage du célebre professeur de Vienne que cette proportion est de 1 a 6 2/3, ce qui montre en même temps que le morcellement des genres à été poussé loin dans l'ordre des êtres naturels qui nous occupent, surtout si l'on compare le rapport que nous venous de voir avec ce que nous avaient offert précédemment les Lichens. les Hépatiques et les Mousses (roy. ces mots'. Mais ce rapport est encore bien plus hible dans M. Kutzing, puisque nous ne le mourous plus que comme 1 est à 4 2/5, et même si nous ne voulons considérer que les , Phyroidées en particulier, que comme 1 est ou a peu pres. D'où l'on peut inferer que dans cette dernière famille il n'y a pas, terme moyen, truis espèces pour chaque genre; mais les deux publications en question ne contiennent pas les Algues enregistrées dans la science depuis 1843. Comme Bous avons, dans nos notes jeurnalieres, tenu ma compte assez fidele de tout ce qui s'est public jusqu'a ce jour, nous sommes en mesure de donner le chiffre exact des especes et des genres qui composent en ce momet: las trois grandes divisions de l'ordre des Phycies. Nous laissons toujours de côté les Dintomacees et les Desmobées, qui n'entrent pas dans ma caicuis. Le nombre total des !

Algues se monte donc aujourd'hui (mars 1847) à 2226 espèces, réparties dans 324 genres, ce qui donne près de 7 espèces par genre. Cette proportion est, comme on la voit, beaucoup plus rapprochée que les précédentes de celles qu'offrent les autres familles de la Cryptogamie; mais pour obtenir un tel résultat, nous ne pouvous taire qu'il nous a fallu relégner parmi les Genera in juirenda beaucoup de genres ou mal limites, ou mal definis, ou fondes sur des caracteres d'une valeur fort contestable. Dans notre recensement, les Zoospermées revendiquent pour elles 96 genres et 607 espèces, les Floridées 122 genres et 1110 espèces et les Phycoldèes 106 genres et 519 espèces.

Useger. Envisageons un peu maintenant les Phycées sous le rapport de leur muinté. et nous verrens d'abord, en nous placant à un point de voe tres élevé, que ces vegetaux n'ent pas été uniquement creés pour les besoins de l'homme et qu'ils jonent un rôle important dans l'économie de la nature. De même que les plantes terrestres servent à l'alimentativa d'un nombre immense de mammiferes, d'oiseaux, d'insectes et de l'homme lui-même, de même aussi les plantes marines fournissent une nourriture abendante à des myrindes de pissons, de mellusques, etc., destates, et sue e les betbiveres terresues, à deves : la proje d'es-Bèces plus voraces et à mettre ascai de pius en plus en evidence cette l.e de la metempsychose indefine de la matiere que Hippocrate f.emulait en disant, au debut de son traité ness roopie, rum ne menti, tont cannoe el se transforme Quand on songe a l'immense quantite de peuts mellusques qu'engioutet une baleine pour sa nourriture, et au'on reporte son esprit sur la correlatava ene ces phénomenes out entre eur, ou reste emerveille et l'on assise a comprendre comment les plantes qui nous occupent peurent avoir pour neus une importance tout-a-fait ignocee des accress, et que besucous de persuanes portai aves de soupçounent en aucune manière. Mais les Algues n'alimentent pas senlement ces probremes associations d'ani-Matt Marins, elles fourniment encore a nimsicers un abri et souvent un refuge.

Les sciences et l'industrie ont fait unt de progres dans les secietés modernes, l'homme a su si bien faire servir à ses besoins la plupart des productions naturelles, à quelque règne qu'elles appartinssent, que nous ne saurions répéter aujourd'hui avec le poëte romain le fameux: projectà vilior algà. L'utilité directe que nous retirons de ces végétaux est effectivement digne de fixer un moment notre attention. Cette utilité peut être considérée dans ses rapports avec l'économie agricole et domestique, avec l'industrie et la médecine.

Le premier et le principal usage des Fucées et des Laminaires est celui qu'on en fait pour fertiliser le sol. A certaines époques on les met en coupe réglée sur nos rôtes occidentales, et l'on s'en sert comme engrais. La Laminaire bulbeuse, dit Lapylaie, en fournit d'excellent, et les cultivateurs des environs de Brest la récoltent avec soin. Ces plantes se reproduisent heureusement avec une grande rapidité. Greville nous apprend que six mois avaient suffi pour que l'Alaria esculenta eût atteint, depuis la dernière récolte, une longueur de plus de six pieds anglais.

Lapylaie rapporte encore que les stipes des Laminaires sont recherchés sur toute la côte de Bretagne, et qu'ils y sont estimés comme un excellent combustible. C'est, ditil, le gros bois des pauvres; ils l'emploient pour faire la soupe et chausser le sour, parce qu'il dégage une chaleur très vive sans produire beaucoup de sumée. A l'île de Sein, où on les appelle Calcougnes, on les vend 12 fr. la charretée. Mais pour être utilisées comme chaussage, ils ont besoin de séjourner quatre mois sur les roches et le rivage afin de se dessécher complétement.

Dans les contrées pauvres, une soule d'Algues sont usitées comme aliment et même comme fourrage. C'est ainsi qu'en Irlande et en Écosse on emploie, dans les cas de disette, l'Alaria esculenta, l'Iridæa edulis, l'Ulva latissima, la Porphyra vulgaris, les Chondrus crispus, mamillosus, etc. C'est surtout la Rhodymenia palmata qu'on sait servir à cet usage. Le Durvillæa utilis se vend aussi sur le marché, à Valparaiso, et sournit un aliment agréable. Bory dit qu'ayant sait apprêter dans du bouillon gras quelques tranches d'un des échantillons de cette plante, il les trouva un peu mucilagineux et sucrés, mais d'un excellent goût. Le Plocaria liche-

noides mérite peut-être le premier rang sous le rapport culinaire. Selon M. Harvey, on l'emploie sous le nom de Mousse du Ceylan. L'ébullition le réduisant en gelée, il devient sous cette forme un aliment fort nourrissant. ou bien il sert à donner de la consistance à d'autres mets. C'est une erreur de croire que les fameux nids de Salanganes dont les Chinois sont si friands qu'ils les paient au poids de l'or, sont formés des débris de la fronde d'une Floridée voisine de l'espèce précédente; nous avons été mis à même de constater sur un de ces nids qui nous a été remis par M. le docteur Ivan, que les apparences avaient trompé presque tout le monde. et que Virey s'était seul rapproché de la vérité, en comparant à de l'ichthyocolle la base gélatineuse dont ils sont formés. Les plus forts grossissements du microscope, en effet, n'ont pu nous y faire découvrir une organisation celluleuse quelconque. On mange encore, en Chine, une espèce de Nostoc, voisine du N. cœruleum, notre N. edule Berk. et Montg.: on en fait des potages nourrissants qui n'ont rien de désagréable au goût.

En médecine, on se servit d'abord en substance du Fucus vesiculosus contre le goître et en général pour résoudre tous les engorgements des glandes, jusqu'à ce que le principe actif de ces végétaux, l'iode, en eut été extrait et employé aux mêmes usages. C'est encore un fait curieux, comme le remarque Greville, que, dans les parties de l'Amérique méridionale où règne le goître, les stipes d'une Laminaire se vendent pour remédier à cette affection. Les malheureux qui en sont atteints s'en délivrent souvent en mâchant, comme du tabac, des tranches de ces stipes qu'ils nomment Palo coto. Le Plocaria helminthocorton n'est plus guère employé aujourd'hui comme vermisuge; en tout cas, il est souvent mélangé dans les officines avec d'autres Floridées et surtout avec des Corallines.

Les Phycées fournissent enfin à l'industrie, dans le Glæopellis tenax, espèce des mers de la Chine, une matière glutineuse dont les Chinois font un fréquent usage en guise de colle et de vernis. Cette phycocolle, qui est devenue l'objet d'un grand commerce, offre beaucoup de ténacité, une fois qu'elle est refroidie, et elle a de plus la propriété très précieuse, dans certains cas, de se ra-

mollir de nouveau quand on l'expose à la chaleur. Les Chinois en sont encore des lanternes et des carreaux de vitre. Mais un des plus grands avantages industriels que Phomme puisse retirer des Hydrophytes consiste dans l'extraction de la Soude. Sous ce rapport, l'utilité des Algues ne le cède en rien à beaucoup d'autres végétaux plus Clevés dans la série. Les espèces les plus estimées, pour cette exploitation, sont les Fucus vesiculosus, nodosus et serratus, l'Himanthalia Lorca, la Laminaria digitata, l'Haligenia bulbosa et le Chorda Filum, Depuis un siècle, les manufactures de Soude se sont multipliées tant en France qu'en Angleterre. Il en existe de nombreuses en Irlande et aux Hébrides; en France, nous en possedons tout à la fois dans la Méditerranée et sur nos côtes de l'Océan. Ce n'est pas le lieu d'entrer dans les détails relatifs à l'extraction de ce produit, ni au commerce important dont il est l'objet chez nous; nous renverrons pour cela aux articles de chimie dece Dictionnaire, où ils ne peuvent manquer d'être traités par des hommes plus versés que nous dans ces matières.

Nous ne pouvons terminer ce paragraphe sans parler du fait observé par M. Unger, d'une algue, l'Achlya prolifera, dont le parasitisme sur les Poissons, comme celui du Botrytis Bassiana sur les Vers à soie, finit par entraîner leur mort.

Bibliographie. Les livres que l'on a écrits sur les Algues forment une immense bibliothèque dont nous n'entreprendrons pas non plus de donner un catalogue même abrégé. La longueur de cet article nous oblige à renvoyer le lecteur à celui qu'a placé M. Endicher en tête de son troisième supplément. Nous avons d'ailleurs déjà fait connaître les plus importants de ces ouvrages, en esquissant l'instoire de la Phycologie. Nou, nous bornerons donc à indiquer les collections d'Algues dessechées que l'on peut mettre à profit pour apprendre à distinguer et à déterminer sûrement les espèces de nos côtes.

Colo tions dessechées. Ehrbart, Planta cryplogamica exsocata, Hanovre, 1783-1793. Dec. l-XXXIII.—Mougeot et Nestler, Surpes cryplogamic Vogeso-Rhenana, etc. Bruyères, 1810-1863. Fascic. I-XII, in-6 (cent échantillons dans chacun).—Jurgens, Alga aquation ques in littore maris, etc. Jever, 1816-

1822. Dec. I-XX, in-f'. - Chauvin, Algues de la Normandie, Caen, 1826-1831, Fascic. I-VII, in-19. - Desmazières, Cryptogames du nord de la France, Lille, première édition, 1826-1847, Fascic. I-XXXI (se continue); 2º édition, 1836-1847, in-4º, Fascic. 1-XXII (se continue). Chaque fascicule contient cinquante espèces. - Kützing, Algarum aqua dulcis Germanicarum Decades, Halle, 1833-1837, in-8°. Dec. I-XVI.—Areschoug, Alge Scandinaviæ, Gottburg, 1840-1841, in-f', Fascic. 1 III (quatre-vingt-quatre espèces). - Wyatt (Mary), Alga Danmonienses, quatre volumes contenant deux cent trente-quatre espèces de Thalassiophytes très bien préparées et revues par Mistress Griffiths. - Le Lièvre de la Martinière et Proubet, Hydrophytes du Morbihan, Vannes, 1841, in-4°. Cent espèces en quatre fascicules.

Classification. On s'est fort évertué, et plusieurs tentatives ont été faites dans ces derniers temps, pour disposer dans un ordre naturel, c'est-à-dire d'après la plus grande somme de leurs affinités, les végétaux dont il a été question dans cet article. Il y a certainement de fort bonnes choses dans toutes. et leurs auteurs, quoique partant d'un point de vue différent, ont contribué aux progrès que le temps a amenés dans cette partie de la science des Algues. Toutefois le moment ne nous semble pas encore venu où il soit possible d'arranger ces plantes d'après une methode qui ne laisse rien à désirer. C'est ce qui nous a engagé à suivre ici la classification qu'ont admise MM. Greville, J. Agardh, Endlicher et Harvey, ce dernier en changeant seulement les noms des familles. Mais, bien que nous ne les adoptions pas, nous pensons que notre qualité d historien nous oblige à saire connaître les principales divisions des méthodes dont nous venons de parler.

Dans la division des Algues de M. C. Agardh (1824), en 1° hyalines, 2° vertes, 3° purpurines, et 4° olivacées, on reconnaît déja celle qui nous servira de guide tout-à-l'heure dans notre énumération des tribus et des genres; car il est évident que le premier ordre se compose, soit des Diatomacées, qui forment une famille à part, soit des Leptomitées, que leur origine fort ambigué pourrait faire exclure des Algues. M. Greville, dans son Synopsis Algarum (1830),

n'a admis que les Thalassiophytes continues; il n'y a pas établi de grandes coupes, mais il a réparti en 14 ordres les 89 genres qu'il a faits ou conservés. Dans sa Flora Scanica, Fries divise les Phycées en trois familles : 1º Fucacées, 2º Ulvacées, et 3º Diatomacées. Les Fucacées forment 6 tribus : 1º Laminaziées, 2º Fucées, 3º Furcellariées, 4º Chordariées, 5° Céramiées, et 6° Myrionémées. Les Ulvacées en forment 6 autres, qu'il nomme: 1º Ulvées, 2º Vauchériées, 3º Undinées. 4º Batrachospermées, 5º Confervées, et 6° Palmellées. Enfin les Diatomacées sont divisées en 1' Oscillatorinées, et 2° Diatomées. On remarque sur-le-champ que ni les caractères tirés de la structure anatomique, ni encore moins ceux que fournit le fruit, n'ont été suffisamment consultés, si même ils l'ont été, dans cette disposition purement systématique, pour laquelle l'illustre professeur d'Unsal s'est trop fié aux caractères extérieurs. Ainsi comment voir sans une surprise extrême la Laminaria digitata placée à côté du Rhodymenia palmata; le Fucus serratus, près du Delesseria sanguinea; le Callithamnion marcher côte à côte avec l'Ectocarpus, et le Dumontia fliformis immédiatement avant le Dyctiosiphon fæniculaceus?

En 1842, M. Decaisne publia dans les Annales des sciences naturelles une nouvelle classification des Algues et des Polypiers calciferes de Lamouroux. Ces végétaux y sont divisés en 4 ordres ou familles : 1º Zoosporées, 2º Sysporées, 3º Haplosporées, et 4° Choristosporées. A l'exception de la seconde, qui rentre comme tribu dans la première, les trois autres correspondent exacsement aux trois familles principales génésalement adoptées aujourd'hui. De nouvelles et importantes observations faites successivement par MM. Crouan, Dickie, et par MM. Decaisne lui-même et Thuret, ont démontré que la dénomination d'Haplosporées m'avait plus de fondement, et celles de M. Hassal, qu'il pouvait y avoir des Sysporées qui formaient leurs spores sans copulation des filaments. Mais les travaux de notre savant confrère Decaisne n'en ont pas moins été fort utiles pour la limitation de certaines tribus et de certains genres d'Algues, comme on le reconnaîtra à la part que nous leur avons saite dans l'énumération qui va suivre.

Un an après (1843), M. Kützing publia une nouvelle classification des Algues, dans laquelle il les partage d'abord en deux grandes classes, qu'il nomme : 1º Isocarpées, c'est-à-dire dont les vraies spores ont une seule forme dans la même espèce : et 2º Hétérocarpées, dont chaque espèce présente deux formes de fruit. On voit que, dans la première classe, l'auteur réunit les Zoospermées et même les Diatomacées aux Phycoldées, et que la seconde est en entier et fort inégalement composée des Floridées ou Choristosporées. Les Isocarpées sont ensuite subdivisées en deux tribus : 1° Gymnospermées, et 2° Angiospermées; et les Hétérocarpées en deux autres : 3° Paracarpées, et 4° Choristocarpées.

Enfin, à la même époque que celle de M. Kützing, parut à Venise une classification naturelle des Phycées, dont l'auteur est M. Zanardini. Le phycologiste vénitien divise ces plantes : 1° en Ascophycées, et 2° en Gonidiophycées. Les Ascophycées, qui comprennent les Floridées et les Phycoidées, sont réparties dans trois séries différentes : 1º Gymnosporées (Phycoïdées); 2º Angiosporées (Floridées); 3° Glœosporées (Lemaniées, Batrachospermées). Les Gonidiophycées (Zoospermées) sont ensuite divisées en deux séries : l'une, qui comprend les espèces dont la fronde est constituée par des tubes formés d'une simple membrane; l'autre, qui renferme celles dont la fronde est formée d'une double membrane, dont l'intérieure se subdivise en utricules.

Après avoir succinctement exposé les principales classifications phycologiques qui se sont succédé depuis peu d'années, nous allons enfin achever notre longue et difficile tâche en domant une énumération complète (1) des genres généralement adoptés. Nous ne pouvons néanmoins, au risque de nous tromper, nous abstenir d'exprimer ce sentiment, à savoir que dans l'état actuel de la science, on a poussé beaucoup trop loin et sans nécessité quelquesois le morcel-

(s) A l'exemple de M. Endlicher, nous avons exclu de cette énumération les Diatomacées, travaillées dans ce Diatomacées, travaillées dans ce Diatomacées, travaillées dans ce Diatomacé, ou donnera, eu leur lieu et place, les noms des genres et des tribus de cette quatrième famille. Vous renvoyons d'aitleurs à notre organographie pour le complément des correctéess des différentes tribus admises par nous dans ce travail.

lement de certains genres très naturels. Ce n'est pas à dire que le nombre toujours croissant de ces végétaux ne doive un jour légitimer quelques unes de ces coupes, propres à en faciliter l'étude; mais nous n'en sommes pas moins d'avis que pour le moment elles sont au moins prématurées, et d'ailleurs souvent fondées sur des caractères dont la valeur bien contestable n'est pas justifiée par cet habitus qu'il ne faut pas négliger de consulter, quelque fallacieux et décevant qu'il soit parfois.

#### CLASSIFICATION DES PETCÉES.

Famille I. — ZOOSPERMÉES, J. Ag. Tribu I. — PALMELLEES, Duc.

Cellules globuleuses ou elliptiques, libres, plus ou moins discrètes, ou bien reliées par une gangue mucilagineuse.

# Section I. — Protococcoldes, Menegh.

Gangue nulle ou peu apparente.

Genres: Protococcus, Ag.; Hamatococcus, Ag.; Cryptococcus, Kg; Chlorococcum, Grev.; Pleurococcus, Menegh.; Stereococcus, Kg.

## Section II. — Coccochlorées, Endl.

Gangue manifeste.

Genres: Palmella, Lyngb.; Coccochloris, Spreng.; Microcystis, Kg.; Anacystis, Menegh.; Cylindrocystis, Menegh.; Oncobyrsa, Ag.; Micraloa, Biasol.; Botrydina, Bréb.; Inoderma, Kg.; Glæocapsa, Kg.; Palmoglæa, Kg.—Hydrococcus, Kg.; Actinococcus, Kg.; Helminthonema, Kg. (?)

## Tribu II. - Nostochinės, Hary.

Cellules globuleuses ou ellipsoides, associées en série filiforme, simple ou rameuse, et réunies dans une masse mucilagineuse diversement conformée.

Genres: Nostoc, Vauch.; Anabana, Bory; Anhaltia, Schwab.; Monormia, Berk.; Hormosiphon, Kg.; Spharozyga, Ag.; Nodularia. Kg.

# Tribu III. - LEPTOTHRICÉES, Kg.

Filaments tubuleux, déliés, continus, privés de mouvement, remplis d'endochrômes confluents ou indistincts. Genres: Leptothrix, Kg.; Asterothriz, Kg.; Symptoca, Kg.; Entothrix, Kg.

Tribu IV. - RIVCLARIÉES, Harv.

Filaments tubuleux, continus, tranquilles, flagelliformes, renfermant des endochrômes distincts, naissant solitaires ou géminés d'un globule transparent et rayonnant vers tous les points d'un segment de sphère. Gangue mucilagineuse.

Genres: Glæotrichia, J. Ag.; Ricularia, Roth.; Zonotrichia, J. Ag.; Diplotrichia, J. Ag. (?)

Tribu V. - OSCILLARIÉES, BOTY.

Filaments tubuleux, cylindriques, mobiles, étendus en membranes ou en lames, et contenant des endochrômes disciformes qui les font paraître cloisonnés.

Genres: Oscillaria, Bose; Microcoleus, Desmaz.; Calothrix, Ag.; Lyngbya, Ag.; Scytonema Ag.; Sirosiphon, Kg.; Belonia, Carm.; Petalonema, Berk.; Spirulina, Kg. (?)

## Aphanizomenon, Morr.

Tribu VI. - HYDRODICTYEES, Due.

Cellules réunies bout à bout par leurs extrémités, amincies ou égales, en un réseau polygone, rarement liées entre elles par un tissu membraneux, contenant des gonidies vertes diversement conformées.

Genres: Hydrodictyon, Roth; Microdictyon, Dne.; Talarodictyon, Endl.

Tribu VII. - Zygninins, Duby.

Filaments toujours simples, articulés, restant isolés (?) ou se rapprochant au temps de la reproduction, soit par des géniculations, soit au moyen de tubes transversaux de jonction par lesquels les gonidies d'un filament passent dans l'autre. Gonidies de l'endochrôme disposées en spire, ou en étoile simple ou double. Spores simples ou quadrijuguées.

Genres: Mougeolia, Ag.; Sirogonium, Kg.; Staurospermum, Kg.; Mesocarpus, Hass.; Tyndaridea, Bory; Thwaitesis, Montag.; Zygnema, Ag.

#### Tribu VIII. - Conferences, J. Ag.

Filaments simples ou rameux articulés. Gonidies vertes, olivâtres ou brunes. Spores simples nées de la concentration des gonidies d'un seul endochrôme, ou du mélange (?) de celles de deux endochrômes voisins.

Genres: QEdogonium, Lk.; Myxonema, Fr.; Conferva, Ag. emend.; Cladophora, Kg. (?) Diplonema, Dutrs. (?) Chætomorpha, Kg.; Psichormium, Kg.; Crenacantha, Kg.; Nodularia, Mert.; Hormiscia, Fr.; Sphæroplea, Ag.; Pischeria, Schawb.

## Tribu IX. — DRAPARNALDIÉES, Nob.

Filaments gélatineux, cylindriques, rameux, articulés, terminés par une grande cellule hyaline sétiforme. Gonidies disposées par zones transversales. Reproduction par zoospores, par gemmules quaternées ou par des spores extérieures.

Genres: Draparnaldia, Bory; Ulothria, Kg.; Stygeoclonium, Kg.

Tribu X. - CAULERPÉES, Grev. Montg.

Fronde monosiphoniée, rameuse, continue, remplie d'un tissu spongieux formé de fibres réticulées.

Genres: Caulerpa, Lamx.; Chauvinia, Bory; Chemnitzia, Dne.; Tricladia, Dne.; Photophobe, Endl.; Herpochæta, Montg.; Cladothels, Hook. f. et Harv.

Tribu XI. - Acétabulaniées, Zanard.

Fronde monosiphoniée, articulée, rameuse, encroûtée. Rameaux rayonnants ou flabellés au sommet de la fronde, séparés ou soudés latéralement.

Genres: Polyphysa, Lamx.; Acetabularia, Lamx.; Rhipidosiphon, Montag.

Tribu XII. - HALIMÉDÉES, Dne.

Fronde polysiphoniée formée par un tissu souvent anastomosé et plus ou moins serré de tubes rameux, continus ou articulés, nus on encroûtés de calcaire.

Genres: Udotea, Lamx.; Avrainvillea, Dae., Halimeda, Lamx.; Penicillus, Lamk.; Espera, Dae.; Rhipocephalus, Kg.

Anadyomene, Lamx.

Tribu XIII. — LEMANIÉES, Due. Fronde cylindracée, tubuleuse, continue, teruleuse, tout entière convertie en un réceptacle de spores.

Genre: Lemania, Bory.

Tribu XIV. — ULVACERS, Ag. Fronde membraneuse, plane ou tubu-

leuse, verte ou purpurine, formée d'une seule ou de plusieurs couches de cellules juxtaposées. Spores le plus souvent quaternées.

Gentes: Tetraspora, Desv.; Phyllactidium, Kg.; Bangia, Lyngb.; Stigonema, Ag.; Enteromorpha, Lk.; Ulva, Ag. p. p.; Phycoseris, Kg.; Porphyra, Ag.

## Compsopogon, Montag.

#### GENRES DOUTEUX OU INSUFFISAMMENT CONNUS.

Botryocystis, Kg.; Polycoccus, Kg.; Beggiatoa, Trevis.; Phormidium, Kg.; Actinocephalus, Kg.; Cylindrospermum, Kg.; Hydrocoleum, Kg.; Symphyothrix, Kg.; Inactis, Kg.; Spermosira, Kg.; Siphoderma, Kg.; Amphithrix, Kg.; Tolypothrix, Kg.; Hypheothrix, Kg.; Schizothrix, Kg.; Schizodictyon, Kg.; Physactis, Kg.; Heteractis, Kg.; Chalaractis, Kg.; Ainactis, Kg.; Limnactis, Kg.; Dasyactis, Kg.; Schizogonium, Kg.; Schizomeris, Kg.; Desmotrichum, Kg.

Famille II. - FLORIDÉES, Lamx.

### Tribu I. - CÉRAMIÉES, J. Ag.

Fronde monosiphoniée, articulée, rarement celluleuse. Conceptacles nus ou involucrés. Tétraspores le plus souvent saillants au dehors.

Genres: Callithamnion, Lyngb.; Sirospora, Harv.; Griffithsia, Ag.; Wrangelia, Ag.; Spyridia, Harv.; Bindera, J. Ag.; Ballia, Harv.; Controceras, Kg.; Ceramium, Roth.; Ptilota, Ag.; Ptilocladia, Sond.; Microcladia, Grev.

## Tribu II. - HALOPLEGNÉES, Montag.

Fronde composée de filaments callithamnioldes, anastomosés entre eux ou feutrés dans le centre, et libres à la périphérie.

Genres: Haloplegma, Montag. (= Rhodoplexia, Harv.); Hanovia, Sond. (?); Spongotrichum, Kg.; Halodictyon, Zanard.

Tribu III. - CRYPTONÉMÉES, J. Ag.

Fronde cellulo-filamenteuse. Conceptacles enfoncés et cachés dans la couche corticale, rarement exserts. Tétraspores inclus.

Sous-tribu I. — Gloocladées, Harv.

Fronde cylindrique ou comprimée, gélatineuse. Filaments périphériques rayonnants, moniliformes, libres ou peu adhérents entre eux. Conceptacles nichés entre les filaments de la périphérie.

Genres: Crouania, J. Ag.; Dudresnaya, Crouan; Naccaria, Endl.; Glococladia, J. Ag.; Glocopoliis, J. Ag.; Glocosiphonia, Carm.; Nomalion, Duby.

# Sous-tribu II. - Némastomées, J. Ag.

Frondes charnues, membraneuses. Filaments rayonnants plus ou moins intimement soudés entre eux. Conceptacles nichés dans la couche corticale, tantôt s'ouvrant par un pore, tantôt s'échappant à la maturité par l'écartement des filaments corticaux.

Genres: Catenella, Grev.; Caulacanthus, Kg.; Olivia, Montg.; Endocladia, J. Ag.; Iridaa, Bory; Nemastoma, J. Ag. (N. capensis, Montg.); Chondrodictyon, Kg.

# Sous-tribu III. — Spongiocarpées, Grev.

Frondes charnues, membraneuses. Conceptacles immergés dans la fronde ou nichés dans des némathécies ou verrues. Tétraspores naissant quelquefois entre les filaments rayonnants de la némathécie, quelquefois dans les endochrômes mêmes des filaments.

Genres: Furcellaria, Lamx.; Polyides, Ag.; Peyssonnelia, Dne.; Hildenbrandtia, Nardo; Phyllophora, Grev.; Chondrus, Lamx.; Gymnogongrus, Martius.

# Dasyphlaa, Montag.

## Sous-tribu IV. - Gastérocarpées, Grev.

Frondes gélatineuses, membranacées, planes ou cylindriques. Conceptacles et tétraspores (triangulairement divisés) nichés les uns et les autres dans la couche corticale.

Genres: Ginannia, Montag.; Callymenia, J. Ag.; Halymenia, Ag.; Constantinea, Post. et Ruppr.; Dumontia, Lamx.; Hymenena, Grev.

# Sous-tribu V. - Coccocarpées, J. Ag.

Fronde membraneuse cornée. Conceptacles nés dans la couche corticale dont les filaments forment autour d'eux une sorte de péricarpe, saillant ou inclus, mais s'ouvrant toujours par un pore. Tétraspores triangulairement divisés.

Gentes: Cryptonemia, J. Ag.; Gelidium,

Lamx.; Sphærococcus, Ag. reform.; Suhria, J. Ag.; Grateloupia, Ag.; Gigartina, Lamx.; Cystoclonium, Kg.; Hydropuntia, Montag.; Chrysymenia, J. Ag.

## Tribu IV. -- Cuetangies, Kg.

Fronde variable quant à la forme. Conceptacles immergés ou mamillaires. Placenta pariétal. Filaments sporigènes convergeant vers le centre du conceptacle comme dans les Fucées.

Genres: Nothogenia, Montag.; Chalangium, Kg.; Sarcophycus, Kg. (?)

### Tribu V. - Eucrénodontées, Montag.

Fronde comprimée, pennée, à axe articulé. Conceptacles sphériques, axillaires, pédicellés, ceux des spores uniloculaires, ceux des tétraspores pluriloculaires ( Polythecia ).

Genres: Euclenodus, Kg.; Phacelocarpus, Endl. et Dies.

# Tribu VI.—CORALLINEES, Due.

Fronde cylindracée, comprimée ou plane, continue ou articulée, recouverte d'un enduit calcaire. Conceptacles externes ou immergés, s'ouvrant par un pore. Spores pyriformes se divisant (toujours?) transversalement en quatre à la maturité.

Genres: Corallina, Lamx.; Arthrocardia, Dne.; Jania, Lamx.; Amphiroa, Lamx.; Melobesia, Lamx.; Mastophora, Dne.

## Tribu VII. - LOMENTARMES, Endl.

Fronde celluleuse continue. Conceptacles externes renfermant dans un péricarpe celluleux des spores pyriformes dressées, et fixées par le bout aminci à un placenta axile.

Genres: Lomentaria, Lyngh.; Corallopsis, Grev.; Champia, Lamx.; Laurencia, Lamx.; Carpocaulon, Kg.; Delisea, Lamx.; Asparagopsis, Montg.; Bonnemaisonia, Ag.; Thysanociadia, Endl.; Cladymenia, Harv.

## Tribu VIII. - RHODOMÉLÉES, J. Ag.

Fronde celluleuse, aréolée ou articulée (d'un rouge de sang). Conceptacles extérieurs. Péricarpe et spores comme dans la tribu qui précède. Tétraspores inclus, sériés dans des rameaux ou des segments de la fronde transformés en stichidies.

Genres: Dasya, Ag.; Dasyopsis, Zanard.; Trichothammion, Kg.; Polysiphonia, Grev.;

Heterosiphonia, Montag.; Alsidium, J. Ag.; Bostrychia, Montag. (1842) (1); Helicothamaion, Kg. (1843) (2); Digenea, Ag.; Rhodomela, Ag.; Melanthalia, Montag.; Kützingia, Sond.; Lenormandia, Sond.; Acanthophora, Lamx.; Odonthalia, Lyngb.; Volubilaria(3), Lamx. (1824); Botryocarpa, Grev.; Rytiphlea, Ag. emend.; Spirrymenia, One.; Amansia, Lamx.; Epineuvron, Hook. f. et Harv.; Polyzonia, Suhr.; Leveillea, One. — Heterocladia, One.

# Tribu IX. - POLYPHACEES, Sond.

Fronde caulescente à rameaux prolifères foliacés, et couverts de verrues stipitées et épineuses. Tétraspores bisériés dans des stimidies terminales fort petites.

Genre: Polyphacum, Ag. = Osmundaria,

Tribu X. - Anomalophyllées, Due.

Fronde aréolés ou réticulée. Conceptacles extérieurs. Tétraspores développés dans les fibres du réseau ou dans les cellules de la fronde.

Genres: Claudea, Lamx.; Martensia, Rering; Dictyurus, Bory.

Tribu XI. - THURÉTIÉES, Montag.

Fronde composée, plane, réticulée comme l'Halodictyon (4), mais munie d'une nerture ramisée.

Genre: Thurstia, Dne.

Tribu XII. - PLOCABIÉES, Montag.

Fronde celluleuse continue. Conceptacles extérieurs. Spores nés dans les endochrômes de filaments dressés. Placenta central.

Genres: Hypnea, Lamx.; Plocaria, N. ab E.; Rhodymenia, Grev.; Dicranema, Sond.; Stenogramma, Harv. (?) Heringia, J. Ag.; Sercomenia, Sond.

Tribu XIII. — RHIZOPHYLLINÉES, Montag. Fronde celluleuse, continue. Conceptacles

extérieurs des Spongiocarpées. Tétraspores soriformes.

Genres: Rhizophyllis, Kg.; Fauchea, Bory et Montag.

# Tribu XIV. - DELESSERIÉES, J. Ag.

Fronde continue composée de cellules arrondies ou polyèdres. Conceptacles comme dans les Plocariées. Tétraspores agrégés en macules ou placés dans des sporophylles.

Genres: Plocamium, Lamx.; Thamnophora, Ag.; Thamnocarpus, Kg.; Aglaophyllum, Montag.; Delesseria, Lamx.; Solieria, J. Ag; Acropellis, Montag.; Arachnophyllum, Zanard.; Schimmelmannia, Schousb.; Botryoglossum, Kg. (Hypoglossum, Kg.?); Pollexfenia, Harv.

## GENRES DONT LES AFFINITÉS SONT DOUTEUSES OU NOUS SONT INCONNUES.

Gelinaria, Sond.; Rhodocallis, Kg.; Rhodophyllis, Kg.; Stereocladon, Hook. f. et Harv.; Stictophyllum, Kg.; Trigenea, Sond.; Thaumasia, Ag.; Aglaozonia, Zanard.; Acanthobolus, Kg.; Carpoblepharis, Kg.; Apophlæa, Harv.; Dasyphila, Sond.

### GENRES DOUTEUX OU INSUFFISAMMENT CONNUS.

Phlebothamnion, Kg.; Hormoceras, Kg.; Gongroceras, Kg.; Echinoceras, Kg.; Acanthoceras, Kg.; Hapalidium, Kg.; Pneophilum, Kg.; Halarachnion, Kg.; Sarcophyllis, Kg.; Trematocarpus, Kg.; Schizoglossum, Kg.; Inochorion, Kg.; Neuroglossum, Kg. (1).

Familie III. - PHYCOIDÉES, Spreng.

Tribu I. - VAUCHERIKES, Dne.

Fronde vésiculeuse ou tubuleuse. Tubes continus simples ou rameux. Spores latérales (souvent involucrées) ou terminales. Zoospores.

Genres: Bryopsis, Lemx.; Derbesia, Solier (?); Hydrogastrum, Desv.; Vaucheria, DC.; Achlya, N. ab. E. — Valonia, Ginami.

Tribu II. - Spongodies, Lamx.

Tubes continus réunis lachement sous forme de fronde. Fruit comme ci-dessus.

Genres: Codium, Stackh.; Flabellaris, Lamx.

(s) Nous ne mentionnous ici aucun des antres gennes de M. Kützing, qui sont aynonymes de genres antérieurs enfequels nous avons du donner la préférence.

h) Betrychia scorpioides, B. pilulifera, B. calemistrata, B. Caliptera Montagn.!

<sup>(1)</sup> Schoolsmanion radicans Kützg, M. Kutzing regards tomos destacts les genera Bastrychia et Helicothomnion; M. Harroy (m titt) no fait du second qu'une section du prolier.

<sup>(1)</sup> Voyez dans la Flore d'Algérie (t. I, p. 77), les preuves que luns avons domnées tent de la priorité que de la convenance parfaite du mom de Volubi aria cred par Laliercus;

<sup>(</sup>i) Ortie petite trabu pernit tout aussi bien placée après les Lat-piennies.

Tribu III. - ACTINOCLADEES, Dne.

Fronde principale monosiphoniée, continue ou articulée, nue ou encroûtée de calcaire, souvent presque cornée. Rameaux articulés, membraneux, verticillés le long de la tige ou réunis en fascicule au sommet.

Genres: Dasycladus, Ag.; Ascothamnion, Kg.; Struvea, Sond.; Chamædoris, Montag.; Cymopolia, Lamx.; Neomeris, Lamx.

### Tribu IV. - ECTOCARPEES, Ag.

Fronde filamenteuse. Filaments rameux, articulés, confervoides. Spores latérales portées sur un court pédicelle. Spermatoidies. Genres: Ectocarpus, Ag.; Leiblinia, Endl.;

Genres: Ectocarpus, Ag.; Leiblinia, Endl.; Chroolepus, Ag.; Chantransia, Fr.; Bulbochæte, Ag.

### Tribu V. - CHÉTOPHORÉES, Dne., Kg.

Filaments rameux, cloisonnés, celluleux, le plus souvent terminés par un poil ou prolongement ciliaire, et réunis en une fronde diversement conformée par une matière gélatineuse. Spores extérieures.

Genres: Chælophora, Ag.; Cruoria, Fr.; Hydrurus, Ag.; Hydrocoryne, Schwab.

### Tribu VI. - BATRACHOSPERMÉES, Dne.

Fronde gélatineuse, nue ou encroûtée de calcaire et polysiphoniée. Spores agrégées latérales ou terminales.

Benres: Batrachospermum, Roth; Liagora, Lamx.; Trichoglæa, Kg.; Trentepohlia, Ag. (?); Thorea, Bory; Myriocladia, J. Ag.; Galaxaura, Lamx.; Actinotrichia, Dne.

## Tribu VII. - CHORDARIKES, J. Ag.

Fronde gélatineuse, polysiphoniée. Axe filamenteux émettant des rameaux horizontaux non adhérents, et à la base desquels se trouvent des spores ou des spermatoidies.

Genres: Mesoglæa, Ag.; Nereia, Zanard.; Chordaria, Ag.; Scytothamnus, Hook. f. et Harv.; Elachistea, Duby; Myrionema, Grev.; Leathesia, Gray, Phycophila, Kg.; Chorda, Stackh.

Tribu VIII. - SPHACELABIÉES, J. Ag.

Fronde olivacée, articulée, rameuse, polysiphoniée. Fructification monolque (?). Sporce solitaires, latérales.

Genres : Sphacelaria, Ag.; Myriotrichia, Harv.; Cladostephus, Ag. Tribu IX. - DICTYOTÉES, Lamx., Grev.

Fronde continue, membraneuse, plane, le plus souvent flabelliforme. Spores extérieures éparses ou agrégées en sores, et accompagnées ou non de paraspermes.

Genres: Dictyopteris, Lamx.; Dictyota, Lamx.; Dictyosiphon, Grev.; Zonaria, J. Ag.; Padina, Adans.; Cuttleria, Grev.; Soranthera, Post. et Rupp.; Punctaria, Grev.; Asperococcus, Lamx.; Adenocystis, Hook. f. et Harv.; Hydroclathrus, Bory; Striaria, Grev.; Stilophora, Ag.; Stiftia, Nardo.

## Tribu X. - Labinariées, Bory.

Fronde stipitée, continue, coriace, dans les segments de laquelle se développent parfois des aérocystes. Spores amphigènes, dressées, agrégées en sores plus ou moins étendus. Zoospores.

Genres: Lessonia, Bory; Macrocystis, Ag.; Nereocystis, Post. et Ruppr.; Capea, Montag.; Haligenia, Dne.; Alaria, Grev.; Agarum, Bory; Costaria, Grev.; Hafgygia, Kg.; Laminaria, Lamx.; Thalassiophyllum, Post. et Ruppr.; Pinnaria, Endl. et Dies.; Phlæorrhiza, Kg. (?).

# Tribu XI. - Sporochnées, Grev.

Fronde continue, membranacée-cartilagineuse, filiforme, comprimée ou plane, solide ou creuse, à ramification distique ou irrégulière. Réceptacles capituliformes couronnés par des filaments caducs.

Genres: Sporochnus, Ag.; Desmarestia, Lamx; Arthrocladia, Duby; Dichloria, Grev. (?).

# Tribu XII. - Fucies, Menegh.

Fronde cellulo-filamenteuse, contiaue, olivacée, souvent munie d'aérocystes innées. Conceptacles épars ou agrégés au sommet des rameaux, mais non réunis dans un réceptacle distinct de la fronde.

Genres: Fucus, Linn. emend.; Pelvetia, Dne. et Thur. (?); Ozothalia, Dne. et Thur. (?); Carpodesmia, Grev.; Myriadena. Dne.! (= Myriodesma, olim.); Himanthalia, Lyngb.; Platythalia, Sond.; Xiphophora, Montag.; Splachnidium, Grev.; Durvillæa, Bory; Ecklonia, Hornem.; Hormosira, Endl.; Scaberia, Grev.; Carpoglossum, Kg. — Contarinia, Endl. et Dies.

Tribu XIII. - Cystosinės, Endl.

Fronde variée. Aérocystes concaténées dans la fronde ou distinctes et pétiolées. Réceptacles distincts simples ou rameux, solitaires ou agrégés, axillaires ou terminanx.

Genres: Coccophora, Grev.; Halidrys, Lyngb.; Carpodesmia, Grev.; Blossevillea, Due.; Cystosira, Ag.; Sargassum, Ag.; Spongocarpus, Kg.; Halochloa, Kg.; Pterocaulon, Kg.; Turbinaria, Bory; Carpacenthus, Kg.; Marginaria, A. Rich.; Carpophyllum, Grev.; Phyllospora, Ag.; Scytothalia, Grev.; Sirococcus, Grev.

#### GERRES DOUTEUX OU INSUFFISAMMENT CONNUS.

Thermocælium, Kg.; Myriactis, Kg.; Halorhiza, Kg.; Stæchospermum, Kg.; Spatoglossum, Kg.; Phycopleris, Kg.; Stypopodium, Kg.; Phyllitis, Kg.; Carpomitra, Kg.

#### PRICÉES FOSSILES.

Genres: Confervites, Brongn.; Caulerpites, Sternb.; Codiles, Sternb.; Encælites, Sternb.; Zonarites, Sternb.; Laminarites, Sternb.; Sargassites, Sternb.; Cystosirites, Sternb.; Halymonites, Sternb.; Münsteria, Sternb.; Baliostichus, Sternb.; Shernb.; Rhodomelites, Sternb.; Chondrites, Sternb.; Rhodomelites, Sternb.; Delesserites, Sternb.;

PHYCHES FOSSILES DOUTEUSES.

Genre: Cylindrites, Gapp.

(CAMILLE MONTAGNE.)

PHYGANTHUS, Pepp. (Nov. gen. et sp., II, 71, t. 200). BOT. PH.— Syn. de Tecophilaa, Bert.

PHYGAS. INS. — Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Tinéides, établi par Treitschke, et adopté par Duponchel (Catal. des Lépid. d'Eur., 362) qui n'en cite qu'une seule espèce, P. taurella, qu'on trouve dans toute l'Europe, au mois de juillet.

PHYGASIA ( pvyés, fugitif ). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, famille des Cycliques, tribu des Alticites, établi par Dejean ( Catalogue, 3° édit., p. 411) sur les Altica unicolor Ol. et helvola Dalm. La première est originaire des Indes orientales, et la seconde de la côte de Guinée. (C.)

\*PHYGELIUS. BOT. PH. — Genre de la famille des Scrophularinées, tribu des Digitalées, établi par E. Meyer (ex Bent. in Bot. Mag. Compan., II, 53). Arbrisseaux du Cap. Voy. SCROPHULARINÉES.

PHYLA. BOT. PH. — Genre dont la place dans la méthode n'est pas encore fixée. Il a été établi par Loureiro (Fl. cochinch., 83) pour des herbes annuelles de la Chine.

\*PHYLACIA (φυλαχή, prison). BOT. CR .-Genre de Champignons appartenant à la tribu des Sphéropsidés, de la division des Clinosporés endoclines, et présentant les caractères suivants : Réceptacles verticaux globuleux ou un peu allongés, placés les uns à côté des autres; ils sont durs, noirs et friables comme du charbon, et sans aucune apparence d'ostiole; leur cavité offre des espèces de colonnes verticales aciculaires de même nature; les spores sont fixées aux filaments d'un clinode et finissent par se réduire en poussière. Ce genre est très curieux: il rappelle par son aspect charbonneux, et sa fragilité, quelques espèces de Sphéries exotiques. Le Phylacia globosa que j'ai décrit d'après des échantillons rapportés par M. Justin Goudot, du pic de Tolima, croît sur les troncs d'arbres. Les réceptacles sont placés les uns contre les autres, souvent même pressés au point de se déformer. obtus, d'un noir brillant. Quand on les coupe verticalement, ils offrent à la vue quatre couches: l'inférieure, noire, composée de filaments parallèles et qui, sous le microscope, paraît être formée par l'écorce. La seconde est blanche, nacrée, et enveloppe la couche inférieure dans toute son étendue: la troisième est formée par les conceptacles qui paraissent taillés dans l'épaisseur du réceptacle même; enfin, la quatrième couche, et qui enveloppe les autres, offre l'aspect et la friabilité du charbon. Les spores sont ovales, continues et transparentes. (LÉV.)

\*PHYLACIUM (φυλάχιον, prison). Bot. PH. — Genre de la famille des Légumineuses - Papilionaées, tribu des Hédysarées, établi par Bennett (in Horsfield Plant. jav. rar., 159, t. 43). Herbes de l'Inde. Voy. LÉGUMINEUSES.

PHYLAX. INS. - Voy. PHILAX.

\* PHYLETHUS. 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille 58

des Taxicornes et de la tribu des Diapériales, formé par Mégerle, et adopté par Dahl et Dejean dans leurs Catalogues respectifs. Le type, le Ph. populi Még., a été trouvé en France, en Autriche et en Angleterre. Cet Insecte paraît être le même que l'Alphitophagus 4-pustulatus Curtis, espèce exotique apportée avec des grains de Riz. M. Sallé a rencontré aussi cet insecte à la Nouvelle-Orléans. (C.)

PHYLICA. BOT. PH. — VOY. PHYLIQUE.

\*PHYLICÉES. Phyliceæ. BOT. PH. —

M. Endlicher, d'après M. Reissek, partage
la famille des Rhamnées en plusieurs tribus,
dont l'une porte ce nom, et a pour type le
genre Phylica. (AD. J.)

PHYLIDIENS. MOLL.—Voy. PHYLLIDIENS.

\*PHYLIDONYRIS. 015.—Division générique établie par M. Lesson dans la famille des Méliphagidées. Voy. sou'i-manga. (Z. G.)

PHYLINA. woll. — Nom générique employé par Ascanius pour la Bullæa aperta qu'il nomme Phylina quadripartita. (Del.)

PHYLIOUB. Phylica. Bor. PH. - Genre de la famille des Rhamnées, tribu des Phylicees, établi par Linné (Gen., n. 266), et dont les principaux caractères sont : Calice velu extérieurement, à tube cylindrique, soudé à la base avec l'ovaire, libre à la partie supérieure; limbe à 5 divisions subulées, dressées, calleuses au sommet, trigones. Corolle à 5 pétales insérés sur le bord du disque qui recouvre l'ovaire et le tube, oblongs. Etamines 5, présentant la même insertion que les pétales et incluses ; filets subulés; anthères oblongues, à 2 loges s'ouvrant longitudinalement. Ovaire infère, à 3 loges uni-ovulées. Style simple, en forme de massue ou de filet; stigmate simple, très entier. Capsule ovoide, resserrée ou dilatée au sommet, couronnée par le tube du calice persistant ou caduc, à 3 loges, à 3 coques membraneuses et monospermes.

Les Phyliques sont des arbrisseaux ou des sous-arbrisseaux, à rameaux dressés, réunis en faisceaux; à feuilles éparses, dépoursues de stipules, linéaires, enroulées sur les bords, glabres en dessus, pubescentes ou villeuses en dessous; à fleurs disposées en tête ou en épis capités, munies de bractées ciliées ou entourées de longs poils.

Ces plantes croissent au cap de Bonne-

Espérance. On en connaît un assez grand nombre d'espèces, parmi lesquelles quelques unes sont cultivées dans les jardins. Nous citerons surtout:

La Paylique a feuilles de Bruyère, Phylica ericoides Linn., vulgairement Bruyère du Cap, arbuste haut de 30 à 70 centimètrès, très rameux, portant des feuilles fort nombreuses, rapprochées, comme imbriquées, à face supérieure d'un vert foncé, et à face inférieure blanchâtre; des fleurs petites, blanches, d'une odeur agréable, et disposées en petites têtes terminales.

La PHYLIQUE PLUMEUSE, Phylica plumosa Lamk., remarquable par les poils longs, soyeux et blancs qui couvrent ses feuilles, ainsi que ses fleurs réunies en forme de tête au sommet des rameaux.

Ces deux espèces sont les plus répandues dans nos jardins; mais on y cultive encore les Phylica orientalis, tricolor, axillaris, laxifolia, rosmarinifolia, thymifolia, ledifolia, etc. Ces plantes se multiplient de boutures.

(J.)

PHYLIRA. CRUST. — Voy. PEILYBA.

PHYLLACANTHUS (φύλον, feuille; αχανθα, épine). ECHIN.—Sous-genre d'Échinides établi par M. Brandt aux dépens des Cidarites, et comprenant les C. imperialis, Hystrix, Geranioides, Pistillaris et une cinquième espèce qu'il nomme C. dubia.

PHYLLACTIS, Pers. ( Ench., I, 39). BOT. PH. — Voy. VALERIANA, Neck.

PHYLLADE (paler, feuille). GEOL.—On a longtemps cru que le Phyllade appartenait aux roches argileuses, soit d'après l'odeur qu'il donne au souffie, et qui ne tient qu'à sa légère porosité, soit par suite de la décomposition facile que présentent quelques variétés; mais en le soumettant à l'analyse mécanique, M. Cordier a reconnu qu'il appartient évidemment aux roches talqueuses et qu'il ne contient point d'argile. Il est, en effet, composé de matières talqueuses attémétes et triturées, déposées à la manière des limons et mélangées à quelques autres matières, telles que des parties microscopiques de Feldspath et de Quartz.

Sur quelques points se trouvent des cristaux de fer sulfuré et des nœuds de Quartz qui ont cristallisé au moment où se formait le dépôt phylladien. On y voit aussi par-



fois quelques rares paillettes de Mica éparses au milieu des éléments microscopiques; enfin, quelquefois il s'est infiltré du calcaire dans les Phyllades, qui font alors effervescence dans les acides.

Cette roche a quelque ressemblance avec le Talcite ordinaire; mais elle est composée d'éléments plus fins; elle renferme des cailloux roulés, des grains de Quartz, des débris organiques marins, et alterne avec des conches conglomérées, ce qui atteste suffisamment son origine sédimentaire. Ses teintes sont très variées, verdâtres, grisâtres, brunâtres, rougeâtres, etc. La couleur noirâtre des ardoises est due à une matière anthraciteuse, et la couleur rougeâtre à des matières ferrugineuses.

Le Phyllade, ordinairement terne, quelquesois luisant, est moins tendre que les roches talqueuses; il est fusible au chalumeau, en émail bulbeux; généralement il résiste longtemps aux influences météorologiques, et se transforme à la longue en une matière onctueuse qui ne fait point pâte avec l'eau. Il est essentiellement schistoïde. et fréquemment susceptible de se diviser presqu'à l'infini en feuillets de très grande dimension (Ardoise): aussi l'emploie-t-on, comme tout le monde le sait, à couvrir les toits, à faire des tables, des planches à écrire, etc. Outre son délit, cette roche présente des fissures transversales, d'où résultent souvent des blocs naturels prismatiques à quatre pans et à base rhomboldale.

Le Phyllade est très commun dans la nature; il succède en stratification concordante aux terrains talqueux feldspatiques, sans qu'on puisse souvent distinguer, d'une manière bien précise, le point de séparation tatre les Phyllades et les Talcites. (C. D'O.)

PHYLLAMPHORA, Linn. (Flor. cochinch., II, 744). BOT. PH. — Syn. de Nepenthes, Linn.

PHYLLANTHE. Phyllanthus (φύλλον, feuille; & θος, fleur). Bot. Ph.—Genre de la famille des Euphorbiacées, tribu des Phyllanthées, établi par Swartz (Flor. Ind. occident., t. II, p. 1101), et auquel il faut rapporter les Xylophylla et Phyllanthus de Linné. Les principaux caractères du genre Phyllanthe sont: Fleurs monoïques, rarement dioïques. Calice à 5 ou 6 divisions, placées sur

deux rangs. Étamines 3, rarement 5; filets réunis en une sorte de colonne entourée de 5 ou 6 glandes ou d'un disque à 5 ou 6 lobes; anthères extrorses, adnées. Fleurs femelles: Ovaire entouré de 5 ou 6 glandes à la base, ou fixé sur un disque glanduleux ou membraneux, à trois loges 2-ovulées. Styles 3, soudés quelquefois à la base, souvent bifides; stigmates 6. Capsules à 3 coques bivalves et dispermes.

Les Phyllanthes sont des arbres, ou des arbrisseaux, ou des herbes, tantôt garnis de feuilles et à fleurs axillaires, tantôt nus, et à rameaux foliacés portant les fleurs sur leurs bords.

Les espèces qui présentent ce dernier aspect font partie des Xylophylla de Linné; les autres composent les véritables Phyllanthus du même auteur. Ces plantes naissent dans les régions tropicales et subtropicales du globe, mais plus abondamment dans l'Amérique.

Le genre Phyllanthe comprend un très grand nombre d'espèces, parmi lesquelles nous citerons les Phyllanthus urinaria et virosa: elles croissent au Brésil, où la première est surtout connue sous les noms de Conami, Bois à enivrer, etc. On s'en sert pour engourdir et enivrer les Poissons.

\*PHYLLANTHÉES. Phyllantheæ. Bot. PH. — Tribu de la famille des Euphorbiacées (voy. ce mot), qui a pour type le genre Phyllanthus. (AD. J.)

PHYLLANTHERA (φύλλον, feuille; άνθήρα, floraison). Βοτ. PH. — Genre de la famille des Asclépiadées, tribu des Périplocées?, établi par Blume (Bijdr., 1048). Arbrisseaux de Java. Voy. Asclépiadées

PHYLLANTHUS, Mey. (Bullet. Neorl., 1839, p. 112). Bot. PH. — Syn. de Phyllocactus, Link.

\* PHYLLARTHRUS, Neck. ( Elom., n. 742). BOT. PH. — Syn. de Phyllocactus, Link.

\*PHYLLASTREPHUS. ois. — Genre établi par Swainson, dans la famille des Turdidées, sur une espèce voisine des Turdoïdes. Levaillant l'a figurée à la pl. 112 de ses Oiseaux d'Afrique. Elle a reçu de Swainson le nom distinctif de P. capensis ou terrestris. (Z. G.)

\*PHYLLECTHRIS (φύλλον, feuille; έχθρώσχω, s'élancer de). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Galérucites, formé par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 406) sur le Gal. dorsalis, seule espèce qu'il y rapporte. Elle est propre aux Etats-Unis. (C.)

PHYLLIDIA (poblor, femille). woll. -Genre établi par Cuvier pour des Mollusques marins et qu'il placa d'abord à côté des Pleurobranches, mais que plus tard il mit avec les Diphyllides dans une famille à part, celle des Inférobranches, Lamarck adopta le genre Phyllidie et le prit pour type de la famille des Phyllidiens, qu'il dut successivement réduire beaucoup en n'y laissant que les Oscabrions et les Patelles. avec ces Mollusques, quoique l'on doive aujourd'hui séparer encore ces trois types. Les Phyllidies qui rampent au fond de la mer ou sur les Fucus près du rivage, ont le corps ovale-allongé, un peu convexe et recouvert en dessus par une peau coriace, variqueuse ou tuberculeuse, formant un bord saillant tout autour; leurs branchies sont disposées sous ce rebord en une série de feuillets transverses occupant la circonsérence des corps. Elles ont quatre tentacules, deux supérieurs sortant chacun d'une cavité particulière à travers le bouclier ou manteau, et deux inférieurs et coniques situés près de la bouche. Les orifices pour la génération sont au côté droit; l'anus est dorsal et postérieur. On connaît trois espèces de Phyllidies qui vivent dans la mer des Indes; MM. Quoy et Gaimard en ont trouvé une quatrième espèce plus petite à l'île de Tonga; elle est longue de 25 millimètres, ornée en dessus de taches blancbleuatres, diversiformes, sur un fond noir.

PHYLLIDIENS. Phyllidii. moll. — Famille de Mollusques nus, Inférobranches, établie par Lamarck, qui voulut y comprendre d'abord les Pleurobranches, rangés plus tard parmi les Semiphyllidiens et les Fissurelles, ainsi que les Emarginules classés aujourd'hui dans la famille des Calyptraciens. Cependant la famille des Phyllidiens, quoique réduite par Lamarck lui - même dans ses dernières publications, contenait encore les Patelles et les Oscabrions qui, évidemment, appartiennent à un autre ordre, celui des

(Dul.)

Cyclobranches; car ils sont hermaphrodites, tandis que les Phyllidies sont monolques. (Dus.)

PHYLLIDOCE ou PHYLLODOCE (nom mythol). ACAL.—Nom générique donné par Modeer aux Porpites. Voy. ce mot. (Du.)

PHYLLINE (φύλλους, foliacé). ERLE.—
Cette dénomination a été appliquée à des
Vers assez différents: d'abord aux Caryaphyllées par Abilgaard, et ensuite à des
Trématodes par Oken. (P. G.)

\*PHYLLINEMA, Bl. (Msc.). Bot. Ps. — Syn. d'Enhydra, Lour.

PHYLLIR.EA, Tournef. (last., 367). BOT. PR. — Voy. OLIVIER.

PHYLLIREASTRUM, DC. (Prodr., IV, 449). BOT. PH. — VOY. HOBINDA.

PHYLLIROE (nom mythol.) moll.—Genre de Mollusques gastéropodes de l'ordre des Hétéropodes, établi par Péron et Lesueur pour un Mollusque gélatineux, transparent, comprimé latéralement, et dont la tête, s'avançant comme un museau, est surmontée de deux tentacules qui ressemblent à des cornes, et lui donnent une certaine ressemblance avec la tête d'un Taureau; c'est pourquoi ces naturalistes nommèrent Phylliroé bucéphale le Mollusque qu'ils avaient observé dans la Méditerranée à Nice, et qui est long de 4 à 5 centimètres sur une largeur moitié moindre.

D'après les observations très incomplètes de Péron et Lesueur, ce genre sut caractérisé par la forme oblongue très comprimée du corps, presque lamelliforme, avec une seule nageoire caudale; des branchies en sorme de cordons granuleux et intérieurs; et une tête distincte portant deux tentacules, deux yeux et une trompe rétractile. Ces détails avaient pourtant suffi pour faire classer le Phylliroé à côté des Carinaires et des Ptérotrachées. MM. Quoy et Gaimard, pendant le voyage de l'Astrolabe, ayant eu l'occasion d'étudier trois autres espèces de Phylliroés, ont publié sur leur organisation des observations précieuses, et qui confirment les rapports de ces Mollusques avec les autres Hétéropodes. La transparence des Phylliroés est telle qu'ils échapperaient complétement à l'observateur si l'on n'apercevait quelques organes colorés à l'intérieur. La tête est en forme de trompe, sendue verticalement par une bouche garnie de plaques

cornées; elle porte en dessus et en arrière deux grands tentacules coniques sans aucane trace d'yeux. On aperçoit dans l'intérieur, à travers les tissus transparents, un œophage très grêle aboutissant à un estomac presque quadrangulaire, d'où partent quatre grands cœcums, dirigés les uns en avant et les deux autres en arrière. L'intestin assez court vient aboutir directement sur le côté droit, vers le tiers postérieur du corps. MM. Quoy et Gaimard ont vu un cœur dont les contractions sont assez régulières et précipitées, et qui est situé entre les deux cœcums postérieurs vers la face dorsale. Un organe bisurqué, sortant vers le milieu du bord vertical, a été regardé comme l'organe génital male, et de petites grappes verdatres, insérées sur un canal longitudinal près du dos, ont été prises pour les ovaires. Le système nerveux est très développé, et présente autour de l'œsophage quatre ganglions principaux, d'où partent un grand nombre de nerfs. Ces auteurs, d'ailleurs, n'ont pu voir aucun appareil respiratoire, et se trouvent ainsi conduits à penser que la respiration s'effectue par toute la surface du corps.

(Du.) PHYLLIS ( nom mythologique ). Bor. PE. — Genre de la famille des Rubiacées-Cofféacées, tribu des Anthérospermées, établi par Linné (Gen., n. 328), et dont les principaux caractères sont : Fleurs hermaphrodites-polygames. Calice à tube ovale, comprimé dorsalement, soudé à l'ovaire; limbe supère à 2 divisions inégales, caduques. Corolle supère, arrondie, à 5 divisions linéaires-lancéolées. Étamines 5, insérées au fond du tube de la corolle, uillantes; filets filiformes; anthères oblongues, dressées. Ovaire infère, biloculaire, à disque épigyne charnu; ovules solitaires. Styles 2, allongés-filiformes, soudés entre eux à la base, et portant chacun un stigmate. fruit ovale un peu comprimé, bi-denté au sommet, à 2 loges, à 2 coques lisses, indéhiscentes, monospermes.

Les Phyllis sont des arbrisseaux à feuilles opposées ou verticillées par groupe de trois ou de quatre, acuminées, à stipules membraneuses, adnées au pétiole, et prolongées en plusieurs filets soyeux; à fleurs petites, d'un blanc verdâtre, et disposées en panicule terminale.

Ces plantes sont originaires des Canaries. La principale espèce, la Phyllis nobla, est cultivée dans plusieurs jardins de l'Europe. (J.)

PHYLLIUM (φύλλον, feuille). INS.—Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Phasmiens, établi par Illiger, et caractérisé principalement par un corps très aplati, membraneux, large; par des élytres imitant des feuilles, et le premier segment du corselet cordiforme.

Parmi les espèces que renferme ce genre, nous citerons principalement le Phyllium siccifolia Illiger, qui habite les grandes Indes et plusieurs îles de l'Océan indien. Voy. PHASMIERS.

\*PHYLLOBÆNUS (φύλλον, feuille; 6αίνω, marcher). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Malacodermes et de la tribu des Clairones, établi par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 127)
qui y rapporte dix espèces américaines, dont
huit sont propres aux États-Unis, et deux à
la Nouvelle-Grenade. Le type est le P. humoralis Gr.

Spinola, dans sa Monographie (Essai momographique sur les Clériles, t. II, p. 1),
rapporte les Insectes ci-dessus aux Hydnocera
de Newman, et se sert du nom de Phyllobænus pour le P. transversalis Dej., espèce
également originaire des États-Unis, et qui a
pour caractères principaux: Des yeux échancrés au bord interne: l'échancrure bien apparente; la massue antennaire perfoliée.
L'un et l'autre genre sont partie des Clérites
hydnocéroldes de l'auteur. (C.)

\*PHYLLOBATES (φίλλον, feuille; 6 ατήρ, marcheur). nepr. — Genre de Batraciens bylæformes, c'est à dire de la famille des Rainettes, dénommé et caractérisé par M. Bibron (Erpétologie générale, t. VIII, p. 637). Il ne comprend qu'une seule espèce propre à l'Île de Cuba. M. Bibron en a donné la figure dans l'Atlas zoologique de l'ouvrage sur Cuba, publié par M. de la Sagra. Voy. l'article nainette. (P. G.)

PHYLLOBIDES. 188. — Huitième division de Coléoptères tétramères, établie par Schoenherr (Dispositio methodica, p. 178; Genera et species Curculionidum synonymia, t. 7, pars 1) dans la famille des Curculionides gonatocères, avec ces caractères: Trompe courte, presque horizontale, assez épaisse, le

plus souvent cylindrique, parsois un peu rensiée, et quelquesois aplatie en dessus; corps allongé, ailé, et offrant un écusson en dessus; épaules à angles obtus. L'auteur y comprend les treize genres suivants: Aptolemus, Myllocerus, Macrocorynus, Phyllobius, Aphrastus, Eustylus, Hormotrophus, Styliscus, Arhines, Macros, Cyphicerus, Platytrachelus, Amblyrhinus. Chez les dix premiers, le corselet n'est point du tout lobé, tandis que, chez les trois derniers, les lobes sont très avancés près des yeux. (C.)

PHYLLOBIUS (φύλλον, feuille; 6ίοω, je vis). 1xs. - Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Phyllobides, créé par Schænherr (Dispositio methodica, p. 180; Genera et species Curculionidum synonymia, t. II, p. 434; VII, 1, p. 278), et qui se compose de soixante deux espèces : quarante-six sont originaires d'Europe, quatorze d'Asie et deux d'Amérique, L'Afrique septentrionale (la Barbarie) en possède aussi plusieurs qui sont inédites. Nous citerons, comme en faisant partie, les suivantes: P. pyri, argentatus, oblongus L., calcaratus, mus, sinuatus, vespertinus F., maculicornis, subdentatus parvalus, viridicollis Germ., etc., etc.

Les Phyllobius ont des antennes allongées, à scapus légèrement renflé vers le sommet, et atteignant presqu'au corselet; une trompe courte, subcylindrique; un scrobs apical, court, caverneux; des yeux arrondis, proéminents; un corselet petit, rétréci en avant, arrondi sur les côtés, transversalement convexe en dessus; des élytres oblongues, plus larges que le corselet. Leur corps est le plus souvent d'un vert végétal tendre. On les trouve au-dessous des feuilles de certains arbres. (C.)

PHYLLOBRANCHES. Phyllobranchiata.

MOLL.—Nom proposé par Latreille pour une famille de Mollusques Nudibranches, comprenant les genres Glauque, Laniogère, Eolide et Tergipède. (Du.)

\*PHYLLOBROTICA (φύλλον, feuille; βρωτύς, nourriture). IRS.— Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Galérucites, proposé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 405) qui en mentionne 12 espèces: Huit

appartiennentà l'Amérique, trois à l'Europe et une est originaire d'Asie. Les types du genre sont les suivantes: Gal. quadrimaculata, adusta, discoidea F., et Sibirica Dej. La première se rencontre quelquesois aux environs de Paris, sur les plantes de marais. (C.)

\* PHYLLOCACTUS (φύλλον, feuille; cactus, genre de plantes). Bot. PH. — Genre de la famille des Opuntiacées, établi par Link (Handb., 111, 11). Arbrisseaux de l'Amérique tropicale. Voy. ορυκτιασέες.

\*PHYLLOCALYMNA (φύλλον, feuille; κάλυμμα, enveloppe). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par Bentham (in Enum. plant. Hugel., p. 61). Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. Composées.

\*PHYLLOCEPHALA (φύλον, feuille; κιφαλή, tête). INS. — Genre de l'ordre des Hémiptères, tribu des Scutellériens, groupe des Pentatomites, établi par M. Laporte de Castelnau, qui n'y rapporte qu'une seule espèce, Phylloceph. Senegalensis, du Sénégal. (L.)

PHYLLOCERUS (φύλλον, feuille; πέρας, antenne). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Sternoxes et de la tribu des Elatérides ou plutôt de celle des Cébrionites, proposé par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 95), adopté par Latreille (Annales de la Société entomologique de France, t. III, p. 109), par Lepelletier, Serville, Spinola, Guérin et Germar. L'espèce type, P. flavipennis Dej., Guér., est propre à la Dalmatie, et le P. Spinolæ du dernier auteur se trouve en Sicile. Le dernier n'est considéré par quelques uns que comme une variété du précédent. (C.)

\*PHYLLOCHARIS (φύλλον, feuille; χ2-ρία;, qui se platt). 188.—Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Chrysomélines, établi par Dalmann (Éphémérides entomologiques, t. I, p. 20), adopté par Latreille (Règne animal de Cuvier, t. V, p. 140) et par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 419). Le principal caractère de ce genre consiste dans le mésosternum qui est sans saillie. Huit espèces en font partie, savoir : P. nigricornis, cyanicornis, undulata, octodecim-guttata, cyanipes (sinuals Ol.) F., Klugii, vindex M.-L., et bicincta

Guér. La cinquième et la huitième se trouvent aux Indes orientales, et les six autres en Australie. (C.)

PHYLLOCHARIS, Fée (Meth. Lichen., 44, t. 2, f. 3). BOT. CR. — Voy. STRI-GLA, Fr.

\*PHYLLOCLADUS (φύλλον, feuille; κλάἐες, rameau). Bot. PH. — Genre de la famille des Taxinées, établi par L.-C. Richard (Conif., 127, t. 3). Arbres de la Nouvelle-Hollande. Voy. TAXINÉES.

\*PHYLLODACTYLUS (φύλλον, feuille; δάπτυλος, doigt). REPT.—Genre de Geckos caractérisé par MM. Gray, Bibron, etc., ainsi qu'il suit:

Tous les doigts garnis d'ongles dilatés à leur extrémité libre en un disque subtriangulaire, offrant en dessus une surface unie, plane on convexe, mais toujours creusée sur la longueur par un sillon médian au fond duquel l'ongle est logé et paraît être enfoncé.

Ce genre comprend plusieurs espèces vivant à la Nouvelle-Hollande ou en Amérique. M. Géné, dans son Erpétologie de la Sardaigne, en a signalé plus récemment une propre à cette île; il la nomme Ph. europœus. Le prince Bonaparte reproduit, dans ses Amphibia europœa et dans sa Faune italique, les caractères de ce Reptile. (P. G.)

PHYLLODE. MOLL.—Genre proposé par M. Schumacher pour quelques Tellines très déprimées, ayant les dents latérales de la charnière très rapprochées des dents cardinales, telles que la Tellina foliacea; mais ces différences n'ont pas assez de valeur pour faire adopter le genre Phyllode. (Du.)

PHYLLODE. Phyllodium (φύλλον, feuille).

tor. pn. — De Candolle nomme ainsi les pétioles de certaines feuilles privés du limbe de la feuille (Iris, Mimosa, etc.).

PHYLLODES, Lour. (Flor. Cochinch., 1, 16). Bor. PE. — Syn. de Phrynium, Wild.

PHYLLODES. INS. — Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Catocalites, établi par M. Boisduval (Founs de l'Océanie, p. 1, p. 246). L'espèce type et unique, Ph. conspicillator, a été trouvée à la Nouvelle-Hollande.

\*PHYLLODIA (φυλλώδης, foliacé). MAH.

— M. E. Gray ( Voy. of Sulph. Mamm.,
1844) indique sous cette dénomination un
groupe de Chéiroptères. (E. D.)

PHYLLODOCE (nom mythologique).

ANNÉL. — M. Savigny, dans son Système des Annélides, a donné le nom de Phyllodoce à un genre de Néréides glycériennes de sa méthode, qu'il caractérise ainsi: Trompe couronnée de tentacules à son orifice; antennes égales; première, deuxième, troisième et quatrième paires de pieds couvertes de cirrhes tentaculaires; cirrhes supérieurs et inférieurs des autres pieds comprimés en forme de feuilles, non rétractiles pour d'autres branchies.

PHY

La première espèce connue est la Nereis laminosa Cuv., des côtes françaises de l'Océan. Depuis lors on en a ajouté plusieurs, également de nos côtes, et entre autres une très jolie qui est propre à la Méditerranée. Celle-ci est la Néréiphylle de Paretto Blainv. (Faune française). Celle-ci existe dans le golfe de Gênes, sur les côtes de Provence et sur celles de Languedoc. Nous l'avons prise dans le port de Cette.

M. de Blainville réunit les Phyllodoces à son genre Néréiphylle. (P. G.)

PHYLLODOCE. ACAL. — Voy. PHYL-

PHYLLODOCE. ANNÉL.— Ranzani s'est servi de ce mot dans une autre acception que M. Savigny. Phyllodoce est alors synonyme d'Eumolpe. (P. G.)

PHYLLODOCE, Salisb. (Parad., 36). BOT. PH. — Voy. MENZIESIA, Smith.

\*PHYLLODROMA (φύλλον, feuille; δρόμος, course). INS. — Genre de l'ordre des
Coléoptères pentamères, famille et tribu
des Cicindélides, établi par Th. Lacordaire
(Révision de la famille des Cicindélides, 1842,
p. 28). Ce genre se compose des cinq espèces
suivantes: P. cylindricollis Dej., aperta, curticollis Kl., semicyanea Br., et ignicollis Lac.
Toutes sont originaires du Brésil. Les caractères du genre sont tirés du labre qui est
fortement transversal et muni d'une à trois
dents. (C.)

\*PHYLLODYTES (φύλλον, feuille; δύτπ;, qui fréquente). REPT. — Nom donné par Wagler à un genre de Rainettes. Voy. ce mot. (P. G.)

\*PHYLLOEDIUM (φύλλον, feuille; οἴδος, tumeur). Βοτ. ca. — Genre de Champignons épiphylles, que Fries (Syst. orb. veget., p. 158 et 195) a d'abord placé primitivement à la suite des Sclerotium, puis

parmi les Citysporées, et Corda (Anleit., p. 7) dans les Acomacées. Le réceptacle est solide, persistant, composé d'une matière grumeuse, gélatineuse, qui se confond avec l'épiderme; les spores sont globuleuses, simples et agglutinées ensemble. Si l'on adopte l'opinion du professeur d'Upsal, ce genre, qui se distinguerait à peine, par ses caractères extérieurs, du Coutospora, devrait être classé parmi les Clinosporés endoclines, tandis que, d'après celle du botaniste de Prague, il appartiendrait aux Clinosporés ectoclines, et semblerait plutôt se rapprocher de la section des Tuberculariés que de celle des Urédinés. Je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier ce Champignon, et, comme il n'en existe pas de figure qui puisse fixer l'opinion sur son organisation, je ne puis dire de quel groupe il se rapproche le plus. (LÉV.)

PHYLLOGNATHUS (φύλλον, feuille; γκάθος, màchoire). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides xylophiles, créé par Eschscholtz (Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, 1830, p. 65), et adopté par Erichson et Mulsant. Il se compose des espèces suivantes: P. Orion, Silenus F., Corydon Esch., punctato-striatus Mot., Siculus Koll. (cephalotes Dej.), et latus Dej. La première est originaire du Sénégal, et les autres sont propres à l'Europe méridionale. (C.)

\*PHYLLOGONIÉES. Phyllogoniew. Bor. CR. — Tribu de la famille des Mousses, et qui ne renferme que le seul genre Phyllogonium, Brid. Voy. MOUSSES.

\*PHYLLOGONIUM (φύλλον, feuille; γωνία, angle). Bot. ca. — Genre de la famille des Mousses, tribu des Phyllogoniées, établi par Bridel (Bryolog., II, 671, t. 3), et dont les principaux caractères sont: Coiffe cuculliforme, légèrement velue. Sporange latéral, égal à la base; opercule en forme de bec; péristome simple, à seize dents placées à égale distance, subulées, entières.

Les Phyllogonium sont des Mousses tropicales de couleur vert-doré, et qui croissent sur les arbres.

Deux divisions ont été établies dans ce genre par Bridel (loc. cit.):

a. Phyllogonium: Pédoncule court; feuilles sans nervures. b. Eustichia: Pédoncule long; feuilles nervées. (J.)

\*PHYLLOLÆNA, Endl. (Gen. Plant., p. 331, n. 2098). Bor. PH.—Voy. PHELEA, Banks et Sol.

PHYLLOMA, Ker. (in Bot. Mag., t. 1585). Bot. PH.—Synonyme de Lomatophyllum, Willd.

PHYLLOMA (φύλλον, feuille). ms. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Clavicornes et de la tribu des Histéroldes, établi par Erichson (Klug Jahrbücher der Insocienkunde, 1834, p. 96), avec les caractères suivants: Mandibules avancées, égales, dentées; mâchoires insérées près du menton; prosternum large, aplati, peu élevé; tibias dentelés, presque épineux en dehors, antérieurs munis d'une dent basale en dedans; tarses grêles, cylindriques, etc. L'espèce type, le P. corticolo Pk. (Hister), est originaire de l'Amérique méridionale. (C.)

\*PHYLLOMATIA, Wight et Arm. (Prodr., l). BOT. PH. — Voy. RHYNCBOSIA, DC,

PHYLLOMEDUSA (φύλον, feuille; medusa, méduse). Bert.—Genre de Rainettes établi par Wagler pour le Rana bicolor des auteurs, espèce de l'Amérique méridionale.

Voy. BAINETTE. (P. G.)

\*PHYILOMETRA. 185. — M. Rambur (Gen. et Index Lep.) a créé sous ce nom um groupe de Lépidoptères phalénites, caractérisé par les antennes du mâle, pectinées et terminées par un fil; par les ailes supérieures allongées, et se croisant l'une sur l'autre dans le repos, etc. Ce genre ne comprend qu'une seule espèce de l'Andalousie, le P. gracillaria Ramb. (E. D.)

\* PHILLOMORPHA (φύλλον, feuille; μορφή, forme). INS. — Genre de l'ordre des Hémiptères, tribu des Lygéens, famille des Coréides, établi par M. Laporte de Castelnau. L'espèce type et unique, Phyll. laciniata, habite la France méridionale.

PHYLLOMYS (φύλλον, feuille; μῦς, rat). ΜΑΝ. — M. Lund (Annales des sciences naturelles, t. XI, 1839) indique sous ce nom un groupe de Rongeurs fossiles provenant du Brésil; il n'en donne pas les caractères. (E. D.)

PHYLLOMYZA (φύλλον, feuille; μόζω, je suce). rss. — Genre de l'ordre des Diptères Brochocères, famille des Athéricères, tribu des Muscides, sous-tribu des Hétéromyzides, établi par Fallen aux dépens des Agromyzes de Meigen. M. Macquart, qui adopte ce genre (Diptères, Suites à Buffon, t. II, p. 613), y rapporte deux espèces: Phyll. securicornis et favitarsis Fall., qui habitent la France et l'Allemagne. (L.)

\*PHYLLONEJA, DC. (Prodr., V). BOT. PH.—Voy. REJA. Don.

PHYLLONOMA, Wild. (Msc. ex Ræmer et Schult. Syst. VI, 210). Bot PB. — Syn. de Dulongia, H. B. Kunth.

\*PHYLLONOTUS (φύλλον, feuille; νῶτος, dos). MOLL. — Genre proposé par
M. Swainson pour quelques espèces de Murez ou Rocher, et qui a pour type le Murez
regius de Wood. (Duj.)

PHYLLOPHAGES. Phyllophagi. Ins. — Section établie par Latreille (Règ. anim.) dans l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Lamellicornes-Scarabéides. Voy. SCARABÉIDES.

PHYLLOPHASIS. 188.—G. de l'ordre des Lépidoptères, famille des Diurnes, tribu des Nymphalides, établi par M. Blanchard (Buffon-Duménil, t. III, p. 447). L'espèce type, Phyll. galanthis Bl. (Papilio id. Fab.), provient de la Guiane.

\*PHYLLOPHORA (φύλλον, feuille; φόρος, qui porte). CRUST. — C'est un genre de l'ordre des Siphonostomes, de la famille des Peltocéphales et de la tribu des Pandariens. Le type de ce nouveau genre, qui a été établi par M. Milne Edwards, est un petit Crustacé très remarquable par la disposition des appendices lamelleux dont son dos est couvert; par son aspect, il se rapproche un peu des Anthosomes (voy. ce mot); mais, d'après la structure de ses pattes et l'ensemble de son organisation, on ne peut le séparer des Pandariens.

On ne connaît qu'une seule espèce dans ce genre; c'est la Phyllophora connue, Phyllophora cornuta Edw. (Histoire naturelle des Crustacés, t. III, p. 472, pl. 38, fg. 13 à 14). Ce Crustacé, long d'environ 30 centimètres, a été trouvé près de Tongatabou. (H. L.)

PHYLLOPHORA (φύλλο», feuille; φόρος, qui porte). 188. — Genre de l'ordre des
Orthoptères, tribu des Locustiens, groupe
des Locustites, établi par Thunberg (Mom.,
L. V, p. 288), et qui ne comprend qu'une

seule espèce, Phyll. speciosa, trouvée dans l'île des Papous.

\*PHYLLOPNEUSTE. 015. — Division générique établie par Meyer aux dépens du genre Sylvia, pour les espèces vulgairement connues sous le nom de Pouillot. Voy. ce mot. (Z. G.)

PHYLLOPODES. Phyllopoda (φύλλον, feuille; move, modos, pied). CRUST. - Cinquième ordre de la classe des Crustacés. établi par Latreille pour recevoir les Branchiopodes, dont le corps tantôt nu, tantôt recouvert par un bouclier ou renfermé dans un test bivalve, est divisé en un grand nombre de segments, lesquels portent presque tous des pattes foliacées. Ces animaux varient, du reste, beaucoup par leur conformation, et sont quelquefois pourvus d'un certain nombre de pattes simplement natatoires, placées à la suite des pattes branchiales, mais toujours celles-ci sont au nombre de huit paires au moins, et quelquesois on en compte une soixantaine de paires.

M. Milne Edwards, dans son Histoire naturelle des Crustacés, divise ce groupe en deux famille: les Apusiens et les Branchipiens, suivant que le corps est nu ou cuirassé; mais, lorsqu'on connaîtra un plus grand nombre de ces animaux, on sentira probablement la nécessité de doubler le nombre de ces subdivisions, et de prendre pour type d'autant de familles naturelles les Niebalies, les Apus, les Limnadies et les Branchipes (voy. ces différents noms). Jusqu'à présent cet ordre ne renferme que deux familles désignées sous les noms d'Apusiens et de Branchipiens. (H. L.)

PHYLLOPODES. Phyllopoda (φύλλον, feuille; ποῦς, πόδος, pied). MOLL. — Ordre de Conchifères proposé par M. Gray pour un grand nombre de genres qui n'ont guère d'autre caractère commun que la forme comprimée du pied.

\*PHYLLOPODIUM (φύλλον, feuille; ποῦς, πόδος, tige). Bot. PH. — Genre de la famille des Scrophularinées, tribu des Buchnérées, établi par Bentham (in Bot. Mag. Comp., I, 372). Herbes du Cap. Voy. scrophulabinhab.

\*PHYLLOPTERA (φύλλον, feuille; πτερον, aile). INS.—Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Locustiens, établi par Audinet-Serville (Rev.) qui, dans son Histoire des Orthoptères (Swites à Buffon, édition Roret). 66

en décrit sept espèces, dont deux du cap de Bonne-Espérance et les autres de l'Amérique méridionale.

PHYLLOPUS (φύλλον, feuille; ποῦς, tige). BOT. PH. — Genre de la famille des Mélastomacées, tribu des Miconiées, établi par De Candolle (*Prodr.* III, 173). Arbrisseaux du Brésil. Voy. málastomacáes.

\* PHYLLORHINA (φύλλον, feuille; ῥίν, nez). MAM. — Groupe de Chéiroptères, voisin de celui des Phyllostomes (voy. ce mot), créé par M. Charles Bonaparte. (E. D.)

\*PHYLLORNIS. 015.—Genre démembré par Boié des Philédons, et établi sur une espèce que Busson nomme Verdin de la Cochinchine (pl. enl., 643). Voy. PBILÉDON.

(Z. G.)

PHYLLOSCOPUS, Boié. ois. — Synon.

de Phyllopnouste, Meyer. (Z. G.)

PHYLLOSOME. Phyllosoma (φύλλον, feuille; σωμα, corps). CRUST. - Genre de l'ordre des Stomapodes, samille des Bicuirassés, établi par Leach aux dépens des Cancers de Forster et adopté par tous les carcinologistes. Le genre des Phyllosomes est un des plus remarquables que l'on connaisse. Il se compose d'animaux dont tout le corps est tellement aplati, qu'il existe à peine un intervalle entre les téguments des surfaces supérieures et inférieures, et qu'on comprend dissicilement comment les viscères peuvent s'y loger. Ce corps lamelleux se divise en trois parties distinctes : la tête, le thorax et l'abdomen. La tête a la forme d'un disque mince ou d'une seuille ordinairement ovalaire, et n'adhère au thorax que par sa portion centrale, de sacon que ses bords sont libres tout autour. Cette espèce de bouclier est large et horizontale : à son extrémité antérieure elle donne insertion aux yeux et aux antennes. Les yeux naissent près de la ligne médiane et sont globuleux; ils sont portés sur des pédoncules grêles. cylindriques et très longs. Les antennes internes naissent également du bord de la carapace, immédiatement en dehors des pédoncules oculaires; elles sont très petites et présentent un pédoncule composé de trois articles cylindriques, et de deux petits silets terminaux. Les antennes de la seconde paire naissent en dehors des précédentes. et varient beaucoup pour la forme; tantôt elles sont très longues, grêles, cylindriques,

et composées de plusieurs articles distincts: d'autres fois elles sont courtes, lamelleuses, sans divisions apparentes, et ne semblent être que des prolongements de la carapace. La bouche est située vers le milieu ou même vers le tiers postérieur de la carapace, et ne se compose que d'une lèvre, d'une paire de mandibules, d'une lèvre inférieure et d'une paire de mâchoires. Les mandibules sont grandes, arrondies en debors, et armées en dedans de deux bords tranchants et d'une petite dent. La lèvre insérieure est grande, très apparente et profondément bilobée; ensin, les machoires sont petites, membraneuses, et terminées chacune par deux lèvres ou lames dirigées en dedans, et armées de quelques épines vers leur sommet. Les appendices qui représentent les màchoires de la seconde paire et les premières pattes-mâchoires sont rudimentaires, et entrent dans la composition de l'appareil buccal; on les trouve rejetés plus ou moins loin en arrière, et fixés au bord du bouclier thoracique comme les pattes. Les mâchoires de la seconde paire sont représentées par une lame qui est quelquesois assez grande et ovalaire, d'autres fois toutà-fait rudimentaires. Enfin, une paire de tubercules, située un peu en arrière de ces derniers appendices, sont les seuls vestiges des membres, qui, d'ordinaire, constituent les pattes-mâchoires de la première paire. Le thorax est iamelieux comme la carapace, et constitue un second bouclier, dont la portion antérieure seulement est couverte par le premier de ces deux disques soliacés. Il est en général plus large que long, et strié en travers, mais ne présente aucune trace de division en anneaux. Les pattes s'insèrent autour de ce disque. Celles de la première paire sont très petites et cachées sous la carapace; elles sont grêles, cylindriques et onguiculées au bout; tantôt elles sont dépourvues d'appendices; d'autres fois elles donnent naissance, par l'extrémité de leur premier article, à un palpe flabelliforme. Les pattes des cinq ou même des six paires suivantes sont très longues et assez semblables entre elles; de même que les précédentes, elles sont cylindriques et très grêles, et elles naissent chacune sur un prolongement cylindrique du bord de la grande lame thoracique. Leur premier article est

très long, il porte à son extrémité un palpe flagellisorme, composé d'un article cylindrique et d'une tigelle multiarticulée, garnie de poils nombreux. Les articles suivants de la branche principale des pattes ne présentent rien de remarquable, mais se détachent très facilement, de façon qu'en général on ne les trouve pas, et que les pattes paraissent terminées par l'appendice cilié dont il vient d'être question. Les pattes de la première paire se terminent par un article grêle et allongé, tandis que celles des quatre ou cinq paires suivantes sont terminées par un ongle assez fort; celles de la dernière sont tantôt semblables aux précédentes, d'autres sois rudimentaires, et dépourvues de palpe flabellisorme. Enfin, on trouve souvent à la base des pattes antérieures, ou même de tous ces organes, de petits appendices vésiculaires qui paraissent être des vestiges de fouet (ou branche externe) de ces membres. La disposition de l'abdomen varie: tantôt il est allongé, divisé en anneaux bien distincts, et parfaitement séparé du thorax, qui en recouvre la base; d'autres fois, il est confondu avec ce bouclier, et semble n'en être qu'un prolongement. Dans ce dernier cas, il varie encore; car, tantôt il est très large à sa base et occupe tout l'espace compris entre les pattes postérieures; tandis que d'autres fois il est rudimentaire et logé au fond de l'angle rentrant formé par le bord de la lame thoracique. Presque toujours on peut cependant y distinguer six ou sept anneaux, dont le dernier forme avec les appendices du segment suivant une nageoire caudale plus ou moins développée. Quant aux fausses pattes, fixées sous l'abdomen, leur nombre varie et elles sont en général rudimentaires.

Le Système nerveux des Phyllosomes présente un mode de conformation remarquable; la masse formée par les ganglions céphaliques est située tout près de la base des antennes, et communique avec les ganglions thoraciques par deux cordons d'une longueur extrême. Les ganglions thoraciques ne sont pas réunis sur la ligne médiane, mais communiquent entre eux par des commissures transversales; leur nombre est de neuf paires; enfin, les ganglions abdominaux sont très petits et au nombre de six

paires. L'intestin paraît être droit, et dans l'intérieur du bouclier céphalothoracique, on aperçoit un grand nombre de vaisseaux qui divergent latéralement. M. Guérin-Méneville pense que ces vaisseaux pourraient bien appartenir à l'appareil de la circulation; mais cette opinion, suivant M. Milne Edwards, ne paraît pas admissible, et ce savant zoologiste pense que cet appareil est l'analogue du foie. On ne sait rien sur les organes générateurs de ces Crustacés.

Les mœurs de ces Crustacés sont entièrement inconnues; on sait seulement, par le rapport des voyageurs, qu'ils se trouvent à la surface de la mer, et qu'ils y nagent lentement en agitant les appendices flagelliformes de leurs pattes; ils sont transparents comme du verre, et on ne pourrait les apercevoir dans l'eau si leurs yeux d'un beau bleu ne les décelaient pas. Les Phyllosomes se rencontrent dans toutes les mers des pays chauds; ils semblent y être dispersés indifféremment, car on trouve les mêmes espèces dans les mers d'Afrique, des Indes et de la Polynésie; cependant, d'après les échantillons rapportés par M. Lesson, il parattrait que ces Crustacés sont plus communs dans les mers de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Guinée que partout ailleurs.

On connaît un nombre assez considérable de Phyllosomes, et on remarque dans leur organisation des dissérences si grandes, qu'il faudra probablement dans la suite établir dans ce genre plusieurs divisions génériques; mais jusqu'à ce que l'on sache quelles sont les modifications de structure dépendantes du sexe et de l'âge, on ne peut bien apprécier la valeur de ces dissérences, et il a paru convenable à M. Milne Edwards de les prendre seulement pour base de simples sous-genres. Les Phyllosomes forment, à raison de ces différences, trois groupes naturels désignés sous les noms de Phyllosomes ordinaires. Phyllosomes brévicornes et Phyllosomes laticaudes.

Comme type de ce genre singulier, je citerai le Phyllosoma commun, Phyllosoma communis Leach (Journ. de Phys., 1818, p. 307, fig. 11). Cette espèce a pour patrie les mers d'Afrique et des Indes. (H. L.)

\*PHYLLOSPADIX (φύλλον, feuille; spadiæ, spadice). 201. PH. — Genre de la fa-

mille des Naladées, établi par Hooker (Flor. bor. Amer., II, 111, t. 186). Herbes de l'Amérique boréale. Voy. NATADÉES.

PHYLLOSPHŒRA, Dumort. Bot. Cr. — Voy. SPHÆRIA. (LÉV.)

\* PHYLLOSTEGIA (φύλλον, feuille; στίγη, toit). Bot. PH. — Genre de la famille des Labiées, tribu des Prasiées, établi par Bentham (Labiat., 650). Herbes des îles Sandwich. Voy. Labiées.

PHYLLOSTEMA, Neck (Elom., n. 1075). Bot. PH. — Synonyme du genre Simaba, St. Hil.

PHYLLOSTOMA (φύλον, feuille; στόμα, bouche). MAM. — Genre de Chéiroptères
créé par Ét. Geoffroy-Saint-Hilaire (Mém.
du Muséum), adopté par G. Cuvier (Tabl.
élém. d'hist. nat. des anim., 1797) ainsi
que par tous les naturalistes, et dont plusieurs espèces ont été séparées pour former
les genres particuliers des Vampirus, Glossophaga, Madateus, etc. Vou. ces mots.

Les Phyllostomes, principalement reconnaissables par l'existence de deux crêtes membraneuses nasales, l'une, en sorme de fer à cheval, sur le haut de la lèvre supérieure, et l'autre, située en dessus de la première, en forme de seuille ou de ser de lance, ont pour caractères principaux : Trentedeux ou trente-quatre dents en totalité, savoir : quatre incisives à chaque mâchoire . souvent serrées entre les canines, les latérales étant très petites, et les intermédiaires plus larges et taillées en biseau; deux canines en haut et en bas, très grosses à leur base, et se touchant presque l'une l'autre par leurs collets; quatre ou cinq molaires à couronne hérissée de tubercules aigus, à droite et à gauche, aux deux mâchoires : la tête longue, unisormément conique, à gueule très fendue, des lèvres de laquelle sortent les canines; oreilles grandes, nues, non réunies à leur base, et l'oreillon, qui est interne, naissant du bord du trou auriculaire, et étant denté au bord; yeux très petits et latéraux; langue de forme simple, hérissée de papilles cornées, dont la pointe est dirigée en arrière ; ailes ayant beaucoup d'envergure, et le doigt du milieu offrant une phalange de plus que les autres; queue variable dans sa longueur, et pouvant même manquer dans quelques espèces; membrane interfémorale plus ou moins développée :

pelage en général court et lustré; taille moyenne.

Toutes les espèces de ce groupe proviennent de l'Amérique méridionale : leurs mœurs sont peu connues; toutefois, on sait que les Phyllostomes sont très sanguinaires; qu'ils ne se contentent pas de vivre d'Insectes, mais qu'ils attaquent les gros animaux endormis pour en sucer le sang, qu'ils font sortir de la peau en l'incisant avec les papilles cornées dont leur langue est munie.

On connaît plus de vingt espèces de Phyllostomes, et elles ont été réparties, d'après M. Lesson, dans neuf sous-genres particuliers (Phyllostoma, Monophyllus, Lophostoma, Artibeus, Madaleus, Diphylla, Brachyphylla, Desmodus et Vampirus), que quelques auteurs ont même regardés comme des genres distincts. Nous ne nous occuperons ici que des Phyllostoma proprement dits, les autres subdivisions de ce groupe naturel ayant été étudiées à leur ordre alphabétique.

Les espèces les plus connues sont les suivantes :

PHYLLOSTOME FER DE LANCE, Buffon; Phyllostoma hastatum Ét. Geoffr., Desm.; Vespertilio hastatus Linné. D'une envergure de 30 à 35 centim., et ayant un peu plus de 17 centim. de longueur; à feuille nassle verticale, entière, sans échancrure à l'extrémité, et sans bourrelet. avec le milieu largement rensié et la base très étroite, et débordée par la feuille de la lèvre qui est en forme de fer à cheval; queue très courte et enfermée entièrement dans la membrane intersémorale, qui se prolonge en pointe au-delà de son extrémité; pelage court, marron en dessus et brun en dessous. — Se trouve à la Guiane.

Phyllostome brune et ravée, Azara; Phyllostoma lineatus Ét. Geoffr. De la taille de la précédente espèce; la feuille du nez verticale, pointue, entière; pas de queue; le pelage brun, et seulement plus clair en dessous qu'en dessus, avec une raie blanche sur la ligne moyenne du dos, une autre allant de chaque narine à l'oreille du même côté, et une troisième partant de l'angle de la bouche jusqu'à la base de l'oreille, et parallèle à la précédente. — Habite le Paraguay.

PHYLLOSTOME OBSCURE ET RAYÉE, AZAFA;

Phyllostoma rolundatum Ét. Geoffr., Desm. Plus grande que les deux précédentes; le museau assez aigu; la feuille nasale verticale, entière, et arrondie à son extrémité; le pelage brun-rougeatre. — Prise au Paraguay.

PETLLOSTONE FLEUR DE LIS, Phyllostoma lilium Ét. Geoffr., Desm. Dans cette espèce, la feuille nasale est aussi courte que large, et elle est é:roite à sa base; le pelage est d'un brun roussâtre en dessus et d'un brun blanchâtre en dessous. — Du Brésil.

Les autres Phyllostoma, qui sont moins bien connus que ceux dont nous venons de donner une courte description, sont les sui-

Phyllostoma spiculatum Illiger, Lichst., Azara. — Brésil.

Phyllostoma crenulatum Ét. Geoffr. — Amérique méridionale.

Phyllostoma elongatum Ét. Geoffr. — Amérique méridionale.

Phyllostoma brachyotum Wied. — Brésil. Phyllostoma obscurum Wied. — Brésil.

Phyllostoma superciliatum Wied. — Brésil.

Phyllostoma brevicaudatum Wied. — Brésil.

Phyllostoma Grayii Waterhouse. — Fernamboue.

Quant au Phyllostoma perspicillatum Ét. Geoffr. (GRANDE CHAUVE-SOURIS FER DE LANCE DE LA GUIANE, Buffon), il forme actuellement le type du genre Artibeus, dont il sera parlé dans un autre article. Enfin le Phyllostoma spectrum Ét. Geoffr. (le Vampire, Buffon), sera étudié au mot vampire. (E. D.)

\*PHYLLOSTOMES. Phyllostomata. MAM.
— Subdivision des Mammifères chéiroptères, de la grande division des Vespertilions, et comprenant les genres Phyllostoma, Vampirus, Madaleus, Glossophaga, Rhinopoma, Artibœus et Monophyllus. Voy. ces mots, ainsi que l'article desmodes. (E. D.)

PHYLLOTA (φύλλον, feuille; οῦς, οὐτός, oreille). Bot. PH. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Podalyriées, établi par De Candolle (Prodr., II, 113). Arbustes de la Nouvelle-Hollande. Voy. LÉGUMINEUSES.

\*PHYLLOTIS (φύλον, feuille; οῦ;, oreille). MAE. — M. Waterhouse (Proc. 200l. Soc. Lond., 1827) indique sous ce

nom une subdivision qu'il propose de former dans le grand genre Rat, Mus des auteurs, et il y place les espèces suivantes: 1° Phyllotis Darwinii, de Coquimbo; 2° Phyllotis xanthopygus, de Santa-Crux; et 3° Phyllotis griseoflavus, de Rio-Negro. (E. D.)

PHYLLURUS (φύλλον, feuille; οὐρά, queue). nepr. — Genre de la famille des Geckos, établi par G. Cuvier (Règne animal), et caractérisé principalement par des doigts non élargis, grêles et nus, et par une queue aplatie horizontalement en forme de feuille.

La principale espèce de ce genre est le Phyllurus Cuvierii, rapportée des environs du port Jackson. Voy. GECKOS.

\*PHYMASPERMUM ( $\varphi \acute{\nu}_{\mu} \alpha$ , enflure;  $\sigma \pi \acute{\nu}_{\mu} \alpha$ , graine). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par Lessing (Synops., 253). Arbrisseaux du Cap. Voy. composées.

PHYMATA (φῦμα, enflure). INS.—Genre d'Hémiptères hétéroptères, tribu des Réduviens, famille des Aradides, groupe des Phymatites, établi par Latreille. M. Blanchard donne à ce genre (Histoire des Insectes, édition Didot) pour caractères essentiels: Antennes plus longues que la tête, grêles, à premier article très long, terminé en bouton; écusson petit.

Les espèces de ce genre vivent d'insectes qu'ils poursuivent sur les végétaux. Les P. crassipes et monstruosa Fab., habitent l'Europe. (L.)

\*PHYMATEUS (φύμα, enflure). INS. — Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Acridiens, établi par Thunberg (Mem.) aux dépens des Dictyophorus de Brullé. Il ne comprend que trois espèces: Phym. morbillosus, scabiosus et leprosus, indigènes du cap de Bonne-Espérance.

\*PHYMATIDIUM ( $\varphi \acute{\nu}_{\mu\alpha}$ , enflure;  $i \emph{d} \acute{\epsilon}_{\alpha}$ , forme). Bot. PH. — Genre de la famille des Orchidées, tribu des Vandées, établi par Lindley (Orchid., 207). Herbes du Chili. Voy. ORCHIDÉES.

\* PHYMATITES. Phymatites. INS. — Groupe établi par M. Blanchard dans la famille des Aradides, tribu des Réduviens, ordre des Hémiptères hétéroptères. Voy. népulviers.

\*PHYMATIUM (φόμα, tumeur). Bot. ca.

— Nom que Chevallier (Flor. par., vol. III, p. 360) a proposé de substituer à celui d'E-

laphomyces, et qui n'a pas été adopté. Vov. ELAPHOMYCES. (LÉV.)

PHYMOSIA, Desv. (in Hamilt. Prodr. Flor. Ind. occid., 43). BOT. PB.—Synonyme de Sphæralcea, St-Hil.

PHYSALE. Physalus (φύση, vessie'. MAM. - Lacépède (Histoire naturelle des Cétaces) a établi sous ce nom un genre de Cétacés auquel il donne pour caractères: Tête égale en longueur à la moitié ou au tiers de la longueur totale de l'animal. Évents réunis et situés près du museau. Pas de nageoires dorsales. Une seule espèce que Lacépède désigne sous la dénomination de Physalus cylindricus, et qui n'est connue que par la figure qu'en a donmée Anderson, entre dans ce groupe qui très probablement ne doit pas être conservé et devra rentrer dans le genre Cachalot (voy. ce mot), lorsqu'on en connaîtra mieux l'es-Dèce Lype.

PHISALIDE. Physalis (φύση, vessie). BOT. PH. — Genre de la samille des Solanacées, tribu des Solanées, établi par Linné (Gen., n. 230), et dont les principaux caractères sont: Calice à 5 divisions. Corolle hypogyne, campanulée-rotacée, plissée, à 5 divisions. Etamines 5, insérées au fond du tube de la corolle, incluses; anthères conniventes, s'ouvrant longitudinalement. Ovaire à 2 loges multi-ovulées. Style simple; stigmate capité. Baie biloculaire, globuleuse, renfermée dans le calice, qui, à ce moment, est vésiculeux. Graines nombreuses, réniformes.

Les Physalides sont des herbes annuelles ou vivaces, ou des arbrisseaux, à seuilles alternes ou géminées, entières ou lobées; à Beurs solitaires ou groupees, et sortant des aisselles des feuilles.

Ces plantes croissent abondamment dans l'Asie, l'Afrique et l'Amerique tropicale; elles sont rares dans les régions tempérées de l'Amérique; une seule espèce est indigene des contrées centrales et boréales de l'Europe. Cette espèce est :

La Phisaline Albekenge, Phisalis Alkekengi Linn. (vulgairement Coqueret officimal), plante traçante de 3 à 5 décimètres de hauteur. De sa racine rampante partent des tiges herbacées, rameuses, garnies de seuilles péuolees, geminees, ovales, pointues, entières ou légèrement andres. Les Acurs, d'un blanc pale ou jaunatre, sont portees pur des pedencules plus courts que les pé- ¦ rides d'Eschecholtz, ou de celle des Physo-

tioles : elles paraissent en juin et juillet. Les baies qui leur succèdent sont d'une belle couleur rouge, et offrent l'aspect d'une Cerise. On les nomme vulgairement Mirabelles de Corse ou Cerises d'hiver. Elles sont acidules, légèrement rafralchissantes et diurétiques. Ces baies sont peu usitées de nos jours; cependant elles entrent encore dans la composition du sirop dit de Chicorée.

Cette plante croft dans les lieux ombragés. et dans les vignes en France, en Allemagne et en Italie. Elle se propage beaucoup et est dissicile à détruire, une sois qu'elle s'est emparée d'un sol favorable à son développement.

Parmi les espèces exotiques, nous citerons la Physalidy de Campèche, Phys. arborescens. la plus grande du genre : elle atteint quelquesois près de 2 mètres de hauteur; la PHYS. DES BARDADES, Ph. Bardadensis; la PHYS. PUBESCENTE, Ph. pubescens; la PHYS. FLEXUEUSE, Ph. flexuosa; et la Pers. souni-FERE, Ph. somnifera. On prétend que les anciens Égyptiens employaient cette dernière espèce dans l'embaumement de leurs momies; sans doute parce qu'elle a la propriété d'éloigner les Mites et autres Insectes des-

\*PHYSALIDES. ACAL. —Famille ou soussamille d'Acalephes, établie par M. Brandt pour les genres Physale ou Salacia et Alophote. Elle est caractérisée par une vessie hydrostatique simple, à laquelle sont annexés les organes destinés à la nutrition et à la propagation, ces organes étant des tentacules simples. Cette famille correspond à celle des Physalies de M. Lesson, qui n'v comprend que le seul genre Physalie, subdivisé en trois sous genres, savoir : les Cvstisomes, les Salacia et les Alophotes. Pour Eschscholtz, c'est a la seconde division de sa famille des Physephorides, l'une des trois dont se compose son ordre des Acalephes siphonophores, que correspond la famille des Physalides. Pour M. de Blainville enfin. c'est un groupe de sa famille des Physogrades. (DtJ.)

PHISALIE ou PHISALE ( φύπ, vessie). ACAL. - Genre d'Acalephes siphonophores, type de la famille des Physalies de M. Lesson ou des Physalides de M. Brandt, et faisant partie de la famille des Physopho-



grades de M. de Blainville. Les Physalies, dont on distingue plusieurs espèces, se trourent flottantes, et en bandes souvent fort nombreuses, à la surface de la mer entre les tropiques; quelquesois aussi les vents ou les courants les portent au-delà de ces limites, mais il est bien rare qu'elles arrivent an 45° de latitude. Elles se font remarquer par une vessie oblongue, diaphane comme la vessie natatoire d'une Carpe, et produisant le même bruit quand, échouées sur le rivage, on les écrase avec le pied. Cette vessie, remplie d'air, les soutient à la surface des eaux : c'est ce qui leur a fait donner par Cuvier le nom général d'Acalèphes hydrostatiques ainsi qu'aux autres Physophorides. La vessie des Physalies est quelquesois longue de 30 à 34 centimètres et trois ou quatre fois moins large, diversement rensiée au milieu et amincie aux extrémités; elle est surmontée dans sa partie moyenne par une crête membraneuse formée par un repli de sa propre enveloppe, plissée et fraisée ou bouillonnée au bord, et vivement nuancée de bleu et de pourpre. Cette crête, dressée comme la voile d'un navire, leur a fait donner aussi le nom de Galères ou Frégates, d'après l'opinion très douteuse qu'elle leur sert à naviguer à la surface des mers; tandis qu'au contraire les Physalies n'ont aucun moyen de locomotion volontaire, et obéissent passivement à l'impulsion des vents et des flots. En dessous de la vessie, à la partie postérieure de la vessie, se trouve une masse tuberculeuse également colorée, et d'où pendent des tentacules de diverses formes plus ou moins nombreux; les uns, longs seulement de 2 à 3 centimetres, sont tubuleux ou lagéniformes, terminés par un suçoir en manière de ventouse : ce sont les estomacs et les bouches, les organes de nutrition; d'autres, très extensibles et très contractiles, peuvent s'allonger jusqu'à plus de 6 mètres, et se raccourcir brusquement à quelques centimètres, en se contournant en tire-bouchon. Ils sont amincis et comme membraneux d'un côté, glanduleux de l'autre côté, ou garnis de disques millants vivement colorés en bleu, et sécrétant un venin, une humeur excessivement caustique, dont le simple contact produit sur la peau la sensation de la brûlure la plus melle; de telle sorte que des marins en

nageant, s'ils viennent à rencontrer une de ces Physalies, qu'ils connaissent si bien sous le nom de Galères, éprouvent tout-àcoup une vive douleur qui peut être suivie d'accidents assez graves; d'autant plus que les tentacules, en se contractant tout-à-coup autour du corps qu'ils ont touché en un seul point, multiplient à l'instant même leurs points de contact. Une troisième sorte de tentacules, également estilés, mais moins longs, s'observe aussi sous la vessie des Physalies; ils sont garnis de lamelles ou de cils vibratiles, et paraissent servir à la respiration et peut-être aussi à la locomotion, de la même manière que ceux des autres Acalèphes. On voit enfin, chez les plus grandes Physalies, une quatrième sorte d'appendices qui, susceptibles de se détacher aisément. paraissent être des corps reproducteurs, et se composent essentiellement d'une ventouse, d'un tube sermé à l'extrémité, et d'un long filament ou tentacule. D'après ces détails, on conçoit combien l'organisation des Physalies est incomplétement connue, et cependant combien elle dissère de celle des autres animaux. Ces Acalephes, en effet, ne se trouvant qu'en pleine mer et entre les tropiques, et, n'arrivant sur les côtes des pays chauds que jetés par les tempêtes, n'ont pu être étudiés suffisamment dans le cours des navigations lointaines, malgré tout le zèle des naturalistes attachés aux expéditions scientifiques. On ne connaît pas encore exactement leur mode de développement, qui, très probablement, comporte plusieurs transformations successives ou alternatives comme celui des Méduses. On a donc décrit comme un animal complet ce qui, sans doute, n'est qu'une dernière phase d'un cycle de développement, pendant laquelle divers organes ont disparu ou sont devenus rudimentaires, et d'autres ont pris un accroissement excessif. Cela suffit pour expliquer la divergence des opinions des naturalistes les plus célèbres sur ce sujet. Linné avait placé parmi les Holothuries, sous le nom de H. physalis, la seule espèce sur laquelle il eut eu des renseignements, et que Sloane, dans son Histoire de la Jamaïque, avait nommée simplement Ortie de mer (Urtica marina); Müller et après lui Gmelin en firent une Méduse; Bruguière. dans les planches de l'Encyclopédie métho-

dique, la rangea avec les Salpas ou Biphores sous le nom de Thalia. C'est Lamarck qui, le premier, institua et caractérisa le genre Physalie, qu'il plaçait parmi ses Radiaires mollasses anomales, en lui attribuant une bouche unique inférieure et presque centrale. Pour cet auteur, les Physalies ont, en outre, le corps libre, gélatineux, membraneux, irrégulier, ovale, un peu comprimé sur les côtés, vésiculeux intérieurement avec une crête sur le dos, et des tentacules nombreux et inégaux sous le ventre, les uns filisormes quelquefois très longs, les autres plus courts et plus épais. Cuvier, tout en admettant le genre Physalie, disait que les Acalèphes dépourvus de système nerveux, aussi bien que de vaisseaux et de glandes, ne peuvent avoir qu'une organisation très simple, et ne peuvent, en aucune manière, se rapprocher des Mollusques. Cette dernière opinion, au contraire, est celle de M. de Blainville, qui compare les Physalies aux Mollusques nageant sur le dos, tels que les Glaucus, les Cavolinies, les Janthines, et qui voit dans leur crête dorsale l'analogue du pied des Gastéropodes; les extrémités de la vessie aérienne correspondent à la bouche et à l'anus; les filaments diversiformes qui pendent en dessous sont des branchies; et enfin M. de Blainville dit avoir reconnu la terminaison des organes de la génération dans deux orifices très rapprochés qui se remarquent au côté gauche du corps, à la racine de la partie proboscidiforme : il croit d'ailleurs avoir remarqué aussi une plaque bépatique, des vaisseaux et un organe central de la circulation. D'un autre côté, Eschscholtz, qui avait observé les Physalies vivantes, les classa, en 1829, dans sa famille des Physophorides, qui fait partie de son ordre des Siphonophores, le troisième et dernier de la classe des Acalèphes. Les Physalides, dit-il, ont le corps nu, formé par une vessie oblongue remplie d'air, portant en dessus une crête plissée, également remplie d'air, et pourvue, à une de ses extrémités sculement, de tentacules et de sucoirs nombreux et de diverses sortes, avec des résicules oblongues remplies de liquide à là base des tentacules. L'autre extrémité de la ressie est tout-à-fait nue, prolongée en pointe, et présente un petit creux qui s'ouve comme une soupape pour laisser échap-

per l'air quand on la comprime. Les tentacules, destinés à saisir et à engourdir la proie, sont isolés ou groupés plusieurs ensemble sur des pédoncules communs, mais toujours simples et formés d'un seul filament rond, susceptible de se rouler en tirebouchon, et portant dans toute sa longueur, sur un côté, une membrane étroite, et sur l'autre une rangée de mamelons rétiformes, qui sont les organes sécréteurs du venin. A la base de chaque tentacule est un réservoir de liquide oblong et aminci en pointe, adhérent dans presque toute sa longueur, et que l'auteur croit être destiné à concourir à l'allongement du tentacule en v poussant le liquide contenu. Eschscholtz. d'ailleurs, nie l'existence d'une bouche centrale admise par Lamarck, et des prétendus ganglions nerveux indiqués par d'autres observateurs. Avant lui, en 1826, M. Eichwald avait considéré les Physalies comme voisines des Infusoires par la simplicité de leur organisation; plus tard, en 1835. M. Brandt, en établissant la famille des Physalides, caractérisée par une vessie simple et par des tentacules simples, divisa les Physalies en deux sous-genres : 1º les Salacia, dont la vessie aérisère est surmontée d'une crête cloisonnée, et n'est pas portée par un disque; et 2º les Alophota, qui s'en distinguent par l'absence d'une crête et par la présence d'un disque, auquel s'attachent les sucoirs et les tentacules. M. Bennett, qui, dans un voyage à la Nouvelle-Hollande, avait pu aussi observer des Physalies, anmonça, en 1837, que les appendices les plus courts on les sucoirs sont autant d'estomacs distincts; car, après la dissection la plus soignée, il ne put découvrir aucun organe propre à servir de réceptacle commun pour la mourriture, ni aucune communication entre ces appendices et la vessie aérifère; d'autro part, M. Bennett déclarait aussi n'avoir pa parvenir à découvrir l'orifice admis précédemment à l'extrémité amincie de la vessie, et n'avoir pu en faire sortir par la pression aucune portion d'air, à moins qu'une pique n'eut été faite à l'avance. M. Lesson enfin, après avoir, depuis 1823, publié diverses observations sur les Physalies en contradiction avec celles des autres zoologistes, vient de les résumer, en 1843, dans son Histoire naturale des Acaléphes. Suivant col



auteur, la Physalie a un tube digestif large, enveloppé en dessous par un plan musculaire épais, recouvert en dessus par un repli membraneux qui le sépare d'une vessie aérienne très ample, allongée, amincie et pointue aux extrémités, dilatée au milieu sur les côtés, et atténuée en dessus pour former une crête. La portion insérieure du tube digestif est couverte de suçoirs ou ventouses sacriformes, rétrécis au col, munis d'une bouche, dilatables, et communiquant avec le canal nourricier; celui-ci est attaché à un foie pyriforme ou aplati, allongé ou bbé, terminé en un ou plusieurs tentacules musculeux, dilatables, couverts, sur un côté. d'une rangée de glandes, à bord épaissi, sécrétant un fluide caustique. De la sace in-Sérieure du corps, entre les autres tentacules, partent aussi quatre tentacules simples, vibratiles et respiratoires. M. Lesson a combattu avec raison, par des expériences directes, l'opinion généralement répandue en Amérique sur les propriétés vénéneuses de la Physalie séchée et réduite en poudre. Il nie denc complètement les empoisonnements produits, soit par cette substance sèche qui est tout-à-fait inerte, soit par des Poissons qui s'en seraient nourris au sein de la mer. Ce naturaliste, en effet, a vu des Chiens, auxquels il en avait fait avaler, n'éprouver d'autre incommodité que celle qui résultait temporairement du contact des tentacules aux lèvres; et, d'autre part, des volailles, auxquelles on en avait fait manger, n'avaient éprouvé aucun malaise, et n'avaient contracté absolument aucune qualité malfaisante après la cuisson.

La sorme des Physalies est tellement irrégulière et variable, qu'on n'a pu encore préciser exactement leurs différences spéciiques; aussi la synonymie en est-elle singulierement embrouillée et compliquée. Lamerck en admettait quatre espèces, dont la troisième, P. megalista, est rapportée par Eschecheltz à la deuxième, P. tuberculosa. Ce dernier zoologiste en a décrit une cinquième espèce . P. utriculus . et M. Brandt en a décrit une sixième sans crête sous le nom d'Alophota Olfersii. M. Lesson en admet également six espèces, dont une seule, P. pologics, le première de Lamarck, constitue A tribu des Cystisomes, caractérisée par des imiscules hépatiques ou préhenseurs nombreux. Les autres espèces composent la tribu des Salacia, qui n'ont qu'un seul tentacule hépatique ou préhenseur, et qui ont des sacs proboscidiens inertes sur un des prolongements de la vessie; mais il admet comme espèce distincte la P. azorica, correspondant à la P. pelagica d'Osbeck et de Chamisso, et réunit la P. elongata de Lamarck avec la P. tuberculosa du même auteur, dégagée des synonymes appartenant à l'espèce précédente. Au reste, les espèces de cette deuxième tribu sont plus petites que la P. pelagica, et les différences pourraient bien tenir à l'àge dans certains cas. (Dul.)

PHYSALIS. BOT. PH. - VOy. PHYSALIDE. PHYSALOPTÈRE. Physaloptera (quaaλίς, vessie; πτέρον, aile). HELM. - Rudolphi et M. de Blainville, d'après lui, ont parlé sous ce nom d'un petit groupe de Vers intestinaux voisins des Strongles, auquel le second de ces naturalistes assigne pour caractères: Corps rigidule, élastique, rond, atténué presque également aux deux extrémités et généralement assez court; bouche orbiculaire, simple ou papilleuse; anus subterminal; orifice terminal de l'organe femelle situé au tiers antérieur du corps; organes de la génération mâles avec un spicule simple, sortant d'un tubercule au milieu d'un rensement vésiculiforme de la queue.

Tels sont le Ph. clausa du Hérisson et le P. halata des Faucons. M. Ehrenberg a ajouté le Ph. spirula du gros intestin du Daman de Syrie. (P. G.)

PHYSALUS. ANNÉL.—Swammerdam (Biblia naturæ, pl. 10, fig. 8) a donné ce nom à l'Aphrodita aculeata, type du genre Halithea de M. Savigny. (P. G.)

PHYSALUS. MAM.—Nom scientifique de la Baleine gibbar. (E. D.)

PHYSAPODES. Physapoda, ins. — Voy. THRIPSIENS.

PHYSAPUS, Deg. ins. — Voy. THRIPS.

PHYSARUM. BOT. CR. — Genre de la famille des Champignons, division des Basi-

diosporés, tribu des Coniogastres-Physarés, établi par Persoon (Dispos. meth. Fung., p. 8). Ce sont de très petits Champignons qui se développent sur le bois et l'écorce des arbres morts. Voy. mycologis.

PHYSCHIQSOMA ( $\varphi^{i\sigma_{X}n}$ , vessie;  $e^{i\sigma_{X}n}$ , corps). Helm.—Nom donné par Bréra aux Cysticerques. (P. G.)

PHYSE. Physa (pin, ampoule). woll. -Genre de Mollusques gastéropodes pulmonés, de la famille des Lymnéens, distingué d'abord per Adanson sous le nom de Bulin, puis définitivement établi avec son nom actuel par Draparnaud, et admis généralement quoique M. Sowerby ait proposé de le réunir aux Lymnées. Les Physes sont des coquilles d'eau douces ovales ou oblongues, lisses ou luisantes, à spire saillante et enroulée à gauche, sans opercule. L'ouverture est longitudinale, rétrécie en haut; le bord droit est très mince, tranchant, s'avançant en partie audessus du plan de l'ouverture. Le manteau est très ample, lobé et renversé sur la coquille qui lui doit son poli extérieur, tandis que la coquille des Lymnées est plus ou moins inégale et striée. Les tentacules, enfin, sont allongés et étroits, comme ceux des Planorbes, au lieu d'être triangulaires et épais comme ceux des Lymnées. On trouve communément dans les fontaines et les ruisseaux les P. fontinalis et P. hypnorum, jaunatres, diaphanes, longues de 12 à 13 millimètres; l'une ovale, à spire courte; l'autre oblongue, à spire plus saillante. La P. acuta, longue de 15 millimètres et large de 9, se trouve aussi dans les rivières : elle est ovale, oblongue, à spire pointue, et son dernier tour, ensié dans le milieu, occupe à lui seul les trois quarts de la coquille. La P. castanea, encore plus grande (24 millimètres), se trouve dans la Garonne, et quelques espèces exotiques ont 25 millimètres de longueur. On en connaît une dizaine d'espèces vivantes, et une fossile, P. columnaris, des marnes blanches d'Épernay, dont la longueur est de 50 à 60 millimètres.

\*PHYSEDIUM. BOT. CR. — Genre de la famille des Mousses, tribu des Phascées, établi par Bridel (Bryolog., I, 51, t. 1) pour de petites Mousses du Cap. Voyez MOUSSES.

\*PHYSELMIA. BELH. — Synonyme de Cystoides dans Rafinesque (Analyse de la nature). Il y place les genres Cysticercus, Cystidicola, Polycephops ou Polycephalus, Vesicaria, Hydalus, Physelmis, Cystiolus et Bicornius. (P. G.)

\*PHYSELMIS. HELM.—Genre d'Hydatides indiqué par Rafinesque, mais non décrit. (P. G.)

PHYSEMATIUM, Kaulf. (in Flora,

1829, p. 341). not. ca. — Syn. de Woodsia, R. Brown.

PHYSENA ( $\varphi$ ú722, vessie). BOT. PH. — G. dont la place dans la méthode n'est pas encore fixée. Il a été établi par Noronha(ex Thomars Madagasc., n. 20) pour des arbustes de Madagascar, dont les principaux caractères sont : Calice très petit, à 3-6 divisions. Corolle nulle. Étamines 10-12, et quelquesois plus, beaucoup plus longues que le calice; filets très minces; anthères oblongues, acuminées. Ovaire supère, très petit, 4-ovulé. Styles 2, linéaires. Fruit capsulaire, membraneux, renflé, uniloculaire, acuminé. Graine unique, couverte d'un tégument coriace; cotylédons charnus, réunis en une masse solide; radicule latérale.

La Phys. Madagascariensis, seule espèce du genre, a les feuilles alternes, brièvement pétiolées, ovales, aigues, ondulées sur les bords. (J.)

PHYSETA. ois. — Ce nom, employé d'abord par Vieillot comme synonyme latin du genre Macagua, a été remplacé plus tard par celui de Herpetotheres. (Z. G.)

PHYSETER. MAM. — Nom scientifique appliqué par Linné au Cachalot. Voy. ce mot.

PHYSIANTHUS, Mart. et Zuccar. (Nov. gen. et sp., 1, 50, t. 32). Bot. PH. — Syn. de Araujia, Brotero.

PHYSIBRANCHES. Physibranchia. CRUST.—Latreille, dans le Règne animal de Cuvier, 1<sup>er</sup> édition, désigne sous ce nom une section de l'ordre des Isopodes chez lesquels les branchies sont sous la queue, toujours nues, en forme de tiges plus ou moins divisées. Les uns ont dix pieds à ongles, les autres en ont quatorze, mais dont les quatre derniers au moins n'ont point de crochet au bout, et ne sont propres qu'à la natation. Les Typhis, les Anceus, les Praniza, les Apseudes et les Ione sont les représentants de cette petite section. (H. L.)

PHYSICARPOS, Poir. (Suppl.). Bot. PE.

— Syn. de Hovea, R. Brown.

\*PHYSICHILUS (φύση, vessie; χετλος, lèvre). Bor. PH. — Genre de la famille des Acanthacées, tribu des Echmatacanthées, établi par Nees (in Bot. Mag. Comp., 11, 310). Herbes de l'Inde. Voy. ας απτασάχες.

PHYSIDIUM, Schrad. (in Gælling gel.

Anzeig., 1821, p. 714). Bot. PH. — Syn. de Angelonia, Humb. et Bonpl.

\*PHYSIGNATHUS (φύσα, pustule; γιάθος, màchoire). nept.—G. Cuvier a établi ce
genre (Règne animal, t. II, 1829) pour un
Saurien de l'Inde appartenant à la famille
des Iguaniens, et qu'il appelle Ph. cocincinus. MM. Duméril et Bibron le réunissent au
genre Istiure ou Lophure. (P. G.)

\*PHYSINGA. BOT. PH. — Genre de la famille des Orchidées, sous-ordre ou tribu des Épidendrées, établi par Lindley (in Bot. Reg., 1838, p. 32). Herbes de l'Amérique tropicale. Voy. ORCHIDÉES.

PHYSIOLOGIE ANIMALE (φυσιολογία, recherche ou dissertation sur la nature). - La Physiologie, suivant la signification que lui donnaient les Grecs, devrait désigner la science qui traite de la nature tout entière, l'histoire naturelle dans son acception la plus générale; mais les modernes ont restreint la Physiologie à l'étude des phénomènes de la vie chez les êtres organisés : aussi quelques savants al-Jemands ont-ils proposé de changer son nom pour celui de Biologie, qui serait plus rationnel s'il n'avait le tort d'être un mot de plus dans la science. La Physiologie peut être envisagée de plusieurs manières : elle est générale si elle recherche les conditions et les lois de l'existence, de tous les êtres organisés, et si elle explique les actions de ces mêmes êtres. Elle sera dite animale ou régétale, si elle se borne à l'étude exclusive de la vie chez les animaux ou chez les végétaux. Elle est dite comparée, si plus spécialement elle procède à l'étude de chaque phénomène, de chaque fonction, dans toute la série des êtres observés dans leurs conditions normales ou pathologiques. Elle est expérimentale, si, par des vivisections et des expériences diverses, elle change ou modifie ces conditions pour simplifier le problème en y introduisant des termes connus d'avance, et, dans ce cas, elle peut se limiter à l'étude d'un seul type ou d'un petit nombre d'êtres. Elle peut enfin se proposer de rester une science pure ou abstraite, ou vouloir être science d'application; mais alors elle est l'hygiène elle-même, ou la plus haute expression de cette branche de l'art

La Physiologie recherche, et démêle dans

l'étude des êtres organisés, les propriétés qui sont inhérentes à la matière et celles qui sont propres aux corps vivants : celles-ci seules sembleraient devoir l'occuper, mais, dans presque tous les phénomènes de la vie, on voit intervenir les actions chimiques ou physiques pour concourir avec les actions vitales ou en modifier les résultats. Comme toute autre science, d'ailleurs, la Physiologie se compose de faits et de doctrines; mais ces doctrines, qui ont varié avec les temps et suivant les progrès de l'esprit humain, ne doivent pas être celles de la physique et de la chimie, sans cependant être indépendantes de ces sciences, avec lesquelles seulement la Physiologie peut atteindre le degré de perfection dont elle est susceptible. Quant aux faits, ils lui ont été fournis par l'anatomie et par les vivisections, par les observations pathologiques et tératologiques, et plus récemment encore par l'observation microscopique des animaux le plus simplement organisés, et par l'étude de la structure intime des tissus et des organes chez tous les animaux.

Voilà pourquoi chez les anciens, qui ignoraient ces divers moyens d'étude, la Physiologie ne s'occupa d'abord que d'hypothèses sur les généralités et sur l'origine des choses. Alcméon de Crotone plaçait l'âme dans le cerveau, et le principe de la vie dans le mouvement du sang; Empédocle d'Agrigente admettait la circulation de l'air dans le corps des animaux, et voyait de l'analogie entre la graine des végétaux et l'embryon tenant au corps de sa mère par le cordon ombilical. Démocrite, s'appuyant déjà sur des observations réelles, expliquait les habitudes des animaux par leur organisation, regardait les organes des sens comme des miroirs. et admettait que la bile sert à la digestion. Suivant Anaxagore, le corps prend aux aliments les matériaux homologues de sa réparation. Diogène d'Apollonie connaissait le cœur et les vaisseaux, mais il voulait que le ventricule gauche fût destiné à la circulation de l'air, etc. Dans une deuxième période de la philosophie grecque, la métaphysique tendait à se séparer davantage des sciences naturelles. Hippocrate et ses disciples faisaient des observations suivies, mais leurs théories étaient encore erronées et décousues: ils admettaient la préexistence des

germes. Aristote, plus positif, trouva dans l'anatomie comparée plus de motifs pour admettre l'épigénèse; il avait reconnu que les pulsations du cœur sont indépendantes de la respiration, mais il croyait encore que c'est la chaleur qui fait bouillir le sang dans le cœur. L'école d'Alexandrie alla plus loin encore dans cette voie de l'observation directe : Érasistrate connaissait les valvules du cœur, et distinguait des veines des artères tout en admettant que celles-ci, qu'il avait toujours trouvées vides, conduisent seulement les esprits vitaux; Hérophile savait déjà que les nerfs partent de la moelle épinière et du cerveau.

Une troisième période est illustrée par le nom de Galien; mais on s'aperçoit trop souvent que ce médecin célèbre, en même temps qu'il marchait dans la voie des observations positives, conclusit au profit d'un système préconçu. Pour lui, le sang fabriqué dans le foie laisse échapper des vapeurs subtiles, les esprits naturels, lesquels, mêles à l'air dans le cœur, forment les esprits vitaux, d'où dérivent ensuite les esprits animaux; il en résulte trois ordres de sacultés premières pour la génération, l'accroissement et la nutrition. Le cerveau est le siège ou l'organe de l'intelligence, des sens et des mouvements volontaires. Les mouvements du cœur ont pour but la circulation de l'air dans les ventricules, quoique le ventricule gauche ne reçoive que l'air qui est allé dans toutes les parties avec le sang. La respiration, dit-il, sert à rafralchir le sang dans les poumons. Galien, d'ailleurs, avait reconnu que les artères contiennent du sang que leur envoie le cœur, après l'avoir lui-même reçu par les veines, et que le sang va aux poumons par l'artère pulmonaire. Il était donc bien près de connaître la vraie théorie de la circulation; et ce qui l'empéchait surtout d'y arriver, c'était son idée de la formation du sang dans le foie, d'où il faisait partir les veiues. Galien enfin, parmi ses nombreuses observations, avait étudié le nerf récurrent et le rôle de l'œsophage, ainsi que l'appropriation de l'appareil masticateur; il avait pratiqué la trachéotomie; il avait reconnu que le poumon suit simplement le mouvement de la poitrine, et ne se meut point par lui-même, et il avait constaté la soportion des reins en liant les ureteres.

Cette Physiologie, tout incomplète qu'elle était, suffit seule aux Grecs d'Orient et aux Arabes pendant le moyen âge; mais, à partir du xvie siècle. l'anatomie, cultivée de nouveau, apprit à douter de l'infaillibilité des auciens. Paracelse tenta de substituer au galénisme la chimie de ce temps-là; et bientet les travaux des anatomistes de l'école d'Italie préparèrent des bases plus solides pour l'anatomie moderne. Vésale, un des premiers, signala toutes les erreurs de Galien, et fit connaître la membrane pituitaire et le ners récurrent. Eustachio découvrit le canal thoracique du Cheval, et commença l'étude anatomique de l'oreille. Colombo et Césalpin décrivirent la petite circulation que Servet, en France, avait vue avant eux; Césalpin entrevit même la grande circulation, et Colombo constata le synchronisme du pouls et du cœur. Fallonio publia des observations sur les organes génitaux; Varoli trouva une nouvelle méthode pour dissequer le cerveau, qu'il parvint à mieux connaltre ainsi. Fabrizio d'Aquapendente avait lui-même étudié plus complétement la structure des veines, et, cultivant avec succès l'anatomie comparée, il avait fait connaître le développement du Poulet dans l'œuf. Dans le même temps, en France, le célèbre chirurgien Ambroise Paré fournissait de nouveaux faits à l'anatomie et à la physiologie; le botaniste Gaspard Bauhin publiait une bonne description du cerveau, et, en Allemagne, Plater étudiait la structure de

Le xvir siècle, sur lequel les noms de Galilée, de Bacon et de Descartes jettent un si vis éclat, vit aussi les saits s'accumuler plus rapidement en Physiologie, et servir de base à des théories plus rationnelles. En 1622, Azelli de Pavie découvre les vaisseaux lactés ou chylifères; en 1628, Harvey publie son immortelle découverte de la circulation du sang, plus ou moins complétement entrevue par ses prédécesseurs; il completa ensuite les travaux de Fabrizio d'Aquapendente sur le développement du Poulet, et enrichit la science de bonnes observations sur l'embryogénie que de Graaf et Hyghmore étudièrent aussi avec succès. En 1647, Pecquet découvre le réservoir qui porte son nom, et, en faisant connaître complétement le trajet du chyle, il rectifie les idées précé-

77

demment admises sur le rôle du foie dans la formation du sang. Dans ce même temps, en Suède, Bartholin et Rudbeck trouvent chacun de leur côté le système des vaisseaux lymphatiques et la circulation de la lymphe, découverte qu'on attribue préférablement au dernier. Le système nerveux était étudié par Wagler et Schneider, qui prouvaient que le cerveau ne communique pas avec la cavité masale, par Vieussens de Montpellier, et enfin par Willis, qui, pour la première fois, établit pour les diverses paires de nerss une classification conservée encore aujourd'hui. Sténon essaie de calculer la force mécanique des muscles; Glisson étudie l'irritabilité et les mouvements de la vie organique; Lower constate que l'hydropisie peut être produite par la ligature des vêines, et la paralysie ou la gangrène par la ligature des artères. Sanctorius poursuit le résultat de ses longues et sameuses expériences sur la transpiration et la nutrition. Brunner voit que la destruction du pancréas n'empêche pas la digestion. Ruysch, si habile dans l'art des injections, cherche à pénétrer la structure intime des organes qu'il croit trop généralement vasculaire. Malpighi, aidé d'une simple loupe ou d'un microscope imparfait, voit les globules sanguins, étudie la structure des glandes, structure qu'il veut trop généraliser ; il apporte de nouveaux faits pour l'histoire du développement du Poulet dans l'œuf. Ce même Malpighi, au milieu des nombreux travaux d'anatomie comparée animale et végétale, a fait connaître la structure et le mode de respiration des Insectes dont Swammerdam, dans le même temps, portait l'anatomie à un degré de perfection très remarquable. A la fin de ce siècle et au commencement du suivant, durant plus de quarante ans, Leuwenhoeck, habile à fabriquer luimême des microscopes simples, très puissants, décrit, plus ou moins exactement, la structure intime des divers tissus animaux ou végétaux, et découvre les Zoospermes que revendique Hartzæker, et qu'il prend pour le véritable germe des animaux. C'est aussi vers la fin du xviie siècle, de 1664 à 1668, qu'on s'occupe davantage et qu'on abuse si étrangement de la transfusion du sang. Pendant la même période, la chimie, ayant conlinué à se développer, Van-Helmont entreprit de donner une autre forme aux théories de

Paracelse, en les rendant mystiques et spiritualistes: il admettait des archées secondaires ou subordonnées à une archée principale, avant son siége au pylore. Fr. Leboë ou Sylvius, voulant réduire tous les phénomènes vitaux à des actions chimiques, établit le système des ferments combattu par Boyle; de son côté, Mayow voyait une sorte de combustion dans la respiration, et admettait un sel nitro-aérien transporté partout. En même temps l'école jatro-mécanique était illustrée par Borelli, qui s'efforçait de rapporter tous les phénomènes au calcul des forces. Cette application de la mécanique à la Physiologie ne pouvait manquer d'en hâter les progrès, en y apportant des données exactes et des résultats positifs; mais, en se continuant dans le siècle suivant, elle eut aussi ses abus, comme toutes les théories exclusives. C'est, toutefois, pendant le xviiie siècle qu'auront été faites les plus remarquables applications des lois physiques à la Physiologie par Boerhaave, par les Bernouilli, par Hales, etc. Mais, en même temps, Baglivi, en partant de ces idées, accordait trop d'importance à l'action impulsive des solides dans les phénomènes vitaux, et devenait ainsi le chef des solidistes. Alors aussi parut avec éclat la doctrine du vitalisme établie par Stahl, le même qui avait donné à la chimie la célèbre théorie du phlogistique. Stahl, persuadé qu'on doit chercher les principes de chaque science dans cette science ellemême, étudia mieux la sensibilité et la mobilité; et, repoussant toute identité entre les phénomènes de la vie et ceux de la matière, il admit un principe métaphysique, anima, présidant à tous les actes vitaux, ce qui se rapprochait un peu des idées de Paracelse et de Van-Helmont.

Le vitalisme, professé avec fanatisme en Allemagne, fut introduit en France par Sauvages, qui le modifia en faisant intervenir les nerss dans le jeu des phénomènes vitaux. Bordeu et, après lui, Barthez professèrent aussi ces mêmes doctrines en les modifiant. Ce dernier, surtout, croyait avoir tout expliqué, en admettant un principe vital. Mais, à côté de ce vitalisme spiritualiste, un vitalisme mécanique était né des idées antérieures de Glisson sur l'irritabilité; propagé par Fr. Hosmann, il devait, en passant par Haller, arriver jusqu'à notre époque en se

78

modifiant plus ou moins dans les ouvrages de Cullen, de Brown, de Rasori et de Broussais. Haller, le plus illustre des physiologistes du xviii° siècle, résuma ses devanciers, et, dans son Traité de physiologie, un des plus beaux monuments de la science, il établit sa doctrine sur l'étude des propriétés vitales dans l'organisme; il démontra expérimentalement l'irritabilité et la sensibilité, en distinguant formellement ces deux propriétés et s'éclairant toujours de ses propres recherches en anatomie comparée. Durant cette période, Duhamel étudie expérimentalement le mode d'accroissement des os, colorés artificiellement par la garance chez les jeunes animaux; Spallanzani multiplie avec talent ses expériences sur la digestion, la respiration, la circulation et la génération. Pecquet apporte aussi de nouvelles lumières sur le phénomène de la digestion, et Lieberkuhn étudie spécialement la structure de l'intestin dont il décrit les villosités. Scarpa travaille à perfectionner la connaissance du système nerveux et de l'organe de l'ouïe, dont s'occupa aussi avec persevérance l'Italien Valsalva, ainsi que Comparetti. Bordenave recherche dans les observations chirurgicales et par les vivisections les fonctions de l'encéphale. La découverte de Galvani fait apercevoir une certaine analogie entre le fluide nerveux et l'électricité; Hewson étudie le sang et la circulation capillaire, ainsi que John Hunter qui est conduit par là à des recherches sur l'inflammation et sur la température des animaux. C'est vers la fin de ce siècle que la chimie de Lavoisier, en donnant la véritable théorie de la combustion, démontre aussi l'analogie de la respiration avec ce phénomène physique. Pendant le xvine siècle, des saits importants sur la génération sont anuoncés par Spallanzani, Saussure et Bonnet, qui constatent la fissiparité des Infusoires et des Nais, et la multiplication des Pucerons sans accouplement; par O.-F. Müller, qui décrit et classe les Infusoires; par Trembley, qui publie ses observations si curieuses sur l'Hydre ou Polype d'eau douce; par Cavolini, qui étudie les Zoophytes, etc. De ces observations encore incomplètes et cependant chaque jour multipliées par l'emploi du microscope, résultèrent les doctrines les plus contradictoires. Les uns, comme Leuwenhoeck, voulaient voir dans les Zoospermes seuls les germes des animaux futurs, et admettaient d'ailleurs une complexité indéfinie de l'organisation jusque dans les êtres les plus petits et même au-delà; ils croyaient à la préexistence des germes. D'autres physiologistes, tout en admettant cette préexistence, cet emboltement des germes, comme disait Bonnet, voulaient que ce (ût dans l'ovaire qu'eût lieu cet emboltement; telle avait été l'opinion de Vallisnieri, telle était aussi celle de Haller et de Spallanzani. Buffon, au contraire, croyait que les germes se forment successivement par épigénèse au moyen des molécules organiques.

Toutes les sciences physiques ayant pris en quelque sorte un nouvel essor à la fin du xviiie et au commencement du xixe siècle, la Physiologie dut participer à ce grand mouvement, et ce fut Bichat qui, par ses travaux de physiologie anatotnique, inaugura cette nouvelle période, tout en s'efforçant de se rattacher aux idées de Bordeu, et en faisant encore de l'animisme, mais en multipliant les principes émis par Haller. Cependant les expériences continuaient; Cuvier et, après lui, M. de Blainville voulurent arriver à des généralisations par les analogies que sournissent l'anatomie et la physiologie comparées, et s'efforcèrent de rendre les rapprochements plus sévères et plus actifs. M. Magendie, de son côté, contribua à maintenir la Physiologie dans la voie de l'expérience et à la préserver ainsi des écarts où les doctrines antérieures tendaient à l'entrainer. Le microscope, perfectionné de plus en plus, à partir du premier quart de ce siècle, a dévoilé la structure intime des tissus et l'organisation des animaux que leur petitesse rend assez transparents. L'embryogénie lui doit en grande partie ses progrès rapides; et la découverte des cils vibratiles sur les muqueuses des animaux supérieurs, faite par MM. Purkinje et Valentin, est un des faits les plus importants de notre époque; mais l'usage du microscope nous conduit à un abus chaque jour plus prononcé, et l'étude des détails tend à remplacer l'étude des fonctions; au lieu de doctrines surabondantes, nous n'avons que des descriptions minutieuses et stériles. Toutefois, dans cette dernière période, les phénomènes généraux de la vie ont été étudiés avec succès. W. Edwards a recherché particulièrement l'influence des agents physiques sur la vie; Dutrochet, par son admirable découverte de l'endosmose, a donné l'explication la plus simple de l'absorption et de quelques autres faits exclusivement attribués auparavant à des actions vitales; par là aussi il a été conduit à expliquer la respiration des animaux aquatiques.

Le phénomène de la digestion, sous le point de vue physiologique et chimique, a été l'objet de recherches persévérantes de la part de MM. Magendie, Lassaigne, Mialbe, Bouchardat, en France; Tiedemann et Gmelin, en Allemagne. - M. Magendie a d'ailleurs étudié également l'absorption, les sécrétions, la circulation générale, et en particulier le mode de transport des poisons par le sang. Cette même question a occupé MM. Brodie, Orfila et Coindet; de même que le mécanisme de la circulation a occupé MM. Poiseuille et Gerdy; et que le sang a donné lieu à des travaux très remarquables de MM. Prévost et Dumas, de M. Andral et de M. Müller, qui a fait un travail spécial sur les glandes, et qui a particulièrement traité, avec un rare talent, la physiologie des organes, des sens et la phonation.

M. Magnus, contrairement aux idées de Lavoisier, a montré, dans un travail sur la respiration, que ce n'est pas dans le poumon seulement que se produit l'acide carbonique expiré, mais dans le tissu même des organes où le sang artériel arrive chargé d'oxygène, tandis que le sang veineux est dans tout son trajet chargé d'acide carbonique. M. Dumas, reprenant cette même question sous un autre point de vue, s'est efforcé de prouver que les végétaux seuls, doués de la propriété de réduire l'acide carbonique de l'atmosphère, sont capables de produire de la matière organique; tandis que les animaux, brûlant au contraire du carbone par l'acte de la respiration, ne peuvent que s'assimiler de la matière orgainique toute faite. La chaleur animale a été l'objet des recherches de Davy, de Dulong, de MM. Despretz et Chossat, soit comme résultat de la formation de l'acide carbonique dans la respiration, soit par rapport à l'influence du système nerveux. Legallois l'avait étudiée sous ce rapport. et. de plus, il avait reconnu que le mouve-

ment du cœur dépend de la moelle, et il avait déterminé le rôle du pneumo-gastrique. Ch. Bell distingua les nerfs du sentiment et ceux du mouvement dans les racines antérieures ou postérieures des diverses paires qui naissent de la moelle épinière. M. Flourens, par une suite d'expériences curieuses, détermina le rôle du cervelet dans les phénomènes locomoteurs. A. Desmoulins, Rolando, MM. Magendie, Longet et plusieurs autres anatomistes, ont augmenté encore la somme de nos connaissances sur ce sujet. Enfin, le cerveau a été étudié quant à ses sonctions, par Gall et Spurzheim. puis par Broussais; et quant à sa structure et à son mode de formation chez l'homme et chez les autres vertébrés, par MM. Serres, Tiedemann, N. Guillot et Rolando.

MM. Prévost et Dumas publièrent, en 1824, une longue série de travaux sur la génération, sur les Zoospermes, qu'ils croyaient devoir représenter le système nerveux dans l'embryon, et sur l'embryogénie des Batraciens. Ce dernier sujet a été traité plus complétement encore par M. Rusconi; et MM. Dutrochet, Purkinje, Baër, Rathke, Wagner, Coste, etc., ont fait de nombreuses recherches sur l'ovule et sur son développement successif. Ces études ont conduit à des théories plus ou moins hypothétiques sur la nature et sur l'origine des divers tissus. Telle est la théorie de la formation cellulaire de tous les tissus proposée en 1838 par Schwan, et adoptée trop facilement par beaucoup de physiologistes. D'un autre côté, l'étude du développement des embryons a conduit M. Serres à la découverte de ses belles lois organogéniques, comme précédemment elle a fourni à Geoffroy Saint-Hilaire les arguments les plus puissants pour sa théorie des analogues. Au reste, tous ces beaux résultats de la science ont été plus complétement indiqués dans les traités de Physiologie successivement publiés depuis quarante ans, et notamment dans ceux de MM. Magendie et Burdach, dans la Physiologie comparée de Dugès, et surtout dans le Manuel de M. Müller, de Berlin, qui résume assez bien l'état actuel de la Physiologie. Nous devons pourtant dire, en terminant, quelques mots de certains physiologistes allemands, tels que MM. Oken. Burdach et autres, qui, marchant sur les traces de Kant et de Schelling, ont plus en vue les doctrines transcendantes de la philosophie, que l'exposition claire des faits et la subordination des phénomènes. M. Burdach, notamment, rattache l'homme à l'harmonie universelle par une sorte de panthéisme. C'est la force universelle réalisée qui produit tous les corps, et l'homme, qui en est la réalisation parfaite, est un microcosme. La force est l'idée ou l'infini, la matière est le fini. Toute existence résulte de la réaction de l'infini sur le fini. L'homme, enfin, est la réalisation complète de ce Natura naturans, agissant sur le monde, qui est le Natura naturata, pour donner lieu aux manifestations de la (DULLEDIN ) Tie

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. - La Physiologie végétale est la science de la vie des plantes ou la partie de la botanique qui étudie le jeu et les fonctions des organes des végétaux dans leur état normal. Prenant le végétal dès les premiers moments où la vie se maniseste en lui, elle le suit dans les diverses phases de son existence; elle recherche ses relations avec les milieux qui l'entourent : elle pénètre dans les détails les plus intimes de son organisation, pour reconnaître le rôle de ses éléments constitutifs dans ce merveilleux ensemble de phénomènes dont le résultat définitif est la végétation : enfin, elle cherche à découvrir par quel mystérieux concours de faits s'accomplit la reproduction des individus et, par suite, la conservation de l'espèce végétale. La Physiologie végétale n'envisage les plantes et leurs parties que dans l'état de santé; des l'instant où l'ordre naturel de leurs fonctions est altéré, des l'instant où survient un état anormal ou maladif, les phénomènes qui se produisent. les altérations plus ou moins profondes qui se déclarent, appartiennent à une autre branche de la botanique, à la Pathologie régétale (Phytotérosie Desv.), branche d'une haute importance, mais malheureusement fort peu avancée de nos jours encore et en-Veloppée d'obscurité.

La Physiologie végétale est la compagne inséparable et comme le complément de l'organographie. On conçoit, en effet, que l'histoire des organes des plantes serait extrémement incomplète, et perdrait une grande partie de son intérêt, si l on n'ajou-

tait à l'examen de leurs formes et de leur structure l'étude de leurs fonctions. Aussi ces deux branches sondamentales de la science des végétaux ont elles pris naissance à peu près simultanément, et suivi une marche à peu près parallèle. Néanmoins il n'y a guère plus d'un siècle que la Physiologie a commencé de se régulariser, de revêtir un caractère vraiment scientifique, et son origine réelle peut être reportée vers le commencement du siècle dernier. Alors les belles expériences de Hales commencèrent à jeter du jour sur quelques uns des phénomènes de la végétation; bientôt quelques observations de Linné, surtout les travaux consciencieux de Duhamel, les recherches de Bonnet, étendirent les connaissances relatives aux phénomènes de la vie dans les plantes : les recherches et les écrits de Mustel, de Sénebier, ajoutèrent quelques faits à ceux déjà connus; mais, surtout, ils rendirent à la science le service d'en coordonner les diverses parties en un ensemble régulier. A son tour, le xixe siècle a rendu à la Physiologie végétale le service d'appliquer à l'explication de ses phénomènes les précieux moyens d'investigation que fournissent l'analyse chimique et le microscope. Grâce à une nombreuse série de travaux parmi lesquels ceux de Th. de Saussure ont à peu près ouvert la voie, cette branche de la botanique s'est enrichie récemment d'un grand nombre de faits et de données qui unt contribue puissamment à éclairer et à raffermir quelques unes de ses théories. D'un autre côté, les perfectionnements qu'a reçus le microscope depuis quelques années ont fait de cet instrument un secours precieux, toutes les fois qu'il s'agit de phenomenes qui se passent dans la profondeur même des tissus élémentaires ou entre des parties d'une extrême petitesse.

La Physiologie végétale est ainsi parvenue à son état actuel. Aujourd'hui hien des points ont été éclaireis; hien des faits, surtout, ont été réunis et coordonnés en un corps de doctrine. Neanmoins le terrain n'est pas encore épuisé, et beaucoup de ses parties attendent encore de nouvelles observations; on le concevra sans peine, si l'on songe, d'un côté, aux difficultés souvent insurmontable qu'on éprouve pour porter le flambeau de l'observation dans la profondeur même des organes, et, de l'autre, à la facilité avec la-

quelle divers observateurs rattachent des faits analogues, identiques même, à des théories divergentes, quelquesois même contradictoires.

Dans cet article, nous nous proposons de présenter un résumé succinct de Physiologie végétale ou, plutôt, de tracer une sorte de cadre qui permettra de réunir en un ensemble unique les divers articles sur cette science qui ont été déjà publiés dans cet ouvrage et ceux que l'ordre alphabétique amènera plus tard. Seulement, comme des causes diverses ont fait passer sous silence plusieurs articles qui auraient eu leur place dans les volumes précédents, nous essaierons de remédier ici à ces omissions. Mais, avant de commencer cette esquisse physiologique, nous croyons devoir donner une idée de la bibliographie de la science, en indiquant, non pas tous les livres et mémoires qui s'y rapportent, mais seulement les ouvrages généraux et les mémoires les plus importants, que nous rangerons, autant que possible, d'après leur ordre chronologique.

#### BIBLIOGRAPHIE PHYSIOLOGIQUE.

Mariotte, De la végétation des Plantes; c'est le traisième de ses Essais de Physique; Paris, 1679, 1n-12, 11 forme un Mémoire de 179 p., avec pagination distincte. OEuvres; Leyde, 1717, in-4.

Patrick Blair, Botanik Essays, in 2 parts. The first containing the structure of the flowers, and the fructification of plants, with their various distributions into method; and the second, the generation of plants, with their sexes and manner of imprognating the seed, etc. Together with the nourishment of plants, and circulation of the sap in all seasons, etc. Londres, 1720, in-8 de 414 p.

Steph. Hales, Vegetable Statiks; Londres, 1727, 10-4. En français: la Statistique des végétaux, etc., trad. par Buffon; Paris, 1735, in-4 de 408 p. et 20 pl. grav. En allemand: Statik der Gewachse; Halle, 1748, in-8.

Ch. Bonnet, Recherches sur l'usage des feuilles; Genève, 1754, in-4. Traduit en allemand, 10 par J. Ch. Arnald; Nürnberg, 1762, in-4; 20 avec addit., par Ch.-Fr. Boeckh; Ulm, 1805, in-4.

Dahamel da Monceau, Physique des arbres; Paris, 1786, in-4, pl.

Car. Liané, Sponsalia plantarum; dissert. de 1746; in Amæn. Academ., t. I. p. 61-110. Plantæ hybridæ, dissert. de 1751; ibid., t. III, p. 28-63. Somnus plantarum, dissert. de 1755; ibid., t. IV, p. 33-361.

Van Marum, De motu sluidorum in plantis; Gicsingue, 1773, in-4. Einige Ersahrungen und Beobachtungen über die Thatigkeit der Pflanzengefasse; in Gren's Journ. de Phys., 1792.

Mustel, Essais sur la vegétation; Rouen, 1778, in-8. Traité théorique et pratique de la végétation; Paris, 1780, in-4; Rouen, 4781-1784, in-8.

Ingen-House, Expériences sur les végétaux; Paris, 1780, in-8 de 353 p. et f pl., traduit de l'anglais par l'auteur; traduit aussi en hollandais. Bertholon, De l'électricité des végétaux; Lyon,

1783, in-8 de 470 p. et 3 pl.

A. Comparetti, Prodromo di fisica vegetabile;
Padoue. 1791, in-8.

Jos. Jac. Plenck, Physiologie und Pathologie der Pflanzen; Wien, 1795, in-8. Traduit en fran çais par Chanin; Paris, 1802, in-8 de 220 p.

Al. Von Humbolt, Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen; Leipzig, 1794, in 8

Alex, Hunter, On the nourishment of vegetables, dans ses Georgical Essays, vol. 1, p. 24-57.

C.-G. Rain, Entwurf einer Pflanzen physiologie, trad. du danois en allemand par J.-A. Markussen; Copenhague, 1798, in-8.

Jean Sénebier, Physiologie végétale, publiée comme introduction à la partie des Eaux et Forêts, dans l'Encycl. méth.; Paris, 1791, in-4. Physiologie végétale; Genève, 1800, in-8.

J. Scaebier et F. Huber, Mémoires sur l'influence de l'air et de diverses substances gazeuses dans la germination; Genève, 1801, in-8 de 230 p.

Th. de Saussure, Recherches chimiques sur In végétation: Genève, 1804, in-8 de 528 pages, avec plusieurs tableaux et 1 pl. gravée.

Giboin, Fragments de Physiologie végétale; Montpellier, 1799; in 8.

Don Giuseppe Tommoselli, Compendio di Fisiologia vegetale, etc.; Verone, 1800, in-8 de 276 p.

Brisscau Mirbel, Histoire naturelle générale et particulière des plantes, ou Traité de Physiologie végétale; Paris, 1800, in 8. Eléments de Physiologie végétale et de botanique; Paris, 1818, in 8. avec ol.

Leschure, Experiences sur la germination; Paris 1801 in 8.

Knight, On the direction of the radicle and ger men, etc. Philos. Transact., 1806.

Aug. Pyrame De Candolle, Expériences relatives à l'influence de la lumière sur quelques végétaux; Mem. des Sav. étrang., vol. 1, 1805, p. 570. Memoires sur la vegétation du Gui; ibid., vol. 1, Note sur la direction des tiges vers la lumière; Mem. de la Soc. d'Arcueil, vol. II, 1809. Premier Mémoire sur les lenticelles des arbres et le développement des racines qui en sortent; Annal. sc. nat., 110 sér., janvier 1825, Mem. de 26 p. et 2 pl. col. Sur la végétation des plantes parasites; Bibl. univers de Genève, vol. XLIII, 1850, p. 503-516. Physiologie végétale; Paris, 1833, in-8; traduit en allemand par Rœper, avec notes et additions

Stutigard, 1835-1835, in-8 (le 3e volume n'a pas paru).

D.-G. Rieser, Aphorismen aus der Physiologie der Pflanzen; Gættingue, 1808, in-8.

J.-Ch.-F. Meyer, Naturgetreue darstellung der Entwickelung, Ausbildung und des Wachsthums der Pflanzen; Leipzig, 1808, in-8.

Séb. Gérardin, Essal de Physiologie végétale; Paris, 1810, in-8.

L.-Ch. Tréviranus, Beitræge zur Pflanzenphysiologie; Gættingue, 1808. in-8. Physiologie der Gewæchse, Bonn, 1835-1858, in-8, 6 pl.

Carlo Perotti, Fisiologia delle piante; Bargo, 1810, in-8.

C. Polini, Saggio sulla vegetazione degli Alberi; Vérone, 1815, in-8 de 160 p.

P. Keith, A System of physiological Botany; Londres, 1816, in-8, avec 10 pl. On the condition of germination; the London and Edinburg philosop. Magaz., t. VIII.

J.-F. John, Ueber die Ernahrung der Pflanzen; Berlin, 1819, in-12 de 501 p.

Tittmann, Die Keimung der Pflanzen; Dresde, 1821 . in 4.

Carl Heier. Schultz, Die Natur der lebendigen Pflanze; 1e part., Berlin, 1825, in-8; 2e part., Stuttgard, 1828, in-8. Die Entdeckung der wahren Pflanzennahrung; Berlin, 1814, in-8 de 142 v.

Ad. Beongniart, Sur la génération et le développement de l'embryon dans les végétaux phanérogames; Ann. des Sc. nat., 110 sér., t. XII, 1827.

H. Lecon, Recherches sur la reproduction des végetaux; Thèse. Clermont-Ferrand, 1877, in-4 de 37 p. et 1 pl. De la jécondation naturelle et artificielle des végétaux et de l'hybridité; Paris, 1825, in-12 de 287 mages.

F. Dunal. Considérations sur les fonctions des organes floranx colorés et glanduleux; Montpellier, 1829, in-4 de 40 p.

Agardh, Biologie der Pflanzen; Greifswald, 1872. J. Ch. Hundesbagen, Die Anatomie, der Chemismus, und die Physiologie der Pflanzen; Tubingen, 1829. in-8.

Rob. Brown, Observations on the organs and mode of fecundation in Orchideæ and Asclepiadeæ; Trans. of the linn. Soc. of Lond., vol. XVI (1853), p. 685-743, pl.

Edwards et Colin, De l'influence de la température sur la germination : Ann, des Sc. nat., 2e sér., 1, IV, 1834. Sur la végétation des céréales sous de hautes temperatures : ibid., 1836.

J.-Adam Beum, Pflanzenphysiologie, oder das Leben, Wachsen und Verhalten der Pflanzen; Dresde et Leipzig, 1838, in-8 de 202 p.

Dutrochet, Némoires pour servir à l'histoire anatomique et physiologique des végétaux; Pasis, 1837, in-8, avec atlas de 30 pl.

Schleiden, Einige Blicke auf die Entvickelungs gewhichte der vegetabilischen Organismus; Wiegmann's Archiv., 1857, vol. I. F. Unger, Aphorismen zur Anatomie und Physiologie der Pfanzen; Vienne, 1838, in-8 de 29 p. et 4 tabl. synoptique. Grundzuge der Anatomie und Physiologie der Pflanzen; Vienne, 1846, in-8 de 132 p., avec fig. intercalées.

C.-V. Raspail, Nouveau système de Physiologie et de botanique; Paris, 1837, in-8, avec atlas.

F.-J.-F. Meyen, Neues System der Pflanzenphysiologie; Berlin, 1837-1839, in-8, avec pl.

Gaudichaud, Observations sur l'ascension de la sève dans une Liane, etc.; Aun. des Sc. nat., 20 s., t. II (1836), p. 138-145.—Nombreuse suite de notes et mémoires insérés dans les Compten-rendus de l'Académie des sciences, depuis le 12 avril 1841, —Recherches générales sur l'Organographie, la Physiologie et l'Organogénie des végétaux; Mém. des Savants étrangers, t. VIII, 1841, de 130 p. et 18 pl.

Carl-Friedrich Gærtner, Beitrage sur Kenntniss der Refruchtung der Vollkommeneren Gewæchse; 1re part.; Stuttgard, 1844, in-8 de 644 p.

Wilh, Hirschfeld, Die Ernahrung und das Fachsthum der Pflanzen; Kiel, 1844, in-8 de 287 n.

Amici, Sulla fecondazione delle Orchidee; Giorn. botan. ital., 1847, 3r ann., p. 257-251, avec 1 planche.

A cette liste, que nous n'avons pas la prétention de donner comme complète, à beaucoup près, il faudrait joindre encore nombre de Mémoires, et la plupart des ouvrages élémentaires où la Physiologie végétale occupe une place; mais qui, n'étant pas autre chose qu'un tableau de la science à une époque donnée, ne peuvent guère hâter ses progrès.

Considérés dans leur ensemble, les êtres organisés manifestent par des phénomènes divers les fonctions qui ont été départies à leurs organes. Parmi ces phénomènes, les uns s'expliquent par des causes entièrement dépendantes des forces physiques et chimiques; les autres, au contraire, et, avec eux, le lien commun qui les réunit tous. se refusent à une pareille explication, et reconnaissent une cause puissante, inconnue dans sa nature, mais manifeste dans ses effets, sans laquelle les corps organisés ne seraient que des machines sans moteur et des lors forcement inactives. Le principe inconnu qui met en jeu les nombreux rouages des corps organisés est la force vitale. De quelque manière qu'on veuille envisager cette force vitale, le mouvement et l'activité qu'elle imprime aux êtres organists, la faculté qu'elle leur communique de résister aux agents destructeurs dont ils sont incessamment entourés, se traduisent par la vis, et établissent une ligne de démarcation infranchissable entre les êtres organisés et inorganisés.

Les animaux et les végétaux vivent également; mais la vie des premiers est, s'il est permis de le dire, plus complexe que celle des derniers; en d'autres termes, elle résulte de foections diverses dont les unes sont communes à ces deux grandes divisions des êtres, dont les autres, au contraire, sont l'apanage propre et le caractère distinctif des êtres animés. Ainsi les animaux et les plantes se nourrissent et croissent également; ils se reproduisent aussi les uns et les autres; mais les premiers seuls perçoivent des sensations et, senis, ils sont en relation constante a vec le monde extérieur par leur faculté de sentir et par leur volonté. C'est pour exprimer per un mot ces points de ressemblance et cette différence entre les deux règnes d'étres organisés, que les physiologistes ont donné aux fonctions de relation des animaux le nom de fonctions animales, tandis qu'ils ont réuni celles qui sont communes à tous les êtres organisés sous la dénomination de fonctions végétatives. Cette division correspond à celle que Linné énonçait dans son laconisme expressif, par ces mots: Vegetabelia crescunt et vivunt; animalia crescunt, pirant of sentiunt.

Toute l'existence de la plante se réduit donc: 1º à se nourrir et à croître, en d'autres termes, à végéter; 2° à se multiplier. Les phénomènes par lesquels elle végète sont propres à chaque être considéré individuellement : ils caractérisent la vie de l'individu : ceux par lesquels elle se multiplie appartiensent à l'espèce tout entière, dont ils assurent la conservation et la perpétuité; ils forment la vie de l'espèce. Les saits divers par lesqueis certains végétaux se montrent sensibles en apparence aux irritations extérieures, se permettent guère d'admettre dans ces êtres une sensibilité analogue à œlle des animaux; les uns s'expliquent par de simples détails d'organisation, et, bien que la cause des autres soit encore aujourd'bui incertaine, obscure, ou même entièrement inconnue, il est permis de croire que des observations plus approfondies on mieux dirigées finiront par la dévoiler. Les deux seules catégories de fonctions qui appartiennent essentiellement aux êtres organisés végétaux, distinguent en deux ordres les nombreux phénomènes qu'étudie la Physiologie végétale. Ces deux ordres, admis dans la plupart des ouvrages de physiologie, sont: 1° Phénomènes de nutrition ou, plus vaguement, de végétation; 2° phénomènes de reproduction ou, plus vaguement, de multiplication. La ligne de démarcation entre ces deux sections est assez nettement tracée; néanmoins elle s'affaiblit sur certains points. et même quelques théories modernes, relatives à la reproduction, tendraient à l'effacer entièrement.

#### CHAPITRE 1° .- VÉGÉTATION.

Tout végétal, considéré individuellement, naît, s'accroît et meurt. Sa naissance est marquée par le moment où il sort de l'état sous lequel il se treuvait dans la graine, ou par la germination; des cet instant, il commence à croître, et son accroissement se continue pendant toute son existence; car, pour lui, vivre, c'est croître, c'est donner ou développer de nouvelles productions: enfin sa mort est séparée de la germination qui a marqué sa naissance par un intervalle de temps, tantôt court, tantôt aussi plus ou moins long, et qui constitue pour lui une durée variable. Pendant le cours de son développement, le végétal se montre assujetti, dans la plupart de ses parties, à des directions, parfois d'une fixité invariable, et dont la cause entièrement inconnue a échappé aux diverses hypothèses qui ont été proposées pour l'expliquer. Son accroissement ne peut s'opérer qu'à l'aide des aliments qu'il puise dans les milieux où il est plongé, qu'il modifie ensuite et qu'il élabore de diverses manières; or cette série de phénomènes dont le résultat général est sa conservation individuelle et son accroissement, constitue pour lui le grand sait de la nutrition. Mais le peu de mots que nous venons de dire suffisent pour faire sentir que ce résultat général de la nutrition provient d'une série de phénomènes divers qui se manifestent, les uns comme cause, les autres comme conséquence. Ainsi, par ses extrémités terrestres et aériennes, le végétal puise dans les milieux qui l'entourent les matériaux de sa nutri84

tion; c'est là le phénomène de l'absorption. Ces matériaux, une fois introduits dans son tissu, se portent vers tous les organes et suivent pour cela une marche qu'on a comparée assez improprement à celle du sang des animaux dans leurs vaisseaux. C'est ce mouvement du fluide nutritif ou de la sève dans les plantes qu'on a nommé leur circulation. Dans son trajet à travers les diverses parties, ce fluide nutritif subit différentes modifications; dans les organes soliacés, il est mis en rapport plus ou moins direct avec l'atmosphère; de là l'absorption et l'expulsion de divers gaz, phénomènes qui constituent la respiration des plantes. A son entrée dans la plante, le fluide nutritif est éminemment aqueux; mais, arrivé dans les organes foliacés, il se débarrasse de son eau surabondante qui avait servi jusque là de véhicule aux substances solides, et cette eau, rejetée dans l'atmosphère, forme la matière de la transpiration. Dès l'instant où le fluide séveux s'est distribué dans le tissu des organes. il y subit les elaborations diverses et l'assimilation, d'où résulte la nutrition proprement dite; mais, en même temps, un résultat consécutif et secondaire de cette élaboration consiste dans la formation d'une certaine quantité de matières diverses, à plusieurs égards, selon les espèces, même selon les parties d'une même plante, réunies par le seul caractère de ne plus servir à la nutrition et d'être seulement déposées dans le tissu végétal; ces matières sont les matières secrétées ou produit de diverses sécretions. Aux sécrétions se rattachent les odeurs des plantes.

L'ordre selon lequel nous venons d'énumérer les phénomènes de la végétation est aussi celui d'après lequel nous allons les étudier successivement, en consacrant à chacun d'eux un article particulier.

## ARTICLE 1". - GERMINATION.

La germination est le phénomène par lequel la graine sortant de l'état de torpeur complète où elle était plongée, se développe en une nouveile plante; en d'autres termes, c'est la portion de la vie végétale dans laquelle la graine s'anime et devient plante. Dans tout cet article il ne sera question que de la germination des plantes cotylédonées, et quelques mots suffirent pour l'histoire de ce phénomène chez les Acotylédones, envisagé seulement au point de vue physiologique. Chez ces plantes, en effet, les séminules ou spores se distinguent par une grande simplicité de structure; dépourvues d'embryon, et, par suite, de partie spécialement destinée à devenir une nouvelle plante, elles germent par celui de leurs points, quel qu'il puisse être, qui se trouve placé dans les circonstances favorables à l'accomplissement de ce phénomène. Chez elles, d'ailleurs, ce phénomène est encore moins connu que chez les Phanérogames, bien que la science se soit enrichie à cet égard, dans ces derniers temps, d'un assez grand nombre d'observations (voyez les articles généraux sur les diverses familles d'Acotylédones).

Nous avons pris la germination comme marquant la naissance de la plante, quoique, à parler très rigoureusement, on pût faire remonter cette origine première jusqu'au moment même où l'embryon est produit par l'acte de la fécondation dans l'intérieur de l'ovule; mais la vie végétale constituant un cercle continu, il est indispensable d'y établir quelques points d'arrêt, parfois arbitraires peut-être, afin de mettre de l'ordre dans l'exposé des phénomènes dont elle est le résultat. D'ailleurs. il ne serait pas rigoureux de dire que la plante qui provient de la germination des graines n'est qu'une simple extension de l'embryon, puisque, excepté dans des cas peu nombreux, le bourgeon terminal de celui-ci, ou la gemmule, est entièrement rudimentaire, puisque, surtout, la partie la plus essentielle pour la nutrition végétale, la racine, n'y existe pas encore, et, d'après l'opinion généralement admise aujourd'hui, ne se développe qu'au moment de la germination.

Les graines ne sont pas toutes, pour l'ordinaire, en état de germer, et ne peuvent dès lors servir également à la multiplication des plantes. Les seules qui possèdent cette précieuse faculté sont celles qui renferment un embryon bien conformé, et qui ont atteint leur développement complet ou leur maturité. Or cet état de persection et de maturité se reconnaît généralement à la densité qu'il donne aux graines, densité d'ordinaire supérieure à celle de l'eau, et qui,

par suite, les fait tomber au fond lorsqu'on les jette dans ce liquide. Dans la pratique, on utilise fréquemment cette notion; et l'on rejette les graines qui nagent sur l'eau comme privées d'embryon, ou n'en rensermant qu'un mai développé. La cause de l'accroissement de densité déterminé dans les graines par leur développement normal et par leur maturation, consiste dans la disparition de l'eau qui s'y trouvait accumulée pendant tout le temps de leur formation et dans l'augmentation progressive de leurs parties solides, soit dans l'intérieur de leurs cellules, soit dans l'épaisseur même des parois de ces cellules. De là résulte pour la substance des graines un état de siccité qui assure leur conservation et leur permet de résister à l'action du froid. En effet, l'expérience a montré que des graines parsaitement mûres et sèches supportent, sans en être altérées, des températures extrêmement basses, telles que celle qui détermine la congélation du mercure, ou même inférieures encore.

Malgré ce fait général, quelques physiologistes ont observé que certaines graines incomplétement mûres germent plus facilement qu'après leur maturité parsaite; c'est ce que Sénebier a reconnu, par exemple, pour le Pois. De plus, il est quelques graines chez lesquelles, la végétation de l'embryon étant continue et la maturation n'amenant pas pour lui de point d'arrêt, son cau de végétation doit toujours être assez abondante; telles sont les graines d'Avicennie, de Rhizophora, qui germent dans leur péricarpe même, et pour lesquelles, par conséquent, l'accroissement est continu. Jei se rattache assez directement cette circonstance, mise en évidence par la pratique de l'horticulture, que beaucoup de graines germent plus facilement ou même uniquement lorsqu'on les seme des leur maturité.

Mais il ne suffit pas que les graines soient bien canformées et mûres pour qu'elles germent; il sout encore que le temps écoulé depuis leur maturité n'ait pas été trop long; car, si cela était, elles en auraient perdu leur faculté germinative. L'expérience seule apprend combien de temps persiste en elles cette précieuse faculté, et quelles variations nombreuses présentent à cet égard les diverses espèces végétales. Généralement, les

graines oléagineuses et susceptibles de rancir deviennent incapables de germer aussitôt que la rancidité s'est prononcée en elles; or cela a lieu après un temps ordinairement assez court, et, par suite, ces graines ne sont pas susceptibles d'une très longue conservation. Au contraire, les graines féculentes ne s'altèrent que très lentement; c'est aussi parmi elles que se trouvent les exemples les plus saillants de germinations effectuées après un long espace de temps. Les familles les plus remarquables à cet égard sont celles des Graminées et des Légumineuses, dans lesquelles cette faculté devient précieuse sous plusieurs rapports. Les faits principaux qu'on cite sous ce rapport sont ceux de Sensitives qui ont germé après soixante ans ; de Haricots qui ont levé après avoir passé plus de cent ans en herbier (Gérardin); de Seigle dont la graine a conservé sa faculté germinative pendant plus de cent quarante ans (Home). Tous ces faits se rapportent à des graines qui ont été conservées à l'air, et sous l'influence plus ou moins directe des agents atmosphériques', c'est-à-dire dans les circonstances les plus défavorables. Soustraites à cette influence et mises hors d'état de germer, elles restent dans un état comparable à un très long sommeil, et elles conservent leur aptitude germinative jusqu'à ce que les circonstances deviennent plus savorables pour elles. C'est ce que prouvent divers faits, tels surtout que celui rapporté par De Candolle (Phys. végét., t. II, p. 621) d'une graine d'Entada scandens, trouvée sous les racines d'un vieux Marronnier d'Inde, dont on obtint un pied qui fut conservé dans les serres du Jardin de Paris; tels encore que ceux du Sisymbrium Irio, dont les graines, mélées aux matériaux d'une maison à Londres, ayant été mises à nu par la destruction de la maison, en ont couvert les ruines d'une végétation abondante de cette plante, à peine connue dans la ville.

Outre les circonstances que nous venons de faire connaître, et qui sont inhérentes aux graines mêmes, trois conditions sont nécessaires pour la germination des graines, ce sont : l'action de l'humidité, celle de l'air et de la chaleur. Jetons un coup d'œil sur chacune d'elles en particulier.

1º Action de l'humidité. L'humidité est indispensable pour la germination. Intro-

duite dans l'intérieur de la graine, elle y arit d'abord mecaniquement en déterminant le gonflement de l'albumen et des cotylédons, et en amenant consécutivement la rupture des téguments séminaux et l'ouverture des noyaux lorsqu'ils existent. En second lien, elle ramollit la substance de l'amande, la délaie ensuite, et lui permet ainsi de servir d'aliment au germe de la jeune plante, jusqu'an moment où, dégagée de ses envepes, celle-ci pourra puiser dans le sol les matériaux de sa nutrition. Dans la plupart des graines, la provision de matières nutritives amassée d'avance, soit dans les cotylédons, soit dans l'albumen, est promptement énnisée : mais, dans certaines graines volumineuses. La quantité en est assez considérable pour sournir au développement de la jeune plante pendant un temps besucoup plus long. Le sait le plus remarquable à cet égard est probablement celui du Cocotier, dont la plantule se nourrit aux dépens de son albumen pendant les deux ou trois premières années de son exislence.

Quelle est la voie par laquelle cette eau nécessaire à la germination s'introduit dans l'intérieur des graines? On a fait à cet égard des recherches assez suivies, à l'aide de solutions colorées. Mais celles de Boehmer et de Puncelet rapportées par De Candelle, celles de ce dernier botaniste luimême, ont été faites sans distinction peutêtre des parties à travers lesquelles avaient passé les liquides. Celles de Tittmann ont sourni des données qui paraissent plus rigoureuses : ce physiologiste a vu que l'absorption de l'eau a lieu par toute la surface des graines et par leur micropyle, toutes les sois que les téguments séminaux sont minces et membraneux; que dans les cas où les téguments sont très durs et pierreux, elle s'opère uniquement par le micropyle; que des lors, en lutant le micronyle de ces dernières graines, on empêche leur germination. On conçoit aisément que l'introduction du liquide dans ces graines doit être lente, et l'on s'explique ainsi l'avantage qu'on trouve, dans la pratique de l'hortfculture, à entailler ou a user sur une pierre ces envelopues seminales epaisses et tres dures. Quant à la cause même de

qu'il faut la chercher uniquement dans l'endosmose.

La quantité d'humidité nécessaire pour la germination varie beaucoup dans les diverses espèces de graines. Quelquesois celle qu'elles renferment naturellement suffit pour déterminer le réveil et le développement de l'embryon; quelquefois aussi elles oat assez de celle qu'elles puisent dans l'air par la simple hygroscopicité de leur tissu tégumentaire; mais plus habituellement elles exigent une plus grande quantité de ce liquide. Toutes celles sur lesquelles De Candolle a expérimenté ont pris pour germer un poids d'eau plus grand que le leur propre. Généralement aussi, cet observateur a reconnu que la quantité de ce liquide dont chaque graine a besoin pour germer est proportionnelle à la grosseur de celle-ci. Néanmoins, il existe à cet égard des anomalies inexplicables.

L'eau introduite dans la graine à la germination est-elle décomposée? Les observations les plus recentes ont amené à résoudre cette question pegativement et à admettre que ce liquide ne joue pas d'autre rôle dans ce phénomène que celui que nous avons déja signalé.

2º Action de la chaleur. La chaleur agit comme un excitant indispensable pour la permination; mais son action n'est avantageuse qu'entre certaines limites au-dessus et au-dessous desquelles le phénomène ne peut plus se produire. La limite inférieure de température jusqu'à laquelle les graines puissent germer à été fixée, par MM. Edwards et Colin, à + 7° C. pour le blé d'hiver, l'orge et le seigle. Mais M. Goespert a vu d'autres espèces germer à une température encore plus basse et jusqu'à + 3° C. Il paralt néanmoins que c'est la le terme extrême, et l'on ne connaît encore aucun exemple de germination qui se soit opérée à 0'. Par un froid plus considérable, nous avons déià vu que les graines ne souffrent nullement lorsau'elles sout parfaitement sèches : il n'en est pas de même lorsqu'elles sont humides, et, dans re cas, un froid de plusieurs degrés ancantit en elles sans retour la faculté germinative. Quant a la limite superjeure de température où les embryons des graines perdent leur faculté celle absorption de l'eau, il est évident germinative, elle a éte fixée, par MM. Ed-

wards et Colin, à + 50°C. en moyenne et dans l'eau pour le blé, l'orge, les haricots, le lin, un peu plus haut pour le seigle et la fève. Cette limite s'élève, d'après ces observateurs, à + 62° C. dans la vapeur d'eau et à + 75° C. dans l'air sec. Il suffit que les graines soient soumises à ces températures pendant un petit nombre de minutes pour perdre la faculté de germer; mais lorsque la température est moins élevée, il faut prolonger son action pendant longtemps pour qu'elle produise un effet semblable. Ainsi, dans les expériences de MM. Edwards et Colin, un séjour de trois jours entiers sur l'eau à + 35° C. a détruit la faculté germinative dans les 4/5 des graines de seigle et de blé employées et dans la totalité de celles d'orge. Dans la terre, ces effets sont moins prononcés: aussi, dans un sable légèrement humecté, la limite de tempérâture pour ces mêmes graines est de + 45° C. Ces faits nous expliquent la diffusion géographique des céréales dans les contrées intertropicales. La faculté germinative s'éteint dans leurs graines selon l'ordre suivant : 1° dans l'orge ; 2° dans le blé; 3º dans le seigle; 4º dans le maïs. Aussi, la limite insérieure d'altitude à laquelle on peut cultiver l'orge est supérieure à celle du blé; celle-ci, à son tour, à celle du seigle; quant au mais, il prospère dans une zone dont la température moyenne est de + 26° C., et il descend jusque dans les plaines et presque au niveau des mers.

Nous manquons d'expériences suffisamment précises sur la température la plus haute à laquelle puissent germer les graines des plantes propres aux climats équatoriaux; mais on sent qu'elle dépasse nécessairement beaucoup celle que nous venons d'indiquer pour nos céréales. On sait, en effet, que le sol de ces contrées s'échausse au soleil jusqu'à 48°, 50°, 52°,56 C., c'est-à-dire 56 centièmes et non degrés (Humboldt). 53° C. (Arago), quelquefois même davanlage. Il faut donc que les graines destinées à germer dans ce sol brûlant résistent à ces biules températures. Au reste, M. Ramon de la Sagra a publié (Anales de Ciencias de la Habana, 1827, 1828, 1829) une liste de germinations qui ont eu lieu dans le jardin de la Havane, à la température de 43 à 50° C., au soleil.

Des faits peu en harmonie avec ceux que nous avons signalés d'après MM. Edwards et Colin, sont ceux qu'a fait connaître M. Henslow. Parmi un certain nombre de graines d'un acacia du Cap qu'il avait plongées dans l'eau bouillante pendant 1 1/2. 3 et 6 minutes, quelques unes non seulement ont conservé leur faculté germinative, mais encore leur germination en a été hâtée de quelques jours. Meyen a répété ces expériences sur le cresson alénois, l'Ipomæa purpurea (Pharbitis hispida Choisy). l'avoine, et il en a obtenu des résultats entièrement différents. Il a reconnu qu'une immersion de 2 secondes, quelquefois de 15, n'empêchait pas mais retardait la germination de ces graines; mais que, prolongée pendant 5 minutes ou davantage, elle détruisait définitivement en elles la faculté germinative.

A partir de la limite inférieure où la germination cesse d'être possible, la chaleur favorise et accélère l'accomplissement du phénomène, et son influence est proportionnelle à son élévation, du moins jusque près de la limite supérieure que nous avons indiquée. On observe que toutes les graines ne sont pas également sensibles à cette influence de la température, ou que, parmi elles, les unes demandent plus de chaleur que d'autres; par là s'expliquent les soins divers qu'on est obligé de prendre dans les jardins pour faire germer des graines d'espères différentes; on peut aussi déduire de ce fait quelques notions explicatives relativement à la précocité plus ou moins grande des plantes annuelles d'un même pays. Généralement, on observe que les végétaux des climats chauds exigent, pour la germination de leurs graines, une température plus haute que ceux des climats froids; il en est ordinairement de même des grosses graines comparativement aux petites.

3º Action de l'oxygène. Dès 1777, Schéele, ayant fait germer des pois dans l'oxygène, s'aperçut qu'une portion de ce gaz avait disparu et avait été remplacée par de l'acido carbonique; mais ce fait ne passa à l'état de principe physiologique que lorsque les travaux de Sénebier et Huber, surtout de Th. de Saussure et Ellis, en eurent dévoilé les circonstances et donné la mesure exacte.

Des expériences fort simples peuvent démontrer la nécessité de l'intervention de l'oxygène et, par suite, de l'air, dont il est un des principes constituants, dans la germination. Ainsi, des graines plongées dans l'eau bouillie ou distillée, par conséquent privée d'air, ne germent pas; même, submergées dans l'eau ordinaire, elles se gonflent, commencent quelquesois à développer leur radicule; mais leur accroissement ne va pas plus loin. Ainsi encore, dans un vase plein d'hydrogène, d'azote ou d'acide carbonique, les graines ne germent pas, quoique soumises, du reste, à l'in-Auence de l'humidité et de la chaleur. De là on neut sentir la nécessité de ne pas ensouir les semences dans le sol assez profondément pour que l'air pénètre disticilement jusqu'à elles.

Puisque l'oxygène est un élément essentiel de la germination, il semblerait que le phénomène devrait s'accomplir beaucoup plus aisement et beaucoup plus vite dans ce gaz que dans l'air atmosphérique dont il ne forme que les 0, 21 (en poids). Il existe, en effet, en saveur du premier de ces deux cas, une différence que M. de Humboldt avait ueja signalee dans ses Aphorismes, mais qui est très faible, ainsi que l'a montré Th. de Saussure (Alterat. de l'air, Annales cies sc. natur., 1834, t. II, p. 270-284, etc.). Il ne paralt pas non plus que les acides oxygénés exercent sur ce phenomène une in-Auence accelératrice, malgré l'assertion de M. Goeppert; car Meyen ayant répété les expériences de ce botaniste n'en a obtenu que des résultats négatifs.

En quoi consiste cette action de l'oxygène dans la germination? Une portion de celui qui est absorbé se fixe dans la graine; une autre se combine avec le carbone, qu'elle renfermait, à l'état de maturité, en proportion considérable ou même surabondante, et par là elle donne de l'acide carbonique qui se dégage. Les expériences de Th. de Saussure ont montré d'une manière plus rigoureuse et plus complète que ne l'avaient fait auparavant Scheele et Ellis, les relations qui existent entre cette absorption d'oxygène et le degagement d'acide carbonique qui en est la consequence. Elles ont prouvé : 1º que dans l'oxygène pur , la destruction de ce gaz est constamment plus ! chlore bite le réseil de l'embryon et son

forte que la formation consécutive d'acide carbonique; 2º que, dans l'air atmosphérique, les relations varient d'une plante à l'autre, et même, pour une même graine, aux différentes phases de la germination. Dans les expériences de ce savant, tantôt l'oxygène consommé a été en quantité égale à l'acide carbonique produit; ainsi 21 grains de blé ont remplacé 2,42 cent. cubes d'oxygène par 2º 47 d'acide carbonique; dans une autre expérience, un plus grand nombre de ces mêmes graines a donné 12° 2 d'acide carbonique en place de 12° c. d'oxygène : les résultats ont été analogues pour le seigle. Tantôt la quantité d'acide carbonique produit a excédé celle d'oxygène absorbé: ainsi, trois haricots ont pris 8° c. 98 d'oxygène, auquel ils ont substitué 9cc. 53 d'acide carbonique. Tantôt, enfin, la quantité d'oxygène absorbé a dépassé celle de l'acide carbonique produit; ainsi, quatre fèves ont pris 11 " 91 d'oxygène et n'ont produit que 110 27 d'acide carbonique. Dans le cours d'une même germination, l'absorption d'oxygène et la production d'acide carbonique deviennent de plus en plus fortes ; ainsi, quatre graines de lupin blanc ont absorbé, pendant les premières 24 beures, 3-4 d'oxygène et rejeté 4er 23 d'acide carbonique; pendant les 24 heures suivantes, elles ont pris 6° c 37 d'oxygène et rejeté 5° 88 d'acide carbonique; enfin pendant un troisième intervalle de 24 heures, elles ont absorbé 10 '68 d'oxygène et produit 81134 d'acide carbonique. Les fères et les pois ont donné des résultats analogues.

Lorsque la germination a lieu dans l'air, l'absorption d'oxygène est accompagnée d'une absorption d'azote; mais celle-ci est tou-, jours faible. Ainsi, dans les expériences de Th. de Saussure, nous voyons une absorption de 0 4, 0 81, 0 5 d'azote accompagner une destruction de 12°C, 13°C13, 6° 57 d'oxygene

Influences secondaires sur la germination L'eau, la chaleur et l'oxygène sont les trois conditions essentielles de toute germination; mais il est encore des influences secondaires qui agissent, ou qu'on a supposées agir sur ce phénomène : 1° M. de Humboldt a reconnu depuis longtemps que le



développement; en d'autres termes, qu'il agit sur son évolution comme substance excitante et accélératrice. On a plusieurs Sois mis à profit cette propriété dans les jardins botaniques, de manière à confirmer pleinement l'observation du savant prussien. Plus récemment, M. Goeppert a dit avoir reconnu des propriétés analogues dans la vapeur d'iode et de brome. 2° On a dit pendant longtemps que l'obscurité est nécessaire ou du moins avantageuse à la germination, c'est-à-dire que l'influence de la lumière est contraire à l'accomplissement de ce phénomène. Cependant les expériences de Meyen prouvent que cette idée est sans sondement : sur dix espèces qu'il a fait germer comparativement à l'obscurité, à l'ombre et à la lumière, il n'a remarqué absolument aucune dissérence. 3º L'influence du sol sur les graines en germination ne paralt pas être plus positive, et, si elle existe, elle se réduit uniquement à l'appui matériel que la terre peut fournir aux graines.

Dès l'instant où les actions diverses que nous venous d'étudier successivement se sont exercées sur la graine, la vie, engourdie depuis un temps plus ou moins long, se réveille en elle, et la germination a lieu. Outre le développement rapide qui commence à s'opérer en elle, la substance de ses cotylédons et de son albumen, lorsqu'il existe, subit des modifications importantes, au point de vue de sa composition chimique. La plus importante de ces modifications est celle que subissent les cotylédons et les albumens farineux, dans laquelle la sécule se transforme en gomme et en sucre sous l'influence des acides et de la diastase. Cette production momentanée de matière sucrée pendant la germination est parsaitement mise en évidence, et elle est de plus utilisée dans la fabrication de la bière. Elle a pour effet immédiat de faire servir à la nutrition de la plante paissante la fécule qui avait été amoncelée dans le tissu des cotylédons et de l'albumen. Dans les albumens charpus et cornés, la substance des parois cellulaires se modifie elle-même chiniquement; mais les faits chimiques qui se passent alors dans la graine ne sont pas encore assez nettement connus et, d'ailleurs, nous entratmeraient trop loin pour que nous Pensions devoir nous y arrêter.

Considéré sous le rapport de son développement pendant la germination, l'embryon passe par divers degrés d'évolution. D'abord, ses cotylédons se ramollissent; bientôt après, la radicule commence à se développer, ou plutôt tout le blastème commence à prendre de l'accroissement : les téguments séminaux rompus livrent passage à la radicule, qui s'enfonce dans le sol et qui prend dès cet instant un accroissement rapide. D'un autre côté, le ou les cotylédons se dégagent le plus souvent des enveloppes de la graine et verdissent; soulevés par l'élongation de la tigelle dans toute sa portion intermédiaire au collet et à leur point d'attache, tantôt ils s'élèvent au-dessus du sol (cotylédons épigés), soit qu'ils conservent à peu près la forme qu'ils avaient dans la graine, soit qu'ils se dilatent en lames foliacées; tantôt, au contraire, ils restent enfouis dans la terre (cotylédons hypogés). Peu après, se développent la ou les seuilles primordiales, et cette nouvelle production marque la fin de la germination. Au reste, les nombreuses variations dans la structure des graines amènent une très grande diversité dans les détails de leur germination, détails trop nombreux pour que nous puissions les exposer ici, qui de plus sont du ressort de l'organographie plutôt que de la physiologie, et pour lesquels nous renverrons aux mémoires spéciaux qui ont été publiés sur ce sujet.

De quelque manière qu'elle s'opère, la germination exige un espace de temps très variable selon les espèces ou même selon les circonstances extérieures. Ainsi l'on conçoit aisément que de deux graines d'une même plante, l'une et l'autre également en bon état, celle qui lèvera, comme on le dit vulgairement, ou qui germera la première, sera celle autour de laquelle se réuniront, dans les proportions les plus avantageuses, les trois actions déterminatrices de toute germination, humidité, chaleur et air atmosphérique. Mais les variations auxquelles les graines peuvent être soumises sous ce rapport, quoique pouvant aller de 24 heures à 8 jours (avoine), de 3 jours à 12 jours (payot), de 2 jours à 10 (Erigeron caucasicum, etc.), n'amènent que de légères différences, comparativement à celles qu'on observe d'une espèce à l'autre. Celles90

ci flottent entre des limites très espacées, ¡ depuis un jour ou deux, comme pour des Graminées, certaines de nos Crucifères potagères, les Laitues, etc.; jusqu'à un an, un an et demi, deux ans, comme pour le Pêcher, le Châtaignier, l'Aubépine, surtout les Rosiers. Il paraît même y avoir des germinations plus longues encore que ces dernières; du moins Tittmanu n'a pu voir germer, au bout de deux ans, les graines du Veronica hederæfolia. Généralement, les germinations les plus longues sont celles des graines à test dur ou pierreux. Mais au total, on ne peut déduire aucune loi générale, sous le rapport de la longueur des germinations, des faits qui ont été publiés et dont on trouvera une longue énumération dans la Physiologie de De Candolle, vol. II, page 640 et suivantes, et dans un Mémoire plus récent de M. Alph. De Candolle. Les détails circonstanciés dans lesquels il faudrait entrer à cet égard seraient déplacés ici, et dès lors nous croyons devoir les supprimer.

### ART. II. - ACCROISSEMENT.

Aussitôt que la germination a eu lieu, la plante commence à développer ses diverses parties, soit souterraines, soit aériennes, et à vivre de sa vie propre. L'histoire de son accroissement forme une section importante de la physiologie végétale; mais nous n'avons pas à nous en occuper ici, ce sujet ayant été déjà traité dans un article remarquable de M. A. Richard (voy. Accaois-SEMENT). Nous ferons seulement observer que l'histoire du développement des organes végétaux s'est enrichie, dans ces dernières années, d'un grand nombre de faits et de recherches qui lui ont donné beaucoup plus d'extension et d'importance. Limitée d'abord presque uniquement à l'accroissement des tiges, partie fondamentale sans doute, mais relativement à laquelle la science ne possède encore que des données insussisantes rattachées en systèmes divergents ou contradictoires, l'étude de l'accroissement végétal ou l'Organogénie végétale a été étendue récemment aux organes foliacés et à leurs dérivations, à la fleur considérée dans son ensemble et dans ses parties constitutives (Organogénie florale ou Anthogénie), à la formation et au développement de l'embryon et des autres parties de la graine (*Embryogénie*). Mais, quoique déjà riche de faits, cette branche de la physiologie attend encore de nouvelles observations et surtout une coordination régulière et méthodique.

### ART. III. - DURÉE DES VÉGÉTAUX.

Il sussit de jeter un coup d'œil sur les nombreuses espèces végétales qui croissent à la surface du globe pour reconnaître que leur durée varie entre des limites extrêmement étendues. Depuis nos Véroniques printanières, qui germent, fructifient et meurent dans l'espace de trois mois, jusqu'à ces arbres de stature colossale qui comptent une longue suite de siècles, il existe un grand nombre d'intermédiaires. Néanmoins, considérées sous le rapport de la longueur de leur vie, les plantes ont pu être divisées en un petit nombre de catégories. On a nommé annuelles celles qui germent, fructifient et meurent dans le cours d'une même année; bisannuelles celles qui ne fructifient et meurent que dans la seconde année de leur existence; vivaces celles qui fructifient et vivent plusieurs années de suite, que leur tige soit ligneuse ou herbacée. Cette division a été attaquée, surtout parce qu'il est des végétaux qu'il est impossible d'y classer, ou qui appartiennent tantôt à l'une, tantôt à l'autre de ces catégories selon les circonstances dans lesquelles s'accomplis leur végétation. Ainsi, comment classer, d'après elle, l'Agave, par exemple, qui, dans son pays natal, ne fructifie que la quatrième, cinquième ou sixième année pour mourir ensuite? qui, dans nos pays, végète 40, 50 et même 100 ans avant de fructifier, mais qui périt immédiatement après? Pour remédier à cet inconvénient, De Candolle a divisé tous les végétaux en deux catégories seulement : les Monocarpiens, qui ne fructifient qu'une fois, et les Polycarpiens, qui fructifient plusieurs fois: seulement, il a subdivisé cette dernière catégorie en deux sections : les Caulocarpiens, dont la tige, dit-il, persiste et Ceurit plusieurs fois (arbres, arbrisseaux et sousarbrisseaux); et les Rhizocarpions dont la tige, dit-il, est monocarpienne, mais dont la racine reproduit de nouvelles tiges fructiferes (herbes vivaces ). Il est facheux que

ces deux dernières expressions et définitions soient basées sur une idée inexacte; puisque, dans les espèces herbacées vivaces en rhizocarpiennes, c'est bien la vraie tige et non pas seulement la racine qui persiste sous terre, et de laquelle partent les productions annuelles qui forment la portion aérienne de la plante.

En voyant la durée de chaque espèce végétale circonscrite entre des limites, susceptibles sans doute de certaines variations, mais néanmoins manifestes, on se trouve conduit naturellement à admettre que pour les plantes comme pour les animaux, il est un terme nécessaire à l'existence, et que pour être quelquesois très éloigné du moment de la naissance, ce terme n'en est pas moins inhérent à l'organisation; en d'autres termes, il semble que les plantes, êtres vivants comme les animaux, meurent nécessairement comme eux; seulement, que pour ceux d'entre eux qui peuvent atteindre une longue vieillesse, la mort peut quelquefois être retardée exceptionnellement. ainsi que nous le voyons, au reste, quelquefois dans les espèces animales. Néanmoins, ces idées ont été combattues par De Candolle, qui a essayé de leur substituer la théorie de l'accroissement végétal indéfini. D'après ce célèbre physiologiste, la production incessante de couches nouvelles, d'organes nouveaux dans les plantes, reculerait indéfiniment, pour ces êtres, le terme de l'existence; des lors, leur mort serait toujours la conséquence d'accidents, de maladies, et pe pourrait être regardés comme une loi fatale attachée à leur organisation. Mais, malgré l'autorité du grand nom de De Candolle, il nous semble bien dissicile Cadmettre une pareille théorie, contre laquelle s'élèvent plusieurs objections puissantes, mais qu'il nous serait impossible de discriter ici.

Comme les proportions d'après lesquelles s'opère annuellement l'accroissement des arbres sont imparsaitement connues, qu'elles ne le sont même que pour un petit nombre d'espèces, on est obligé de se contenter de simples à-peu-près dans la détermination de l'âge auquel peuvent arriver diverses espèces; mais ces simples à-peu-près donnent encore des chisses extrême-neut élevés pour certains des colosses du

règne végétal, tels que les Châtaigniers du mont Etna, certains Tilleuls, Noyers, Acajous, Courbarils, etc., surtout pour les Taxodium, les Baobabs du Cap-Vert, le fameux Dragonnier d'Orotava, etc. Pour certains de ces derniers, des calculs très admissibles portent à admettre une antiquité de 40 à 50 siècles et même davantage. Au reste, comme l'estimation de l'âge de ces arbres gigantesques ne peut être faite que d'après la grosseur de leur tronc, nous pensons qu'il est bon de renvoyer les détails relatifs à ce sujet à l'article TIGE.

# ART. IV. — DIRECTIONS DES PARTIES DES

Les directions diverses que prennent les parties des plantes sont au nombre des faits les plus remarquables, mais en même temps les plus obscurs qu'étudie la physiologie végétale. Aussi ont-elles attiré depuis longtemps l'attention des physiologistes, qui ont proposé pour les expliquer de nombreuses hypothèses. Mais, hâtons-nous de le dire, malgré la faveur dont ont joui certaines de ces hypothèses, aucune d'elles ne rend suffisamment compte de ces phénomènes dont des observations multipliées ont fait connaltre plus exactement les circonstances sans faire disparaître l'obscurité qui enveloppait leur cause première, et pour lesquelles on est invinciblement amené à admettre la force vitale comme motif principal, si ce p'est même unique. Afin de mettre plus d'ordre dans l'étude de ces phénomènes de direction, nous les diviserons en plusieurs paragraphes distincts.

§ 1. Tendance des racines et des tiges à la verticalité. — Les pacines s'enfoncent verticalement dans la terre; les tiges s'élèvent vers le ciel; c'est la un fait fondamental de l'organisation végétale, et dont quelques exceptions, souvent plus apparentes que réelles, n'altèrent pas la généralité.

La tendance des racines à se porter vers le centre de la terre est facile à reconvaltre par l'observation et à démontrer par l'expérience. Dès l'instant où la radicule est sortie des enveloppes séminales, quelle que soit la position de la graine, elle commence à diriger son extrémité en bas, et, par là, elle s'ensonce dans le sol; si, comme l'ont fait Duhamel et plusieurs autres physiologistes, on fait germer la graine dans un vase rempli de mousse humide ou de terre, et en la disposant de telle sorte qu'on puisse suivre tous les détails de l'expérience, il sussit de retourner le vase de manière à reporter en haut l'extrémité inférieure de la radicule, pour voir celle-ci se recourber bientôt en s'allongeant de manière à reprendre la verticalité première. Si l'on retourne encore le vase une seconde, une troisième, une quatrième fois, etc., la radicule se coude chaque fois et forme ainsi une seconde, une troisième, une quatrième, etc., courbure, pour reprendre constamment sa direction normale. Meyen signale même à cet égard cette particularité remarquable que, dans ces changements successifs de direction, la courbure de la jeune racine se l'it toujours vers le côté opposé à la lumière. - Cette tendance des racines en général à descendre se manifeste également dans l'air, dans la terre et dans l'eau. Elle se montre aussi dans une expérience signalée et figurée depuis longtemps déjà dans l'ouvrage de Saint-Simon sur les Jacinthes, reprise dans ces dernières années et qui se fait aujourd'hui communément avec une modification qui la rend plus curieuse à l'œil, à l'aide d'appareils de verre confectionnés pour cet objet. Cette expérience, qui a été rapportée d'une manière un peu inexacte par De Candolle, consiste à planter dans un vase à deux ouvertures opposées et rempli de terre deux bulbes de Jacinthe dirigés l'un en haut, l'autre en bas. Le vase étant posé sur une carafe entièrement pleine d'eau de manière que le bulbe renversé affleure presque, par son extrémité, la surface du liquide, l'accroissement de la plante qui en provient se fait forcement en sens inverse de sa direction naturelle; en effet, la hampe descend verticalement dans l'eau et elle y fleurit ordinairement comme elle l'eût fait dans l'air; elle y descend en conservant sa rigidité, contrairement à l'aspertion de De Candolle; mais les racines, obligées d'abord de s'allonger vers le haut, ne tardent pas à se recourber pour repreudre la direction descendante qui leur est propre; après quoi, la suite de leur développement ne présente plus rien d'anormal.

En même temps que la racine descend vers le centre de la terre, la tige s'élère dans une direction opposée. L'expérience que nous avons rapportée tout-à-l'heuse pour prouver la descension nécessaire des racines, sert encore à mettre en lumière la tendance à l'ascension des tiges. En effet. chaque fois qu'on renverse le vase ch les graines ont germé, la tige se redresse en même temps que la radicule se receurbe pour reprendre sa direction descendante. Cette tendance à la verticalité des tiges est surtout frappante dans les arbres qui creissent sur un terrain très incliné; leur trosc fait souvent un angle très aigu avec la ligne d'inclinaison du sol; elle existe non senlement dans la tige elle-même, mais encore, à ce qu'il paraît, dans les branches où des circonstances anormales la mettent quelquefois au jour. Ainsi, nous avons observé près de Toulouse un Peuplier d'Italie qu'un coup de vent avait couché, mais qui a continué de végéter dans la position à très peu près horizontale que cet accident lui avait donnée. Dès ce moment ses branches se sont redressées verticalement, et quatre d'entre elles ont pris un tel développement, qu'aujourd'hui elles ressemblent à quatre beaux arbres, s'élevant, non du sol, mais du tronc primitif qui leur sert de base commune, et qui se montre disposé, par rapport à elles, comme un rhizome horizontal relativement aux pousses verticales et aériennes qui s'en élèvent chaque année.

Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer la verticalité des racines et des tiges. Nous ne parlerons pas de celle de Dodart, qui reposait sur une prétendus contraction des fibres de la racine par l'humidité et de la tige par la sécheresse; ni de celle de Lahire, qui faisait descendre la racine par l'effet de la densité de la sève descendante et monter la tige par suite de la vaporisation des liquides nourriciers. Ces idées ne supportent pas le plus léger examen.

La première théorie qui ait obtenu l'assentiment des physiologistes, est celle de Knight que De Candolle a adoptée et dont il a essayé de démontrer la bonté. Le physiologiste anglais disposa un jour deux roues, l'une verticalement, l'autre borizontalement; dans des sortes d'augets creusés à

férence, il placa des graines rezées par de la mousse humide: il imprima à ces roues un mouide (environ 150 tours par misoyen d'une chute d'eau qui, en s. maintenait ces graines consumides. Or, dans l'une et l'auentes les plumules se dirigèrent tre de la roue, toutes les radia circonférence : seulement, dans mutale, les jeunes plantes avaient inclinaison de 10 degrés, qui ar radicule quelque peu vers la r plumule vers le ciel ; cette inigmenta lorsque la vitesse de roi roue horizontale diminua, et 1 45 degrés lorsque la roue ne 80 révolutions par minute. Le n anglais conclut de ces expéla force centrifuge ayant conet détruit l'action de la pesan-I jounes plantes, celles-ci n'achéi qu'à l'action de la force pai avait remplacé pour elles la Dr. comme dans le cours ordiioses c'est la radicule qui se di-, tandis que dans les expériences mestion, c'était elle qui s'était shors, il en tira la conséquence a nature, c'est l'action de la si dirige la racine vers le cenre. L'inclinaison que les jeunes ent prise dans l'expérience faite s herizontale, lui semblait proement de ce que, dans ce cas. rifuge n'ayant pu contrebalanient la pesanteur, la portion de re force qui n'avait pas été démanifesté ses effets ordinaires ion de la racine et de la tige, s'autant plus prononcé que la station, et, par suite, la force avaient été moindres.

eette théorie toute méranique, d'admettre que la même cause endre la racine fait monter la t là une difficulté insurmonpeut, en effet, admettre l'exe De Candolle a essayé d'en s Knight lui-même. D'après ce iologiste, comme les racines ne que par leur extrémité, leur inte est dans un état de mol-

lesse qu'on peut comparer à une demi-fluidité. L'action continue de la gravitation doit donc les forcer sans cesse à descendre : l'énergie avec laquelle chaque racine tendra à se diriger vers le centre de la terre, sera proportionnée au degré de mollesse de ses extrémités naissantes. Or, en réalité, l'extrémité naissante des racines est formée d'un tissu cellulaire qui n'est nullement comparable à un état demi-fluide; on voit même cette partie de la plante s'enfoncer dans des sols assez consistants pour qu'elles dussent y trouver un obstacle insurmontable si les idées de Candolle étaient sondées. En second lieu, comment la pesanteur obligerait-elle la radicule à rehrousser chemin et à se recourber vers la terre dans l'expérience des germinations renversées. Ces raisons, et plusieurs autres qu'on peut aisément y joindre, renversent la première partie de l'explication proposée par De Candolle. Quant à la seconde, par laquelle ce célèbre botaniste a voulu expliquer l'ascension des tiges, elle est encore moins admissible. D'abord les raisons qu'il a données pour cela, en supposant qu'elles sussent sondées sur la nature et non sur des idées purement spéculatives, auraient peut-être pour résultat de prouver qu'il ne peut pas y avoir de branches obliques, ni, à plus forte raison, horizontales; mais à coup sûr elles ne montreraient pas que les tiges dussent s'élever verticalement; elles expliqueraient surtout encore moins pourquoi, à la germinaison, la tigelle, avec un petit nombre de faisceaux fibreux et une homogénéité parsaite de structure sur toute sa circonsérence, piongée encore dans la terre où elle est entourée de tous côtés d'un milieu homogène, s'élève verticalement, se recourbe même dans l'expérience des germinations renversées pour reprendre sa direction ascendante verticale. Comment expliqueraient-elles également la propriété qu'ont les tiges de certaines plantes aquatiques (Sagillaria, Sparganium, Typha, etc.) de se diriger vers la terre avec autant de force que si c'étaient des racines? Il est, au reste, assez curieux de voir que De Candolle a été conduit par le désir d'expliquer deux faits peut-être inexplicables, à admettre que les tiges se redresseraient pour devenir verticales par un excès de végétation sur un de

leurs côtés, absolument comme il admet qu'elles se courbent pour se porter vers la lumière par l'effet d'un affaiblissement de la végétation sur un de leurs côtés; il s'ensuivrait que, dans ces deux cas de courbure des tiges, le côté convexe devrait sa convexité, dans le premier cas, à un excès de vigueur; dans le second, à un défaut de vigueur. Maigré l'appui de De Candolle, l'hypothèse de Knight est donc inadmissible, et son expérience, vérifiée par Dutrochet, reste seulement au nombre des faits curieux que possède la science.

En place de cette théorie, Dutrochet en a proposé une autre qui ne parait pas beaucoup plus admissible. D'après lui (voy. Direction des tiges et des racines dans ses Mém. pour servir à l'histoire anat, et physiol, des veget. et des anim., t. li, p. 1-59), . en général la médulle centrale et la médulle corticale offrent un décroissement en sens inverse dans la grandeur de leurs cellules : la medulle centrale... du dedans vers le dehors, et la médulle corticale... du debors vers le dedaus. Il résulte de cette organisation inverse du système central et du système cortical, que ces deux systèmes étant isolés et divisés en lanieres longitudinales, ces lanières, quand elles appartiennent au système cortical, doivent tendre à se courber en dedans, et, quand elles appartiennent au système central, doivent tendre à se courber en debors... Comme ces deux systèmes sont cylindriques, et que les parties diamétralement opposées de chaque cylindre tendent à l'incurvation, toutes les deux en dedans, ou toutes les deux en dehors avec une même force, il en résulte que le caudes. vegetal conserve toute sa rectitude; elle est le resultat de l'équilibre parfait de toutes les tendances concentriques à l'incurvation.... La predominance de l'incurvation ! en un sens détermine atteste necessairement la rupture de l'équilibre. La tige offre une prédominance du système central sur le systeme cortical..., d'où une forte tendance du système central à se courber en debors... La racine offre une prédominance du système cortical ;... par conséquent la tendance du système cortical à se courber en dedans l'emportera sur la tendance du système central a se courber en dehors.... li y a des

comme des racines (Sagittaria, Sparganium, Typha, et autres plantes aquatiques). Cela provient de ce que, par anomalie, elles possèdent la même organisation que les racines. C'est la précipitation de la sève la plus dense dans le côté inférieur du caudex végétal couché horizontalement qui laisse une supériorité de turgescence, et par conséquent de force d'incurvation au côté opposé, lequel courbe vers la terre la racine fléchie par son système cortical, et vers le ciel la tige fléchie par son système central. - Avec cette sagacité qui le caractérisait, Dutrochet a étendu sa théorie a tous les cas qu'on observe dans la direction des tiges et des racines, et partout il a cru trouver des arguments en sa faveur. Pour nous, il nous semble que cette théorie n'est pas plus admissible au point de vue anatomique qu'au point de vue purement spéculatif; nous avouons, d'ailleurs, ne pas comprendre du tout comment les tendances inverses à l'incurvation de deux cylindres emboltés pourraient déterminer la direction exactement verticale, dans la plupart des cas, des racines et des tiges.

On a cherché encore à expliquer la direction verticale des racines et des tiges au moyen d'autres theories, telles que l'existence d'une sorte de polarité végétale, en vertu de laquelle les racines et les tiges suivraient des directions opposées; la tandance de la racine à fuir la lumière, etc. Mais comme ces idées n'unt pas acquis droit de bourgeoisie dans la science, que, de plus, des objections insurmontables ou des expériences décisives en démontrent l'inexactitude, nous n'avons pas besoin de nous en occuper ici.

Au total, la tendance à la verticalité des racines et des tiges se refuse aux explications purement physiques et mécaniques, et rentre des lors dans la classe de ces phénomenes pour lesqueis on est oblige d'admettre avant tout l'intervention de la force 
vitaie.

du système central à se courber en dehors...

Les tiges sont frequemment derangees de leur verticalite par leur faiblesse qui, ne cortical;... par conséquent la tendance du système cortical à se courber en dedans l'emportera sur la tendance du système central à se courber en dehors.... Il y a des luges qui dirigent leur sommet vers la terre mainfeste tous les jours, soit par la direc-



tion uniforme que prennent les pousses des plantes éclairées d'un seul côté, soit par le grand allongement de celles qu'on cultive au fond d'une cour, ou qui se trouvent dans un massif d'arbres; elle est surtout mise en évidence par les longues tiges que produisent fréquemment les tubercules de Pomme de terre placés dans des caves pour se porter vers le soupirail, qui, seul, laisse arriver un peu de lumière dans ces lieux obscurs. On a vu quelquesois ces tiges atteindre une longueur de 6 et 7 mètres, et dépasser par conséquent sept ou huit fois la longueur qu'elles auraient eue si elles se sussent développées à la surface de la terre et en plein air. On remarque même dans ces circonstances que ces longues pousses se dirigent en ligne droite vers la lumière; mais que, trop faibles pour se soutenir, elles se trainent d'abord sur le sol pour se relever ensuite aussitôt qu'elles ont atteint le mur contre lequel elles s'appuient. Une expérience décisive de Tessier a démontré que, dans ce cas, ces tiges obéissent uniquement à leur tendance vers la lumière, et que le besoin d'air n'est pour rien dans leur élongation anormale. Ainsi, placées dans une cave, entre un soupirail éclairé, sermé par une vitre, et une ouverture qui laissait libre accès à l'air, mais qui donnait dans un lieu obscur, les plantes se sont portées vers l'orifice éclairé, mais fermé.

De Candolle a cherché à expliquer la tendance des tiges et des branches vers la lumière, ou, comme on l'appelle aussi, la nulation, en faisant intervenir un commencement d'étiolement sur un côté de ces parties. On sait que les tiges des plantes qui croissent à l'obscurité s'allongent beaucoup en s'étiolant; or, le célèbre botaniste de Genève a supposé que lorsqu'une tige se courbe pour se porter vers la lumière, son côté soustrait à l'influence lumineuse a un commencement d'étiolement, et que, par suite, s'allongeant plus que l'autre, il doit déterminer dans l'organe entier une courbure vers la lumière. Mais, comme le fait observer Meyen, comment expliquer, dans ce cas, la végétation des Pommes de terre des caves? M. Dassen a tenté de rendre compte de cette tendance par la constance de direction que présente, comme nous le terrons bientôt, l'une des deux faces des

£

•

•

feuilles à se tourner constamment vers le haut. Pour appuyer cette explication, il disait qu'une branche renversée de force ne se redressait plus lorsqu'on l'effeuillait; mais Meyen a fait cette expérience sur des Haricots et des Pois, et il a obtenu des résultats tout-à-fait opposés.

Dutrochet a étendu à l'explication de ce phénomène sa théorie de deux tissus incurvables en sens contraire. « Les incurvations végétales s'effectuent, dit cet ingénieux physiologiste (Mém. pour servir, etc., tome II, pag. 75), par l'action de deux tissus différents par leur texture comme par le principe de leur action; ces deux tissus incurvables sont le tissu cellulaire et le tissu fibreux. Le tissu cellulaire, à cellules décroissantes de grandeur, se courbe par implétion de liquide ou par endosmose. Le tissu fibreux. à fibres décroissantes de grosseur, se courbe par implétion d'oxygène... L'action de la lumière diminue la force d'incurvation du tissu cellulaire et augmente la force d'incurvation du tissu fibreux dans le côté ou dans la moitié longitudinale de tige qu'elle frappera directement. » De là, dans le côté de la tige que frappe la lumière, le tissu fibreux, incurvable par oxygénation, a la prédominance sur le tissu cellulaire; il en résulte la courbure. On voit que, comparée à la théorie de De Candolle, celle-ci ne sait que déplacer la difficulté. Elle ne fait donc pas avancer la science d'un pas; de telle sorte que l'inflexion des tiges vers la lumière reste aussi obscure qu'auparavant quant à sa cause première.

Une exception remarquable à la direction ordinaire des parties aériennes des plantes est celle que nous présentent les arbres pleureurs, ou dont les branches tombent vers la terre. Mais, ici, il existe deux catégories distinctes: tantôt, comme dans le Saule pleureur, la grande élongation que prennent les branches dès leur première année ne leur permet pas de se soutenir; et des lors elles tombent vers la terre, ou pleurent par faiblesse; tentôt, au contraire, les branches sont roides, résistantes, et se montrent non pendantes, mais réellement réfléchies vers le sol (Frêne pleureur, Sophora pleureur). Dans ce cas, le phénomène reste encore inexpliqué.

Nous ne pouvons quitter le sujet qui nous

à cette sorte d'instinct qu'on a quelquelois attribué aux racines pour se porter vers la bonne terre. Or, cette prétendue tendance des racines vers la bonne terre a'existe pas, comme l'ont montré surtout les expériences récentes de M. Durand, de Caen (Comp. rend., t. XXI, 1845, p. 987). D'apres cet observateur, « les racines ne cherchent point la bonne terre; placées sur la limite de deux milieux dont l'un contient toutes les matieres dont elles ont besoin, et dont l'autre ne renferme que des substances qu'elles ne peuvent absorber, elles ne se dirigent pas plus vers le premier que vers le second : elles ne s'accroissent en longueur et en diamètre qu'en raison du milieu dans lequel elles se trouvent; la cause de cet accroissement est dans la nutrition des racines elles-mêmes; leur direction dans un sens plutôt que dans un autre est la conséquence de quelque modification dans cette fonction, et de leur organisation. .

§ 2. Enroulement des tiges et des vrilles. - On sait que les plantes à tige longue, et saible se soutienment, dans beaucoup de cas, en enroulant en spirale certaines de leurs parties autour des corps placés à côté d'elles. Le plus souvent c'est leur tige ellemême qui manifeste cette faculté de s'enrouler en spirale ou cette volubilité; mais, chez d'autres especes, la tige elle-même est supportée par le moyen d'organes spécialement volubles ou de vrilles (roy, VRILLES), rarement par l'enroulement des pétioles de leurs seuilles (Fumaria capreolata L.). L'enroulement des tiges se fait tantôt de gauche à droite (tiges volubles dextrorsum), comme chez le Houblon, les Polygonum grimpants, les Lonicera, les Tamus, les Dioscorées et Smilacées volubles, etc.; tantôt et plus souvent de droite à gauche (tiges volubles sinistrorsum), comme dans les Légumineuses en général, les Banisteria, les Convolvulacées, les Passiflorées, les Cucurbitacées, etc. Pour déterminer le sens de l'enroulement, l'observateur se suppose placé au centre de la spirale et tourné vers le midi. Nous serons remarquer en passant que faute de s'entendre sur la manière de déterminer le sens de la spirale, les auteurs présentent une divergence curieuse dans l'application des mots volubles dextrorsum

acette sorte d'instinct qu'on a quelquesois attribué aux racines pour se porter vers la bonne terre. Or, cette prétendue tendance des racines vers la bonne terre comme exemples de l'enroulement dextrorsum avec Palm, De Candolle, Meyen, M. A. de Jussieu, sont précisément citées dance des racines vers la bonne terre comme exemples de tiges volubles simistroralexiste pas, comme l'ont montré surtout les expériences récentes de M. Durand, de et reciproquement.

Les tiges volubles s'enroulent autour des corps de nature quelconque qui se trouvent à côté d'elles , pourvu qu'ils ne soient pas tres volumineux; lorsqu'elles ne trouvent pas d'appui, elles s'élevent quelque pen, retombent ensuite pour se relever en s'entortillant sur elles-mêmes. Le sens de leur suirale est constant, non seulement dans une même espèce, mais dans les diverses espèces d'un même genre et d'une même famille. On ne connaît guere à cet égard que l'exception signalée par M. H. Mohl relativement au genre Abrus à tige voluble dextrorsum, parmi les Légumineuses qui s'enroulent toutes sinistrorsum. Pour les vrilles, il n'en est pas de même; on les voit s'enrouler sur une même plante, tantôt à droite, tantôt à gauche; il n'est pas rare d'en rencontrer chez le Bryonia dioica dont les deux moitiés tournent en sens opposé; nous en avons même vu une qui présentait deux mouvements successifs dans le sens de l'enconlement.

Dans les plantes volubles, la tige doune d'abord ses trois ou quatre premiers entrenœuds droits; elle produit ensuite un entre-nœud notablement plus allongé, dans lequel commence l'enroulement, qui se prenonce bientôt très nettement et se continue ensuite pendant toute la suite du développement. Pour les vrilles, M. H. Mobi dit que leur torsion ne commence qu'après qu'elles ont acquis toute leur longueut; qu'elle commence à leur extrémité pour se continuer ensuite progressivement vers leur base; c'est-à-dire, d'après le savant allemand, qu'elle marche en sens inverse de celle des tiges. Il paraît néanmoins que ce fait n'est pas général; du moins il est contredit par les observations récentes de M. Macaire sur les vrilles du Tamus communis (Note sur les vrilles du Tamus communis; Bibl. univ. de Genève, mars 1847, pag. 167-173). D'après M. Macaire, lorsqu'on touche ces vrilles avec un corps quelconque, sur un point de leur surface éloigné

de moins d'un pouce de leur extrémité, elles se contractent de dehors en dedans, forment d'abord un crochet, puis une boucle, de manière à embrasser le corps, s'il n'est pas très gros. Lorsqu'un premier tour est fait, l'extrémité de la vrille continue à se contourner en spirale, quoiqu'il n'y ait aucun contact sur cette portion; sa portion supérieure continuant ainsi de se contourner, il se forme de la sorte jusqu'à sept ou huit nœuds. L'auteur en a vu souvent trois se former dans l'espace d'un quart d'heure, au contact d'un corps quelconque.

De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer le phénomène de l'enroulement des tiges et des vrilles; on peut presque dire qu'on a eu recours pour cela à toutes les hypothèses imaginables; on n'a même pas reculé devant l'admission d'un véritable instinct végétal. Parmi ces théories, il en est qui reposent sur l'action de la lumière; soit, comme dans celle de Knight, que ces parties des plantes ne s'enroulent autour des corps qu'en se portant vers eux pour fuir la lumière; soit, comme dans celle qu'a émise M. Brunner (Flora, 1837, nº 41), que, douées d'une irritabilité propre et à des degrés variables, elles se portent à gauche, vers le soleil levant, lorsque cette irritabilité se trouve au maximum chez elles, et à droite quand cette propriété est au contraire peu prononcée et que le soleil doit agir plus longtemps sur elles, et, par suite, s'avancer vers l'occident pour déterminer leur direction. A toutes ces théories, il sussit d'objecter que l'enroulement s'opère à l'obscurité comme à la lumière. De Candolle croit que le côté appliqué contre l'appui, gêné dans sa végétation, doit croître plus lentement, et que de la doit résulter l'enroulement; mais il reconnaît lui-même que cette explication Be rend nullement compte du fait primordial, c'est-à-dire de la direction déterminée à gauche ou à droite; d'ailleurs, cette inégalité de végétation ne produirait pas la torsion des faisceaux ligneux qu'on observe dans les tiges volubles. On peut faire les mêmes objections soit à l'application que Dutrochet a cru pouvoir faire aux parties volubles de sa théorie des deux tissus incurvables en sens opposé, soit à la théorie de M. H. Mohl d'après laquelle ces parties

susceptibles d'enroulement seraient douées d'une irritabilité spéciale au contact des corps. En outre, quant à cette dernière manière de voir, il nous semble qu'on ne gagnerait guère à expliquer la tendance à l'enroulement, propriété obscure, dépendante de la force vitale, par une irritabilité particulière, propriété tout aussi obscure et qui n'est aussi qu'une simple expression de la force vitale.

En somme, la cause de l'enroulement des plantes est encore aujourd'hui tout-àfait inconnue et inexpliquée. Aux dissicultés insurmontables, selon nous, qui s'opposent à ce qu'on admette l'une ou l'autre des explications proposées, se joignent celles qui résultent des faits observés par M. Macaire sur les vrilles du Tamus. Plongées dans un vase plein d'eau sans toucher à ses bords. ces vrilles n'éprouvent aucune contraction et se montrent ensuite tout aussi prêtes que de coutume à s'enrouler au premier contact d'un corps solide. Plongées à plusieurs reprises dans une solution de gomme arabique qu'on laisse ensuite sécher en enduit continu, elles ne s'en contractent pas moins autour des corps étrangers. Plongées dans l'acide sulfurique ou nitrique étendus. ou seulement exposées aux vapeurs de ce dernier, elles s'enroulent à vide. Au contraire, par une immersion pendant deux minutes dans un flacon d'acide prussique, elles perdent la faculté de s'enrouler, bien que leur tissu ne paraisse avoir subi aucune altération. Cet acide arrête même leur enroulement s'il a déjà commencé de se produire. Nous croyons pouvoir conclure de ce qui précède avec Meyen, M. Macaire, etc., que la volubilité des plantes est une propriété vitale inhérente à leur organisation et dont la cause échappe encore à toutes nos théories.

§ 3. Direction des feuilles. — Des deux faces d'une feuille ordinaire, l'une généralement plus verte et plus lisse est tournée vers le ciel, l'autre, souvent blanche, pubescente ou velue, marquée d'un réseau formé par la saillie des nervures, regarde la terre. Cette direction des deux faces de ces organes, en relation avec leur différence de structure et de fonctions, est constante et invariable, comme l'ont montré depuis longtemps déjà les recherches multipliées

de Bonnet. Elle est tellement inhérente à leur organisation, que lorsqu'on renverse de force soit une seule feuille, soit une branche tout entière, de manière à intervertir la situation naturelle des deux faces, on voit les feuilles se retourner au bout de quelque temps pour reprendre leur position normale. Le retournement des seuilles, dont le résultat est de replacer leur face supérieure en haut, leur face inférieure en bas, s'opère par leur pétiole ou sur leur base; il se reproduit plusieurs fois, et Bonnet l'a vu même, dans une de ses expériences, se montrer quatorze sois de suite. Il s'essectue dans un temps variable selon les espèces. surtout selon la température du jour où se fait l'expérience: il est très rapide par un jour chaud et dans certaines plantes, pour lesquelles il est complet après deux heures; il exige, au contraire, deux ou trois jours dans certaines espèces, par un temps froid. Lorsqu'on renverse la position des feuilles plusieurs fois de suite, le retour de leurs faces à la direction normale devient de plus en plus lent et il finit par être accompagné d'une apparence de désorganisation à la face inférieure et à la base de l'organe. Ce phénomène remarquable s'effectue non seulement dans l'air, mais encore dans l'eau; Bonnet, Dassen et Meyen l'ont vu également se produire dans l'obscurité. On remarque, au reste, qu'il a lieu naturellement sur les arbres pleureurs, dans lesquels le renversement des branches amène une torsion des seuilles qui replace leur sace supérieure en haut.

La direction de la face supérieure des feuilles vers le ciel, de l'inférieure vers la terre, est essentielle à leur existence; car, si par un moyen mécanique quelconque on intervertit cet état naturel et qu'on empêche l'organe d'y revenir, on voit bientot se maniscater des signes d'affaiblissement, de gêne, auxquels succèdent le dessèchement et la mort. La cause principale de ces phénomènes paraît être la tendance des seuilles vers la lumière, ou leur nutation; ainsi, leur face supérieure cherche le jour, et, par suite nécessaire, leur face inférieure se trouve reportée vers le côté le moins éclaire. C'est ce qu'on voit surtout très bien dans les plantes d'appartement, dont ou est oblige de retourner les pots de temps en temps, si l'on ne veut les voir se déjeter entièrement vers la fenètre. On le voit aussi très bien dans la nature, particulièrement chez les plantes herbacées, dont les feuilles semblent quelquefois suivre la marche du soleil. Néanmoins, un fait qui contrarie cette explication, qui oblige du moins a ne l'admettre qu'avec une certaine réserve, est celui que nous ayons déjà signalé, ou bien la persistance des seuilles à reprendre leur situation normale, même dans l'obscurité; d'un autre côté, le retournement de ces organes dans l'eau ne permet pas de rattacher trop intimement la production du phénomène à la transpiration. On se trouve donc conduit encore à faire intervenir dans l'explication de cette propriété remarquable des feuilles l'action de cette force vitale sans laquelle les saits primordiaux de la physiologie végétale seraient absolument inexplicables.

A la classe si obscure des phénomènes de direction dans les organes végétaux, se rattachent encore quelques autres faits extrêmement remarquables, particulièrement celui des positions que prennent leurs feuilles pendant la nuit, ou de ce que Linné a nommé poétiquement leur sommeil. l'oy. SOMMEIL DES PLANTES.

#### ART. V. - ABSORPTION.

Plongées dans la terre humide, les racines absorbent par leur extrémité toujours jeune et sans cesse renouvelée, ou par leur spongiole, l'eau chargée de matières en dissolution qui doit former la sève des plantes ou ce qu'on nomme plus particulièrement la sère ascendante. C'est là ce qui constitue le phénomène de l'absorption radicale, phénomène fondamental pour la vie végétale, et sur lequel les expériences de llales ont de bonne heure jeté beaucoup de jour. A l'étude de l'absorption se rattachent des questions très importantes et qui devraient être examinées ici. Mais, comme M. Ad. Brongniart, dans son article CIRCULATION, en a renvoyé l'exsmen au mot racine, nous sommes obligé de suivre son exemple et de renvoyer à ce mot. VOY. RACINE.

#### ART. VI. - CIRCULATION.

Ce sujet ayant été déjà traité dans un estellent article de M. Ad. Brongniart (coyorigine, le vaisseau laticifère est un conduit creusé dans le tissu cellulaire, dont les pa-Jois ne sont pas formées par une membrane propre, mais seulement par les cellules environnantes. Ce conduit, d'abord étroit, s'élargit, et ses parois se revêtent d'un épaississement qui devient bientôt appréciable aux points de jonction des cellules environnantes. Cet épaississement n'est pas toujours également considérable. Chez beaucoup de plantes, il se montre comme un véritable dépôt; ensuite des lignes fines de séparation et de petits espaces intercellulaires se montrent visiblement entre lui et les parois des cellules, et par là le conduit intercellulaire primitif devient semblable à un vaisseau pourvu d'une membrane propre. » On voit qu'il y a loin de cette origine et de cette organisation des laticifères à ce qu'en dit

En troisième lieu, la nature même et la composition du latex sembleraient bien singulières pour un liquide nourricier, pour une sève dont tous les éléments seraient destines à devenir les matériaux de l'accroissement végétal. En effet, comme le fait remarquer M. Hugo Mohl, il est difficile d'assigner ce rôle à un liquide entremêlé de granules souvent très abondants, et formés presque uniquement d'une matière aussi difficilement décomposable que le Caoutchouc; granules qui, dans bien des cas, sont en assez grande quantité et de proportions assez fortes pour devoir nécessairement porter obstacle à une circulation dans des canaux d'un très faible diamètre. Au contraire, cette nature de liquide ressemble beaucoup à ce qu'on sait relativement à beaucoup de matières sécrétées, et ce serait déja un motif puissant pour faire ranger le latex dans cette catégorie.

Cette manière de voir reçoit une nouvelle force des modifications successives par lesquelles passe ce liquide pendant l'accroissement des organes. Ainsi (voy. Botan. Zeit., loc. cit.), le contenu des conduits intercellulaires, qualifiés de laticifères, « est, dans les premiers temps, un suc incolore et transparent. L'addition postérieure et successive de nouvelles matières donne à ce suc l'aspect trouble et la coloration qui sont propres au latex. La sécrétion de ces maières additionnelles a lieu chez quelques | tard, l'objet de deux articles spéciaux.

plantes avant, chez d'autres après la formation de la membrane du vaisseau.

Ces divers motifs nous semblent ne plus permettre de regarder le latex comme étant la sève descendante et les laticifères comme servant à compléter la circulation dans les végétaux. Si donc on veut absolument admettre dans les plantes une sève descendante, il faudra la chercher ailleurs et lui assigner d'autres canaux que les laticifères. Mais, pour notre part, nous avouoss ne pas concevoir la nécessité de faire intervenir une sève descendante dans l'explication des phénomènes de l'accroissement végétal. Déjà, dans son Iconographie végétals (3° vol. des Leçons de Flore, de Poiret), Turpin avait nié que le mouvement de la sève dans les plantes pût être assimilé à une circulation, qu'il fût ascendant dans une partie de la tige pour devenir descendant dans l'autre ; il avait dit : « La sère se se porte que là où elle est appelée. » Cette proposition, qui a été regardée comme un paradoxe, n'est peut-être pas aussi dépourvue de fondement qu'on pourrait le croire, au moins quant à son sens fondamental. Il est vrai que la science attend, à cet égard, des observations plus précises et plus démonstratives que celles qui ont été publices jusqu'à ce jour, et que le sujet si important des mouvements de la sève dans les plantes est encore aujourd'hui l'un des points les plus obscurs de la Physiologie végétale. Mais en ce moment tout nous semble nécessiter des modifications dans l'opinion généralement répandue et professée relativement à la circulation dans les plastes, et tendre à justifier de tout point la phrase suivante de M. Kunth (Lehrbuch der Botanik, 2º éd., 1847, 1º partie, p. 167); « L'ancienne opinion, d'après laquelle le » suc nourricier brut (sève ascendante) » monterait dans le corps ligneux, serait » élaboré dans les feuilles, redescendrail » ensuite dans l'écorce pour fournir à la #-» crétion du cambium, et produirait enfa » l'allongement des racines, doit être abss-» donnée comme inexacte. »

ART. VI ET VII. - RESPIRATION ET TRANSPO

Ces deux importants sujets seront, plus

ART. VIII. - ÉLABORATION ET ASSIMILATION.

L'élaboration de la sève s'opère dans l'intérieur des cellules, particulièrement dans celles des seuilles où elle est une conséquence de la transpiration qui lui enlève son eau surabondante, et de la respiration eni modifie sa composition; ce qu'on en connaît se réduit donc à peu près aux faits qu'a dévoilés l'étude de ces deux phénomènes. Mais indépendamment de cette élaberation, en quelque sorte générale, le liquide nutritif des plantes, passé à l'état de sue cellulaire, subit encore une élaboration lecale, et donne naissance aux diverses matières contenues dans les cellules, et, de plus, une assimilation qui fournit à l'accraissement de ces cellules elles-mêmes, à l'énsississement progressif de leurs parois. Ces diverses parties de l'histoire du végétal vivant ont été éclairées, sous certains rapports, par les travaux récents des chimistes et, des phytotomistes; néanmoins il reste encore, à cet égard, bien des doutes à lever, bien des points à éclaireir. Comme, au reste, ce sujet délicat est situé sur les limites de la Physiologie végétale, et entre melque peu dans celles de la chimie; comme, so plus, son examen détaillé nous entratnerait trop loin, nous le passerons sous silence, pour ne pas dépasser les bornes que deit avoir cet article.

### ART. IX. - SÉCRÉTIONS.

L'histoire des sécrétions végétales et des giverses particularités qui s'y rattachent formera la matière d'un article spécial. Voy. ÉCRÉTIONS VÉGÉTALES.

## CHAP. II. - MULTIPLICATION.

On peut distinguer deux modes généraux le multiplication dans les plantes; l'un par simple extension d'un végétal déjà existant, l'autre par formation d'un embryon ou d'une production nouvelle à laquelle concourent ses organes des deux sortes. Le premier que nous appellerions multiplication proprement site on multiplication gemmaire, que d'autres nomment propagation, s'effectue au moyen des marcolles, des boutures et des graffes; or ces trois sujets ont été déjà l'objet d'articles spéciaux auxquels nous nous

bornerons à renvoyer. Quant au second, il constitue la multiplication par le concours des sexes, ou la multiplication sexuelle, ou la reproduction, ou la fécondation; phénomène de la plus haute importance, puisque seul il assure la conservation des espèces dans la nature, et qui a fourni déjà la matière d'un article particulier très détaillé auquel nous renverrons aussi. Voy. Fécondation. (P. Duchartee.)

PHYSIOUE (wyete, nature). - Ce mot, comme l'indique son étymologie grecque, désigne la science de la nature, science que les auteurs latins ont appelée philosophie naturelle, attendu que dans l'origine elle avait pour objet l'étude et l'explication des phénomènes que présentent tous les corps répandus dans l'univers. Dans l'enfance des sciences, cette dénomination suffisait, attendu que toutes les branches composant la philosophie naturelle, telles que l'astronomie, la mécanique, etc., ne formaient qu'une science; mais peu à peu, à mesure que les faits débordaient les cadres, on fut obligé de séparer ces diverses branches, et de faire une science de chacune d'elles; aujourd'hui la Physique s'occupe des propriétés des corps et des actions qu'ils exercent à distance. Nous allons présenter un tableau de la marche que la Physique générale a suivie depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque.

Les écrits des anciens nous apprennent que les Égyptiens se livraient avec une grande sagacité à l'étude de la nature. L'art de traiter les métaux et de faire diverses préparations utiles, ainsi que celui de polir les pierres et de les graver, était porté très loin chez eux. La méthode expérimentale leur était donc connue; ils n'étaient pas moins habiles dans la mécanique, comme l'attestent les monuments gigantesques qu'ils ont élevés à leurs dieux et à leurs rois. Ils connaissaient en outre l'hydraulique, dont les débordements du Nil leur faisaient une loi de s'occuper, en raison des avantages qu'ils en retiraient.

Bien que les Égyptiens connussent un grand nombre de faits relatifs à la Physique générale, car ils n'avaient pas songé à rassembler toutes les connaissances éparses, et à les disposer dans un ordre méthodique qui permit de les déduire les unes des autres, ils n'avaient que des notions vagues, plutôt poétiques que philosophiques, sur les causes des phénomènes. Les peuples de la Basse-Égypte accoutumés à voir leurs terres sableuses fertilisées par les débordements du Nil, durent penser que l'eau sous des modifications différentes, donnant naissance à des matières diverses, devait être considérée comme un élément. Cette doctrine servit de base à la première école grecque, et fut le point de départ de systèmes plus ou moins erronés.

Thales de Milet, qui vivait 610 ans avant Jésus-Christ, est le premier qui ait transporté dans sa patrie les connaissances scientifiques des Égyptiens. Ce philosophe croyait la terre sphérique et placée au centre du monde; il pouvait prédire les éclipses, et savait que la lune n'est éclairée que par la lumière qu'elle reçoit du soleil. Les philosophes grecs qui suivirent son école adoptèrent la méthode à priori pour arriver à la vérité, laquelle régna pendant deux mille ans dans les sciences, et retarda leur développement. Néanmoins, de temps à autre on vit des hommes supérieurs essayer de secouer le joug des écoles, mais sans trouver d'imitateurs.

Anaximandre apprit le premier aux Grecs à tracer des cartes géographiques et des cadrans solaires; Anaxagore leur enseigna que la matière existe de toute éternité, qu'elle renferme des parties élémentaires de diverses natures, que les parties similaires en se rapprochant peuvent donner naissance à des corps différents; que l'arc-en-ciel est produit par la réfraction des rayons solaires, etc.

Thales avait pris l'eau pour principe universel, Phérécide choisit la terre, Héraclite le feu et Anaximènes l'air. D'autres philosophes adopterent successivement pour principes plusieurs de ces éléments; il y avait la progrès, car la nature devait leur montrer chaque jour qu'elle ne disposait pas seulement d'un seul elément pour constituer les forns.

Pythagore, né 534 aus avant J.-C., donna une nouvelle direction aux études en s'attachant a la méthode expérimentale. Ce philosophe et ses disciples eurent des idées assez justes sur la disposition générale des diverses parties du système solaire et sur la

place que devait occuper la terre, dans ce système. Ils annoncèrent, en effet, que la terre tourne, que les comètes ont des révolutions périodiques, et que les étoiles sont autant de soleils autour desquels gravitent d'autres astres. Les expériences de Pythagore sur la vibration des corps sont pleines d'intérêt. Passant un jour devant l'atelier d'un forgeron, il entendit diverses consonnances produites par des marteaux qui frappaient sur une enclume; il en conclut que la variété des sons provenait du poids différent des marteaux. Cette observation fot pour lui le germe d'une expérience impertante. Il tendit des cordes de même grosseur et de même longueur et suspendit différents poids à l'extrémité de chacune d'elles. Après quelques essais, il parvint, en faisant vibrer ces cordes, à exprimer en nombre les rapports des sons.

Aristoxène conçut la doctrine de l'harmonie, au moyen de laquelle il voulut prouver que la pensée et la sensibilité ne sont que des modifications de la matière.

Leucippe et Démocrite imaginèrent la théorie des atomes, qui sut désendue plus tard par Épicure, et qui regne aujourd'hui dans la science. Suivant ces philosophes, le vide et la fnatière composent essentiellement l'univers, et ont toujours existé. Tous les corps sont composés d'atomes laissant entre eux des distances immenses relativement à leurs dimensions, et qui deviennent libres après la destruction des corps. Ces atomes, dont la dureté est parfaite, ont des formes diverses, carrées, crochues, etc. Ils sont toujours en mouvement, se précipitent dans le vide, se repoussent, s'attirent, s'accrochent, s'unissent pour former des corps qui, eux-mêmes, sont décomposés par la rencontre d'autres corps.

Leucippe a été plus précis; suivant lai, la forme des atomes varie avec la nature des corps; en changeant leur ordre et leur disposition, il en résulte des corps différents. Nous envisageons aujourd'hui l'isomérie sous ce point de vue.

Des opinions aussi diverses firent maltre des disputes dans toutes les écoles de la Grèce, sur la nature du temps, de l'espace et de la matiere. Platon, né 434 aus environ avant l'ere chrétienne, reconnut pour cause universelle un Être suprème, et adopta les nents comme bases de tous les 1

tèmes succéda celui d'Aristote. étudier la nature pour en interhénomènes. Ses doctrines, fons causes occultes, furent suivies les pendant deux mille ans : elles sans retour depuis Bacon et Galie, né à Stagyre, en Macédoine, nt l'ère chrétienne, a immortalisé par avoir coordonné les connaisaines éparses, et les avoir réunies se de doctrine d'après les lois de Sa Physique est bien inférieure à : naturelle. Il ne pouvait guère rement à une époque où les phinient plus occupés à façonner la or guise qu'à décrire les phéno-: en recueillir des saits conduileis. C'est lui qui, toutefois, a sde la météorologie, et qui a fait nuveau la nécessité d'allier l'étude natiques à celle de la Physique. pesidérait l'univers comme une ine composée de roues qui, en par elles-mêmes, et s'engrenant , produisaient des effets dépennature des principes dont elles posées. Malgré un système aussi mous a transmis des notions qui i'ils'était réellement occupé d'ex-In trouve, en effet, dans ses les détails sur la différente condes corps pour la chaleur. Il y pesanteur de l'air, du refroidisluit par un ciel serein, de la forle rosée qui en résulte, de la terre déduite de la forme de se notre globe projette sur la i les éclipses de cet astre, etc. ver tous les phénomènes, à l'aide ecultes, de causes qu'on ne pourir. il entravait nécessairement se l'esprit humain dans les remérimentales. Les ouvrages d'Au sournissaient des armes à la . durent avoir un immense es époques où les discussions et les subtilités de raisonneit en graude faveur. Davy a dit , en parlant des philosophes 'ils avaient, comme par instinct, sent de tout ce qui est beau. » grand et brillant; que leurs philosophes

» n'errèrent point par manque de génie, ni

» même d'application, mais seulement parce

» qu'ils parcoururent une fausse route;

» qu'ils raisonnèrent plutôt d'après un sys
• tème imaginaire touchant la nature, que

» d'après un ensemble perceptible à la vue

» et au tact. »

Nous devons mettre hors de rang, parmi les anciens, comme physicien, Archimède, né vers l'an 267 avant J.-C. Outre ses grandes connaissances en mathématiques, qui le mettent au rang des premiers géomètres de l'antiquité, on lui doit, à ce qu'il paratt, les premières idées sur la réfraction astronomique et la découverte du principe à l'aide duquel on détermine la densité des corns.

La Physique n'existait donc pas réellement comme science chez les Grecs, puisque les vérités connues de leur temps étaient encore éparses, maigré les efforts de Thalès et d'Aristote pour les réunir. Il en fut de même chez les Romains, plus occupés de conquêtes que d'études scientifiques.

Au rapport de Cicéron, la géométrie était peu cultivée à Rome, et l'astronomie, qui était entachée de magie, se bornait à prédire les éclipses. Les discussions scientifiques roulaient principalement, comme du temps de Leucippe et de Démocrite, sur la métaphysique des atomes et le vide.

Lucrèce, contemporain de Cicéron, dans son poëme de Naturá rerum, expose le précis des opinions d'Épicure, comparées à celles d'autres philosophes célèbres. On y trouve des notions assez exactes, quoique vagues, sur plusieurs points de la Physique. Il avance, comme du reste on devait le savoir depuis Archimède, que la chute des graves ne s'effectue pas de la même manière pour tous les corps, et que les corps sont composés de matière et de vide; il décrit avec exactitude les effets du tonnerre, etc.

On trouve dans Sénèque des observations sur le grossissement que produisent les globes de verre par réfraction et les miroirs courbes par réflexion et d'autres sur les couleurs de l'iris qui se forment dans les prismes de verre; sur la diminution de la chaleur dans les hautes régions de l'atmosphère; il parle des différentes couleurs des étoiles; il dit que les comètes ont un cours

régulier, et que les tremblements de terre sont dus à une chaleur centrale.

Pline, dans son histoire naturelle, donne quelques notions sur le dégagement de l'électricité par le frottement et sur divers phénomènes électriques. Quant à ses principes de physique, ils sont à peu près ceux de Platon et d'Aristote, qui régnaient alors dans toutes les écoles.

Du temps de Pline on reconnaissait la propriété dont jouit la Torpille de produire un engourdissement en la touchant avec une pique ou une baguette.

Appien a décrit les deux organes de la Torpille qui possède la faculté de donner des commotions, et dont les anciens se servaient comme d'un moyen curatif dans la goutte, la paralysie, etc.

Les anciens paraissent s'être beaucoup occupés des propriétés du tonnerre; suivant eux, saire descendre le tonnerre ou la Divinité elle-même était même chose. Selon Pline, Numa avait eu fréquemment ce pouvoir. On a été même jusqu'à dire que le procédé à l'aide duquel on retire du nuage le fluide électrique était connu des anciens, et en partie de Numa Pompilius, et que Tullus Hostilius, son successeur, périt pour avoir maladroitement employé ce dangereux procédé. On trouve, en effet, dans Pline ce passage remarquable relatif à Tullus Hostihus: Guod scilicet fulminis evocationem imitatum parum vite, Tullum Hostilium ictum fulmine, Prin., lib. II, c. 53). « Dans le moment où il évoquait la descente de la foudre par le procedé de Numa, mais maladroitement, Tullus fut frappé de la foudre. » On trouve encore, dans Lucain, un passage remarquable relatif au même sujet :

... Aruns dispersos fulmin s ignes Cologit, et teirà mursto cum murmure condit Lucay , Phara, I, 606.

Aruns, savant étrurien, instruit dans les mouvements du tonnerre, dit avoir rassemblé les seux de l'éclair dispersés dans l'air, et les avoir ensevelis dans la terre.

Il est impossible de s'expliquer avec plus de précision sur l'emploi des paratonnerres pour soutirer la foudre.

L'astronomie, entachée de magie, fit de tels progrès à Rome pendant le premier siècle de l'ère chrétienne, que tout l'empire remain finit par croire à l'astrologie. D'un autre côté, les attaques réitérées des barbares et la lutte incessante entre le christianisme et le paganisme, qui devint si vive que l'on quitta les sciences positives, quoique encore dans leur enfance, pour se livrer à des sujets purement spéculatifs, arrêtèrent non seulement pendant longtemps les études scientifiques, mais finirent même par les anéantir presque entièrement pendant plusieurs siècles.

Arrêtons-nous un instant pour parler de la Chimie, considérée plus tard comme une des branches de la Physique générale, et qui a contribué à l'impulsion que celle-ci reçut dans le xve siècle, en appelant continuellement l'attention des philosophes sur l'art des expériences, sans lequel la Physique ne saurait exister.

La chimie, comme science, était inconnue des anciens; cependant plusieurs peuples, et en particulier les Egyptiens, cultivèrent avec succès les applications de cette science aux arts, sans en connaître les priacipes, particulièrement à la teinture des étoffes, à la fabrication du verre, des émaux. Ils savaient purifier la soude ou natrum et retirer la potasse des cendres.

Les Phéniciens connaissaient l'usage de l'or, de l'argent, du plomb, de l'étain et du fer; ils savaient retirer ces métaux de leurs minerais, les combiner entre eux et faire diverses préparations, telles que la litharge, les vitriols, etc.; ils connaissaient l'usage des liqueurs fermentées. Les arts chimiques passerent des Egyptiens chez les Grecs et les Romains, qui s'occupérent peu des connaissances scientifiques sur lesquelles ils reposaient, puisque leurs philosophes n'en oat pas fait mention. Il faut remonter jusqu'au vii ou au viii siècle pour apercevoir les premiers rudiments de la chimie, envisagée comme science.

Revenons à la Physique générale; en Europe, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, alors que de toutes parts l'empire romain croulait sous les coups réitérés des barbares. Peu à peu les ténèbres couvrirent les ruines de l'empire d'Occident, et menacient bientôt celui d'Orient, où la lutte entre les paiens et les chrétiens devint si vive, que l'esprit de discussion, qui avait pris naissance chez les Grecs, ne tarda pas à prévaloir partout. L'étude des choses fut négligée pour

sur les mots, et les connaissances mes finirent par disparaltre.

les efforts de l'esprit humain, dutiquité, auraient été perdus pour tion, si les livres échappés à la progénérale n'eussent été conservés communautés religieuses, dont la fut fondée en Occident en 543, mt Cassin. A la vérité, les sciences s m'y gagnèrent d'abord rien, mais ment plus tard une impulsion des le quelques moines, que nous mense dans un instant.

id des connaissances humaines, en fat recueilli, conservé et mis au as le moyen âge, par un peuple qui i plongé dans la barbarie pendant stiquité, et chez lequel les lumières rent, pendant quelques siècles, que teindre ensuite tout-à-fait. Nous parier des Arabes, qui, vers le le, sous les Abbassides, commencèstir de la barbarie, dans laquelle me les avait maintenus. Ils adopes prédilection les principes d'Ariscultivérent avec succès la géomémédecine, et surtout la chimie. On la découverte de l'alambic, du suressif, de l'acide nitrique, et diverses ions pharmaceutiques, qui passè-Europe par l'intermédiaire de ceux nentaient leurs écoles. La chimie : no fut cultivée par les Arabes que me branche d'une autre science, de per excellence, selon eux, qui sance vers le vue siècle de l'ère chréet à laquelle la Physique et la chiment d'avoir mis en faveur la mépérimentale comme moyen de re-: mous voulons parler de l'alchimie. sut principal était la transmutation nuz à l'aide d'une substance qui changer toutes les autres en or, et Su corps humain les principes mori altèrent les fonctions vitales : cette m était la pierre philosophale, la universelle. En s'attachant à cette . les alchimistes, nous le répétons, sur la voie des méthodes expéris pour interroger la nature, et ont d, par cela même, à la grande imres recurent plus tard les sciences s et chimiques.

En Occident, il faut remonter jusqu'au xin' siècle pour trouver un homme qui se soit occupé de la Physique sons le rapport. expérimental. Cet homme, considéré encore par le peuple comme le magicien par excellence, est Albert, né en Souabe vers 1255, et moine de l'ordre de saint Dominique. Il avait une grande aptitude pour les sciences mécaniques, et s'occupait de l'étude des phénomènes paturels. On trouve dans ses ouvrages une dissertation touchant les aréolithes, sur l'existence desquels il n'élève aucun doute, et qu'il cherche à expliquer soit en les considérant comme formés dans les hautes régions de l'atmosphère, soit comme étant tombés de la lune, hypothèses renouvelées de nos jours, et auxquelles on en a ajouté une autre, celle de corps errant dans l'espace, et qui tombent sur la terre dès l'instant qu'ils se trouvent dans sa sphère d'activité.

Dans le même siècle parut Roger Bacon, cordelier, qui conçut l'idée de fonder les sciences physiques sur l'observation, au moyen de l'expérience. Il sut persécuté par son ordre pour avoir essayé de dissiper les préjugés dont son siècle était imbu. Il sut jeté en prison, et n'en sortit qu'à la condition de ne plus s'occuper de Physique.

On lui doit des notions sur les propriétés des verres concaves et convexes. Il fait mention, dans ses ouvrages, de verres à l'aide desquels on pourrait grossir les objets et voir à des distances immenses, qu'il exagère; de la possibilité de faire mouvoir des chariots et des vaisseaux à l'aide d'un mécanisme intérieur, auquel on pourrait appliquer la force du vent : prévision de l'emploi de la vapeur.

Dans son Speculum alchimia, il parle de la propriété de la poudre à canon; il y avance qu'en employant la composition de salpêtre, de soufre et de charbon, on pourrait renverser les villes. Néanmoins l'impulsion donnée par ces deux hommes supérieurs pour le temps ne put s'étendre, en raison des événements qui troublèrent l'Enrope dans le xive siècle. Peut-être aussi les idées qu'ils émirent étaient-elles trop avancées pour être comprises de leurs contemporains.

Dans le xv° siècle, les sciences physiques prirent une marche régulière et progressive. C'est vers 1327 que Paracelse occupa, à | soleil, et qui ont servi de point de départ Bale, la première chaire de chimie qui servit à répandre et à donner le goût de cette science.

C'est dans ce siècle que l'astronomie et la Physique firent de grands progres sous Copernic. Galilée et Képler.

Copernic, en 1473, établit son système du monde; mais il mourut avant d'avoir été témoin du scandale que devait produire son ouvrage, qui sut condamné par l'inquisition comme faux et absurde en philosonhie et héretique. Ce système prépara les voies à Galilée, qui démontra, par des expériences incontestables, que le système combattu était le véritable, le seul admissible. On doit à ce grand physicien la découverte de l'isschrönisme des oscillations du penduie, dont il fit une application à la construction d'une birloge astronomique, qui fut ensuite perfectionnée par Huygens; celle de la balance hydrostatique, à l'aide de laquelle on trouve la densité des corps. Il découvrit la théorie du mouvement uniformément acceléré, en vertu duquel les corps tombent sur la terre. Il est regardé comme l'un des inventeurs du thermomètre; on lui doit les armures au moven desquelles on angmente la force des aimants. Sur l'indication d'un instrument destiné à voir les objets éloignés, inventé en 1608 par Jacques Métius, il en construisit un semblable : c'était le telescope. L'ayant dirigé sur la lune qui apparaissait à l'horizon, il reconnut que la ligne de séparation de la lumière et de l'ombre était terminée irrégulièrement, et en'il existait des points éclaires dans les ombres; il en conciut aussitot que la surface de la lune etait, comme celle de la terre, couverte d'aspérités. Il fut le premier qui vit Venus avec ses phases, Jupiter entouré de ses satellites. Il reconnut encore les Nebuleuses et une soule d'etoiles, que l'on ne pouvait distinguer à la vue simple. Quelques jours lui suffirent pour faire tant de découvertes, qui, portant atteinte, dans un siecle peu eclairé, aux croyances relipeuses sur plusieurs arucles de foi, attirerent sur Galilee le mepris et les persecutions du clergé.

A cette même epoque vivait Kepier, auquel on dont les trois grandes lois qui régissent le mouvement des planètes autour du ;

à Newton pour découvrir les lois de l'attraction universelle.

Les grandes vérités que Galilée et Képler venaient de mettre au jour au milieu de difficultés sans nombre sapaient à coups redoubles jusque dans ses fondements la doctrace d'Aristote. Il s'agissait de lui en substituer une autre sondee sur les saits et appropriée aux besoins de la science à cette ejicque. Cette grande tache fut remplie par François Bacon, né en 1500. Cet eminent philosophe a fait peu de découvertes en Physique; ses expériences n'ont pas un grand interêt; mais, en revanche, il a rendu d'immenses services aux sciences, en traçant la marche à suivre pour arriver à la vérité par l'induction. Ses vues spéculatives firent seatir, plus que i'on n'avait fait jusqu'alors, la nécessité de rechercher les saits pour sonder la nouvelle philosophie sur des bases que les siecles suturs devaient respecter. C'est ainsi que des faits, qui avaient eté jugés jadis comme de peu d'importance, furent étudies, classes, et conduisirent à des principes et à des lois. L'amour de l'étude et de la philosophie fut porté chez lui à un si haut degré, que, bien qu'il fut chancelier d'Angleterre, il laissa à peine de quoi subvenir à ses fur eracies.

Descartes v.nt ensuite; il renversa de fond en comble la philosophie d'Aristote pour lui en substituer une autre qui éprouva le même sort, mais avec cette différence que l'escartes, maigré ses erreurs, n'en est pas moins un des fondateurs de la Physique. Il imagina, à l'âge de vingt ans. l'application de l'algebre à la geometrie, un des puissants auxiliaires de la Physique, et dont il s'est servi pour determiner, par le calcul. l'équilibre des farces, la resistance des poids. l'action du frottement, le rapport des vitesses et des masses; un doit donc le regarder comme le fondateur de la mécanique analytique.

Constamment guide par l'esprit d'analyse, et tourmenté du besoin de tout expliquer, Descartes oraqui l'idee de reunir tontes les sciences et d'etabile entre elles une dépendance mutuelle. C'est lui qui, en rejetant le vide, admit le premier l'existence d'un Suide très delle repandu dans l'univers et percurant tous les corps; il supposa en

temps que l'espace était infini, atque l'esprit ne pouvait saisir de li-Il admit aussi une matière primitive, , élémentaire, source et principe de s êtres . divisible à l'infini , se modiar le mouvement, se décomposant et it même s'organiser. C'est avec cette primitive qu'il essaya d'expliquer setion de l'univers. Suivant lui, il treis éléments formés de millions de les entassées les unes à côté des aumi se heurtent, se froissent, se bri-& sont emportées d'un mouvement comme des tourbillons autour des its centres d'où elles tendent à s'éen vertu d'une force centrifuge qui mouvement circulaire. Ce système, duquel il voulut expliquer tous les sèmes naturels, prétait tellement à a. puisqu'il ne fallait que quelques s pour le rendre accessible à tous les , qu'il ent le plus grand succès, fut iment adopté, puis commenté par seephes qui voulaient renverser les M d'Aristote.

irtes avait eu la grande pensée de loutes les observations faites avant debtenir un système du monde dans comprenait le mécanisme des cieux. Jant d'appliquer ses tourbillons à tion des phénomènes naturels, il messivement en revue la pesanteur, les, etc. Il admit l'existence d'un trai, et essaya de montrer comment a magnétique se développe, et de manière le fluide électrique circule corps.

avait découvert la pesanteur, la pression de l'atmosphère; Dessana l'idée à Pascal de cette sameuse ce avec le baromètre, sur le Puye, pour montrer que la pression érique diminue à mesure que l'on de la surface de la terre. Il a 1 théorie de l'arc-en-cicl, et si son en n'est pas complète, cela tient à ce serait la composition de la lumière. cipaux travaux roulent particulièrer la lumière dont il a expliqué les seénérales dans sa Dioptrique : il la sa route à travers les corps; il la sun milieu uniforme, se mouvoir droite, se réfléchir sur la surface des corps solides, eu faisant un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence; il la voit,
enfin, quand elle traverse les différents
milieux, se déranger de son cours et se
briser d'après des lois dont l'exactitude est
parfaitement démontrée par l'expérience,
et dont voici l'énoncé: α 1 · Le rayon réfracté
» et le rayon incident sont dans un plan
» perpendiculaire à la surface; 2 · le sinus de
» l'angle d'incidence et le sinus de l'angle
» de réfraction sont dans un rapport con» stant pour la même substance réfringente,
» quelle qu'en soit l'incidence. »

Descartes a analysé les phénomènes de la vue, et tout ce qui tient à l'organisation de l'œil. Avant lui, on avait découvert les propriétés des verres concaves et convexes. Metius, artisan hollandais, avait fait le premier télescope dont Galilée avait expliqué le mécanisme en construisant lui-même l'instrument sur une simple indication: Descartes s'empara de toutes ces découvertes; il en donna la théorie mathématique, ajouta une infinité de vues nouvelles sur la lumière, et guida l'opticien dans l'art de travailler le verre. On peut donc dire qu'il jeta les bases de la dioptrique, qui est un de ses plus beaux titres de gloire. Ce fut lui, enfin, qui, ayant appris à secouer l'autorité d'Aristote, donna l'impulsion à la nouvelle philosophie.

La philosophie d'Aristote a rendu un grand service en annonçant que l'on ne peut arriver à la connaissance des choses qu'à l'aide de l'expérience; malheureusement il ne s'en tint pas toujours à ce principe. Pour bien juger les immenses progrès que fit la philosophie naturelle depuis l'impulsion donnée par Descartes, il faut passer rapidement en revue les travaux de Huyghens et de Newton.

Huyghens, né en 1629, s'occupa dès l'âge le plus tendre des arts mécaniques. Galilée avait découvert l'isochronisme des petites oscillations du pendule. Huyghens, en 1657, en fit une application aux horloges; cette importante découverte fait époque dans l'histoire de l'astronomie et de la physique. Il imagina l'échappement, qui est susceptible d'une perfection presque indéfinie, et ne tarda pas à appliquer ses horloges à la détermination des longitudes. Étant parvenu à construire un objectif de 22 pieds de foyer,

avait découvert un des satellites. Galilee, à la vérité, avait déja remarqué les aspects singuliers que présente cette planète : mais la lunette dont il se servait n'avait pas un ossez fort grossissement pour en découvrir in véritable cause. Huyghens reconnut que res differents aspects etaient dus à un anlieau très mince qui entourait la planète, et dont les positions diverses, par rapport à la terre, en altéraient la forme apparente au pilat de la faire disparaître. On lui doit des experiences intéressantes sur la forte adhérente que conservent dans le vide deux lames de métal polies, bien planes, et qui ont ete frattees que'que temes l'une contre l'autre. Il scupciana des lors que cette adhéren e etait due a des forces qui agissent à de petites distances, et qui produisent la cohésion. C'est lui qui, le premier, eut l'idée, comme on le voit dans une lettre qu'il écrivit a Williams Jones, de la possibilité de trouver la hauteur d'une station au moven de la pression de l'air en ce lieu.

Buyghens à doté encore la société des montres ordinaires; avant lai, outre qu'elles étaient d'un grand prix, elles n'étaient susreptibles ni de simplicate ni de regularité. Il adapta a ces montres grossières le ressort spiral pour régler les esciliations du penduie.

On lui doit excore la théorie mathématique de la diuble refraction dans le Snath d'Islande; de belles recherches sur l'aulatissement de la figure de la terre à l'aide du pendu'e. Apres avoir reconnu que la terre etant apiatie vers ses pilles, il calcula la linagueur des deux axes qu'il trouvait dans le rapport de 577 a 578, rapport trop faible de pres de maltié, et cela parce qu'il n'avait pas adopte comme Newton la lin de la gravitate: ..

Comme Descartes, Hayghens admettait que l'espace ainsi que tous les corps etaient. remplis alun Cuite subtil et imponierable ca maliere etheree, Suivant fur, les corrs qui paraissent jumineun doivent cette propriete à ce que leurs particules essat mises dans un mouvement de vibration tres rapide. Bangmeitent er mouvement a la matiere etheree, et y produsent des ondes annigues a celies des ondes sonners, avec cette

il étudia tout le système de Saturne, dont il ' pide à cause de la plus grande élasticité du milieu : ces ondes , en frappant la retine , produisent la sensation de la lumière.

On voit que Huyghens, pour expliquer les phénomènes naturels, imagina, comme Descartes, des combinaisses artificielles, au lien de déduire par les mathématiques, comme Newton le fit, les forces qui agissent, en s'appuyant sur les faits connus Cest ainsi qu'il voulut exp'iquer la pesanteur en admettant la pression d'une matiere subtile. repandue autour de la terre dans une sphère d'une étendue I.mitée, et qui, etant donée d'un mouvement circulaire tres rapide, et par suite d'une fiere centrifuge tres grande, tend à pousser les corps vers le centre de la terre. Quoi qu'il en soit, Honghens doit être consideré, avec l'escartes et l'a l'ée, comme un des fondateurs de la Physique : mais à Newton appartient la gloire d'av in coordince tous les faits tr. nes avant lui en déconversat et mesurant la firre productrice, et enrichissant bul meme la Physique d'admirables declurertes

Ce araud b mme est pé en 1642, l'année même de la mort de Galiber. En partant des lois de Kepler, et à l'alle du calcul des fluxions qu'il crea pour expliquer le système du monde, il trauva que l'attraction solaire, comme l'attraction terrestre, decreit en raison inverse du carré de la distance. Aussitét apres cette decouverte, il appiqua cette loi a la lune , c'est-a-dire a la vitesse de ses mouvements de rotation author de la terre. d'apres sa distance determinace astronomiquement, pus a la firre d'attraction de la terre sur les cirrs qui timbent a sa surface.

La composité à ce la lumiere est une de ses grandes der avertes; en exaffant la refrante nia travero les prismes, il trouva que la lumiere, tel e qu'el e emane des corps rayonnants, n'est pas une substance simple e, bom grae, mas qu'elle est composée d'une unaite de rayies duces de refrancib.lues (:eg)'es.

l'allectupa des intermittences de réflexion et de refractica qui sigerent dans les lames minnes, et peut eine , safrant fur , dams les dernieres particules des cirjes. En cherchant a esp quer les pare menes de coloration qui s'identert cara les plaques épaisees de tim es cins l'esquie es seut contenableeifference que leur propagation est pius ra- le ent presenters a la lamitere incidente,

ramena ces phénomènes à se dés mêmes lois que les phénomènes s minces; puis il réunit le tout en wiété unique qui peut s'exprimer sque particule de lumière, depuis ch elle quitte le corps d'où elle farouve périodiquement, et à des s égaux, une continuelle alternadisposition à se résléchir et à se tra à travers les surfaces des corps s qu'elle rencontre. Tel est l'énoncé se des accès de facile réflexion et reasmission. Il chercha à allier ces Bà une hypothèse relative à l'exisne matière éthérée, afin de pouvoir re la nature de la lumière, celle de r. et l'explication de tous les phéde combinaison ou de mouvement lent produits par des principes inet impondérables.

& Mewton, et comme l'avait dit, i, Descartes, il existe dans la namide imperceptible à nos sens, très , qui s'étend dans tout l'univers, et s corps avec des degrés de densité # qu'on appelle éther. Ce corps s élastique, il en résulte que. et qu'il fait pour s'étendre, il Blui-même, et presse les parties s des autres corps avec une énermoins puissante, selon sa densité e qui fait que tous ces corps doimeentinuellement les uns vers les Miler venant à être ébranlé en un sints, il en résulte un mouvement t. lequel est transmis dans le mifpar des ondulations, comme l'air in son, mais plus rapidement en son extrème élasticité. Ces onduet aptes à ébranler les particules s elles-mêmes. Newton n'admit ne Descartes que la lumière résulppression produite par les ondulal'éther sur la rétine; mais il supmière une substance d'une nature iffirente de l'éther, et composée s bétérogènes qui, partant des nineux dans tous les sens avec une cessive que l'on peut mesurer ceporviennent jusqu'à la rétine, et a la sensation de lumière.

it considérer également Newton jant posé le premier les bases de

la chimie mécanique, en montrant que les combinaisons dépendent de l'action moléculaire, en même temps qu'il avançait des idées sur la composition et les changements d'état des corps. L'impulsion donnée à la physique générale par ce grand homme fut telle, que l'on renonca peu à peu aux hypothèses et aux principes vagues qui avaient retardé pendant tant de siècles la marche de l'esprit humain : aussi les découvertes se succédèrent-elles rapidement dans toutes les branches des sciences et des arts qui en dépendent ; l'optique surtout fit d'immenses progrès. Tout s'enchaîne dans les sciences : les perfectionnements de l'astronomie servirent à étendre le domaine de la géographie et de la navigation. En étudiant les lois du mouvement, on sentit la nécessité d'employer les principes de mécanique. Les mathématiques devinrent alors indispensables, et l'on fut obligé de leur donner plus de développements pour les appliquer aux nouvelles découvertes.

L'histoire des sciences, dans le moyen âge et dans les siècles postérieurs, jusqu'au milieu du xvii° siècle, est, pour ainsi dire, celle des hommes qui les cultivaient, car on ne voit que de loin en loin des hommes supérieurs livrés isolément à des recherches relatives à la physique générale. Cet état de choses changea aussitôt que l'étude des sciences se répandit dans la société et que les académies furent créées. D'un autre côté. les découvertes de Newton excitèrent une émulation générale dans le courant du xvine siècle; aussi l'électricité, la lumière, la chaleur, le magnétisme, l'acoustique, recurent-ils des développements extraordinaires. Aviourd'hui chacune de ces parties constitue, pour ainsi dire, une science à part, dont l'étude sussit pour remplir la vie d'un seul homme. Nous allons tracer rapidement l'impulsion que reçurent ces diverses branches de la physique postérieurement à Newton, en évitant toutefois de revenir sur des détails qui se trouvent dans des articles déjà publiés.

### De la Chaleur.

On a considéré longtemps la chaleur comme un fluide impondérable répandu dans tous les corps et pouvant passer d'un corps à l'autre quand il devient libre. Ce système prévalut jusqu'à la découverte des lois de la chaleur rayonnante, qui conduisirent à des résultats tellement semblables (du moins dans un grand nombre de cas) à ceux obtenus avec la lumière, que l'on admit généralement que la chaleur, comme celles-ci, était due à un mouvement vibratoire des molécules, transmis aux molécules des corps environnants, par l'intermédiaire de l'éther. Les expériences et déductions de Th. Young, Fresnel, de MM. Arago, Melloni et Forbes, ont puissamment contribué à corroborer cette opinion.

On considère dans l'étude de la chaleur cinq parties principales: 1° les sources d'où elle émane; 2° la transmission qui a lieu de ces sources aux corps en contact avec elles ou placés à distance et les lois de cette transmission; 3° les effets produits par la chaleur sur les corps, suivant les divers degrés de son intensité; 4° la mesure de ces effets; 5° l'action de la chaleur sur les gaz et les vapeurs.

Parmi les sources nombreuses de chaleur, on distingue le soleil, la chaleur terrestre, la chaleur stellaire, les actions mécaniques, les actions chimiques, les décharges électriques et les actions capillaires.

On ignore quelle est la cause de la chaleur solaire. La chaleur terrestre est une chaleur d'origine. En partant de la surface et pénétrant dans l'intérieur, la température augmente de 1° par 30 mètres environ, tandis que les variations annuelles de température dues aux influences calorifiques de l'atmosphère vont au contraire en décroissant, jusqu'à une certaine profondeur où elles ne sont plus sensibles.

La chaleur stellaire est celle qu'émettraient tous les astres si le système solaire n'existait pas. La température résultant de tet état calorifique serait, suivant Fourier, inferieure à la plus basse température observée à la surface du globe, laquelle est de 60° au-dessous de zéro.

Les actions mécaniques telles que le frotlement, la pression, la percussion, sont autant de causes qui dégagent de la chaleur, par suite de l'ebranlement des molecules.

Les actions chimiques sont les causes qui i tres grande quantité; de la la distinction dégagent le plus de chaleur; la combustion, i des corps en corps diathermanes et corps qui est le résultat de la combinaison d'un athermanes. Les experiences de M. Melloni

combustible avec un corps comburant, en est un exemple frappant.

Les décharges électriques sont encore un puissant moyen de produire de la chaleur. Voy. ÉLECTRICITÉ.

Enfin, les actions capillaires comme toutes les actions moléculaires dégagent de la chaleur.

De même que la lumière, le rayonnement de la chaleur est soumis aux lois de la réflexion, de la réfraction et de la polarisation.

La vitesse de la chaleur rayonnante n'a pu être déterminée jusqu'ici; quant à soa intensité, elle varie comme celle de la lumière en raison inverse du carré de la distance. Quand la chaleur émane par radiation de corps obscurément chauds, elle se comporte différemment que la chaleur solaire. La première est absorbée en totalité ou en partie suivant sa température, par les corps qu'elle traverse, tandis que la chaleur solaire traverse ces mêmes corps sans en modifier la température. Il en est de même de la chaleur rayonnante artificielle dont la température est très élevée. La chaleur terrestre et la chaleur solaire ne différent donc que sous le rapport de l'ia-

Les effets du rayonnement ont été expliqués au moyen d'une théorie très simple de Prévost, de Genève, et dont voici l'énoncé: tous les corps rayonnent sans cesse de la chaleur dans tous les sens et absorbent également celle émise par d'autres corps jusqu'à ce qu'il y ait ékalité de température entre eux. En s'appuyant sur ce principe, on est parvenu à expliquer plusieurs phénomènes météorologiques et en particulier la rosée. M. Melloni, qui s'est beaucous occupé de la faculté que possèdent les corps de transmettre plus ou moins facilement la chaleur rayonnante, a été conduit à cette verité que la transparence des corps pour la chaleur est differente de la transparence proprement dite. Quant aux corps transparents, il y en a, comme l'alun, qui ne laissent point passer de la chaleur rayonnante d'un fil de platine incandescent, tandis que le sel gemme en laisse passer une tres grande quantité; de la la distinction

it encore à démontrer 1° que la chaiyonnante émanée d'une source de
r est formée de divers rayons, en
tions variables, de même que la luest composée de rayons colorés;
il existe des substances qui laissent
certains rayons, et d'autres qui les
it.

haleur se résléchissant comme la lu-, suivant les mêmes lois, on a cherché at variait le pouvoir réfléchissant t l'état de la surface et la nature du Outre ce pouvoir on a encore étudié oir émissif et le pouvoir absorbant. nier est cette faculté que possède un hauffé d'émettre de la chaleur par rayonnement dont la quantité varie · l'inclinaison du même rayon; le est la propriété que possède un corps ber de la chaleur qui lui est transar voie de rayonnement. Le pouvoir 'est inverse du pouvoir réflecteur. La La cutre la propriété d'être résléchie, & absorbée par un corps, possède enpame la lumière, celle d'être pola-Palts qui concourent à établir son i avec elle. Toutes les questions maques relatives à la transmission de er dans les corps placés sous l'inde causes extérieures d'échaussel de refroidissement ont été résolues sier, pais développées et complétées dace et Poisson.

anemission de la chaleur par conme propagation dans les corps sont stiens importantes qui ont beaucoup les physiciens.

i de la propagation est celle qui inmanent la chaleur varie d'une tranme autre. On l'a déterminée pour ain nombre de corps; les métaux première ligne, tandis que les subcomposées de filaments très fins, le coton, la laine, la paille, etc., it le dernier rang.

iquides sont, en général, peu cons. Cette faculté est très difficile à
dans ces corps en raison du déplade leurs molécules. Il en est de
s l'étude de la chaleur rayonnante à
des gaz.

auffement et le refroidissement des ut soumis à des lois dépendant des

milieux ambiants. Si le corps est placé dans le vide, ce phénomène est dû uniquement au rayonnement; s'il se trouve dans l'air ou dans un gaz, il se refroidit, en outre, en raison de son contact avec ces gaz. Newton est le premier qui se soit occupé de cette question. Il avait posé en principe qu'à chaque instant, la quantité de chaleur perdue par un corps était proportionnelle à l'excès de la température de ce corps sur celle du milieu ambiant; mais cette loi ne se vérifie qu'autant que les différences de température ne dépassent pas 20° à 30°.

Depuis Newton, divers physiciens se sont occupés de la même question; en 1817, Petit et Dulong publièrent un travail complet sur les lois du refroidissement des liquides dans le vide et dans les gaz. Ces lois ont montré que la nature de la surface est sans insluence sur les pertes de chaleur dues au contact seul des gaz. Pour un même gaz sous la même pression, mais à des températures dissérentes, les pertes de chaleur sont les mêmes, pour les mêmes dissérences de température. Ces lois s'appliquent aux corps solides de petite dimension.

Le volume d'un corps augmente ou diminue lorsque ce corps reçoit ou perd la chalcur. Un grand nombre de physiciens, parmi lesquels nous citerons Laplace, Lavoisier, Ramsden, Roy, Dulong et Petit, se sont occupés de la dilatation des corps. Les deux premiers avaient annoncé que les corps se dilataient uniformément de 0° à 100°. Petit et Dulong, qui ont mis plus de précision dans leurs expériences, ont trouvé que pour un même degré la dilatation croissait avec la température; mais que de 0° à 100° cet accroissement était insensible, et qu'il devenait considérable de 0° à 300°.

Les liquides se dilatent et se contractent comme les solides par l'effet de la chaleur; c'est sur cette propriété que sont fondés les thermomètres destinés à comparer les diverses quantités de chaleur sensible que possède un corps. Nous décrirons ces instruments et tout ce qui les concerne au mot THERMOMÈTRE. Quant à la dilatation des gaz, on avait admis qu'ils se dilataient tous de la même quantité entre les mêmes limites de température, et que cette dilatation dans ces mêmes limites était indépendante de la densité primitive du gaz. Suivant M. Re-

gnault, ces lois sont vraies à la limite, c'està-dire lorsque l'on prend les gaz dans leur plus grand état de dilatation, et quand leur état gazeux est parfait.

De la Chaleur spécifique. Deux corps quelconques n'exigeant pas la même quantité de chaleur pour être élevés à la même température, on a dû rechercher le rapport de ces quantités, lequel caractérise la chaleur spécifique. Parmi les physiciens qui ont traité cette question, nous citerons Wilke, Crawford, Gadolin, Meyer, Dalton, Lavoisier et Laplace, Dulong et Petit, de la Roche et Bérard, Neumann, Avogadro, Marcet, de la Bive, et ensin M. Regnault.

Petit et Dulong avaient été conduits à ce résultat, que tous les atomes possèdent exactement la même capacité pour la chaleur; mais, à l'époque où cette loi parut, les poids atomiques des corps n'étaient pas bien fixés; on avait à opter entre plusieurs nombres : Dulong et Petit crurent devoir prendre précisément les poids atomiques qui convensient le mieux à la loi qu'ils vouleient produire. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui en raison des progrès de la chimie; aussi la loi annoncée ne se vérifie-t-elle pas à beaucoup près d'une manière aussi satisfaisante. Néanmoins, M. Regnault, qui a cherché la chaleur spécifique d'un grand nombre de corps, l'adopte comme approchant de la vérité, et par cette considération que les poids atomiques des substances simples, sur lesquelles on a opéré, varient de 200 à 1,400, tandis que les produits des poids atomiques par les chaleurs spécifiques restent compris entre 38 et 42, limite assez restreinte. La détermination de la chaleur spécifique des gaz présente plus de difficultés que celle qui concerne les solides et les liquides, attendu, d'une part, que cette chaleur est toujours très faible, et que, de l'autre, on peut l'envisager sous deux points de vue : 1° quand la pression reste constante, et que le gaz en s'échauffant peut se dilater; 2º lorsque le volume reste constant, et que la force élastique augmente avec la vapeur. MM. de la Roche et Bérard trouvèrent, en 1813, que les capacités calorifiques des gaz simples, à pression constante et à volumes égaux, sont les mêmes. On est parti de la pour conclure que les atomes des gaz simples, dans les mêmes circonstances, devaient avoir la même capacité, par la raison que les gaz, à la même température et sous la même pression, devaient contenir, probablement pour le même volume, le même nombre d'atomes. MM. de la Rive et Marcet ont déterminé la chaleur spécifique des gaz à volume constant; mais le procédé dont ils ont fait usage n'est pas à l'abri de toute objection.

M. Gay-Lussac, qui a recherché les variations des capacités calorifiques des gaz, a reconnu que le rapport de la capacité calorifique à pression constante, à la capacité du même gaz à volume constant, ne change pas avec la pression et la température, et que la capacité calorifique augmentait avec la température.

Des Vapeurs. Toutes les fois qu'un liquide est abandonné à lui-même dans le vide, dans l'air ou dans un gaz quelconque, il se dissipe, en plus ou moins de temps, sous forme de vapeur; quelques corps, comme les huiles grasses, sont privés de cette propriété. Toutes les fois que le liquide se trouve dans le vide, il émet instantanément toute la vapeur qu'il peut sormer à la température à laquelle on observe; la force élastique de cette vapeur est indépendante de l'espace qui la renferme. La vapeur, sur un excès de liquide, n'augmente ni de densité ni de force élastique par la pression; s'il n'y a pas assez de liquide pour que la vapeur sature tout l'espace, celle-ci se dilate comme un gaz. La force élastique de la vapeur croît plus rapidement que celle du gaz permanent.

De nombreuses expériences ont été faites pour déterminer la tension de la vapeur à diverses températures; nous citerons, parmi les physiciens qui se sont occupés de cotte importante question, Dalton, Clément, Dulong, M. Arago et M. Regnault.

En recherchant le rapport entre le poids d'un certain volume de vapeur, et le même volume d'air à la même pression et à la même température, on trouve que ce rapport est constant pour la même nature de vapeur.

La densité des vapeurs a été déterminés sous diverses pressions : on a appelé densité absolue de la vapeur formée par un liquide le nombre constant qui exprime le rappurt de deux volumes égans de vapeur et d'air. me pression et à la même tempé-

déterminé également les capacités ses des vapeurs comme celles des manents; on doit à Dalton l'étude nomènes produits dans le mélange et des vapeurs. Il a reconnu : 1° que sars qui se développent dans les gaz rent pas instantanément l'espace ocrlegaz; 2° que la force élastique d'un se gaz et de vapeur est égale à la stique du gaz, plus celle de la vani se développerait dans le vide, à sempérature; 3° que la quantité de qui se forme dans un gaz est égale qui se forme dans un gaz est égale qui se formerait dans un même es-le, à la même température.

Hugrométrie. L'hygrométrie est la le la Physique qui détermine les disdegrés d'humidité de l'air à l'aide ments nommés hygromètres ou by-. On appelle état hygrométrique le rapport entre la quantité de vacan contenue dans l'air et celle qui sperait, si l'air était complétement On doit à M. Gay-Lussac la détere de la force élastique de la vapeur mdante aux degrés de l'hygromètre, moérature de 100° centigrades, exen centièmes de la tension à satu-A l'aide de ces résultats, on peut dér facilement le poids de la vapeur dans un volume d'air donné, connaît la température et le del'hygromètre.

phénomènes produits dans les chans d'état des corps. Quand les corps at d'état, il se produit une foule de nènes dont la connaissance intéresse à haut degré la Physique générale et s. Nous mentionnerons seulement es uns de ces phénomènes.

ad un corps se refroidit, il se conmais l'eau ne jouit de cette proque jusqu'à 4° seulement; puls, ausée cette température, le volume de agmente jusqu'au terme de la congéet il prend alors un grand accroissequi est le 0,07 de volume à 0°. Tous seciens qui ont étudié ce phénomène mes trouvé le maximum de densité au degré. Quand l'eau est privée d'air, on nire descendre la température jusqu'à

6" au-dessous de 0, sans qu'elle se congèle. M. Despretz a reconnu que toutes les dissolutions ont un maximum de densité dont la température s'approche d'autant plus du terme de la congélation que la quantité de matière dissoute est plus grande. Un liquide. quand il passe à l'état de vapeur, produit des effets divers, dont nous allons indiquer les principaux : la température de l'ébullition varie avec la pression de l'atmosphère; l'eau entre en ébullition à des températures plus élevées dans des vases de terre et de verre que dans des vaisseaux métaltiques : la différence est quelquefois de 1° à 1°.5. Le terme de l'ébullition de l'eau dépend de la nature des substances qu'elle tient en dissolution.

Quand les vases sont clos, la température à laquelle commence l'ébullition est d'autant plus élevée que la pression est plus grande; dès lors la force élastique de la vapeur croît dans un certain rapport. La vapeur qui se forme retarde l'ébullition jusqu'à une certaine température, à laquelle tout le liquide se vaporise. Cette température est celle pour laquelle la densité de la vapeur est égale à la densité du liquide multiplié par le rapport du volume du liquide à celui du vase. La chaleur employée pour maintenir les liquides à l'état de vapeur a été nommée chaleur latente; elle a été déterminée pour l'eau avec le plus grand soin par divers physiciens.

# De la Pesanteur.

La force en vertu de laquelle le soleil agit sur les planètes, les planètes sur les corps qui se trouvent dans leur sphère d'activité, a été appelée pesanteur. Quand cette force agit à de petites distances, on l'appelle attraction moléculaire, affinité. Nous avons traité avec de grands développements tout ce qui est relatif à la pesanteur; nous y renvoyons le lecteur. Nous ne parlerons seulement que du mouvement des liquides et des gaz, dont il n'a pas été fait mention.

Quand un liquide renfermé dans un réservoir s'écoule par une ouverture à minces parois, les diverses parties de ce liquide sont assujetties à des mouvements particuliers, que l'on observe en répandant dans ce liquide des corps d'un petit volume et d'une faible densité. Dès l'instant que le

liquide commence à sortir, on voit les molécules liquides se mouvoir verticalement jusqu'à quelques centimetres de l'orifice; après quoi elles se dirigent vers lui. Or, comme il doit toujours passer dans le même temps la même quantité de liquide pour toutes les tranches horizontales, à chaque instant la vitesse moyenne dans chacune de 🧍 ces tranches doit être en raison inverse de sa surface. Pendant que l'écoulement a lieu, le liquide n'est pas toujours terminé par une surface borizontale. Si le jet sort verticalement per un orifice placé au fond, et que le niveau soit descendu a une petite distance de l'orifice, le liquide s'écarte de l'ave de ce dernier, et forme un entonneir dont le sommet repond a son centre. Quant a l'ecoulement par des orifices a minces parois et a la constitution des veines liquides, les pactionenes sont tellement complexes que maus renvoyons, pour leur description, aux travaux de Savart sur ce sujet. Les expériences que l'on a faites pour déterminer la uepense par des orifices perces en minces parois ont conduit aux resultats suivants : quand la hauteur du liquide est constante, 1º ia forme de l'orifice est sans influence, a moins que son contour ne présente des angles rentrants; 2° pour des orifices perces en minces parois, dont le diametre excede 10 millimètres, la section contractée est a ! peu pres egale a 0,6 de la surface de l'oritale : 37 pour les orifices très petits , la sectica contractee est un peu plus grande, probablement parce que l'épaisseur de la paroi devient alors sensible, et qu'il se produit un effet analogue à celui qui résulte des ajutages ; 4° avec le même orifice la dépense est plus grande, quand la surface dans laquelle il est percé est concave en dedans, que lorsqu'elle est plane, et c'est le contraire quand cette surface est convexe.

Quant au choc des veines contre des obstacies fixes ou au choc des veines entre elles, il faut consulter les travaux de Sa-Mart.

Les ajutages sont des tuyaux additionnels placés sur l'orifice d'écoulement. Il peut se faire que la veine passe sans toucher l'ajutage ou en le touchant. Dans le premier cas, la depense n'est point changée; dans le secord. l'econlement se fait alors à plein oriest beaucoup plus diminuée que dans les tuvaux dont le diametre a une certaine dimension, en raison du frottement qui agit directement sur le liquide adhérent aux pa-

Quant au mouvement des corps gazeur. il est dù à plusieurs causes : a l'action de la chaleur; au mouvement des corps solides on liquides qui leur transmettent une partie de leur vitesse; enfin à la compression. Ces diverses causes produisent des effets particaliers que nous ne pouvons décrire ici.

Des phenomènes capillaires. Toutes les fois qu'un corps solide est en contact avec un liquide capable de le mouiller, il se manifeste aussitot une action attractive, es vertu de laquelle il y a adhérence entre les deux corps. Cette action a la plus grande analogie avec celle qui produit les affinités, puisque, dans certains cas, elle peut opérer des décompositions chimiques. On étudie particulièrement ce phénomène en plongeant un tube de verre à ouverture capillaire dans un liquide qui le mouille. On voit aussitot le liquide s'elancer dans l'intérieur, et y demeurer suspendu a une hauteur dépendante du diamètre du tube et de la mature du liquide; la surface qui termine ce dernier à la partie supérieure est concave, la surface du liquide à l'extérieur s'élère également au-dessus de son niveau dans les parties continues au tube, de manière à former à l'entour une surface annulaire

Au heu d'un tube, si l'on plonge use lame de verre , la partie adjacente du liquide s'instéchit en se relevant vers chaque face. de manière a former une surface annulaire concave. Si l'on emploie dans l'experience du tube un liquide qui ne mouille pes , tel que le mercure, les changements de figure et de position que subit la surface du mercure se font en sens opposé, c'est-à-dire que le mercure s'abaisse au-dessus de son niveau et que sa surface superieure est convere. Un même liquide dans differents tubes homogenes, capables d'être mouillés par lui, s'e'eve a des hauteurs qui sont à très peu près en raison inverse du diamètre des tubes. L'abaissement du mercure au-dessous de son niveau suit la même loi. L'expérience montre encore que les hauteurs auxtice. Dans les tuyaux capillaires, la vitesse quelles s'elevent differents liquides dans les tubes ne sont pas en raison de leur

Pendant longtemps, on ne put donner une explication satisfaisante des phénomènes casillaires qui furent successivement l'objet de recherches de la part de Descartes, de Newton et de Clairaut, Laplace a donné la ubitable théorie en s'appuvant sur ce princine que l'action des parois s'exercait à des distances infiniment petites, et que la forme de ménisque devait être prise en considération. Il est parvenu ainsi à obtenir l'équaion de la surface dans son état d'équilibre, # # a pu déduire de l'analyse mathémaiene tous les phénomènes généraux des mbes capillaires, produits soit dans les man . soit entre deux lames situées paral-Mament l'une à l'autre à une très petite listance, ou réunis par un de leurs bords de **nanière à compre**ndre entre elles un très patit angle.

La théorie explique aussi facilement les sétractions et répulsions apparentes de deux setits corps qui flottent sur un liquide et à seu de distance l'un de l'autre.

Le théorie de Laplace a été complétée et Thomas Young et Poisson.

# De l'Acoustique.

Jadis l'acoustique ne s'occupait que des seus ou des vibrations perceptibles à l'ouïe, mais aujourd'hui cette branche de la phyique s'est considérablement agrandie, puisparen y comprend encore l'étude des visuations résultant des propriétés molécunires des corps, indépendamment de la constion qu'elles produisent sur l'ouïe : 'ust particulièrement cette dernière partie le l'acoustique qui doit intéresser les scienment des maturelles, attendu qu'elle fournit des rincipes servant à étudier la constitution patéculaire des corps.

Les sons sont produits par des vibrations me thranlements successifs plus ou moins prolemats: ces vibrations se communiquent i tous les corps avec lesquels le corps ébranlé ut en contact, ainsi qu'à l'air qui sert d'intermédiaire pour arriver jusqu'à l'organe le foule. La sensation du son dépend donc les mouvements communiqués à la membrane du tympan par l'intermédiaire de l'air u des fluides dans lesquels elle est plongée.

que le nombre des vibrations est plus ou moins rapide, on a imaginé des moyens exacts pour mesurer le nombre des vibrations qui produisent un son. Les appareils les plus parfaits sont la syrème de M. Cagniard-Latour et l'appareil à quatre roues dentées de M. Sayart, dont l'une contient 200 dents, la seconde 250, la troisième 300 et la quatrième 400; système avec lequel on produit la sensation d'un ton, de sa tierce, de sa quinte et de l'octave, en choquant les dents avec un corps quelconque, quand elles sont animées toutes d'un même mouvement de rotation.

La vitesse du son a occupé à plusieurs reprises les diverses académies de l'Europe. particulièrement l'Académie des sciences: en 1738, les membres de cette dernière déterminèrent la vitesse du son entre Montmartre et Montihéry, distants l'un de l'autre de 29,000 mètres; le signal était donné par des coups de canon, et des observateurs placés à différentes distances sur la même ligne droite marquaient le temps écoulé depuis l'apparition de la lumière jusqu'à l'arrivée du son. On déduisit de ces expériences les résultats suivants : 1º la vitesse du son est unisorme, c'est-à-dire, qu'en général, l'espace parcouru est proportionnel au temps; 2º la vitesse est la même que le temps soit couvert ou serein, clair ou brumeux, que la pression atmosphérique soit grande ou petite, pourvu que l'air soit tranquille; mais que, si l'air était agité par le vent, la vitesse du vent, décomposée suivant la direction de la ligne sonore, augmenterait ou diminuerait de toute sa valeur la vitesse du son: 3º la vitesse du son à la température de 6° est de 337",18 par seconde.

Los expériences faites en 1822 par le Bureau des longitudes dans les mêmes localités, admettent que la vitesse du son est de 340°88 par seconde, à la température de 16° centigrades.

Les ondes sonores éprouvent une réflexion partielle ou totale comme la lumière et d'où résultent les échos sur mer. Les nuages forment quelquesois échos ainsi que les voiles d'un bâtiment éloigné. Les ondes sonores sont également résléchies dans une atmoaphère sans nuages, lorsque toutes les parties ne sont pas également échaussées.

Nous nassons sous silence la perception et la comparaison des sons et les vibrations des colonnes d'air renfermé dans les tuyaux des corps rigides, des verges, etc., pour dire quelques mots des vibrations des veines fin: ies.

L'écoulement des liquides par des orifices circulaires en minces parois donne naissance à des colonnes en vibration, phénomène dont Savart a fait une étude spéciale. Une veine fluide se compose d'une partie limpide, fire et continue, et d'une partie trouble qui offre des renflements séparés par des nœuds ou étranglements également espacés. Cette partie trouble est discontinue.

Le jet est soumis à des alternatives périodiques, et on peut le comporer à une corde qui vibre, comme on peut s'en assurer, en approchant l'oreille de ce jet. On entend alors un son très faible si l'on reçoit le jet sur une membrane; la chute successive des gouttes d'eau produit un son fort, qui est bien celui de la veine, car, en le recevant sur des corps très différents, il reste toujours le même. Si l'ou fait rendre ce même son à un instrument même à une très grande distance, on voit alors les ventres de la veine remonter aux dépens de la partie continue, et l'on remarque alors une extrême sensibilité dans le jet. La périodicité de l'écoulement se fait également apercevoir sur la partie limpide de la veine. car, si on éclaire une partie, on y remarque des agitations très régulières et rapides qui démontrent ce qui se passe à l'orifice.

Les recherches sur les vibrations des corns solides ne peuvent manquer d'avoir un grand intérêt en raison des notions qu'elles peuvent nous donner sur l'arrangement des molécules dans les corps. Sevart est parvenu effectivement à reconnaître, an moven des . vibrations, les axes différents d'élasticité dans un même corps, ainsi que plusieurs de leurs propriétés physiques.

Jusqu'ici on a supposé que les lames, disères ou autres corps vibrants étaient perbitement homegenes, et que les figures nopar exemple . dependaient de points fixes ou ! de points ebraules; mais il n'en est pas , tent pas a la division mécanique et dans l'in-

ainsi. Les cristaux et les métaux purs sons les corps qui font entendre une plus grande différence de sons, suivant les points ébranlés. Cette différence dans les sons produits, des à des différences dans les axes d'élasticité, a fait naître à Savart l'idée de recherches intéressantes sur l'elasticité des corps qui cristallisent régulierement, afin d'acquérir de nouvelles notions sur la structure intime des

En appliquant ainsi la production des vibrations à différents corps cristallisés régulièrement et confusément, tels que les mitaux, le verre, le soufre, le cristal de roche, la chaux carbonatée, la chaux sulfatée, le plâtre, etc., Savart a trouvé que. dans une même masse de metal qui, au premier abord, paralt homogéne, les lames, prises suivant différentes directions, ne donnent pas les mêmes modes de division de lignes modules. Si l'on taille, par exemple, une lame dest un prisme de cristal de roche à peu pois parallélement à l'axe et non parallelement à deux faces de l'hexaèdre, on peut seulement, à l'aide des figures acoustiques, distingues quelles sont les faces de la pyramide qui peuvent se cliver. Quelle que soit la direttion des lames, l'axe optique on sa projection sur leur plan occupe une position qui est liée intimement avec l'arrangement des lignes acoustiques.

Cette substance, d'après M. Sevart. no peut être mise au nombre des substances à trois axes rectangulaires, et inégaux d'élasticité, ni au nombre de celles dont les narties sont arrangées symétriquement autour d'une ligne droite, mais doit renfermer troit systèmes d'axes on de lignes principales d'élasticité dont il a déterminé la direction. Ce simple exposé montre que l'arrangement des figures acoustiques et les vibrations senotes qui les accompagnent sont tenients intimement luces avec les directions du clivage dans chaque lame. C'est ce rapport une Sevart n'a pu determiner que dans quelques substances et qui nous laisse entrevoir les services que l'on peut attendre de l'acoustique pour l'avancement de la Physique moleculaire. Aussi est-il permis de croire aus dales, composees de points qui ne vibrent. l'on parviendra, au moyen des vibrations pas, que présentaient les plaques circulaires, : sonores, a déterminer la forme primitive de certaines substances opoques qui ne se prêdesquelles on ne peut introduire un de lumière polarisée.

De l'Électricité.

se Dufay eut découvert, en 1733, t dectricités jouissant de cette prose les électricités de même nature ment, et que celles de nature consttirent; quand la machine électrirecu de grands perfectionnements. lers se procurer une quantité suffi-'dectricité pour étudier quelques ses propriétés physiques, entre aue d'enflammer les corps combus-1747, Franklin commençait des ces pour démontrer l'identité de la # de l'électricité, identité qui fut se en France, en mai 1752, par s et en Amérique, en juin de la made, par Franklin lui-même, à cerf-volant lancé dans les nuaphilosophe américain ne tarda pas wir le pouvoir des pointes, dont il fit tion aux paratonnerres. Il essaya de mouite dans un ordre méthodique I faits dont l'électricité venait de Fàl'aide d'un système qui a encore isans, bien qu'il ne satisfasse plus ins de la science, et dont voici le mdamental : les effets de l'éleces le résultat du mouvement d'un sticulier qui agit par répulsion sur molécules, et par attraction sur le la matière; il existe dans les mertaine quantité de fluide à l'é-8, et si cette quantité est augmenest électrisé en plus; si elle mée, il est électrisé en moins, L'édevint alors si populaire, surtout Mouverte de la bouteille de Leyde. vit passer les appareils électriques et du physicien sur la place pustre les mains du bateleur.

Sets électriques par influence et plications occupèrent vivement les

mb, de 1785 à 1786, en découvrant les attractions et répulsions élecl'aide de la balance de torsion, sent les mêmes que celles qui rés mouvement des planètes autour, fit faire un grand pas à l'électrique.

En 1790, le hasard, mais un de ces hasards heureux, conduisit Galvani à découvrir les contractions produites dans les animaux par le contact de deux métaux différents en communication avec les muscles et les nerss. Volta annonça que l'esset était produit par l'électricité dégagée au contact des deux métaux et non, comme le pensait Galvani, à l'existence d'une électricité propre aux animaux, laquelle passait des muscles aux perfs par l'intermédiaire de l'arc métallique. La lutte qui s'éleva alors entre Galvani et Volta conduisit ce dernier, en 1800, à la découverte de la pile, le plus admirable instrument que les sciences aient produit. Peu de temps après, Nicholson et Carlisle décomposèrent l'eau et les sels au moyen de la pile; on se mit alors à l'œuvre dans toute l'Europe pour étudier les phénomènes chimiques, calorifiques et physiologiques de l'électricité. En 1806, Davy commença la publication de ses travaux sur l'électro-chimie; deux ans après, préoccupé de l'idée qu'avec l'électricité on parviendrait à vaincre les plus fortes affinités, il retira des alcalis, au moyen de l'électricité. le potassium et le sodium, radicaux de la potasse et de la soude qui ne sont que des oxydes.

Wollaston s'attacha à démontrer l'idendité de l'électricité ordinaire avec celle fournie par la pile.

Poisson enchaîna par l'analyse mathématique tous les faits relatifs à l'électricité statique que Coulomb et d'autres physiciens avaient observés; il déduisit de ces calculs que la tension de l'électricité à l'extrémité d'un cône deviendrait infinie si l'électricité pouvait s'y accumuler. Le pouvoir des pointes fut ainsi démontré par le calcul.

Jusqu'en 1820, la science électrique se trouvait dans un état stationnaire lorsqu'on apprit que M. OErstedt, professeur de physique à Copenhague, venait de découvrir qu'une alguille aimantée, placée à peu de distance d'un fil de métal joignant les deux extrémités d'une pile, éprouvait, de la part de ce fil, une action révolutive. Immédiatement après cette découverte fondamentale, Ampère se livra à une suite remarquable de recherches expérimentales et théoriques sur les lois de ce phénomène, recherches qui lui ont servi à jeter les bases de l'élec-

tro-dynamique. De 1821 à 1822, M. Seebeck découvrit les phénomènes thermo-électriques en montrant qu'une différence de température entre les deux soudures d'un circuit fermé, composé de deux métaux différents, produisait un courant électrique.

De toutes parts on se mit à étudier les phénomènes électro-dynamiques et électro-chimiques. M. Auguste de la Rive est un de ceux dont les travaux ont eu constamment pour but de combattre la théorie du contact de Volta, en cherchant à prouver qu'un contact qui n'est suivi d'aucune action mécanique, chimique ou calorifique, ne saurait donner lieu à un dégagement d'électricité.

L'action des aimants sur tous les corps avait déià attiré l'attention de Coulomb au commencement de ce siècle, mais elle acquit un nouveau motif d'intérêt quand M. Arago découvrit, en 1825, ce fait remarquable que l'amplitude des oscillations d'une aiguille aimantée est influencée par le voisinage des substances métalliques qui l'entourent, et que les oscillations ne diminuent pas dans leur vitesse, mais dans leur amplitude. Il fut conduit ensuite au fait suivant pon moins remarquable: quand on place une aiguille aimantée librement suspendue au-dessus d'un disque de cuivre auquel on imprime un mouvement de rotation, l'aiguille se dévie d'un angle d'autant plus grand que le mouvement est plus rapide.

Ces phénomènes restèrent inexpliqués jusqu'à ce que M. Faraday, en découvrant les courants électriques produits par l'influence des aimants ou des courants électriques dans des conducteurs voisins, eut jeté un grand jour sur les rapports existant entre les aimants et les courants électriques; la production du courant d'induction était une vérification des vues théoriques de M. Ampère sur les aimants et une explication très simple des phénomènes découverts par M. Arago. Peu de temps après la déconverte d'OErstedt, on s'occupa en France, sans interruption jusqu'à ce jour, de l'électro-chimie sous un point de vue nouveau. On s'attacha d'abord à trouver les lois du dégagement de l'électricité dans toutes les actions chimiques et les actions moléculai-ICS, on prouva par des expériences incontestables que la plus faible action chimiqua donnait lieu à un dégagement d'électricité appréciable.

On croyait du temps de Davy que pour obtenir de grands effets de décomposition, il fallait employer des courants énergiques; on démontra que cette condition n'était pas indispensable et qu'on arrivait au même but avec de très faibles courants fonctionnant continuellement.

Davy n'avait songé qu'à décomposer électro-chimiquement les corps; on fit jouer un autre rôle à l'électricité en la faissat servir à la formation de composés insolubles et de substances analogues à celles que l'en trouve dans la nature. Il suffit pour cela d'opérer avec des actions lentes.

Le but de tous ces travaux a été de jeur les bases de l'électro-chimie, partie des sciences physico-chimiques qui fait conceurir l'action de l'électricité dégagée dans les plus faibles réactions chimiques avec celle des affinités, pour augmenter eu diminuer l'énergie de ces dernières, de même que l'on emploie la chaleur pour vaincre la forte d'agrégation et provoquer le jeu des affinités dans des circonstances où elles me se manifestent pas.

L'application de l'électricité soit à la chimie, soit à la géologie, soit aux arts, exigest que l'on eût des piles douées d'une force constante ou, du moins, qui n'épreuverait que de faibles variations dans un certain laps de temps. On fit connaître des principes simples à l'aide desquels on atteignait ce but. Ce principe a été mis en pratique pour construire des piles à courants constants de diverses espèces.

En étudiant les effets électriques produits dans l'action chimique de la lumière solaire, on a été conduit à ce fait remarquable, contraire à la théorie de Volta, que loraqu'une substance agit sur une autre, sous l'influence de la lumière solaire, il se produit des effets électriques qui cessent aussitét que cette influence n'a plus lieu, hien que le contact subsiste toujours. D'où l'en déduit qu'un contact qui n'est pas saivi d'une action chimique ne saurait troubler l'équilibre des forces électriques.

Le dégagement de l'électricité dans toutes les circonstances possibles a toujours été un sujet d'étude de la part de tous les mayaiusi n'ont-ils pas été peu étonnés nant que M. Armstrong avait déem 1840, un dégagement considéectricité dans un jet de vapeur sorle chaudière. L'analyse que l'on a a phénomène prouve que l'effet est par le frottement de l'eau enrec la vapeur contre la paroi de

plications de l'électricité aux arts une place importante dans l'hisélectricité dans ces derniers temps. cations sont relatives aux traiteuninerais d'argent, de cuivre et de la galvanoplastie, à la dorure et raphie.

Assment électro-chimique des mi
I essecore été exécuté que sur une

Isse, attendu qu'il exige l'emploi

Isse en grande abondance, et par

It à bas prix, ce qui n'est pas

Isse à obtenir dans les localités

Itse des mines; mais on peut être

Isse dans la suite des temps, lorsque

Isse et de l'épuisement des houil
Isse sentir, alors le traitement

Itallurgique rendra de très grands

& disputé l'honneur de la découin galvanoplastie; mais M. Jacobi qui a fait les premières publicachant ce nouvel art. Il a annoncé, lans une lettre à M. Faraday, anent à tout autre écrit, qu'il était i shtenir des copies en relief et en ne planche de cuivre gravée, avec itude telle, que les lignes les plus étaient reproduites avec une rare

a Rive est le premier qui ait songé l'idée d'appliquer l'or sur les mésoyen des appareils électro-chimiles. Sa dorure néanmoins ne sapas aux exigences de l'industrie;
lion dont il faisait usage ne le lui
t pas. M. Elkington fit faire de
rogrès à cet art, en indiquant
nvenant parfaitement à la dorure
imique les aurates alcalins et les
yanures.

d'hui on applique sur les métaux ment l'or, mais encore l'argent,

divers autres métaux, et des oxydes métalliques.

L'application de l'électricité à la télégraphie a occupé les physiciens pendant une quarantaine d'années, mais sans succès. M. Wheastone est le premier qui ait montré la possibilité de transmettre, à de grandes distances, des mots, des phrases avec simplicité et économie, au moyen d'un double appareil électro-magnétique en communication, à l'aide de deux fils métalliques, et fonctionnant de telle manière, qu'on observe à la station d'arrivée, sur un cadran, au moyen d'une aiguille, les lettres correspondant à celles sur lesquelles on a placé l'aiguille du cadran de l'appareil de la station de départ.

La phosphorescence a été étudiée dans ses rapports avec l'électricité, de sorte qu'aujourd'hui on est conduit à lui supposer une origine électrique; en effet, il est démontré que le dégagement de l'électricité a lieu toutes les fois que les molécules des corps éprouvent un dérangement quelconque soit dans leur constitution, soit dans leur groupement. Or, ce dégagement est toujours accompagné d'une recomposition des deux fluides, qui peut être suivie, selon la nature des corps et la quantité d'électricité devenue libre, d'une émission de lumière et de chaleur, même lorsque les molécules ne sont pas séparées. Il s'ensuit que lorsque ces molécules sont ébranlées ou separées par la percussion, la chaleur, l'action chimique ou le choc électrique, il peut y avoir également émission de lumière. Or, comme ces causes sont précisément celles qui produisent la phosphorescence, on est naturellement porté à en insérer que cette phosphorescence est d'une origine électrique.

Les phénomènes physiologiques de l'électricité n'ont point cessé d'occuper les physiciens depuis Galvani, avec plus ou moins de succès, notamment par MM. Marianini et Matteucci, mais sans qu'il en soit résulté jusqu'ici des découvertes importantes poin la physiologie. Il faut en excepter toutelous les phénomènes de la torpille, auxquels ma reconnu une origine électrique, qu'an n'avait fait jusque là que soupconner.

En examinant les causes qui out enscouru à l'avancement de l'élections, es ne peut s'empêcher de reconnelles qu' y a quatre périodes pendant chacune desquelles cette partie de la physique a reçu une certaine impulsion, conséquence de la découverte qui caractérise chacune de ces périodes.

Première période depuis les temps les plus anciens, où l'on ne connaissait que le pouvoir attractif de l'ambre ou succin, et de quelques substances, jusqu'à la découverte des deux électricités.

Deuxième période, comprenant tout ce qui a été trouvé depuis la fin de la première période jusqu'à la découverte de la pile.

Troisieme période, comprenant tout ce qui a été découvert depuis la pile jusqu'à l'électro-magnétisme.

Quatrième période; elle commence à la découverte d'OErsted, et se termine à notre époque. Cette découverte a eu pour conséquence : la détermination des lois qui régissent les attractions et répulsions des courants électriques; l'analyse des effets électriques produits dans les actions chimiques et de l'action définie de l'électricité; la construction de la pile à courants constants, sans laquelle les forces électriques ne pourraient être appliquées aux besoins des arts et de l'industrie; enfin la substitution de l'électricité à petite tension, à l'électricité à sorte tension, non seulement pour décomposer les corps, mais encore pour les recomposer. L'impulsion donnée à l'électricité pendant cette période est telle, qu'on ne peut savoir où elle s'arrêtera, et quelles en seront un jour les consequences pour la Physique, la chimie et les sciences naturelles.

# Du Magnétisme.

Les anciens avaient observé des propriétés de l'aimant, auquel ils attribuaient des vertus médicinales. Il paralt que les Chinois avaient des connaissances plus étendues que les Grecs et les Romains sur les propriétés de l'aimant naturel et artificiel; car on prétend que plusieurs siècles avant l'ère chrétienne ils savaient qu'une aiguille aimantée librement suspendue se dirigeait sensiblement du nord au sud. On n'est pas bien certain de l'époque où cette propriété fut connue en Europe; en sait seulement que, dès 1407. Vasco de Gama, navigateur portugais, fit usage de la boussole lors de ses premières expéditions dans l'Inde.

La déclinaison de l'aiguille aimantée, observée avant le xv° siècle, n'a bien été coastatée et étudiée que dans le xv1°.

L'inclinaison aété découverte en 1576 par Robert Norman. La construction des barreaux aimantés, dits aimants artificiels, ont été un objet de recherches de la part d'un grand nombre de physiciens, particulièrement d'OEpinus et de Coulomb. Le fer n'est pas le seul métal jouissant de la propriété magnétique; le nickel et le cobalt sont aussi dans le même cas. Les physiciens s'attachérent particulièrement, dans le siècle dernier, à donner aux aimants artificiels le maximum d'intensité magnétique; la théorie du magnétisme ne prit toutefois un certain dételoppement que lorsque Coulomb, en 1789, eut découvert les lois qui régissent les attractions et répulsions magnétiques, lois qui sont les mêmes que celles des attractions et répulsions électriques.

La détermination des différents éléments dont se compose la résultante des forces magnétiques terrestres a été depuis deux siècles l'objet des recherches des physiciens et des navigateurs. On a construit à cet effet des appareils joignant, à une grande précision, une manœuvre assez facile pour que des observateurs peu exercés obtinssent des résultats sur l'exactitude desquels on put compter. Les recherches relatives au magnétisme terrestre sont faites aujourd hui avec un soin tel, que l'on a égard non seulement aux variations qui surviennent dans l'intensité du magnetisme des aiguilles, mais encore à l'influence de la chaleur et à l'attraction locale soit des vaisseaux aur lesquels sont placés les instruments magnétiques, soit des pièces de fer situées près des observateires magnétiques.

Le principe le plus simple et le plus esatt à l'aide duquel on se garantit des effets de l'attraction locale est où à M. Barlow (roir, l'article magnetisme).

Les observations de déclinaison n'ent pas cesse d'occuper les physiciens et les voyageurs depuis deux siecles.

hien certain de l'époque où cette proprieté fut connue en Europe; en sait seulement des lignes d'égale déclination; depuis, pluque, des 1407. Vasco de Gama, nationale des lignes autres cartes se su cédérent; mais vigateur portugais, fit usage de la blus-

parut en 1787, parce qu'elle offrait 1 le plus complet de toutes les obs de déclinaison saites jusque là. r vint ensuite, puis M. le capitaine , qui publia, en 1836, de nouvelles as lesquelles la déclinaison de l'aisantée se trouve employée selon sa destination, qui est de faire connaîection du méridien magnétique en les points où l'observation a été ar suite, la figure générale des courent la propriété d'être d'un pôle à : méridiens magnétiques de tous les illes passent.

riations séculaires, annuelles et » la déclinaison ont été l'objet d'obs mon interrompues depuis 1580. 16 nord de l'aiguille, à Paris, déest de 11° 30'; en 1663, elle se lans le méridien magnétique : dela déclinaison est devenue occiden-1814, elle avait atteint son maxidepuis elle a continué à diminuer. connu que les variations annuelles le aimantée paraissent se rattacher ion du soleil à l'époque des équies solstices.

intions diurnes, découvertes depuis Graham, ont été constamment . En Europe, l'extrémité boréale de nerizontale marche tous les jours de nest, depuis le lever du soleil jusune heure après midi, et retourne es l'est par un mouvement rétromanière à reprendre à très peu près, beures du soir, la position qu'elle ematin. Pendant ce temps l'aiguille se stationnaire et recommence le 2 ses excursions périodiques.

illations diurnes ont été également ans les différentes parties du globe. les variations irrégulières qui se nt lors de l'apparition des aurores m à l'instant des éruptions volcades tremblements de terre.

mison de l'aiguille aimantée est L soumise à des variations contiui vont en diminuant depuis 1671 tte époque. On les considère comme nence nécessaire d'un changement Mitude magnétique provenant des : l'équateur magnétique modifiés me de la courbe. Quant aux variations diurnes, M. Hausteen a reconnu que, pendant l'été, l'inclinaison était d'environ 15' plus forte que pendant l'hiver, et d'environ 4 ou 5' avant midi qu'après.

L'intensité magnétique du globe en divers points de sa surface a attiré l'attention d'abord de Graham, puis d'un grand nombre de physiciens et de voyageurs; mais ce n'est que de 1798 à 1803 que M. de Humboldt a mis en évidence ce fait fondamental découvert par M. de Rossel, que l'intensité magnétique allait en augmentant de l'équateur au pôle.

L'intensité magnétique du globe décrott très lentement, à mesure que l'on s'éloigne de la terre, probablement suivant la loi inverse du carré de la distance, comme les attractions magnétiques. Il est à présumer que les astres, la lune, le soleil, sont doués également de la puissance magnétique; mais, en raison de leur distance, ils ne doivent réagir que faiblement sur nos aiguilles: peut-être ces réactions interviennent-elles dans les variations diurnes.

L'intensité magnétique du globe est soumise aussi à des variations diurnes et annuelles; le minimum a lieu entre dix et onze heures du matin, et le maximum entre quatre et cinq beures de l'après-midi; les intensités moyennes mensuelles sont elles-mêmes variables; l'intensité moyenne vers le solstice d'été surpasse de beaucoup l'intensité moyenne des jours semblablement placés au solstice d'été; les variations d'intensité moyenne sont à leur minimum en mai et en juin, et à leur maximum vers les équinoxes.

Pour discuter avec sacilité les observations magnétiques, non seulement on a tracé des lignes d'égale déclinaison, mais encore des lignes d'égale inclinaison, des lignes d'égale intensité ou isodynamiques et enfin l'équateur magnétique formé de tous les points où l'inclinaison est nulle. On doit à M. Duperrey la détermination pour 1824 de l'équateur magnétique dans la presque totalité de son cours.

### De la Lumière.

Pendant les deux siècles qui viennent de s'écouler, les découvertes en optique se sont succédé rapidement; elles se sont ralenties cependant vers la fin du siècle dernier; puis il y a eu une recrudescence lors de la découverte de la polarisation. Ayant dejà traité Particle LUNIÈRE, il ne sera question uniquement ici que de ses propriétés générales, afin de réunir dans un cadre très restreint les bases de la Physique.

La détermination de l'intensité de la Lumière a beaucoup occupé les physiciens; néanmoins cette partie de l'optique qu'on désigne sous le nom de Photométrie est encore la moins avancée. On a bien des procédés pour comparer par approximation les intensités de même couleur, mais ces procédés ne sont plus applicables quand les Lumières sont de couleur différente.

Quand un rayon tombe sur une surface polie, il se réfléchit en faisant un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence; le rayon incident et le rayon réfléchi sont situés dans un plan normal à la surface réfléchissante aux points de réflexion. Ce phénomène a été expliqué diversement par Newton et Huyghens.

La quantité de Lumière réslèchie diminue à mesure que le saisceau incident, ayant toujours la même intensité, s'approche de la normale; pour une même incidence, des surfaces de natures disserntes réslèchissent des portions très disserntes de ce même saisceau. Au moyen de ces principes, on explique sans dissert tous les phénomènes relatifs à la réslexion de la Lumière sur les surfaces ayant une courbure quelconque.

Quand on fait tomber un rayon lumineux, dans une chambre obscure, ce rayon change bientôt de place en raison du mouvement diurne apparent du soleil, inconvénient dans les expériences d'optique. On y obvie au moyen de l'héliostat à l'aide duquel on fait mouvoir une surface réfléchissante qui suitle mouvement apparent du soleil de manière à obtenir des rayons réfléchis toujours dans la même direction.

Tous les fois qu'un rayon de Lumière passe d'un milieu dans un autre, il est dévié de sa direction. On dit alors qu'il est réfracté. La déviation dépend de la densité plus ou moins grande du nouveau milieu dans lequel passe le rayon, de la nature du corps réfringent et du degré d'obliquité d'incidence du rayon. Descartes a découvert la loi de ce phénomène dont voici l'énoncé:

Le rayon réfracté, ainsi que le rayon incident, sont dans un plan perpendiculaire à la aurface; le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction sont dans un rapport constant pour la même substance réfringente et quelle que soit l'incidence. Ce rapport est l'indice de réfraction que les physiciens ont déterminé avec beaucoup de soin sur un grand nombre de substances solides, liquides ou gazeuses.

La Lumière est composée d'un grand nombre de radiations jouissant de propriétés distinctes, telles que radiations lumineuses, calorifiques, chimiques, phosphorogéniques, etc. On sépare ces radiations en réfractant un rayon solaire à travers un prisme recevant l'image sur une feuille de carton blanc, dans une chambre noire. On obtient alors une image allongée du soleil, perpendiculairement aux arêtes parallèles du prisme. composées des sept couleurs suivantes, rangées d'après leur réfrangibilité: rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet, cette dernière étant la plus réfrangible. Cette décomposition de la Lumière est due à l'inégale réfrangibilité des différents ordres de rayons lumineux. Ces sept couleurs ont été considérées par Newton comme simples; mais plusieurs physiciens ont prétendu que le nombre des couleurs simples pouvait être réduit; Meyer n'en admet que trois : le rouge, le jaune et le bleu; Young: le rouge, le vert et le violet. Brewster adopte les trois couleurs de Meyer, et pose en principe que le spectre solaire est formé par la superposition de trois spectres, chacun de couleur homogène de même étendue; mais dans lesquels le maximum d'intensité n'est pas placé de la même manière.

En reportant sur un même point les rayons diversement colorés du spectre, on resorme de la lumière blanche.

Le spectre solaire, vu avec une lunette, paralt sillonné transversalement par un grand nombre de raies ou bandes noires très étroites, observées la première fois par Frauenhoffer. Ces raies sont inégalement réparties dans l'intérieur du spectre, et on n'en compte pas moins de six cents, parmi lesquelles on en distingue sept plus faciles à reconnaître, une dans chaque couleur.

Les raies de la lumière directe du seleil sont les mêmes que celles de la lemière des planètes, de la lune, des nuages, de l'atmosphère, tandis que la lumière des étoiles, des siammes, de l'électricité, donraies disposées d'une autre ma-

omposition de la lumière, sa résa réfraction produisent différents nes atmosphériques, parmi lesquels pne particulièrement l'arc-en-ciel, at les parhélies.

m-ciel se produit toutes les fois setateur, tournant le dos au soleil, m nuage placé en face de lui, et suit en pluie. Il est dû aux actions s de la réfraction, de la décompose la réflexion de la lumière dans se de pluie.

ies sont des couronnes brillantes irement colorées qui entourent is le disque du soleil ou de la lune. compris entre les bords de l'astre isur des cercles lumineux est d'un fatense ou d'un bleu plus foncé uleur de l'atmosphère. On attribue mène à la présence dans l'atmosignilles de glace, dans lesquelles ass réfracte.

radies ou faux soleils se montrent is sur l'horizon pendant les halos shauteur que cet astre; ces images sers unies les unes aux autres par blanc, pareillement horizontal, idle est au zénith. Ce cercle suit ment apparent du soleil. Les images qui paraissent sur le cercle, du té que le soleil, présentent les cou-'are-en-ciel, et quelquefois le cercle sest coloré dans la partie qui les Les images situées du côté opposé ers incolores : celles-ci doivent être par réflexion, ainsi que le grand : les autres par réfraction dans les vésiculaires qui se trouvent dans

les parties du spectre ne jouissent sémes propriétés colorifiques; elles sagmentant du violet au rouge. I a fixé le maximum dans le rouge, dans la bande obscure qui le suit. ck a observé que la position du varie avec la nature du prisme ré-fix. Melloni, enfin, a reconnu que ce a est d'autant plus écarté du jaune age, que la matière du prisme est sermane, et qu'il existe un spectre e, comme un spectre lumineux.

On a constaté également l'existence d'un spectre chimique en faisant réagir les diverses parties d'un spectre solaire sur une matière impressionnable, telle que le chlorure d'argent. On a trouvé que la portion active du spectre s'étend non seulement à travers l'espace occupé par le violet, mais encore, à un degré égal, à pareille distance environ, au-delà du spectre visible. Chaque substance impressionnable agit différemment; ainsi ce ne sont pas les mêmes portions de spectre qui exercent sur chacune d'elles des actions chimiques.

Les sels d'argent soumis à l'influence de la lumière solaire jouissent d'une propriété remarquable, qui consiste en ceci: à partir de la limite d'action du spectre ordinaire qui agit sur ce sel jusqu'au rouge, il existe des rayons chimiques, dont la seule fonction est de continuer une réaction chimique commencée.

Le pouvoir phosphorogénique des rayons solaires est celui en vertu duquel certains corps deviennent lumineux par insolation. On a reconnu l'existence de spectres phosphorogéniques analogues aux spectres calorifiques.

Quand un faisceau de rayons solaires tombe sur une lentille, les rayons diversement colorés, à cause de la différence de réfrangibilité, convergent vers des points différents de l'aze, et produisent ainsi un certain nombre de foyers. C'est à cette diffusion de couleur qu'est due l'aberration de réfrangibilité, que l'on corrige au moyen de l'achromatisme, découvert par Jean Dollond en 1757. La lentille qu'il construisit et qui tait à peu près achromatique, était composée d'une lentille biconvexe en crown-glass, et d'une lentille biconcave en flint-glass. Ce procédé a été depuis perfectionné.

Newton est le premier qui ait avancé que les rayons lumineux, après avoir traversé toutes les parties de l'œil, communiquent un ébranlement aux ners optiques par l'intermédiaire de la rétine, d'où résultent les sensations de la lumière. L'explication du phénomène de la vision repose donc sur la connaissance parfaite de la structure de l'œil. La lumière éprouve une telle action en traversant cet organe, qu'elle vient peindre les objets extérieurs sur la rétine, sans qu'ils soient environnés d'auréoles de di-

- BUTTES 7,347

and the second of the second of the THE TIME IN 1829 AND 1889.

\* 1. 0.11.21.01 At 40 The DEC 2004 OF NET 2008 2008 200 und bereiter ber atriben Jame & wie and a second of the second of German ich file des derst Geschiebt erffe-CALLED ST. PEURS CENTRALIES (OLGSIUS AND ME in a contract to the Mindelland magnetic seed. eller er lie bromier lans le pian Confprint in mind lane in hian parents. ure fin doit a M. Brevster la le suple e i cole de l'aquette un abtient l'ande de politication en fonction de l'indice & rifraction. Malus avait donné une lei copreque de l'intensité du rayon polarisé, que Tresnel, a l'aide de sa théorie, est partes à demontrer par le calcul. Fresnel et M. Araga, en cherchant et les rayons polarisés esergaies les nus sur les autres une action mutuelle. and the second the second the second training and the second training to the second training training to the second training t politises a angle droit ne peuvent exertif une influence sensible l'un sur l'autre.

tion and amounts a to fee to be grante Acres 6 Secretary and granter and and Carrier Congression

A to be become

I to book or attached Constitue datago ment

the professional come

the large transition

Control of Control of the State

to the object of expliques.

the state of the state of the building

adiant l'action de la lumière polar les corps doués de la double ré-M. Arago fut conduit à une classe mènes des plus remarquables et istent en une série de couleurs semà celle des anneaux colorés. Les se manisestent lorsqu'un saisceau s polarisés traverse, suivant des diparticulières, des lames plus ou sinces de substances biréfringentes. de ces lois a occupé tous les phym plus distingués de cette époque. travaux ont conduit à une série se de faits qui peuvent être divisés parties : 1° teinte colorée des lames ses: 2º anneaux colorés des lames fes; 3º polarisation circulaire; er des corps irrégulièrement agréabsorption de la lumière polarisée. sa différentes parties ont été traiarticle Lumière, il est donc inutile mir. En résumé, l'optique nous préde périodes; la première comprend mia été découvert, jusques et y comcartes qui a jeté les bases de la m; la deuxième, depuis la première s commencement de ce siècle; la I. tout ce qui a été fait depuis la le de la polarisation.

st article, notre but a été de prén précis très concis des progrès de nn depuis les temps les plus reculés source époque, afin que le lecteur n quelques instants avoir une idée to de l'état actuel de cette science.

18. 2001.—Scopoli a signalé sous ce same un Entozoaire d'un genre inéifèris de la trachée-artère de quela. C'est un des nombreux Pseudhelleut il est question dans les ouvrages ple médicinale. Cette erreur a été ignalée par Malacarne, et démontard par Blumenbach. (P. G.)
KEUM, Lour. (Fl. cochinch., I, . 201. — Synonyme de Wallisneria,

**DCALYCIUM**, Vest. (in Flora, . 409). Bot. PH. — Synonyme de Ium, Salisb.

OCALYMNA (φύση, vessie; κάaveloppe). Βυτ. PH. — Genre de la B Lythrariées, tribu des Lagerstræmiées établi par Pohl (Plant. Brasil., p. 99). Arbres du Brésil. Voy. LYTHRARIÉES.

\*PHYSOCALYX (φύση, vessie; záλυξ, calice). Bot. PH. — Genre de la famille des Scrophularinées, tribu des Gérardiées, établi par Pohl (Plant. Brasil. I, 65, t. 53). Arbrisseaux du Brésil. Voy. SCRO-PHULABINÉES.

PHYSOCARPIDIUM, Reichenb. (Consp. 192). BOT. PH. — Synonyme de Physocarpum, DC.

PHYSOCARPUM, DC. (Prodr. I). Bot. PE. — Voy. THALICTRUM, TOURNES.

PHYSOCARPUS, Cambell. (in Annal. sc. nat., I, 229). BOT. PH. — Voy. SPIREA, Linn.

PHYSOCLÆNA, G. Don. ( Syst., IV, 470 ). BOT. PH. — Syn. de Hyoscyamus, Tournef.

\*PHYSOCOELUS (φυσάω, enfler; χοῦλου, creux). 1NS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Sténélytres, tribu des Hélopiens, formé par Dejean (Catalogue, 3º édit., p. 233), avec une espèce des États-Unis à laquelle il donne le nom de P. inflatus. (C.)

\*PHYSOCORYNA (φυσώ», enfler; xo-ρύνη, massue). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Cassidaires hispites, formé par nous et adopté par Dejean (Catal., 3° édit., p. 389), qui en mentionne trois espèces: les P. costata, scabra et clavicornis. Les deux premières sont originaires du Brésil, et la troisième se trouve à Cayenne. Leurs étuis sont dilatés et tronqués à l'extrémité, et les antennes courtes, avec la massue un peu aplatie. (C.)

PHYSODACTYLA (φυσάω, j'enfle; δάχτυλος, doigt). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Malacodermes et de la tribu des Cébrionites, créé par Fischer de Waldheim (Lettre sur le Physodactyle, nouv. gen. de Col. élatéroïde, 1834), adopté par Guérin-Méneville (Icon. du Règ. anim. de Cuvier, pl. 14, f. 1) et par Latreille (Annales de la Soc. entom. de Prance, t. Ill, p. 165). Il se compose de deux espèces du Brésil: des P. Henningii Fischer, et Beschii Mann. Perty a fait connaître la première sous les noms générique et spécifique de Drepanidius clavipes (Delect.

an. art., p. 15, pl. 5, f. 15). Ce genre a pour caractères: Corps ovalaire; antennes plus courtes que la tête et le corselet, perfoliées, insérées sur les côtés d'un chaperon frontal, élevé et arrondi; pattes très robustes, les postérieures surtout, à cuisses grosses, à jambes courtes, triangulaires; dessous des trois premiers articles des tarses offrant chacun une palette membraneuse.

(C.)

\*PHYSODERA (φυσάω, j'ensle; διίρα, cou). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Troncatipennes, créé par Eschscholtz (Zoological atlas, 1829, p. 8, t. 8, sig. 6), adopté par Gray (The Animal Kingdom, pl. 8, f. 29) et par Hope (Coleopterist's manual, t. I, p. 85). Le type, la P. Dejeanii Esch., est propre aux lles Philippines. Dejean l'a comprise dans le genre Lebia. (C.)

\*PHYSODERMA (φῦσα, vésicule; δίρμα, peau). Bot. cr. — Genre de Champignons de la famille des Urédinées, créé par Walroth (Fl. germ., II, p. 92), caractérisé par des spores simples, volumineuses, opaques, développées dans le parenchyme des feuilles sur lesquelles elles forment de petites pustules.

Le Physoderma Eryngii, qui a été figuré par Corda (Icon. fung., III, p. 3, tab. 1, fig. 8), forme, à la face inférieure des feuilles, de petites pustules arrondies ou anguleuses, qui se déchirent irrégulièrement et d'une couleur d'un violet roux. Les spores sont jaunatres, pulpeuses, sans forme constante, sessiles ou munies d'un court pédicule ; leur épispore est jaune et le noyau blanc. La figure que je viens de citer représente bien les filaments du Clinode auxquels les spores sont attachées. Wallroth en a décrit trois autres espèces qui croissent sur les seuilles de l'Alisma Plantago, de l'Ægopodium Podagraria, et sur différentes espèces de Chénopodées. (LEV.)

PHYSODES. CRUST. — Synonyme d'Ido-Le. Voy. ce mot. (H. L.)

\*PHYSODEUTERA (φυσάω, s'enfler; δεύειρος, deuxième). INS. — Genre de l'ordre
des Coléoptères pentamères, de la famille
et de la tribu des Cicindélides, créé par
Th. Lacordaire (Révision de la famille des
Cicindélides, 1842, p. 31), qui lui donne

pour type la P. adonis de L. Br., espèce originaire de Madagascar, et qui est caractérisée par l'élargissement du pénultième article des palpes labiaux et la petitesse du dernier. Son menton offre une petite deat au milieu de l'échancrure. Cet Insecte a, du reste, le facies des Odontocheila. (C.)

\*PHYSODIUM (φυσώδης, venteux). 207. Pu. — Genre de la famille des Byttnériacées, tribu des Dombeyacées, établi par Presl (in Reliq. Hænk., II, 150, t. 72). Arbres ou arbrisseaux du Mexique. Voy. BYTTNÉRIACÉES.

\*PHYSOGASTER (φυπάω, enfler; γίετηρ, ventre). 183. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Piméliaires, formé par Latreille, adopté par Dejean (Catalogue, 3° éd., p. 190), par Hope (Coleopterist's manual, t. III, p. 118) et par M. Guéria Méneville (Mag. 2001. 1834). Quatre espèces rentrent dans ce genre: les P. tomentosus, melas (Mendocinus Lat.), eumolpoides Lac., et Silbermannii Buqt. La première et la quatrième sont originaires du Chili, et les deuxième et troisième du Tucuman. (C.)

\*PHYSOGRADES. ACAL., MOLL. -- NOR proposé par M. de Blainville pour un ordre d'animaux qu'il croit devoir classer avec les Malacozoaires ou Mollusques, au lieu d'en faire une samille d'Acalèphes, comme Eschscholtz, qui les nomme Physophorides. Cet ordre, qui comprend les genres Physale. Physophore, Diphyse, Rhizophyse, Apolémie, Stephanomie, Protomedee et Rhodophyse, est caractérisé ainsi par M. de Blaisville: Corps régulier, symétrique, bilatéral, charnu, contractile, souvent fort long. pourvu d'un canal intestinal complet, avec une dilatation plus ou moins considérable. aérifère; une bouche, un anus, l'un et l'antre terminaux, et des branchies anomales en forme de cirrhes très longs, très contractiles, entremèlés avec les ovaires. (Dcs.)

\*PHYSOLOBIUM (φύση, vessie; λοδιον, gousse). Bot. PH. — Gebre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Pheséolées, établi par Bentham (in Hügel. bot. Archiv., t. 2). Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. Voy. LEGUMINEUSES.

\*PHYSOMERUS (φύσις, enflure; μέρες, cuisse). 188.—Genre de l'ordre des Hémiptères hétéroptères, tribu des Lygéens, établi

meister (Entomol., II). L'espèce que, Phys. grossipes Fabr., habite

DMERUS (φυσάω, s'enfler; μήρος, s. - Genre de l'ordre des Co-Mramères, de la famille des Curconatocères, et de la division des irides baridides, créé par nous et enherr (Genera et sp. Curculion. III. p. 268), avec une espèce de le P. calandroides Ch. Sch. Cet t entièrement noir, a la forme sophorus, et se rapproche des Bais il se distingue des uns et des ses cuisses très renslées. (C.) DNOTA (pusaw, enfler; varo;, - Genre de l'ordre des Coléoptètamères, tétramères de Latreille, Be des Cycliques et de la tribu sires, établi par nous et adopté 1 (Catalogue, t. III, p. 398), qui y s cinq espèces suivantes : P. alucandida, fuscata, 4-lineata et in-: le première est du Mexique, la de Tucuman, et les trois autres st du Brésil. MYCHIS (φυσάω, s'enfler; ενυξ, . - Genre de l'ordre des Coléopentamères, tétramères de Lala famille des Cycliques, et de la Micites, formé par Dejean (Cata-# .. p. 408), avec une espèce du apportée par M. Cailliaud de Nan-Dejean nomme P. africana, (C.) ON. ÉCHIN. — Genre proposé par pour des animaux à corps enflé. suvert de tubercules prenants. uche et l'anus opposés et termimimaux, que l'auteur avait troucôtes de Sicile, et dont il fait une rt. les Proctolia, ne sont peut-être :hose que des Holothuries. (Du.) OPALPA (φυσάω, s'enfler; palpe). ins. - Genre de l'ordre tères subpentamères, tétramères le, famille des Cycliques et tribu icites, formé par Dejean (Catal., 399), et qui ne se compose encore espèce, la P. nysa Buquet; elle e l'ile de Java. (0.1)PHORA et PHYSSOPHORA ue: Diou. porter). ACAL. - Genre s siphonophores d'Eschscholtz.

donnant son nom à la famille des Physophorides de cet auteur, qui le caractérise ainsi : Animal à corps mou, gélatineux, flottant, terminé par une vessie aérifère et muni de deux rangées alternes de pièces cartilagineuses, creusées d'une cavité natatoire, et portant des tentacules rameux. à la base desquels se trouvent des vésicules allongées et amincies, remplies de liquide. Eschscholtz le distingue des Apolemia, qui sont également pourvues de réservoirs de liquide en forme de vésicules allongées et amincies à la base des tentacules, parce que ces vésicules prennent naissance toutes au même point et entourent les sucoirs et les tentacules cachés derrière elles, et parce que surtout les tentacules ont beaucoup de petits rameaux. C'est Forskahl qui établit le genre Physophore pour une espèce de la Méditerranée, P. hydrostatica, longue de 4 centimètres, avec les organes natateurs trilobés. et ayant le capal nourricier et quatre longs tentacules rouges. Péron et Lesueur en décrivaient une seconde espèce, P. nusonerna, de l'océan Atlantique, longue de 11 centi-

Lamarck adopta ce genre en le nommant. par erreur sans doute, Physsophora, et il le plaça dans sa première division des Radiaires mollasses et lui assigna un corps libre, gélatineux, vertical, terminé supérieurement par une vessie aérienne et avec des lobes latéraux, distiques, sub-trilobés vésiculeux; la base du corps est tronquée, persorée, entourée d'appendices, soit corniformes, soit dilatés en lobes subdivisés et foliisormes, et porte des filets tentaculaires plus ou moins longs. MM. Quoy et Gaimard, pendant le voyage de l'Uranie, trouvèrent une troisième espèce, la P. Forskahlii, d'après laquelle M. de Blainville se trouva conduit à rapprocher ces animaux des Mollusques dans son ordre des Physogrades. Ces mêmes paturalistes en trouvèrent une quatrième, P. australis, pendant l'expédition de l'Astrolabe. M. Lesson en a décrit une cinquième, P. disticha, et a rapporté au même genre la Stephanomia tectum et la Capulita Bardwich, de MM. Quoy et Gaimard. Ce genre forme seul la cinquième tribu de la famille des Physophorées de M. Lesson, qui caractérise ainsi la tribu de ce nom : Vessie aérisère ovalaire, persorée au sommet, supportant une tige creuse et portant sur les côtés des organes natateurs, creux, ouverts ou fermés par des soupapes; avec la partie inférieure du tube évasee en une ouverture arrondie, sur le rebord de laquelle s'attachent des sacs stomacaux allongés, terminés par des suçoirs. (DUL)

\* PHYSOPHORIDES. ACAL. — Famille d'Acalephes siphonophores d'Eschscholiz, comprenant des animaux dont le corps est mou et muni, à une de ses extrémités, d'une vessie remplie d'air, souvent entourée de pièces cartilagineuses, qui, dans plusieurs genres, sont, en outre, creusées de cavités natatoires. Les Physophorides se distinguent des Diphyides, parce que leurs organes digestifs ne sout point intimement unis aux pièces cartilagineuses, et par leur vessie pleine d'air, qui les soutient à la surface des eaux. A partir de cette vessie, le corps se continue ordinairement comme un canal nourricier pourvu de plusieurs trompes ou suçoirs, et portant aussi un grand nombre de tentacules qui présentent, dans chaque genre, une structure différente. Tantôt ce sont des filaments simples roules en tirebouchon ou garnis de suçoirs mamelonnés. tantôt ils portent des rameaux déliés qui peuvent eux-mêmes aussi être simples ou être terminés par un renslement prolongé en deux ou trois pointes. Quelques genres sont caractérisés aussi par la présence de petits réservoirs situés de liquide à la base des tentacules. Les pièces cartilagineuses transparentes qui, en nombre variable, entourent le conduit nourricier sont, dans quelques genres, toutes pareilles; tantôt sans cavité, tantôt creusées d'une cavité natatoire, et destinées à servir d'organes locomoteurs, en se contractant pour chasser l'eau qu'elles contiennent. D'autres Physophorides ont, auprès de la vessie aérifère, des pièces creusées d'une cavité natatoire, et disposées sur deux rangs alternes, tandis que le reste est entouré de pieces diversiformes sans cavité et irrégulièrement placées. Les pièces natatoires cartilagineuses des Physophorides se détachent du corps avec une extrême facilité; et, conservant encore un peu de contractilité, elles ont pu être prises pour des animaux distincts; tels sont les prétendus genres Cuncolaria, Pontocardia, Gleba, etc. Parmi les Physophorides, Eschscholtz forme une division particulière avec les gentes Discolabe et Physalie, qui ont le corps mou, nu ou sans pieces cartilagineuses, et qui different parce que la vessie du premier est ronde, sans crête, et celle du second est oblongue et surmontee d'une crête. Puis il place le genre Stephanomie comme appendice à une première division comprenant sest genres, tous pourvus de pièces cartilaginenses. Les trois premiers, Apolemia, Physephora et Hippopodium ou Protomedea, est des réservoirs de liquide situés à la base des tentacules, qui sont simples pour le premier, et rameux pour le second, ou à la base des rameaux des tentacules du troisième. Les autres sont dépourvus de réservoirs de liquide, et se distinguent, parce que le genre Rhizophysa seul a les tentacules simples. tandis que les autres, à tentacules rameus. sont des Epibulia si les rameaux sent de simples filaments, ou des Agalma s'ils sont terminés par un rensement a deux pointes, ou des Athorhybia (Rhodophysa, Bl.) si le resflement terminal a trois pointes. M. Brandt a divisé la famille des Physophorides en quatre sous-familles, qui sont : 1º les Physophorés, ayant au-dessous d'une petite vessie nue deux séries distiques de cartilagineuses bilobées, creusées chacune d'une cavité, et dont les tentacules sont composés; 2º les Rhizophyses; 3º les Agalmides; et 4º les Anthophysides. M. Lesson enfin nomme Physophorées une partie seulement de ces Acalephes, et en fait une famille de même valeur que les Médusaires, c'est-à-dire un ordre, en leur consacrant le cinquième livre de son Histoire des Acalènhes. Les Stenhanomies et les Physalies forment deux autres familles. Il les définit comme ayant une ties cylindrique, verticale, creuse, terminée ser une vessie aérienue avec une ouverture en soupape, ou donnant attache à des ampoules aériennes latérales, diversiformes, entremélées de sacs stomacaux dilatables, munis de suçoirs ou terminés par des paquets de suçoirs entremêles de vrilles et de tentecules cirrhigères, et des appareils natateurs de formes très variées et diversement creusés en canaux aériens; et enfin des paquets d'ovaires placés à la base des estomacs exsertiles. M. Lesson divise les Physophordes en sept tribus, dont les trois premières, Rhisephyses, Discolabes et Argéles, comprenant

eing genres, présentent une vessie aérienne sans organes natateurs : la quatrième tribu. celle des Athorybies, comprenant les genres Athorybie et Anthophyse, a des organes natateurs pleins à la base de la vessie; la cinquième, celle des Physophorées, comprenant le seul genre Physophora, n'a que des organes natateurs creux; la sixième, celle des Agalmées, a des organes nataleurs creux et des pièces accessoires pleines et diversiformes à la base de la vessie; la septième enfin, celle des Apolémies, a des vessies aériennes nombreuses, entremêlées de sacs stomacaux, de suçoirs, de vrilles, d'organes locomoteurs creux ou pleins, portés sur de longues tiges creuses à l'intérieur. (Dus.)

PHYSOPODIUM (φῦσα, enflure; ποῦς, πόδος, tige). Bot. PH. — Genre de la famille des Lythrariées?, établi par Desvaux (in Annal. sc. nat., 1X, 403). Arbrisseaux de l'île Bourbon. Voy. LYTHRARIÉES.

\*PHYSORHINUS (φῦσα, enflure; ρίγ, nez). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Sternozes et de la tribu des Étatérides, formé par Eschscholtz, adopté par Dejean (Catal., 3° édit., p. 97), et par Germar (Zeitschrift fur die Entomologie, t. 2, 1840, p. 245). Il se compose de 4 ou 5 espèces de l'Amésique équinoxiale; les types sont les P. flaviceps Pert. et xanthocephalus Gr.; ces espèces sont peut-être identiques avec les P. bistigma et circumdatus Dej. (C.)

\*PHYSOSCELIS (φνσα, enflure; σκελές, jambe). INS. — Genre de l'ordre des Hyménoptères, tribu des Crabroniens, groupe des Crabronites, établi par MM. Lepeletier de Saint-Fargeau et Brullé, et que M. Blanchard (Hist. des Ins., édit. Didot) ne sépare pas des Crabro proprement dits. Voy. CRABRON.

\*PHYSOSIPHON (φῦσα, enflure; σίφων, tige). BOT. PH. — Genre de la famille des Orchidées, tribu des Pleurothallées, établi par Lindley (in Bot. Reg., n. 1797). Herbes de l'Amérique tropicale. Voy. ORCHI-DÉES.

PHYSOSPERMUM (φῦσα, enflure; σπίρμα, graine). Bot. PH. — Genre de la famille des Ombellifères, tribu des Smyrnées, établi par Cussone (in Mem. Soc. medic. Paris., 1782, p. 279). Herbes de l'Europe et de l'Asie. Voy. OMBELLIFÈRES. PHYSOSPERMUM, Vel. et Lagasc. (Amen. nat., 11, 75, 97). BOT. PH. — Syn. de Pleurospermum, Hoffm.

\*PHYSOSTEGIA (φῦσα, enflure; στίγη, toit). Bot. PH. — Genre de la famille des Labiées, tribu des Stachydées, établi par Bentham (Labiat., 504). Herbes de l'Amérique boréale. Voy. LABIÉES.

PHYSOSTEMON (φῦσα, ensure; στήμον, fil). Bot. PH. — Genre de la famille des Capparidées, tribu des Cléomées, établi par Martius et Zuccarini (Nov. gen. et sp., I, 72, t. 45-47). Herbes du Brésil. Voy. CAPPARIDÉES.

\*PHYSOSTERNA (φυσα, enflure; exipyor, sternum). Ins. — Genre de l'ordre des
Coléoptères hétéromères, de la famille des
Mélasomes et de la tribu des Piméliaires,
formé par Solier, adopté par Dejean (Catal.,
3° édit., p. 199), et par Hope (Coleopterist's
manual, III, p. 118). Ces auteurs y comprennent deux espèces du Cap de BonneEspérance, les P. ovata Ol. et Dregii Dej.
Ces insectes ont le corps ovalaire, d'un
noir luisant; leurs pattes postérieures sont
longues et les étuis offrent des tubercules
guillochés. (C.)

\*PHYSOTORUS, Solier. Ins. — Syn. de Rhyephenes, Schænherr. (C.)

PHYSSOPHORA. ACAL. — Voy. PHYSO-PHORA.

\*PHYSYDRUM, Raf. Bot. CR. — Syn. de Valonia, Agardh.

PHYTELEPHAS. BOT. PH. — Genre de la famille des Pandanées, établi par Ruiz et Pavon (Syst. Flor. Peruv., 299). Plantes du Pérou encore peu connues.

PHYTELIS. POLYP.? — Nom donné par Rafinesque à une production marine qu'on croit être la même que celle que Lamouroux a nommée *Melobesia*. Voy. ce mot. (Duj.)

PHYTEUMA. Bot. PH. — Genre de la famille des Campanulacées, tribu des Campanulées, établi par Linné (Gen., n. 292), et dont les principaux caractères sont : Calice à tube ovoïde ou obconique, soudé à l'ovaire; limbe supère, 5-fide. Corolle insérée au sommet du tube du calice, à 5 divisions linéaires. Etamines 5, présentant la même insertion que la corolle; filets un peu élargis à la base. Ovaire infère, à 2 ou 3 loges pluri-ovulées. Style filiforme, garni de poils au sommet; stigmates 2-3, filiformes,

130

courts. Capsule ovoide, à 2 ou 3 loges polyspermes.

Les Phyteuma sont des herbes vivaces, à feuilles alternes; les radicales pétiolées, plus grandes; les caulinaires souvent sessiles; à fleurs sessiles ou supportées par un très court pédicelle, et disposées en capitules.

Ces plantes croissent principalement dans les régions tempérées de l'Europe. On en connaît plus de 30 espèces, dont une grande partie est propre à la France. Parmi ces dernières, nous citerons principalement les Phyteuma spicata Lin., à tige haute de 1°,50 à 4°,70, et à fleurs d'un blanc jaunâtre, quelquefois couvertes d'une teinte violacée; Phyt. hemisphærica Lin., à tige haute de 15 à 16 centimètres seulement, et à fleurs bleues. La première est assez fréquente dans les bois montueux des environs de Paris; la seconde croît sur les Alpes. (J.)

\*PHYTEUMOIDES, Smeathm. BOT. PH. — Syn. de Virecta, DC.

PHYTEUMOPSIS, Juss. Bor. PR.—Syn. de Marschallia, Schreb.

PHYTHIA. MOLL. — Nom de genre proposé par M. Gray pour l'Awricula myosotis. (Du.)

PHYTIPHAGES. Phytiphaga. MOLL. — Nom d'une des grandes sections des Mollusques trachélipodes de Lamarck, comprenant ceux qui sont censés se nourrir plus particulièrement de matières végétales, et dont la coquille est dépourvue de siphon à l'ouverture. Les uns sont terrestres, ou habitent les eaux douces, et ne respirent que l'air au moyen d'une cavité spéciale, d'un sac pulmonaire; les autres, pour la plupart marins, ne respirent que dans l'eau au moyen d'une ou deux branchies pectinées. Voy. MOLLUSQUES. (DU.)

PHYTOBIES. Phytobii. IRS. — Sous ce nom Mulsant (Hist. nat. des Coléoptères de France, Lamellicornes, p. 39) désigne une section des Coléoptères phyllophages qui vivent, au moins en partie, de végétaux en voie de décomposition; tels sont les Calicnémiens. (C.)

PHYTOBIUS ( purér, plante; blow, je vis). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Erirhinides, proposé par Schmidt et adopté par Schænherr ( Gener. et sp. Curculionid. syn., t. 3, p. 458; t. 7, 2, p. 343) qui

en énumère 13 espèces, dont les plus connues sont les suivantes: P. leucogaster Mhm., 4tuberculatus Pz., 4-cornis, notula, myriophylli, velaris Ghl., comari Hst., 4-5-spinosus Say. 12 appartiennent à l'Europe et une seule est originaire des États-Unis.

Ces Insectes ont encore été nommés Hydaticus par Schænherr, Pachyrhinus par Curtis Stephens, et Campylirhynchus par Dejean, mais on a dû rejeter ces noms comme ayant été employés antérieurement.

On trouve les *Phytobius* sur des plantes spéciales de marais. Leur taille est petite; la plupart des espèces ont 2 à 4 tubercules, quelquefois épineux, sur le dessus du prothorax. (C.)

PHYTOCONIS, Bor. Bor. CR. — Syn. de Putveraria, Ach.

PHYTOCORIS (φυτών, plante; πόρις, punaise). IRS. — Genre de l'ordre des Hémiptères, tribu des Lygéens, famille des Mirides, établi par Fallen, et principalement caractérisé (Blanch., Hist. des Ins., édit. Didot) par une tête courte, arrondie, et des antennes grêles.

On en connaît un assez grand nombre d'especes, parmi lesquelles nous citerons le Phytocoris striatus (Cimex striatus Linn., Dej.; Miris id. Fabr., Panz.; Punaise rayés de jaune et de noir Geostr.). Cette espèce est très commune sur les sieurs des prairies. (L.)

\*PHYTOCRENE. DOT. PR.—Genre de la famille des Phytocrénées, établi par Wallich (in Philosoph. Magaz., 1823, III, 223). Arbrisseaux de l'Inde. Voy. Phytocrándes.

\*PHYTOCRÉNÉES. Phytocrenea. sor. PH. — Le genre Phytocrene, généralement réuni aux Urticées, doit, suivant M. Endlicher, former le noyau d'une petite famille à laquelle il donne son nom, et qui, jusqu'ici, ne compterait que deux genres, celui-last le Natsiatum, Ham. Leurs caractères, imparfaitement connus, n'ont pas permis d'établis avec certitude ceux de la nouvelle famille. (AD. J.)

\*PHYTOCRINUS (φυτέν, plante; πρέσες encrine). έκπικ. — Genre proposé par M. de Blainville pour l'espèce d'Échinoderme des côtes d'Irlande que M. Thompson avait d'abord décrite sous le nom de Pentscrinus enropœus, et que ce même naturaliste a voulu considérer ensuite comme le jeune âge de la

bmatula decacnemos (Voy. PENTACRINE). I. de Blainville lui assigne les caractères suiints, d'après la description de M. Thompson: orns régulier, circulaire, recouvert et enand en dessous par une sorte de capsule lide, composée d'une pièce centro-dorle indivise, autour de laquelle s'articuat d'abord un seul rang de rayons accesires onguiculés, puis un autre rang de ands rayons didymes et pinnés au-delà de ois articles basilaires, dont les premiers sis se touchent en partie. Tige articulée, nde et sans rayons accessoires. Bouche etrale au milieu de cinq écailles foliacées bordées d'une rangée de cirrhes tentalaires; un grand orifice tubuleux en arre de la bouche. (Dus.) PHYTODECTA, Kirby, Hope. ins. monyme de Gonioctona et Phratora, Cheolat , Dejean. \*PHYTOECIA (φυτόν, plante; οἰκίω, j'hate). 188. - Genre de l'ordre des Coléoptères beentamères, tétramères de Latreille, fa-Me des Longicornes, tribu des Lamiaires, ibli par Dejean (Catalogue, 3º édition, 377), adopté par Mulsant (Hist. nat. des 1. de France, 1839, p. 199), et ainsi caracrissé par le dernier de ces auteurs : Élytres récies vers l'extrémité, obliquement tronses et presque terminées en pointe au mmet. Ce genre est formé d'une quaranine d'espèces ainsi réparties : vingt-huit nt originaires d'Europe, huit d'Asie, deux Afrique, et deux d'Amérique. Nous citerons name en faisant partie les suivantes : P. ar-B. Ravipes, lineola, rufimana, ephippium, findrica, virescens, ferrea, hirsutyla, sculata Fab., rufipes Ol., maculosa, Jourdani lals., puncticollis Men., etc., etc. (C.) PHYTOGRAPHIE. BOT. - VOy. BOTA-

\*PHYTOLACCÉES, PHYTOLACCI-MÉES, PHYTOLACCACÉES. Phytolaccm, Phytolaccines, Phytolaccaces. Bot. 71.—Le genre Phytolacca fut placé par A.—L. de Jussieu dans la famille des Atriplicées, dest, plus tard, M. R. Brown le sépara site plusieurs autres pour en former une famille distincte, à laquelle il sert de type et donne son nom. D'autres auteurs, comme M. Liadley, en distinguent même deux: two les exposerons ici ensemble comme diisions d'un seul et même groupe, qu'on

peut caractériser de la manière suivante : Calice 4-5-parti, dont les segments berbacés, souvent membraneux sur les bords. souvent aussi colorés à leur face interne. sont égaux entre eux ou quelquesois inégaux, imbriqués dans la préfloraison; il s'y joint, mais très rarement, des pétales alternes, égaux ou moindres en nombre, qui représentent probablement des étamines modifiées. Étamines insérées au fond ou un peu au-dessus de la base du calice, tantôt en nombre égal aux divisions calicinales et alternant avec elles, tantôt en nombre double : les externes alternes , les internes opposées au calice; tantôt plus nombreuses disposées par faisceaux alternes, tantôt enfin indéfinies; à filets filisormes ou insérieurement dilatés, libres ou cohérents à leur base; à anthères biloculaires, introrses; s'ouvrant longitudinalement. Ovaire réduit à un seul carpelle, plus ordinairement formé de plusieurs, distincts ou soudés ensemble à divers degrés, chacun surmonté d'un style lateral partant au dedans de son sommet, recourbé, stigmatifère en dedans : très rarement ces styles se soudent inférieurement en un seul. Dans chaque carpelle un seul ovule courbe, attaché vers la base de la loge. Fruit utriculaire ou charnu ou en forme de samare, dont les carpelles indéhiscents, lorsqu'il y en a plusieurs unis, se séparent à la déhiscence. Graine dressée, à test crustacé ou membraneux, renfermant un embryon qui, le plus souvent, contourne en anneau un périsperme farineux, rarement droit et presque ou tout-à fait sans périsperme, à cotylédons foliacés, plans ou contournés, à radicule insère. Les espèces sont des herbes ou des arbrisseaux croissant dans les régions tropicales ou tempérées, à seuilles le plus ordinairement alternes, simples, entières, quelquesois ponctuées, membraneuses ou un peu charnues, munies ou dépourvues de stipules; à sleurs disposées en épis, en grappes ou en cymes contractées . axillaires ou terminales ou oppositifoliées. Plusieurs sont remarquables par l'acreté de leurs sucs, qui leur donne des propriétés vésicantes et purgatives.

GENRES.

Pétivéniacées. Cotylédons convolutés.
 Feuilles stipulées. Toutes les espèces originaires de l'Amérique tropicale.

Tribu 1. - Petivéanies.

Embryon droit on légèrement courbé: Mrisperme nul ou très réduit. (C'est cette tribu qui constitue les Pétivériacées de Lindley; les plantes peu nombreuses qui lui appartiennent sont remarquables par une odeur alliacée très prononcée.)

Seguieria, Læla. - Petiveria, Plum.

## Tribu 2. - Rivintes.

Embryon annulaire, entourant un périsperme farineux.

Mohlana, Mart. (Hilleria, Fl. Flum.). -Rivina, L. (Solanoides, Tourn.).

\*\* PHYTOLACCACKES. Cotyledons plans. Pas de stipules.

#### Tribu 3. - Liners.

Test des graines membraneux. Plantes de l'Afrique tropicale ou du Cap.

Limeum, L. (Dicarpæa, Presl. - Gaudinia, Gay. - Linscotia, Ad.). - Semonvillea, Gay.

# Tribu 4. — Phytolaccées.

Test des graines crustacé. Plantes disséminées sur la terre entre les tropiques et un peu en dehors.

Microlea, Sw. (Scholiera, Sw. - Ancistrocarpus, Kunth. - Aphanante, Link.).-Giesekia, L. (Kælreutera, Murr. - Miltus, Lour.). - Phytolacca, Tourn. (Anisomeria, Don. ). - Ercilla, Ad. J. (Bridgesia, Hook. et Arn. ).

M. Endlicher place à la suite de cette famille le petit groupe des Gyrostémonées qu'il ne caractérise pas, et que d'autres ont rapproché des Malvacées. (AD. J.)

PHYTOI. EMA (purér, plante; ¿aijua, dommage). ixs. - Genre de l'ordre des Coléopteres pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides phyllophages, formé par Dejean (Catalogue, 3º édition, p. 180) sur une espèce du Chili, et que l'auteur a nommée P. marginicollis.

(C.) PHYTOLAQUE. Phytolacca ( φυτέν , plante; lacca, suc). BOT. PH. -G. de la famille des Phytolaccacées, tribu des Phytolaccées, établi par Tournefort (Inst., 134) et généralement adopté. Il offre pour caractères principaux : Fleurs bermaphrodites ou rarement diolques. Calice a 5 divisions arrondies, hervent pétaloides. Corolle nulle. Étamines 7-30, quelquesois 5 ou 6 seulement, insérées sur un disque hypogyne un peu charnu; filets subulés; anthères biloculaires, incombantes, s'ouvrant longitudinalement. Ovaire à 5-10 carpidies, très rarement 12, unileculaires et uni-ovulés, et surmontés de styles distincts portant les stigmates à leur sommet qui est recourbé. Le fruit est une baie globuleuse, déprimée, ombiliquée à sen sommet, à plusieurs loges monospermes.

Les Phytologues sont des berbes dressées ou rarement volubiles; à racine fusiforme ou napiforme, épaisse; à feuilles alternes, pétiolées, penninerves, très entières, dépourvues de stipules; à fleurs disposées en grappes ou en épis, et à pédicelles bibractéolés.

Ce genre renserme une dizaine d'espèces, qui croissent dans les régions tropicales et sous-tropicales des deux hémisphères. Parmi elles, nous citerons principalement:

Le PRATOLAQUE A DIX ETABINES OU DÉCAS-DRE. Phytolacca decandra Linn. (vulgairement Raisin d'Amérique, Morelle en grappes, Épinard de Virginie, Méchoacan du Canada, Ilerbe à la laque, etc.). llerbe vivace, baute de 2 à 4 mètres. Racine grosse, rameuse, multicaule. Tiges dressées, cylindriques, cannelées, succulentes, très rameuses. souvent rougeatres. Feuilles lancéolées, pointues, legerement ondulces, glabres, d'un vert gai, fortement penninervées. Grappes dressées, longuement pédonculées, multiflores; pédicelles épais; pédoncules et pédicelles raides, roses ou d'un pourpre violet. Fleurs petites, d'un rose verdatre. Baie à 10 loges monospermes, d'un violet poiråtre.

Cette plante est originaire des États-Unis; mais depuis longtemps elle vient spontanément dans diverses contrées de l'Europe australe. On la cultive assez sonvent dans les grands parterres; ses tiges élancées et ses nombreuses grappes, qui se succèdent sans interruption depuis juillet jusqu'à la fin de l'automne, produisent un coup d'œil agréable. Aux États - Unis et aux Antilles, les jeunes pousses, ainsi que les feuilles de cette plante, se mangent en guise d'épinards; en Autriche, on la cultive aussi dans le même but. Le suc des racines est bacées ou membraneuses sur les bords, sou- / drastique, et le jus des baies, qui est d'an

n magnifique, sert, dans certains à la coloration des vins. Il possède les propriétés purgatives. Divers estaussi démontré que des tiges du sque décamère, réduites en cendre a floraison, l'on pourrait retirer une rande quantité de Potasse. (J.) (TOMYDES. Phytomidæ. 185. — bineau-Desvoidy a donné ce nom à ction des Myodaires, comprenant ceux insectes qui perforent l'épiderme des pour y déposer leurs œufs.

TOLOGIE. BOT. — Voy. BOTANIQUE.

TOMYZA (φυτέν, plante; μύζω, je
rms. — Genre de l'ordre des Diptères
rères, samille des Athéricères, tribu
scides, sous-tribu des Hétéromyzides,
per Fallen.

lacquart, qui adopte ce genre (Diptòinites à Buffon, édition Roret, t. II,
), le caractérise ainsi: Ouverture buctite. Face descendant beaucoup plus
) les yeux, munie de soies, ainsi que
i. Antennes avancées. Style nu ou puAbdomen allongé, de six segments
s. Ailes à nervure médiastine courte,
à la base, simple à l'extrémité; pretransversale rapprochée de la base;
se ordinairement nulle ou ne dépasse la première; costale ne s'étendant
qu'à la sous-marginale.

ent, loco citato) qu'on trouve dans bes, en France et en Allemagne, dès d'avril. Nous citerons principalement t. degans, flavipes, obscurella, albiflavilabris, varipes, minima, etc.

FTON (φυτόν, plante). INS.— Genre les Coléoptères subpentamères, ères de Latreille, de la famille des wases et de la tribu des Cérambycins, i par Newman (the Entomologist's, . 19). Le type, le P. limum de l'ausst originaire de la Floride orien-

TTONOMUS (φυτέν, plante; volture). 188. — Genre de l'ordre des lères tétramères, de la famille des lonides gonatocères et de la division yildes, eréé par Schænherr (Dispositio cs, p. 175; Genera et sp. Curculion. II, p. 311, — t. V, 2, p. 341), et composé d'une centaine d'espèces, qui, pour le plus grand nombre, appartiennent à l'Europe, quelques unes à l'Asie (Sibérie), à l'Afrique (la Barbarie) et à l'Amérique. Les plus connues sont les suivantes: P. rumicis Lin., melanocephalus, plantaginis Deg., contaminatus, Viennensis, oxalis, fasciculatus Hst., Pollux, arundinis, armillatus, murinus, polygoni, meles, nigrirostris, punctatus, venustus F., philanthus, repandus, acetosa, pastinaca, melarhynchus Ol., suspiciosus, palumbarius Gr., pedestris, elongatus, vicia Ghl., etc. Les deux plus élégantes sont les Ph. nigropunctatus et rubrovittatus Gory. Elles se trouvent à Madagascar.

Ces Insectes vivent souvent réunis sur des plantes particulières à chaque espèce; ils sont de taille variée, et leur corps, ordinairement de couleur grise ou brune, est couvert de petits points plus foncés. (C.)

PHYTOPHAGES. Phytophaga (φυτόν, plante; φάγος, mangeur). INS.—Nom proposé par Duméril, et adopté par Th. Lacordaire (Mémoires de la Société royale de Liège, 1845; Monographie des Coléoptères subpentamères de la famille des Phytophages) pour une famille de Coléoptères, qui ont été compris par Latreille dans ses Eupodes et ses Cycliques.

Dans le volume ler de M. Lacordaire, travail fort important, et qui n'a pas moins de 740 pages, ont été décrites les espèces rentrant dans les quatre tribus suivantes: Sagrides, Donacides, Criocérides, Mégalopides, et le volume suivant, qui va bientôt parattre, comprendra environ 800 espèces de Clythraires. On estime à 6,000 au moins le nombre des espèces de nos collections qui se rapportent à cette famille. (C.)

\*PHYTOPHILUS (φυτόν, plante; φιλίω, aimer). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonaccères et de la division des Érirhinides, établi par Schænherr (Genera et species Curculionidum, synonymia, t. III, p. 281; t. VII, 2, p. 161) sur les deux espèces suivantes: P. cruciferus Esch., et Schænherri Drege. La première est originaire des lles Philippines, et la seconde de Cafrerie. (C.)

\*PHYTOPHILUS (φυτό», plante; φιλίω, aimer). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Sténélytres et de la tribu des Hélopiens, établi par M. Guérin-Méneville (l'oyage autour du

monde de la Coquille, par Dumont d'Urville, Zoologie, t. II, p. 99, pl. 4, f. 9). Le type, le P. helopioides Gr. - M., est originaire du Chili et des environs de Lima.

\*PHYTOSAURUS, Jæger (purós, plante; ouves; , lezard). BEPT. - Dans notre article CROCODILIENS FOSSILES, nous avons omis, sur une note inexacte, le nom de ce genre au § 9, page 365 du tome IV; les noms de Cylindricadon et de Cubicodon doivent être pris comme noms spécifiques du genre Phylosaurus. (L...p.)

PHYTOSCAPHUS (putér, plante; rxinτω, creuser). ixs. - Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la samille des Curculionides gonatocères et de la division des Otiorbynchides, créé par Schoenherr (Dispositio methodica, p. 210; Genera et species Curculionidum synonymia, t. 11, p. 642; VII, 1, p. 411), et qui comprend les sept espèces suivantes : P. triangularis Ol. (lixabumidus Schr.), indutus, Nepalensis, chi oroticus, Siamensis, arcticollis et ictericus Schr. Les six premieres appartiennent aux Indes orientales, et la dernière est de Galam. (C.)

PHI TOSUS ( putés, plante ). INS. -Genre de l'ordre des Coléoptères hétérotarses. de la samille des Brachélytres, de la tribu des Aléochariniens, établi par Curtis (British Entomolog., XV, pl. 718), et adopté par Erichson (Genera et sp. staphylinorum, p. 177), qui le caractérise ainsi: Languette presque entière; paraglosses rétrécies, pointues; palpes labiaux de 3 articles, 2º et 3º egaux; tarses antérieurs de 4, et postérieurs de 3 articles, les 4 premiers des postérieurs égaux; tibias antérieurs garnis de petites épines. Le type, le P. spinifer Curt., est propre à l'Angleterre et au nord de la France. On le trouve sur les côtes de l'Océan.

PHITOTOME. Phytotoma (puris, plante; zere, je coupe). ois. - Genre de l'ordre des Passereaux, de la famille des Phytotominées, dans la tribu des Conicostres. Il a pour caractères : Bec conique, épais, droit, muni à sa base d'une sorte de dent. et irrégulierement dentelé sur ses bords; des narines petites, arrondies, ouvertes près du front; des ailes courtes; une queue médiocre, arrondie à son extrémité; des tarses assez gréles, annelés, terminés par deux ou trois dugts devant et un derriere.

totomes possèdent une particularité d'organisation trop remarquable et trop opposée. en apparence, aux faits généraux d'anatemie physiologique que l'on connaît, pour que nous la passions sous silence. Cette particularité organique, dont les Jaseurs, Oiseaux fructivores, ont sculs, ju-qu'à ce jour du moins, offert un exemple analogue, est relative a la briéveté du canal intestinal.

On a depuis longtemps posé en principe que la longueur de l'intestin est en rapport avec le genre de vie d'un animal, et que, très developpé chez les espèces berbivores et granivores, il l'est beaucoup moins chez celles qui sont carnivores. En partant de ce principe, on devrait rencontrer chez des Oseaux essentiellement phytophages, comme le sont les Phytotomes, un canal intestinal analogue, au moins pour ses dimensions, à celui des espèces granivores et herbivores. et surtout de celui du genre Fringilla, dont ils se rapprochent le plus par leurs caracteres zoologiques. Il n'en est pourtant pas ainsi; l'observation anatomique donne la demonstration de résultats contraires, et les Phytotomes paraissent échapper à cette loi. Ainsi, le tube digestif du l'hytotoma rara est de moitié à peu près plus court que celui de la plupart de nos Gros-Becs d'Europe. Sa longueur, depuis le pharynx jusqu'a l'anus, n'est que de 17 centimètres environ, tandis que chez un Pinson, par exemple, ou chez un Moineau, elle est de 31 centimètres; mais ce qu'il a perdu en longueur il semble l'avoir acquis en ampleur.

Observé dans ses rapports avec la cavité abdominale, le canal digestif du Phytotoms rara ne présente qu'une seule anse intestinale, et est dépourvu de ces circonvolutions qui, chez les autres Oiseaux, sont formés par la masse des intestins grêles. Au reste, malgré son peu de longueur et sa disposition en quelque sorte anomale, le tube intestinal presente pourtant, d'une maniere bien évidente, toutes les divisions que l'en a etablies dans l'appareil digestif des Oiseaux; et il y a une distinction bien évidente, produite par une sorte de valvnle, entre le petit et le gros intestin, quoique le diamètre de l'un et de l'autre soit a pen près le même. Enfin toute la surface interne de l'intestin est pourvue de villosités Avec ces caractères genériques, les Phy- | beaucoup plus longues que celles qu'en ebserve chez les autres Oiseaux. La cause de cette organisation particulière se déduit naturellement, ce nous semble, comme nous l'avons dit à l'article oiseaux, du genre de nourriture des Phytotomes.

Molina avait dit, ce qui est très vrai, que l'espèce qu'il a décrite (Phyt. rara) se nourrissait d'herbes. Nous avons trouvé le vaste sac que forme l'intestin de cette espèce distendu par une grande quantité de détritus de Graminées. Il est probable que ses congénères ont le même régime et la même organisation. D'après l'auteur que nous venons de citer, le Phyt. rara a la mauvaise habitude de couper la tige des plantes dont il se nourrit tout près de la racine; souvent il ne fait que les arracher comme par caprice, et sans y toucher après; les paysans le persécutent pour cette raison et lui font une guerre continuelle, et les enfants qui détruisent ses œuss sont récompensés. Selon Busson, le Phytotome d'Abyssinie se nourrirait aussi des amandes de plusieurs fruits à novaux.

Les Phytotomes vivent dans les bois solitaires; ils font leur nid dans les endroits obscurs et peu fréquentés, sur les plus hauts arbres, « et par là, dit Molina en parlant du hyt. rara, ils échappent à la persécution de leurs ennemis; mais, malgré ces précautions, ces Oiseaux diminuent considérablement; je ne sais, ajoute-t-il, si c'est parce que leur tête est mise à prix, ou que l'espèce est peu féconde par elle-même. » Il parattrait que les Phytotomes n'ont point de chant et ne font entendre que des cris raugues.

Le genre Phytotome, signalé depuis fort leagtemps par Molina, reproduit par Daudia, et plus tard par quelques autres ornithologistes, n'a été confirmé que vers ces dernières années. Le peu de confiance que l'en accorde, en général, aux rapports faits per l'auteur de l'Histoire naturelle du Chili. avait fait mettre en doute l'existence de ce genre. Les auteurs qui, après lui, en mient fait mention, étant en quelque sorte considérés comme copistes, étaient peu propres à faire disparaître le doute dans lequel e était; c'est au point que beaucoup de Béthodistes, et entre autres G. Cuvier, n'en out fait nullement mention. Mais autour-Chai il a'est plus permis d'émettre le moindre doute relativement à l'existence de ce genre; les explorations scientifiques sont venues confirmer ce que Molina nous avait appris touchant l'espèce qui doit en être considéré comme le type.

Beaucoup de doubles emplois se sont introduits dans le genre Phytotome; le peu de connaissance que l'on avait des Oiseaux qui le composent, ce qui tenait au petit nombre d'individus qui étaient arrivés en Europe, en est le principal motif. On a quelquefois décrit la même espèce sous deux ou trois noms spécifiques différents. M. de Lafresnaye, dans une excellente Monographie, consignée dans le Magasin de zoologie pour 1832, a fait disparaître l'obscurité qui régnaità cet égard. Il rapporte à ce genre trois espèces.

Le Phytotome Rabe, Phyt. rara Mol. Tout le dessus du corps d'un gris sombre un peu roussatre, avec toutes les plumes noirâtres dans le milieu, le long de leur tige; dessus de la tête d'un roux vif cannelle; deux bandes blanches sur les ailes; gorge et devant du cou blancs nuancés de roux clair; poitrine et toutes les parties inférieures roussatres.

Cette espèce, d'après M. de Lafresnaye, n'habiterait pas seulement le Chili, mais aussi le Paraguay où d'Azzara aurait décrit le mâle sous le nom de Dentato, et probablement aussi le Pérou.

Le Phytotome d'Abyssinie, Phyt. tridactyla. Daud. (Ornithologie, pl. 28, fig. 1). Tête et devant du cou rouges; manteau d'un brun un peu verdâtre; grandes couvertures des ailes bordées de blanchâtre; tout le reste du plumage noir. — Habite l'Abyssinie et la Nubie

Cette espèce, que Daudin a le premier réunie au *Phyt. rara*, est le type du genre *Hyreus* de Stephens.

Le PHYTOTOME BEC DE FER, Phyl. ferreo rostrato Leadb. (Trans. Linn., t. XVI, 1<sup>re</sup> part., p. 65). Tête, gorge et queue en dessous rousses; ailes noirâtres; queue rousse et noire.—Patrie inconnue. (Z. G.)

\*PHYTOTOMINÉES. Phytotominæ. 015.
— Sous-famille établie par Swainson dans la famille des Musophagidées, de l'ordre des Passereaux, et ayant pour représentant le genre Phytotoma. (Z. G.)

\*PHYTOTRIBUS (φυτόσ, plante; τρίδω, broyer). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curcu-

lionides gonatocères et de la division des Érirhinides, proposé par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 301) et adopté par Schænherr (Genera et sp. Curculion. syn., t. VII, 2, p. 181). L'espèce type, P. unicolor Buqt., est originaire de Cayenne; le même auteur en cite une seconde espèce, qu'il nomme P. pallidus. (C.)

PHYTOXYS, Molin. (Chili, 309). BOT. PE. — Syn. de Sphacele, Benth.

PHYTOZOAIRES. Phytozoa (quto, plante; ζωσν, animal). zool. - Nom employé d'abord par Bory Saint-Vincent pour désigner la deuxième classe de son règne Psychodiaire qu'il croyait devoir établir entre le règne animal et le règne végétal. Cet auteur formait dans ses Phytozoaires trois ordres, savoir: 1º les Cératophytes, comprenant les Gorgones, les Vorticelles, les Polypes à tuyaux et les Polypes à cellules; 2º les Arthrodiées, comprenant les Bacillariées et d'autres Algues, qui sont évidemment des végétaux: 3º les Hétérogènes, comprenant les Spongiaires et les Corallines, avec ce que Bory nommait les Alcyonidiens. Depuis lors, M. Ehrenberg a employé le nom de Phytozoa, pour désigner les classes inférieures du règne animal, tout en leur accordant une organisation extrêmement riche ou complexe: ainsi ses Phytozoa polygastrica sont les vrais Infusoires, auxquels il réunit les Bacillariéés, les Desmidiées et les Clostéries; et ses Phytozoa rotatoria sont les Systolides ou Rotateurs. (Drg.)

\*PHYXELIS (\$\(\phi\)\sigma\_{ij}\), fugitif). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Cyclomides, établi par Schænberr (Genera et species Curculionidum, symonimia, t. VII, 1, p. 122) sur trois espèces des États-Unis: P. glomerosus Gr., rigidus Say, et setiferus Chevt. Ces Insectes ont le facies des Trachyphæus, et Schænherr doute s'il ne conviendrait pas de les placer dans la division des Brachydérides. (C.)

PIABUQUE. Piabucus. roiss. —Genre de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, famille des Salmones, adopté par G. Cuvier (Règ. anim., t. II, p. 310). Les Piabuques différent des Saumons proprement dits par une tête petite et une bouche peu fendue, comme celle des Curimates; ils ont le corps comprimé, la carène du ventre tranchante,

mais non dentelée, et l'anale très longue. Leur première dorsale répond au commencement de leur anale.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de ce genre; nous citerons principalement les Salmo argentinus Bl., Marcgr., notatus Gm., gibbosus Gronov., et melanurus Bl.

PIARANTHUS (πιαρός; gras; & 90ς, Beur). Bot. PH. — Genre de la famille des Asclépiadées, tribu des Pergulariées, établi par R. Brown (in Mem. Werner. soc., 1, 23). Herbes du Cap. Voy. ASCLÉPIADÉES.

PIAUHAU. Querula. ois. — Genre démembré par Vieillot des Gobe-Mouches (Muscicapa) de Linné et de Latham, et caractérisé par un bec très déprimé, triangulaire, convexe en dessus et en dessous, et garni à sa base de plumes et de soies diffgées en avant; des narines un peu arrondies et couvertes par les plumes du front: des ailes longues; qualre doigts. trois devant et un derrière, les extérieurs réunis jusqu'audelà de la première articulation.

Une seule espèce, le PIATHAU A GORGE ROUGE, Quer. rubricollis Vicill., Musci. rubricollis Lath. (Buff., pl. enl., 381), appartient à ce genre. Cet Oiseau, dont tout le plumage est noir, à l'exception d'une tache pourpre sur la gorge, est vif et presque tenjours en mouvement; il n'habite que les bois, se nourrit de fruits, se rassemble en troupes, se plat dans la société des Toucans qu'il précède ordinairement pendant le vol, et toujours en criant aigrement pi-hau haus.

— Il habite la Guiane. (Z. G.)

PIATE. Piaya. ois. — Division générique établie par M. Lesson aux dépens du genre Coua de Vieillot, pour les espèces de ce genre qui, avec des formes gracieuses, est un plumage doux comme de la soie.

Le type de cette division est le Cuculus cayanus Gmel. (Bull., pl., enl., 211). M. Lesson y joint le P. chrysogaster Less., le Cocyzus erythrorhyncus Cuv., les Cuculus minor Gmel., melanorhynchus Cuv., erythrophthalmus Wils., americanus Gmel., & nævius Gmel. (Z. G.)

\* PIAZOMIAS (πιάζω, je comprime; ωμος, épaule). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Bra chydérides, établi par Shœnherr (Ge

ears et species Carculionidum, synonymia, t. V., 2, p. 936) sur une espèce du nord de la Chine: le P. virescens. Cet Insecte a quelque ressemblance avec les Brachyderes et Sitones. (C.)

\*PIAZORHINUS (πιάζω, je comprime; jώ, nex). 188.—Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Érirhinides, créé par Schænherr (Genera et species Curculionidum, synonymia, t. III, p. 471; VII, 2, p. 352), et qui a pour type le Momonus scutellaris Say, espèce originaire ses États-Unis. L'auteur y place une seconde appèce, le P. myops Chevt. Elle provient du Brésil. (C.)

PIAZORUS. INS .- Voy. PIAZORUS. (C.) PIAZURUS (πιάζω, je comprime; οὐρά, queue). Exa. - Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Apostasimerides cryptorhynchides, établi par Scharbert (Dispositio methodica, p. 303; Genera et species Curculionidum synonymia, LIV. p. 651; Vill, 2, p. 110), et qui se compose de trente à quarante espèces de l'Amérique équinoxiale. Parmi celles - ci mot les suivantes : P. phlesus, pleuronecles, carastii F., caprimulgus Ol., versicolor, milis, estracion, ciliatus et stipitosus Germar. Ses casactères principaux sont : Yeux grands. occupant presque entièrement la tête, à peu pris reunis sur le front; abdomen renflé à la base, et non émoussé à l'extrémité. (C.)

PIROU, PIROULE et PIROULADE.

101. - Noms vulgaires du Peuplier noir

101. - Noms vulgaires de la France.

PIC. Picus. ois. - Si nous adoptions la amenciature de quelques unes des méthedes contemporaines, nous ne devrions camprendre sous le nom de Pic qu'un genre borné aux Épeiches d'Europe et aux enciques espèces étrangères qui ont avec n des affinités. Mais à l'exemple de G. Cavier, de Vieillot, de M. Temminck, etc., neus conserverons cette dénomination génériene à toutes les espèces qui présentent pour caractères : Un bec aussi long ou plus Jeng que la tête, solide, droit ou légèrement Michi, conique, comprimé en coin à son entrémité ou aigu, à arête ou effacée ou millante : des narines situées à la base du bez, evales, percées dans une membrane revêtue par les plumes raides et étroites du front; une langue grêle, charnue, fort longue, pouvant être projetée hors du bec; des tarses forts, courts, scutellés, emplumés un peu au-dessous des genoux; quatre doigts, deux en avant et deux en arrière, ou trois seulement, un de ceux de derrière manquant: le doigt externe, qui se porte en arrière, le plus long de tous; des ongles recourbés, comprimés, aigus; une queue composée de dix ou douze pennes à tiges raides et élastiques, légèrement recourbées vers leur extrémité, qui est garnie de barbes usées courtes et raides.

Une particularité des plus remarquables chez les Pics, est celle qui a rapport à l'organisation de la langue. Portée par un os hyorde dont les cornes, excessivement longues, remontent, cachées seulement par la peau, au-dessus de la tête, pour aller se terminer dans l'une des narines, à la base du bec; servie, en outre, par des muscles roulés comme des rubans autour de la trachée . la langue, chez ces Oiseaux , peut , à la saveur de cette organisation et à la volonté de l'animal, être projetée au dehors et atteindre un corps placé à une distance du bec de plus de 5 centimètres, et peut également être ramenée entre les mandibules. qui la cachent alors entièrement. Dans le mouvement d'extension, l'extrémité des cornes de l'os hyoïde abandonne le front et se porte vers l'occiput; et dans celui de rétraction, elle se reporte vers le front. La langue subit alors un reploiement sur elle-même. et se loge, en grande partie, dans le fond

En outre, deux glandes volumineuses, placées sur les parties latérales et inférieures de la tête, viennent, par un canal qui longe la !ace interne de la branche des os maxillaires inférieurs, s'ouvrir à l'angle de réunion que forment ces os. Ces glandes sont destinées à sécréter une humeur visqueuse qui, versée à l'intérieur du bec, sert à humecter constamment la langue. L'on a pensé que celle sécrétion, assez consistante par sa nature, était une sorte de glu propre à retenir sur l'organe qu'elle recouvre, les Insectes ou les larves. Il est probable que tel est en partie l'usage de cette viscosité; mais il nous semble aussi qu'elle doit servir à conserver la langue dans un état de souplesse propre à favoriser en elle l'action du toucher; car, ainsi que nous l'avons dit à l'article oiseaux, la langue, chez les Pics, nous paraît être moins un organe de goût et de préhension que de toucher. Quelque opinion que l'on adopte, il sera toujours vrai de dire que dans nul autre Oiseau les glandes en question n'offrent un développement pareil: les Torcols seulement peuvent, sous ce rapport, leur être comparés. Chez les jeunes encore au nid, ces glandes sont si volumineuses, et proéminent tellement, sous forme d'a: poule ovoïde, de chaque côté des commissures du bec, que la physionomie de ces Oiseaux en est totalement changée.

Les Pics sont, de tous les Oiseaux de l'ordre auxquels ils appartiennent, ceux qui jouissent au plus haut degré de la faculté de grimper. Ils peuvent parcourir en tous sens un tronc d'arbre avec la même facilité. Ouelquefois on les voit se dirigeant du haut en bas, tautôt horizontalement, et plus souvent de bas en haut; mais ils ne grimpent pas, comme nous avons vu que le font les Perroquets, en posant un pied après l'autre, et en s'aidant de leur bec; c'est en s'accrochant aux aspérités que présente l'écorce des arbres, et au moyen de petits sauts brusques et saccadés, qu'ils parcourent les grands trones. Leur queue leur sert à cet effet : elle est, avons-nous dit, formée de pennes résistantes et légèrement recourbées; or, dans l'action de grimper, ces pennes s'appliquent par leur extrémité contre le tronc de l'arbre que l'oiseau parcourt, s'y arc-boutent, et soutiennent, en partie, le poids du corps dans les mouvements d'ascension.

Quelques auteurs ont attribué la courbure qu'offre la queue des Pics, et l'espèce d'usure qui a lieu à l'extrémité des rectrices, au frottement continuel que cette queue exerce sur les troncs d'arbres; mais il n'en est rien : les pennes caudales, en naissant, offrent la disposition qu'elles conserveront durant toute la vie de l'individu; leur extrémité, terminée en pointe, est garnie de barbes qui diminuent insensiblement, et la sourbure dont nous avons parlé s'y manifeste déja. Si l'Oiseau, pris à un âge fort peu avancé, et seulement quelques jours après son éclosion, ne nous rendait témoin de ce falt, et ne venait en preuve contre cette opinion qui veut que l'état de la queue de l'Oiseau adulte soit le résultat du frottement qu'elle exerce continuellement, le simple raisonnement suffirait pour faire rejetet cette opinion. En effet, s'il était vrai que le frottement fåt pour quelque chose dans la disposition des rectrices, il s'ensuivrait que leur usure et surtout leur courbure devrait être plus sensible quelques jours avant qu'après la mue. Or, c'est ce qui n'est pas : la plume qui tombe diffère si peu de celle qui la remplace, qu'il serait bien dissicile de distinguer l'une de l'autre, si ce n'était l'intensité de couleur que l'on observe sur celle de remplacement. Nous insistons sur ce fait, parce que des auteurs justement recommandables en ont faussement attribué la cause à l'usage que font de leur queue les Oiseaux dont il est question.

Tous les Pics ne sont pas grimpeurs au même degré. Si la plupart se tiennent presque toujours, même en dormant, accrochés le long des branches verticales, il en est, comme le Picus dominicanus, qui, sans perdre la faculté de grimper, se posent cependant très fréquemment sur les branches borizontales; d'autres, tels que les P. auratus et olivaceus, sont plutôt des Oiseaux percheurs que grimpeurs; on peut même dire qu'ils n'ont plus de ceux-ci que les caractères; car s'ils s'accrochent au tronc des arbres, ce qu'ils peuvent encore faire, il semblerait qu'il leur est interdit de les parcourir en grimpant.

Les espèces que nous venons de citer ont, d'ailleurs, d'autres habitudes qui les distinguent de leurs congénères. Ainsi, tandis que ceux-ci ont, en général, des mœurs solitaires, les P. dominicanus et auratus sont plus sociables, et vivent assez souvent en petites familles. Ils ne fréquentent pas, comme les autres Pics, les grandes forèts ou les arbres de haute taille qui sont à la lisière des bois; mais ils vivent dans les champs découverts, et sont très souvent à terre ou contre les rochers. Tous, du reste, ont un naturel craintif et farouche.

Les Pics n'ont pas un vol régulier; ca n'est que par bonds et par élans qu'ils esécutent ce mode de locomotion. Ils s'elèvant par quelques battements d'ailes, plongent en serrant contre le corps leurs organes de vol; s'elèvent encore, puis replongent de nouveau de manière à tracer en l'air des-

139

ulés. Mais, maigré cette façon de ai paraît se faire péniblement, les chissent d'assez grands intervalles, sser d'une forêt à l'autre. Lorqu'à le lis émigrent, ils fournissent égal'essez longues traites.

part des Pics sont en quelque sorte mais beaucoup d'entre eux poussent sieres et durs. C'est ordinairement vol un peu soutenu et au moment posent sur un arbre qu'ils les sont , ou bien à l'époque des amours, s male et la semelle se recherchent. at, à ce moment, les Pics ont un yen de s'appeler, et ce moyen conapper à coups redoublés avec leur re le tronc sonore d'un arbre mort. s qui retentissent au loin ne manmais, surtout à l'époque dont nous e parler, d'attirer les individus qui ■ le voisinage. Les cris du P. carosemblent à l'aboiement d'un petit max de nos Pics sont de plusieurs i le P. viridis en fait entendre, ui peuvent se rendre par le mot ou piacatan plusieurs fois répété. fois il semble exprimer distinctesyllabes plieu, plieu, d'où lui est sem de Pleu-Pleu et Plui-Plui qu'il s quelques départements. On a que ces cris, poussés d'une manière et traluante, annoncent la pluie; ma certaines localités, a fait appeler isses pluvial, et, en Bourgogne, r de meunier. Enfin, d'autres fois, mrtout au moment des pontes, il squ'à trente ou quarante fois de ri tio, tio, tio.

ime des Pics consiste en Insectes, at parfait, soit à l'état de larve.

uns, comme le Pic noir et le Pic in, s'attaquent surtout aux Diptènt une grande destruction de Gué-'Abeilles. Le dernier tire aussi ses du règne végétal; car il mange des ouces, des raisins et d'autres fruits 'est sur les arbres que les Oiseaux s parlons exercent le plus ordinai-urindustrie; cependant il n'est pas ir la plupart d'entre eux descendre par y chercher les Fourmis et leurs mest même, comme nous l'avons qui ne vivent qu'à terre, qui font

sur le sol ce que les autres font sur les arbres, et qui cherchent sous le gazon le Vez ou l'insecte qui s'y est réfugié.

C'est au-dessous des portions d'écores soulevées ou dans les trous pratiqués à la partie ligneuse du bois que les Pics cherchent leur nourriture. Pour ce faire, ils se cramponnent contre le tronc d'un arbre, sont de leur queue un point d'appui, comme nous l'avons dit, et, dans cet état, ils visitent à la faveur de leur langue toutes les anfractuosités, tous les accidents, tous les trous qui sont à leur portée. S'ils aperçoivent un Insecte ou une larve qu'ils ne puissent saisir ou ramener au moyen de leur langue, alors ils font usage de leur bec. Au moyen de ce coin dont la nature les a pourvus, ils frappent à coups redoublés la portion d'écorce qui recèle l'Insecte, l'entament et finissent par s'emparer de celui-ci; d'autres fois ils sondent à coups de bec le tronc d'un arbre pour voir s'il n'existe pas quelque creux qui puisse leur cacher des moyens de subsistance. Les points sonores leur indiquant un de ces creux, ils en cherchent l'ouverture extérieure, y dardent leur langue, explorent la cavité au moyen de cet organe, et, s'il est un coin qu'ils n'aient pu atteindre, leur bec alors fonctionne, et bientôt la brèche faite à l'écorce est assez grande pour que rien ne puisse échapper à l'exploration de cette langue admirablement organisée pour cette fin. Une singulière habitude qu'ont les Pics, c'est, après avoir donné quelques coups de bec. d'aller vitement explorer le côté opposé du trou qu'ils ont ainsi sondé. Ils agissent de la sorte, non pas, comme on le croit dans le vulgaire, pour voir s'ils ont percé l'arbre qu'ils viennent de frapper, mais pour saisir les Insectes qu'ils ont pu mettre en mouve-

On ne connaît que quelques espèces de Pics, telles que les P. auratus, olivaceus, etc., qui nichent au fond des trous profonds qu'elles creusent dans les murs abandonnés, ou sur les bords escarpés des ruisseaux; toutes les autres font leur nid dans des cavités pratiquées au sein des vieux troncs d'arbres. Mais tandis que les unes se contentent des trous naturels qu'elles rencontrent, les autres préfèrent se creuser elles-mêmes leur nid. A cet effet, elles choisissent un arbre dont le bois ne soit pas

urap dur , elles en sondent le tronc en don- ! aux forêts et même aux vergers ; car assez mont par-ci par-la quelques coups de bec; et lorsque le son qui résulte de ce choc leur indique un point altéré, elles attaquent vigoureusement l'écorce, y font une breche circulaire, et poursuivent leur travail jusqu'a ce que la partie vive du bois étant enlevée, elles rencontrent le centre vicié. Il arrive quelquefois que la carie de l'arbre n'est pas assez étendue ou n'est pas assez avancée pour qu'elles puissent y pratiquer une excavation convenable; dans ce cas, elies recommencent la même opération sur un autre point ou sur un autre arbre voisin. Le male et la semelle travaillent alternativement. Le trou qu'ils creusent de la sorte est quelquefois si profond qu'on ne peut en atteindre l'extrémité, et son ouverture extérieure, quoique toujours proportionnée à la taille de l'oiseau, est si étroite que la lumiere ne peut l'éclairer dans toute son étendue. Un fait digne de remarque, c'est que lorsque le nid est creusé dans une branche horizontale, ou plus ou moins oblique, ce qui se voit assez souvent, l'ouverture est presque toujours pratiquée de manière è regarder le sol, ce qui en rend l'abord difficile aux petits Mammiferes, surtout aux Rongeurs. Il semble qu'il y ait ici un instinct de prévoyance de la part des parents; on dirait qu'ils comprennent qu'en pratiquant dans une pareille position l'unique onverture qui donne accès à leur nid, leurs petits seront moins exposés à devenir la proje de leurs ennemis naturels. C'est au fond de ce nid, ou plutôt de ce long boyau, et ordinairement sur un peu de poussière de bois vermoulu, que sont déposés les œufs, dont de nombre varie selon les espèces, mais dont la couleur est invariablement, chez toutes. d'un blanc pur et plus ou moins lustré. Pendant le temps des couvées, le mâle chez les Pics abandonne rarement la femelle: erdinairement le trou qui a recu les œufs leur sert de gite pendant la nuit. Les petits ent un développement assez lent; aussi Pestent-ils assez longtemps dans le nid avant de pouvoir se suffire a eux-mêmes.

L'habitude qu'ont les Pics de frapper les arbres avec leur bec, de les percer, soit pour Brouver sous l'écorce les Insectes qui s'y cachent, soit pour y nicher, a fait considérer es Oiseaux comme excessivement nuisibles souvent ils font élection d'un arbre fruitier, à cette fin d'y creuser un nid. Parmi les especes d'Europe, le Pic noir surtout occasionne, a-t-on dit, de grands dégâts; aussi est-il fort redouté, et, par cette raison, fort pourchassé. Cependant les Pies ont leur utilité dans l'économie de la nature. Au lieu d'être puisibles, comme on le prétend, ils rendent, au contraire, de très grands services, en débarrassant les arbres d'una fouie d'Insectes et de larves qui les rongent et quelquesois les sont périr. D'ailleurs, très rarement ils attaquent avec leur bec un arbre sain; on ne les voit exercer leur industrie que sur ceux dont le trone taré et vermeulu ceut servir de refuce à une proje. Ce ne sont done point des oiseaux malfaisants : nous les considérons, au contraire, comme très utiles, et nous n'hésitons pas à les ranger parmi les animaux dont il faudrait favoriser la propagation.

Les servires que les Pies nous rendent d'une maniere indirecte en faisant la chasse aux losectes dévastateurs de nos bois sont. du reste , tout ce que nous pouvous espérer de ces Oiseaux. I's ne sont d'aucune utilité sous le rapport de l'économie domestique: l'homme n'en retire rien comme aliment. car leur chair est coriace, et emporte avec elle une odeur repoussante. Au rapport de Gmelin (Voyage en Siberie), les Tunguses de la Nijaia - Tunguska attribuent à celle du Pic cendré des vertus merveilleuses; ils le sont rôtir, le pilent, y mêlent de la graisse, quelle qu'elle soit, excepté celle d'Ours, et enduisent avec ce mélange les flèches dont ils font usage à la chasse. La animal frappé d'une de ces flèches tombe, disent-ils, toujours sous le coup.

Les Pics sont répartis sur toute la surface du globe et y sont en nombre considérable. Le nouveau continent est relativement le plus riche en espèces. L'Europe en possède huit; sept d'entre eux, y compris ceux dont l'apparition est accidentelle, vivent en

Presque tous les ornithologistes ontrancé les Pics dans un genre unique, et n'ont admis dans ce genre que deux sections : une pour les espèces à quatre doigts, et une autre nout celles à trois doigts. Wagler, dans la Monngraphie qu'il a donnée de ces Oiseaux ( Systems wium), tout en adoptant cette distinction, . de plus, proposé dans chacune de ces diisions un certain nombre de groupes fondés ur la forme du bec. Cependant il avoue, out en reconnaissant des différences, qu'il ni paralt douteux si tels Pics, dont il forme me section, méritent réellement d'être disingués. Ainsi, il se demande si les espèces mi. pour lui, ont un bec ambiqu, et parmi esquelles sont nos Pics verts, ne pourraient es être placées avec celles qu'il groupe sous 1 rubrique de : « Bec droit comprimé, en rme de coin, vers le bout, » tout aussi bien n'avec celles à bec séchi et terminé en sinte. M. Lesson (Traité d'Ornithologie), retté par les mêmes difficultés, a dû resucer à établir des démarcations entre les iverses espèces de Pics. Il n'a admis que es Picoides, c'est-à-dire des Pics à trois sigts, et des Pics proprement dits, qu'il est borné à grouper géographiquement. apendant des classifications plus complimées se sont produites, et quelques auwes n'ont pas hésité à introduire de nomreux démembrements dans le genre Pic. .- R. Gray est, de tous, celui qui a promé les plus grands changements ; il n'a considéré les Pics comme formant une mille unique, ce que beaucoup d'ornithogistes ont fait, mais comme pouvant comser quatre sous-familles : celle des Pine, qui comprend les espèces qui ont de malogie avec nos Épeiches; celle des ryscopina, fondée sur le genre Dryscose. dont le Pic noir est le type; celle des sina, pour les espèces analogues à nos cs verts; et celle des Colaptinæ, pour les a bec fféchi et arrondi. Vingt-deux ares sont distribués dans ces quatre sousmilles. Nous nous bornerons à les nomen citant les espèces sur lesquelles ils mt fondés; mais, à l'exemple de Vieillot, de . Cavier, de Wagler, de M. Temminck, etc., reconnaîtrons seulement des Pics à sis deigts et des Pics à quatre doigts, pour seuels nous établirons deux sections, en ant égard à la forme du bec.

## I. - PICS A TROIS DOIGTS.

(Genres: Picoides, Lacép.; Tridactylia, ph.; Dendrocopus, Kock; Apterurus, Sw.)
Le type de cette division se rencontre en rope: c'est le Pic TRIDACTYLE OU PICOIDE,

P. tridactylus Linn. Front varié de noir et de blanc; sommet de la tête d'un jaune d'or; occiput, joues et moustaches d'un noir lustré; un trait derrière les yeux, le devant du cou et la poitrine d'un blanc pur; haut du dos, flancs et abdomen rayés de noir et de blanc.

Ce Pic habite les vastes forêts ou montagnes du nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; il est très ahondant en Sibérie; on le trouve assez communément sur les Alpes suisses; il visite accidentellement la France et l'Allemagne

Nous citerons, en espèces étrangères: le Pic a riebs velus, P. hirsutus Vieill. (Buff., pl. onl. 559). Dessus de la tête d'un beau jaune doré bordé de noir; quatre bandes de chaque côté de la tête, deux blanches et deux noires; tout le dessus du corps noir; des taches de cette couleur sur la poitrine; flancs également rayés de noir. — Habite la baie d'Hudson et Cayenne.

M. Horssield a décrit, dans les Transactions de la Société linnéenne de Londres, sous le nom de P. Tiga, une troisième espèce de Pic tridactyle, qui se distingue de ses congénères par les attributs suivants: Front, tout le dessus de la tête et croupion d'un jaune safran; dos et ailes jaune-verdâtre; dessous du corps d'un blanc roussâtre avec des bandes noires.—Habite Sumatra et Java.

Kaup a fait de cette espèce le type de son genre Tiga. M. Swainson l'a également séparée génériquement sous le nom de Chrysonolus.

## II. - PICS A QUATRE DOIGTS.

1° Espèces à bec droit, en forme de coin et à arêtes saillantes (Genre: Picus, Auct.).

Le Pic Noir, P. martius Linn. (Buff., pl. enl. 596). Tout le plumage d'un noir profond, à l'exception de la tête qui est d'un rouge vif en dessus. La femelle n'a qu'un petit espace de cette couleur sur l'occiput.

Ce Pic, dont Boié a fait le type de son genre Dryocopus, nom que Swainson a changé en celui de Dryotomus, est abondant dans le nord de l'Europe jusqu'en Sibérie. On le trouve aussi dans les grandes forêts de l'Allemagne et de la France.

Les espèces étrangères qui ont de l'affinité avec le Pic poir sont : Le Pic a BEC D'IVOIRE, P. principalis Lin. (Buff., pl. enl. 69 V), d'un moir bleu lustré, avec une longue huppe rouge et une large bande blanche qui passe sur les côtés du cou et s'étend sur les épaules. — Habite la Caroline du Sud.

Type du genre Campephilus de G.-R. Gray. Le Pic a Camail Rouge, P. erythrocephalus Gmel. (Buff., pl. enl. 117). Tête et cou rouges; une bande noire sur la poitrine; ventre et miroir sur l'aile blancs.—Habite les Etatsl'nis.

Type du genre Melanerpes de Swainson.

Le Pic Dominicain, P. dominicanus Vieill. (Spix. Oiseaux du Bresil, pl. 50). Dessus du torps noir; un trait de cette couleur derrière l'œil; tête, cou et dessous du corps blancs.

—Habite le Brésil et le Paraguay.

Type du genre Leuconerpes de Swainson. Le Pic TRAPU, P. concretus Reinw. (Tem., pl. col. 90). Tête et huppe rouges chez le mâle; ailes et dos variés de noir et de blanc; gorge, cou et parties inférieures brun de suie. — Habite les lles de Sumatra et de Java.

Type du genre Hemicercus de Swainson.

Le Fic MEUNIER, P. pulverulentus Temm. (pl. col. 389). Moustaches rouges; gorge et devant du cou d'un roux blanc; le reste du plumage d'un gris cendré. — Habite Sumatra.

Type du genre Hemilophus de Swainson,

Le Pic de CATENNE, P. Cayennensis Gmel. (Buff., pl. enl. 613). Huppe et moustaches rouges; joues blanches; gorge noire et blanche; dessous du corps roux, avec des taches noires.—Habite la Guiane.

Type du genre Chrysoptilus de Swainson; Gecinus de Boié.

Nous citerons encore : Le Pic oxentou, P. lineatus et erythrops Gmel. (Buff., p!. enl. 717), de la Guiane. - Le Pic a con nouge, P. rubricollis Gmel. (Buff., pl. enl. 612), de Cayenne. - Le Pic ROBUSTE, P. robustus Spix (Oiscaux du Brésil, pl. 44), du Bresil. - Le Pic a supre nouge, P. pileatus Linn. (Buff., pl. enl. 718), de la Caroline du Sud. - Le PIC A CASQUE, P. galeatus Natt. (Temm., pl. col. 171). - Le Pic A BEC BLANC, P. albirostris Spix (Oiseaux du Bresil, pl. 32). - Le Pic CHILLEN, P. Chilensis Garnot (Zoologie de la Coquille, 45). - Le Pic DE Boit, P. Boici Wagl., de Java. - Le Pic DE Horsfield, P. Horefieldis Wagl., de Java. - Le Pic a vi v-THE PLANC, P. leucogaster Reinw. - Le Pic A

BEC COURT, P. brachyrhynchus Swains., dont Swainson a fait son genre Dendromus, nam auquel M. G.-R. Gray substitue celui de Campethera.— Le Pic Rubigineux, P. rubiginosus Swains., type du genre Chloroncpus de Swainson, etc.

Le Pic Épeiche, P. major (Buff., pl. eal. 190), représenté dans l'atlas de ce Dictionnaire, Oscaux, pl. 5 Frontgris sale; sommet de la tête noir; occiput ronge; joues blanches; moustaches et dos noirs; ailes variées de noir et de blanc; thorax et ventre gris; région anale d'un rouge cramoisi. La femelle n'a point de rouge à l'occiput.

Cette espèce, que l'on trouve dans toute l'Europe, est le type du genre Dryvlates de Boié et Dendrocopus de Kock.

Le Pic noven effiche, P. medius Lian. (Buff., pl. enl. G11). Front gris; sommet de la tête rouge; joues, cou et poitrine blanchâtres; une bande sur les côtes du cou, dos et ailes d'un noir profond; flancs roses, couverts de taches longitudinales brunes; abdemen et couvertures inférieures de la queue cramoisis.—Habite le midi de l'Europe.

Le Pic Leeichette, P. minor Linn. (Buff., pl. enl. 598). C'est le plus petit des Pics européens. Sa taille est à peu près celle du Moineau domestique. Front, région des yeus, côtés du cou et parties inférieures d'un blanc terne; sommet de la tête rouge; occiput, nuque, haut du dos et moustaches noirs; le reste du plumage varié de noir et de blanc.—Ilabite en grand nombre la Russie, la Laponie, la Sibérie; moins abondant dans le midi de l'Europe.

Le Pic LECCONOTE, P. leuconotus Bechst. (Naum., pl. 125). Sur le front une bande d'un blanc jaunâtre; sommet de la tête et occiput d'un rouge vif; joues, côtés et devant du cou, poitrine, milieu du ventre, des et croupion d'un blanc pur; une bande déliée, noire, sur les côtés du cou; flancs reses, avec des taches longitudinales noires; abdomen et couvertures inferieures de la queue crannoisis.

Cette espèce, dont Kaup a fait le type de son genre Dendrodromas, se trouve en Silésie, en Courlande et en Livonie.

D'après les indications de Latham, il faudrait encore placer parmi les Pics europeens le Pic convett, P. villosus Lath. (Buff., pl. enl., 754), espèce dont le sommet de la tète est moir, l'occiput rouge; les moustaches, la naque et le haut du dos noirs; les côtés de cou et toutes les parties inférieures d'un blanc sale.

Deux Individus de cette espèce, qui habite l'Amérique du Nord, auraient été tués, selon Latham, dans le nord de l'Angleterre, aux environs d'Halifax, dans le Yorkshire.

Parmi les espèces étrangères dont le système de coloration a des rapports plus ou moins grands avec celui des Épciches, nous citerons:

Le Pic MINULE, P. pubescens Gmel. (Wils., Ois. d'Am., pl. 9, f. 4). de l'Amérique du Nord. — Le Pic des Philippines, P. malaccensis Gmel., variegatus Lath. (Buff., pl. ent., 748), des Moluques. — Le Pic de Macé, P. Macei Cuv. (Temm., pl. col., 59, f. 2), du Bengale. — Le Pic MACULE, P. varius Gmel. (Buff., pl. enl., 785), de la Caroline. - Le Pic canente, P. canente Less. (Cent. zool., pl. 73), du Pégou. - Le Pic a ventre BORGE, P. subriventris Vieill. (Gal. des Ois., pl. 27), du Brésil. - Le Pic du Canada, P. Canadensis Gmel. (Buff., pl. enl., 343, f. 1). - Le Pic oxoù, P. undosus Cuv. (Buff., pl. en!. 553). - Le Pic a baguettes d'or, P. fuit iscapus Swains. (Levaill., Ois. d'Afr., pl. 253), dont Swainson a fait le type de son genre Dendrobates. - Le Pic NUMIDE. P. numidus Alf. Malherbe, de l'Algérie, etc.

Le Pic vert, P. viridis Linn. (Buff., pl. enl., 371 et 131). Dessus de la tête et moustaches rouges; joues noires; dessus du cou, dos et couvertures supérieures de la queue d'un vert olive, qui prend une teinte orange sur le croupion; gorge et parties inférieures fun vert jaunâtre.

Cette espèce est le type du genre Gecinus de Boié, et Brachylophus de Swainson.

Elle est répandue dans toute l'Europe, mais surtout dans les grandes forêts de la France et de l'Allemague.

Le Pic Cerdenk, P. canus Gmel. (Naum., Ou. d'Eur., pl. 133). Front d'un rouge cra-moisi; un trait noir entre l'œil et le bec; étux handes de cette couleur en forme de moustaches; occiput, joues et cou d'un cendré clair; dos vert; croupion jaunâtre; les parties inférieures cendrées, avec une légère buancs de vert.

Ce Pic, qui est quelquesois de passage en France, et que l'on trouve surtout dans le

nord de l'Europe, babite l'Asie et l'Amérique du Nord.

Parmi les Pics étrangers qui ont plus ou moins d'analogie avec nos Pics verts, nous décrirons les espèces sur lesquelles ont été fondées des coupes génériques.

Le Pic A HUPPE JAUNE, P. flavescens Gmel. (Spix, Ois. du Brés., pl. 49). Huppe et joues jaune paille; front et moustaches rouges; gorge jaune; dos noir et blanc; dessous du corps noir. — Habite le Brésil et le Paraguay.

Type du genre Celeus de Boié, Malacolophus de Swainson.

Le Pic du Bengale, P. aurantius Lath. Dessus de la tête rouge; deux bandes blanches sur les côtés de la tête; occiput et côtés du cou noirâtres; joucs, gorge et devant du cou d'un gris sale; dos orange; couvertures infégieures de la queue rayées transversalement de noir.—Habite le cap de Bonne-Espérance.

Type du genre Brachypternus de Strikland.

Le Pic de La Caroline, P. Carolinus Gmel. (Buff., pl. enl. 593). Front blanc sale; dessus de la tête, occiput, nuque et ventre rouges; dessus du corps noir, avec des raies jaunâtres. — Habite la Jamaïque.

Type du genre Centurus de Swainson.

Nous citerons encore le Pic GOERTAN, P. goertan Gmel. (Buff., pl. enl. 320), du Sénégal. - Le Pic poignande, P. percussus Temm. (pl. col., 390 et 424). - Le Pic DU Sénégal, P. Senegalensis Gmel. (Buff., pl. enl. 345, f. 2). - Le Pic baye de Cayenne. P. melanochloris Gmel. (Buff., pl. enl. 719). - Le Pic strie, P. striatus Gmel. (Buff., pl. enl. 281 et 614), de Saint-Domingue. - Le Pic a tête jaune, P. chlorocephalus Gmel. (Buff., pl. enl. 784), de Cayenne). - Le Pic des Philippines, P. palalaca G. Cuv. (Buff., 691). - Le Pic ROUX. P. rufus Gmel. ( Buff., pl. cnl. 694, f. 1). - Le Pic a huppe Jaunatre, P. badoides Less. ( Cent. zool., pl. 14), du Mexique. -Le Pic Lherminier, P. Lherminieri Less. (O. Desmurs, Icon. ornithol.), de l'Amérique du Nord. - Le Pic Rivoli, P. Rivolii Boiss. (Rev. zool., 1840, p. 36). - Le Pic Callo-NOTE . P. callonolus Waterh. ( Proc., 1840. p. 182), de l'Amérique méridionale. - Le .Tukki Less. (Rev. zool., 1839, p. 167), etc.

2° Espèces à bec plus ou moins arrondi, plus ou moins arqué et pointu. (Genres Colaptes, Swains., et Geocolaptes, Burch.)

Le Pic acx alles donées, P. auralus Lin. (représenté dans l'atlas de ce dictionnaire, Oiseaux, pl. 30). Dessus de la tête et du cou d'un gris plombé; occiput écarlate; moustaches et tache sur la poitrine noires; devant du cou cendré vineux; dessous du corps roussàtre avec des taches noires en forme de cœur.

—Habite l'Amérique septentrionale.

Type du genre Colaptes de Swainson.

Le Pic mondone, P. cinnamomeus Gmel. (Buff., pl. enl. 524). Dessus de la tête, huppe et croupion jaune orange; moustache rouge; le reste du plumage roux cannelle, avec le manteau taché de blanc. — Habite l'Amérique du Nord.

Le Pic Laboureur, P. arator Cuv. (Levaill., Promep., pl. 234). Tête et tout le dessous du corps d'un brun olivâtre, tacheté et vermiculé de fauve; gorge et devant du cou bruns; poitrine, milieu du ventre, et sous-caudales rouges. — Habite l'Afrique australe.

Type du genre Geocolaptes de Burch.

Le Pic TRISTE, P. tristis Horsf.; Poicilolophus Temm. (pl. col., 197, f. 1). Tête, cou, dessous du corps finement rayés de roux et de brun; deux traits rouges sous le bec; ailes et manteau brun tacheté de blauc. — Habite Sumatra.

Type du genre Méyglyptes de Swainson. Ici viennent encore se placer le Pic proméric, P. cafer Lath. (Levaill., Promep., pl. 113), du pays des Namaquois. — Le Pic A QUEUR COURTE, P. brachyurus Vieill., de Java. — Le Pic Champètre, P. campestris Licht. (Spix, Ois. du Brés., pl. 46). — Le Pic Jaunet, P. exalbidus Gmel. (Buff., pl. enl., 509), de Cayenne. — Le Colaptes Ferdinandina Vig., et probablement le Col. superciliaris du même auteur.

Il n'est peut-être pas de famille ornithologique qui demande plus que celle des Pics une révision, non seulement des espèces qui la composent, mais encore des genres qu'on a cherché à y introduire. Espérons que la monographie à laquelle travaille depuis longtemps M. Als. Malberbes, répondra, sous ces deux rapports, aux espérances que l'on fonde, avec raison, sur ses persévérantes recherches. (Z. GEABE.)

PICA. MAH. - Voy. PIKA.

PICA. ois. — Nom latin de la Pie d'Esrope, devenu nom du genre dont cette espece est le type. (Z. G.)

PIC.E. ois. — Dans la méthode de Linné (Systema naturæ), ce nom est imposé an deuxième ordre des Oiseaux. Latham et beaucoup d'autres naturalistes l'out adopté; mais cet ordre était trop peu naturel pour que l'on ne tentât pas de le medifier. G. Cuvier, le premier, dans son Tableau élémentaire, le supprima, et composa des éléments qui le formaient son ordre des Passeraux, et celui des Grimpeurs. Cette manière de voir a été depuis généralement adoptée. (Z. G.)

PICAFLORES, Azar. ois. — Syn. de Becs-Fleurs

PICAREL. Smaris. Poiss. — Genre de l'ordre des Acanthopterygiens, famille des Ménides. Les Picarels ont beaucoup de ressemblance avec les Mendoles (voy. ce mot); ils n'en différent que par leur palais, qui est lisse et sans deuts. Leurs couleurs sont distribuées à peu près de même que chez les l'endoles, et, comme ces dernières, ils vivent sur les côtes vaseuses et berbagées de la mer; ils s'y nourrissent de petits Poissons ou de Mollusques.

MM. G. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. VI, p. 403) admettent dix espèces de Picarels, dont la moitié vit en Europe, dans la Méditerranée; les autres habitent les lles Canaries, les côtes d'Afrique et la rade de Gorée; il y en a même jusqu'aux Antilles.

Parmi celles qui vivent sur nos côtes, nous citerons principalement le Picann. Comuca, Smaris vulgaris Cuv. et Val. La corps de ce Poisson est arrondi, allongé, fasiforme, aminci aux deux extrémités; sa tête est pointue; son œil est grand; le sous-orbitaire est allongé, élargi en avant; le préopercule est assez grand; l'opercule est de grandeur moyenne; l'interopercule est étroit : ces trois dernières pièces sont convertes d'écailles ainsi que les joues; la borche n'est pas très grande quand elle est farmée; les deux màchoires sont d'égale longueur, et sont pourvues d'une bande étroité de dents en velours fin; l'inférieure north

tes capines à son extrémité. out-à-fait lisse et sans dents; uis est chargée de petites rides , qui portent sur leurs crêtes ez élevées; les dents pharynn velours ras. La membrane est étroite et à six rayons. du Picarel ordinaire paraît até avec quelques reflets dorés uance de taches brunes nuaières. Les flancs sont sillonnés nes longitudinales bleuatres; ; trouve une tache brune asdorsale est olivâtre, l'anale caudale rougeâtre, les pecto-; il y a du jaune sur les ven-

) est répandue dans toute la elle vit près du rivage, où elle setits Crustacés.

espèces de la Méditerranée s insidiator, alcedo, chryselis iv. et Val.

des mers étrangères ont été cit.) Sm. angustatus Cuv. et wd., melanurus, martinicus v. et Val.

ces Poissons varie de 10 à 15 res. (J.)

res. (J.)
ons.—Nom que donne Nitzsch
qui comprend le grand genre
ipart des auteurs. (Z. G.)
RTE. Picathartes. ons.— Peétabli par M. Lesson dans la
rbeaux (Corvidées) pour une
s caractères génériques suivexe, peu robuste, à mandiplus haute que l'inférieure;
pourvue de soies, et garnie
erin; narines médianes, ovas dans une fosse oblongue;
1t nue; tarses longs; ailes
longue, étagée.

pèce, dont la patrie est inrous gymnocsphalus Temm., appartient à ce sous-genre. (Z. G.)

, Vieill. ots. — Synonyme (Tichodroma, Illig.). (Z. G.) ik. (Handb., II, 476). Bot., Linn.

Picæ. ois. — Sous ce nom, ili dans l'ordre des Grimpeurs

(Traité d'ornithologie) une famille qui comprend les genres Pic, Picolde, Barbion, Picumne et Torcol. (Z. G.)

\*PICERTHIE. Picerthia (picus, pic; certhia, grimpereau). ois. — Genre créé par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire dans la famille des Grimpereaux (Certhidées), pour une espèce qui, ainsi que le nom l'indique, a des traits de ressemblance avec les Pics et les Grimpereaux. Ce genre est caractérisé par un bec assez long, comprimé, à mandibule supérieure courbe; par une queue à pennes souples et un peu usées.

L'espèce sur laquelle cette division est fondée avait antérieurement été prise par Swainson pour type de son genre Lochmia, et avait reçu par conséquent le nom de L. squamulata Sw. Ses mœurs ne sont point connues; elle a pour patrie l'Amérique méridionale. (Z, G.)

PICI. ois. — Meyer et Wolf ont donné ce nom à leur famille de l'ordre des Grimpeurs, qui a pour représentant le genre Picus. (Z. G.)

\*PICIDÉES. Picidæ. ois. — Famille de l'ordre des Grimpeurs, établie pour les espèces de cet ordre qui ont pour principaux caractères: Un bec droit, terminé en pointe, quelquefois conique et quelquefois pyramidal; une langue remarquablement longue, très petite, pouvant être projetée hors du bec et enduite d'une humeur visqueuse; et des pieds généralement robustes. Ainsi caractérisée, la samille des Picidées comprend les Pics proprement dits, les Picumnes, les Picucules, les Picoïdes et les Torcols. Quelques auteurs ont agrandi ses caractères de façon à y faire entrer les Barbus : c'est ce qu'a fait Swainson : sa sous-famille des Bucconinées, sondée sur le genre Bucco de Linné. sait partie pour lui de la samille des Pici-

\* PICINÉES. Picinæ. ois.— Sous-famille établie par Swainson dans la famille des Picidées, et comprenant les Pics proprement dits. (Z. G.)

PICITE. win. - Syn. de Rétinite.

\*PICKERINGIA (nom propre). BOT. PH.

— Genre de la famille des LégumineusesPapilionacées, tribu des Podalyriées, établi
par Nuttall (Msc. ex Torrey et A. Gray,
Flor. of North. Amer., I, 389). Arbrisseaux
de l'Amérique boréale. Voy. LÉGUMINEUSES.

\*PICKERINGIA, Nutt. (Annal. of nat. hist. New-York, VII). Bot. PE. — Synonyme d'Ardisia, Swartz.

PICNOMON. BOT. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Cynarées, établi par Lobel (Ic., Ill, t. 14, f. 2). Herbes de la Méditerranée. Voy. conposées.

PICNOCOMON, Dalech. (1456). BOT. PH.
— Synonyme de Picnonion, Lobel.

PICNOCOMON, Wallr. (Msc.). BOT. PB.
—Synonyme de Cephalaria, Schrad.

\*PICOA (nom propre). Bor. ca. — Genre de Champignons de la famille des Tubéracées, que Vittadini a consacré à la mémoire du docteur Pici, auteur d'un ouvrage sur les Champignons (Melethemata, etc.). Voy. TUBÉRACÉES. (LÉV.)

PICOIDE. Picoides. ois. — Nom générique donné par Lacépède à des espèces du genre Pic, qui n'ont que trois doigts. Voy. Pic. (Z. G.)

PICOLAPTES. ots. — Nom latin du genre Grimpic dans le *Traité d'ornith*. de M. Lesson. (Z. G.)

PICOTIA, Ræm. et Schult. (Syst., IV, 81). Bor. PH. - Syn. d'Omphalodes, Tournel.

\*PICRADENIA (πιρός, amer; άδην, glande). nor. Pm.—Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par Hooker (Flor. Bor. amer., I, 317, t. 108). Herbes de l'Amérique boréale. l'oy. COMPOSÉES.

PICRAMNIA (πικρός, amer; άμνιω, enveloppe). Bot. PH. — Genre de la famille des Térébinthacées-Burséracées, établi par Swartz (Flor. Ind. occid., I, p. 217). Arbres des Antilles, Voy. Bursérackes.

PICRIA (πικρός, amer). 307. PH. — Genre de la famille des Gesnéracées, tribu des Eucyrtandrées, établi par Loureiro (Flor. Cochinch., I, 77). Herbes de la Chine. Voy. GESMÉRACÉES.

PICRIDE. Picris (mapic, amer). Bot. Ps. — Genre de la famille des Composées-Liguliflores, tribu des Chicoracées, établi par Linné, Gen., n. 907), et dont les principaux aracteres sont: Capitule multiflore bomocarpe. Involucre polyphylle, à écailles imbriquees. Réceptacle plan, nu, alvéolé. Corolles ligulées. Akènes uniformes, rugueux transversalement et sui montés d'une aignette plumeuse.

Les Picrides sont des horbes ramouses, hispides, à feuilles alternes, entières ou pinnatifides; à capitules terminaux, solitaires, composés de fleurs jaunes.

Ces plantes croissent dans toute l'Europe, principalement dans les régions méditerranéennes et dans l'Asie centrale. Nous citerons, comme l'espèce la plus répandue, la Picaide Épenviène, Picris hieracioides Lin., commune aux environs de Paris et dans toute l'Europe tempérée, sur le revers des collins, les bords des champs, etc. Elle fleurit en automne

PICRIDIUM. not. pn.— Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Chicoracées, établi par Desfontaines (Flor. Atlant., II, t. 221). Herbes des régions méditerranéennes et de l'Europe centrale. Voy. Composées.

PICRIS. BOT. PH. - Voy. PICRIDE.

PICRITE. MIN. — Nom donné par Blumenbach à la Dolomie. Voy. ce mot.

PICRIUM, Schreb. (Gen., n. 1726). aut. Pm.—Synonyme de Couloubea, Aubl.

PICROLITHE (πικρός, amer; λθι;, pierre). μικ. — Hausmann a donné ce nom à une variété de Serpentine dans laquelle une portion de Magnésie est remplacée pot de l'oxydule de Fer; on la trouve au Taberg, en Suède, et à Relchenstein, en Silésie, en masses d'un vert jaunâtre, à texture β-breuse.

\*PICROPHLOEUS (πικρός, amer; φλοιές, écorce). Bor. PH. — Genre de la famille du Loganiacées, tribu des Potaliées, établi par Blume (Bijdr., 1019). Arbrisseaux de Java. Voy. LOGANIACEES.

\*PICRORHIZA (πικρός, amer; βζε, πcine). Bor. PH. — Genre de la famille de Scrophularinées, tribu des Véronicées, établi par Royle (Himal., t. 71). Herbes du Népaul-Voy. SCROPHULARINÉES.

PICROSIA (πικρός, amer). 2011. 1911. - Genre de la famille des Composées-Liguiflores, tribu des Chicoracées, établi per Don (in Linn. Transact., XVI, 183). Herbes de Chili. Voy. Composées.

PICROSMINE (mixpás, amer; omiodeur). Mix. — Haidinger a donné ce mé à un minéral à odeur argileuse, d'un blass ou gris verdâtre, ressemblant à de l'Asbesté et qui a ete trouve dans une mine de Fer ét P. esnitz en Bohème. Ce minéral se clise et

e rectangulaire, qui présente sur atérales des modifications menant se rhomboïdal de 126° 52'. D'analyse de Magnus, c'est un bisililagnésie avec 9 pour 100 d'eau. Er considère cette eau comme réans particulier d'isomorphisme avec is, et il assigne à la substance en sormule du pyroxène magnésien. r'Thomson la réunit à la Boltonite bussets. (Del.)

MA (nom propre). 201. PH. la famille des Légumineuses-Pa-, tribu des Hédysarées, établi par e (Prodr., II, 314) aux dépens des rhrisseaux des Antilles. Voy. Lé-

B. MIN. — Nom donné par Lamél'honneur de Pictet de Genève, à à trouvé dans les roches de Chaa qui n'est qu'une variété brune ve de Sphène. On a aussi donné ce autre minéral du Dauphiné, qui tique avec la Turnérite de Lévy.

M.E. Dendrocolaptes. OIS .- Genre des Passereaux, de la famille des se de G. Cuvier, caractérisé par un nension et de forme variables. alement grêle et long, comprimé is et pointu; par des narines arovalaires, ouvertes, situées à la ee; par quatre doigts, trois en marrière, les deux externes d'égale Interne moins long; par une queue raie, à pennes un peu arquées et par une pointe aiguë et roide. s de Picucule, Pic-Grimpereau, imposés aux Oiseaux de ce genre, m'sls participent des Pics et des m, d'une part sous le rapport sation, et d'autre part sous celui En effet, ils ont quelques uns de uts, et si l'on consulte leurs haurelles, leur genre de vie, on voit abitent, comme les Oiseaux que s de nommer, les bois, les forêts; urrissent de Vers qu'ils cherchent ce; qu'ils pondent comme eux ous creusés au sein des grands res; qu'ils ne marchent point à i'ils ont à peu près la même maler.

Les Picucules se tiennent seuls ou par paires, et jamais en familles. Ils commencent à grimper le long des arbres à environ trois pieds du sol, ne tirent point de dessous l'écorce les Insectes avec leur langue, comme le font les Pics, mais se servent de leur bec qu'ils enfoncent jusqu'à ce qu'ils saisissent leur proie; toutefois, si celle-ci est trop cachée, ils frappent l'arbre avec leur bec, à la manière des Pics, et s'en servent même quelquefois comme d'un levier pour soulever l'écorce.

La plupart des espèces que ce genre renferme présentent, quant à l'ensemble et à la distribution des couleurs, une telle analogie, qu'il est souvent très difficile de les distinguer spécifiquement; aussi ont-elles donné lieu à beaucoup de doubles emplois. Leur bec présente aussi des différences telles au'on a cru pouvoir, en avant égard à ces différences, établir pour ces Oiseaux plusieurs coupes génériques. Vieillot établissait dans le genre Picucule deux sections: une pour les espèces à bec plus ou moins arqué, et une autre pour celles à bec droit. M. Lesson, dans son Traité d'ornithologie, a divisé les Picucules des auteurs en Nasicans ou Picucules proprement dits, en Falcirostres, en Grimpics et en Sylviettes (divisions pour la plupart antérieurement proposées par d'autres ornithologistes sous d'autres noms), et plus tard, dans ses Notices ornithologiques (Revue zoologique, 1840, p. 269), il a distingué les Picucules proprement dits en espèces à bec droit, qu'il a désignées sous la dénomination générique d'Orthocolaptes, et en celles à bec recourbé qu'il nomme Xiphocolaptes. G. R. Gray (List of the genera), convertissant le genre Dendrocolaptes en sous-samille des Dendrocolapting, a introduit dans cette sous-famille toutes les divisions établies aux dépens des Picucules. Ainsi il y admet les genres Dendroplex, Glyphorhynchus, Dendrocops, Dryocopus, Dendrocolaptes, Picolaptes, Xiphorhynchus et Sittastomus. G. Cuvier, prenant en considération la forme et la longueur du bcc, a distribué les espèces dans quatre groupes distincts. Il nous semble que sa manière de voir, simplifiant beaucoup la classification des Picucules, peut être adoptée, surtout en la combinant avec ce qu'ont tenté pour ce genre les autres naturalistes. C'est ce que nous essaierons de faire.

## a. Picucules à bec plus ou moins arqué.

1° Espèces à bec fort, médiocrement long et légèrement courbé (Genres: Niphocolaptes, Less.; Dendrocolaptes, auct.).

Le PICCCULE PROPREMENT DIT, Dend. Cayennensis Illig. (Buff., pl. enl., 621). Dos, croupion, ailes et queue d'un rouge brun rayé de noir; gorge, poitrine et ventre d'un blanc sale avec des bordures noirâtres.—Habite la Guiane.

Le Picucule a Gorge Blanche, Dend. decumanus Spix (Oiseaux du Brésil, 87 et 88). Gorge blanchâtre; tête, cou et poitrine roussâtres, avec des taches longitudinales blanches; parties inférieures striées transversalement de blanc et de noir. — Habite le Brésil.

Le Picceuir Grand, Dend. major Vieill., rubiginosus La Fres. Tout le plumage d'un roux vif, strié de noir sur la gorge et le devant du cou. — Habite le Brésil.

Le Picucule Flampe, Dend. platrostris Spin. (Ois. du Brésil, 89). Plumage rouxbrun, slammé de jaune-roux bordé de brun; rectrices d'un roux cannelle. — llabite la Guiane.

M. Swainson a fait de cette espèce le type de son genre Dendrocops.

Le Picucule Aunéole, Dend. bivittatus Spix (Ois. du Brésil, pl. 90). Tête brune avec deux traits blancs; parties supérieures roux cannelle; parties inférieures blanchâtres. — Ilabite le Brésil.

M. Lesson, dans son traité d'Ornithologie, rapportait cette espèce à son genre Grimpic (Picolaptes); dans ses Notices ornithologiques il la range parmi les vrais Picucules.

Le même auteur décrit comme apppartenant à ce groupe une espèce nouvelle à laquelle il donne le nom de Dend. promeropirhynchus Less. (Rev. Zool., septembre 1840) et qui se distingue de ses congénères par les attributs suivants: Plumage en dessus olive roussâtre avec une ligne jauneroux au centre de chaque plume; ailes, croupion et queue cannelle; devant et côté du cou, thorax et flancs jaune olive, avec des flammèches longitudinales blanc jaunâtre; ventre et couvertures inférieures de la queue ponetués de noir. — Patrie inconnue. Nous citerons encore dans cette section le Dend. squamatus Licht., du Brésil;— le Dend. tenuirostris Licht., du Brésil;— le Dend. angustirostris Vieill.— le Dend. albogularis King., du détroit de Magellan;— le Dend. rubricaudatus Vieill., de la Plata;— le Dend. fuscus Vieill.;— le Dend. fuliginosus Vieill.; — le Dend. maculatus Vieill., du Brésil;— le Dend. pyrrophius Vieill., du Paraguay;— le Dend. griseiapillus Vieill., du Paraguay;— et le Dend. turdina Licht., dont le prince Maximilien de Wied a fait son genre Dryocopus.

2° Espèces à bec deux fois plus long que la tête et arqué seulement au bout (Genres Nasica, Less.; Grimpart, Levaill.).

Le PICUCULE NASICAN, Dend. longirostris Vicill. (Levaill. Prom., pl. 24). Dessus de la tête et du corps, ailes et queue roux vif; gorge blanche; une bande de même couleur sur les côtés du cou; dessous du corps roux taché de blanc, chaque plume étant bordée d'un roux brun. — Habite le Brésil.

3" Espèces à bec très long, gréle et fortement arqué (Genres Xiphorhynchus, Swains.; Falcirostre, Less.).

Le PICUCULE A BEC EN FAUGILLE, Dend. falcularius Vieill. (Gal. des Ois., pl. 175). Tout le plumage roux, avec la tête, la gorge et le cou rayés longitudinalement de blanc roussâtre. — Habite le Brésil.

## b. Picucules à bec droit, ou presque droit.

En prenant en considération la forme de la queue et celle des pennes qui la composent, on pourrait établir dans cette division plusieurs groupes, correspondant aux genres qui ont été fondés pour quelques unes des espèces qui la composent. Nous les rés-i nirons dans une seule section, en ayant soin toutefois d'indiquer les coupes qui ent éte établies pour ces espèces.

Le PICUCLLE TALAPIOT, Dend. picus Licht. (Buff., pl. enl., 605). Tête, cou et poitrine tachés de roux et de blanc; dessus du corps roux; ventre, ailes et queue d'un brun roussatre. — Habite Cayenne.

Type du genre Dendroplex de Swainson. Le Picucule FAUVETTE, Dend. sylviellus Temm. (pl. col., 72, f. 1). Dessus de la tête, du cou et du dos d'une seule teinte chio assez vive; toutes les parties inférieures de



la même couleur, mais d'une teinte plus rlaire; plumes de la queue terminées par de longues pointes contournées en spirale. — Habite le Brésil.

Cette espèce, que G. Cuvier range dans son genre Synaliaxe, est le type du genre Sittasomus de Swainson (Sylviette, Less.). Vieillot en fait une espèce de son genre Neops.

Le Picucule a BEC EN COIN, Dend. cuneatus Licht. (Mag. de xool., 1833, pl. 17). Tout le plumage, en dessus, d'un brun sombre; gorge et devant du cou d'un roux clair assez vif, chaque plume étant finement bordée de noirâtre; parties inférieures flammées de roux clair. — Habite le Brésil.

Type du genre Glyphorhynchus du prince Maximilien de Wied; Sittacitta de M. Lesson, et Zenophasia de Swainson.

Le PICCULE TACHETÉ, Dend. gultatus Licht., de la Guiane. — Le PICUCULE ROUX, Dend. rufus. Vieill., du Brésil, et une nouvelle espèce que M. Lesson décrit sous le Boan de Dend. melanoceps (Revue zool., 1840, n° 9, p. 269), appartiennent aussi à cette division. (Z. G.)

PICULE. Piculus, Isid. Geoff. St-Hilaire.
 ots. — Synonyme de Picumne, Temm. Voy.
 ce mot. (Z. G.)

PICUMNE. Picumnus. ois. — Genre de la famille des Picidées dans l'ordre des Grimpeurs, établi par M. Temminck, et caractérisé par un bec court, droit, conique, pointu, plus haut que large, sans arête distincte; par des narines étroites, linéaires, cachées sous les plumes du front; par le tour des yeux nu; par une queue très courte, arrondie, à pennes non usées; par des tarses courts; trois doigts, deux en avant et un seul en arrière.

D'après d'Azara, les Picumnes grimpent le long des petites tiges, dans les forts buissons. Ils sautent d'une branche à l'autre en la saisissant fortement avec les doigts et en tenant le corps en travers. Ils n'ont pas la facilité de s'aider de leur queue lorsqu'ils veulent grimper, ou s'ils le font, ce n'est que très accidentellement. Du reste, ils ont les habitudes de la plupart des Oiseaux grimpeurs; comme eux, ils se creusent avec le bec des trous dans la partie cariée des vieux arbres, et ils y déposent leurs œufs, qui, dit-on, sont au nombre de deux. Ils habi-

tent les forêts des parties les plus chaudes des deux continents.

Les espèces qui se rapportent à ce genre sont peu nombreuses. M. Temminck y admet :

Le Picume Abnorme, Picum. abnormis Temm. (pl. enl., 371, f. 3). Parties supérieures d'un beau vert; occiput nuancé de cendré; front, lorum et joues d'un brun marron; croupion et parties inférieures d'un roux nuancé d'orangé. — Habite Java.

G.-R. Gray a distrait cette espèce des Picumnes pour en faire son genre Microlaptes.

Le PICUMNE MINUTE, Picum. minutissimus Temm. (Buff., pl. enl., 786, f. 4). Brun en dessus, avec des taches arrondies blanches; front et sommet de la tête d'un rouge assez vif; parties inférieures d'un brun fauve, rayées de brun foncé. — Habite l'Amérique méridionale.

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a pris cette espèce pour type de son genre Piculus.

Le Pictune mignon, Picum. exilis Temm. (pl. col., 371, f. 2). Cendré-brunâtre en dessus; tête noire, tiquetée de blanc; front, joues et nuque d'un roux orangé; parties inférieures blanchâtres rayées de brun. — Habite le Brésil.

Le PICUMNE A TOUPET, Picum. cirratus Temm. (pl. col., 361, f. 1). Brun en dessus; sur la tête une huppe noirâtre tachetée de blanc; front d'un rouge vif; parties inférieures blanchâtres, nuancées de brunâtre sur les slancs, et largement rayées de brun. — Habite l'Amérique méridionale.

Les deux Oiseaux dont M. Hodgson a fait ses genres Sasia et Vivia, par conséquent le Sas. ochracea et le Viv. nepalensis, se rapportent encore aux Picumnes. (Z. G.)

\* PICUMNINÉES. Picumninæ. ois. — Sous-famille établie par G.-R. Gray (A List of the genera, etc.) dans la famille des Picidées, pour des espèces dont M. Temminck a fait son genre Picumne. Les genres Picumnus, Microlaptes, Sasia et Vivia font partie de cette sous-famille. (Z. G.)

PICUS. ois. — Nom latin du genre Pic. PIE. Pica. ois. — Division générique de la famille des Corvidées, dans l'ordre des Passereaux, démembrée du grand genre Corvus de Linné. Ses caractères sont : Bec plus court ou aussi long que la tête, en

forme de couteau et à bords tranchants, plus ou moins garai à la base de plumes sétacées, couchées, à mandibule supérieure droite, ou un peu fléchie en arc; narines oblongues ou rondes, presque nues chez quelques individus, cachées sous les plumes du capistrum chez d'autres; ailes médiocres, dépassant à peine la naissance de la queue; quatre doigts, trois devant, un derrière, les deux extérieurs réunis à leur base; queue très longue, étagée.

Les quelques détails de mœurs recueillis sur les Pies étrangères différent si peu de ce que nous connaissons de notre espèce d'Europe, que l'histoire de celle-ci peut être considérée comme l'histoire du genre.

Un oiseau tel que la Pie proprement dite, ayant des habitudes assez singulières, devait nécessairement donner lieu au merveilleux. On a parlé de son penchant pour le vol, de la faculté qu'elle a de sentir de fort loin la poudre que porte avec lui le chasseur, et même de son aptitude pour l'arithmétique (1). On a fait peser sur elle bien des accusations; tout le monde a fait des récits à sa manière, et, il faut le dire, il est

(1) Ries west plus stricus, et pour qu'on ne nons accuse pas Ceragerer, nous allons tratuellement enter un possage rà rette apinion est exprimer; ce passage est extrait des Lettres philosophiques sur l'intelligence et la perfectibilité des animans; il y est dit que a les bêtes comptent, et que quesque laur arithmétique paraisse aura barace, peut-être arrad-on ini donner pins d'escadue. Dans les pays on l'on conserve avec som le gibier, on fait la guerre aux Pies, arce qu'elles enlevent les œufs et detrocerat l'espérance de la ponte. Da remarque donc asadément les suds de ces aswear destructeurs; et , pour accenter d'un coup la famille rarmounire, on táche de toer la mere prodont qu'elle couve. Latre ces mires, il en est d'impairtes, que désertent leur nid est de faire un affic des qu'on approche : alors on ret contre have convert on part de l'arbre sur lequel est le mid , et un homme se place dons l'affat pour attendre le retuer de la convener; man al attend on va m, at la fire qu'al vent a produe a clé quelquelou manquée en poreil cas; elle sast one la faudre sa part, e de cet antre pà elle a, un eutres : homme. Product que la tendresse moterwelle los tient la vue attachee sur sun vod, la frayeur l'en élosgue jusqu'a ce que la meit passe la dérober su chasseur. Pour tromper est ourse Impart, on s'est avoi d'envoyer a l'all'ét deux bounnes, dont Pun s'y placest et l'autre passes; mou la Per compte et se tirat tenjuars cloquer. Le leudemain trois y vont, et elle Vest record over drug prolament on returned Endia . Il and aire due com en six hommes, en a lant a l'affit, mettent con calcul en defect. La Pre, que crost que cette cullection Chemiers n's fait que passer, ne tarde pas a revenir erer , remouvely toutes les fous qu'il est trutt. dest être une su roug des phéasusants les plus ardinaires de

Anne anne abstructures de toute reflexion on sujet d'un conte desse un content.

peu de personnes qui les aient bien faits. Sans nous préoccuper de toutes les exagérations dans lesquelles ou est tombé, nous nous en tiendrons, pour ce qui est relatif à l'histoire des mœurs de notre Pie, à ce que l'observation et la raison ne permettent pas de nier.

Il n'est peut-être pas d'Oiseau plus défiant que la Pie. Un rien la tient en émoi et la fait s'éloigner bien vite. L'approche de l'homme surtout la détermine à fuir au loin. Au contraire, le Chien, le Benard, les grands et les petits Oiseaux de proie, au lieu de lui inspirer de la défiance ou de la frayeur, l'attirent au contraire à eux. Elle les aborde, les assaillit, voltige auteur d'eux en poussant des cris qui amoutant tous les individus des environs, les poursuit avec acharnement, les frappe à coups de hec, et ne les abandonne que lersqu'ils sont assez éloignés des lieux qu'elle fréquente ordinairement.

Comme presque toutes les espèces de la famille des Corbeaux, la Pie a un instinct de prévoyance remarquable; elle cache les restes d'un aliment dont elle vient de se repaltre, et fait, en automne, des amas de provisions pour quand viendront les jours de disette. « Son magasin, dit Sonnini, est quelquefois considérable, et si, à l'anproche de l'hiver, on voit dans la campagne des Pies se battre entre elles, l'on pout être assuré qu'en cherchant avec soin dens les environs on découvrira les approvisionnements obiets du combat. » C'est ce eus font parmi les Mammifères presque tentes les espèces du genre Rat. Les provisions que fait la Pie consistent surtout en moit, en amandes, en fruits secs. Au reste, elle fait de tout sa nourriture. Si de jeunes Poulets. de jeunes Perdreaux, s'écartent un peu trop de leur mère, elle se jette dessus, leur perce le crane et leur dévore la cervelle : elle parte aussi le ravage dans les nids des Oiseaux qui ne sont pas assez forts pour les défendre. enlère les petits et mange les œufs. Souvent aussi elle sait sa proie d'Oiseaux malades et impuissants à se soustraire à ses attaques, et de ceux qui sont engagés dans quelque piége. Si les ravages occasionnés nos les Pies n'étaient compensés par la destrustion qu'elles font de certains animaux maisibles, tels que les Mulots, les Souris, les

ctes, les larves mineuses, etc., ces sourraient, à bon droit, être conmme un fléau pour l'agriculture; eaucoup de dégâts dans les vignes s des vendanges, dévastent les plantés de pois, de fèves et d'aumes, et n'épargnent pas les vergers. ptivité, la Pie prend un certain s'attaquer à tous les corps polis ou pui s'offrent à sa vue. Si on lui pièce de monnaie, elle la consiserd, et fait entendre quelquefois cri qui semble indiquer que ce Fecte, puis elle tourne autour, le , et si elle peut parvenir à le saison bec, elle se retire à l'écart et · Pentamer. Ses efforts étant inues, comme elle a pour habitude de s de mettre en réserve tout ce dont sat tirer parti dans le moment, on sercher un endroit un peu retiré où me déposer l'objet saisi. Il n'y a pas malice dans son acte; ce n'est pas, e l'a prétendu, un penchant au a détermine à agir de la sorte. Si He choisit un trou pour cacher son eu'elle fait également pour une pour tout autre corps dur, tel que ex on des amandes), le plus soul'abandonne au basard, lorsqu'elle I se peut y avoir profit pour elle. maintes fois trouvé des dés à les clefs de montre, ou d'autres obves par des Pies apprivoisées, soit cits des maisons où elles se renrdinairement, soit dans les jardins fréquentaient, et cela sans beau-> chercher.

ue dans son état sauvage la Pie soit nent méfiante, au point qu'il est le l'atteindre, c'est rependant, de siseaux que nous avons, celui qui sise le plus facilement. Il se laisse et prendre dans les mains, ce que a, même les plus dociles, ne souf-i. Élevée jeune, elle se familiarise t plus que les Pigeons; prise vieille, acore susceptible d'un certain descation. Rechstein parle d'une Pie ame un Chat, venait se frotter conmonne qui l'avait élevée jusqu'à ce a catessât. Elle avait appris d'ellevoler à la campagne et à revenir;

suivait parteut son maltre, l'accompagnait à plus d'une lieue de distance hors du logis, était attachée à ses pas d'une manière si constante, qu'il était obligé de l'enfermer lorsque, dans ses promenades ou ses visites, il ne voulait pas en être suivi. Farouche avec toute autre personne, elle était avec lui d'une familiarité et d'une soumission extraordinaires. L'indépendance de ses semblables vivant en liberté ne la tentait pas trop, car assez souvent elle se mélait à elles, les accompagnait assez loin, mais ne manquait pas de revenir au logis.

Comme les Sansonnets, les Geais, les Corbeaux, etc., la Pie peut retenir et répéter quelques mots qu'elle a l'habitude d'entendre souvent. Margot est celui qu'elle prononce le plus facilement; ce nom sert même à la désigner dans le vulgaire. Pour augmenter la facilité qu'elle a d'articuler des sons, on lui coupe ordinairement la bride fibreuse qui assujettit la base de la langue (vulgairement le flet), et, pour favoriser son raturel très jaseur, il est bon de la tenir en cage.

La Pie a des goûts sédentaires. Elle a ses cantons d'où on la voit s'écarter fort peu: cependant il est des individus qui émigrent et qui passent, vers le mois d'octobre, des pays du Nord dans ceux du Midi. Ses habitudes tiennent de celles des Geais et des Corbeaux. Comme les premiers, elle fréquente ordinairement les bois, les coteaux couverts d'arbres, vit plutôt en familles que par grandes troupes; mais, comme les seconds, elle descend fréquemment à terre pour y chercher sa nourriture. Durant la mauvaise saison, il n'est point rare de voir plusieurs Pies ensemble fouiller les bois, parcourir les champs labourés ou en chaume pour y trouver des aliments; mais, la plus grande partie de l'année, on les rencontre seulement par couples.

Autant les mouvements de cet Oiseau sont lestes et gracieux lorsqu'il court à terre, autant son vol est pénible et disgracieux. Il aime beaucoup à se percher sur les branches mortes qui se trouvent à la cime des arbres; mais, le mouvement paraissant être un besoin pour lui, il n'y est pas longtemps en repos. Toujours sautant de branche en branche, on l'entend ou crier d'une manière étourdissante, surtout lorsque quelque chose l'affecte, ou caqueter tout doucement. Lors-

qu'il marche, ce qu'il fait plutôt en sautant qu'en avançant un pied après l'autre, et souvent lorsqu'il vient de se poser sur un arbre, il secone à chaque instant sa queue.

Lorsque l'epoque de la reproduction est venue, la semeile, en compagnie du mâle, · berche a la cime des plus hauts arbres, ou rième dans les hauts buissons, une place où elle puisse convenablement elever son nid. L'election faite, le couple travaille en commun à jeter les premiers fondements de l'espèce de forteresse qui doit recevoir les russ. Le nid de la Pie, autant par sa position que par sa forme et sa solidité, est, en effet, une vraie forteresse. Il est consolidé extérieurement par des bûchettes flexibles. longues et liées ensemble avec un mortier de terre gachee. Dans toute la partie supérieure est une sorte de couvercle à clairevoie, fait de petites branches épineuses solidement entrelacées, qui ne laissent, sur un des côtés, qu'une ouverture circulaire assez grande pour que le mâle ou la femelle puissent aisement sortir et entrer. Le sond de ce nid est garni de racines de Chiendent et de débris d'autres plantes excessivement flexibles. Vieulot dit avoir observe que les Pies commencent, aux approches du printemps, plusieurs nids à la fois; seulement elles ne perfectionnent que ceiui qu'eiles destinent à leur nouvelle samille, et elles n'achevent les autres que lorsque celui-ci est detruit. M. Nordmann a confirme ce fait. et a ajouté que ques details qui, s'ils sont vrais, dénoteraient, chez ces chieaux, beaucoup de ruse. Il a vu , comme \ reiliot , des l'ies construire en même temps plusieurs mils, mais tandis que, dans un cas, eiles travaillaient dans le courant de la journée, qu'elles ne craignaient pas d'attirer i attention de l'homme, qu'eiles parabisent, au contraire, la provoquer, en poussant des eris et en samtant bruvamment; cans l'autre, elles n'elevaient leur nid que dans la matinée; ne s'y rendaient qu'apres s'être assurees qu'on ne les observait pas ; ne faisaient entendre aucun eri ; semblaient, en un mut, agir de la maniere la plus secrete. M. Nordmann & constate que c'etait toupars dans le nid ainsi fait qu'étaient déposes les œuls. Quant aux autres, construits, pour ainsi dire, an vu et au su de tout le mende, l'auteur que mous venous de citer | saure.

serait tenté de croire que la Pie ne les élève qu'afin de détourner l'attention, et de tromper sur la vraie place qu'occupe celui qu'elle destine à l'éducation des jeunes.

La Pie ne fait ordinairement qu'une couvée par an, lorsqu'elle n'est pas dérangée; autrement elle en fait deux et même treis. La première ponte est de sept ou huit cenfe, la seconde est moins nombreuse, et la traisieme moins encore. La couleur des œufs est d'un vert blanchatre moucheté de gris cendré et de brun olivatre. Le male et la femelle se partagent le soin de l'incubation. dont la durée est de quatorze jours environ. Les petits naissent aveugles, et sont plasieurs jours sans voir; le père et la mère les élévent avec une grande sollicitude, les défendent avec acharnement contre leurs ennemis naturels, et leur continuent leurs soins même longtemps après qu'ils ont pris leur volée.

Les jeunes Pies on Piats (car c'est ainsi qu'on les nomme dans beaucoup de localités) sont très faciles a elever. Toute nourriture leur est bonne : la viande crue, le pain et t.us les debres de la table sont de leur goût. On peut les nourrir aussi avec du lait caillé on du fremage mou. Si la chair des vieux individus n'est pas un mets fort agrésble, celle des jeunes, dit-on, n'est pas à dédurgner.

Le genre Pie a des représentants dans toutes les parties du monde. L'Europe, l'Asse, l'Afrique, l'Amerique, l'Australie ent leurs espèces propres. Parmi elles, nous decritous:

La P.E. C. MECNE, P. reclassiones Vieill. (Buff., pl. cul., 488. Tête, garge, cou, haut de la paitrine et des d'un noir velouté; queue d'un noir verdâtre à reflets bronzés; scapulaires, poitrine et ventre d'un bianc par.

E le est tres commune dans toutes les contrees en plaine de l'Europe, plus rare dans les pays montueux. On la trouve également dans plusieurs parties de l'Amérique du Nord.

La Pix suere, P. cyanea Vieill. Dessus de la tête, joues et gorge noirs, decrière du cou, manteau, scapulaires, remiges et rectrices d'un beau bleu, seu ement les dermières sont terminees de b'auc; devant du cou et parties posterieures u'un blanc grisaure. Cette espèce se rencontre en Espagne, et dans les déserts de la Mongolie et de la Decurie.

La Pix ne Collie, P. Colliei Vig., P. gubernatrix Temm. (pl. col., 436), formosa Swains. (représentée dans l'atlas de ce Dictionnaire, Ossaux, pl. 4). Huppe noire; dos et tête d'un bleu sale; joues et gorge blanches, encadrées de noir; dessous du corps blanc, queue bleu-brun; chaque rectrice terminés de blanc. — Habite le Mexique.

Type du genre Calocitta de G.-R. Gray; Cyanurus de Swainson.

La Pin meu de ciel., P. asures Wagl. (Temm., pl. cul., 168). Tout le plumage d'un bleu céleste; la tête et le devant du con noir velours. — Habite le Brésil et le Paragnay.

On place encore dans ce genre la PiE DU SENEGAL. P. senegalensis Cuv. (Buff., pl. cal., 538). - La Pie a tète noire, P. melanocephala Wagi. (Levail., Ois. d'Af., pl. 58), de la Chine. - La PIE ACABÉ, P. chrysops Vieill. (Temm., pl. col., 58), du Brésil et da Paraguay. - La Pie nousse, P. rufiventris Vieill. (Levaill., Ois. d'Afr., pl. 59), du Bengale. - La Pie a coiffe Blanche, P. cayana Vieill. (Buff., pl. enl., 373), de la Guiane. - La Pin cenc, P. cyanopogon Wagi. (Temm., pl. col., 169), du Brésil.-La Pie nouverre, P. cristatella Wagl. (Tem., pl. col., 193), du Bresil. - La Pie VAGA-Poste, P. vagabonda Vieill., de l'Inde orientale. - La Pie A BEC BOUGE, P. erythrorhynchus Vieill. (Buff., pl. enl., 622), de la Chine. - La Pie de Bottan, P. Bottanensis beless., de l'Inde. - La Pie onnée, P. ornata Less. (Magas. de zool., 1839, p. 41). On rencontre dans la province de Bone (Algérie) une espèce qui a la plus grande saslogie avec la Pie de Bottan et avec celle que possède l'Europe; elle est seulement un pen plus petite que cette dernière.

(Z. G.)

PIE-GRIECHE. Lanius. ois.—Genre de la famille des Passereaux dentirostres de G. Cavier, de celle des Lanidées de M. de La Fresnaye, caractérisé par un bec fort, camprimé, convexe, crochu et armé d'une forte dent, à bords droits et un peu dilatés, à arête vive; par des marines arrondies, percès en avant des plumes du front; par des tantes assez longs, scutellés; par des ailes

médiocrement longues; par une queue de forme variable, composée de douze rectrices.

La dent dont le bec des Pies-Grièches est armé et le naturel cruel de certaines espèces. les avaient sait considérer comme de petits Oiseaux de proie, et avaient déterminé quelques naturalistes, Linné entre autres, à les ranger dans l'ordre des Rapaces. M. Temminck même, dans la première édition de son Manuel d'ornithologie, les avait placées à la suite de cet ordre; mais, plus tard, il les a rapportées, avec plus de raison, parmi ses Insectivores. Dans le Règne animal de G. Cuvier, les Pies-Grièches sont à la tête des Passereaux, par conséquent, immédiatement après les Oiseaux de proie. Beaucoup d'ornithologistes leur ont conservé cette place; mais il en est qui les ont transportées, soit vers le milieu, soit vers la fin de l'ordre des Passereaux.

L'histoire des mœurs des Pies-Grièches n'est pas sans intérêt. Ce sont des Oiseaux d'un caractère sier, hargneux, méchant, vindicatif, qui, prenant un certain plaisir à déchirer une proie vivante, ont par conséquent des goûts sanguinaires. Courageux et intrépides, ils se défendent avec ardeur contre des animaux plus forts qu'eux, les attaquent même audacieusement, s'acharnent à leur poursuite, et les déterminent souvent, en les frappant du bec et des ongles, à prendre la fuite. Pluzieurs d'entre eux poussent la cruauté jusqu'au raffinement, et détruisent sans nécessité les animaux auxquels ils font la chasse, pour le seul plaisir de détruire. Ainsi, la Pie-Grièche écorcheur, la Pie-Grièche fiscale, la Pie-Grièche rousse, après avoir chassé pour assouvir leur appétit, après s'être bien repues, chassent encore, peut-être, comme on l'a dit, par instinct de prévoyance. mais très certainement aussi par goût de destruction. L'on voit alors ces espèces, toujours aux aguets d'une proie, fondre sur des Sauterelles, des Mantes, des petits Oiseaux ou des petits Mammiferes, s'en saisir, et les emporter aussitôt pour les enfiler aux épines des buissons et des arbres épineux qui se trouvent dans le canton qu'elles fréquentent. Elles sont si adroites dans cette sorte d'exécution, que l'épine passe toujours au travers de la tête de l'Oiseau ou de l'Insecte qui reste ainsi suspendu. Lorsqu'elles ne trouvent point d'épines, elles assujettissent la tête de l'animal dont elles viennent de s'emparer à l'enfourchure d'une petite branche. Enfin tous les instants de la journée sont marqués par quelques meurtres nouveaux, car elles chassent continuellement. On croit assez généralement que ces espèces ne font ces sortes de provisions qu'en vue de leurs futurs besoins, et que, quand elles ont faim, elles vent visiter leurs gibets et en décrochent ce qui leur convient. D'après Levaillant, les l'ottentots prétendent que la Pie Grieche fiscale, n'aimant point la viande fraiche, conserve sa nourriture pour la laisser se putréfier. « Ce qu'il y a de certain, dit-il, c'est que rarement cet Oiseau devore la proie dont il vient de se saisir. »

Les Pies Grièches, dont la méchanceté est passee en proverbe, se déponillent pourtant de leur caractère peu sociable vis-à-vis de la main qui les nourrit et les elève. On est surpris de voir ces Oiseaux, qui, libres, se livrent constamment à des actes de cruauté, Cevenir doux, soumis et samiliers, et ne chercher à nuire que lorsqu'en les irrite ou qu'on les attaque. S'il est une chose qu'ils paraissent ne pas goûter, c'est l'esclavage. Un espace etroit et limité les rend turbulents; mais qu'en leur donne plus de latitude, incontinent ils redeviennent doux et sensibles aux careses qu'on leur prodigue. Du reste, ce qui prouve jusqu'a quel point les Pies-Grieches, certaines du moins, sont susceptibles d'education, et peuvent devenir familières, c'est que jadis, mettant à profit leur iestinet carnassier, on les dressait à la chasse au vol. Turnus rasonte que François I'l avait coutume de chasser avec une Pie-Grie be privée qui parlait et revenant sur le poing Cet exemple n'est pas le seul que l'on pourrait eiter, Charies IX avait aussi des l'ies-Grieches dans sa fauconnerie.

Toutes les Pies-ûnieches ne se plaisent penet au milieu des mêmes errocsiances. Les unes vivent dans l'epaisseur des forèts, ue beis sembres, les autres frequentent les longuets, les remues, les broussailles, les vergers; colles-ci recherchent les lieux montueux, les coteaux secs et andes; celles la ! preferent les plaines bouces, les luieres des does, les daies qui entourent les champs ca les păturațes. Mais toutes aimeat à resteren prisenua de cantra qu'elles se siat l chessi, et ne supportent par qu'une de leurs : exemple, que les Martins-Pécheurs, la plu-

congénères ou de leurs semblables vienne s'établir à côté d'elles. Des usurpations de cette nature sont entre les Pies-Grieches de fréquentes causes de dispute et de combats. Toutes aussi ont pour habitude commune de se percher sur le haut des arbres, des arbustes, et toujours de préférence sur les branches seches. C'est de cette position élevée, et qui leur permet d'embrasser un assez vaste horizon, que les Pies-Grièches s'abattent à l'improviste sur toute proie qui vient s'offrir à leur vue. C'est également lursqu'elles sont ainsi perchées qu'elles font entendre sans cesse, mais principalement le matin, au lever du soleil, leurs cris aigres et durs, qu'elles accompagnent assez souvent de plusieurs battements d'ailes et d'un balancement de queue. Quelques unes de pos especes d'Europe, judépendamment de l'habitude qu'elles ont de se poser sur les branches mortes qui couronnent la cime des arbres, aiment euc re, comme les Traquets (avec lesquels, du reste, les Pies-Grieches ont quelque analogie), a descendre a terre, où elles se perchent, soit sur une pierre, seit sur une motte élevée, soit sur une taupinière.

Quoique fixées dans un canton dout elles ont fait choix, les Pies-Grieches u'y demeurent rependant point trute l'année. Rarement quelques unes des especes que nous possedons passent l'hiver chez nous. Elles nous quittent en août et septembre, pour revenir en mars et avril. La plupart des especes étrangeres émigrent également.

Avec des ailes mediocres, les Pies-Grièches ne pourraient, en volant, parcourir de grands espaces. Leur vel d'ailleurs, quoique precipité et irregulier, figure des arcs-bostants et paralt se faire d'une mamère pénible. Lorsqu'eiles veulent franchir de petites distances, se porter d'un arbre sur m autre arbre plus elvigne, leur vol décrit m are de cercle, c'est-a-une qu'elles s'abairsent insensiblement presque jusqu'à terre, et ne conmerces à remonter que torsqu'elle sont assez pres du point qu'elles veulent atteindre E es ne voient à peu près diretten ent qu'à .cs qu'e les emigrent ou qu'elle passent d'un canton dans un autre. Ceptadant, ainsi que la plupart des Oiseaux car-Entices qui chassent en volant, ainsi, per part des Pies-Grièches savent se soutenir en l'air, sans changer de place, pour guetter les Insectes qu'elles ont vus se cacher sous l'herbe.

La plupart des Pies-Grièches sont très babillardes; quelques unes ont un chant mélodieux et presque continuel. Rien n'est plus agréable que celui de la Pie-Grièche grise; il est flûté, doux et sonore. Mais une faculté que beaucoup d'espèces possèdent à un haut degré, est celle de l'imitation. Elles se font un chant de celui de divers autres Oiseaux. La Pie-Grièche rousse, la Pie-Grièche à poitrine rose, l'Écorcheur, se composent un ramage des chants de l'Hirondelle, du Chardonneret, des Fauvettes, du Rossignol, des Rouges-Gorges, etc., auxquels elles mêlent de temps en temps quelques tons raugues qui leur appartiennent. Elles reproduisent à s'y méprendre le courcaillet de la Caille, les cris d'appel des Mésanges, et ceux d'une soule d'autres espèces. La Pie-Grièche à postrine rose l'emporte sur ses congénères pour limitation; elle ne s'approprie pas seulement quelques unes des parties du chant qu'elle entend, mais elle le retient tout entier, et peut le répéter sans le moindre changement. C'est ainsi, par exemple, qu'elle parcourt exactement, et dans leur ordre, toutes les nuances du ramage du Rossignol, des Alouettes, plus fai-Mement cependant et comme en écho. Il y a cependant des sons que les Pies-Grièches Be peuvent rendre. Ordinairement les Oiseaux qui vivent dans les cantons qu'elles fréquentent sont ceux dont elles s'approprient le chant. Mais si elles apprennent bien et très promptement à sisser l'air qui les a frappées, elles l'oublient avec la même facilité pour l'air nouveau qu'elles entendent. Ce qu'il y a de singulier, c'est que, en général, les semelles ne le cèdent pas aux mâles sous le rapport de la faculté qu'ont ces Oiseaux de chanter. Beaucoup d'espèces Mrangères ont, comme celles que nous vesens de citer, le talent de l'imitation.

Les Pies-Grièches nichent, les unes à la cime des arbres les plus élevés, comme la Pie-Grièche grise, les autres sur ceux de taille moyenne, et d'autres sur les gross buissess épineux. Leur nid est grossièrement construit, à l'enfourchure des branches, avec des brins d'herbes, de minces racines, de la

mousse à l'extérieur, de la faine et des crins à l'intérieur. La Pie-Grièche à poitrine rose fait entrer dans la construction du sien des tiges de plantes odoriférantes. Ces Oiseaux ne font ordinairement qu'une ponte, par exception deux, lorsque la saison est favorable. Chaque couvée renferme cinq ou six œufs, dont le volume, la forme et la couleur varient suivant les espèces. Le mâle partage avec la femelle les soins de l'incubation. Cependant le premier a plutôt pour fonction de veiller sur la couveuse et de défendre les alentours du nid de l'approche des autres Oiseaux. Les petits sont nus en naissant, ou n'ont que quelques bouquets de duvet dispersés sur le corps. La vigilance du père et de la mère devient alors très active. Ils vivent avec eux en famille, non seulement tout le temps que réclame leur éducation, mais encore une partie de l'automne.

Comme presque tous les Oiseaux qui se nourrissent d'Insectes, les Pies-Grièches sont susceptibles de prendre beaucoup de graisse. En autonne surtout, après la mue, et à l'époque de leurs migrations, elles ont un embonpoint extrême. Leur chair alors, mais principalement celle des jeunes, est fort délicate et fort estimée.

On trouve des Pies-Grièches dans toutes les parties du monde. Sept espèces comptent parmi les Oiseaux d'Europe.

Le genre Pie-Grièche, converti aujourd'hui en samille (celle des Lanidées), est loin d'avoir des limites parfaitement arrêtées. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur les méthodes ornithologiques. Qoique cette division ait été considérablement épurée depuis Linné et Latham; quoique telles espèces que ces auteurs Y rapportaient aient été restituées soit aux Gobe-Mouches, soit aux Merles, soit aux Cotingas, etc., auxquels elles appartiennent; que, d'un autre côté, telles autres, que l'on plaçait avec les Échenilleurs, les Tangaras, les Manakins, aient été, avec raison, rétablies parmi les Pies-Grièches, toujours est-il que les auteurs ne sont pas d'accord sur l'étendue et la composition de la famille des Pies-Grieches.

G. Cuvier, donnant pour caractéristique à la division que forment ces Oiseaux un bec conique ou comprimé et plus ou moins crochu au bout, s'est trouvé dans la nécessité d'y introduire des groupes génériques, qui n'ont avec les Pies-Grièches d'autres rapports que celui de la conformation du bec. Ainsi ses Béthyles sont reconnus pour être des Tangaras; ses Choucaris et ses Bécardes sont plutôt, comme le pense M. de La Fresnaye, des Échenilleurs, et doivent se ranger dans la famille des Muscicapidées. Indépendamment de ces genres, qui ne sont pas à leur place, G. Cuvier a encore groupé autour des Pies-Grièches proprement dites les Vangas, les Langrayens ou Pies-Grièches Hirondelles, les Cassicans, les Chalybés, les Falconelles et les Pardalotes.

M. de La Fresnaye, dans son Essai de classification de l'ordre des Passereaux, tout en conservant la plupart de ces sous-divisions, a considéré les Pies-Grièches d'une façon toute différente. Basant sa classification principalement sur les mœurs des espèces, il distingue des Pies-Grièches sylvaines (Lanidæ sylvanæ), qui sont représentées par le genre Lanius: des Pies-Grièches buissonnieres ou Turdoldes (Lanida dumicola), qui comprennent les genres Crocias, Laniarius, Colluricincla et Pachycephala; des Pies-Grieches Langrayens (Lanida ocypteroides), dont les genres Hypsipeles et Arlamia font partie; des Pies-Grieches sylvicoles (Lanidæ sylvicola), comprenant les genres Brubru ou Pies-Grieches insectivores, Laniagra, Falcunculus ou Pies-Grieches Mésanges, et l'ireo ou Pies-Grieches Fauvettes; enfin des Pies-Grieches corvines (Lanida corvina), composees des genres Barita et Chalibaus. En outre, M. de La Fresnaye admet dans cette famille, sans toutefois déterminer la place qu'ils doivent occuper, les genres Ramphocanus et Pardaloius.

Dans la Revue zoologique pour 1839 (p. 133), M. Lesson, dans une révision de la famille des Pies-Grièches, distinzue dans cette famille: 1° des Pies-Grièches types ou Compressirostres, qu'il divise en Pies-Grièches carnivores ou sylvaines, genres Lanius, Telephonus, Chatoblema et Corvinella: en Pies Grièches omnivores ou buissonnières, genres Malaconotus, Crocias, Colluricinela et Prionops: et en Pies-Grièches entomophages ou sylvicoles, genres Entomocorus, Lanicterus, Falcunculus, Cyclioris, Lanio et Oxyvatus: 2° des Pies-Grièches tosgipennes ou llirandelles, genres Tephrodornis, Artamia,

Hypsipetes, Oryphirus; 3° des Pies Grièches Longinostres ou Corvines, genres Vanga, Ptyriasis, Platylophus, Phonygama, Garrulaz; 4° des Pies-Grièches Connostres, subdivisées en Pies-Grièches Tangaras, genre Edolius; en Pies-Grièches Mésanges, genre Edolius; en Pies-Grièches Mésanges, genre Pardalotus; en Pies-Grièches Merles, genres Picnonotus, Ceblepyris, Crucivora, Tricophorus, Trichixus, Micropus, Polyodon et Aplonis; en Pies-Grièches Sylvies, genre Vireo; et en Pies-Grièches Motacilles, genres Enicura, Ajax; 3° enfin des Pies-Grièches Auptings ou syndartyles, genres Pillochloris, Packycephala, Eopsaltria, Leiothrix et Pieruthius.

Cet exposé succinct de la manière dont les auteurs les plus recommandables ont envisage la classification des Pres-Grieches, doit suffire pour montrer combien sont incertaines les limites qu'on assigne, et nous dirons qu'on peut assigner à la famille que ces Oiseaux composent. En n'ayant égard qu'aux seuls caracteres extérieurs, il est excessivement difficile, sinon impossible, de dire où commence et où finit cette famille. Dans cette incertitude, nous croyons devoir nous borner à citer ici les espèces qui entrent dans la division des Pies-Grièches proprement dites. D'ailleurs les autres genres que les ornithologistes introduisent dans la famille des Lanidées, ont été en partie deja le sujet d'articles spéciaus.

Les vraies Pies-Grièches ont de nombreux représentants en Europe. Ce sont :

La Piu-Griéche daise, Lan. excubilor Linn. (Buff., pl. enl., 145). C'est la plus grande de nos espèces. Elle a la tête, la unque et le dos d'un cendré clair; une large bande noire sur les côtés de la tête; toutes les parties inférieures et l'extrémité des rémiges secondaires d'un blanc pur.

On la rencontre partout en Europe; elle est très commune dans le midi de la France, où quelques individus demeurent toute l'année.

Elle est le type du genre Lanius des ser teurs, et Collurio de Vigors.

La Pie-Greche Menimonate, Lan. meridionalis Temmi. (Gould, Birds of Europ., pl. 67). Tête, nuque et dos d'un cendré très foncé; sur le front une large bande noire; gorge d'un blanc vineux, et toutes les parties inférieures d'un vineux un peu cendré. ire d'Afrique, cette espèce se ren-Italie, en Dalmatie, en Espagne, st dans le midi de la France, nofisms le département du Gard, où roduit et vit sédentaire.

Garkene A Poitrine Rose, Lan. mi-(Buff., pl. enl., 32, f. 1). Front, youx et oreilles noirs; nuque et rie; gorge blanche; poitrine et m.

bite l'Italie, la Sicile, l'Espagne, mant la Russie; elle est assez comns le midi de la France, et se ma les environs de Paris.

Gambeur Rousse, Lan. rufus Briss. end., 9, f. 2). Front, région des as oreilles, haut du dos et ailes spat et nuque d'un roux ardent; s, miroir sur l'aile et toutes les littleures d'un blanc pur.

sonstre cette espèce dans toute on Égypte et au cap de Bonne-

séparé génériquement cette espèce m de Phoneus.

Cashoux Écoacheux, Lan. collurio C., pl. enl., 31, f. 2). Sommet, susque, haut du dos et croupion ré bleuâtre; haut de l'aile rouxparge et abdomen d'un blanc pur; s-rese; côtés de la tête noirs.

l sépandue dans toute l'Europe; se sussi en Afrique et dans l'Améfélionale

e a fait le type d'un genre qu'il

Bantene MASQUÉE, Lan. personatus n. eol., 256, f.), Lan. nubicus r la front un large bandeau blanc; drieures noires; scapulaires et parsures blanches; flancs roussâtres. Nos l'Égypte, la Nubie, le Kordomeinie et l'Arabie pétrée. Elle fait tions en Grèce, où elle a été tuée lais.

Senicue a Capuchon, Lan. cuculm. (Buff., pl. enl., 479, f. 1). Sur sample calotte noire; larges sourhâtres; nuque, manteau et dos les d'un roux ardent; gorge et a Mane pur.

site le Sénégal et visite le midi de

Swainson a placé cette espèce dans son genre Telophorus sous le nom spécifique de Erythropterus.

Quelques espèces étrangères se rapprochent beaucoup des nôtres par leur système de coloration. Parmi elles, nous citerons: La Pie-Grièche algérienne, Lan. Algeriensis Less., d'Afrique.-La Pie-Grièche Boréale. Lan. borealis Vieill. (Ois. d'Am., pl. 50 et 51), de l'Amérique du Nord. - La Pig-GRIÈCHE A DOS ROUX, Lan. pyrrhonotus Vieill. (Gal. des Ois., pl. 85), des Grandes-Indes. - La PIE-GRIÈCHE PISCALE, Lan. collaris Lath. (Buff., pl. enl., 477, f. 1), du cap de Bonne-Espérance. - La Pie-Guiècus Bentet, Lan. Bentet Horsf., de Java et de Sumatra. - La Pie-Griècee sondide, Lan. sordidus Less., de l'Inde. - La Pie-Gmèche Brides. Lan. virgatus Temm. (pl. col., 256, f. 1). des îles de Java et de Banda. - La Pig-GRIÈCHE A GROS BEC, Lan. magnirostris Less., de l'Inde. - La Pie-Grièche collunoine, Lan. colluroides Less., du Pégou. - La Pie-Grié-CHE ERYTHROPTÈRE, Lan. orythroptorus Vig., de l'Himalaya. - La Pig-Grièche de Hard-WICK, Lan. Hardwickii Vig., de l'Inde et de l'Himalaya. - La Pie - Grièche A Dos ROUGE, Lan. erythronotus Vig., de l'Inde. - La Pie-Grièche noir-cap, Collur. nigriceps Sykes, des rives du Gange. - La Pie-GRIÈCHE LATHORA, Collur. lathora Sykes, du pays des Mahrattes.

D'autres espèces ent avec celles d'Europe, sous le rapport des couleurs et de leur distribution, bien moins d'analogie que celles que nous venons de citer. Parmi elles nous mentionnerons la Pie-Grièche Perrin, Langutturalis Daud. (Levaill., Ois. d'Afr., pl. 286), dont le dos est vert; la gorge, l'abdomen et la région anale rouges; la poitrine noire; de la côte d'Angole. — Et la Pie-Grièche moolen, Lan. bicolor Lath., figurées toutes deux dans l'atlas de ce Dictionnaire, Oiseaux, pl. 2 A. Gould place la première dans son genre Oreoica. (Z. G.)

PIES-GRIÈCHES HIRONDELLES. ois.

— G. Cuvier (Règ. anim.) donne ce nom
aux Langrayens. Vov. ce mot.

PIED. Per. 2001. - Voy. MEMBRES.

Le mot Pied, accompagné de diverses épithètes, est devenu le nom vulgaire ou spécifique de certains êtres des règnes animal et végétal. Ainsi l'on a appelé, En Ornithologie:
PIED DE BŒUF, le Scolopax Cayennensis;
PIED GRIS, le Tringa variabilis;
PIED KOIR, le Molacilla rubicola;
PIED NU, l'Alauda arborea;
PIED DE POT, le Molacilla modularis;
PIED NUGE, l'Hultrier;
PIED VERT, le Tringa ochropus.
En Conchyliologie:
PIED D'ANE, les Spondyles;
PIED DE PÉLICAN, une espèce de Strombe.
En Bolanique:

En Botanique:
PIED D'AIGLE, l'Ægopodium podagraria;

PIED D'ALOUETTE, les Dauphinelles, PiED DE BŒUF, le Boletus bouinus; PIED DE BOUC, l'Angélique sauvage, le Mélampyre, la Reine des prés, etc.; PIED DE CANARD, le Podophylium;

PIED DE CHAY, l'Antennaria;
PIED DE CHEYRE, le Gnaphalium dioicum,

l'Angélique sauvage, le Pimpinella saxifraga, une espèce de Liseron;

PIED DE CHEVREAU, le Merulius cantarellus et l'Agaricus procerus;

PIED DE COLOMBE, divers Géraniums; PIED DE Coo, le Panicum crus-galli; la Renoncule rampante, etc.;

PIED DE CORBEAU le Ranunculus aconitifolius;

PIED DE CORBIN, le Ranunculus acris;
PIED DE CORNEILLE, le Plantago coronopus;
PIED D'ÉLEPHANT, l'Elephantopus scaber;
PIED DE GELINE, diverses Fumeterres;
PIED DE GRIFFON, l'Hellebore fetide;
PIED DE GRIE, diverses Saxifrages;
PIED DE LIEVEE, le Trefle des champs et un Plantain;

PIED DE LION, l'Alchémille;
PIED DE LIT, le Clinopode commun et l'O-

PIED DE LOUP, le Lycopus Europaus;
PIED DE MILAN, le Thailletum flavum;
PIED D'OIE, quelques Chénopodes;
PIED D'OISEAU, l'Ornithopus perpusillus,
EN Aspalat, une Astragale et une Clavaire;
PIED DE PIGEON, l'Erodium columbinum;
PIED DE POLLEI, le Pas d'Ane;
PIED DE POLLE, la Renoncule rampante,
Lamier blanc, quelques Panies;
PIED DE SAUTERELLE, le Campanula raPunculus;

PIED DE TIGRE, un l'omme; PILD DE VEAU, le Gouet maculé. PIEDS BOTS. Bor. cn.—Cette famille de Champignons de Paulet se distingue des autres parce que les individus qui la composent ont les pédicules élevés, cylindriques, tortus, tournés à peu près comme un pied-bot; le chapeau est charnu, convexe, et devient presque plat ou déprimé en vieillissant. L'Agaric échaudé, Agaricus crustulisiformis Bull., peut en être considéré comme le type. (Lév.)

PIERARDA, Adans. (Fam., II, 699). Bot. PH.—Synonyme d'Ethulia, Cass.

PIERARDIA. sor. PH.— Genre de la famille des Euphorbiacées, tribu des Buxées, établi par Roxburgh (Flor. indic., Il, 234). Arbres de l'Asie tropicale. Voy. EUPHORMA-CÉES.

PIÉRIDE. Pieris (nom mythologique). ixs. - Genre de l'ordre des Lépidoptères. famille des Diurnes, tribu des Piérides, établi par Schrank (Faune de Bavière), et généralement adopté. M. Boisduval (Hist. des Lepid., suites à Buffon, édit. Roret), caractérise ainsi le geure Piéride: Tête assez petite, courte; yeux nus, médiocres. Palpes assez longs, pet. comprimés, un peu cylindriques, paralleles ou peu divergents, hérissés de poils raides, assez peu serrés, de longueur inégale, légèrement sasciculés; le dernier article grêle, au moins aussi long que le précédent, formant une petite pointe aciculaire, saillante au milieu des poils qui l'environnent. Antennes de longueur moyenne ou un peu allongées, à articulations bien distinctes, terminees par une massue obconique comprimée. Abdomen peu robuste, un peu plas court que les ailes inférieures. Ailes médiecrement robustes, à cellule discoidale letmee; les inferieures embrassant plus et moins le dessous de l'abdomen.

Chemiles cylindriques, allongées, pubescentes, un peu atténuées à leurs estrémités, marquees de raies longitudinales, et munies de petits granules plus ou moins visibles; tête petite et arrondie. Chrysalides anguleuses, terminees antérieurement per une pointe plus ou moins longue; tantés presque lisses, tantôt munies de tuberculés plus ou moins aigus.

Les Pierides sont très nombreuses en etpèces. M. Boisduval (loc. cit.) en décrit plus de 160, répandues sur toute la surface du globe, particulièrement dans les contrés intertropicales de l'ancien continent. La souleur dominante chez ces Lépidoptères est le blane plus ou moins pur, avec une bordure noire plus ou moins large, quelquefois, mais très rarement, nulle chez certaines espèces; la couleur du fond est jaune ou même orangée; il en est d'autres où elle est noiratre, bleuatre, etc. La face inferieure des ailes postérieures est souvent très agréablement variée de couleurs brillantes.

Nous renvoyons à l'ouvrage de M. Boisduval pour la description de toutes les Picsides exotiques; nous nous contenterons de donner ici celle des espèces qui vivent très communément en Europe.

1. Piènide de L'Alisien, Pieris Cratægi Linn., Fabr., Latr., God., Boisd., etc. (le Gazé Geoffr., Ernst.). Envergure de 5 à 6 centimètres. Corps noir; antennes noires; ailes arrondies, d'un blanc mat, avec leurs nervures noires, un peu élargies et dépour-vucs d'écailles à l'extrémité, surtout au sommet des ailes supérieures. Chenille luisante, couverte de poils blanchâtres, avec les côtés et le ventre d'un gris plombé, le dos noir marqué de deux bandes longitudinales fauves ou d'un fauve roux. Chrysalide d'un blanc verdâtre, avec deux lignes latérales faunes et beaucoup de taches noires.

Cette espèce est commune, au printemps, dans toutes les prairies de l'Europe. Sa chemille vit en famille sur l'Alisier, le Prunier Sauvage, le Cerisier, le Poirier et autres arbres fruitiers, et cause souvent de grands dé-Bâts dans les jardins,

2. Pigaide du Chou, Pieris Brassica Latr., God., Boisd. (Papilio id. Linn., Fabr., Hubn., etc.; grand Papillon du Chou, Geoff., Ernst.). Envergure: environ 6 centimètres. Corps noir, couvert de poils blancs; antenmes blanchatres, annelées de noir; ailes blanches, avec la base un peu obscure; les supérieures ayant, chez les deux sexes, le sommet et une partie du bord postérieur poiratre, et de plus, dans la femelle, trois taches noires, dont deux presque rondes, la troisième en forme de raie; ailes inférieures ordinairement un peu lavées de jaunâtre dans la semelle, marquées chez les deux sexes, sur le milieu du bord central, d'une tache noire plus ou moins prononcée. Dessous des premières ailes blanc, avec le sommet d'un jaune ocracé, et deux taches noires; dessous des secondes d'un jaune ocracé,
piqué de noirâtre. Chenille d'un vert jaunâtre ou d'un jaune verdâtre, avec trois raies
jaunes longitudinales, séparées par de petits points noirs un peu tuberculeux, donnant naissance chacun à un poil blanchâtre;
tête bleue, piquée de noir. Chyrsalide d'un
cendré blanchâtre, tachetée de noir et de
jaunâtre.

Cette espèce est très commune, pendant toute la belle saison, dans les jardins et les prairies de toute l'Europe; sa chenille vit sur le Chon cultiré, elle mange aussi les Capucines et les Capriers.

3. Pièride de la Rave, Pieris Ropæ Latr., God., etc. (Papilio id. Lin., Fab., Hubn., etc., petit Papillon du Chou Geoffr., Ernst.). Envergure: 3 ou 4 centimètres. Très semblable à la Pieris Brassicæ, mais un peu plus petite. Ailes supérieures ayant leur sommet moins noirâtre, plus pâle, cette couleur ne s'étendant pas le long du bord postérieur; le mâle présente souvent un ou deux points noirs. Chenille verte, pubescente, avec trois lignes jaunes, dont une dorsale et deux latérales. Chrysalide d'un gris cendré plus ou moins pâle, ponctué de noir, et souvent lavée d'incarnat.

Cette espèce est très répandue, depuis le milieu du printemps jusqu'au mois d'octobre, dans les jardins et les prairies de l'Europe; sa chenille vit sur le Chou, le Navet, le Réséda, la Capucine, etc.

4. PIÉRIDE DU NAVET, Pieris Napi Latr., God., Boisd., etc. (Papilio id. Linn., Fabr., Hubn., etc.; Papillon blanc veiné de vert Geoff. Papilio Napeæ Esp., Schm.; Papillon blanc veiné de noir Ernst.). Envergure: 3 ou 4 centimètres. Taille et port du Pieris Rapæ. Ailes blanches avec la base un peu cendrée; les supérieures ayant le sommet et ordinairement l'extrémité des nervures noirs: leur disque, tantôt sans tache, dans le mâle, et tantôt avec une tache noire, marqué ordinairement chez la femelle de deux taches et d'une raie noires: ailes inférieures offrant une tache noire sur leur bord costal; dessous des premières ailes blanc, avec deux points noirs; les nervures saillantes et le sommet jaunatre; dessous des secondes ailes d'un jaune pâle, avec des veines d'un noir verdatre couvrant les nervures. Chenille pubescente, d'un vert fencé en desses, plus chir sur les côtés, avec les stigmates roux placés sur une patite tache jaune. Chrysalide d'un gris verdâtre, pointillée de noir.

Cette espèce est commune dans toute YEurope, pendant la belle saison. Sa chenille vit dans les champs et les jardins, sur la Navet, le Réséda, les Capucines, etc.

Pour compléter l'énumération des autres espèces qui vivent en Europe, nous citerons encore la Pieris callidice, assez commune dans les Alpes de la France, de la Savoie et de la Suisse, dans les Pyrénées, en juillet et août; la Pieris chloridice que l'on trouve en juillet dans la Russie méridionale; la Pieris daphnidice (var. bellidice Brahm.), vivant dans les lieux secs et sablonneux d'une grande partie de l'Europe; et la Pieris leucodice, qui habite la Russie erientale. (L.)

PIÉRIDES. Pierido. ms.—Tribu établie par M. Boisduval (Histoire des Lépidoptères, Suites à Buffon, édition Roret) dans l'ordre des Lépidoptères, famille des Diurnes, et dont les caractères sont: Antennes assex allongées, trenquées à l'extrémité ou terminées en massue. Tête de grosseur médiocre; palpes cyliodriques ou comprimés, à articles distincts, hérissés de poils ou finement écailleux. Six pattes semblables dans les deux sexes. Les quatre ailes entières; cellule discoldale des inférieures fermés; abdomen reçu dans une gouttière plus ou meins pronuncée.

Chenilles allongées, plus ou moins cylindriques, légèrement pubescentes, sans tentacule sur le cou. Chrysalides anguleuses, un peu comprimées, terminées en pointe à chaque extrémité.

M. Boisduval comprend dens catte tribu quinze genres nommés: Euterpe, Leptalis, Leucophasia, Pontia, Pieris, Anthocheris, Idmais, Nathalis, Thestias, Iphias, Rhodocera, Eronia, Callidryas, Colias et Therias.

\*PIERIS (nom mythologique). nor. rm.—Genre de la famille des Éricacées, tribu des Andromédées, établi par Don (in Edinb. neuv Philos. Journ., XVII, 159) aux dépens des Andromeda de Linné, dont les Pieris différent par un calice 5-parti; par une corolle tubuleuse, ovale; par les filets des étamines munis de deux soies au sommet; par un style pentagone et un stigmate tronqué. L'Andromeds japonica Thunb. (Flor. japan., t. 22),

est l'espèce type de ce genre. C'agi brisseau du Népant, à fessites est fleurs disposées on grappes terminals

PIERRE. nu. — On denne in ment ce nom, accompagné de qualit thète, à un grand nombre de suit minérales. Nous neus hornerens islitation des désignations les plus caps

Ainsi l'on a appelé:

PIERRE D'ADTENUE, l'Amiante; PIERRE AÉROPHANE, une variété di d'Opale:

PIERRE D'AIGLE, les Géodes;
PIERRE EN AIGUILLES, le Mésotype

PIERRE D'AIMANT, le Fer oxydulis; PIERRE D'ALUN, l'Alunite;

PIERRE DE L'APOCALTPSE, l'Opale;
PIERRE ARRONISÉE, les Pierres qui
dans leur intérieur des Dendrites qui
risations:

PIERRE ARGILEUSE, les Ardoises, les les Argiles proprement dites, etc.

PIERAE ARSERICALE, le Fer sulfin nical;

PIERRE D'ASPERGE, l'Asparagolithm; PIERRE AVENTURINEE, l'Aventurine; PIERRE D'AZUR, le Lazulite;

PIERRE A BAGUETTES OU A BARRIES, I

PIERRE DE BASALTE, le Basalte; PIERRE A BOUTON, le Jayet;

Pierae a briquer, et Pierae a rus, \$
pyromaque;

Pienae a seunia, l'Hématite;

PIERRE CALAMINAIRE, la Calamine; PIERRE DE CALCÉDUNE, la Calcéden PIERRE DE CAMÉLÉON, l'Opale 4 phane;

Pigare de Candan, le Fer sulfant.
Pyrite commune;

Pierre de Cannelle, l'Essonite;

PIERRE A CAUTÈRE, la Potasse; Pierre chleste ou bleur, le Las

Cuivre carbonaté bleu, la Chaux and sulfatée et la Strontiane sulfatée;

PIERRE DE CROIX, la Staurotide;

PIERRE CRUCIFORME, l'Harmotome;
PIERRE ÉLECTRIQUE, le Succin, le maline:

Piene d'Ément, l'Émeri et le Car ferrifère; PIERR A FARD, le Talc;

PIRRAR A FAUX, les Grès houillers, les

Pierre Féride, la Chaux carbonatée et le

PIERRE A FEU, voy. PIERRE A BRIQUET; PIERRE A FUSIL, le Silex pyromaque; PIERRE GÉODIQUE, les Géodes;

PIERRE GRAPHIQUE, la Pegmatite graphique; PIERRE GRASSE, l'Elscolithe;

Pierre méliotrope, le Quartz agate héliotrope;

PIERRE MÉMATITE, l'Hématite;
PIERRE EVDROPHANE, l'Hydrophane;
PIERRE INFERNALE, le Nitrate d'argent;
PIERRE D'IRIS, l'Iris, variété de Quartz
hyalin;

PIERRE DE LABRADOR, le Labrador;
PIERRE DE LYDIE OU LYDIENNE, l'Aphanite
moir et le Phianite;

PHERE DE LYEX, la Bélemnite;
PHERE MEULIÈRE, voy. MEULIÈRE;
PHERE DE MIEL, voy. MEULIÈRE;
PHERE MOLAIRE, voy. MEULIÈRE;
PHERE A MOUCHE, l'Arsenic natif;
PHERE MÉPHRÉTIQUE, le Jade néphrite et la Serpentine;

Pigang moing, le Schiste alumineux noir, en l'Ampélite graphique;

PIERRE OFSIDIERNE, l'Obsidienne;
PIERRE OLLAIRE, les Serpentines et les Stéatites;

PIERRE D'OCTRE-MER, le Lapis-Lazuli;
PIERRE A PICOT, la Variolithe;
PIERRE A PLATRE, VOY. GYPSE;
PIERRE PONCE, VOY. PUNITE et PONCE;
PIERRE POREUSE, la Ponce, la Meulière, le luf, etc.;

PIERRE DE SARDE, la Sardoine;
PIERRE DE SERPENTINE, la Serpentine;
PIERRE DE STÉATITE, la Stéatite;
PIERRE DE THRACE, le Jayet;
PIERRE TURRECULEUSE, le Silex ménilite;
PIERRE DE VARIOLE, la Variolithe;
PIERRE DE LA VESSIE, les Calculs urinaires;
PIERRE DE LA VESSIE, les Calculs urinaires;
PIERRE PRÉCIEUSES, le Diamant, le Rubis, le Saphir, l'Émeraude, la Topaze, etc.
PIERRE A CHAMPIGNONS. Pietra
fungoja des Italiens. Bot. CR. — Si les Truffes
ent excité la curiosité des botanistes anciens
sous le rapport de leur mode de reproduc-

tion, la Pierre à Champignon, qui donne

Missance à un Bolet ne les a pas moins sur-

pris. Hermolaus, Cardan, Scaliger, Mercatus, Marc-Aurèle Séverin, Mathiole, Cesalpin, Kirker et beaucoup d'autres auteurs ont égrit son histoire avec plus ou moins d'enthousiasme; quelques uns même l'ont chantée comme la Truffe, notamment Battista Fiera, dans un poëme intitulé Cocna. Des auteurs moins anciens, comme Micheli, Seguin, Battarra, Secondat, Jacquin, ont aussi étudié cette singulière propriété, et de nos jours MM. Brunner et Gasparini nous ont donné de nouveaux détails.

On trouve la Pierre à Champignon désignée sous plusieurs noms. Marc-Aurèle Séverin l'appelle Lapis fungiferus, Cæsalpin Lapis Lyncœus, Mercatus Lapis Phrygius, Breyn Lac tigridis, Boccone Tuberaster, Gasparini Mycelites fungifera.

Son origine était entièrement inconnue aux anciens, et pour l'expliquer ils ont dit qu'elle résultait de la condensation de l'urine du Lynx. Il était très facile de constater si cette opinion avait un peu de vraisemblance, mais on a mieux aimé s'en tenir au merveilleux. Aujourd'hui sa nature est parfaitement connue: on sait, en effet, d'après les expériences de Micheli, Battarra, Jacquin, Paulet, etc., qu'elle est composée de terre. de pierres et de morceaux de bois qui sont agglomérés ensemble par un tissu blanc, filamenteux, quelquefois membraneux, et que l'on connaît sous le nom de Mycelium. Ces agglomérations terreuses ou mottes se rencontrent également dans tous les pays et chez beaucoup d'espèces de Champignons. comme les Polysaccum, Clavaria, Helvella, etc.; mais comme elles n'ont pas un gros volume, on n'y a pas fait attention, tandis que la Pierre à Champignon atteint celui d'une tête de bœuf. Son poids n'est pas moins étonnant; Micheli dit en avoir vu du poids de cent livres. Celle que j'ai vue dans la cave du docteur Pouget, et qui portait deux gros Champignons, avait le volume d'une tête d'enfant et pesait près de sept livres. Ce poids, du reste, comme le fait observer M. Brunner dans ses Recherches, doit beaucoup varier en raison de l'humidité dont elle est pénétrée.

On trouve la Pierre à Champignon dans les environs de Naples, sur le mont Vésuve; à Villetri, sur le mont Saint-Ange; dans la Pouille, sur les montagnes qui sont situees près de Sirrente, d'Albella, etc. Il est probable que si l'on faisait des recherches dans d'autres pays aussi méridionaux on la trouverait également. Comme elle produit des Champignons bons à manger, elle est devenue un objet de commerce, et même elle se vend assez cher. Pour se procurer des Champignons, il suffit de la tenir à la température de 15 à 20 degrés et de l'arroser. On voit bientôt apparaltre une tache blanche, une véritable moisissure composée de filaments qui forment une espèce de rosette; le point central ne tarde pas à se solidifier, et si la motte est couverte de deux ou trois pouces de terre, il en sort des jets qui ressemblent à de jeunes Asperges ; plus tard, ce sommet, qui était pointu. devient plus obtus, s'elargit, et le chapeau se développe. Marc Aurèle Séverin, qui, le premier, a le mieux compris la nature de cette singulière pierre, dit que le sommet du jeune pedicule présente une vesicule semblable à un bourgeon de vigne et qu'elle contient un suc aigrelet. Cette observation de Severin mérite d'être notée et d'être ranprochée de celle de Steinheil et de M. Tripier, qui ont reconnu la présence de l'acide oxalique dans le Pol; porus sulphureus.

La Pierre à Champignon cultivée dans les environs de Naples réussit très bien, et sa végétation dure plusieurs années; mais transportée en Allemagne, en France, il est rare qu'elle donne plusseurs fois des Champignons. On dit generalement qu'ils apparaissent périodiquement tous les deux ou trois mois; il paralt que cette périodicité n'est pas réelle, car si on a soin d'arroser souvent, ou les voit se développer presque sans interruption. Les personnes qui auraient occasion de la cultiver feront bien de suivre les avis de Paulet, c'est-à-dire de la renfermer dans des laves pulverisées (cette espèce de terrain lui convient particulièrement), et de laisser sécher sur pied quelques Bolets parfaits, afin que les spores, en se mélant avec la terre, puissent donner naissance à un nouveau Mycelium et renouveler, par conséquent, la surface productive.

La Puerra fungaja se présente t-elle toujours sous la forme d'une motte de terre qui s'accroît par agglomération, ou bien estca un Sciérote? Celle que j'ai vue en plein rapport était manifestement une motte de terre et qui paraissait semblable à celles qui ont servi à Micheli, Battarra, Jacquin et M. Brunner pour leurs descriptions. Mais celle que M. Gasparini a décrite, et dont il existe un magnifique échantillon de la grosseur d'une tête d'enfant dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle de Paris. ne ressemble plus à de la terre, mais à un gros Scierotium; elle est à peu près arrogdie, pesante, rugueuse à sa surface et comme recouverte d'une couche corticale de couleur suligineuse; sa substance est compacte, noire; son homogénéité n'est altérés que par quelques veines blanches comme celies que l'on voit dans les Truffes, mais infiniment moins nombreuses; sa saveur est à peu près nulle, et sa consistance est peu modifiée par son séjour dans l'eau. Si c'est bien ce Sclérote qui a fourni les Champignons qui ont servi aux observations de M. Gasparini, comme ils sont semblables à ceux de Micheli, de Battarra, etc., il faut necessairement convenir que la Pietra fungaja se montre sous deux formes si différentes, qu'il serait impossible de la reconnaltre; pourtant ce dimorphisme n'a rien d'etwanant quand on connaît les propriétes du Mycelium et les modifications qu'il éprouve suivant les circonstances. Si les pierres de Micheli et de M. Gasparini ont donné naissance au Polyporus tuberester, on doit penser qu'un des Myceitum a été contrarié dans son développement, qu'il s'est étendu dans les plus petits espaces qu'il a rencontres dans un sol composé de poussière et de fragments de laves; tandis que l'autre a trouvé un terrain parfaitement meuble, qu'il l'a écarté à mesure qu'il se developpait, et qu'enfin il a pu se condenser en ventable Sciérote et n'être formé que d'une seule et même substance. Je parle ici d'après l'échantillon que f'ai sous les yeux; mais il arrive quelquefois qu'il incorpore avec lui - même, comme le dit M. Gasparini, différents corps étrangers.

M. Gasparini a fait de la Pietra fungaja une étude particulière, et il dit avoir trouvé dans sa substance des spores. Jui cherché à constater la présence de ces organes, et je n'ai pas été plus heureux quo M. Brunner; je n'ai rien vu qui pût même

m'en imposer, mais j'ai observé la structure filamenteuse et le rensiement des filaments à leur extrémité. Je ne récuse pas les observations de M. Gasparini; elles ont été faites sur les lieux et sur des individus frais, tandis que je n'ai eu à ma disposition qu'un individu seulement et sec. Si la Pietra fungaja a véritablement des spores dans l'épaisseur de sa substance, le genre Mycelithes de M. Gasparini doit être conservé; mais s'il est bien avéré que les échantillons qui ont servi à ses recherches ont donné naissance au Polyporus tuberaster, je ne crains pas de dire qu'il y a eu illusion. car personne ne pourra jamais supposer qu'il y ait des spores pour la reproduction du Sclérote, et des spores pour celle du Polyporus. Les observations de Micheli, Battarra, Jacquin, Brunner, etc., subsistent, rien ne peut les détruire. Celles de M. Gasparini ont eu lieu sur une masse fongueuse dissérente; mais, comme je l'ai dit, cette masse a éprouvé des changements en raison des circonstances dans lesquelles elle s'est trouvée : le Polyporus tuberaster qu'elle a produit, puisque c'est le dernier terme de sa végétation, lui imprime son caractère particulier, et non les spores ou plutôt les apparences de spores qu'elle pourrait renfermer dans son intérieur, autrement le Polypore serait un parasite; ce que les différentes expériences des auteurs ne permettent pas de suppo-(LEV.)

PIERREUX. zool., grol.—M. de Blainville applique ce nom à une section de la classe des Polypiaires, à laquelle il rapporte les animaux contenus dans des cellules calcaires accumulées de manière à former un Polypier solide; Lamouroux désigne sous ce nom un ordre de la classe des Polypes, composé des Polypiers inflexibles. M. d'Omalius appelle roches pierreuses une classe composée de celles qui ont pour base des métaux bétéropsides.

PIERROT. ots. -- Nom vulgaire du Moineau.

\*PIESMA (πίισμα, pression). 1883. — Genre de l'ordre des Hémiptères, tribu des Réduviens, famille des Aradides, établi par MM. Lepeletier de Saint-Fargeau et Serville. On n'en connaît que deux espèces: les Piesma capitata Wolff, et maculata Lap.

La première n'est pas rare dans les champs de l'Europe; la seconde habite principalement le Caucase.

\*PIESTINIENS. Piestini. 1181. — Huitième tribu de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Brachelytres, établie par Erichson (Genera et species Staphylinorum, p. 823) sur ces caractères: Stigmates prothoraciques cachés; hanches postérieures transverses, antérieures globuleuses, non avancées; trochanters postérieurs simples. Genres: Leplochirus, Lispinus, Piestus, Prognatha, Isomalus et Hypotelus. Ces Insectes vivent sous les écorces des arbres. Les 36 espèces rapportées à la tribu sont ainsi réparties: Amérique 25, Asie 5, Afrique 4 et Europe 2. (C.)

\*PIESTOCERA (πιστός, comprimé; χέρας, corne). 188.— Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Sternoxes et de la tribu des Élatérides, établi par Perty (Delectus animalium art., p. 23, pl. 5, fig. 11), et qui est adopté par Laporte (Revue entomologique de Silbermann, t. III, p. 177). Le type, le P. direœoides P., a pour patrie le Brésil. (C.)

\*PIESTOSOMA (πιιστός, déprimé; σῶμα, corps). INS. — Genre de l'ordre des Hémiptères, tribu des Réduviens, famille des
Aradides, établi par M. Laporte (Hémipt.,
83), qui n'y rapporte qu'une seule espèce,
P. depressum Fabr. Elle se trouve en France,
principalement aux environs de Paris, sous
les écorces des vieux arbres, et notamment
du Chêne.

PIESTUS (πιεστός, comprimé). INS. -Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la samille des Brachélytres et de la tribu des Piestiniens, créé par Gravenhorst ( Monographia, p. 223), adopté par Laporte (Études entomologiques, p. 126) et par Erichson (Genera et sp. Staphylinorum, p. 830). Ce genre se compose de 11 espèces de l'Amérique équinoxiale, savoir : P. bicornis Ol., spinosus F., sulcatus Gr., penicillus Dalm., capricornis, Lacordairei, pygmæus, Mexicanus Lap., fulvipes, erythropus et minutus Er. Ces Insectes ressemblent beaucoup aux Leptochirus de Germar : leurs élytres sont un peu plus longues, sillonnées, et leurs antennes plus allongées et un peu poilues à l'extrémité. Dalman nomme ce genre Zirophorus, et Gray Trichocoryne.

Les caractères des *Piestus* sont : Mandibules dentées; palpes maxillaires à dernier article plus long que le pénultième; tibias antérieurs crénelés en dehors; abdomen marginé. (C.)

PIÉTIN. Pedipes. MOLL. -- Genre de Mol-Ausques gastéropodes que toutes les analogies font placer dans la famille des Auricules qui sont des Pulmonés, quoique les Piétins, habitant les eaux de la mer, n'aient qu'une respiration branchiale. L'animal, subglobuleux, a le pied mince, aplati, divisé en deux parties inégales par un profond sillon transverse. Sa tête, courte et élargie comme le pied, porte une paire de tentacules coniques, ayant les yeux sessiles ovalaires et convexes à la partie interne de la base. La coquille, sans opercule, est épaisse, subglobuleuse, striée transversalement, à spire courte et sans épiderme; l'ouverture est entière, oblique, grimaçante; la columelle porte trois grands plis inégaux, et le bord droit une dent médiane. C'est Adanson qui, le premier, établit ce genre pour une petite coquille des côtes du Sénégal, longue de 7 ou 8 millimètres et un peu moins large, dont Bruguière fit un Bulime (B. pedipes), et que Lamarck nomma Tornatella redipes. Précédemment Gmelin, dans le Sustema natura, l'avait inscrite, d'après Schræter, dans le grand genre Helix, en la nommant H. afra. Plus tard Férussac rétablit ce genre dans la samille des Auricules, et M. de Blainville l'adopta aussi, en le nommant Pedipes Adansonic. M. Deshayes, en montrant la nécessité de le conserver, a aussi indiqué ses vrais rapports avec la famille des Auricules. Depuis lors, enfin, M. Lowe a confirmé les excellentes observations d'Adanson, et a completé la connaissance de ce Mollusque et de ses rapports en constatant que, de même que les Conovules et l'Aur., ala myosotis et les espèces voisines, il respire au moyen d'une branchie, tandis que les grandes espèces d'Auricules respirent l'air comme les autres Puimones Par conséquent, c'est donc un veritable Pectinibranche, et il eut du rester auprès des Tornatelles et des Pyramidelles, s'il n'eût été depourvu d'opercules, et si tous es autres caracteres ne l'eussent rapproché des Auricules. Un des traits les plus saillants de l'organisation du Piétin, c'est la structure

par un sillon transverse large et profond, très extensible, de telle sorte que l'animal rampe à la manière des chenilles arpenteuses, en s'appuyant sur la partie postérieure seule du pied, pour porter en avant la partie antérieure au moyen de l'extension considérable de la portion comprise dans le sillon; puis, quand il a fixé la partie antérieure, il en rapproche brusquement la postérieure, et recommence à s'avancer de la même manière. On connaît trois ou quatre espèces vivantes de Piétins et une espèce fossile. (Du.)

PIÉZATES, Fabr. 1888. — Syn. d'Hyménoptères.

\*PIEZIA (\*: ¿¿, comprimer). INS. — Gente de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Troncatipennes, établi par Brullé (Histoire naturelle des Insectes, t. 1X, p. 272) sur deux espèces africaines: la P. umbraculata F. (Anthia bellicosa Dup.), et axillaris Br. La première est originaire de Guinée, et la seconde du cap de Bonne-Espérance. Ces lasectes tiennent le milieu entre les Anthies et les Graphiptères, et se distinguent de l'ua et de l'autre par les derniers articles des antennes qui sont élargis et aplatis vers l'estrémité. (C.)

\*PIEZOCERA (milio, comprimer: aigag, corne). 188. - Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Cérambycins, établi par Serville (Annales de la Societé entomologique de France, t. III, p. 92), adopté par Dejean (Catalogue, 3. édition, p. 357). Ce genre renferme les sept espèces suivantes : P. &villata Serv., gumma Perty, inæqualis, hirtella, ruliginosa, rubicunda et fuliginasa Dej. Les six premieres sont originaires da Bresil, et la septième est indigene de Cayenne. Leurs antennes sont composées de onze articles, qui tous, à l'excepti in des deux premiers, sont e imprimés, élargis en dent de scie à leur face interieu e, et offrent deut carènes longitudinales.

auprès des Tornatelles et des Pyramidelles, l'il n'eût été depoursu d'opercules, et si tous es autres caractères ne l'eussent rapproché des Auricules. Un des traits les plus saillants de l'organisation du Piétin, c'est la structure des Anthribides , proposé par nous , adopté de son pied divisée en deux portions inégales ; par Pojean (Catal que, 5° étit , p. 257) et

par Schoenherr (Gen. et sp. Curcul. syn., L. V, p. 250). Le type, le P. dispar Dej., Schr., est propre au Brésil. (C.)

\* PIEZODERES (πιζω, comprimer; λέρη, cou). ISS. — Genre de l'ordre des CoMoptères tétramères, de la famille des Curmalionides gonatocères et de la division des
Cyclomides, créé par Schænherr (Genera et
pecies Curculionidum, synonymia, t. VII, 1,
p. 167), et qui ne renferme qu'une espèce,
e P. Winthemi Schr.; elle a pour patrie le
mp de Bonne-Espérance. (C.)

PIEZONOTUS, Schænherr. 188. — Syn. In genre Isomerinthus du même auteur. (C.)

\*PIEZORHOPALUS (πίζω, comprimer; ἐἐπαλον, massue). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Kylophages et de la tribu des Bostrichiens, créé per M. Guérin-Méneville (Revue zoologique, I, 1838, p. 107; Icon. Règ. anim. de Cuv., p. 107), et qui ne renferme qu'une espèce, le P. nitidulus de l'auteur. Elle est originaire du Brésil, et ressemble aux Tomicus de Latreille; mais elle en diffère par des antennes beaucoup plus allongées et aussi longues que le corselet, formées d'un grand article basilaire rensité à son sommet, des deuxième ttroisième petits, de forme triangulaire, et d'une grande et larce massue aplatie. (C.)

\*PIEZOTRACHELUS (πίζω, comprimer; τράχηλος, cou). 183. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides orthocères et de la division des Apionides, établi par Schænherr (Genera et species Curculion. syn., t. V, p. 363) sur les sept espèces suivantes: P. rratalariæ F., Germari, Herbstii, languitus, pullus, asphaltinus et fallax Schr. La première est indiquée comme se trouvant lans l'Amérique méridionale; la deuxième et la troisième en Cafrerie; la quatrième et a cinquième sur la côte de Guinée, et la sixème et septième à Port-Natal. (C.)

PIGAMON. Thalictrum. BOT. PH. — Grand genre de la famille des Renonculacées, tribu les Anémonées, de la Polyandrie polygynie dans le système de Linné. Il se compose d'environ 90 à 100 espèces de plantes herbatées vivaces, propres aux parties tempérées de l'hémisphère boréal. De leur rhizôme l'élèvent chaque année des tiges herbacées, touvent fistuleuses, chargées de feuilles alternes, à pétiole ordinairement engalnant

par sa base, à limbe divisé en segments nombreux; leurs fleurs, réunies en diverses inflorescences composées, sont très souvent dioïques ou polygames, et présentent les caractères suivants : Involucre nul : calice à quatre ou cinq sépales colorés, très fugaces; corolle nulle; étamines en nombre indefini; plusieurs pistils à ovaire libre, uniloculaire, rensermant un seul ovule suspendu. A chaque seur succèdent 4-15 akènes sessiles ou stipités, tantôt relevés de côtes longitudinales, tantôt pourvus de trois ailes, ou renflés-vésiculeux. Le genre Pigamon est l'un des plus difficiles à étudier au point de vue de la distinction spécifique des plantes qui le forment. Les espèces européennes en particulier présentent sous ce rapport des difficultés que certains botanistes ont regardées comme presque insurmontables. Il suffira. pour donner une idée du vague qui règne dans la délimitation de ces espèces, de dire que, tout récemment, M. Al. Jordan a cru trouver dans l'étude des Thalictrum de Lyon, et même d'un seul bois des environs de cette ville, des motifs sussisants pour ajouter dix espèces nouvelles aux quinze que M. Duby signalait comme appartenant à la Flore française. - De Candolle a divisé le genre entier en trois sous-genres.

- a. Tripterium, DC. Akènes à trois angles ailés, presque stipités. Racines fibreuses, seuilles multiséquées à pétiole rameux, pourvues d'oreillettes membraneuses à la base des ramisications du pétiole.
- 1. PIGAMON A FEUILLES D'ANCOLIE, Thalictrum aquilegifolium Lin. Cette plante, connue vulgairement des horticulteurs sous le nom de Colombine plumacée, croît dans les parties montagneuses un peu boisées de l'Europe. Sa tige fistuleuse, simple ou rameuse, s'élève jusqu'à un mètre; elle est verte dans les endroits boisés, rougeatre dans les localités exposées au soleil (DC.), couverte dans l'un et l'autre cas d'une poussière glauque; ses feuilles tripinnatiséquées, présentent deux stipelles ovales membraneuses à chaque ramification du pétiole, et leurs segments sont presque orbiculaires, glabres, un peu en coin à la base, dentésincisés au sommet. Ses fleurs nombreuses ont quatre sépales blancs, caducs; elles sont surtout remarquables par la légèreté de leurs aigrettes d'étamines, blanches dans

le type, purpurines dans une variété cultivée. Dans nos jardins, on cultive cette plante en pleine terre legère et nutritive; on la multiplie par la division des touffes.

b. Physocarpum, DC. Akenes renflésvesiculeux, stipites. - Racines fibreuses; feuilles bi-triternatiséquées. Les espèces de cette section appartiennent toutes a l'Amérique.

c. Euthalictrum, DC. Akènes ovalesoblongs, coteles stries, sessiles. - Racines fibreuses ou grunieices. Feuilles de forme variable. A ce sous-genre appartiennent la plupart des Pigamons, et en particulier la presque totalité de ceux de France et d'Europe. Nous prendrons pour type le suivant :

2. Piganos glatgie, Thaiicteum glaucum Desf. Cette espece croft dans les parties les plus meridionales de l'Europe, en Sousse, etc. Quoiqu'elle ait eté indiquée en France, son indigénat est encore fort douteux. Sa tige droite, simple, fistuleuse, strice, couverte d'une poussiere glauque, s'eleve a 10-15 decimetres, Ses feuilies, engainantes a leur base, sont pinnati-ou bipinnatisequées , à segments presque en cœur a leur base, ovales-orbiculaires, trilobes, à lobes marques de grosses dents. glauques, surtout en dessous ; ses fleurs forment une panicule tres serree; elies sont dresees, jaunatres, a cinq sepales pour celles du mitieu des inflorescences, et a quatre pour celles des côtes; elles ont une odeur desagreable On cultive quelquefois cette espece a titre de plante d'ornement et de la même mamere que la preceuente.

Le Picanon laune, Transforum flarum Lin. Espece indigene, conque sous les noms vulgames de fine des pres . Fansse santarte . Rim' arte des pancres, qu'elle doit aux proprietes pargatives asser proponeres de son thitome et de sa racine. Les memes parties peuvent servir pour la teinture en jaine. On dit que le meiange de la plante aux herbes des prairies rend le f in mauvais jour les bestieur D'apres MM. Merat et de Leus, M. Lesson alue a retire de sa racine un aicalorie quin a nomme Indicarine, et d'ait il a chienu de bons effets dans le traitement. des lievres jutermittentes. P. D.

PIGEA, D.C., Progr., 1, 3079, not. re --Syponyme de J. vidium, Venten.

plupart des naturalistes qui l'ont suivi ont donné génériquement ce nom à un certain nombre d'Oiseaux qui ont pour caractères communs : Un bec genéralement faible, grêle, droit, comprimé latéralement, couvert à sa base d'une membrane voûtée sur chacun de ses côtés, étroite en devant, à mandibule supérieure plus ou moins renflée vers le bout, crochue ou simplement inclinée à la pointe; des narines oblongues, ouvertes vers le milieu du bec, percées dans une membrane qui forme une protubérance membraneuse plus ou moins prononcée, plus ou moins molle; des pieds marcheurs; quatre doigts, trois devant, un derriere, celui-ci articulé au niveur des direts antérieurs , et des ailes mediocres ou courtes.

A l'exemple de l'auteur du Systema natura, un assez grand nombre de naturalistes ont rapporté cette division à l'ordre des Passereaux, et quelques autres aux Gallinaces. Mais, avant de nous enquérir si elle doit être laissee dans l'un ou dans l'autre de ces ordres, avant de nous occuper de la classifi ation des Oiseaux qu'elle comprend, il importe que nous etudiions prealablement ceux-ci sous le rapport de leurs mœurs, de leurs habitudes, de leur genre de vie, etc.

Presque tout ce qui est capable d'intéresser dans l'histoire naturelle d'un Ossesu se trouve reuni chez les Pigeons. Ils ne se distinguent pas seulement par leurs attributs physiques, par des formes gracieuses, quoique generalement massives, par un plumage qui joint que que fois l'eclat à la vivacité des couleurs, mais aussi par des mœurs douces et familieres, par un caractère aimabie, par des habitudes paisibles, par des qualites, en un mot, qui leur sont particulieres, et qui les ont fait remarquer dans tous les temps et dans tous les pays.

Tous les Pize ins ont, comme la plupart des Gal una est, des mœurs sociables. Ils vivent une grange partie de l'annee rassembies en familles composees souvent d'un tien bie einsiderable d'individus. Comme les dadina es aussi, ils sont regles dans leurs besons, he will aux champs ou dans les bis piur y chercher leur nourriture qu'a de certait es beures, par exemple, le matia a i iever du seien , et le seit que ques beures avaci la puit, et chêment tout le reste de PIGEON. Commita, ois. - Linne et la filagourmeet quelques especes principalement



ent des habitudes qui rappellent totalement celles de certaines Perdrix. Ainsi les Pigeons que l'on a distingués sous le nom de Colombi-Colins, ou sous celui de Colombi-Gallines, comme pour indiquer que leurs caractères participent de ceux des genres Columba et Gallus, se tiennent et vivent à terre, où ils trottent à la manière des Gallinacés; ne se posent sur les buissons ou sur les grosses branches basses des arbres que pour y passer la nuit ou pour se soustraire à la poursuite d'un ennemi quelconque; sont plus féconds que les Pigeons proprement dits. En outre, chez ces espèces, les petits, en naissant, suivent le père et la mère qui sont leur éducation, comme les Perdrix, et comme elles les réclament lorsqu'ils s'éloignent. Une autre espèce, le Pigeon couronné des Indes ou Goura, a les mœurs indolentes et la stupidité rare des Hoccos. Perché sur les branches les plus rapprochées du sol, en compagnie de cinq ou six individus de son espèce, il voit tomber l'un après l'autre tous ses compagnons, sans que les coups de fusil qu'il entend lui fassent prendre la fuite. Enfin, comme les Gallinacés, les Pigeons ne sont point des Oiseaux chanteurs; toutefois ils ne sont pas silencieux. Les mâles font entendre, surtout à l'époque des amours, des roucoulements plaintifs, assez semblables, chez la plupart des espèces, à des vagissements sourds et étoussés. Ces cris doux et trainants sont en harmonie parfaite avec le naturel timide de ces Oiseaux. Il serait difficile d'en rencontrer qui sussent moins turbulents. Il n'y a entre eux que des disputes fort passagères, provoquées, au moment de la reproduction, par la jalousie des màles. Jamais ils n'attaquent les autres animaux, même pour défendre leurs petits; jamais ils as se sacrifient pour ceux-ci, comme le font beaucoup d'Oiseaux. Ce n'est pas qu'ils soient moins que les autres accessibles aux sentiments qu'inspire l'amour paternel ou maternel; mais il y a chez eux un caractère de faiblesse qui domine ces sentiments et ne leur permet pas de les manifester. Si la plupart d'entre eux out un voi rapide et facile. tous, à l'exception des Colombi-Gallines, lersqu'ils sont à terre ou sur les arbres, ont des mouvements lents et une démarche assez lourde. Ils marchent et ne sautent point, et à chaque pas qu'ils font ils impriment

à leur corps un balancement de latéralité. Les forêts épaisses et sombres, les crêtes des hauts rochers, les bosquets verdoyants. les plaines fertiles et cultivées, sont les lieux que les Pigeons habitent et fréquentent d'ordinaire, selon que leur nature ou leurs besoins les y appellent et les y retiennent. En général, ils présèrent les endroits frais et humides à ceux qui ne leur offrent que sécheresse et aridité. Du reste, ce choix est déterminé par leur régime. Presque tous sont essentiellement granivores et séminivores; cependant ils ne tirent pas seulement leur nourriture des plantes graminees et des légumineuses. Le Pigeon ramier d'Europe se nourrit aussi de glands, de faines et même de fraises, dont il est très friand; à défaut de ces aliments, il s'attaque aux pousses tendres de différentes plantes. Les Colombes voyageuses vivent aussi de très petits glands qu'elles détachent de l'arbre d'une manière toute particulière. Elles montent et descendent continuellement du haut en bas du Chêne. Chaque individu de la troupe s'élève successivement, donne deux ou trois coups d'aile pour abattre le gland, puis descend pour manger ceux qu'il a fait ainsi tomber, ou que d'autres ont abattus. L'activité avec laquelle ces Oiseaux montent et descendent fait un mouvement perpetuel.

La Colombe multiraies présère à toute autre nourriture les graines encore vertes du Poivrier et les baies acres des diverses plantes qui croissent dans les forêts où elle vit. La Colombe magnifique, la Colombe kurukuru, le Colombar aromatique, vivent, l'un, des baies de l'arbre à chou ou cabbage-tres; l'autre, du fruit rouge d'une Orangine épineuse (Limonia trifoliata), qu'elle transporte partout, et qu'elle contribue, par ce moyen, à multiplier d'une manière fort incommode; le dernier, du fruit du Figuier religieux; et la Colombe marine mange des muscades. Enfin certaines espèces ont à la fois un régime animal et végétal. Ainsi les Colombi-Gallines nourrissent leurs petits avec des Insectes et des larves de Fourmis; ces aliments font même la base de la nourriture des adultes. D'un autre côté. M. de Cossigny a remarqué, pendant plusieurs années, que les Pigeons de l'intérieur de l'île de France mangeaient de préférence de petits Colimaçous, dont la grosseur égalait

tout au plus celle d'un grain de mais. Il est à peu près certain qu'il doit en être de même de beaucoup d'espèces, surtout dans les moments de disette. Avec les substances qui servent à leur alimentation, les Pigeons avalent, comme heaucoup d'autres Oiseaux, et principalement comme les Gallinacés, de petits caifloux, destinés à aider les fonctions digestives du gésier, en accélérant la décomposition des aliments par l'action immédiate qu'ils exercent sur eux.

Si quelques Pigeons, ceux, par exemple, qui sont trop défavorablement organisés pour un vol soutenu, tels que les Colombi-Gallines et les Colombi-Perdrix, sont sédentaires ou ne se transportent qu'à de faibles distances; beaucoup d'autres entreprennent des migrations lointaines. Ceux-ci se réunissent, après l'époque de la reproduction, en troupes plus ou moins nombreuses et changent de climat, soit afin de trouver une nourriture plus abondante, soit pour chercher une température plus douce. Nos espèces européennes abandonnent au commencement de l'automne les pays du Nord pour se porter vers le Midi, et de là passer dans les lles de l'Archipel et en Afrique. Les voyages les plus remarquables sont ceux qu'entreprend la Colombe voyageuse, Oiseau célèbre dans le nord de l'Amérique, par les ressources qu'il fournit aux contrées qu'il fréquente. D'après Vieillot, cette espèce traverse, au printemps et à l'automne, les contrées qui sont situées entre le 20° et le 60° degré de latitude nord, en troupes si pressées et si innombrables, que le jour en est littéralement obscurci. C'est au point qu'on peut charger trois fois un fusil et le tirer sur la même troupe. Quelquesois même des bandes couvrent deux milles d'étendue en longueur, et un quart de mille en largeur. Les battements répétés de leurs ailes produisent dans les airs un bruissement continuel. Tantôt ces Pigeons parcourent les contrées voisines de la mer, tantôt ils prennent leur direction dans l'intérieur des terres; c'est alors qu'on les voit sur les bords des lacs, et traverser sans interruption celui d'Ontario, dans une étendue de 8 à 10 milles. lls se fatiguent tellement quand ils voyagent sur cette mer interne, qu'on peut, à leur arrivée sur le rivage, en tuer plusieurs centaines à coups de bâton. On ne les voit

qu'une sois en huit ans, et le passage est si régulier, que les naturels appellent cette année l'année des Pigeons. Des bandes me sont composées que de jeunes; d'autres de femelles et de quelques males; dans d'antres, les individus sont presque tous males. Le passage dure, à l'automne et au printemps, quinze ou vingt jours, après lesends on ne rencontre plus ces Oiseaux au centre des Etat-Unis. M. Audubon, qui a assisté à ces migrations curieuses, tout en confismant ce qu'avait dit Vieillot, a sjouté que ques détails à ses observations. Ce naturaliste patient et infatigable a vu sur les river de l'Obio d'immenses légions de Colombi voyageuses, dont les évolutions présentaient un rare coup d'œil. « Lorsqu'un Fances. dit-il, poursuit l'arrière-garde, on voit ess Colombes se serrer en phalange compacte, qui s'élève, s'abaisse et tourbillonne dans les airs avec vélocité pour fuir l'ennemi, Les colons américains en tuent des millions dans les endroits où elles passent, et plus encore dans les lieux de la halte nocturne, qui sont assez communément des bois de haute fataie. » M. Audubon a assisté à ces chasses de nuit, et il déclare avoir vu des arbres de 2 pieds de diamètre rompus, à peu de distance de leur base, par le poids des Pigeons qui les surchargeaient en se suspendant aux branches comme des essaims d'abeilles. Le sol était assez uniformément couvert d'une couche de leurs excréments épaisse de plus d'un pouce. Ces Oiseaux arrivaient se percher par milliers d'individus, et, malgré le carnage qu'on en faisait, il en arrivait toujours davantage. Selon le même auteur, des fermiers viennent de plus de 10 milles de distance avec leurs voitures, leurs chevaus. des fusils, des munitions et des centaines de porcs. On engraisse ces derniers avec les débris des Pigeons, dont les chairs sont stlées comme provisions. La chasse terminée, les Loups, les Renards, les Ours, les Opensums, les Aigles, les Vautours, viennent encore butiner au milieu de ces amas de débris. Il est difficile de citer un autre Oisses dont le passage puisse présenter le même intérêt à cause des circonstances qui l'ascompagnent. Les migrations que d'innenbrables légions d'Antilopes exécutent da l'intérieur de l'Afrique, lorsque, abandosnant une contrée où règne la disette, ils vost

à la recherche d'une terre plus fertile, peuvent seules être comparées, sous plusieurs rapports, à celles que la Colombe voyageuse entreprend.

D'après les observations saites sur un grand nombre de Pigeons, et principalement sur mos races domestiques, on a pensé que ces Oiseaux, dans l'état de nature, devaient ne former qu'une union, à moins cependant que la mort de l'un des deux contractants ne forcht celui qui reste à s'engager dans un nouvesu lien. Ce qui a fait croire qu'il doit en être ainsi, c'est que, dans la généselité des cas, la ponte est de deux œufs, qui produisent ordinairement un male et une femelle destinés à perpétuer leur espèce. Cependant on ne peut rien dire de positif à cot égard, par la raison qu'après les pontes et l'éducation des jeunes, les Pigeons forment, chacun selon son espèce, des sociétés nombreuses, vivent dans une sorte de pêle-mêle qui rend l'observation impossible, et ser conséquent cette question difficile à juger. On ne pourrait la résoudre qu'en portant les recherches sur les races domestiques; or, nous verrons bientôt que celles-ci donnent souvent un démenti à cette opinion trop absolue qui veut que les Pigeons contractent des liens indissolubles.

Ouoi cu'il en soit, au retour du printemps, toute société se dissout, les couples se forment, se séparent et vont se cantonner dans des lieux favorables à leur reproduction. Les uns, comme le Pigeon ramier, la Colombe voyageuse, choisissent au fond d'une forêt solitaire un arbre élevé, sur lequel ils puissent convenablement établir lear nid : les autres, tels que la Tourterelle d'Europe, le Colombar aromatique, le Colembi-Perdrix montagnard, préférent les jeunes taillis, les bosquets, les grands buissons, les branches les plus basses et les plus touffoes d'un arbre; ceux-ci, comme le Pigeon colombia et le Pigeon Waalia, le logent dans les trous creusés au sein des vieux troncs d'arbres; ceux-là ne l'établissent que sur les rochers les plus inaccessibles, dans les crevasses des bâtiments en ruines, c'est ce que fait le Pigeon biset; enfin, il en est permi les Colombi-Gallines qui le font à lerre.

Il est impossible de reconnaltre une différence fondamentale dans la manière dont les Pigeons font leur nid. Il est toujours informe, presque plat, et assez large pour contenir le mâle et la femelle. Les matériaux qui entrent dans sa composition consistent en gramens et en bûchettes légères et sèches, si mal coordonnées, si peu cohérentes, qu'elles se désagrègent avec la plus grande facilité.

S'il en est de toutes les espèces comme du Ramier d'Europe, le mâle, chez les Pigeons, prend une part plus active que la semelle dans la construction du nid. Celle-ci choisit la place où ce nid devra s'élever; mais, ce choix fait, son rôle se borne à coordonner les matériaux que le mâle apporte. L'une ne s'écarte pas de la branche où elle va jeter les premiers fondements du berceau qui recevra ses œuss; l'autre se met en quête et parcourt tous les arbres des alentours. Lorsqu'il apercoit des bûchettes mortes attenant à leur tronc, il s'y porte, en choisit une parmi le nombre, la saisit avec ses pieds ou quelquefois même avec le bec, et cherche à la détacher, soit en appuyant dessus de tout le poids de son corps, soit en agissant sur elle fortement par des tractions réitérées; s'il parvient à l'enlever, il l'emporte, la remet à sa femelle. et repart pour continuer sans relâche, pendant des heures entières, le même manége. La femelle reçoit et dispose; le mâle n'est que manœuvre. L'ouvrage, il est vrai, n'annonce pas beaucoup d'art, car à la grossiéreté il réunit peu de solidité; il est même quelquefois complétement détruit avant que les jeunes aient acquis assez de force pour pouvoir prendre leur essor. Du reste, le Ramier, comme tous les autres Pigeons, donne à son nid une large base de sustentation.

Le nid fait, la ponte commence; elle n'a généralement lieu qu'une fois l'an, du moins dans nos climats. Les espèces étrangères sont trop peu connues sous le rapport de leur reproduction, pour qu'on puisse dire si elles élèvent plusieurs nichées. L'on sait cependant que les Colombi-Gallines pondent de six à huit œufs, et que les Pigeons proprement dits n'en produisent que deux, comme nes espèces d'Europe. La couleur des œufs, ches tous ces Oiseaux, est ordinairement d'un plantage avec sa femolle les soins de l'incubation et de l'éducation des jeunes, et lecri-

qu'il ne couve pas, il demeure auprès d'elle et cherche à la désennuyer par un roucoulement plaintif et langoureux. La durée de l'incubation est, selon les espèces, de douze à quinze jours. Les petits en naissant sont couverts d'un duvet rare chez les uns, plus abondant chez les autres. Les Colombi-Gallines à peine éclos abandonnent le nid et suivent leurs parents, qui les conduisent et leur indiquent leur première nourriture, comme font les Perdrix ou les Poules à l'égard de leurs Poussins. Mais les autres Pigeons, naissant tous infirmes et aveugles, réclament de leurs parents des soins plus assidus, et demandent à être nourris dans le nid quelque temps avant de le quitter. Pendant les premiers jours, la femelle ne les abandonne pas et les réchausse; plus tard elle demeure dans les environs, à portée de les surveiller. Le premier aliment qu'ils reçoivent est une sorte de bouillie qui a une grande analogie avec le lait des Mammifères. Cette bouillie est un produit sécrété par les cryptes muqueux qui criblent la face interne des parois de l'œsophage, produit auquel se mélent des substances ingérées, et qui ont subi, par l'effet de la digestion, une décomposition préalable.

Les Pigeons ont une manière toute particulière de donner la becquée à leurs nourrissons. Ces derniers, au lieu d'ouvrir largement leur bec, ainsi que le font presque tous les Oiseaux élevés dans un nid, afin de recevoir leur nourriture, l'introduisent en entier dans celui de leurs parents et l'y tiennent légèrement entr'ouvert; de cette façon ils saisissent les matières à moitié digérées. que leur dégorge le père ou la mère, par un mouvement convulsif qui paraît assez pénible, et qui a quelquefois des suites dangereuses pour certaines races domestiques. Cette opération est toujours accompagnée d'un tremblement rapide des ailes et du corps. Nous avons dit que les Pigeons étaient réglés dans leurs besoins, qu'ils n'allaient à la recherche de leur nourriture qu'à de certaines heures de la journée: ce qu'il y a de curieux, c'est qu'ils règlent également leurs petits. Les observations que nous avons faites sur nos espèces d'Europe, telles que le Ramier ou la Tourterelle, nous ont appris qu'elles ne donnent que deux repas à leurs mercaux ou à leurs Touriereaux, le premier à huit heures du matin, et le second entre trois et quatre heures du soir. Maigré l'attention que nous y avons apportée, nous n'avons jamais pu surprendre le mâle ou la femelle de ces espèces appâtant leurs petits à d'autres heures de la journée. Les jeunes Pigeons pris au nid sont faciles à élever et se familiarisent aisément.

Buffon et beaucoup d'autres naturalistes ont vu dans les Pigeons des modèles de presque toutes les qualités domestiques et sociales; mais on en a fait surtout des emblèmes de la fidélité réciproque, de la chasteté et de l'amour sans partage. Les Pigeons domestiques, auxquels on a plus particulièrement attribué ces qualités, sont quelquefois loin de répondre à la haute opinion qu'en s'est faite à tort, soit de leur constance, soit de cet amour réciproque et durable qu'ils semblent se témoigner. En effet, il arrive souvent, d'après M. Boitard, qu'après avoir été plus ou moins longtemps accouplés, une semelle se dégoûte de son mâle; elle resuse d'abord ses caresses, puis, quelques jours après, le fuit et l'abandonne pour se livrer au premier venu, sans que l'on puisse en trouver d'autres raisons que le caprice. « Il arrive encore, sjoute-il, qu'un Pigeon, ce modèle de constance et de chasteté, non seulement est infidèle à sa compagne, mais encore la force à vivre en commun avec une rivale préférée; il les veille toutes deux, et les force, en les battant, à lui rester fidèles, au moins en sa présence. » Les Tourterelles aussi ont été considérées par les anciens. non seulement comme le symbole de la velupté, mais aussi comme l'emblème de la sidélité; cependant un observateur digne de foi. dont Buffon a reproduit des notes dans ses ouvrages, nous apprend que les Tourterelles dissèrent du Ramier et du Pigeon biset par leur libertinage et leur inconstance. « Ce ne sont pas seulement des femelles enfermées dans des volières, écrivait M. Lerroy à l'anteur de l'Histoire naturelle des Oiseaux, qui s'abandonnent indifféremment à tous les mâles, j'en ai vu de sauvages qui n'étaient ni contraintes, ni corrompues par la demesticité, faire deux heureux de suite sans sertir de la même branche. » Ces faits prouvest au moins qu'on s'est permis quelquefois l'exagération à l'égard des Pigeons domestiques, lorsqu'on a voulu les prendre pour modèles dans l'histoire des mœurs des Pigeons en général. Busson n'est pas le seul auteur qui ait sacrissé la vérité à la poésie; la plupart de ses successeurs l'ont imité, et quelques uns de ses devanciers avaient déjà introduit bien des sables dans leur histoire des Pigeons.

Selon nous, le seul moyen d'éviter l'erreur, autant qu'il est possible de le faire en pareille occurrence, aurait été de porter l'observation moins sur les races domestiques que sur les espèces vivant en liberté. L'on aurait pu voir alors que ces poétiques emblèmes d'une fidélité à toute épreuve ont, ainsi que nous l'avons déjà dit dans notre article oismaux, leur époque de bonheur et leurs jours d'indifférence.

Plusieurs faits recueillis sur les races domestiques tendraient à démontrer que les Pigeons condamnés au repos peuvent supporter un long jeune. M. Boitard parle, entre autres, d'un Pigeon qui, oublié pendant toute une semaine dans la poche d'une redingote, était encore très vigoureux lorsqu'on l'en retira. Nous citerons un autre fait non moins curieux : il nous a été communiqué par une personne digne de foi. Un Pigeon mâle, de la race des Polonais, acheté à Alexandrie, tomba, pendant la traversée pour la France, ou fut mis par méchancheté, dans le fond d'un caisson où se trouvait le linge des matelots. On le croyait perdu, lorsque, cinq ou six jours après, un domestique, en voulant prendre quelques pièces d'habillement, le trouva sous un linge, respirant encore, et lui fit prendre une cuillerée de vin. « Je ne sais, ajoute la personne à qui nous devons ces détails, si cela le rappela à la vie; mais tant il y a que, deux heures après, il paraissait ne se ressentir aucunement de son séjour forcé dans sa prison de nouvelle espèce. » Du reste, beaucoup d'autres Oiseaux nous offrent des exemples de cette facilité à supporter le jeune, même à l'état de liberté ; il n'y aurait rien d'étonmant que les Pigeons fussent de ce nombre : leurs besoins doivent être d'autant moins vifs qu'ils son; plus indolents.

Les Pigeons fournissent à l'homme d'immenses ressources. Répandus en abondance dans toutes les parties du monde, ils servent quelquefois à alimenter toute une contrée pendant une partie de l'année. Ainsi la Colombe voyageuse est considérée par les Canadiens comme une espèce de manne; on la sale, on en fait des provisions d'hiver, comme nous avons vu que dans les îles de l'Archipel on en faisait de la Caille. La chair de toutes les espèces est d'ailleurs excellente. D'après M. Lesson, celle du Goura couronné est blanche, parfumée, et la plus exquise que l'on puisse manger. Celle du Colombar aromatique, de la Colombe multiraies, de la Colombe magnifique, du Pigeon à tête blanche, a les mêmes qualités. Quant à nos Pigeons d'Europe et à nos Tourterelles, leur chair, sans être ni aussi délicate ni aussi parfumée, est cependant très savoureuse.

On conçoit qu'en raison du seul avantage que les Pigeons peuvent procurer à l'homme comme aliment, celui-ci ait multiplié les moyens de les chasser. Parmi ces moyens, le fusil est le plus souvent usité; cependant on fait à certaines espèces une chasse bien plus avantageuse à l'aide de vastes filets. C'est en employant de pareils engins que, dans toute l'Amérique septentrionale, on prend la Colombe voyageuse. A la Louisiane on détruit aussi cette espèce en quantité considérable, en brûlant du soufre sous les arbres où elle se retire pendant la nuit. Dans quelques contrées de l'Europe, par exemple dans la Russie méridionale, en Espagne et même en France, on chasse également les Pigeons ramiers au moyen de très grands filets que l'on suspend verticalement, avec des cordes, à deux longues perches solidement fichées en terre. Ces filets s'abattent ou se relèvent à la volonté du chasseur. On les place ordinairement dans les gorges que les Ramiers ont l'habitude de traverser lorsqu'ils émigrent. A l'instant où ces Oiseaux passent, une personne, à qui ce rôle est dévolu, décoche en l'air une sièche empennée; aussitôt les Ramiers effrayés se précipitent vers le sol, et vont donner dans le filet qu'un autre chasseur fait tomber à l'instant. Cette chasse a paru apocryphe à quelques personnes, et notamment à l'auteur de l'Aviceptologie; cependant, selon M. Nordmann, les Tatars la pratiquent tous les ans au double passage des Pigeons ramiers, et en tirent de grands profits.

Nous avons déjà bien souvent fait observer que tel Oiseau que nous apprécions seulement sous le rapport de l'économie domestique était, pour les anciens, la source d'une foule d'applications, surtout en médegine. Les Pigeons devaient nécessairement jouer leur rôle dans la thérapeutique médicale. Dioscoride, Galien, Celse, Forestus, Jean Becler, tous auteurs très recommandables, employaient dans beaucoup de cas la fiente et le sang de ces Oiseaux, et leur attribuaient des vertus merveilleuses. Si, de nos iours, on ordonne encore à certains malades l'usage de la chair de Pigeonneau, ce n'est pas parce qu'on lui reconnaît telle ou telle propriété médicatrice, mais parce qu'elle est tendre, succulente, de facile digestion, qu'elle contient beaucoup de principes nutritifs, et qu'elle est fortement azotée.

Si l'homme retire dejà de grands avantages des diverses espèces de Pigeons que la chasse peut lui procurer, à plus forte raison les races provenant de quelques unes de ces espèces, races qu'il a su multiplier et fixer auprès de lui, doivent-elles lui être d'une grande utilité, non seulement sous le rapport de l'économie domestique, mais aussi sous celui de l'économie rurale. En effet, les Pigeons dits de colombier ou de volière, quoique le nombre en soit aujourd'hui considerablement diminué par suite de l'arrêt qui les a frappés, ajoutent cependant beaucoup encore a ses ressources alimentaires. M. de Vitry, dans un mémoire lu à la Société d'agriculture de la Seine, a démontré, par un calcul tres simple, la perte que la France avait faite en détruisant ou dépeuplant les colombiers qu'elle possédait avant notre premiere révolution.

« Au moment de l'arrêt porté contre les Pigeons fugards, dit-il, il y avait 42,000 communes on France; il y avait done 42,000 colombiers. Je sais que dans les villes il n'en existait pas et qu'on n'en voyait pas dans les communes rurales des environs de Paris; mais je sais aussi qu'on en trouvait deux, trois et quelquefois plus dans un très grand nombre de villages; et je pense être bien loin de toute exagération en comptant un colombier par commune.

· Il y avait des colombiers où l'on comptait 300 paires de Pigeons; mais, pour aller au devant de toute objection, je ne compte-Tai que 100 paires par colombier, et seulement deux pontes par an, laissant la troioccasionnés par les événements. Or, 100 paires par colombier donnerait un total de 4,200,000 paires; or, chaque paire donnant facilement quatre Pigeons par an, il en résulte 16,800,000 Pigeonneaux.

» Chaque Pigeonneau pris au nid au bout de 18 ou 20 jours, plumé et vidé, pèse 4 onces. Les 42,000 colombiers four nissaient donc 61,800,000 oures d'une nourriture saine, et en général à un prix assez bus. On a vu le jeune Pigeonneau ne se vendre couramment que quatre sous dans plusieurs départements.

» Enfin, en divisant 64,800,000 par seise, pour connaître le nombre de livres de viande dont l'arrêt contre les Pigeons nous a privés, on trouvera qu'a l'epoque de leur prescription, les colombiers entraient pour 4,200,000 livres pesant de viande dans la nourriture de la France, et diminuaient d'autant la consommation des autres subsistances animales.

» Il résulte un autre dommage de la suppression des colombiers : la perte de leur fiente, un des plus puissants engrais pour les terres qu'on destine à porter du chanvre, et qu'on a vu vendre dans certains depattements au même prix que le blé. »

La Colombine est en effet un engrais des plus énergiques. Elle fertilise en peu de temps les prairies humides et froides, et double les récoltes des Légumineuses. Enployée dans la proportion d'un sixième, elle est très efficace pour la culture des plantes étrangeres; elle améliore la terre de bruyère. On l'emploie encore pour diminuer la crudité des eaux de puits, particulierement pour neutraliser la Selenite qu'elles contiennent quelquefois, et la rendre moins susceptible de s'évaporer. Le fluide aissi chargé de Colombine est employé, dans les potagers, pour arroser les arbres fruitiers qui sont jaunes ou malades.

Les Pigeons, dont l'homme a fait des captifs volontaires, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs feces, ont donc leur utilité dans l'économie domestique et rurale. Mais # est un autre genre de service qu'ils lui rendent et qu'ils paraissent lui avoir rende de tous les temps : nous voulons parler de leur emploi comme messagers fideles et rapides. Les mariniers d'Égypte, de Chypre sième pour repeupler et remplacer les vides | et de Candie, au rapport de Belon, élevaient

ses Pigeons sur leurs navires, pour les lâcher quand ils approchaient de terre, afin de faire annoncer leur arrivée. Dans l'Orient cet usage était surtout répandu. Selon Pline, on s'était servi de pareils messagers pour faire passer des lettres dans Modène assiégée par Marc-Antoine. On en renouvela l'usage em Hollande en 1574. Enfin, de nos jours, des spéculateurs anglais, français et belges qui ent des fonds sur la Bourse, ont des Pigeons qui leur annoncent le cours des opérations.

Lorsqu'après avoir considéré cette innombrable quantité de Pigeons domestiques dont l'homme retire un si grand avantage; lorsqu'après avoir constaté la diversité de leur taille, de leurs formes, de leurs couleurs, etc., l'on s'est demandé s'il était possible que tant d'êtres, en apparence si différents, tirassent leur origine d'une seule et même espèce, les uns ont nié la possibilité d'une généalogie qui aurait le Pigeon biset (Columba livia) pour point de départ, et les autres ont invoqué des preuves qui ont fait croire à la probabilité d'une pareille généalogie: ainsi s'est trouvée partagée l'opinion sur l'origine des races.

Brisson, et avec lui quelques naturalistes, ont pensé que le Pigeon romain était une espèce primitive, et que de lui et du Pigeon biset, avec ses variétés, étaient issues toutes mos races. D'autres auteurs les ont attribuées au mélange du Ramier, de la Tourterelle, du Biset et de quelques autres espèces domestiques; et pour que leur opinion ne tombat pas devant les faits qui prouvent que le produit issu de deux espèces dissérentes, bien qu'appartenant au même genre, est infécond, et, par conséquent, incapable de se perpétuer dans le temps, ces auteurs ont supposé, et l'on pourrait dire admis, qu'il n'y avait pas d'espèces dans la nature. mais seulement des races primitives.

Busion, après avoir admis qu'on doit regarder les Pigeons de volière et ceux de colombier, c'est-à-dire les grandes et petites races domestiques, comme émanant de la même espèce, qui est le Pigeon biset, finit nésnmoins par dire qu'il pourrait bien se saire que ce dernier, le Pigeon ramier et la Tourterelle, dont les espèces paraissent se soutenir séparément et sans mélange dans l'état de nature, se soient cependant unis dans celui de domesticité, et que de leur mélange soient issues la plupart des races de nos Pigeons domestiques. Ce qu'il y a d'étonnant c'est de voir Buffon arriver à ce doute, après être parti de ce principe : que des individus engendrés de deux espèces différentes ne peuvent se reproduire. Or, si c'est là une loi que des expériences multipliées sur les animaux et les plantes mêmes ont démontrée invariable, pour quoi y auraitil exception pour les Pigeons?

Quoi qu'il en soit, il sera toujours vrai de dire que le Pigeon biset est la souche de tous nos Pigeons de colombier et d'un bon nombre de ceux de volière. Quant à certaines races, leur origine est beaucoup plus obscure et ne pourra probablement jamais être bien connue.

On est aussi peu d'accord sur le nombre de races pures que l'on doit admettre, qu'on l'est sur leur origine; mais ici une pareille diversité dans les opinions est concevable. Quelques éleveurs que nous avons consultés nous ont avoué en reconnaître, les uns seulement neuf, les autres quinze. Buffon divisait ses Pigeons en douze races ou variétés principales, auxquelles il rattachait une foule de variétés secondaires. MM. Boitard et Corbié, dans leur Monographie des Pigeons domestiques, le seul ouvrage un peu complet qui ait été écrit sur ces animaux, ont décrit vingt-quatre races, parmi lesquelles il en est qui correspondent aux variétés secondaires de Buffon : nous indiquerons plus loin les principales.

## CLASSIFICATION DES PIGEONS.

L'opinion des ornithologistes a été longtemps partagée et l'est encore sur la question de savoir si les Pigeons sont ou Passereaux ou Gallinacés, ou bien s'ils forment un ordre indépendant des uns et des autres.

Ceux qui, à l'exemple de Linné, en ont fait un genre de l'ordre des Passereaux, invoquent, en faveur de leur manière de voir, des faits puisés dans les mœurs et les habitudes de ces oiseaux: comme les Passereaux, les Pigeons, disent-ils, sont monogames; comme chez eux le mâle et la femelle travaillent en commun à la construction du nid, ils se partagent le soin de l'incubation et de l'éducation des jeunes. Ceux-ci en naissant, aveugles et incapables de chercher

174

eux-mêmes leur nourriture, sont longtemps nourris par les parents dans le nid avant de le quitter. Enfin un caractère physique qui a encore contribué à faire rapprocher les Pigeons des Passereaux, est celui qui consiste dans la manière dont le pouce est articulé sur le tarse; il est presque au niveau des doigts antérieurs, ce qui permet à ces Oiseaux de percher. Le contraire ayant lieu chez les Gallinacés, il paralt assez rationnel que l'on ait proposé d'introduire les Pigeons dans l'ordre auquel ils semblent appartenir sous tant de rapports.

Les méthodistes au contraire qui n'ont eu égard qu'aux faits purement matériels, à certains caractères zoologiques qui leur sont communs avec les Gallinacés, se sont crus autorisés à classer les Pigeons avec ces derniers. Ils ont vu que les uns et les autres ont un bec voûté, sur lequel sont percées, dans un large espace membraneux, des narines que recouvre une écaille cartilagineuse rensiée; un sternum osseux profondément et doublement échancré; un jabot extérieurement dilatable; et ces caractères leur ont sussi pour laisser les Pigeons et les Gallinaces dans le même ordre. Enfin, comme parmi les premiers il existe des espèces qui ont avec les seconds une grande analogie, soit par leurs mœurs et leurs allures, soit par leur facies; comme les espèces de Pigeons qui ont reçu le nom de Colombi-Gallines ont des pieds plus allongés et des habitudes qui rappellent celles des Gallinacés, quelques auteurs se sont encore servis de ces particularités pour motiver le rapprochement qu'ils faisaient de ces Oiseaux.

Dans quel ordre convient-il donc de laisser les Pigeons? Ce ne doit être ni dans celui des Passereaux, nidans celuides Gallinacés : il est plus convenable, ce nous semble, comme l'a fait Brisson, et comme après lui l'ont fait beaucoup d'ornithologistes recommandables, de créer pour eux un ordre particulier qui, naturellement, doit trouver place entre les Passereaux et les Gallinacés, parce que les Pigeons sont évidenment une transition des uns aux autres; ils sont le lien par lequel les premiers passent sans interruption aux seconds. Si les Pigeons ont dans leurs habitudes naturelles, ou dans leurs caractères 200logiques, des traits qui ont pu les saire consondre, soit avec les uns, soit avec les

autres, on ne saurait nier qu'ils n'aient en général dans leur manière d'être, dans leur mode de vivre, un caractère distinctif qui servira toujours à les dissérencier. La manière dont ils nourrissent leurs petits; le son guttural qu'ils font entendre, à défaut de chant, et de là la faculté de dilater leur œsophage au moyen de l'air qu'ils y introduisent; leur nature indolente; leurs singuliers témoignages de tendresse; la fixité remarquable du nombre d'œuss qu'ils produisent; leur façon de boire, etc.; et plus que cela un facies tellement typique qu'on ne confond jamais, ou que très difficilement, un Pigeon, à quelque espèce qu'il appartienne, avec un autre Oiseau, sont autast de motifs propres à légitimer l'ordre établi par Brisson, et adopté par Latham, Tenminck, Levaillant, et aujourd'hui par la généralité des ornithologistes.

Si cette question est à peu près résolue pour presque tous les méthodistes modernes, il est un autre point sur lequel les opinions tendent également à se rencontrer. En effet, on est généralement d'accord pour admettre que les Pigeons composent une famille susceptible d'être décomposée en un assez grand nombre de coupes gésériques.

Tous les auteurs, jusqu'à Levaillant, ont réuni les Pigeons dans une division unique. Ce naturaliste, le premier, les distribut dans trois sections distinctes : celle des Colombi-Gallines, renfermant les espèces voisines des Gallinacés par leurs caractères et leurs mœurs; celle des Colombes ou Pigeons proprement dits; et celle des Colombart, pour les espèces à bec plus fort et à tarses plus courts que chez les vrais Pigeons. Cest cette classification qu'ont adoptée G. Cuvier dans son Règne animal, M. Temmind dans son Histoire naturelle des Pigeons, & Vieillot dans sa Galerie des Oiseaux: setlement ce dernier a distingué, sous le nes de Lophyrus, les Gouras des Pigeons, et à donné une valeur générique au groupe que formaient les Colon.bars.

Plus tard, le genre Pigeon ayant été éleré au rang de famille, de nombreux démembrements proposés par Stephens, Spix, Ch. Bonaparte, Selby, et surtout par Swainson, sont venus augmenter le nombre des genres déjà adoptés. Ces genres, portés actuellegt-deux, composent, dans la List res de G.-R. Gray, trois sous-facorrespondent aux trois divisions sent admises par Levaillant et mo-Vieillot: la sous-famille des Trenprend les espèces du genre Tre-tillot, et par conséquent les Cocalle des Columbinæ renferme les mes, et celle des Gourinæ corresertie aux Colombi-Gallines et aux la Vieillot.

ens composent donc, pour la plunithologistes, un ordre particulier Latham, Meyer et Wolf, Temm., de Blainville), qui comprend une sique (Colombidæ Vig., Peristères hombinus Vieill.), dans laquelle se ranger un certain nombre de que nous allons faire connaître. drens pour guide de cette partie travail la classification que M. Lesnde des Pigeons, dans ses Complétemeres de Buffon.

# AS on COLOMBI-HOCCOS Less.

nendibule supérieure légèrement son sommet et dépassant l'infémes nus, longs, robustes, aréolés; ples et concaves; tête surmontée

: Lophyrus, Vieill.; Goura, Steph.; L, Kaup; Ptilophyrus, Swains.

is espèce de ce genre a été décrite

a sus le nom de Pigeon couronné

; en la connaît aujourd'hui sous

leuna couronné, Lophyrus corona
"Col. coronata Linn. Cet Oiseau,

grésenté dans l'atlas de ce Diction
RAUX, pl. 7, a tout le plumage d'un

a cendré, rembruni sur les pennes

et de la queue; les couvertures su
des ailes d'un marron pourpré; un

à travers l'œil; et une belle huppe

; de plumes à barbes désunies et un

ura est excessivement commun à la -Guinée; on le trouve aussi dans plus de l'archipel des Moluques, dans Waigiou, et à Tomogui, où il porte le Matutu. Les Papous l'appellent et les Papous du havre de Dorey site.

II. COLOMBI-PERDRIX, Levaill.

Tarses nus, élevés, réticulés; ailes courtes et arrondies; queue courte, étagée, basse et pendante, comme celle des Perdrix.

Genre Starnænas, Ch. Bonaparte.

Cette section ne comprend que des espèces américaines.

Le Col.-Perdrix a cravate noire, Star. cyanocephala Bonap., Col. cyanocephala Linn. (Buff., pl. enl., 174, sous le nom de Tourterelle de la Jamaïque). Sommet de la tête et côtés de la gorge bleus; une bande semi-circulaire blanche sur le cou; un trait blanc sur l'œil; parties supérieures d'un brun vineux; parties inférieures d'un cendré rougeâtre. — Habite les Antilles.

Le Col.-PERDRIX MONTAGNARD, Col. montana Linn. (Temm., Pig. et Gal., pl. 4). Sommet de la tête et derrière du cou d'un vert doré, à reflets pourprés; dos et couvertures supérieures de la queue violets, à reflets pourprés; deux bandes blanches sur les côtés de la tête; queue rousse; base du bec, tour des yeux et pieds rouges. — Habite la Jamaique.

Le Col.-Perdrix de la Martinique, Col. Martinica Gmel. (Temm., Pig. et Gal., pl. 5 et 6). Du Brésil, des lles Caraïdes et de Porto-Rico. — Le Col.-Perdrix a face blanche, Col. erythrothorax Temm. (Pig. et Gall., pl. 7), de Surinam?. — Et le Col.-Perdrix a front gris, Col. frontalis Temm. (Pig. et Gall., pl. 10), de la Guiane, du Brésil et du Paraguay, appartiennent encore à ce groupe.

## III. COLOMBI-GALLINES, Levaill.

Base de la mandidule inférieure pourvue d'un barbillon charnu et rouge; tarses allongés, nus; ailes amples, arrondies; queue courte et pendante.

Genre Verrulia, Flem.; Geophilus, Selby.

Les espèces de ce groupe sont le Col.GALLINE A BARBILLONS, Ver. carunculata
Flem., Col. carunculata Temm. (Levaill.,
Ois. d'Afr., pl. 278). Tête, cou et poitrine
gris ardoisé; scapulaires et couvertures des
ailes d'un beau blanc; pieds rouge-vineux.

— Habite le cap de Bonne-Espérance.

Le Col.-Galling onicou, Col. auricularis Temm. (Hist. des Pig., pl. 21). Cette espèce se distingue par trois barbillons charnus, rouges, adhérents à la peau dénudée qui recouvre le devant du cou, et par un tubercule arrondi comme une cerise, qui surmonte le bec à sa base; tout son plumage est d'un blanc uniforme. — Habite, dit-on, l'Île des Amis, dans la mer du Sud.

## IV. NICOBARS, Lesson.

Bec assez épais, renflé à la pointe, comprimé sur les côtés; ailes aussi longues que la queue; celle-ci très courte et arrondie; tarses courts, forts et garnis d'écailles; plumes du cou longues, étroites et contournées.

Genres: Calænas, G.-R. Gray; Geophilus, Selby.

Une seule espèce de ce groupe est le Pi-GEON NICOBAN, Col. nicobarica Temm. (Buff., pl. enl., 491). Tout son plumage, à l'exception des rectrices qui sont blanches, est d'un beau vert à reflets pourpres et rouge cuivreux. Les plumes du cou retombent en forme de camail, comme celles du Coq. — Habite les Moluques et la Nouvelle-Zélande, où les nègres le nomment Manico.

#### V. COLOMBI-COLINS, Lesson.

Bec mince, renflé à l'extrémité; fosses nasales profondes; narines percées en avant; tarses allongés, assez robustes, scutellés, nus; ailes médiocres; queue moyenne et arrondie.

Genres: Chamæpelia, Swainson; Colum-Lina, Spix.

Les Colombi-Colins sont les plus petites espèces de la famille des Pigeons.

Le COLOMBI-COLIN PYGMEE, Col. minuta Lath. (Temm., Histoire des Pigeons, pl. 16). Parties supérieures d'un brun cendré; ailes tachées de bleu; devant du cou et poitrine d'un gris vineux; parties inférieures d'un blanc roussatre.—Habite le Brésil et le Paraguay.

Le COLOMBI-COLIN COCOTZIN, Col. passerina
Lath. (Buff., pl. enl., 243, fig. 2, sous le nom
de petite Tourterelle de la Martinique). Dessus
de la tête et du cou d'un cendré bleuâtre;
front, gorge, dessous du con et poitrine d'un
gris vineux; sur les ailes, quelques taches
d'un bleu brillant; parties supérieures d'un
cendré foncé; parties inférieures vineuses.

— Habite le Pérou, Saint-Domingue, PortoRico et la plupart des autres lles Caraïbes.

Le Colombi-Colin ricei, Col. picui Temm. Front et côtés de la tête blanchâtres; toutes les parties supérieures brunes, avec des taches d'un bleu d'émail sur les ailes; parties inférieures blanchâtres.—Habite le Paraguay.

Le Pigeon talpacoti, Col. talpacoti Temm. (Histoire des Pigeons, pl. 12), du Brésil et du Paraguay; et le Colombi-Caille mottestot, Col. hottentota Temm. (Histoire des Pigeons, pl. 15), se rangent à côté des espèces que nous venons de décrire.

M. Lesson y place encore deux espèces que quelques auteurs regardent comme des Colombi-Gallines. Ce sont:

La COLOMBE ENSANGLANTÉE, Col. cruentals
Linn., Temm. (Histoire des Pigeons, pl. 8 st 9), représentée dans l'atlas de ce Dictionnaire, Oiseaux, pl. 6. Elle a l'occiput et le haut du cou d'un violet foncé à reflet vert; le das, les scapulaires, les petites couvertures des ailes, ainsi que les côtés de la poitrine, grisardoisé; toutes les plumes de ces parties listrées de vert brillant métallisé; la gorge, les côtés du cou et la poitrine d'un blanc pur, avec une tache sanguine sur cette deraisse partie. — Habite les lles Philippines.

La COLOMBE JAMEISON, Col. Jameisonii Quoj et Gaimard (Zoologie de l'Uranie, p. 123). Tout le plumage en dessus ardoisé clair; poitrine et ventre blancs, avec des taches triangulaires ardoisées.—Habite la Nouvella-Galles du Sud.

# VI. COLOMBARS, Levaillant.

Bec court, épais, assez robuste, realit à l'extrémité, comprimé sur les côtés; narines entièrement couvertes; tarses robustes, courts, emplumés jusqu'au talon; doigns réunis par la base; ailes moyennes; queus courte plus ou moins cunéiforme.

Genres: Treron, Vieill.; Vinago, Cuv.; Toria, Hodgs.; Palumbus, Mohr.; Sphenuru, Swains.; Sphenocercus, G.-R. Gray.

Le COLOMBAR AROMATIQUE, Col. aromatica Linn. (Buff., pl. enl., 163). Parties supérienres d'un brun pourpré; sommet de la sète gris-cendré; nuque cendré-verdâtre. cou, poitrine et ventre d'un vert sale; plumes des jambes vertes, terminées de blanc.—Habite Java, Sumatra et l'Ile de Tanna.

Le Colomban unicolone, Col. psittacea Tem-(Histoire des Pigeons, pl. 4). Tout le plumage d'un beau vert avec les couvertures inférieu-



queue terminées de blanc. — Habite s Java et de Timor.

NEMAR A QUEUE POINTUE, Col. oxyura (Nemm., pl. col., 240). Queue étagée, pennes médianes dépassant d'un fleux qui les avoisinent. Tout le plufensus d'un vert pré; sur la poimande couleur de rouille; basme d'er; couvertures inférieures me frangées de jaune brillant. — le de Java.

on a fait de cette espèce le type de : Sphenurus, nom que G.-R. Gray on celui de Sphenocercus.

section appartienment encore: Le COMMANDEUR, Col. militaris Temm. les Pigeons, pl. 1), du Bengale. -MARTSOU, Col. australis Linn. . . . . . . . . . . . Le A con seron, Con furviculis Wagl., -Le COLOMBAR JOUJOU, Col. vernans . al. 438), de Java, de Sumatra. pines. - Le Colombar a queue étapo sphenura Vigors, de l'Himalaya. DAR ODORIFÈRE, Col. olax (Temm., 141), de Sumatra, de Java et de me des Moluques. — Le Colombar A Col. calva Temm. (Histoire des pl. 7), de la côte occidentale d'A-La COLOMBAR WAALIA, Col. Abys-L. (Vieill., Galerie des Oiseaux, pl. Binegal, de l'Abyssinie et du cap Emérance. — Le Colombar de Cap-St. Capellei (Temm., pl. col., 143), et de Java. - Le COLOMBAR DE st. Sieboldii (Temm., pl. col., 569).

INOPES ou KURUKURUS, Less.

tarses courts, robustes, épais, jusqu'au milieu; ailes aiguës; ondie et flabellée.

: Ptilinopus, Swains.; Ptilopus,

les espèces de cette section sont des

cusa Kurukuru, Col. purpurala mmet de la tête d'un beau rouge dré d'une bordure jaune; occiput, itrime gris-cendré; parties supém beau vert lustré, avec les couvertures moyennes des ailes frangées de jaune; parties inférieures jaunes; queue terminée par une bande blanche nuancée de vert. — Habite Timor, les lles des Amis et de la Société, et quelques autres lles de la mer du Sud.

La Colombe mentonnière, Col. gularis Quoy et Gaim. (Voy. de l'Astrol., pl. 29). Tête, gorge et poitrine cendrées; une large tache marron sous le bec; dos et ailes d'un vert magnifique; ventre fauve; abdomen, cuisses et couvertures inférieures de la queue d'un roux vis. — Habite l'île de Célèbes.

La COLONBE PORPHYRE, Col. porphyrea Reinw. (Temm., pl. col., 106). Tête, cou, nuque et poitrine d'un pourpre très vif; sur la poitrine un large collier blanc; dos vert; milieu du ventre et flancs cendrés et nuancés de vert et de jaunâtre; abdomen jaune; couvertures inférieures de la queue vertes, bordées de jaune pur. — Habite les lles de la Sonde et des Moluques.

Ici viennent encore se placer la Colonbe TURGRIS , Col. melanocephala Linn. ( Buff. . pl. enl., 214, sous le nom de Tourterelle de Batavia), de Java. - La Colombe Tur-VERT, Col. viridis Gmel. (Buff., pl. enl., 142), d'Amboine. - La Colombe Jambos. Col. jambos Linn. (Temm., Hist. des Pig., pl. 27 et 28), de Java, de Sumatra et de Malac. - La Colombe Bleu-Verdin, Col. cyanovirens Less. (Zool. de la Coq., pl. 42, f. 1), de la Nouvelle-Guinée. - La Colonge VERTE, Col. virens Less. (Zool. de la Coq., pl. 42, f. 2), de la Nouvelle-Guinée. - La COLOMBE MONACALE, Col. monacha Reinw. (Temm., pl. col., 253), de l'île Célèbes. -La Colombe Hyogastre, Col. hyogastra Reinw. (Temm., pl. col., 252), de l'île Célèbes. -La COLOMBE NAINE, Col. nana Temm. (pl. col., 565), de la Nouvelle-Guinée.-La Co-LOMBE MIGNONNE, Col. pulchella Temm. (pl. col., 564), de la Nouvelle-Guinée. - La Co-LOMBE PERLEE, Col. perlata Temm. (pl. col., 559), de la Nouvelle-Guinée. - La Colombe DES MARIANNES, Col. roseicapilla Less .- La COLOMBE FORSTER, Col. Forsterii Desm., purpurata Temm. (Hist. des Pig., pl. 35), des lles des Amis et de Tonga-Tabou. — La Co-LONBE D'OTAITI, Col. Tailensis Less. (Zool. de la Coq., t. I, p. 297). - La COLOMBE A VENTRE JAUNE, Col. xanthogaster Warl. (Temm., pl. col., 254), des Moluques. -

La Colombe Pouriopou, Col. superba Temm. (Hist. des Pig., pl. 33), d'Otalti. — La Colombe Elphinstorne, Ptilinopus Elphinstornii Sykes (Proceed., t. 11, p. 149), du pays des Mahrattes. — La Colombe vlouvlou, Col. holosericea Temm., des lles Sandwich. — La Colombe raythroptera Lath., des lles de la mer du Sud et des Nouvelles-Hébrides. — La Colombe Cendbillon, Col. cinerana Temm. (pl. col., 563), de Timor. — La Colombe Révallisée, Col. metallica Temm. (pl. col., 562), de Timor.

#### VIII. TURVERTS, Less.

Bec long, grêle, légèrement convexe à la pointe; narines obliquement percées au milieu du bec; tarses longs, grêles, complétement nus; doigts faibles; ailes longues et pointues; queue médiocre et légèrement arrondie.

Genres: Peristera, Swains.; Ocyphaps, Gould.

La COLOMBE CEMDRÉE, Col. cinerea Temm. (pl. col., 260). Front, gorge, devant du cou, poitrine et ventre d'un blanc teint de grisbleu; sommet de la tête et nuque grisbleu foncé; le reste des parties supérieures gris de souris. — Habite le Brésil.

La COLOMBE PAPUSAN, Col. papusan Quoy et Gaim. (Voy. de l'Ur., pl. 30). Tout le plumage généralement roux, avec les plumes du dos à reflets métalliques un peu verdâtres, et les couvertures inférieures de la queue d'un roux vif. — Habite les îles Mariannes.

Nous citerons encore le Turvert malais, Col. jevanica Lath. (Temm., Hist. des Pig., pl. 26), de Timor, de la Nouvelle-Guinée et de Sumatra. — La Colombe a masque blanc, Col. larvata Temm. (Hist. des Pig., pl. 31), du cap de Bonne-Espérance. — La Colombe a nuque violette, Col. violacea Temm. (Hist. des Pig., pl. 29), de l'île Saint-Thomas. — La Colombe a oreillom blanc, Col. leucotis Temm. (pl. col., 189), des Philippines. — Et la Colombe longup, Col. lophotes Temm. (pl. col., 142), de la Nouvelle-Guinée. M. Gould a séparé génétiquement cette espèce sous le nom d'Ocyphaps.

# IX. TOURTERELLES, Less.

Bec mince, rendé; narines simples; tarses

longs, grêles, nus, garnis de scutelles en avant; ailes longues, subaigués; quem moyenne, légèrement arrondie ou presque rectiligne; formes élancées, sveltes, allengées.

Genres: Turtur, Less.; Perislera, Bais Columbina, Spix; Geopelia, Swains.

On trouve des Tourterelles en Eurepe, en Afrique, en Asie et en Amérique.

La Tourterelle Propresent dite, Cal. surtur Linn. (Buff., pl. enl., 394). Cette espèce, que l'on connaît généralement en France sous le nom de Tourterelle des lois, a la tête et la nuque d'un cendré vinens; sur les côtés du cou un croissant comparé de plumes noires terminées de blanc; le devant du cou, la poitrine et le haut du ventre d'un vineux clair; le dos d'un brun cendré; l'abdomen et les couvertures inférieurs de la queue d'un blanc pur.

Elle babite toute l'Europe, mais la Midi plus abondamment que le Nord; on la trouve aussi en Afrique et en Asie.

D'autres espèces, sans être originaires d'Europe, s'y trouvent de passage en y vivent dans une sorte de domesticité. Ca sont:

La Tourrerelle d'Égyption Lath. (Temm., Hist. des Pig., pl. 45). Tête et cou d'un rose vineux; poitrine rossèm, variée de lignes noires simulant des mailles; dos brun mélangé de roussètre; ventre vineux; couvertures inférieures de la quoue d'un blanc pur.

Cette Tourterelle, qui s'avance jusqu'en Grèce, où elle a été tuée plusieurs fois, hebite la Turquie, l'Asie mineure et l'Égypte.

La TOURTERELLE RIEUSE, Col. risone Linn. (Temm., Hist. des Pig., pl. 41). Test le plumage blanc, avec un collier noir.

C'est cette espèce qui, introduite es Esrope, y est élevée en cage, sous le sem de
Tourterelle de Barbarie. On la trouve sépandue à l'état sauvage dans plusieurs parties de l'Afrique méridionale, de l'Asie et de
l'Europe. Elle est aussi très commune à Java,
où on la nomme Puter, et se trouve également
dans l'Inde, dans le pays des Mahrattes.

Parmi les espèces asiatiques, nous désirons la Tourrerelle de Barrau, Col. Bantomensis Sparm. (Temm., Hist. des Prg., pl. 47). Plumage en dessus cendré, avec des taches lunulées brunes sur le dos et sur les

su et poitrine sur les côtés rayés; l'un blanc vineux.

set commune dans toutes les fles des se et de la Sonde.

pon en a fait le type de son genre

I les espèces américaines, nous choina Tourient ERUYANTE, Col. strople (Ois. du Brés., pl. 75,f.1). Front, ; garties inférieures blanches, légèherdées de rose sur la poitrine; posvirtures des ailes striées en long allvâtre; les grandes blanches, frantrun; parties supérieures cendrées. In le Brésil, sur les bords de la rina Amazones.

m a fait le type de son genre Co-

miles qui se rapportent encore à His sout : la Tourterelle merau-Lafra Linn. (Temm., Hist. des Pig., , CAfrique. - La Tourt. Tambou-26. Igrapanistria Temm. (Hist. des . 36), de la Cafrerie. - La Tourt. Col. picturata Shaw. (Temm., pl. D. de Madagascar, des lles de France meton. - La Tourt, tigrée, Col. Framm. (Hist. des Pig., pl. 43), des B et du pays des Mahrattes. - La TERRESTRE, Col. humilis Temm. . 258 et 259), du Bengale, des Phiet du pays des Mahrattes. - La B BOUBLE COLLIER, Col. bitorquata Mist. des Pig., pl. 40), du Sénégal, Tent. De Dussumien, Col. Dussumm. (pl. col., 188), de Manille. PORT. MEENA, Col. meena Sykes, du 1 Mahrattes. - La Tourt. MULLE-Col. Mulleri Temm. (pl. col., 566). mvelle-Guinée. - La Tourt. GLA-, Col. gelastis Temm. (pl. col., 550), B. - La Tourt. BLEUE, Col. correm., du Bengale. — La Tourt. Geord. Geoffroyi Temm. (Hist. des Pig., de Bresil. - La Tourt. JASEUSE. trie Vieil. (Temm. pl. col., 166), 1. - La Tourt, VINEUSE, Col. pimm. (Hist. des Pig., pl. 41), de la - La Tourt. SYLVESTRE, Col. sylfield., du Paraguay. - La Tourr. t, Col. rufina Temm., de Cayenne. URT. BRUKETTE, Col. infuscata Lichs., . - La Tourt. Auricules, Col. eurita Temm. (Hist. des Pig., pl. 25), du Paraguay et de la Martinique.—La Tourt. Dominicaux, Col. dominicauxis Lath. (Buff., pl. enl., 487), de Saint-Domingue. —La Colombe a moustacux blanches, Col. mystacea Temm. (Hist. des Pig., pl. 56), de l'Amérique méridienale.

# X. COLOMBI-TURTURES, Less.

Bec mince, droit, renflé à l'extrémité; tarses courts, faibles; queue fort longue, cunciforme ou flabellée, composée de rectrices très étagées entre elles.

Genres: Ectopistes et Macropygia, Swains.; Zenaida, Ch. Bonap.; Peristera et Æna, Selby.

Une des espèces de ce groupe fait des apparitions en Europe. C'est la Colombe voyaceuse, Col. migratoria Linn. (Buff., pl. enl., 176). Elle a tout le plumage en dessus d'un gris bleuâtre, avec l'occipat vert-doré brilant; la poitrine d'un roux vineux, et le ventre blanc. — Habite l'Amérique du Nord; en cite plusieurs exemples de captures faites en Angieterre, en Norvége et en Russie.

Type du genre Ectopistes de Swainson.

La COLOMBE ZÉRATOR, Col. senaida Ch. Bonap. Elle ressemble beaucoup à la précédente. Tout son plumage en dessus est d'un roux cendré, en desseus d'un roux vineux. Elle a, en outre, le pourtour des yeux blanc et une tache améthyste en avant des oreilles. — Habite la Floride.

Type du genre Zenaida du prince Ch. Bonaparte.

La COLORDE TOURTELETTE, Col. capensis Linn. (Buff. pl. enl., 140). Tout le plumage en dessus d'un gris cendré, avec trois bandes noires sur le croupion; face, devant du con et milieu de la poltrine noirs; ailes tachetées de noir violâtre; parties inférieures blanches. — Habite le cap de Bonne-Espérance.

Type du genre Æna de Selbv.

La COLORDE PHASIANELLE, Col Amboinensis Linn., phasianella Temm. (pl. col., 100). Dessus du corps d'un roux brun émaillé de roux clair; derrière du cou violet; dessus de la tête et parties inférieures d'un rouge saturne; gorge d'un blanc mat. — Habite la Malaisie. On la rencontre dans les lles de la Sonde, des Moluques, des Philippines, de la Nouvelle-Guinée, jusqu'au nord de la Nouvelle-Hollande.

Type du genre Macropygia de Swainson. A ce groupe se rapportent aussi la Co-LOMBE DE LA CAROLINE, Col. carolinensis Linn. (Buff., pl. enl., 175), de New-York, de la Caroline du sud, des îles Caraïbes, de Porto-Rico, et du Brésil.-La Colombe écail-LÉE, Col. squamosa Temm. (Hist. des Pig., pl. 59), du Brésil. - La Colombe Tunteline. Col. campestris Spix (Ois. du Brésil, pl. 75, t. II), du Brésil. - La COLOMBE MÉLANOP-TERE, Col. melanoptera Molina, du Paragay et du Chili. - La Colombe Tourocco. Col. macroura Linn. (Buff., pl. enl. 329), de Ceylan. - La Colombe ONCHALL, Col. unchall Wag., de Java. - La Colombe mul-TIRAIES, Col. leptogrammica Temm. (pl. col. 500), de Java et de Sumatra. — La Colombe A TÊTE ROUSSE, Col. ruficeps Temm. (pl. col., 561), de Java et de Sumatra. — La Colombe REINWARDT, Col. Reinwardtsii Temm. (pl. col., 248), des îles Célèbes et des Moluques et de la Nouvelle-Guinée. - La Colombe mo-DESTE, Col. modesta Temm. (pl. col., 552), de Timor. — La Colombe maugé, Col. maugei Temm. (Hist. des Pig., pl. 52), de Timor. - La COLOMBE DE MANADO, Col. manadensis Quoy et Gaim. (Voy. de l'Ur., pl. 30), de Manado. - La Colombe MACQUAIRE, Col. cuneata Lath. (Quoy et Gaim., Voy. de l'Ur., pl. 31), de la Tasmanie. - La Colombe A COLLIER ROUX, Col. humeralis Temm. (pl. col., 191), de la Nouvelle-Hollande. - La COLOMBE AUSTRALE, Col. meridionalis Lath .. de la Nouvelle-Hollande.

# XI. PALOMBES ou COLOMBINES, Less.

Bec mince, droit, rensié au bout; tarses médiocres, à demi couverts, dans quelques espèces, par les plumes des jambes; doigts minces, allongés; queue moyenne, presque rectiligne ou un peu arrondie.

Genres: Phaps de Selby: Geophaps, Gould. Toutes les espèces appartenant à cette section sont de l'Océanie ou de l'Australie.

La COLONDE LUBACHELLE, Col. chalcoptera Lath. (Temm., Hist. des Pig., pl. 8). Tout le plumage d'un brun cendré émaillé, avec des bordures rousses à chaque plume; le front et la gorge d'un blanc pur; des taches brillantes d'un noir doré, disposées en deux rangées, sur les ailes; queue terminée de noir. — Habite la terre de Diemen et plasieurs parties de la Nouvelle-Galles du Sad.

Type du genre Phaps de Selby.

M. Lesson place encore dans ce groupe la COLOMBE MAGNIFIQUE, Col. magnifica Tenn. (pl. col., 103), de la Nouvelle-Galles du Sad et de la Nouvelle-Hollande. - La Corone AMARANTHE, Col. puella Less., de la Nouvelle-Irlande et de la Nouvelle-Guinée. -La Colombe leuconèle, Col. leucomela Temm. (pl. col., 186), de la Nouvelle-Galles du Sal. -La Colonbe élégante, Col. elegans Tenn. (Hist. des Pig., pl. 22), de la Nouvelle-Hollande. - La Colonne spiloptène. Cd. spiloptera Vig., de la Nouvelle-Hollande.-La Colombe Marqueter, Col. scripta Tema. (pl. col., 187), de la Nouvelle-Hollande. M. Gould a fait de cette dernière espèce le type de son genre Geophaps.

#### XII. MUSCADIVORES. Las.

Bec robuste, comprimé sur les côtés, surmonté à sa base, chez quelques espèces, d'un caroncule graisseuse qui se développe an temps des amours; narines libres et métiones; tarses robustes, emplumés on mu; doigts gros, longs, forts; queue ample, nutiligne ou échancrée au milieu; ailes lagss dépassant un peu le croupion.

Gentes: Carpophaga, Selby; Ducals, Hogds.

Toutes les espèces appartenant à cette section vivent exclusivement dans la Malaire, l'Océanie et les îles de l'Australie, et testes ont un plumage métallisé ou rigide.

La COLONDE MUSCADIVONE, Col. arnes Lien. (Temm., Hist. des Pig., pl. 3 et 4). Plamage en dessus d'un vert foncé, irisé; tête, cou, poitrine et ventre d'un gris bleubre, nuancé de vineux; rémiges d'un bleu verdoyant; couvertures du dessus de la quest rousses. — Habite les Moluques.

Ici viennent encore se ranger la Calonis
PACIFIQUE, Col. pacifica Gmel. (Temm., Bist.
des Pig., pl. 9), de l'Ile des Amis. — La CaLONDE OCÉANIQUE, Col. oceanica Less. (Zoil.
de la Coq., pl. 41), de l'archipel des Caralines et des Iles Pelew. — La Colonde viti,
Col. vitiensis Quoy et Gaim. (Voy. de l'Ast.,
pl. 28), des Iles Fidgis. — La Colonde a ceute
RAYEE, Col. radiata Quoy et Gaim. (Voy. de
l'Astr., pl. 26), de l'Ile de Célèbes. — La

COLOMBE GÉANTE, Col. spadicea Lath. (Temm., Hist. des Pig., pl. 1), de la Nouvelle-Zélande. - La Colonse A lunettes, Col. perspicillata Temm. (pl. col., 46), des Philippines et des Moluques. — La Colonne Zoé, Col. Zoe Less. (Zool. de la Coq., pl. 39), de la Nouvelle - Guinée. - La Colonbe PINON . Col. pinon Ouov et Gaim. ( You. de l'Ur. . ml. 28), de la terre des Papous. — La Co-LOUBE A VESTRE BOUX, Col. rufigaster Quoy et Gaim. (Voy. de l'Astr., pl. 27), de la Nouvelle - Guinée. - La Colombe MARINE, Col. alba Linn. (Temm., Hist. des Pig., pl. 7), des Moluques et de Java. — La Co-LOUBE LUCTUOSE, Col. luctuosa Temm. (pl. col., 247), d'Amboine. - La Colombe MAN-TELER, Col. lacernulata Temm. (pl. col., 164), de Java. - La COLOMBE CAPISTRATE, Col. capistrata Temm. (pl. col., 165), de Batavia. - La Colombe marnon, Col. badia Raffles, de Sumatra. - La Colonse a CRIN-TURE, Col. cincta Temm. (Hist. des Pig., pl. 23), de Batavia. L'espèce que M. Neboux a publiée dans le Magasin de zoologie (1840, n° 10) sous le nom de Coloube Du-PETIT-THOUARS, Col. Dupetit-Thouarsii Neb. (des Marquises), nous paraît encore se rapporter à cette section.

# XIII. COLOMGALLES, Less.

Bec épais, fort, élargi, enveloppé à la base d'une peau nue; joues or dinairement dénudées, papilleuses; tarses courts, emplumés jusqu'au milieu; plumes de la tête et du cou rigides, étroîtes, lancéolées, comme hérissées et échancrées.

Genres: Alectrænas, G.-R. Gray; Lophorhynchus, Swains.; Lopholaimus, G.-R. Gray.

Ce groupe se compose seulement de quatre espèces, qui sont des archipels indiens, de Madagascar ou de la Nouvelle-Hollande.

La plus anciennement connue est le Picross rousingo, Col. Madagascarensis Lath. (Buff., pl. enl., 11, sous le nom de Pigeon ramier bles de Madagascar). Tête noire; cou et thorax gris-brun glacé; tout le corps bleu indigo, avec du blanc sur la région anale; queue rouge de sang en dessous et au milieu. — Habite Madagascar.

Les autres espèces sont le Pigeon mérissé, Col. jubata Wagl. (Levaill., Ois. d'Afr., pl. 267), de Madagascar, des îles Bourbon et Maurice.— Le Pigeon Rouge-Cap, Col. rubricapilla Temm. (Hist. des Pig., pl. 30), et le Pigeon a double buppe, Col. dilopha Temm. (pl. col., 162), de la Nouvelle-Hollande. Cette dernière espèce, qui se distingue par une première huppe qui commence au front et s'arrête sur le devant du crâne, et par une seconde qui part de la terminaison de cette première pour descendre jusqu'à l'occiput, a été prise par Swainson pour type de son genre Lophorynchus. G.-R. Gray a remplacé ce nom par celui de Lopholaimus.

## XIV. RAMIRETS ou PICAZUROS, Less.

Bec grêle, mince, peu rensié, assez dur; tarses courts, à demi emplumés; pouce grêle; ailes atteignant le milieu de la queue; celle-ci ample, arrondie.

On ne rencontre les Ramirets qu'en Amérique, depuis les Antilles et le golfe du Mexique jusqu'au Paraguay, au Chili et aux îles de Chiloé.

Nous nous bornerons à indiquer les espèces que M. Lesson introduit dans ce groupe : le Pigeon Leucoptère, Col. leucoptera Neuw. (Temm., Hist. des Pig., pl. 18), du Brésil et du Paraguay. - La Colombe Tignée, Col. maculosa Temm., du Paraguay. - La Co-LOMBE ARAUCANIENNE, Col. Araucana Less. (Zool. de la Coq., pl. 40), du Chili. -La COLOMBE MÉRIDIONALE, Col. meridionalis King., du détroit de Magellan. - La Co-LOMBE DENISE, Col. Denisea Temm. (pl. col., 502), du Chili. - Le Pigeon Ramiret, Col. speciosa Temm. (Buff., pl. enl., 213), de la Guiane. - La Colombe a Queue annelée, Col. caribea Lath. (Temm., Hist des Pig., pl. 10), de Porto-Rico. - La Colombe BAYÉB, Col. fasciata Edw., de l'Amérique du Nord. - Le Pigeon imbrique, Col. imbricata Wagl. (Temm., Hist. des Pig., pl. 15), de l'Amérique méridionale. - Le Pi-GEON DE FITZORY, Col. Fitzorii King., des lles de Chiloé. - La Colombe simple, Col. inornata Vig., de Cubs. — Et le PIGEON A TETE BLANCHE, Col. leucocephala Lin. (Tem., Hist. des Pig., pl. 13), du golfe du Mexique et des Grandes-Antilles.

## XV. RAMIERS ou BIZETS, Less.

Bec mince, comme formé de deux pièces; chaque narine recouverte d'une lame ren-

fiée et convexe, séparée de celle du côté opposé par un sillon profond; tarses emplumés au-dessous de l'articulation, et quelquefois jusqu'aux doigts; queue ample, arrondie ou rectiligne.

Geore Palumbus, Ray, Briss.

Les espèces de cette section appartiennent toutes à l'ancien monde. Trois d'entre elles sont originaires d'Europe.

Le PIGEON RAMIER, Col. palumbus Linn. (Buff., pl. enl., 316). Il a tout le plumage d'un cendré plus ou moins bleuâtre, avec les côtés et le dessous du con d'un vert doré, changeant en bleu et en couleur de cuivre rosette, et la poitrine d'un roux vineux. Il a, en outre, sur chaque côté du cou et sur chaque aile, une tache blanche.

Le Pigeon Ramier est répandu dans toute l'Europe, mais plus en Suède que partout ailleurs; il visite en hiver le nord de l'Afrique.

Le Picson colombin, Col. anas Linn. (Temm., Hist. des Pig., pl. 11). Vulgairement condu sous le nom de petit Ramier, il a, en effet, avec celui-ci de grandes analogies. Tout son plumage est bleu cendré, avec les côtés du cou d'un vert chatoyant, et la poitrine couleur lie de vin. Il n'a de blanc ni sur les côtés du cou, ni sur les ailes; mais sur ces dernières existent deux taches noires.

Le Colombin habite les grandes forêts de l'Europe; on le trouve dans la Sibérie occidentale, et il visite, en hiver, le nord de l'Afrique.

Le Piczon BISET, Col. liria Linn. (Buff., pl. enl., 510 et 110). Il a tout le plumage d'un bleu cendré; les côtés du cou d'un vert chatojant; le croupion d'un blanc pur; deux bandes transversales noires sur les ailes.

Oq le trouve dans un état complet de liberté sur les côtes rocailleuses de l'Angleterre, de la Norvége et du midi de l'Europe, sur les bords de la mer Caspienne, dans la Daourie et l'Afrique septentrionale.

Cette espèce est généralement considérée comme la souche de nos Pigeons de volière et de colombier. Buffon divisait ceux-ci en 14 rares, offrant chacune de nombreuses variétes; M. Lesson en reconnaît 14, et MM. Boitard et Corbié en ont admis 24. Nous donnerons ici, d'après M. Lesson, le catalogue de ces races.

1º race. Le Pigeon mondain (Col. mensuefacta), 14 variétés.

2º race. Le Pigeon minorite (Col. speculeris).

3º race. Le Pigeon grosse-gonge ou mu-

4' race. Le Pigeon Creattant (Col. gynetrix), 1 variété.

3° race. Le Pigeos tocraast ou Battur (Col. gyrans).

6° race. Le Pigeon tremeleur ou Pan (Col. laticauda), 2 variétés.

7º race. Le Pigeox minondelle (Col. Nirundinina), i variété.

8° race. Le Pigeon tansorn ou gloctes (Col. tympanisans), 2 variétés.

9º race. Le Pigeon honain (Col. cecullata), 2 variétés.

10° race. Le Pigeos a CRAVATE (Col. turbita).

11° race. Le Pigeos polonais (Col. brairostrata), 1 variété.

12º race. Le Pigeox nonaix (Col. Compana), 4 variétés.

13° race. Le Pigeos tene (Col. carunculats ou turcica), 2 variétés.

14° race. Le Pigeon Ragadais (Col. forti-rostrata), 3 varietés.

Quelques espèces étrangères se rapportent encore à la section des Ramiers ou Bisets; ce sont : Le Pigkon violet . Col. jandhins Temm. (pl. col., 5015), du Japon. — Le Pigkon Ramerin, Col. arquatrix Temm. (Fint. des Pig., pl. 3), d'Afrique. — Le Pigkon Roussard, Col. Guinea Linn. (Temm., Bist. des Pig., pl. 16), d'Afrique. — Le Pigkon d'Hodgson, Col. Hodgsonii Vig., du Népaul. — Et le Pigkon Letconote, Col. leuconote Gould., de l'Himalaya.

M. Lesson range dans un Incertar sedis les espèces suivantes qui sont encore trop pet connues, soit pour être conservées, soit pour être placées dans telle ou telle autre section.

Le Pigeon Gourd-Gand, Col. melanoismos
Lath., de la Nouvelle-Zélande.—Le Pigeon
Tacheté, Col. machilla Gmel., patrie inconnue. — La Colonbe nordoret, Col. miniala Lath., de la Chine. — La Colonbe
Egyptienne, Col. .Egyptiaca Lath., esp. 49.
— Le Pigeon naganneno, Col. Zeulandiro
Lath., de la Nouvelle-Zélande.—La Colonbe
D'Ethro, Col. Eymensis Gmel., d'Olaiti.—
La Colonbe assatiot e, Col. asiatica Lath.,

— La Colombe a ventre rouge,
Linn., de la Chine. — Le Pigeon
bl. brunes Lath., de la NouvelleLa Colombe de Surinan, Col.
dis Lath. — La Colombe du MalaMalabarica Linn. — La Colombe
E, Col. Norfolcienis Lath. — La
lle, Col. pallida Lath., de la Noumile. — Et la Colombe orientale,
die Lath., de la Chine. (Z. Gerbe.)
NNEAU. ors. — Nom des jeunes

MRIERS. BOT. CR. — Famille de sus de Paulet, qui se distingue par sellongé et un chapeau irrégulier, adans un sens que dans un autre, s visqueux et d'une couleur blanspalle celle de l'argent.

sus spermaticus et une autre esdéterminée appartiennent à cette (Lév.)

Lance. Par. — Nom des fruits ou Plans dans les contrées méridio-

**ENGLLE.** BOT. PH. — Un des sisses de la Chausse-Trappe.

I ET PIGRITIA. MAN. — Vicq d'Ane enstomique des animaux, 1792) so le nom de Pigri le Bradype qui so quelquefois la dénomination de (E. D.)

MAM .- VOV. LAGOMYS.

PHARMACOLITE, MIN. — Vaharmacolite, Voy, arsiniates.

ma..—Nom générique donné par selques Nérites, telles que la N. Liané. (Du.)

TAB (πτλος, chapeau; ἄχρον, somca. — Genre de Champignons Pries (Syst. orb. veget. add., ion caractère essentiel consiste en a (réceptacle) en forme de tête, permbiliqué en dessous, très mince, ion en dessus, et se réduisant en Les spores sont simples (non anat recouvrent toute la face supé-

l le célèbre mycologue d'Upsal, ce smble au Vibrissea sous le rapport tation, et n'en diffère que par s'un hyménium, qui est remplacé suche de spores.

actères de ce genre semblent le

rapprocher des Tubercularia ou des Stilbum, comme le pensait Weinmann, et non pas des Asterophora, qui appartiennent aux Trichosporés, ni des Onygena, dont les organes de la fructification rappellent ceux des Tubéracés.

Le Pilacre Weinmanni Fr., qui a été trouvé en automne, par le professeur Weinmann, sur des troncs et des rameaux, dans les environs de Saint-Pétersbourg, a deux ou trois lignes de baut; le pédicule est ferme, cylindrique, égal, glabre, lisse, du volume d'un fil; le chapeau est petit, lenticulaire, ombiliqué en dessous; sa face supérieure se réduit en poussière, et présente dans l'état frais une couleur incarnat qui devient brune par la dessiccation.

Avant de pouvoir donner à ce genre une place certaine dans la classification mycologique, il faudrait l'étudier sur le vivant; et je crois, d'après les caractères qui lui out été reconnus, qu'il serait mieux placé dans les Tuberculariés que parmi les Trichodermacés. (Lév.)

PILEA (πτλος, chapeau). BOT. PH. — Genre de la famille des Urticacées, établi par Lindley (Collect., t. 4). Herbes des régions tropicales et subtropicales du globe. Foy. URTICACÉES.

PILEANTHUS (πίλος, chapeau; ανθος, fleur). Bot. PH. — Genre de la famille des Myrtacées, tribu ou sous-ordre des Chamælauciées, établi par Labillardière (Nov. Holl., II, 11, 1. 149). Arbrisseaux de la Nouvelle-Ilollande. Voy. Myrtacées.

PILÉIFORMES. Pileiformes. NOLL. — Dénomination employée par Latreille pour désigner la seconde famille de ses Mollusques scutibranches. Cette famille, caractérisée par la forme de la coquille en forme de bonnet ou de bouclier, correspond à peu près à la famille des Calyptracéens de Lamarck, et comprenait de plus le genre Navicelle qui appartient incontestablement à la famille des Néritacés. (Du.)

PILEOLA. MOLL. - Voy. PILÉOLE.

\*PILEOLA (pileus, chapeau). ACAL. — Genre d'Acalèphes médusaires proposé par M. Lesson pour une espèce trouvée dans le détroit de Gibraltar, et incomplétement décrite par MM. Quoy et Gaimard qui l'avaient nommée l'horcy nia pileata. Elle est incolore, byaline, longue de 18 millimètres et large

de 13 millimètres. M. Lesson, qui classe son genre Piléole dans la première tribu (les Endorées) de son groupe des Méduses non proboscidées, lui donne pour caractères de manquer de bras et de folioles marginales, et d'avoir une ombrelle conique, tronquée et entière au bord inférieur, largement ouverte, avec une cavité pyriforme très petite.

\*PILEOLARIA (pileolus, petit chapeau). BOT. CR. - Genre de Champignons créé par M. Castagne (Catalogue des plantes des environs de Marseille), caractérisé par un sporange globuleux, un peu déprimé et supporté par un long pédicule tortueux. Le Pileolaria Terebinthi Cast.. a été trouvé depuis un grand nombre d'années dans le midi de la France, et distribué par M. Requien à plusieurs Mycologues, comme devant former un groupe particulier, différant des Uredo par la longueur des pédicelles qui soutiennent les spores. Je l'ai rencontré très abondamment en Crimée et à Smyrne, et je l'ai décrit et figuré dans la partie botanique du Voyage de Demidoff dans la Russie méridionale (p. 129, tab. 6, fig. 2) sous le nom d'Uredo Decaisncana. M. Castagne, qui ignorait cette publication quand il a décrit sa plante, en a changé les noms générique et spécifique. Tout en adoptant le nouveau nom générique. je crois devoir conserver le spécifique, qui, selon les usages, doit l'être parce qu'il a l'antériorité. Je continuerai donc d'appeler ma plante Pileolaria Decaisneana. Ce Champignon crolt sur les Pistacia terebinthus, vera, lentiscus; il forme sur les deux faces des feuilles, mais le plus souvent sur la supérieure, des taches d'un brun noir. irrégulières, saillantes, confluentes, comme pulvérulentes, et qui pourtant ne se détachent pas au contact du doigt. Dans les temps humides, elles représentent des petits coussins assez saillants. Examinées au microscope, on voit de petites vésicules parsaitement sphériques, lisses, d'une couleur brune très foncée, et supportées par des pédicelles simples, blancs, transparents, très longs et contournés sur eux-mêmes comme des crins. Ils adhèrent très intimement à la feuille. Je ne puis mieux comparer cette plante pour l'aspect général qu'à l'Ascophora Mucedo; mais là se borne la comparaison, car les petits sporanges paraissent indéhiscents et, de plus, ils ne renferment pas de spores dans leur intérieur.

Depuis les observations de M. Castagne, j'ai examiné de nouveau le Pileolaria Decaisneana, et je puis assurer que je n'ai jamais aperçu que les spores ou les sporanges fussent déprimés ni tuberculeux, comme l'auteux l'indique et le représente; je les ai toujours trouvés lisses et parfaitement spbériques.

Dans quelle samille doit être rangé ce genne de Champignons? Cette question est asser disticile. La sphère qui termine les pédicelles est formée d'une membrane épaisse, très résistante; sa cavité ne renferme pas de spores. J'ai essayé d'obtenir la germination; mes expériences ont été sans résultat, et ja crois que l'on sera dans l'embarras auni longtemps que l'on n'aura pas vu cette gesmination ou découvert dans l'intérieur et à l'extérieur des spores proprement dites. C'est cette absence de spores qui m'a escas à placer le Pileolaria parmi les Urédinées: on doit même encore lui conserver cette place, quoique le mode de végétation nessit pas semblable. Il existe des circonstances et il faut se contenter de l'apparence, et ici nous en avons un exemple. (LEV.)

PILÉOLE. Pileola (pileolus, petit chepeau ). noll. - Genre établi par Sovert pour des coquilles fossiles du terrain editique en Angleterre, et auquel se meportent aussi deux coquilles fossiles de terrain marin tertiaire des environs de Paris et de Valognes. Ce genre, intermédiaire entre les Navicelles et les Néritines, fait également partie de la famille des Néritacées, et présente les caractères sujvants: La coquille est patellisorme, régulière, ellistique ou circulaire, conique; le sommet est droit ou légèrement contourné en spirale, et incliné en arrière; la face inférieure est concave, à bords tranchants, et l'ouverture en occupe à peine le tiers; le bord columelaire est denté ou strié, et le droit est lise. Les deux espèces d'Angleterre ( P. levis et P. plicatus) sont circulaires, à sommet dreit et central; leur spire n'est nullement apperente à l'extérieur : elles sont larges de 6 à 8 millimètres. Les deux autres espèces sont ovalaires, à sommet incliné postérieure ment, et leur spire est un peu visible : l'use, P. neritoides, décrite par M. Deshayes, 14 que 6 millimètres de longueur ; l'autre, ?.

sitavillensis, longue de 10 à 12 millimères, avait été précédemment décrite par Derance comme une Crépidule. (Dvs.)

PILÉOLE. Pileolus (diminutif de pileus).

NOT. CR. — Expression dont on se sert pour

Exprimer le chapeau de plusieurs petites

Expects de Champignons. Voy. mycologie.

(Liv.)

\*PILEOPHORUS (\*700, honnet; 90-160, qui porte). 188. — Genre de l'ordre les Coléoptères tétramères, de la famille les Curculionides gonatocères et de la difision des Erirhinides, établi par Schænberr (Genera et sp. Curculionidum syn., t. 7, 2, p. 148) sur une espèce du Brésil et des myirons de la Nouvelle-Fribourg, le P. eyeticans. (C.)

PILEOPSIS, Lam. MOLL. — Syn. de Cabochon.

PILET. 015. — Division établie par G. Cuvier parmi les Canards. Voy. ce mot.

PILEUS. BOT. CR. — Nom latin dont on se sert pour exprimer l'hyménophore des Champignons proprement dits (Agarics, Bolets, etc.). Voy. mycologis. (Lev.)

PILIDIUM (πιλίδιον, petit chapeau). BOT. ca. - Genre de Champignons créé par Kunze ( Myc. Heft., 2, pag. 92), appartenant aux Sphéropsidés, de la division des Clinosporés endoclines, et non aux Cliostomés, comme je l'ai dit dans ma classification mycologique (voy, MYCOLOGIE, p. 490). Il présente les caractères suivants: Conceptacles hémisphériques, aplatis à la base, innés, recouverts par l'épiderme; l'ostiole, quand le Champignon est jeune, représente ane petite papille, et, dans un âge plus avancé, il s'ouvre en plusieurs lanières qui s'étendent du centre à la circonférence; les mores forment une petite masse blanche; alles sont allongées, continues, transpaparentes, courbées et aigues aux deux extrémités.

Le Phacidium acerinum, seule espèce du penre connue jusqu'à ce jour, a été découvert par Chaillet, en Suisse, sur les seuilles de l'Acer pseudoplatanus; il sorme sur la seus inférieure des petits points noirs, plus on moins rapprochés les uns des autres, mais généralement épars; ils sont hémisphériques, noirs, recouverts par l'épiderme, et restent longtemps dans cet état. Rarement on y rencontre les caractères indiqués par

Kunze; pourtant on peut les observer, si l'on tient les feuilles dans un endroit humide: alors on voit des conceptacles s'ouvrir en quatre lanières, du centre à la circonférence; mais il y en a un plus grand nombre dont l'ouverture est parfaitement circulaire. Malgré ces variations dans le mode de déhiscence, le genre est bon, mérite d'être conservé, et doit cet avantage à la forme de ses spores. Comme elles ne sont pas renfermées dans des thèques, c'est à tort que Fries l'a placé entre les genres Phacidium et Hysterium. (Lev.)

PILIFÈRES. Pilifera. BAH.—Synonyme de Mammifères (voy. ce mot), suivant M. de Blainville. (E. D.)

\*PILIGENA, Schum. (Flor. sach., II, 211). Bor. cr.—Synonymed'Onygena, Pers.

\*PILIOLOBA (πλος, bonnet; λοδος, lobe). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Opatrides, formé par Solier, adopté par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 215) et par Hope (Coleopterist's manual, t. III, p. 410). Le type, la P. salax Lac., est originaire du Tucuman (Am. mér.).

\* PILIPOGON (πτλος, laine; πώγων, barbe). Bot. CR. — Genre de la famille des Mousses, tribu des Bryacées, établi par Bridel (Bryolog., I, 519). Mousses des Andes de Quito. Voy. mousses.

PILISCELOTUS. ACAL. — Genre de Méduses proposé par M. Templeton pour une espèce, P. vitreus, trouvée dans la mer du Nord, et ayant, comme l'Obélie de Péron, un appendice au sommet de l'ombrelle, et des tentacules marginaux; l'auteur caractérise ainsi ce genre: Le corps est hyalin, hémisphérique, avec le sommet prolongé en un appendice allongé, charnu, fusiforme, et le bord muni de quatre tentacules partant chacun d'un petit tubercule. (Duj.)

\*PILLERA, Endl. (Gen. plant., p. 1295, p. 6665). Bot. PH. — Voy. MUCUNA, Adans. PILLURION. OIS. — Voy. TANGARA.

PILOBOLUS (πίλος, chapeau; δάλλω, lancer). Bot. ca. — Genre de Champignons établi par Tode (in Schrift der Berl. Gesselsch. naturforsch. fr., t. V, p. 46, tab. 1). Il appartient à la division des Cystosporés, tribu des Saprophiles-Pilobolés. Ses caractères sont très difficiles à

énoncer, parce qu'il se présente sous plusieurs formes; pourtant on peut lui assigner les suivants: Réceptacle vésiculeux, urcéolé, membraneux, recouvert à sa partie supérieure par un opercule hémispherique corné, caduc et chassé avec élasticité; sporange globuleux, membraneux, transparent, d'abord inclus, puis exsert et couronnant le réceptacle; spores globuleuses, transparentes, nageant dans un liquide qui distend le sporange, et s'écoulant quand celui-ci vient à se rompre.

Le genre l'ilobolus est très curieux à étudier; il faut le suivre avec attention pour saisir et expliquer les changements qu'il éprouve à mesure qu'il se développe. Toutes les figures qui en ont été données sont inexactes; elles le représentent seulement à la moitié de son existence. Dans un mémoire que j'ai publié en 1826, et qui est inséré dans les Annales de la Société linnéenne de Paris, t. IV, p. 625, pl. XX, lig. B. C., j'ai consigné les observations que j'ai faites. Pendant longtemps on a considéré ce genre comme un Mucor: en effet, sa structure aqueuse, son développement sur les excréments de l'homme et des animaux exposés à l'humidité, la facilité avec laquelle il disparaît quand on le touche, autorisaient ce rapprochement; si à ces caractères on ajoute qu'il vit presque toujours en société avec des moisissures, qu'il croît comme elles avec une grande rapidité, l'analogie devient encore plus frappante. Persoon, Schumacker, Fries, et d'autres auteurs, en voyant qu'il se débarrassait avec élasticité, et qu'il lancait au loin son opercule, ont pris celui-ci pour les spores, et l'ont rapproché des genres Thelebolus, Spharobolus et Atractobolus, avec lesquels il n'a aucune ressemblance sous le rapport des organes de la reproduction, puisque dans ceux-ci les spores, du moins dans le Sphærololus, sont fixées à des basides et qu'elles sont renfermées dans un sporange charnu, solide, qui est lui-même lancé comme une petite balle par un mécanisme particulier.

Le Pilobolus crystallinus, que j'ai étudié particulièrement, présente les parties suivantes: un mycélium nématolde, un mycelium scléroide, un réceptacle, un opercule, un sporange et des spores.

Le mycélium némate:de est, comme celui

des autres Champignons, représenté par des filaments tres fins, qui résultent, comme je m'en suis assuré par l'observation, de la végétation des spores. J'ai mis dans une asiette de l'eau qui tenait en suspension de la bouse de Vache, sur laquelle s'étaiest développés des Pilobolus, puis j'ai recouvert le fond de l'assiette avec un linge après avoir tracé à la surface supérieure des cercles isolés avec un crayon; dans chacua des cercles i'ai fait crever un sporange : trois jours après les sporcs avaient émis des filaments, et deux fois il se forma un petit Sclerote. L'experience n'eut pas d'autres résultats; elle me prouva seulement la végétation des spores.

Le mycélium scléroïde succède, comme nous venons de le voir, au nématoïde; c'est un corps charnu, jaune, d'une forme intégulière, lisse ou mamelonné, arrondi ou oblong. Persoon en avait parsaitement constaté l'existence.

Dans un temps j'ai cru que ce corps différait des Sclérotes; mais depuis les recherches que j'ai faites sur ce prétenda genre, j'ai acquis la certitude que c'est un Sclérote: en effet, comme quelques uns, il donne naissance simultanément ou successivement à plusieurs réceptacles, et finit par disparaltre.

Lorsque les circonstances sont favorables et que des réceptacles naissent du mycélium scléroïde, on voit apparaître de petits corps allongés, cylindriques et jaunes; bientôt leur extrémité supérieure se tuméle: alors, ils ressemblent à de petites épingles. Cette tête augmente peu à peu de volume, devient blanche; un point noir se manifeste à sa partie supérieure, et il arrive un moment où on croit avoir devant les yeux une urne recouverte d'un couverde noir. A cette époque le Pilotolus n'a parcouru que la moitié de sa carrière, et c'est dans cet état que les auteurs l'ont représenté. Il ne vit que peu de temps sous cette forme; d'un moment à l'autre on le voit jeter avec élasticité cet opercule, presdre une nouvelle forme; et il présente. comme dans les Puccinies, deux vésicules superposées et supportées par un pédicule unique.

L'opercule est une partie à peu près hémisphérique, de consistance cornée, noire, dont l'existence ne se manifeste qu'à une certaine époque. On pourrait croire qu'il est jeune dans les premiers moments; à mesure que le développement a lieu, on voit le sommet du Champignon devenir brun, puis d'un noir opaque. Ce corps, que tous les auteurs considèrent comme le fruit lui-même, ne l'est pas ; c'est un corps cartilagineux, corné, d'une substance ferme et serrée. Si, à l'analyse, il donne quelques spores, elles ne lui appartiennent pas; elles ont été entraînées lors de sa séparation d'avec le réceptacle et de la rupture accidentelle du sporange. Il est assez difficile d'être témoin de la projection de l'opercule, mais on peut la produire artificiellement avec une épingle, en cherchant à le détacher. Lorsque le Pilobolus croît dans des endroits trop humides, il arrive quelquesois que le sporange fait issue par deux ou trois points à la fois; mais quand l'opercule est détaché, il reprend sa régularité.

Le sporange, dans les premiers temps du Champignon, n'est pas visible; il ne devient maniseste qu'après la projection de l'opercule, et c'est lui-même qui en est la cause. Il fait effort de dedans en dehors pour sortir, et, arrivé au terme, il représente une vésicule blanche, transparente, qui recouvre le réceptacle. Cette forme ne dure pas longtemps, il se crève bientôt et s'assaisse, ainsi que le réceptacle, et ne laisse de traces qu'une membrane blanche pliée sur elle-même. Soumis à l'examen microscopique, et même à un faible grossissement, M. Ehrenberg a remarqué dans l'intérieur des corps allongés, semblables à des vers qui étaient entraînés par un mouvement involontaire. J'ai constaté l'exactitude de ces observations, et je suis encore à me demander comment ces vers ont pénétré dans le sporange, et à quel genre ils appartienment. Ils ne sont pas constants, et les spores, malgré leur absence, ne cessent pas de se mouvoir. Quelle est la nature du liquide que renferme le sporange? En vertu de quelle loi les spores et les vers se meuventils? Je l'ignore entièrement. Ces deux questions me paraissent dignes de fixer l'attention des mycologues.

Les spores du Pilobolus sont sphériques, lisses, transparentes; elles nagent, se neuvent dans le liquide que renferme le

sporange, se répandent quand celui-ci so rompt; quand les circonstances sont favorables elles végètent, c'est-à-dire émettent des filaments qui plus tard se réunissent et forment un Sclérote d'où naissent des Champignons parsaits.

La science possède sur ce petit genre de Champignons quelques mémoires qu'on ne lira peut-être pas sans intérêt. Ce sont ceux de Tode, d'Ehrenberg, de Montagne, de Durieu de La Maisonneuve, de Gachet, et celui que j'ai publié.

On connaît trois espèces de Pilobolus; clies se développent sur les excréments des animaux. Le Pil. crystallinus a le réceptacle ovale, blanc transparent, recouvert d'un opercule hémisphérique; son pédicule est droit, court et cylindrique. Il naît d'un Sclérole jaune et charnu.

On le trouve principalement dans les mois d'octobre et de novembre quand le temps commence à devenir froid.

Le Pilobolus ædipus Mntg., ne diffère du précédent que par le rensiement vésiculeux que présente le pédicule. J'ai rencontré si fréquemment ces deux espèces mélangées ensemble qu'elles pourraient bien n'être qu'une variété de forme. Le Pil. roridus Pers. est plus distinct; le pédicule est long et cylindrique; le réceptacle globuleux, transparent, et l'opercule ponctiforme, ce qui lui donne l'apparence d'une épingle. L'espèce que j'ai représentée dans mon mémoire sous ce nom doit être rapportée au Pilobolus roridus, dont elle n'est qu'une variété plus grêle parce qu'elle avait végété dans un lieu trop humide. (LÉV.)

\* PILOCARPÉES. Pilocarpeæ. BOT. PH.
— Tribu de la famille des Diosmées. Voy.
RURACÉES. (AD. J.)

PILOCARPUS (πίλος, chapeau; χάρπος, fruit). Bot. PH. — Genre de la famille des Rutacées Diosmées, tribu des Pilocarpées, établi par Vahl (Eclog. 1, 29, t. 10). Arbrisseaux du Brésil. Voy. RUTACÉES.

\*PILOGYNE, Schrad. (Index sem. hort. Gæting, 1835). Bot. PH. — Syn. de Zehneria, Endl.

PILON. MOLL. — Nom vulgaire d'une espèce de Strombe, le Strombus lambis.

PILOPHORA, Jacq. (Fragm. 32, t. 35, 36). BOT. PH. — Synonyme de Manicaria, Gærtn.

PILOPHORA, Walir. (Fl. germ., II, 310). BOT. CR. — Synonyme d'Ascophora, Tode.

PILORIS. MAM.—Les naturalistes ne sont pas encore d'accord sur l'animal des Antilles désigné sous ce nom. D'après Buffon et Linné, on doit le rapporter au genre Rat, et c'est le Mus pilorides; Rochefort indique sous le même nom un Rat musqué qui semble appartenir au genre Musaraigne, comme le fait observer M. Lesson; suivant A.-G. Desmarest, le Piloris serait bien réellement une espèce de Rat. Quelques zoologistes ont rapporté le même animal au genre Capromys. Enfin, Fr. Cuvier (Mammif.) a démontré que le Piloris appartenait réellement au genre Rat. Voy. ce mot. (E. D.)

\*PILOSTYLES, Guillem. (in Nouv. Ann. sc. nat., 11, 21, t. 1). Bot. Pn. — Syn. de Prostia, Berter.

PILOTE. Naucrales. Poiss. — Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Scombéroïdes, établi par Rafinesque et adopté par MM. G. Cuvier et Valenciennes (llistoire des Poissons, t. IX, p. 312). Les Pilotes offrent une grande ressemblance avec les Maquereaux par leur forme oblongue et comprimée, leurs écailles minces et uniformes; ils se rapprochent aussi des Thons par la carène cartilagineuse des côtés de la queue, mais ils différent des uns et des autres par leur première dorsale dont les rayons sont libres.

Le nom de Pilote paraît avoir été donné à ces Poissons à cause de l'habitude qu'ils ont de suivre ou d'accompagner les navires. Ils suivent les vaisseaux, comme les Requins, et encore avec plus de persévérance, pour s'emparer de ce qui en tombe. Bosc assure qu'ils se tiennent toujours à une assez grande distance du Requin, et nagent assez vite dans tous les sens pour éviter ses poursuites.

Ce genre comprend un très petit nombre d'espèces. MM. G. Cuvier et Valenciennes (loco citato) en décrivent quatre parmi lesquelles nous citerons principalement le PILOTE CONDUCTEUR, Naucrates ductor Cuv. et Valenc. (Scomber ductor Linné, Fanfre et Fanfré des matelots de la Provence et de Nice, Fanfaru en Sicile, Pampana à Messine). Ce Poisson a pour l'ensemble à peu près l'aspect d'un Maquereau. Les lignes du dos et du ventre sont presque parallèles, et ne se rapprochent que vers la queue et le hout

du museau. La bouche est peu sendue, et le maxillaire, qui est large et strié, ne s'avance que jusque sous le bord antérieur de l'œil. Des dents en velours ras occupent chaque mâchoire sur une bande étroite. Il y a une bande semblable à chaque palatin; une plus large, mais plus courte, le long du devant du vomer, et une sur le milieu de la langue. Les membranes ont chacune sept rayons. Le sront, le museau, les mâchoires, le limbe du préopercule, la plus grande partie des pièces operculaires, sont dépoursus d'écailles; on en remarque sur tout le reste du corps.

Tout ce Poisson est d'un gris bleukur argenté, plus foncé vers le dos, plus plie vers le ventre. De larges bandes verticales d'un bleu ou d'un violet plus ou moins foncé entourent son corps et ses flancs. Les pecisrales sont muancées de blanc et de visibre; les ventrales sont presque noires, et la caudale est en grande partie d'un bleu foncé.

Le Pilote conducteur se trouve à peu pris dans tous les parages de la Méditerranée; sa taille varie de 10 à 35 centimètres. (M.)

PILOTRICHUM, Palis. (Prodr., 37). Bot. ca. — Syn. de Cryphæa, Brid.

PILULAIRES. 188. — Nom vulgaire des Ateuchites. Voy. ce mot.

PILULARIA. 201. CR. — Genre de la limille des Marsiléacées, établi par Lissé (Gen. n. 1183). Herbes de l'Europe. Fey. MARSILÉACÉES.

PILUMNE. Pilumnus ( nom mythelegique). caust. - C'est un genre de la famille des Cyclométopes, de la tribu des Cancériess, qui a été établi par Leach et adopté par tos les carcinologistes. Ce genre est extrêmement rapproché des Nautiles et des Paulscariens (voy. ces mots). Le seul caractes bien précis qui l'en distingue réside des les antennes externes, dont l'article busilaire n'atteint pas tout-à-fait le front. n'est guère plus large à son extrémité est le second article qui est presque aussi lots que le premier, dépasse le front, et n'es pas encaissé dans l'hiatus orbitaire, mis complétement mobile; dont le troisième ticle est également assez long, et la time terminale très allongée; elle atteint, en général, le milieu du bord antérieur de la CATADACE.

Ce genre est un des groupes les plus nett-

is, et cependant il est répandu dans presm toutes les mers. On en connaît neuf ou g espèces dont la Pillunia spinifère, Pilumm spinifer Edw. (Histoire naturelle des russeés, t. I, p. 420, n. 1), peut être condésés comme le type de cette coupe généqua. Cette espèce est très abondamment bandes dans toute la Méditerranée.

(H. L.)

\*PILUMNOIDE (Pilumnus, Pilumne; los, aspect). caust. — M. Milne Edwards mai nous désignons sous ce nom, dans Foyage de l'Amérique méridionale, par. A. d'Orbigny, une nouvelle coupe généque qui appartient à la famille des Cyclofespes et à la tribu des Cancériens.

Mans ne consaissons qu'une seule espèce en genre qui est le Pilumnoides perla-E Liw. et Luc. (Crust. de l'Amér. mérid., 26, L. 9, fig. 1). Cette espèce a été renmisée ser les cêtes du Pérou près de Lima. (H. L.)

PILUMNUS (nom mytholog.). ARACHN. M. Koch, dans son Arachniden systems, nue ce nom à un genre de la famille des mpionides dont les deux yeux du vertex A très avant sur la longueur de la tête, es gres; les trois premiers des paires laales rapprochés, plus petits de moitié; m de la quatrième paire sont plus petits, pou en dedans, et la cinquième à peine ible, à angle droit avec la troisième; la ene est longue, mince, filiforme; il y a m daine sous l'aiguillon. (H. L.) PILUMNUS, Megerle, 188. - Syn. de rirhinus, Schoenberr. (C.) PILUS (xive;, bonnet.) ins. — Genre : l'erdre des Coléoptères hétérotarses, de fimilie des Malacodermes et de la tribu B Chirones de Latreille, des Clérites-Clé-Mas de Spinola, créé par Newmann (The **utamolog**ist's, 2, p. 464), et qui se compose è deux espèces de la Nouvelle-Hollande. ! faturs et bicinctus New. : la première a décrite par Klug sous le nem de Cl. abresus, et ensuite par Spinola sous celui pas et spécifique de Ayliotis Parse-

PIMELEA, Lour. (Flor. Cochinch., II, 95). sor. ps. — Sya. de Canarium, Linn. PIMÉLÉE. Pimelea (πιμελή, graisse). sor. L. — Genre de la famille des Daphnoidées, shi par Banks et Solander (ex Gartn., I.

t. 39), et dont les principaux caractères sont; Fleurs hermaphrodites ou diolques. Périanthe coloré, infundibuliforme, à limbe 4-fide, dépourvu d'écailles à la gorge. Étamines 2, opposées aux divisions extérieures du périanthe, saillantes. Squamules hypogynes nulles. Ovaire à une seule loge uniovulée. Style latéral; stigmate capité. Noix monosperme, recouverte d'une écorce mince.

Les Pimélées sont des arbrisseaux à feuilles opposées, ou très rarement alternes; à fleurs disposées en tôtes terminales, ou en épis, ou axillaires.

Ces plantes croissent dans la Nouvelle-Hollande et dans les îles qui l'avoisinent. Quelques unes (*Pimelea linifolia*, drupacea) sont cultivées en France comme plantes d'ornement.

Plusieurs sections ont été établies dans le genre Pimélée. En voici l'énumération avec les caractères qui les distinguent les unes des autres : - a. Thecanthes, Wickstr. (in Act. Holm., 1818, p. 271): involucre monophylle, infundibuliforme, 4-fide; fleurs fixées sur des pédicelles membraneux. -b. Heterolama, Endl. (Gen. plant., p. 331, n. 2098): involucre tétraphylle. - c. Phyllolæna, Endl. (loc. cit.): involucre à 2 ou plusieurs folioles. - d. Choristachys, Endl. (loc. cit.): involucre nul; fleurs en épis. e. Malistachys, Endl. (loc. cit.): involucre nul; fleurs 2-4, axillaires. — f. Epallage. Endl. (loc. cit.): involucre nul; fleurs capitées. Dans les espèces que renferme cette dernière section, les seuilles sont alternes, tandis qu'elles sont opposées dans les plantes des autres groupes. (J.)

PIMÉLEPTÈRE. Pimelopterus (πιμιλή, graisse; πτίρον, nageoire). Poiss. — Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Squamipennes, établi par Lacépède et adopté par MM. G. Cuvier et Valenciennes (Histoire des Poissons, t. VII, p. 254), qui le caractérisent ainsi: Corps ovale, comprimé; dorsale unique, dont la partie molle ainsi que celle de l'anale et toute la caudale sont écailleuses; dents tranchantes disposées sur un seul rang et implantées dans les mâchoires au moyen d'un talon qui se prolonge horizontalement en arrière.

Ces Poissons habitent les deux Océans. On en connaît actuellement dix espèces (Cuvier et Valenciennes, loco citato), parmi lesquelles nous citerons, comme type, le Pinéleptène DE Bosc, Pimelepterus Boscii Lacépede. Ce Poisson a la tête petite, le museau arrondi, les lèvres protractiles; les mâchoires garnies de petites dents dont la forme est très remarquable; leur partie antérieure est saillante, ovale, plate, tranchante au bord; mais leur base a en arrière un talon horizontal ou qui fait angle droit avec la partie tranchante, et par lequel elles s'attachent à la machoire; ces dents sont au nombre de vingtdeux ou vingt-quatre à chaque mâchoire. Derrière celles-ci, il y en a une bande en fin velours. Il y a sept rayons à la membrane branchiostège. Les écailles qui recouvrent le corps de ce Poisson sont disposées régulièrement, arrondies, larges, argentines, brunes sur les côtes.

La couleur de ce Poisson est brune, plus foncée sur les nageoires et au museau, et d'un blanc argentin assez brillant sur les sancs. Il atteint ordinairement la taille de 12 à 15 centimètres. (M.)

PIMELIA ( migitin', graisse ). 188. -Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromeres, de la samille des Melasomes et de la tribu des Piméliaires, créé par Fabricius (Systema Eleutheratorum, I, p. 131), et généralement adopté depuis. Klug, puis Solier, ont fait connaître dans leurs ouvrages ! un grand nombre d'especes; le premier (Symbolæ physicæ, voyage de Hemprich et Ehrenberg, 1829), et le second (Ann. de la ! Societé ent. de France, t. V., p. 701. Ce genre renserme plus de 60 espèces, réparties dans l'Europe centrale, l'Afrique septentrionale et l'Asie. On ne les trouve que dans les plaines sablonneuses et les terrains imprégnés de sel marin; nous citerons comme y étant rapportées les suivantes : P. angulata. muricata Lian., bipunctata, rustica, grossa F., anguiosa, senegalensis, sericea, rugosa Ol., irrorata Kl., etc., etc. (C.)

PIMÉLIAIRES. Pimeliaria. IRS.—Tribu de Coléoptères hétéromères, de la famille des Melasomes, établie par Latreille (Règne animal de Cuvier, t. V, p. 5) sur des Insectes privés d'ailes, et dont les étuis sont généralement soudés; les uns ont les palpes presque Élformes ou terminés par un article médiorrement dilaté, et ne formant point une massue distinctement en hache ou triangulaire. Geares: Pimelia, Tachydermus, Cryp-

tuchile, Erodius, Zophosis, Nyctelia, Hegeler, Tentyria, Akis, Elenophorus, Eurychora, Adelostoma, Tagenia, Psammeticus, Son rus, Scotobius, Sepidium, Tachynotus, Meluris. En outre de ces genres, Dejean me tionne les suivants : Leptonychus . Capaies. Epiphysa, Pterocoma, Pachyscelis, Pterolasia, Melanostola, Prionotheca, Trigonoscelis, Lasiostola, Physosterna, Adesmia, Diesis, Platyope, Physogaster, Platyholmus, Prescis, Calymmaphorus, Arctylus, Æthales, Isphobius, Hipomelus, Trachynotus, Oxurs. Leptodes, Echinotus, Cyrtoderes, Ancylogusthus, Dicrossa, Eurychora, Morica, Iradyles, Scolera, Cacicus, Scolobius, Cephalestenus, Herpiscius, Polypleurus, Nyctoporis, Eulabis, Selenomma, Hyperops, Science, Stenholma, Evaniosomus, Mesostena. Anetolica, Acisba et Melanchrus. (C.)

PIMÉLITE (πεμελής, gras). mrs.—Sorte de Steatite d'un vert pomme, colorée par l'oxyde de Nickel, qui se rencontre avec la Chrysoprase dans la Serpentine de Kosemtia en Silésie. (Du.)

PIMÉLITES. 188. — Voy. PINELIAIRIS.

\*PIMELOCERUS (RIMANOS, gras; 2006, corne). 1885. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculianides gonatocères et de la division des Cleonides, formé par Dejean (Catalogue, 3° éditus, p. 295) avec une espèce de Java qu'il nomme P. cinctus.

(C.)

PIMÉLODE. Pimelodus (mintin;, gra). por. Pa. - Genre de l'ordre des Malaceptérygiens, famille des Siluroides, établi per Lacépède, mais considérablement modifié par G. Cuvier et Valenciennes (Ilist. de Poiss., t. XVII, p. 122), qui en ont retiré les Eigres et les Arius (voyez ces mots). Tel qu'il est actuellement restreint, le gent Pimélode se compose des Siluroides presentent pour caractères principaux: Tim large et déprimée, couverte de lames grands et dures; corps dépourvu d'écailles, à post gluante et visqueuse; premier rayon 🐗 pectorales et celui de la nageoire dornie durs, forts, souvent dentelés; bouche satnie de barbillons; palais lisse et sans deall.

MM. G. Cuvier et Valenciennes décrivent (Hist. des Poiss., t. XV, p. 123 de suivantes) plus de 40 espèces de ce genne réparties en deux grandes sections, caractérisées principalement, la première par

ns, la seconde par six barbilnassi des espèces qui manquent Pisnelodes catus Cuv. et Val.); omtrent, tantôt continu avec la premier rayon osseux de la plodus Blochii Cuv. et Val.), t et non continu (Pinnelodus ch.).

de ces Poissons appartiennent de l'Inde et de l'Amérique; it recherchés comme aliment. rie de 0°,10 à 0°,60. (M.)
PUS (πιμιλής, gras; ποῦς, pied). de l'ordre des Coléoptères pendes des Scarabéides xylophiles, l'ichson (Archiv. fur Natur-1842, p. 159) sur une espèce le-Hollande, le P. porcellus de (C.)

Capsicum. BOT. PH. — Genre des Solanacées, tribu des Solanacées, tribu des Solanacées, tribu des Solanacées, tribu des Solanacées, des tribuux caractères sont: Calice mèle hypogyne, rotacée, à tube i limbe plissé, 5-6-fide. Étassérées à la gorge de la corolle, lets très courts; anthères confouvrant longitudinalement.

3 ou 4 loges multi-ovulées.

a 3 lobes. Baie sèche, lisse et borme et de grosseur variées, à polyspermes.

ste sont des herbes annuelles, utescentes; à feuilles alternes, géminées, très entières ou siées; à pédoncules dichotoméainex, solitaires, ou géminés ou sres; à corolle blanchâtre ou ties.

a sont indigènes de l'Asie et de tropicale; elles sont cultivées les régions du globe à cause de qui servent d'assaisonnement, i les climats chauds; ces fruits feritants.

espèces que ce genre renferme, principalement, comme la plus ans nos jardins potagers, le Pi-, Capsicum annuum Linn. (vulviore long, Poivre de Guinée, etc.). elle, haute de 30 à 35 centiglabre, dressée, dichotome,

anguleuse. Feuilles glabres, très entières, ovales, acuminées, longuement pétiolées, brusquement rétrécies vers leur base, décurrentes sur le pétiole. Pédoncules solitaires ou géminés, plus ou moins allongés, supportant des fleurs nutantes, petites, blanchâtres. Fruit jaune ou rouge, de volume et de forme très variés, renfermant des graines petites, minces, lisses, d'un jaune pâle. De l'Amérique méridionale.

On a encore appelé:

PIMENT D'ABBILLES, la Mélisse officinale; PIMENT AQUATIQUE OU PIMENT D'EAU, le Polygonum hydropiper;

PIMENT DE LA JAMATQUE, le Myrtus pimenta;

PIMENT DE MARAIS OU ROYAL, le Myrica gale, etc. (J.)

PIMPINELLA. BOT. PH. — Voy. BOU-CAGE. — Adanson a donné le même nom (Fam., Il, 293) au genre Poterium ou Pimprenelle. Voy. ce dernier mot.

PIMPLA. INS. — Genre de l'ordre des Hyménoptères, tribu des Ichneumoniens, famille des Ichneumonides, groupe des Pimplites, établi par Fabricius (Syst. Piex.), et caractérisé principalement par des antennes très longues; par une tarière toujours saillante, plus ou moins longue, et par un abdomen presque sessile.

L'espèce type est le Pimpla manifestator Lin., grand insecte noir, avec les pattes longues et roussâtres, ayant les jambes postérieures noirâtres. Cet insecte est très commun dans presque toute l'Europe. Voyex pour plus de détails l'article ICHNEUMONIENS.

\*PIMPLITES. Pimplites. 188. — Groupe de la tribu des Ichneumoniens, famille des Ichneumonides, caractérisé par un abdomen arrondi, par une tarière plus ou moins saillante, quelquefois très longue. Ce groupe se compose des genres: Ospryncholes, Peltastes, Pimpla, Phytodietus, Pezomachus, Agryotypus, Hemiteles, Brachyceros et Cryptus.

PIMPRENBLLE. Polerium (ποτήριον, coupe). Bot. Pr. — Genre de plantes de la famille des Rosacées - Dryadées, rangé par Linné dans la Monœcie polyandrie de son système. Tournefort avait établi sous le nom de Pimpinella un groupe générique à peu près correspondant, mais un peu plus étendu;

Linné subdivisa ce groupe en deux genres, les Polerium et les Sanguisorba, qui ont été presque universellement adoptés. Les Pimprenelles, dont il s'agit ici, sont des plantes herbacées vivaces, rarement frutescentes, qui croissent naturellement dans les parties moyennes de l'Europe, dans la région méditerranéenne et dans les lles Canaries; leurs feuilles alternes, pennées avec impaire, ont leurs solioles dentées en scie; elles sont accompagnées de stipules adnées au pétiole. Leurs fleurs sont groupées en épis terminaux courts et serrés, pourvues de bractées et de bractéoles; elles sont constamment polygames et apétales; dans chaque épi, les supérieures sont femelles, et les autres bermaphrodites; mais, parmi ces dernières, les plus rapprochées des fleurs femelles n'ont qu'un petit nombre d'étamines (1-5), tandis que les inférieures en comptent de dix à trente. Le calice est herbacé, à limbe 4-parti, marcescent, mais tombant à la fin; à tube court, presque globuleux, tétragone, accrescent, resserré à la gorge, finissant par devenir ligneux. Les étamines, en nombre indéfini, insérées sur un disque, ont leur filet allongé, capillaire, pendant chez la fleur ouverte. Les pistils, au nombre généralement de deux, quelquesois d'un ou de trois, sont libres; leur ovaire est ensermé dans le tube du calice, oblong, 1-loculaire, à un seul ovule suspendu au sommet de l'angle interne; leur style est terminal, filiforme, saillant, etse termine par un stigmate en goupillon. Le fruit se compose de deux nucules monospermes. enfermées dans le tube du calice accru et endurci, dont la surface est devenue réticulée ou rugueuse, ou verruqueuse, ou muriquée. D'après M. Spach, qui a fait récemment une révision monographique de ce genre (Annales des sciences naturelles, troisième série, janvier 1846, pag. 31-44), ce fruit ne devient caractéristique qu'à sa parfaite maturité, et, tel qu'il se trouve le plus souvent dans les herbiers, il devient une source séconde d'erreurs et de confusions.

Tous les auteurs, jusqu'à ce jour, suivant l'exemple de Linné, ont décrit sous le nom de l'upprenelle sanguisores, Poterium sanguisorea Linn., une plante commune sur les tertres, dans les prés secs et montagneux, intéressante à cause de ses usages médicinaux et économiques, fréquemment cultivée dans

les jardins potagers et introduite récemment dans les cultures comme fourragère. Mais en étudient avec soin les plantes auxquelles on appliquait la description de Linné, M. Spach a cru reconnaître qu'elles forment deux espèces distinctes. Nous indiquerons in les caractères par lesquels il les distingue.

1. PIMPRENELLE A FRUIT RÉTICULE, Poleries dictyocarpum Spach (P. sanguisorbe (@ parte) Linn, et Auct.). Cette plante craft spontanément en France, en Aliemagne, en Suisse, en Italie, dans les parties moyenes et méridionales de la Russie, dans le Caucase, l'Alta'i, etc. Mais elle paralt manquer des les pays voisins de la Méditerranée. Sa um. haute de 15° à 1"00°, dressée ou ascusdante, verte ou rougeatre, est le pius setvent hérissée-laineuse, au moins à sa bue; ses seuilles portent de 9 à 23 folioles glabres ou pourvues en dessous de poils appliqués; les folioles des feuilles inférieures sont profondément dentées, crénelées ou en scit, presque arrondies ou oblongues, à base trosquée, ou en cœur, ou en coin: celles des feuilles supérieures sont plus allongées, actminées ou aiguës, le plus souvent inciséesdentées en scie. Ses épis sont gros, loags de 1 à 2 cent. Les étamines sont beaucoup plus longues que le calice; les pistils, au nombre de deux, portent des stigmates d'abert blancs ou jaunâtres, qui d'ordinaire rougisent plus tard. Le fruit présente quatre asgles distinctement marginés; il est marqué de rugosités en réseau, sans fosselles; il est sessile ou à peu près.

2. PIMPRENEI LE MURIQUÉE, Poterium muricatum Spach (P. sanguisorba (ex parte) Lia. et Auct., P. polygamum Walds, et Kil., P. hybridum Nees jun., Gen.). Cette plate se trouve dans les lieux secs de la France, de l'Allemagne, etc., et probablement & toute l'Europe méridionale. D'après M. Spork, elle ne se distingue de la précédente ai par son port, ni par ses seuilles, ni par ses Seut, mais seulement par son fruit à quatre argis en forme de crêtes, marqué de rugosités qui circonscrivent des fossettes, muriqué per l'effet de la denticulation du rebord des settes, tantôt sessile, tantôt rétréci en pie cule. C'est toujours celle-ci qu'on coltine d'après le même botaniste.

Quoi qu'il en soit de la valeur de ces des especes, soit qu'on les adopte, soit qu'en

e regarde comme des formes de la Pimreselle sanguisorbe , cette plante a été ausis très estimés comme astringente, vulraire, diurétique, etc. On lui a aussi atdibut à un très haut degré la propriété d'augmenter la sécrétion du lait. Mais elle m'est guère usitée aujourd'hai sous ces divers rapports. Comme herbe potagère, elle figure dans les tardins, à cause du mélance qu'on em fait fréquemment avec les salades. On la lante le plus souvent en bordwres, et on la pitiplie soit per semis, soit per division des pieds. Dans ces dernières années, on a commencé de la cultiver en prairies artifidelles, et divers cultivateurs ont assuré avoir retiré de sa culture des avantages réels. Son grand mérite serait, a-t-on dit, de fournir de très bons paturages sur les terres les plus paurres et les plus sèches, tant sablonneuses que calcaires. Il paraîtrait que, par suite de son introduction dans leur agriculture, certaines parties de la Champagne ont éprouvé une amélioration sensible. Au reste, son foin n'est réellement bon que pour les Moutons. Pour ce genre de culture, les semis de font la plus souvent au mois de mars. (P. D.)

PIN. Pinus (étymologie latine obscure, Caprès Linné: d'origine céltique, d'après Smith et quelques autres auteurs). BOT. PH. - Geare important de la famille des Coniféres-Abidtindes, range per Linné dans la momercie monadelphie de son système. Les espèces qui le forment ont pour la plupart une haute imperiance et figurent pour une large mart dans la composition des forêts de notre himisphère. Le nombre en est aujourd'hui d'environ 50. En effet, M. Hartig en signalait 46 ca 1844 (voy. Lehrbuch der Pflanmenkunde, in-4º, Berlin, 1841 ), et quelses-unes ont été décrites plus récemment. Sur ce nombre de 46 signalées par l'auteur que nous venons de citer, 12 appartiennent à l'Europe et à la région méditerranéenne : 27 à l'Amérique, plus particulièrement amx États-Unis: 5 à l'Asie: 1 aux îles Ca-Deries.

Le genre Pin a été envisagé par les botanistes de manières diverses et, par suite, ses limites varient beaucoup dans les ouvrages. Tournefort avait établi comme trois genres distincts et séparés les groupes des Pins, des Sapins et des Mélèxes. Linné

réunit ces trois groupes en un seul, et de leur réunion il forma son genre Pinus. Or. parmi les auteurs modernes, les uns ont adopté la manière de voir de Linné; les autres se sont rangés à celle de Tournefort. Parmi les premiers on compte, par exemple: Smith (art. Pinus dans la Cyclopædia de Rees, vol. XXVII, 1819); Lambert (a description of the genus Pinus illustrated with figures; magnifique ouvrage: 2º édit., 3 gr. in-fol.; Londres 1828); de Tristan (Ann. du Muséum, t. XVI, pag. 240); Endlicher (Genera, nº 1795); parmi les derniers, A. L. de Jussieu, MM. L. C. et A. Richard, De Candolle, Spach, Hartig, etc., etc. Nous adoptons ici cette dernière division qui nous semble basée sur des motifs suffisants.

Envisagé comme le font ces derniers auteurs, le genre Pin se compose d'arbres généralement de haute taille, quelquesois bas ou réduits même à l'état de buissons très rameux ; leurs feuilles linéaires-subulées, roides, persistantes, sortent, par groupes de deux à cinq, de gaines formées d'écailles scarieuses; récemment MM. Torrey et Frémont en ont fait connaître une espèce des montagnes de la Californie, à feuilles presque toujours solitaires, rarement géminées, presque dépourvues de gaine (P. monophylla Torr. et Frem.). Les fleurs sont monoïques, les deux sexes portés sur des rameaux distincts, groupées en chatons. Les chatons måles sont globuleux-ovoïdes, quelquefois cylindracés, nombreux, ramassés vers l'extrémité des rameaux en une sorte de gros épi composé, ovoïde. Chaque fleur mâle en particulier se compose uniquement d'une étamine, à filet court, à anthère biloculaire. s'ouvrant par deux fentes longitudinales. surmontée par un prolongement du connectif en forme de crête transversale. Certains botanistes regardent ces deux loges comme constituant deux anthères soudées entre elles longitudinalement. Les chatons femelles sont solitaires ou groupés par 2, 3 ou plus, vers l'extrémité des rameaux; ils résultent de la réunion d'écailles imbriquées, qui portent, extérieurement, une petite écaille, et intérieurement, à leur base, deux fleurs très simples formées chacune d'un ovule nu. A ces derniers chatons suecède, pour fruit, un cône ou strobile de forme variable, composé d'écailles imbri-

quées, ligneuses, épaissies au sommet, qui abritent des graines nues, à tégument coriace ou ligneux, prolongé sur un côté en une aile membraneuse de longueur variable. La longueur de ces cônes varie depuis 3 centimètres jusqu'à 3 décimètres ou même un peu plus (P. Lambertiana). Leur développement est toujours lent. Au moment de la floraison le chaton semelle, qui doit les former, est toujours petit; son volume change peu sensiblement pendant la première année; ce n'est qu'au printemps de la seconde année que son accroissement commence à devenir appréciable, après quoi il s'opère avec rapidité jusqu'à la maturité, qui a généralement lieu à l'automne de cette même année. Néanmoins chez le Pin pignon, le cône n'est mûr que dans l'automne de la troisième année. Parfois, le cône écarte ses écailles et s'ouvre dès sa maturité; mais ailleurs il ne s'ouvre qu'un an ou même deux ans (Pin pignon) plus tard.

La plupart des auteurs se bornent à subdiviser les espèces de Pins d'après le nombre de seuilles réunies dans chacune de leurs galnes; de là résultent trois sections distinguées par des seuilles géminées, ternées, ou quinees, et auxquelles il faudrait aujourd'hui en joindre une quatrième pour le Pinus monophylla Torr. et Frem., a feuilles solitaires. Cependant, Lambert (loc. cit., vol. 11, suppl., pag. 23) avait déjà proposé une division plus méthodique et il avait établi deux sous-genres, les Pinus proprement dits, à cône pyramidal, formé d'écailles épaisses, ligneuses, dilatées-anguleuses au sommet, à feuilles géminées ou ternées; et les Strobus, à cone lisse, formé d'écailles planes, convexes à leur côté dorsal, apiculées; à feuilles déliées, quinées, sortant d'une gaine très courte et tombante. Récemment M. Spach, dans ses Suites à Buffon (vol. XI, p. 369), a établi une classification des Pins en 4 sous-genres que nous adopterons ici.

a. Eupitys, Spach. Galnes foliaires persistantes (à écailles plus ou moins soudées) de même que les écailles phyllodiennes (l'auteur nomme ainsi les écailles aux aisselles desquelles sont insérées les feuilles fasciculées). Feuilles géminées (accidentellement ternées), demi-cylindriques (convexes en dessous), carénées, unicolores. Cônes ou strobiles coniques, ou ovoïdes.

ou subovales, à écailles ligneuses, très épaissies vers le haut, entre-greffées jusqu'au sommet. — Jeunes branches et rameaux fortement aréolés par la décurrence des écailles phyllodiennes. Écorce adulte se séparan le plus souvent en lamelles. — A ce sousgenre appartiennent les espèces les plus importantes, parmi lesquelles les plus utiles seulement nous arrêteront.

1. PIN PIGNON, Pinus Pinea Lin. Cette belle espèce porte vulgairement les noms de Pin cultivé, Pin pinier. Elle se trouve soit à l'état spontané, soit cultivé, dans les divers pays qu'embrasse la région méditerranéenne. Elle résiste assez bien aux froids de l'hiver sous le climat de Paris. On la distingue de prime-abord à sa forme en parasol, c'est-à dire à sa cime convexe et étalée, terminant un tronc élancé et dénudé, formée de branches horizontales. Son tronc est droit, souvent comme tordu, et l'écorce qui le couvre est brunatre, crevassée. Il s'élève en moyenne à 20 mètres. Ses seuilles, nombreuses sur les rameaux, sont géminées, épaisses, longues de 1-2 décimètres, d'un vert foncé. Ses cônes sont ovoides, rentés, longs, en moyenne, de 14 ou 15 centimétres, brunatres et luisants; la portion saillante de leurs écailles est épaisse et très convexe ou pyramidale. Les graines qu'il resferme sont grosses, à coque très dure, escepté dans une variété cultivée, ovoides, et leur aile est ovale ou arrondie, beaucoup plus courte qu'elles. L'amande de ces graines, charnue, d'un goût agréable, est coanue vulgairement sous les noms de Pignon, Pignon doux. Dans nos départements méridionaux et dans les autres pays où cet arbre est commun, on consomme une grande quantité de ces Pignons, soit en les mangeant à la main, soit en les faisant entrer dans des préparations et des friandises très recherchées, dont certaines leur empruntent leur nom (Pignonat). Elles servaient fréquemment autrefois, en médecine, à la priparation d'émulsions adoucissantes; mais, de nos jours, leur usage est beaucoup ples restreint sous ce rapport. Le bois du Pia pignon , quoique de qualité inférieure à colui de certaines autres espèces, est néanmois employé avec avantage pour la menuiserie, pour les bordages des embarcations, et, dans l'Orient, pour la mâture des navires. Enfa, le port élégant de cet arbre le fait rechercher dans les pares comme espèce d'ornement. Dans les cultures, il demande un soi profond, sec, sabionneux et une exposition un pou embragée. Ses graines sont très lentus à garmer, à cause de l'épaisseur et de la dureté de leur tégament. Le jeune plant qui en provient est fort délicat pendant les deux ou trois premières années, et demande hencoup de soins pendant ce temps.

2. Pin sylvestan, Pinus sylvestris Lin. Ce Pin, le plus important de tous à certains égards, croît naturellement dans toute l'Europe, dans le Caucase, en Sibérie. Il appartient plus particulièrement aux climats fraids, et on le voit s'avancer beaucoup vers le Nord; aussi dans le midi de l'Europe se tient-il à une hauteur assez considérable sur les montagnes. Ses proportions sont plus fortes que celles du précédent, et il s'élève jusqu'à 30 et 35 mètres. Son tronc, droit, couvert d'une écorce épaiste, crevassée, brunatre-ferracineuse dans le bas, plus claire et grisatre vers le haut, se termine par une cime pyramidale, formée de branches horisontales, comme chez la généralité des espices du genre; il se dégarnit graduellement sur une grande longueur dans les individus réunis en massifs, tandis que sa cime commence notablement plus bas sur les pieds isolds. Ses feuilles, géminées, roides, d'un vert un pen glauque, n'ont d'ordinaire que de 7 à 10 contimètres de long; elles persistent treis on quatre ans. Ses cônes varient assez de ferme et de dimensions; mais, le plus souvent, ils sont petits, coniques-alloneds, mon fuisants, d'un brun un peu grishire ou jaunătre à la maturité; la portion salilante de leurs écailles est généralement carece et pyramidale, plus ou moins déjetée vers le bas. lis múrissent aux mois de décembre et de janvier. Ils se montrent ré-Sichis des la première année. Ses graines n'ent guère que 4 millimètres de long, et alles portent une alle allongée, lancéolée au net, qui égale presque l'écaille. On connaît plusieurs variétés de Pin sylvestre. dont certaines ent été regardées comme des espices distinctes par quelques auteurs, et dont les plus remarquables sont le Pin du Hord on Pin de Riga, et le Pin rouge on Pin d'Écosse. Le Pin sylvestre se recommande surtout par son bois, meilleur que

celui de tous les autres Pins, pour les constructions navales, pour la charpente, la menuiserie, etc. Ce bois varie beaucoup de poids et de densité, suivant l'âge de l'arbre et suivant les circonstances sous l'influence desquelles il s'est développé; ainsi, il pèse de 54 à 74 livres par pied cube (Loudon) lorsqu'il est vert : de 31 à 41 livr. lorsqu'il est sec. Celui qui nous vient des contrées qui avoisinent la Baltique est regardé comme de qualité supérieure, et on l'emploie de préférence à tout autre, soit pour les mâtures des navires, soit pour les ouvrages de menuiserie. Les qualités qui distinguent le bois du Pin sylvestre sont surtout son élasticité, son tissu uni et liant, à la fois léger et résistant, son inaltérabilité. Sous ce dernier rapport, on l'a comparé au bon bois de Chêne; Smith dit même en avoir vu des pièces qui, après un séjour de trois siècles dans les combles d'un vieux château, avaient été trouvées aussi saines et aussi fraiches que si elles fussent provenues d'arbres abattus depuis peu. On a reconnu que les qualités supérieures qui distinguent le bois de cet arbre, lorsqu'il a végété dans les parties froides de l'Europe, et qui le rendent préférable à tout autre pour la mâture des navires, tiennent surtout au peu d'épaisseur des couches ligneuses dont il est sormé. L'écorce du Pin sylvestre est assez astringente pour être substituée sans désavantage à celle du Chêne, dans le nord de l'Europe, pour le tannage des peaux. Dans les temps de disette, les Lapons et les Finlandais font une sorte de pain avec ses couches intérieures triturées. Les produits résineux de cet arbre ont beaucoup d'importance. Ses jeunes pousses sont antiscorbutiques, et remplacent quelquesois le Houblon dans la fabrication de la bière. Enfin le charbon fait avec son bois est de bonne qualité et très estimé pour les forges. Le Pin sylvestre croft dans les sols secs, sabionneux ou caillouteux, granitiques ou argileux; mais rarement il prospère dans les terres calcaires. Dana les terrains secs et pauvres, il végète encore très bien et n'a guère d'égal, sous ce rapport, que le Mélèze.

3. PIN MARITME, Pinus maritima Lam. (P. pinaster Ait.). Cette espèce porte vulgairement les noms de Pin de Bordeaux, Pinceau, Pin des Landes. Il croît naturellement

dans le midi de l'Europe, et sa culture a pris dans ces derniers temps une grande importance dans nos départements de l'ouest et du sud, particulièrement dans les Landes de Gascogne. On sait que, depuis que l'ingénieur Bremontier a eu l'heureuse idée d'en faire des plantations dans ces sables mouvants, pour arrêter leur marche envahissante. une source abondante de richesses s'est ouverte pour cette partie de la France jusque là presque entièrement stérile et abandonnée. Le Pin maritime acquiert des dimensions à peu près égales à celles du Pin sylvestre; son tronc devient même plus gros, mais généralement il est moins droit. Sa cime est pyramidale, formée de branches étalées; ses feuilles, géminées, roides, épaisses, d'un vert foncé, ont de 15 centimètres à près de 3 décimètres de long. Ses cônes, jamais pendants, sont verticillés au nombre de trois à six, coniques, un peu renflés, longs de 1 à 2 décimètres, brunatres à la maturité; la portion saillante de leurs écailles est épaisse. fortement bombée ou pyramidale. Ses graines sont luisantes, noirâtres, assez grosses, ovoïdes, et elles portent une aile oblongue, élargie dans le milieu, arrondie au sommet. Le Pin maritime croft rapidement; il atteint environ 3 ou 4 mètres en dix ans après le semis, 10 mètres environ en vingt ans. Son bois est un peu mou et médiocrement durable; néanmoins on l'emploie fréquemment pour la charpente, pour la confection des caisses d'emballage, etc. Il est bon pour pilotis. On l'emploie même habituellement, à Toulon, pour le doublage des embarcations. Le principal avantage que présente cette espère résulte de la grande abondance de matières résineuses qu'elle renferme et qui font l'objet principal de sa culture. Sous ce rapport, elle parait l'emporter sur toutes ses congénères. Elle réussit principalement dans les terres siliceuses, dans les sables même très secs et mouvants. Elle s'accommode assez hien du climat de Paris; mais néanmoins elle ne résiste pas aux froids des hivers exceptionnels.

4. PIN D'ALEP, Pinus Halepensis Mill. Le Pin, qui porte également le nom vulgaire de l'in de Jerusalem, crolt naturellement en Syrie et dans le midi de l'Europe. Dans nos départements septentrionaux, il souffre sou-

cultivé à des expositions chaudes et bien abritées. Il ne s'élève guère qu'à 15 mètres de hauteur. On le reconnaît à ses feuilles menues et douces, presque filisormes, d'ua vert soncé, longues au plus de 15 centimétres, sortant de gaines courtes; à ses cônes longs de 6 à 12 centimètres, roussatres ou jaunatres, luisants, finissant par devenk déclinés, dans lesquels la portion saillante des écailles est généralement aplatie ou per convexe. Il aime surtout les terrains secs, sablonneux, même arides. Il abonde en principes résineux.

5. PIN DE CORSE, Pinus Laricio Lin. Cette belle espèce appartient à la Corse, à l'Iulie, à l'Autriche, à la Crimée, etc. Elle joue un rôle important dans nos plantations, seit d'agrément, à cause de sa beauté, soit d'atilité, à cause des usages de son bois. C'est la plus grande de toutes celles que nous possédons en Europe, sa hauteur arrivant jusqu'à 40 et même 50 mêtres, et son troce pouvant acquérir jusqu'à 3 mètres de diamètre. Ce tronc s'élève droit, et porte une écorts grisatre, crevassée. Ses feuilles ressemblent à celles du Pin sylvestre, mais elles sont etdinairement plus longues et souvent arquées. Ses cones, sessiles, solitaires, souvent géminés ou même verticillés par trois et quatre, ont environ deux fois les proportions de ceux du Pin sylvestre; leur forme est conique ou ovoide: leur couleur est brunatre, luisante; la portion saillante de leurs écailles est seu convexe ou même à peu près plane; ses graines sont assez grosses et portent une aile allongée. L'accroissement de ce Pin est plus rapide que celui du Pin sylvestre; mais sen hois est inférieur en qualité à celui de ce dernier; néanmoins on l'emploie avec avantage pour les mâts des navires, après l'aveir dépouillé de son aubier qui est volumineur et rougeatre. Le cœur lui-même en est blanc et durable. De plus, comme il est facile à travailler, liant, et d'un grain uni et auts fin, les sculpteurs en font fréquemment usage. Le Pin de Corse réussit dans les sols les plus arides, tant sahlonneux que calcaires. Il existe aujourd'hui en grande quantif dans la forêt de Fontainebleau.

Nous nous contenterons de nommer comme appartenant encore au même sousgenre les Pinus milis Mich., P. inops Lia., rent des grands froids, et doit des lors y être : et P. pungens Lamb., especes de l'Amérique septemirionale, aujourd'Eui assez répanduss Cams les plantations européennés.

h. Tarde, Spech. Gaines foliaires (à écailles plus ou moins soudées) persistantes, de même que les écailles phyllodiennes. Feuilles ternées (accidentellement géminées), trièdres, unicolores. Cônes ou strobiles co-Bigues, ou ovoides, ou subovales, plus ou moins déclinés à la maturité, à écailles ligneuses, très épaissies vers le haut, entregreffées jusqu'au sommet. — Jeunes branches et rameaux fortement aréolés par la décurrence des écailles phyllodiennes. Écorce adulte crevassée, lamelleuse. - Les espèces de ce sous-genre appartiennent presque toutes à l'Amérique septentrionale. Nous nommerons parmi elles les Pinus rigida Lin., P. longifolia Lemb., P. Tada Lin., et nous nous arrêterons un instant sur la suivante.

6. Pin Austral, Pinus australis Mich. (P. palustris Mill.). Il est plus connu de nos horticulteurs sous le nom impropre de Pin des marais : il porte en Amérique les noms de Pin jaune. Pin à goudron, Pin à lonques feuilles. Il croît en abondance dans les parties sèches et arides de la Louisiane, des Florides, de la Caroline, en un mot, dans le midi des États-Unis; aussi ne peut-il résister au froid de nos hivers. Il forme un grand et bei arbre, haut de 25 à 30 et 35 mètres, à tronc droit, revêtu d'une écorce peu crevassée, lamelleuse. Ses feuilles sont ramassées vers l'extrémité des rameaux, longues de trois, quatre et même cinq décimètres, souvent flasques et pendantes, d'un beau vert. Ses chatons mâles sent longs et cylindracés. Ses cônes, de forme conique ou un peu cylindrique, ont environ 2 décimètres de long; leur couleur est brune; les écailles qui les forment sont dépourvues de pointe au sommet ou n'en ont au plus qu'une petite recourbée. Cette espèce l'emporte en utilité sur la plupart de ses congénères américaines; son bois, d'un grain fin et serré, est très résineux, compacte et durable.Les Américains l'emploient fréquemment pour la construction et pour la mâture des navires, pour la grosse menuiserie, la charpente. ils en exportent une grande quantité. Michaux le dit même plus durable que celui des Pins sylvestres du Nord. De plus, cet arbre donne beaucoup de résine. Indépendamment de ces qualités qui le rendent précieux, il figurerait avec le plus grand avantage dans les plantations d'agrément; malheureusement il ne supporte pas les froids du climat de Paris, ce qui oblige à le cultiver en pots pour le rentrer en orangerie pendant l'hiver, et même dans nos départements méridionaux il végète mal et grandit lentement.

c. Strobus, Sweet. Galnes foliaires (à écailles distinctes presque dès leur base) caduques. de même que les écailles phyllodiennes. Feuilles quinées (accidentellement par trois, quatre, six ou sept), trièdres, bicolores (vertes en dessous, glauques en dessus). Strobiles cylindracés, allongés, pendants dès la première année : écailles à peine épaissies vers le sommet, ligneuses, entregreffées seulement jusqu'au-delà du milieu, lachement imbriquées dans leur partie adhérente, quelquefois recourbées au sommet. Graines plus ou moins comprimées, longuement ailées. Jeunes branches et rameaux dépourvus d'aréoles saillantes. Écorce finalement crevassée, mais non lamelleuse. Écailles gemmaires non fim-

7. PIN DU LORD, Pinus Strobus Linn. Cette belle espèce porte aussi le nom vulgaire de Pin de Weimouth. Elle crolt abondamment dans l'Amérique septentrionale, entre 43 et 50° de latitude. Elle est aujourd'hui très répandue en Europe, dans les parcs et les iardins pittoresques où elle se fait remarquer par sa beauté. Elle résiste, du reste, sans difficulté, aux plus grands froids de nos climats. Elle compte parmi les plus hautes du genre, et s'élève jusqu'à 50 et 60 mètres. Son tronc conserve dans une grande longueur une rectitude remarquable, et se termine par des branches médiocrement étalées, redressées même dans le haut, formant une cime conique; son écorce, d'abord verdâtre et lisse, finit par devenir grisatre et crevassée. Ses seuilles, quinées, grêles, ordinairement flasques, d'un vert gai, glauques en dessous, ont, en moyenne, 1 décimètre de long, et sont ramassées vers l'extrémité des rameaux. Ses cônes sont longs de 12 ou 15 centimètres sur 3 au plus de diamètre, cylindracés, un peu arqués, pédonculés; les écailles qui les forment sont minces, striées, obtuses. Le Pin du Lord croît naturellement dans des sols profonds, frais ou même hu-

mides. Son accroissement est rapide et tel qu'on le voit souvent former un bel arbre en vingt ou trente ans. Les proportions considérables qu'il acquiert permettent d'en obtenir de très fortes pièces, ce qui lui donne une importance particulière pour la marine. De plus, son bois, quoique tendre et léger, se conserve bien et se prête facilement au travail. Aussi les Américains en font ils usage pour une infinité de travaux. On l'emploie en particulier à peu près exclusivement, dans une grande partie des États-Unis, pour la mâture des navires, et. quoique inférieur en force et en durée à celui du Pin sylvestre, il est cependant très estimé sous ce rapport. Il fait aussi la matière d'un commerce étendu d'exportation. En Europe, sa rusticité permettrait sisément d'en tirer parti pour les plantations d'utilité; néanmoins on ne le cultive guère que comme espèce d'ornement. et, à cet égard, il l'emporte sur plusieurs de ses congénères.

C'est encore dans la même section que rentrent le *Pinus excelsa* Wall., espèce de l'Inde, et le *P. Lambertiana* Dougl., de l'Amérique septentrionale, remarquable par la grosseur de ses cônes.

d. Cembro, Spach. Gaines foliaires caduques, de même que les écailles phyllodiennes. Feuilles quinées, trièdres, bicolores (glauques en dessus). Strobiles ovoïdes, arrondis au sommet, dressés (même à la maturité); écailles presque subéreuses, à peine épaissies vers le sommet, entregreffées seulement jusqu'au-delà du milieu, apprimées. Graines grosses, obovées, peu comprimées, aptères. Jeunes branches et rameaux dépourvus d'aréoles saillantes. Écorce finalement crevassée, mais non lamelleuse. Écailles gemmaires non fimbriées.

8. Pin Crubao, Pinus Cembro Linn. Ce Pin porte, dans les Alpes, les noms vulgaires de Ceinbrot, Alvier, Tenier. Il croît naturellement dans les parties hautes et froides des Alpes, des Carpathes, de l'Oural, dans la Sibérie, où il s'avance jusque vers 70° de latitude. De là, il réussit peu et croît lentement dans les plantations en plaine. Il s'élève jusqu'à 25 et 40 mètres de hauteur. Son tronc monte droît et se dégarnit progressivement jusqu'à une grande hauteur; il se termine par des branches étalees, verticillées par trois ou quatre, réunies en une belle

cime pyramidale. Ses seuilles, quinées, ramassées et serrées à l'extrémité des branches, sont un peu grêles, roides, longues de 8 à 15 centimètres, droites ou courbes, d'an vert foncé à l'état adulte. Ses cônes ovoides ont de 8 à 10 centimètres de long sur 6 à \$ de diamètre ; ils sont obtus ou aplatis à leurs deux extrémités, violacés avant leur maturité, finalement bruns; leurs écailles sent larges, obtuses. Ses graines sont assez gresses, très bonnes à manger, fort recherchées dans les contrées où l'espèce abonde. Le bois du Pin Cembro est estimé pour la menuiserie, surtout pour la sculpture; mais il résiste peu à l'action des agents atmosphériques, et, par suite, il n'est employé dans la construction que pour les parties abritées contre l'humidité. En Russie, on s'en sert pour la mâture des navires. Dans les plantations, cet. arbre demande un sol frais ou même humide. et une exposition froide.

Les Pins ne se recommandent pas seulement par les nombreux usages de leur bois, par le rôle important qu'ils jouent dans nes plantations; à ces mérites, déjà très grands, ils joignent celui de donner en abondance des matières résineuses dont l'industrie, les arts et la médecine font une consommation considérable. Nous ne pouvons nous dispenser de signaler ici ces divers produits.

En pratiquant des entailles latérales pen profondes au tronc du Pin maritime, en détermine l'écoulement de la matière connue dans le commerce sous le nom de Térébenthine commune ou Térébenthine de Bordeaux. Ces entailles se pratiquent sur les arbres déjà forts et dont la végétation et vigoureuse, d'abord dans le bas, et essuite de plus en plus vers le haut. Au moyen d'an outil particulier ou d'une sorte d'herminette bien tranchante, l'ouvrier maintient la pertie supérieure de la plaie constamment fraiche, en enlevant une nouvelle lame mint tous les huit jours. Par là, la hauteur totale de l'entaille atteint environ 0=,8 à 1 mètre dans la saison. Lorsque ces entailles surajoutées s'élevent à 4 ou 5 mètres au-dess du soi, on en commence de nouvelles à chi des premières, parallèlement à elles, et @ partant également du bas. Une rigole cressée dans le sol, autour de la base du trent, ou un vase particulier, sert ordinairement de réservoir à la matière résineuse qui code

ille saison, de mai à sepins, traités comme nous vee, vivent, en moyenne, de tre-vingts ans; chacun d'eux ement 3 à 4 kilogrammes de Cette Térébenthine commune ésais et visqueux, d'une cour. d'une odeur forte et pénésaveur âcre et amère. Elle grosse printure à l'huile. En sert à la préparation de dibaumes, emplâtres et autres sternes. On en fait rarement ieur. La portion du suc résiaritime, qui, pendant l'hiver, it le long du tronc de l'arbre, en pied, constitue la matière commerce sous le nom de Gali-L'Celle-ci se présente sous la m sèches, fragiles, jaunatres, d'une odeur semblable a celle hine, d'une saveur amère. On altrant à travers de la paille Mauéfiée par la chaleur. Le s filtration constitue la Poix . On l'emploie également en lens les arts; quelquefois on de Galipot au produit brut des nd dans son ensemble.

mt la Térébenthine avec de at l'huile essentielle qui entre mition pour environ un quart, me sous les noms d'huile de Témee de Térebenthine (C' H'b). pure forme un liquide très lere, d'une odeur penetrante S, d'une saveur âcre et amère. i égale a 0,872, qui bout à a commerce elle est toujours en de Résine, dont on la déune nouvelle distillation avec mages de cette substance sont ts. Dans les arts, on l'emploie rendre siccatives les couleurs s l'industrie, on la mêle à la préparation d'un liquide :lairage, et qui porte le nom mpropre d'Hydrogène liquide. pour dissoudre le Caoutchouc. ande connaît l'importance que m a prise dans ces dernières nédecine elle est employée en mstances; on l'a même préconisée pour le traitement de l'épilepsie, pour l'expulsion du tænia, etc.

La Colophane est le résidu de la distillation par laquelle on a obtenu l'essence de Térébenthine. C'est une matière solide, jaunâtre, que les chimistes regardent comme un mélange de trois Résines ou plus, parmi lesquelles deux sont acides, et ont reçu les noms d'acide sylvique et acide pinique. La Colophane est employée par les musiciens pour frotter l'archet des instruments à cordes. Elle entre aussi dans la fabrication de quelques vernis.

La Résine commune, ou Poix-Résine ou Brai sec, n'est autre chose que le résidu de la distillation de la Térébenthine versé bouillant dans un vase de bois où il est brassé fortement avec 10 pour 100 d'eau, et non recueilli à part sous forme de Colophane.

La Poix noire s'obtient par l'incinération du bois, particulièrement de celui des racines du Pin sylvestre. C'est un mélange de Résine et de matières charbonneuses auxquelles il doit sa couleur.

Le Goudron s'obtient en brûlant le bois des Pins. Pour cela on divise les arbres, déjà épuisés de Résine au moyen des entailles, en tronçons courts qu'on subdivise en bûchettes minces. On entasse ce bois dans un grand four circulaire, dont la sole est percée d'une ouverture centrale qui communique avec un réservoir; on recouvre le tout de gazon; après quoi on enslamme le bois, et l'on en dirige la combustion comme dans la carbonisation ordinaire du bois. Le Goudron s'écoule par l'ouverture centrale, et va se rendre dans le réservoir. Tout le monde connaît la haute importance du Goudron dans la marine, où il sert à enduire les cordages, les toiles à voiles, à calfater les navires, etc., soit seul, soit mêle de Résine commune. En médecine, il a aussi de l'importance pour le traitement des maladies de la peau, des affections scrofuleuses, etc. En Angleterre, on lui attribue une action des plus salutaires sur la phthisie pulmonaire, et sous ce rapport, on en fait un très grand usage.

La culture des Pins, considérés, soit comme arbres d'ornement, soit surtout comme espèces forestières, a une importance majeure. Nous ne pouvons néanmoins nous en occuper ici que succinctement, à

cause de la nature de cet ouvrage. Toutes les espèces de ce genre se propagent uniquement de semis. Cependant, dans ces dernières années, on a tiré un très grand parti de l'application de la gresse herbacée ou greffe Tschudy à la multiplication de certaines espèces. Ainsi plusieurs milliers de Pins Laricio ont été ainsi obtenus dans la forêt de Fontainebleau par greffe herbacée sur le Pin sylvestre. Les graines employées pour les semis sont retirées de cônes cueillis généralement un peu avant leur parsaite maturité. On les dégage de l'enveloppe hermétiquement fermée que leur forment les écailles des cônes, en exposant ceux-ci soit aux rayons d'un soleil ardent, soit près du seu à une chaleur modérée. Les semis se font à la fin de mars ou au commencement d'avril dans des plates-bandes de terre parfaitement ameublie, au nord-est, ou en terro de bruyère dans des terrines; pour les grandes cultures ils se font souvent en place, dans des trous espacés de près d'un mètre, et dont chacun reçoit plusieurs graines. La germination a lieu d'ordinaire après un ou deux mois; pour le Pin pignon elle est beaucoup plus lente, et ne s'opère souvent qu'après une année entière. Dans tous les cas, on doit prendre des précautions pour préserver, soit les graines, soit surtout le plant naissant des atteintes des Oiseaux, qui, sans cela, ne tarderaient pas à le détruire entièrement. Dans ce but, on couvre la terre de filets ou de plumes, et, pour la grande culture, de broussailles et d'herbes sèches. La terre doit être débarrassée de toutes mauvaises herbes, dans les petites plantations; au contraire, dans la grande culture, afin d'abriter et de protéger le jeune plant pendant les premiers temps, on respecte les mauvaises herbes, au moins en partie, ou bien l'on sème entre les jeunes arbres des plantes qui offrent le double avantage de donner quelque produit et de servir d'abri protecteur aux jeunes Pins. Dans ces derniers cas, les soins se bornent à peu près à éclaireir la plantation à diverses reprises, à proportion que l'accroissement des jeunes pieds les porte l'un sur l'autre, et les expose ainsi à se gêner réciproquement. C'est même là un moyen de retirer du produit des plantations encore jeunes, les pieds arrachés fournissant des échalas, des perches, etc. Dans

les pépinières et les jardins on commence à éclaircir le jeune plant pendant l'été, et l'on replante à part les jeunes pieds qui sent provenus de ces éclaircies. On opère de telle sorte que les pieds se trouvent disposés en rangs espacés d'environ 12 centimètres, et écartés d'environ 1 décimètre dans chaque rang. Pendant l'hiver, les espèces délicates sont préservées des gelées par des châssis en des paillassons. Après un an ou un peu plus, on les transplante en pépinière par rangée espacées de 6 ou 7 décimètres, en écartant les pieds l'un de l'autre d'environ 4 décimètres dans chaque rang. On les laisse la jusqu'au moment de la plantation défaitive. Le meilleur moment pour les transplantations est la fin du mois de mars et la commencement de celui d'avril. Il est bea de ne pas attendre trop longtemps pour planter les jeunes arbres à leur place définitive. On a reconnu, en effet, que leur reprise est plus difficile lorsqu'ils sont trop développés. Dans toutes les transplantations, on deit avoir le soin de conserver les racines dans un état d'intégrité aussi parfait que penible, de même que les branches et surtest le sommet de la tige. Souvent pour les grands plantations, on élève d'abord en pépinist de la manière que nous venons d'indiguer; mais on recommande alors de faire les emis et les premières transplantations des une terre identique, ou du moins aussi saslogue que possible à celle que les arbres doivent occuper plus tard définitivement.

(P. D.)

\* PINALIA, Gr. (Proc. zool. Soc. Lond., 1837). MAM. — Synonyme de Crossopus, Wad. (E. D.)

PINANGA, Rumph. (Ambium., I, 26). BOT. PH.— Voy. ARECA.

PINARDA (Flor. Flum., I, t. 52). bot. PH. — Synonyme de Micranthemum, L.-C. Richard.

PINARDIA. BOT. PH.—Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sérécionidées, établi par Cassini (Dict. sc. Bel., XLI, 39), et que De Candolle (Prodr., VI, 64) considère comme une simple section du gent Chrysanthemum. L'espèce type de ce genra reçu de Cassini le nom de Pinardia misorphala, qui n'est autre que le Chrysanthemum viscosum Desfont.

(J)

\*PINAROPAPPUS ( =10206, , sale; ===

prette). nor. pm. — Genre de la faco Composées-Liguliflores, tribu des
toées, établi par Lessing (Synops.,
lerbes du Mexique. Voy. Composées.

LRUS (πιναρός, sordide). INS.—Genre
lre des Coléoptères tétramères, de la
des Curculionides gonatocères et de
len des Apostasimérides cryptorhyndtabli par Schænherr (Dispositio mep. 307; Genera et species Curculioamonymia, t. IV. p. 682; VIII, 2,
l, et adopté par Dejean (Catalogue,
em, p. 325) qui en mentionne sept esl'Amérique équinoxiale. Le type, le
mlus Germ., Schr., est originaire du

(C.) ASTELLA, Dill. (Nov. Gen., 168). .- Synonyme d'Hippuris, Linn. Chelifer, ARACH. - Ce genre, se établi par Geoffroy et adopté par s aptérologistes , appartient à l'ordre epionides, avec lesquels il ne pourra ndu à cause de son corns multii. scorpioide, sans prolongement se l'abdomen, sans pince, sans aimi appendices pectiniformes de l'appinital; les anneaux de l'abdomen beemblables; ils présentent deux ou reux sur le céphalothorax ; la reproest ovipare; quant à la respiration, trachéenne. Les l'inces ou Chelifers, deax noms sont synonymes, vivent s mêmes pays que les Scorpions (voy. L et se voient aussi dans des régions + De rencontre pas ces derniers. Il y wt avant dans le nord de l'Europe. set leurs babitudes sont les mêmes. its animaux se tiennent à la surface sumide, sous les plantes herbacées ou mousse; il y en a aussi dans les fopas l'écorce de certains arbres, et il d'autres espèces qui frequentent les ions, et se fourrent souvent dans les , les livres ou les herbiers. Ces Pinces les premières connues; leur analogie s Scorpions a frappé de tout temps mvateurs. Aristote, en parlant du m, dit qu'il a des pinces, comme en , ajoute-t-il, cette petite espèce de m qui s'engendre dans les livres. s il dit que les Scorpions de cette m'il nomme σεραιώδης, sont extrê-L petits, et n'ont point de queue,

M. Pouchet, dans son Traité de l'histoire naturelle, dit qu'on en a trouvé qui étaient parasites de la Mouche domestique, remarque qui avait déjà été faite par Hermann. Le nombre d'espèces de Pinces européennes que l'on connaît est présentement assez considérable, et des pays plus ou moins éloignés en ont aussi fourni. J'en ai trouvé en Barbarie; quelques unes d'Égypte sont figurées par Savigny, qui donne mème à leur égard des détails iconographiques fort remarquables. Comme espèce représentant ce genre singulier, je citerai la Pince cancroïde, Chelifer cancroides Linn. (de Theis, Ann. des sc. nat., 1re série, t. VII, p. 69, pl. 3). Cette Pince, qui n'est pas rare à Paris et dans ses environs, vit dans les lieux ombragés et aussi dans les appartements. Elle se sourre fréquemment dans les livres, les herbiers, etc. (H. L.)

PINCEAU. Penicillus. POLYP., ALG.?—Genre proposé par Lamarck pour des Algues calcifères de la famille des Corallines, dont Lamouroux, de son côté, fit le genre Nésée. L'espèce type avait été nommée par Linné Corallina penicillus; deux autres espèces furent décrites, par Ellis et Solander, sous les noms de Corallina peniculum et C. phænix, et Lamouroux en ajouta encore deux dans son genre Nésée. Les Pinceaux, comme leur nom l'indique, se composent d'une tige simple encroûtée à l'extérieur, remplie intérieurement de fibres nombreuses fasciculées, et divisée au sommet en un faisceau de rameaux filiformes, dichotomes, articulés. (Du.)

PINCEAU EN PLUME. MOLL. — Nom vulgaire de la Mitre épiscopale.

PINCHE. man.—Espèce du genre Ouistiti.
Voy. ce mot.

PINCHINADE. Pinchinado. Bot. cq. — Nom que l'on donne dans le Languedoc à la Coulemelle, Agaricus procerus L., à cause de la régularité de ses lames qui ressemblent à des dents de peigne. (Lév.)

PINCKNEYA. BOT. PH. — Genre de la famille des Rubiacées-Cinchonacées, tribu des Cinchonées-Eucinchonées, établi par L.-C. Richard (in Michaux Flor. bor. Amer., I, 103, t. 13). Arbustes de la Caroline. Voy. BUBIACÉES.

PINEDA. BOT. PH. — Genre de la famille des Bixacées, tribu des Prockiées, établi par Ruiz et Pavon (Prodr., 76, t. 14). Arbrisseaux du Pérou. Voy. BIXACÉES.

\*PINELLIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Aroïdées, tribu des Anaporées, établi par Tenore (Sem. hort. Neap., 1830). Herbes de l'Inde. Voy. AROÏDÉES.

PINGOUIN. Alca (pinguis, gras). ois.— Genre de la famille des Alcidées, dans l'ordre des Palmipèdes, et caractérisé ainsi: Bec long, droit, élevé, très comprimé, à arête convexe, vive, à pointe courbée, sillonné près de l'extrémité; mandibule inférieure rensiée en dessous, recourbée et pointue; narines placées de chaque côté, vers le milieu du bec, linéaires, presque entièrement fermées par une membrane emplumée; pieds courts, très reculés, scutelles en avant; doigts totalement palmés; pouce nul; ongles presque plats; ailes et queue courtes.

Les Pingouins sont les représentants, dans la région boréale, des Manchots, qui vivent exclusivement sur les limites du pôle austral. Les uns et les autres ont de si grandes affinités qu'on les a quelquefois confondus sous la même dénomination. Cependant, les Pingouins dissèrent des Manchots en ce que leur corps, au lieu d'être revêtu d'un duvet pressé et ressemblant à du poil, est couvert de véritables plumes courtes et serrées, et que leurs pieds manquent de pouce. Les Pingouins ont, du reste, comme les Manchots, le corps couvert d'une épaisse couche de graisse, destinée sans doute à les protéger contre l'action trop violente du froid qui règne dans les contrées qu'ils habitent. C'est même de là que vient leur

Comme ces peuplades d'oiseaux qui fourmillent sur la vaste étendue des mers comprises dans les régions du cercle arctique, les Pingouins ont des habitudes essentiellement aquatiques. Ils n'abandonnent que très rarement les côtes, et on ne les voit sur le rivage que pendant le temps des pontes; à toute autre époque de l'année, leur apparition à terre ou sur les mers de l'intérieur est due à des causes accidentelles. La position très reculée de leurs pieds rend leur marche difficile; quelquefois dans le repos ils se tiennent droits et sont comme assis sur le croupion. L'espèce la plus répandue en Europe, l'Alca torda, vole très

rapidement, mais le plus souvent en effleurant la surface des eaux, et sans fournir une longue traite. L'Alca impennis, dépourra de pennes comme les Manchots, est comme eux aussi incapable de voler. Si les Piagouins ne peuvent marcher qu'avec dissculté, si leur vol n'est pas très étendu ou même impossible, ils nagent et plongent avec une facilité remarquable. A terre, ces oiseaux se tiennent sur les rochers. et se retirent dans des trous. Leur naturel est indolent ; la présence de l'homme les effrais peu; ainsi on a vu des femelles qui convaient ne pas faire le moindre mouvement qui indiquât de l'inquiétude. Comme la plapart des oiseaux qui vivent dans les mers du Nord, les Pingouins ne font point de nid. Un trou, une anfractuosité, un creux de rocher sussisent pour recevoir leur sonte. qui consiste en un seul œuf oblong, marqué de raies ou de taches noires et à luad très coloré. Ils nichent en société et quelquesois en si grand nombre, que dans use descente sur l'un des rochers où ces oiseaux ont l'habitude de venir se reproduire, le capitaine Wood put ramasser environ cest mille de leurs œuss. Quelques uns de ces œuss surent conservés à bord pendant plus de quatre mois, et furent longtemps une ressource pour l'équipage. La nourriture des Pingouins consiste en crustacés et vers marins, en poissons et en plantes marines. M. Temminck a remarqué que leur mue est double, que les deux sexes ne différent pas, et que leur plumage d'hiver est pricisément celui qu'on avait pris jusqu'ici pour le plumage de la femelle. Les jeunes se distinguent facilement des adultes par leur bec plus petit, sans aucune trace de sillon.

Linné réunissait aux Pingouins les Mecareux, que tous les auteurs, avec Brissant en ont distingués. G. Cuvier lui-même, sest en reproduisant le genre Alca de l'antest du Systema natura, a séparé génériquement ces oiseaux, qui, du reste, ont de si grands rapports, qu'ils font partie de la même famille.

Le genre Pingouin est essentiellement européen, et n'est composé que de deux espèces dont on a cru devoir faire deux sections génériques; l'une pour l'espèce à ailes dégarnies de pennes, et l'autre pour celle qui en est pourrue. Nous les laisserons réunies.

Le Priscous macarretan, Ales impennis Lia. (Buff., pl. enl. 367). Toutes les parties sépérieures d'un noir profond; la gorge et le devant du cou d'un noir nuancé de brun aparère; toutes les parties inférieures et une toute en avant des yeux d'un blanc pur; des alliens du bec blancs.

A habite les plus hautes latitudes du plube; visite quoique rarement les îles Ortendes et de St-Kilda, et est asses commun les Grocaland.

Type du genre Alos, Cavier; Pinguinus,

Le Priscous nacacritas, Alca torda Lin. (Buff., pl. cnl. 1003). Toutes les parties supérieures d'un noir profond; teutes les parties inférieures de la gorge à l'anus, une bande qui du bec va à l'œil et une autre sur l'aile, d'un blanc pur; un des sillons du bec, blanc.

Il habite les mers arctiques des deux mondes, et visite en hiver les côtes de l'Angleterre, de la Norwége, de la France et de la Hollande.

Type du genre *Utamanis* de Leack , Stoparis et Ray. (Z. G.)

PINGRÆA, Cass. (Dict. sc. nat., XLI, 46). sor. pr. — Synonyme de Baccharis, Liand.

PINGUICULA. BOT. PH.—Nom scientifique du genre Grassette. Voy. ce mot.

\*PINGUINARIA, Shaw. ois. - Syn. de Aptenodytes, Forster. (Z. G.)

PINGUINUS. ois.—Nom latin du genre Pingouin dans Bonnaterre. (Z. G.)

PINGUITE. MIN. - Silicate ferrugineux bydraté. Voy. SILICATES.

PINICOLA, Breb. et Latr. 185. - Syn. de Xyelus, Dalm.

\*PINILLOSIA. nor. ph.—Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par Ossa (ex DC. Prodr., V, 528). Herbes des Antilles. Voy. Composées.

\*PINIPHILUS, Megerle. INS. — Synonyme de Pissodes, Germar, Schoenberr. (C.)

PINITE (de la mine Pini, en Saxe). mix.

— Substance opaque, d'un aspect gras ou stéatiteux, qui se rencontre en cristaux disséminés dans les Granites et les Porphyres, en Auvergne et dans la Bretagne, en Saxe,

en Cornouailles, et aux États-Unis dans le Connecticut. Les plus grandes incertitudes règnent encore et sur la forme et sur la composition de ce minéral. Ses cristaux ont une si grande ressemblance avec ceux de la Cordiérite, que l'on est tenté de la regarder comme une épigénie de cette dernière substance. Sa couleur est le gris de cendre ou le gris rougeâtre. Elle est composée de Silice, d'Alumine, d'oxyde de Fer, de Magnésie et de Potasse. (Dz..)

PINKNEA, Pers. (Ench., I, 197). BOT. PH. — Syn. de Pinckneya, L.-C. Rich.

PINNATIFIDE. Pinnatifidus. Bor. — On nomme ainsi les seuilles et les bractées qui, ayant les nervures pennées, ont les lobes divisés jusqu'au milieu de leur largeur (Serratula pinnatifida, Solanum pinnatifidum, etc., Melampyrum pratense).

PINNATIFOLIÉ. Pinnatifolius. 201. —
Épithète appliquée aux feuilles pinnatifides.

PINNATILOBÉ. Pinnatilobus. nor.—De Candolle donne cette épithète aux feuilles qui, ayant les nervures pennées, ont les lobes incisés à une profondeur plus ou moins grande.

PINNATIPÈDES. Pinnalipedes (penna. nageoire; pes, pied). ois. - Dans la méthode ornithologique de Latham et de M. Temminck, ce nom désigne un ordre particulier d'oiseaux qui ont pour caractère essentiel des doigts bordés de chaque côté par une membrane découpée en festons. Cet ordre est excessivement peu naturel, aussi la majeure partie des ornithologistes ne l'a-t-elle pas adopté. Il renferme des oiseaux qui, évidemment, ont des affinités très éloignées, et qui, malgré cette particularité d'avoir les doigts pourvus de rudiments de membranes, trouvent bien plus naturellement leur place ailleurs. Ainsi, les Foulques sont de vrais Échassiers macrodactyles et ne peuvent être éloignés des Poules d'eau; les Grebi-Foulques et les Grèbes, doivent, sous tous les rapports, prendre place à côté des Plongeons, et les Phalaropes sont également des Échassiers fort voisins des Chevaliers et des Bécasseaux. L'ordre des Pinnatipèdes, composé seulement de ces quatre genres, doit donc être rayé des méthodes ornithologiques. (Z. G.)

PINNATISÉQUÉ. Pinnatisectus. 2017. — Selon De Candolle, cette épithète s'applique

aux seuilles qui, ayant leurs nervures pennées, ont leur limbe divisé en plusieurs loges ou portions qui se prolongent jusqu'à la nervure moyenne. On désigne aussi ces seuilles sous le nom de Pinnali-partites.

PINNATISTIPULÉ. Pinnatistipulatus. 2017. — On donne cette épithète aux plantes qui ont des stipules pinnatifides (Tacsonia pinnatistipula).

PINNE. Pinna (pinna, nageoire). Moll. - Genre de Mollusques conchisères dimyaires, de la famille des Mytilaces, caractérisé par sa coquille longitudinale, cunéiforme, équivalve, baillante, au bord libre et pointue à l'extrémité antérieure, où aboutissent les crochets, qui sont droits; la charnière est latérale, sans dents; le ligament est marginal, linéaire, fort long, presque intérieur. L'animal lui-même est allungé, assez épais, subtriangulaire; les lobes du manteau, réunis au bord dorsal, sont séparés dans le reste de leur étendue, et ordinairement ciliés sur les bords; le pied est grêle, conique, vermiforme, et sécrète un byssus soyeux qui part de sa base. Les lèvres, foliacées, sont très allongées et se terminent par deux paires de palpes, qui sont soudés dans presque toute leur longueur. Les Pinnes, comme tous les autres Conchiferes, sont comestibles, mais c'est surtout leur byssus, qui, de tout temps, a fixé sur ces Mollusques l'attention des pêcheurs de la Méditerranée. En effet, ce byssus, très fin et très soyeux, représente pour chaque coquille, une houppe de filaments longs de 12 à 16 centim., d'une belle couleur brune ou mordorée, qui, autrefois surtout, ont pu servir à la confection des plus riches étoffes. Mais aujourd'hui, la soie, non moins brillante, et susceptible de recevoir toutes les nuances les plus vives, a réduit les tissus de byssus à n'être plus que des objets de curiosité. Toutefois sous ce même nom de Pinne, les Grecs, et après eux les Romains, connurent bien ce Mollusque; les naturalistes du xvie et du xviie siècle durent donc le connaître, d'après ce que les anciens en avaient dit; Lister, et après lui Langius, Tournefort, Klein, etc., en firent même une section distincte parmi les Bivalves. Linné rangea dans son système les Pinnes à côté des Moules, avec lesquelles il avait bien compris leurs rapports. Adanson alla plus loin encore en réunissant dans un même genre, sous le nom de Jambonneau, les Pinnes, les Moules et les Modioles, avec des Avicules et des Cardites. Bruguière rapprocha aussi les Pinnes et les Moules; mais, suivant à tort l'exemple de Klein, il les plaça entre les Tellines et les Solens. Poli, en faisant enfin connattre l'anatomie des Pinnes qu'il nomme Ch mæra, prouve définitivement leurs vrais rapports avec les Moules et les Modioles en même temps qu'avec les Avicules. Aussi Lamarck classat-il d'abord les Pinnes dans sa famille des Byssifères, et plus tard dans la famille plus restreinte et plus exacte des Mytilaces. Cependant Cuvier, malgré l'analogie si évidente de ces genres, persista à les séparer en plaçant les Moules, avec les Anodontes, les Cardites et les Crassatelles , dans sa fimille des Mytilaces, et les Pinnes ou Jambonneaux, au contraire, dans la famille des Ostracés, entre les Avicules et les Arches. Les Pinnes, comme les Moules et beaucoup d'autres Bivalves, ont la coquille formée de deux couches d'une structure fort différente; mais chez elles la différence est encore plus frappante, car tandis que la conche interne est formée de lames minces, parallèles et nacrées, la couche externe est formée de fibres perpendiculaires à la serface; cette couche externe, sécrétée par le bord du manteau, dépasse beaucoup la conche nacrée, qui n'acquiert une épaisseur notable qu'à la partie la plus concave de la valve; aussi les bords de la coquille deviennent-ils très fragiles après la dessicration. Toutefois cette structure n'appartient pas exclusivement aux Pinnes; presque toutes les espèces de la famille des Malléacées l'offrent aussi plus ou moins distinctement, surtout parmi les fossiles dont le têt, bestcoup plus épais, a conservé la couche fibresse seule, tandis que la nacre interne a été dissoute.

On connaît quinze ou seize espèces vivantes du genre Pinne, et cinq à six espèces fossiles. Plusieurs espèces deviennent uris grandes, telle est la P. nouge (P. rudu), qui acquiert une longueur de 1/2 mètre; elle est couverte de sillons épais, sur chacun desquels sont de grandes écailles relevés, semi-tubuleuses, irrégulières; elle se trouve dans l'océan Atlantique et sur les côtes



que. La P. ÉCAILLEUSE (P. squaavient encore plus grande, car on qui ont 58 et 60 centimètres de r; elle vit dans l'océan Atlantique

E. BOT. — Voy. PENNÉ.

PÈRES. Pinnifera. POISS. — M. de

donne ce nom aux Poissons, pour

que leurs appendices locomoteurs

aggeoires.

NA. MOLL. - Nom proposé par une coquille fossile à têt fibreux. thard avait précédemment nommée pour exprimer la contexture de son st, et formé de fibres minces comme sex. Elle se trouve dans le Coralfent-Salève, de la Lorraine et de la Cest la Pinna Saussurei Desh., IR. long de 18 à 21 centimètres, est 4 à 5 millimetres. (Dos.) PEDES. Pinnipedia. ors. - Famille Duméril (Zool. analytique) re des Palmipèdes pour les estes erdre qui ont les quatre doigts littes une même membrane. Les lican, Cormoran, Fou, Frégate et **li compos**ent. (Z. G.) PEDES. HAH. - VOY. PINNIPEDIA. EDIA (pinna, nageoire; pes, . - Illiger (Prodr. syst. Mam. et in findique sous ce nom un ordre de Mammifères caractérisé par des milermés en nageoires, et compre-Phoques et les Morses, qui com-B Buffle des Carnassiers amphibies modernes. Voy. ce mot. (E. D.) MTARSES. Pinnitarsi. CRUST. -. dans son Cours d'entomologie, seus ce nom une tribu de l'ordre spedes brachyures qui comprend rt les Matutes et les Orythies (voy. ), de la famille des Oxystomes de Edwards, et d'une autre, les Por-(soy, ce mot) de ce même savant. Edwards, dans son Histoire nase Crustacés, n'a pas adopté cette de voir. (H. L.)

MODACTYLES. Pinnodactyla.

Ca nom désigne, dans le Cours logis de Latreille, une tribu qui ad d'une part à la tribu des Argu-

FIE. moll. — Nom donné aux

liens de M. Milne Edwards, et d'une autre à celle des Caligiens du même savant. Voy.
ABGULIERS et CALIGIERS. (H. L.)

\*PINNOPHILAX. causr. — Rondelet, dans son Histoire naturelle des Poissons, donne ce nom à un crustacé qui, actuellement, forme un genre désigné sous le nom de Pinnothère. Voy. ce mot. (H. L.)

PINNOTHÈRE. Pinnotheres (pinna, nageoire; Onoáw, rechercher). CRUST. — C'est un genre de l'ordre des Décapodes brachyures, de la famille des Catométopes, de la tribu des Pinnothériens, établi par Latreille aux dépens des Cancer de Linné et de Herbst. Les Pinnothères sont des Crustacés remarquables par leur taille et leurs mœurs: ce sont les plus petits des Brachyures et ils ont la singulière habitude de se loger entre les lobes du manteau des Moules, des Pinnes et de quelques autres mollusques bivalves; particularité que l'on peut attribuer à la mollesse de leur test. Les femelles sont beaucoup plus grosses et plus nombreuses que les mâles, et, dans certaines saisons de l'année, on les trouve quelquefois réunies par paire dans la même coquille. Ces petits animaux étaient connus des anciens, et ils figurent dans le langage hiéroglyphique des Egyptiens; mais leur histoire a été pendant longtemps chargée de fables. La structure des Pinnothères est remarquable: leur corps est circulaire et arrondi en dessus; leur front ne se soude pas à l'épistome ; les yeux sont très petits, et les orbites presque circulaires; les antennes internes ont la forme ordinaire, et les sossettes qui les logent sont à peine séparées entre elles; les antennes externes sont courtes et occupent l'angle interne de l'orbite. Le cadre buccal est très large en arrière et décrit un demi-cercle en avant. Les pattes mâchoires externes sont placées très obliquement, et leur portion élargie et valvulaire est formée en entier par leur troisième article, qui est très grand, tandis que le deuxième est rudimentaire; l'appendice latéral est caché presque en entier sous celui que nous venons de signaler; le quatrième article s'insère au sommet du précédent, et le cinquième, qui est assez développé, s'articule avec le sixième par le milieu de son bord interne, de façon que celui-ci se trouve placé à peu près comme

le pouce des pinces didactyles. Le plastron sternal est très large, et chez le mâle les ouvertures des organes générateurs en occupent le dernier segment. Les pattes sont médiocres. Enfin, l'abdomen du mâle est petit, tandis que chez la femelle il est d'ordinaire très bombé et plus grand que le plastron sternal.

Après les observations de M. Thompson, il paraltrait que dans les premiers temps de la vie, les Pinnothères ont l'abdomen très allongé, et terminé par une nageoire, la carapace armée de trois grands prolongements spiniformes, les yeux très gros et les pattes natatoires; en un mot, qu'ils avaient la plus grande analogie avec les Zoés (voy. ce mot). Ce genre, peu nombreux en espèces, habite particulièrement les mers d'Europe: cependant, je ferai remarquer que derniérement il a été trouvé, sur les côtes de l'Amérique méridionale, deux espèces appartenant à cette coupe générique. Comme type de ce genre, je citerai le Pinnothère pois, Pinnotheres pisum Leach (Malac. Brit., t. 14, fig. 2 et 3). Cette espèce est très commune sur les côtes de France et d'Angleterre. C'est elle qui se trouve ordinairement dans les Moules.

\*PINNOTHÉRIENS. Pinnotherii. CRUST. - M. Milne Edwards, dans son Histoire naturelle des Crustacés, donne ce nom à une tribu de l'ordre des Décapodes brachyures et qu'il place dans la famille des Catométopes. Les Pinnothériens sont de petits Crustacés dont la carapace est presque circulaire, et dont les segments conservent beaucoup de mollesse; leurs yeux sont en général très petits; la disposition de leur front et de leurs antennes varie; il en est de même pour les pattes-mâchoires externes qui présentent des anomalies remarquables; leurs pattes sont courtes et de longueur médiocre, et en général très faibles; enfin. l'abdomen du mâle est beaucoup plus étroit à sa base que la partie correspondante du plastron sternal.

Les mœurs de ces Crustacés sont très singulières; ils se tiennent d'ordinaire entre les lobes du manteau de certains mollusques bivalves, tels que des Moules, des Pinnes, des Mactres.

M. Milne Edwards range dans ce petit groupe les genres Doto, Pinnothère, Myctire,

Pinnothérélie, Hyménosome et Élamène. Voy. ces différents mots. \*PINNOTHERÉLIE. Pinnotherelia. CRUST. - M. Milne Edwards et moi, nous désignons sous ce nom, dans le Voyage de l'Amérique méridionale, par M. Al. d'Orbigny, un genre de Crustacés qui appartiest à l'ordre des Décapodes brachyures et que nous rangeons dans la famille des Catométopes, et dans la tribu des Pinnothériers. Ce genre, qui a beaucoup d'analogie avec les Pinnothères (voy. ce mot), près desquels il vient se placer, ne pourra être conforde avec ces Crustacés à cause de sa carapace qui, ordinairement plus large que longue, est presque plane; des orbites qui sont oralaires; des pattes-mâchoires externes qui ne sont pas placées obliquement, et du dernier article qui ne forme pas suite avec le pricédent. Nous ne connaissons qu'une seule espèce dans ce genre, c'est le Pixuorniaina LISSE, Pinnotherelia lævigata Edw. et Luc. (Crust. de l'Amér. mérid., p. 25, pl. 11, fig. 1). Cette espèce, dont le mâle seulement est connu, a été rencontrée sur les côtes de Chili.

PINNULE ou PENNULE. Pinnula. 101.

— Nom donné à chaque foliole ou divisite
d'une feuille composée. Voy. FEUILLES.

PINONIA, Gaudich. (Voy. Freyc., 369, t. 21). sor. ca. — Syn. de Cibotium, Kaull.

\*PINOPHILINIENS. Pinophilini.ms. — Cinquième tribu de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Brachélytes, établie par Erichson (Genera et species Suphylinorum, p. 668) qui en fait ainsi connaître les caractères principaux: Stigmans prothoraciques cachés; intervalle existantetre les hanches antérieures cornées; hanches postérieures coniques; antennes insérées sudessus de la marge latérale du front. Genes: Pinophilus, Tænodema, Palaminus, Œdichirus et Prociprus.

Ces genres renferment trente espèces, qui se trouvent réparties de la sorte : Vingt-treis sont originaires d'Amérique, trois d'Afrique, deux d'Asie et deux d'Europe. (C.)

PINOPHILUS (πίνος, ordure; φιλίω, simer). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptess pentamères, de la famille des Brachélytres et de la tribu des Pinophiliniens, créé par Graveshorst (Coleoptera microptera, p. 211), adepti par Laporte (Études entomologiques, 1, 121), par Nordmann (Symbolm, p. 154, t. 2, f. 6) et par Erichson (Genera et species Staphyliserum, p. 669) qui lui assigne pour caractères principaux: Palpes maxillaires à quatrème article transverse, linéaire; abdomen marginé; tarses antérieurs avec les quatre premiers articles dilatés, et formant réunis une patelle. Ce genre comprend vingt espèces: Quinze sont originaires d'Amérique, trois d'Afrique et deux d'Asie. Nous citerons, comme en faisant partie, les suivantes: P. latipes Gr., niger, palmatus Nord., brunneus Lap., tenebrosus, Javanus, Ægyptius et Capassis Er. On ne sait encore rien sur leur surare de vie.

Nordmann a donné à la deuxième espèce le nom générique d'Areocerus, et Brullé à une autre celui de Pitrophilus. (C.)

PINSON. Calebs. ois.—Genre de la famille des Fringillidées, dans l'ordre des Passereaux, établi par G. Cuvier aux dépens du genre Fringilla de Linné, et ayant ponr type le Pinson ordinaire. Ses caractères sont: Dec conique, presque droit, fort, long, médiocrement épais à la base, nullement bombé; parines arrondies, percées près de la base du bec, et en partie cachées par les plumes du front; tarses médiocres, scutellés; ailes longues; queue moyenne et fourchue.

Par leurs habitudes et leurs mœurs, les Piasons se distinguent également des autres espèces de la famille des Fringilles; aussi conçoit-on difficilement que quelques auteurs aient persévéré à les ranger à côté des Linottes, des Moissaux, etc., et dans le même senre. Quoique vivant en troupes durant une grande partie de l'année, on ne les voit jamais former des bandes serrées comme les Linottes ou les Chardonnerets; ils volent toujours très séparés les uns des autres. Lersqu'ils descendent à terre pour y chercher leur nourriture, ils font de même, se dispersent sur le soi et ne cherchent point à se rapprocher. Lorsqu'une bande de Moineaux. de Linottes, de Chardonnerets s'envole, tous les individus composant cette bande prennent leur essor à peu près en même temps. Les Pinsons n'agissent point ainsi; ils s'élèvent un à un. ceux qui sont le plus rapprochés de l'objet qui les détermine à fuir, partant d'abord et n'étant suivis que de loin par d'autres individus qui quittent le sol après eux. Cependant le Pinson d'Ardennes sait exception et ressemble sous ce rapport aux Linottes. En outre, les Pinsons marchent plus qu'ils ne sautent, tandis que toutes les espèces avec lesquelles on les confondait sautent et ne marchent que fort rarement. Leur vol a aussi quelque chose de particulier; il est moins rapide que celui des Moineaux; il est moins ondulé que celui des Linottes. On dirait que les Pinsons avancent péniblement dans les airs et comme par saccade. Autant sous le rapport des caractères physiques que des habitudes, on a donc eu raison de les considérer comme formant une section particulière.

Les Pinsons sont généralement répandus dans toute l'Europe. Sédentaires dans quelques contrées, ils émigrent dans d'autres. On a prétendu que les femelles seules voyagent; il n'en est rien. Le nombre des mâles émigrants est aussi grand que celui des semelles; mais ils ont été méconnus par la raison que leur plumage prend en automne des couleurs plus claires qui les font ressembler aux vieilles femelles. En hiver, les Pinsons, mêlés aux Friquets, aux Verdiers, aux Bruants, etc., forment des compagnies innombrables que l'on voit dans les champs et les vignes, et qui viennent, quand la neige couvre les terres et leur enlève tout moyen de subsistance, partager devant les granges la nourriture de nos volailles.

Mais, dès les premiers beaux jours, les Pinsons s'isolent et vont chercher des lieux propices à leur reproduction. Les uns restent dans nos jardins et nos vergers, les autres se retirent dans les bois; le Pinson niverolle gagne les hautes crêtes des Alpes où il niche, et le Pinson d'Ardennes quitte nos climats pour se porter vers le nord. Le Pinson ordinaire est un des premiers à nous annoncer le retour du printemps; car c'est un des premiers à entrer en amour et à nous faire eutendre son ramage. Durant l'hiver, il est muet, en ce sens qu'il n'a pas de chant et qu'il ne pousse qu'un cri dont la syllabe pinck, pinck, plusieurs fois répétée peut être l'expression. Il est probable que c'est de ce cri même que lui est venu le nom qu'il porte. Celui du Pinson d'Ardennes est rauque et dur et a queique rapport avec le miaulement d'un Chat. Pris dans le nid et élevés auprès d'autres Oiseaux chanteurs, les Pinsons ont la faculté de s'approprier leur chant; l'on

peut même parvenir à leur faire articuler quelques mots. Enfin ils sont d'un naturel assez vif, et ce naturel, joint à la gaieté de leur refrain continuel, a donné lieu à un proverbe assez connu (1).

Le male a un caractère jaloux. Une fois accouplé, il ne souffre pas de concurrents auprès de lui. Il n'abandonne plus sa femelle, l'accompagne lorsqu'elle cherche des matériaux pour la construction du nid, veille sur elle lorsqu'elle couve, ou, s'il s'éloigne alors quelques instants, c'est pour aller chercher une nourriture qu'il partage avec la couveuse.

Les Pinsons, entrant de bonne heure en amour, sont aussi des premiers à se reproduire. Il est assez commun, surtout dans les environs de Paris où les arbres se couvrent assez tard de leurs feuilles, de voir le Pinson ordinaire faire son nid alors même que les bourgeons se montrent à peine. Ce nid, qui est d'une élégance et d'un travail achevé, est quelquefois si bien dissimulé qu'on ne peut le découvrir qu'après de patientes recherches. Dissérentes mousses blanches et vertes et de petites racines en forment la charpente; du lichen pareil à celui des branches sur lesquelles ce nid est posé le tapissent à l'extérieur, et l'intérieur est garni de laine, de crins et de plumes. La ponte est de quatre à six œufs d'un blanc verdatre, clairsemé de taches et de petites bandes d'un brun couleur de casé chez le Pinson ordinaire, jaunâtres et tachetées de brun chez le Pinson d'Ardennes, et entièrement d'un blanc bleuatre chez le Niverolle. En outre, cette espèce, au lieu de nicher sur les arbres, choisit, a cet effet, les trous ou les crevasses des rochers; son nid est également fort négligé et assez semblable à celui des Moineaux. Il entre beaucoup de bourre et de plumes dans sa composition. L'incubation, que la femelle partage avec le mâle, dure environ treize jours, et les petits naissent couverts de duvet. Leurs parents leur dégorgent leur première nourriture, comme le sont les Linottes, les Chardonnerets et les Serins.

Les Pinsons se nourrissent de toutes sortes de graînes ; et, à défaut de Millet, d'Avoine, de Blé ou de Chanvre, ils mangent des semences du Sapin et du Pin. Le Pisson niverolle mêle à ce régime les insectes et les graines de quelques plantes aquatiques.

La chair des Pinsons, sans être très délicate, comme celle des Insectivores, n'est cependant pas à dédaigner. L'hiver, elle contracts un goût amer qui ne la rend pas pour cela trop désagréable.

En considérant, comme Pinson, le Riverolle, dont quelques auteurs ont fait le type d'un genre particulier, l'Europe possède trui espèces de Pinsons. Ce sont :

Le PIRSON VULGAIRE, Fringill. carlebs Lin. (Buff., pl. cnl. 54, f. 1), que tout le monde connaît trop pour que nous en donnions la description.

Le Pinson d'Andennes, Fr. montifringilla Linn. (Buff., pl. enl. 54, f. 2). Le mâle, au printemps, a la tête, les joues, la auque, les côtés du cou et le haut du dos couverts de plumes d'un noir brillant; la gorge, le devant du cou, la poitrine et le haut de l'aile d'un beau roux orangé; le croupion et les parties inférieures d'un blanc pur; les flans roussatres avec des taches noires.

Il est de passage dans presque toutes lu contrées de l'Europe; mais c'est un Ossur qui appartient plus au Nord qu'au Midi.

Le Pinson niverolle, Fr. nivelis Lim. (Gould, Birds of Europ.). Sommet de la sète, joues et nuque d'un cendré bleuâtre; des et scapulaires d'un brun foncé avec des berdures plus claires; rectrices blanches terminées de noir; rémiges d'un noir profond; parties inférieures blanches ou blanchâtres, suivent l'âge.

Il habite les plus hautes montagnes de l'Europe, telles que les Alpes suisses, les Pyrénées et les Alpes du Nord, est de passet en hiver dans les pays de montagnes et strement dans les plaines.

M. R'ehm a fait de cette espèce le type de son genre Montifringilla. Kaup l'a aussi siparée génériquement sous le nom de Chonospisa.

On trouve, en Algérie, un Pinson si visits de notre Pinson vulgaire qu'au premier cut d'œil il est difficile de les distinguer; cape dant, en les comparant, on peut saisir és différences spécifiques. Ce Pinson va être publié, comme espèce nouvelle, dans l'Espetion scientifique de l'Algérie. (Z. G.)

<sup>(</sup>a) On dit ordinalrement d'un homme dont le caractere est enjoué, et qui manifeste son enjouement pur des chants , gu'il est gai comme un Pinson.

PINSONNIÈRE. ois. — Un des noms vulgaires de la Mésange charbonnière.

PINTADE. ois. — Voy. PEINTADE.

PINTADINE, Meleagrina, MOLL. - Genre de Conchisères monomyaires de la samille des Margaritacés ou Malléacés, proposé par Lamarck pour quelques espèces d'Avicules à esquille presque équivalve, arrondie, à bord cardinal droit sans prolongement en forme de queue, ayant la facette ligamentale dilatée dens sa partie moyenne, et un angle calleux et rentrant sur chaque valve, à l'ouverture qui donne passage au byssus. C'est la Moule perlière ( Mytilus margaritiferus ) de Linné esi est le type de ce genre, que la plupart des zoologistes suppriment comme superflu. en reportant les Pintadines avec les Avicules. Ces belles coquilles, qui fournissent presque tente la nacre employée dans les arts industriels, produisent aussi les plus belles perles. et c'est pour cela que des plongeurs en pêchent chaque année d'immenses quantités dans le golle Persique, sur les côtes de Ceyn et dans le golfe du Mexique. La producdes perles étant tout à-fait accidentelle. en retire de la mer une grande quantité de coquilles dont on laisse l'animal se décompor par la putréfaction, afin d'avoir la nace d'y trouver des perles. Dans le nombre, quelques unes présentent des perles adhérentes, ou tout-à-fait isolées dans l'épaisseur du manteau. Les Pintadines, ou Aricules mère-perle, ont 12 à 20 centimètres de largeur; elles sont vert-noiratre en desses. avec des rayons blanchâtres peu distincts et des lamelles imbriquées en rangées langitudinales. (Du.)

PINTAGA. ois. - Voy. BIENTEVEO.

PINUS. sor. ross. — Genre de Conifères familes, établi par M. Ad. Brongniart (Prodr., 107), qui le décrit ainsi: Feuilles sanies au nombre de deux, trois ou cinq dans une même gaîne; cônes composés d'émilles imbriquées, élargies à leur sommet un m disque rhomboïdal.

M. Ad. Brongniart (loc. cit.) en cite neuf emices: P. pseudostrobus, du terrain laemire palmothérien; P. Cortesii, Defrancii,
Pseujasii, ornata, familiaris, du terrain de
addiment supérieur; P. microcarpa, unciests, decorata, trouvées dans la formation
des lignites de sédiment supérieur. (J.)

PINUS. DOT. PH. - Voy. PIN.

\*PINZONA. 807. РН. — Genre de la famille des Dilléniacées, tribu des Délimées, établi par Martius et Zuccarini (in Flora, 1832). Arbrisseaux du Brésil. Voy. DILLÉNIACÉES.

PIONUS. 015. — Genre de la famille des Perroquets établi par Wagler sur le Psittacus menstruus Linn. (Z. G.)

«PIOPHILA (πτον, graisse; φίλος, qui aime). 1818. — Genre de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères, tribu des Muscides-Piophilides, établi par Fallen, et adopté par Meigen et M. Macquart. Ce dernier auteur (Diptères, Suites à Buffon, édit. Roret, t. II, p. 541) en décrit 9 espèces, qui vivent dans la France et l'Allemagne. Parmi elles, nous citerons principalement les Pioph. casei Fall. (Musca id. Linn.), dont la larve se nourrit de fromage, alrata, faveolata Meig., etc.

PIPA. Pipa. REPT. — Nom générique d'un genre très singulier de Batraciens anoures, propre à l'Amérique méridionale. Ce nom a été proposé par Laurenti, en 1758, dans son ouvrage sur les Reptiles, et remplacé depuis lors par Wagler, en 1830, dans son Système des Amphibies, par celui d'Asterodactylus (ἀντήρ, étoile; δάκτυλος, doigt).

Les Pipas ont une physionomie aussi hideuse que bizarre. Leur tête est aplatie et triangulaire, séparée par un cou très court du tronc, qui est lui-même déprimé, et dont les quatre pattes ont les doigts complétement libres et divisés à leur extrémité en quatre petites digitations stelliformes; ils n'ont point de tympan visible, manquent de parotides, et sont dépourvus de dents aux deux màchoires, ainsi qu'au palais. Leurs yeux sont d'une extrême petitesse, et leurs narines sont prolongées chacune extérieurement en un petit tube cutané au sommet du triangle formé par la tête.

Ces animaux présentent, dans leur organisation intérieure, un certain nombre de particularités tout aussi remarquables que celles qui les distinguent à l'extérieur. Le squelette, par lequel nous commençons cet examen, a déjà été décrit par divers auteurs. Il frappe à la première vue par l'extrême aplatissement du crâne, dont la forme générale rappelle celle des Tortues matamata. Par suite de la disposition tout-à-fait singulière des narines, les os du nez sont assez grands et complétement portés en ayant, où ils recouvrent par leur bord an-

Brieur les ouvertures nasales et les os incisifs. La fosse temporo-zygomatique, en avant de laquelle est l'œil si petit de ces animaux, est bordée intérieurement par le pariétal et le vomer, qui sont très développes; extérieurement, par le maxillaire supérieur et l'apophyse ptérygoïde interne ; en arrière, par la même apophyse; et en avant, par l'os maxillaire et une partie du pariétal. L'atlas, ou la première vertèbre, est soudé à la deuxième, dont l'apophyse transverse ressemble à celle des autres Batraciens: mais les troisième et quatrième vertèbres ont les mêmes apophyses fort longues et conformes, celle de la quatrième s'étendant même jusqu'au niveau du sacrum. Après elles, viennent deux vertebres, la cinquième et sixième, dont les apophyses transverses sont au contraire faibles, simplement étendues dans le sens transversal, tandis que celles des deux suivantes sont dirigées obliquement d'arrière en avant. La neuvième vertèbre, ou le sacrum, a ses apophyses transverses fort dilatées dans leur partie articulaire, disposition en rapport avec un élargissement proportionnel de l'os des iles. Le sternum est cartilagineux, quoique très élargi; les deux paires de clavicules (la clavicule proprement dite et le præiskion ou coracoïdien) qui s'y insèrent, sont très vigoureuses et viennent se joindre sur la ligne médiane. L'omoplate a sa surface considérablement agrandie par une large plaque cartilagineuse. Les os sésamoides du Pipa sont: Une rotule cubitale constituant dans le tendon ou triceps brachial un point d'ossification comparable à la rotule cubitale des Chéiroptères; une rotule au coude-pied, dans le tendon des muscles jumeaux avant l'élargissement de ce muscle en aponévrose plantaire. Le triceps crural n'a point d'os sésamoide et la véritable rotule manque par conséquent.

L'appareil digestif des Pipas est fort singulier. Ces animaux sont complétement dépourvus de langue, particularité qui leur est commune avec les Dactylèthres, et qui les a fait distinguer en un groupe à part sous le nom de Phrynaglosses. Leur pharynx et leur œsophage réunis forment un large entonnoir, après lequel vient l'estomac, et ensuite un intestin fort court. Ils n'ont, comme les Dactylèthres, qu'un scul orifice

médian pour les trompes d'Eustache, et cet orifice est fort petit. Le mécanisme de leur respiration est assez profondément modifié par l'absence de langue et par la disposition de l'hyoïde, et il n'est pas le même que chez les autres Batraciens anoures. Ils out un diaphragme qui rappelle jusqu'à un certain point celui des Mammifères, et leurs deux paires de grandes apophyses transverses costiformes servent tres probablement aussi à faciliter l'inspiration et l'expiration de l'air. C'est à tort, suivant nous, que M. Morren leur attribue un rôle dans la progression. Le larynx offre aussi une disposition toute particulière, décrite par M Muller, et il ca est de même de l'oreille interne.

« L'organe vocal du Pipa male présente, dit M. Muller, une anomalie spéciale en ce que les sons y sont produits par des corps solides qui vibrent. La trachée-artère manque comme chez les Batraciens en général. et les bronches sortent immédiatement de larynx. Celui-ci forme une vaste poche cartilagineuse, décrite par Rudolphi, et qui reçuit l'air en devant par la glotte. Dans l'intérieur de cette poche, se trouvent deux tiges cartilagineuses, presque aussi longues qu'elle, et dont Mayer a donné la description Cem sont pas des battants libres et mobiles, comme celui d'une cloche, car leur extrimité antérieure est fixée par une articulation; la postérieure libre se trouve précisément en face de l'orifice de chaque bronche. Le bord de l'ouverture de la bronche dans la poche présente une languette membraneuse mince, qui est surtout bien pronoucie en dehors. Ces tiges agissent comme des languettes en forme de verges, ou comme un diapason, tandis que les organes vecass des animaux sont ordinairement membraneux. Lorsque M. Cagnard Latour me # voir plusieurs instruments producteurs son qu'il avait imaginés, j'en aperçus un dans le nombre qui me frappa sur-le-chasse par son analogie avec l'organe vocal de Pipa; il consiste en un tube dont l'un des bouts est formé par une plaque dans lequelle se trouve une fente : l'intérieur tube renferme une petite languette métallique placée sur une traverse, et dont l'estrémité libre avoisine la fente de la plaças. On fait vibrer la languette en soufflant per la fente. »

ipas sont principalement curieux mode de reproduction. Comme la es Crapauds, ils sont ovipares, mais adonnent pas leurs œufs dans l'eau font ces animaux. Après leur ponte, , cramponnés sur les femelles, leur er le dos les œufs qu'elles viennent e. au nombre de cent environ, et padent. Ensuite, les semelles gaimarais et s'y plongent. Bientôt la Leur dos qui supporte les œuss sorte d'inflammation érysipésorte d'irritation déterminée par ica des œufs eux-mêmes qui sont is dans la peau, y restent enfoncés ams autant de petites alvéoles et s'y ma. Les petits Pipas restent dans m de poches jusqu'à ce qu'ils sient isreloppement suffisant, comme les s Serigues dans la poche de leur la larsqu'ils en sortent, ils ont la madultes. Ce n'est qu'après s'être de sa progéniture que la femelle sa résidence aquatique.

seurs provinces du Brésil. Quelis s'approchent des habitations, ou y établissent leur demeure. On lans certaines localités, les nègres mont de leur chair.

lo espèce que l'on soit fondé à parmi ces animaux a été nommée Pipa americana (Seba), Rana pipa Anna dorsigera (Schneider), Pipa tran), Leptopus asterodactylus Les deux autres espèces de Pipas valu en distinguer n'en diffèrent à pas. Elles ont été appelées Pipa (Spix), et P. lævis (Cuvier). L. Bibron, ce Pipa lævis repose sation d'un exemplaire trop bourré supaillé. Cuvier le dit du Rio-

ne Pipa, réuni à celui des Dacty-Engystomes, forme un groupe très parmi les Batraciens anoures, nquel on a donné les dénominamates: Pipoules (Fitzinger), Balorsipares et Pipa-Crapauds (de Phrynaglosses ou Pipæformes et Bibron), Pipæ (Tschudi), Piap.), etc. sur la génération des Pipas sont dues à mademoiselle Sibylle de Mérian; elles sont accompagnées d'une figure. Ruysch en 1710, Vallisnieri en 1715, Vincent en 1726, Seba en 1734, Fermin en 1762, Laurenti en 1768, Ch. Bonnet en 1780 et en 1782, Camper et Blumenbach en 1799, Schneider pendant la même année, et depuis lors, un plus grand nombre de naturalistes se sont successivement occupés des Pipas. A présent, ces animaux ne sont pas très rares dans les collections et on en a donné la figure dans un très grand nombre d'ouvrages. Ils ont été représentés d'après nature dans l'atlas de ce Dictionnaire, Reptiles, pl. 17, f. 2. (P. G.)

\*PIPA-CRAPAUDS. aepr. — M. de Blainville, dans le t. IV des Nouvelles annales du Muséum, a désigné sous ce nom une subdivision de son genre des Crapauds, qui ne comprend que le genre Xenopus ou Dactylèthre. Voy. DACTYLÈTHEE. (P. G.)

\*PIPÆ. AEPT. — Nom de la famille qui comprend les Pipas et les Dactylèthres, dans M. Tschudi. Voy. ces mots. (P. G.)

\*PIPÆFORMES, REPT.—Nom du groupe des Pipas et Dactylèthres dans l'Erpétologie générale de MM. Duméril et Bibron. (P. G.)

\*PIPASTES. ois. — Genre établi par Kaup sur l'Anthus arboreus Bechst. Voy. PIPIT. (Z. G.)

PIPE. Poiss. — Nom vulgaire d'une espèce de Syngnathe.

PIPEAU. 201. Pft. - Nom vulgaire de la Potentilla reptans.

PIPER. BOT. PH. - VOY. POIVRIER.

PIPÉRACÉES, Piperaceæ, BOT, PH. - Les Poivres formaient primitivement un seul genre Piper, que la structure particulière de ses tiges et de son embryon firent considérer par plusieurs auteurs comme une plante monocotylédonée. Aujourd'hui la connaissance perfectionnée de l'ovule a permis d'expliquer cette anomalie apparente, et on s'accorde à rapporter le Piper aux dicotylédonées. Ce genre fut ensuite subdivisé en deux. Piper et Peperomia, dont on composa une famille distincte des Pipéracées. Plus tard encore on les sépara en un plus grand nombre, et ils devinrent chacun le type d'une tribu distincte. Le travail le plus récent et le plus complet sur ce sujet est la monographie de M. Miquel, que nous suivrons ici, dans l'exposition des caractères généraux de

la samille et des genres qui s'y rapportent. Ces caractères sont les suivants : Fleurs portées sur des axes plus ou moins allongés et renslés, rarement raccourcis en sphère, sessiles ou rarement pédicellées, et consistant en plusieurs étamines groupées autour d'un pistil unique à l'aisselle d'une écaille peltée. On considère généralement chacun de ces groupes comme une fleur ordinairement hermaphrodite, plus rarement unisexuée: peut être aussi pourrait-on admettre que chaque étamine représente une fleur mâle, et alors le diclinisme serait un caractère général. Ces étamines sont au nombre de deux, de trois à cinq, ou même de dix pour chaque groupe; leurs filets caducs ou persistants, minces ou épais, libres ou quelquefois soudés aux côtés de l'ovaire : ils peuvent aussi manquer tout-à-fait. Les anthères sont à deux loges distinctes ou confluentes en une seule rénisorme, s'ouvrant dans leur longueur, portées sur un connectif épais; le pollen à grains globuleux, lisses, transparents. Le stigmate, porté sur un style cylindracé, est plus ordinairement sessile, terminal ou rejeté un peu sur le côté extérieur, simple et en pinceau, ou quelquefois partagé en branches au nombre de deux à six. L'ovaire est à une seule loge, dans laquelle est un seul ovule dressé et ortbotrope. Le fruit devient une baie sèche ou charnue, remplie par une graine dressée, dans laquelle la masse est presque entièrement formée par un périsperme farineux ou un peu cartilagineux, et présentant une lacune vers le centre; au sommet est l'embryon, Beaucoup plus petit, à radicule supère, à cotylédons très courts, enveloppé par un saccharnu qui n'est autre chose qu'un périsperme interne résultant de l'épaississement du sac embryonnaire. Les espèces sont des herbes rarement annuelles, plus communément vivaces, plus ou moins charnues, ou des arbres ou des arbrisseaux, qu'on trouve entre les tropiques ou un peu au-delà, plus communément dans le nouveau continent que dans l'ancien. La tige offre ce caractère remarquable, que des faisceaux fibreux épars dans la moelle lui donnent l'apparence d'une plante monocotylédonée, ce qui, au reste, s'observe dans d'autres plantes de ce grand embranchement, notamment dans quelques Ombellisères. Mais, dans les arbres, autour

de cette moelle ainsi parcourue par des faisceaux vasculaires, on observe un cercle IIgneux avec des rayons médullaires, soulement sans cercles concentriques apparents. Les seuilles sont alternes, opposées ou verticillées, entières, charnues ou membraneuses, à nervures digitées ou pennées, à côtés souvent inégaux, sessiles ou pétielés, souvent criblées de petites lacunes oléifires, et par suite de points transparents cu'un remarque également dans d'autres parties, notamment dans la graine. Il n'y a pas de stipules, ou il y en a deux, ou distinctes en soudées en une seule oppositifoliée. Les ésis de fleurs sont axillaires ou terminaux, souvent opposés aux feuilles, en général auss grèles et même filiformes.

Les propriétés aromatiques si commes des Poivres sont dues à une résine acre, asseité à une huile volatile et à une matière cristalline qu'on a nommée piperine. Des diverses combinaisons de ces principes et de leur distribution diverse dans la plante résultats les qualités différentes des espèces. Elles sont beaucoup moins prononcées dans les herbacées, se concentrent principalement dans les fruits.

## GEKRES.

### Tribu 1. - Pápánoutics.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles généralement charnues, sans stipules. Épis axillaires ou terminaux. Deux étamises à loges confluentes. Stigmate généralement simple.

Verhuellia, Miq. — Phyllobryon, Miq.— Acrocarpidium, Miq. — Peperomis, R. Put. — Erasmia, Miq.

# Tribu 2. — PIPERESS.

Arbrisseaux ou arbres. Fouilles alterns, membraneuses ou coriaces, stipulées. Épis oppositifoliés. Étamines dépassant souvest le nombre binaire, à deux loges distincts. Plusieurs stigmates.

Polomorphe, Mip. — Macropiper, Miq. — Chavica, Miq. — Rhyncolepis, Miq. — Chroboba, Miq. — Piper, L. — Muldera, Miq. — Coccobryon, Klotzsch. — Calliamira, Miq. (Schilleria, Kth. — Centridobryon, Klotzsch. — Enckea, Kth. — Peltobryon, Klotzsch. — Artanthe, Miq. — Ottonia, Kth. (Sarrenia, Gaud.) — Zippelia, Bl. (An. J.)

iBLLA, Presi (Fl. sicul., XXXVI). - Fey. michonemia, Benth.

BITÉES. Piperites. BOT. Ps. ther nomme ainsi un groupe nachasse formée des Pipéracées, des at des Chloranthées. Il est à remarcas dernières différent essentielle-In structure de leur graine. (Ap. J.) D. ess. - Nom latin, dans la bVicitiot, du genre Touit, (Z. G.) M. nerr. - M. Ch. Bonaparte a men, dans son Prodromus syste-Mogics, à une sous-famille de son Ross, qui comprend le Pipa et (P. G.) MORT-DE-FROID, DOT. CR. -B qui sert à désigner l'Agaricus L. dans quelques départements es de la France. (LÉV.) CORLLE. MAM. - Espèce du genre (E. D.) m. You. ce mot. MARLLUS, MAN. - M. KAUD sen. I, 1839) a créé sous ce nom de Chéiroptères, formé aux dé-Vatagridio, et dont le type est la (E. D.) . Voy. VESPERTILION. B PIPIT. Anthus. ois. - Genre ille des Alouettes (Alaudidées). re des Passereaux, caractérisé par Me, droit, cylindrique, taillé en unds fléchis en dedans vers le mipointe légérement échancrée; des trafas à la base et sur les côtés du cité fermées par une membrane mates doigts, trois devant et un Fancie de celui-ci plus ou moins publique fois plus long que le doigt; randes couvertures des ailes aussi

système de Linné, les Pipits font genre Alauda. Bechstein les en a ndriquement sous le nom de Andié imité en cela par tous les oras qui sont venus après lui. Mais, les uns les rangent, avec raison 1, dans la famille des Alaudidées, les placent dans celles de Motaset ce qu'a fait G. Cuvier; sous nation de Farlouses, il en compose 3 de sa grande division des Becssella). Il est de fait que les Pipits raits physiques et des habitudes at presque autant aux Bergeron-

ne les rémices.

nettes qu'aux Alouettes, ce qui en fait des Oiseaux de transition. Comme les premières. leur mandibule supérieure est échancrés vers le bout : leur taille est svelte, et leur queue a presque constamment un mouvement de bas en baut, caractère qui est très marqué dans les Bergeroppettes; comme les secondes, leurs rémiges secondaires sont échancrées à leur extrémité, et leurs babitudes sont essentiellement terrestres; ils me cherchent leur nourriture, ne nichent et ne couchent qu'à terre; comme elles aussi ils chantent en volant. D'ailleurs leur système de coloration les fait ressembler beaucoun plus aux Alouettes qu'aux Bergeronnettes. ce qui explique pourquoi on a pu, en ayant égard à toutes ces particularités, les rapporter au genre que forment les premières.

Les Pipits ne vivent pas tous au milieu des mêmes circonstances. Les uns fréquentent les champs cultivés et les prairies; les autres se plaisent, surtout dans la belle saison, sur la lisière des bois, dans les clairières, les terrains arides, les bruyères et les bosquets clair-semés; d'autres préfèrent les montagnes, les falaises, les écueils et les pâturages maritimes; quelques uns enfin habitent, pendant l'été, les collines, les lieux sablonneux ou pierreux, et se tiennent, à l'arrière-saison, sur les bords des rivières.

Quoique les Pipits aient la faculté de se percher, cependant ils se tiennent rarement sur les arbres, et lorsqu'ils s'y rendent, ce n'est que momentanément. Le Pinit des buissons fait seul exception : car on le voit assez souvent, durant la journée, y chercher un refuge ou y prendre du repos. Tous ont une démarche lente et gracieuse quand rien ne les inquiète; mais lorsqu'ils sont pourchassés, ils courent avec légèreté, à la manière des Alouettes. Leur naturel n'est point sauvage; on les approche assez sacilement, et lorsqu'on les détermine à fuir, ils vont se poser à peu de distance. Tous les Pipits ent un cri qu'ils font entendre en volant, et principalement lorsqu'ils s'élèvent du sol. Celui du Pipit des buissons peut être exprimé per la syllabe pi (1), proponcée très distinctement et d'une

<sup>(1)</sup> C'est de ce cri qu'e deé fait , par smitation , le mem de Pips on Pipit, nom qui ensuite a été domé à toutes les espaces qui unt des rapports génériques avec celles qui le font emecatics.

manière trainante; la Farlouse pousse le même cri, mais plus faible, plus bref, et plusieurs fois de suite; celui du Pipit à gorge rousse dissère si peu du cri du Bruant des roseaux, qu'on ne sait, en l'entendant, auquel des deux l'attribuer; enfin le Pipit richard et la Rousseline en ont un qui se rapproche de celui de la Calendre et de la Calendrelle, et qui peut être rendu par les syllabes priou, priou, pripriou. Mais, en outre, les Pipits ont un chant fort agréable et retentissant, qu'ils font entendre à l'époque des amours. Le Pipit des buissons, perché sur les branches mortes d'un arbre qui avoisine son nid, après quelques préludes, prend son essor en chantant, s'élève droit en battant des ailes, et descend, en planant, ordinairement sur la branche d'où il est parti, et sur laquelle il finit son chant. Après un instant de repos, il recommence le même jeu jusqu'à six ou huit reprises, et toujours en chantant. Les autres Pipits agissent de même, avec cette dissérence pourtant qu'au lieu de se tenir sur les branches mortes des arbres, ils se perchent sur une pierre, sur un petit monticule de terre, sur les pointes d'un roc.

Tous les Pipits nichent à terre. Ils établissent leur nid dans une tousse d'herbe, dans les bruyères, au pied d'un buisson, contre une motte ou une pierre; ils le composent de mousse et de tiges d'herbes à l'extérieur; l'intérieur est tapissé de brins plus déliés et de crins; la ponte est de quatre à six œuss cendrés ou rougeatres, tout couverts de petits points bruns ou bruns-rougeatres. Les jeunes, au sortir du nid, portent une livrée particulière. Celle du Pipit rousseline ressemble beaucoup à la livrée des jeunes Alouettes avant leur première mue.

Les Pipits commencent à émigrer dans les premiers jours de septembre. Les uns, comme le Pipit des buissons et le Pipit spiontelle, voyagent isolément ou par petites compagnies de trois ou cinq individus; les autres, comme la Farlouse, forment de plus grandes bandes. A l'époque de leurs migrations, ces Oiseaux sont susceptibles de devenir très gras, surtout si la fin de l'été est Pluvieuse, parce qu'alors ils trouvent, à ce qu'il paraît, une plus grande quantité de vers et de petits insectes que l'humidité fait sortir du sol. Le Pipit des buissons surtout i des groupes que l'on établirait meins set

prend un embonpoint excessif. Le moindre vol le fatiguant alors, il devient très paresseux et laisse approcher l'homme à la distance de deux ou trois pas. Malgré l'auterité de G. Cuvier, nous sommes persuadi que ce n'est point la Farlouse (Anth. pretensis) qui s'engraisse en automne en metgeant du raisin, mais bien l'espèce dest nous parlons. La Farlouse n'arrive dans not départements méridionaux qu'après les vendanges, ne fréquente d'ailleurs que les prairies en plaines; tandis que le Pipit des buissons commence à y paraître en septembre, et aime alors à se tenir dans les vignes. C'es donc lui qu'on recherche dans plusieurs de nos provinces du midi de la France, sous le nom de Bec-Figue et de Vinette, et c'est lei aussi qui est la Pivote-Ortolane des Provençaux. Du reste, dans les environs de Paris, et à Paris même, ces deux Oiseaux pertent indistinctement, pour le vulgaire, le non de Bec-Figue. La taille seule les distingue; l'un (le Pipit des buissons) est le grand Be-Figue, et l'autre (la Farlouse) est le sett Bec-Figue. Quoi qu'il en soit, la chair de ces deux Oiseaux n'est pas au-dessous de la réputation qu'on lui a faite, et elle ne le cède en rien à celle de nos meilleurs Bou-Fins.

La synonymie des Pipits d'Europe a de pendant longtemps une des plus embreullées. Aujourd'hui, grâce aux travaux de MM. Meyer et Temminck, toute difficulté sur ce point a disparu. Les espèces que l'en connaît sont bien déterminées, et leur synonymie bien établie. Comme tant d'autres divisions, le genre Pipit devait subir des démembrements. Vigors en sépara d'absti le Pipit richard, sous le nom générique de Corydalla; plus tard, Kaup prit le Pipt des buissons et le Pipit farlouse pour types de deux genres distincts : enfin M. Swainsma fait du Pipit rousseline le sujet d'une subtion particulière, en sorte que les sest de pèces que possède l'Europe sont distributs dans cinq genres différents. Il n'y a pourtant pas de division plus naturelle que cells des Pipits, et il nous paralt impossible de tirer, des légères différences que présentat les espèces entre elles, des caractères misiriques ayant quelque valeur. On pours tout au plus admettre, dans cette divisien,

vaiques que sur le genre de Ainsi la seule distinction ait légitime serait celle que les Pipits rousseline et riappelés par leur nature à steaux secs et arides, et les i exercent leur industrie au istances un peu différentes. Ime G. Cuvier, Vieillot, et un très grand nombre logistes, nous réunirons ces seul genre.

des Pipits dans toutes les le. Les sept espèces bien ausossède l'Europa se trouvent ent:

PUISSONS, Anth. arboreus pl. enl., 660, f. 1, sous le larlouse). Brun olivâtre en s taches longitudinales noitre de chaque plume; toutes jeures jaunâtres ou couleur paraits noirs sur le haut de la flancs; ongle du pouce ce doigt et arqué.

a l'Europe jusqu'en Sibérie, abondant dans les contrées as celles du Nord. On le renas l'Afrique septentrionale. re Pipastes de Kaup.

age Rousse, Anth. rufogulamild, Birds of Europ., pl. aspérieures d'un brun plus I taches noirâtres plus nomlarges; gorge d'un roux plus ou roux lie de vin; sur les des couvertures inférieures trait noir; ongle du pouce a doigt, très grêle et faible-

qui est commune en Égypte montre en Sicile, en Dalrarement en Allemagne. Elle Sibérie. Nous l'avons renirs fois dans les environs de paraît être régulièrement de

ACURE, Anth. pratensis Bechst., 660, f. 2, sous le nom de semblable aux deux précépour la coloration du pluposition des taches; mais le voitrine et la gorge sont plus

grivelés, et l'ongle du pouce, plus long que ce doigt, est presque droit.

C'est le plus abondant de nos Pipits. On le trouve dans toute l'Europe, en Asie et en Afrique; on l'a découvert aussi au Japon, sur le pourtour du cercle arctique et en Nubie.

Type du genre Leimoniptera de Kaup.

Le Pipit spioncelle, Anth. aquaticus Bech. (Buff., pl. enl., f. 2). Parties supérieures d'un cendré brun, chaque plume ayant un trait plus foncé au centre; parties inférieures blanches, variées, sur les côtés du cou, de la poitrine, sur les flancs, de taches longitudinales brunes; un large sourcil blanc au-dessus des yeux; pennes externes de la queue bordées de blanc, avec une tache de cette couleur à leur extrémité. — Habite l'Europe tempérée et méridionale; vit aussi au Japon et dans l'Amérique du Nord.

Il est probable que l'Anth. palustris de Meisner doit être rapporté à cette espèce.

Le PIPIT RUPESTRE, Anth. rupestris Nils. (Gould, Birds of Europ., pl. 138). Toutes les parties supérieures d'un vert olivâtre foncé; toutes les parties inférieures d'un jaunâtre très clair, devant du cou, poitrine et flancs comme dans l'espèce précédente; un petit sourcil blanc jaunâtre très peu étendu; penne latérale de la queue cendré, à bout blanchâtre.

Cette espèce habite toujours les bords de la mer ou les lieux humides dans le voisinage des côtes maritimes, à partir du centre de l'Europe, jusqu'aux plus grandes hauteurs vers le pôle.

Quelques ornithologistes distinguent de cette dernière le Pipir obscur, Anth. obscurus Temm., qui n'en distère d'ailleurs que par les teintes plus sombres de son plumage.

Le Pipit ROUSSELINE, Anth. campestris Bechst. (Buff., pl. onl., 661, f. 1). Tout le plumage isabelle avec le centre des plumes plus foncé, la gorge et un large sourcil blanchâtres, et un trait délié en forme de moustache, noir.

Il habite l'Europe tempérée et méridionale, et l'Afrique. Il est assez commun en France.

Type du genre Agrodroma de Swainson. Le Pipir Richand, Ant. Richardii Vieiil. (Gould, Birds of Europ., pl. 135). Parties supérieures d'un brun foncé, chaque plume étant bordée d'un brun plus clair; toutes les parties inférieures blanchâtres, à l'exception de la poitrine qui est roussâtre et fortement grivelée; un large sourcil blanc au - dessus des yeux; tarses très longs, avec l'ongle postérieur plus long que le pouce et presque droit.

Cette espèce, qui est figurée dans l'atlas de ce Dictionnaire, OISEAUX, pl. 29, fig. 2, paraît habiter l'Europe méridionale; on la trouve en Espagne, en Italie, en Allemagne. En France elle est de passage dans plusieurs départements, et notamment dans celui du Nord, et Polydore Roux la dit sédentaire en Provence.

Type du genre Corydalla de Vigors.

Les espèces étrangères qui se rapportent au genre Pipit sont : Le Pipit de PAYTA. Anth. payta Less. (Compl. aux OEuvr. de Buff., t. VIII, p. 167), espèce qui, par la longueur de ses tarses, a du rapport avec l'Anth. Richardii. - Le Pipit BRUN, Anth. fuscus Vieill., de Buenos-Ayres et du Paraguay. - Le Pipit sourre, Anth. sordidus Less. (Zool. de la Coq., p. 664), du Chili. - Le Pipit Correndera, Anth. correndera Vieili., du Paraguay. - Le Pipit VARIOLE. Anth. variegatus Vieill. (Buff., pl. enl., 738, f. 1), de Buenos - Ayres. - Le Pirit DES ROCHERS, Anth. rupestris Ménét. (Cat., nº 80), du Caucase. - Le Pipit COUTELLE, Anth. coulellii Aud., d'Égypte. - Le Pipir CECILE, Anth. Cecilii Aud., d'Egypte, de la Syrie et de la Barbarie. - Le PIMT LEUCO-PHRYS, Anth. leucophrys Vieill., du cap de Bonne-Espérance. - Le Pipit Rousset, Anth. rusulus Vieill. (Gal. des Ois., pl. 161), du Bengale. - Le Pimt Agile, Anth. agilis Frank. , de l'Inde. - Le Pipir CBit , Anth. chii Vieill., du Paraguay et du Brésil.- Le PIPIT AUSTRAL, Anth. australis Vieill., du Port-Jackson. - Le Pipit Pale, Anth. palescens Vig. et Horsf., du Port-Jackson. - Le PIPIT HAIR, Anth. minimus Vig. et Horsf., de la Nouvelle-Hollande. - Le Pint FULIGI-MEUX, Anth. Juliginosus Vig. et Horsf., de la Terre de Diémen. - Le PIPIT ROUSSATRE, Anth. rufescens Vig. et Horsf., de la Nouvelle Hollande. (Z. G.)

PIPIZA. INS. — Genre de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères, tribu des Syrphides, établi par Fallen et adopté par Meigen et Latreille, ainsi que par M. Maquart. Ce dernier auteur (Dipt., Suite à Buffon, édit. Roret, t. I, p. 568) en décht 20 espèces, qui habitent la France et l'Alemagne. Nous citerons principalement les P. fasciata Meig., noctiluca Fall., luguirit Meig., luctuosa Macq., carulescens, nigripes Macq., etc. (L.)

\*PIPOIDES, REPT. — Même signification que les mots Pipas et Pipisa ci-dessus. Cette dénomination est de M. Fitzinger. (P. G.) PIPRA. 018. — Nom latin du geare Mo-

ikio.

\*PIPRADÉES. Pipradar. ois. — Familie établie par M. Lesson dans sa division des Passereaux hétérodactyles. Elle est caractirisée par un bec court, voûté, comprimé, à narines cachées par les plumes du fruit. Deux genres seulement, les Manakins et is Rupicoles, en font partie. (Z. G.)

\*PIPRAEIDEA. ois. — Genre créé par Swainson dans la sous-famille des Piprine, sur une espèce qu'il nomme Pip. cyans, et dont les caractères participent de ceux des Manakins et de ceux des Cotingas. (Z. G.)

\*PIPREOLA. ois. — Genre établi par Swainson dans la sous-famille des Piprina, sur une espèce qu'il nomme P. chlorologidota. (Z. G.)

\*PIPRIDÉES. Pipridæ. oss. — Famille établie par M. de Lafresnaye dans l'order des Passereaux. Elle correspond a la soufamille des Piprinæ antérieurement foudée par Swainson. (Z. G.)

\*PIPRINÉES. Piprinæ. ois. — Sous-lamille de la famille des Ampelidæ, dans l'endre des Pas-ereaux, établi par Swainson me le genre Pipra des auteurs. Dans le List of the genera de G.-R. Gray, les genres Phonicercus, Metopia, Pipreola, Pipre, Pipredea, k-dopieura, Calyptura, Pardelan, Æthiops et Prionochilus, font partie de citte sous-famille. (Z. G.)

\*PIPROIDEA, Strickl. ots. — Systoped de Pupraeidea, Swains. (2. G.) \*PIPTANTHUS, Sweet (Fl. gard., 1. 340

\*PIPTANTHUS, Sweet (Fl. gard., 1, 254) BUT. PR. — Syn. de Anagyris, Linn.

PIPTATHERUM (minto, je tembi: a950, épi). BOT. PR. — Genre de la families Graminées, tribu des Panicées, émilipar Palisot de Beauvois (Agrost., 18, L & f. 10). Gramens des régions méditemnéennes de l'Asie centrale. Voy. GRAMMÉE.

CARPHA (πίπτω, je tombe; κόρ-). Bot. PH. — Genre de la famille κοσέσε-Ligulistores, tribu des Chicoabli par R. Brown (in Linn. Trans., Arbrisseaux du Brésil. V. composées. DCARPHA, Hook. et Arn. (in c. Mag., I, 110). Bot. PH. — Syn. ia, Spreng.

COMA (πίπτω, je tombe; πόρη, 3. BOT. PH. — Genre de la famille sades-Tubuliflores, tribu des Vergetabli par Cassini (Bull. soc. phil., 10; 1818, p. 50). Sous-arbrisscaux les et du Brésil. Voy. composées.

\*\*LBPIS (πίπτω, je tombe; λίπις, 58. PR. — Nouveau genre de la pele des Forestiérées (voy. STILAGIME par Bentham (Plant. Hartweg., deseaux du Mexique.

**BSTOMUM** (πίπτω, je tombe; στό-D. Dor. ca. - Genre de Chamla la tribu des Sphéropsidés, de la La Clinosporés endoclines, carac-: an réceptacle corné, globuleux, Tun ostiole qui se détache circuà une certaine époque, et laisse granes de la fructification, qui mess de spores elliptiques, simples, dment à l'extrémité des filaments L. Ce genre a la plus grande ana-: les Cytispora, dont il diffère par de, qui n'est pas cloisonné, et par ami ne sortent jamais sous forme n pent le confondre également avec Sphéries dont l'ostiole se détache. bence de thèques le fait bientôt . Il ne renferme qu'une seule Piotostomum domingense, que j'ai e des écorces venant de Saint-Do-Il ressemble à une Sphérie quand il en ostiole; mais quand celui-ci mber, il ne reste plus qu'une cus. large de 1 à 2 millimètres, peret qui simule un Stictis. (Ltv.) ICULUS. INS. - Genre de l'ordre res, famille des Athéricères, tribu salopsides, établi par Latreille. sart, qui adopte ce genre (Diptères, Buffon, édit. Roret, t. II, p. 9), : 13 espèces, que l'on trouve, en en Allemagne, sur les buissons et s des prairies. Nous citerons sur-Pipunc. scutellatus Macq., campestris Latr., sylvaticus Meig., pratorum Meig. (L.)

PIQUANTS. Bor. ca. — Mot emprunté à la phanérogamie, et que l'on substitue quelquesois à celui d'aiguillons quand on parle de la face fructifère des Hydnes. (Lév.)

PIQUE-BOEUF. Buphaga (600 42705, qui mange les bœufs). ois. — Genre de la famille des Conirostres de G. Cuvier, de celle des Sturnidées de Swainson, caractérisé par un bec droit, entier, presque quadrangulaire, un peu comprimé, à pointe rensiée dessus et dessous, et obtuse; des narines ovales, couvertes d'une membrane voûtée, situées à la base du bec; quatre doigts totalement séparés; des ongles très comprimés latéralement, arqués et aigus.

Les Pique-Bœufs ont des habitudes assez singulières. Dans l'économie de la nature. ils paraissent avoir pour fonction de débarrasser certains grands Mammifères des parasites qui vivent à leurs dépens, d'extraire de leur peau les larves de Mouches qui s'y développent. Ils sont constamment à la recherche des troupeaux de Bœufs, de Bussies et de Gazelles, et de tous les grands animaux sur lesquels les Taons surtout déposent ordinairement leurs œufs. Lorsqu'ils apercoivent sur un de ces Mammifères une petite élévation qui indique la présence d'une larve, ils se cramponnent fortement à leur peau, attaquent la petite élévation à coups de bec, la pincent sortement, et en font sortir avec effort et avec une sorte de pression la larve ou l'insecte, comme nous pourrions le faire nous-mêmes avec les doigts. Les animaux accoutumés au manége de ces Oiseaux les souffrent avec complaisance, et sentent, selon toute probabilité. les services qu'ils leur rendent en les débarrassant de vrais parasites qui ne peuvent que leur être incommodes.

Les Pique-Bœuss sont assez ordinairement plusieurs ensemble; jamais cependant ils ne volent en grandes bandes. Levaillant, qui a observé ces Oiseaux pendant son voyage au Cap, en a rarement vu plus de six à buit, dans le même troupeau, soit de Busses ou de Gazelles. Ils sont très farouches, et ne se laissent pas facilement aborder. Ils n'out qu'un cri aigre, qu'ils jettent au moment où ils prennent leur volée. Outre les larves de Taons dont les Pique-Bœuss sont très

friands, ils mangent aussi les Punaises de bois, et généralement toutes sortes d'Insectes. On ne sait absolument rien de leur mode de nidification, ni des autres circonstances qui tiennent à la reproduction.

Le peu que l'on connaît de la manière de vivre des Pique Bœus justifie assez la place que Brisson assignait à ces Oiseaux et que d'autres ornithologistes leur ont conservée. Ils ont, en esset, par leurs babitudes, trop d'analogie avec les Étourneaux, pour qu'on ne doive pas les ranger dans la même famille.

Les Pique-Bœuss sont d'Afrique.

L'espèce type est le Pique-Bœur noussatra, Buph. africana Linn. (Buff., pl. enl., 293), dont toutes les parties supérieures sont d'un brun roussatre, et toutes les parties inférieures d'un fauve clair.—Il habite l'Afrique méridionale.

On a encore placé dans ce genre, sous le nom de Pique-Bœuf sec conail, Buph. erythrorhyncha Temm. (pl. col., 465), un Oiseau du nord de l'Afrique et de Madagascar, dont on avait fait un Tangara sous la dénomination de Tang. erythrorhyncha. (Z. G.)

PIQUE-BOIS. ois. — Nom vulgaire du Pic noir.

PIQUE-BROT. IRS. — Nom vulgaire de l'Eumolpus vitis

PIQUE-MOUCHE. ois. — Un des noms vulgaires de la Mésange charbonnière.

PIQUEREAU. 015. — Nom vulgaire du Casse-Noix.

PIQUERIA. BOT. PR. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Eupatoriacées-Eupatoriées, établi par Cavanilles (Ic., III, 49) et dont les principaux caractères sont: Capitule 3-5-flore, homogame. Involucre à 3-5-folioles oblongues. Réceptacle nu, plan, petit. Corolles tubuleuses, souvent hirsutées, à tube court, à limbe 5 fide. Anthères dépourvues d'appendice. Stigmates obtus. Akènes d'abord comprimés, puis pentagones, glabres, portés sur un pédicelle court, articulé. Aigrette nulle.

Les Piqueria sont des herbes ou des sousarbrisseaux, à feuilles opposées, souvent trinerviees; à capitules petits, corymbeux ou panicules, composés de fleurs blanches.

Ces plantes crossent principalement dans les andes du Pérou; on les rencontre aussi,

mais rarement, dans les contrées tempérés du Mexique.

De Candolle (*Prodr.* p. 104) cite et décht 7 espèces de ce genre qu'il répartit dans les trois sections suivantes :

a. Eupiqueria: Capitules 4-flores; écalles de l'involucre obtuses, mucronées; tale de la corolle hirsuté. Tiges herbacées (P. trinervia Cav., et pilosa H. B. et K.).

b. Piquerioides: Capitules 5-flores; écalles de l'involucre striées, et terminées par ma appendice subulé. Tiges frutescentes; feuilles trilobées (P. pubescens Smith, et quinqueflora Cass.).

c. Artemisioides: Capitules 3-4-flora; écailles de l'involucre acuminées ou de tuses; corolles glabres, à tube allongé, an peu dilaté à la base au-dessus de l'oraire. Tiges frutescentes, glabres, pubescentes au visqueuses au sommet (P. floribunds DC., artemisioides H. B. et K., galicides DC.).

PIQUERIOIDES, DC. (Prodr. V, 105). BOT. PH. — Voy. PIQUERIA, Cav.

PIRARDA. BOT. PH. — Voy. PTRABA.

\*PIRATESA (πειρατής, pirate). ANNIS.—

M. Templeton a fait connaître sous ce ann,
dans les Transactions de la Société géngique de Londres, t. II, p. 28, un gann
d'Annélides voisin des Amphitrites et des
Sabelles, et dont voici la descriptin:
Bouche entourée de longs appendices brachiformes disposés sur un seul rang; table
cylindrique, calcaire, droit, faisant une potite saillie à la surface des pierres.

L'espèce type de ce genre, P. nigro-anulata Tery (ioc. cit., pl. 5, fig. 15-18), de pres de Riviere Noire, à l'île de France, dus les révifs madreporiques. (P. G.)

PIRATINERA, Aubl. (Guian., II., 885, t. 340). BOT. PH. — Syn. de Brosines, Swartz.

PIRAZE. Pyrazus. MOLL. — Genre proposé par Montfort pour quelques espècie de Cerithes, telles que la C. ebenimum; mais e genre n'a point été adopté. (Du.)

PIREL. NOLL. — Nom employé par Admon pour designer la Tellina cancellata. (Da.)
PIRÈNE. Pyrena (κυρύν, noyau). mal.
— Genre proposé par Lamarck pour qui des espèces de Mélanopsides, qui deferent de leurs congénères par leur farma

turriculée, plus effilée, et par une échircrure marginale au bord droit. Mais es s m'ont pas assez de fixité pour déd'une manière absolue la sépara-Pyrènes et des Mélanopsides; aussi t des zoologistes ont-ils réuni ces res, sauf queiques espèces telles . aurita Lamk., qui sont de vraies L'espèce prise pour type par Lale P. atra, que Linné avait nommbus ater. Müller Nerita atra. Brusithium atrum, et qui doit reprenn de Melanopsis alra. Elle est 14 à 5 centimètres, et présente punterse tours de spire. Elle est imme dans les eaux douces de des Moluques. (Duj.) A Pyrgo. noll. — Genre proposé lastrance pour une petite coquille m M. de Blainville a cru devoir Tun Ptéropode, et que M. Alc. releçait dans son genre Biloculine I Teraminifères. (Lud) FOLE. Pyrgopolon. moll. igised per Montfort pour une coule qu'il supposait devoir être sex Bélemnites, mais qui, en walt être une Dentale. (Dus). ABA, Aubl. (Guian., I, 487, 18). Dot. PH. - Syn. de Gustavia,

ELE. Pirimela. CRUST.—Voy. Pi-(H. L.)

ia, Aubi. (Guian., II, 628, t. 253).
-Syn. de Buchnera, Linn.

TENTA. BOT. PR. — Genre de la fa-Terméracées, établi par Aublet 1, 298, t. 117). Herbes de l'Améleste. Voy. TURNÉRACÉES.

UE. moll. — Nom vulgaire de refinica.

L ou PIROLLE. Ptilonorhyn-Genre de la famille des Corvil'ordra des Passereaux, et caractéllec court, fort, dur, robuste, dé à base, courbé, à pointe échandibule inférieure forte, renfiée lieu; narines situées à la base endes, entièrement cachées par arrondies de la base; pieds forts, insses plus longs que le doigt du gles recourbés, le postérieur fort, diocres.

ces appertenant à ce genre ont lues par Vicillot avec les Pyrrho-

corax et les Coracias; par Illiger avec les Corbeaux. Kuhl les en a séparées génériquement sous les noms de Kitta et Ptilonorhynchus, et M. Temminck leur a imposé celui de Pirolle. L'on n'en connaît jusqu'ici qu'un fort petit nombre. Toutes sont propres aux îles des grands archipels Indien et Océanique. On est à peu près dans une ignorance complète sur les habitudes naturelles et la manière de vivre de ces Oiseaux. Tout ce qu'on en sait, c'est qu'ils se tiennent de préférence dans les broussailles des forêts les plus épaisses; qu'ils sont farouches et ne se laissent pas approcher, et que, surtout, ils cachent leur nid avec tant de soin qu'on ignore totalement comment et de quoi ils le composent. Le type de ce genre est le PIROLL VELOUTÉ, Ptil. holosericeus Kuhl (Temm., pl. col., 395 et 422). Son plumage est noir-bleu, à reflets doux et veloutés; le bec et les tarses sont jaunes.

Il habite la Nouvelle-Galles du Sud.

Deux autres espèces, le Piroll Verdin, Kitta virescens Temm. (pl. col., 396), provenant des mêmes localités, et le Piroll BUCCOIDE, Kitta buccoides Temm. (pl. col., 575), de la Nouvelle-Guinée, appartiennent aussi à ce genre.

Jardine et Selby ont encore décrit sous le nom de Ptil. nuchalis une espèce dont M. Gould a fait son g. Chlamydera. (Z. G.)

PISAURA, Bonato (Monograph., 1793). BOT. PH. — Syn. de Lopezia, Cay.

PISCICOLA. ANNAL. — Nom donné par M. de Blainville au genre Hæmocharis de Savigny. Voy. Hæmocharis.

PISCIDIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Dalbergiées, établi par Linné (Gen., n. 856). Arbres de l'Amérique tropicale.

PISCIPULA ( lt., 275). Bot. Ps. — Syn. de Piscidia, Linn.

\*PISCIVORA (piscis, poisson; voro, je mange). MAM. — M. Tschudi (in Wisgmann, Archiv. 1844) a créé sous cette dénomination un groupe de Mammifères qui correspond à celui des Phoques. Voy. ce mot. (E.D.)

PISE. Piss. cauer. — C'est un genre qui appartient à l'ordre des Décapodes brachyures, à la famille des Oxyrhynques et à la tribu des Maiens. Cette coupe générique, établie per Leach et adoptée par tous les carcinele-

gistes, se compose d'un certain nombre de Malens remarquables par leur forme triangulaire et par la longueur de leur rostre qui est formé de cornes très longues et ordinairement coniques. La carapace ainsi que les organes de la locomotion des espèces qui composent ce genre sont ordinairement bérissés de poils; souvent ces poils sont recourbés au bout et accrochent les corps qu'ils touchent; aussi n'est-il pas rare de voir ces Crustacés couverts d'herbes marines et souvent même d'éponges. Les Pises, dont on connaît cinq espèces, appartiennent presque toutes aux mers d'Europe, et vivent en général dans les eaux assez profondes; on en prend souvent dans les filets trainants des pêcheurs et, à mer basse, on en trouve cachées sous des pierres, mais on ne les emploie pas comme aliment. Comme type de ce genre, je citerai la Pise tétraodon. Pisa tetraodon Leach, Desm. (Considérations générales sur les Crustacés, pl. 23, fig. 1). Cette espèce est abondamment répandue sur les côtes de France et d'Angleterre. (H. L.)

PISIDIA. caust. — Ce genre, établi par Leach, n'a pas été adopté par M. Milne Edwards dans son Histoire naturelle des Crustacés, qui rapporte cette coupe générique aux Porcellana. Voy. ce mot. (H. L.)

PISIDIUM (Pisum, pois; ιδία, forme).

moll. — Genre de Conchifères dimyaires, proposé par M. Pfeisser pour quelques espèces de Cyclades, qui se distinguent de toutes les autres parce que leurs siphons, beaucoup plus courts, dépassent à peine les bords de la coquille. Telles sont la Cyclas obliqua Lamk., et la C. obtusalis Lamk. Ce genre n'a pas été généralement adopté. (DUI.)

PISITHOE. caust.—Ce genre, établi par Rafinesque, n'a pas été adopté par M. Milne Edwards qui rapporte cette coupe générique à celle des *Phrosina*. Voy. ce mot. (H. L.)

PISOCARPIUM, Link (in Berl. Magaz., III, 33). Bot. CR.—Syn. de Polysaccum, DC.

\*PISOIDE. Pisoides (Pisa, Pise; tīdo;, aspect). caust.—M. Milne Edwards et moi nous désignons sous ce nom, dans le Voyage de l'Amér. mérid., par M. A. d'Orbigny, un nouveau genre de Crustacés qui appartient à l'ordre des Décapodes brachyures, et que nous rangeons dans la famille des Oxyrhynques et dans la tribu des Maiens. Chez ce nouveau genre, la carapace est trianguliforme et légè-

rement bossue; le rostre est court et bi-énineux ; le second article des antennes externes est inséré sur les côtés du rostre; l'épistome est très étroit ; les pieds de la première paire sont courts, et les suivants sont terminés par un tarse courbé et lisse en dessous. Ce neqveau genre, que nous avons désigné sous le nom de Pisoïde, à cause de sa grande analogie avec les Pisa (voy. ce mot), se lie aussi de la manière la plus étroite au genre Hyas (soy. ce mot), mais se distingue au premier asset par la forme presque linéaire de l'épistone. La seule espèce connue dans ce genre est le PISOTDE TUBERCULEUX, Pisoides tuberculous Edw. et Luc. (Voyage dans l'Amérique mirid., f. 11, pl. 5, fig. 1). Cette curieuse espèce a été prise sur les côtes du Chili. (H. L) PISOLITHES. min. - Syn. de Dragéel

de Tivoli. Voy. ce mot.
PISOLITHUS, Alb. et Schwein. (New.)

PISOLITHUS, AID. et Schwein. (Nest., 82, t. 1, f. 3). Bot. CR. — Syn. de Polysaccum, DC.

PISON. INS. — Genre de l'ordre des Hyménoptères, tribu des Crabroniens, famille des Crabronides, groupe des Nyssonites, établi par Spinola (Ins. Ligur.). La principale espèce est le Pison Jurini Spin., travé dans le midi de la France et à Gênes.

PISONIA. BOT. PH.— Genre de la famille des Nyctaginées, établi par Plumier (k. edit. Burm., t. 227, f. 1). Arbres ou arbrisseaux des régions tropicales du globe. Foy. NYCTAGINÉES.

PISONIA, Rottb. (Act. Rafa., B, 536, t. 4, f. 2) BOT. PH. — Synonyme de Mebe, Forst.

PISSASPHATHE, min.—Syn. de Malte. Voy. BITUMB.

PISSECHIEN. BOT. CR. — Nom que l'en donne communément aux Coprins dans le centre de la France, et particulièrement à l'Agaricus micaceus Pers., parce que les chiens, quand ils les rencontrent, ent l'hébitude de les arroser de leur urine. (Lax.)

PISSENLIT. Taraxacum ( rapison, 10 remue). sor. PB. — Genre de plantes de la famille des Composées, tribu des Chierracées, de la syngénésie polygamie égale dans le système de Linné. Il correspond su Dens Leonis de Tournefort, et à une porties des Leontodon de Linné. Établi sous son nom actuel par Haller, il a été adopté par De Candolle, Lessing et par la plupart été

hotanistes de nos jours. Il se compose de plantes herbacées, vivaces, répandues dans les diverses parties de l'Europe et de l'Asie tempérée; à tige très simple, nue, fistu-Asuse, terminée par un seul capitule de Seurs; à feuilles toutes radicales, oblongues, entières ou plus souvent sinuées, resicinées, très polymorphes. Leur capitule est formé d'un grand nombre de fieurs jaumes, souvent rougeatres vers la circonférence; il est entouré d'un involucre double, dont les folioles extérieures sont plus petites, étalées ou réfléchies, tandis que les intérieures sont plus ou moins allongées, dressées et disposées en un seul rang. Leur réceptacle est nu. Les akènes qui succèdent à ces seurs sont oblongs, striés, cylindriques ou anguleux, dépourvus d'ailes, prolongés en un bec allongé, très grêle, fragile, pourvu à sa base de petits tubercules en forme de dentelures, et terminé par une aigrette très blanche, pileuse, multisériée.

Il est très difficile de déterminer le nombre des espèces de Taraxacum aujourd'hui connues. Ces plantes sont, en effet, tellement polymorphes, que certains botanistes Ba sont crus autorisés à admettre parmi elles un nombre assez grand de coupes spécifiques, tandis que d'autres n'ont vu là que des formes différentes d'une même espèce. Ainsi, De Candolle décrit dans son Prodromus (VII, sect. 1, pag. 145) 30 espèces de Pissenlits divisés en trois sections. La 2º de ces sections, celle des vrais Pissenlits, ne renferme pas moins de 25 espèces. Or, des botanistes dont le nom fait autorité dans la science, comme MM. Fries, Koch, etc., voient dans ces plantes tout autant de variétés d'une seule espèce. Ce dernier savant. en particulier, a publié (Flora, 1834, me IV, pag. 49-59; en extrait dans Ann. des se. satur., 2º sér., tom. II, pag. 119) les résultats d'observations dans lesquelles il a vu des graines de la plante qu'on a décrite comme espèce particulière sous le nom de Taraxacum palustre, donner, dès l'année suivante, des formes diverses qui constituent pour plusieurs auteurs autant d'espèces, savoir: 1º Taraxacum palustre; 2º T. erec-Sum Hoppe; 3. T. nigricans Kit.; 4. T. corniculatum; 5° T. officinale. Il en conclut naturellement que ces prétendues espèces, et celles très voisines d'elles qu'on a voulu distinguer, n'en forment réellement qu'une seule, qui est la suivante :

1. PISSENLIT OFFICINAL, Taraxacum officinale Wigg., Koch (T. dens Leonis Desf., Leontodon Taraxacum Lin.). Cette plante, extrêmement polymorphe, croît dans les prés tant humides que secs, dans les pâturages, dans les lieux cultivés et incultes, en un mot à peu près partout, et fleurit sans interruption du printemps à l'automne. C'est certainement l'une des plus vulgaires de nos contrées. Ses seuilles présentent des variations presque infinies; elles se montrent oblongues-lancéolées ou linéaires-lancéolées, très entières ou dentées, ou sinuées, ou enfin roncinées-pinnatifides; quelquefois même, dans ce dernier cas, leurs lobes sont à leur tour laciniés; leur surface est glabro ou pubescente-scabre. Sa tige est le plus souvent laineuse, surtout vers le sommet, et elle varie considérablement de largeur suivant les localités et la bonté ou l'humidité du sol, depuis quelques centimètres jusqu'à 3 décimètres ou davantage. Ses akènes sont linéaires-oboyés, striés, écailleux-muriqués au sommet; les stries de ceux placés vers la circonférence du capitule sont tuberculéesrugueuses dès leur base, celles du disque sont lisses: ils sont plus courts que le bec qui les surmonte. Le Pissenlit officinal abonde tellement dans nos campagnes, que le plus souvent on se borne, aux premiers jours du printemps, à l'y recueillir pour en manger les jeunes pousses et les racines, qui forment alors une très bonne salade. Plus tard la plante durcit, devient plus disticile à digérer, et alors on ne la mange guère que cuite. Mais depuis quelques années certains horticulteurs ont essayé de le cultiver afin de l'améliorer, et d'introduire ainsi dans nos potagers une nouvelle salade aussi saino qu'agréable. Leurs efforts ont déjà produit de bons résultats, et il n'est guère plus permis de douter qu'ils ne finissent par être couronnés d'un plein succès. Pour cette culture, le Pissenlit se multiplie de graines choisies sur les pieds les plus vigoureux et les plus fournis de feuilles; les semis s'en font sur place, ou mieux encore dans une plate-bande bien préparée, de manière à repiquer ensuite le plant en place. En médecine, on estime le Pissenlit comme diurétique, laxatif (d'où lui viennent ses deux

noms français et latin) et dépuratif. On fait grand usage de son suc, au printemps, comme désobstruant. On en prépare aussi un extrait qui est usité comme antiscorbutique, fébrifuge, etc. (P. D.)

PISSITE. 188. — De Lamétherie a donné ce nom au Silex résinite.

PISSODES (πισσώδη; , résineux). IRS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Erirhinides, établi par Germar (Species Insectorum, p. 316) et adopté par Schenberr (Dispositio methodica, p. 223. Genera et species Curculionidum, synonymia, 1. III, p. 199; VII, 2, p. 133), qui lui donne pour caractères : Antennes à funicule de sept articles; trompe allongée, mince, arquée, sylindrique; corselet très rétréci en avant; bisinué à la base ; écusson arrondi, distinct; élytres oblongues, calleuses près de l'extrémité; épaules obtusément anguleuses; pieds robustes; tibias munis à l'extrémité intérieure d'un onglet robuste. Il se compose des dix espèces suivantes : P. pini Lin., notatus F., piniphilus, Harcynia Hist., picea Illig., validirostris Ghl., nemorensis Gr., Fabricii Leach, insignatus, Gyllenhalii Schr. Ces Insectes se trouvent sur le tronc des arbres résineux. Leurs larves vivent dans l'intérieur de ceux qui sont morts: elles filent, lorsqu'elles sont sur le point de se métamorphoser, une coque oblongue qu'elles fixent, soit extérieurement, soit au milieu de l'écorce. La couleur des Pissodes est d'un brun clair mélangé de gris-blanchatre; ils se rapprochent assez des Heilipus; leurs antennes sont plus courtes, plus épaisses, et le corselet est entier ca deseous. (C.)

PISTACHB. sor. Pa. - Fruit du Pistachier. Vov. ce mot.

PISTACHIER. Pistacia, Lin. (étymologie grecque obscure). Bor. Ps. - Genre de la famille des Anacardiacées, de la diœcie pentandrie dans le système de Linné. Tour-Defort avait établi comme genres distincts & séparés les Térébinthes et les Lenusques ; Linné réunit ces deux groupes en un seul, anquel il donna le nom de Pistacia, que les dotanistes out adopté. Néanmoins A.-L. de Inscieu (Gen., p. 371) avait substitue à ce dernier nom celui de Terebinthus; mais delle substitution n'a pas été admise. Les

croissent dans la région méditerranéenne: leurs feuilles sont alternes, ternées ou pennées avec ou sans foliole impaire, dénourvues de stipules; leurs fleurs, diolones, apétales, sont réunies en panicules ou en grappes axillaires, et chacune d'elles est portée sur un pédicelle muni d'une bractie. Les fleurs males présentent un calice pouit, quinquefide; cinq étamines insérées sur la calice, opposées à ses divisions, dont les anthères, grosses, biloculaires, s'ouvrent longitudinalement; leur centre est occupé par un rudiment d'ovaire. Les fleurs femelles est un calice petit, à 3 ou 4 divisions appliquée sur l'ovaire; un pistil à ovaire sessile, uniloculaire, rarement triloculaire avec de loges rudimentaires, contenant un seul orule suspendu à un long funicule ascendant; à style très court, terminé par trois stigmates papilleux, recourbés. Le fruit est une drupe seche, à noyau osseux, monosperme.

a. Terebinthus, Tourn. Feuilles ternées et pennées avec foliole impaire, tombantes.

1. PISTACHIER FRANC, Pistacia vera Lin. C'est un grand arbrisseau ou un petit arbn originaire de Syrie, d'où il fut importé ea Italie par Vitellius. Depuis cette époque. s'est répandu dans presque toute la régies méditerranéenne. Ses branches sont longues proportionnellement; ses feuilles, pennis avec impaire, présentent trois on cias felioles ovales, légèrement rétrécies à leur base, obtuses, coriaces et glabres; au fruits sont ovoides, un peu renflés d'un côté vers la base, de la grosseur d'une olive moveme. jaunătres, ponctués de blanc vers l'époqu de leur maturité, teintés de rouge du cité éclairé directement par le soleil. Ils s'ouvrent, à la maturité, en deux valves. L'amande de leur graine , bien conque som h nom de Pistache, a ses deux cotylédons vuitmineux, charaus et d'un beau vert mi. St saveur est agréable, délicate et parfumés. Sa substance est mourrissante et renferme une assez forte proportion d'huile grasst. Les Pistaches constituent un aliment très agréable, mais toujours d'un prix asset élevé. On les mange en nature, ou bien es les fait entrer dans diverses préparations & friandises fort recherchées. En médecint, on en prépare des émulsions adoucissantes. Le Pistachier franc a été plusieurs fois cal-Pistachiers sont des arbres souvent bas, qui | tiré avec succès en pleine terre aux envi-

o de Paris, et # y n truji tip blim Ave**j, hamita liti l'ido qu'on a civila sein** de le ter on amelier le leng d'un mur. à ition métidionale, et, à cruse de , de placer des pieds mâles à côté elles, ou de ficandir esez-ci avec chées des première. Se muir 2, ob<u>ęco</u> bat, me ias ou par somis, ha abanda canyarta d'un st in journe plant on pet pen er, en ayant seia de et l'hiver. of dans l'econgesie pende 3 2. Patracana Tintaurus, Pistocia Terees Lin. Cotto capico habita l'Europa ale. l'Afrique ou ton trignale et l'Ost. En France, elle s'avance juique dans aut du dépuitement du Let-et-Garenne. Elle forme un petit arbre au plus de le tuité m précédent; set femillés sont compos o sapt folicies ovales isaccistes. 🛎 à la base, aiguis et assercadas én su Trip vert fract et luiteates à leur surf Supérieure, plus pâles et Mandâtres à l'inlicioure. Sus fruits sont polits, à peu près romáis, realits d'un obté vers le baut, reu-Atres on violecis. De Candelle (Prodr., 🛼 M., p. 64) on signale, d'après M. Requien, se varieté à fruit plus gros et plus arsondi. Plenachier Térébinthe fournit la Térébenuids Chio, la plus rare des substances conmagne le nom de Térébenthine dans le ne, et qui coula par les incisions prant treme de l'arbre. Cette ma**io so présente sono l'aspect d'un** Liquido plim n et très épais, jambtre, d'une er et Time saveur agréables. A cause **n som mels diere, om in sophistique so**uvent e: de la Térébenthine de Conifères , ou e em la remplace, en médecine, par -ci, galatitution sans inconvénient, à **n de l'identité de propriétés** de ces deux tement. Les feuilles de cet arbre sont **nt piquées per un In**secte, qui détera leur face inférieure, e d'abord arrondies ou bosselées, ani s'allengent parfeis en longue corne, et **à sanforment un** liquide résineux d'une ir disthinthacie. Ces galles rougissent à lous iteat de développement complet, après quel alles neircissent. Cueillies avant ce neut, elles servent pour la teinture de la sete, ce qui en fait, en Orient, la matière d'un commerce étendu. Sous le climat de Paris, le Pletachier Téchinthe passe en pleine terre; mais il doit dars couvert pendant l'hiver. On le multiplie de la même manière que le précédent.

b. Lentiscus, Tourn. Femilies brunquement pennées, persistantes.

PINTACHER LEHTISOUR, Pintacia Lentiscus Lin. Ce Pistachier est répandu, à peu près comme le précédent, dans les diverses parties de la région méditerranéenne. C'est un arbrisseau rameux et tertu, à écorce brune ou rouzeatre ; ses feuilles sont formées de huit folioles lancéolées, obtuees, glabres, et d'un pétiole commun ailé et comme plan. Ses flours sont rougeatres. Ses fruits sont de la grosseur d'un pois et rougeatres. H existe dans l'île de Chio une variété de Lentisque de taille un peu plus élevée, à fouilles ovales, qui fournit la substance connue sous le nom de Mastic. Cette matière résinence coule par de nombreuses incisions superficielles pratiquées à la tige et aux grosses branches du Lentisque. Elle constitue la principale richesse de l'île de Chio. D'après les renseignements recueillis sur les lieux par Olivier, on fait chaque année deux récoltes de Mastic : la première a lieu après le 27 août; elle dure huit jours et sourmit la qualité la plus estimée. Dès qu'elle est terminée, on pratique des incisions nouvelles, et la substance qui en découle est l'objet d'une seconde récolte, qui se fait à partir du 25 septembre. Plus tard les règlements locaux défendent de recueillir ce qui peut s'écouler encore. Le Mastic est une substance d'un usage habituel dans tout l'Orient. On en distingue deux qualités, qui portent les noms, l'une de Mastic en larmes ou mâle, c'est la plus estimée; l'autre de Mastic commun ou femelle. La première se présente sous la forme de gouttes solidifiées ou de larmes de grosseur variable, d'an jaune clair, pulvérulentes à leur surface, translucides, d'une odeur agréable quand on les chauffe ou qu'on les frotte, d'une saveur arematique. Sous la dent, elles se ramollissent et deviennent ductiles. Cette qualité supérieure provient des gouttes qui se sont concrétées sur l'arbre même. La qualité inférieure est en morceaux plus volumineux et irréguliers; elle est impure et de couleur grisatre. Cette matière est soluble dans l'alcool aux 4/5 environ, et entièrement dans

S. Sin

l'éther. Dans l'Orient, les femmes, et souvent aussi les hommes, mâchent continuellement du Mastic dans le but de parfumer leur haleine, de rassermir leurs gencives et de blanchir leurs dents. On en brûle aussi comme parsum dans l'intérieur des maisons. En Europe, le Mastic a été très employé par les anciens médecins; mais, de nos jours, son importance a beaucoup diminué. Il est cependant encore des circonstances dans lesquelles on en fait usage, à cause de ses propriétés toniques et excitantes. On l'introduit aussi dans certaines poudres dentifrices; enfin en l'emploie quelquefois en fumigations contre les douleurs rhumatismales. La graine du Lentisque renserme une huile grasse qu'on utilise pour l'éclairage en Espagne et dans l'Orient. Dans nos jardins, on cultive cette espèce comme les deux précédentes; mais on l'enferme dans l'orangerie pendant l'hiver. (P. D.)

PISTACIA. BOT. PE. — Voy. PISTACHER. PISTAZITE. MIN. — Syn. de Thallite. Voy. ÉPIDOTE.

PISTIA (πιστός, liquide). BOT. PH. — Genre de la famille des Aroïdées, tribu des Pistiacées, établi par Linné(Flor. Zeyl., 152). Herbes aquatiques croissant dans toutes les régions tropicales du globe. Voy. Αποϊρέες.

PISTIACÉES. Pistiacea. Bor. PH. — Tribu de la famille des Aroïdées. Voy. ce mot.

PISTIL. BOT.—Organe sexuel femelle des végétaux, composé de trois parties qui sont: l'Ovaire, le Style et le Stigmate. Voy. ces mots.

PISTORINIA (nom propre). BOT. PH. — Genre de la famille des Crassulacées, tribu des Crassulées-Diplostémones, établi par De Candolle (*Prodr.*, III, 399). Herbes d'Espagne et de la Barbarie.

PISUM. BOT. PH. — Nom latin du genre Pois. Voy. ce mot.

PITANGUS, Swains. ois.—Synonyme de Tyrannus, Vieill., Cuv. (Z. G.)

PITAR. MOLL. — Nom donné par Adanson à un Conchifère, rapporté à tort par Gmelin à la Venus islandica ou Cyprina islandica Lamk., mais qui appartient au genre Cythérée. (Du.)

PITAUT. MOLL. — Nom donné par les pêcheurs aux Pholades ou aux Moules qui percent les pierres.

\*PITAVIA. BOT. PH.—Genre de la famille

des Zanthoxylées, établi par Molina (Chili, édit. 2, p. 287). Arbres du Chili. Voy. ZASTROXYLÉES.

PITCAIRNIE. Pitcairnia (dédié per l'Héritier à l'anglais Williams Pitcairn. amateur zélé d'horticulture). BOT. PE. -Genre de la samille des Broméliacées, de l'hexandrie monogynie dans le système de Linné. Il est formé de végétaux de l'Amérique tropicale et des Antilles, à tige heriacée, droite, simple; à feuilles linéaires-lancéolées ou ligulées, généralement bordées en tout ou en partie de dents épineuses : à sleurs réunies en grappe terminale, grandes et de couleurs brillantes, accompagnées de bractées parsois colorées. Chaque seur. particulier, présente : Un périanthe denisupère, tubulé inférieurement, divisé prefundément en six lobes, dont les trois extérieurs calicinaux courts, et les trois intérieurs plus longs, pétaloïdes, portant erdinairement des écailles à l'intérieur; six étamines à filet libre, subulé, à anthère linéaire, sagittée inférieurement; un pisti à ovaire demi-adhérent, triloculaire, à style filisorme, terminé par trois stigmates linésires, contournés en spirale. A ces fleurs succède une capsule demi-adhérente, trilocalaire, à déhiscence septicide, qui renferme de nombreuses graines cylindracées, brusitres. Quelques espèces de Pitcairnies figurent avec distinction dans les collections de plantes, où elles se font remarquer par le beauté de leurs grappes de fleurs. Nous direns quelques mots des plus remarquables.

PITCAIRNIE A GRANDES BRACTERS, Pilcairnis bracteata Ait. Cette belle espèce, originant des Antilles, s'élève à 6 ou 7 décimètres; ses seuilles, allongées-étroites, sont bordées, seulement à leur base, de dents épineuss; ses fleurs , grandes et brillantes , sont risnies en grand nombre en une belle grape terminale serrée; chacune d'elles est accompagnée d'une bractée, qui égale en loggues le pédoncule et le rang externe du périanthe. En établissant cette espèce ( Hort. Kec., t. II, p. 102), Aiton en a distingué deux veriétés : l'une à fleurs rouges, c'est le Ptcairnia latifolia de Redouté (Liliac., tab. 73, 74); l'autre à fleurs jaunes, c'est le l' cairnia sulphurea Andr. (Repos., 249.; Bed., Liliac., tab. 75). Cette belle plante se mutiplic par semis faits sur couche et sous chir-

sis, ou par drageons. Elle est de serre chaude, ainsi que ses congénères. La Pit-EAIRBIE A FEUILLES D'ANARAS, Pitcairnia bromeliafolia Ait., est encore une très belle espèce, qui ressemble à la précédente pour le port général et pour les seuilles dentéesépineuses à leur base seulement, mais qui s'en distingue par ses fleurs rouges en grappe lache, dont les bractées n'ont que la longueur du pédoncule, qui, lui-même, égale en longueur le rang externe du périanthe. Elle provient des parties montagneuses de la Jamaique. Enfin la Pitcairnie a feuilles ATROITES, Pilcairnia angustifolia Ait., se distingue facilement des précédentes par ses feuilles plus étroltes, bordées dans toute leur longueur de dents épineuses, cornées, droites, espacées; ses fleurs rouges forment une grappe làche. (P. D.)

\*PTICHERIA, Nutt. (in Journ. academ. Philadelph., VII, 93). BOT. PH. — Voy. RHYN-CROSSA, DC.

\*PITEANOTES (πιθανός, docile). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Prioniens, établi par Newman (Ann. of nat. hist. by Jardine, 1840) sur une espèce de la Nouvelle-Hollande. (C.)

\*\*PTTHECHIRUS (πίθηπος, singe; χεῖρ, main.) mas. — F. Cuvier (Mamm. 66° livr., 1822) a "créé sous cette dénomination un groupe de Rongeurs dans lequel il ne place qu'une soule espèce, le Pithechirus melanurus provensus probablement du Bengale.

La tête et la queue des Pithechirus rappellent la tête et la queue des Rats, tandis que les pieds de derrière et un peu la tête ressemblent à ceux des Sarigues: les pouces sont très séparés aux pieds de derrière, avec un ongle plat, et ceux de devant, quoique très courts, sont garnis aussi d'ongles aplatis et paraissent opposables aux autres doixts.

Le pelage du seul individu de ce genre eavoyé au Muséum par Alfred Duvaucel, et que F. Cuvier indique dans l'ouvrage que nous avons cité plus haut, avait le pelage d'un beau fauve uniforme et la queue noire.

M. Lesson (Species des Mamm.) place ce genre à la fin de sa famille des Quadrumanes, à côté de l'Unau et du Bradype, mais il n'en donne pas plus les caractères génériques que ne l'avait fait F. Cuvier. (E. D.) PITHECI, Blumenb. (Handb. der nat.)

1779). MAM. — Syn. de Singes. Voy. ce mot. (E. D.)

\*PITHEGI (Pithecus, singe). MAM. — M. de Blainville (Prodr. d'une nouv. class. Soc. phil. 1816) indique sous cetté dénomination une famille de Quadrumanes qui correspond à celle des Singes catarrhinins, de M. Ét. Geoffroy Saint-Hilaire. Voy. ce mot. (E. D.)

PITHECIA, A.-G. Desm. (Dict. d'hist. nat., édit. de Déterville, t. XXIV, 1804).

MAM. — Syn. de Saki. (E. D.)

\*PITHECIÆ (Pithecus, singe). MAM. — M. de Blainville indique sous ce nom la famille de Singes qu'Ét. Geoffroy Saint-Hilaire avait précédemment désignée sous celui de Platyrrhisters. Voy. l'art. singes.

\* PITHÉCIENS. Pithecina. MAM. — M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (Arch. du Muséum d'hist. nat., II, 1843) propose de partager en quatre tribus distinctes la grande famille des Singes: la première tribu, qu'il nomme les Pithéciens, Pithecina, et qui comprend les Singes à cinq molaires (trente-deux dents en tout), à ongles courts, à membres antérieurs plus longs que les postérieurs, se subdivise en trois genres, ceux des Troglodytes, Pithecus ou Orang, et Hylobates. Voy. ces mots. (E. D.)

\*PITHECOPSIS. REPT. — Nom proposé par MM. Duméril et Bibron, pour un genre de Batraciens raniformes et qu'ils ont remplacé eux-mêmes par celui de Cyclorhamphe. (P. G.)

\*PITHECOSERIS (πίθηχος, singe; σίρις, espèce de chicorée). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Vernoniacées-Albertiniées, établi par Martius (ex DC. Prodr., V, 84). Herbes du Brésil. Voy. composées.

PITHECUS. MAM.—Les Grecs nommaient πίθηχος un Singe que quelques anciens auteurs regardaient comme étant le même que l'Orang-Outang, et que les zoologistes modernes rapportent maintenant avec plus de fondement au Magot, Macacus inuus.

Quoi qu'il en soit, depuis Ét. Geoffroy St-Hilaire (Ann. du Muséum, XIX, 1812), la dénomination de Pithecus est appliquée aux

95

Singes du groupe des Orangs-Outangs. Voy. ce mot. (E. D.)

PITHELEMUR, Less. (Sp. des Mam., 4840). MAM. — Voy. INDRI.

\*PITHESCIUREUS (πίθηχος, singe; σχίουρος, écureuil). ΜΑΜ.— M. Lesson (Spec. des Mamm., 1840) a créé sous cette dénomination un sous-genre de Singes catarrhiniens, appartenant au genre des Sagouins (voy. ce mot). Une seule espèce, le Pithesciureus saimiri Lesson, qui comprend plusieurs variétés, entre dans ce groupe. (E. D.)

\*PITHO (nom mythologique). CAUST. — M. Bell désigne sous ce nom, dans les Proceedings of the zoological Society of London, 1845, un nouveau genre de Crustacés qui appartient à l'ordre des Décapodes brachyures, et qui doit venir se ranger dans la famille des Oxyrhynques et dans la tribu des Malens. Ce genre a de l'analogie avec les Micippa et les Paramicippa (voy. ces mots), avec lesquels il ne pourra être confondu à cause de son rostre qui est beaucoup plus petit.

Deux espèces composent ce genre; parmi elles, je citerai, comme représentant cette nouvelle coupe générique, le Pitho A SIX DENTS, Pitho sex-dentata Bell (op. cit., f. 172). Cette espèce a été prise sur les côtes des îles Gallapagos. (H. L.)

\*PITHOCARPA (πίθος, tonneau; ×αρπός, fruit). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées-Hélichrysées, établi par Lindley (Swan-River, XXIII). Herbes de la Nouyelle-Hollande. Voy. composées.

PITHOPHILUS (πίθος, tonneau; φάγειν, manger). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Engides et de la tribu des Cryptophagites, établi pa 1Heer (Fauna Helvetica, I, p. 433) sur le Cryptophagus atomus de Ghl., espèce qui se trouve dans une partie de l'Europe, et qui est peut-être la même que le Cyrtocephalus cephalotes de Dejean. (C.)

PITHYS. Pithys. ois. — Genre de la famille des Fourmiliers dans l'ordre des Passereaux, caractérisé par un bec grêle, médiocre, plus large que haut à la base, anguleux en dessus, à mandibule supérieure entaillée et recourbée vers le haut; des narines rondes, un peu cachées par les plumes du front; des tarses longs; des ailes et une queue moyennes.

La seule espèce que renferme ce genre à été placée par Latham et Gmelin parmi les Manakins; Buffon avait déjà exprimé l'orinion qu'elle ne pouvait être laissée avec cu derniers, lorsque Vicillot l'en a séparée géalriquement sous le nom de Manikup, non qu'il a changé plus tard en celui de Pilles. Cette espèce, dont les mœurs ne sont point connues, est le PITHYS A PLUMET BLANC, Pilles leucops Vieillot (Buffon, pl. enl. 707, fg. 1, sous le nom de Manikup de Cayenne). Ele se distingue par une huppe de plumes blasches, étroites, pointues, qui, à l'état de repos, sont étendues sur la tête; son plumage, en dessus, est d'un cendré foncé tirant a bleu, et, en dessous, d'un orangé plus au moins éclatant; la gorge est blanche, berdit d'une zone noire qui va d'un œil à l'autre. Elle habite la Guiane. (Z. G.)

PITONILLUS. MOLL. — Nom desaf per Montfort au genre Hélicine ou au genre Roulette, suivant quelques auteurs. (Du.)

PIT-PIT. Dacnis. ois. — Genre de la famille des Passereaux conirostres de G. Cavier, caractérisé par un bec long, très poiets, légèrement recourbé, arrondi, à bords lisses, à mandibules très aigués à leur sommét; des narines situées à la base du bec et percis dans une membrane nue; des tarses méllocres et grêles; des ailes et une quons megunes; celle-ci fourchue.

La place que doit occuper ce gante est loin d'être parfaitement arrêtée. G. Cavist le met à côté des Oxyrhynques, à la suite des Troupiales et des Carouges; Vieillet l'a considéré comme une simple division de ses genre Sylvia; M. Lesson le range dans st famille des Mésanges, et G.-R. Gray dans st famille des Sucriers (Noctarinides).

L'espèce type de cette petite section est le Pir-Pir BLEU, Dacnis cayana Cuv., Metalis cayana Gmel. (Buff. pl. ent. 669, fig. 2), la plumage de cet Oiseau varie beaucoup, et a donné lieu à de doubles emplois. Dens su état parfait, il est noir au front, sur les chis de la tête, sur le dos, les ailes et la quest. Tout le reste du plumage est d'un bembleu.

On le trouve en Amérique, sous ta sent torride, où il est sédentaire. Il se tient dess les bois, sur les grands arbres, se plait à less cime, et vit en troupes plus ou moins nombreuses.

(Z. G.)

. ess.—Nom latin du genre Brève.

TTB (mírra ou míssa, poix). Min.
résinite d'Hauy, l'Eisenpecherz
inds, la Sidérétine de Beudant.
insériaté. (Del.)
CARPIUM, Lnk. (in Berl. Malé). Bor. ca.—Synonyme d'Ætha-

MIA, Plum. (Ic., t. 230). Bot. PH.

PORE. Pittosporum (πίττα, poix: ine; à cause de la viscosité des pr. pg. - Genre qui donne son hanile des Pittosporées, de la monogynie dans le système de | Wigétaux qui le forment sont de en des arbrisseaux qui crois-In plupart, dans les parties de e-Bellande situées en dehors des ta la Nouvelle-Zélande; quelmencontrent dans l'Inde, au me-Espérance, aux Canaries, etc. aujourd'hui communément m nos jardins. Leurs feuilles sont infralement entières : leurs fleurs les ou groupées en corymbe à B soulles ou à l'extrémité des aprompagnées de bractées : elles calice quinquéfide ou quinfing pétales, connivents ou même be à leur base, étalés ou résiéimmement; cinq étamines inclusex pétales; un ovaire sessile, malétement en deux, trois ou per des demi-cloisons, qui pormbreux ovules le long de leur souté d'un style court, que terlemate presque en tête. Le fruit sule à parois épaisses et coriaces. sa un peu comprimée, s'ouvrant res, renfermant des graines nom-Mineuses - visqueuses, souvent en paquets globuleux après la de la capsule. Dans son Synopsis (Vienne 1839, in-8 de 32 tterlick a décrit 36 espèces de , Sur ce nombre, six ou sept d'hui répandues dans les jardins. erens les plus intéressantes d'en-

HORE ONDULE, Pittosporum undu-

latum Vent. Cette espèce, indiquée à tort par Ventenat et Willdenow, et après eux par beaucoup d'auteurs, comme originaire des Canaries, croit naturellement dans la Nouvelle-Galles du Sud (Nouvelle-Hollande). Elle a été introduite en Europe en 1789. Elle forme un petit arbre de 4 mètres de haut; ses feuilles sont lancéolées ou elliptiques-lancéolées, longues de 10-12 centimètres, aiguës, très glabres, ondulées sur les bords, odorantes lorsqu'on les froisse; ses fleurs, blanches, à odeur de jasmin, se montrent au printemps : elles sont portées sur des pédoncules solitaires divisés en cymes, pauciflores, ombelliformes; ces pédoncules et les pédicelles sont pubescents; leur calice est quinquéparti, les deux fentes qui séparent les trois divisions inférieures des deux supérieures descendant plus bas que les autres. Ce Pittospore se multiplie ordinairement dans les jardins par semis. C'est sur lui qu'on greffe habituellement les autres espèces. Il est, comme les suivants, d'orangerie ou de serre tempérée.

2. PITTOSPORE CORIACE, Pittosporum coriaceum Ait. Celui-ci est originaire des montagnes de Madère. D'après Andrews (Repos., tab. 151), c'est de graines envoyées de cette lle en Angleterre, en 1783, que provincent les premiers individus qu'on en posséda en Europe, tandis que, d'après l'utterlick, il aurait été introduit quatre ans plus tard seulement par James Webster. Il forme un très petit arbre de 2 mètres de haut; ses feuilles, oblongues-ovales ou obovales, arrondies au sommet, planes aux bords, glabres, coriaces, ont de 6 à 12 centimètres de long: ses fleurs, blanches, à odeur de jasmin. forment un corymbe terminal; elles se montrent au mois de mai et passent assez vite. On la propage, soit par gresse sur l'espèce précédente, soit par boutures de jeunes branches, faites au mois d'avril et tenues sous cloche jusqu'à l'automne.

3. Pirrospone Tobina, Pittosporum Tobina Ait. Ce Pittospore croît dans le Japon, où il porte le nom de Tobera ou Tobina, qui est devenu sa dénomination spécifique. Il a été introduit dans les cultures d'Europe en 1804. Il forme un arbuste de taille peu élevée. Ses feuilles, coriaces, pubescentes dans leur jeunesse, plus tard glabres et luisantes, sont obovales, arrondies ou même

228

échancrées au sommet, rétrécies peu à peu en pétiole à leur base, longues de 6 à 8 centimètres. Ses fleurs, blanches, odorantes, assez grandes, en corymbe, se montrent assez rarement dans nos jardins; mais son beau feuillage le fait cultiver communément.

Enfin on trouve encore assez sréquemment dans nos jardins les Pittosporum revolutum Ait. et viridissorum.

PITTOSPORÉES. Pittosporece. BOT. PH. - Famille de plantes dicotylédonées polypétales hypogynes, ainsi caractérisée : Calice libre, de cinq folioles distinctes ou soudées à la base, imbriquées dans la préfloraison, caduques. Autant de pétales alternes, à onglets connivents ou même confluents, à préfloraison imbriquée, caducs. 5 étamines alternipétales, à filets libres, à anthères introrses, biloculaires, s'ouvrant dans leur longueur ou par une sente courte en forme de pore au sommet. Ovaire libre, dont la cavité est partagée par des cloisons incomplètes au nombre de deux à cinq, plus rarement en deux loges par le prolongement de ces cloisons jusqu'à l'axe: placentas bordant les cloisons et couverts d'ovules nombreux, anatropes, horizontaux ou ascendants. Style terminal simple, terminé par un stigmate également simple, quelquefois partagé en lubes dont le nombre correspond à celui des placentas. Fruit tantôt indéhiscent et plus ou moins charnu, tantôt capsulaire, se séparant en valves dont chacune emporte sur son milieu une cloison avec les graines. Celles-ci, souvent réduites en nombre par avortement, globuleuses, anguleuses ou réniformes, souvent enveloppées d'une matière semi-liquide, à tégument lisse et luisant, à raphé court, souvent rensié en strophiole. Embryon à l'extrémité d'un périsperme charnu du côté du hile, très petit, globuleux ou cordiforme avec des cotylédons à peine distincts. Les espèces, répandues surtout dans la Nouvelle-Hollande extra-tropicale, se trouvent aussi, mais beaucoup plus rares, dans les lles de la mer du Sud, au Japon, dans les régions intertropicales de l'Asie, le Népaul, les lles Maurice, et jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux, quelques uns grimpants, à seuilles alternes. entieres ou découpées, dépoursues de stipules; à inflorescences axillaires ou terminales, et quelquesois oppositisoliées, uniflores ou composées de plusieurs fleurs en grappes, corymbes ou cymes, blanches, jaunes, rouges ou bleues.

#### CENERS

Citriobathus, A. Cunningh. — Pittesporum, Sol. — Bursaria, Cav. — Onessporum, Putterl. — Marianthus, Hug.—Cheiranthera, A. Cunn. — Sollya, Lindl. — Pronaya, Hug. (Spiranthera et Campylanthera, Hook.) — Billardiera, Sm. (Labilardiera, Ræm. Sch.). On y ajoute, comme ayant des affinités, sans rentrer précisément dans la définition précédente, les Stachyurus, Sieb. Zucc., et Kæberlinia, Zucc.

(Ap. J.)

PITYLE. Pitylus (πίτνλος, agitation).

OIS. — Genre de la famille des Fringilles dans l'ordre des Passereaux, caractérisé por un bec fort, large à la base, un peu comprimé sur les côtés, renflé et convexe en dessus; à mandibule supérieure munie sur ses bords d'une forte dent; des marines noté, ouvertes en avant du front; des tarses médiocres et robustes; des ailes courtes; une queue allongée, élargie, presque égale.

Les Pityles, dans la méthode de Gmelia, font partie du genre Loxia; G. Cuvier les et a séparés, et cette coupe a été généralement adoptée par les ornithologistes. L'auteur du Règne animal place ces Oiseaux à la fin du son grand genre Fringilla, et en fait un passage aux Bouvreuils, ce qu'ont fait seui d'entres méthodistes; G.-R. Gray, dans sa List of the genera, les range à côté des Tangaria, dans sa sous-famille des Tanagring.

On connaît fort peu les mœurs des Pityles. L'espèce type de cette division est le Pitus A GONGE BLANCHE, Pil. grossus Cuv., Lesis grossa Gmel. (Buff., pl. enl. 436). Test le plumage est d'un cendré bleuâtre, ave la gorge blanche. Le bec est d'un rouge vil. Habite Cayenne.

Les espèces que l'on rapporte encare à di genre sont: Le Pittle Flavert, Lox. conddensis Gmel. (Buffon, pl. enl. 152, fg. 2), du Brésil. — Le Pittle Entruonèle. Loserythromelas Lath. (Vieillot, Galeria du Giseaux, pl. 59), de la Guiane. — Le Pittle De Ponto-Rico, Lox. Porta Ricensis Doul., des grandes Antilles. — Le Pittle a const. Noire, Conoth. c.e. n'escens Vieill., du Brésil. THE GRATEO, Fringilla gnatho Licht. TYLE CERYSOGASTRE, Pit. chrysogaster met. zool., pl. 67).—Le PITYLE POUR-. etro-purpuratus de la Fresn., du .—Le Pityle noir-olive, Pit. atroide la Fresn., du Mexique. - Le Prwest, Pit. ardesianus Less., du Brésil. PITTLE PERSONNÉ, Pit. persounatus [ zoue zoologique, 1839, p. 12). (Z. G.) REPHAGUS, Schuckard. INS. - Syde Ips, Fab., Heer. (C.) ROPHILUS, Brullé (Histoire natulesectes, III, p. 75). ins. -- Synonyme Mus, Gravenhorst. (C.)CHASIS. ois. - Division générique er M. Lesson aux dépens des Cas**lerita**) sur le Bar. gymnocephalus mmiock. (Z. G.) MODIA (πιτυρώδη;, semblable au Les. - Genre de la famille des Ver-Malla des Lantanées, établi par R. Padr., 513). Arbrisseaux de la Noumade tropicale. Voy. VERBENACEES. B. Pæonia (Péonie, contrée au Grèce). BOT. PH. - Beau genre m de la famille des Renoncula-Dir des Poconices, de la Polyanie dans le système de Linné. imitivement par Tournefort, il a rans modifications par Linné et binistes modernes. Il se compose Phorbacées vivaces ou frutescentes. mest paturellement dans les parties Thémisphère boréal et dont la sest aujourd'hui répandues dans . à cause de la grandeur et de la p leurs fleurs. Elles possèdent un berizontal auquel se rattachent des usique lois rensiées en tubercules, I partent les tiges aériennes, enleur base d'écailles engalnantes; illes sont alternes, pétiolées, deux tiséquées. Leurs fleurs sont rouges, tanches, même jaunes dans une comment découverte. Leur calice spales inégaux, persistants; leur & à 5 pétales, quelquefois 6-10; mines sont très nombreuses; leurs seres sur un disque charnu, sont re de 2 à 5, libres, uniloculaires, per un stigmate sessile épais, pails donnent autant de capsules

folliculaires, coriaces, qui s'ouvrent longitudinalement sur leur ligne interne, ou ventrale.

a. Moutan, DC. Tige frutescente; disque développé en un godet qui enveloppe plus ou moins complétement les ovaires.

1. PIVOINE MOUTAN, Pœonia moutan Sims. Cette magnifique espèce croît naturellement en Chine, sur le mont Ho-nan (Bonpland). Depuis une longue suite de siècles elle figure au premier rang parmi les plantes d'ornement les plus recherchées dans tout l'empire Chinois et dans le Japon; certaines de ces variétés ont même dans ces pays un prix extrêmement élevé. Mais elle n'a été introduite en Europe qu'en 1789, par les soins de Jos. Banks, et en France, qu'en 1803. Depuis cette époque elle est devenue assez commune dans nos jardins et ne peut manquer d'y être recherchée de plus en plus. Quoiqu'on lui donne vulgairement le nom de Pivoine en arbre, elle ne forme qu'un arbuste d'un mètre de hauteur en moyenne, s'élevant quelquesois exceptionnellement à 3 mètres ou un peu plus. Sa tige est rameuse, flexueuse, cylindrique, à peu près de la grosseur du doigt, lisse; ses rameaux jeunes sont seuillés, les autres nus; ses seuilles sont profondément divisées de manière à paraître biternées ou bipinnées, et leurs segments sont ovales ou oblongs, les inférieurs entiers, les supérieurs trilobés, tous glabres et d'un vert foncé en dessus, glauques et pourvus de poils épars et courts en dessous. Ses grandes et belies fleurs sont roses ou blanches, agréablement odorantes. - Les horticulteurs européens possèdent déjà de nombreuses variétés de cette belle Pivoine, Ces variétés se rattachent à trois races ou grandes variétés, que quelques uns regardent comme des espèces distinctes. Ce sont: a. La Pivoine Moutan papavéracée (P. papaveracea Anders.), à corolle de 8-12 pétales d'un blanc pur, marqués à leur base d'une grande tache pourpre; à pistils entièrement recouverts d'un godet pourpre formé par une expansion du disque. - β. La Pivoine de Banks, à fleurs très doubles, d'un rose délicat vers la circonférence, beaucoup plus vif au centre, comprenant un grand nombre de pétales irrégulièrement divisés au sommet. 2. La Pivoine rose, ou Pivoine en arbre

adorante des horticulteurs, à sleurs moins doubles, d'un rose assez vif et uniforme, exhalant une odeur de rose très prononcée. - La floraison de toutes les variétés de cette espèce est printanière. On les cultive d'ordinaire en pleine terre, en ayant seulement le soin de répandre sur leur pied des seuilles sèches ou de la litière pendant les grands froids; ou bien on les tient en caisse pour les enfermer en orangerie pendant l'hiver. Les jardiniers recommandent de les placer en terre de bruyère, ou dans un mélange de terre à oranger et de terre de bruyère, et de renouveler cette terre tous les deux ou trois ans. On les multiplie par éclats, par marcottes ou boutures qui exigent des précautions particulières, enfin, par semis, lorsqu'on veut en obtenir de nouvelles variations; à part cet avantage. les semis constituent un moyen de multiplication peu commode, les pieds qui en proviennent ne fleurissant qu'après sept ou huit ans.

b. Pœon, DC. Tige herbacée; disque à peine dilaté ou enveloppant tout au plus la partie inférieure des ovaires. — La délimitation des espèces de cette section offre beaucoup de difficultés, plusieurs botanistes ayant cru devoir élever au rang d'espèces des formes que d'autres ont considérées comme constituant au plus des variétés. Au reste, la plupart des Pivoines herbacées sont aujourd'hui cultivées dans nos jardins, où elles sont aussi précieuses par leur beauté que par la facilité de leur culture. Nous nous arrêterons ici sur les deux plus intéressantes.

2. PIVOINE OFFICINALE, Posonia officinalis Lin. Cette plante croft naturellement dans les prés montagneux de l'Europe. On la cultive dans tous les jardins. Ses racines se rensient en nombreux tubercules généralement allongés; sa tige herbacée, droite, rameuse, un peu glauque et glabre, s'élève à six ou sept décimètres; ses feuilles sont deux fois pinnatiséquées, à segments lancéolés, aigus, inégaux, très glauques en dessous. Ses fleurs, solitaires et terminales, sont très grandes. Leur teinte rouge un peu violacée varie par la culture, qui les rend de plus extrêmement doubles. Leurs deux pistils sont cotonneux et deviennent deux capsules également cotonneuses, un peu

rensiées dans le bas. - Envisagée con nous le faisons ici, à l'exemple de certains botanistes, cette espèce correspond non senlement au Pœonia officinalis Retz., min encore à quelques autres plantes décrites comme distinctes spécifiquement par homcoup d'auteurs, telles que les P. corellies Retz., P. decora Anders, P. perseries Mill., etc. - La racine de Pivoine a lesqu'elle est fraiche, une odeur forte, une saveur nauséeuse et désagréable. La deniecation affaiblit notablement en elle cas dens propriétés. Elle a joui, dans l'ancienne midecine, d'une réputation et d'une requi extraordinaire et même ridicules. Aimi. aux yeux des médecins de l'antiquité et de moyen âge, non seulement elle guérissit l'épilepsie, les maladies mentales, dins minait rapidement la cicatrisation des ni les plus fortes, etc., mais encore elle amit des vertus surnaturelles: elle était grupes à chasser les esprits, à éloigner les ter tes, etc. Les médecins modernes, me crédules que leurs devanciers, ont rece que, même abstraction faite du merveille la racine de Pivoine ne mérite qu'un mes secondaire dans la liste des substances midicinales. Ils la regardent et l'administrant encore quelquefois comme antispesmellque, mais, au total, ses usages sent asjourd'hui fort limités. Quant aux graines, elles sont encore moins usitées de mes jours que la racine. — Le principal márite de la Pivoine officinale est donc de fournir à mas jardins l'un de leurs plus beaux ernem Parmi les nombreuses variétés qu'on en passède, on en distingue de très belles à fout rouge écarlate et cramoisi foncé, de ress et couleur de chair, de panachées, etc. Elle se cultivent toutes sans la moindre culté en pleine terre, et se multiplient per division des racines.

3. PIVOIRE DE SIBÉRIE, PORONIE Albites
Pallas (P. edulis Salisb.). Cette espèce es
originaire de la Sibérie, de la Daourie es
du nord de la Chine. Sa tige est rougaliste,
haute de 5 à 7 décimètres, un pou ampleuse; ses feuilles biternatiséquées ont less
pétiole long et leurs segments étalés en secourbés, obovales-lancéolés, généralement
entiers, vert foncé en dessus avec qualques
places rougeâtres, plus pâles en dessus,
garnis de poils courts et roides sur les autaux bords. Ses grandes et belles elitaires sont d'abord rosées, puis s, accompagnées ordinairement d'une g familles florales rapprochées du calas ent une odeur agréable, mais lémisurd'hui cette Pivoine est recherms les jardins, où on la cultive comme desnte, qu'elle égale au moins en d. Les Mongols en mangent les tumantes les avoir fait cuire.

salmalerons, en terminant, l'introlante récente dans les jardins d'une la fleur vraiment jaune: cette plante mable est la Paconia Wittmanniana m; elle avait été reçue, en 1842, tain par M. de Hartwiss, directeur du de Nitika, en Crimée, qui envoya flature l'individu d'après lequel il en la une figure dans le Botanical Relluis 1846, pl. 9. (P. D.)

CE. Der. Ca. — Mot impropre dont extensiquefois vulgairement pour exide publicule des Champignons. (Liv.)

\*\*CELADE. BOT. CR. — Dans le Lange de nomme ainsi le Champignon du m' (Agericus ægerita F.). Cette espèce passe à manger; elle a été décrite degué à l'article mycologie le moyen maltiplies. Voy. ce mot. (Lév.) \*\*ALENTA. ANAT. — Voy. ovologie. — langue, ce nom s'applique à la partie mas du fruit à laquelle sont attachées des suits de la contraction de l

ACENTA. ÉCRIN. — Nom donné par à plusieurs Échinides, qui font partie seus Scutelle et Galérite. (Dvs.) ACENTAIRE. 201. — Nom donné par Mirbel à la réunion de plusieurs pla-

SCENTULA. HOLL.? FORABIN.—Genre is per Lamarck d'abord sous le nom binnele, et confondu par Férussac avec utésubines : il comprend deux espèces s rapportées par M. Alc. d'Orbigny à man Nonionine. (Dus.) Lacobranchies). Holl. (whit, plaque; m, branchies). Holl. — Genre de agus gastéropodes nudibranches, éta-r Van-Hasselt pour des Mollusques a la mer des Indes, qui ont deux tenpet deux lobes labiaux. Tout leur dos

élargi par ses bords est recouvert de stries nombreuses et rayonnantes, qui sont les branchies. Les bords élargis du manteau sont susceptibles de se relever et de se croiser l'un sur l'autre pour former une enveloppe aux branchies. La seule espèce connue (P. ocellaius ou Hassellii) a la partie inférieure du corps, ainsi que la tête, d'un vert olive, bordée d'une série d'ocelles entourés d'un cercle noir; le reste des slancs est semé d'ocelles blancs dont le centre est noir; les branchies sont vertes. (Dus.)

\*PLACOCERUS (πλάξ, croûte; χίρας, corne). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Malacodermes et de la tribu des Clairones, établi par Klug (Mémoires de l'Académie des sciences de Berlin). Le type, le P. dimiatus de l'auteur, offre une sorte de capuchon velu. (C.)

\*PLACODES (πλάξ, surface plane). INS.

— Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Clavicornes et de la tribu des Histéroïdes, proposé par Klug et publié par Erichson (Jahrbücher der Insectenkunde Klug, 1834, p. 103). L'espèce type, P. coffer des auteurs, est la seule connue.

(C.)

PLACOMA, Gmel. BOT. PR. — V. PLOCAMA.
PLACOMUS. POLYP. — Genre proposé par
Oken pour quelques espèces de Gorgones,
telles que la G. placomus, qui ont une tige
fibro-ligneuse, avec des verrues saillantes.
(Dui.)

\*PLACOSTIGMA, Blum. (Flor. Jav. præf., VI). Bot. PH. — Syn. de Podochilus, Blume.

\*PLACUNANOMIA. MOLL. — Genre de Conchifères monomyaires établi par M. Sowerby pour une coquille fossile de la famille des Anomiaires faisant le passage, comme son nom l'indique, entre les Anomies et les Placunes. Sa charnière, en effet, est analogue à celle des Placunes, avec lesquelles on l'avait confondue d'abord; mais sa valve inférieure, au lieu d'être perforée comme celle des Anomies, présente, adhérant sur une partie de son contour, le même osselet que ces coquilles fixent sur les corps marins qui leur servent de support. (Du.)

PLACUNE. Placuna ( \*\alpha\delta\, plaque ).

\*\*BOLL. — Genre de Conchifères monomyaires constituent à lui seul une famille intermédiaire entre les Anomiaires et les Os-

tracés, en attendant que de nouvelles observations aient fait connaître son organisation. Les Placunes dont l'animal n'est pas encore connu sont des coquilles libres, irrégulières, aplaties, presque équivalves. La charnière intérieure offre, sur une valve, deux côtes longitudinales tranchantes, rapprochées à leur base et divergentes en forme de V, et sur l'autre valve deux impressions correspondantes donnent également attache au ligament. Ces coquilles avaient été confondues avec les Anomies par Linné et par les naturalistes qui vinrent ensuite. Ce fut Bruguière qui, le premier, distingua le genre Placune, en le laissant toutefois à côté des Anomies. Lamarck, qui vint ensuite, caractérisa ce genre, et, après l'avoir, dans un premier ouvrage, placé entre les Pernes et les Peignes, il le classa enfin entre les Anomies et les Vulselles, dans sa famille des Ostracés. On ne connaît que trois espèces de Placunes, vivant toutes dans l'océan Indien ou dans la mer Rouge; l'une (P. sella) est courbée et irrégulièrement sinueuse, la melleuse et ondée; on la nommait autrefois la Selle polonaise; elle est large de 15 à 20 centimètres. Une autre, P. placenta, vulgairement nommée la Vitre chinoise, est plane, presque ronde, demitransparente et nacrée; elle devient large de 18 centimètres. (Dul.)

PLADERA, Soland. (Msc. ex Roxburgh Flor. ind., I, 416). Bot. PB. — Syn. de Canscora, Lam.

PLESCONIA. INFUS. — Voy. PLOESCONIA. PLAGIANTHUS (πλάγιος, oblique; ἄγ-0ος, fleur). Bot. Ph. — Genre de la famille des Sterculiacées, tribu des Hélictérées, établi par Forster (Char. gen., t. 43). Arbres ou arbrisseaux de la Nouvelle-Zélande et de l'île Diémen. Voy. STERCULIACÉES.

\*PLAGIOBOTRYS (πλάχιος, oblique; βότρυ;, grappe). BOT. PB. — Genre de la famille des Aspérifoliées, tribu des Anchusees, établi par Fischer et Meyer (Index som. hort. Petropolit., 1835, t. II, p. 48). Herbes du Chili. Voy. Aspérifoliées.

\*PLAGIOCHASMA (πλάχιος, oblique; χασχας, ouverture, crevasse). Bot. ca. — lichatiques. Ce genre a été fondé par MM. Lehmann et Lindenberg (Pug. Pl., lV, p. 13), pour deux Marchantiées du Népaul, auxquelles depuis lors plusieurs au-

tres espèces de différentes contrées, même d'Europe, ont été ajoutées, il repuse sur les caractères suivants : Réceptacle semelle pédonculé, divisé en un à quatre lobs courts, profonds et ascendants, qui deviennent autant d'involucres verticaux Mvalves; fruits solitaires à l'extrémité des frondes ou sériés le long de la pervare de celles-ci; involucres amples, monocarpes, s'ouvrant tantôt horizontalement (Antronphalus, voy. ce mot), tantôt verticalement; périanthe nul; calyptre ou coiffe persiste à la base du fruit; capsule recouverte des involucre propre, munie d'un court pidicelle et s'ouvrant irrégulièrement ; élatèsu à deux ou à quatre spires; spores polyèdres; réceptacle mâle placé ou dans l'échanceus du sommet des frondes, ou enfoncé des leur milieu; fronde remarquable per au innovations partant du sommet en per des prolifications qui tirent leur origine du dessous de la nervure moyenne. Ces plantes, qui ne croissent que dans les contrées chesdes du globe, viennent sur la terre et les rochers. On en connaît une douzaine d'espèces. Nous n'en avons point en France. mais l'Algérie nous a fourni le P. Rouslianum, dont nous avons donné une se dans les Annales des sciences naturalis, 2º série, tome X, t. 9, f. 1.

\*PLAGIOCHEILUS (πλάγιος, eblique; χείλος, lèvre). 201. 191. — Genre, de la famille des Composées-Tubuliflorus, tribu des Sénécionidées-Hippiées, établi par Arastt (Msc. ex DC. Prodr., VI, 142). Herbes de l'Amérique australe. Voy. composées.

PLAGIOCHILA (πλά)τος, oblique; χῶλος, lèvre). Βοτ. cr. — Hépatiques. Convaisce tous deux de la nécessité de subdiviser l'inmense groupe de plantes comprises per Lioné et les auteurs plus modernes sen le nom de Jongermannes, nous avons, faccord, avec M. le professeur Nees d'Esenbad. établi ce genre très tranché, en prenant post type l'espèce de nos contrées appelés J. aplenioides. Voici les caractères que non la avons assignés: Périanthe terminal, latist ou sessile dans l'angle de la dichotomie de rameaux, lisse, latéralement comprissi, droit ou cambré à son sommet, qui est le plus souvent denté, cilié ou nu, obliquend tronqué et indivis, ou fendu en deux level d'un seul côté (d'où le nom générique)

milles involucrales au nombre de deux, me grandes que les caulinaires, auxquelles n reste elles ressemblent assez. Pistils ambreux. Capsule s'ouvrant en quatre valm fmegu'à la base. Élatères dispires, caduans insérées sur le milieu des valves. emes males en épis ou en chatons. Anthéties disposées sur deux rangs. Feuilles pépemiales ventrues. Plantes terrestres, rareent certicales. Tige rampante d'où s'élèma les rameaux fructifères. Feuilles succume dimidiées. Amphigastres manquant la plupart. Au temps de Linné, on ne sait que deux espèces de ce genre na pris un si grand développement dans s derniers temps, et qui n'en compte pas sins anjourd'hui de cent cinquante. Presm toutes sont équatoriales ou croissent au sins dans le voisinage des tropiques. Il n'y a que cinq en Europe. (C. M.) PLACIODERA (πλάγιος, transversal;

po, con). ms. — Genre de l'ordre des Cousaires subpentamères, tétramères de Lauille, de la famille des Cycliques et de la
libu des Chrysomélines, proposé par neus
adopté par Dejean (Catalogue, 3° édit.,
428). 37 espèces sont rapportées à ce
use: 26 sont originaires d'Amérique, 7
Afrique, 3 d'Asie, et une seule est propre
l'Europe. Nous désignerons comme en faint partie les suivantes: Ch. armoracea
la., theracica, Cayennessis? F., nigriven-

PEnrope. Nous désignerons comme en faimt partie les suivantes: Ch. armoracea in., theracica, Cayennessis? F., nigrivenie, pullidientris Gr., transversa Ol., rufesme Grond., rajah Guer., Clivinoidis Ky., ras Ey. Seul. Le corps de ces Insectes est thémlaise, convexe en dessus, aplati en usons; le corselet est brièvement transment; leurs antennes sont courtes et subiment sensitées au sommet. Les Plagiodera un peu le faciès des Coccinelles. (C.) PLAGEODONTIA (πλάγιος, transverse;

lofe, dent). MAN.—Fr. Cuvier (Annales des itmess naturelles, deuxième série, t. VI, 196) a eséé sous le nom de Plagiodonties un mo de Rongeurs de la division des Rats il na comprend qu'une seule espèce, qu'il nume Plagiodontie adium, et qui provient de Antilles d'où M. Ricord en a rapporté les figurilles au Masdum d'histoire naturelle de mis.

Le Plagiedonte est un peu plus petit que Lapin ; sa longuene, du bout du musean à régime de la queue, est de 1 pied, et sa queue a 5 pouces de long. Sa physionomie générale est celle des Rats, avec une tête moins lourde; ses oreilles, proportionnellement à sa taille, sont très petites; ses yeux, situés entre l'extrémité du museau et les oreilles, sont un peu plus rapprochés de celles-ci; ses narines sont étroites et environnées d'un petit musie, et sa bouche est de médiocre étendue. Tous les pieds ont cinq doigts; le pouce de ceux de devant n'est que rudimentaire; les quatre autres doigts sont armes d'ongles minces, crochus et assez forts; les deux moyens sont d'égale longueur et plus grands que les deux externes, aussi d'égale longueur; les doigts des pieds de derrière, plus grands que ceux de devant. sont tous armés de forts ongles crochus et comprimés; le pouce est le plus court, puis le doigt externe; les trois moyens sont à peu près d'égale longueur. La queue est cylindrique, entièrement nue, et rien ne fait croire qu'elle soit prenante.

La seule espèce qui entre dans ce groupe porte, à Saint-Domingue, le nom de Rat-Cayes, c'est-à-dire Hat des habitations, d'où Fr. Cuvier a fait sa dénomination de Plagiodontia ædium (loco citato et pl. 17); en effet il se rapproche des lieux habités, mais pendant la nuit seulement, car il fuit la clarté du jour. Le male et la semelle se quittent peu. Leur nourriture principale consiste en racines et en fruits. Comme tous les Rongeurs frugivores, ils sont fort bons à manger, et les Haitiens, qui en sont très friands, les recherchent si soigneusement, qu'ils ont fini par rendre ces animaux très rares. Leur pelage est généralement d'un brun clair qui devient d'un blond jaunâtre aux parties inférieures; des moustaches bien fournies se voient de chaque côté du museau, au-dessus des veux et au-dessous. Leur queue est nue et revêtue d'écailles pentagones très petites, serrées l'une contre l'autre et répandues unisormément sur toute la surface de la peau.

(E. D.)

\*PLAGIOGNATHA (πλάγιος, oblique; γτάθος, mâchoire). systol. — Genre de Systolides ou Rotateurs, proposé, dans notre Histoire naturelle des Infusoires, pour des Furculariens à corps arqué ou bossu, et que la forme de leurs mâchoires distingue de tous les autres. Ce sont de petits Vers microscopiques, longs de 12 à 14 centièmes de milli-

mètre, oblongs, courbes et convexes d'un côté, ou en cornet obliquement tronqué en avant, et terminé en arrière par une queue plus ou moins distincte portant deux stylets. Ils sont pourvus de mâchoires à branches parallèles tournées d'un même côté et recourbées vers le bord cilié, avec une tige centrale droite, très longue, élargie en arrière. Les Plagiognathes ont ordinairement un ou deux points oculiformes. Plusieurs espèces habitant les eaux douces ont été décrites par O.-F. Müller comme des Infusoires sous les noms de Vorticelles ou de Trichodes. Telle est la Vorticella felis de cet auteur, que M. Ehrenberg a placée dans son genre Notommata, et qui est longue de 22 centièmes de millimètre; sa V. lacinulata a été classée par Lamarck et par Bory de Saint-Vincent dans le genre Furculaire : c'est aussi une Notommata de M. Ehrenberg. (Dus.)

\*PLAGIOGONUS (π) άγιος, oblique; γωνία, angle). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides arénicoles, établi par Mulsant (Histoire naturelle des Coléoptères de France, 1842, p. 306) aux dépens du genre Aphodius de Fabricius. Il a pour caractère principal: Élytres obliquement coupées à l'anglesutural, et pourtype, le Sc. arenarius Ol. On le trouve en France, mais il y est assez rare. (C.)

PLAGIOLA (πλάχιος, oblique). MOLL. —
Sous-genre établi par Rafinesque dans son genre Obliquaire, qui, lui-même, doit être réuni aux Unio ou Mulettes. Il comprend des espèces vivant dans les rivières de l'Amérique septentrionale, et particulièrement dans l'Ohio. Ces coquilles ont l'axe extramédial; la dent lamellaire ainsi que le ligament. (Du.)

\* PLAGIOLOBIUM (πλάγιος, oblique; λόδιον, gousse). Bot. PH. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Lotées, établi par Sweet (Flor. austr., t. 2). Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande orientale. Voy. LÉGUMINEUSES.

"PLAGIONITE (πλάγιος, oblique). MIN.— Synonyme: Rosenite. Nouvelle espèce de sulfure d'Antimoine et de Plomb décrite par G. Rose, et qui cristallise en prisme oblique rhomboïdal. Elle est d'un gris de plomb tirant sur le noir, et se trouve avec la Bournonite, à Wolfsberg, au Harz. Voy. SULFCRES. (DEL.) \*PLAGIONOTUS (\*\*\hat{\pi}\_{\sigma\_0}^{\circ}\_{\circ}, oblique; \(\sigma\_0^{\circ}\_{\circ}, \dos)\). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Cérambycins, établi par Mulsent (Histoire naturelle des Coléoptères de France, 1842), qui l'avait proposé sous le nom de Platynotus dont s'était servi avant lui Fabricius. Les types de ce genre sont les P. detritus et armatus Linné (Cerambyx). On les trouve dans toutes les parties de l'Europe, et ils ont pour caractères: Prothorax en orde transversal; antennes sétacées, épaines, subépineuses extérieurement au sommet de leurs articles. (C.)

\*PLAGIOPE (πλίγιος, oblique). ms. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Colydiens, créé par Erichea (Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, p. 258), et qui a pour type le P. tuberculata de l'auteur. Il a été trouvé dans l'èle de Puerto-Rico. (C.)

\*PLAGIOPHYLLUM, Schlectend. (in Linn., XIII, 429). BOT. PH. — Syn. de Contradenia, G. Don.

\*PLAGIORUTIS, Ser. (in DC. Prodr., Il. 186). BOT. PB. — Voy. MÉLILOT.

\*PLAGIOSTEMON, Klotsch. (in Limes, XII). BOT. PH. — Voy. SINOCHILES, Benth.

PLAGIOSTOMA ( \* λάγιος, oblique; στίμα, bouche). MOLL. - Genre de Conchifere monomyaires établi par Sowerby et ades par Lamarck, pour des coquilles femiles, que M. Deshayes, avec raison, a rénaiss. les unes au genre Lime, les autres au mare Spondyle; ces dernières avaient été condérées par M. Defrance comme devant firmer un genre à part, sous le nom de Pachyta. Plusieurs Limes fossiles, désignés par ce nom de Plagiostome, sont caractiristiques de certains terrains, tel est le l'egiostoma giganteum du lias, qui est leag de 15 à 17 centimètres, aplati sur le coté mtérieur. Lamarck caractérisait ce genre par si coquille subéquivalve, libre, subscriculte, à base cardinale transverse, droite, avec 🖬 crochets un peu écartés ayant leurs nacit internes élargies en facettes transversit: l'une droite, l'autre inclinée obliques La charnière d'ailleurs est sans dent et sieplement creusée d'une fossette cardinale conique, recevant le ligament au-dessous des crochets. (Dec.)

HOSTOMES. Plagiostoma. POISS. lle établie par M. Duméril dans se Chondroptérygiens, et qui répond se Sélaciens. Voy. ce mot.

GIOTAXIS, Wall. (Catal., n. 1269, m. pe. — Syn. de Chickrassia, Ad.

GIOTOMA (πλάγιος, oblique; τό-. INFUS. - Nous avons proposé inérique pour un Infusoire de la Bursariens, qui vit dans l'in-Lombrics, et qui, décrit d'abord ien, a été nommé par Schrank Leuambrici . et par M. Ehrenberg, Pas compressum. Il est long de 16 à mes de millimètres, et dissère des conriens par sa forme très dépri-Lamelle mince et flexible, irréguevale. avec une échancrure latémuche est située latéralement vers , m fond de l'échancrure. Elle est ser une rangée de cils très forts et bienz, disposés comme un peigne Mis antérieure du bord. (Dus. **IOTRICHA** (πλάγιος, oblique; θρίξ, seveu). INFUS. - Genre formé par t-Vincent, dans sa famille des es, de l'ordre des Trichodes, pour udre, d'après les figures de Müller, fasoires ayant une rangée de cils m côtés du corps. Ces Infusoires, par Muller dans ses genres Leucointe, Trichode, Kolpode et Vordes individus altérés ou défordécomposition partielle et décomposition j (Dus.) DEES. Plagiuri ( \* λάγιος, transde queue). MAM. — Synonyme de sivant quelques auteurs et princi-Linné (Syst. nat., 173). (E. D.) itUS (alayros, oblique). BOT. PH. la famille des Composées-Tubulim des Sépécionidées-Artémisiées. l'Héritier (Msc. DC. Prodr., VI. bes méditerranéennes. Voy. cox-

ISIE. Plagusia. caust. — C'est un 'ordre des Décapodes brachyures, lie des Catométopes, de la tribu bidiens, établi par Latreille aux Cancer de Fabricius. Les Plagubient beaucoup aux Grapses (voy. 2 Jeur forme générale, mais s'en

distinguent au premier coup d'œil par une disposition singulière des antennes internes, qui ne se rencontrent dans aucun autre Décapode brachyure. Ces organes, au lieu de se reployer sous le front, se logent chacun dans une échancrure profonde de cette partie, de manière à rester toujours à découvert supérieurement.

Ce genre, dont on connaît environ trois espèces, appartient plus particulièrement à l'Océan Indien, et se trouve depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au Chili.

L'espèce qui peut être considérée comme type de cette coupe générique est la Plagu-SIR ÉCAILLEUSE, Plagusia squamosa Herbst (t. I, p. 360, pl. 20, fig. 113). Cette espèce habite la mer Rouge, l'océan Indien, et peut-être aussi les tles de la côte occidentale d'Afrique. (H. L.)

\*PLANAGETES. 1818.—Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Chrysomélines, proposé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 428). Deux espèces font partie de ce genre: les Planageles signata et variegata Dej. Elles proviennent du Brésil et ressemblent à notre Diaperis Boleti. (C.)

PLANAIRE. Planaria (planus, aplati). HELM. - O.-F. Müller, en 1776, a donné le nom de Planaria à un genre de Vers dont les espèces, pour la plupart d'eau douce, sont remarquables par leur forme aplatie, et semblent, au premier abord, être constituées par le pied seul des Mollusques gastéropodes. La diffluence de leurs tissus est aussi un fait à citer ; ils manquent d'organes propres de respiration, et on ne leur connaît pas encore d'appareil circulatoire. Toutefois ces animaux ont un organe spécial pour la digestion, un organe pour le sexe mâle et un pour le sexe femelle. Ils sont monoïques. Leur organisation a été étudiée avec soin par Baer (Nova acta naturæ curiosorum, t. XIII), par Dugès (Ann. sc. nat., 1" s6rie, t. XV), par Mertens (Acad. de St-Pétersbourg), par M. Focke (Ann. du Musée de Berlin, t. I), par M. de Quatrefagos ( Ann. sc. nat., 3e série, t. IV), et par quelques autres naturalistes, parmi lesquels nous citerons MM. Desmoulins et Ouov.

Les Planaires ont un système nerveux composé de deux ganglions cérébraux plus

ou moins confondus entre eux, et placés à la partie antérieure du corps et de quelques nerfs, dont les deux principaux sont latéraux à l'appareil digestif. Ils n'ont ni collier œsophagien ni ganglions infra-abdominaux.

Le genre Planaria, tel que l'avait accepté Müller, comprenait bien des espèces qu'on ne devait point y laisser, et Dugès en a le premier arrêté les limites d'une manière précise en le caractérisant ainsi : Orifice unique de l'appareil digestif, placé au-dessous et au milieu du corps ou plus en arrière; estemac ramifié; un suçoir exsertile; corps généralement aplati.

Ainsi ont été séparées des Planaires toutes les espèces de forme analogue, mais qui en différent par la présence d'un canal intestinal complet et à deux orifices. Dugès réservait à celles-ci les noms de Paostones et de Dénostones, aux articles desquels nous renvoyons. M. Ehrenberg réunit les espèces de ces deux groupes aux Némertes sous le nom de Rhabdocœla, et comme il divise les Planaires de Dugès en plusieurs genres, il leur donne pour nom de famille celui de Dendrocœla (δίνδρεν, arbre; χοτλος, cavité intestinale).

Dans le travail qu'il a publié sur les Planaires dans ses Symbolæ physicæ, M. Ehrenberg les partage en genres d'après la considération du nombre des yeux. Les appendices tentaculiformes que l'on voit à la partie antérieure du corps de ces animaux lui servent aussi pour les distinguer. M. de Quatrefages a sjouté plus récemment trois genres à ceux qu'on avait déjà établis. Nous les étudierons tous d'une manière rapide.

# I. PLANOCERA, Blainv. (Dictionn. sc. net., t. LVII, p. 578).

Corps déprimé, ovale, assez peu allongé, un peu plus large en arrière qu'en avant, portant avant le milieu du dos une paire d'appendices tentaculiformes; bouche inférieure fort reculée, et donnant issue à une sorte de trompe élargie en disque lobé à sa circonférence; orifices de l'appareil générateur fort reculés, celui de l'organe mâle donmant maissance à un appendice cylindrique et court.

Pl. Gaimardi Blainville (loc. cit., pl. 40, fg. 18). Espèce marine, type du genre. Il

faut considérer comme Planocères les espèces qu'on a nommées Stylochus.

# II. STYLOCHUS, Ehrenberg (Symbols physics).

Espèces multi-oculées, pourvues de deux prolongements tentaculaires sur le tiers autérieur du corps.

Styl. suessonsis Ehrenb. (Symb. plgs., pl. 5, fig. 5). Espèce de la mer Rouge à lequelle se rapportent aussi les Planaria Muleri Audouin (d'après Savigny, planches de l'ouvrage d'Égypte), P. gigas Leuckart, et P. bituberculata Leuckart de la mer Rouge.

Stylochus paimula Quatrefages (Aun. gr. nat., 3° série, t. IV, p. 143, pl. 4, fig. 1), de la Méditerranée, sur les côtes de Sicile.

Stylochus maculatus id. (ibid., pl. &, fig. 3) de la côte de Bretagne, à Saint-Male.

III. EOLIDICEROS, Quatref. (ibid., p. 140).

Corps bitentaculé en avant; yeux multiples; dos garni d'appendices qui rappolient ceux des Eolides.

Planaria Brocchii Risso (Europe méril., t. V, p. 264; Eolid. Br. Quatref., loc. cit., p. 140, pl. 5, fig. 3), jolie espèce de la Méditerranée, trouvée à Nice par M. Risso, à Naples par M. de Quatrefages, à Toules par M. Dujardin, et à Cette par nous.

Eolid. panormus Quatref. (ibid., p. 142, pl. 3, fig. 2) de la Méditerrance, à Palarme.

### IV. PROCEROS, Quatref. (ibid., p. 137).

Yeux multiples; deux prolongements tentaculiformes à la partie margino-antérieure du corps.

Tels sont les Proc. argus, de Saint-Malo; Pr. sanguinolentus, de Saint-Malo; et Pr. cristatus, de Saint-Vast la Hogue, truis espèces marines décrites et figurées par M. de Quatrefages.

# V. POLYCELIS, Ehrenberg ( Symbols physics).

Yeux multiples en rang sur la région fretale. Point de tentacules ni d'appendict tentaculiformes. Ce groupe comprend des espèces marines et d'autres fluviatifes. À la première catégorie appartient le Planaris tramellaris Müller et Dugès, ainsi que diverses espèces de la Méditerranée on de l'écéan, décrites par M. de Quatrefagus; à la

seconde se rapportent les Pl. nigra et brunnea de Müller, qui ont été retrouvés aux environs de Paris par Dugès.

VI. TRICELIS, Ehrenberg (Symbolæ physicæ).

Yeux au nombre de trois. M. Ehrenberg cite pour type le Pl. gessorionsis de Müller, qui aurait besoin d'être étudié de nouveau. M. de Quatrefages ajoute le T. fasciatus, julie espèce de la côte nord de Sicile.

VII. PLANARIA, Müller, parfim; Ehrenb. (Symbolas physics.)

Point d'appendices sur le dos; quelquefois deux prolongements tentaculiformes du bord antérieur comme dans les Proceros; deux yeux soulement.

Les espèces connues sont des eaux douces eu saumâtres; nous citerons les Planaria lactes, torus, tentaculata et fusca de Muller, ainsi que les Pl. vilta, longiceps, gonocephala et vigamensis de Dugès (Ann. sc. nat., 1º série, t. XXI).

# VIII. GEOPLANA.

Nous appellerons ainsi le groupe des Planaires terrestres, qui se distinguent principalement des précédentes par leur extérieur pins semblable à celui des Limaces.

Tel est le Planaria terrestris de Muller, qu'on a trouvé dans plusieurs parties de l'Europe, et notamment en France. En effet, nous en avens pris plusieurs fois aux envirens de Paris, et Dugès en a vu auprès de Montpellier.

On en connaît un plus grand nombre d'exotiques. M. de Blainville et Férussac en ent signalé une au Brésil (Dict. sc. nat., pl. 40, fig. 16, et Ann. gén. sc. physiques, 2. VIII, p. 233), et depuis lors, M. Ch. Darwin en a décrit dix, en 1844, dans les Ann. end. mag. of nat. hist., t. XIV, pl. 5. Elles viennent de Rio-Janeiro, de Monte-Video, de Maldonado, de Valdivia, de Valparaiso, des îles Chonos et de Van-Diemen.

X. TYPHLOPLANA, Ehrenberg (Symbolas physica).

Semblebles aux Planaria, Ehr., mais dégeurrus d'yeux. Tels sont les Pl. fulva de Baller et cæca de Dugès.

Note. D'autres espèces de Planaires marines ou fluviatiles n'ont pas été classées encore dans les genres dont on vient de lire la caractéristique. Quelques unes, cellés de Risso entre autres, ne sont encore qu'incomplétement connues; d'autres, au contraire, et, en particulier, celles de Mertens (Mém. Acad. St-Pétersbourg, t. VI, 2° série), ont été observées et représentées avec beaucoup de soin, et il sera facile de leur assigner leur rang véritable.

M. Ehrenberg a joint à la famille des Planaires ou Dondrocœla les genres Abranchus, Kuhl et Van-Hasselt, et Phænicura, dont les caractères ont besoin d'être étudiés de nouveau. (P. G.)

\*PLANARIÉES. Planarias. HELM. — Dugès, qui a donné des observations pleines d'intérêt sur les animaux de l'ancien genre Planaria de Müller, et qui l'a divisé, d'après la considération de particularités importantes, en trois genres, Prostoma, Derostoma et Planaria, a nommé Planarias la famille dans laquelle il les laissait réunis. Depuis lors, M. de Blainville en a distrait le genre Prostome, et M. Ehrenberg en a fait autant pour celui des Dérostomes; aussi le genre Planaria, tel que le définissait Dugès, forme-t-il à lui seul, dans l'état actuel de la science, la famille des Planariées ou Dendrocœles. Voyez l'article Planaire.

\*PLANARIOLA (dim. de Planaria, Planaire). 18703. — Nous avons désigné provisoirement sous ce nom des Infusoires marins symétriques, à corps lamelliforme, oblong, diversement sinueux au bord, convexe et glabre en dessus, concave et cilié en dessous. Ils ressemblent à de très petites Planaires, mais ils sont dépourvus de bouche et de tout autre orifice externe, et ils ne sont pas entièrement couverts de cils vibratiles. Une espèce très commune dans les étangs salés des côtes du Languedoc est remarquable par sa couleur rouge; elle est longue de 0,0001.

PLANAXE. Planaxis (planus, plan; axis, axe). moll. — G. de Mollusques gastéropodes pectinibranches, de la famille des Paludinés, établi par Lamarck pour des coquilles que Linné et Bruguière confondaient avec les Buccins. Ce genre a été adopté par tous les naturalistes, mais diversement classé dans la série, parce que sa coquille, échancrée en avant, semblait indiquer plus de rapport avec les

238

Buccins qu'avec les Littorines, dont il est, au contraire, très voisin. Il est caractérisé par sa coquille ovale-conique, solide, avec l'ouverture ovale, un peu plus longue que large, la columelle aplatie, tronquée à sa base, et séparée du bord droit par un sinus étroit. La face interne du bord droit est d'ailleurs sillonnée ou rayée, et porte une callosité décurrente à l'origine. L'opercule est corné, ovale, mince, avec une spire courte au sommet; il ressemble assez à celvi des Mélanies. L'animal, décrit pour la première fois par MM. Quoy et Gaimard, a le bord du manteau simple, sans canal ni échancrure antérieure, mais légèrement ouvert au-dessus de la tête pour donner entrée à une cavité respiratoire qui contient deux branchies très inégales. La tête, allongée en forme de trompe, se termine par une fente buccale longitudinale, et porte deux tentacules assez minces, pointus, plus ou moins longs, suivant les espèces, et à la base desquels sont les yeur, sur un simple renslement en dehors. Le pied, court et épais, porte l'opercule à son extrémité postérieure. Le nombre des espèces vivantes de Planaxes est de dix ou onze, et on en connaît une fossile. Ce sont des coquilles de moyenne ou de petite taille; les plus grandes, telles que les P. sulcata Lk., P. buccinoides Desh., et P. decollata Quoy, ont 28 à 30 millim. de longueur; les plus petites, comme la P. brevis et la P. nigra de M. Quoy, n'ont que 10 mill. Cette dernière est remarquable parce que sa callosité décurrente est remplacée par un canal à l'angle postérieur de l'ouverture. Elle est toute noire, assez mince, lisse et sans sillons; sa spire, courte et obtuse, est corrodée à la pointe. Quelques auteurs ont voulu, à tort, rapporter aussi au genre Planaxe le Purpura nucleus, que son opercule et ses autres caractères en séparent complétement. (Dus.)

PLANÈRE. Planera (dédié à Planer, botaniste allemand). BOT. PH. — Geure de la famille des Ulmacées, de la pentandrie digynie dans le système de Linné. Il est formé de végétaux arborescents, qui croissent dans l'Amérique du Nord et dans les pays voisins de la mer Caspienne. Leurs feuilles sont alternes, ovales, dentées, un peu rudes; leurs fieurs sont bermaphrodites ou polygames par avortement; elles

se composent d'un périanthe membraneux, 4-5-fide; de 1 à 5 étamines; d'un ovaire uniloculaire, à un seul ovule suspendu, surmonté de deux styles divergents qui portent des papilles stigmatiques à leur côté intérieur. Le fruit est coriace, indéhiscent, uniloculaire et monosperme.

Dans un mémoire spécial (Note sur les Planera; Ann. sc. natur., 2° série, t. XV, 1841, pag. 349-359), M. Spach a cra devoir diviser les Planères en deux groupes distincts: les Planera proprement dits, et les Zelkova. Nous considérerons ici ces deux groupes comme deux sous-genres.

a. Planera, Spach. Fleurs en glomérales se montrant avant les seuilles; pas de disque; ovaire stipité, tuberculeux, à styles allongés; péricarpe latéral, pédiculé, fragile, réticulé, relevé de la melles irrégulières; endocarpe membraneux, lisse.

Cette section ne renferme qu'une seale espèce: la PLANÉRE AQUATIQUE, Planers equatica Gmel., arbre de taille moyenne, qui croît dans les parties chaudes de l'Amérique septentrionale; dont le bois est lourd et résistant, très propre à la confection de divers ouvrages, mais qui ne paraît pas appelé aprendre jamais beaucoup d'importance da prendre jamais beaucoup d'importance da prendre jamais beaucoup d'importance autre froids rigoureux de nos hivers. On le caltire néanmoins en Europe, mais seulement comme espèce d'ornement.

b. Zelkova, Spach. Fleurs non gloméralées, paraissant presque en même temps que les seuilles; disque nul dans les seus siériles, développé chez les seurs sertiles en une capsule charnue, adhérente au sond da périanthe; ovaire sessile, lisse, à styles courts; péricarpe axillaire, sessile, rugness transversalement; endocarpe osseux, siéé.

lci se rapporte une espèce d'un très gradintérêt, la Planere crenata Desf. (P. Richardi Mich., Zelkora crenata Spach), qui a fourni à M. André Michau le sujet d'un mémoire spécial (Nassur le Zelkova, in 8° de 13 pag. et 1 pl. Paris, 1831); elle est connue sous le son impropre d'Orme de Sibérie. Elle croit calarellement dans les contrées transcaucastenes qui avoisinent la mer Caspienne. Elle forme un grand et bel arbre qui s'élère à plus de 25 mètres, avec un tronc droit, su jusqu'à 8 ou 9 mètres, très faiblement ce-

, de 3 ou 4 mètres de circonférence , e une cime large, touffue, formée de has redressées. Dans les pieds adultes. dache de son écorce des lamelles anai à celles du Platane, et très dures. Ses mx et ses feuilles sont distiques ; celles-& brièvement pétiolées, presque co-, evales, le plus souvent obtuses, crésan sinuées dentées, à côtés parfois . accompagnées de deux stipules scariouses, libres, caduques : elles Bent celles de l'Orme. Ses fleurs sont a. à odeur forte et désagréable. Ses sent petits, brunatres ou noiratres; marissent qu'en automne. Cet arbre dens son pays natal le nom de Zelkova. pout très bien conserver dans notre manelle. Il se distingue par des quaaffement précieuses, qu'on ne saurait mesurager son introduction sur une in échelle dans nos plantations. Son pachit est rougeatre foncé, lourd, teat très dur, au point, dit M. Michaux, enfonce des clous que difficile-. Son aubier est blanc, et il égale le in Frêne en force et en élasticité. Dans men il croit naturellement, on le précelui du Chêne pour la charpente, les planchers des maisons, bien que ce m soit abondant. On l'y emploie aussi schlement à tout autre pour la fabrindes meubles, parce qu'il a une jolie au'il est bien veiné, que son grain A.S. permet de lui donner un très beau Même longtemps après qu'il a été mis mere. A n'est pas sujet à être attaqué les Insectes. Enfin il se conserve très en terre ou dans l'eau, et il résiste ames à l'action destructive des agents driques. Ces nombreuses qualités du le l'espèce qui nous occupe sont releencore par la rapidité de son accroisnt. Ainsi des Zelkovas, plantés par le n Dilon, près de Nérac, en 1789, mt. en 1831, 25 mètres de haut, avec me de 2 mètres 8 centimètres de cirleance à environ 1 mêtre du sol; des m voisins, plus âgés de trente ans, ma à peine quelques centimètres de plus remour. Cette espèce précieuse réussit mt dans un sol un peu frais. Elle s'acnede parfaitement du climat de la plus de partie de la France. On la multiplie facilement par la gresse en sente pratiquée au niveau du sol sur l'Orme. (P. D.)

\*PLANETES (πλανήνης, errant). IRS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Helluonides de Hope, créé par Mac-Leay (Annulosa Javanica, édition Lequin, p. 130) et adopté par Hope (Coleopterist's Manual, I, p. 110). Trois espèces sont comprises dans ce genre: les P. bimaculatus M.-L., distinctus Esch., et distigma F.; elles sont propres aux Indes orientales. (C.)

PLANÈTES. ASTR. — On donne le nom de Planètes aux corps célestes non lumineux par eux-mêmes, mais qui reçoivent une lumière étrangère et la résléchissent. Voy. ASTRES.

\*PLANETIS. 015.—Genre établi par Wagler dans la famille des Sternes sur le St. guttata de Forster. Voy. STERNE. (Z. G.)

PLANICEPS (planus, plan; caput, tête).

INS. — Genre de l'ordre des Hyménoptères, tribu des Sphégiens, famille des Sphégides, groupe des Pompilites, établi par Latreille (Gen. Crust. et Ins.) aux dépens des Pompiles, et dont les principaux caractères sont:

Mandibules dentées; pattes ayant une seule rangée d'épines.

Les espèces de ce genre, peu nombreuses, habitent l'Europe, surtout les contrées méridionales. L'espèce type a reçu le nom de P. Latreillii. (L.)

PLANIFORMES. INS. — Syn. d'Omaloides. Voy. ce mot. (C.)

PLANIPENNES. Planipennes. 1185.—Famille établie par Latreille dans l'ordre des Névroptères. Voy. ce mot.

PLANIROSTRES. ois. — M. Duméril a établi sous ce nom, dans l'ordre des Passereaux, une famille qui correspond aux Resirostres de G. Cuvier et aux Hiantes d'Illiger. (Z. G.)

PLANITES. MOLL. — Genre proposé par M. de Haan, pour les Ammonites dont les tours de spire se recouvrent très peu, de telle sorte que la coquille reste discolde et fort aplatie; mais ce caractère purement relatif ne peut suffire pour délimiter convenablement un genre. (DUI.)

\*PLANOCERA (planus, plan; χίρας, corne). HELM. — Genre de Planaires appelé aussi Stulochus. Vou. PLANAIRE. (P. G.)

\* PLANODES (πλανώδης, errant). IRS.

—Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Lamiaires, établi par Newman (*The Entomolo*gist's, I, p. 323) sur une espèce des lles Philippines: le *P. quaternaria* de l'auteur.

PLANORBE. Planorbis (planus, plan; orbis, orbe). moll. - Genre de Mollusques gastéropodes pulmonés, de la famille des Lymnéens, renfermant un grand nombre d'espèces de moyenne taille ou très petites, habitant les eaux douces des régions tempérées. Les Planorbes sont caractérisés par la forme de leur coquille discoide, à spire aplatie ou surbaissée, et dont les tours sont apparents en dessus et en dessous. L'ouverture, sans opercule, est oblongue, lunulée, très écartée de l'axe de la coquille. et à bords tranchants non réfléchis. L'animal conique, très allongé, fortement enroulé, a un manteau simple sans collier, le cou allongé, deux tentacules filisormes, très longs, avec les yeux à leur base interne ; la bouche est armée supérieurement d'une dent en croissant, et inférieurement d'une langue hérissée; le pied est ovale; l'anus et l'orifice respiratoire sont au côté gauche : c'est là ce qui avait fait croire que le Planorbe corné, la plus grosse de nos espèces indigènes, est une coquille senestre ou enroulée à gauche; mais M. Desmoulins a fait voir que, malgré cette interversion des orifices et du cœur signalés par Cuvier, tous les organes de la génération et de la digestion conservent la même position que chez les Mollusques enroulés à droite; la coquille elle-même a aussi cette direction si l'on prend pour règle dans la détermination de sa vraie position, non la profondeur de l'ombilic, mais l'obliquité de l'ouverture dont le bord supérieur est le plus avancé. Le genre Planorbe a été indiqué d'abord par Lister comme une section particulière des coquilles fluviatiles; mais ce fut Guettard. qui, le premier, le caractérisa plus nettement, et lui donna le nom qu'il porte aujourd'hui. L'année suivante, Adanson établit ce même genre sous le nom de Goret; Geoffroy lui restitua le nom de Planorbe, et cependant Linné le confondit dans son grand genre Hélice. Depuis lors, Müller, Bruguière. Lamarck et tous les autres conchyliologistes,

ont admis le genre Planorbe, qui, en effet, est un des plus tranchés; et Cuvier enun a publié une anatomie assez complète du Planorbe corné, sans toutefois avoir recuses sa vraie position par rapport à la coquille, Lamarck, qui, d'abord, avait classé les Planorbes entre les Ampullaires et les liélices, trop loin des Lymnées, établit plus tard le samille des Lymnéens comprenant avec eux ce dernier genre, ainsi que les Physes et les Conovules; mais dans son dernier ouvrage, il en sépara définitivement ces dernières coquilles. A l'exemple de Muller et de Breguière, il avait rangé parmi les Planorhes l'Ilclix cornu-arietis de Linné; mais plus récemment, Sowerby a montré que cette coquille des rivières du Brésil, large de 37 à 40 millimètres, est pourvue d'un opercale, et doit être reportée avec les Ampullaires. La plus grande espèce du genre est donc le PLANORBE CORNÉ, si commun dans nos rivieres : il est large de 25 à 30 millimètres. Le PL. CARÉNE, large de 15 à 17 millimètres, est proportionnellement beaucoup plus aplati, et son dernier tour, au lieu d'être arroadi, est anguleux. Le PL. TUILE (P. imbricate Müll.), remarquable par les lamelles transverses relevées comme des tuiles sur le desnier tour, n'a guère plus de 2 millimètres de largeur : il se trouve sur les plantes aquitiques. On en connaît aussi plusieurs espèces fossiles dans les terrains tertiaires de formation lacustre. (Dez.:

PLANORBULINA. FORAM. — Genre de Rhizopodes ou Foraminifères établi par M. Alc. d'Orbigny pour de petites coquiles vivantes ou fossiles dans les terrains tertianes. Ce genre est caractérisé par sa coquille inéquilatérale, enroulée obliquement en spire complète, avec une seule ouverture en croissant sur la dernière loge, du côté de la spire; il fait partie de la famille des Turbinoides, dans l'ordre des Hélicostègues.

L'espèce type de ce genre, P. vulgaris, lange de trois millimètres, se trouve dans la Méditerrance et dans l'océan Atlantique. (DC.)

PLANOSPIRITES. not L. — Nom donné par Lamarck, en 1801, à une Hultre et Gryphee fossile de la craie de Maéstricht, nommée par M. Goldfuss Exugyra plansspirites. M. Defrance a proposé ce mêm nom pour un fossile indéterminé, qui parallétre aussi une Gryphée. (Dt.)

ere Plantain (Plantage), type ille, en fournit presque tous Fragrésentants et , par conséquent , les metères, un pou modifiés dans deux au-Antes monotypes et pourvus de fleurs ttes. Ces caractères sont les suivants : ice herbecé, persistant, à 4 divisions riquées dans la préfloraison, scarieuses Fles. bords. Au-dedans, un tube membra-L'élécoupé supériourement en autant de ensidéré comme une corolle par Anteurs les plus modernes, quoique difhe par sa structure de celle des corolles récal. Étamines en nombre égal , inau-dedans sur ce tube et alternant 🖣 ses divisions, rarement réduites à iii: flets capillaires et allengés; anthèisternes, biloculaires, s'ouvrant lon-Cadinalement, oscillantes et caduques. vaire libre, terminé per un style simple L un stiemate indivis, très rarement bienté, présentant dans les fleurs bermaphrotes deux loges qui contiennent chacune, n, deux ou plusieurs ovules peltés fixés n milieu de la cloison médiane ; dans les ers femelles, une seule loge avec un ovule que attaché à sa base, dressé ou amphie..Le fruit est un nucule monosperme an plas ordineirement une pyxide membrasea contenant de même un nombre de menine variable suivant les espèces : cellesei nedrues d'un tégument membraneux nellegiaeux , dont le hile , le plus souwent place vers le milieu de la face interne, an trouve ainsi perpendiculaire à la direction de l'embryon droit , dans l'axe d'un périorree charan ou très rarement un peu ar-ALL VALUE OF THE SECOND 5, à radicule infère ou rarement centrine à cotriddons plans-convexes. Les ces sont des berbes, rarement des sousesta lemanz ; leurs feuilles, dans les uns, ulimaires, alternes ou opposées; dans les stres, réduites à une resette radicale, tanlie que le tige nue forme une hampe. Elles ent entières, ou dentées, ou pinnatifides, elquebis charaves, sessiles ou rétrécies erement en pétioles. Les sleurs herpdites forment des épis serrés, plus en meins allengés, terminaux; diclines, elles se groupeat plusieurs femalles au-desseus d'une seule mâle. Les Plantains, rares dans les régions tropicales, se plaisent dans

les tempérées, recheschant l'habitation de l'homme et les terrains salés, et sablonneux, abondantes surtout dans la région méditerranéenne de l'ancien continent, dans le nouveau monde aux États-Unis et au Chili. Quelques unes babitent les hauteurs des montagnes, comme par exemple le Bougueries celles des Andes. Quant au Littorella, c'est en Europe, sur le bord des eaux douces et stagnantes qu'on le rencontre fréquemment. Leurs propriétés sont peu prononcées; et elles ne sont guères employées que pour le mucilage de l'enveloppe de leurs graines.

#### GENRES.

Trib. 1. PLANTAGINES ANOMALES. — Fleurs monoiques ou polygames. Fruit osseux, indéhiscent, monosperme.

Littorella, L. - Bougueria, Decaisne.

Trib. 2. Plantaginėes vraies. — Fleurs hermaphrodites. Pyxide polysperme.

Plantago, L. (Psyllium et Coronopus, Tourn.). (AD. J.)

PLANTAGINELLA, Vaill. BOT. PH. — Syn. de Limosella, Linn.

PLANTAGO. BOT. PH .- VOY. PLANTAIN. PLANTAIN. Plantago (Planta tangenda. Lin.) вот. рв. — Grand genre de la famille des Plantaginées, à laqueHe il donne son nom, et qu'il compose presque en entier, de la tétrandrie monogynie dans le système de Linné. Il est formé de végétaux herbacés, quelquesois ligneux à leur partie inférieure, disséminés sur presque toute la surface du globe, mais plus nombreux dans les parties tempérées de l'hémisphère boréal. La plupart d'entre eux sont, selon l'expression usitée dans le langage descriptif, acaules, avec leurs feuilles réunies en rosette, et un pédoncule radical, nu: quelques uns ont une tige rameuse, feuillée. Leurs sleurs sont réunies en un épi cylindrique terminal, serré, ordinairement cylindrique et allongé, et chacune d'elles est accompagnée d'une bractée. Elles se composent : d'un calice 4-parti, à divisions presque égales; d'une corolle tubuleuse. scarieuse, à limbe 4-parti, persistante; de 4 étamines insérées sur le tube de la corolle et alternes à ses lobes, dont les anthères biloculaires sont portées sur des filaments longuement saillants et grêles; d'un pistit

242

à ovaire libre, biloculaire, renfermant en ou plusieurs ovules fixés à la cloison, à style simple, surmonté d'un stigmate indivis, très rarement à deux lobes courts. Le fruit est une capsule membraneuse, à deux loges, quelquefois subdivisées chacune en deux logettes par une fausse cloison, laquelle s'ouvre par déhiscence transversale à sa maturité (Pyxide).

Le nombre des espèces de Plantains aujourd'hui connucs est d'environ 115, dont plus de 20 appartiennent à la flore française, et qu'on peut subdiviser, avec M. Endlicher, en trois sous-genres, de la manière suivante:

a. Psyllium. Capsule à deux loges monospermes. Plantes caulescentes ou acaules. Nous citerons, comme exemple de cette section, le Plantain pucien, Plantago Psyllium Lin., plante commune dans les champs et dans les lieux sablonneux de l'Europe méridionale. Sa tige est herbacée, rameuse, feuillée, pubescente; ses seuilles sont linéaires, marquées sur leurs bords de quelques dents espacées, pileuses à leur base; ses épis de seurs sont petits, ovoides ou globuleux, entremêlés de bractées linéaires ou linéaires-lancéolées, égales en longueur au calice, dont les divisions sont scarieuses à leur bord. Les bractées inférieures ne dépassent pas les fleurs. Cette espèce doit son nom à ses graines oblongues, ovoides, converes d'un côté seulement, d'un brun noiratre et d'une grosseur qui les ont fait comparer à une puce. Le tégument de ces graines renferme un mucilage abondant, qui, dans la bouche, épaissit la salive, qui en rend la décoction, dans l'eau bouillante, épaisse et visqueuse. Aussi cette graine estelle employée aux mêmes usages que celle du Lin. Sa décoction est usitée, en médeeine, comme émolliente, adoucissante, calmante, etc. Cependant elle est remplacée ordinairement par celle de graine de Lin, celle-ci étant commune partout et d'un prix peu élevé. Dans l'industrie, on se sert de cette graine pour gommer et blanchir les mousselines. C'est particulièrement pour ce dernier objet qu'on la remeille dans nos departements méditerranéens, où quelques personnes out même essayé de cultiver la plante pour cet objet. On y méle presque terjours la graine du Printin des sercies. Plantago arenaria Waldst. et Kit., espèce très voisine.

b. Coronopus. Capsule à deux logas dispermes, subdivisées plus ou moins camplétement chacune en deux logettes par une fausse cloison. Plantes acaules, à fauilles dentées ou incisées-pinnatifides. Le type de ce sous-genre est le Plantain Commenceur, Plantago coronopus Lin., espèce commune dans les lieux stériles, secs et soblement de toute la France, dont on mange les fauilles en salades dans certains pays. Il on existe plusieurs variétés remarquables, surtest une à feuilles charnues, épaisses, qui entit dans les terres salées ou marais salants du littoral des mers.

c. Arnoglosson. Capsule bileculaire, à loges polyspermes. Plantes acaules, Parmi les espèces de cette section, nous prendrens pour exemple le PLANTAIN MAJEUR. Plantace major Lin., vulgairement conna ses les noms de Plantain, grand Plantain, plante vulgaire dans les prés, dans les lieux set, le long des chemins, etc. Ses feuilles, résnies en rosette, sont grandes, evales, estières ou marquées sur leurs bords de desti espacées, traversées par sept nervures, ritrécies à leur base en un pétiole marginé; ses hampes ou pédoncules radicaux s'élés à 3 décimètres ou plus; ils sont puben cylindriques, et se terminent per un epi droit, cylindrique, qui s'allonge bes et finit souvent par avoir plus d'en difin tre de long; les bractées qui accumpagnent les fleurs sont ovales, aigués, un pen ph courtes que les divisions du calice, qui sent ovales, obtuses. Parfois toute la plante print des proportions très réduites. Le Planti majeur, auquel on substitue fréquente le Plantain moyen, a eu une très gran réputation auprès des médecins auciess. le regardait comme propre à arrêter le Mmorrhagies, les vomissements, comme #lutaire dans la phthisie, comme un valuiraire très efficace, etc. Aujourd'bui, # usages sont beaucoup plus restreints. On emploie rependant quelquefois la décection. de ses racines et le suc de ses feuilles, al sont, les unes et les autres, légèrement de tringentes, centre les fievres intermittests. On en prépare aussi une eau distillée en entre dans la composition de certains oflyres resolutifs. Les Oiseaux sont très friends de ses graines, qu'on donne habituellement à coux conservés en cage. (P. D.)

PLANTANIER. 201. PS. — Nom donné quelquefois au fruit du Bananier du Paradis. Voy. BARANIER.

PLANTE. BOT. PE. - Voy. VEGETAL.

PLANTIGRADES. Plantigrados. MAM.

G. Cuvier (Règne enimei) donne le nom
de Plantigrados aux animaux qui constituent
Pune de ses tribus des Mammifères, de la
famille des Carnassiers carnivores, et qui
ent peur caractère particulier, dans la marche, de poser sur toute la plante du pied.
Ver. Carnivores.

PLANTISUGES, 188. — Syn. de Phyta-

PLANTULE. Plantula. 201. — L.-C. Richard nomme ainsi l'embryon quand il commence à se développer par l'effet de la germination.

PLANULAÇÉS. Planulacea. MOLL. — Famille établie par M. de Blainville, dans son dessième ordre des Céphalopodes cellulacés, contenant soulement les genres Rénulice et Pénérople, qui doivent aujourd'hui être classés parmi les Rhizopodes. (Du.)

PLANULAIRE. Planularia. moll..? Foman. — Genre proposé par M. Defrance pour de petites coquilles vivantes et fossiles, classées précédemment avec les Nautiles, et que M. de Blainville a réunies avec ses Péméraphu; M. d'Orbigny adopta ce genre et y comprit plusieurs espèces fossiles du terrain jucassique des environs de Caen; il est compris dans l'ordre des Stichostègues de cet auteur. (Dur.)

PLANULITES. not.. — Genre proposé per Lamerck pour certaines Ammonites aglaties, dent les tours sont nombreux, mais pen épais; cet auteur l'a supprimé lui-même cassite comme trop peu important, mais M. de Haan l'a repris en le nommant Planites. (Dus.)

PLAPPERTIA, Beichenb. (Consp., B. 3824). nor. pn. — Syn. de Chailletia, DC. PLAQUEMINIER. Diospyros (mupic, grain; Auic, de Jupiter). nor. pn. — Genre impertant de la famille des Ébénacées; rangé per Lineé dans la polygamie diocie de son syntème. Il comprend des arbres et des arbrissenz presque tous propres aux contrées intertropicales; à feuilles alternes, très entières; à flours polygames, portées sur des

pédoncules axillaires pauciflores. Ces fleurs ont un calice divisé profondément en quatre, plus rarement en 3-6 lobes; une corolle urcéolée, à quatre, plus rarement à 3-6 divisions. Les sleurs males ont leurs étamines insérées à la partie inférieure de la corolle, en nombre double, plus rarement quadruple des divisions de cette dernière; leur centre est occupé par un rudiment d'ovaire. Les fleurs hermaphrodites et semelles ont un nombre moindre d'étamines plus ou moins mal conformées, et un ovaire à 8-12 loges uni-ovulées, surmonté de deux styles à plusieurs branches terminées par des stigmates simples ou bisides. Le fruit est une baie globuleuse, accompagnée par le calice, à plusieurs loges monospermes.

Quelques espèces de ce genre méritent de nous arrêter un instant; ce sont les suivantes:

- 1. PLAQUEMINIER LOTUS, Diospyros lotus Lin. Cette espèce est connue aussi sous le nom de Plaqueminier d'Italie. C'est la seule qui s'avance jusque dans le midi de l'Europe et même de la France, où on la regarde comme naturalisée. C'est un arbre de taille médiocre, droit, à branches et ra meaux horizontaux, quelquefois pendants. de forme pyramidale, lorsqu'il croît librement; son écorce est lisse; ses seuilles ovales oblongues, on oblongues-lancéolées, acuminées, sont d'un vert soncé en dessus, pâles et glauques en dessous, ou elles portent un duvet court et des points glanduleux vers leur sommet. Sa baie est d'un orangé un peu obscur, presque globuleux, marquée de quatre légères dépressions longitudinales, de 15 millimètres à 2 centimètres de diamètre. Sa saveur est assez apre pour qu'elle ne soit guère mangeable : mais il est probable qu'on réussira à l'améliorer sous ce rapport. Cet arbre n'est encore cultivé que comme espèce d'ornement. Son bois est assez dur et sert à la confection de divers ouvrages de tour et autres.
- 2. PLAQUEMINIER DE VIRGINIE, Diospyros Virginiana Lin. Celui-ci croît naturellement aux États-Unis, et il est assez fréquemment cultivé en Europe. C'est un arbre de taille moyenne, à cime arrondie, dont le tronc acquiert 6 ou 7 décimètres d'épaisseur, à rameaux et feuilles distiques; celles-ci sont plus grandes que chez le précédent, d'un

vert foncé et luisantes en dessus, glauques en dessous, où se trouvent aussi quelques petites glandes, ovales ou oblongues, acuminées, plus ou moins pubescentes; son fruit est environ deux fois plus gros que celui du précédent, à peu près globuleux, luisant, d'un jaune rougeatre, quelquefois d'un rouge assez vif sur le côté touché par le soleil. Le fruit est comestible et estimé des Américains. Sa chair est molle, visqueuse, un peu acerbe avant sa maturité parfaite; mais elle s'adoucit en mûrissant. ce qui a lieu à la fin d'octobre. Avant de le cueillir, on lui laisse souvent subir l'action de quelques gelées légères. Après l'avoir cueilli, on l'étend sur de la paille ou sur des tables, où il achève de mûrir et de s'adoucir, de la même manière que les Nelles. Il l'emporte sur celles ci en ce qu'il se conserve longtemps mou et bon à manger sans pourrir. En Amérique, on le mange en nature; on en fait du cidre, ou bien on en prépare des gâteaux et des sortes de petits pains avec sa pulpe écrasée, passée au tamis et séchée au four ou au soleil. En France, ce fruit reste toujours inférieur à ce qu'il est dans son pays natal; cependant, dans nos départements du Midi, il est déjà d'assez bonne qualité. Le bois de ce Plaqueminier est estimé pour des ouvrages de tour, pour les brancards de voiture, etc. Son écorce est astringente, et sert quelquesois comme sébrifuge. On le cultive en pleine terre un peu légère et fraiche, à une exposition un peu chaude. On le multiplie par semis sur couche

Ce sont plusieurs espèces de Plaqueminiers qui fournissent aux arts le bois connu sous le nom d'Ébène, si remarquable par son beau noir, par son grain uni et fin, et sa dureté qui permettent de lui donner un poli parfait. Ce bois a été pendant longtemps la matière première mise en œuvre par l'ébénisterie, qui lui a emprunté son nom. Aujourd'hui, quoique la mode l'ait un peu délaissé, il n'en reste pas moins l'un des plus estimés entre les bois exotiques de haut prix. L'aubier, qui l'accompagne, et qu'on enlève généralement avant de le livrer au commerce, est beaucoup plus mou, de couleur claire on même blanc. Le bois d'Ebène nous vient de Ceylan et de l'Inde; il est fourni par plusieurs espèces, dont les prin-

cipales sont: le Plaquemnien ébénien, Diospyros ebenum Lin. fil., grand arbre des Indes, cultivédans nos pays en serre chande, glabre; à feuilles distiques, oblongues, linsantes, brièvement pétiolées; à fleurs en grappe, renfermant, les mâles, environ 20 étamines, les femelles, huit seulement; le Plaquemnien faux ébénien, Diospyros ebenaster Willd., bel arbre de Ceylan; le Plaquemnien a Bois noin, Diospyros modenoxylum Roxb., de Ceylan et des Indes, et quelques autres. (P. D.)

PLAQUEMINIERS. DOT. PR. — Famille actuellement connue sous le nom d'Ebéncées. Voy. ce mot.

PLASMA (πλάτμα, ouvrage façonné).

MIN.—Variété d'Agate verte que l'on trouve
en petites pièces travaillées ou gravées dras
les ruines de Rome. Voy. quantz. (Dr.)

PLASO, Rheede (Malab., VI, 29, t. 16). BOT. PH. — Syn. de Butea, Kæn.

\*PLASTENIS. 188. — Genre de l'orire des Lépidoptères, famille des Nocturaes, tribu des Orthosides, établi par M. Beisdeval et adopté par Duponchel (Catal. des Lépid. d'Eur., p. 112), qui y rapporte dess espèces: P. sublusa et relusa, de la France et de l'Allemagne.

\*PLASTOLOGUS (πλαστέλογος, qui liki des perfidies). 188. — Genre de l'ardre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Cléonides, établi par Schœnbarr (Genre et species Curculionidum, synonymin, t. VI, 2, p. 139), et qui ne renferme qu'une espète: le P. costatus Sch., originaire do Caheris. Elle se rapproche du genre Gronops; mui elle en diffère par le corps qui est plus hibrement ovalaire; par le corselet plus curt, plus large, plus étroit en avant, esfis par ses pattes beaucoup plus fortes et allegat.

PLASTRON. arr. - Nom donné sternum des Chéloniens. Voy. ce met.

PLASTRON BLANC. ois. — Nom wegaire du Turdus torquatus L. Voy. mml. PLATAGONI. MAM. — Synonyme de Dim. Voy. cerf. (E. D.)

PLATALEA. ors. — Nom latin de la 59tule devenu nom du genre dont cette espira est le type. (Z. 6.)

\*PLAT ILÉINÉES. Plataleina. os. = Sous-famille établie par le prince Ch. Bost s la famille des Ardéidées, et fonpenre Spatule, qui seul le repré-(Z. G.)

ANARIA, Gray (Brit. pl., II, 39). - Syn. de Sparganium, Tournef. ANE. Platanus (πλατύς, large). - Genre qui donne son nom à la mille des Platanées, et qui aph la Monœcie polyandrie dans le Linné. Il a été primitivement r Tournefort. Il se compose d'armins dans les contrées tempérées unicales de l'un et de l'autre contiuns l'hémisphère boréal. Leurs at alternes, palmatinerves, lobéesascompagnées de stipules caduch). Leurs fleurs sont monoïques, sur des réceptacles globuleux. es de périanthe; les mâles se com-Amement de nombreuses étamines, for d'écailles presque en massue. secret, à anthère biloculaire; les missentent des pistils nombreux, pyramide renversée, entremêfailles, uniloculaires, à un seul à deux ovules superposés; le style m latéral, allongé-subulé, couvert stigmatiques sur un côté. A ces mailes succèdent de petits fruits miourés d'une aigrette à leur base,

imitation spécifique des Platanes de très grandes difficultés. Linné mangué deux espèces, les Platanus occidentalis, qu'il distinguait par des caractères d'une applimoins très difficile, en attribuant r des feuilles palmées, au second 16 lobées. Plus tard, Willdenow mx nouvelles espèces qu'il nomma suneala et P. acerifolia. Quoique hotanistes aient adopté les deux anéennes, une étude spéciale et très ámontré à M. Spach que leur disainsi que celle des deux espèces mow, est entièrement impossible à l'extrême variabilité du petit nomractères par lesquels on a cherché prer, et aussi à cause de la simimplète qu'elles présentent dans rs, tant males que femelles, et s fruits. De là ce botaniste a été n'admettre qu'une seule espèce de Platane, dans laquelle les espèces des auteurs viennent se ranger comme variétés rattachées entre elles par une série continue de formes intermédiaires. Nous le suivrons ici en prenant pour guide sa note sur les Platanes (Ann. des sc. natur., 2° sér., t. XV, p. 289-294).

PLA

PLATANE COMMUN, Platanus vulgaris Spach. Feuilles palmées, ou sinuées-lobées, ou anguleuses, le plus souvent dentées-sinuées, ou rongées-dentées; les adultes glabres, ou pubescentes en dessous sur les nervures.

- a. Platane commun à feuilles de Liquidambar, Pl. v. liquidambarifolia Spach, P. orientalis Lin. Feuilles cordées-orbiculaires, palmées (3-5 ou rarement 7-lobées), tripli-ou quintuplinervées, en coin à la base; lobes lancéolés, ou deltoïdes-lancéolés, ou oblongs-lancéolés, acuminés, ou aigus, paucidentés, ou très entiers, le plus souvent étroits. C'est, dit M. Spach, sous cette forme, qui est rare dans les plantations en France, que le Platane paraît se rencontrer le plus souvent en Orient et dans l'Archipel.
- \$\mathcal{\textit{\textit{\$\rm P\$}}}. \ v. vitifolia \ Spach , \$P. orientalis Lin. Feuilles cordées-orbiculaires ou suborbiculaires, palmées (3-5-lobées), triplinervées, en coin à leur base; lobes rhomboldes-lancéolés, ou subrhomboldes, ou deltoldes, acuminés , profondément et inégalement sinués-dentés, ou laciniés, le plus souvent larges. Cette variété, moins rare dans les plantations que la précédente, croît en Orient, dans l'Europe méridionale, et probablement aussi en Amérique.
- y. Platane commun à feuilles flabelliformes, Pl. v. flabellifolia Spach,—P. cuneata Willd. Feuilles flabelliformes (en éventail), ou subrhomboïdes, ou subovales, triplinerves, brièvement trilobées, ou presque 5-lobées, denticulées, ou rongées-dentées, ou sinuées, en coin à leur base; lobes égaux ou inégaux, le plus souvent obtus. Cette variété, que Willdenow dit être originaire d'Orient, mais qui se rencontre aussi en Amérique et partout ailleurs où croît le Platane, paralt n'être qu'une variation accidentelle, due à une végétation languissante.
- 8. Platane commun à feuilles d'Érable, Pl. v. acerifolia Spach., — P. acerifolia

Willd.,— P. occidentalis Mich.,— P. orientalis, P. occidentalis, P. acerifolia et P. hispanica Hortul. Feuilles orbiculaires ou cordées-orbiculaires, sinuées-3-5-lobées (plus ou moins profondément), trinervées ou triplinerves, à base tronquée ou échancrée; lobes deltoïdes ou ovales, aigus, ou acuminés, pauci-dentés, larges. — Cette variété, la plus commune de toutes dans les plantations, croît en Amérique, dans l'Europe méridionale, et suivant Willdenow, en Orient; elle se confond par une foule d'intermédiaires tant avec les précédentes qu'avec la suivante.

e. Platane commun à feuilles anguleuses, Pl. v. angulosa Spach, — P. occidentalis
Lan., Mich. fil. Feuilles réniformes-orbiculaires ou cordées-orbiculaires, ou suborbiculaires, acuminées, triplinerves, ou anguleuxes, ou légerement sinuées-3-5-lobées,
inégalement sinuées-dentées, ou rongéesdentées, ou denticulées, à base tantôt
érhancrée, tantôt tronquée, tantôt en coin;
lobes acuminés, subdeltoïdes, ou arrondis.
—Cette variété qui est rare dans les plantations, paraît propre à l'Amérique septentrionale.

Le Platane est un des arbres les plus anciennement connus et cultivés. Depuis les temps les plus reculés de l'histoire de la Grèce et de l'Asie, nous le voyons recherché pour sa beauté et pour son ombre épaisse qui rend ses plantations très agréables dans les climats chauds. Les Romains reçurent des Grecs leur predilection pour ce bel arbre, et ils en ornèrent leurs promenades et leurs maisons de campagne. De l'Italie, le Platane a pu passer dans une grande partie de l'Europe; mais sa propagation a ele assez lente et ce n'est, par exemple, que vers le milien du to' siècle qu'il est arravé dans les lles Britanniques. - Cet arbre est susceptible d'acquerir une très grande épaisseur cubique; sa bauteur ne depasse guere 25 métres. On en trouve la preuve dans les esemples rapportés par Piine (lib. XII. § 3), parme lesquels le plus remarquable est celui d'un Platane qui existant en Lycie, à côte d'une source, dont le tronc presentait une cavite de 81 preds de tour ; le coasul Licianus Mucianus y passa la nuit avec 18 Personnes; tel etait encire un autre arbre salle de festin pour un repas donné à quinze convives. A ces exemples on peut joindre celui rapporté par De Candolle (*Phys. vig.*, p. 993), d'après un voyageur moderne, relatif à un Platane situé dans la vallée de Bujukdéré, à trois lieues de Constantinople, dont la hauteur serait de 90 pieds, et ésat le tronc aurait 150 pieds de circonférence.

Toutes les parties jeunes du Platanesset recouvertes de poils nombreux, assez roids, qui se détachent plus tard en totalité sa en partie, et, transportés par l'air, s'introduisent dans les voies aériennes de l'homme, des animaux, et peuvent déterminer des accidents funestes. Cet inconvénient grava a été signalé surtout dans ces derniem temps par M. Morren; il semble compesser d'une manière fâcheuse les avantages nombreux qui distinguent cet arbre.

Le tronc du Platane se compose en gran partie d'un aubier blanc-jaumatre: ce n'est qu'après une longue suite d'années que est aubier se transforme dans le centre en bois parfait, de couleur brune et veiné; celuici, frotté d'huile et soigneusement poli, imit assez exactement le bois de noyer. D'apris Hassenfratz, le bois de Platame sec pe 49 livres 3 onces par pied cube. Does l'Orient il est employé fréquemment pour la menuiserie, la charpente, les constr tions navales. Son grain uni. la faculté qu'il a de recevoir un beau poli permettent d'en faire des objets de luxe et des membles de prix. D'après Olivier, il ne le cide, sons ce dernier rapport, à aucun des bois d'Esrope. En Suisse, il sert, concurrement avec l'Erable, à la confection d'un grand nombre de petits vases, de corbeilles, de mille objets ouvragés que le commerce tipand ensuite dans presque toute l'Euss Aux avantages divers qui distinguest le Piatane se joint celui de n'être mas atment par les insectes.

que; sa hauteur ne depasse guere 25 métres. On en trouve la preuve dans les
exemples rapportés par Piine (lib. Xil. § 5),
parma lesquels le plus remarquable est celui d'un Platane qui existait en Lycie, à
côte d'une source, dont le tronc presentait
une cavite de 81 pieds de tour; le cousul
Licianus Mucianus y passa la nuit avec 18
prinonnes; tel était encore un autre arbre
de la même espece qui servit à Caiquila de

Le Platane réussit surtout dans une time
profonde et fralche, pourru qu'elle ne siè
li végète mai dans les sols argileux compto
tes, dans les lieux eleves et découverts. On
le multiplie de semis, de marcottes et de
boutures. Pour les semis, on recueille lis
graines en octobre on novembre; on lis
seme ensente immediatement, ou bien on

m'au mois de février ou de mars, en ayant in de les préserver des gelées. Généraleet en sème en automne, à l'ombre, s une bonne terre humide, et en couant à peine la graine. La germination se fait ou printemps suivant, et après deux us, le journe plant est bon à être mis en inière. Les boutures se sont en biver. sous des branches de l'année auxquelles on hiere tenir un morceau du bois de l'année précédente; mais leur reprise est un peu ente: aussi, les pépiniéristes adoptent-ils rarement ce mode de multiplication auquel le préfèrent le marcottage ; celui-ci donnant most vite des pieds bons à être mis en (P. D.)

PLATANÉES. Platanez. por. pg. - En divisant on plusiours familles le grand groupe des Amentacées, le Platane s'est trouvé ne rentrer dens aucune, et constitue jusqu'ici soul celle à lequelle il sert de type et donne son nom, dent les caractères sont, par conséquent, esuz du genre lui-même, c'est-àdire les suivants : Fleurs monolques , groundes en tâtes globuleuses : les mâles consistent checune en une étamine, dont les deux loges sout admées à un connecui squamifirme porté sur un court filet, et se prolongennt au-dessus d'elles en tête de clou : ces étamines cont entremélées de bractées squamilermes; les femelles également dépourvues de calice, formées chacune par un evaire chestique, hérissé de longs poils dresets, surmonté d'un style un peu rejeté latéralement, et stigmatifère sur l'un de ses côtés, renfermant dans une loge unique deux evales suspendus, superposés, orthotropes. Il devient un akène monosperme; le graine, sous un tégument membraneux, présente un périsperme charnu, et dans son me un embryon droit de même longueur antitrepe, c'est-à-dire à radicule infère : celle-ci est longue, cylindrique, avec des cotylédons elliptiques à peine plus larges. Les Platanes sont de beaux et grands arbres des strices tempérées, originaires les uns de l'ancien , les autres du nouveau continent, et se plaisant au bord des eaux. Leurs feuilles sont alternes, palmatilobées, sans stipules. (AD. J.)

PLATANISTES. MAM. — Sous-genre de Deuphins. Voy. ce mot.

PLATANOCARPUM, Endl. (Gen. plant.,

p. 557, n. 3280). Bot. PH. — Voy. NAU-CLÉE.

PLA

PLATANOCEPHALUS, Vaill. (in Act. Acad. Paris, 1722, 191). Bot. PH. — Syn. de Cophalanthus, Linn.

PLATANTHERA (πλατύς, large; ἀνθήρα, floraison). Bot. PH. — Genre de la famille des Orchidées, tribu des Ophrydées, établi par L.-C. Richard (Orchid. Europ., 35). Herbes de l'hémisphère boréal. Voy. orchidiss.

PLATANUS. BOT. PH. - VOY. PLATANE.

\*PLATASTERIA. ÉCHIN. — Nom d'une des divisions établies par M. de Blainville dans le grand genre Astérie. Cette division comprend les espèces pentagonales et plus ou moins lobées et articulées à leur circonférence; telles sont les A. tessellata, punctata, cuspidata, occilifera, etc., de Lamarck, l'A. oculata de Link, etc. Plusieurs de ces espèces rentrent dans le genre Goniaster de M. Agassiz. (Dui.)

PLATAX (πλατύς, large). Poiss. — Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Squamipennes, établi par MM. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. VIII, p. 213) aux dépens des Chétodons, dont il diffère par un premier rang de dents tranchantes divisées chacune en trois pointes, situées en avant de leurs dents en brosse. Leur corps, très comprimé et très élevé, semble se continuer avec des nageoires verticales, épaisses, écailleuses; les épines de ces nageoires se cachent dans le fond antérieur, de sorte que le Poisson entier est beaucoup plus haut qu'il n'est long.

Toutes les espèces de ce genre appartiennent à la mer des Indes ou à l'océan Pacifique. MM. G. Cuvier et Valenciennes (loc. cit.) en décrivent quatorze (Pl. Gaimardi, Raynaldi, arthriticus, orbicularis, etc.). (M.)

PLATEA. BOT. PR. — Genre de la famille des Olacinées?, établi par Blume (Bijdr., 616). Arbres de Java. Voy. OLACINÉES.

PLATEA, Brisson. ois. — Synonyme de Platalea, Linn. (Z. G.)

PLATEAU. sor. ca. — Nom employé quelquefois par Paulet pour indiquer le chapeau ou réceptacle des Agarics et des Bolets. (Liv.)

PLATEAU GRIS. sor. ca.—Synonyme, dans Paulet, de l'Agaricus pileolarius de Bulliard. (Lév.)

PLATEIA, de Haan, Dejean (Catalogue,

Sriedit., p. 224), ins.—Synonyme de Catapiectus.

PLATEMINS. REPT. FOSS. - Voy. TORTCES LOSSILES.

PLATESSA. Poiss. - Voy. PLIE.

PLATINE (de l'espagnol platina, petit argent). Mix. - Metal d'un gris d'acier, approchant du blanc d'argent, et qui doit son nom à cette ressemblance avec un des métaux les plus connus. Les premières découvertes du Platine ont eu lieu, en 1735, dans les provinces de Choco et de Barbacoas, en Colombie. Il a été apporté en Europe, pour la première fois, en 1711, par don Antonio de Ulloa. Il se présente toujours sous la forme de pépites ou grains arrondis et comme roules, plus ou moins volumineux, mais generalement fort petits, à surface rugueuse, et même caverneuse, et dans les cavités desquels on apercoit quelquelois des indices de cristallisation cubique. Le Platine est malleable, mais très peu dilutable; il est infusible au fea le plus violent de nos fourneaux, inaltérable à l'air, inattaquable par la plupart des agents chimiques, et soluble seulement par le moyen de l'eau régale. Il a été regardé jusqu'a présent comme le plus lourd de tous les metaux, et par conséquent de tous les corps connus; il paraltrait cependant que l'Iridium natif, un des métaux qui accompagnent ordinairement le Platine dans ses gisements, aurait une densité plus considerable, de 22.8, suivant G. Rose, tandis que celle du Platine patif varierait de lo a 21, Cette variati n provient de ce que le Platine natif n'est jamais parfaitement pur; il contient toujours ; environ 20 pour 100 de metaux etrangers, qui sont le Fer, l'Iridium, le Rhodium, le Palladtum et l'Osmiam.

Pendant longtemps le Platine n'a été trouvé qu'en grains ou en rognons, dissé- i mines dans les terrains d'alluvion qui renferment de l'Or et des Diamants. C'est ainsi qu'on l'a rencontré d'abord en Colombie, dans les provinces de Choco, d'Anta quia et de Barbacoas. On l'a retrouvé ensuite au Brésil, dans les provinces de Minas Geraes, et de Matto Grosso, puis à Saint-Domingue, daus le lit du laky, au pied du mont Sibao; et à Bornéo, dans les monts Ratous; entin, vers 1825, on l'a découvert sur la pente

et à Newiansk, et depuis on l'a retrouvé sur la pente occidentale de la même chaîne, à Nijni-Tagilsk, où est actuellement le grand centre d'exploitation du Platine en Eurose. Ce métal y est en si grande abondance. qu'il est devenu une monnaie ayant cous légal en Russie. Les grains ordinaires de Platine varient depuis la grosseur de la poulra de chasse jusqu'a celle de la graine de chasvre. Cependant on cite quelques pepites d'un volume remarquable, une, entre autres, provenant de l'exploitation de Nijai-Tagilsk, et dont le poids était de plus de 8 kilogrammes.

L'origine du Piatine qui se rencoatre avec l'Or et les Diamants dans les terrains d'alluvion a été longtemps fort problèmetique, et l'on n'avait pas encore de notices bien arrêtées sur le gisement primitif de ce métal, lorsque M. Boussingault apporce l'avoir observé en filons avec l'Or dans une Syénite de la Colombie. C'est dans les filons auriféres de Santa-Rosa, province d'Antisquia, qu'il a fait cette découverte intérmsante : la gangue des filons se compuse priacipalement de Fer bydrate, qu'il suffit de broyer pour en obtenir ensuite, par le lavage, l'Or et le Platine qu'il contient. Les grains d'Or et de Platine retirés de la nosdre etaient semblables, pour la forme et pour l'aspect, à ceux que l'on recueille dans le Choco. On a cité aussi des grains de Platine disseminés dans ces roches quartzomicacees, nommées Ita . lumites au Bresil, au milieu desquelles l'Or et le Diamant ent été pareillement observés, ce qui explique la presence simultanée de ces trois substances precieuses dans les matieres arenaces chi ; riviennent de la destruction de ces mches. En Siberie, MM. G. Rose et Leplag ont vu que les sables platiniferes se trevaient dans les va'ides ouvertes , au miles de reches sergentineuses, en sorte que la le Platine paraît encore être un résultat de phén-mènes écuptifs.

Les sables platiniferes sont debarrands, par le lavage, des corps les plus légers; et traite ensuite le residu metallique de celle operation par l'amalgamation pour en retraire l'Or : ce qui reste al irs constitue & que l'en nomme dans le commerce la m.4. de Platine, dans laquelle ce metal se troce oficiale des monts Ourals, à Kuschwirsk | encore alice ou melange avec les substants nvons déjà nommées, le Pallathodium, l'Iridium et l'Osmium. nanide, on parvient à obtenir un e Platine, qui, calciné, donne le éponge. Cette masse spongieuse mollir à une certaine tempéralaisser forger comme le Fer.

1606 dont jouit le Platine de résister ples violent, d'être inattaquable met des acides et par l'action de mhérique, le rend extrêmement les arts. On l'emploie pour rensets, des capsules, des pinces ims à l'usage des chimistes et des stes; on s'en est servi dans la des miroirs de télescope; et atine qu'on exécute la pointe des , les étalons de mesure, etc. in sur la porcelaine en manière D. ce qui donne à cette poterie Pargenterie. Enfin on en fait **pièces** de monnaie et des mé-**Matine s**erait au nombre des mésa'il était plus commun et moins meifer et à mettre en œuvre.

(DEL.)
COLLA. DOT. PH.—Genre de la falancilacées (démembrée de celle
res), établi par Martius (Nov. gen.
16, t. 238, f. 2, t. 289). Arbres
lancilación de la collection de la

Kunth (Gram., 139, t. 71).

E. caol. — Voy. GYPSE.

COUPS. OIS. — Coupe établie par

dins la famille des Oiseaux Mou
Trech. platurus de Latham. Voy.

(Z. G.)

FARTHRON (πλατύς, large; αρslation). 1815. — Genre de l'ordre
ptères subpentamères, tétramères
a, de la famille des Longicornes et
des Cérambycins, formé par Deogue, 3° édit., p. 348) et adopté par
- Méneville (Iconographie du Rè- Méneville (Iconographie du Rè- L'este, t. III, p. 230).

B. Curvilinealum Dej., G.-M.

Dup., Ammatocera curvilineata ceriginaire du Mexique. Ce genre puble par la brièveté de ses anlergeur des articles; par la loncorselet et par son corps lisse. La placé près des Trachelia. Nous pensons qu'il doit venir à côté des Stenygra. (C.)

\*PLATYARTHRUS (πλατύς, large; αρ-Opov, articulation). CRUST. - Genre de l'ordre des Isopodes, établi par M. Brandt, et rangé par M. Milne Edwards dans sa famille des Cloportides et dans sa division des Cloportides terrestres. Les Crustacés dont M. Brandt a formé ce nouveau genre ne paraissent différer des Porcellions (voy. ce mot) que par la conformation de leurs antennes. Ces organes sont composés de six articles comme chez les Trichonisques (voy. ce mot), et leur dernier article est conique comme d'ordinaire; mais l'avant-dernier article est plus large et plus long que les précédents, oblong, dilaté du côté externe et très comprimé. On ne connaît encore qu'une seule espèce de ce genre: c'est le Platyantene d'Hoffmansegg. Platyarthrus Hoffmannseggii Brandt (Conspect., p. 12). (H. L.)

\*PLATYASPISTES (πλατύς, large; ἀτπίς, écusson). IRS. — Genre de l'ordre des
Coléoptères tétramères, de la famille des
Curculionides gonatocères et de la division
des Brachydérides, créé par Schænherr (Genera et species Curculionidum, synonymia,
t. VI, 1, p. 396), et qui comprend deux espèces du Chili: les Chlorophanus prasinus
et venustus Er. (C.)

\*PLATYAUCHENIA(πλατύς, large; αὐχήν, cou). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Cassidaires hispites, établi par Sturm (Catalogue, 1843, p. 359, t. 6, f. 8) sur une espèce du Brésil, la P. limbata, qui correspond au Sphæropalpus cinctus Chev., Dej. (Catalogue, 1836, p. 391). (C.)

\*PLATYBLEMMA (πλατύς, large; δ) ήμμα, face). 188. — Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Grylliens, famille des Gryllides, groupe des Gryllites, établi par M. Serville (Hist. des Orthopt., Suites à Buffon, édit. Roret), qui y rapporte 5 espèces (Plat. velatus, lusitanicus, Ramburi, umbraculatus, delectus). On ignore la patrie de la première; les deuxième et troisième ont été trouvées en Espagne; la quatrième en Barbarie, et la cinquième au Bengale. (L.)

\*PLATYBUNE. Platybunus (πλατύς, large; Ενονός, cou). ARACHN. — M. Koch, dans son Ubersicht der arachnidensystems,

désigne sous ce nom un nouveau genre de Phalangium, dont l'espèce type est le Platybunus uncatus Koch, ou le Phalangium uncatum Herm. (Mém. apt., p. 106, p. 17, pl. 8, fig. 5). (H. L.)

\*PLATYCAPNOS (πλατύς, large; καπνός, fumeterre). Bot. PH. — Genre de la famille des Papavéracées, tribu des Fumariées, établi par M. De Candolle (Syst., t. II, p. 131; Prodr., 130) aux dépens des Fumeterres. L'espèce type, Fumaria spicata Linn., croît sur les bords de la Méditerranée.

\* PLATYCARCIN. Platycarcinus ( m) aτύς, large; καρκίνος, crabe). CRUST. - Ce genre, qui appartient à l'ordre des Décapodes brachyures, a été établi par M. Milne Edwards aux dépens des Cancer des auteurs, et range par ce savant zoologiste dans la tribu des Cancériens. La carapace, chez les espèces qui composent cette coupe générique, est très bombée; le front est étroit et divisé en plusieurs dents. Les bords latéro-antérieurs de la carapace sont divisés par des sissures en un grand nombre de lobes dentiformes; leur extrémité postérieure atteint le niveau du hord antérieur de la région cordiale, et se continue avec une ligne élevée qui surmonte le bord latéro-postérieur. Les antennes internes se dirigent presque directement en avant. Les antennes externes ont leur article basilaire très développé, et le logent en partie dans l'espace qui existe entre l'angle interne du bord orbitaire inférieur et le front; quant au second article, il s'insère à peu de distance de la fossette antennaire. On ne connaît que trois espèces de ce genre, qui appartiennent aux côtes de France, d'Amérique et de la Nouvelle-Zélande. Parmi elles, je citerai comme type le PLATYCARCIN PAGURE, Platycarcinus pagurus Herbst, t. 1, pl. 29. Ce Crustacé, qui est très commun sur nos côtes océaniques, et qui pèse quelquefois plus de cinq livres, est très estimé comme aliment. On le connaît vulgairement sous les noms de Tourteau, de Poupart et de Houvet. (H. L.)

\*PLATYCARPHA (πλατύ;, large; καρφή, paille). Bot. Ps. — Genre de la famille des Composées Tubuliflores, tribu des Vermoniacées-Hétérocomées, établi par Lessing (in Linnæa, t. VI, p. 688). Herbes du Cap. Voy. COMPOSÉES.

PLATYCARPUM (π)ατύς, large; καρ-

π';, fruit). DOT. PH. — Genre de la famille des Bignoniacées?, établi par Humboldt & Bonpland (Plant. aquinoct., II, 81, t. 104). Arbres des bords de l'Orénoque.

PLATYCÉPHALE. Platycephalus (eleτύ;, large; κιφαλή, tête). Poiss. - Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Joues cuirassées, établi par Bloch, et adepté par MM. G. Cuvier et Valenciennes (Bist. des Poiss., t. IV, p. 226). Les Platycéphales avaient été rangés parmi les Cottes, à cass de la forme déprimée de leur tête et de leur dents dorsales; mais un examen plus attentif a fait découvrir, chez ces Poissons, des particularités d'organisation assez remaiquables pour constituer un genre à part. Les caractères qui les distinguent des Cottes sont principalement : Des ventrales grandes, à six rayons, et placées en arrière des pettorales ; une tête très déprimée , tranchante par les bords, armée de quelques ésines, mais non tuberculeuse; sept rayons aus branchies couverts d'écailles ; des palatins à une rangée de dents aigues.

MM. Cuvier et Valenciennes (loc. cd.) en décrivent 21 espèces; elles habitent principalement la mer des Indes.

Une des espèces les plus remarquables de ce genre est le PLATTCÉPHALE EXAMENTEE. Platyc. insidiator Bl. (Cottus id. Lin.). Tête aplatie, de forme ovale, resemblest assez à une spatule. Yeux situe à la fam supérieure, et présentant au-demat de chacun d'eux, en dedans du premier seus-erbitaire, les deux orifices de la narise, rends, petits. Bouche fendue horizontalement, pat protractile; mâchoire inférieure s'avant plus que la supérieure, garnie d'une bush fort étroite de dents en velours : à la michoire supérieure, cette bande est besses plus large; au bord antérieur du vents, et tout le long du bord externe de chaque 18latin, règne une seule rangée de pet dents pointues, serrées et nombreuses. Libgue plate, mince, très libre, large, chi et dépourvue de dents. La membrane hetchiostège a sept rayons. Les pectorales sus petites, à dix-neuf rayons; la première desale a sept rayons; la seconde treize rayous; l'anale a également treize ravons: la dale est coupée carrément, et souteure # quinze rayons. Le corps de ce Poisses = entièrement couvert d'écailles. Il est bru Soncé en dessus, blanchâtre en dessous, et ses deux couleurs sont assez nettement tranchées. La caudale est blanche, mélée de jaune, avec quelques teintes brunes au bord supérieur et trois bandes noires; les autres nageoires ont leurs rayons annelés de brun. Le nom d'Insidiateur a été donné à ce Poisson, parce que, suivant Forskal, il a l'hahitude de s'ensevelir dans le sable pour y tendre des embûches aux autres Poissons. C'est en sondant les gués où il se cache, que les pêcheurs parviennent à le débusquer et à se prendre. Sa taille ordinaire est de 50 centimètres. (M.)

PLATYCEPHALUS. INS. — Genre de Curculionides. Voy. RHYKCOPHORE. (C.)

PLATYCERCUS. ois. — Genre de la famille des Perroquets, établi par Vigors sur les Perruches à queue large. Voy. PERRO-QUET. (Z. G.)

PLATYCERUS (πλατύς, large; κέρας, corne). ms. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes nétalocères et de la tribu des Luca-Bides, établi par Geoffroy (Abrégé de l'Hist. mat. des Ins., t. I, p. 63, 4), et qui a été aénéralement adopté. Il présente pour casactères : Joues n'étant pas prolongées sur les yeux; prosternum formant, entre les pieds antérieurs, une lame aussi saillante ne les hanches; mandibules armées de deux dents chez la femelle et de cinq chez le male; machoires inermes, terminées par un lobe pénicillé; palpes maxillaires allonats, à dernier article renflé vers l'extrémité, **moins long que** le deuxième ; palpes labiaux à dernier article graduellement renflé, et plus allongé que les précédents; menton ar**né en demi-ce**rcle, à surface plane; antennes géniculées, à massue de 4 lamelles : the plus étroite que le prothorax ; corps léchrement convexe, subparallèle. Ce genre se compose des 4 espèces suivantes : P. caramides Lin., F. (rufipes F.), virescens F. (he-Repioides Dej.?), piceus Web. et securidens Say. La première est propre à l'Europe, et se treuve assez communément aux environs de Peris, dans l'intérieur du bois mort, sous les baches ou après les tiges du Chêne qu'elle divaste ainsi que les nouvelles feuilles (c'est Chevrette bleue de Geoff.); les autres esces sont originaires des États-Unis.

La larve de la P. caraboides a été trouvée

par Mulsant dans les troncs d'arbres en décomposition. Sa métamorphose n'a lieu dans les Alpes françaises que vers le 20 au 25 juillet. L'Insecte parfait apparaît aux environs de Paris du 15 avril au 20 mai. (C.)

\*PLATICHEIRA (πλατύ;, large; χεῖρ, main). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides phyllophages, formé par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 174). Le type, la P. Lacordairei Dej., est originaire du Brésil. (C.)

\*PLATY CHELUS (πλατύς, large; χετίος, lèvre). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides phyllophages, établi par Burmeister (Handbuch der Entomologie, 1844, p. 131), et qui se rattache aux Gymnosomides de cet auteur. Ce genre comprend 23 espèces de l'Afrique australe, qui toutes, à l'exception du P. pyropus III., ont été décrites par lui. (C.)

\*PLATYCHILE ou PLATYCHEILA (πλα-τύς, large; χειδος, lèvre). 1885. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Cicindélides et de la tribu des Mantichorides, créé par Mac-Leay (Annulosa Javanica, p. 9), et adopté par Dejean, Latreille, Gistl et Lacordaire. Ce dernier lui donne pour caractère principal: Prothorax à angles saillants, surtout les postérieurs. Ce genre ne renferme qu'une espèce, la Pl. pallida (Manticora) F., insecte excessivement rare, et dont on ne connaît encore que deux à trois individus. Elle est originaire de l'Afrique australe. (C.)

\*PLATYCLERUS (πλατύς, large; κίπρος, sorte de ver). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Malacodermes, et de la tribu des Clairones, créé par Spinola (Essai monographique sur les Clérites, 1844, t. I, p. 332), qui le comprend parmi ses Clérites cléroIdes. Ce genre renferme 2 espèces : les P. planatus Lap. et elongatus Sp.; l'une et l'autre se trouvent à Madagascar. Ce genre est remarquable par la longueur et par l'aplatissement de son corps. Ses fosses coxales fermées le distinguent très bien des vrais Clérites avec lesquels on pourrait le confondre. (C.)

\*PLATYCODON (πλατύς, épais; κώδων, tige). ΒΟΤ. PH. — Genre de la famille des Campanulacées, tribu des Wahlenbergiées établi par Alph. De Candolle (Comp., 123). Herbes de l'Asie boréale et des régions méditerranéennes. Voy. CAMPANULACÉES.

\*PLATI CŒLIA (πλατύ;, large; χοτλος, creux). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes, et de la tribu des Scarabéides phyllophages, formé par Dejean (Catalogue, 3° éd., p. 171), et qui a été publié par Burmeister (Ilandbuch der Entomologie, 1844, p. 452). L'espèce type, la p. valida B., est propre à la Nouvelle-Grenade. (C.)

PLATICOPES (πλατύ;, large; κώπη, rame). 188. - Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères, et de la division des Brachydérides, établi par Dalman, et adopté par Schænherr (Disp. methodica, p. 100; Genera et sp. Curculion. syn., t. I, p. 553; V, p. 898), et qui se compose des 9 espèces suivantes, qui toutes sont originaires de l'Afrique australe, savoir : P. gonopterus, alternans, spatulatus, squalidus, turgidus, pygmæus, virens, prasinatus Schr. et argyrellus Sp. Chez ces Insectes, le scapus des antennes est modérément allongé, large, et très dilaté en dedans; la trompe est aplatie en dessus, et séparée du front par une strie transversale et anguleuse. (C.)

\*PLATYCORYNUS (πλατύς, large; xoρύνη, massue). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques, et de la tribu des Colaspides, formé par nous, et adopté par Dejean (Catalogue, 3º édit., p. 437). 12 espèces sont rapportées à ce genre; 8 sont originaires d'Asie (Ind. or.). 3 d'Afrique, et la dernière est de patrie inconnue. Nous citerons comme en faisant partie les suivantes: P. compressicomis, cyaneus, antennatus, femoratus F., Senegalensis, bifascialus, chrysis, cyanicollis 01., et indigaceus Chy. Ce sont, en général, de beaux et brillants Insectes, de taille moyenne, à corps oblong, et dont les antennes vont en s'élargissant jusqu'au sommet et sont aplaties. Hope (Coleopterist's manual, t. III, p. 162) leur a donné depuis le nom générique de Corynodes. (C.)

\*PLATYCRANIA (πλατύς, large; χρανίον, crâne). 188. — Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Phasmiens, établi par Gray (Synops.), qui y rapporte trois espèces (Plat. maculata, viridana et venustula), toutes d'Amérique.

PLATYCRATER (πλατύς, épais; μοτηρ, coupe). Bot. PH. — Genre de la famille des Saxifragacées, tribu des Hydrangées, établi Siebold et Zuccarini (Flor. japon., I, 62, t. 27). Arbrisseaux du Japon. Fag. SAXIFRAGACÉES.

\*PLATYCREPIS (πλατύς, large; μπής, pantousie). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Taxicornes et de la tribu des Diapérisles, proposé par Eschscholtz et adopté par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 219). L'espise type et unique, la P. violacea Esch., et originaire des lles Philippines. (C.)

PLATYCRINITES. ECHIN. — Genre de Crinoïdes établi par Miller pour des fossites du terrain de transition qui ont une cupale formée de pièces non articulées entre elles, mais adhérentes par des sutures; le basin est formé de trois pièces inégales, pateliformes et pentagonales; les pièces costales manquent, mais il y a cinq pièces costales manquent autant de rayons. La tige est comprimée ou pentagonale, traversée par est canal cylindrique. Les rayons accessaires de la tige sont épais et en petit nombre. Depàr l'établissement de ce genre, plusieurs autre espèces de Platycrinites ont été chaervis, notamment dans les terrains de craie. (Psi-

\*PLATYDACTYLUS (πλατύς, large; ἐἐἐντολος, doigt). INS. — Genre de Perdre des Orthoptères, tribu des Grylliens, temille des Gryllides, groupe des Phalangopsites, établi par M. Brullé (Hist. nat. des Ins., t. IX. p. 176). Il ne comprend que 5 espères (Plat. surinamensis, vicinus, Geimarfi, helvolus et Buqueti), de l'Amérique méridionale.

PLATYDACTYLUS (πλατός, large; βάστυλος, doigt). περτ. — Genre de la famille des Geckotiens, établi par G. Cuvier (liganim., t. II, p. 52), et caractérisé principalement par des doigts élargis plus ou mains sur toute leur longueur, et garnis en dessous de lamelles transversales, imbriquis, entières ou divisées par un sillon médial longitudinal.

MM. Duméril et Bibron ( Hist. des Aptiles, Suites à Buffon, édit. Roret, t. III. p. 290) décrivent treize espèces de ce grant, qui habitent l'Afrique et l'Amérique més-

male (Platyd. ocellatus Oppel, cepedianus r. . lugubris Dum. et Bibr. . theconya m. et Bibr., etc.). PLATYDEMA ( mlatve, large; δίμας. ma). ms. — Genre de l'ordre des Coléobes bétéromères, de la famille des Taxiwas et de la tribu des Diapériales, créé manum par MM. Laporte et Brullé (So-M Chistoire naturelle de Paris, 1828, ex-M. p. 26), et renfermant plus de 50 esdent 40 sont originaires d'Amérique. Fastique, 4 d'Europe et 2 d'Asie (Java). r moer caractères : Antennes allant senmt en s'élargissant, à 1er article 55, épais; à 2° très court, subglobuleux; P très long, presque conique; les suisont plus épais, plus ou moins allongeniques, le dernier ovalaire ; tête de ins mèles cornue; corps avalaire, dile plus ou moins déprimé, de couleur FR. 41. opaque chez le plus grand nombre. **uve et l'inse**cte parfait se trouvent sous discress un peu humides. Nous citerons **p foicant partie de ce genre les espèces** ntes: P. Picicomis, violacea, bicolor, . elliptica, fasciata, flavipes (Mycetomarens, maculata, cruentata Perty, de et signale Kl. (C.) BLATYDEME. Platydesmus ( mari;, μις δέσμος, lien ). μυπιάρ. - Dans **Annales de la Société entomologique de** mar, je désigne sous ce nom un genre Fordre des Diplopodes, de la famille Polydesmides dont les caractères peu-18. être sinsi présentés : La tête, comte au corps de l'animal, est très petite, maniaire et en forme de sucoir; les yeux. rene arrondie, assez saillants, lisses. & composés d'un seul ocelle ovalaire et essent les parties latérales de la tête : les maes, placées à la partie inférieure des La sont courtes et composées de sept ar-🛎 ainsi disposés : le premier est très BL le second et ensuite le sixième sont sins longs; ceux qui suivent, c'est-à-8 les troisième, quatrième, cinquième milime sont les plus courts. Le corps est sé, fortement marginé, composé de Me quatre segments, la tête et le seget and non compris. Les pattes sont in, au nombre de quarante-quatre paidans les femelles et de quarante-trois isment dans les mâles. La seule espèce

connue est le Platydesmus polydesmoides Luc. (Ann. de la Société ent. de Prance, 2° série, t. 1, p. 51, pl. 3, n° 1). Ce curieux myriapode habite la province du Guatémala au Mexique. (H. L.)

\*PLATYDERES, Stephens. IIIs.—Syn. de Calathus et de Pæcilus, Bonelli, Dejean. (C.)
\*PLATYDERUS(πλατύς, large; δίριι, cou).
IIIS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Clavicornes et de la tribu des Histéroldes?, fondé par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 140) sur une espèce provenant d'Égypte, qu'il nomme P. loricatus. (C.)

PLATYGASTER (#Natve, large; pirop, ventre). 1881.—Genre de l'ordre des Hyménoptères, tribu des Proctotrupiens, famille des Proctotrupides, groupe des Platygastérites, établi par Latreille (Règne animal, t. 17), et caractérisé principalement par des antennes de dix articles et un abdomen allongé.

Ce genre renferme plus de cent espèces ayant souvent à peine 1 ligne de longueur. Toutes sont de couleurs sombres ou noires, mais très luisantes. Ces petits Insectes se font surtout remarquer par l'aplatissement de leur abdomen. Ils rendent de grands services dans les localités où ils abondent, en détruisant les larves de certains Diptères (Cécidomyies) trop fréquemment nuisibles aux céréales.

L'espèce qu'on peut considérer comme type de ce genre est le Platygaster Boscii Latr. (loco citato). Cet Insecte est long de 1 ligne et demie au plus, noir; ses ailes sont transparentes. Le premier segment de l'abdomen émet en dessous une corne qui se courbe sur le dos du corselet et dont l'extrémité touche la tête. Il se trouve assez fréquemment aux environs de Paris, dans le mois de mai, sur les fleurs. (L.)

PLATYGENIA (πλατύς, large; γένειον, menton). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides mélitophiles, créé par Mac-Leay (Horæ Entomologicæ, p. 151), et généralement adopté. Ce genre ne comprend encore qu'une espèce: le P. barbata Afzelius (Zairics M.-L.). On la trouve au Congo, sur la côte de Guinée et en Sénégambie. (C.)

\*PLATYGNATHUS (πλατύς, large; γνάθος, machoire). με. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Prioniens, proposé par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 342), et publié par Serville (Annales de la Société entomologique de France, t. I, p. 126, 150). Il se compose de deux espèces: P. octangularis Ol. et parallelus Serv., originaires de l'Ile Maurice.

\*PLATYGONIUM (πλατύς, large; γώνία, angle). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Brachélytres et de la tribu des Staphyliniens, proposé par Motchoulsky (Remarques sur la collection des Coléoptères russes de V. M. — Extrait du Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, t. XVIII, 1845, p. 40, 105), et qui comprend quatre espèces. Deux proviennent des steppes des Kirguises, une est propre à la Sibérie boréale, et l'autre aux environs de Kharcof. (C.)

\*PLATYHOLMUS ( $\pi\lambda\alpha\tau\dot{\nu}_{5}$ , large;  $\delta\lambda\mu\dot{\nu}_{5}$ , cylindre). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Praocites, établi par Solier (Annales de la Societé entomologique de France, t. IX, p. 241) sur deux espèces de l'Amérique méridionale (du Tucuman), les P. dilaticollis et nigritus. Dejean a adopté ce genre (Catalogue,  $3^c$  édition, p. 200), et il en énumère trois autres espèces, dont deux du même pays et une du Pérou, savoir: P. gravidus, vilis Lac., et picipes Kl. (C.)

PLATYLEPIS (πλατύς, épais; λέπις, écaille). BOT. PH. — Genre de la famille des Orchidées, tribu des Néottiées, établi par A. Richard (in Mem. Soc. h. n. Paris, IV, 34, t. 6, f. 4). Herbes des îles de France et de Mascareigne. Voy. ORCHIDÉES.

PLATYLOBIUM (πλατύς, épais; λοδίον, gousse). Bot. PB. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Lotées-Génistées, établi par Smith (in Linn. Transact., II, 350). Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. Voy. Léguminguses.

\*PLATYLOPHUS, Swains. ois. — Synonyme de Lophocitta, G.-R. Gray, qui lui est postérieur; Corvus, Cuv. (Z. G.)

\*PLATYLOPHUS (πλατύς, épais; λέφος, panache). Bot. PH. — Genre de la famille des Saxifragacées, sous-ordre ou tribu des Cunoniées, établi par Don (in Edimb. new

philosoph. Journ., IX, 92). Arbres du Cap. Voy. SAXIFRAGACÉES.

PLATYMENE, DC. (Prodr., IV, 72). BOT. PH. — VOY. TRACHYMENS, Rudg.

\*PLATYMERIUM (πλατύς, large; μόρις, tige). Bot. PH.—Genre de la famille des Rabiacées-Cinchonacées, tribu des Gardéniées-Eugardéniées, établi par Bartling (Msc. as DC. Prodr., IV, 619). Arbrisseaux de Manille. Voy. RUBIACÉES.

\*PLATYMERUS (π)ατύς, large; μαρές, cuisse). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides orthocères et de la division des Antiarhinides, établi par Schœnherr (Genera et species Curculionidum, synonymia, t. III, p. 336; V, 2, p. 586), et qui se compose de cinquepèces de la Cafrerie: P. Eckloni, Zepheni, Winthemi, Lehmanni et Germari Schr. Com Insectes sont de taille moyenne, plans, avec une trompe mince et des cuisses épines. Ils ont été trouvés dans l'intérieur du Zemia en décomposition. (C.)

\*PLATYMETOPUS (πλατύ», large; μέτωπον, front). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Harpaliens, établi par Dejean (Spécies général des Coléoptères, t. 4, p. 68), et généralement adopté. Ce genre se compose de onne expèces; 6 sont originaires d'Afrique et 3 d'Asie, savoir: P. 4-maculatus, interpuncteus, amoenus, vestitus, Guineensis, Schanherri, lepidus, tessellatus Dej., Tambergi Schr., laticeps Esch. et exaratus Kl. (C.)

\*PLATYMISCIUM. BOT. PH. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacia, tribu des Dalbergiées, établi par Vogel (s Linnæa, XI, 198). Arbres ou arbrissessu de Brésil. Voy. LÉGUMINEUSES.

PLATYNA (πλατύς, large). Ins. — General de l'ordre des Diptères, famille des Nancanthes, tribu des Stratiomydes, étable par Wiedemann (Anal. entom., p. 12). L'apper type et unique, Plat. hastata Wied. (Surtiomys id. Fab.), habite la Guinée.

\*PLATYNASPIS (πλατύς, large; ἐωώς, écusson). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères subtétramères, trimères de Lotreille, famille des Aphidiphages de Latreille, des Sécuripalpes de Mulsant, et de la trille des Coccinellides, créé par Redtenbacher(le Germars' Zeitsch, t. V, p. 121, 1844), de

gul a été adopté par Maksant (Hist. nat. des -Coléoptères de France, 1846, p. 215). Le trpe, la Coccinelle bipustulate P., est propre th l'Europe.

4 . . PRATYNEMA («λατός, épais; »‰«, fil). nor. ru. — Genre de la famille des Malpighiains?, établi par Wight et Arnott (in Edinb. no philosoph. Journ., XV, 179). Arbres n l'Asie tropicale.

PLATYNOCHÆTUS ( mlatús, large; pairre, poil). ms. — Genre de l'ordre des tères, familie des Brachystomes, tribu Bis Syrphides, établi par Wiedemann (Auss. nif.), qui n'y rapporte qu'une scule ese, Platyn. setosus (Bristalis id. Fabr.). la Barbarie,

-> \*PLATYNOPTERA (\* lervi, large; \*\*\*/et, élytre). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Malacodermes et de la tribu des Clairones. dréé par pous (Rous Ent. de Silberm. t. 2, : et adopté per Spinola ( Essai monographimue sur les Clérites, t. 1, p. 64, 2, p. 67), igni le comprend parmi ses Clérites Hydnotrolldes. Ce genre se compose des 5 espèces Maivantes de l'Amérique équinoxiale, savoir : L. Lyciforme Chv., Duponti, Lycoides Sp., eryi Lep. et ampliatum Kl. La massue de Rantenne de ces Insectes est formée d'un darnier article fort long, cylindrique; leur correlet est étroit, allongé; et les élytres mt dilatdes. (C.)

\*PLATYNORHYNCHUS, Chevrolat. ins. Syn. de Phicophilus, Schoenherr. (C.) PLATINOTUS ( mlerví; , large; véwas, das). ma. - Genre de l'ordre des Co-Montères hétéromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Asidides, créé per Fabricius (Systema eleutheratorum, t. 1. p. 138), adopté par Dejean (Catalogue, 3º di., p. 211), et par Hope (Coleopterist's manuel, 3, p. 110). Ce genre se compose . de 10 espèces, savoir : P. excavalus, reli**culatus , crenatus , dentipes , granulatus?** B., striatus Ol., perforatus, capicola Dej., erenatus Ency., et Rabourdinii Petit. Elles proviennent soit des Indes orientales, soit

(C.) PLATYNOTUS, Mulsant, rss. - Nom cue l'anteur a changé depuis en celui de Plagionotus. Voy. ce mot. (C.)

de l'Afrique australe.

PLATYNUS (πλατύς , large). 188.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Féroniens, établi par Bonelli (Observations Entomologiques), qui lui assigne pour caractères : Labre transverse entier : palpes à dernier article cylindrique, ovalaire, à peine tronqué; corps très déprimé; corselet sessile; abdomen très large; menton muni d'une dent simple et obscure. Dejean, qui a adopté ce genre (Catalogue, 3, p. 34), en cite 13 espèces, savoir : P. scrobiculatus, piceus F., erythrocephalus, Peiroleri Bassi, complanatus Bon., fulvipes, elongatus Mot., depressus, etc., etc., Dej. 8 sont propres aux Alpes européennes. 2 aux États-Unis, 1 à l'Afrique australe; on ignore la patrie des deux autres. (C.)

\*PLATYODON (πλατύς, large; δδούς, dent). moll. - Sous-genre formé par M. Conrad pour des espèces de Mya qui diffèrent du type générique par les dents cardinales plus larges et moins saillantes. L'impression palléale est faiblement arquée en avant et profondément échancrée en arrière : l'animal a deux siphons qui portent à l'extrémité quatre appendices écailleux destinés à fermer en manière de valves les orifices des siphons. C'est la M. cancellata qui a servi de type à ce sous-genre.

\*PLATYOLOPHE. Platyolophus (πλατί;, large; λόφος, crête). ARACHN. - C'est aux dépens des Opilio, que cette nouvelle coupe générique a été établie par M. Koch, dans son Ubersicht der arachnidensystems. Elle renferme cinq espèces, dont le Platyolophus rufipes Kock (Die Arachn, tom. III, f. 15, pl. 78, fig. 174) peut être considéré comme (H. I.) le type.

\* PLATYOMIDA (πλατύς, large; ώμος, épaule). ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Brachydérides, créé par Ad. White (The zoological voy. of the Erebus and Terror. p. 14) et qui ne renferme qu'une espèce, le P. binodis Wh. Elle est indigene de la Nouvelie-Zélande.

\* PLATYOMIDES. Platyomida (\* λατύς, large; ώμος, épaule). ins. - Duponchel (Ann. Soc. ent. de Fr., 1" série, t. 111, 1834) a créé sous le nom de Platyonides, Platyomidæ, une tribu de Lépidoptères nocturnes qui correspond au genre Tortrix de Linné, à celui des Pyrales de Fabricius, et en par-

tie à la samille des Tordeuses de Latreille. Les Platyomides, dont le caractère le plus saillant est d'avoir la côte des premières ailes plus ou moins arquée à sa base, ce qui leur donne une physionomie particulière, qui les a fait appeler Papillons aux larges épaules par Réaumur, et Phalènes chapes par Geoffroy, se font remarquer, à leur état parfait, par leurs couleurs vives et variées et quelquesois métalliques. Duponchel leur assigne pour caractères: Antennes filiformes dans les deux sexes, excepté dans le genre Amphisa, où celles du male sont pectinées, et le genre Nola, où elles sont ciliées. Palpes inférieurs seuls visibles et avancés; premier article court, mince, obconique, presque nu : le deuxième beaucoup plus grand, ordinairement en massue comprimée, quelquefois fusiforme, toujours garni d'écailles ou velu; le troisième et dernier article court, cylindrique, tronqué ou obtus, presque toujours nu. Trompe membraneuse, très courte, souvent nulle ou invisible. Corselet ovale, lisse et quelquesois crété à sa base. Abdomen ne dépassant pas les ailes dans l'état de repos, conico-cylindrique, terminé par une houppe de poils dans les males. Pattes courtes, surtout les antérieures, avec les cuisses plates; les intermediaires et les postérieures armées chacune de quatre épines courtes et obtuses. Ailes entières; les supérieures généralement larges et arquées à leur origine, le plus souvent coupées carrément et obliquement à leur extremité, et quelquesois ayant leur sommet courbé en crochet; toujours plus grandes que les inférieures, qu'elles cachent entierement dans l'état de repos, en formant un toit plus ou moins écrasé. Chenilles à 16 pattes d'égale longueur, et toutes propres à la marche, à l'exception de celles du genre Nola, qui n'en ont que 14. Elles ont le corps ras ou garni de poils courts et isolés, implantés sur des points verruqueux. Elles habitent, pour la plupart, dans les feuilles, tantôt roulées en cornet, tantôt repliées sur leurs bords, et tantôt réunies en paquet. Quelques unes seulement vivent dans l'intérieur des tiges ou des fruits, ou se tiennent à découvert sur les seuilles. Les chrysalides sont pyriformes ou claviformes, presque toujours nues, et rarement contenues dans des coques.

Il ne manque à ces Lépidoptères, à leur état parfait, que la taille pour attirer l'attention des amateurs; cer rien de plus agréablement nuancé que les couleurs état ils sont ornés pour la plupart; quelques uns même offrent sur leurs ailes l'éclat éts métaux les plus précieux. La mature es lus formant semble s'être complu à reproduin, sur une plus petite échelle, les espècies lus plus remarquables des autres tribus.

Les vergers, les jardins, les allées enhangées des bois, et surtout les haies et lu charmilles, sont les lieux où il foet lu chercher. Barement ils s'éloignent de l'audroit qui les a vus naître. La plupert attiennent sur les feuilles, quelques espies seulement contre le trone des arbes recouverts de lichens, où leur couleur gris ou verte se confond avec celle de cas plantes parasites. Leur vol est vif, mais court, et n'a lieu qu'au crépuscule du seir. On un trouve depuis le commencement du printemps jusqu'à la fin de l'automae; mis c'est en été qu'ils sont le plus communs.

Sur plus de 400 espèces de Platyemids que l'on connaît à l'état parfait, il s'an trouve à peine 60 dont les chemilles ains été observées, et celles-ci peuvent être patagées en 9 classes, sous le rapport de la manière de vivre : 1º celles qui vivent à dicouvert sur les seuilles et qui se construisent des coques de soie d'un tissu très serré. en forme de nacelle, telle que les Belies quercana et prasinana; 2º celles eni se nourrissent du parenchyme des feulles qu'elles plissent sur leurs bords ou qu'elles roulent en cornet, de maniere a s'en formet un abri où elles se tiennent cachees, depuis leur naissance jusqu'a leur dernière millmorphose, telles que la Tortrix vindent, la xylosteana, et en general toutes # espèces du genre Torti ix proprement di; 3º celles qui vivent au centre de pluires feuilles qu'elles lient ensemble par des fin, telles que les Phaxopteris siculans et 18mana; 4º celles qui vivent dans l'intérier des fruits à pepins et à noyaux, talles que les Carpocapsa punionana, armane el elheriana, 5° celles qui vivent entre l'écom et l'aubier de certains arbres fruitiers. elles se creusent des espèces de labyriathes, d'où découle une humeur qui trahit les presence, telles que la Sciophila mellemiene : 6° celles qui bebitent les jeunes ranches du Pia sylvestra sà elles causent die tumeurs dens lesquelles elles subissent er dernière métamorphose, telles que la pririe resinena; 7º celles qui se neurrisintéux dépons des jeunes pousses du même bre, dont elles occasionment souvent la ert per leur grand nombre, telles que le comm ductions: 8° colles qui attaquent s bourgeons des vignes, auxquelles elles emt les plus grands ràvages dans certains ys, telles que la Cockylis roserana; et P celles qui se nourrissent de plantes basses, et se métamorphosent dens une toile comrne, à l'instar des Yponomeutes, telles o l'Aspidia solandriana.

Les Platyomides formaient, ainsi que nous Perens délà dit , les Tortrices de Linné et n Pyrales de Fabricius; Latreille, le premier, en a fait une tribu perticulière sous la dénomination de Tordouses; mais il n'a formé aucun geare particulier dans ce grand groupe naturel. Les auteurs du Catalogue mestématique des Lépidoptères des environs de Fienne sont les premiers qui aient établi des lvisions dans le genre Tortrier de Linné; by rapportent 96 espèces qu'ils partagent 6 familles, qu'ils nomment Tortrices viyldes, metallica , flava, ferruginea, cinerea st obscurs. Hubner, qui a figuré avec plus on mains de vérité 350 Tordeuses, les partenn en 8 sections sous les dénominations de Tortrices vera , lateiva , gemina , noc-Buoldes, pyralidoides, pseudo-tortrices, mbyess et tinsicides, etc. Frolich. on 1828, dans un ouvrage sur les Tordeuses du Wartemberg, décrit 149 espèces de cette triber qu'il partage en 8 divisions particu-Mires ( Pseudo-tortrices virides et Veras tor-Frices examerata, lavigata, metallica, piseipelles, margine-punctala, speculares et mdate ), et en 26 groupes, auxquels il ne a donne pas de noms, ne les considérant que mme des sous-genres. Depuis cette époque, MM. Curtis, Stephens et Treitschke ont créé in assez grand nombre de genres dans cette triba , et la plupert d'entre eux ayant paru maturels ont été généralement adoptés. En 1834. Duponchel a donné une révision complète de la tribu qui nous occupe : il lui a assigné le nom de Platyomides. Il y a rapporté environ 300 espèces, qu'il a réparties dans 23 genres distincts, et il a trouvé les ca-

ractères de ces coupes génériques principalement dans la forme des palpes combinée avec celle des premières ailes, et subsidiairement dans la forme et les mœurs des chenilles. MM. le docteur Boisduval (Index methodicus) et Blanchard (Hist. nat. des Ins., 1845), tout en adoptant la plupart des genres de Duponchel, n'ont pas cru devoir conserver sa division des Platyomides, ea M. Blanchard, en particulier, a réuni cette tribu à celle des Pyraliens, et il en a sait sa famille des Pyralides. Enfin, en 1844, Duponchel (Cat. méth. des Lépid. d'Europe) a légèrement modifié son premier travail ea formant dans cette tribu 29 genres, dans lesquels il fait entrer plus de 400 espèces.

Nous allons terminer cet article en indiquant les divers genres que renferme la tribu des Platyomides: Xylopoda, Latr.: Nola. Leach; Sarrothripa, Dup.; Helias, Treit.; Tortrix, Linn. (Pyralis, Fabr.); Amphisa, Curt.; OEnophthira, Dup.; Ptycholoma, Curt.; Xanthosetia, Steph.; Argyroloza, Curt.; Peronea, Curt.; Glyphiptera, Dup.; Teras, Treit.; Phibalocera, Steph.; Hypercallia , Steph.; Aspidia , Dup. ; Anthistesia , Steph.; Penthina, Treit.; Sciaphila, Treit.; Padisca, Treit.; Sericoris, Treit.; Coccyx. Treit.; Carpocapsa, Treit.; Grapholitha, Treit.; Ephippiphora, Dup.; Phoxopteris. Treit.; Cochylis, Treit.; Argyrolepis, Steph.; et Argyroptera, Dup. (E. DESMAREST.)

PLATYOMUS (πλατύς, large; Εμος. épaule). ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Brachydérides, établi par Schænherr (Dispositio methodica, p. 109; Genera et species Curculionidum, synonymia, t. I, p. 632; VI, 1, p. 155), et composé d'une soixantaine d'espèces, toutes originaires de l'Amérique équinoxiale, parmi lesquelles nous citerons les suivantes: P. argyreus Linn., lactous, clarus F., puber Ol., lilialus III., auriceps Say, cultricollis, piscatorinus, Beskii, agonista, hystricosus Gr., Boisduvalii Schr., etc. Schoenherr a divisé le genre Platyomus en plusieurs sections qu'il caractérise ainsi : Tibias mutiques à l'extrémité; écusson petit, triangulaire. Élytres tuberculeuses, divergentes et acuminées à l'extrémité; épaules pointues et latéralement étendues. Élytres égales, non tuberculeuses, presque obtusément arrondies à l'extrémité; épaules obtusément anguleuses; écusson ou arrondi ou oblong. Élytres tuberculeuses, acuminées au sommet; épaules presque émoussées, anguleuses. Tibias antérieurs munis au sommet d'un ongle robuste et horizontal; écusson arrondi à l'extrémité. (C.)

PLATYONYCHUS (πλατύς, large; ονυξ, ongle). CRUST. — C'est un genre de l'ordre des Décapodes brachyures, établi par Latreille aux dépens des Cancer de Linné, des Portunus de Leach, et rangé par M. Milne Edwards dans la tribu des Portuniens. Les quatre espèces que ce genre renferme appartiennent aux côtes de France (trois) et à l'océan Indien. Comme type représentant ce genre, je citerai le Platyonychus latipes Herbst, pl. 21, fig. 196. Cette espèce est assez abondamment répandue sur nos côtes océaniques et méditerranéennes. (H. L.)

\*PLATIONIX (πλατύ; , large; τουξ, ongle). waw. — Genre d'Édentés fossiles indiqué par M. Lund (Ann. sc. nat., 2° série, t. XIII, 1860). (E. D.)

PLATIONIX (πλατύς, large; ενυξ, ongle). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatoceres et de la division des Apostasimérides baridides, créé par Schænherr (Dispositio methodica, p. 272; Genera et species Curculionidum, synonymia, t. III, p. 793; VIII, 1, p. 279), et qui a pour type une espèce de Cayenne: le P. ornatus Dej., Schr. Dejean, qui a adopté ce genre, en mentionne une seconde espèce du Brésil qu'il nomme P. tomentosus. (C.)

PLATIONIX, Reiche. 188. — Synon. de Sebaris de Castelnau. (C.)

PLATIOPES (miaris, large; ömn, face).

108.—Geure de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Melasomes et de la tribu des Pimeliaires, créé par Fischer (Entomologie de la Russie, Coleoptères, pl. 15, fig. 2 et 3), et adopté par Dejean, Hope et Solier (Annaies de la Societe entomologique de France, t. IV, p. 570). Sept espèces font partie de ce genre, savoir: P. teucographa F., granulata, pioctoleuca, collaris Fisch., Mongolica Fab, unicolor Esch., et Bassii Sol. Elles sont originaires de la Tartarie, de la Mongolie, de la Sibérie et de la Russie merisionale.

(C.)

\*PLATIPALPUS (marrie, large; palpus,

palpe). INS.—Genre de l'ordre des Diptères, famille des Tanystomes, tribu des Empides, établi par M. Macquart (Diptères du Nord) aux dépens des Tachydromies, dont il diffère principalement par les pattes, dont les cuisses antérieures et intermédiaires sont très reuflées, avec ces dernières denticulées.

M. Macquart (Histoire des Diptères, Suites à Buffon, édition Roret, t. I, p. 351) en cite et décrit vingt-trois espèces assez communes en France; telles sont les P. albiseta, niger, flavipalpis, annulipes, annulatus, bivittatus, flavipes, etc. (L.)

PLATYPETALUM (πλατύς, large, πίτελου, pétale), κοτ. PH. — Genre de la famille des Crucifères, tribu des Camélinés, établi par R. Brown (in Parry's coyage, CCLXVI). Herbes des régions arctiques de l'Amerique. Voy. cauciferes.

PLATYPEZA (πλατύς, large; πεζα, pied).

1883. — Genre de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères, tribu des Platy pézines, établi par Meigen, et adopté par Latreille (Fam. nat.) et par M. Macquart (Hist. des Diptères, Suites à Buffon, édition Roret, t. II, p. 17). Ce dernier en décrit dix espèces, toutes propres à l'Europe. Telles sont les P. fascata, rufiventris, subjasciata, brunnipennis, etc.

PLATIPEZINES. Platypezines. 181. —
Tribu de l'ordre des Dipteres, famille des
Athéricères, établie par l'allen et Meigen aux
dépens des Dolichopodes de Latreille. Ses
principaux caractères sont: Face large; pulpes cylindriques ou en massue; style desantennes apical, de trois articles; tarses pusérieurs ordinairement dilatés; ailes couchin;
trois ou quatre cellules posterieures; anale
ordinairement peu allongée.

Cette tribu se compose des trois genres mivants: Flatypeza, Meig.; Callomyna, Meig. et Opetia, Meig. Ces Diptères, assez rara, at trouvent la plupart au mois de septembre sur le feuillage des buissons et des hairs. On en a decouvert aussi quelques uns som la chapiteau de certains Champignons. (L.)

PLATYPHYLLUM (warte; large; piece, feunic), iss. — Genre de l'ordre des Orthopteres, tribu des Locustiens, groupe du Pierochrozites, établi par M. Audinel-Suviie liist. des Orth., Suites à Buffon, des Roret, p. 443). On en connaît 5 espirit (Fait, perspecialium, vindifolium, coris-

cabricolle et maculipenne), qui ha-

Amérique méridionale. (L.) TYPHYLLUM, Vent. (E. B., 1181). BOT. CR. — Syn. de Ramal-TYPODA. MAM. - Le prince Charles to (Saggio, 1831) indique sous cette untion une famille de Mammifères sex comprenant principalement le withorhynque. Voy. ce mot. (E. D.) Prodes. Platypoda. ois. - Lacems sa Méthode ornithologique, établit une sous-division qui comprend renux dont les doigts extérieurs sont s presque toute leur longueur; par ma, les Calaos, les Momots, les Al-Martins-Pêcheurs, les Todiers, les set les Guépiers. Cette sous - diviaspond en grande partie à l'ordre bes de M. Temminck. (Z. G.) ATTPODIUM, Vog. (in Linnaa, 🔔 BOT. PH. — Syn. de Callisemæa,

TIPRIA (πλατύς, large; πρίον, scie). Biere de l'ordre des Coléoptères mères, tétramères de Latreille, de le des Cycliques et de la tribu des mhispites, créé par M. Guérin Méneme zoologique, 1840, p. 139), qui se des cinq espèces suivantes : P. perinacea Gl, echidna, coronala et mar.; trois sont originaires des Indes s et deux du Sénégal. Leur corps letations épineuses sur les côtés set des élytres; leurs antennes ngles, et les trois derniers articles Ms ensemble, ce qui porte à neuf o de ces articles. FYPROSOPUS (πλατύς, large; πρόce), us. - Genre de l'ordre des pentamères, de la famille des res et de la tribu des Staphyli-66 par Mannerheim (Brachélytres. lapté par Dejean (Catalogue, 3º éd., I par Erichson (Genera et sp. Stam, p. 292). Ce dernier lui donne tières : Antennes droites; languettes peraglosses nulles; tous les palpes . Ce genre se compose des cinq esrantes: P. Beduinus Nord., Senegaj., elongatus Man., Indicus et Dej. Les deux premières sont profrique, les deux dernières à l'Asie,

et la troisième, qui en est le type, se trouve dans les provinces méridionales de la Russie. Steven lui a donné le nom générique de Metopius. (C.)

PLATYPROSOPUS, Chevrolat (Coléopt. du Mexique, 1 cent. f. 3). ins. — Synon. d'Oxygona, Chevr., Dejean. (C.)

\*PLATYPTERIA, Jard. et Selby. ois. — Synonyme de Muscipeta (Moucherolle), Cuv.; Platyrhynchus, Vieill., genre établi sur le Muscicapa melanoptera (Gmel.). (Z. G.)

\*PLATYPTÉRIDES. Platypteridæ. 1885.

— Tribu de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, établie par Duponchel (Catal. des Lépid. d'Eur., p. 85), qui la caractérise ainsi: Corps assez grêle. Tête large, aplatie sur le vertex. Yeux écartés. Palpes très petits, presque coniques. Trompe courte et membraneuse lorsqu'elle existe. Antennes pectinées dans les mâles, ciliées ou presque filiformes dans les femelles. Ailes grandes relativement au corps.

Chenilles glabres, à quatorze pattes seulement; les anales sont remplacées par une queue relevée en pointe tronquée et immobile. Ces Chenilles vivent sur les arbres dans les bois, et se filent un cocon à clairevoie entre des feuilles à demi roulées. Leurs chrysalides sont tachetées de blanc ou bleuâtres.

Duponchel n'a compris dans cette tribu que deux genres, qui sont: Cilix, Leach; et Platypteryx, Lasp. (L.)

PLATYPTERIS, DC. (Prodr., V, 617). BOT. PH. — VOY. VERBESINA, Less.

\*PLATYPTERUS (πλατός, large; πτέρον, aile). IRS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Féroniens, établi par de Chaudoir (Tableau d'une nouvelle subdivision du genre Feronia, Extrait des Mémoires de la Soc. imp. des nat. de Moscou, 1838, p. 10, 17), et qui est formé des Pterostichus Panzeri et pinguis Dej. Le premiet habite l'Autriche, et le second le Piémont, la Suisse. (C.)

PLATYPTERYX (πλατός, large; πτίρυξ, aile). 18.5.— Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Platyptérides, établi par Laspeyres (Sesiæ Europ.
icon. et descript. illustr., 1801). Duponchel, qui a adopté ce genre (Catalogue des
Lépidoptères d'Europe, p. 16), lui donne pour

caractères: Antennes pectinées dans le mâle, dentées ou ciliées dans la femelle. Trompe courte, membraneuse, à filets disjoints. Ailes étendues horizontalement dans le repos, et les inférieures étant alors à peine cachées par les supérieures dont le sommet est courbé en faucille.

Les espèces de ce genre, au nombre de six, ont été réparties en deux sections caractérisées, la première par les ailes supérieures dentelées (*Platypteryx*, Steph.), la seconde par les ailes supérieures entières (*Drepana*, Steph.).

Les Platypleryx sont répandus dans la France et l'Allemagne où on les trouve depuis mai jusqu'en septembre. Un des plus communs est le Platypt. falcula Lasp., etc. (Phalæna id. Linn., la Faucille Engram.).

(L.)

PLATYPUS. MAN. — Synonyme d'Ornithorhynchus (voy. ce mot), d'après Shaw (Natural. misc., 1799). (E. D.)

PLATYPUS, Brehm. ots. — Synonyme de Fuligula, Stephens, genre de la famile des Canards, établi sur le Canard morillon (Anas cristata Linn.) (Z. G.)

PLATYPUS (πλατύς, large; ποῦς, pied). 138. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétamères, de la samille des Xylophages et de la tribu des Scolytaires, créé par Herbst (Coléopt., t. V, 49, fig. 3), adopté par Dejean (Catalogue, 3º éd., p. 333) et par Latreille (Genera Crust. et Ins., t. 11, p. 276). Ce dernier lui donne pour caractères : Massue des antennes commençant au sixième article, très comprimée, à anneaux peu ou point distincts; articles des tarses entiers, longs; corps linéaire; élytres tronquées. Vingt et une espèces sont comprises dans ce genre : dixhuit sont originaires d'Amérique, deux d'Afrique et une d'Europe; et nous citerons parmi celles-ci les suivantes : P. cylindrus F., flavicornis Ol., et compositus Say. Ces Insectes vivent dans le bois carié. La larve n'a pas été décrite. (C.)

\*PLATYPYGA (π'ατνς, large; πνγή, fesse). μαμ. — Illiger (Syst. mam. et av., 1811) a créé sous cette dénomination un groupe de Rongeurs qui rentrent dans le genre naturel des Agoutis. Voy. ce mot. (E. D.)

\*PLATYRHINUS (πλατύ; , large; ρίν , Bez). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la samille des Curculisnides orthocères et de la division des Anthribides, créé par Clairville (Entomologie Edvetica, t. I, p. 112, t. 14), adopté per Schenherr (Genera et sp. Curculion. syn., t. I, p. 166; t. V, p. 230). Il se compess de 17 espèces : une est propre à l'Europe; toutes les autres appartiennent à l'Amérique équinoxiale. Nous citerons comme en faisset partie les sujvantes : P. latirostris, aculestu. clavicornis, maculatus F., brevicornis Say, albosparsus Im., leopardinus Schr., etc. La première, type du genre, se trouve quéquefois à Fontainebleau, au mois de juia, dans l'intérieur des Hêtres cariés. C'est l'en des plus grands Curculionites du pays: il a environ 15 millimètres de longueur sur 5 de largeur. Son corps est noir; sa tête et l'estrémité sont d'un blanc sale; sa trompe est large, courte, et ses yeux sont très suilants. (C.)

\*PLATYRHOPALUS (πλατύς, large; μέσπαλον, massue). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétérotarses, de la famille des Xylophages et de la tribu des Paussides, établi par Westwood (1844, p. 161, 162, pl. 88), et qui renferme 8 espèces des lades orientales. Nous citerons principalement les P. suturalis, Meltii et aplostrifer West. (C.)

\*PLATYRHYNCHUS, Mégerle. ms. Synonyme de Chlorophanus. (C.)

PLATYRHYNCHUS (πλατός, large; μός, χος, bec). παπ. — Fr. Cuvier (Dict. sc. not., t. XXXIX, 1826) a créé sous cette dénomination un genre de Carnassiers amphibies, formé aux dépens de l'ancien groupe naturel des Phoques.

Les caractères des Platyrhynchus sont: Trente-six dents, savoir : vingt à la michoire supérieure (six incisives, deux canines, douze molaires), et seize à l'inférieure (quatre incisives, deux canines, dix admires); les molaires n'ayant de pointe secudire qu'à leur partie antérieure, et les incisives pointues; la région cérébrale tris élevée; le museau élargi.

Une seule espèce entre dans ce groups: c'est le Platyrhynche leoninus Fr. Cuv. (loco citato), Lion number leoninus Fr. Cuv. (loco citato), Lion number Stell., Forster, Cook, Pernetti, Buffon. Sa longueur varie de 6 à 10 pieds, et son corps est entièrement revêtu d'un pelage saure brunâtre. Le mâle a une sorte crinière se

M'cou, qui lui couvre une partie des épaules at de la tête. Les membranes qui réunis**mt lão doigs sont noires, alast qu**e les mous**hes, qui, dit-on, blanchisse**nt en vieilleuit. Les ongles des membres antérieurs ne très petits et manquent en partie. La ik des måles ressemble å un fort mugissemi: celle des jeunes, beaucoup faible et s douce, à cependant le même caractère. D'abrès les voyageurs naturalistes, le Lion arie se rencentreraft, comme l'Ours madans les mers australes et dans les mers (E. D.) PLATYRHYNQUE. Platyrhynchus (#1ak, large; μέγχος, bee). οπ. — Genre de famille des Muscicapidées dans l'ordre Passereaux, créé par Desmarest et établi sur des espèces qui sont caractérisées par un bec court, très déprimé, très élargi, à mandibule supérieure fortement échancrée 🖥 la pointe, garni à sa base de longues soles raides ; des narines étroites percées sur les seôtes du bec; des tarses courts, médiocres,

La plupart des Platyrhyaques ont été sunfondus avec les Todiers et les Gobedientes, dont ils différent complétement since plusieurs rapports. Tous sont des oisemux intertropicaux. On dit leur chant apréble. Leur nouvriture consiste en Insertes ailés, qu'ils saisissent au vol, en s'élesquat des branches des buissons ou des arbres au milieu desquels ils se tiennent cachés et ambusqués.

Le type de ce genre est le PLATTAHTRQUE SEUR, Pl. fuscus Vieill. (Gal. der Ois., pl. 126). Son plumage est d'un brun jaunâtre, avec la tête d'un gris plombé, une bande-lette sur le vertex et la gorge blanches. Il liabite le Sénégal et, dit-on, aussi le Brésil.

On y rapporte encore le Platyreurque camendum, Pl. cancromus Temm. (pl. col., 42, f. 2), du Brésil. — Le Petit Platyreurque; Pl. pusillus Swains., du Mexique. — Le Platyreurque pullata, Muscicapa pullata Ch. Bonap., de l'Amérique méridionale. — La Platyreurque de vanikono, Pl. vanikorosis Quoy et Gaim. (Voy. de l'Astr., pl. 5, f. 1). — Le Platyreurque a tête bleue, Todus cyanocophalus Quoy et Gaim. (Voy. de l'Astr., pl. 5, f. 4), de la Nouvelle-Guinée.

Plusieurs autres espèces dont en avait

fait des Platyrhynques en ont été séparées pour être placées dans d'autres genres. Ainsi, celle que M. Swainson avait d'abord nommée Plat. Coylanonsis, est devenue plus tard pour lui le type de son genre Cryptolopha; le même auteur a placé le Plat. perspicillatus de Vicillot dans son genre Leucocera; le Plat. olivaceus (Desmarest) est devenu le type du genre Cyclorhynchus (Sunderval); les Plat. nasulus et Horsfieldii Vicillot sont devenus des Eurylaimes; les Plat. regius (espèce figurée dans l'atlas de ce Dictionnaire, OISEAUX, pl. 8, fig. 1) et paradisii ont été rangés, le premier, avec les Moucherolles par G. Cuvier, le second parmi les Tchitrecs de Lesson; enfin, ce dernier a encore pris le Plat. collaris de Vieillot, ou Musc. melanoptera Gmel., pour type de son genre Bias. (Z. G.)

PLATYRRHININS. Platyrrhini (πλατύς, aplati; ρίν, nez). MAN. — Ét. Geoffoy Saint-Hilaire (Mém. du Muséum) a appliqué ce nom aux Singes du nouveau continent, qui ont pour caractère principal d'avoir les narines non saillantes et séparées par un espace habituellement plus large que dans les Singes du nouveau monde, ce qui fait paraître leur nez déprimé. Tels sont les Alouates, Atèles, Eriodes, Sajous, Sakis, Ouistitis, etc. Voy. ces divers mots et l'article singes. (E. D.)

PLATYSCELIS (πλατός, large; σπέλος, jambe). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Blapsides, établi par Latreille (lègne animal de Cuvier, t. V, p. 21) et adopté par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 210). Il est formé des 6 espèces suivantes: P. hypolithos Pall., rugifrons, melas, gages, femoralis et phylacoides Pisch. Elles appartiennent à la Russie méridionale, à la Sibérie et à la Songovie. On les trouve à terre ou cachées sous les pierres. (C.)

PLATYSCÈLB. Platyscelum. ARACH.— Voy. PALPIMANE. (II. L.)

\* PLATYSCHYSTA. MAN. — M. Otto (Nov. Act. nat. Curios. Bonn., XVII) indique sous cette dénomination un petit groupe de Mammifères carnivores de la division des Viverra. (E. D.)

\*PLATYSEMA (πλατίς, large; σῆμα, étendard). 307. PR. — Genre de la famille

des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Phaséolées, établi par Bentham (in Annal. Wiener. Mus., II, 122). Arbrisseaux des bords du fleuve des Amazones. Voy. LÉGUMINEUSES.

PLATYSMA (πλατός, large). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Fétoniens, établi par Bonelli (Observations entomologiques tableau) sur le Carabus niger de F., espèce européenne que Dejean réunit à ses Pterostichus. (C.)

PLATISMA (πλατύς, large). 1885. — Genre ou sous-genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Féroniens, proposé par Sturm, et que Dejean n'a adopté que comme division du grand genre Féronie. Voy. ce mot. (C.)

PLATYSOMES, Platysoma, Latr. 188.
— Syn. de Cucujipes, Casteln. (C)

PLATYSPERMUM ( $\pi$ ) $\alpha \tau v_{5}$ , large;  $\sigma \pi i \rho \mu \alpha$ , graine). Bot. PH. — Genre de la famille des Crucifères, tribu des Camélinées, établi par Hooker (*Flor. Bor. Amer.*, I, 68, t. 18). Herbes de l'Amérique boréale. Voy. CRUCIFÈRES.

PLATYSPHÆRA, Dumort. Bot. ca. — Voy. SPHÆRIA. (LÉV.)

PLATYSTE. Poiss. — Nom donné par Bloch au genre Asprède.

\*PLATYSTEMON (πλατύς, large; στήμων, filament). sot. ps. — Genre de la famille des Papavéracées, tribu des Platystémonées, établi par Bentham (in Horticult. Transact. N. Scr., I, 405). Herbes de la Californie. Voy. FAPAVÉRACÉÉS.

\*PLATYSTÉMONÉES. Platystemonea.
BOT. PH. — M. Endlicher établit dans les Papavéracées trois tribus, dont une, celle des
Platystémonées, nous a paru ne devoir former qu'une division d'un ordre un peu
moins élevé. Voy. PAPAVÉRACÉES (AD. J.)

\*PLATISTERNUS (πλατύ;, large; στίρνον, sternum). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Lougicornes et de la tribu des Lamiaires, établi par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 362) sur le Cerambyx hebræus de F., Ol., espèce qui habite la Guiane française. (C.)

\*PLATYSTETHUS (πλατύς, large; στ7θος, poitrine). iss. — Genre de l'ordre des Co-

léoptères trimères, de la famille des Brachélytres et de la tribu des vrais Oxytéliniens, créé par Mannerheim (Brachélytres, p. 46), adopté par Dejean (Catal., 3° édit., p. 77), et par Erichson (Genera et sp. Staphylinerum, p. 781). Ce genre renferme les 7 epèces suivantes: P. morsitans, cornutus Ge., nodifrons Sahl., spinosus, spiculus, Americanus Er., et politus Dej. Les 4 premières sont originaires d'Europe, et les 2 dernières de l'Amérique septentrionale. (C.)

\*PLATYSTIGMA (πλετύς, large; στύριο, stigmate). ΒΟΤ. PH. — Genre de la famille des Papavéracées, tribu des Platystéments, établi par Bentham (in Horticult. Transet. N. Ser., I, 407). Herbes de la California. Voy. PAPAVÉRACÉES.

PLATYSTOMA (πλατύς, large; evina, bouche). 185. — Genre de l'ordre des Diptires, famille des Athéricères, tribu des Mescides, sous tribu des Ortalidées, établi per Meigen, adopté par Latreille (Fam. not.) de par M. Macquart (Hist. des Dipt., Suite à Buffon, édit. Roret, t. II, p. 644). Ce dennier auteur en cite et décrit sept aspices, parmi lesquelles nous citerons comme type le Platystoma seminationis Latr. (Dictys il. Fab.), assez commun en France, ser les buissons et à terre.

\*PLATYSTOMUS, Swains. oss.—\$700nyme d'Erolla, Less.; Eurylaimus, Tenn. (Z. G.)

\*PLATYSTYLA (πλατύς, large; στόλες, style). INS. — Genre de l'ordre des Diptires, famille des Athéricères, tribu des Muscides, sous-tribu des Loxocérides, établi per M. Macquart (Hist. des Dipt., Suites à Defon, édit. Roret, t. 11, p. 374) aux dipus des Loxocera de Meigen. L'espèce type d'unique, Plat. Hoffmanseggii, a été trande dans le nord et le midi de la France.

\*PLATYSTYLIS (πλατύς, large; sultes style). 2017. PH. — Genre de la famille de Orchidées, tribu des Pleurothaltées, établi par Blume (Bijdr., 389, fig. 34). Herbu de Java. Voy. οκοπούες.

\*PLATYSTYLIS, Sweet ( Flor. Gard, t. 239). Bot. PH. — Syn. de Orden, Tournef.

\*PLATYSUS (πλατύς, large). ms. — Genre de l'ordre des Coléoptères à miles hétéromères, à femelles pentamères, de la famille des Cucujipes et de la tribu des Cobl par Erichson (Wiegm. Arch., p. 216), et qui a pour type le la Nouvelle-Hollande, le P. (C.)

FARSUS (πλατύς, large; τάρms. — Genre de l'ordre des istramères, de la famille des s gonatocères et de la division idrides, créé par Schænherr . Curculion. syn., t. V, p. 921), sprend qu'une espèce, le P. seich. Elle n'a encore été trouvée he. (C.)

FMRIX (πλατύς, large; θρίξ, —M. Pictet (Schweiz. Not. Ges., se ce nom à un petit groupe de (E. D.)

MAA. Dejean. INS. - Syn. de Leporte, Erichson. (C.) POMUS (πλατύς, large; τόμη, - Genre de l'ordre des Commères, de la famille des La-B' de la tribu des Scarabéides dabli par Mulsant (Hist. nat. b France, 1842, p. 310). L'es-P. sabulosus Dej., Muls., se le midi de la France. (C.) TRACHELUS (πλατύς, large; . ins. - Genre de l'ordre res tétramères, de la famille sides gonatocères et de la dimBobides, établi par Schoenherr D. Curculionid. syn., t. 7, 1. me espèce de Siam, le P. pis-

RA (πλατύς, large; οὐρά, queue).

• de l'ordre des Diptères, fapulaires, tribu des Tipulaires

• labli par Meigen et adopté par

· (Hist. des Dipt., Suites à Buf
• ret, t. I, p. 140). On en con
• spèces, qui vivent toutes en

Allemagne (Plat. marginata,

ralis, fasciata, discoloria, etc.).

(L.)

BRUS, Swains. ois. — Synon.

et Sylviaxis, Less. (Z. G.)

BRA (πλατύς, large; ζῶμα, eur. G. — Genre de Fougères de s Gleichéniacées, établi par R.

r., 160). Petites Fougères de la llande. Voy. GLEICHÉNIACÉES.

ELIA. BOT. CR. — Genre de la

famille des Mousses, tribu des Bryacées, établi par Bridel (Bryolog., 1, 552, f. 1). Mousses terrestres des Antilles.

PLE

\*PLAZERIUM, Willd (Msc.). Bot. PH.— Syn. d'Eriochrysis, Palis.

PLEA. INS. — Genre de l'ordre des Hémiptères bétéroptères, tribu des Népiens, famille des Notonectides, établi par Leach (Linn. Transact., XII). L'espèce type, Plea minutissima (Notonecta id. Fabr.), se trouve dans les eaux stagnantes.

PLÉBÉIENS. Plebii. 188. — Nom que Linné donnait à une des divisions du genre Papillon. Voy. ce mot.

PLÉCOPODES. Plecopodæ. roiss. — M. Duméril donne ce nom à une famille de Poissons qui correspond à celle des Gobioïdes de G. Cuvier.

PLÉCOPTÈRES. Plecoptera. Poiss. — Famille établie par M. Duméril (Zool. analyt.), et qui renferme les genres Cycloptère, Cyclogastre et Lépadogastre que G. Cuvier a placés dans des familles différentes. Voy. ces mots.

PLECOTUS. MAN. — Nom latin du genre Oreillard. Voy. ce mot.

PLECTANE. Plectana. ARACHN. — Voy. GASTÉRACANTHE. (H. L.)

PLECTANEIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Apocynacées, tribu des Plumériées, établi par Dupetit-Thouars (Gen. Madagasc., n. 38). Arbrisseaux de Madagascar. Voy. APOCYNACÉES.

PLECTANTHERA, Mart. et Zuccar. (Nov. gen. et spec., I, 39, t. 36). Bot. PH.—Synonyme de Lucemburgia, St-Hil.

PLECTES, Fischer de Waldheim. IRS.—
Suivant certains auteurs, ce genre est synonyme des genres Carabus ou Pterostichus, et ne formerait qu'une division établie dans l'un ou l'autre de ces genres. (C.)

\*PLECTOCOMIA (πλιπτός, entrelacé; κόμη, chevelure). Βοτ. PR.— Genre de la famille des Palmiers, tribu des Lépidocarynées, établi par Martius et Blume (in Schultes f. syst. VII, 1333). Palmiers de Java. Voy. PALMIERS.

PLECTOGNATHES. Plectognatha (πλεπτός, entrelacé; γπάθος, màchoire). Poiss.— Sixième ordre des Poissons osseux ou fibreux établi par G. Cuvier (Règ. an., t. II, p. 366) pour des Poissons qui ont de grands rapports avec les Chondroptérygiens (voy. ca mot). Leur principal caractère distinctif tient à ce que l'os maxillaire est soudé ou attaché fixement sur le côté de l'intermaxillaire qui forme seul la mâchoire, et à ce que l'arcade palatine s'engrène par suture avec le crâne, et n'a par conséquent aucune mobilité. Les opercules et les rayons sont en outre cachés sous une peau épaisse, qui ne laisse voir à l'extérieur qu'une petite fente branchiale. On ne trouve que de petits vestiges de côtes; les vraies ventrales manquent; le canal intestinal est ample, mais sans cœcums, et presque tous les Poissons qui composent cet ordre ont une vessie natatoire considérable.

Les Plectognathes ont été répartis en deux familles, qui sont: les Gymnodontes et les Sclérodermes. Voy. ces mots. (M.)

\*PLECTORHAMPHUS, G.-R. Gray. ois.
— Synonyme de *Plectorhyncha*, Gould, qui
lui est antérieur. (Z. G.)

\* PLECTORHYNQUE. Plectorhyncha.
ois.—Genre de la famille des Melliphagidées
et de la sous-famille des Mélithreptinées,
établi par M. Gould sur un Oiseau de l'Australie (Plect. lanceolatus Gould) qui a quelques rapports avec les Philédons. (Z. G.)

PLECTORHYNQUE. Plectorhynchus (πλεπτός, tresse; ρύγχος, bec). Poiss. — Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Squamipennes, établí par Lacépède (t. III, p. 135), qui n'y rapporte qu'une seule espèce, Plectorhynchus chetodonoides. Elle habite la mer des Indes. G. Cuvier n'a pas mentionné ce genre dans son Règne animal.

PLECTRANTHE. Plectranthus ( #17/14τρον, éperon; ανθος, fleur). Bot. PH. -Genre de la famille des Labiées, de la Didynamie gymnospermie dans le système de Linné. Il a été établi par L'Héritier pour des plantes comprises précédemment parmi les Ocymum. Il est formé d'espèces herbacées, sous-frutescentes ou frutescentes. presque toutes propres aux parties les plus chaudes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie, entièrement étrangères à l'Amérique; dont les sleurs, réunies en saux verticilles peu serrés, rapprochés eux-mêmes en grappe lâche, présentent les caractères suivants: Calice campanulé, à 5 dents égales, ou dont la supérieure plus grande, accrescent après la floraison. Corolle à tube dépassant le calice, pourvu à sa base et en dessus d'une bosse ou d'un éperon; à limbe

bilabié, la lèvre supérieure offrant trois en quatre lobes, tandis que l'inférieure est entière, ordinairement plus longue et caucave. 4 étamines didynames, déclinés; style divisé au sommet en trois branches courtes, presque égales, subulées, terminées par des stigmates très petits.

M. Bentham, dans sa Monographie des Labiées, décrit 39 espèces de ce genre. Dans ce nombre il en est une que nous crepus devoir décrire en quelques lignes.

1. PLECTRANTHE FRUTESCENT, Plectranting fruticosus L'Ilérit. (Germanea urticifalie Lam.). Ce joli arbuste est originaire du me de Bonne-Espérance; il est assez commun dans nos jardins. Sa tige frutescente s'elère à environ un mêtre et donne des rament pubescents; ses seuilles sont pétiolées, enles, presque en cœur, doublement denties, à peu près glabres, les florales déséntrant en bractées; ses seurs d'un beau bien légérement violacé forment des grappes làches paniculées; elles sont au nombre de aix à chaque saux verticille; l'éperon de la cardie se montre hors du calice que dépasse des fois environ son tube brusquement count la lèvre supérieure est réfléchie, très grande, brièvement quadrifide ; l'inférieure est plus courte, concave. Cette plante demande une terre légère et une exposition méridionale; elle redoute l'humidité. Elle est d'erannis. On la multiplie, soit de graines qu'en sème au printemps sous châssis, soit de boutures qu'on fait en été. - On cultire su le Plectranthus nudiflorus Willd., petite plante élégante, connue dans les jardins sous le nom de Basilic de la Chine. (P.D.)

\*PLECTRANTHÉES. Plectranthes. set.
PH. — Dans la tribu des Ocymoldées de la famille des Labiées, les unes ont le labe ferieur de la corolle à peu près égal set autres et plane; les autres, allongé et encave. De la leur division en Moschonnin d'Plectranthées. Toutes sont des plantes trajicales; les premières disséminées sur teut la terre, les secondes particulières à l'anche continent.

(As. J.)

PLECTRIS (\*\*)7xxp \*, éperon). Mo-Genre de l'ordre des Coléoptères peannires, de la famille des Lamellicornes de la tribu des Scarabéides phyllophages, of par Lepeletier de Saint-Fargeau et Servil (Encyclopédie méthodique, 1825, L 14, 169), et adopté par Dejean (Catal., 3º éd., 79), qui en mentionne 12 espèces, dont 11 Loriginaires de l'Amérique équinoxiale et mie est propre à l'Asie (Indes orientales). Castel pau (Hist. nat. des Anim. articul., 1. p. 143), écrit ce nom Flectus. Le B. la Pl. tomentosa des auteurs, se trouve Brisil. Ce genre offre pour caractères seipoux: Antennes composées de 9 arti-12 pelpes labiaux courts; palpes maxilas à dernier article long, cylindrique; allengés, filiformes; jambes postémunies d'un long appendice crochu paintu ; crochets antérieurs égaux ; crole intermédiaires inégaux. PLECTRITIS. BOT. PH. - Genre de la fain des Valérianées, établi par De Candolle Valerian., 13; Prodr., IV, 631). s de la Californie. Voy. VALERIANEES. PLECTROCARPA (πληκτρον, lanière; mas, fruit). sor. PH. — Genre de la famille Zynouhyllées, tribu des Zygophyllées les, établi par Gillies (ex Hooker et M. Miscell., III, 166). Herbes des Me de Bonnaire. Voy. ZYGOPHYLLÉES. EECTROCERUM ( mlixtpor, éperon;

ECTROCERUM (πλίπτρον, éperon; corne). INS. — Genre de l'ordre des laptères subpentamères, tétramères de pille, de la famille des Longicornes et la tribu des Cérambycins, formé par una (Cotal., 3° éd., p. 356) sur une les de Saint-Domingue qu'il nomme P. édiatum Dej., et que cet auteur a condens avec le Callidium spinicorne Ol., des voisine du même pays et qu'on doit porter à ce genre.

(C.)

Bacini des Chatomys de M. Gray (Proc. L. sec. Lond., 1842).

La sête de cet animal est médiocre, le spent plat, le nez relevé, les yeux pele les ereilles externes presque nulles; la son est prenante; les pattes sont médioment terminées par quatre doigts presque paix munis d'ongles forts et arqués; tout sasps est couvert de piquants qui ne sont sandlangés de poils.

Lo crâne diffère de celui des Hystriz et a Synethères, parce qu'il n'est pas renflé; a sapproche, seus ce point de vue, davantage de celui des Sphiggures et des Éréthizons; mais il se distingue de tous ceux des Ilystricins connus par la largeur de sa région frontale. Les molaires, au nombre de quatre de chaque côté, à chaque mâchoire, ne sont pas composées comme celles de tous les autres Hystricins; elles rappellent plutôt, avec un peu plus de complication, celles des Nelomys.

PLE

L'espèce type de ce genre, Plectrochærus Moricaudi Pictet (Chætomys spinosus Gray), provient de Bahia. Les piquants qui recouvrent la peau de cette espèce sont d'un brun plus ou moins foncé avec leur base blanchâtre; les pattes sont brunes; la queue est d'un gris noirâtre. (E. D.)

\*PLECTRODERA (πληπτρον, éperon; δέρη, cou). 183. — Genre de l'ordre des Co-léoptères subpentamères, tétramères de Latribudes Lamiaires, établi par Dejean(Catal., 3° édit., p. 367) sur le Lamia scalator F. La L. vittator F., les Tæniotes Buquetii Tarlé et quadritæniator White, nous semblent devoir rentrer dans ce genre. La première se trouve à la Louisiane, la deuxième à Campêche, la troisième au Mexique et la quatrième à Guyaquil. (C.)

\*PLECTROMERUS, Dejean (Cat., 3, p. 358). rs. — Synonyme de Curius, Newman. (C.)

PLECTRONIA (πλήμπρον, lanière). BOT.

PH.—Genre de la famille des Rubiacées-Cofféacées, tribu des Psychotriées-Cofféées, établi par Linné (Mant., 6). Petits arbustes du Cap et de l'Afrique tropicale. Voy. BUBIACÉES.

PLECTROPHANE. Plectrophanes (πληπτρον, éperon; φαίνω, montrer). 018. — Genre de la famille des Bruants (Emberizidæ, Vig.), dans l'ordre des Passereaux, caractérisé par un bec court, conique, arrondi sur l'arête qui entame les plumes du front, à bords légèrement rentrés; des narines ovalaires, en partie couvertes de plumes; un tubercule osseux au palais; des ailes longues, pointues; une queue médiocre, un peu fourchue; des pieds grêles; l'ongle du pouce long et presque droit, comme celui des Alouettes.

Les Plectrophanes ont été séparés des Bruants par Meyer; ils répondent à la section des Bruants éperonniers de M. Temminck, et Vieillot en a fait des Passerines. Si, par quelques uns de leurs caractères. ils tiennent aux Bruants; s'ils ont, comme ceux-ci, un bec fort et conique et le palais tuberculeux, sous beaucoup d'autres rapports, ils se rapprochent des Alouettes. Ils ont l'ongle droit, le plumage grivelé, et jusqu'aux habitudes de ces dernières. Les Plectrophanes, en effet, vivent sur le sol, y passent la nuit, et ne se perchent que rarement. Leur démarche se fait avec régularité et nullement par sauts, comme chez les Bruants. Ils courent fort vite; leur vol est puissant et a beaucoup d'analogie avec celui des Alouettes. Ils se nourrissent de graines de plantes alpestres et d'Insectes à l'état parfait ou à celui de larves. Le chant de ces Oiseaux est court, saible et sans nul agrément. Ils le font entendre depuis la fin de mai jusque vers le milieu de juillet, et souvent pendant la nuit. Leur cri d'appel est doux et assez agréable; mais celui de la frayeur ou de l'inquiétude est, au contraire, aigre et fort. Ils nichent en mai, et posent leur nid soit par terre, dans des terrains marécageux et élevés, soit dans les crevasses des rochers. Ce nid, extérieurement composé d'herbes sèches, est doublé à l'intérieur de plumes de Gélinottes et de poils de Renards. La ponte est de quatre à six œuss d'un blanc cendré ou roussatre, avec des taches et des stries noires et brunes.

Les Plectrophanes sont européens et habitent presque exclusivement les régions boréales du pôle, d'où ils émigrent en hiver, souvent en compagnie des Alouettes. On n'en connaît que deux espèces.

Le PLECTROPHANE DE LAPONIE, Pl. Laponica Meyer, Emberiza calcarata Temm. Le vieux mâle en noces a le plumage d'un noir profond et comme velouté; des sourcils blancs; le cou en dessus ferrugineux; les deux rectrices externes marquées d'une tache blanche cunéiforme, et le bec jaune.

Il habite la Laponie et d'autres contrées montueuses du Nord, et se montre, dans ses migrations, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et en France.

Le Plectrophane des neiges, Pl. nivalis Meyer, Emb. nivalis Linn. (Buff., pl. enl., 497, f. 1). Dans son plumage de noces cette espèce a la tête, le cou, toutes les parties inférieures, les grandes et les petites rectrices alaires et la moitié des rémiges

d'un blanc pur; tout le reste du plumage blanc. La femelle a du roux dans son plamage, et le noir moins pur.

Cette espèce est très commune dans l'Amérique du Nord, au Spitzberg, en Islandest en Allemagne, et s'avance jusqu'en France. Plusieurs individus ont été pris, pendant les hivers de 1844 et de 1846, dans les environs de Paris. (Z. G.)

PLECTROPHORE. Plectrophorus (visteor, éperon; popes, qui porte). noll.—Gent
de Mollusques gastéropodes pulmonés, àmille des Limaciens, établi par Férance
(Mollusques terrestres et fluviatiles) sux éspens des Testacelles. Voy. ce mol.

PLECTROPHORUS (#XXXTPOF, CPETO); φέρος, qui porte). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères tetramères, de la famille de Curculionides gonatocères et de la division des Brachydérides, créé par Schæherr (Dispositio methodica, p. 107; Genera et sp. Curculion. syn., t. I, p. 611; t. VI, p. 109), et qui se compose d'une dizaine d'aspires de l'Amérique équinoxiale. Les types set les P. lutea Schr. et serrimanus Dej. Ils proviennent de la Guiane française. Ces la sectes ont le corps court et arrondi, le tite large, triangulaire, étroitement sillemit dans sa longueur; leurs tibias antidis sont dentés sur le bord, et armés d'une grande dent, qui est située près de l'a-

\*PLECTROPHORUS, J.-E. Grey. ess.
— Synonyme de *Ithaginis*, Wagler; Perdir,
Temm.; genre de la famille des Perdir.
Voy. ce mot. (Z. 6.)

PLECTROPOME. Plectropomus («Ιστρο», éperon; πῶμα, couvercle). rois. — Genre de l'ordre des Acanthoptérygisse, he mille des Percoldes, établi par G. Grain' (Règne animal, t. II, p. 142). Les Plustepomes ressemblent aux Serrans par la fame, les nageoires, les dents et les épines de l'epercule; ils n'en différent que par le prépercule, dont le bord, autour et au-dennét l'angle, est divisé en dents plus ou moins grosses, dirigées obliquement en avant é plus ou moins semblables à celles d'ut roue d'éperon. Leurs écailles sont paint, ailées, et s'étendent assez loin sur les the geoires verticales.

MM. G. Cuvier et Valenciennes (Bank) des Poissons, t. Il, p. 317) citent et éternes treize espèces dece genre qui toutes habitent les mers des pays chauds. Telles sont les Plectropomus melanoleucum (Bodianus melanoleucus Lacép.), leopardinum (Holocentrum leopardus Lacép.), Hispanum, Brasilianum, etc. (M.)

\*PLECTROPTÉRINÉES. Plectropterinæ.

ois. — Sous-famille de la famille des Analidées dans l'ordre des Palmipèdes, établie
par G.-R. Groy pour des Oiseaux qui se distinguent des Oies ordinaires par l'éperon corné
qu'ils ont aux ailes. Les genres Anseranas,
Plectropterus, Sarkidiornis et Chenalopex
font partie de cette sous-famille. (Z. G.)

PLECTROPTERUS, ois. — Genre établi par Stephens dans la famille des Canards (Anatidées) sur l'Oie de Gambie (Anas gambensis Linn.). — Synonyme de Anatigralla, Lafr. (Z. G.)

\*PLECTROPUS, Less. ois. — Synonyme de Ithaginis, Wagl., genre de la famille des Perdrix. Voy. ce mot. (Z. G.)

\*PLECTROSCELIS (πλήχτρον, éperon; σχέλος, jambe). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Alticites, créé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 3° éd., p. 417), qui en mentionne 15 espèces. 12 sont originaires d'Europe, et 3 de l'Amérique septentrionale. Nous citerons comme en faisant partie les suivantès: P. calcarata F., dentipes Ol. (ciridissima Dej.), semicærulea, dentipes (espèce distincté, Ent. Hefte.), aridella Pk., Salhbergii, Mannerheimii Ghl., etc., etc.

Motchoulsky a établi aux dépens de notre genre ceux de Chalocnema et de Tlanoma, pour les espèces de la Russie méridionale. (C.)

\*PLECTROSCELIS (πλῦκτρον, éperon; σχελος, Jambe). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Mélasomes, et de la tribu des Nyctélites, établi par Solier (Ann. de la Soc. ent. de F., t. V, p. 311), et qui se compose d'espèces de l'Amérique méridionale, savoir : P. mamillonea Lac., brevis, Guerini, subdepressus, discicollis, glabratus Solier. La première provient des Indes orientales, et les suivantes du Chili et du Pérou. (C.)

PLECTRURA (πληπτρον, éperon; οὐρά, queue). ins. — Genre de l'ordre des Coléopières subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Lamiaires, créé par Dejean (Catalogue, 3° éd., p. 373). La seule espèce que l'auteur y rapporte, la P. spinicauda Eschs., a été rapportée par ce dernier de la côte nord-ouest de l'Amérique septentrionale. (C.)

\*PLECTUS, de Castelnau. INS. — Voy. PLECTRIS. (C.)

PLEEA. DOT. PH. — Genre de la famille des Mélanthacées, tribu des Vératrées, établi par L.-C. Richard (in Michaux Flor. Bor. amer., I, 246, t. 25). Herbes de l'Amérique boréale. Voy. mélanthacées.

\*PLEGADERUS (πληγή, blessure; díρη, cou). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Clavicornes et de la tribu des Histéroïdes, créé par Erichson (Klug Jahrbücher der Insectenk, 1834, p. 203), et qui se compose des cinq espèces suivantes: P. cæsus F., pusillus Ressi, vulneratus Pz., dissectus Er., et erythrocerus Dej. La première et la troisième se trouvent en Suède; la deuxième en Étrurie, en France; la quatrième en Allemagne, dans les caries des Hêtres; et la cinquième aux États-Unis.

PLEGMATIUM, Fries (Pl. hom., 314). Bot. cr. — Syn. de Tophora, du même auteur.

PLEIONE. ANNIL. — Genre d'Annélides proposé par M. Savigny, dans son Système des Annélides, pour une division des Amphinomes. (P. G.)

\*PLEKOCHEILUS. MOLL. — Genre de Gastéropodes proposé par M. Guilding pour une coquille confondue par Lamarck avec les Auricules sous le nom d'Auricula caprella, mais que précédemment Bruguière avec raison avait rangée parmi les Bulimes en la nommant Bulimus Auris-Sileni. (Duj.)

PLÉNIROSTRES. Plenirostres. ois. —
Famille établie par M. Duméril dans l'ordre
des Passereaux pour les espèces de cet ordre
qui ont un bec entier, c'est-à-dire sans
dentelures ni échancrures. Elle comprend
les genres Mainate, Paradisier, Rollier,
Corbeau et Pie. (Z. G.)

\*PLEOCARPHUS (πλιδς, plein; κάργη, paille). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées-Labiatifiores, tribu des Nasseuviacées-Trixidées, établi par Don (in Linn. Transact., XVI, 228). Arbrisseaux du Chili. Voy. conrosits.

\*PLEODONTES (πλέος, rempli; δδούς, dent). περτ. — C'est-à-dire à dents pleines. Ce nom, qui peut s'appliquer à un grand nombre de Reptiles, puisque beaucoup de ces animaux ont les dents pleines et non treusées intérieurement, a été donné plus particulièrement, par MM. Duméril et Bibron, à une tribu de Lacertiens comprenant les Crocodilures, Sauvegarde, Ameiva, etc.

PLÉONASTE (πλιοναστός, surabondant), μικ.—Synonyme de Ceylanite, Candite, Spimelle noir ou Spinelle ferrifère. Voy. spinelle, (Der )

PLEOPELTIS (πλεδς, plein; πέλτη, bouclier). Bot. ca. — Genre de la famille des Fougères, tribu des Polypodiacées, établi par Humboldt et Bonpland (Pl. æquinoct., ll, 182, t. 140). Fougères de l'Amérique tropicale, du cap de Bonne-Espérance et des lles Mascareigne. Voy. γουσάκτε.

PLÉRÉORAMPHES. 015.—Syn. de Plénirostres.

PLEROMA (πλήρωμα, parfait). BOT. PH.

— Genre de la famille des Mélastomacées, tribu des Osbeckiées, établi par Don (in Mem. Wern. soc., IV, 293). Arbrisseaux de l'Amérique tropicale. Voy. mélastomacées.

PLESIA (πλησιος, voisin). ms. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Sténélytres et de la tribu des Cistélides, établi par Klug (Insecten von Madagascar, Mémoires de l'Académie royale de Berlin, tirage à part, pag. 25 et 97), et qui est formé de trois espèces: P. melanura, geniculata et micans Klug. (C.)

\*PLESICTIS, Pomel (πλησίος, voisin; ixtic, fouine). PALEONT. - M. Pomel (Bull. de la Soc. geol. de France, séance du 21 jany. 1817) a proposé ce nom générique pour des enimaux de la famille des Martes, dont la dentition semble faire passage à celle des Carnassiers de la famille des Mangoustes. Le nombre de chaque sorte de dents est romme dans les Martes, mais la tubercu-Bousa supérieure est triangulaire et ressem-Die assez à la première tuberculeuse des Mangoustes. La carnassière inférieure a sous le lobe médian une forte pointe, et son talon creux est bordé d'une crête saillante à plusieurs tubercules. Deux crêtes tempotales très séparées vont se réunir à la crête occipitale et encadrent une face supérieure aplatie. La face occipitale prend ainsi une figure quadrangulaire. Le type du genre est la Mustela plesictis de MM. de Laizer et de Parieu (Mag. de zool., 1839, pl. III des mam.), de la taille de la Fouine. M. Pomel pense en avoir déjà trois espèces, toutes de calcaire de Saint-Gérand-le-Puy, mais il ne leur a point imposé encore de nom trivial. (L...a.)

PLÉSIOGALE, Pom. (whyring, voisia; yalni, belette), paléont. - M. Pomel (Bull. de la Soc. géol. de France, a désigné sous ce nem un Carnassier de la famille des Martes et de la taille de la Fouine, dont la formule destaire est celle des Martes, et la forme de dents celle des Putois. La tête se distingue par l'étroitesse de la région interorbitaire, par l'échancrure post-orbitaire, et per l'esverture des arrière-narines, plus rassrechée des molaires que chez la Marte et la Paleis. M. Pomel pense que la mâchoire inférieure figurée dans l'article de M. de Blainville, sous le nom de Mustela plesictis, appartient à son Plésiogale. La seule espèce comme a été découverte dans les calcaires de Saint-Gérand-le-Puy. Nous la désignous sons le nom de Ples. Pomeli. (L...a)

PLÉSIOMORPHISME (πλησίο;, voist; μορφή, forme). MIN. - On a vu, à l'article isonorphisms, en quoi consiste la relation que ce terme indique entre deux mistraux cristallisés; à en juger sur la soule étymologie du mot, ce ne serait en'un cuttain degré de rapprochement entre leux formes, qui se trouvent à fort peu pris égales, les angles des faces correspondants étant peu différents les uns des autres; mais l'idée qu'on attache à ce mot compete une condition de plus : il faut que les mi néraux aient encore même type et miss formule de composition atomique. Des minéraux, qui auraient entre eux usesmlogie de forme comparable à celle des substances isomorphes, sans offrir es miss temps une similitude de composition de même ordre, ne seraient point isomerphe dans l'acception propre du mot. Le rappre chement seul des formes cristallines, indipendamment des compositions chimiques qui peuvent être formulées d'une masier quelconque, est ce que certains cristale graphes désignent sous le mot Plésieur

ce que d'autres nomment Homosome. Le règne minéral abonde en sements de ce genre: ainsi, le calle nitrate de soude sont Plésiomoren est de même du Péridot et de phane, du Quartz et de la Chaba-Pyroxènes et des Amphiboles de me, des diverses espèces du groupe bique. Dans tous les cas de Plésiomé, comme dans ceux d'Isomorproprement dit, les différences d'ansont généralement qu'à 1, 2 ou

meni distingue le premier genre sa, c'est qu'il est beaucoup plus que le second, et qu'il a lieu non Mentre des minéraux d'un même mistallia, mais encore et peut-être mamment entre les minéraux ap-À des systèmes voisins, et comme **liftement d'un système à l'autre.** m des Feldspaths, celui des Mémens offrent des exemples de Pié-Mine avec chaugement de système. **Assourt la liste des espèces qui se** nt en système orthorhombique, on ma un nombre prodigieux de miavant pour forme fondamentale un Membique, dont l'angle est comm 119° et 121°, c'est-à-dire oscille in la limite 120°; ces espèces préline des formes bexagonales, qui me beaucoup du prisme régulier du manboédrique. D'autres minéraux membique, et en grand nom-8 pour formes fondamentales des dent l'angle varie de 89° à 91° : ils une une sorte de transition vers le des prismes à base carrée. Dans les klimerhombiques, il en est, comme sulfate du fer, dans lesquels l'inci-I la base sur les pans est à très peu le à celle des pans eux-mêmes : c'est m serte de passage au rhomboèdre. nples de Plésiomorphisme entre des e systèmes différents, mais placées ileur de leurs angles près de la limmune qui sépare les systèmes. : sembreux en minéralogie; et il narquer que presque toutes les ermunises par Hauy dans sa longue . en ce qui touche la déterminasystème cristallin des minéraux,

proviennent de ce fait qui lui avait échappé, le Plésiomorphisme d'un système à l'autre. Entre les deux formes des systèmes voisins, auxquels le minéral semblait pouvoir être rapporté au premier abord ou dans l'absence de mesures assez exactes pour trancher la question, Haûy donnait toujours la préférence à la plus simple, et en cela il se trompait souvent. (Del.)

PLESIOSAURUS. REPT. — Voy. ENALIO-SAURIENS.

\*PLESIUS ou plutôt PLÆSIUS (πλαίστον, forme carrée). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Clavicornes et de la tribu des Histéroïdes, proposé par Klug, adopté par Erichson (Klug. Jahrbücherder Insect., 1834, p. 101) et par Hope (Coleopterist's Manual, p. 105). Ce genre, suivant ces auteurs, ne se compose que d'une espèce: le P. Javanus Klug. (C.)

PLETHIOSPHACE, Benth. (Labiat., 230). BOT. PH. — Voy. SALVIA, Linn.

\*PLETHOSOMA ( #1980; , quantité; σωμα, corps). ACAL. — Genre établi par M. Lesson dans la tribu des Pléthosomées dont il est le type, et comprenant deux espèces: le P. CRISTAL (P. cristalloides), de la mer des Moluques, long de 8 à 16 centimètres, blanc, translucide, avec les organes internes purpurins; l'autre, P. cœrules. trouvé près de la Nouvelle-Irlande, long de 3 à 4 centimètres, formé de pièces petites, blanc-bleuâtre, avec le tube digestif bleu foncé. Les Pléthosomes, suivant M. Lesson, sont des Zoophytes agrégés, résultant d'un grand nombre de pièces subcartilagineuses. rénitentes, diversiformes, soudées par des faces régulièrement ajustées, et formant par leur réunion un corps composé, cylindrique. atténué aux extrémités qui sont obtusément arrondies. Ces animaux, flottant librement, présentent un canal central cylindrique occupé par un tube musculaire, tortillé sur lui-même de distance en distance, et formant des renflements ou des nœuds. Les pièces diverses des Pléthosomes se désagrégent avec une extrême facilité et ont dû servir à l'établissement de plusieurs genres fictifs parmi les Diphyes : tels sont les Pyramis, les Cuipe, etc. Elles sont toutes plus épaisses vers la face extérieure, et plus amincies vers l'intérieure; celles des côtés sont tantôt en petits cônes, tantôt en lames, et la pièce inférieure ou terminale est pentagonale, conique, allongée, avec cinq angles aigus en haut pour supporter les pièces latérales. (Du.)

\*PLÉTHOSOMÉES. Plethosomeæ. ACAL. - Première tribu de la famille des Polytomes ou Pléthosomes de M. Lesson, correspondant aux Physophorides d'Eschscholtz ou, en partie, aux Physogrades de M. de Blainville. Les Pléthosomées sont des animaux gélatineux, très transparents, composés de pièces accolées les unes aux autres ou s'unissant par des cônes emboltés dans des ouvertures taillées en facettes et se groupant tantôt deux par deux, tantôt en cylindre ou en ovoïde, ou parfois s'articulant sur deux rangs et sur les côtés, de manière à s'étendre en largeur. Ces diverses pièces forment un tout, mais, au moindre choc, elles se désagrégent et flottent isolées tout en conservant une vie propre. Chacune d'elles laisse voir dans son intérieur deux canaux aériens, des cloisons et des cellules. Elles portent souvent en outre de nombreux prolongements ou cirrhes rameux dont les rameaux sont terminés par des utricules, et qu'on pourrait prendre pour des ovaires. Ces animaux, qui se soutiennent dans l'eau à l'aide de cavités remplies d'air, se trouvent surtout dans les mers équatoriales; quelques uns sculement se trouvent dans la Méditerranée. La tribu des Pléthosomées comprend les genres Pléthosome, Polytome, Hippopode, Éléphantopode et Racémide. (Det.)

\*PLÉTHOSOMES ou POLYTOMES.

ACAL. — Quatrième famille des Acalèphes dans la classification de M. Lesson, comprenant des animaux analogues aux Diphyes par la structure de leurs pièces natatoires, mais ayant un plus grand nombre de ces pièces et non pas deux seulement. Cette famille se divise en deux tribus: les Pléthosomées et les Stéphanomies.

(Duj.)

\*PLEURACANTHUS (πλινρά, côté; απανθα, épine). ΤRILOB. — Genre de la légion des Trilobites, établi par M. Milne Edwards aux dépens des Calymènes (voy. ce mot). Ce genre, par la conformation de la tête, ressemble aux Calymènes, mais ne paralt pas avoir le corps contractile, et de plus présente de chaque côté une rangée de longues épines dirigées en avant. Le thorax est composé de dix-huit anneaux, dont les lobes la-léraux paraissent être soudés ensemble ou

réunis par une membrane dans leur moitié interne, et deviennent ensuite libres pour constituer les épines dont il vient d'éta question. Enfin l'abdomen est très petit & enclavé dans le bord postérieur du thoras: les lobes latéraux sont rudimentaires et confondus avec la portion interne des lobes letéraux du thorax; on n'y distingue pas de sillons transversaux ni de prolongement spiciformes; enfin son lobe médian perak être composé de huit ou neuf segments. La PLECRACANTHE ARACHNOIDE. Pleurocontine arachnoides Edw. (Hist. nat. des Crust. t. III, p. 329), peut être considéré comme le type de ce genre singulier. On ne count pas le gisement de cette espèce. (H. L.)

\*PLEURACANTHUS (π) ευρά, côté; cons σα, épine). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Corabiques et de la tribu des Helluonides de Hope, créé par Gray (The Animal Employa, t. I, p. 272, pl. 13), et adopté par Reiche qui en énumère les neuf espèces suivantes, savoir: P. sulcipennis Gr., Brasiliansis, travicallis, Lacordairei Dej., cribratus, cràriponnis Reiche, anthracinus, sanguinelante et ferrugatus Kl. Toutes sont originaires de l'Amérique équinoxiale. (C.)

\*PLEURACHNE (πλιυρά, flant; άγα, duvet). Bor. PH. — Genre de la famille de Cypéracées, tribu des Fuirénées, établi per Schrader (Analect., 47, t. 4, f. 3). Herbes du Cap. Voy. Cypéracées.

PLEURANDRA (πλευρά, Clant; έπφ, homme). BOT. PH.— Genre de la famille des Dilléniacées, tribu des Dilléniacées, établi par Labillardière (Nov. Holl., 11, 5, t. 143). Sous-arbrisseaux de la Nouvelle-Holland. Voy. DILLÉNIACÉES.

PLEURANDRA; Rafin. (Flor. Luden. 95). BOT. PH. — Syn. d'Onagra, Spech.

\*PLEURANTHE, Salisb. Bor. Pu. - Spa. de Protea, Linn.

PLEURANTHUS, Rich. BOT. PL.—Sp. de Dulichium, du même auteur.

PLEURAPHIS. BOT. PR. - Voy. PLEP-

\*PLEURASOMA (πλευρά, côté; emps. corps). INS.—Genre de l'ordre des Colégnires pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Troncatipennes, créé par M.Guériu-Méneville (Revue zoologique, 1846, p. 9). Le type, le P. sulcatum Gm., seuls

espèce connue, a été rapporté de la Nouvalle-Grenade par M. L. Goudot. Ce genre avoisine les Dyscolus, et n'en diffère que par un corps élargi et épais, et par son corselet plus large que long. (C.)

PLEURAULACA (πλινρά, côté; αῦλας, sillon). IRS.—Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Colaspides, proposé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 5° édit., p. 433), qui en mentionne onze espèces originaires du Brésil et de Cayenne. Parmi celles-ci figurent les suivantes: P. limbata Ol., cyanipennis, chalphas Ill., dives Gr., etc., etc. Ce genre se distingue particulièrement en ce que le corps est de forme plus arrondie; le corselet n'offre pas de dents latérales, et les élytres sont alliennées sur leur bord extérieur. (C.)

PLEUREURS. MAN. — Diverses espèces den genere Sajou (Voy. ce mot), et particulièrement le SaI, ont reçu ce nom dans les currages de divers voyageurs. (E.D.)

PLEUREUSE. 1185. — Nom donné par Geoffrey (Histoire abrégée des Insectes, t. I, p. 287) à une petite espèce de Curculionide des environs de Paris. (C.)

PLEURHAPHIS («λευρά, flanc; ράγη, suphé). 201. PH. — Genre de la famille des Graminées, tribu des Chloridées, établi par Terrey (in Ann. Lyc. New-York, I, 148, 2, 10). Gramens de l'Amérique boréale. Yoy. GRAMMÉES.

**PLEUROBEMA** (πλιυρί, côté; επμα, marche). mel. — Genre proposé par Rafimesque pour des Unio ou Mulettes de l'Amérique septentrionale, auxquelles ce naturaliste attribue un anus et un siphon inficieurs; leurs coquilles sont oblongues, très inéquilatérales, ayant l'axe totalement latéral ou postérieur. Ce genre n'a pas été géléralement adopté. (Du.)

PLEUROBRANCHE. Pleurobranchus (els υρά, côté, flanc; δραγχία, branchie). MOLL.
—Genre de Gastéropodes nus, de l'ordre des Inférobranches et de la famille des Pleurobranches, caractérisé par la position latérale des branchies, situées entre le pied et le bord avancé du manteau d'un seul côté. Ce genre, établi par Cuvier dans sa famille des Tectibranches, comprend des Mollusques marins, mus ou n'ayant qu'une petite coquille interne, dorsale, mince, aplatie, convexe en

dessus, obliquement ovale. Leur corps, rampant, charnu, ovale, elliptique, ordinairement déprimé, est couvert par un manteau qui déborde de toutes parts, et distingué par un pied large qui déborde également de telle sorte que le corps semble sormé de deux disques superposés ; il en résulte un canal latéral ou une sorte de gouttière prolongée entre le manteau et le pied. Les branchies sont logées dans cette gouttière, au côté droit seulement. et sont disposées en séries sur les deux faces d'une lame longitudinale. La tête, entre les deux disques, porte la bouche transverse et se termine par deux tentacules. Elle est en outre surmontée d'un voile membraneux portant deux tentacules cylindriques, creux, fendus longitudinalement au côté externe. L'orifice génital est situé au devant de la lame branchiale, et l'anus est en arrière du même organe; par conséquent, l'un et l'autre également au côté droit. On ne connaissait d'abord que la seule espèce rapportée de la mer des Indes par Péron, et étudiée par Cuvier (P. Peronii) en 1804; mais, depuis lors, deux espèces de la Méditerranée ont été décrites par M. Delle Chiaje: P. Forskalii, long de 8 à 10 centimètres, d'un rouge vineux ou violacé, couvert de gros tubercules courts formant ordinairement deux rangées; et P. tuberculosus, également grand, mais caractérisé par sa branchie très grande et très saillante. M. Ruppell en a décrit une quatrième espèce (P. citrinus) de la mer Rouge, et M. Quoy en a décrit trois autres provenant du voyage de circumnavigation de l'Astrolabe, et dont l'une, trouvée sur les côtes de l'île Maurice, est longue de plus de 13 centimètres. (Dus.)

\*PLEUROBRANCHEA (cité aussi sous le nom de Pleurobrachia). ACAL.—Genre proposé par M. Fleming pour certaines espèces de Béroés que M. de Fremainville avait le premier séparées en les nommant Idya; mais Eschscholtz, n'adoptant ni l'une ni l'autre de ces dénominations, comme déjà employées ou trop voisines de quelques noms déjà usités, y substitua le nom de Cydippe. V. ce mot. (Dus.)

PLEUROBRANCHIDIUM (pleurobranchus, pleurobranche; ¿¿ía, forme). MOLL. — Genre proposé par Meckel sous le nom de Pleurobranchia pour un Gastéropode nu de la Méditerranée, très voisin des Pleurobranches par la disposition des branchies et des ori-

fices de la génération, mais sans aucun vestige de coquille, et avec l'anus situé audessus des branchies. Les rebords du manteau et du pied ne font que peu de saillie, et sur le devant du manteau sont quatre tentacules courts, distants, disposés en carré. La seule espèce connue fut trouvée par Meckel sur les côtes de Naples, et c'est M. de Blainville qui lui donna le nom de Pleurobranchidium Meckelii, en reconnaissant à la fois la nécessité de conserver ce genre et de changer le nom donné par l'auteur, parce qu'il différait trop peu de celui des Pleurobranches.

PLEUROBRANCHIE. Pleurobranchia, Meck. Mol.L. — Syn. de Pleurobranchidium.

PLEUROCÈRE. Pleurocera (πλινρά, côté; κιρα;, corne). MOLL.— Nom proposé par Rafinesque pour des Gastéropodes pectinibranches lacustres de l'Amérique septentrionale, qui paraissent être des Paludines à spire plus allongée et à ouverture plus ovale, et qui se rapprocheraient ainsi des Mélanies. (DUJ.)

\*PLEURODESMIA, Arnott. BOT. PH. — Syn. de Schumacheria, Vahl.

\*PLEURODON (πιυρά, flanc; οδούς, dent). MAM. — M. Harlan (in Silliman Am. Journ., t. XLIII, 1842) indique sous cette dénomination le genre de Mammifères fossiles plus connu sous le nom de Mylodon. Voy. ce mot. (E. D.)

\*PLEURODONTES (πλουρά, côté; εδούς, dent), nert. — Les Reptiles sont appelés Pleurodontes lorsque leurs dents sont implantées sur la face interne de leurs os maxillaires ou incisifs, et non à leur bord tranchaut. Voy. l'article nertites. (C.)

PLEUROGINE (mèrota, flanc; pôra, pistil), por, pu. — Genre de la famille des Gentianees, tribu des Chironiees, etabli par Eschscholtz (in Linnaa, 1, 187) Herbes de l'Europe et de l'Asie. Voj. GENTIANEES.

PLEURONILASE, MIN.—V. PLEUROLLES, PLEURONECTE. Pieuronectes (nivosi, flanc; vauve; nageur). Poiss. — Genre de l'ordre des Malacopterygiens subbrachiens, établi par Linné, et comprenant un grand nombre d'espèces qui, presentant entre elles des caractères tellement distinctifs d'organisation, les ont fait repartir en diverses coupes generaques géneralement adoptees. De cette sorte, le genre Pieuronecte constitue une famille dont voici les caractères.

d'après G. Cuvier (Règ. anim., t. II. p. 307); Les Pieuronectes sont remarquables princpalement par le défaut de symétrie de les tête, où les deux yeur sont du même 164, lequel reste supérieur quand l'animal pare, et est toujours colore fortement, tandis cu le côté dépourvu d'yeux est toujours bluschâtre. Le reste de leur corps, bien que cisposé et gros comme à l'ordinaire, participe un peu a cette irrégularité. Ainsi les deux côtés de la bouche ne sent point égaux, et il est rare que les deux pectorales le soieat. Le corps est très comprimé, haut vertiralement; la dorsale regne tout le long du dus; l'anale occupe le dessous du corps; les ventrales semblent continuer l'anale, d'autast plus qu'elles sont souvent unies l'une à l'autre. Il y a six rayons aux oules. La cavité abdominale est petite, mais se prolonge en sinus dans l'épaisseur des côtés de la queue, pour loger quelque portion de viscèces. Il n'y a point de vessie natatoire.

Les principaux genres admis dans la famille des Pleuronectes sont au nombre de sept, et nommés Plie, Flétan, Turbs, Sole, Monochire, Achire et Plagusie. Foy. ces divers mots.

PLEURONECTIDES. Pleuroneciás.
Poiss. — Risso nomme ainsi la famille del
Pleuronectes ou Poissons plats.

PLEURONECTITE. MOLL. — Genre proposé par Schlotheim pour des espèces de Prignes analogues au Pecten pleuronecies. (Dr.)

\*PLEURONICTOIDES. Pleursnetisde.
Poiss. — MM. de Blainville et Eichwald dannent ce nom à la famille des Pleuronectes.

PLEURONEMA (عندية , colé ; و PLEURONEMA (عندية , colé ; و بالكانة ). INFUS. — Genre etabli par M. Dujardia dans la samille des Paraméciens, pour des lasusses marins ou d'eau douce, ayant le corps oraleobling, deprimé, cilie partout, avec une lapt ouverture laterale d'où sort un faucem it longs filaments sarcodiques de même nature que les cils vibratiles dont le corps est berissé. Cette ouverture d'ailleurs ne peut être considéree comme une vraie bouche, car et ne voit jamais penetrer par la les aliment ou les substances colorantes en suspensel dans le liquide. Les cils de la surface ne diterminent point de tourbillons dans ce liquide comme ceux des Paramecies, et les lon filaments sortant de l'ouverture sont contracules et, en s'agglutinant aux corps solides,

Isservent à l'animal pour s'amarrer et pour imager de lieu brusquement. L'espèce type sen genre, P. crassus, a été décrite aussi ir M. Ehrenberg comme identique avec le sranccium chrysalis de Müller. Elle est agus de 6 à 8 centièmes de millimètre, sur commune dans l'eau des marais, lors-ne surtout cette eau est conservée depuis misurs mois avec des plantes aquatiques. ne aspèce plus grande et longue d'un dixième : millimètre se trouve dans l'eau de mer.

i.—Synonyme de Crioceris, Geoffroy, LaMaire, et ne formant pour ce dernier aur que l'une des nombreuses divisions
'il y établit. (C.)

\*PLEUROPHORA (πλιυρά, flanc; φόρος,
i parte). 2017. PH. — Genre de la famille
s Lythrariées, tribu des Eulythrariées,
hti par Don (in Edinb. new philosoph.
2018.—XII, 412). Herbes du Chili. Voy.
randuits.

PLEUROPHORA, Chevrolat, Dejean.

• PLEUROPHORUS ( πλευρά, côté; w, je porte). 188. — Genre de l'ordre des Montères pentamères, de la famille des mellicornes et de la tribu des Scarabéides graphages, établi par Mulsant (Histoire merelle des Coléoptères de France, 1842, 312), qui le comprend dans le rameau de Pleurophorates. Le type est l'Aph. casus espèce répandue par toute l'Europe et i est commune aux environs de Paris. On tranve dans les endroits sablonneux. (C.) PLEUROPLITIS. BOT. PH. - Genre de famille des Graminées, tribu des Andronamées, établi par Trinius (Fund., 175, 16 ). Gramens du Japon. Voy. GRAMINÉES. PLEUROPOGON (πλευρά, flanc; πώ-. брі). эот. ри. — Genre de la famille 1 Graminées, tribu des Festucacées, éta-BE R. Brown (in Parry's voy., 189, 41. Gramens de l'Amérique. Voy. GRA-

\*\*PLEUROPTERUS (πλινρά, côlé; πτί
, alle ). 195. — Genre de l'ordre des Coptières à sexes hétérotarses, de la famille

Explophages et de la tribu des Paussides,

de par Westwood et adopté par Newman

le Enternologist, I, p. 165). L'espèce type

anique, le Westermanni Westw., est

iglinaire de Java.

PLEUROPUS. 207. CR. — Voy. AGARIC.

PLEURORHIZÉES. Pleurorhizeæ. Bor. PB. — Lorsque la radicule reployée sur les cotylédons regarde leurs bords, on dit que l'embryon est pleurorhizé. Cette disposition peut s'observer dans des graines appartenant à diverses familles. Elle sert à distinguer une grande division du groupe des Crucifères, qui sont dites alors Pleurorhizées. (AD. J.)

\*PLEUROSAURUS, H.de Meyer (πλινρά, côlé; σαῦρος, lézard). PALEONT. — Ce genre de Reptiles fossiles est établi dans les Boyträge zur Petrefacten-Kunde, I, pl. VI, par M. de Meyer, sur un débris assez fruste, qui contient plusieurs vertèbres du dos et de la queue, et un nombre assez considérable de grosses côtes, dont quelques unes paraissent être doubles. Les vertèbres de la queue sont beaucoup plus grosses que celles du dos; l'extrémité postérieure est courte. Il pourrait se faire que ce Pleur. Goldfussei, car tel est le nom qu'il porte, ne fût qu'une espèce de Pœcilopleuron. (L...n)

PLEUROSPERMUM (πλινρά, flanc; σπίρμα, graine). Bot. Pu. — Genre de la famille des Ombellifères, tribu des Smyrnées, établi par Hoffmann (Umbellif. præf., IX, fig. 16). Herbes de l'Europe et de l'Asie. Voy. Ombellifères.

\*PLEUROSTACHYS, Brongn. (in Duperr. Voy., 172, t. 31). BOT. PH. — Voy. NOMOCHLOA, Palis.

\*PLEUROSTEMON, Refin. (in Journ. Phys., LXXXIX, 258). Bot. PH. — Syn. d'Onagra. Spach.

\*PLEUROSTYLIA (πλιυρά, flanc; οτύλο;, style). Bot. PH. — Genre de la famille des Célastrinées, tribu des Elæodendrées, établi par Wight et Arnott (Prodr., I, 157). Arbrisseaux de l'Inde. Voy. CÉLAS-TRINÉES.

\* PLEUROTHALLÉES. Pleurothalica. BOT. PH. — Tribu de la famille des Orchidées. Voy. ce mot.

PLEUROTHALLIS (πλευρά, flanc; θαλλός, rameau). Bot. PH.—Genre de la famille des Orchidées, tribu des Pleurothallées, établi par R. Brown (in Hort. Kew., édit. 2, V, 211). Herbes de l'Amérique tropicale. Voy. ORCHIDÉES.

PLEUROTHYRIUM (πλιυρά, flanc; θύριον, ouverture). BOT. PH. — Genre de la famille des Laurinées, tribu des Dicypelliées, établi par Nees (Laurin., 349). Arbres du Brésil. Voy. Laurinées.

PLEUROTOMAIRE, Pleurotomaria (malupa, flanc; round, fente), moll. - Genre de Gastéropodes pectinibranches de la famille des Turbinacés, établi per M. Defrance pour des coquilles sossiles des terrains secondaires et particulièrement des terrains oolitiques. Ce sont des coquilles analogues par leur forme générale aux Dauphinules, aux Troques, aux Cadrans et aux Turbos, c'est-à-dire turbinoides ou trochiformes à ouverture entière, et le plus souvent ombiliquées, mais présentant le singulier caractère d'avoir une fente profonde sur le bord droit, comme les Pleurotomes. On en connaît plus de vingt espèces dont les plus remarquables sont les P. tuberculosa, granulosa et ornata, de l'oolithe ferrugineuse des environs de Caen et de Baveux. (Du.)

PLEUROTOME. Pleurotoma ( \* \univo zi, côté; கவுகர், coupure). BOLL. — Genre de Gasteropodes pectinibranches de la famille des Canaliferes, c'est-a-dire de ceux dont le manteau forme un siphon, et dont la coquille a son ouverture prolongée antérieurement en un canal droit, souvent très long, que le siphon sécrète dans toute sa longueur. Les Pleurotomes sont carnivores, et munis d'une trompe cylindrique sortant d'une bouche en forme de sente longitudinale; leur tête est aplatie, et de ses angles partent deux tentacules coniques et pointus, à la base desquels sont situés les yeux sessiles en dehors. Le pied est ovale, court, mince sur les bords, et il porte, à son extrémité postérieure, un opercule corné assez épais, non spiral, et termine en arriere par une pointe très aigué. Le manteau ressemble a celui des Fuseaux; seulement il est fendu sur le côté, et cette fente correspond a celle de la coquille, qui est turriculée ou fusiforme, prolongée par un canal droit plus ou moins long, avec une entaille ou fente caractéristique sur le bord droit de l'ouverture. Ainsi les Pleurotomes ne different essentiellement des Fuseaux que par cette entaille latérale, et par les détails de structure interne qui s'y rapportent. C'est Lamarck qui, le premier, distingua ce genre précedemment confondu avec les Murex par Linné, et avec les Fuseaux par Bruguière : mais en même temps , pour les espèces a canal plus court, il établissait un

genre à part sous le nom de Clavatule, lequel il a lui-même réuni plus tard au Pleurotomes. Tous les zoologistes ent, dessis lors, adopté ce genre, qui est bien cira scrit, et qui renferme environ 80 eq vivantes, et plus de 100 espèces fomis toutes des terrains tertiaires. Quant aux espèces vivantes, dont la longueur excède mrement 60 ou 90 millimètres, elles habit pour la plupart, les mers des pays chauls: tel est le PL. TOUR DE BABEL (Pl. Babula de la mer des indes et des Molugues, lest de 80 millimètres, turricule, avec les turs de spire convexes, blanc, orné de carens et de cordons transverses tachetés de mit. Quelques espèces beaucoup plus petites a trouvent dans la Méditerranée. (Du.)

\*PLEUROTROCHA (πλευρεί, côté; 19χός, roue). 18FUS., 5TST. — Genre proput par M. Ebrenberg pour les espèces de Furculaires qui manquent de point rouge exliforme. Ce sont donc des Systolides on latateurs non cuirassés, à corps obldig et cylindrique, revêtu d'un tégument en furreau, obliquement tronqué et cilié en avail, et terminé en arrière par une queue à mcuelle sont articulés deux stylets; leus mochoires sont unidentées. Les Pleurotrache font partie de la famille des Hydatames de M. Ebrenberg. (Du.)

\*PLEUROTUS, Fr. (Syst., I, 178) ast. cn. — Syn. de Leucosporus du mine se-teur

PLEXAURA (nom mythologique). PAP. - Genre de l'ordre des Gorgonites, établi par Lamouroux pour les espèces de Gorgons qui, dans l'état de dessication, ent sur les ave corné une écorce subereuse, present terreuse, très épaisse, faisant pen d'efferecence avec les acides, et couverte de cellais non saillantes, grandes, nombreuses et # vent inégales. Cette écorce, d'ailleurs, écult être molle et charnue à l'état frais. Telle sont les Gorgonia suberosa, heteropora, 🗁 momala, crassa de divers auteurs, qui sul autant de Pieraura pour Lamourous, & ausquelles cet auteur ajoute aussi les fl. olivarea et flexuosa, des mers d'América. M. Ebrenberg adopte le genre Piereurs, # y comprend les Gorgones non ailées, c'alt dire ayant les Polypes épars et non en sim tous rétractiles, dans une écorce crible pores et consequemment non verruques.

275

pour cet autour la G. viminalis de m Lamerck nommeit G. gramines, pur Lamouroux, est aussi une Gor-Bartholonii); cette espèce vit dans marée. (Dus.) KAURE (nom mythologique), nor. mre de la famille des Orchidées.

Mottiées, établi par Endlicher Mar. Norfolk, 30). Petites herbes infolk. Voy. oncerness.

**ΣΕΕ** (πλήξ, aiguillon). IRS. -Pordre des Coléopières pentao la famille des Lamellicornes et E des Scarabéides Anthobies, créé man ( Wagner Reisen in Algier. es eui comprend 5 ou 6 espèces. L'Boersmanni Fald. Hemprichii . Magneri Er., et hirticollis F. La ani figure au Catalogue de Dejean. ma madrique d'Hyperis, se trouve la deuxième en Grèce, la troiisiffe, et les deux dernières sont In Barbarie. (C.)

Plicaces, morr. - Femille E Lemarck parmi les Mollusques ss me respirant que l'eau. Cette famadrisée par la coquille à ouverture Laves un opercule et des plis très la columelle, comprend les genres res Pyramidelle, auxquels il fauise, si on conservait cette famille, ilia de M. Desbayes, et le genre BM. Defrance : mais les trois dersins de ces genres doivent être sis des Turritelles, et le genre Des pourra être définitivement ignand on aura observé l'animal (Dus.)

TELB. Plicatula (plica, pli). MOLL. la Conchifères monomyaires établi rek dans sa famille des Pectinides. requilles marines, inéquivalves et istes, adbérentes par la valve inust entière ou par le sommet seum coquilles, rétrécies vers les ent le bord opposé, arrondi et sent plissé; les crochets sont inés focettes externes : la charnière les dents sur chaque valve, avec me intermédiaire pour loger le pul est tout-à-fait intérieur.

prend dans ce genre cinq ou six mates, dont une, des mers de la

Neuvelle-Hollande, est large de 17 millimètres : les autres, des mers d'Amérique, ont des dimensions comprises entre 25 et 50 millimètres. On en connaît aussi une dizaine d'espèces fossiles des terrains tertiaires et secondaires; mais M. Deshayes a montré que ce genre doit être réuni aux Spondyles, dont il ne diffère essentiellement que par l'absence des oreillettes, qui ne peuvent, dans un cas ni dans l'autre, fournir un caractère d'une valeur suffisante. Les Plicatules sont donc simplement une section du (Dos.) genre Spondyle.

PLICIPENNES. Plicipennes. INS. - Famille établie par Latroille dans l'ordre des Névroptères. Voy. ce mot.

PLIB. Platessa. Poiss. — Genre de l'ordre des Malacoptérygiens subbrachiens, famille des Pleuronectes ou Poissons plats, et qui présente, selon G. Cuvier (Ròg. anim., t. II, p. 338), les traits distinctifs suivants : Il existe à chaque mâchoire une rangée de dents tranchantes, et le plus souvent aux pharyngiens des dents en pavé; leur dorsale ne s'avance que jusqu'au-dessus de l'œil supérieur, et laisse, aussi bien que l'anale, un intervalle nu cutre elle et la caudale. La forme des Plies est rhomboïdale, et la plupart ont les yeux à droite.

Les espèces de ce genre vivent principalement dans les mers d'Europe. Parmi elles nous citerons:

La PLIE PRANCES ON CARRELET. Plouronectes platessa Linn. On la reconnaît à six ou sept tubercules formant une ligne sur le côté droit de la tête, entre les yeux, et eux taches aurore qui relèvent le brun du corps de ce même côté. C'est une des espèces dont la chair est le plus tendre. Elle est fort commune sur les marchés de Paris.

Le LIMANDE, Plat. limande Linn, Forme rhomboïdale comme la Plie franche; les yeux sont assez grands, et présentent entre eux une ligne saillante. Sa ligne latérale éprouve une forte courbure au-dessus de la pectorale. Ses écailles sont plus Apres que chez les autres espèces de ce genre (d'où lui vient son nom : lima, lime). Ses dents, quoique sur une seule rangée, comme dans les autres Plies, sont moins larges et presque linéaires. Le côté des yeux est brun clair, avec quelques taches effecées, brunes et blanchåtres.

Cette espèce, quoique plus petite que la précédente, est plus estimée à Paris dont les marchés sont toujours abondamment pourvus.

Parmi les autres espèces de Plies, nous citerons encore la PLIE LARGE, Pl. latus G. Cuv.; le FLET ou PICAUD, Pl. flesus Linn.; la POLE, Pl. pola G. Cuv. Cette dernière ressemble beaucoup à la Sole, et sa chair est aussi recherchée que celle de ce dernier poisson. (M.)

PLINIA, Linn. (Mant., 243). BOT. PH.— Syn. d'Eugenia, Michel.

PLINTHUS (πλίνθος, brique). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Molytides, établi par Germar (Insectorum species, p. 327), adopté par Schenherr (Dispositio methodica, p. 113; Genera et species Curculionidum, synonymia, t. If, p. 360; VI, 2, 319), et qui se compose d'une vingtaine d'espèces : dix-neuf sont originaires d'Europe; une seule appartient à l'Asie (Perse occidentale). Parmi ces espèces, nous citerons les P. Megerlei. porculus, caliginosus F., Silphoides Hst., tigratus Rossi, Illigeri, Sturmii, Schalleri Gr., etc., etc. Ces Insectes ont le corps allongé ou épais et d'une dureté excessive; on les rencontre dans les pays montagneux, parmi des détritus ligneux; ils sont fort lents et comme immobiles; leurs tibias offrent à l'extrémité un crochet très aigu. Ils sont revêtus de couleurs obscures, soit de rouille ou noirâtre. (C.)

PLINTHUS (π)(νθος, brique). BOT. PH. — Genre de la famille des Portulacacées, tribu des Aizoidées, établi par Fenzi (in Nov. stirp. Mus. Vindob. Dec., VI, n. 60). Petits arbrisseaux du Cap. Voy. Portulacacées.

PLIOSAURUS. REPT. FOSS. — Voy. ENA-

PLIS. BOT. Ca. — On donne ce nom, en Mycologie, à des lignes saillantes droites ou flexueuses, simples, divisées ou anastomosées, qui se remarquent sur la face fructifère de quelques Champignons, comme les Merulius, Phlebophora, Phlebia, etc., et qui ne sont pas assez prononcées ni assez distinctes pour former de véritables lames.

(LÉV.)

PLOA, Steph. ms.—Syn. de Plea, Leach. PLOAS (xàoá;, qui sur nage). ins.—Genre de l'ordre des Diptères, famille des Tanystomes, tribu des Bombyliers, établi per Latreille (Gen.) aux dépens des Bombylie de Fabricius. M. Macquart, qui a adoptée genre (Hist. des Dipt., Suites à Buff., éth. Roret, t. II, p. 385), en décrit quatre espèces (Pl. virescens Lat., grisea, flavoress Meig., et rhagioniformis L. Duf.), qui habitent l'Espagne et le midi de la France.

\*PLOCAEDERUS (mloxás, tresse; dim, cou). ixs. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu de Cérambycins, formé par Dejean (Cet., \$ éd., p. 347) aux dépens des Hamaticherus de Serville. Ils se distinguent notablement des Hamaticherus de Megerle et de Dejean par leurs élytres parallèles, tronquées et épines ses à l'extrémité, et par les articles trois à sept de leurs antennes qui offrent chacus un crochet en forme de hameçon. Le deux de corps est couvert d'une poussière soyeuse es d'un duvet brun ou gris foncé. On rapporte à ce genre une douzaine d'espèces qui teute sont originaires de l'Amérique équinosiste. et nous citerons, comme en faisant partie, les suivantes: P. latus L., bidens F., pt calus Ol., bellator Serv., et ruffeenis G.

PLOCAMA (πλόκαμος, tresse), ser. se.

— Genre de la famille des Rubiacess-Cafféacées, tribu des Spermacocées-Putariés, établi par Aiton (Hort. Kew. edit., 2).
Sous-arbrisseaux des lles Canaries. Voy. xe-Blacées.

PLOCAMIE. Plocamium ( miles tresse). nor. ca. - Phycées. Genre hadi par Lamouroux, adopté d'abord par Lyagbye, puis par tous les phycologistes dernes, ayant pour type le Fucus pleceni de Gmelin. Il fait partie de la tribs de Delesseriées de la famille des Floridies. Agardh l'avait placé dans le genre Deleurit avec lequel il n'a aucune affinité prechain soit dans la structure, soit dans le frui-Dans ces derniers temps, au contraire. M. Harvey y a réuni plusieurs espèces qu' a distraites avec raison du genre Theme phora, tel que l'entendait le botaniste dois. Après tous ces changements, on per lui assigner pour caractères : 1° une fresh linéaire, comprimée ou plane, éserve quelquefois parcourue par une nervure

ie, distique, très rameuse, ayant isers rameaux aigus, courbés, alpectinés et souvent tournés du 1886: 2º crampons simulant des rabrenses: 3. conceptacles (Coccidies) en pédicellés, latéraux ou axillaires, mi un glomérule de spores ovales ou so, formées dans les endochrômes ments moniliformes qui rayonnent meenta basilaire; 4° sporophylles ton axillaires, linéaires, bifides ou mis dichotomes, renfermant, sur dun rangées, des tétraspores qua-La fronde est composée de celrandies allant en décroissant de Pen centre à la périphérie.

inte espèce de ce genre qui croisse sur bat une des plus belles Thalassiophy-Pan puisse voir. Dans nos ports de fait de fort Jolis tableaux. Elle est il disséminée, car on la retrouve fines les mers australes et dans la rd. On en connaît 8 à 10 espèces, sment remarquables par l'élé-Flour port et la vivacité de leur Mar pourprée ou rose. (C. M.) MINOCERA (πλόχομος, tresse; κέinne). ms. -- Genre de l'ordre des ses tétramères?, de la famille des cines et de la tribu des Clairones. # Spinola (Essai monographique sur Mis. t. II, p. 17, tab. 38, f. 4) sur mode la Nouvelle-Grenade : la P. so-Days., Sp. (C.) RESOCERE. Plocamocerus (πλό-Mare; x/pas, corne). MOLL. - Genre Bonodes nudibranches, établi par hird pour une espèce de Mollusque mer Rouge (P. ocellatus), très voisine sdores, dont elle diffère principalerle bord antérieur du manteau, orné cour tentacules branchus. (Dus.) CAMUS (πλέκαμος, boucle de ches. - Genre de l'ordre des Coléoptères . de la famille des Curculionides res et de la division des Apostasiméridides, formé par Dejean (Catalodition, p. 311) sur une espèce des is que l'auteur nomme P. hispida-

CANDRA (πλόκος, frisure; ἀνήρ, étasor. νπ. — Genre de la famille des es, tribu des Chironiées, établi par

(C.)

E. Meyer (Comment. plant. Afr. austr., t. 181). Herbes du Cap. Voy. GENTIANEES. PLOCARIA (πλοκή, tresse). BOT. CR. - Phycées. C'est M. Nees d'Esenbeck qui a créé ce genre ( Hor. Phys. Berol. p. 42. t. 6), en lui donnant pour type le Fucus lichenoides de l'herbier de Linné. Depuis lors, le P. candida était devenu successivement le Sphærococcus, puis le Gigartina lichenoides, jusqu'à ce que M. Endlicher, saisant droit à la priorité acquise au nom, ait enfin restitué à la plante les deux noms primitivement donnés. Toutefois, bien que synonyme en partie du genre Gracilaria. Grev., toutes les espèces inscrites dans ce dernier genre n'y sauraient être admises. D'après les caractères sur lesquels nous le croyons fondé, on pourra juger de celles qui en doivent être exclues. Voici ces caractères: Fronde charnue ou cartilagineuse, cylindrique ou comprimée, rameuse, irrégulièrement dichotome, composée de cellules médullaires assez grandes, remplies soit de mucilage, soit de granules sphériques diffluents, lesquelles se dirigent horizontalement vers la périphérie, concaténées en filaments monilisormes. Double fructification sur des individus distincts. Conceptacles sessiles le long des rameaux, hémisphériques, mamelonnés, contenant un glomérule de spores. Celles-ci rayonnent d'un placenta central celluleux et sont enveloppées d'un péricarpe formé de filaments articulés. Tétraspores oblongs, nichés dans les cellules corticales, rarement entre les filaments moniliformes savonnants, toujours séparables crucialement en 4 spores. Nous considérons comme appartenant à ce genre ainsi limité les P. dura, compressa, concinna, conferta, armata, divergens, heteroclada et conservoides. Le type, P. candida, est employé dans l'Inde comme aliment. On en fait des gelées fort nourrissantes, mais il n'entre pour rien, comme on le pensait, dans la construction de ces fameux nids de Salanganes dont les Chinois sont si friands. (C. M.)

\*PLOCAS, Targ. (ex Bertolon. amæn., 305). Bot. ca. — Syn. de Delesseria, Lamx.

\*PLOCÉINÉES. Ploceines. ois. —Sousfamille de la famille des Fringillidées et de l'ordre des Passereaux, établie par le prince Ch. Bonaparte, et fondée sur le genre Ploceus de G. Cuvier. G.-R. Gray admet dans cette sous-famille les genres Textor, Pyromelana, Philostarius, Ploceus, Goniaphaa? et Sycobius. (Z. G.)

PLOCEPASSER, Smith. ois. — Synonyme de Ploceus, Cuv. (Z. G.)

PLOCEUS. ois. — Nom latin donué par Cuvier au genre Tisserin. (Z. G.)

\*PLOCHIOCERA, Hope. 188. — Synon. d'Odontocheila, Laporte, Lacordaire. (C.)

\*PLOCHIONOCERUS, Dejean (Catal., 3° édit., p. 372). irs. — Synonyme de Sterculia, Laporte, Erichson. (C.)

PLOCHIONUS ou mieux PLOCIONUS (mlóxiov, collier). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la samille des Carabiques et de la tribu des Troncatipennes, créé par Dejean (Species général des Coléoptères, t. I, p. 250), d'après la forme des antennes qui sont courtes, et dont les sept derniers articles sont plus gros, égaux et arrondis comme des perles; le dernier article des palpes labiaux est fortement sécuriforme; le corps est large, aplati : la tête est presque triangulaire, et le corselet est plus large que celle-ci, carré, coupé droit en arrière; les élytres sont presque planes, en carré long et tronquées à l'extrémité; tarses courts, larges, cordiformes, à pénultième article bilobé. Ce genre se compose des espèces suivantes: P. pallens F. (Bonfilsii Dej.), binotatus, lateralis, aneipennis Dej., timidus Hald., Boisdwoalii Gy., amandus New. et quadrinotatus Eschs. Deux sont originaires du Brésil, deux des lles Philippines, deux du Sénégal et deux des États-Unis; mais plusieurs se retrouvent à la fois dans des pays fort éloignés. La première a été apportée à Bordeaux et à Marseille parmi des substances pharmaceutiques.

\* PLOCIA ( nléxier, collier). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Lamiaires, créé par Newmann, qui y rapporte deux espèces de Manille: les Pl. mixta et notata. Ces Insectes tiennent, d'une part, aux Colebothes, et de l'autre, aux Leptocera de Dejean. (C.)

PLOCOGLOTTIS (mlóxec, tresse; ylurric, languette). nor. ru. — Genre de la famille des Orchidées, tribu ou sous-ordre des Épidendrées, établi par Blume (Bijdr., 380, fig. 21). Herbes de Java. Voy. oacunin,
PLOEARIA (πλοίαριον, petit bateau). m.
— Genre de l'ordre des Hémiptères hétéroptères, tribu des Réduviens, famille des héduviides, établi par Scopoli (Del. Pier. & Faum. Insubr., 1788). L'espèce type et unique, Pl. vagabunda Linn. (Cimex culiciformis Del., Ploiaria alata Scop., Ploiaria vagabunds Latr.), a été trouvée dans les environs de Paris sur les arbres. Degéer dit qu'en h trouve aussi dans les maisons.

\*PLOEOGASTER (πλοῖον, bateau; per τήρ, ventre). IRS. — Genre de l'ordre de l'émiptères hétéroptères, tribu des Rédeviens, famille des Réduviides, établi per MM. Amyot et Serville (Hémiptères, Suite à Buffon, édit. Roret, p. 363) qui y rappertent deux espèces : Pl. massamonne et Pl. M. album. La première est de Cayana, la seconde de Bornéo.

\*PLOESCONIA (πλοῖον, navire). mru.—Genre d'Infusoires ciliés, sans tégument esctractile, mais paraissant recouverts d'asse cuirasse marquée de côtes longitudiaele, qui leur donne une forme discoide. Une de leurs faces, ordinairement plane, est much de cils peu nombreux, épais, comme autest de soies raides ou de crochets mobiles, di tenant lieu de pieds pour marcher sur les corps solides; l'autre face de l'animal pette une rangée semi-circulaire, en étharps, de cils vibratiles également espacés, dest le mouvement régulier occasionne un turbilon dans le liquide, et amème les aliments la bouche.

Les Plasconia, dont on connaît au meits dix espèces, soit dans l'eau de mer, set dans l'eau douce, sont très faciles à 🍽 connaître par leur forme, par leur appen de cuirasse, par leur manière de nagre 📽 enfin par leur manière de marcher sur la corps solides; ce qui leur avait fait de par d'anciens micrographes, le nom de p tites Araignées aquatiques. Leur location, suivant les espèces, varie entre 5 et 12 cm tièmes de millimètre. Ils sont donc bien 🕏 sibles à l'œil nu, surtout quand ils se ses développés en abondance dons l'eau cour vée avec des herbes en partie décompesé Mais la vraie structure est difficile à reminaître, et l'on a de la peine à distinguer à mode d'implantation de leurs divers seems; cependant on les voit bien avaler des seires plus petits ou des débris organi-L se même des matières colorantes tes an suspension dans le liquide; c'est no par ce dernier moyen qu'on peut tater l'absence d'intestins et d'estomacs naments chez ces animaux, comme chez 'arramécies, les Kolpodes, etc. Les Plæsms coat été vues par tous les micrographes; . Maller en connut plusieurs espèces que, ode moyens suffisants d'observations, il n dans ses genres Kérone et Trichode, i ane divers débris de ces mêmes Infu-Bory Saint-Vincent, le premier, étale menre Plassconia : mais, croyant que influscires sont réellement cuirassés, il masa dans sa famille des Citharoldes deres Systolides, et d'ailleurs il en mit bes dans son genre Coccudina. M. Ehweg, en admettant ce genre, changea le de cas infusoires d'abord en Euplæa, su Auplotes, et prétendit avoir observé tructure polygastrique de l'appareil difiches quatre espèces, en même temps fin appareils génitaux de l'un et l'autre

MOESCONIENS. Plæsconii. INFUS. — Hed Infusoires ciliés sans tégument confin distinct, mais dont le corps est sougar une cuirasse qui n'est qu'appable et se décompose par diffluence en temps que tout le reste. Les Plæscosent le corps ovale ou réniforme, défignement autour de leur bouche des cils atlles formant souvent une rangée réguçifs sont souvent aussi pourvus de ciran forme de stylets ou de crochets les, au moyen desquels ils peuvent liter sur les corps solides.

ste famille comprend cinq genres, dont
ustre premiers présentent des cirrhes
facts en forme de crochets ou de stylets,
ne les Kéroniens; ce sont les PlascoChlamidodon, Diophrys et Coccudina,
serrespondent à la famille des Euplota
L. Ehrenberg. Le cinquième genre est le
niss qui n'a que des cils minces vibraservent à peine visibles, et que M. Ehusg place dans sa famille des Trache(Dus.)

LOIARIA. ms. — Syn. de Plœaria. LOIERA. ms. — Syn. de Plœaria. PLOMB. Plumbum. MIN. — Ce métal constitue, dans les méthodes minéralogiques où l'on range les espèces d'après les bases, le type d'un grand genre, composé d'une vingtaine d'espèces, dont nous allons indiquer les caractères les plus essentiels, en commençant par celles dont la composition chimique est la plus simple, et nous élevant graduellement jusqu'aux plus composées. Ces espèces ont une propriété commune, qui consiste en ce qu'elles sont attaquables directement, ou après avoir été traitées avec la soude, par l'acide azotique, et que la solution donne par un sulfate un précipité blanc, facile à réduire en plomb métallique.

1. PLOMB NATIF (Gediegen Blei, W.). C'est le métal pur, ou libre de toute combinajson. Il ne se rencontre dans la nature que très rarement, et d'une manière tout-à-fait accidentelle: aussi a-t-on douté longtemus de son existence. On l'a cité en grains arrondis dans une lave de l'île de Madère; et à Alston-Moor, en Cumberland, dans un filon de Galène qui traverse le calcaire carbonisère. Il est d'un gris bleuâtre, passant au livide. Il ne paraît pas être cristallisé dans la nature : mais on fait cristalliser aisément le Plomb fondu, en le laissant refroidir lentement, et on l'obtient alors en octaèdres réguliers, implantés les uns dans les autres. On sait que le Plomb est très ductile, et que sa pesanteur spécifique est de 11.4; il est très susible au chalumeau. en couvrant le charbon d'oxyde jaune. C'est un des métaux les plus employés à cause de l'abondance de ses minerais, de la facilité avec laquelle on l'en extrait, et des nombreux usages auxquels il se prête. Il sert à la couverture des édifices, à la conduite des eaux. à la construction des réservoirs, et des chambres où l'on fabrique l'acide sulfurique; on l'emploie pour faire des balles et de la grenaille. Uni à l'étain, il forme la soudure des plombiers; allié à l'antimoine, il constitue les caractères d'imprimerie. C'est de la Galène ou du Plomb suifuré que l'on retire presque tout le plomb employé dans le commerce.

2. Plous oxyde. Il existe deux oxydes naturels de plomb, le jaune ou massicot, et le rouge ou minium, tous deux fort rares, et seulement sous la forme d'un enduit

pulvérulent à la surface de quelques autres minerais de Plomb, de l'altération desquels il paraît provenir. Le jaune a été trouvé à Eschweiler, et le rouge à Badenweiler, dans le duché de Bade. Celni-ci est d'un rouge très vif. Il se distingue du vermillon ou cinabre terreux, en ce que le tinabre est volatil, tandis que le minium, chauffé sur des charbons, se réduit facilement sans se volatiliser. L'oxyde rouge de Plomb est employé dans la composition du fiintglass et des émaux; il est en outre usité dans la peinture, comme le massicot ou la litharge; mais c'est par des moyens chimiques que l'on se procure l'un et l'autre.

- 3. Plons calonuni. On connaît deux combinaisons naturelles du Plomb avec le chlore, la Cotunnite, qui est un chlorure simple de Plomb, et la Mendipite, qui est un oxychlorure du même métal.
- 1° La Counnite, substance blanche, brillante, en aiguilles, qui se forme dans les fumeroles du Vésuve, et qui est composée de Plomb et de chlore dans le rapport atomique de 1 à 2. Elle est très fragile, soluble dans l'eau, fusible au chalumeau et réductible en Plomb métallique. P.S=5,8.
- 2° La Mendipite (Berzélite; Kérasine de Beudant, en partie). Oxychlorure de Plomb, en masses laminaires d'un blanc jaunâtre, clivables en prisme de 102° 27′, et présentant sur leurs faces de clivage un éclat perlé ou adamantin. P.S.—7. On la trouve à Churchill, dans les Mendiphills, comté de Somerset, en Angleterre. Elle est associée au calcaire spathique et au manganèse oxydé.
- 4. PLOMB SULFURE. Bleiglanz, W. vulgairement Galène. Sulfure simple de Plomb, cristallisant dans le système cubique. D'un gris métallique tirant sur le bleuktre; très brillaut, surtout dans les cassures fraiches. ayant généralement la structure lamelleuse. et se clivant avec facilité parallèlement aux faces d'un cube. Sa pesanteur spécifique est de 7,5. Il fond et se réduit aisément sur un charbon, en répandant une odeur sulfureuse. Sa solution par l'acide azotique étendu précipite en blanc par un sulfate, et donne des lamelles de Plomb sur un barreau de zinc qu'on y plonge. Lorsqu'il est pur, il est composé d'un atome de Plomb et d'un atome de Soufre, ou, en poids, de

Plomb 87, et Soufre 13. Mais 1 fréquemment mélangé de sultune de séléniure de Plomb, ou de sultimoine.

Les formes cristallines les plus de la Galène sont le cube et l'esti on y remarque aussi quelquelle fications qui conduisent au de au trapézoèdre. Ses variétés de la structures accidentelles sont per ses. Nous signalerons entre auf lène pseudomorphique ou épigi mes hexaèdres, et provenant de sition du Plomb phosphate: la G. en enduit recouvrant des cris caire ou de fluorine; souvent ont disparu, et il en est rés de moule vide ou de carcasse solide: la Gal. lamellaire. en i brillantes, entre-croisées dans & la Gal. grenue, à grain fin et m celui de l'acier; la Gal. strided dont la surface est couverte de gentes; la Gal. spéculaire. Derbyshire, dont la surface turellement et fait l'office de m compacte, le Bleischweif des son grain est terne et si fin qui l'apercevoir qu'à la loupe; la Ga ou leur Bleimulm, de coules noire. - Les variétés provenant de la Galène avec d'autres sub la Gal. sélénifère, de Tilgerode de Fahlun en Suède: on la re ment à l'odeur de rave qu'elle qu'on la chausse au chalumeat argentifere, ordinairement à po ou à grain d'acier, et qui comme mine d'argent. La qui métal va quelquefois jusqu'à 🖦 mais le plus souvent sa proportie dessous de cinq millièmes : la 4 muthifère (Wismuth-Bleierz) Noire, mélange de sulfure de 1 sulfure d'Argent et de sulfure de

La Galène est le seul mineral de se trouve en dépôts considérables ture; aussi fournit-elle à elle aut tout le l'homb qui est livré annuelle consommation. Elle se rencontre terrains de cristallisation aussi dans les terrains de sédiment a se ce dernier sol elle ne remonte p

hant que l'étage du Lias. On la trouve en Mens réguliers, en amas intercalés ou en wines irrégulières, et enfin en nodules dissiminés dans les terrains de sédiment, et qui paraissent leur être contemporains. La pienert des filons sont ouverts dans les termins de transition : tels sont ceux de Clausthal, an Harz, qui traversent le schiste argileux et la grauwacke; ceux des environs de Freiberg en Saxe, de Sainte-Marie aux-Mines dans les Vosges, qui sont au milieu du gaeis; ceux de Pontgibaud, département da Pay-de-Dôme, et de Vialas et Villesort, dans la Lozère, qui traversent aussi des schistes cristallins; ceux de Poullaouen et de Huelgoat, en Bretagne, qui coupent le schiste et la grauwacke; ceux du Cornouailles et du Devonshire, qui ont le même gisement, et coux du Derbyshire et du Cumberland, qui sont dans le calcaire carbonifère. Queiques flons traversent les calcaires jurassignes (Alloue, dans le département de la Charente: Bleiberg, en Carinthie). Enfin. de la Galène en grains ou nodules dissémi-Mis (Knotenerz) se rencontre dans les grès secondaires (Leadhills, en Écosse; Eiffel, Prusse rhénane; Bleiberg près de Burlach . en Prusse). Une grande partie de ces dépôts de Galène sont argentiféres.

Le principal usage de la Galène est de servir à l'extraction du Plomb que consomme le commerce. Le traitement qu'on lui fait sabir, pour en retirer le Plomb, consiste à le fondre dans un four à réverbère, et à ajouter ensuite du fer, qui s'empare du seulre, et met le Plomb en liberté. Si le Minerai est argentifère. le Plomb qu'on obsiest sinci prend le nom de Plomb d'œuvre. On le soumet à la coupellation, pour en sperer le métal précieux, si toutefois celuisuffisante pour couvrir les spesses de l'opération. La Galène est em-Prie immédiatement par les potiers de litte, sous le nom d'Alquifoux. Ils la réduien poudre, et revêtent leurs vases d'une Stothe de cette poudre, qui, par l'action forme un enduit vitreus à la meríoca de ces vases.

Appendice. — A la suite de la Galène on l'arrait placer un grand nombre de sulfures denhies ou triples, arsénifères ou antimolières, que nous ne ferons que mentionner les, en renvoyant pour ceux d'entre eux

qui ont des caractères spécifiques bien tranchés, soit au mot générique Sulfunes, soit aux articles particuliers qui les concernent. Ce sont : le Plomb arsénisulfuré ou la Dufrénoysite, des Dolomies grenues du Saint-Gothard; le Plomb sulfuré arsénifère et antimonisère, ou le Bleichimmer des Allemands; le Federerz (anciennement antimoine sulfuré capillaire) de Wolfsberg, au Harz, dont la composition est semblable à celle de la Dufrénoysite; les Jamesonite, Zinkénile, Plagionite, Stemmannile et Geokronite, qui se rencontrent à l'état cristallin : les Berthiérite, Boulangérite, Kilbrickenite, qui sont adélomorphes; la Kobellite, qui est bismuthisère; le Nadelerz, qui contient à la fois du bismuth et du cuivre; enfin, la Bournonite, et le Weissgiltigerz clair des Allemands, qui renferment du cuivre on de l'argent

5. Ploms sélémiuré. Clausthalie, Beud. Cette substance ressemble beaucoup par son aspect extérieur à la Galène, avec laquelle elle est isomorphe. La couleur, qui est le gris de plomb clair, présente souvent des nuances de bleu ou de rougeâtre. Sa structure est le plus ordinairement grenue; on a pu y reconnaître la forme et surtout le clivage cubique. P.S.—8,8. Chauffée sur le charbon, elle développe une forte odeur de raves putréfiées; dans le tube ouvert, elle dégage du sélénium, que l'on reconnaît à sa couleur rouge. Elle est rare, et n'a encore été trouvée que dans les mines du Harz (Clausthal, Zorge et Tilkerode).

6. PLOMB TELLURURÉ. Altaîte, Tellurblei, G. Rose. Substance isomorphe avec les deux espèces précédentes, et se présentant, comme la Clausthalie, en masses grenues, dont les grains ont le clivage cubique; sa couleur est le blanc de zinc, tirant sur le jaunâtre. P.S.—8,2. Chaussée dans le tube ouvert, elle donne par le grillage un sublimé blanc, susceptible de se sondre en gouttelettes limpides. Très rare; trouvée seulement dans la mine de Sawodinski, dans l'Altaï. — Le Plomb sait aussi partie de plusieurs Tellurures doubles, entre autres du Tellure seuilleté de Nagyac. V. TELLURE AURO PLOMBIFÈRE.

7. PLOMB CARBONATÉ. La combinaison de l'oxyde plombique avec l'acide carbonique, est analogue à celle de la chaux avec le même acide. Les deux combinaisons sont isodimor-

phes, c'est-à-dire qu'elles donnent lieu chacune à deux modifications de forme et de structure, l'une rhomboédrique, et l'autre rhombique, et qu'il y a la plus grande analogie entre les modifications correspondantes. Le Carbonate de Plomb, analogue au calcaire, est la Plumbo-calcile; celui qui répond à l'Arragonite, est la Céruse. Les caractères fondamentaux de ces espèces ont été déià exposés au mot Carbonates; nous nous bornerons à ajouter ici quelques détails sur la Céruse, la plus importante des deux substances. Cette substance est d'un éclat vitreux et adamantin, très pesante, tendre et fragile. Ses cristaux dérivent d'un prisme droit rhomboidal de 117° 13'; ils se rapprochent beaucoup par leurs formes de ceux de l'Arragonite, et l'analogie se soutient jusque dans les Macles, qui ont lieu suivant les mêmes lois. En effet, la Céruse offre, comme l'Arragonite, des groupements réguliers de prismes rhomboldaux, juxtaposés par leurs pans, de manière à laisser entre eux des angles rentrants, et de plus des groupements en croix obliquangle, ou en étoile à six rayons, provenant de la réunion de deux ou trois cristaux prismatiques, dont les axes se croisent en un même point. Ces groupes en étoile à six branches sont très symétriques, mais l'étoile n'est point régulière, comme le disent quelques auteurs. Les axes de deux des cristaux forment avec l'axe du troisième des angles, non de 60°. mais de 62° 47', tandis qu'ils se croisent entre eux sous un angle de 34° 26'. - Les cristaux de Céruse sont birésringents; et l'angle des deux axes optiques est de 10° 35'. Cet angle est assez petit pour que chacun d'eux puisse être compris dans le cône de rayons polarisés, qui parvient à l'œil quand on se sert de l'appareil aux Tourmalines. pour observer le phénomène des anneaux; on aperçoit donc à la fois les deux systèmes d'anneaux, qu'embrassent des lemniscates ou courbes en forme de 8. C'est une expérience des plus jolies et des plus curieuses. - La Céruse se présente habituellement en cristaux plus ou moins bien déterminés; mais on la rencontre aussi en cristaux aciculaires, en masses bacillaires, et en masses compactes ou terreuses. Sa couleur la plus ordinaire est le blanc; aussi la désigne-t-on souvent sous le nom de Plomb blanc. Cependant quelques échantillons de Céruse sont naturellement noirs, comme s'ils avaient été altérés par le contact de vapeurs byénsulfureuses. Cette teinte noire paralt des à l'interposition d'une petite quantité de salfure de Plomb ou d'argent. La Céruse materelle est assez rare; c'est toutefois le minerai de Plomb le plus commun après la Galène. Elle ne forme point de gltes per elle-même; mais elle s'associe quelqueleis à la Galène assez abondamment pour être ajoutée à celle-ci dans le traitement qu'en lui fait subir. Elle a d'ailleurs la même conposition que celle que l'on prépare artificidlement, et qui est connue dans le commerte sous le nom de blanc de Céruse ou blanc de Plomb, et que l'on emploie dans la seisture, parce qu'elle a la propriété de couvrir mieux que toute autre couleur blanche. Ses gisements sont ceux de la Galène; les plus beaux cristaux viennent des mines de la Bretagne, des Vosges, du duché de Bade, de Bohême, de Saxe, de la Sibérie, etc.

8. PLOMB CHLORO-CARBONATÉ, Plomb muriscarbonaté; Plomb corné; Phosgénite; Mstlockite; Kérasine de Beud., en partie. Salstance composée d'un atome de carboast de Plomb et d'un atome de chlorure Plomb, d'un blanc jaunatre ou verdatre, à éclat vitreux ou adamantin, ne s'étast escore rencontrée qu'en petits cristaux dénvant d'un octaedre à base carrée, de 94° 38', et clivables, suivant les paas, com prisme quadratique. P.S .= 6,2. Fuible # chalumeau, en donnant un globule transperent qui passe au jaune pâle en se refridissant. On la réduit aisément sur le charbes. C'est une substance très rare, que l'on tress à Matlock dans le Derbyshire, et à Haudeden dans le duché de Bade.

9. PLONB SULFATÉ. Plomb vitreux; Andisite, Beud. Substance blanche, vitreux, très pesante, d'un éclat très vif, analogué celui du diamant; clivable, mais très imparfaitement, parallèlement aux faces d'ul prisme droit rhomboïdal de 103° 39'. Pesible au chalumeau, réductible sur le charbil au moyen de la soude; noircissant au contact de l'hydrogène sulfuré. On me l'a travvée jusqu'ici qu'en petits cristaux dans le gltes de Plomb et de Cuivre, à l'île d'Andissey, à Leadhills en Écosse, à Badenvaix dans le duché de Bade, et à Zellerfeld s'

Marz; elle y est aussi quelquefois en masses primapactes ou terreuses. Se gangue la plus passimaire, dans ces diverses localités, est un giber hydroxydé bran, mélé de quartz.

29: 40. Proms surrari sur, en Linarite.

Mismb sulfaté combiné avec du cuivre hydeuté. Substance vitreuse d'un bleu d'azur

Miscé, donnant de l'eau par la calcination;

potetallisant en un prisme klinorhombique,

must les pans sont inclinés de 61°. Trouvée

idinarès, en Espagne, et à Leadhills, en

541. Plome sulfo-carbonaté. Il existe pluers combinaisons du sulfate et du carbone de Plomb, qui ont été confondues avec Céruse, et qu'on trouve avec elle et avec mtres minerais de Plomb dans les mines **Leedhills, comté de Lauarck, en Écosse.** dentes ces substances sont vitreuses, crisfallisées, ont un éclat gras ou adamantin, The type couleur d'un gris verdâtre ou janmatre. Telles sont : 1º la Calédonite, qui cris-Rallise en prisme rhombique droit de 95°; 🕿 la Leadkillite, qui offre des prismes kliochombiques, de 59°,40°; et la Lanarckite, diffère austi per sa cristallisation, lamelle n'est point encore complétement Afterminée. Les proportions des sels com-Dosants ne sont pas non plus les mêmes dans es treis substances.

2 . 42. Plous Promuti. Pyromorphite; Flows vert : Substance vitreuse . d'un éclat de gras ou ademantin , se présentant en cristaux d'un beau vert d'herbe, ou d'un brun e de girofie plus ou moins foncé; donnant, Reducile que soit la couleur de la masse. **De poussière grise par la racture, et au siumeau une perl**e d'un gris clair, qui se Attansforme per le refroidissement en un E houten polyédrique. On a longtemps regardé tte espèce comme un simple phosphate Mais un travail de Wochler a mentré que c'était une combinaison de besphate de Plemb et de chlorure de Plomb. distant le rapport de 3 atomes du premier et Mile 4 atome du second, et que dans cette Dembinaison l'acide phosphorique était quel-· ameleis remplacé en partie par son isomorphe l'acide arsénique; l'oxyde de Plomb per le cheux, et le chlorure de Plomb per du Sucrure de calcium. C'est sans donte à ces remplacements qu'il faut attribuer prinespolement les différences de caractères ex-

térieurs que présente ce minéral. Il appartient au système hexagonal à formes holoédriques, et a pour forme fondamentale un dihexaèdre, dont l'angle à la base est de 80° 441. Ses variétés de formes déterminables sont des prismes hexaèdres, simples, ou annulaires, ou pyramidés. Ses variétés de formes ou de structures accidentelles sont peu nombreuses: on distingue parmi elles, l'aciculaire, en aiguilles ordinairement courtes et divergentes, et la mamelonnée botryoïde, ou bryoïde, qui est brune, ou d'un vert d'herbe foncé, et ressemble alors à une sorte de mousse. La Pyromorphite est sujette à une altération, en vertu de laquelle sa couleur passe successivement au bleu indigo et au gris de Plomb, et sa texture cristalline est totalement changée; il finit par se transformer en Galène, en conservant toujours sa forme originelle. Cette épigénie s'observe principalement dans les mines de Tschopau en Saxe, et d'Huelgoat en Bretagne. Le Plomb phosphaté accompagne la Galène et la Céruse dans leurs gltes; les principales localités où on le trouve sont Huelgoat, Pont-Gibaud, et Lacroixaux-Mines en France; Hoffsgrund en Brisgau, Tschopau et Johanngeorgenstadt en Saxe. Mies en Bobême, etc.

Sous le nom de Plomb gomme, ou de Plomb hydro-alumineux, on a désigné un minéral amorphe, que M. Damour croit n'être qu'un mélange d'hydrate d'alumine et de phosphate de Plomb. Il forme de petites concrétions globuleuses analogues aux gouttelettes de gomme arabique; il est d'un brun jaunatre ou rougeatre, d'un éclat résineux, et sa cassure est conchoide et testacée. Il donne de l'eau par la calcination, et se dissout en totalité dans l'acide azotitique. La solution précipite du Plomb sur un barreau de Zinc, et donne ensuite par un excès d'Ammoniaque un précipité alumineux. On l'a trouvé à Huelgoat en Bretagne, où il est associé aux autres minerais de Plomb.

13. Plons asséniaré. Mimétèse, Beudt. Substance vitreuse, jaune ou jaune verdâtre, isomorphe avec la Pyromorphite, et ne pouvant bien s'en distinguer que par ses propriétés chimiques. Elle répand des vapeurs arsenicales lorsqu'on la chausse sur un charbon, et donne par la susion avec

la Soude un sel soluble qui précipite en reuge par l'azotate d'argent. On la trouve cristallisée dans les mines de Johanngeorgenstadt en Saxe, de Huel-Unity en Cornouailles. — On a décrit sous le nom de Hédyphane une variété blanche, provenant des mines de la Suède, et dans laquelle une grande partie du Plomb est remplacée par une proportion équivalente de Chaux.

14. Plons canomará. Il existe trois combinaisons naturelles de l'oxyde de Plomb avec l'acide chromique, savoir : le chromate simple de Plomb, ou la Crocoise, un chromate basique de Plomb ou la Mélanochroite, et un chromate double de Plomb et de cuivre ou la Vauquelinite.

1º Crocoise, ou Plomb rouge. Minéral d'une belle couleur rouge-hyacinthe tirant sur le rouge-aurore à poussière orangée, remarquable par la découverte du chrome auquel son analyse a donné lieu. Il se présente en lames ou en cristaux implantés ou disséminés, dont les formes, rarement hien déterminables, dérivent d'un prisme klinorhombique de 93°30' dont la base est inclinée aux pans de 99° 10'. Sa pesanteur spécifique est de 6. Il est composé d'un ateme d'oxyde de Plomb et d'un atome d'acide chromique, ou en poids, de 68 d'oxyde plembique, et 32 d'acide chromique.- La Crecoise ne se rencontre qu'à l'état cristallin; ses prismes sont allongés, obliques, d'un vil éclat et d'une couleur intense : ils sont rassemblés par veines dans des quartsites micacés, ou talqueux, généralement aurifères, à Bérésof en Sibérie, et à Congonbas do Campo au Brésil. Le Plomb rouge est employé dans l'art de la peinture, et fort recherché, surtout des artistes russes, pour la belle couleur jaune qu'il fournit; en s'en sert pour poindre sur toile et sur percelaine.

2º Mélenochroite, ou Phamélechroite. Autre espèce, ainsi nommée à cause de sa couleur rouge foncé; sa poussière est d'un rouge de brique. C'est un chromate de Plomb basique, dans lequel l'acide renferme une quantité d'oxygène double de celle de la base. Elle cristallise en prisme rhombique, à base droite? Ses cristaux sont fort petits, et entrelacés en forme de réseau. Elle se trouve à Bérésof, avec la Crocolse et la Vauque-limite.

3º Vauquelinite, Plomb des Substance d'un vert noirâtre, i d'un vert de serin, en cristaux ordinairement maclés, et com masses mamelonnées ou des croûtes à la manière des state appartiennent au système klima Leur composition est analogue l'espèce précédente; mais la caline est à deux bases, l'oxyde et l'oxyde de Cuivre. On les teu bérie et au Brésil, avec le Pit mais il ne faut pas les confonda aiguilles vertes de pyromorphi accompagnent presque toujours.

15. PLONB VANADATÉ. Il con nature des combinaisons de dique avec l'oxyde de Plomb, en de Cuivre. Ces nouveaux sels a ractère commun de donner a un verre de couleur verte, en en jaune dans la flamme oxydem perlerons ici que du vanadate d de la Vanadinite. C'est une comi vanadate de Plomb et de chlorun de couleur jaune ou brune, and beaucoup aux arséniates et plus même métal. Elle s'offre rarem taux isolés, qui sont des prism à six pans, mais plus souver masses globuleuses ou mamelon sées de petites pointes cristallis néral est susible en une some avec le sel de phosphore, il donna d'exydation un verre de couleurs il est chaud, et d'un vert jame il est refreidi : à la flamme de un verre transparent, d'une la d'émeraude. La Vanadinite, and très rare, a été trouvée peur fois à Zimapan, au Mexique: en vée depuis à Bérésof, en Sibéri dans les mines de Plomb de W en Écosse, et de Doran dans la Wicklow en Irlande.

16. PLONE MOLTEDATÉ. Plomb | linose, Beudt. Substance jaune, fragile, à éclat vitreux, s'offices cristallisée en lames, ou ectadé carrée, plus ou moins medifés ; gles et les arêtes. La ferme fin est un quadroctaèdre de 131° 36 Elle est composée d'un atome é fusible au chalumeau, sur le charcet fusible au chalumeau, sur le chardennant des globules de Plomb.

attaquable par l'acide azotique, en
précipiter une poudre blanche, un
columble, qui devient d'un bleu pur
l'accion d'un barreau de Zinc. Ce mirare, et ne se rencontre que dans
gltes plombifères, particulièreBleiberg en Carinthie, où il a pour
calcaire compacte jaune.

Substant. Scheelitine, Beudt.

Fare, de couleur jaune-verdâtre,
n'a encore trouvée qu'en petits

finplantés sur du quartz, à Zinnchême, où elle accompagne l'oxyde
Elle paraît isomorphe à l'espèce
(Delayosse.)

B. ross. — Nom vulgaire d'une esuale, le Squalus zygena Linn.

B. roul. — Nom vulgaire d'une
Turbiaelle, le Voluta pyrum Linn.

BAGINE. RIN. — Voy. GRAPHITE.

(DEL.)

PAGINÉES. SOT. PH. — VOY. PLUB-

GEON. Colymbus. ois. — Genre mille des Plongeurs de G. Cuvier Ch. Bonaparte), et de l'ordre sides, caractérisé par un bec plus La tête, droit, robuste, presque cyar peu rétréci sur les côtés, aigu, de supérieure plus longue que des narines situées à la base concaves, à demi closes par une et oblongues; des jambes situées mière du corps; des tarses comréticulés; des doigts antérieurs pelmés; le pouce petit, pinné, base avec le doigt interne par CLE combrane, et portant à terre t; des ailes de médiocre longueur Twene courte.

de Plongeon a été donné à un donnére d'Oiseaux qui ont l'haplonger en poursuivant leur proie.

Limbé, les Guillemots, les Grèbes, les Grèbes, les Guillemots, les Grèbes, les les les seconds; Buffon et Bonpremiers et les seconds; Buffon et Bonprier, leut en adoptant la grande division junéranne, a cependant admis les coupes

qui avaient été proposées par Brisson et Bonnaterre : ainsi, pour lui, les Plongeons peuvent être distingués en Grèbes, en Grébifoulques, en Guillemots, en Caphus et en Plongeons proprement dits. C'est de ces derniers seulement que nous aurons à nous occuper ici.

Les Grèbes sont, de tous les Oiseaux plongeurs, ceux avec lesquels les Plongeons ont le plus de rapports; mais ils en diffèrent en ce que leurs doigts, au lieu d'être munis de membranes découpées, sont réunis dans une membrane unique. Ce sont des Oiseaux essentiellement aquatiques; tous nagent avec facilité, et la plupart plongent avec une promptitude telle, qu'ils évitent le plomb du chasseur lorsqu'on se sert, pour les atteindre, d'une arme à pierre: aussi, à la Louisiane et dans quelques provinces de la France, notamment en Picardie, les connaît-on sous le nom trivial de Mangeurs de plomb.

Mais si les Plongeons se meuvent dans l'eau avec beaucoup de facilité, ils marchent sur la terre avec une difficulté extrême, ce qui est dû à la position très reculée de leurs jambes. On a prétendu qu'en raison de cette organisation, ces Oiseaux étaient forcés de se tenir debout, dans une situation presque perpendiculaire et tellement génante qu'ils pouvaient à peine faire quelques pas et maintenir l'équilibre de leurs mouvements. Ce fait est d'autant plus probable, que quelques Oiseaux plongeurs, tels que les Guillemots, les Pingouins, les Manchots, etc., prennent aussi, lorsqu'ils sont à terre, une position presque verticale. Cependant quelques observateurs ont avancé que les Plongeons étaient dans l'Impossibilité de se tenir debout, comme beaucoup d'auteurs l'ont admis. M. Hardy, dans une note qu'il a adressée à M. Degland (Catalogue des Ois. observés en Europe), dit qu'il ne connaît personne qui puisse affirmer avoir vu des Plongeons se tenir dans une position verticale. . Ces Oiseaux, sjoutet-il, sentent si bien qu'ils ne peuvent plus fuir lorsqu'ils sont à sec sur le rivage, qu'ils n'approchent des côtes qu'alors que le vent vient de terre et que la mer est fort calme. Alors ils aiment à longer le rivage de très près; mais que le vens vienne à changer, qu'il doive même chan-

ger pour venir du large, on les voit aussitôt prendre le vol et gagner la haute mer. Grâce à cet instinct, je n'en ai jamais vu de surpris par la tempête et de tués sur les lames qui battent les rochers du rivage, comme nous le voyons pour les Guillemots, les Pingouins, les Fous et la Mouette tridactyle. » Quoi qu'il en soit, les Plongeons passent la plus grande partie de leur vie à l'eau, et ce n'est qu'en volant qu'ils traversent une contrée pour se rendre dans une autre. Lorsqu'ils nagent et plongent, c'est toujours avec bruit et avec un mouvement très vif des ailes et de la queue; et leurs pieds, au lieu de se diriger d'avant en arrière, comme dans la plupart des Palmipèdes nageurs, s'agitent de côté et se croisent en diagonale. Leur habitation savorite est le bord des rivières, des lacs et des étangs, dans les climats froids et tempérés. Leur nourriture consiste principalement en Poissons, qu'ils poursuivent même jusqu'au fond de l'eau. Ils mangent aussi du frai, des Insectes aquatiques, des Crabes et même des productions végétales. Ceux qui arrivent l'hiver sur les marchés de Paris ont, comme les Grèbes, le gésier rempli de plumes. A l'époque des pontes, les Plongeons se rendent à terre. Ils choisissent les flots, les caps, les promontoires pour y faire leurs nichées. Ils ne pondent ordinairement que deux œufs oblongs, à fond plus ou moins coloré, et marqués de grandes taches brunes ou noires, selon les espèces. Le Plongeon imbrim défend son nid avec acharnement; il lance à ceux qui l'approchent des coups de bec qui ne laissent pas que d'être dangereux. Les jeunes, à peine éclos, nagent et plongent avec autant de facilité que les adultes. Ils dissèrent toujours de ces derniers, et ce n'est qu'à l'âge de deux ou trois ans que les couleurs de leur plumage sont stables. C'est à l'automne et pendant l'hiver que les Plongeons abandonnent les contrées boréales pour se porter vers des pays plus tempérés.

Ces Oiseaux sont d'un mince avantage pour l'homme. Leur chair est coriace et a une odeur huileuse repoussante. Cependant, selon Oth. Fabricius (Fauna Groëlandica), les Groënlandais mettent à profit la peau du Plongeon imbrim; ils en font des habillements d'hiver. Les Lapons, de leur côté, construisent des bonnets avec la dépouille

du Plongeon lumme. Détruire et denires aux yeux des Norvégiens, une grache piété, parce que ses différents cris hernvent de présage pour le beau temps apar la pluie.

M. Temminck a pensé que la ma de Plongeons n'avait lieu qu'une the dan l'année; d'autres naturalistes est man qu'elle était double. M. Hardy a dans que les très vieux sujets quittest plant et reprennent plus tôt leur plants de mour, et que l'on trouve, par confet des individus en plumage complet, un que d'autres commencent à peise à ma

Le genre Plongeon est représent mais rope par trois espèces, qui sont:

Le PLONGEON IMPRIM, Col. glacis lin (Buff., pl. enl., 952). Il a la tèu, le et le cou d'un noir verdâtre, à rein et bleuâtres; un collier composé à plumes alternativement noires et le le dessus du corps et des ailes noir semé de petites mouchetures blanches tes les parties inférieures blanches

Il est représenté dans l'atlas de tionnaire, Oiseaux, pl. 17, f. 2.

On le trouve dans les mers arctideux mondes; il est très abondant brides, en Norvége et en Suède; surition en France est irrégulière. On sur nos côtes maritimes à la suite ragans, en automne et en hiver, quesois dans l'intérieur des terres.

Le Plongeon Lumm, Col. arcient (Buff., pl. enl., 914, jeune). Il a le sude la tête d'un gris cendré; le des croupion noirs; les acapulaires et la vertures des ailes parsemées de tachet bles; la gorge noire; le devant et les du cou blancs avec des taches noires; le les parties inférieures d'un blanc pur.

Selon M. Temminck, le Lumme se vancerait pas aussi loin vers le nord qui d'brim; cependant on le trouverait en 3 rie, au Groënland et à la baie d'Haber paraltrait qu'il était également commune orcades, mais qu'on l'y a détruit en 1 un grand commerce de ses œufs. Comprécédent, il fait des apparitions en Frances mais moins fréquemment.

Le PLONGEON CAT-MARIN, Col. septemalis Linn. (Buff., pl. enl., 308). Egorge, les côtés de la tête et du com-

tre a tre le souris; le sommet de la tête taché the e sure; le devant du cou d'un rouge mar-Au tris rif; un collier blanc et noir sur le aut de la poitrine, celle-ci et tout le des-Sous du corps blancs ; tout le dessus noirà-

ere ucheté de blanchatre. Il habite les mers arctiques, niche en Norvege et aux îles Hosfodes, et passe anellement sur nos côtes maritimes, sur

Celles de l'Angleterre et de la Hollande. MM. Hornschuch et Schilling ont établi sous le nonde Col. Balticus, une quatrième Espèce européenne, qui a de grandes affini-Bés avec le Col. arcticus, mais qui s'en dis-Lingue par une taille moindre.

Quene aux Col. stellatus et striatus de Greelin et au Col. borealis Brunch, ce sont de doubles emplois du Col. septentrionalis.

(Z. G.) PLONGEURS. Urinatores. 01s. - Voy. BRACHTPTE 18.  $(Z, G_{\cdot})$ 

PLOSERIA. INS. — Genre de Lépidoptères pocaurses de la tribu des Phalénites, SOUS-Eribra des Fidonites, créé par Boisdus al (Index meth. Lep. Europ.) aux dépens des Numeria, dont il ne dissère que par les an tennes, qui sont simples dans les deux sexes ou à peine ciliées dans le mâle. On me classe qu'une seule espèce dans ce groupe. La Ploseria diversaria W., Pl. Fabr., qui habite l'Allemagne.

(E. D.) PLOTEA, Adams. (Fam., 11). BOT. PH. — Syn. de Myrsine, Alph. DC.

TIMES. Plotina. 018. — Sous-faille de blie par le prince Charles Bonaparte dans la Famille des Pélécanidées (ordre des Palmi pedes), et fondée sur le genre Plotus seul le compose. (Z. G.)

PLOTOSE. Plotosus. Poiss. — Genre de Corde des Malacopterygiens abdominaux, Carrille des Siluroides, établi par Lacepede par G. Cuvier (Règne animal, t. II, 297). Les Plotoses présentent les caractéses challels suivants (Histoire des Poissons, P. 410): Corps allongé, terminé en comprimée; une deuxième dorsale, 10050e et rayonnée, s'unissant à la caudale et a l'anale pour entourer la queue; une ALE Bans casque; des dents fortes et coniques ans machoires; des dents en pavés au vomer. Tons ces Poissons ont huit barbillons courts es médiocres; dans tous l'épine dorsale et

les épines pectorales sont petites, pointues, tranchantes, dentelées; leur tête est couverte d'une peau molle comme le reste du corps : leurs lèvres sont charnues.

MM. G. Cuvier et Valenciennes (loco citato) décrivent sept espèces de ce genre qui appartiennent au midi de l'Asie ou aux tles de la mer des Indes. Parmi elles, nous citerons principalement:

Le Plotose BATÉ, Plotosus lineatus Cuvier et Valenciennes. Tête grosse, déprimée et obtuse. Màchoire supérieure plus avancée que l'inférieure, et portant près de son bord quatre barbillons à dents coniques et irrégulièrement disposées sur trois rangs; mâchoire inférieure à quatre barbillons un peu moins longs que les premiers, à dents disposées de la même manière que dans la mâchoire supérieure, mais un peu plus nombreuses; langue épaisse, obtuse et sans dents; queue comprimée et pointue.

Ce Poisson paraît d'un brun verdâtre en dessus, blanchâtre en dessous; trois lignes. qui parcourent toute la longueur du corps. sont tantôt jaunes, tantôt fauves, tantôt tirant sur le rouge.

Le Plotose rayé vit enfoncé dans la vase et dans le sable de mer. Ce Poisson est très redouté des pêcheurs à cause des épines petites et très tranchantes que recouvrent les membranes des nageoires, et au moyen desquelles il fait des blessures très douloureuses qui produisent souvent de vives inflammations. M. Ehrenberg dit que l'on meurt quelquefois de ces blessures, et assure que les Arabes craignent ce Poisson plus que le Scorpion.

Ce Poisson n'excède pas 25 centimètres de longueur. (M.)

PLOTUS. ois. - Nom latin, dans Linné, du genre Anhinga.

PLOTZIA, Arnott (in Lindley Introd., édit. II, p. 441). BOT. PH. - Syn. de Chætonychia, DC.

PLUCHEA. BOT. PR. - Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Astéroïdées-Tarchonanthées, établi par Cassini (in Bullet. Soc. philom., 1817, p. 31), et dont les principaux caractères sont : Capitule multiflore, hétérogame, à fleurs tubuleuses; celles du bord plurisériées, femelles; celles du centre petites, hermaphrodites-stériles, ou mâles. Involucre plurisérié. à écailles imbriquées, ovales, Réceptacle plan, nu ou birsuté. Corolles tubuleuses; celles des fleurs femelles filiformes, tronquées ou 2-3-dentées; celles des fleurs mâles larges, à limbe 5-denté. Anthères terminées par deux appendices. Akènes cylindriques ou anguleux et sillonnés. Aigrette composée de poils soyeux, filiformes.

Les Pluchea sont des plantes herbacées ou suffrutescentes, à feuilles alternes, variées, souvent pubescentes et glanduleuses; à capitules pédicellés, réunis en corymbes.

Ces végétaux croissent principalement en Amérique, en Asie et dans les contrées chaudes de l'Afrique. De Candolle (Prodr., V, 449) en décrit 21 espèces, dont quelques unes sont cultivées au Jardin botanique du Muséum d'histoire naturelle de Paris; telles sont les P. macrocephala, subdecurrens, etc.

PLUCHIA, Flor. Flum. (IV, t. 20). Bor. PH. — Syn. de Diclidanthera, Mart.

PLUIE. météon. - Voy. météorologie.

PLUIE D'ARGENT. MOLL. — Nom vulgaire d'une espèce de Cône, le Conus mindanus Linn.

PLUIE D'OR. MOLL. — Nom vulgaire du Conus Japonicus Linn.

PI.UKNETIA (nom propre). BOT. PB. — Genre de la famille des Euphorbiacées, tribu des Acalyphées, établi par Plumier (Gen., 47, t. 13), et dont les principaux caractères sont: Fleurs monoïques. Fl. mâles: Calice 4-parti. Étamines 8-16, à filets soudés et entourés à leur base de 4 glandules velues. Fl. femelles: Calice 4-parti. Ovaire à 4 loges uni-ovulées. Style simple, allongé; stigmate pelté, 4-lobé. Capsule déprimée, à 4 coques anguleuses-carénées, bivalves, monospermes.

Les Pluknetia sont des arbrisseaux à feuilles alternes, pétiolées, cordiformes, dentées en scie; à fleurs axillaires, disposées en grappes; chaque grappe ne comprend qu'une seule fleur femelle; les fleurs mâles sont nombreuses et supportées par de longs pédicelles. Ces plantes croissent principalement dans l'Amérique et l'Asie tropicale.

Parmi les espèces de ce genre, peu nombreuses, nous citerons la Pluknetia volubilis Linn. (Pl. scandens Plum.), qui croît assez abondamment en Amérique et dans les Indes orientales. (J.)

PLUMAGE. ois.—On désigne par ce mot

l'ensemble de toutes les plumes dont le caps de l'Oiseau est revêtu. Les différences que présente le plumage ont été exposées à l'article général OISEAU. (Z. G).

PLUMARIA, Link. (in Hor. Phys., Q. Bot. Ph. — Syn. de Griffithsia, Ag.

PLUMATELLE. Plumatella (piu plume). POLYP. - Genre de Brysmits composant, avec les Cristatelles et les Alcyonelles, le groupe des Polypes hippcrépiens de M. Gervais, c'est-à-dire prisentant comme eux un intestin complet i deux orifices, et des tentacules nombres disposés en une double rangée sur un apendice en fer à cheval autour de la bende. et produisant des œufs coriaces, per cille entourés d'un bourrelet épais. Les Plune telles sont des Polypes d'eau douce, presqui diaphanes, ayant 40 à 60 tentacules rétractiles, mais non susceptibles de s'agiles en tournoyant comme on l'a répété prés ment. Ces tentacules, qui s'épas comme les pétales d'une fleur, seet muit de cils vibratiles dont le monvement selle pour déterminer des rayons réguliers dus le liquide, et amener ainsi les aliment il bouche. Les Plumatelles qui fottent thement dans le jeune âge, et qui sont cari simplement fixées par leur base, sécrital ensuite un tube membraneux adhérent aux corps submergés, et d'où partent, comme de branches successivement ramifiées, d'astra tubes sécrétés par les jeunes Polyses in du premier par gemmation comme des boutgeons. Les œufs sont nus, coriaces, ses (pi neux, et différent ainsi de ceux de la Critatelle, qui sont entourés d'une serie de mucilage et hérissés de crochets. Quest at Alcyonelles, leur organisation paralt eur h même que celle des Plumatelles, et la priscipale différence est dans le mode de putpement des tubes qui forment une man arrondie tubuleuse et d'apparence gieuse, au lieu d'être ramifiés et rampest. On distingue d'ailleurs, parmi les Plu telles, trois espèces, d'après l'apparence la disposition de leurs tubes. C'est Trembil qui, le premier, décrivit ces animent me le nom de Polypes à panache. Lisse avait mentionné un en le nommant Boss campanulata; Pallas, Gmelin, Moffer et W autres zoologistes de la fin du dernier side les confondirent avec les Tubulaires, 🗭

Polypes marins: mais Lamarck en ira Plumatelle, et, presque en même Lamouroux établit le même genre sem de Naisa : plus récemment en-Dumortier a changé leur nom en Lephopus. On les trouve assez coment dans les eaux stagnantes, mais seus les feuilles des Nymphea, des mtons, et quelquefois aussi sur des m de bois submergés. BAGINÉES. Plumbagineæ. вот. latte famille de plantes a été diverplacée dans les classifications natu-Faprès les diverses interprétations dennées de ses enveloppes florales, : et, présentent des caractères asillers, comme on peut en juger par 🛳 🌆 ille entière. Calice tubuleux, it à cinq plis et autant de dents, très profondément divisé. Cinq Mintet distincts, tantôt soudés inféidat au tube, alternant avec les dileinales, membraneux, à présiodie. Autant d'étamines opposées, insérées à la base des pétales coux-ci sont libres, libres au condistribution confidence (combinaison B exciter un peu d'étonnement et Mention); filets filiformes; anthères B. biloculaires, s'ouvrant longitudi-Ovaire libre, surmonté de 5-3 facts en totalité ou inférieurement posé d'autant de feuilles carpelles comme autant de valves, ren-8 dess sa cavité unique un seul ovule i l'extrémité d'un long funicule le la loge. Fruit membraradparant au sommet en cinq valves, schirant irrégulièrement à la base. pendue comme l'ovule, ou dressée mence par suite de la soudure du furvec ses téguments; embryon droit, ale courte et supère, à cotylédons dans un périsperme farineux peu mt. Les espèces sont des herbes vim'des arbrisseaux, à feuilles ramasresettes à la base des pousses aéiem'émettent des rhizômes, ou alteri la tige aux nœuds renflés en articuanguleuses, toujours dépourvues de i. Les fleurs sont ramassées en têtes ales ou espacées en épis rameux, mais ioraison centrifuge dans les unes, la situation unilatérale dans les autres, semblent indiquer une inflorescence déterminée. Les Staticées, fréquentes dans les régions tempérées des deux hémisphères, se montrent surtout dans celles où le sol se mêle aux terrains, par conséquent sur les rivages de la mer, notamment de la Méditerranée, dans les steppes salées, notamment de la Russie; quelques unes montent assez haut sur les montagnes, et on en retrouve dans les régions arctiques et antarctiques. Des Plumbaginées vraies, une habite l'Europe méditerranéenne, les autres les zones tropicales ou adjacentes; un genre le Cap. un autre le nord de la Chine. Les Staticées se sont remarquer par les propriétés astringentes et toniques de leur racine et de leurs seuilles; les Plumbaginées par un principe plus actif, acre même et caustique de manière à pouvoir déterminer quelquesois la vésication, et servir en conséquence aux mendiants pour la même fraude que l'herbe aux' Gueux.

### GENRES.

# Tribu 1. - Staticies.

Calice scarieux ou coriace. Cinq pétales distincts staminifères. Styles distincts. Péricarpe se déchirant à la base.

Armeria, W. — Statice, W. (Limonium, Tourn. — Taxanthema, Neck.) — Ægialitis, R. Br.

# Tribu 2. - Plumbaginės vraies.

Calice herbacé. Corolle monopétale, ne portant pas les étamines. Styles inférieurement soudés. Péricarpe capsulaire.

Plumbago, Tourn. (? Thela, Lour.) — Ceratostigma, Bunge. — Vogelia, Lam. (Ad. J.)
PLUMBAGO ou DENTELAIRE. Bot.
PH. — Genre de la famille des Plumbaginées,
établi par Tournefort (Inst., t. 5), et dont
les principaux caractères sont: Calice tubuleux, 5-denté, plissé, à côtes glanduleuses.
Corolle gamopétale, hypocratériforme, à
limbe 5-parti. Étamines 5, hypogynes, opposées aux lobes de la corolle, incluses; fiets dilatés à la base; anthères ovales. Ovaire
à une seule loge uni-ovulée. Style terminal,
filiforme; stigmates 5, aigus. Capsule enfermée dans le calice persistant, uniloculaire, pentagone, 5-valve.

Les Dentelaires sont des plantes herba-

290

cées ou suffrutescentes, à feuilles alternes, amplexicaules; à seurs roses ou d'un blanc bleuâtre, disposées en épis terminaux et garnies de 3 bractées.

Les espèces de ce genre croissent principalement dans les régions tropicales et subtropicales du globe. Une seule se trouve en Europe: c'est la Dentelaise d'Europe, Plumbago Europæa, vulgairement Malherbe dans le midi de la France. C'est une herbe à tige cylindrique, cannelée, haute de 65 centimètres; à fleurs purpurines ou bleuâtres, ramassées au sommet des tiges; à feuilles alternes et bordées de poils.

La racine de cette plante est irritante, et est employée pour déterminer la rubéfaction. Mâchée, elle a quelquefois calmé les douleurs de dents: de là son nom de Dentelaire. L'huile dans laquelle on a fait bouillir et broyé cette plante, a été employée avec succès dans le traitement de la gale.

Une espèce exotique, qui participe aux propriétés de la précédente, est la Dante-LAIRE SARMENTEUSE, Pl. scandens Linn. (vulgairement Herbe au Diable). C'est un arbuste qui a les tiges coudées et grimpantes; les seuilles lisses, pétiolées, ovales; les seurs blanches, sessiles et disposées en épi terminal. Il croît principalement dans l'Amérique méridionale et aux Antilles. On le cultive dans les serres chaudes, ainsi que la Plumbago rosea. (J.)

PLUMBOCALCITE. min. — Carbonate double de Plomb et de Chaux. Voy. CARBO-MATES. (DEL.)

PLUME. ois.—Organe de protection dont le corps de l'Oiseau est couvert, pouvant devenir organe de vol selon le lieu qu'il occupe, selon son développement et son degré de résistance. Il en a été longuement question au mot oiseaux. (Z. G.)

PLUMERIA. BOT. PE. - Voy. FRANCHI-

PLUMÉRIÉES. Plumerica. DOT. PH. — Tribu de la famille des Apocynées (voy. ce mot), ayant pour type le genre Plumeria, qui lui a donné son nom. (AD. J.)

PLUMICOLLES. ois.—Dans la méthode de M. Duméril, ce nom désigne, dans l'ordre es Rapaces, une famille qui renferme les Oiseaux de proie diurnes dont le cou est couvert de plumes; tous, par conséquent, à l'esception des Vautours. (Z. G.)

PLUMIERA. BOT. PH. — Syn. de Piemeria.

PLUMIPEDA, Fleming. ous. — Symptome de Spizaëlus, Vieillot; Morphuus, C. Cuvier.

PLUMIPÈDES. Plumipedes. ois. — Dans la méthode de Vicillot, ce nom s'applique à une famille de l'ordre des Gallinacés. La espèces qui en font partie se distinguent par des tarses couverts de plumes en tout ou en très grande partie, et par des doigts le plus généralement pourvus de duvet ou de sois fines. Cette famille renferme les games Tetras, Lagopède, Ganga et Hétéroclite. (Z. G.)

PLUMULARIA. POLYP. - Genre de Po lypes hydraires de l'ordre des Sertularits. établi par Lamarck pour les espèces de Sertulaires de Linné et d'Ellis dont le polypier corné, très délicat, à tiges grêles, fisteleuses, simples ou rameuses, est garai de rameaux calicifères portant, d'un seul chi, des cellules ou calices saillants, deatiforms, subaxillaires. Les vésicules gemmilères unt subpédicellées. Telles sont les Sertuleis myriophyllum, S. falcata, S. cristete, etc. Lamarck, d'ailleurs, dit lui-même cue li Plumulaires sont tellement voisines des Satulaires, que si ces dernières n'étaiest mi aussi nombreuses en espèces, il ne amil peut-être pas convenable de les en signes. Toutefois Lamouroux, dans le même tem établissait le même genre sous le men d'Aglaophenia, qui n'a pas été adenti, cer la nom de Plumulaire a l'avantage d'expine immédiatement le caractère principal dess polypiers, d'avoir leurs ramilles disputs comme les barbes d'une plume. Plus sicemment, dans sa Classification des Polities M. Ehrenberg a laissé les Plumulaires des son grand genre Sertulaire, en les em rant comme une simple section de misgenre Sporadopyxis, caractérisé per el ovaires ou vésicules gemmifères.

PLUMULE. BOT. - Voy. GENERAL.

PLUSIA. 188.—Genre de l'ordre du lé pidoptères, famille des Nocturnes, triba de Plusides, établi par Ochseinheimer ( la Schmect. von Europ., 1086-1810), et stif par Latreille qui en a réparti les capisses deux groupes sous les noms de Chrysques (voy. ce mot) et Plusia. Ainsi rédait, le vraies Plusia sont celles qui présentent pas es principaux (Duponchel, Catalogue septères d' Europe, p. 174): Antennes as dans les deux sexes. Palpes libres, más latéralement, et courbés au-desle tête ; leurs trois articles bien disfrempe très longue. Corselet ayant deux faisceaux de poils relevés en • huppe. Abdomen crété sur les trois so premiers anneaux, terminé carrétrune brosse de poils dans les mâles, sinte dans les femelles. Angle apical \* supérieures très aigu : ces mêmes mernées de couleurs satinées ou mé-L'avec des taches d'or et d'argent. b à douze pattes. Corps parsemé gares et courts; tête petite et aplasus. Chrysalides de deux couleurs, the vertes avec le dos noir ou brun. santenues dans des coques de soie in léger et fixées aux feuilles ou aux s'glantes basses qui ont nourri la

(loco citato) cite 29 espèces répandues dans toute l'Europe. willes communes en France, nous piriout les Plusia illustris F., chrygemma L., aurifera H. (L.) DES. Plusidæ. 188.—Tribu de la Mocturnes, dans l'ordre des Lépi-, caractérisée de la manière suivante schel (Catalogue des Lépidoptères, Antennes filiformes dans les deux illes longs, ascendants, recourbés is de la tête. Trompe plus ou moins Eliepetite. Corselet fortement crêté. ndrieures à sommet aigu, ornées de italliques très brillantes.

la cylindriques, atténuées antérieugarnies de quelques poils isolés, à patite et ordinairement très aplatie. dernières paires de pattes membrasut plus courtes que les autres ou 46 nulles. Chrysalides cylindrico-, un peu déprimées surtout à la ranie; la partie ventrale est plus ou malée, et les anneaux de l'abdomen essent détachés.

iriu ne comprend que trois genres: Abrostola, Chrysoptera et Plusia.
mets. (L.)
ISTOPEPLIS (πλουσιος, riche; πέ-

### ISOPEPLIS (#lovoio; , riche; #f
e). ms.— Genre de l'ordre des Cosubpentamères, tétramères de La-

treille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Colaspides, formé par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 438). Le type, seule espèce rapportée par l'auteur, la P. chysoloma Dej., est originaire du cap de Bonne-Espérance. (C.)

\*PLUSIOTIS (πλούστος, riche). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides xylophiles, créé par Burmeister (Handbuch der entomologie, 1844, p. 417), et que l'auteur classe parmi les Chrysophorides. Il renferme les six espèces suivantes : P. Victorina, auripes (psittacina St.), Adelaida Hope, laniventris St., amalia et anomala Burm. Les quatre premières sont originaires du Mexique; la cinquième se trouve au Chili, et la sixième en Colombie. (C.)

PLUTUS. INS.—Nom donné par Geoffroy à la Crepidodera fulvicornis (Chrysomela F.), espèce qui se trouve aux environs de Paris, sur les Saules. (C.)

PLUVIALIS, Briss. ots. — Synonyme de Charadrius, Linné.

PI.UVIAN. Pluvianus. ois.—Genre de la famille des Charadridées, dans l'ordre des Échassiers, caractérisé par un bec épais à sa base, comprimé vers le milieu, pointu; à mandibule supérieure un peu arquée, l'inférieure droite; des narines oblongues, couvertes d'une membrane; des doigts grêles au nombre de trois seulement, le pouce manquant; des ongles dentelés sur leur bord interne, et des ailes moyennes.

Vieillot est le créateur de cette division. La seule espèce qui la compose était placée par Linné et Latham dans le genre Charadrius. Wagler l'a rangée parmi les Coure-Vite (Cursorius). Il est de fait qu'elle peut être considérée comme un intermédiaire à ces deux genres. Linné distinguait cette espèce sous le nom de Charadrius Ægyptius; Vieillot, qui a fait de l'adulte et du jeune deux espèces distinctes, lui a imposé celui de Puv-VIAN A TÊTE NOIRE, Pluvianus melanocephalus et chorocephalus Vieill. (Buff., pl. enl. 918). Cette espèce assez remarquable est représentée dans l'atlas de ce Dictionnaire, OISEAUX, pl. 22, fig. 1. Elle a le dessus de la tête, du cou et du dos, une bande au travers de l'oil et un collier sur le haut de la poitrine noirs; le devant du cou et toutes les parties postérieures d'un blanc roussatre; le croupion

gris, ainsi que les pennes de la queue; cellesci, excepté les deux du milieu, traversées sur sa pointe par une bande noirâtre; les ailes pariées de blanc et de noir.

Sonnini, qui a observé cet Oiseau en Égypte, dit qu'il paralt sur les bords du Nil quand les eaux se sont retirées dans leur lit, qu'il est presque toujours par couples, et que les troupes qu'il forme parfois ne sont jamais de plus de sept ou huit individus; qu'enfin il est excessivement rare qu'il se pose sur les terres limoneuses; il ne fréquente que les endroits couverts de sable. Il paraltrait aussi, selon le même auteur, que, lorsque ce Pluvian prend son vol, il répète plusieurs sois de suite un petit cri aigu; qu'il n'est point craintif, et qu'on peut l'approcher tant qu'on veut.

Cet Oiseau doit compter aujourd'hui parmi les espèces européennes. Un individu jeune, tué en 1860, dans le département de l'Hérault, près l'Île de Maguelone, est venu enrichir la Faune ornithologique de France. Cet Oiseau avait été vu, pendant plusieurs jours, vivant en compagnie de Vanneaux huppés. L'espèce, du reste, habite le Sénégal et l'Egypte. (Z. G.)

PLUVIER. Charadrius. ois. — Genre de la famille des Charadridées, dans l'ordre des Échassiers, caractérisé par un bec médiocre, droit, arrondi à la naissance, conique, renflé à l'extrémité de la mandibule supérieure; des narines concaves, linéaires, couvertes par une membrane, situées dans une rainure longitudinale; des tarses longs, réticulés ou scutellés; trois doigts seulement en avant, le pouce manquant complétement; des ailes éperonnées ou simples, pointues et atleignant l'extrémité de la queue qui est courte et composée de douze rectrices.

Linné, Gmelin et Latham faisaient entrer dans leur genre Charadrius des Oiseaux qui offraient entre eux des dissérences trop grandes pour qu'on ne dût pas les séparer génériquement. Ainsi les Échàsses, les Sanderlings, les Coure-Vite, réunis aux Pluviers, composaient une seule division. Ces derniers sont aujourd'hui parfaitement distingués; seulement on a établi pour eux un assez grand nombre de coupes que nous indiquesons plus bas.

Les Pluviers sont des Oiseaux qui aiment la société de leurs semblables. La plupart d'entre eux vivent une partie de l'année réupis en troupes quelquesois considérables. Il n'y a guère que le grand et le petit Plavier à collier qui aient des habitudes et quelque sorte solitaires, car ils ne se rassenblent pas par grandes bandes, et assez seavent on les rencontre isolés. Les uns, comme le Pluvier doré et le Pluvier guignard, fréquentent les plaines humides et limeseures, les endroits marécageux ; les autres, comme le grand et le petit Pluvier à collier, vivest sur les bords graveleux des rivières, sur la rivages sablonneux de la mer; aussi, en mison de ces habitudes, les connaît-on sons le nom vulgaire de Gravière, dans quelque uns de nos départements. Les Pluviers ses des Oiseaux généralement indolents et per rusés; quelques uns même, comme le Plavier guignard, poussent la confiance à co point d'en paraître stupides. Ils est un démarche gracieuse et légère. Tous émigrest, les uns isolément ou par compagnies pen nombreuses; les autres se réunissent à cet effet, et composent quelquefois des basés de plusieurs centaines d'individus. Lem migrations ont lieu deux fois l'an, à l'astomne et au printemps. En général, ils stjournent fort peu de temps dans le mêst lieu, à moins qu'ils n'y trouvent une neuviture abondante et sacile. A leur passage, à l'automne, les Pluviers se dirigent, come tous les Oiseaux, du nord au midi: les permiers froids un peu intenses les forcest à abandonner les pays septentrionaus, et à chercher des climats plus doux; au pristemps, ils regagnent le nord où ils vent # reproduire.

Quelques espèces de Pluviers déploiss une singulière industrie lorsqu'ils sont à la recherche de leur nourriture. Ainsi les fieviers dorés, par exemple, et probablement plupart de leurs congénères, ont l'habitair de frapper la terre avec le pied dans kiss de faire sortir les Vers de terre de les #traite. Cette manière d'agir, qui est 🗯 instinctive, tient ces Oiseaux dans un mevement presque continuel. Pendant qu'à cherchent ainsi à se repattre, plusieurs Cotre eux font sentinelle et jettent, au meine danger, un cri d'alarme qui devient le gnal de la fuite. On a encore remarque 🚒 vers le soir, les bandes de Pluviers desta divisent; que les individus qui les competit se dispersent pour passer la muit dem #

art; mais que, dès le point du jour, ler éveillé réclame ses compagnons mat un cri, et qu'à l'instant tous se leut à cet appel. Ce cri, que l'on peut per les syllabes hui, hiu, huit, est e reproduisent les oiseleurs pour at-ae espèce dans leurs filets.

leviers n'ont pas un vol très élevé; sedinairement ils ne sont pas à une de plus de 20 ou 30 pieds du sol. E presque toujours dans une directurire à celle du vent, se rangent sur é, et avancent de front en formant sairs des zones étroites et d'une liandue.

me des Pluviers paraît être essennt animal: les Vers de terre en formee; mais ils se nourrissent aussi d'coléoptères à l'état parfait ou à larve, de Mollusques terrestres et de Comme tous les petits Échaslanditent les fonds vaseux, ils aileurs leurs pieds et leur bec, toutes qu'ils les ont souillés en fouillant s humides pour y trouver leur nour-

nessers ne construisent, en général. aid. Un petit enfoncement sur la i le sable produit par le pas d'un mer en tient lieu; beaucoup même Bours œufs sur un sol plat, entre ters ou des coquillages; quelques mest, comme le Pluvier guignard, sarte de nid avec du Lichen ou de . Lour ponte n'est pas nombreuse: lie plus ordinairement que de trois Larges par un bout, pointus par lent la couleur varie selon les espèiqui, dans toutes, sont couverts de sires ou brunes et plus ou moins Les petits ne sont pas nourris dans I maissant, ils suivent aussitôt leurs t courent avec une grande vitesse. it couverts d'un duvet épais, uniberiolé.

ir de la plupart des Pluviers est ate. Le Pluvier doré, surtout lorsgras, est un gibier fort estimé et seché; aussi lui fait-on une chasse lans laquelle on emploie des engins rusteurs, tels, par exemple, que s allets en mappes.

sue des Pluviers sur les rivages de

toutes les parties du monde. Sept espèces habitent ou visitent l'Europe.

Quelques auteurs ont essayé de subdiviser le genre Pluvier. M. Lesson, dans son Traité d'ornithologie, a distingué cing races: les vrais Pluviers, les Pluviers à collier, les Pluviers à longues jambes grêles, coux à huppe occipitale, et les Pluviers à lambeaux. M. Schlegel, dans sa Revue critique des Oiseaux d'Europe, distingue les Pluviers dorés, les Pluviers guignards, et les Pluviers proprement dits qui correspondent aux Pluviers à collier de M. Lesson, et dont Boié a fait son genre Ægialites. Les espèces armées et celles à lambeaux ont également été séparées génériquement. Nous admettrons la plupart de ces coupes à titre de simples groupes.

#### 1° PLUVIERS PROPREMENT DITS.

Tarses réticulés; point de huppe occipitale ni d'éperons cornés aux ailes.

Genres: Pluvialis, Briss.; Eudromias et Ægialites, Boié; Hiaticula, G.-R. Gray.

Le PLUVIER DORÉ, Ch. pluvialis Linn. (Buff., pl. enl., 904). Plumage en dessus d'un noir profond taché d'un jaune doré très vif; front et sourcils blancs; côtés du cou variés de noir, de blanc et de jaune; toutes les parties inférieures d'un noir profond (plumage de noces). L'hiver tout le dessus du corps est d'un noir de suie taché de jaune doré, et les parties inférieures blanches

On le trouve en Europe, en Asie et dans l'Afrique septentrionale. Il n'est que de passage en France. On le dit sédentaire en Angleterre.

Le Pluvira Guigraad, Ch. morinellus Lin. (Buff., pl. enl., 832). Face et sourcils d'un blanc pur; bas de la poitrine et flancs d'un roux vif; milieu du ventre d'un noir profond; plumage en dessus brun avec des bordures rousses (plumage de noces). L'hiver il a la face pointillée de noir, la poitrine et les flancs d'un cendré roussatre, et les sourcils d'un blanc roussatre.

Il habite le nord de l'Europe et de l'Asie, et se montre en hiver dans l'Europe centrale et tempérée. Il est de passage en France.

Type du genre Eudromias de Boié. Le PLDVIER SOLITAIRE, Ch. asiaticus Pall., jugularis Wagl. Front, sourcils, côtés de la tête et gorge blancs; dessus du corps et ailes d'un gris brun; devant du cou ferrugineux, avec une bande transversale brune; dessous du corps blanc.

Habite la mer Caspienne, la Tartarie et se cap de Bonne-Espérance. M. Nordmann le cite comme ayant été tué dans les environs d'Odessa.

Le GRAND PLUVIER A COLLIER, Ch. hiaticula Linn. (Buff., pl. enl., 920). Toutes les parties supérieures d'un brun cendré; les parties inférieures blanches; un collier noir au bas du cou.

Il habite l'Europe et l'Afrique septentriomale. Il est assez commun en France.

Type du genre Ægialites de Boié. G.-R. Gray a changé ce nom générique en celui de Hiaticula.

Le PETIT PLUVIER A COLLIER, Ch. minor Mey. Front, sourcils, une bande étroite sur la poitrine, d'un noir profond; devant de la tête et gorge, un collier, ainsi que toutes les parties inférieures, d'un blanc pur; occiput et parties supérieures d'un brun cendré.

Il habite particulièrement le nord de l'Europe et la Sibérie. On le dit assez abondant en Allemagne. En France il n'est que de passage.

Le PLUVIER A COLLIER INTERNONPU, Ch. cantianus Linn. Front, sourcils, une bande sur la nuque et toutes les parties inférieures blancs; espace entre l'œil et le bec, dessus de la tête et une tache de chaque côté de la poitrine d'un noir profond; tête et nuque d'un roux très clair, et parties supérieures d'un cendré brun.

Il est très abondant en Hollande, en Angleterre et dans le nord de l'Allemagne. On le trouve assez communément en France, et il vit aussi en Sibérie.

Le PLUVIER A PLASTRON ROUX, Ch. pyrrhothorax Temm. Front et région parotique roux-marron; bande frontale et sourcils blanchâtres; toutes les parties supérieures d'un cendré brun clair; sur la poitrine, un ceinturon roux clair; gorge, devant du cou et parties inférieures d'un blanc pur.

Il habite les parties chaudes de l'Asie, jusque dans l'archipel des Indes. Un individu de cette espèce a été tué dans les environs de Saint-Pétersbourg.

Parmi les Pluviers étrangers qui se rap-

portent à ce groupe, nous citerons le Pur-VIER D'ÉGYPTE, Ch. trochilus Geoffr. Saint-Hil., espèce dont parle Hérodote, et quis eu, dans les temps anciens, une grandedlébrité, à cause de l'habitude qu'elle a de chercher dans la bouche du Crocodile les Insectes et les Vers qui s'y introduisent pendant que cet animal avale sa proie. - Le PLUVIER WILSON, Ch. Wilsonii Ch. Bones. (Suppl. à l'ornit. de Wilson, pl. 75, f. 5), d'Amérique. - Le PLUVIER AZARA, Ch. 420rai Temm., du Brésil. — Le PLUVIER A FACE NOIRE . Ch. melanops Vieill. ( Gal. des Ois., pl. 235), des Terres australes.-Le Purvin A TÈTE ROUSSE, Ch. marginatus Geoff. Sein-Hil. (Temm., pl. col., 147, f. 2), de la Kervelle-Hollande. - Le Pluvier Patre, C. varius Vieill., du Cap. - Le PLUVIER A 1001-BLE COLLIER, Ch. indicus Lath., du Cap. -Le Pluvier a Canail, Ch. cucullatus Vieill. de la Nouvelle-Hollande. — Le Preven Cas-DIDE, Ch. nitidifrons Cuv., patric incusus.

### 2º PLUVIERS ARMES.

Tarses écussonnés; ailes armées d'en tebercule corné.

Genres: Hoplopterus, Bonap.; Philims chus, G.-R. Gray; Acanthopteryx, Lead.

Le Pluvier Annt, Ch. spincess line. (Buff., pl. enl., 801). Dessus de la tôte, devant du cou, poitrine et flancs d'un mir profond; joues, côtés du cou, nuque, flore et abdomen d'un blanc pur; toutes les perties supérieures d'un gris brun.

Il habite l'Égypte et le Sénégal, as mantre accidentellement en Italie, et plus commenément en Grèce. Un individu a été toé ses environs d'Odessa par M. Nordmann.

Le PLUVIER ARMÉ DE CAVERNE, Ch. Comnensis Lath. (Buff., pl. enl., 833), de Brisl, et le PLUVIER-PIE, Ch. Duvarucciti Less., de Calcutta, appartiennent encore à ce group.

# 3º PLUVIERS A LAMBEAUX.

Tarses écussonnés; lambeaux charms la face.

Genre Sarciophorus, Strickl.

Le PLUVIER A LAMBEAUX, Ch. bilobus Lali. (Buff., pl. enl., 880). Une membrane junt plaquée aux angles du bec et pendante; dessus de la tête noir, entouré d'un uni blanc; cou et manteau d'un gris fasse; dessous du corps blanc.

Habite Pondichéry.

ier place à côté de cette espèce le mpri, Ch. pileatus Gmel. (Buff., 34), du Sénégal, et M. Lesson en également une espèce qu'il nomme LAMBEAUX ORBITAIRES, Ch. myops ill d'ornith., p. 546). (Z. G.) ME. REPT. - Nom vulgaire de la e terrestre.

OLOPHUS, Vieillot, ois. - Synoacatua, Briss. - Gould, synonyme Wagl. Voy. PERBOQUET. (Z.G.) MODERME (πνευμα, soufle; w). MOLL. — Genre de Gastéropodes Me établi par Cuvier sur une esl'actan Atlantique rapportée par i la lui donna le nom P. Peronii. Ce ¿ qui depuis aussi a été observé iditerranée, est long de 25 millifiren, et deux autres espèces plus trouvées depuis par MM. Quoy A près de l'île d'Amboine, Les ca-Pneumodermes sont d'avoir le Lau, mou, ovale; la tête ronde. ses yeux, avec la bouche termi-E lèvres. Deux faisceaux de tentasetiles sont placés aux côtés de la tdeux ailes opposées, petites, ovaserées sur les côtés du cou et serm d'organes locomoteurs. L'anus Intéralement au-dessus de l'aile bent Cuvier, qui, le premier, fit l'erganisation du Pneumoderme. sont à la partie postérieure du les forment deux lignes pinnées, ndedans, c'est-à-dire ayant leur mesposition et de plus réunies par transverse, Suivant MM. Ouov et se contraire, les branchies sont , à l'extrémité du corps, dans un mbraneux très mince. Mais il est emblable qu'ils n'ont pas eu sous : même Mollusque, d'autant plus de lui attribuer, comme Cuvier, seules rarement garnis de sucoirs eax paquets à la base du cou, ces présentent les suçoirs comme supsun par un petit pédoncule partant commune tentaculiforme. (Dvs.) CONANTHE, Bung. (in Mem. soc. q., VII, 209). BOT. PH. -- Voy. GEN-

**SOBA.** 1885. — Genre de l'ordre des

Thunberg (Act. succ., 1775) aux dépens des Gryllus de Linné. L'espèce type de ce genre, Pneumora sexquitata Thunb. (Gryllus inanis Fahr.), vit dans l'Afrique centrale.

POA. BOT. PH. - Nom scientifique du genre Paturin. Voy. ce mot.

\*POCADIUS ( moxác, laineux), ins. -Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Clavicornes et de la tribu des Nitidulaires, créé par Erichson (Zeitschrift für die Entomologie von Germar. t. IV, p. 318), et qui présente ces caractères : Sillons des antennes circonslexes près des yeux; mésosternum un peu impressionné; tibias mutiques; tarses égaux. simples. Ce genre se compose des cinq espèces suivantes: P. ferrugineus F. (nitidula), fulvipennis, helvolus, rubidus et carbonarius Er. La première se rencontre par toute l'Europe, dans l'intérieur des Lycoperdons en décomposition; la deuxième est propre au Mexique, la troisième aux États-Unis, et les deux dernières au Brésil. (C.)

POCILLOPORA (pocillum, petite coupe. diminutif de poculum). POLYP. - Genre de Polypes zoanthaires de l'ordre des Madréporés, établi par Lamarck aux dépens du grand genre Madrépore de Solander et Ellis, de Pallas et des auteurs précédents. Il comprend des Polypiers pierreux, fixés, phytoïdes, rameux ou lobés, à surface garnie de tous côtés de cellules enfoncées avant les interstices poreux. Leurs cellules sont éparses, distinctes, creusées en fossettes, à bord rarement en saillie et à étoiles peu apparentes, en raison du peu de développement des lames rayonnantes. Les Pocillopores diffèrent donc des Madrépores principalement parce que ceux-ci ont les cellules cylindriques, tuhuleuses, très saillantes. Lamarck comprenait dans son genre sept espèces toutes de la mer des Indes, et notamment les Madrepora damicornis et M. verrucosa de Solander et Ellis, dont il fit ses Pocillopora acuta et P. verrucosa: mais sa septième espèce, P. cærulea, que Solander et Ellis avaient décrite comme deux espèces distinctes, sous les noms de Mad. interstincta et Millepora cœrulea, ayant été observée à l'état vivant par MM. Quoy et Gaimard. M. de Blainville l'a retirée du genre Pocillopore pour en saire le type de as, tribu des Acridiens, établi par son nouveau genre Héliopore, et par suite il

assigne au genre Pocillopore ainsi réduit les caractères suivants : Les loges petites, peu enfoncées, sont subpolygonales, alvéoliformes, échinulées finement sur les bords, et quelquefois même un peu lamelleuses dans leur circonférence; elles sont contiguës vers le sommet du Polypier, mais vers la base elles sont séparées par des interstices granuleux, et formant, par leur réunion intime, un Polypier calcaire, fixé, arborescent, d'un tissu assez compacte et non poreux, mais échinulé ou granulé. M. Ehrenberg, plus récemment, a aussi admis le genre Pocillopore, qu'il place avec les Millépores et les Sérintopores dans sa famille des Milléporines, qui présente des Polypes sans tentacules, logés dans des oscules imparfaitement Jamelleux, dont les rayons sont au nombre de 6 à 12. Cette famille, d'ailleurs, fait partie de la tribu des Phytocoraux dodécactiniés de cet auteur. Mais en même temps que M. Ehrenberg reporte dans son genre Millepora le Pocillopora cærulea de Lamarck, il place dans le genre Pocillopore les Mellipores, qui sont évidemment des Algues calcifères. (Dus.)

POCOCKIA. BOT. PB. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Lotées-Trifoliées, établi par Seringe (in DC. Prodr., II, 185). Herbes de l'Ile de Crète. Voy. LÉGUMINEUSES.

\*PODABRUS (ποῦς, πόδος, pied; ἀδρός, mou). 1xs. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Malacodermes et de la tribu des Téléphorites, créé par Fischer et adopté par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 138). Neuf espèces sont comprises dans ce genre: sept appartiennent à l'Amérique septentrionale, une est propre à l'Asie (Sibérie), et une à l'Europe (Laponie). Nous citerons principalement les suivantes: P. diadema F., piniphilus Eschs., flavipes Fisch., et Schænherri Dej., Man. (C.)

\*PODACANTHUS (ποῦς, πόδος, pied; ἄκανθα, épine). ins. — Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Phasmiens, établi par Gray (Entom. of Austr., p. 17), qui n'y rapporte qu'une espèce, Pod. typhon Gr. Eile habite la Nouvelle-Hollande.

PODAGER. ois. — Genre fondé par Wagler, dans la famille des Caprimulgidées, sur le Caprimulgus nacunda Vieillot.

(Z. G.)

PODAGRARIA, Rivin. ( Pentapet., 47). BOT. PH. — Synonyme d'Ægopodium, Linn.

PODAGRE. MOLL. — Nom vulgaire de quelques Ptérocères.

\*PODAGRICA (ποδάγρα, podagre). m. — Genre de l'ordre des Coléoptères salpatamères, tétramères de Latreille, de la fimille des Cycliques et de la tribu des Abicites, formé par nous, et qui a été adapti par Dejean (Catalogue, 3° éd., p. 418, 19 espèces se rapportent à ce genre: 9 sust propres à l'Afrique, 5 à l'Amérique, 4 à l'Europe et 1 à l'Asie. Nous citerons comme en faisant partie les suivantes: P. fusicornis Linn., fulvicollis, fuscipes F., fusicornis Linn., fulvicollis, fuscipes F., fusicornis Linn., fulvicollis, dilecta Dalan et æneipennis Lat. (C.)

\*PODALGUS, Dejean (Catalogue, Fél., pag. 168). iss. — Synonyme de Balgues Kirby, Hope. (C.)

PODALYRIA (nom propre). 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017.

Les Podalyria sont des arbrissessa à finiles alternes, simples; à stipules subdin, étcidues; à pédoncules axillaires, assi et pauciflores; à fleurs pourpres, roses en blaches, munies de bractées caduques. Ces plutes croissent principalement au Can.

De Candolle (Prodr., II, 101) décrit que torze espèces de ce genre dont quelques mes sont cultivées dans les jardins. Non circons principalement le Podalyria seins R. Br. (Sophora id. Andr., Hypecalyria sericeus Thunb.). Tige haute de 1 mitre, remaux épais, couverts de poils soyeus et gentés; feuilles oblongues, mucronés, covertes aussi de poils soyeux; pédeand uniflores; fleurs roses. On multiplie est rebustes de marcottes et par le moyen de se graines. (1)

PODALYRIÉES. Podalyries. sor. ...

— Tribu de la famille des Léguminess
Papilionacées. Voy. ce mot.

LNTHUS, Lagasc. (Nov. gen., 24).
— Syn. d'Euxenia, Cham.

BGE. Podargus. ois. - G. de la fa-Caprimulgida. Voy. ENGOULEVENT. ARGINÉES. Podarginæ. ois. ille de la samille des Engoulevents lette), établie par le prince Charles pour des espèces qui, avec un bec l'ent ni membrane entre les doigts, ma à l'ongle du milieu. G.-R. Gray dans cette sous-famille les genres Batheles, Batrachostomus, Pohetibius et Selochuza. (Z. G.) LON (πους, πόδος, pied; άξων, . ca. - Genre de la famille des es. division des Basidiosporés. ion des Entobasides, tribu des etabli par Fries (Syst., III, 62). ses terrestres des régions chaudes TOW. MYCOLOGIE.

EEMA, R. Brown. Bot. CR. —

MEPHALE. Podencephalus. Trans de Monstres unitaires de l'orphasites, de la famille des Exencé-Fou. ce dernier mot.

m). us. — Genre de l'ordre des météromères, de la famille des p et de la tribu des Piméliaires, eller (Annales de la Soc. ent. de . V, p. 72, pl. 14, fig. 6, 7), et campose que d'une espèce, la P. de l'auteur; elle rentre parmi ses les. (C.)

Lesson. ots. — Synonyme de Vicillot. Voy. Grébi-Foulque.

EPS. ois. — Nom latin, dans Lamore Grèbe.

CEPSINÉES. Podicepsinæ. ois.—

i d'une classification méthodique

x, publié en 1831 par le prince

ierte, ce nom a été donné à une
le de l'ordre des Palmipèdes dont

rediceps de Latham peut être con
ime l'unique élément. (Z. G.)

IIPINÉES. Podicipinæ.ois.—Nom

mille que quelques auteurs ont

beslui de Podicepsinées (Podicep
lui est antérieur. Voy. ce dernier

(X. G.)

YMBUS, Less. ois. — Synonyme bus, Linn.; Podiceps, Lath. —

Genre fondé sur le Podiceps Caroliniensis Lath. (Z. G.)

PODIUM (ποῦς, πόδος, pied). τεs. — Genre de l'ordre des Hyménoptères, tribu des Sphégiens, famille des Sphégides, établi par Fabricius et généralement adopté. L'espèce type, Pod. flavipenne Latr. (Pephis luteipennis Fabr.), habite l'Amérique méridionale.

\*PODIUS, Mégerle. ins. — Synonyme de Deilus, Serville. (C.)

PODOA, Boié. ois.—Synonyme de Heliornis, Vieillot. Voy. GREBI-FOULOUE. (Z. G.)

PODOBÉS. ois. — Dans la méthode de M. Lesson (Traité d'ornithologie), ce nom est donné à une division de la famille des Merles, division fondée sur le Turdus erythropterus de Gmeiin. Voy. MERLE. (Z. G.)

PODOCARPE. Podocarpus (ποῦς, πόδος. pied; καρπός, fruit). BOT. PH. - Genre de la samille des Conisères, établi par L'Héritier pour des plantes qui avaient été d'abord rangées parmi les Iss. Tel qu'il est aujourd'hui, et avec les accroissements qu'il a subis depuis sa création, il se compose d'arbres souvent de très fortes proportions, indigènes des grandes chaînes de l'Amérique méridionale, du cap de Bonne-Espérance, de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande, à feuilles lancéolées, très entières, persistantes, éparses. Leurs fleurs sont diorques; les males forment des chatons terminaux, filiformes, dans lesquels un axe commun porte un grand nombre d'anthères sessiles, réniformes, à deux loges qui s'ouvrent de la base au sommet par une valvule demi-circulaire. D'après la manière de voir de L.-C. Richard, chacune de ces anthères constitue une fleur male; les fleurs femelles sont axillaires, solitaires, dépourvues de bractées; elles présentent un disque en forme de calice, charnu, divisé à son bord en trois lobes inégaux, et un seul ovule nu inséré sur le lobe postérieur du disque. Le fruit ressemble à une drupe, à cause du développement qu'ont pris, après la sécondation, le disque et le raphé qui sont devenus charnus; la graine, cachée sous cette enveloppe charnue, a un test osseux et un embryon à deux cotylédons courts.

On cultive quelquesois dans nos jardins, et en orangerie, le Podocapre alloncé, Podocarpus elongatus L'Hérit., espèce du Cap.

298

pour laquelle le genre a été créé. Nous signalerons comme très remarquables à plusieurs égards certains Podocarpes de la Nouvelle-Zélande; tel est particulièrement le Podocarpus dacrydioides A. Rich. (Fl. de la Nouv.-Zél., p. 358), arbre vraiment gigantesque, qui s'élève jusqu'à 65 mètres de hauteur, et dont le tronc, nu dans une grande longueur, se termine par une maguifique cime pyramidale. Il croit surtout dans les lieux humides et le long des torrents, où il forme des forêts toussues; les indigènes lui donnent le nom de Kai-Kaea. Le Podocarpus? Zamiæfolius (A. Richard, loco citato, p. 360), et dont M. Raoul fait un synonyme du Dammara australis Don. (Raoul, Choix de plantes de la Nouv.-Zél., p. 41). Celui-ci est tout aussi gigantesque que le précédent; son bois est des plus précieux pour la marine, et se montre aussi dur que résistant. Enfin, le Podocarpus totarra Don, arbre d'importance majeure pour les Nouveaux - Zélandais qui construisent leurs pirogues avec son bois, également recommandable par sa dureté et par son incorruptibilité. Les fruits d'une espèce indienne de ce genre, le Podocarpus neriisolius Don, sont comestibles. (P. D.)

PODOCE. Podoces (ποδώχης, qui a les pieds agiles). Ois. — Genre de la famille des Corvidées (Corvidæ) dans l'ordre des Passereaux, caractérisé par un bec médiocre, déclive à la pointe, sans échancrure, peu anguleux, à mandibule supérieure plus courte que l'inférieure; des narines situées à la base du bec, arrondies, larges, couvertes de plumes; des tarses robustes, longs; des ongles triangulaires, très aigus, peu recourbés; une membrane verruqueuse qui déborde l'épaisseur des phalanges.

Ce genre a été établi par Fischer (Mémoires de la Société impériale de Moscou) sur un Oiseau découvert par le docteur Pander chez les Kirguis, au-delà d'Orembourg. Les mœurs et le geure de vie de cet Oiseau sont fort analogues à ceux des Corbeaux. C'est, au point que M. Lesson a pu penser qu'il ne devait pas en être distingué génériquement. Cependant, par quelques uns de leurs attributs physiques et par quelques unes de leurs habitudes, les Podoces différent des Corbeaux. Si, comma ceux-ci, ils vivent en troupes assez considérables, d'un autre côté ils

marchent et courent plus qu'ils ne volent, leur vol étant lourd et de peu d'étender.

L'espèce type et unique de ce gene est le Podoce de Panden, Pod. Panderii Fisch. (Mém. de la Soc. imp. de Moscou, t. VI, pl. 21). Tout son plumage en desse et glauque ou verdâtre; il a, en outre, un large sourcil blanc, les joues noires et les tarses verdâtres.

Il vit dans les déserts de l'Asie. (Z.G.) PODOCERUS ( ποῦς , πόδος , pint; χίρας, corne). CRUST. - M. Milne Edwick dans son Hist. nat. des Crust., désigne me ce nom un genre de l'ordre des Amphi de la famille des Crevettines, de la tribud Crevettines marcheuses, qui préalehieun avait été établi par Leach, mais qui depois ! subi d'importantes modifications. La fame générale des Podocerus est la mêmeque con 'des Corophies (voyez ce mot); les astenes supérieures se terminent par une time maliarticulée, grêle et très courte : celles de la #conde paire sont pédiformes, et se teni nent par trois ou quatre articles dest la le gueur diminue successivement: les pes sont placés sur un lobe médian de la tita qui s'avance entre la base des antenss =périeure et inférieure ; les pattes de la # conde paire sont beaucoup plus grands qui celles de la première paire, et leur mit est mieux conformée pour la préhencies. Ca petits Crustacés vivent au milieu de Fatte et paraissent se nourrir principalment Zoophytes. On en connaît trois espites, des deux sont propres aux côtes d'Angietemet la troisième aux côtes des États-Cais dimérique.

Le Podocene vanté, Podocerus sarigues Leach (Edinb. Encycl., t. VII., p. 43%, peut être regardé comme le type de ma genre; cette espèce a été rencontrée sar les côtes d'Angleterre. (E. L)

PODOCHILUS (mous, modes, piel; possible, lèvre). Bot. Pu.—Genre de le tambié. Orchidées, tribu des Vandées, établi possible (Bijdr., 295). Herbes de l'Inde. Tribuncaires.

PODOCOMA (ποῦς, πέδος, pied; in chevelure). BOT. PR.—Genre de la Camboli Composées-Tubuliflores, tribu des Astali dées-Astérées, établi par Cassini (Bullet, an philomat. 1817, p. 137; Dictionnaire in sciences naturelles, XXXVII, 462 et 488 XLVIII, p. 60). Herbe de Bonaire. Voy.

PODOCOTYLE, Duj. - Voy. FASCIOER. PODOLEPIS (ποῦς, πόδος, pied; λίme, écaille). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénésiddes-Hélichrysées, établi par Labillarlire (Nov.-Holl., II, 57), et dont les prinms caractères sont : Capitule multiflore, **érogame ; fleurs du ray**on ligulées ou irimiliarement tubuleuses, femelles; celles disque régulières, hermaphrodites. Invore companulé; écailles multisériées; les rieures sessiles, membraneuses; les ineres munies d'un onglet linéaire, étroit. tacle paléacé. Corolles du rayon ens en légèrement dentelées; celles du e à 5 dents. Anthères garnies de 2 s à leur base. Stigmates glabres, arronsem tête au sommet. Akènes oblongs, un atténués au sommet, à aréole latérale . terminale. Aigrette longue, blanche, este de poils nombreux, finement plut et soudés par la base.

Podolopis sont des herbes dressées, sameuses; à feuilles alternes, sessiles, lengues-linéaires, très entières; à capiterminaux, solitaires. Ces plantes croisprincipalement dans la Nouvelle-Hol-

De Candelle (Prodr., VI, 162) en décrit huit misses réparties en trois sections, ainsi manées et caractérisées:

Menrs de rayon ligulées, difformes, à 3-5 instellares is régulières, profondes; poils de ligratie soudés en un tube court; écailles p. l'invelucre dépourvues de glandules; inns james (P. rugala, auriculala, acuflants, longipedala, canescens, inundala). A. Stylolepis, Lehm. (Catal. sem. hort. innumentage, 1828, p. 17): Fleurs du rayon intes, entières ou légèrement dentelées; in de l'aigrette un peu soudés à la base; intes de l'involucre glandulifères; fleurs inputés (P. gracilis).

Aberatelepis, Benth. (in Enumer. plant.

(in p. 64): Fleurs du rayon tubuleuses;

(in p. 64): Aristata.

mille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Podalyriées, établi par R. Brown (in Aiton Hort. Kew. edit. 2, III, 9). Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. Voy. Légumineuses.

PODOLOBUS, Rafin. (in Americ. Monthl. Magaz., IV, 194). Bot. PH. — Syn. de Stanleya, Nutt.

\*PODOLOTUS. BOT. PH. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Lotées-Galégées, établi par Bentham (is Royle Himalay., 198). Herbes de l'Inde. Voy. LÉGUMINEUSES.

PODONEJA, DC. BOT. PH. — Voy. REJA.

\*PODONTA (ποῦς, pied; ἐδόντος, dent).

INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Xystropides et de la tribu des Citéniopites, établi par Solier (Annales de la Soc. ent. de France, t. IV, p. 247), et qui renferme 3 espèces propres à l'Afrique septentrionale : les P. ruficollis, hæmorrhoidalis (Cistela) F., et erythrocephala Sol. La 1° se retrouve aussi en Espagne.

Les C. picicornis et nigrita font aussi partie de ce genre.

(C.)

\*PODONTIA (xouc, pied; δδόντος, dent). ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Chrysomélines, établi par Dalmann (Éphémérid. Ent., t. 1, p. 23), adopté par Latreille (Règ. anim. de Cuvier, t. V, p. 148) et par Dejean (Catalogue, 3º édit., p. 419). Ce genre se compose de 5 espèces : les P. quatuor decim-punctata Lin. (Chrysomela), lutea Ol., affinis Grond., tricolor Chev., et splendens Guér. Les 3 premières sont originaires des Indes orientales, la 4e d'Amboine, et la 5° de la Nouvelle-Guinée. Les caractères du genre sont ainsi définis : Mésosternum avancé en une pointe courte, conique, et qui est reçue dans l'échancrure postérieure du presternum.

PODOPHRYA (mous, médes, pied; sopres, sourcil). INFUS. — Genre proposé par M. Ehrenberg pour un Infusoire que Müller avait décrit sous le nom de Trichoda fixa, et que Bory Saint-Vincent nomma ensuite Peritricha cometa. C'est notre Actinophrys pedicellata de la famille des Actinophryens. M. Ehrenberg, tout en caractérisant ce genre par l'absence des cils vibratiles, ainsi que les Actinophrys dont il dissère seulement par son

pédoncule, l'a classé parmi ses Enchéliens qui ont au contraire des cils vibratiles; mais cet auteur, dans une note de son Histoire des Infusoires, émet ensuite l'opinion que les Podophrya, avec les Acinetes et les Actinophrys, pourraient former une famille à part qu'il propose de nommer famille des Acinétines. La seule espèce rapportée à ce genre a le corps globuleux, large de 6 centièmes de millimètres et entouré d'expansions filiformes, rayonnantes. Elle se trouve dans l'eau de marais conservée depuis longtemps. Mul-Jer la signale comme le plus lent de tous les animaux. (Duz.)

PODOPHTHALMUS (ποῦς, πόδο;, pied; οφθαλμος, œil). caust. - Genre établi par Lamarck aux dépens des Portunus (voy. ce mot) de Fabricius, et rangé par M. Milne Edwards dans la famille des Cyclométopes et dans la tribu des Portuniens. Chez ce genre, le plus remarquable de cette tribu, la carapace a la forme d'un quadrilatère très allongé, dont les deux côtés latéraux seraient fortement tronqués. Le front est creusé dans toute sa longueur d'une gouttière profonde qui constitue des orbites. Les yeux sont portés sur des pédoncules minces et d'une longueur extrême, à l'extrémité desquels est située la pièce oculaire. Les antennes internes sont situées au-dessus de l'origine des yeux, et leur tige ne peut pas se reployer dans la cavité qui les loge. Les antennes externes, également situées au-dessous des yeux, sont placées entre les fossettes antennaires et les orbites. Le cadre buccal est extrêmement large, et n'est séparé des fossettes antennaires que par un bord très mince. Les pattesmâchoires externes laissent entre elles un espace considérable, et leur troisième article est à peu près aussi large que long. Les pattes de la première paire sont grandes, et se terminent par une main presque droite. Les pattes suivantes sont beaucoup moins grandes que les antérieures, et celles de la troipième paire sont plus longues que les autres. L'abdomen ne présente rien de remarquable bez les semelles; mais, chez les males, il est triangulaire, et se compose seulement de cinq pièces mobiles. On ne sait rien sur les mœurs de ces singuliers Crustacés. La seule espèce vivante est le Podoputhalus vigil, Podophihalmus vigil Leach (Zool. Miscell., t. III, f. 118), Cette espèce habite l'océan Indien. La seconde

espèce est le Podophthalmus Defrancii Desm, qui n'est connu qu'à l'état fossile et dont onignore le gisement. (H. L.)

PODOPHYLLUM (ποῦς, πόδις, pied; φύλλον, feuille). BOT. PH. — Genre de la famille des Berbéridées, établi par Limé (Gen., n. 643). Herbes de l'Amérique boréale et des montagnees de l'Asie cantrale. Voy. BERBÉRIDÉES.

\*PODOPS (ποῦς, πόδος, pied; ఈ, ell, 188. — Genre de l'ordre des Hémiptères létéroptères, tribu des Scutellériens, groupe des Scutellérites, établi par M. Laporte de Castelnau (Hémipt., 72). L'espèce type, Pod. inunctus Fab. (Cimex id. Panz., Teyre inuncta Fabr., Scutellère perlés), se trome en France, en Allemagne et en Angleterre.

\*PODOPSE. Podopsis. CRUST.—M. Themson désigne sous ce nom un petit genre de Crustacés formé sur des animaux non pervenus probablement à l'état parfait, et qui n'a pas été adopté par M. Milne Edward dans son Histoire naturelle des Crustach. (H. L.)

PODOPSIDE. Podopsis ( \*\* 006, wides, pink όψις, vue). moll. - Genre de Condi monomyaires, établi par Lamarch dans la lamille des Pectinides, pour des convilles lesiles du terrain de craie que Bruguière stall rangées avec les Hultres, quoiqu'elles ains la forme des Spondyles. Ces coquilles, syst éprouvé pendant la fossilisation une disslution partielle qui n'a laissé subdite que la portion externe du test, souvent ince et par conséquent sans la charnière. La fut conduit à caractériser son genre en Mi attribuant une coquille inéquivalve, prus régulière, adhérente par son crochet infirité et sans oreillettes, la valve inférieure and plus grande, plus convexe, avec son ands plus avancé, et la charnière étant disserve de dents. Mais M. Deshayes, ayant con à la fois la portion restante du test primit en conclut babilement la forme réelle de coquille entière, et reconnut qu'elle avel # test plus épais vers les crochets et une de nière tout-à fait semblable à celle des Se dyles; par conséquent ou ne pout constit aujourd'hui le genre Podopside, et les 🎮 espèces fossiles que ce genre compressit vent être inscrites désormais parmi les Spi (Dez.) dyles.

PODOPTÈRES. ois. — Dans la méthode de M. Duméril (Zoologie analytique), ce met est synonyme de Pinnipèdes. (Z. G.)

PODOPTERUS (ποῦς, πόδος, pied; πτίρος, aile). 201. PH. — Genre de la famille des Polygonées, tribu des Polygonées vraies, établi par Humboldt et Bonpland (Plant. equin., II, 89, t. 107). Arbrisseaux du Mexique. Voy. Polygonées.

PODORIA, Pers. (Encheir., II, 5). BOT. PR. — Syn. de Boscia, Lam.

PODOSÆMUM, Kunth (in Humb. et Banpl. Nov. gen. et sp., t. 681-683). Bot. sp. — Syn. de Muhlenbergia, Schreb.

\*PODOSAURES. arrr. — Nom donné par Ritgen à la famille des Caméléoniens. Voy. ce met.

\*\*TODOSCIRTUS (mov, médoc, pied; oxipvo, jo soute). 118. — Genre de l'ordre des
Orthopaleus, tribu des Grylliens, famille des
Gryllides, établi par M. Serville (Orthoptères,
Suites à Buffon, édition Roret, p. 36). L'espice type et unique, P. crocinus Serville,
habite Madagascar.

PODOSPERMA, Labillard. (Nov. Holl., II, 33, t. 117). Bor. PR. — Syn. de Podo-Secs. Cass.

PODOSPERMA, Less. (Synops., 133).

BOL. PR. — Syn. de Podospermum, DC.

PODOSPERME. Podosperma, Rich. 2017.
— Syn. de Funicule.

\*\*PODOSPERMUM (ποῦς, πόδος, pied; σπέρωπ, graine). 201. PH. — Genre de la famille des Composées-Liguliflores, tribu des Chicoractes-Scorzonérées, établi par De Candelle (Pl. fr., IV, 61). Herbes de l'Europe. Foy. coaresixs.

PODOSPHENIA (move, médac, pied; opé, cein). move., Alo. — Genre établique M. Ehrenberg pour des Bacillariées sessites et cunélformes, c'est-à-dire plus larges à l'extrémité libre, et que cet auteur classe parmi ses Infusoires polygastriques. Ce sont la Algues à enveloppe siliceuse, comme les l'autres Bacillariées, et divers botanistes, noumment MM. Greville et Kützing, les ont désites sous les noms d'Exilaria et d'Echimese. (Dw.)

PODOSTÉMACÉES. Podostemacæ. Bor.

SE. — Famille de plantes dont la place est

taccre incertaine, rapportée aux MonocotyMidonées par les uns, par les autres aux Ditotylédonées, d'après des observations diver-

sement interprétées, mais qui semblent devoir saire adopter définitivement cette dernière opinion; comprenant des plantes à fleurs hermaphrodites et à fleurs diclines: donnant enfin lieu à quelques dontes sur la véritable nature de leurs organes, dont quelques uns sont considérés tantôt comme une enveloppe calicinale, tantôt comme de simples filets stériles. C'est, au reste, ce que fera mieux comprendre l'exposition de leurs caractères qui sont les suivants : L'ovaire, libre, surmonté de deux ou trois styles distincts ou soudés inférieurement, simples ou bifides à leur terminaison, est partagé en autant de loges complètes ou incomplètes et communiquant au centre et multi-ovulées. Il est seul à l'aisselle d'une bractée ou plus ordinairement accompagné, soit dans tout son contour, soit d'un côté seulement, de filets ou simples et portant chacun une seule anthère biloculaire, ou bisurqués et bi-anthérisères, dont le nombre varie de plusieurs jusqu'à l'unité. Avec eux alternent d'autres filets stériles. ayant, dans quelques cas, la forme de folioles, et qui constituent un calice pour beaucoup d'auteurs. Ces fleurs hermaphrodites sont exhaussées sur un pédicule sortant d'une spathe qui se rompt irrégulièrement ou se partage en plusieurs folioles. Le fruit est une capsule qui s'ouvre en trois ou plus communément en deux valves par une déhiscence septifrage, par suite de laquelle les graines nombreuses se montrent entassées sur une colonne centrale devenue libre. Ces graines, menues, à test celluleux, lâche et mucilagineux, doublé d'une membrane solide et brunatre, présentent immédiatement sous celle-ci un petit embryon droit, bilobé, dont la radicule regarde le hile. Les espèces sont des herbes vivant dans l'eau, à tiges ordinairement rensiées en gros tubercules, à feuilles entières ou déchiquetées en lanières, de formes diverses et qui rappellent des organisations tout-à-sait dissérentes, quelquesois le port de Jongermannes, de Mousses, de Lycopodes, de Fucus même, ou celui de végétaux plus élevés. Les fleurs sont solitaires, axillaires ou groupées en grappes ou en épis terminaux à l'extrémité de rameaux scapiformes, quelquesois distiques. On les trouve dans les régions tropicales, surtout en Amérique, dans les eaux tranquilles où elles s'attachent aux pierres ou aux troncs des arbres voisins.

GENRES.

Tribu 1. Podosténées. Fleurs hermaphrodites, accompagnées d'une spathe.

Mniopsis, Mart. (Crenias, Spreng.).—Hydrobryum, Endl.—Podostempon, L.-C. Rich. (Dicræia, Pet.-Th.).—Mourera, Aubl. (Marathrum, Humb., Bonpl.).—Lacis, Lindl.—Tristicha, Pet.-Th. (Dufourea, W.—Philocrena, Bong.).

Tribu 2. Hydrostachydées. Fleurs dioïques, accompagnées chacune d'une bractée.

Hudrostachus, Pet.-Th.

L'Halophila, Pet.-Th. (Barkania, Ehr.), qu'on en a rapproché, s'éloigne par de nombreux caractères, notamment par la placentation pariétale de ses graines munies d'un gros périsperme, et par son embryon indivis. (Ap. J.)

PODOSTEMON (ποῦς, πόδος, pied; στίμμα, couronne). Bot. PH. — Genre de la famille des Podostémacées, établi par L.-C. Richard (in Michaux Flor. Bor. Amer., II, 164, t. 44). Herbes des confluents de l'Orénoque et de l'Ohio. Voy. rodostémacées.

PODOSTIGMA (ποῦς, πόδος, pied; οτίγμα, stigmate). Βοτ. PR. — Genre de la famille des Asclépiadées, tribu des Cynanchées, établi par Elliot (*Plor. Carolin.*, I, 326). Herbes de l'Amérique boréale. Voy. ASCLÉPIADÉES.

PODOTHECA (ποῦς, πόδος, pied; θήκη, bolte). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées-Hélichrysées, établi par Cassini (in Dict. sc. nat., XXIII, 561, 569). Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. composées.

PODURE. Podura (ποῦς, πέδος, pied; οὖρά, queue). HEXAP.—Genre de l'ordre des Thysanures, de la famille des Podurelles, établi par Latreille et adopté généralement, après avoir préalablement cependant subi de grandes modifications.

L'espèce qui peut être considérée comme type de ce genre est la Podure AQUATIQUE, Podura aquatica Degeer et Nicol. (Rech. sur les Pod., p. 55, pl. 5, fig. 1). Cette espèce, qui n'est pas très commune aux environs de Paris, se tient sur les eaux des marcs où elle vit en société. (II. L.)

PODURELLES. Podurellos. HEXAP. — C'est la première famille de l'ordre des Thysanures établie par Latreille et adoptée par tous les entomophiles. Les animaux ar-

ticulés désignés sous le nom de Podura par Degéer et Linné, sont du nombre des espèces à pieds articulés, et ils ont ces organes anbulatoires au nombre de six. Ce dernier aractère et celui d'avoir les trois parties de corps (tête, thorax et abdomen) nettement séparées, les rapprochent des vrais Insectes avec lesquels ils ont aussi de commun less respiration trachéenne. Ils sont également Dicères et pourvus d'une seule paire d'antennes. Toutes les Podurelles sont aptères, et leurs deuxième et troisième anneaux thoraciques n'ont de rudiments d'ailes à aucun au. ni dans aucun des deux sexes. Ils pe subissent pas de métamorphoses, et leur corps, et y comprenant la tête, n'a jamais plus de de anneaux, l'abdomen n'en ayant que six es lieu de dix, comme chez la plupart des astres Insectes. Chez certains Podures qu'es nomme Smynthures (voy. ce mot), il a'y ea a que quatre. La bouche des Podures a ses diverses parties rudimentaires, et paralt manquer de palpes; dans le genre Assura, c'est un suçoir. Ces animaux forment une lemille très distincte et à laquelle il est mênt assez difficile d'assigner rigoureusement & place dans la série des Entomozoaires hetipodes. Le nom de Podure, changé en cont de Podurelles, Poduriens et Podurides att divers auteurs, rappelle la présence pranté générale, chez eux, d'un organe saltateist qui existe plus ou moins près de la terninaison de leur abdomen, et consiste en un appendice médian et très petit qui se détent comme un ressort à la volonté de l'animal, & le lance à une hauteur qui souvent n'est pit moindre qu'un pied. Ces Insectes sont aériess. mais ils aiment en général les lieux humits et ombragés. On les trouve sur la terre, sedessous des plantes herbacées, et ils y aus quelquefois en si grande abondance etel les y croirait accumulés à plaisir. Cent qui sont de couleur noire et qu'on trouve sini rassemblés par myriades sur le sol des jardist ou des bois ont été comparés à de la posité à canon. La terre paraît, en effet, au prem coup d'œil, avoir été couverte de cette saltance dans un espace quelquefois assez grand. D'autres se réunissent aussi sous la neigt; et il en est, d'espèces également différents, qui se tiennent sur l'eau, et reflètent à # surface des phénomènes analogues à reid dont il vient d'être fait mention. Le find

n'a pas une grande influence sur ces petits êtres, et on en a vu revenir à la vie après avoir été congelés dans l'eau sur laquelle ils vivaient. La sécheresse leur est fort contraire; aussi est-il fort difficile de les conserver vivants si on ne les place immédiatement dans un vase clos et dont l'air intérieur est très chargé d'humidité. Cette précaution prise, on les garde souvent fort longtemps. On trouve les Podures dans les lieux dont il vient d'être question, et souvent dans les celliers ou les caves, sous les pierres, dans les vieux bois en pourriture et sous les écorces des arbres. Beaucoup sont stationnaires: quelques uns se tiennent plus ou moins isolés, et il en est qui sont, pour ainsi dire, erratiques: tels sont ceux qui courent souvent sur les fenêtres, sur les bureaux où il y a des papiers, sur les tables, et qui s'élancent assez loin et si lestement lorsqu'on veut les saisir. La forme générale des Podurelles dont on compait actuellement un grand nombre d'espèces offre des variations assez grandes, et qui ont, en général, servi à la distinction de ces animeux en genres. Sauf dans les Smynthures . le corps est toujours plus ou moins linésire, souvent allongé, d'autres fois naviculaire seulement. Dans les Smynthures, au contraire, il est contracté et comme globuleux, principalement dans la partie abdominale, qui n'a même que trois ou quatre articles an lieu de six, comme dans les autres. Les segments du corps ne conservent pas seujours la même proportion; et le même segment peut être plus grand ou plus petit, suivant les genres chez lesquels on l'étudie. Six amounx au plus pour l'abdomen, trois pour le thorax, un pour la tête. Les Podures ent, comme on le voit, un moins grand nombre de segments au corps que n'en ont la plupart des autres Hexapodes. Toutefois, comme dans tous les animaux de la même classe, la tête, le thorax et l'abdomen sont bien distiacts les uns les autres. La forme de la tête est, en général, celle d'un triangle équilatétal à angles très émoussés, et dont le cou eccuperait la base et l'épistome le sommet. C'est une sorte de boîte résistante, velue ou extérienrement écailleuse, et à laquelle on reconnett la bouche et les appendices qui la servent, les antennes et les yeux. On n'y a point encore observé de trace de l'organe de l'ouse. La bouche, chez ces animaux, suivant

M. Nicolet qui a fait une étude particulière et consciencieuse des Podurelles, est munie seulement, outre les lèvres supérieure et inférieure, de mâchoires et de mandibules assez fortes, quoique membraneuses, ce qui leur permet de se nourrir de matières un peu plus solides que celles dont les Anoura font usage. Ces animaux n'ont rien montré qui ressemble à des palpes. Dans l'Anoura, il n'y a ni mandibules, ni mâchoires visibles. La bouche consiste en une trompe conique, très aiguë, dont l'ouverture est sur le cône et si petite qu'il est présumable que ces Insectes ne peuvent se nourrir d'aucune matière solide, et que l'humidité des vieux troncs d'arbres sur lesquels on les rencontre est leur seule nourriture. Les antennes des Podurelles ont habituellement quatre articles; plusieurs genres de cette famille qui sont dans ce cas se distinguent entre eux par la proportion de ces articles. Dans le genre Macrotoma ou Tomocerus, le troisième et le quatrième sont décomposés en un nombre considérable de petits anneaux filiformes, ce qui leur donne une grande analogie avec les antennes des Lépismes. Les articles conservent la forme habituelle dans les Orchesclles, mais il y en a toujours plus de quatre et quelquesois jusqu'à sept. D'autres Podures ont aussi plus de quatre articles. La longueur des antennes varie. Les Macrotomes sont ceux qui les ont les plus longues et quelquefois plus ou moins volubiles en spirale. Les antennes n'out point d'écailles; elles sont toujours plus ou moins velues, et sont souvent en mouvement. Les yeux sont des ocelles groupés de chaque côté de la tête en arrière des antennes; ils sont dissiciles à voir et varient par le nombre. Le thorax ne présente aucun rudiment d'ailes; les trois articles ne sont pas également grands, et, en général, le premier ou prothorax semble manquer, son anneau inférieur étant presque nul. Les Anoura, les Achorules et les Lipura ont cependant un prothorax bien visible en dessus. Le mésothorax est, en général, grand, et, chez certains genres, (Lepidocyrtus ou Cyphodeirus), il offre une saillie antérieure qui s'avance au-dessus de la tête. A chacun des anneaux du thorax, s'insère une paire de pattes. Celles-ci sont velues, plus ou moins courtes, ambulatoires, subégales et composées : de cinq articles : hanche, trocanter, cuisse, jambe et tarse. 304

Celui-ci n'a qu'un seul article à deux griffes. L'abdomen est composé de six articles à peu près égaux dans les espèces qui sautent peu ou point du tout. Dans les Lepidocyrtus, le quatrième est le plus considérable. Les Degeeria et les Orchesella sont aussi dans ce cas. Dans les Macrotoma, c'est le troisième. Les Smynthures font encore exception sous ce rapport. Ils n'ont que trois segments abdominaux. L'anus est percé dans le dernier segment qui est composé de trois fibres placées l'une au-dessus et les deux autres en dessous de cet orifice. Le seul genre Anoura a l'anus venant en dessous du dernier segment, et non à son extrémité. Dans les Lipura, cette même partie est déjà plus insère que dans les autres Podures. Les ouvertures trachéennes ou stigmates ont été découvertes par M. Nicolet. Ce consciencieux observateur en a reconnu huit, placés par paire sur les arceaux supérieurs des quatre premiers segments de l'abdomen. Leur forme est lunulaire, et ils occupent le milieu de chacun des bords des arceaux. Degeer a signalé dans les Podures, à la face inférieure du commencement de l'abdomen, un organe singulier désigné sous le nom de tube gastrique par M. Bourlet, et qui diffère dans toutes les espèces. C'est un simple tubercule soudé au milieu et stigmatiforme dans les genres Anoura, Lipura et Achorules; dans les autres, il s'allonge, prend une forme cylindrique, et se termine par un gros bouton bilobé et rétractile. Son incision terminale est peu profonde. D'après les observations de M. Nicolet, chaque lobe terminal du tube gastrique a la facilité de se gonfler ou plutôt de s'allonger en s'étendant latéralement, de manière a faire à peu près disparaltre l'inci-

Dans les Smynthures, la longueur que ces filets gastriques peuvent atteindre en se développant ainsi, égale, à peu de chose près, celle des pattes; ils sont blancs, demitransparents et continuellement invisqués par une humeur visqueuse et abondante, fournie par de petites glandes fort nombreuses, et disposées régulièrement sur toute leur face. Les Smynthures peuvent diriger ces filets dans tous les sens, les étendre ou les rouler en spirale, et les faire sortir simultanément ou 'alternativement de l'organe tubiforme qui les porte: M. Nicolet

considère cet organe comme aidant à la lecomotion. Les Podures autres que les Surpthures ne paraissent pas posséder ces less filaments; mais leur tube ou plaque gutrique est considérée comme ayant le même usage. M. Bourlet appelle fourchette, des les l'odures, une autre partie plus petite que le tube gastrique, et soudée au fond de la rainure sous-abdominale, à peu pres à égale distance de ses deux extremités, Cat appendice, dont la couleur est toujours blanche, est composé de deux pièces, La queue ou l'appareil saltatoire a été l'objet des descriptions de Degéer, Latreille, et MM. Templeton , Bourlet et Nicolet. No dirons d'abord qu'elle manque dans le Anoura et les Lipura. Dans les Achorsia. elle est peu considérable encore : elle s'insère sous le quatrième segment, c'est-à-dire sous l'antépénultième, et non au bord pastérieur de l'avant-dernier ou cinquième. De la le nom d'Hypegastrura, que M. Boutlet propose pour ces animaux; un filet creut antérieur marque l'endroit où la partie des il s'agit se place lorsqu'elle n'est pas detesdue. La queue des Achorutes est d'adless petite, et elle ne se prolonge que per el point au-dela de l'ab-lomen. Dans les mtres genres, la queue est plus on mis longue et un peu variable de forme, sivant les espèces; elle est toutefois compsée de deux parties bien distinctes, la bere ou tige et les filets, et reployée avant le sant dans une rainure des arceaux inférieux de l'abdomen. M. Bourlet donne trois pièces à la tige caudale, toutes trois enveloppies par une membrane et mues par des mucit très puissants; deux de ces pièces sont pe rallèles, distinctes l'une de l'autre près de filets, mais séparées dans le reste de les étendue par une simple rainure. D'aris le même observateur, on voit à l'oppenit de sillon moyen, à l'intérieur, une côte arradie, saillante à sa base, allant en s'abrisant, et s'effaçant peu à peu au-demons & la bifurcation : c'est la troisième pièce dels tige ; l'auteur cité la compare aux filets qui terminent l'abdomen des Lépismes; mil, comme il l'a fait remarquer depuis, les fils des Lépismes partent de l'arceau supérist. et ces trois pièces naissent de l'arceau infirieur. Quant aux filets testacés qui formes la fourche de la queue des Podures, ils mel

, sauf chez les Smynthures, qui ticulés. Les crochets ou épines voient postérieurement au bord dernier arceau abdominal; leur redressée et un peu divergente. siesait chez les Lipura ou Onyleur doivent ce dernier nom, et La trouvé aussi sur deux espèces shorutes de M. Templeton. La idures est généralement assez surtout chez les espèces qui ne grande activité; elle est plus elles qui sautent peu, ou dont & le seul mode de locomotion. amperposées la constituent chez mautres : l'épiderme, dont l'amuille à chaque mue, la mame ou le segment, et le derme. ; à la surface, tantôt des poils maombreux, tantot des écailles les à celles des Lépismes, quelpoils et des écailles simultanéme de ces deux sortes d'organes Bà espèce, d'individu à indimême espèce, ou même d'un mtre dans le même individu. M. étudié dans le l'odura simi-& et partagé en cinq parties : le jabot, qui n'est qu'une dilame de ce dernier; l'estomac ou ylifique, dont la longueur égale le du jabot et de l'œsophage; le, à peu près grand comme le sectum , appelé , par inadvermate, cœcum par M. Nicolet: I plus long que l'intestin grêle. . l'estomac va déboucher dans ent des vaisseaux hépatiques ne de leurs extrémités, tubuaffements, et dont l'auteur cité abre à six en trois paires. Ces sent pas en grande abondance. ide sanguin, il est transparent se d'ambre très clair. On en stes les parties du corps, et les I renferme font reconnaltre les . Ces globules, qui, du reste, pas exister toujours, sont sphéoldes. Le mouvement du sang e d'impulsion le vaisseau dorend sous la peau médiane du a tête jusqu'à l'extrémité postérps, son extrémité antérieure s'infléchissant pour rentrer dans la tête. La circulation peut être interrompue sans que l'animal périsse. Le système nerveux se compose, dans les Smynthures du moins, du cerveau ou ganglion sus-œsophagien donnant naissance aux nerfs des yeux; du ganglion sous-œsophagien en rapport avec le précédent par les deux branches latérales du collier; d'un ganglion thoracique en rapport avec le ganglion précédent par deux filets de communication; et d'un ganglion abdominal placé dans le plus gros des anneaux, et donnant, outre des nerss latéraux, comme les ganglions sous-œsophagien et thoracique, des nerss postérieurs assez longs au nombre de trois principaux. Degéer avait délà vu les œuss des Podures, et M. Nicolet a récemment indiqué leurs caractères avec soin. C'est donc à tort que M. Bourlet a écrit que l'oviparité de ces animaux lui paraissait une chose plus ou moins douteuse. Leurs œuss sont, il est vrai, fort petits. On les trouve sous les écorces des arbres, dans la mousse. Avant la ponte, ils ont une vésicule germinatrice, et, dans l'oviducte, leur vitellus se couvre d'une couche d'albumen. La nature de leur coque varie ainsi que sa dureté. Habituellement sphérique, elle est lisse chez les uns, réticulée chez les autres, et plus ou moins villeuse ou hérissée de petites épines chez un certain nombre. Une douzaine de jours après que la femelle les a déposés, le petit en sort, et quoiqu'il n'ait pas de véritable métamorphose à subir, il dissère néanmoins des adultes par sa tête plus trapue et d'aspect tout-à-sait ovoïde. Les mues qu'il éprouvera bientôt ne tardent pas à lui faire perdre ce caractère; elles changent ainsi plus ou moins les couleurs. Quant à leur nourriture, elle consiste en débris de matière végétale et même, d'après M. Bourlet, en humus, ou plutôt en de petites molécules organiques vivantes ou mortes qui s'y trouvent, avec un peu de terreau; mais en prenant les précautions dont il a déjà été question dans le courant de cet article, on peut conserver ces animaux pendant plusieurs mois.

Les genres qui composent cette famille sont désignés sous les noms de Smynthurus, Dicyrtoma, Degeeria, Isotoma, Podura, Orchesella, Achorutes, Tomocerus, Cyphoderus, Anurophorus et Anoura. Voy. ces mots. PODURIDES. Podurides. EXAP. — Sy-Bodyme de Podurelles. Voy. ce met. (H. L.) PODURIENS. Podurii. EXAP. — Syno-Byme de Podurelles. (H. L.)

\*POECILEMA (moixídes, varié; tiµa, habit). ARACH. — Ce nouveau genre, qui a été créé par M. Koch dans son Uber sischt der Arachnidensystems, a été établi aux dépens des Cosmetus de M. Perty. Le type de cette nouvelle coupe générique, dont on connaît deux espèces, est le Pescilemau. flatum Perty (Deloct. anim., p. 203, n. 6). Cette espèce habite le Brésil. (H. L.)

\*POECILASPIS, Hope. Ins.—Synonyme de Botanochara, Dej.

**POECILE.** ois. — Genre fondé par Kaup sur la Mésange nonnette (*Parus palustris* Linn.). (Z. G.)

\*POECILESTHUS (ποικίλος, diversifié; εσθής, habit). IRS. — Genre de l'ordre des Coléoptères bétéromères, de la famille des Sténélytres et de la tribu des Hélopiens, formé par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 229), et qu'il compose de treize espèces originaires soit du Brésil ou de Cayenne. Parmi celles-ci sont les suivantes: P. trifasciatus St., divisus, suturalis, geniculatus Gr., et tigrinus Gy. (C.)

POECILIE. Pacilia (worklos, varié). Poiss.
—Genre de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, famille des Cyprinoldes, établi par Schneider et adopté par G. Cuvier (Règ. anim., t. 21, p. 280), qui lui donne pour caractères essentiels: Mâchoires aplaties borizontalement, protractiles, peu fendues, garnies d'une rangée de petites dents très fines; dessus de la tête plat; opercules grands; cioq rayons aux ouïes; corps peu allongé; les ventrales peu reculées, et la dorsale au-dessus de l'anale.

G. Cuvier (loc. cit.) cite 4 espèces de ce genre (P. Schneideri Val., multilineata Les., unimacula Val., surinamensis Val.), qui vivent dans les eaux douces de l'Amérique. (M.)

POECILMA, Germar (Ins. sp., p. 254-59).

183. — Synonyme de Copturus, Zygops et Pinarus Schænherr. (C.)

\* POECHLOCAMPA (ποιχίλος, varié; χάσπη, chenille). IRS.—Genre de l'ordre des Lépidoptères, familles des Nocturnes, tribu des Bombycides, établi par Stéphens aux dépens des Bombyx, Boisd. Duponchel, qui a

adopté ce genre ( Catal. des Lépid. d'Eur., p. 76), n'en cite qu'une espèce., Pacil. ppuli, qui habite l'Europe.

POECILOCERUS, RG. — Voy. Perma-Cerus.

\*POECILODERMA (ποιπίλος, divenilé; δίρμα, fourrure). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Cérambycins, proposé par Dejan (Catalogue, 3° édition, p. 356), et qui unu compose encore que d'une espèce : le P. alspersa Chv. (lepturoides Latr., Dej.). On le trouve è l'île de Cuba et à Saint-Demings. (C.)

\*POECILOMORPHA (\*orxíles, diverilé μορφή, forme). 186. — Genre de l'ordre de Coléoptères subpentamères, tétramères és Latreille, de la famille des Eupedes et de la tribu des Sagrides, créé par Hope (Coleopterist's Manual, III, p. 178), et adopté par Th. Lacordaire (Monographie des Colin tères subpentamères de la famille des Phy phages, t. I, p. 723). Ce genre fait partir à sa quatrième tribu, celle des Mégalopida. a pour caractères essentiels: Languette estière; yeux sessiles. Cet auteur y rages les espèces suivantes : P. plagiete, eftelle Senegalensis Dej., atripes, tomentoes Lec., & passorinii Hope. Toutes sont arig l'Afrique australe ou tropicale.

POECILONITTA, Eyton. cm. — Sympyme d'Anas, Linné. — Genre (mbli ser l'Anas Bahamensis Linn. (2. 6.)

\*POECILONOTA, Esch., Dej., Sal., Cat., Gory. INS. —Synonyme de Hyperanthe, Cat., Mann., Chevt., etc., qui se compass un te deux espèces, mais d'une vingtaine qui tetes sont originaires de l'Amérique minibnale.

\*POECILOPEPLUS (ποπίλος, dissalli πίπλος, robe). 188. — Genre de l'orde de Coléoptères subpentamères, tétramère de Latreille, de la famille des Longicernes de la tribu des Prioniens, formé par Desal (Catalogue, 3° édition, p. 544) sur une de pèce du Brésil: le P. corallipes St. (sesicolor Dej., Lap.). (C)

POECILOPLEURON. REPT. POSS.—FS. CROCODILIENS FOSSILES.

POECILOPTERA (worches, varis; etpov, sile). 185. — Genre de l'ordre des Emiptères homoptères, tribu des Fulgaries.

s Fulgorides, groupe des Fulgoblé par Latreille aux dépens des en connaît quatre espèces, parmi nous citerons comme type la Pascil. s (Flata phalenoides Fabr., Fullie.), de Cayenne.

105 (weizilos, diversifié). Inc. mire des Coléoptères pentamères. in des Carabiques et de la tribu ma, eséé par Bonelli (Observations pos, Tableau). Il a pour caractès maxillaires à quatrième article pour du précédent; languette seque tronquée, offrant des soies daignées; labre tronqué, entier. macré: mandibules subdenticuint plus étroit à sa base, muni de frales, celle extérieure petite. to des adopté par Dejean (Species \* Colsoptères, t. III, p. 203) que mière division du grand genre Latreille, et il comprend plus de spèces de tous les points du globe. es, comme en faisant partie, les P. punctulatus, cuprous, dimiidus, ameocephalus F., chalciles, s Say, Californicus Esch., Peru-. ele., ele.

formés aux dépens des Pacilus mirants: Megalostylus, Brachymontylus, Trirammatus, Cyclomus adoir, et celui de Slereocerus par (C.)

LOCERUS (ποικίλος, varié; al-10). ms. — Genre de l'ordre des , tribu des Aeridiens, établi par (Aso.) qui y rapporte huit espèces, toutes de diverses régions de l'Afrique. De ces huit espèces, duatre ont les antennes entrecoupées de diverses couleurs (Pæk. hieroglyphicus, pictus, sanguinolentus et roscipennis); les autres ont les antennes d'une couleur uniforme (Pæk. bufonius, vulcanus, punctiventris et ligneolus).

POG

\*PCELOBIUS ou PÆLOBIUS. INS. —
Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères,
de la famille des Hydrocanthares et de la
tribu des Dytiscides, établi par Schoenherr
(Synonymia Ins., t. 2, p. 27), et adopté par
Aubé (Suite en Species général des Coléoptères de Dejean, t. 6, p. 41), qui lui donne
pour caractères principaux: Ecusson très
apparent; prosternum fortement arqué.

Le type, seule espèce connue, le P. hermanni F., est propre à l'Europe entière et au nord de l'Afrique. Le nom générique de Hygrobia que Latreille lui a donné depuis n'a pas été adopté. (C.)

\*POEOCERA (wole; quel; zlpac, antense). 1881. — Genre de l'ordre des Hémiptères homoptères, tribu des Fulgoriens, famille des Fulgorides, groupe des Fulgorites, établi par Burmeister (Bnt. II, 165), qui y rapporte deux espèces (P. perspicillata Fahr., et maculata Guér.; la première se trouve à Cayenne; la seconde, au Brésil.

\* PCEPHAGOMYS (πειά, herbe; φάρα, je mange; μῶς, rat). ΜΑΝ. — Genre de Rongeurs, créé par Fr. Cuvier (Annales des sciences naturelles, 2° série, tome I, 1824) pour une espèce du Chili à laquelle il a appliqué le nom de Paphagomys ater, et qui fait partie du groupe des Cténomes. Voyce met. (E. D.)

PCEPHAGUS. MAM.—Ælien désigne sous ce nom l'Yack, espèce du genre Bosuf. Voy. ce mot. (E. D.)

\*POEPPIGIA, Bert. (in Bullet. sc. nat., 1830, p. 109). Box. PH. — Syn. de Citharexylon, Line.

\*POEPPIGIA, Kunze (in Reichenb. Consp., p. 212). Bor. Pa. — Syn. da Tecophilas , Bert.

\*PCEPPIGIA (nom propre). 2011. PR. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Casalpiniées, établi par Prest (Symb., I, 42, 2. 8). Arbres de Cuba. Voy. Licumanuses.

\*POGOGYNE (miyer, barbe; 7ira, pis...

til). BOT. PH. — Gențe de la famille des Labiées, tribu des Mélissinées, établi par Bentham (*Labiat.*, 414). Herbes de la Californie. Voy. LABIÉES.

\*POGONANTHERA (πώγων, barbe; ἄνθηρα, anthère). Bot. PH. — Genre de la famille des Mélastomacées, tribu des Miconiées, établi par Blume (in Flora, 1831). Arbrisseaux des Moluques. Voy. ΜέλΑΝΤΟΜΑCÉES.

POGONATHERUM (πάγων, barbe; άθής, épi). Bot. PH.—Genre de la famille des Graminées, tribu des Andropogonées, établi par Palisot de Beauvois (Agrost., 176, t. II, f. 7). Gramens des Indes orientales. Voy. GRAMINÉES.

POGONATUM, Palis. (Prodr., 38, t. II, f. 3). BOT. CR.—Voy. POLYTRICHUM, Linn.

POGONIA, Andr. (Bot. Reposit., t. 283).

BOT. PII. — Synonyme de Myoporum, Banks et
Soland

POGONIA (πώγων, barbe). BOT. PB. — Genre de la famille des Orchidées, sous-ordre ou tribu des Aréthusées, établi par Jussieu (Gen., 65). Herbes de l'Amérique boréale. Voy. orchidées.

POGONIA, Vicill. ois. — Synonyme de Pogonias, Illig. (Z. G.)

POGONIAS. ors. — Nom latin donné par Illiger au genre Barbican. (Z. G.)

POGONIAS (πωγωνίας, barbu). Poiss.— Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, samille des Sciénoïdes, établi par Lacépède, et adopté par MM. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. V, 196). Les Pogonias sont très semblables aux Ombrines; ils n'en différent que par la présence de nombreux barbillons sous la mâchoire inférieure. Ils se font remarquer, en outre, par la taille à laquelle ils parviennent, et surtout par le bruit qu'ils font entendre (d'où le nom de Tambours que leur ont donné les pêcheurs de New-York); par la grandeur extraordinaire des dents de leurs pharyngiens supérieurs moyens et de leurs pharyngiens inférieurs. Ces Poissons vivent principalement dans l'Amérique méridionale.

MM. Cuvier et Valenciennes (loc. cit.) décrivent deux espèces de ce genre, dont l'une n'est peut-être qu'une variété de l'autre. Ce sont le GRAND POGONIAS, Pogonias chromis Cuv. et Val. (Labrus chromis Lin., Sciæna id. Lacép. et Schn., Sciæna fusca et Sc. gigas Mitch.), et le POGORIAS A BANDES.

Pogonias fasciatus Lacép. (Labrus granniens Mitch.). La première atteint une lengueur de 1 mètre 20 centimètres, et plucommunément 8, 10 ou 15 kilogramms. La seconde n'en diffère absolument que pur une taille et un poids bien moindres. (M.)

POGONIUS, Leach. ocs. — Synonyme de Pogonias, Illig. (Z. G.)

\*POGONOBASIS (πώγων, barbe; time, base). INS. - Genre de l'ordre des Cellaptères hétéromères, de la famille des Milesomes et de la tribu des Piméliaires. eff par Solier (Annales de la Société entens gique de France, t. VI, p. 161), qui le conprend dans ses Collaptérides et does m 8º tribu, celle des Adélostomites. Ce guan a pour caractères : Tête enfoncée jame'asdelà des yeux dans le prothorax : chi-ci est grandement dilaté et aminci sur les detés; élytres arrondies; écusson sans mi sensible à leur base ; 3° article des ast plus court que les 2 suivants réunis. Typn: P. opatroides Dej., ornata Kl. La 4 pece se trouve au Sénégal, et la 2º es Égypte.

\*POGONOCERUS (πώγων, beche; κήσι antenne). iks. - Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille de Trachélides et de la tribu des Pyrochetiti créé par Fischer (Mémoires de la Sec. in. des natur. de Moscou, 1811, Enten. de Russie, t. 1), et qui se compose des 4 #pèces suivantes : P. thoracicus Finh. rdcollis Dej., rufus Leconte, et Con Lat. La 11º est propre à la Russie m nale, et les trois autres sont origin l'Amérique septentrions le. Chez ces le les antennes des mâles sont presque a longues que le corps : elles sont revêtes de longs filets barbus; leurs yeux, ches es and sont grands et rapprochés en arsise; corselet est en cône tronqué ou trasi

\*POGONOCIIEILUS (núyer, barbs, gelas, lèvre). INS. — Genre de l'ordes de Coléoptères subpentamères, actramine de Latreille, de la famille des Longiosrass de la tribu des Lamiaires, établi par lisman (The Entomologist's, t. I, p. 400) se la Lamia nebulosa Def., espèce curuptum qui a servi à Stephens pour établir se genre Aplocnomia, et qui rentre aussi des celui de Mesosa, Meg., Dej., Serv. On

deit avec raison la separer de ce dernier genre. (C.)

POGONOCHERUS («Jos», barbe; χιῖς, main). IIIS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Lamiaires, proposé par Mégerle, adopté par Dejean, Latreille, Serville et Mulsant (Hist. nat. des Coléopt. de Fr., p. 155). Ce genre renferme les 7 espèces suivantes: P. hispidus Ol., pilosus F., fascicularis Pz., ovalis Ghl., Parroudi Muls., muticus et squalidus Dej. Les 6 premières se trouvent en France, et la dernière au Sémégal. (C.)

POGONOPHORUS, Latreille. 188. — Syaccyme de Leistus, Fræhlich, Dejean. (C.)

\* POGONOPSIS (πώρων, barbe; δψις, aspect). 2011. PH. — Genre de la famille des Graminées, tribu des Andropogonées, établi par Presi (in Reliq. Hænk., I, 333, t. 66). Gramens du Mexique. Voy. Graminies.

\*POGONORHYNQUES. Pogonorhynches.

cea. — Famille établie par M. Latreille dans
l'ordre des Grimpeurs pour des Oiseaux qui
ent, à la base et sur les côtés de la mandibule supérieure, des l'aisceaux de poils longs
et raides. Elle se compose des genres Ani,
Barbacou, Barbu, Tamatia, Barbican, Coureucou, Monase et Malcoha. (Z. G.)

\*POGONOSTOMA, Klug. IRS. — Synonyme de Psilocera, Brullé. (C.)

\*POGONOSTOMA (πώγων, barbe; «τόμα, houche). ms. — Genre de l'ordre des Névroptères, tribu des Phryganiens, groupe des Phryganéites, établi par M. Rambur (Névroptères, Suites à Buffon, édition Roret, p. 489) qui n'y rapporte qu'une espèce, P. cornum, commune, au printemps, sur les parapets qui bordent la Seine dans l'intérieur de Paris.

\*POGONOTARSUS (πύγων, barbe; τάρσος, tarse). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamallicornes et de la tribu des Scarabéides
mélitophiles, créé par Burmeister (Handbuch
der Entomologie), et qui a pour type la Cetonia
plumigers Gy., Pn., Westw., espèce originaire de Madagascar. (C.)

POGONUS (πώρω», barbe). IRS.—Genre de l'erdre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des l'éroniens, proposé par Ziégler, adopté par Dejean (Species général des Coléoptères de France, t. III, p. 6) et par tous les auteurs qui ont écrit depuis sur la famille. Il a pour caractères : Palpes labiaux à dernier article ovalaire, terminé presque en pointe; corselet plan, presque carré, peu ou point rétréci postérieurement. Ce genre se compose de 24 espèces : 17 sont européennes, 3 africaines, 3 américaines, et 1 seule est asiatique. Nous citerons comme en faisant partie les suivantes : P. lamprus Wied., pallidipennis, flavipennis Dej., luridipennis, halophilus Ahr., fliformis Ziegl., etc. Les Pogonus se trouvent exclusivement au bord de la mer et des eaux salées. Ils sont viss, et de couleurs brillantes et métalliques. (C.)

POGOSTEMON (αώγων, barbe; στήμων, fil). Bot. PH. — Genre de la famille des Labiées, tribu des Menthoïdées, établi par Desfontaines (in Mem. Mus., II, 156). Herbes de l'Inde. Voy. LABIÉES.

\*POGOSTOMA (πόγον, barbe; στόμα, bouche). Bot. PH. — Genre de la famille des Scrophularinées, tribu des Gratiolées, établi par Schrader (Index semin. hort. Gætting., 1831). Herbes du Mexique. Voy. scrophularinées.

\*POHLANA, Nees et Mart. (in N. A. N. C., XI, 185). BOT. PH. — Voy. ZANTHOXYLUM, Kunth

POHLIA (nom propre). BOT. CR.—Genre de la famille des Mousses, tribu des Bryacées, établi par Hedwig (Musc. frond., I, 96, t. 36). Mousses gazonnantes, vivaces, des régions alpestres de l'Europe. Voy. MOUSSES.

\*POICEPHALUS, Swains. ois.—Symonyme de Psittacus, Linn.—Genre de la famille des Perroquets. Voy. PERROQUET. (Z. G.)

POIKADENIA, Elliot (Carolin., 11, 198). Bot. PE.—Synonyme de Psoralea, Linn.

POIKILOPLEURON. REPT. FORS. — Voy. POECILOPLEURON.

POILS. ZOOL. -- Voy. SYSTÈME PILEUX.

POILS. Pili. not. — Beaucoup de plantes portent sur leur surface des Poils plus ou moins nombreux, plus ou moins longs, qui en modifient tantôt légèrement, tantôt au contraire profondément l'état et l'aspect. Étudiés dans l'ensemble du règne végétal, ces Poils se présentent avec une organisation tantôt très simple, tantôt plus compliquée. Dans tous les cas ce sont des productions purement celluleuses qui ont pris

naissance dans l'épiderme et qui en sont dès lors une simple dépendance. En effet, si l'on examine un Poil naissant, on le voit en général naître d'une cellule de l'épiderme qui se développe extérieurement en une petite proéminence. Cette éminence devient peu à peu plus saillante, et par là ne tarde pas à revêtir le caractère de Poil. Dans les cas les plus simples, sa cavité reste unique, de telle sorte que le Poil tout entier n'est qu'une seule cellule très allongée. Parfois cette cellule, tout en restant unique, se bifurque à son sommet (Poils fourchus, ou en Y), ou même se ramifie à des degrés divers (Poils rameux). Plus souvent, lorsque le Poil a acquis une certaine longueur, sa cavité se cloisonne, et par suite il finit par présenter une série de cellules placées bout à bout. Dans ces Poils pluricellulés ou cloisonnés, qu'on nomme aussi articulés, chaque cellule se rense quelquesois de manière qu'un resserrement apparent se trouve correspondre à chacune des cloisons intercellulaires. Cette modification constitue les Poils moniliformes ou en chapelet. Ailleurs, l'ensemble du Poil devient rameux, tantôt de manière à imiter un petit arbre, tantot, au contraire, en étalant ses ramifications à peu près sur un même plan et en une sorte d'étoile (Poils étoilés). On rattache souvent à cette dernière forme les Poils singuliers des Elauguus, dans lesquels une sorte de disque strié dans un sens rayonnant se trouve porté sur un petit pédicule central, et l'on admet que cette disposition provient de Poils étoilés dans lesquels les rayons nombreux de l'étoile se sont soudés en une seule lame plus ou moins circulaire. - Le plus haut degré de complication nous est présenté par les Poils dans lesquels plusieurs séries de cellules se sont formées l'une à côté de l'autre et se sont soudées latéralement en un seul corps, de manière à donner un poil tantôt subulé, tantôt au contraire écailleux. Dans ce dernier cas, ces productions prennent souvent la forme d'écailles larges et développées, bien différentes d'aspect avec les Poils ordinaires.

Ce n'est pas seulement sur la surface des organes aériens des plantes qu'on observe des poils; les racines elles-mêmes en portent très fréquemment, souvent même en quantité assez grande pour en être entièrement couvertes. — On trouve aussi parfais des productions pileuses dans les cavités des organes, particulièrement dans les lacunes des plantes aquatiques, où ils ont généralement une forme étoilée fort remarquable. Au nombre des plus curieuses d'entre les productions intérieures de nature plante sont celles qui se développent dans les cavités de l'ovaire des Orangers, Citronnies, etc., et qui, se remplissant peu à peu desse, finissent par former la pulpe si agréable de ces fruits.

Les formes des Poils sont très variés, mais il nous est impossible de les signaler ici, faute d'espace et faute de figures. Nous renverrons donc à cet égard aux estraps élémentaires.

Dans leur jeunesse les Poils sont mes d'un suc cellulaire qui disparait pine tud; mais il en est qui, dans une de leus mities, produisent un liquide particulier, treil visqueux, tantôt acide, tantôt acre & brûlant. Ce sont les Poils glanduleux, h portion cellulaire qui accrète ces liquides particuliers n'étant autre chose qu'es glande. La position de la glande par rapput au Poil varie: le plus souvent elle est patée par le Poil qu'elle termine; mais parlie aussi l'inverse a lieu, et, dans ce cas, la Poil qui la surmonte lui sert comme de conduit excréteur. Dans cette dernière detégorie rentrent les Poils brulants, dest au Orties nous fournissent un exemple a w

La présence des Poils sur les plantes per modifier l'action physiologique de leun ganes. Ainsi, ils peuvent modérer la traspiration en couvrant les stomates Com sorte d'écran. Aussi observe-t-on aus plantes des lieux très découverts, des se bles, des déserts, sont souvent très wiss. Ne pourrait-on pas aussi admettre que, iss certains cas, leur hygroscopicité, toujet très prononcée, peut avoir pour effet de le voriser l'absorption de l'humidité de l'à par les feuilles? L'abondance plus en mais grande des Poils sur les surfaces végétalis. leurs variations de longueur, de rigidité, de couleur, etc., ont permis d'introduire des le lapsage de la botanique descriptive dénominations diverses qui corresponded aux différentes modifications d'aspect qu'a donnent à ces surfeces. Ainsi, un ergan

ent dépourvu de Poils est glabre on le nomme duvelé ou pubescent ns) lorsqu'il est revêtu de Poils : mous ou d'une sorte de duvet ; fi (sillosus), si les Poils sont fongs, lecits, et poils (pilosus) lorsqu'il the des Poils encore plus longs et man de laineux (lanatus, lanumarime la présence de Poils longs. sis, généralement un peu roussaproduisent une apparence analogue une étoffe de laine grossière; ceux but et cotonneux (tomentosus) in-, d'un autre côté, l'existence de m, fins, mous, flasques, blancs, 🏝 . en un mot, ressemblant à du B momme soyeux (sericeus) un orwest de Poils pressés, mous et luine de la soie; parfois des Poits massent en espèces de flocons et ni lieu à la dénomination de Meccosus). Quant aux Poils raim'lls ne forment qu'un seul rang me des organes, on les nomme et ils font qualifier les or-Finêmes de ciliés (ciliatus); lorscontraire, ils revêtent toute la is to rendent hérissée (hirtus) s'ils mets, hispide (hispidus) s'ils devienls et très raides.

citats de villosité se succèdent souim seul et même organe dans le im développement. En effet, à sa sous le voit souvent chargé de tals qui le rendent velu, cotonse; mais, à mesure que sa surface sous de nouveaux Poils ne venant star aux premiers, ceux-ci s'écarfins en plus l'un de l'autre et semut devenir de plus en plus rares; nome ils se détachent et tombent se telle sorte que l'organe finit par se montrer entièrement glabre fuilte.

s que nous avons dit jusqu'à présperte surtout aux parties vertes as des plantes; mais les organes floficant aussi parfois des productions telles que les Poils corollins et les lecteurs. Ceux-ci appartiennent au paraissent avoir pour fonction spéfavoriser l'ouverture des anthères par l'espèce d'irritation qu'ils déterminent en elles, et aussi de retenir le pollen après sa sortie des étamines. On en trouve de nombreux exemples chez les Composées. Mais les plus remarquables peut-être entre tous sont œux que porte le style des Campanules, qu'on voit, après l'anthèse, rentrer dans une cavité qui correspond à leur base, entralmant souvent avec eux quelques grains de pollen. M. Hartig a même dit s'être assuré que, par cette voie entièrement anormale, pouvait s'exécuter la fécondation des Campanules, fait qui semblerait appeler une démonstration plus positive.

La nature de cet ouvrage ne nous permettant pas d'entrer dans les détails qu'exigerait l'histoire complète des Poils des plantes, nous renverrons, pour plus de développements, aux traités d'erganographie végétale. (P. D.)

POINCIA, Neck. (Elem., n. 1882). Bot. PR. — Synonyme de Poinciane, Linn.

POINCIANE OU POINCHLADE, Poinciniana ( de Poinci, gouverneur des Antilles dans le xvn° siècle). BOT. PH. - Genre de la samille des Légumineuses-Papilionacées, de la Décandrie monogynie dans le système de Linné. Créé par Tournefort, il a été adopté par Linné et par la plupart des botenistes: mais quelques uns, tels que Swartz, Persoon. ont proposé de le réunir aux Cæsalpinia. Il est formé d'arbustes et de petits arbres souvent armés d'aiguillons, qui croissent naturellement dans l'Asie et l'Amérique tropicales, et que distingue la beauté peu commune de leurs fleurs. Les seuilles de ces végétaux sont pennées avec impaire; leurs fleurs forment des grappes terminales et présentent l'organisation suivante: Le tube du calice est turbiné-urcéolé, et son limbe est 5-parti, à lobes réfléchis, dont l'inférieur plus grand et concave; la corolle est à cinq pétales onguiculés, parmi lesquels le postérieur est plus grand que les autres et de forme différente; les dix étamines ont leurs filets libres, très longs, ascendants; l'ovaire est stipité, linéaire-oblong, comprimé, multiovulé; il donne un légume linéaire-oblong, comprimé, sec, polysperme, divisé dans l'intervalle des graines par des resserrements fermés en loges superposées.

L'espèce la plus connue de ce genre est la Poinciane suillante, Poinciniana puicher-

rima Linné, magnifique arbuste de 3 et 4 mètres de hauteur, originaire des Indes orientales, et qui peu à peu a été transporté en diverses parties de la zone intertropicale. Il est armé d'aiguillons qui le rendent excellent pour des haies, surtout lorsqu'il est mélé au Parkinsonia aculeata. Ces haies sont, d'après Jacquin, d'une beauté que rien n'égale. De là le nom vulgaire de hais sleuris que porte cette plante; on la nomme aussi fleur de Paon. Les folioles de ses seuilles sont obovales. Ses fleurs sont d'un rouge orangé, mêlé et bordé de jaune, odorantes, grandes, longuement pédiculées et réunies en grappe paniculée des plus brillantes; leur calice est glabre; leurs pétales sont frangés, rétrécis à la base en un long onglet. Cette Poinciane a été portée d'Amboine en Hollande vers 1670. On la cultive en serre chaude où elle exige même une haute température. On la propage surtout par graines qu'on fait venir des Indes ou de l'Amérique tropicale. Aux Antilles, ses seuilles sont usitées comme purgatives. et, par suite, elles portent vulgairement et à tort le nom de Séné. On fait usage aussi de leur infusion contre la fièvre quarte,

On trouve figurée, dans le Botanical Magazine, tab. 2884, sous le nom de Poinciniana regia Bojer, une espèce plus remarquable encore par la grandeur et la beauté de ses sleurs. Celle-ci a été trouvée par M. Bojer dans l'île de Madagascar, à Foule-Point; elle forme un arbre de 10 à 12 mètres de haut, inerme. On la possède vivante en Angleterre depuis 1829. Elle existe aussi dans quelques jardins du continent. Enfin nous mentionnerons aussi, comme cultivée dans plusieurs collections, la Poinciane pe GILLIES, Poinciniana Gilliesii Hook., qui a été découverte par Gillies dans l'Amérique du Sud, près de Mendoza. Elle est inerme, à folioles oblongues; ses grandes fleurs jaunes, à longues étamines rouges, forment une grappe terminale; leur calice est glanduleux. On la cultive en serre tempérée; sa multiplication se fait par boutures et par (P. D.) graines.

POINSETTIE. Poinsettia (nom d'bomme). Bot. PH. — Genre de la famille des Euphorbiacées, établi récemment par Graham pour une très belle plante du Mexique, et caractérisée par lui (Bot. mag., 1836, tab. 3493) de la manière suivante:

Involucre monophylle, androgyne, quiaquéloculaire à sa base, extérieurement appendiculé, nectarifère. Fleurs pédicelles. nues; les males disposées sur deux rangs dans chaque loge, monandres; les femeles solitaires, formées d'un ovaire à trois lebes, à chacun desquels correspond un erale solitaire. A cette caractéristique succincte, nous ajouterons, d'après nos propres elservations sur la Poinsettie blanche, les particularités suivantes : Dans chaque involuce, les sleurs mâles sont très nombreuses et ferment cinq bandes serrées , dans lesquelles le développement se fait du haut vers le bas. De là, à proportion que les étamines deviennent adultes, elles font longuemest saillie par l'ouverture terminale de l'invelucre. Les fleurs males sont formées chacune d'une seule étamine, dont l'anthère a ses loges très divergentes; elles sont entremélées de bractéules en forme de paillettes barbelées, dont l'extrémité sort par l'ouverture de l'involucre. La fleur femelle. unique pour chaque involucre, occupe le centre de la masse de fleurs mâles; elle et formée uniquement d'un pistil en cise court, trilobé à sa base, terminé par trid stigmates légèrement bilobés; son euire présente trois loges uni-ovulées . à ovule #cendant. Il repose sur un gynophore épis, en prisme, à trois angles mousses, plus had et plus large que lui. L'espèce pour laguelle ce genre a été établi, est la Poinserm sou-TARTE, Poinscilia pulcherrima Gulan. l'une des plantes les plus brillantes dest nos collections se soient enrichies dans es dernières aunées. Elle existait dans l'Bebier de Willdenow sous le nom d'Euskebia pulcherrima, mais sans qu'on set et al par qui elle avait été récoltée. En 1828, elle sut retrouvée au Mexique par M. Prissette, à qui le genre a été dédié, & 📢 en envoya des pieds vivants à Charleste, ensuite à Philadelphic et en Angleterre; & plante est enfin arrivée sur le continuel, où elle commence à être assez réparent. Elle forme un arbuste droit, rament, à branches longues et grêles , finissant par # dégarnir de seuilles jusque vers leur esté mité; ses feuilles sont grandes, ovales, liptiques, sinuées, pales en dessous. Altetrémité des branches se groupent de grands bractées longues de 12 ou 13 centimeus.

d'un rouge très brillant, à peu près de la forme des feuilles, mais plus étroites, étalées, et rayonnant tout autour des fleurs qui sont fort peu brillantes. C'est dans ces bractées que réside toute la beauté de cette espèce; aussi le type produit-il beaucoup plus d'effet que ses variétés à bractées jaunes ou blanches. Cette plante se cultive en serre chaude ou mieux peut-être en serre tempérée. Sa multiplication se fait par boutures. Elle paralt assez peu délicate. (P. D.)

POINT DE HONGRIE. NOLL., INS.—Nom vulgaire donné, en conchyliologie, au Cyprara fragilis, à la Venus costrensis et au Trochus éris. En entomologie, une Hespérie et un Nécrophore ont aussi reçu ce nom.

**POINTERELLE**. INS. — Nom vulgaire, dans queiques parties de la France, des Inscrets qui mangent les bourgeons des arbres.

POINTES D'OURSINS. ÉCHIN. — Voy.

POINTILLAGE BLANC. MOLL. — Nom Vulgaire du Cypraa arosa.

POCCERA, Lap. (Annales de la Société, I, 221). ms.—Synonyme de Pœocera, Burm.
POCRE. moll.—Nom vulgaire du Voluta
gyrum L. On appelle aussi Poire d'AGATE, le
Murex tulips; et Poire sèche, le Murex pyrum, etc.

POTRE. BOT. PH.—Fruit du Poirier. On a encera appelé Poire D'AVOCAT, l'AVOCATier; Poure de Tenar, l'Hélianthe tubéreux, etc.

POIREAU OU PORREAU. BOT. PH. --

POIRES. DOT. PH. - Espèce du genre

POIRETIA (nom propre). Bot. PH. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacies, tribu des Hédysarées, établi par Ventenat (Choix, t. 42). Arbrisseaux de l'Amétique tropicale. Voy. Légumineuses.

POIRETIA, Cavan. (Ic., IV, 378, t. 363).

Ser. PH. — Synonyme de Sprengelia, Smith.

POIRETIA, Smith (in Linn. Transact.,

13, 304). Sot. PH. — Synonyme d'Hovea, R.

POIRIER. Pyrus. not. PH. — Genre de la fimille des Pomacées, de l'Icosandrie pentagynie dans le système de Linné. Sa circonscription a été envisagée de manières extrêmement différentes par les botanistes. Tournefort avait admis comme genres dis-

tincts et séparé les Pyrus, Malus et Cudonia. Linné réunit ces trois genres en un seul auquel il conserva le nom de Pyrus. Les botanistes modernes ont suivi à cet égard la manière de voir, les uns de Tournesort, les autres de Linné, et quelques uns d'entre eux ont cru devoir y apporter des modifications plus ou moins importantes. Ainsi, A.-L. de Jussieu (Gen., p. 334). a distingué, comme Tournefort, les Poiriers d'avec les Pommiers et les Coignassiers; et son exemple est suivi par divers botanistes de nos jours, par exemple, par M. Spach (Suit. à Buffon, II). Lamarck, Persoon, De Candolle (Ft. fr.), etc., n'ont adopté cette division que partiellement; ils ont conservé les Pommiers en genre distinct et séparé, mais ils ont réuni sous le nom de Pyrus les Poiriers proprement dits et les Coignassiers. D'un autre côté, M. Lindley. dans son travail sur les Pomacées (Trans. of the lin. Soc., XIII), a non seulement confondu sous le nom commun de Pyrus, les Pyrus et Malus de Tournefort, mais encore les Sorbus Tourn. et Lin.; tandis qu'il a conservé comme distincts génériquement les Coignassiers ou Cydonia. Il a été suivi par De Candolle, dans son Prodromus (II, 629-633), et par M. Endlicher. Enfin, Smith a été plus loin encore (Fl. britan. et art. Mespilus, Pyrus in Recs's Cyclopædia); et il a fait entrer toutes les Pomacées dans deux genres seulement : les Pyrus, à endocarpe mince, cartilagineux ou membraneux, et les Mespilus, à endocarpe osseux. Au milieu de cette divergence d'opinions, que nous avons cru nécessaire de signaler, nous pensons devoir adopter ici comme distincts et séparés les groupes des Poiriers, Pommiers, Sorbiers et Coignassiers, laissant au lecteur le soin de décider si leurs caractères distincliss suffisent pour autoriser leur érection en genres, ou si, au contraire, leur valeur ne leur assigne que le simple rang de sous-

Envisagé de la sorte, le groupe des Pyrus se compose d'arbres et d'arbrisseaux, tous des parties tempérées de l'ancien continent, buissonnants, souvent épineux, à feuilles simples, entières ou dentées, accompagnées de stipules caduques; leurs fleurs sont grandes, groupées en corymbes simples ou rameux, blanches, pourvues de bractées

subulées, caduques; elles présentent: un calice demi-adhérent, très évasé dans sa portion libre, à limbe divisé en cinq segments étalés ou rélléchis, persistant; cinq pétales étalés, concaves, glabres; un ovaire adhérent, à cinq loges bi-ovulées, surmonté de cinq styles libres et distincts dès leur base. Le fruit qui leur succède, vulgairencent désigné sous le nom de Poire, est le plus souvent allongé, rensé vers son extémité supérieure ombiliquée, rétréci et prolongé à sa base qui est non ou légèrement ombiliquée.

1. L'espèce la plus importante de ce genre est le Poirier Commun. Purus communis Lin., arbre qui croît naturellement dans les forêts d'une grande partie de l'Europe et auquel la culture, en améliorant ses produits, a donné une importance majeure. Sa hauteur ne dépasse guère 10 ou 12 mêtres; son tronc peut acquerir, grâce à sa longévité, de 6 à 8 décimètres de diamètre; il est revêtu d'une écorce crevassée et inégale. Dans l'état spontané, ses rameaux sont spinescents. Ses seuilles, longues de 3 à 9 centimètres, sont ovales ou ovales-lancéolées, acuminées, légèrement dentelées, luisantes, d'un tissu serme, très glabres à l'état adulte, et réticulées; leur pétiole égale à peu près la lame en longueur; ses sieurs sout groupées par 6-12 en corymbes simples et laches. A l'état spontané, ses fruits sont petits et très apres; mais on sait combien ils ont été améliorés par une culture et des soins longtemps soutenus. - C'est surtout par eux que sont caractérisées les nombreuses variétés de Poiriers qui existent aujourd'hui dans nos vergers. Le nombre de ces variétés est très considérable. Au siècle dernier, Duhamel en décrivait plus de 100, et dans ces dernières années, le Catalogue de la Société d'horticulture de Londres en a signalé environ 600. Les botanistes rapportent d'ordinaire toutes ces variétés au Poirier commun; il est cependant à peu près certain que beaucoup d'entre elles sont dues à l'hyl ridation avec des espèces voisines. ou même que leur ensemble correspond à plusieurs espèces. Mais, de même que pour la plupart de nos espèces les plus habituellement cultivées, les difficultés qui entourent la délimitation spécifique des Poiriers cultives et leur coordination en races, va-

riétés, etc., sont à plusieurs égards insurmontables; aussi les auteurs se contententils d'énumérer ces variétés sans emper d'établir parmi elles une classification mithodique. Au reste, ce n'est pas dans m ouvrage de la nature de celui-ci qu'il sent être question de ces variétés; aussi nons bornerous-nous à renvoyer, pour ce en a rapport à leur histoire, aux ouvrages d'acticulture, de pomologie, particulièrement à ceux de Duhamel, de MM. Terpin et Poiteau, Noisette, etc. Nous dirons seulsment que, dans la pratique, on divie le Poiriers en Poiriers pour la table, qui desnent les poires à couteau ou poires à mager, et en Poiriers à cidre. Parmi les sesmiers, on peut établir encore une sale vision d'après la nature de la chair, en est fondante dans les uns, croquante ou cassate dans les autres. Au nombre des Poins fordantes on distingue : les Beurrés, tals que le Beurré d'Aremberg, le Beurré rord, le Beurré gris, le Beurré d'Angletorre, et.: les Doyennés, comme Doyenné rous, chiver, etc.; les Bergamottes, comme limit motte-crassane, ou simplement Crassane, Bergamotte d'automme, d'Angleterre, &: la Virgouleuse, le Saint-Germain; le Santvert; les Colmar et Passe-Colmar, de Parmi les Poires à chair cassante en de cassante, les plus estimées sont : les Aus-Chrétiens d'été, d'hiver, d'Espagne, d'anh, turc, etc.; le Messire-Jean; les On d'été, d'automne, d'hiver; le Cailler & la Poire d'une livre, remarquables per les volume, qui ne se mangent que cuites, at. Plusieurs variétés forment le preunt de l'une à l'autre de ces catégories. Quant at Poiriers à cidre, leurs variétés sont églement nombreuses; mais leurs noms us extremement d'une localité à l'autre et # est absolument impossible de les ratides à une classification quelconque.

Le produit le plus important, sans metredit, des Poiriers, celui pour lequel lest culture a pris tant de développements, es leur fruit, le meilleur certainement de les ceux qu'on nomme vulgairement fraits à pépins. Ce fruit varie considérablement, soit pour la grosseur, dont les extrêmes met, d'un côté, la Poire de sept en bouche, le pet Saint-Jean, le petit Blanquet, etc.; de Partre, le gros Bon-Chrétien, la Poire des

here; soit pour la couleur, tantôt verle, tantot jaune, jaune clair, jaune orange, tantôt rouge vif, au moins partiellement, tantôt panachée; soit pour la forme, le plus souvent renflée vers le sommet, rétrécie vers la base, parfois très allongée, ou, au contraire, raccourcie et à peu près arrondie, ailleurs oblongue et à peu près aussi épaisse i la base qu'au sommet ; soit enfia pour l'époque de la maturité. Les Poires précoces marissent des le commencement de l'été; les Poires d'été leur succèdent pendant les mois d'août, septembre et le commencement d'octobre; elles sont remplacées par les Poires d'automne; enfin une dernière categorie est celle des Poires d'hiver, qui murissent pas sur l'arbre, et qui, cueillies en novembre, atteignent leur maturité aux mois de décembre, janvier, février, mars Quelquefois avril. Au reste, les soins donaux Poires dans le fruitier permettent de retarder encore cette époque, & d'en ournir les tables pendant tout le cours de année. Au nombre des Poires à couteau, Il en est qui ne peuvent être mangées qu'a-Près que la cuisson les a ramollies et adon-Cies : mais celles-là fournissent des compotes excellentes. Non seulement on mange les Poires fraiches, soit crues, soit en compote, mais encore on les prépare de manière à les conserver pendant plusieurs mois. Le mode de préparation le plus usité pour cet objet est celui par lequel on obtient ce qu'on nomme les Poires tapées. On en prépare aussi des confitures de diverses sortes. Quant aux Poires à cidre, elles servent à la fabrication d'une hoisson fermentée bien conpue sous le nom de poiré. Le poiré, quoique très agréable à boire, est généralement moins recherché que le cidre, et sa consommation est moindre que celle de ce dernier. Il est plus capiteux et se conserve moins longtemps. Il est limpide et très peu colore; sa saveur est agréable; par la distillation, il donne une eau-de-vie de bonne qualité, et la fermentation acide le transforme en bon vinaigre, qu'on substitue fréquemment à celui du vin blanc. On le fabrique avec le jus des Poires sans mélange d'eau. Le meilleur est celui qu'on obtient des Poires apres et tout à fait impropres à servir d'aliment. Celles qu'on destine spécialement à cet usage sont, les unes tendres, les autres dures ; on cueille

les premières en septembre, et les dernières en octobre.

Le bois de Poirier est l'un des meilleurs de nos bois indigènes. Il est lourd, résistant, d'un grain fin et uni, qui permet de lui donner un beau poli; sa texture peu fibreuse le rend excellent pour la confection des règles, des équerres et des autres instruments analogues qui doivent être dressés avec une extrême précision. Sa couleur est rougeatre. Il prend parfaitement la teinture en noir, et ressemble alors tellement à l'Ébène, qu'il est très difficile de l'en distinguer. D'après Loudon, il pèse, lorsqu'il est vert, 79 livres par pied cube; lorsqu'il est sec, de 49 à 53 livres, sous le même volume. On l'emploie fréquemment pour des ouvrages de tour, de menuiserie, d'ébénisterie et de marqueterie. Malgré ce que répètent à cet égard la plupart des auteurs, on ne l'emploie aujourd'hui que rarement pour la fabrication des instruments à vent. Il est assez estimé pour la grayure sur bois; mais néanmoins on le classe, sous ce rapport, après celui de Buis et de Cormier, auxquels il est sensiblement inférieur pour cet usage. Il est excellent comme combustible; il donne, en brûlant, beaucoup de flamme et de chaleur. Son charbon est aussi de très bonne qualité.

La culture du Poirier est aujourd'hui très perfectionnée; mais on sent que nous devons nous borner ici à quelques lignes sur ce sujet, et renvoyer, pour plus de détails, aux ouvrages sur l'horticulture. Cet arbre est peu dissicile sur la qualité du sol; il aime surtout les terres sèches et un peu pierreuses; il craint également les chaleurs très fortes et l'excès d'humidité. On multiplie ses nombreuses variétés par la greffe, soit sur franc, soit sur Coignassier, quelquefois même sur Sorbier. On a également essayé de les greffer sur le Coignassier du Japon, dans le but surtout d'en obtenir des pieds nains ; mais les résultats de cette opération ont été, jusqu'à ce jour, peu satisfaisants. On greffe toujours en fente ou en écusson. C'est par semis qu'on obtient les pieds propres à recevoir la gresse; on emploie, pour cela, les graines qui restent mêlées au marc de poiré, c'est-à-dire au résidu des Poires desquelles on a extrait le jus. Ces semis se font au premier printemps, dans une terre soigneusement ameublie,

par rayons très peu profonds et espacés d'environ 2 décimètres. Lorsque les graines ont levé, on donne au jeune plant quelques soins, qui consistent en sarclages et binages; on l'éclaircit, s'il est trop épais. Dès qu'il est un peu fort, à l'automne ou au premier printemps de l'année suivante, ou même seulement à la seconde année, suivant son état developpement, on le met en pépnière, en supprimant l'extrémité du pivot pour déterminer la production de racines latérales. Enfin, on le greffe la troisième ou quatrième année.

La taille du Poirier est une partie extrêmement importante de sa culture; mais il ne peut en être question ici.

2. On cultive encore comme Poirier à cidre, le Poinien saugen, Pyrus salvifolia DC., non Lindl. (Spach), qui, dans le département de Seine-et-Oise, est connu sous le nom de Poirier de Cirole. Son fruit est l'un des plus estimés pour la fabrication du poiré.

3. Dans les jardins d'agrément, on trouve quelquesois le Poinier de Bollwiller ou Poinier cotonneux, Fyrus Bollweria Lin. (P. Bollwylleriana DC.), à seuilles velues et comme soyeuses en dessous, que certains botanistes regardent comme un résultat du croisement du Poirier commun avec l'Allouchier; il doit son nom à la localité où il croît naturellement, et où il avait été indiqué d'abord par Gaspard Bauhin. Son fruit est petit et ne peut guère être utilisé. (P. D.)

POIS. Pisum. BOT. FE. - Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, de la Diadelphie décandrie dans le système de Linné. Il est formé de plantes herbacées annuelles, qui croissent naturellement dans les parties maritimes de l'hémisphère boréal et dans l'Asie moyenne, ou dont la patrie est inconnue; certaines d'entre elles sont cultivées comme potagères et fourragères. Elles sont glabres dans toutes leurs parties; leurs feuilles, brusquement pennées, ont leur pétiole commun prolongé en vrille à son extrémité, et sont accompagnées de très larges stipules soliacées; leurs fleurs sont portées en nombre variable sur des pédoncules axillaires; elles présentent les caractères suivants : Calice campanulé, quinqué-Ede, à lobes foliacés, allongés, les deux supérieurs plus courts; corolle à grand étendard réfléchi, à aîles plus courtes que la carène; 10 étamines diadelphes; orain sessile, pluri-ovulé, surmonté d'un sije géniculé, ascendant, comprimé latéralement, ployé-canaliculé au côté externe, cardain côté interne, chargé de poils immédiatement au-dessous du stigmate qui est terminal. A ces fleurs succède un légume oblong, qui renferme plusieurs graines plus ou moist arrondies. Le nombre des espèces de es genre, aujourd'hui connues, est de 10 environ.

On trouve dans tous les jardins le Per CULTIVÉ, Pisum sativum Lin., dont l'origin première est entièrement inconnue. Teutit monde connaît cette plante, que distingunt ses feuilles à trois paires de folioles codes, entières, ondulées à leur bord, macuuslées, portées sur un pétiole commen colledrique; ses grandes stipules ovales pens en demi-cœur, crénelées sur leur beet, & ses pédoncules à deux ou plusieurs fant blanches ou mélées de rouge. On posside de nombreuses variétés de Pois cultivé, es M. Seringe ( Prodr., t. II , p. 368) rap à cinq races différentes : a. Pois cultiré # cré, P. s. saccharatum Ser., à tige, buil à gousses presque coriaces, comprimés de lindriques, à graines arrondies, esse lci rentrent les variétés qui fournissest le plus grande partie des petits Pois, et este connaît dans les jardins sous le nom de foit à ramer. Telles sont particulièrement colle que les jardiniers nomment Pois Michael. dont on distingue trois ou quatre son the riétés précoces et très estimées; et de plus le Dominé, le Pois de Marly, le sens-part le Pois géant. — β. Pois cultivé à gres fril; P. s. macrocarpum Ser. Cette section # ferme les variétés connues vulgairement suff les noms de Pois sans parchemin, Pringerlus, Mange-tout, et que distinguent in tige généralement très haute . leurs gra gousses arquées, très comprimées per les côtés, à valves ou cosses épaisses, aux @riaces et comestibles, leurs graines velt neuses et espacées. Parmi elles il en estell hâtives et de tardives, de maines et de g tes; d'autres à fleurs blanches et à fi pourprées; quelques unes à comes himches, etc. - y. Pois cultivé à bouquet, P.&" umbellatum Lin., connu sous le neu 🏚 Pois à bouquet, remarquable per ses stipuls

les, aigues, per ses pédoncules charsurs nombreuses, presque en om-MR ses grosses graines brunâtres : se demande si ne n'est pas une incte. - 3. Pois cultivé carré, P. um Lin., à graines très serrées ramese, et devenent plus ou moins es par suite de leur pression réci-Hà le nom vulgaire de Pois carré, de cette race les plus connues int le Pois de Clamart ou carré fin, me et le carré à œil noir, variétés M'estimées. - s. Pois cultivé nain, Poir. (P. humile Mill.), vulgai-Mis mains, et dont les caractères b consistent dans une tige faible. listée, quelquefois ne dépassant pas line dans des gousses petites et faces, dans des graines rapprondies. Parmi les variétés com-**Étatte** catégorie, on distingue le Falle, le Nain de Hollande, le aros Man les Nams verts.

pailtivé est l'objet de cultures très ins tous les jardins et dans les Busique assez peu difficile sur la Pie terre, il réussit surtout dans un peu légère, fratche, mais mt humide. On le sème à diverm nour en obtenir les produits sieurs mois de suite, dès les mois man et de décembre pour le variéma batives, jusqu'a la fin de juillet tardives; on en fait même Name culture forcée pour laquelle les lies sur couche et en bache. l'aconer à cette plante, depuis la les fusqu'au moment de la récolte, ent à peu près à des sarclages et Best en outre nécessaire de ramer haute tige, c'est-à-dire de leur ha eopuis auxquels elles puissent Lorsqu'on se propose de récolter m sec. on seme seulement au prin-Jasqu'au commencement de l'été. s monde connaît trop bien les usaits, soit frais et verts, soit secs, pour lossaire de les rappeler ici. Leurs Senêmes et leurs cosses ne sont pas m d'utilité : elles constituent un mas que les bestiaux mangent avi-

I mes CHAMPS . Pisum arvense Lin.

Cette espèce, d'origine inconnue, est désignée vulgairement sous les noms de Pois gris, Pois de Pigeon, Bisaille ou Pisaille, Pois Agneau, etc. Elle est plus petite que la précédente dans toutes ses parties; ses folioles sont plus arrondies, crénciées, mucronulées; ses stipules sont également crénelées; ses fleurs sont presque toujours solitaires sur un pédoncule très court. Le Pois des champs constitue un excellent fourrage, estimé surtout pour les Montons. Sa graine est employée pour la nourriture des volailles. On en possède quelques variétés : les unes hâtives, qu'on sème au printemps; les autres tardives, qu'on sème en automne. (P. D.)

On a donné le nom de Pois, accompagné de quelque épithète, à des Légumineuses de genres très différents.

Ainsi Pon appelle:

Pois D'Angole ou de sept ans, le Cylicus cojan;

Pois de Brens, Pois Breton, la Gesse cultirée:

Pois chiche, le Cicer arietinum:

Pois nouce, le Haricot sphérique;

Pois de senteur, la Gesse odorante, etc.

POISSONS. Pisces, zool. - Les animaux vertébrés ont un grand système nerveux. ayant pour centre le cerveau et la moelle épinière. On le retrouve dans tous les Poissons, quelle que soit d'ailleurs la mollesse ou, chez quelques uns. l'absence presque totale des os. Pour compléter leur caractère, il faut ajouter que ces vertébrés respirent pendant toute leur vie par des branchies, sans subir de métamorphose. J'avoue d'aifleurs que, depuis la découverte des Lépidosirènes ou les observations récentes qui nous ont fait connaître l'Amphioxus qui n'avait pes échappé aux investigations de Palles, la définition du Poisson ne peut pas être étendue au-delà de ce petit nombre d'expressions. Mais si nous laissons un moment ces espèces qui font exception à nos classifications toujours imparfaites à cause de la puissance infinie de la nature, nous pouvons ajouter que le Poisson, admirablement conformé pour vivre dans l'eau, a le corps plus ou moins fusiforme, qu'il n'a point de cou parce que la the est poie an trone sans qu'il y ait entre elle et lui aucun rétrécissement. Le corps est pourvu de pageoires ou de membranes dilatées et soutenues per des rayons de for-

mes diverses. Enfin, les téguments sont des écailles enduites d'un mucus albumineux plus ou moins abondant. Mais ces formes ont varié à l'infini, non seulement dans leur ensemble, mais encore dans leurs détails; aussi est-il presque impossible de faire connaître par un résumé ces innombrables variations. Nous pourrons cependant en signaler queiques unes des plus notables, en prenant en quelque sorte les extrêmes des différences. La Perche, le Maquereau, la Carpe, peuvent nous donner une idée de la forme la plus ordinaire du corps d'un Poisson. Il devient cependant, dans certaines espèces voisines des familles naturelles formées autour de ces exemples, beaucoup plus haut et très comprimé: telle serait, par exemple, la forme de la Brême, Cette compression devient quelquafois extrême et le corps se raccourcit tellement que la hauteur est beaucoup plus grande que la longueur. C'est ce que l'on voit dans le Psettus de Commerson. D'autres fois le corps s'allonge en devenant presque cylindrique: tel est le cas des Anguilles; et, dans un genre de cette famille. l'Ophisure, dont la queue n'est pas entourée par une nageoire, le corps. tout-à-fait rond dans presque toute son étendue, se termine par deux cônes plus ou moins mousses. L'allongement du corps devient quelquesois considérable, mais il reste comprimé comme un ruban. L'exemple le plus frappant à en citer sont les Gymnètres, ces admirables rubans d'argent bordés par des nageoires roses, dont les rayons se prolongent en panaches élégants. Le corps a été réduit à la plus grande minceur qu'il fût possible d'atteindre dans les Leptocéphales, qui, desséchés sur une feuille de papier. semblent n'être qu'une branche de Laminaire ou d'Ulve. Souvent le corps est de forme polyédrique, lorsqu'il est protégé par des écussons osseux plus ou moins rapprochés. Les Ostracions sont trièdres ou cubiques: les Syngnathes ont six ou sept faces; et il n'est pas toujours nécessaire que l'enveloppe soit dure et osseuse pour donner cette forme, car le Lump (Cyclopterus lumpus), un des Poissons les plus mous que l'on connaisse, a le corps heptaèdre. Souvent le corps très comprimé est presque circulaire. Quelque sois aussi le corps, au lieu d'être comprimé, se déprime et s'élargit beaucoup: c'est ce que

l'on observe dans la Raie, dans la Bando et dans quelques autres. La forme du com des Pleuronectes, comme les Turbots en les Limandes, appartient à la division des Prissons à corps comprimé, quoique leur mani de se tenir sur le côté ferait croire ains que leur corps est déprimé. On cite mui comme une des formes bizarres des Prissons, un gonflement qui les rend test-ifait sphéroïdaux : tels sont les Diodons en les Tétrodons. Mais je ferai remarquer es la Poisson, pouvant à sa volonté gonfler bemcoup son corps, se donne accidentellement cette forme qui n'est qu'un état transitei car ordinairement leur corps est arreadi de très raccourci.

Les nageoires changent beaucour le lie du profil du corps de ces animant. et sont elles-mêmes très variables. Cas mgeoires sont au-dessus du dos, an-dessus de la queue, et à son extrémité; se leur insertion on les appelle dorsele, en ou caudale. La dorsale est quelqueleis dusdue depuis la nuque jusqu'à la ca elles sont ainsi dans les Coryphènes, de les Gymnètres et dans beaucoup d'antité quelquefois elles sont très courtes & duites à un petit nombre de rayens; assez rapprochées de la tête, tantot semi sur l'extrémité de la queue, comme des les Brochets; il arrive quelquesois and all a pas du tout de nageoire dorsale. An im. d'une nageoire, il y a des Poissons qui ca ont deux, trois, et même on es come jusqu'à douze. Quand il y a dess segeoires sur le dos, il arrive souvest en les rayons de la première sont deineux. que ceux de la seconde sont mous. Quiquefois aussi toutes les pageuires est é rayons mous; les Merlans, les Merus sur dans ce cas. Les Saumons, les Siluss est deux nageoires, mais la seconde, m adipeuse, est un simple repli de la per sans aucun rayon. Cette nageoire adi a souvent une étendue plus com que la dorsale soutenue par des rayent: Silures, qui sont ainsi constitués, prei même cette particularité de n'avoir d'au dorsale que la nageoire adipeuse : le Siluti électrique du Nil est ainsi conformé. La dorsale unique est très souvent soutenue ##. des rayons de deux natures. Le rapport tre le nombre des rayons épineux et di

des rayons mous varie beaucoup d'un genre à l'autre, mais, en général, très peu dans les espèces d'un genre naturel. Dans quelques familles, les rayons épineux sont plaes à la suite les uns des autres sans être réunis entre eux par une membrane. On cheerve aussi dans beaucoup d'espèces une ésine couchée en avant de la première nageoire; elle appartient au premier interépineux : ce n'est donc pas un rayon. L'amale est erdinairement moins longue que la dorsale: en peut cependant citer le Gymnote. Poisson sens dorsale et dont l'anale est très longue. Il existe aussi des Poissons avec sinsieurs anales, mais ordinairement ceuxmont plusieurs dorsales et le nombre des namoires du dos l'emporte sur celui des anales. De même que les dorsales, l'anale peut être composée de rayons épineux et de rayons mous. Le cas le plus ordinaire est qu'il y ait un très netit nombre de rayons de la première serte, et presque toujours il y en a moins qu'à la nageoire du dos. Cependant les respects entre ces nombres sont très variables. Les Centrarchus, les Étroples et plusieurs autres, ont beaucoup plus de rayons foincux à l'anale qu'à la dorsale, et n'ont que très peu de rayons mous; mais, en géméral, dans les Acanthoptérygiens, le nomare des rayons épineux est de trois. L'anale manque aussi quelquefois; sous ce rapport, Be Gymparchus offre une conformation toutà-fait especée à celle du Gymnote. Je ne connais pas d'anale adipeuse, à l'exception peut-être de quelques Poissons de la famille des Roies ou des Squales.

Le candale est moins variable que les lenz autres ordres de nageoires. Tantôt det un triengle plein lorsqu'elle est couple corrément; d'autres fois, elle est arndie on allongée en ellipse dont le diamêtre longitudinal peut devenir souvent très leng, lorsque les rayons mitoyens sont très dilid. Elle est souvent fourchue, et les deux lubes sont ordinairement égaux; dans certins genres, cependant, le lobe inférieur est passe plus long que le supérieur : les hies et les Exocets ont la caudale ainsi conformée. Il faut remarquer que les Poissens qui negent avec le plus de rapidité ont In caudele plus profondément fourchue; estie observation mérite d'être rapportée, Cautant plus que les Oiseaux les meilleurs

ż

voiliers ont aussi la queue fourchue. Il arrive assez souvent et dans les familles les plus diverses que la dorsale, la caudale et l'anale sont réunies, et, dans ce cas, il est assez difficile de limiter la nageoire de la queue. Enfin, chez certains Poissons, la caudale manque tout-à-fait. Il y a aussi quelquefois à la suite de la dorsale et de l'anale un nombre assez variable de pinnules : ce sont des espèces de petites nageoires composées d'un seul rayon, ouvert, à son bord libre. en un éventail beaucoup plus large que la base. Quelquefois les pinnules ou fausses nageoires sont séparées les unes des autres; d'autres sois elles sont réunies entre elles par une membrane qui est une continuation de celle de la dorsale ou de l'anale. Elles sont alors plus difficiles à distinguer des rayons. Les fausses nageoires s'observent fréquemment dans la famille des Thons ou des Maquereaux, mais on en trouve aussi dans des Poissons de familles dissérentes.

Comme animaux vertébrés, les Poissons ont deux paires de membres qui sont transformées en nageoires. Une paire est attachée derrière l'ouverture des ouïes, à la ceinture humérale; elle correspond aux membres antérieurs ou thoraciques des autres Vertébrés: on lui donne le nom de nageoires pectorales. La seconde paire, attachée aux os pelviens, correspond aux membres postérieurs. Comme elle est insérée sous le corps de l'animal, on l'a appelée nageoires ventrales. Ces deux ordres de nageoires sont soutenus par des rayons semblables à ceux des autres nageoires. Il faut remarquer que la pectorale n'a presque jamais de rayons simples, ou, du moins, de rayons épineux; ces rayons simples sont tantôt à l'angle interne, tantôt à l'angle externe de la nageoire : on les observe très rarement dans les Poissons. On en voit cependant dans les Scorpènes, dans les Cirrhites et dans d'autres encore. Il y a souvent, dans l'angle supérieur, un rayon court et plus dur que les autres; c'est toujours un rayon articulé. Dans une famille de Poissons, celle des Silures. ce rayon prend un développement considérable; les articulations font souvent des saillies qui rendent le bord interne, et quelquesois les deux côtés, dentelés en scie. Il faut remarquer que les Silures, qui ont la pectorale ainsi armée, ont aussi le premier et le se320

cond rayon de la dorsale dur comme celui de la pectorale, que le second s'allonge beaucoup et devient eu général semblable par sa forme ou ses prolongements à celui de la pectorale. On retrouve un exemple de cette ossification dans quelques autres espèces fort éloignées de celle-ci : ainsi, les petites Épinoches de nos rivières ont la pectorale armée. Ces rayons s'articulent directement sur la ceinture humérale, et, par un mouvement de torsion qu'un appareil musculaire convenable imprime à l'os lorsque les extenseurs agissent sur les rayons de la pectorale, la tête de l'os peut devenir fixe dans l'articulation et empêcher toute flexion, de sorte que ces deux os deviennent une arme défensive d'autant plus forte pour le poisson, qu'il peut en même temps fixer le grand rayon de sa dorsale, mais par un autre mécanisme. Ce grand rayon tient aux interépineux par une articulation annulaire. Il a quelquesois au-devant de lui un ou deux rayons très courts, en chevron, et que des muscles peuvent faire descendre quand le Poisson redresse sa nageoire. En s'abaissant ainsi, ce rayon court se place comme un coin entre le grand rayon et la plaque osseuse de l'interpariétal ou des interépineux qui, unis au crâne, forment le casque des Silures. Dans cet état, il devient impossible d'abaisser le grand rayon, on le casse plutôt; mais si l'on tire sur le petit rayon intérieur pour le dégager tant soit peu, le jeu du premier rayon devient alors très facile. Le Poisson se trouve donc protégé latéralement et verticalement par trois pointes qui empêchent souvent les plus grands animaux voraces de l'avaler impunément. Un Silure du fleuve de la Madeleine a reçu des pécheurs de ce Deute un nom qui peint avec force l'action de ces armes defensives : c'est un petit Doras qu'ils appellent El mata caiman (qui tue le Crocodile). Nos Épinoches tuent souvent la Perche ou le Brochet qui veut les avaler. Les pectorales varient comme les autres nageoires. Elles sont quelquesois d'une extrême petitesse, il y a même des Poissons qui en sont entièrement dépourvus. D'autres fois, elles deviennent si grandes qu'elles servent au Poisson pour sortir de l'eau et pour voier plus ou moins longtemps à sa surface. Les grands Dactylopteres, les Pté-

rols ou Scorpènes volants, les Exocets, vu par tous les navigateurs des qu'ils arrivest aux tropiques, sont des Poissons qui s'aident de leur pectorales pour voler. La gradeur des rayons, leur rigidité, le puit nombre de leurs subdivisions . la primang des muscles pectoraux, le dévelopment des crêtes de la ceinture humérale, m trent que cette nageoire a été organiste de manière à aider le Poisson dans son val un choquant l'air, et à ne pas réduire sea ation à celle d'un parachute qui ne feat que retarder l'action de la pesanteur. Il y a quelquefois auprès de la pecterale des filets détachés, non retenus par une menbrane, pouvant cependant s'écarter du coms et s'éloigner les uns des autres per un micanisme analogue à celui qui ouvre l'éventail de la nageoire. Ces rayons and sha courts dans les Trigles que ceus de la pertorale. Dans certains Polynemes, ils disassent de beaucoup la longueur da corps de l'animal; ils ont quelquefois une color assez brillante, ce qui en fait un erne tout au moins curieux, car je n'ossrais les considérer comme une ébauche d'example

La ventrale est composée à peu più de la même manière que la pectorale; de a cependant moins de rayons. Dans un mis grand nombre, le premier ou l'esteme es plus court que le suivant et formé par me épine semblable à celle de la dorsale en de l'anale. Il y a des Poissons qui ont quilquis deux et même trois ou quatre épises des l'aisselle de la nageoire. Plus de la muil des Poissons connus, ceux qui ont la ponist antérieure de la dorsale soutenue par de rayons épineux, ont une épine suivie de ant rayons articules ou branchus à la negiore Cette règle paraît si constante que, des les Poissons qui ont les premiers raves de la dorsale simples, sans articulations, mis d'une telle mollesse qu'on pourrait les estsidérer comme des rayons mous, le untrale est encure précédée de son ésine. n'y a quelquelois que ce seul rayon pois dans toutes les nageoires du Peisson. Des quelques espèces, le nombre des zayon de la ventrale augmente. Cela a lieu dans la Poissons qui ont les rayons articules et des une petite famille de Percordes, qui a === un plus grand nombre de rayons à la 🚗

nchiostége. En général, les rayons a la ventrale sont plus longs que les Cependant il y a une famille de wi offre une disposition tout-à-fait m Saurus sont très reconnaissables etère. La position des ventrales me leur grandeur : on les appelle is quand elles sont placées entre Masertion de la pectorale; on les horaciques quand elles sont raples nageoires de la poitrine, et jumand elles sont insérées au-devant. me tirent de là le nom d'abdomi-Emraciques ou de jugulaires. Elles tamssi quelquefois, et les Poissons appelés Apodes. On avait donné, **bodes** artificielles, plus d'imporphageoires qu'elles n'en ont réelle-Sès qui avait fait considérer comme Principal de groupes dénommés has de le dire. L'étude des espèces ideprendre des Poissons de ces dif-The familles les plus naturelles artificiels. Les rayons qui soumageoires varient aussi par leur B. Bs sout ordinairement plus sh membrane qui les enveloppe, ponvent s'allonger en filaments très longs, et qui ne sont medifications de forme que la st plue en quelque sorte à épuiser, ment pas les fonctions qu'on leur m sans preuve bien positive. C'est la Baudroie a la première dorsale seconde, et composée seulement auatre petits rayons qui sont suns des autres et que la peau ne entre eux. L'interépineux du presache sur le crane, de sorte que ce raft attaché sur la tête au moven ienlation en anneau. On a conclule Poisson, pourvu d'une large m servait de ces longs filaments rune sorte de ligne flottant ausa têté, et attirant les Poisss de dévorer les lambeaux char-. ils sont garnis; on l'a appelé presse. On a été jusqu'à dire qu'elle ecourber son rayon après que le vait mordu l'extrémité, de maumaner dans sa grande gueule et loutir. L'amour du merveilleux a t dire qu'elle ne craignait pas de

placer dans ses vastes sacs branchiaux les petits Poissons qu'elle veut tenir en réserve. Aucune de ces assertions n'est authentique ni suffisamment prouvée. Dans cet amour de trouver des causes finales, on croit que la nature a toujours eu un but à remplir en couvrant la terre de ces innombrables formes données aux êtres organisés. L'étude attentive des espèces détruit bientôt ces idées aussi métaphysiques qu'incertaines. Les nageoires pectorales peuvent se rapprocher, se coller contre le corps, et. dans les espèces qui nagent très vite, se cacher dans une sorte de petite fossette qui leur est ménagée par la disposition des écailles. Très souvent aussi ces parties tégumentaires font sur le dos ou sous la queue des rainures ou des gouttières dans lesquelles les rayons, en s'abaissant, peuvent effacer toute trace de nageoires. Il est à remarquer qu'on observe ces dispositions dans les espèces qui nagent le plus vite. Quelquefois aussi les écailles du corps s'avancent jusque sur les nageoires et les recouvrent entièrement; on a même de la peine à apercevoir les rayons. Dans les Raies ou dans les Squales, les nageoires sont en quelque sorte plus semblables aux nageoires adineuses qu'aux nageoires ordinaires. Il y a souvent, cependant, des rayons cartilagineux cachés sous la peau. Les rayons sont surtout nombreux et souvent fort longs dans les énormes pectorales dont ces Poissons ont élé pourvus.

Ce que je viens de dire des formes générales du corps, et de la variété presque infinie des nageoires, montre une grande diversité dans l'extérieur du Poisson. La nature des téguments l'augmente encore : car. ainsi que nous le verrons plus loin, il v a des espèces dont la peau est entièrement nue et sans écailles. L'Anguille les a petites, oblongues, nombreuses, et tellement cachées sous la couche épaisse de mucus qui la rend si glissante, que l'anatomiste seul apercoit ces organes. Chez quelques Poissons, elles sont si grandes, qu'elles ont jusqu'à cinq ou six centimètres de diamètre. Elles sont lisses, ciliées, ou quelquefois même épineuses. D'autres fois elles sont rangées comme des compartiments à côté les unes des autres; celles-ci peuvent devenir tellement dures par la quantité de calcaire déposés sur la matière animale qui en fait la base, que le corps du Poisson est enveloppé sous une croûte osseuse. En même temps que les écailles se développent dans les bourses de la neau, des cryptes particuliers produisent des boucliers osseux, formant des petits écussons épars dans le Turbot, et des lignes carénées de diverses formes dans les Caranx, dans les Esturgeons. Les boucles toutes particulières sur la peau des Raies, deviennent la base d'une épine plus ou moins saillante. On les voit irrégulièrement dispersées sur le corps de telle espèce, tandis que, sur d'autres, elles naissent à des places déterminées, de sorte que les épines deviennent caractéristiques. Ces boucliers épineux prennent encore un autre aspect chez les Diodons et les Tétrodons. Ils ont quelquefois jusqu'à quatre et cinq centimètres de long, et lorsque le Poisson est gonflé, ils se redressent et hérissent tellement le corps, qu'il est souvent pénible de le toucher.

Parlera-t-on maintenant des couleurs dont la nature a paré ces animaux? L'éclat métallique de l'or et de l'argent, pur ou mélé d'autres teintes qui rehaussent la vivacité du ton, brille avec la plus grande magnificence. Les reslets de l'opale irisent souvent les sancs de ces êtres; toutes les couleurs les plus pures y sont le plus harmonieusement mélangées, tantôt étendues en couches uniformes, tantôt disposées par bandes, ou semées par points plus ou moins gros; les nuances les plus délicates ont été répandues avec profusion sur les diverses et nombreuses especes de ces Vertébrés. Et, chose merveilleuse, la nature a été si prodigue pour des animaux cachés dans le sein des eaux, échappant ainsi à l'admiration de l'homme, qui en aurait joui sans doute avec autant de plaisir qu'il en trouve à admirer la nature dans le magnifique coloris des Seurs ou dans les brillantes couleurs des Oiseaux et des Insectes. La profondeur à laquelle certaines espèces de Poissons se tiennent habituellement, affaiblit tellement la lumière qui doit traverser l'épaisseur de la couche d'eau pour arriver à eux, qu'ils doivent eux-mêmes très peu apercevoir leurs couleurs. Il y en a même qui se tiennent habituellement à des profondeurs telles qu'ils doivent être constamment dans l'obscurité, et

cependant ce ne sont pas les Poissons les moins brillants qui vivent dans ces profondeurs.

Ces animaux peuplent presque toutes in eaux. Le grand nombre d'espèces de come classe et la prodigieuse sécondité de cutaines d'entre elles, ont promptement fourni à l'homme le désir de satisfaire à son appétit, par la prise de ces individes. L'homme est devenu pêcheur avant d'im pasteur. La nécessité d'employer son intelligence à tirer de ses retraites une nouriture si bien appropriée à la force digestive de l'estomac, le désir que l'homme avail de vaincre, par son adresse, la difficulté de saisir une proie qui semblait deveir in échapper si facilement, a fait qu'il a bimtôt connu ces habitants des caux. Dis con la civilisation a permis aux esprits militatifs de norter leur attention sur les admirables productions de la nature, les meturalistes ont vu dans l'étude des Poisses un important sujet de méditation. Il l'est devenu surtout lorsque les connaissances asquises sur l'organisation ont montré ità, comme dans d'autres classes des êtres etganisés, que la nature, si puissante et a féconde, a su tirer de l'unité la plus amplète la plus grande diversité. L'ente de la classe des Poissons est une de cella qui prouvent le mieux qu'avec le tangs, qui ne lui manque jamais, avec une prisance d'action incessante, la mature trans en quelque sorte sans plan fixe, et erimes un petit nombre de matériaux qu'elle confide en totalité, ou qu'elle supprime à sa volunt, elle produit autour d'un type commes plus de modifications que l'esprit hamein # saurait en inventer. Il s'agit de mester le vérité de ces propositions, en constant de faire connaître, sans entrer dans des des trop minutieux, l'organisation et les festions vitales d'un Poisson. Nous com cerons par l'étude du squelette, puis ses parlerons des muscles, qui donnent le mit vement à ces différents leviers. En min temps que cet examen fera conneitre comi donne la forme extérieure au corps, aus aurons signalé un des principeus élés des fonctions de relation. Nous comp rons l'étude de ces fonctions en décrires le système nerveux et les organes des senqui font converger vers le sensorium impressions acquises, et qui détermina

la réaction de la volonté vers le monde extériour. Nous décrirons ensuite les organes ées fonctions de la vie végétative, en étuélent la nutrition et la reproduction. Ayant par ces études montré l'organisation du Poisson, mous dirons quelques mots du séjour que la nature a donné aux différentes expèces, et nous rappellerons brièvement ce que l'on sait de leurs habitudes. Enfin neus présenterons quelques réflexions sur la classification de ces animaux.

By a très peu de variations dans le nombre et dans les connexions des os qui entrent dens le composition de la tête d'un Poisson. Nous verrons cependant, en étudiant ces erganes avec détail, certains os manquer Pépulièrement dans toute une famille, et en devenir en quelque sorte le caractère esseutiel. Tel est, par exemple, le sous-opercule. dont l'absence caractérise les Poissons de la famille des Situroldes, mais que l'on voit aussi manquer dens les Notoptères. Les différences dans les formes et dans les proportions des divers es de la tête, jointes à quelques variations dens le nombre des vertèbres ou dans les proportions des rayons des nageoires, donmt lieu à cette innombrable diversité que Fon observe dans la forme générale des Pois-. Ceux qui ont le corps allongé comme lui des Serpents; ceux qui l'ont globulous ou prismatique, déprimé ou comprimé; coux dont les têtes grosses, hérissées d'épies es creasées de cavernes plus ou moins profondes; ceux dont la gueule est si large, qu'elle semble devoir tout engloutir; ceux dont la bouche est si petite, que l'orifice en est à peine visible; ceux enfin qui présencont les formes en apparence les plus diffielles à remener à ce que l'on peut considéfor comme un type principal, n'ont presque femais ni plus ni moins d'os dans la composition de leur tête. Il y a aussi une assez greade diversité dans le tissu des os, et on a distingué, d'après la dureté du squelette, Poissons en osseux, en fibro-cartilagi-, itsus et en cartilaginoux. On donne aussi à tes derniers le nom de Chondroptérygiens. Estat de leurs cartilages n'est pas une de Im transitions que l'on observe dans la forntion des os des autres animaux vertébrés E surtout des Mammifères. L'état cartilaseux du squelette des Chondroptérygiens dere pendant toute la vie de l'animal. A

quelque âge que l'on observe le squelette de ces grands Squales ou de ces immenses Raies, on trouve toujours la même mollesse dans le tissu. La structure intime varie cependant dans les différentes familles de ces Cartilagineux. L'étude microscopique que j'en ai faite montre, sous ce rapport, les différences les plus remarquables. J'ai fait voir, dans l'extrait d'un travail publis dans les Comptes-rendus de l'Académie des sciences, qu'il existe des différences très grandes dans l'arrangement des cellules élémentaires ou dans celui des cystoblastes des cartilages d'une Lamproie, d'une Raie on d'un Squale. J'espère bientôt faire paraître les figures qui accompagneront des descriptions plus détaillées de ces différentes parties.

Le squelette des Poissons se présente à nous dans un autre état de dureté, auquel on a donné l'épithète de fibro-cartilagineux. Dans ces os, la matière calcaire se dépose par fibres dans le cartilage qui leur sert de base, et elle est si peu abondante, que le tissu de l'os ne devient jamais dur. et ne prend pas cette homogénéité qui caractérise les Poissons osseux. On neut citer des espèces, comme le Poisson-lune ou la Baudroie, qui semblent n'avoir que des fibres éparses dans les membranes qui les réunissent. Enfin, on a appelé Poissons osseux les espèces dont les os sont composés de fibres tellement serrées, et où la matière calcaire est si abondante, qu'on ne voit ni pores, ni en général aucun intervalle dans le tissu des os qui paraissent entièrement homogènes. Ces os ne sont généralement pas creux et ne contiennent point dans leur intérieur cette gélatine mêlée de graisse, à laquelle on donne, dans les autres animaux, le nom de moelle. Si certains os des Poissons paraissent gras, c'est que la fibre osseuse, en se repliant ou en s'entre-croisant pour s'étendre en membrane, se contourne de manière à constituer des lacunes extérieures, dans lesquelles s'accumule la graisse buileuse caractéristique de certains os, et je dirai même de certaines familles de Poissons. Ainsi, il est presque impossible d'enlever cette graisse à certains os de la famille des Saumons, tandis que les Gades, les Pleuronectes et un grand nombre d'autres out très promptement les os secs et constamment blancs. La densité presque homogène

des os des Poissons qui vivent aujourd'hui sur notre planète, offre un contraste remarquable avec les restes fossiles d'un grand nombre d'espèces qui appartiennent en général aux couches inférieures de nos formations secondaires, et qui avaient les os creux dans leur intérieur, comme le sont ceux des Oiseaux. Cette remarque n'a pas échappé à M. Agassiz, qui en a fait une famille sous le nom de Cœlacanthes. Une seule espèce vivante, qui habite les fleuves de l'Afrique, me paraît se rapprocher, sous ce rapport et sous beaucoup d'autres encore, de ces Poissons fossiles: c'est le curieux Poisson découvert par M. Ehrenberg, et appelé par cet illustre savant du nom d'Hétérotis. Les différents degrés de dureté que l'on observe dans le squelette des Poissons. tiennent à la nature même des espèces, et sont d'ailleurs tellement variables, que l'on a eu tort, selon moi, d'y attacher une grande importance. Certains Poissons, comme la Dorée (Zeus faber), ont l'extérieur des os dur et tout-à-sait osseux, tandis que l'intérieur reste mou et comme à l'état cartilagineux. Le Brochet, dont le squelette devient si dur, conserve pendant toute sa vie un ethmoïde mou et en quelque sorte cartilagineux. Si nous voyons des Chondroptérygiens garder pendant toute leur vie un squelette cartilagineux, nous pouvons presque dire la même chose des Acanthoptérygiens, dont le squelette est déjà presque entièrement solidifié lorsqu'à peine ils sont sortis de l'état de fœtus.

Si l'on divise l'étude du squelette d'un Poisson en celle de la tête, du tronc et des extrémités, on est frappé de la grande complication qu'offrent les pièces nombreuses qui entrent dans la composition de la première de ces parties. Cependant, en réfléchissant que dans ces animanx la tête comprend ce qui compose non seulement le crâne et la face, mais encore la charpente de tout l'appareil respiratoire ou circulatoire, on conçoit la raison de cette multiplicité des pièces osseuses, et l'on peut, en étudiant chacun de ces appareils, simplifier beaucoup cette apparente complication.

Le Poisson, étant un Vertébré ovipare, a maturellement les os du crâne plus nombreux que chez les Mammifères, et les os de la face mobiles sur ceux qui composent la bolte cé-

rébrale. Pour bien comprendre les analegies des différents os du crane d'un Poissen, a arriver par conséquent à une déterm qui soit la conséquence d'une compara rationnelle des animaux vertébrés es il faut suivre les subdivisions des di pièces osseuses et par conséquent l'a intion du nombre des os dans les Of dans les Reptiles; et c'est en compen crâne d'un Poisson à celui de ces den Vertébrés, qu'on arrive à y reconneltre ut frontal principal, constituant la volte de l'orbite et la partie antérieure du ce Cette voûte a pour soutien en avant le fuital antérieur, et en arrière le frontai su rieur. Celui-ci donne l'articulation ant poral; les premiers sont séparés per l'almoide, ils laissent passer entre en d'est os le nerf de la première paire. Le dun du crâne est occupé par le basilaire en fuecipital inférieur, sur le devant dequel suscule naturellement le sphénoide. Calai de prolonge, comme dans les Oiseaux, es uns longue apophyse qui soutient la claisse inteorbitaire, mais celle-ci reste le plus se membraneuse et par conséquent di sur le squelette. Le basilaire et le su forment donc l'axe de la face inférieur de crâne. Une fois ces deux points de n donnés et bien établis, il est facile de des miner les autres os dont le nembre s'il pas constant dans tous les Poissons, Outraits compte, en effet, dans une Perche et des une Carpe, on les trouvera com différents, quelles que soient les aus sons que l'on fasse. Les autres es du criss sont deux pariétaux entre lesquels en trass souvent un interpariétal. Mais, dont la Carpe, les deux pariétaux se touchant, de l'os impair que je viens de nommer est seculé tout-à-sait en arrière, entre les des occipitaux, de sorte que l'anatomists puis suivant sa manière de voir, le di comme un occipital supérieur; mais, aus 4 cas, il n'aurait plus d'interperiétal. d'autres familles de Poissons, ce sest pariétaux qui manquent entièrement: Il terpariétal est développé de manière à vrir toute la voûte supérioure et pasi du crâne. A la suite de cet anneau fi par les pariétaux et l'interpariétal. Il af quatre pièces qui répondent aux eccis externes et aux occipiteux latéraux, et il

serve à l'os impait de la Carpe qui pariétaux le nom d'interpariétal, L'eccipitaux externes seraient aussi disignés par le nom d'occipital su-Rese touchent pes complétement: des échancrures plus où moins qui forment de grands trous sur brale: tels sont ces grands trous Kan'on observe dans les Carpes ou riéto-mastoïdiens des Clupées, etc. insérieur ou le basilaire occupe int la place que nous lui avons asest remarquable par son condyle servant d'articulation à la première Quelquefois ce basilaire donne en ma longue et grosse apophyse sailwa se rejoindre avec ces osselets des premières et des secondes es sont les osselets de Weber. sdes Siluroïdes et des Cyprinoïdes **A des** exemples remarquables. apophysaires dépassent dens milles la facette condylienne du mais celles-ci appartiennent au Les Clupées en offrent des L De chaque côté du sphénoïde se arande aile ou l'aile temporale. P former cet anneau du crane, a centre les frontaux, le pariétal, les externes et latéraux, et la grande mastoldiens. C'est indien que s'articule constamment 🖚 de l'appareil operculaire et aussi Quelquesois le mastordien est i deux, comme cela a lieu dans la las autres Gades. M. Cuvier a donné accade portion le nom de rocher, es n'existe pas dans un très grand le Poissons. En avant de la grande niste une autre pièce à laquelle za donné le nom d'aile orbitaire. catte petite aile est réunie avec sa a et elle ne forme alors qu'un seul proûte du crâne ou un plancher el passent les nerfs optiques. Le a me f'ai déjà indiqué est aussi sis divisé en deux. M. Cuvier a cette pièce le nom de sphénoïde . Souvent même cet os devient plus ble que le sphénoide lui-même, souvent aussi cette pièce manque 1. En avant du sphénoide existent

deux autres os. Le supérieur, qui est toujours un peu plus avancé, est l'ethmoïde. Il devient quequesois assez prolongé pour faire la saillie du museau, ainsi que cela a lieu dans les Anchois. Dans d'autres Poissons, non seulement il est saillant, mais il est gros, rensié, souvent caverneux, comme cela a lieu dans les Sciènes. Reste le second os qui est l'analogue du vomer. Très souvent ce vomer et cet ethmoïde sont soudés ensemble et ne sorment qu'un seul os : le Congre, l'Anguille et les autres Anguillisormes en ostrent l'exemple.

Il y a souvent sur le crâne des Poissons des crêtes osseuses qui s'élèvent sur l'interpariétal, sur les occipitaux et sur les mastoïdiens; on leur donne des noms correspondants aux os sur lesquels elles sont implantées. Elles forment des gouttières profondes dans lesquelles viennent s'insérer les muscles antérieurs ou les portions terminales des muscles longs du dos. Rien n'est plus variable que ces crêtes. Dans quelques Poissons, comme dans les Coryphènes, elles s'élèvent tellement que la tête devient plus haute que le front. Dans d'autres cas, elles s'effacent toutà-sait. L'intérieur de la cavité du crâne est creusé de plusieurs fosses, une antérieure, une moyenne et une postérieure. Ces fosses sont divisées en plusieurs petites cavités, dont les principales sont creusées entre la fosse movenne et la fosse postérieure et recoivent l'oreille du Poisson. Des trous nombreux laissent passer les différentes paires de nerss; mais dans un grand nombre de Poissons ces filets nerveux traversent de simples membranes qu'on ne retrouve plus sur le squelette. Ce crane, ainsi composé, est beaucoup plus détaché des os de la face que celui d'aucun des autres Vertébrés. Les deux mâchoires sont presque toujours très mobiles, et les os qui composent la supérieure le sont indépendamment les uns des autres. Il y a de plus, dans les Poissons, certains os qui sont toutà-fait ichthyologiques, et dont les analogues n'existent pas dans les autres classes des animaux vertébrés, à moins d'admettre des analogies conçues par des anatomistes célèbres, mais restées toujours fort contestables et fort contestées. Ce sont les osselets sousorbitaires et ceux de l'appareil operculaire.

326

La mâchoire supérieure des Poissons se compose de maxillaires et d'intermaxillaires. Dans le plus grand nombre, les derniers sont les plus importants de la machoire, car ils portent presque toujours les dents et ils en sont le bord extérieur. Pour bien comprendre les rapports de ces os, il faut les examiner dans les Truites ou dans les Clupées, où les intermaxillaires sont petits, placés près de la ligne moyenne entre les deux os maxillaires qui sont à leur suite, et qui complètent l'arcade supérieure de la bouche. Dans les Poissons voisins de ces familles, on voit ces intermaxillaires s'allonger et s'étendre devant les maxillaires. Cet accroissement devient assez considérable pour que l'intermaxillaire borde entièrement la bouche et rejette derrière lui le maxillaire, qui ne porte alors plus de dents. Les intermaxillaires agrandis ont, à leur partie médiane, une apophyse devenant quelquefois assez longue pour mériter le nom de branche montante. Cette branche glisse dans les gouttières sur la partie antérieure du crane. Les muscles les retirent quand les mouvements de bascule de la mâchoire inférieure les ont portés en avant. Ces os jouent un rôle très actif dans la protraction ou la rétraction du museau de l'animal, et, dans quelques espèces où les branches montantes sont très allongées, la bouche peut, au moyen des membranes qui retiennent les os, se changer en un véritable tube et servir à plusieurs instincts merveilleux. Les maxillaires sont quelquefois réduits à un état presque entièrement rudimentaire: c'est le cas des Silures. Ces os ne montrent plus leur existence que par les mouvements qu'ils servent à imprimer aux barbillons plus ou moins longs qui les enveloppent. Souvent aussi les maxillaires et les intermaxillaires se réunissent et s'étendent sur le devant de la bouche. Ils se prolongent alors en une sorte de bec devenant quelquefois assez gros et assez fort pour être une arme offensive très redoutable. L'Espadon ou Xiphias, les Orphies, nous offrent les exemples de cette disposition. Il Sut aussi remarquer que, dans certaines samilles, le maxillaire est composé de pluaieurs osselets; les Harengs en ont jusqu'à trois. Quant à la mâchoire inférieure, elle est généralement composée de quatre os,

mais on connaît des espèces où va plus loin: ainsi, dans le La os composent chaque branche de De chaque côté du vomer n deux petits os minces; ce sont Quelquefois chacun d'eux es arrière, la voûte palatine est d'autres os qui correspondent diens, et ces ailes ptérygordien quefois, comme les palatins. deux pièces Pour compléter l'a palatine, mobile sous le crane vons le jugal, le tympanal e mais quelquefois ces deux de réunis en un seul, auquel M servé le nom de temporal. Si 1 à l'extérieur de la tête, nous devant de l'œil et sur les côtés la cavité des narines, au fon sont les replis de la membra Ces narines sont recouvertes un petit osselet mince. le couché le long des branches l'intermaxillaire et articulé at Tous les anatomistes ont été les désigner, avec M. Cuvier, du nez. Au-dessous de la 1 devant de l'œil commence la ch osselets qui complète en dess de l'orbite. Ce sont les os que ! sous-orbitaires. Leur nombre loppement varient beaucous quatre le plus ordinairemes en compte quelquefois jusqu'i delà. Ils sont souvent si étroi couvrent presque rien de la lon tres espèces, au contraire, ils d'un large bouclier osseux par tendent jusque sur le préopere aussi le bord des os est dentelé pines longues et saillantes, qui plusieurs espèces, de caractès aussi jus'e que facile à observe anatomistes ont cherché à retroi os les analogues des lacrymaux tenterai de dire ici que les raiso données pour établir ces rappr n'ont pu réfuter les objections vier a présentées. Il en est de différentes hypothèses qui ont ét pour trouver une analogie ostéo differentes pièces de l'appareil On dépasserait les bornes de l'i marticle de cette nature, s'il mater les opinions diverses présensujet. On trouve en général, dans s, quatre pièces pour constituer preculaire. Une première s'artimate massoldien et semble entralner mans son mouvement, qui, cestimprimé pour la plus grande mans son mouvement, qui, cestimprimé pour la plus grande pièce qui le précède. Aussi, autre reçu le nom de préopercule, mant réservé le nom d'opercule mer. Au-dessous d'elle existe un martest le sous-opercule. Entre ces l'augal et la mâchoire inférieure,

quatrième pièce qui a recu le te d'interopercule. Le bord de -mutôt lisse, tantôt dentelé en macfois ces dentelures sont récurment aussi elles se prolongent en mentes, et comme ces variations se avec quelque constance dans i ont entre elles assez d'affimemer les genres naturels, l'on les ait employées comme cade ces genres. Le sous-operquelquefois. Dans d'autres ropercule n'existe pas. Aucune tres pièces n'est absente que mre a supprimé l'appareil oper-- entier. C'est le cas des Raies, **de** quelques autres.

ppareil a été constitué dans les a nature a ramené l'appareil e'est-à-dire les branchies, sous \*\*\* vespendant d'une part au crâne ment de l'autre côté à la langue meses. On voit, au contraire. pprimé dans les Poissons où , faites cependant sur le plan Cous ces Vertebres, se trouvent Ces branchies contribuent à considérablement le volume de · Sppareil respiratoire est soutenu Relette assez compliqué; il se Parceaux osseux creusés en goutle plus souvent de trois arcs synchondrose, à la suite l'un P. Ces arceaux sont creusés en une Mière dans laquelle se logent les teles nerís branchiaux. Il y a de Mi quatre arceaux. Sur les bords attière viennent s'articuler les deux Cun chevron appartenant à une

lame étroite, plus ou moins courte et qui se divise en deux par son extrémité libre, et forme ainsi, de l'autre côté, une sorte de chevron. Ces lames, extrêmement minces, sont réunies et serrées l'une contre l'autre, et constituent les peignes de la branchie. Le plus souvent les lamelles restent cartilagineuses. Le bord opposé de l'arceau, qui est dirigé du côté de l'ouverture de la bouche, est arrondi; il porte des pièces hérissées d'aspérités de formes extrêmement diverses; ce sont des râtelures des branchies dont l'usage est très évident : elles doivent empêcher les corps étrangers de pénétrer avec l'eau entre les peignes des branchies et de venir blesser la muqueuse respiratoire. Ces corps doivent aussi contribuer à retenir la proie, et ils doivent aider en cela les plaques osseuses, de formes assez diverses, attachées sous le crane dans l'épaisseur de la peau du pharynx; ce sont les os appelés les pharyngiens supérieurs. L'extrémité supérieure de l'arc branchial s'articule ordinairement sur eux. L'extrémité inférieure ou antérieure de l'arc branchial se porte en avant et s'articule sur une suite de pièces osseuses, attachées à la suite les unes des autres, et qui appartiennent à l'os lingual. Cet os, revêtu d'une muqueuse très épaisse. est plus ou moins prolongé en avant; c'est de son prolongement que dépend le plus ou le moins de liberté de la langue des Poissons. Cet os lingual repose sur une large ceinture osseuse, placée en travers sous les branchies; on l'a comparé avec raison à l'os hyoïde. Les deux arcs de cette ceinture en sont les cornes, ordinairement composées chacune de trois pièces : une mitorenne touche à sa congénère sur la ligne médiane, et est suivie d'une seconde pièce appliquée sur la face interne de l'interopercule ; celle-ci est surmontée d'une troisième, ordinairement plus petite, qui s'articule à la face interne de l'angle antérieur du préopercule. Au-devant de ces deux cornes existent deux pièces, l'une dirigée vers la symphyse de la mâchoire inférieure avec laquelle elle s'articule très souvent. l'autre dirigée vers la ceinture humérale et formant l'isthme de la gorge. Ces deux pièces peuvent être comparées au corps de l'os byolde. Mais tout en admettant cette comparaison, le naturaliste doit voir que la nature à formé ces pièces dans des conditions entièrement ichthyologiques. Elle modifiait de manière à en faire des Poissons, si l'on peut s'exprimer ainsi, les matériaux avec lesquels elle avait construit les animaux aériens. Ces remarques sont bien frappantes lorsque nous passons à l'examen de la membrane branchiostège, et des os qui la soutiennent, dans lesquels des anatomistes ont cherché à retrouver les côtes sternales des Reptiles ou des Oiseaux. Ce sont encore des analogies forcées, car le peu de fixité que l'on trouve dans le nombre, dans la forme, et surtout dans la présence des rayons de la membrane branchiostége, n'ont pas plus de constance dans les Poissons que les autres organes dont nous avons parlé jusqu'à présent.

J'ai indiqué plus haut les pharyngiens supérieurs. Ces os prennent quelquesois un développement considérable par l'addition de stylets ou de lames très diverses plus ou moins celluleuses. Derrière les arceaux des branchies il existe d'autres pièces osseuses, situées au-dessous de l'ouverture de l'œsophage, et qui ont été nommées pharyngiens insérieurs. Ceux-ci portent, comme les supérieurs, des dents le plus souvent destinées à retenir la proie, et servant quelquesois à la mastication: les Sciènes, les Labres, les Scares, les Cyprins, en offrent des exemples plus ou moins variés.

En poursuivant l'étude du squelette des Poissons, je trouve une large ceinture osseuse portant la nageoire pectorale, souvent même les ventrales, qui pourraient tout aussi bien être décrites immédiatement après l'étude des os de la tête, que dans un chapitre qui traiterait des extrémités, à cause de l'articulation d'un grand nombre de leurs pièces avec les différents os de la tête.

Les vertèbres des Poissons présentent un caractère remarquable, signalé par presque tous les anatomistes, c'est la fosse conique dont le corps est creusé à chacune de ses faces. Les doubles cônes creux qui occupent toujours l'intervalle entre deux vertèbres, sont remplis d'une substance gélatineuse qui passe de l'une à l'autre par un trou dont le centre ou le sommet de chaque cône est percé. Ce trou est quelquefois assez grand. La substance gélatineuse a de la dureté et quelque consistance; la

membrane qui l'enveloppe cela forme, dans ce cas, um verse toutes les vertèbres d jusqu'à la caudale : l'Estu exemple remarquable de o On peut aussi l'étudier a la petite Lamproie de riviè fluviatilis), où elle est d'uz rouge. C'est ce que l'on app Lamproies. C'est à elle que souvent la partie un peu du vertébrale de ces animaux sont tellement molles, leur chondrine est réduite à un qu'on ne peut presque plus s vertèbres. La mollesse de la venir encore plus grande da ce qui réduit alors ces Vei de mollesse complète. La 1 bres et leur dureté varient les os de la tête. Dans un g Poissons, que l'on a associe le nom de Chondroptérygi tent toujours cartilagineux a de remarquable, c'est qu et les Squales, la vertèbre et rement réduite à ce que l' son anneau nerveux; le co bre est assez développé, l'an n'existe en quelque sorte qu la moelle épinière ; il n'y a p transverses, et encore moin d'autres Cartilagineux, comi geon, nous trouvons, au l'apophyse épineuse, des a verses et des côtes développe vertèbres est toujours creusé de petites fossettes caracti plusieurs familles; on peut marquer que ce corps est pli Poissons bons nageurs que ont moins de rapidité. Outre périeure qui se réunit avec l chevron pour former l'annea il existe dans un grand nomi une apophyse épineuse inféri très développée dans les vertel nes, et qui constitue un an tébral dans lequel s'engage l' neau existe aussi dans les ve minales de plusieurs Poisse l'Alose et un grand non:bre péoides. Les trois ou quatre ;

muelques samilles, telles que es Cyprins, se soudent quelsiles pour former ce que l'on Revertèbre de ces Poissons. Les sverses se dilatent dans quelment un appareil osseux plus Miqué, auquel vient s'adjoinm un osselet libre, désigné ms le nom d'osselet de Weber. ∃e la vessie natatoire prenmr ces osselets, mais l'organe m est facile à voir dans la muse pas ordinairement ces os. Busqu'à présent qu'une seule : dont les branches antérieumas le crane : c'est le Nomefois ces apophyses sont'. Loches, rensiées en petites a considérées, mais à tort, aérienne de ces Poissons. · vertèbres est extrêmement ajouter qu'il n'est pas toumané à la longueur du Pois-> vertébrale se termine par Entèbre, dont les apophyses inférieures sont dilatées. ent soudées entre elles : c'est espèce d'éventail, qui a L dernière vertèbre des Poisisorme. L'Alose est un des baquels on peut le mieux en Mitution. Il y a souvent quel-Mits osselets accessoires pour entail et pour soutenir conla nageoire. J'ai dit que les Minimales sont pourvues d'apo-Merses; très distinctes et très I de l'autre sur les premières les s'allongent et tendent à se rs les dernières. Elles commenformer l'anneau dans lequel este, et en même temps à conremiers stylets dont la forme ec celle des os qui supporteire, et dont nous allons parler s le nom d'interépineux. dit du squelette, des branchies is qui existent entre le cœur et espiratoires, explique, ce que lie monde sait déjà, comment trale d'un Poisson ne contient organes, tandis que, dans les es. le cœur et les poumons

sont réunis avec les viscères digestifs et les organes de la reproduction dans la grande cavité splanchnique du corps. Cette cavité est formée, dans les Poissons, par des côtes qui s'insèrent sur ce que nous appelons les vertèbres abdominales. Ces côtes, attachées par des ligaments fibreux à l'apophyse transverse, et presque entièrement perdues dans les muscles intercostaux, n'ont presque pas de mouvement; c'est par leur élasticité seule qu'elles cèdent peu à peu au gonflement du ventre pendant le développement considérable des laitances et des ovaires. Les côtes sont généralement simples, en nombre assez variable; elles ressemblent tout à fait aux autres os, que l'on désigne généralement sous le nom d'arêtes. Il arrive souvent cependant que, pour augmenter la puissance des muscles moteurs des vertèbres, il existe, au-dessus de la côte et près de son insertion à la vertèbre, une série d'apophyses costales, prenant quelquefois un développement considérable. Plusieurs Cyprins et presque tous les Poissons de la famille des Clupéoides offrent des exemples variés de ce prodigieux accroissement des pièces du squelette. Dans les Aloses ou dans les Harengs, on trouve des pièces en chevron attachées sur deux rangs le long de la colonne vertébrale. Une des branches du chevron supérieur est parallèle à l'apophyse épineuse, une des branches du chevron inférieur est parallèle à la côte: l'autre branche de chaque chevron, presque perpendiculaire à celles-ci, s'élève entre les faisceaux des fibres des muscles latéraux du corps. La côte est d'ailleurs allongée par un os distinct, que l'on pourrait en quelque sorte appeler côte sternale, et qui soutient les écailles en chevron formant la carène dentelée du ventre. Les arêtes en chevron changent peu à peu de forme, mais se continuent tout le long des muscles de la queue. On concoit par là la grande complication du squelette de ces poissons, ou le nombre d'arêtes que l'on y trouve. Au-dessus des apophyses épineuses se trouve attaché un certain nombre d'os correspondant à peu près au nombre des rayons qui composent chaque nageoire : ce sont les interépineux. On peut citer, comme exemple de Poissons qui en ont le plus, les Turbots, les Soles et autres Pleuronectes; on peut aussi joindre

à ces exemples les Poissons de la famille des Anguilles. Ces os sont doubles dans les Pleuronectes, ou plutôt se divisent facilement en deux, comme les apophyses épineuses peuvent le faire très souvent, et comme les rayons des nageoires le font toujours. Dans les Poissons osseux, il y a derrière la sente des ouïes une suite d'os, sur lesquels s'applique le bord membraneux de l'opercule pendant la fonction de la respiration : cette ceinture a reçu le nom de ceinture humérale. Par son extrémité supérieure, elle s'attache au mastoïdien; les deux autres extrémités convergent l'une vers l'autre, se réunissent en une sorte de symphyse liée tantôt par de simples ligaments, tantôt par une véritable suture d'engrenage, et elles forment une sorte de chevron ogival, dans l'angle duquel viennent s'insérer les muscles droits de l'abdomen. Ces muscles forment le plancher inférieur de la cavité du péricarde. La membrane trouve des insertions sur les bords des os de la ceinture, ainsi que les grands sinus veineux qui communiquent avec l'orcillette. L'angle antérieur du chevron s'unit à la queue de l'hyoïde par des ligaments serrés. Le premier os de cette ceinture est placé audessus de l'angle de l'opercule. Il s'attache tantôt directement avec la crête latérale externe ou mastoïdienne, mais quelquefois il y a au-dessus de lui une ou deux petites pièces diversement conformées, suivant les familles. Celles-ci s'attachent aux crêtes occipitales externes, et quelquefois aussi aux mastoïdiennes. M. Cuvier a appelé le plus grand et le plus constant de ces os scapulaire, et les autres surscapulaires. Ils manquent dans quelques genres, tels que les Anguilles et les Baudroies. Dans les Dactyloptères, dans les Silures et dans presque tous les Poissons à crâne cuirassé, ils s'unissent par une suture immobile. Un troisième os beaucoup plus grand complète la ceinture en s'unissant à son semblable sous la gorge. Il est presque toujours plié en gouttière; la lame externe s'étend quelquesois sur les côtés du corps en un assez large bouclier, qui peut devenir épineux : c'est l'huméral. A la lame interne adhèrent un quatrième et un cinquième os, percés chacun d'un grand trou ou échancrés sur le côté. Comme ces deux os portent la nageoire, M. Cuvier leur a donné le nom de radial et de cubital; il a affecté plus spécialement le premier nom à l'os externe, sur legael s'articulent les petits osselets qui senblent tenir lieu du carpe et du métacarre. et qui portent la nageoire. Nous voyens quelquefois ces osselets du carpe s'alleaner de manière à détacher du corps la negoire, qui paraît supportée par une sorte de petit bras. On remarque cette disposition den la Baudroie et les genres voisins, et dans du Poissons de familles assez diverses; tels mraient les Périophthalmes, le Bichir et quiques autres. Il y a encore, à la face intere de cette ceinture humérale, un petit audit grêle, en quelque sorte perdu dans les chairs, ct que M. Cuvier a considéré comme l'analogue du coracoïdien. Mais il est facile de voir que ce grand anatomiste conservait encere quelque doute sur ce rapprochement. Il ya. en général, de nombreuses variations dans la forme et dans la présence de ces différentes pièces osseuses. La nageoire ventrale, tridemment analogue aux membres pastirieurs des autres Vertebres, est attachérà un seul os qui représente ceux du banit. de la cuisse, de la hanche et du tarre. Cet es est de forme triangulaire et plus ou mies compliqué d'apophyses ou de lames milantes; souvent il se réunit avec se congénère; souvent aussi les deux es resest libres.

Dans un grand nombre de Poisses qui constituent ce que Linné appelait des Abdeminaux, ce bassin reste suspendu dens la muscles abdominaux; mais lorsque les mgeoires abdominales sont portées en aussi sous les pectorales ou au-devant d'elles, & qui constituait les Thoraciques on les Jagalaires du grand naturaliste suedois, l'angle antérieur du bassin s'attache à la symphyse des deux huméraux. Enfin, pour consider ce qu'il y a à dire sur le système osses des Poissons, il faut ajouter que les paguirs sont supportées par des stylets osseut auquels on donne le nom de rayons. Ils met formés de deux manières. Quelquelois @ sont des fibres osseuses intimement litts entre elles et donnant à l'os une forme de nique très pointue. Mais quand on esant avec détail cette épine, on trouve des disrences très notables et même très vanis dans sa forme. Ces rayons sont quelqueles

connelés en arrière: ils sont plus ou moins Ardenliers et déviés alternativement d'un ells et de l'autre dans d'autres cas. Ils s'arisulent sur les interépineux de la nageoire, ct souvent cette articulation se fait par un nacen transversal engagé dans un anneau **Inscitudinal de l'interépineux**, articulation pure dans les Poissons, mais dont il n'y # pes d'exemple dans les autres animaux vertilisés. D'autres fois les rayons sont composts de petites pièces osseuses quadrilatères, **me des petites pièces de mosaïque ; elles et réunies à la s**uite l'une de l'autre sur ux rangs, l'un à droite l'autre à gauche, er une matière adipeuse plus ou moins mte, selon que le rayon est plus ou es flexible. Le tout est enveloppé par membrane mince qui est une continua-Ta peau constituant la nageoire. On par là comment ces rayons sont toudoubles. Comme les pièces des extrés sent plus petites et disposées sur quatre on six rangées, tandis qu'il n'y a qu'un soul tang des pièces articulées vers la base, em comprend aussi comment le rayon sera division, comme on dit quelquefois, branchu vers sen extrémité libre. Si l'intervalle mou **uni réunit les pièces** articulées est assez large, les sayens auront une grande flexibilité. Au anatraire, ils deviendront durs, rigides et **fanagés, si les** pièces sont soudées les unes bre les autres; mais ces rayons, cepennt, n'es seront pas moins des rayons ar-Ms comme les rayons mous. On a donné le nom de rayons épineux aux rayons osseux et Shroux, et d'Acanthoptérygiens aux Poisins **qui en** sont pourvus. On a nommé sayons articulés, mous, branchus, ceux compests de petits compartiments, et les Poissons quels en n'accorde que ces derniers sont nés Malacoptérygiens. En fixant bien E merche de ces rayons, quelle que soit leur ses en leur dureté, j'ai voulu fixer les files des ichtbyologistes, sans y attacher Plapartance qu'Artédi et ses imitateurs leur des dounde en les prenant pour base d'une feetion.

Je viens de présenter des considérations générales sur la composition du squelette du Poisson; avec ce que nous avons dit des Engeoires, on peut comprendre la forme estérioure de l'animal. Si nous considérons meintenant ce squelette comme l'organe

passif du mouvement, nous pouvons parler des muscles ou des organes relatifs de cette grande fonction de relation. La colonne vertébrale, composée d'un nombre variable de vertèbres, a beaucoup de mobilité dans toute sa longueur, à cause des petits mouvements que les cartilages de réunion des vertèbres permettent à chacun de ces os. Suivant sa longueur, la colonne vertébrale va se mouvoir sur une seule courbe de droite à gauche si le corps du Poisson est gros et court, ou elle fera plusieurs courbures convexes et concaves si le corps est suffisamment allongé. Mais les apophyses épineuses supérieures et inférieures empêchent des mouvements d'ondulation dans le sens vertical. Sous ce rapport, les mouvements des Poissons ont une parfaite analogie avec ceux du corps serpentisorme des Reptiles. Ces mouvements latéraux s'exécutent par les grands muscles qui agissent sur le tronc tout entier. Ces muscles sont, comme ceux des autres Vertébrés, composés de fibres charnues dont la blancheur est souvent fort remarquable. Il n'est personne qui n'ait été frappé du blanc pur de la chair de nos Merlans, de la plupart de nos Gades, des Pleuronectes et d'un grand nombre d'autres Poissons. Cependant tous les muscles pe sont pas de cette belle couleur d'un blanc pur. On peut remarquer que les muscles de la ligne latérale sont toujours un peu plus foncés que les muscles sous-jacents. La couleur la plus tranchée que l'on observe à cet égard est, sans contredit, celle des muscles de la ligne latérale du Maquereau. La Carpe, l'Alose, beaucoup de Truites, en offrent aussi des exemples remarquables. Les muscles qui recouvrent le préopercule, analogues des crotaphytes, sont généralement blancs, tandis que les muscles qui meuvent les osselets des branchies, ou qui abaissent les opercules, sont plus foncés. Mais il y a d'autres Poissons dont la chair colorée a une couleur déterminée pour chaque espèce. Ainsi les Saumons ont la chair constamment rosée ou rouge-pale, tandis que certaines Truites, qui ressemblent par leur taille à des Saumons, ont la chair blanche. Les Carpes ont la chair un peu jaunatre. La cuisson paratt changer quelquefois la couleur de la fibre musculaire, mais cela tient surtout à ce qu'une graisse plus ou moins

331

huileuse agit sur elle. Un des phénomènes ; les plus remarquables de la coloration de la chair des Poissons, est ce changement de couleur qu'éprouve la fibre suivant la saison. On croit généralement à l'influence de l'époque des amours; sans en nier l'exercice, je crois que l'on s'est contenté légèrement de cette explication, carj'ai vu la chair de certains Poissons devenir très rouge, ou, comme on dit, saumonnée, dans presque tous les mois de l'année. Les Truites sont les espèces qui nous en offrent les exemples les plus constants et les plus marqués. Après elles je citerai les Carpes. Ces observations prouvent d'ailleurs que la couleur de la chair est une qualité physique des muscles. La chair des Poissons offre, sous ce rapport, les mêmes particularités que tous les autres Vertébrés, et cela démontre que la couleur rouge des muscles des Mammisères ne dépend pas uniquement de la quantité de sang dont ils sont abreuvés. Quant aux muscles latéraux du corps, on peut presque dire qu'il n'y en a qu'un de chaque côté, allant depuis les pieds jusqu'à la tête, ou depuis la ceinture humérale jusqu'à la base de la nageoire de la queue. On peut diviser ce muscle en trois parties : la supérieure s'étend jusque sur les os du crâne; la seconde. ou moyenne, s'insère à la ceinture bumérale; la troisième s'avance jusque sous l'isthme de la gorge. Ces portions sont séparées transversalement par des lames aponévrotiques en autant de couches de fibres qu'il y a de vertèbres. Lorsque la cuisson a dissous la gélatine des tendons, sans attauer complétement le tissu cellulaire qui réunit les fibres, la chair paraît feuilletée. Si le tissu cellulaire commence lui-même à se dissoudre, la chair devient en quelque sorte fibreuse ou cotonneuse; les poissons de la famille des Saumons offrent des exemnles frappants de cette dernière disposition, tandis qu'on trouve la première dans les Merlans. On peut comparer la portion supérieure à l'épineux du dos des autres Vertébrés. La bande moyenne représenterait le Jombo-dorsal et le lombo-sous-caudien latéral des Mammifères. La troisième bande répondrait au lombo-sous-caudien inférieur en même temps qu'elle fait fonction des muscles droits ou obliques du ventre. Entre les deux grands muscles latéraux existent,

le long du dos, et souvent aussi le long da bord inférieur de la queue, deux musdes grêles dont les faisceaux de fibres musulaires servent aux mouvements des nagerirs, en même temps qu'ils servent à courber légèrement le tronc, soit en haut soit en les, Lorsqu'il y a plusieurs nageoires domis en anales, le nombre des paires de ce much augmente. On trouve ensuite pour decuse des nageoires verticales d'autres faisuses musculaires qui sont disposés en cherres. de manière à redresser ou à abaisser les rayons des nagcoires. L'épaule a aussi sus muscles propres, ainsi que la pecterale & la ventrale : ceux de cette nageoire met indépendants des muscles propres du basis. Les mâchoires ont aussi leur masse muchlaire. L'arcade palato-tympanique a une couche épaisse de fibres transversales. L'apercule a son releveur et son abain L'hyorde en a plusieurs. La membrase thanchiostège a des plans de fibres pour écarter ou rapprocher ses rayons, qui rappellent un peu la disposition des muscles des pettes des Palmipèdes. Enfin, l'appareil branchiel elle pharyngien ont aussi une combinaisse aus variée de muscles destinés à écarter et à rapprocher les arceaux branchiaux. La fine musculaire se contracte dans ces ani sous l'influence d'un système cérébre missi semblable, pour le fond, à celui des ant Vertébrés, mais offrant, dans les détails, des différences qui rendent souvent l'agricle tion des parties assez difficile, et el Gpliquent alors les divergences Comines des anatomistes à leur sujet. Le cursus d'un Poisson est d'une petitesse frass et peu en rapport avec la totalité de cus soit par la masse des nerfs qui en serte soit par la cavité du crâne qui le contient d qu'il ne remplit pas à beaucoup pris. In intervalle plus ou moins grand existe tod entre la pie-mère, appliquée sur la m médullaire, et la dure-mère, qui tapisse térieurement le crane. Une sorte de su huileuse, prenant quelquefois une con tance remarquable, remplit cet intervalle Les lobes qui composent l'encéphale sust placés à la suite les uns des autres, et thprésentent une espèce de double chapits. Ces lobes sont quelquefois creux et cade dans leur intérieur des tubercules. Ent. il y en a d'autres aussi qui sont creusts de

L. Pour arriver à reconnaître l'acas divers lobes ou tubercules. est serti de la petite masse imie en travers sur le haut de la i que tous les anatomistes s'acregarder avec lui comme l'anaarvelet. Au-devant de ce viscère presnière paire de lobes constam-L précédés par une ou deux paires des pleins. L'intérieur des lobes n sur leur plancher une ou deux pátits tubercules. Sous les lobes nanve une autre paire de protuada lobes inférieurs entre lesquels ceres impair correspondant à la ultaire. En arrière du cervelet se is petits lobes que M. Cuvier a apwienes.

paraison de ces différents tubercome des animaux des classes sundonné lieu à des opinions diffé-Éant fait varier la dénomination maires de lobes que nous venous . Cas divergences d'opinion sont P l'importance relative que l'on la complication de leur structure ino du nerf optique. Nous ne rém la longue discussion dans la-Cavier a suivi les différentes fans que les anatomistes ont donfrances parties; mais il est hon de répéter que, quelle que soit me l'on adopte pour déterminer an parties du cerveau des Poisam moins transposition des con-Barte qu'après avoir étudié les mes que les différentes parties du m Poisson offrent avec celles des maux Vertébrés, on est bien mmer que la nature a encore ici seuve qu'elle a fait un cerveau sissens différent de celui des Repcelui des Oiseaux, en constituant médullaire sous des formes qui les combinaisons établies par elle asses supérieures, mais avec des motables; et cela est d'autant quable, que la distribution des nerfs sortant de l'encéphale est emblance parfaite avec ce qui les autres classes. Chaque paire même destination. La première plinctif; la seconde, l'optique; la

troisième, la quatrième, la sixième, se rendent à l'œil et à ses muscles, comme dans les Mammifères : la cinquième a une grande importance par les branches nombreuses qu'elle fournit. La huitième paire montre la constance avec laquelle chaque nerf s'attache aux mêmes fonctions, en envoyant des rameaux aux branchies et en donnant des filets au diaphragme; elle donne un nerf remarquable dans les Poissons, perce qu'il suit la ligne latérale en restant plus ou moins superficiel. Ce nerf fournit quelquefois un rameau qui recoit d'autres branches des intercostaux. Enfin, il faut remarquer que cette branche donne constamment les rameaux nerveux qui animent des organes spéciaux dans certains Poissons : telles sont. par exemple, les batteries électriques des Torpilles et des Silures. Une neuvième paire naît de la moelle allongée au-delà de la huitième, donne un rameau à la vessie natatoire, puis son tronc principal se rend à la ceinture humérale, fournit les branches qui s'anastomosent avec le premier nerf spinal et qui forment un plexus d'où naissent les nerss des muscles externes de la pageoire pectorale. Les autres nerss de cette nageoire sont fournis par la deuxième paire de l'épine et ceux des ventrales par la troisième et la quatrième. Dans les Poissons abdominaux, tels que la Carpe, c'est la septième et la huitième paires spirales qui la sournissent. Les perfs spinaux naissent par deux ordres de racines comme dans les autres classes de Vertébrés. Ces racines restent quelquefois engorgées dans la colonne vertébrale pour sortir assez loin du point de son origine. Cette disposition, très notable dans la Baudroje, dans le Poisson-Lune, et dans d'autres, a donné lieu à quelques erreurs relativement à l'étendue de la moelle des Poissons. Les dissérents ners spinaux sournissent des racines au grand sympathique, et constituent des plexus ou se rensient en ganglions en se rendant aux viscères. La téquité de ce perf est extrême, au point au'on en a nié quelquesois l'existence. On peut facilement le suivre jusqu'au nerf de la cinquième paire, et l'on a vu sa jonction avec la sixième.

D'après ce que nous venons de dire des ners des Poissons, on conçoit que nous trouverons chez ces Vertébrés les cinq sens

qui existent dans tout cet embranchement. lis sont donnés aux Poissons par des organes analogues. L'œil est généralement placé dans une orbite creusée sur les côtés de la tête: cependant, sa direction et surtout sa grandeur varient presque à l'infini. On peut dire généralement que les yeux des Poissons sont grands, que leur pupille est large et très ouverte; cependant il y a quelques exceptions. Ainsi, certaines espèces d'Anguilles ont les yeux si petits qu'elles passent pour être aveugles. Il n'y a pas de véritable parpière mobile dans les Poissons : la conjonctive passe sur la cornée sans faire quelquesois le plus léger repli. Dans les descriptions de certaines espèces, on a pu donner le nom de paupière à un épaisissement adipeux de la peau, qui s'étend sur la joue ou remonte sur le crane sans être une continuation de la conjonctive qui s'étend sur le globe de l'œil. Ces membranes adipeuses n'ont aucun mouvement. On les observe constamment dans certains genres, comme dans les Maquereaux ou dans les Harenes. D'autres fois, on les voit très développées dans une espèce, tandis qu'une autre du même genre et extrêmement voisine manque de cette membrane adipeuse. Il paraîtrait même que, suivant les saisons, ces membranes s'étendent de manière à couvrir l'œil, tandis qu'elles sont résorbées dans d'autres temps et qu'elles dégagent l'organe. Cette observation, faite par des marins attentifs de notre temps, servirait à expliquer la cécité momentanée à laquelle seraient sujettes certaines espèces de Poissons. Il paralt qu'Aristote avait déjà connaissance de ces saits. Le globe de l'œil est peu mobile, rependant il n'est pas difficile de remarquer les mouvements de cet organe; ils sont dus à l'action de six muscles dont quatre sont les droits et deux sont les obliques. Le supérieur n'a point de poulie qui change sa direction. L'oblique supérieur reçoit le ners de la quatrième paire, l'abducteur ce-Jui de la sixième: les autres recoivent leur ners de la troisième paire. Il n'y a point de glande lacrymale dans certains Poissons; le globe de l'œil est porté sur un pédoncule, circonstance qui doit rendre les mouvements da l'œil plus faciles et plus visibles. Le globe n'est pas toujours sphérique dans ces animaux. Ainsi, dans les Raies, toute la portion

interne ou supérieure de l'œil est aplatie, ca qui le fait ressembler à un quart de spire. La cornée est généralement très peu com mais cependant sa convexité est très mais ble; elle est sertie dans un cercle de la scirotique; sa texture est lamelleuse, et quilquesois la lame interne est colorée. Cest à cette coloration qu'est due la teinte lume de l'œil de la Perche. La scléretions est épaisse, fibreuse, soutenue par des p souvent cartilagineuses, mais qui s'es très souvent. Sous cette membrane e une couche plus ou moins épaisse d'un ti cellulaire graisseux, très abondant dons h Maigre (Sciana aquila). Cependant attemtière grasse manque dans la Morue. Seres couche repose une membrane exces mince, presque sans consistance et un q que sorte enduite d'un vernis ammé en doré ; elle passe au-devant de l'iris et à à l'ail du Poisson la couleur mét le rend quelquefois si brillant. Puis via choroïde et son pigment noir, et este h rétine. Il existe presque toujours entre la choroïde et la membrane de couleur minilique un appareil que l'on ne tresse 🌬 mais dans les Raies ou dans les Su c'est un bourrelet ordinairement en la à cheval, mais souvent diversement en et formant un anneau irrégulier et ins à quelque distance du nerf optique. Ches est très rouge puisqu'il contient un m considérable de vaisseaux sanguiss d'ai naissent quelquefois des branches su res très ramifiées, tortueuses et cas dans l'épaisseur de la choroide un sti très serré qui a été considéré con membrane particulière. La pupille des Peissons est toujours très ouverte; elle est put contractile, du moins lorsque nous en nons les Poissons sortis de l'eau. Ins la espèces dont les yeux placés sur le mi de la tête reçoivent directement le lunit comme les Raies, les Turbots, les Gras pes et autres, on voit une petite mes étendue de la demi-circonférence intere de la pupille au-devant du cristallie. Le bord de cette palmette est cilié. Il est prolible que, pendant la vie de l'animei, com membrane doit servir à préserver l'all de l'action d'une lumière trop vive. Danie l'iris est une membrane qui, tapissant suf l'intérieur de l'œil, se divise en deux festlets, l'un interne, très mince, simple : c'est h ruyachen; l'autre vasculaire, plus épais: efest la choroïde. On voit bien autour du tristallin un cercle de plis rayonnants assez fins, mais ce ne sont pas de véritables procès ciliaires. Ces plis touchent immédiatement su corps vitré, y adhèrent avec force. Le cristallia des Poissons est sensiblement sphésique, assez gros, ayant un noyau plus dur 66 plus dense que les couches extérieures. Sa capsule est molle; elle est attachée par ment circulaire dépendant de la membrane byaloide, et il y a de plus un lient en forme de faux qui commence à Factrée du nerf optique; quelquesois ce liest epaque et noir. Il y a même des **ns ch le cris**tallin est retenu par deux eta. Souvent la convexité antérieure existellie fait saillie au travers de la pule: dans ce cas il n'y a pas de chambre mee. A cause de la grosseur du cris**n. le vitré est** plus petit que celui des un qui vivent dans l'air. Le nerf optine se compose le plus souvent d'une pulpe sacuse, plissée et enveloppée dans e tunique plus ou moins forte qui se perd n la sclérotique. La membrane externe est **ionefois très m**ince et paraît même distre teut-à-fait dans quelques Poissons, e dans la Vive (Trachinus draco). Le rétine est souvent plissée comme le nerf ique. Avec cet œil ainsi organisc, les s perçoivent les objets, reconnaissent this bien leur proie; mais, lorsqu'on les serve, en peut remarquer que l'expression des sénestions qu'ils éprouvent semble **his n**ulle; ce qui me paralt dépenne hoencoup plus de la petitesse de leur corvens que de l'imperfection de l'organe de **I** 1700.

L'eraille ne consiste en quelque sorte que dens un labyrinthe peu compliqué. Elle n'a point de communication par une oreille externe avec l'élément ambiant. Les Poissens n'ent rien qui puisse être raisonnablement comparé à une fenêtre ovale, car les expertures du crâne, que l'on a observées dens les Mormyres, les Lépidolèpres, me paminent des dispositions tout-à-fait spécifiques. Nous les voyons manquer dans la grande généralité des Poissons. Cet organe le communique pas non plus, comme on l'a frep souvent annoncé, avec la vessie aé-

rienne. Celle-ci s'arrête toujours à une distance appréciable du crâne. Je ne trouve dans les Poissons ni tympan, ni osselet de la caisse, ni trompe d'Eustache. La comparaison que l'on a faite des divers os de la tête, ou des fentes des branchies, avec ces différentes parties, ne peut vraiment pas soutenir un examen sérieux. Quant au labyrinthe membraneux, nous le voyons suspendu dans la cavité du crâne; il ne reste souvent que quelques vestiges du labyrinthe osseux. Celui-ci est cependant grand et assez large dans les Raies. Les canaux semi-circulaires membraneux sont au nombre de trois; ils sont renflés dans leurs ampoules, et reçoivent des filets du ners acoustique. La forme du vestibule varie beaucoup. Il est souvent prolongé en un petit appendice auquel on a donné le nom de sac. Toutes ces parties sont gonflées par une gélatine peu dense, d'une transparence admirable, et que M. de Blainville a comparée, avec beaucoup de raison, au vitré de l'œil en lui donnant le nom de vitré-auditif. Ce liquide laisse se condenser une substance d'une nature particulière, formant des corps tantôt mous et comme amylacés, tantôt, au contraire, tellement denses qu'on leur a donné le nom de pierres. Ces corps sont entièrement calcaires, durs ou amylacés; ils se dissolvent avec une vive effervescence. On ne leur aperçoit aucune organisation qui rappelle celle des os. La constance dans la forme de ces corps est extrêmement remarquable; elle est telle que l'on peut en quelque sorte, avec un peu d'habitude, reconnaltre sinon l'espèce, du moins le genre de Poisson dont on les a extraits. Ces oreilles ainsi constituées sont donc réduites à une très grande simplicité, si on les compare aux organes des sens de l'oule dans les autres Vertébrés. On sait cependant que les Poissons ont l'oule très fine, et malgré cela, on peut être encore frappé, comme pour la vue, de l'inégalité qu'ils montrent dans la finesse de la sensation perçue. Quelquefois le moindre bruit les fait fuir, lorsque d'autres bruits très considérables ne produisent sur eux aucun effet. Ils reconnaissent certains sons et se réunissent à cet indice, à quelque heure qu'on le fasse entendre.

Les narines des Poissons consistent en deux petites cavités creusées sur le devant

du museau, tapissées dans le fond par une membrane pituitaire plissée très régulièrement. Cette sosse nasale ne communique pas avec la bouche; il n'y a donc pas d'arrière-narines, comme dans les animaux qui vivent plongés dans l'air. Il faut cependant remarquer que tous les Poissons ont deux ouvertures à la narine; elles sont tantôt rapprochées l'une de l'autre, tantôt très écartées. L'une d'elles est quelquesois cachée dans l'épaisseur des lèvres, d'autres fois elle est à l'extrémité d'un tentacule plus ou moins long. Dans les Raies et dans les Squales, il n'y a qu'une seule ouverture séparée par une demi-cloison qui est soutenue par un petit cartilage. Dans les Lamproies, les deux narines sont rapprochées l'une de l'autre sur le sommet de la tête; elles s'ouvrent par un seul orifice. Dans la Baudroie, la cavité de la narine est pédonculée. Le nerf olfactif est tantôt simple, tantôt divisé en plusieurs filets. Ces variations sont trop nombreuses pour les énumérer toutes. On voit ordinairement le nerf se renser derrière la pituitaire. Il est dissicile d'admettre que les Poissons ne jouissent pas de la perception des odeurs, quoique la perception ne doive pas être la même dans un animal vivant dans l'eau que dans ceux qui vivent plongés dans l'air.

Le goût doit être très peu développé chez les Poissons, car ces animaux ne font qu'engloutir leur proie sans la conserver longtemps dans la bourhe, à cause de la position et du jeu des organes respiratoires. Très peu de nerfs se rendent à la langue qui est osseuse, et dont la muqueuse est très souvent hérissée de dents.

Les Poissons ne peuvent pas non plus jouir du tact. Ils n'ont presque aucun organe destiné à percevoir ces sensations. C'est tout au plus si l'on peut admettre que les barbillons dont la bouche d'un assez grand nombre est garnie, servent le moins du monde au tact. Lorsqu'on examine les mouvements des Poissons de nos rivières pourvus de ces tentacules, on ne voit pas qu'ils en fassent le moindre usage. Je crois qu'il en est de même des filaments des nageoires d'un assez grand nombre de Poissons. Cela me paralt plutôt une de ces variations infinies que la nature a données aux formes des differentes parties des animaux, sans

que l'on puisse y appliquer un usage spécial. Ces filaments me paraissent de simples ornements de la même nature, sous ce rapport, que les filets des plumes des Oiemes de paradis, ou de beaucoup d'autres estces. D'ailleurs l'enveloppe générale du caras ne peut jouir de beaucoup de semibilité. non seulement à cause de la pature des écailles, mais aussi à cause du mucus étais et abondant qui recouvre toutes ses parties. Les écailles des Poissons sont remarquables autant par la diversité de leurs formes que par leur composition chimique. Elles affirent certainement, d'après les recherches de M. Chevreni, de la nature des ongles ma des poils des autres animaux vertebres. La composition des écailles ressemble davantage à celle des os. Ces corps sont dénorés dans une espèce de bourse creusée dans la derme. En étudiant son mode de déreleppement, il est facile de voir, ce que Leuvenhæcke a observé depuis si longtemps, qu'elles croissent par une juxtaposition de couches qui augmentent de grandeur met l'âge de l'animal, ou même avec l'âm de l'écaille. C'est ce que l'on neut mir quand on étudie la rénovation des étailes enlevées au Poisson vivant. Quelles en soient les variations que nous présentat les écailles proprement dites, un trouve majours, pour le fond, le même mode de diveloppement. Mais il ne faut pas croire qu'il ne se développe sur la peau des Primus que des écailles. Ce serait certainement par une fausse manière de voir que l'en regarderait les bourliers osseux des Estageons, des Turbots, ou les boucles calcurs et hérissées d'épines des Raies, comme des écailles; re sont des corps de nature dellrente développés sur la peau, mais se selvant pas le même mode de eroissance.

Après nous être occupé des foncismentes relation, nous allons maintenant parier des fonctions de nutrition. Les Poissons ent le sang rouge. D'après les recherches de MM. Prévost et Dumas, le sérum tient en dissolution un dixième de substances diverses, et notamment de l'albumine; un la quantité relative du caillot, c'est à-dir les globules et la fibrine prin ensemble, diminue chez les Poissons. Les globules de sang varient suivant les différentes espècies très petits dans les Anguilles, ils sont autres

les Raies. Ce liquide se meut dans na de vaisseaux veineux et artém qu'il y ait de cœur ou d'agent la circulation aortique, le cœur ons étant pulmonaire. Les veines perois très minces; elles ont très alvules, on peut même dire qu'il to pas dans leur long trajet; ce larsqu'elles entrent dans quelde cavité que l'orifice en est alors Le sang de la tête se réunit orant dans d'assez gros sinus situés 8 du diaphragme, presque à la base : Al communique dans un autre d qui est au-dessous des deux premi reçoit en même temps tout le sonc et des parties postérieures du ang, dans son trajet, traverse les F formant une circulation quelque mie de la circulation générale, et Marait un peu la circulation hépaprofine porte reçoit le sang des in-In fait traverser le foie, après me verser dans le grand sinus de nommer. Mais en même vaines des nageoires paires et des Misieures de la gorge reviennent. salte . vers un petit sinus qui porta mag dans le grand sinus général alescan plus ou moins long. Il y a is deux sinus au lieu d'un. Ce communique directement avec Le cœur des Poissons est enme un péricarde et situé au-devant pine humérale, sur son chevron. inest toujours très grande; ses paminires sont minces; elle est située n et un peu au-dessus du ventrimi-ci est presque toujours trièdre. anriculo-ventriculaire est pratiqué a supérieure et un peu oblique de enie. Les valvules sont convenadisposées pour régler le cours du la base de cette pyramide, qui est antérieure, on voit sortir l'aorte ina au l'artère branchiale; elle est le son origine en un bulbe plus ou Elle donne sur son trajet une pour chaque branchie. Chacune de m branchiales s'engage sous la mumi recouvre le squelette des branm la rainure creusée derrière chaam, et porte ainsi le sang dans

l'organe respiratoire. Tout le sang d'un Poisson doit traverser l'organe pulmonaire avant de rentrer dans la circulation aortique du corps. La circulation pulmonaire est donc complète dans les Poissons. comme dans les Mammifères et les Oiseaux. Les artères branchiales se ramifient en autant de branches qu'il y a de lames au peigne de la branchie; elles se subdivisent en faisceaux d'artérioles qui rampent sur la membrane vasculaire qui recouvre le squelette des branchies déjà décrit. Des radicules veineuses reprennent le sang hématosé et viennent le porter dans une veine un peu plus grosse, qui longe chaque côté de la lamelle branchiale. Ces veines se rendent toutes dans un tronc unique qui longe l'artère branchiale dans la rainure de l'arceau, et viennent ainsi former quatre vei nes branchiales qui quittent l'appareil de la branchie pour se réunir toutes les huit, par une espèce de large patte d'oie, sous le crâne, dans un vaisseau unique constituant l'aorte de l'animal. Celle-ci donne les artères qui vont vers la tête, ou qui naissent quelquesois des branches qui sortent des deux premières branchies. L'aorte principale donne ordinairement, dès sa naissance. une grosse branche qui se distribue au foie. à l'estomac, aux intestins, à la rate, aux organes génitaux et à la vessie natatoire. Cette distribution varie suivant les espèces. Puis l'aorte s'attache, par du tissu cellulaire, au corps des vertèbres, de manière à suivre la colonne vertébrale, et à s'engager ensuite dans les anneaux qui sont sous les vertebres de la queue. Dans sa partie abdominale, elle fournit aux reins, aux côtes et le plus souvent aux nageoires anales ou dorsales. Cette circulation varie peu dans les Poissons; cependant il y a quelques espèces qui semblent faire exception à cette loi générale : ainsi, le cœur paraît manquer dans l'Amphioxus. Ce système présente aussi des modifications remarquables dans la famille des Lamproies, des Myxines, et dans toute cette famille des Cyclostomes, M. Nathalis-Guillot a observé des communications très extraordinaires des grands troncs veineux des ailes de la Raie avec les mailles du tissu cellulaire qui réunit le péritoine aux faisceaux musculaires de la paroi supérieure de l'abdomen.

338

Ce que j'ai dit de la structure des branchies, en parlant de leur squelette ou des vaisseaux sanguins qui conduisent le sang dans cet organe, fait déjà connaître à peu près l'appareil respiratoire. Les quatre branchies de chaque côté sont placées l'une centre l'autre, et parce que l'extrémité de chacun des arceaux est fixée comme je l'ai indiqué, il y a entre chaque branchie, dans l'intérieur de la bouche, une large fente par où l'eau, qui vient remplir cette cavité, peut passer et mouiller toute la surface de la muqueuse pulmonaire. Généralement les peignes branchiaux ont l'autre bord libre et sans aucune adhérence avec les parois destinées à les protéger. Il résulte de cette disposition et de la mollesse et de la souplesse du peigne branchial, que les nombreuses dents du peigne de la branchie sont aisément soulevées et flottent en quelque sorte avec liberté dans l'eau qui les baigne de toutes parts. C'est à cette disposition, sur laquelle M. Flourens a appelé l'attention des physiologistes, qu'est due la plus grande activité et l'exécution complète de l'acte respiratoire chez les Poissons. Quand, au contraire, on les tire de l'eau, toutes les lames s'affaissent sur elles-mêmes, et le Poisson ne respire plus, tant que la muqueuse est humide, que par la petite surface de la branchie extérieure. C'est là ce qui sait que le Poisson ne peut pas vivre longtemps hors de l'eau, quoiqu'il puisse très bien décomposer l'air atmosphérique et s'approprier l'oxygène pour brûler son excédant de carbone, ainsi que l'ont prouvé les expériences de M. de Humboldt. William Edwards a aussi porté l'attention des physiologistes sur le desséchement des branchies, qui empéche le sang d'y circuler aussi librement. Tous les Poissons n'ont pas cependant les branchies libres. Il y en a un grand nombre chez lesquels le bord postérieur est attaché à la peau du corps, qui l'enveloppe; mais, dans ce cas, il n'y a plus d'appareil operculaire chez ces animaux. L'eau qui pénètre entre les branchies, à travers les quatre fentes antérieures, et qui sort par une seule ouverture, la grande fente de l'oule, se répand ici dans des poches qui ont sur leurs deux parois une moitié de branchie, et elle sort par une ouverture particulière pour chacune de ces poches. C'est ce que

l'on voit dans les Raies et dans less où le nombre de fentes branchishe Déralement de cinq, mais quelque passe. Toutefois la constitution 🕰 la branchie, la distribution des des nerfs, et en général toute l'era montrent que ce caractère n'est, façon, assez élevé pour faire di classe des espèces ainsi conformés aussi chez un grand nombre de F la face interne de l'opercule. branchie composée de lamelles fixé l'attention d'un célèbre et sur tomiste, M. J. Müller. Mais il east quer qu'elle manque très souves dans les espèces de genres très ve je ne crois pas qu'il faille att grande importance à un orace le faire entrer dans les caractère un peu élevé. Ce n'est pas dans de la nature de celui-ci que l'or cuter longuement sur l'importa organe. Les branchies varient e aussi d'une manière notable ches nombre d'espèces de Poissons, d'ailleurs d'autres particularités bi quables, soit dans la nature de la ments, soit dans leur mode de mi Je veux parler des Syngmathes Lophobranches, qui, au lies Com dents de peigne, ont des petites hou tachées par paires le long des est chiaux. Parmi les Poissons à branche bres et conformés suivant le mois suit des animaux de cette classe, en treus, ist des genres qui appartienment à des fails fort différentes les unes des autres, ducti plications très remarquables à l'app branchial. Ce sont tautet les phores qui s'étendent en lames repliées et moins labyrinthiformes. D'autres bis de houppes variées et branchues santal au baut de l'organe respiratoire: til ett cas de ces grands Silures du Nil. de m des Hétérobranches; ou bien en trouve derrière la branchie un puit elle qui sert d'ouverture à une double est creusée de chaque côté de l'épine, et du due à travers les muscles du des. je près de l'extrémité du corps, Le Sea chus ou le Singio du Gange offre l'esta unique de cette remarquable disserities @ qu'il y a de singulier, c'est que us b

geré ent ces appareils accessoires bies de paraissent pas plus aptes dans l'air atmosphérique et hors 🌬 🖘 🖘 grand nombre de nos Poischies erdineires. Tout le monde me wille sort presque régulière-Bes nuits de l'eau, et rampe à randries souvent très loin de l'é-The est sortie. Elle v presd des même quelquefois de pemanais elle n'est ses seule à Culté. D'autres petits Poisplupart des Gobies ou des très longtemps hors de thalmes usent de la lonmoctorales pédiculées pour quesois l'expression juste, Chée par un soleil ardent. dans la collection du Jar-Tame de ces espèces, qui a p de fosil sur la plage du waliste qui se l'est procurée e Lézard, tant était grande marche de ce Poisson. D'un Sesséchement ou l'affaissechie ne peut pas être la mort des diverses espèces les Raies, qui ont les braneloppées, meurent hors de Promptitude vraiment étonailleurs inutile, dans l'état maissances, de répéter lon-Poissons respirent l'air qui l'enu, mais ne décomposent -même. Quelques physioloeue la vessie aérienne peut rôle dans le phénomène de chez le Poisson; mais aucune vient jusqu'à présent appuyer riques, et l'anatomie ne paraît devoir venir en aide à ces exconçoit d'silleurs très faciwest l'eau entre dans la bouche Paimen l'entr'ouvre. En la re-🤏 🗪 appliquant le bord membrapercule contre la ceinture humé-Pisson maintient nécessairement sa cavité branchiale. D'ailleurs. Pimer au liquide la direction des ets convenables, il y a en dedans boires, et près de l'extrémité du deux valvules, l'une supérieure. inférieure. Elles sont assez larges

pour avoir recu le nom de voiles membraneux, et la langue peut quelquefois se cacher entièrement sous le membrane tendue entre les branches de la mâchoire inférieure. L'en conçoit que l'eau, comprimée par la rapprochement des opercules, trouve desrière ces valvules un obstacle qui l'empêche de sortir par la bouche, et la force, par conséguent, de s'échapper à travers les fentes des branchies. Un léger mouvement imprimé au hord membraneux de l'opercule concourt aussi à produire cet effet. Oueleues naturalistes, commaissant peu l'organisation des Poissons, ont fait de ces voiles membraneux des caractères génériques; meis, comme ils existent chez toutes les espèces, il est inutile de dire que ce caractère a pen d'importance.

Nous venens de voir comment le sang ciscule, comment il respire; disons maintenant comment il renouvelle les portes qu'il fait dans le nutrition générale.

Les organes de la digestion ont des formes assez variées chez les Poissons. Le pherynx est généralement très large, chargé de plis très nombreux, et le très court essephage qui le suit a quelquefois avec ces plis des villosités remarquables. Souvent l'estomac n'est que la continuation de ca canal, sans offrir aucune espèce de rendement. Quelquefels, au contraire, ce viscère est un sac conique d'eù naît à la partie inférieure une branche à pareis plus ou moins charmes, dirigée vers le disphragme, et que nous appelous la branche montante de l'estomac. Quelquefois ce viscère est un fort résier à perois très épaisses, comme cela a lieu dans les Muges. Le pylore est toujours marqué par une valvule, à la suite de laquelle on voit les intestins qui sont tautêt courts, tantôt très longs. Nous les voyons souvent repliés ; il arrive même que pour augmenter le longuour de co const digestif, la nature a enroulé sur sux-mêmes ces intestins en une double spirale. La veloutée a souvent des villesités très longues, quelquefois des plis longitudinaux ou transversaux. Toutes ces dispositions varient presque dans chaque espèce. Les Raies et les Squales ont le gros intestin beaucous plus distinct des intestins grêles, et il existe dons leur intérieur une valvule roulée en spirale, qui est signalée dens toutes les ichthyologies. A

la paissance de l'intestin grêle, et autour du pylore, on trouve souvent des appendices cocaux dont le nombre varie presque à l'infini. Un grand nombre de Poissons n'en ont aucun. Dans d'autres, au contraire, les troncs principaux se divisent et se subdivisent à l'infini. Les dernières ramifications sont retenues par un tissu cellulaire assez dense, ce qui constitue une masse considérable d'apparence glanduleuse au-dessous des intestins. Le Thon et la plupart des autres Scombres en offrent l'exemple. Quelques anatomistes ont pensé que les cœcums sont les représentants du pancréas. Ceux-là seront au moins obligés d'avouer que cette glande manque dans un assez grand nombre de Poissons. Il y a constamment chez eux un foie, souvent très volumineux, se résolvant presque entièrement en huile. Ce viscère porte la bile par un canal cholédoque quelquefois assez long. Il y a une vésicule du fiel presque toujours grande, et quelquesois elle est suspendue à un canal hépato-cystique tellement long, qu'il faut l'aller chercher très loin du soie. Il y a des Poissons où cette vésicule est presque aussi grosse que l'organe hépatique. Certains Uranoscopes offrent cette disposition. Nous trouvons aussi dans tous les Poissons une rate plus ou moins grosse et cachée entre les replis de l'intestin. Cette rate est toujours simple et unique, comme dans les animaux supérieurs; elle ne fait que recevoir du sang artériel pour le transmettre au foie. Ces viscères sont maintenus par un mésenthère en général d'une très grande Anesse, et portent des replis épiploiques qui se chargent dans quelques espèces d'une quantité de graisse considérable. Tous ces viscères sont toujours logés dans la portion inférieure de la cavité abdominale, qui est tapissée par un péritoine toujours très mince, dont la couleur varie beaucoup. Il brille quelquesois de l'éclat argenté le plus pur, tellement qu'on l'emploie dans la fabrication des perles artificielles pour les orienter. D'autres fois il est du noir le plus profond. Le péritoine se replie toujours de manière à séparer la vessie aérienne quand elle existe, ou du moins les reins, du reste des organes abdominaux. Cette cavité varie presque à l'infini, et elle suit dans ses variations celles non moins nombreuses de la forme du corps des Poissons. Aussi arrive-t-il que les emnes de la reproduction, qui paraissent desger de place selon leur volume, sont tutte au-dessus des intestins, tantôt au-de tantôt repliés de manière à occuper le pation inférieure de cette cavité abdes La position de l'anus varie beaucous et as dépend pas même de la position des manires ventrales. Il est en général situé pans toujours auprès des premiers rayers de l'anale, mais on le trouve dans qui espèces reporté sur le devant, et que même sous la gorge dans l'angle de la cele ture humérale. Le système des vais absorbants est assez développé dans les Puissons, ainsi que les mémoires da lista et de Monro et les belles injections de Fohman l'ont montré. Cependant, si l'en réserve exclusivement le nom de lymp tiques aux vaisseaux pourvus de as ses valvules, et qui se replient sur emmêmes en ganglions nombreux, ie m wi pas comment on caractériserait les w lymphatiques des Poissons dont l'ass ne distère nullement de veines cas Je crois qu'il y a encore des recherches inportantes à faire sur ce sujet.

li ne faut pas non plus mégliger de ditt la communication de l'intérieur de la co péritonéale avec l'extérieur, au magua de deux trous pratiqués de chaque alti de l'anus. On les trouve dans les Rois, les Squales, les Lamproies, dans l'Est dans les Saumons. D'où il sé la membrane péritonéale se conti l'épiderme extérieur. Il y a même, des les Raies et dans les Squales, dons tress se péricarde qui font communiques l'inthi de cette cavité avec celle du péritoire, d par conséquent avec l'extérieur. L'auti des sucs gastriques ou digestifs delt du tris vive dans les Poissons, car ces animent attlent leur proie presque toujours ans h viser par la mastication et sans l'imprime de sucs salivaires dont la nourriture est duite chez beaucoup d'animaux qui m michent pas. La plupart des Poissons en nunrissent de matières animales , et je me pas même que ceux qui paraissent physightges refusent les petits vermisseeux qui pi vent être attachés aux végétaux. Un ti grand nombre des plus voraces avalent Poissons, sans épargner les individus de les

des. On les trouve engloutis tout ms leur vaste estomac. Ceux-là musi sur les petits Oiseaux aquasur les petits Mammifères qui 16 le bord des eaux. Les Reptiles B quelquefois aussi leur proie. ces se nourrissent plus exclusi-• Crustacés, L'action de leur suc Rimeitla carapace de ces petits Crathane le Poisson a avalé une assez matité d'Entomostracés presque lines, qu'il en a rempli ses intes-Fell paraissent rouges comme s'ils malis de sang. C'est ce qui arrive Mareng. D'autres Poissons manfissetes, et quelques espèces sont affibres par le merveilleux inshature les a douées. Ils peufingeant leur bouche en un long au moyen d'une contraction sièces du palais et de l'opercule, muttes d'eau sur des Insectes qui Phanteur de plus d'un mètre auaurface, et les faire tomber de in pouvoir prendre pour nourtintres espèces peuvent casser les Frand nombre de Mollusques; in recu , à cause de cela . dans pare, le nom de Casse-burgos. stres espèces remplissent leurs h h vase du fond des eaux, si finalcules microscopiques, et la digestion de ces matières m pourriture suffisante.

Menèces se nourrissent avec avi-Misses, de Vélelles et en général de anàces d'Acalèphes. On sait que MER sécrètent des sucs urticants side excessive. Leur action est nulle namense de l'estomac de ces Poisis, chose très remarquable, ils guent leur propriété urticante à le Poisson qui s'en est nourri de l la rendre vénéneuse. C'est à cela ; attribuer les propriétés malfaila chair de certaines espèces de pui peut devenir un véritable poisouvent attribué ces qualités nuieffeur que les animaux auraient m fends cuivreux ; je crois que ces as sent purement hypothétiques. Ce a's montré comme étant du cuivre : rendu la chair du Poisson vénéneuse. n'était autre chose que des pyrites, c'est-à-dire du sulfure de fer. D'autres personnes ont cru qu'aux Antilles les Poissons devienment maisains quand ils s'approchent des rivages où croît le Manceniller (Hippomane mancenilla Lin.). Tussac le dit positivement pour les Crabes. Cela ne serait pas impossible; mais il est très certain que la chair de beaucoup de Poissons devient malfaisante dans presque toutes les mers équatoriales et loin des lieux où croft cet arbre réputé si dangereux. Ce phénomène, d'ailleurs remarquable, doit tenir à une cause plus générale, à la même qui affecte nos Moules et beaucoup d'autres Mollusques. Elle dépend peut être de la nourriture que prend l'animal, mais il ne serait pas impossible qu'elle dépendit en même temps de certains changements qui surviendraient dans l'économie du Poisson, à différentes saisons de l'année. L'influence du frai pourrait bien s'y exercer, car nous savons aussi que les œufs de certaines espèces peuvent devenir quelquesois très dangereux pour celui qui en mangerait. Plusieurs Poissons se nourrissent de Fucus. et il n'est pas toujours nécessaire que leurs dents soient serrées et tranchantes, comme celles des Scares, pour couper les végétaux et les introduire dans leur canal digestif.

Les dents peuvent varier de toutes les manières dans les Poissons. En effet, elles peuvent être implantées sur presque tous les os de l'intérieur de la bouche. Il y en a le plus souvent, et dans presque tous les Poissons, à la mâchoire inférieure et aux intermaxillaires. Les maxillaires en portent quelquefois, mais ils en manquent beaucoup plus souvent que les intermaxillaires, et souvent même plus que le vomer et les pelatins. Nous en trouvons non seulement sur ces deux pièces de la voûte du palais, mais il y a des espèces qui en ont sur les ptérygoldiens et sur le sphénolde. Il s'en trouve également sur la langue, sur les arcs branchiaux, sur les pharyngiens supérieurs et inférieurs. Il arrive très souvent que les dents ne sont pas semblables sur tous ces os. Dans un grand nombre d'espèces, il n'y en a que sur les os pharyngiens; les mâchoires et toutes les pièces antérieures en sont dépourvues. Ce sont là même les Poissons que l'on désigne comme étant pri-

vés de dents; mais il n'y a qu'un très petit nombre de Poissons qui en soient complétement dépourvus. Ces dents doivent être désignées, quant à leur position, d'après les os sur lesquels elles sont implantées. On peut aussi les désigner d'après leur forme qui n'est pas moins variée que leur position. Elles sont généralement coniques et un peu courbées comme un faible crochet. Quand elles sont disposées sur plusieurs rangs et assez espacées, nous les avons nommées des dents en carde : si elles deviennent serrées et en mêmes temps fines. elles prennent le nom de dents en velours, et quand elles sont très courtes, de dents en velours ras. Lorsqu'elles sont allongées, elles reçoivent le nom de dents en brosse. On leur donne le simple nom d'aspérités ou d'aprelés quand elles sont si courtes qu'elles deviennent en quelque sorte plus sensibles au tact qu'à la vue. Il y a de ces dents en crochets qui sont comprimées et tranchantes, et qui portent sur le coupant de leur lame de petites aspérités récurrentes qui en font de véritables hameçons. Je ne conçois pas encore par quel moyen le Poisson qui les porte les dégage subitement de la proie dans laquelle il les a implantées et qu'il a le désir d'avaler promptement. D'autres dents sont comprimées et tranchantes ou en forme de coin. Le bord en est quelquefois dentelé ou découpé; elles ont alors la forme de triangles isocèles ou irréguliers, comme beaucoup de Squales nous en offrent des exemples. Elles sont quelquefois rondes on hémisphériques: on les appelle alors des dents en pavé. Quelquesois ces dents sont tout-à-sait plates et serrées les unes contre les autres, fines comme la plus élégante mosalque ou en compartiments bezagonaux. ou rectangulaires plus ou moins allongés. tels que les Raies en offrent des exemples nombreux et variés. Toutes ces dents naissent sur un germe pulpeux; elles ont plus généralement la dureté et la texture de l'émail que celle de l'ivoire. Dans un grand nembre de Poissons, on les voit se développer dans une petite cavité creusée dans l'os qui doit les porter. Les pharyngiens des Sciènes, des Scares, les mâchoires d'un grand nombre d'autres Poissons, en offrent des exemples. D'autres sois la pulpe dentaire est plus superficielle, et quelquesois même elle reste dans l'épaisseur de la ge Le plus souvent les dents se soude bonne heure à l'os qui les porte, mis il arrive aussi qu'elles restent mobiles sur les maxillaire, parce qu'elles ne tiennent en quelque sorte qu'à la gencive. Ce carac est remarquable dans les Squales, mis la nature a su le reproduire dans un gund nombre d'autres Poissons de familles vis différentes. Tels sont, par exemple, les Schrias parmi les Blennies et les Pécilles des la famille des Cyprinoldes. Le remples des dents se fait pendant une grande perte de la vie de l'animal : cela est surtest m marquable et facile à voir sur les pharpagiens de nos Cyprins, et ce deit être la mês chose chez les autres espèces. La dess sonveile nait tantôt dessous , tantôt à chi de la dent en place. Quand les dents manplacent à côté les unes des autres et en el se soudent entre elles , comune cuin a li dans les mâchoires des Scares en des litrodons, elles forment des espèces de esq ajoutés à la véritable machaire, et s'un par détrition et à cause de lour mouven continuel, mais elles sont remplacées par de nouvelles développées vers le bes. Cet et autre mode de renouvellement continué des dents, ayant une analogie très deignés. facile cependant à comprendre, aves mess nous offrent les Rongeurs. Il y a cu différence entre les màchoires des Se celles des Tétrodons, parce qu'an lin de granules la dent est formée de ministra de lames qui occupent toute la largest de l'os. Dans la Chimère, les denta sont por de tubes très fins qui envelopent la p filiforme sur laquelle se dépose la di C'est de la même manière que se con les dents plates et larges des Baiss. les nombreux filets sont enduits d'un de commun. Dans les Squales, le noyes de la dent demeure, comme je l'ai dit als hollongtemos flexible. mais calle de ress @ terns devient fine quand la dest est et sée, et elle se soude slors à la mâchaire.

Les sécrétions particulières des Poisses ne peraissent pas, à beaucomp près, and nombreuses ni aussi variées que celles de autres animaux vertébrés. Les plus volunineux des organes sécrétoires après le his sont les reins. Ils sont étendus des des côtés de l'épine tout le long de le cavité si-

et ils en rendent quelquefois en sous le crime au-dessus des brannt souvent ensemble par **ão postérioure. On les voit aussi très** réunis au-dessus de l'œsophage. **Binairement cette pa**rtie qui est la 📭 mineuse. Ils portent l'urine per des plus on moins longs qui aboutiment Cartie cupérieure et postérieure d'une Tinaire assex grande, souvent four-Edrieurement, et qui s'ouvre à l'extéex un petit orifice pratiqué dans le 🗬 une fente qui sert de closque, der-Converture du rectam et des organes Raz. Le canal de communication est **ivefois tellement uni au rectum qu'il** 🌬 se confondre avec lui. Dans d'autres 🗠, il se prolonge à l'extérieur, soit en Pant le premier rayon de l'anale, soit s'engageant dans une espèce d'appendice l'on a comperé à une verge, quoique t organe seit seuvent commun aux deux res et ne serve pas à l'accomplement. Quelfois ces deux crifices des uretères donnent s une même euverture , c'est ce que l'on t dans les Raies et dens les Squales. peau des Poissons est humectée par un a albumineux très abondant et qui se re difficilement dans l'eau ; il se coagule la chaleur en une couche épaisse et thâtre, ainsi qu'on peut le voir en plont une Carpe dans l'eau chaude. Dans les **s et dens les** Squales, le museau est en**ré d'en nombre con-idérable de vaisseaux si maissent d'un tr**onc commun entourant gansceu. Ca vaisseau verse sa liqueur par els eu quatre branches qui se recourbent coup et qui s'ouvrent par plusieurs oris. On trouve aussi près des branchies une purse rende et blanche qui veçoit un raeu de la cinquième paire. Il y a d'aus vaisseaux muqueux très diversement et reat très élégamment ramifiés dans les Morves, dans les Anguilles, dans les Aloses. Can valescaux varient en quelque sorte d'une espèce à l'autre. Il existe aussi le long des Sancs des Poissons un appareil de sécrétion lengitudinal, dont les pores excréteurs s'ouvent régulièrement et forment ce que l'on appelle la ligne latérale des Poissons. Elle est ordinairement tracée de l'angle inférieur de scapulaire, vers la queue de l'animal. Mais elle suit de très nombreuses variations

dans sa direction, dans sa forme et dans son étendue. Elle fait des inflexions notables en se rapprochant tantôt du des, tantôt du yentre; elle va quelquefois de l'épaule à l'extrémité de la nageoire dorsale pour reparaître sur les écailles implantées sur le milieu du tronçon de la queue; elle forme ainsi ce que l'on nomme une ligne latérale interrompue, Quelquefois les tubulures qui la font reconnaître ne sont que sur les deux ou trois premières écailles placées près de l'épaule: c'est ce que l'on voit dans le petit Cyprin de nos rivières (Cyprinus amarus). Dans cet exemple, elle est tellement courte que la plupart des auteurs en ont nié l'existence. D'autres fois elle est recouverte de boucliers osseux qui la rendent cuirassée et très saillante, ainsi que les Caranx en offrent l'exemple. Dans d'autres cas, elle est tracée par une suite de cavités creusées le long des flancs: nous la voyons ainsi dans les Vastrès. D'autres fois, elle est tellement fine qu'on ne peut l'apercevoir. Au lieu d'être tracée par des tubulures simples et linéaires, on la trouve quelquefois marquée par une suite d'arbuscules variables d'une espèce à l'autre, mais constants dans chacune d'elles. Nous avons délà dit, en décrivant le système nerveux. qu'une branche de la huitième paire suit cette ligne dans toute sa longueur. Nous avons également fait remarquer que les fibres des faisceaux musculaires qui suivent cette ligne sont autrement colorés que les muscles sous-jacents. Enfin, dans certains Poissons, comme dans le Thon et dans la Carpe, il est hors de doute qu'il n'y ait à cet endroit des organes particuliers.

Parmi les autres organes singuliers dont la nature a doué quelques Poissons et que l'on peut citer à la suite des fonctions de la sécrétion, il faut parler des organes électriques de quelques Poissons. Ces batteries sont très développées dans les Torpilles, dans une espèce de Silure qui constitue le genre Malaptérure, dans un Anguilliforme, le Gymnote de l'Amérique méridionale, et peut-être encore dans d'autres espères. La composition de ces organes n'est pas la même dans les trois espèces de Poissons que j'ai citées. La seule chose qu'ils aient de commun, c'est qu'ils reçoivent d'épormes branches de la huitième paire, c'est que tous les Poissons qui ont ces organes

sont entièrement lisses et sans aucun rayon épineux. Cette observation prendrait une grande généralité, si l'on venait à confirmer ce qui a été dit d'un Tétrodon qui a été décrit par Paterson. Ce Tétrodon n'aurait aucune épine sur la peau, ce serait la seule espèce lisse d'un genre dont toutes les autres sont bérissées d'aiguillons plus ou moins longs. La similitude de composition ne suffit pas pour donner le pouvoir électrique à l'organe. Il existe, de chaque côté de la queue des Raies, deux organes composés d'alvéoles hexagonales et remplis de mucus d'une ressemblance vraiment remarquable avec les batteries électriques de la Torpille. Nous les avons observées nombre de fois, M. Cuvier et moi, dans nos investigations anatomiques sur les Poissons, nous réservant d'en parler en traitant spécialement, dans notre Ichthyologie, de l'histoire naturelle des Raies. Ces singuliers organes viennent de faire le sujet d'un très beau mémoire par M. Robin, jeune prosecteur d'anatomie de la Faculté de médecine de Paris, M. Matteucci s'est assuré, au moyen de ces électomètres que l'on sait être si délicats, que ces organes n'avaient aucune puissance électrique.

Les naturalistes ont coutume de parler de la vessie natatoire à la suite des organes de sécrétion chez les Poissons. C'est un des organes dont les fonctions sont encore les plus problématiques. Cette vessie est composée d'une tunique très fine, protégée par une seconde externe et plus épaisse, d'une nature fibreuse ordinairement blanche, mais brillant quelquefois d'un éclat argenté metallique semblable au blanc d'Ablette. et offrant les couleurs irisées de la nacre la plus belle. Cette membrane est, en dessous, revêtue par le péritoine, qui sépare les reins et la vessie des organes de la génération et de la digestion. La vessie est généralement retenue aux côtes par un tissu cellulaire assez dense. La tunique fibreuse adhère quelquesois avec tant de sorce au rorps des vertèbres et aux côtes environnantes, qu'il est impossible de la séparer sans déchirer quelques fibres de cette tunique externe. On ne crève pas pour cela la vessie, parce que la tunique interne n'a point ces adhérences; les Morues, l'Esturgeon offrent des exemples de catte disposition. Très souvent cette membrane offre des

réseaux vasculaires assez considérables, dest les tranches sont fournies par l'artère qui naît du grand tronc stomacal. Quelquesis ces vaisseaux se rendent dans des corps aux épais, d'une apparence glanddusse, et que l'on appelle les corps rouges de la vessia. Cet organe est on ne peut plus variable dans ses formes. Dans un grand nombre de Poissons, il est simple, un peu plus variable en avant qu'en arrière, et m'a aucune communication avec l'estomac; c'est le cas de la Perche et de la plupart des Acantheptiqgiens.

Dans d'autres Poissons la vessie est encus simple, mais elle communique per un auduit de longueur variable, et dont les issestions sont également très diverses, aux le canal digestif; c'est le cas des Alem, des liarengs et de la plupart des Clupies. D'antres fois la vessie est divisée en des, en trois ou même en quatre lobes qui comniquent tous entre eux; nos Cypriss, w assez grand nombre de Salmones, les Enthrins et les Catostomes, grands Cyprincités des eaux douces d'Amérique, nous mestres ces combinaisons. Chez tous ces Poisses, la vessie communique encore avec le consi digestif; mais nous retrouvons ausi hwisie lobée ou divisée de manières divent dans un grand nombre de Poissons et elle n'a pas de communication avec l'inter lci les diversités de formes sont presqueilfinies. Dans les Trigles, le corps principal, qui est très gros, fournit à droite et à mode deux tubes qui vont, de chaque cité, # rendre de la partie antérieure à la partie postérieure. Dans les Scienes, ce sont unit des cornes plus ou moins allongées et cotournées, qui s'avancent même quelquele jusqu'à la sace interne de l'opercule; 🕰 tres fois, de petits appendices lobels airsent symétriquement et comme per paires de chaque côté de l'organe ; ils sont retent entre les côtes par le tissu cellulaire qui veloppe la vessie : ces formes sont consistes dans chaque espèce, mais variables de l'est à l'autre et presque à l'infini. Une autre deposition assez commune de la venie # d'être bisurquée quelquesois en avast, # ses deux cornes sont plus ou moins cours; plus souvent c'est la partie postérieure se prolonge en deux très longs cones en # logent de chaque côté des interépiness

, entre les muscles de la queue. Ces Fétendent dans quelques espèces jusbase de la caudale. Les uretères, et sibis la vessie prinaire, passent alors tan bifurcation. D'autres fois la vessie me engagée dans un étui osseux, très barillet, ou de forme différente, se le Curtus parmi nos Scombéroïdes, rest, les Loches, nous en offrent l'exemla vessie n'est pas toujours une ple. Son intérieur se trouve divisé plus ou moins nombreuses, plus stendues, tel qu'on le voit dans le Lépisostée et quelques Hémiram-Fantres fois les parois seules sont Des, ainsi que M. Muller l'a découles Érythrins. La grandeur et a présence de l'organe sont très va-On observe à cet égard les modifi-In plus bizarres, et qui rendent exmit difficile toute explication physiofonctions de la vessie. Dans les plus voisines, l'une est pourvue me, et l'autre en manque. Les rente des Maquereaux, des Sé-Polynèmes, les Scombrésoces. ent des preuves de cette modification. gens la vessie excessivement grande panines espèces, et dans d'autres de s Chmille et presque du même genre, réduite à une extrême petitesse; isseennatt l'existence, quand on dis-Poissons, qu'en remarquant un and brillant et nacré dans le tissu man-dessous des reins. La tunique sib de la vessie a quelquesois des brisanisires très épaisses. Très souvent 1880 membrane fournit en avant des ligamenteuses, qui l'attachent erses apophyses saillantes sous les vertèbres, telles qu'on les voit s Cyprins. Dans d'autres Poissons. des deviennent des ligaments qui petacher par l'extrémité antérieure base du crâne; mais je n'ai jamais cassus, qui communiqueraient de mer de la vessie avec les sosses du lastinées à recevoir l'oreille interne. ces prétendues communications if Sgurées par quelques auteurs ou avec détail par d'autres, les injecse f'ai faites, l'examen microscopique l'ai soumis ces parties ligamenteuses,

m'ont donné la preuve que les observations citées ont été mal faites, et que ces communications n'existent nullement. J'ai fait aussi l'expérience suivante : j'ai ouvert le crâne de Hareng et d'Alose, et j'ai pu, en ayant eu soin de plonger le Poisson dans l'eau, remplir la vessie d'air sans qu'une seule bulle s'échappat de la vessie par les prétendues communications avec l'intérieur du crâne. Il n'y a qu'un seul genre de Poissons cité plus haut, et comprenant les deux seules espèces de Notoptères qui aient une vessie aérienne bisurquée en avant, et dont les cornes pénètrent dans le crâne, au devant du troisième lobe du cerveau, en passant sous le sac membraneux de l'oreille. L'air que contient la vessie est variable. non seulement suivant les espèces, mais suivant les individus. C'est bien certainement un phénomène de physiologie très curieux à observer que de tirer d'une même pièce d'eau un certain nombre de Poissons qui y vivent ensemble dans les mêmes conditions au moins apparentes, et qui présentent à l'analyse eudiométrique des gaz de la vessie des différences aussi grandes. Une Carpe montre quelques traces d'acide carbonique dans du gaz azote presque pur. Un Brochet donnera avec de l'azote et de l'acide carbonique jusqu'à 15 pour 100 d'oxygène. et une Anguille fournira jusqu'à 48 pour 100 de ce même gaz oxygène. Mais nous trouverons telle autre Carpe qui aura quelques centièmes de gaz oxygène dans sa vessie. Nous aurons telle autre Anguille dont la vessie ne contiendra que 33 pour 100 d'oxygène.

De ces différences, on serait tenté de conclure que les gaz de la vessie sont dus à une sécrétion de l'animal, et cette explication a été d'autant plus aisément admise, qu'elle semblait naturelle pour tous ceux dont la vessie n'a aucune communication avec l'extérieur. D'un autre côté, le séjour et la nature de l'atmosphère ambiante changent les gaz contenus dans la vessie. M. Biot a trouvé jusqu'à 87 pour 100 d'oxygène dans les Poissons qu'il tirait d'une profondeur de 150 à 200 brasses, lorsque les mêmes espèces, prises près de la surface, n'avaient qu'une très faible portion de gaz oxygene. Si l'on fait vivre pendant quelques jours, comme l'a fait M. de Humboldt, et

somme je l'ai répété, des Poissons rouges dans de l'eau recouverte d'une atmosphère de gaz oxygène, on trouve, au bout de quelques jours, que l'air de la vessie de ces Poissons contient jusqu'à 40 pour 100 d'oxygène, et même un peu plus lorsque les individus qui vivent dans l'air atmosphérique n'ont que des traces de gaz oxygène dans leur vessie. Ce changement n'est donc pas la conséquence de la communication de la vessie avec l'intestin; mais il semble prouver que l'air pénètre dans la vessie par une absorption générale de tout le corps du Poisson, et en vertu de l'action de l'endosmose. L'air de la vessie y pénétrerait par un phénomène de diffusion des gaz. On lit aussi dans presque tous les ouvrages d'ichthyologie que l'usage le plus apparent de la vessie est de maintenir le Poisson en équilibre dans l'eau, de le rendre plus pesant ou plus léger, par conséquent de faire monter ou descendre le Poisson. La nature démontre le peu de fondement de ces idées théoriques, et les expériences que l'on peut faire les repoussent également. En effet, le très grand nombre de Poissons qui manquent de vessie natatoire ne se tient pas forcément au fond de l'eau. On pêche le Scomber pneumatophorus dans les mêmes eaux et souvent à côté du Maquereau commun, qui n'a pas de vessie. Les Poissons qui ont la vessie enfermée dans un étui complétement osseux ne peuvent certainement pas la comprimer; mais d'ailleurs, je vais plus loin : que l'on examine dans une Carpe ou dans tout autre Poisson l'articulation des côtes sur la colonne vertébrale, la disposition des muscles, et l'on verra que la cavité abdominale ne peut pas changer de forme par l'élévation ou l'abaissement des côtes, à la manière d'un thorax de Mammisère; la vessie ne peut pas être comprimée, pas plus qu'elle ne peut se dilater. D'ailleurs, M. de Humboldt a arraché la vessie natatoire des Tanches, et il a vu les Poissons nager avec la même liberté, avec la même apparence que les individus auxquels on n'avait pas enlevé ces organes. J'ai sait aussi de nombreuses expériences, aidé dans ces recherches par un savant chimiste, M. Lewy, et j'ai vu que certaines espèces de Poissons, comme les Goujons ou les Gardons, dont on a vidé la vessie aé-

rienne en les mettant sous le récipient de la machine pneumatique, se tiennest en équilibre dans l'eau, exactement commis individus de la même espèce qui ont la varie remplie de leurs gaz. D'ailleurs, ai l'en fait attention à la position de la vessie, en deit conclure promptement que le Poisse se tient en équilibre dans l'eau par suite desa force vitale, et de la même manière que les autres Vertébrés maintiennent leur station. Si ce n'était là que le résultat d'une action purement mécanique, il est bien clair en le poids des muscles du dos, situés au-dens de la vessie natatoire, tendrait à resseser le Poisson et à le maintenir contenment le dos en bas et le ventre en l'air. C'est ce qui a lieu généralement quis la mort de l'animal, ou même quant l'invient un peu malade, et que ses forms muculaires l'empêchent de se maintenir de sa position naturelle. Il est un autre phinomène très curieux, qui a été cherré pr MM. Biot et de Laroche dans la Médi ranée, et que l'on fait dépendre de l'étal de la vessie natatoire. Lorsqu'on retire salisment de grandes profondeurs un Poisse. il arrive très souvent que l'estome natourne, se renverse, fait saillie and la bouche, et la dépasse quelquesois. Cardens. savants ont pensé que le renversement é l'estomac était la suite de la runtine de la vessie, causée par la dilatation tres par de l'air; que le gaz répandu dans l'abbmen , en se dilatant , renversait l'ali Le fait signalé par l'illustre physicien de collège de France est parfaitement andi mais il ne dépend pas certainement de la cause qu'il lui a attribuée. C'est este la nature qui va lui répondre : quelque et riences peuvent venir aussi en ain d ces recherches. Un des premiers les sur lesquels MM. Biot et de Lareche et la cette observation est le Schastes imperi qui vit à de très grandes pref J'en ai disséqué un exemplaire, qui s l'estomac retourné. Ce Poisson est set ment une des espèces qui mangue vessie natatoire. J'ai vu l'estomec re chez les Pélores, Scorpènes de la meté Indes qui ont une vessie excessivement tite; c'est un grain qui a à paise sa s limètre de diamètre. M. Jurine a chard qu'à la suite d'une maladie épidémis



vait frappé les Perches du lac de Geelles étaient venues flotter à la surface ensomac renversé. Il a cru que la vessie e de ces Poissons était crevée; il ne a'il se soit assuré du fait par une **len faite dans le but de le vérifier. Je** server que la Perche se tient à une profondeur sous l'eau; si l'on voulait que le lac de Genève est d'une proeonsidérable, j'ajouterais que j'ai même phénomène dans l'étang Gratien, dans la vallée de Montau mois de septembre 1823. On une grande quantité de Poissons dans Les Brochets, couverts de taches rou-& les Perches flottaient à la surface ; individus de cette dernière espèce & l'estomac renversé. Je me suis asleur vessie n'était pas crevée. J'ai ment l'expérience suivante : j'ai Perche dans un récipient en comin avec une machine pneumatique. vide: la Perche perdit prompte-**Besilibre.** Avant d'avoir ôté le tiers part de la pression atmosphérique, s'est renversé, et cependant la vestait pas encore rompue. Il a fallu abaismoreure jusqu'à 5 ou 6 centimètres ifre rompre les membranes de la vessie Thir s'échapper par une fente que j'aiguée d'avance aux parois abdomide l'anus. Ce phénomène du ment de l'estomac, un des plus cue nous montrent les Poissons, doit de cette espèce de contraction ses et convulsive que toutes les sculaires d'un Poisson éprouvent n Pon fait varier subitement la presparcée sur leur corps. Tous les Poissous le récipient d'une machine milique écartent leurs opercules, tensmembrane branchiostége, redressent sivement les rayons de leurs pageois phénomènes se montrent avec des et une promptitude variables. Llas diverses espèces. Je décrirai avec tous ces différents phénomènes dans nire où l'exposerai les diverses exan que j'ai faites à ce sujet.

antere celluleuse de quelques ves-B Poisson a fait croire à plusieurs legistes que cet organe était un auxife ceux de la respiration, mais au-

cune expérience ne le prouve encore d'une manière directe. Une seule observation de M. de Humboldt peut le faire soupconner. parce qu'il a cru voir qu'un Poisson que l'on a privé de sa vessie produit très peu d'acide carbonique par ses branchies. Mais l'état maladif du Poisson, suite de cette grave opération, peut avoir eu beaucoup plus d'influence sur le résultat que l'absence de la vessie elle-même. Si la présence de l'organe était nécessaire à la fonction respiratrice, comment expliquerait-on la fonction de la respiration dans le nombre considérable d'espèces dépourvues de cet organe? Il est certain, d'ailleurs, que la comparaison d'une vessie celluleuse avec un poumon de Grenouille ou de Salamandre ne repose sur aucun fondement réel. C'est d'après un examen tout-à-fait inattentif, et sans entrer par une étude anatomique minutieuse dans le fond de la question, que l'on a hasardé cette comparaison. Il n'v a point de ressemblance dans la distribution des vaisseaux, point d'analogie dans les moyens de communication avec l'extérieur.

Les Poissons se reproduisent par des œuss qui sont quelquefois très grands et munis d'une coquille cornée très forte, avec des appendices filamenteux plus ou moins longs; les Cartilagineux nous en offrent des exemples. D'autres sois les œuss sont enveloppés d'une tunique excessivement mince, perméable à l'eau et à la liqueur sécondante, qui peut les imprégner après la ponte. Les œuss se détachent de l'ovaire de la semelle et sont ordinairement isolés; cependant la Perche pond des œuss réunis sur une matière glaireuse en chapelets entrelacés, formant un réseau à mailles plus ou moins grandes. La grosseur des œuss varie considérablement. Un grand nombre de Poissons en produisent de beaucoup plus petits que la graine du pavot. Leur nombre est très considérable. Certaines espèces en pondent jusqu'au-delà d'un million. Tous ces œuss se composent d'un vitellus enveloppé de deux tuniques. Il n'y a point d'allantoïde ni de vaisseaux ombilicaux. Le vitellus est absorbé par l'intestin à mesure que le fœtus grandit. Ce pédicule est quelquefois fort long, ainsi que certains Squales en offrent l'exemple; d'autres fois, au contraire, il est très court, et la masse vitelline rentre dans les parois

de l'abdomen lorsqu'elle est encore assez grosse, ce qui explique la très forte saillie que l'on observe au fœtus de certains de nos Cyprins, tels que l'Ablette, qui fourmillent dans l'eau lorsqu'ils ont à peine un centimètre de longueur, et qui alors ont le ventre très saillant. On ferait d'ailleurs la même ebservation sur un très grand nombre d'espèces. Les œufs des Raies et des Squales, qui sont revêtus d'une coquille fibreuse plus ou moins semblable à de la corne, sont doublés en dedans par des membranes épaisses qui protégent le fœtus et ses annexes. Cette coquille doit se former lorsque l'œuf traverse la glande qui occupe le milieu de l'oviducte, qui est d'ailleurs percée, à son extrémité, d'une sente par laquelle le fætus peut s'échapper facilement quand il a pris un développement suffisant. Les œuss des autres Poissons, enveloppés d'une membrane mince, sont ordinairement répandus dans l'eau et agglutinés aux pierres ou aux plantes aquatiques par un mucus assez abondant. Il y a cependant un certain nombre de Poissons vivipares; chez ceux-là l'œuf se développe dans l'intérieur des oviductes, comme cela a lieu chez tous les autres Vertébrés ovipares. Les Squales offrent très souvent cette disposition. On trouve alors les petits fœtus délà complétetement formés avec leur vitellus attaché sous le ventre, mais les petits ne sortent du ventre de la mère qu'après avoir absorbé entièrement tout le jaune. J'en ai fait souvent l'observation. Dans les autres Poissons ovovivipares, tels que l'Anableps, j'ai vu les petits se développer aussi dans le sac ovarien, mais en étant enveloppés chacun dans une membrane particulière, où le fœtus se développe et absorbe tout le jaume avant d'éclore. Au moment de la ponte, il a encore sous le ventre la trace linéaire de la fente par laquelle est rentré le pédicule du vitellus. Tous ces œufs se forment dans l'ovaire. Le vitellus commence à y être produit à des points déterminés en formant des granules de grosseur inégale, d'autant plus petits qu'ils sont plus près de leur apparition et devenant dans quelques Squales, par exemple, gros comme des œufs de poule, et même davantage, lorsqu'ils entreront dans l'eviducte. Cet oviducte des Squales est très remarquable; ilse compose de deux parties

distinctes ; la première plus ou me et qui aboutit dans le cloaque, est ma de tube ou de vagin pourvu, à se mité, d'une valvule qui empêci l'air qu'on y ferait entrer par imp pénétrer dans la seconde partie, conde portion a des parois mes plus minces, pourvues de vale guins très nombreux, et ayant se points une apparence glandulain quée ; quelquefois même il y a. c. les Raies, une très grosse giande conde portion remonte en fais sinuosités jusqu'au devant du f replie ensuite et se dilate en un bords frangés, admirablementes saisir la masse vitelline et le = l'accompagne. Dans les autres œufs restent attachés aux membres sement repliées, et quelquelois sées en arbuscules ou en hourtent dans l'intérieur d'un grand tuent per sa masse l'ovaire. Codoubles dans le plus grand none sons. La Perche, cependant, i seul divisé à l'intérieur par des melles imbriquées les unes sur comme des valvules conniventes. ques Poissons les sacs ne sont mil mais les deux membranes écu de l'autre laissent sotter les ties tiennent les œufs dans l'intéri cavité péritonéale. Lorsque cour tachent de l'ovaire, ils tombent vité du ventre avant d'être pe Truites, les Anguilles et plusie Poissons sont ainsi conformés. L Poisson est sur le point de pondre. res prennent un développement 6 rable, remplissent presque toute l'ani abdominale : on dirait presque culta. cères de la digestion sont oblight helle la plus grande partie de leur place buil au contraire la femelle a pendu, cumi deviennent des tubes grêles, quelq contractés qu'on a de la peine à lu v On sait que les Poissons pondent gla ment leurs œufs avant qu'ils ne se condés. Au moment de la ponte, les fi ou les mâles montrent une activité en dinaire : ils troublent l'enu , agitent le m scaux et les autres plantes aquatique; remontent les rivières, s'approchent dud

upes souvent innombrables, car méralement soin de déposer leurs des endroits peu profonds, où ils ausément l'influence de la chaleur. \_\_\_\_\_\_presque toujours abandonnés e, qui ne connaît jamais un seul P = d'individus qui composent sa Poissons de familles très diverses, Épinoches, les Gobioldes et les , les Vastrés, les Silures, soignent de leur ponte en le protégeant and admirable de la nidification. le male seul veille à ce nid et petits. Chez d'autres espèces, reire spécialement un nid, les se tiennent autour des petits et et un abri en les faisant rentrer immense gueule lorsque quelque s menace. La nature n'a donc i tous les animaux de la classe rinstinct et l'amour maternels. 🚤 admirables harmonies, elle a 🖿 🕶 prie trouvé moyen de reproeux ce qu'elle a fait de mermas les Sarigues. Il faut citer ici ngulier de génération des Syngeufs, au moment de leur émisstrent dans une rainure creusée we de la femelle, et embrassée u. Ils restent maintenus comme orte de poche. Ce fait remarquable ■onnu d'Aristote, qui l'exprimait use le ventre de l'Anguille se fentudinalement au moment de la espèces ovo-vivipares doivent néat être fécondées dans l'intérieur s. On conçoit une sorte de copus les Raies et dans les Squales. les portent, de chaque côté des wentrales, des organes très complienus par des lames cartilagineuses 🗪 variées . d'une construction très qui peuvent être introduits dans de la femelle, et fixer un accoumalogue à celui de beaucoup de €t qui dure, dans les Raies du endant plusieurs semaines. Mais grand nombre de Poissons osseux La fécondation ne peut se faire que Sorte d'absorption de la laitance. Ontré, par la description détaillée a donnee, que l'appendice male de

l'Anableps, avec les nombreuses écailles qui le recouvrent, ne peut pas pénétrer dans la vulve da la femelle. Il ne serait pas impossible cependant qu'au moment de la copulation une sorte de tissu érectile vint à faire sortir de cette espèce de verge un tube plus ou moins long, mais c'est une simple hypothèse. Les mâles fécondent les œufs par la laitance qu'ils sécrètent, au moment du frai, en quantité considérable. Ce liquide, d'un très beau blanc, est sécrété par de petits canaux qui laissent suinter à travers leurs parois le produit de la sécrétion. Une membrane mince. en forme de sac, reçoit ce produit de la sécrétion, et forme alors ces laites placées comme les ovaires dans l'intérieur de la cavité abdominale, de chaque côté de la masse viscérale. Ce liquide se coagule par la cuisson. Au moment du frai il contient une quantité considérable de spermatozoldes. fort remarquables par leur excessive petitesse et par la longueur d'une queue tellement tenue, qu'elle est difficile à voir avec les plus forts grossissements microscopiques. Dans les Raies et dans les Squales, les canaux déférents sont beaucoup plus visibles, et le testicule ressemble davantage à ceux des autres classes de Vertébrés.

Il n'est pas rare de rencontrer, dans les Poissons, des individus hermaphrodites. Je l'ai vu plusieurs fois chez les Merlans, une seule fois chez la Carpe; et l'on trouve dans les auteurs des citations qui prouvent que le même phénomène a été observé dans la Perche, dans le Hareng et dans plusieurs autres. Il paraltrait même, d'après les observations de Cavolini, que l'hermaphroditisme serait constant dans une espèce de petit Serran de la Méditerranée; elles serviraient à expliquer certains passages d'Aristote à qui ce fait n'aurait pas été inconnu. J'ai essayé de vérifier cette observation, mais jusqu'à présent sans succès.

Partout où il y a un grand amas permanent d'eau, on est presque toujours sûr de trouver des Poissons. Les lacs creusés dans les hauts plateaux des Andes ou sur les crêtes des hautes montagnes de l'Asie, sont peuplés d'espèces particulières tout aussi bien que les fleuves qui coulent sur les pentes de ces montagnes ou que les grands bassins de mers vers lesquels ils affluent. Il y a donc des Poissons dans toutes les eaux

douces ou marines. Une des premières pensées qui s'est présentée à l'esprit des naturalistes a été de distinguer les Poissons en marins et en fluviatiles. Il est vrai, en effet, que certaines espèces vivent toujours dans la mer, que d'autres ne quittent jamais les lacs ou les fleuves pour passer dans l'eau salée, et qu'un grand nombre de Poissons ne pourrait pas changer brusquement de milieu sans périr. Mais, lorsque l'on rapproche les très nombreuses observations faites sur différentes espèces de Poissons, on reconnaît bientôt que l'on ne peut pas trouver un caractère qui fasse reconnaître un Poisson marin ou qui distinguerait un Poisson d'eau douce de celui-là. Il y a dans plusieurs familles des espèces les plus voisines les unes des autres, dont les unes vivent dans les eaux douces et les autres dans la mer. La distinction entre la Perche de nos eaux douces et le Bars de l'Océan ne repose véritablement que sur des différences bien légères. Il v a plus. l'on sait que certaines espèces passent régulièrement et à des époques fixes de l'eau salée dans l'eau douce, et réciproquement. Les Saumons, les Aloses, les Anguilles le font constamment et périodiquement sous nos yeux. Je ne connais, en général, aucune samille de Poissons qui n'ait ses représentants dans l'un et l'autre milieu. Je citais tout-à-l'heure les Percoides, mais je puis y ajouter les Sciènes, dont quelques espèces habitent les grands lacs de l'Amérique septentrionale ou les sleuves des régions équinoxiales de ce continent. Les Cottes, les Scorpènes ont aussi quelques uns des leurs dans nos eaux douces. Nous connaissons des Gobies fluviatiles, des Gades; il n'est pas jusqu'aux Raies, qui sembleraient être une forme essentiellement marine, qui n'aient quelques espèces vivant dans les eaux douces. Plusieurs de nos Cyprins, les espèces de Silures, semblent exclusivement fixés dans les eaux douces des divers continents; nous en connaissons cependant quelques uns qui vivent dans la mer. Ce mélange des espèces de Poissons dans les deux natures des eaux est d'ailleurs conforme à ce que nous observons dans les autres classes d'animaux. Ainsi les Cétacés, forme essentiellement marine, se montrent, dans l'Inde et dans l'Amérique, dans des eaux constamment douces. L'on trouve le Dauphin du Gange au-dessus de

Bénarès. Les Toniñas de l'Oréneg au-dessus des cataractes d'Aturès. d'autres Cétacés dans les lacs du zone, presque au pied de la Co citerait encore de nombreux ex 🕳 🚤 🕬 dans presque tous les autres gra d'animaux. Certaines espèces vivent dans les profondeurs le == # des où l'homme puisse descer \_\_\_\_\_endre nous voyons d'autres espèces 🖚 des lacs élevés par 4,500 mèters Je oil que la fi du niveau de la mer; on voit sons occupent en hauteur la échelle qu'il eût été possible 🖢 and the general mesurer. Toutes les espèces → 🗫 🖚 deurs, & 1 pas aux plus grandes profond qu'elles ne peuvent pas toute s'deri ar po qui chacht crois que ce sont les Gades qui → Ele l'Octan abimes les plus profonds de 🖼 Je vernis faire leur séjour habituel. Je 💳 les Harengs descendre presquessi l Scorpènes ne me paraissent parais profondeurs aussi grandes. \_ as. Enfin il grand nombre de Poissons que 🖚 🚁 que de toq on a appelés littoraux, et parametre a sarmi ceuxæ ≣s de mei est qui présèrent les sonds → Ee Sazabi leur a donné l'épithète de == 2 3 CS fleuren Cyprins se tiennent dans les les lacs souvent peu élevés. ... - - - es. Nou aussi les Truites et autres Sal ======= Salmonou biter les mêmes eaux. Celles-c == - == =s-ci s'élère nos montagnes; mais il ne par - Paralt pue - EMIT de 16 il Truites dépassent la hauteur = pas de Por mètres, car on ne retrouve p-Tevés des pa de ce genre dans les lacs élev. - **s** l'Amérique. Cordillères de l'Inde ou de l'A <sup>Beare</sup> de A Cyprinoïdes très voisins du gen désignes mu beaux et que M. Heckel a de nom de Schizothorax, months ans le le 4 G. plus haut, car ils vivent dans chemire, et nous voyons dans De hauter p'us des Cyprinoïdes atteindre à unstias da lar da considérable : ce sont les Ores de tout le best Titikaka et des petits affluents 🖝 📁 Observations. plateau de Cusco. La lecture de: que M. Boussingault a faites sur qui vivent sur les plateaux éle \*\*\* qui vivent sur les plateaux ele dillère de Bogota, m'a donné l' ner quelle est l'influence de la l'air sur les Poissons. Une pressent rience faite dans le laboratoire 🐓 🍇 vantet illustre ami, M. Gay-Lussic, Man prouvé que le Goujon (Cyprinu page

ps presque dans le vide, car r la colonne de mercure justres. Cette première expérience m répéter d'autres sur les difis qui vivent autour de nous. avec M. Lewy, et ces nommees deviendront l'objet d'un mlier que je publierai bientôt. n l'abaissement de la colonne par un nombre de mètres qui à une élévation dans l'atmo-L des différences assez grandes rà laquelle on pourrait porter s espèces. Ainsi l'Anguille, la curraient pas être élevées à aussi haut que les Poissons Goujons, qui pourraient vivre i raréfié que la hauteur dans perespondrait à plus de 20,000 n'il y a de remarquable, c'est (Cyprinus barbus), qui ne pas du Goujon, ne peut sup-Bépression barométrique beaum: il meurt avant qu'on ait Milé du poids de l'atmosphère. pumis à ces expériences chanment de couleur; leur corps transparent. Il est encore marticularités qui seront détaila dans le mémoire auquel je nue des observations nouvelles compattre avec exactitude les font le séjour habituel des sices, et que les observateurs résoudre le problème si cuattache à l'extension de la vie he me doute pas que l'on ne dims, déterminées à la vérité par me peu larges, le séjour des us l'on ne connaisse la région des pien des Ciupées, celle des Lade la même manière que M. de itterminé par ses observations s les régions des Palmiers et des arbre, des Graminées, des Cotd'atteindre la limite des neiges On peut aussi distinguer les poux de haute mer et en littobons, les Pélamides, les Coryaspèces si nombreuses d'Exocets & avec quelques autres encore reupe. Mais presque toutes les sont littorales. Celles-ci suivent en général les configurations des continents: ainsi je ne connais que deux ou trois espèces communes aux côtes occidentales de l'Afrique et aux rives orientales de l'Amérique. Mais il faut ajouter tout de suite que ces Poissons sont cosmopolites. J'ai recu le Seriola cosmopolita de la rade de Gorée, de la baie de New-York, des différentes Antilles. de Rio de Janeiro et de différents points du grand océan Indien ou Pacifique. Nous en avons vu venant de Valparaiso, du Chili, des Sandwich, de Java, de la Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-Hollande. Les Elops saurus se retrouvent aussi dans presque toutes ces mers. Quant aux premiers, je retrouve certains Poissons de la Méditerranée, tels que la Dorade (Chrysophrys aurata ou Chrysophrys microdon), les Pagres, beaucoup de Scombéroïdes, comme le Lichia amia, L. vadiao. le long de la côte d'Afrique, au Sénégal et au cap de Bonne-Espérance. On peut suivre de même certains Poissons des côtes du Brésil, autour du cap Horn, et les retrouver à Valparaiso. Dans la mer des Indes, ce grand nombre d'îles qui s'élèvent à sa surface, et qui forment des archipels assez continus, ont sans doute facilité aux Poissons le passage des côtes d'une île vers les côtes d'une autre île. Je trouve souvent la même espèce de l'archipel des Philippines dans celui des Nouvelles-Hébrides. Madagascar nourrit des espèces asiatiques, sans qu'on y observe ces espèces qui arrivent de l'Atlantique jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Cela me frappe d'autant plus que beaucoup d'Oiseaux de Madagascar sont africains, et que l'on y retrouve même le Crocodile du Nil. L'île de France et l'île Bourbon, tout isolées qu'elles sont, ont une ichthyologie tout-à-fait indienne. Un très grand nombre d'espèces sont communes à Maurice, à la côte Malabar et à la mer Rouge.

Je ferai cependant remarquer que je n'ai jamais observé des espèces de cette dernière mer communes à la Méditerranée. Je crois que si cela a été avancé par quelques naturalistes, c'est que les voyageurs n'avaient pas distingué avec assez d'exactitude les individus pris à Suez de ceux qu'ils s'étaient procurés à Alexandrie; ou bien encore qu'un examen trop superficiel ne leur avait pas sait discerner les dissérences spécifiques existant entre les espèces voisines des deux mers.

J'ai observé avec le plus grand soin, dans le but de vérifier la communauté des espèces dans les deux mers, les nombreuses collections que j'ai étudiées, soit à Paris, soit à Berlin. Cette différence entre les espèces de Poissons des deux mers me paralt d'autant plus frappante qu'elle n'existe pas dans la classe des Mollusques. J'ai déjà cité dans le Bulletin de la Société philomatique que M. Lefebvre, ingénieur civil d'une grande exactitude, a rapporté de Tor, au pied du Sinal, dix-huit espèces de Mollusques communes dans la Méditerranée. Tels soat le Dolium olearium, le Cassidaria echinophora, etc.

Je trouve que les Gades sont beaucoup plus abondants dans les mers circumpolaires des deux hémisphères qu'entre les tropiques, où il n'existe plus que des sormes éloignées de celles de nos Morues ou de nos Limbes. A cause de la température peu élevée que les Poissons peuvent trouver en s'enfonçant plus ou moins dans les différentes couches de l'Océan, je ne trouve pas qu'il y ait, comme pour les plantes et pour quelques animaux, des formes que l'on pourrait dire équatoriales. Cependant je pourrais signaler les Scares comme des Poissons plus essentiellement intertropicaux que les autres. J'en dirais presque autant de la Bonite ou des Coryphènes; mais comme ces espèces entrent facilement dans la Méditerranée, ou qu'elles se montrent quelquefois aussi dans le golfe de Gascogne, on ne peut pas véritablement dire que la latitude sous laquelle vivent ces Poissons ait des limites rigoureuses et déterminées. Il y a à faire une autre remarque : c'est qu'on ne rencontre pas en mer, à quelque latitude que ce soit, une seule grande épave qui n'ait autour d'elle un assez grand nombre de Poissons qui vivent souvent sur des côtes très éloignées. Le mouvement et le sillage du navire excitent presque toujours un assez grand nombre de petits Poissons à quitter momentanément la côte; ils suivent le navire quelquesois à une distance de 3 à 400 lieues. Il y a même des individus qui vont beaucoup plus loin; c'est le cas de rappeler que l'on a pris dans la Tamise de petits Chætodons, qui n'avaient point quitté le sillage depuis les côtes de la Jamaïque. On a observé aussi à Portsmouth des Pilotes (Scomber ductor) qui avaient

suivi un navire depuis Alexandriano On a fait des observations semblaseille sur des espèces venues de E

Ces observations nous condui des habitudes migratoriales d De même que les Oiseaux se n gulièrement, à certaines époques se transporter d'un climat dans a même aussi certaines espèces d paraissent avoir l'instinct de ces périodiques. Il paraît que les Th des profondeurs du grand bassin tique pour entrer dans la Médit s'approcher, en suivant une rents à nue, des différentes côtes de cette me visitent aussi d'autres parages un/h L'homme en a tiré un grand put put pêche si productive de ces Points; th cependant il faut bien avouer que wish observations reproduites sur ce sit à presque tous les ouvrages d'histeit ti relle ont été faites légèrement le n'ont pas été siffisamment discutés, et li a souvent très mal expliqué l'aggetiti bandes nombreuses de Poissons sur tal tel rivage. L'on attribuait au Maquette habitudes peu sédentaires; il est à l qu'autrefois les Maquereaux ne per sur nos marchés que vers la fin d'ani de dans le mois de mai. Il me naralt de que les usages de la pêche ont chant, si à cause de l'inobservation des rè qu'on laisse tomber en désuétude, al att d'autres raisons que je ne connais milita Mais aujourd'hui nos marchés sent m de Maquereaux pendant toute l'annie l'i vu sur les marchés des ports de la lin quantité considérable de petits Maque qui n'avaient pas plus de 12 à 15 m tres de longueur, et que l'on manuel l' à cause de leur délicateuse et de leur pai tesse. Cela prouve donc que le la fraye dans la Manche, qu'il y séjouss po dant toute l'année. Je ne crois pas mi qu'il soit d'une sage économie pelitique laisser détruire ce Poisson avant que luisdividus n'aient pris toute leur cuisme, peut-être même de laisser poursuivse l'épèce pendant toute l'année.

Qui n'a été ému d'admiration en listé l'histoire des voyages merveilleux de hants innombrables de Harengs? Il est publipour rétablir la vérité, de détraire en

greables romans. Ce Poisson vit tout simdernemt dans les profondeurs de l'Ocean ptentrional. L'espèce remplit les diffénts Dassins de la Manche, et ne dépasse is les pointes avancées de la Bretagne. nelques individus isolés sont pris de mps a autre à La Rochelle : on n'en renplus au-delà. Le besoin de frayer fait of tir le Hareng des ablmes, et le pousse ers la côte pendant l'été, afin que la chaeur bienfaisante de cette saison vivide plus promptement la ponte et fasse éclore les uufs. On conçoit, des lors, que les apparides Harengs des mers septentrionales lient lieu pendant le mois de juillet sur les tôtes de Suède et de Norvege , ou dans les lles septentrionales de l'Irlande et de l'É-Cosse; que ce même Poisson n'apparaisse Sur les côtes de l'Allemagne et de la Hollande Que dans les mois d'août et de septembre . et que ce soit plus tard qu'on le pêche sur nos côtes un peu moins septentrionales. Si l'on peut prendre, vers l'arrière-saison, des rideaux encore nombreux, il faut remarquer que les Harengs sont vides, c'est-à-dire qu'ils ont frayé. C'est d'ailleurs un instinct commun chez les Poissons de se réunir en troupes, qui deviennent presque innombrables dans les espèces d'une grande fécondité. On peut à peine compter le nombre de millions d'individus détruits tous les ans dans l'espèce du Hareng, de la Sardine, de l'Anchois. On estime à plus de quarante millions le nombre de Morues que l'homme tire tous les ans du fond des mers. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'espèce s'étend toujours un peu loin des centres où les individus se tiennent en bandes si nombreuses; mais alors, dans ces points extrêmes , les individus de l'espèce y vivent isoles : ce sont , en quelque sorte , des êtres aventureux qui s'éloignent de la mère patrie. Ainsi, dans la Manche, on pêche des individus de l'espèce de Morue, qui, au cap Nord, se réunit en légions innombrables; mais, dans nos mers, ces individus sont toujours isolés ; ils ne pourraient pas être l'objet de ce qu'on appelle une grande pêche. Ce n'est pas seulement dans les latitudes élevées que des espèces vivent réunies en aussi grand nombre. Le bassin de l'Atlantique fournirait sur plusieurs autres points des péches abondantes, et je crois même

profitables. Les Espagnols portaient autrefois, des Canaries à la Havane, des cargaisons de Scares, ou, comme ils le disaient, de Viejas, qui y étaient fort estimées. Pourquoi ce Poisson ne ferait-il pas le voyage de cet archipel dans nos ports de France? Je ne comprends pas encore pourquoi l'on n'a pas cherché à rompre la monotonie des habitudes commerciales, et que la Morue soit le seul Poisson que les Européens aillent chercher sur les côtes froides et brumeuses de Terre-Neuve. Ces réflexions me conduisent à en présenter d'autres, qui me paraissent trouver ici naturellement leur place. Je veux parler de la possibilité de transporter des espèces de Poissons d'un lieu dans un autre. de les acclimater avec sacilité. Sans remonter jusqu'aux Romains qui ont introduit la Carpe en Italie, d'où elle s'est répandue dans toute l'Europe, et qui, pour satisfaire au luxe effréné de leur table, ont su faire vivre dans la mer Tyrrhénienne le Scare amené de la mer Érythrée, il faut observer que nous avons fait, dans nos temps modernes, des essais fructueux de transplantation de Poissons. La Carpe et le Brochet n'ont été introduits que sort tard en Angleterre. et seulement sous le règne de Henri VIII: avant cette époque on tirait de France ces espèces. Une Carpe de la Saone figurait dans les plus grands repas; elle était beaucoup plus recherchée que ne le sont aujourd'hui chez nous les Carpes dites du Rhin. En Danemark et en Suède, Bloch nous a conservé la date de l'introduction de diverses espèces de Poissons, même jusqu'aux petites Loches. La sagesse des vues économiques de Frédéric-le-Grand lui avait fait tenter avec succès l'introduction de plusieurs grandes espèces de Poissons dans les eaux de la Sprée et du Havel. Un prêtre de Grenoble a réussi , vers 1770, à peupler plusieurs lacs du département de l'Isère des belles Truites des lacs de Genève et du Bourget. Si des essais étaient convenablement dirigés dans ces eaux si peu peuplées de notre pays, nul doute que l'on augmenterait les moyens de subsistance.

Le séjour des Poissons fait que les habitudes individuelles de chaque espèce nous échappent presque entièrement. Cependant ce que nous en connaissons, même en le dégageant du merveilleux dont les pêcheurs aiment à orner leurs récits, est encore asses piquant pour nous faire croire qu'elles sont beaucoup plus variées qu'on ne le sait. J'ai déjà cité quelques exemples d'instinct fort curieux, soit pour la propagation et la conservation de l'espèce, soit dans la manière de prendre la nourriture. Il est certain que quelques espèces s'associent entre elles; tel est le Pilote, auquel les matelots ont donné ce nom parce qu'il semble conduire ou diriger le Requin. On voit nager avec sécurité ce petit Poisson auprès d'un être aussi vorace, sans que celui-ci soit jamais tenté de se jeter dessus.

Ce que nous venons de rapporter prouve que la nature n'a pas privé toutes les espèces de Poissons des facultés de l'instinct, ce rêve inné de l'intelligence, qui se réveille dans les animaux à des époques fixes et éloignées les unes des autres, et dont la nature nous fait voir les plus admirables effets dans la classe des Oiseaux on dans celle des Insectes. Les habitudes d'un grand nombre d'espèces sont en général sédentaires. Tout le monde sait que les pêcheurs vont à la recherche de telle Truite dont ils connaissent la retraite, ou de tel autre poisson qui séjourne dans un canton déterminé pour eux du lac ou du fleuve. J'ai déjà remarqué que les Poissons qui ont la caudale fourchue sont ceux qui nagent avec la plus grande rapidité. Ce sont les chocs alternatiss que la contraction des muscles de l'épine produit sur l'eau, qui déterminent les mouvements qui font avancer le Poisson. Quand on observe l'animal tranquille au milieu de son élément, on voit que sa pesanteur spécifique est, à bien peu de chose près, égale à celle de l'cau. Aussi les mouvements imperceptibles des nageoires paires le font reculer, s'élever ou s'abaisser. La direction et la hauteur des apophyses épineuses des vertébres expliquent pourquoi le plan de la caudale d'un Poisson est toujours vertical. Ce caractère distingue ces animaux des Cétacés: l'on sait que ces Mammifères ont toujours la nageoire de la queue horizontale.

Je viens de faire connaître dans ce long exposé les principaux traits de l'organisation des Poissons. Il me reste à dire quelques mots des essais de classification d'un nombre si considérable d'espèces toutes voisines les unes des autres, et où les éléments

qui fournissent les caractères génériques en spécifiques sont si nombreux et si variables. Pierre Artedi, compatriote et ami de Limi, est le premier auteur systématique qui al imaginé une classification ichthyologique. posa les bases de son travail important dans son Philosophia ichthyologica, en décirant toutes les parties intérieures et extérieures des Poissons avec un soin bien remarquelle pour cette époque, et qui montre la grande sagacité du fondateur de l'ichthyologie mederne. Les descriptions des soixante-dout espèces qu'il a données dans son Species, en suivant la terminologie établie dans sea Philosophia, sont des modèles de détail et de clarté. Il n'admit, dans le Synonymis piscium, que deux cent-quatre-vingt-onn espèces de Poissons, et il rangea sous chaque espèce, avec une grande érudition, tous les articles des auteurs qui l'avaient pricédé. Artédi y plaça même les noms grets et latins, mais les prit dans Rondelet, sa lieu de déterminer cette synonymie anciesse d'après ses propres recherches. Connaissat un si petit nombre d'espèces, il fixa, das son Genera piscium, des caractères positifs et tranchés ; il remarqua l'importance de la membrane branchiale, et inscrivit aversia le nombre de ses rayons. Il insista sur la position relative des nageoires, sur leur sombre, sur les parties de la bouche qui perient les dents, sur la conformation des éculles, sur les parties internes, en signalant le diférentes complications de l'estomac et les appendices pyloriques. Ses genres sont a bien constitues, qu'ils ont du tous être conservés. Malheureusement, Artédi n'avail pas encore l'idée de la composition des lamilles naturelles, de sorte que les gente qu'il avait fondés d'après un traval et conduit aux principes de sa méthode ferent réunis par des caractères purement atilciels, et qui n'étaient pas tirés de la comperaison d'organes semblables. Les deux primiers, les Malacoptérygiens et les Acethopterygiens, sont formés d'après la nature plus ou moins rigide des rayons. Le urisième, celui des Branchiostéges, repost # une idée fausse qu'il s'était faite de la me brane branchiale. Enfin le quatrieme, chi des Chondroptérygiens, est fondé sur la 🖝 sistance du squelette. Cette division # quatro ordres a servi de base aux premis

mavaux de Gronovius, qui se contenta d'ajenter quelques genres à ceux de son prédéegmeur; mais, dans un second ouvrage, le Zeophilatium, Gronovius abandonna les divisions d'après la nature des rayons, et disisa d'après la position des ventrales, en admettant trois ordres principaux, toujours Les Chondroptérygiens et les Branchiostéges. et en réunissant les genres des deux premiers ordres sous le nom de Branchiales, Catte classification, purement artificielle, deune lieu à des rapprochements contraires à toutes les affinités. Ainsi l'on voit les Musines et les Gymnotes associés aux Syngnathes et aux Ostracions; les Balistes, séparés de ces derniers, sont à côté des Cycloptères; in Gonorbynques et les Cobitis, loin des Cytains , sont réunis aux Uranoscopes et aux maroies. Linné, qui concevait l'admirable 🏙 Can Systema naturæ, pensée qui, à **de seule, est une** œuvre de génie, y a placé les Poissens, mais sans profiter compléteient des travaux de ses prédécesseurs. On 🗪 🕶 🗷 ne voulut pas citer Klein. Il né**ne la plupa**rt des nouveaux genres étab per Gronovius; mais ce grand homme Francis pas moins à l'ichthyologie un grice immense, et devint sur cette classe Tanimaux, comme sur toutes les autres de in melegie, une immense autorité, par la **leision de ses** caractères, par sa terminoesse st commode, par sa nomenclature **maire, qui of**irent à la mémoire les moyens 🌦 🗪 retrouver dans l'immensité des êtres. Ale seconde édition, il eut le grand mérite de demer le nombre des rayons des nageoiman, guide si utile pour se retrouver dans le and mombre des descriptions confuses et amplètes dont les livres sont remplis. Il fesa pas s'écarter d'abord des traces d'Aril : mais dans la dixième édition, il fit ieurs changements, se créa une méthode Athyologique nouvelle, adoptant les idées Brisson sur les Cétacés, qu'Artédi ran-B parmi les Poissons; il fit mieux que maturaliste français. Au lieu de les conr en une classe à part, il les a réunis mile des Mammifères. Il no fut pas aussi inces en transportant les Chondroptéryns dans la classe des Reptiles. Il augmta même cette confusion en y associant, sa douzième édition, tous les Bran-Mestéges d'Artédi, et même quelques uns

des Malacoptérygiens de ce grand ichthyologiste, tels que les Syngnathes. Adoptant une partie des idées de Gronovius sur l'importance de la position des ventrales, se les appropriant même par l'illusion que son admirable terminologie savait donner aux emprunts qu'il faisait aux autres, il divisa ses Poissons en apodes, jugulaires, thoraciques. abdominaux, après avoir placé dans ses Amphibia nantes plusieurs genres qui auraient mieux trouvé leur place parmi l'un de ces ordres. Linné ne voyait que la grande facilité de reconnaître les êtres par leur nom, de pouvoir en parler, en introduisant cette nomenclature dans le langage de l'histoire naturelle. L'étude de l'Ichthyologie de Linné est une de celles qui prouvent le plus clairement que ce grand homme ne cherchait nullement à constituer les familles na-

Pennant, adoptant les divisions de Linné, eut le mérite de remettre dans la classe des Poissons les Amphibia nantes, mais il gâta son travail en replaçant ainsi parmi les Poissons les Cétacés. Bloch adopta la méthode de Pennant dans sa grande Ichthyologie; puis il imagina, sur la fin de sa vie, une méthode artificielle fondée sur le nombre des nageoires, qui donna lieu aux rapprochements les plus étranges. Il poussa même la bizarrerie des rapprochements jusqu'à se servir des affinités que lui offrait la disposition de certaines couleurs. Son ouvrage est la critique la plus complète des méthodes artificielles.

N'avant pas la prétention de transcrire ici l'Histoire de l'Ichthyologie faite par M. Cuvier. je parle après Bloch des travaux de M. de Lacépède. Cet illustre naturaliste, écrivain élégant, prit pour base de sa distribution générale celle de Pennant, en intercalant entre les subdivisions de Linné celle qui peut être fondée sur la présence ou l'absence des opercules et des rayons branchiostéges. La méthode de M. de Lacépède a encore le défaut de toutes celles qui sont artificielles. Il y a d'ailleurs dans son travail un autre défaut, c'est que les caractères assignés aux classes n'existent pas toujours dans les Pofisons qui y sont rangés; c'est une remarque curieuse à faire dans l'étude de la marche des travaux de l'esprit humain, que la fréquence de ce défaut dans les travaux

des paturalistes, où l'exactitude est en quelque sorte le premier, je n'hésite pas même à dire le seul mérite. Pour quiconque se persuade que nos recherches, que nos études n'ont d'autre but que de lire les expériences toutes faites que la nature livre à nos méditations, il est bien évident que l'exactitude dans l'observation et dans la description qui nous les transmet est le premier devoir; sans elle nous ne pouvons espérer d'arriver à une seule proposition générale fondée et digne de prendre rang dans la science. Il résulta de cette faute de M. de Lacépède que sa méthode dut être modifiée. M. Cuvier reprit les travaux ichthyologiques dans les deux éditions de son ouvrage intitulé Règne animal. Ayant à sa disposition une grande collection qui lui permit d'étudier en quelque sorte à fond l'organisation de toutes les espèces, il vit que l'importance donnée par Linné et admise par Pennant et Lacépède sur la position des nageoirés ventrales, n'était pas à beaucoup près aussi grande que ces naturalistes l'avaient compris. Il tint compte, comme M. de Lacépède l'avait sait, comme Bloch l'avait essayé, de la forme et de la variabilité des épincs ou des dentelures de l'appareil operculaire; puis il eut le grand mérite d'introduire dans la diagnose des genres les nombreux caractères que pouvait lui sournir la dentition si variée des Poissons. Il porta, par conséquent, son attention sur la structure des mâchoires. Cette étude le conduisit à remarquer que les os maxillaires manquent dans les Raies et dans les Squales, et que ces os rudimentaires sont unis aux palatins dans l'Esturgeon, et comme il observait que les Poissons qui lui offraient ce caractère remarquable en avaient un autre d'une grande importance, celui d'avoir le squelette cartilagineux, il conçut l'idée d'adopter ce que ses illustres prédécesseurs avaient fait, tout en prenant pour base de sa classification un autre point de départ; il divisa la classe des Poissons en deux grandes subdivisions ou en deux sous-classes, celle des Poissons cartilagineux et celle des Poissons osseux, ou, comme il le dit, des Poissons proprement dits. Les cartilagineux furent subdivisés en Chondroptérygiens à branchies libres et en Chondroptérygiens à branchies fixes; le second ordre

comprend les Raies et les Squales on la Plagiostomes de M. Duméril, les Lampreiss et les Myxines ou les Cyclostomes du même naturaliste. Les Chondroptérygiens à lanchies libres comprennent les Esturgues. les Polyodons et les Chimères. Partant tonjours de la disposition des macheires, M. Cuvier a divisé les Poissons ossess en ceux qui ont les mâchoires libres et conplètes, et en ceux qui commencent à svir des machoires plus imparfaites parce que le maxillaire est soudé à l'intermaxillaire, et parce que l'arcade palatine, s'engresset par suture avec le crâne, n'a plus cette mobilité que lui donne le jeu des mâchoires libres et complètes des autres Poisses. Il a formé un ordre des Poissons à madeires ainsi soudées en lui donnant le sen de Plectognathes. Puis, parmi les Poisson qui lui restaient et qui sont de beaucoup la plus nombreux, il a de suite séparé les espèces qui ont des branchies en houppes de il en a formé l'ordre des Lophobrasches. Il ne lui restait plus que tous les Poisses osseux à mâchoires libres et complètes. Ces alors qu'il est revenu aux idées d'Artif sur la nature des rayons simples on articelés, et aux idées de Linné sur la pesition des nageoires ventrales ou sur leur absence. C'est alors qu'il a formé un ordre des les thoptérygiens, puis un second grant de Malacoptérygiens qu'il a divisé es trois ordres appelés Malacoptérygiens abdeninaux, jugulaires et apodes. Les eries ainsi établis furent ensuite subdivisés es familles dont les caractères ont été foots sur des organes différents. Pour lui, les Pacoïdes et les subdivisions de cette grants famille ont été composés avec les genres qui ont des dents au palais et des appendices cœcaux. Les Sciénoïdes diffèrent de cest-d parce qu'ils ont le palais lisse ; ils diffent des Sparoides parce que l'ethmoide selle donne à l'extrémité du museau une dispesition caverneuse notable. Ces deux famille des Sciénoides et des Sparoides cot del appendices au cœcum. Les Labroides mitquent de cœcums en même temps qu'ils est le palais lisse. Quelques autres caractiss sont venus en aide pour former d'actus familles non moins naturelles : telle est call des Scombéroldes avec leurs fausses pinnels tels sont les Pharyngiens labyrinthiforms,

avec Teurs appendices aux branchies; les Pectorales pédiculées, dent les nageoires sont portees sur une sorte de petit bras , et plusieurs autres familles dont les caractères sont Lires de quelque disposition notable des pageoires ou de quelque autre organe rema romable. L'ordre des Malacoptérygiens and aux comprend les Cyprinoides, dont le bord de la bouche est formé par l'intermuillaire tout entier; les Siluroides, qui min quent de sous-opercule; les Salmones les Clupées, où l'intermaxillaire entre dans position de l'arcade de la mâchoire le lope rieure. Ils ont entre eux cette différence les premiers ont une adipeuse, et que autres en sont dépourrus. Les Malacop-Riens subbrachiens comprennent les es et les Pleuronectes avec quelques tes qui y ont été associés; les Apodes respondent pour la plus grande partie au nre Murène de Linné, quelques genres Ont été associés. Lorsque l'on étudie les avaux ichthyologiques de M. Cuvier, on It frappé de la justesse de ses vuen, de la erspicacité et en même temps du sentiment les juste des rapports naturels qui existent Intre les êtres. Il les tenait de l'activité de on génie et de la constance de son travail. On voit en effet qu'il a examiné et étudié Par Iui-même le plus grand nombre des animaux dont il parle; que les familles qui ont été établies après une étude suffisante iont parfaitement naturelles. Il est le modèle à suivre, soit pour ses recherches ultétieures en ichthyologie, soit pour les printipes à en tirer, et qu'on appliquera avec lacifité et sureté dans quelque autre classe d'animaux que ce soit.

Mais sa méthode ichthyologique telle qu'elle est ne peut être considérée encore que comme une ébauche qu'il aurait probablement perfectionnée si la nature lui avait laissé le bonheur de finir l'Ichthyologie qu'il avait commencée. Outre ces études de détail qui ont manqué à M. Cuvier , il faut dire aussi qu'il n'a pas eu la force d'effacer complétement les impressions que les études de sa première jeunesse lui avaient laissées. Il me paraît étonnant que, lorsqu'il reconnaît l'insuffisance et le peu de valeur des caractères tirés de la position des ventrales, quand il s'agit des Percoldes et des Scompéroides, il redonne à ces nageoires

l'importance d'un caractère d'ordre pour associer, par exemple, à une famille naturelle, celle des Apodes, des poissons privés de ventrales, mais qui, malgré l'absence de ce caractère, n'ont aucune affinité avec les espèces d'une famille qui serait parfaitement paturelle sans ces faux rapprochements. Quoiqu'il ait divisé en deux groupes ses Chondroptérygiens, il n'en est pas moins yrai que les Esturgeons ne sont pas bien placés à côté des Raies et des Squales. Les défauts de cette méthode ont frappé les naturalistes qui avaient à l'appliquer. M. Agassiz a été l'un des zoologistes qui ont saisi avec le plus de sagacité les affinités de certains Chondroptérygiens avec des Poissons placés assez loin d'eux dans le règne animal. Il ne faut pas croire toutefois que plusieurs des affinités indiquées par M. Agassiz n'aient pas frappé l'esprit clairvoyant de notre grand et illustre maltre. Mais comme M. Cuvier n'entravait point la liberté de ses travaux pan des idées d'une théorie préconcue; qu'il ne prétendait pas établir une série continue, une échelle des êtres; qu'il plaçait par conséquent l'énumération des familles à la suite les unes des autres, parce qu'il est impossible de les présenter dans un livre autrement qu'en une série, il ne faut pas toujours conclure, de la distance qui sépare les deux groupes, que M. Cuvier n'ait pas compris les rapports qui les lient entre oux, ou les affinités qui les rattacheraient en même temps à plusieurs autres. M. Agassiz a subi plus que tont autre les difficultés à cause des sérieuses études qu'il a faites des Poissons fossiles, dont un si grand nombre d'espèces perdues appartiennent à ce groupe naturel qu'il a appelé les Ganoides. Mais en les établissant d'après les considérations de la nature des écailles, il a donné tout de suite beaucoup trop d'importance à la Valeur des caractères que pouvaient fournir ces organes dans la classe entière des Poissons; et, en devenant trop exclusif, il a introduit les éléments d'une méthode artificielle, en voulant réformer les groupes qui, avec juste raison, ne lui paraissaient pas assez naturels. Ces idées ont été admises avec empressement par M. Muller, de Berlin : ce savent anatomiste a fait des recherches fort importantes sur l'organisation de plusieurs groupes, mais je ne crois pas qu'il

se soit suffisamment préservé du danger que M. Agassiz n'a pas su éviter,

Je n'ose, dans ce moment, m'étendre davantage sur ce sujet, parce que je sais que mon savant et illustre ami prépare la publication d'une nouvelle méthode ichthyologique. En Angleterre, M. Richard Owen a adopté les idées de notre célèbre confrère de Berlin; il a publié l'analyse de sa méthode dans le Recueil des Leçons d'anatomie comparée, qu'il donne dans le collége royal des chirurgiens de Londres. Il divise les Poissons en ordres et en sous-ordres, qui répondent pour le plus grand nombre, les Ganoïdes et les Lépidosirènes exceptés, à ceux de M. Cuvier. Les deux qui font exception, et surtout les Lépidosirènes, ont été découverts et étudiés depuis la mort de M. Cuvier; il y a eu seulement quelques changements dans les noms. Le reproche que l'on peut saire à cette méthode, et dont celle de M. Cuvier n'était pas exempte, c'est de composer des ordres qui embrassent un trop grand nombre de Poissons. Je prends par exemple ses Malacoptéries, qui sont les Physostomes de M. Muller; ce savant les appelle ainsi, parce qu'ils ont une vessie aérienne et un caval pneumatique : que feront-ils alors des Orestias, qui n'ont point de vessie aérienne du tout? Les Pharyngognathes ont une vessie aérienne sans canal, et il place dans un premier sousordre les Scombrésoces; or, l'une des espèces de ce genre n'a pas de vessie. Je vois faire un sous-ordre apode des Ophidiens; pourquoi donc les éloigner des Blennies et des Zoarcés? Je trouve le Rémora placé dans la famille des Gobies; l'affinité de ces genres est difficile à saisir. Je crois que la classe des Poissons est extrêmement difficile à subdiviser, surtout en ordres aussi considérables, parce qu'elle est extrêmement naturelle, qu'elle ne peut pes être divisée en deux sous-classes, qu'elle forme un seul tout, composé d'un assez grand nombre de petites familles naturelles. Je ne vois que trois grandes modifications de l'appareil respiratoire, je ne crois done qu'à trois ordres dans cette classe. Je crois que les caractères fournis par ces organes d'une haute importance doivent dominer tous les autres. Que l'on me pardonne ici de ne pas présenter l'ensemble de mes idées sur les subdivisions que je proposeral des Poissons; mais, ainsi q vons aunoncé en commençant Ichthyologie, ce travail ne se dans le dernier volume de m qui ne tardera pas à paraltre néreux secours que j'ai reg lègue et ami M. Duméril, qui mettre à ma disposition hi muséum et me permettre d'forts que je ne cesse de faire cette œuvre.

On a encore appliqué vi nom de Poisson, accompagn épithète, à une foule d'espi nous nous contenterons de d nominations les plus communa a appelé:

Poisson anteroponorpus, \$
le Dugong;

POISSON ECEUP, le Lamantie POISSON CEURURGIEN, quelque POISSON COFFRE, les Ostracis POISSON DE DIEU, la Tortue! ret et les grosses Tortues de a POISSON BORÉ, le Cyprin de l'POISSON FERRE, le Lamantie POISSON FLEUR, diverses Acti

Poisson monocenos, le Nari liste:

POISSON PLAT, les Pleuroned Poisson sacré, l'Anthias; Poisson souffleur, des Cach phins;

POISSON TREBBLEUR, la Tory
POISSON VOLANT, les Exocus
POITÆA (nom propre). su
de la famille des Légumines
cées, tribu des Lotées-Galégés
Ventenat (Choix, t. 36; Di
263). Arbrisseaux de Saint-De
Légumineusss.

POITRINE. ANAT.— Voy. 1
POIVRE. BOT. PR.—Fruit d
On a encore donné ce nom à
nes qui, par leur saveur aroun
lante, rappellent celle du Poive
Ainsi l'on a appelé:

Poivaz d'Araique, les grains

Poivar d'Antaique, le Schim Poivar d'EAU, le Polygonum GUIRÉE, les Piments à saveur

MURAILLE, le Sedum acre;

NEGRES, le Fagora Guianensis;
DEUE, les Cubèbes, etc.

(nom propre). Bot. PH. —Genre sc Combrétacées, tribu des Terbli par Commerson(ex Thouars. 28). Arbrisseaux des régions lobe. Voy. Combrétacées.

TE. BOT. PH. — Nom vulgaire

(dédié à Poivre, gouverneur ance et de Bourbon au siècle ря. — Linné avait établi sous per (Poivrier) un genre de angeait dans la Diandrie trisystème. Ce genre sut adopté proposé l'immortel Suédois, enera, p. 405) le classa à la ille des Orties parmi ses Gomais déjà cet illustre botaniste si ce groupe générique ne de-Exbdivisé. Or cette subdivision ans ces dernières années par aux importants dont les Poi-🖚 🖚 é ont été l'objet. Ruiz et Pa-Peruv.) avaient séparé en un , sous le nom de Pépéromie, riers herbaces pourvus d'un ■ Ple. Plus tard , L.-C. Richard Bes Piper la famille des Piperad'abord réduite au seul genre empruntait son nom. Tout rée, dans le Genera de M. Endlivoyons formée uniquement des enre Zippelia, čtabli par ' Bour une plante de Java, et à enres sont ajoutés avec doute les 3-udic. et Ollonia, Spreng. Cepen-Caudichaud avait divisé les Poi-Peperomia, Dugagelia et Piper, avait ajouté le nouveau genre Miquel, dans ses importantes les Pipéracées, fut conduit à eaucoup plus loin cette division. dans ses Commentarii phytogra-Col., 1838-1810), il admit comme Par les Poivriers connus les genres 🗬 , Muldera , Piper, Macropiper, Po-Arthanthe, Micropiper, Pepero-Zippelia et Serronia. Plus tard (Diar.

Inst. reg. Nederl., 1842), il ajouta à ces genres les Tildenia, Erasmia et Acrocarpidium. Enfin, dans son Systema Piperacearum (in-8° de 575 pag., Rotterdam, 1843), il est arrivé à une division en 20 genres, dont on trouve le tableau à l'article Pipénacees. Nous terminerons ce résumé historique, qui nous a semblé indispensable, en faisant remarquer que M. Kunth, dans un travail important sur les Pipéracées (Bemerkungen über die Familie der Piperaceen, Linnæa, tom. XIII, 1839), a proposé aussi quelques nouveaux genres, qui rentrent dans certains de ceux déjà établis par M. Miquel, et dont il n'avait pas connaissance.

Le mot Poivrier se trouve donc correspondre aujourd'hui non plus à un genre unique, mais à une nombreuse série de genres, parmi lesquels plusieurs renferment des plantes d'un haut intérêt. Comme ces groupes génériques, de création toute récente, n'ont pu être déjà traités dans cet ouvrage, nous réunirons ici, dans un article général, et sous le titre commun de Poivaiens, l'histoire de ceux d'entre eux qui ont une importance réelle.

A. Peperomia, Ruiz et Pav. M. Miquel ne décrit pas moins de 190 espèces de ce genre. Ce sont des plantes herbacées, charnues ou succulentes, quelquefois sous-frutescentes, qui croissent en très grande abondance dans les forêts du Nouveau - Monde. tantôt sur la terre, tantôt sur les vieux troncs d'arbres et sur les roches humides. dont un petit nombre seulement se trouvent dans l'Inde, dans les ties de la Sonde et de l'Océanie. Leur tige est dressée ou rampante, rameuse; elle porte des rameaux et des scuilles alternes, opposées ou verticillées; ces feuilles sont ordinairement charnues et pétiolées, dépourvues de stipules. Leurs fleurs hermaphrodites forment des chatons denses ou laches, pédiculés, axillaires, terminaux ou oppositifoliés; elles se composent : d'une bractée peltée, munie d'un pédicule plus ou moins long; de deux étamines latérales, à anthère biloculaire; d'un pistil à ovaire sessile, ovoide ou oblong. quelquefois enfoncé par sa base dans des fossettes creusées à la surface du rachis. et surmonté d'un stigmate sessile, tombant, A ces seurs succède une baie sessile, dont le péricarpe est mince et presque sec. Quelques espèces de ce genre constituent des remèdes populaires en diverses parties de l'Amérique, et particulièrement au Pérou; mais aucune d'elles ne paraît avoir assez d'importance pour mériter de nous arrêter ici.

B. Pothomorphe, Miq. Ce genre se compose de 10 espèces sous-frutescentes, remarquables par leur port analogue à celui de certaines Aroldes, particulièrement des grands Pothos, d'où leur est venu leur nom générique. Ces plantes croissent surtout en Amérique, rarement dans les îles de France et Bourbon, sur les côtes d'Afrique, dans l'Asie méridionale et dans les lles de la Sonde: elles se trouvent dans les endroits humides et ombragés. Leur tige est droite, noueuse, pourvue d'un grand nombre de petites glandes translucides; leurs feuilles sont grandes, le plus souvent membraneuses, en cœur et peltées, portées sur des pétioles engatoants, ailés par suite de l'existence de stipules pétiolaires adnées. Leurs fleurs sont hermaphrodites, réunies sur un axe filiforme en chatons très denses, pédiculés et formant une sorte d'ombelle simple à l'extrémité de rameaux nés par un ou deux à l'aisselle des seuilles. Comme dans les genres suivants, qui appartiennent également à la tribu des Pipérées de Miq., leur pistil a plusieurs stigmates. A ces sleurs succèdent des baies très petites, obovées-trigones.-L'une des espèces les plus remarquables de ce genre est le Pothomorphe pellala Mig. (Piper pellalum Lin.), qui croft dans les lieux couverts des parties chaudes du Nouveau-Monde, sur le côté oriental. Sa tige, ligneuse inférieurement, herbacée supérieurement, se distingue par des nœuds un peu renslés, entourés, après la chute des seuilles, d'une large cicatrice circulaire; de l'aisselle de ses feuilles membraneuses, presque glabres, presque ovalesarrondies, aigués au sommet, en cœur à leur base, partent deux pédoncules inégaux, terminés chacun par trois chatons ou davantage. La racine de cette plante est âcre, diurétique, apéritive: en Amérique, on emploie sa décoction contre l'hydropisie; on la regarde aussi, de même que les feuilles de la plante, comme vulnéraire. - La racine d'une autre espèce du même genre, le Pothomorphe umbeliata Miq., est connue des Brésiliens sous le nom de Caspebs; elle est employée par eux comme sudorifique et stomachique. Il est fort à présus que les racines de plusieurs : du même genre sont confond dénomination commune de C

C. Macropiper, Miq. M. dans ce genre 6 espèces, tous lles de l'océan Pacifique. Ce a seaux droits, flexueux, mouse à seuilles alternes, portées s engainants, le plus souvent de l'existence de stipules pétit ces feuilles sont grandes et cas braneuses arrondies, en com tinerves; leurs fleurs sont de en chatons dont les mâles so taires, et dont les semelles! ment groupées sur un rames baies qui succèdent à ces tinctes les unes des autres, renversée, à quatre angles, L' remarquable de ce genre est methysticum Miq. (Piper meth qu'on trouve, soit spontant dans presque toutes les lles d fique, où il porte les min Cawa. Les habitants de cas la plus grande importance &4 en font l'objet des soins les in Le suc de sa racine mâchée suite avec la salive, mélangé d ou d'eau, donne, par la ferme boisson verdatre, presque 🌬 l'usage est journalier dans ; l'Océanie, et produit des esta Les riches et les grands la ha en grande quantité , tandis 🕳 l'étendent d'eau. L'usage mui liqueur amène dans tout le 4 d'irritation et de surexcitation les yeux rougissent; la penn s'exfolie, et finit par se comm ou bien le corps tombe dans s crépitude et d'émaciation el reste, cette boisson a une same repoussante que les matelots ( plus passionnés pour les liquem jamais pu se résoudre à en be thysticum Miq. est un arbust supérieurs herbacés, noueux. I glabres, flexueux ; à feuilles me ovales, élargies, presque attent dément en cœur à leur base, acuminées.



vica, Miq. Le Systema Piperaceazene la description de 46 espèces .\_ Ce sont des arbustes répandus ties intertropicales de l'Asie. de la Sonde, aux Philippines, # @-Guinée, où ils habitent les werts un peu montueux et hu-Exers d'entre eux jouent un rôle ans la médecine et l'éconoes des habitants de ces concultivés par eux depuis fort Bas m tige grimpante, noueuse. = s alternes, pétiolées, cordéesvales, ou oblongues, ou lancas ou membrancuses, disté-== r les pieds de sexe dissérent, e pied du bas vers le haut. · aues forment des chatons sitifoliés, dont les femelles Bes feuctiferes reuflés : les sont plus nombreux que aies sont pulpeuses, extrêsur un axe rentlé ; elles sont zes, obovées, anguleuses par E> ression réciproque, souvent entre elles, surmontées par ■ Ligmates, très aromatiques. de ce genre offrent assez evoir nous occuper quelques

Betle Mig. (Piper Betle Lin.). Talt être originaire des îles de ■ a culture l'a répandue dans Lies chaudes de l'Asie, ainsi les archipels voisins, et elle La sée dans tous ces lieux. Elle buste grimpant qui s'enracine auxquels if s'attache; ses ra-Liriés; ses seuilles membraneuement coriaces à l'état adulte, de points très fins, transluet un peu luisantes en dessus, deux côtés; les inférieures sont rdes-élargies, acuminées; plus Cont légèrement en cœur ou arbase, brièvement acuminées ou 1 7-9 nervures, les supérieures à ses chatons males sont longs . les courts, longuement pédonculés, les ou defléchis. Les seuilles du Bétel, lersqu'elles commencent à jaunir, This par vingt ou trente en paquets 'and journellement sur tous les marchés et dans les rues. Elles forment la base d'un masticatoire dont les Orientaux font constamment usage. Pour cela ils les mêlent à des fruits d'Arec et à de la Chaux. Ce mélange a pour esset de tempérer et de rendre supportable leur saveur, qui; sans cela, ne serait qu'àcre et désagréable. L'abus de cette substance, qui, primitivement, n'était usités que comme digestive, et pour exciter des organes énervés par l'ardeur de ces climats, a puissamment contribué à l'affaiblissement progressis et à l'abrutissement des Orientaux. Le Bétel porte dans l'Inde le nom de Siri daun.

- 2. Le Chavica Siriboa Mig. ( Piper Siriboa Lin.) est assez abondant dans les Moluques pour y remplacer l'espèce précédente, qui domine partout ailleurs. C'est encore un arbuste grimpant, mais à feuilles presque dépourvues de ponctuations translucides. luisantes en dessus, très légèrement verruqueuses à l'état adulte; à chatons pendants. Il grimpe très haut sur les arbres. Ce sont ses chatons qu'on emploie comme masticatoire en place des seuilles de Bétel. Ils se distinguent par une odeur pénétrante, par une saveur extrêmement vive, mais qui, néanmoins, n'est pas désagréable et ne brûle pas la bouche, surtout lorsqu'on y mêle une écorce aromatique. Cependant un usage prolongé de cette substance énergique amène fréquemment l'excoriation du palais, ou en rend la muqueuse comme calleuse, au point que le Bétel lui - même finit par paraître faible et dépourvu de saveur. Dans l'île de Ternate et dans celles des Moluques qui l'avoisinent, on ne mâche que le Siriboa; tandis qu'à Amboine et à Banda, son usage marche concurremment avec celui du Bétel.
- 3. Chavica officinarum Miq. (Piper longum Rumph.). C'est la principale d'entre les espèces qui produisent le Poivre long du commerce et des pharmacies. Cet arbuste existe à l'état spontané et cultivé dans les lles de la Sonde et aux Philippines. Sa tige, à peu près de la grosseur du pouce et noueuse, grimpe sur les arbres jusqu'à une grande hauteur; ses feuilles sont coriaces, marquées de ponctuations translucides très fines, plus pâles en dessus, glabres, les inférieures ovales en cœur, à trois-cinq nervures, les supérieures plus allongées, acuminécs; ses chatons femelles sont cylindriques,

courts, un peu rétrécis vers leur extrémité supérieure. En mûrissant, ces chatons rougissent et deviennent assez mous pour céder au doigt; à ce moment la pulpe de leurs baies est molle, rougeatre et de saveur douce, tandis que leurs graines sont àcres et brûlantes; au contraire, avant leur maturité, ils sont très acres. C'est dans ce dernier état qu'on les cueille pour les vendre et pour les préparer dans le but de les verser dans le commerce. Cette préparation consiste uniquement à les sécher au soleil, ce qui les durcit et leur donne la couleur cendrée qui distingue le Poivre long des pharmacies. Les Malais et les Javanais font grand usage de cette substance comme médicament. Ils emploient aussi au même titre l'écorce de cette même plante réduite en cendres. Le Poivre long qui nous vient du Bengale est produit par le Chavica Roxburghii Miq. (Piper longum Lin.), qui croît spontanément parmi les buissons, le long des rivières, dans cette partie de l'Inde, et qu'on y cultive aussi fréquemment. Les Indiens font encore un grand commerce des racines et du bas des tiges de cette espèce divisés en petits fragments et desséchés; ce médicament, nommé par eux Pappula moala, est chez eux d'un usage fréquent. Enfin il est encore des Poivres longs produit par le Chavica pecpuloides Miq. (Piper pupuloides Spreng.), par le Chavica chaba Miq., etc.

E. Cubeba, Mig. Ce genre, dont M. Miquei décrit quatorze espèces, se compose d'arbrisseaux ou de petits arbres grimpants qui croissent dans les Indes orientales, dans les îles de la Sonde, sur les côtes de l'Afrique australe; elles habitent les forêts, sans s'élever jamais beaucoup sur les montagnes. Leurs feuilles sont membraneuses ou coriaces, souvent différentes sur les pieds males et femelles. Leurs fleurs diorques forment des chatons opposés aux feuilles sur les nœuds des tiges, dont les mâles sont grêles et les femelles généralement plus épais et un peu courbés; elles ont deux à cinq étamines; un ovaire sessile, ovoïde, surmonté de trois à cinq stigmates sessiles, épais, courts, recourbés, et elles sont accompagnées de bractées peltées, persistantes. Les baies ont leur partie inférieure rétrécie et allongée en une sorte de pédicule; de là le nom vulgaire de Poivre à queue qu'elles portent dans l'espèce officinale.

1. Cette espèce importante est le Calai officinalis Miq. (Piper Cubeba Lin. M. ... croit spontanément dans le district de la tam, à Java, et dans une île voisine grippe le nom de Nussa-Kambangan. Elle finne diverses parties de l'île de Java l'eliste cultures importantes. C'est un arhade al pant dont les feuilles sont glabres, les if rieures ovales, très faiblement acuali inégalement en cœur à leur base, les me rieures ovales-oblongues, plus petite, a rondies à la base; ses bractées sont his ses gaies sont globuleuses, rétrécies in rement en un pédicule plus long qu'i A l'état sec et telles qu'on les treuse les pharmacies, elles sont brunes, e couvertes d'une poussière grisatre. extérieurement d'en soncements dess de la pulpe et séparés par des ligness très régulièrement disposées en vingtat pentagones ou hexagones. Les plus de celles que le commerce transporte en rope ont 5 millimètres de diamètre sur pédicule long de 5 à 8 millimètre l quelques cas rares, on en voit qui and jusqu'à 1 centimètre de long. Les bis 🦸 ches du Cubèbe officinal constituents d'hui un des médicaments les plus enti dans presque toutes les parties da m En 1789, lorsque le commerce aux les était la propriété exclusive de la Canada hollandaise des Indes orientales, l'im tion en Europe de cette substance situa un an à 10,018 livres. En 1830, 🚓 🌬 élevée, pour l'Angleterre seulement à R. M. livres; or, pour se faire une idée casté la consommation qui s'en fait aujous la il faut songer que le commerce en trap des quantités proportionnellement traismi considérables dans la Chine, des l'alle aux États-Unis, etc. Ce n'est qui denis trente ans que le Cubèbe a pris en milità cette haute importance par suite in sel heureuse application au traitement ## fections urétrales. Depuis longteme l'une en était populaire dans l'Inde seus ett port; mais son heureuse efficacité dals connue ailleurs, même à Java d'eà i pe vient. On rapporte que ce fut un cali anglais qui fit connaître dans cette falle avantages de ce précieux médicament. de là la connaissance en arriva en Am vers 1816, et un ou deux ans plus uni 

| Buile volatile verte. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2.5  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Tile volatile jaune.  | _ | _ | _ |   |   | _ | _ |   | _ | 1.0  |
| Cabebia.              |   | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   |   | 4 5  |
| Ciero extractiva      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | A O  |
| - Consideration       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30   |
| The malla             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 %  |
| The do coding         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 A  |
| Pière végétale        |   |   |   |   |   | • |   |   |   | G5,0 |
|                       |   |   |   |   |   |   |   | - | - |      |

84.5 ces substances, celle qui a reçu le Cubébin a été regardée par la pluchimistes comme un corps parti-· Volatil, auguel ils ont assigné la for-CM Hir Oto. M. Berzelius semble en contraire, que c'est un simple 🗫 de résine et de chlorophylle; c'est rious qui paraît donner aux baies eurs propriétés médicinales. Les Dèbe, outre leur action spéciale mne tant d'importance, ont enpriétés assez analogues à celles des autres Poivres; leur odeur mais plus agréable que celle ir; elles sont regardées comme achique, comme un carminatif = \_ A Java, la culture du Cubèbe me, au reste, celle du Poivre avec une telle facilité, qu'elle à peu près aucun soin. On se ter un jeune pied ou une boul'un arbre ou d'un arbuste; la rde pas à végéter avec vigueur, 🛋 l'appui qu'on lui a ménagé, e des fruits en abondance.

Lin. (Mig). Les nombreux re-🛶 qu'a subis le genre primitif Linné l'ont réduit à environ 🖿 🗝 d'espèces. Ce sont des arbustes Warement de petits arbres, qui ntanément dans les Indes orienes lles de la Sonde, aux Philipune a été propagée par la culdehors de ses limites naturelles Amérique. Leurs seuilles sont Ciolées, le plus souvent coriaces, ves, rarement digitinerves, acde stipules tantôt pétiolaires atot oppositifoliées tombantes. unisexuelles ou hermaphroment des chatons oppositifoliés, le plus souvent pendants, filiformes, un peu làches; elles sont accompagnées de bractées coriaces, oblongues ou linéaires-allongées, presque entièrement adnées, avec la base, les bords et le sommet relevés, et disposées de telle sorte que chaque fleur semble ainsi enfermée dans un calicule quadrilobé; les deux étamines sont latérales, à filet très épais. Les baies sont sessiles, oblongues ou globuleuses, et elles renferment une graine de même forme qu'elles, à test membraneux ou épais et coriace. Parmi les espèces de ce genre, il en est une d'un haut intérêt:

1. Piper nigrum Lin., le Poivre noir ou Poivre ordinaire, plante spontanée dans les Indes orientales, surtout sur la côte de Malabar, probablement aussi dans les îles de la Sonde, mais que la culture a répandue dans toutes les parties chaudes de l'Asie, dans les îles de France et Bourbon, même en Amérique. C'est un arbuste qui grimpe et s'attache par des griffes aux arbres voisins: ses feuilles sont coriaces, glabres, marquées dans leur jeunesse de ponctuations translucides, pales et glaucescentes à leur face inférieure, roulées en dessous par leurs bords à l'état adulte; les inférieures arrondies-ovales, presque équilatérales, légèrement cordées ou en cœur à leur base; les supérieures plus allongées, le plus souvent inéquilatérales, acuminées. Ses chatons sont hermaphrodites ou femelles, filiformes, pendants, à fleurs écartées, brièvement pédiculés, plus courts que la feuille de l'aisselle de laquelle ils sortent. Les baies qu'ils donnent sont globuleuses, rouges à leur maturité. Ces baies, séchées, constituent le Poivre ordinaire, qui se consomme en si grande quantité comme condiment sur une grande portion de la surface du globe. Débarrassées de la pulpe et, par suite, réduites à la graine, elles forment le Poivre blanc des pharmacies. Tout le monde connaît l'odeur et la saveur piquante du Poivre. Mélé aux aliments en quantité modérée, il agit comme digestif et favorise l'action de l'estomac sur diverses matières alimentaires, qui, sans cela, seraient mai ou non digérées. On recommande principalement son usage dans les pays humides et aux personnes d'un tempérament lymphatique ou chargées d'embonpoint. Ses usages comme

substance médicinale sont plus restreints; néanmoins ses propriétés éminemment excitantes le font introduire dans un grand nombre de préparations diverses et le font aussi employer par lui-même, surtout à l'extérieur, dans le but de rétablir ou d'augmenter la tonicité des parties. Les habitants des contrées équatoriales en usent très fréquemment, soit en le mélant abondamment à leurs aliments, soit en en préparant des décoctions et des liqueurs fermentées. D'après l'analyse de Pelletier, le Poivre noir du commerce renserme : une substance particulière non alcaline, signalée d'abord par OErstedt en 1820, la pipérine; une huile concrète très acre, qui lui donne ses propriétés; une huile balsamique; une matière colorante gommeuse; une matière extractive; des acides gallique et tartrique; de l'amidon; de la bassorine; du ligneux, et une petite quantité de sels alcalins et tartreux. La culture du Poivre noir a pris graduelleune grande extension; aujourd'hui elle ne fournit pas moins de 50 millions de livres par an, dont un tiers est transporté en Europe. Cette culture est des plus faciles. comme nous l'avons déjà indiqué plus haut. Les pieds qui en sont l'objet donnent annuellement deux récoltes, et le produit de chacun d'eux peut s'élever à 15 livres par an. Ils portent du fruit des l'âge de trois ans et pendant neuf ou dix années. Ce fruit mûrit dans l'espace de quatre ou cinq mois; on le cueille dès qu'il a atteint sa maturité, et toute sa préparation consiste à le faire sécher sur des nattes pour le verser ensuite dans le commerce.

Les Poivriers ne peuvent guère être recherchés dans nos jardins qu'à cause de leur feuillage, leurs fleurs ne pouvant faire d'eux des plantes tant soit peu brillantes. Aussi n'en cultive-t-on que peu d'espèces, telles surtout que le Poivrier noir, le Chavique Bétel, le Macropiper ombellé et quelques autres. Toutes ces espèces sont de serre chaude et se multiplient par éclats, par boutures ou par graines. (P. D.)

POIVRIERS. sor. pg. — Synonyme de Pipéracées.

POIX. MIR. — On donnait anciennement le nom de Poix minérale au Bitume malthe, et celui de Poix de Judée au Bitume asphalte. Voy. MITUME. (DEL.) POLAKÈNE. Polakenium. 207. — Espèce de fruit sec et indéhiscent. Voyer FRUIT.

POLANISIA. BOT. PH. - Genre de la lamille des Capparidées, tribu des Cléonés, établi par Rafinesque (in Journ. Phys., t. XXXIX, 98), et dont les principaux caractéres sont : Calice à quatre solioles lanctelés. Corolle à quatre pétales insérés au food de torus, sessiles ou onguiculés, souvent bégaux. Étamines huit on plus; torus petit, hémisphérique; filets filiformes ou en musue au sommet, souvent inégaux; anthès biloculaires, à déhiscence longitudina Ovaire sessile ou stipité, à une seule les pluri-ovulce. Style filiforme, plus long que l'ovaire ou très court; stigmate obtes. Sique sessile ou stipitée, cylindrique et ettprimée, unilocalaire, bivalve, polysperme.

Les Polanisia sont des herbes annulles, frutescentes, souvent glanduleuses et viqueuses; à feuilles alternes, composés à trois à neuf folioles très entières en destis en scie; à fleurs terminales disposées en grappes. Ces plantes croissent principaleuses dans les régions boréales et tropicales de l'Amérique; on en rencontre aussi qui qui unes dans les parties chaudes de l'Aise.

De Candolle (Prodr., I. 242) cite et dick 9 espèces de ce genre qu'il répartit en dest sections ainsi nommées et caractérisés: a. Brachystyla: Style plus court que l'evaires. dianthera, chelidonii, angulata, explosit, graveolens, viscosa, dodecandra, felias; b. Stylaria: Style beaucoup plus long et l'ovaire (P. uniglandulosa).

POLARISATION. PHYS. — Voyez IN-

POLATOUCHE. Sciuropterus, Fr. Cr.
— Genre de Mammisères appartenant à la samille des Écureuils ou Sciuriens d'al.
Geoffroy, et à l'ordre des Rongeuss convores. Ils se sont remarquer, ainsi que tous les Écureuils, par leurs incisives très conprimées. Ils ont cinq molaires en hout, et plutôt quatre, avec une très petite en avant, qui tombe de bonne heure; quatre en tous, vingt-deux dents. Ils ont quatre deign de vant et cinq derrière, munis d'ongles tous actrés. L'absence de persoration palatien, la position des trous incisifs de chaque chi du bord interne des os de ce nom, et appare chi de la constant de la constan

6 du trou sous-orbitaire, fouras souvent des caractères qui parfaitement les Sciuriens des pres.

## PREMIÈRE SECTION.

wches ont l'occiput saillant, allongés, et la capacité du mant les trois cinquièmes de de la tête ; la partie antéofil de la tête est droite jusux, où elle prend une direcrès arquée, sans dépression in-Leur système dentaire est le sui des Ecureuils proprement seue est aplatie, distique, et ite. Ils ont la peau des flancs étendue entre les jambes de ferrière, en manière de paraleur donne la faculté, non pas s de bondir dans les airs à une istance, en glissant sur l'air à s Chats-volants.

E ou POLATOUCHE de Buffon: volucella Fr. Cuv., Sciurus ., l'Assapan, Fr. Cuv.; Plele Desm. Ce joli petit animal anada et aux États-Unis, jusie, et il a été confondu par Polatouka des Russes, et ce ite que le nord de l'Europe. 海m'a que 4 pouces 1/2(0m,122) igueur, non compris la queue. se aussi longue que le corps. d'un gris roussatre en dessus. ous; la membrane des flancs it lobée derrière les poignets. t très timide, triste, nocturne suz de son genre, dormant le mid de foin ou de feuilles sèst fait au fond d'un trou d'arwt que la nuit pour se mettre a mourriture, qui consiste en bourgeons de Pins et de Bou-» le crépuscule du soir descend , de lent et paresseux qu'il t d'une vivacité et d'une agiite. Grâce à la membrane qui ses pattes, il peut franchir, l'autre, une distance prodis de quarante à cinquante pas, specte aux voyageurs. Il vit oupes, et ne descend jamais

de dessus les arbres, parce que, dit-on, sa marche est embarrassée sur la terre. D'un naturel doux et tranquille, il s'apprivoiso assez facilement, c'est-à-dire qu'il devient tout-à-fait inossensis pour les personnes qui le touchent, et qu'il s'habitue à prendre sans crainte sa nourriture dans leur main; mais tout se borne là. Son intelligence ne se développe en aucune manière par l'éducation; il ne s'attache jamais à son maître. et, s'il trouve l'occasion de reconquérir sa liberté, il y manque rarement. Aussi, quand on tient à le conserver, est-on obligé de le tenir dans une cage, où on le nourrit de pain, de fruits et de graines. Il refuse les amandes et les noix, si recherchées par les autres Écureuils. M. Is. Geoffroy dit que l'espèce s'est reproduite à la Malmaison, chez l'impératrice Joséphine, et la femelle a mis bas 3 petits. « Plusieurs individus, ajoute-t-il, ont existé à la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle, ou pous avons eu occasion de les examiner. Ils se tenaient constamment cachés pendant le jour sous le foin qui leur sert de litière, et ne se montraient jamais que lorsqu'on venait à l'enlever; alors ils s'élançaient à la partie supérieure de leur cage, et, si on les inquiétait de nouveau, ils sautaient du côté opposé en étendant les membranes de leurs flancs, au moyen desquelles ils parvenaient à décrire, en tombant, des paraboles d'une assez grande étendue. »

Le POLATOURA, Sciuropterus sibiricus Less., Sciurus volans Lin., Pteromys sibiricus Desm., quelques voyageurs lui donnent mal à propos le nom de Sapan. il est un peu plus grand que le précédent. Son pelage est d'un gris cendré en dessus, blanc en dessous; ses membranes des flancs n'offrent qu'un seul lobe arrondi derrière le poignet; sa queue est moitié moins longue que son corps. Tout ce que nous avons dit des mœurs du précédent peut se rapporter à celui-ci, à cette différence près que le Polatouka ne vit pas en troupe et qu'il est absolument solitaire. Il se trouve dans presque toutes les forêts de Bouleaux et de Pins du nord de l'Europe, et particulièrement en Sibérie, en Laponie, en Livonie, en Finlande, en Lithuanie, et assez souvent en Suède : il a , dit-on , une variété entièrement blanche.

Le Sik-sik, Sciuropterus sabrinus Less., Pteromys sabrinus Shaw., Sciurus Hudsonicus Gmel., est un peu plus petit que l'Écureuil; son pelage est d'un brun roussâtre en dessus et sur la tête; une raie noire occupe les flancs; son corps est blanchâtre en dessous; sa queue, plus courte que le corps, est d'un brun roussâtre, bordée de noir; ses moustaches sont très longues et noires. On le trouve dans les forêts les plus froides de l'Amérique septentrionale, par exemple, au poste de l'Élan, sur les bords du lac Huron, par le 50° de latitude nord.

Le Sciuropterus sagitta de Less., qui habite Java, doit être reporté dans le genre où l'avait primitivement placé E. Geoffroy, c'est-à-dire avec les Ptéromys, qui forment ici notre seconde section.

## DEUXIÈME SECTION.

Les Ptéromys, de G. Cuvier, ne diffèrent des Sciuroptères que par des caractères assez légers. Leur queue est ronde, à poils non distiques. La partie postérieure des os du nez est un peu bombée; les frontaux sont fortement déprimés dans leur milieu et se relèvent ensuite légèrement; les parties postérieures de la tête ne commencent à se toucher en bas, d'une manière sensible, qu'à partir du milieu des pariétaux; la botte du crâne est petite et ne prend que la moitié de la longueur de la tête. Du reste, ils ont les membres engagés dans la peau des flancs comme les précédents, et leur système dentaire est exactement le même.

Desmarest est le premier qui ait partagé les Polatouches en deux sections bien tranchées, et cette division était parfaitement suffisante pour faciliter l'étude de ces petits animaux à flancs membraneux, qui déjà avaient été démembrés du grand genre Sciurus de Linné. Mais les naturalistes, qui aiment, par dessus tout, metre des mots à la place des choses, n'ont pas manqué de s'emparer de cette division en deux sections, pour créer fort inutilement un nouveau genre; et Fr. Cuvier, selon son habitude, a enrichi les Catalogues du mot Sciuroplerus, qui a été adopté d'autant plus généralement qu'il était moins nécessaire.

Le TAGOUAN, OU GRAND ÉCUREUIL VOLANT, Buff.; Picromys pelaurista Desm., Sciurus petaurista Linn., a environ 1 pied 1/2 (0<sup>m</sup>,487) de longueur, non compris la queue, qui a de 20 à 21 pouces (0-,542 à 0m, 569). Son pelage est brun, pointillé de blanc en dessus, gris en dessous, excepti au cou qui est brun; les cuisses sent un peu roussatres, et la queue est presque noire; la membrane des flancs forme un angle derrière les poignets. Cet animal, selon Fr. Cuvier, aurait un autre caracier dentaire que les Sciuroptères. « Ses dents, dit-il, sont au nombre de vingt-deax : deux supérieures (deux incisives et dix michelires), et dix inférieures ( deux incisires & huit mâchelières). Les mâchelières semblest participer de la nature des dents simples d des dents composées; cependant elles se contiennent point de matière corticle. Cet animal nocturne habite les Molagues d les Philippines. Il a les mêmes habituin que les Polatouches, et les habitants mugent sa chair.

Le Prénouvs flèche, Pteromys sagita
Desm., Sciurus sagitta G. Cuv., Scierpterus sagitta Less., a 5 pouces 1/2 (0,16)
de longueur, non compris la quene qui et
a 5 (0°,135). Son pelage est d'us bran
foncé en dessus, blanc en dessous; il a us
angle saillant à la membrane des fance,
près des poignets; sa queue est d'us bran
assez clair. Il habite Java.

Les Pteromys lepidus et genibarbisd Basfield font double emploi, selon Tamisk et selon nous; non seulement ils ma fament qu'une seule espèce, mais encere um prétendue espèce, également de Java, n'est qu'une très légère variété du précédent.

Le PTERONYS BRILLANT, Pteromys mids

E. Geoff., Desm., ressemble assez as Tagouan; mais il est d'un brun marres fact
en dessus, et d'un roux brillant en desses;
sa queue est presque noire, et le desses de
sa gorge est brun. Il habite Java.

Les naturalistes ont signalé depuis quiques années quatre nouvelles espèces de Ptéromys, toutes de l'Inde ou de sen artipel, savoir : Pteromys Horsfieldii Watter, de Sumatra et Java; Pteromys finbriatus, Gray, de l'Inde; Pteromys Turnbullii Gray, du minipays; et Pteromys aurantiacus Wag., pspl. Ces espèces ne sont pas suffisamment de nues. Quant au Pteromys leucogens de

, e'est un bel animal du Japon, lques rapports avec le Pétauriste B. (Borr.) FORS. — Espèce de Plie. Voy. ce

IANNIA, Berg. (in Linnæa, I, PR — Synonyme de Uropetalum,

IANNIA. BOT. PH. — Genre de la

Ombellifères, tribu des Sésélinées, ickion et Zeyher (Enumerat., 347). z du Cap. Voy. OMBELLIFÈRES. IBRYUM, Ad. Juss. (in Mem. , 519, t. 28, f. 49). BOT. PH. d'Esenbeckia, Kunth. EOINE. Polemonium. BOT. PH. la famille des Polémoniacées, à donne son nom, de la Pentandrie e dans le système de Linné. Il est mantes herbacées, glabres, ou rem duvet visqueux, soit à leur parmre , soit sur toute leur surface , PEurope, à l'Asie moyenne et à septentrionale. Leurs seuilles Des, pinnatiséquées. Leurs fleurs es, violacées, purpurines ou blanplus souvent dépourvues de bracmosées en corymbe; elles sont form calice campanule, quinquéfide; elle gamopétale, à tube très court, stace-campanule, quinquéfide; de dines déclinées, insérées à la gorge alle. à filets dilatés et pileux dans in inférieure; d'un disque en cuidi ; d'un ovaire à trois loges multimmonté d'un style simple. A ces mide une capsule ovoïde et obtuse. laire dans tous les jardins le Pout-B. Polemonium cærulcum Lin., esgine des parties couvertes et hu-PEurope, de l'Asie moyenne, très a sur les montagnes de la Russie Les qui arrive jusqu'à l'Himalaya. le nom vulgaire de Valériane , tice berbacée s'élève à 7-10 décielle reste notablement plus basse, pontané, dans les terres sèches. Les i de ses feuilles sont lancéolés, acues seurs violacées, bleues ou blan-& nombreuses, et se distinguent par ice presque quinquéfide, à lobes blongs ou lancéolés-oblongs un peu per leur corolle presque rotacée-

campanulée, deux ou trois fois plus longue que le calice. Cette espèce, fort peu délicate, réussit dans toutes les terres et se multiplie avec la plus grande facilité, soit par graines, soit par division des touffes.

On cultive aussi, mais moins fréquemment, le Polémoine rampant, Polemonium reptans Lin., espèce originaire des montagnes de la Virginie, de l'Ohio et du Kentucky, qui se distingue de la précédente par sa taille moins élevée; par sa tige diffuse; par ses fleurs moins nombreuses, plus petites et plus pâles, dont le calice est divisé en cinq lobes courts, ovales-élargis et aigus. On la cultive de même que le Palémoine bleu.

Enfin on a introduit depuis quelques années dans les cultures d'agrément le Polé-MOINE BRILLANT, Polemonium pulcherrimum Hook., originaire des montagnes Rocheuses et des pays qui longent la rivière de la Colombie, plante de taille peu élevée, dont les feuilles ont leurs segments courts, ovalesarrondis; dont les sleurs forment un corymbe låche, et se distinguent par une teinte plus vive que celle des deux espèces précedentes. Cette plante a été portée en Angleterre par M. Drummond; M. Hooker la représente comme une très bonne acquisition pour les jardins d'agrément. Elle est très rustique, facile à cultiver et elle fleurit abondamment. (P. D.)

POLÉMONIACÉES. Polemoniaceas. BOT. ги. — Famille de plantes dicotylédonées monopétales hypogynes, dont les caractères sont les suivants : Calice quinquéfide. Corolle quinquélobée, à lobes égaux ou rarcment un peu irréguliers, à préfloraison imbriquée. 5 étamines, insérées au tube de la corolle, alternes avec ses lobes, incluses ou saillantes; à filets libres, quelquefois inégaux; à anthères oscillantes, biloculaires, s'ouvrant dans leur longueur. Ovaire libre. entouré à sa base par un disque charnu. surmonté d'un style simple que termine un stigmate trifide, partagé intérieurement en autant de loges, dont chacune contient un ou plusieurs ovules ascendants, anatropes. Fruit rarement ligneux ou charnu, plus ordinairement capsulaire, se divisant en trois valves par une déhiscence septifrage, qui laisse libre au centre l'axe chargé des grajnes et relevé de trois ailes correspondant

aux cloisons, dont une autre partie, plus ou moins étroite, reste attachée au milieu des valves : ces restes de cloisons finissent elles-mêmes par se dédoubler, et les valves par se séparer en deux moitiés correspondant chacune à un demi-carpelle. Graines ascendantes, à tégument spongieux, recouvert d'un enduit mucilagineux qui se rensie par l'humidité, et empâte, dans quelques espèces, une soule de fils contournés en spirale. Embryon droit dans l'axe d'un périsperme charnu, presque aussi long que lui, à cotylédons foliacés, à radicule cylindrique dirigée vers le bile, c'est-à-dire le plus souvent en bas. Les plantes de cette samille sont des herbes, ou, plus rarement, des arbrisseaux originaires, pour la plupart, de l'Amérique hors des tropiques, et surtout de sa zone occidentale, beaucoup plus rares en Europe et en Asie. Leurs feuilles, quelquesois opposées en has, sont généralement alternes, simples ou découpées, dépourvues de stipules; leurs fleurs rarement solitaires, sont plus ordinalrement groupées en têtes, grappes ou panicules. Leurs propriétés sont presque insignifiantes, quoiqu'on ait signalé la décoction d'une des plantes de la famille comme un remède coutre la rage.

## GENRES.

Caldasia, W. (Bonplandia, Cav. non Rich.) — Phlox, L. (? Dupratia, Raf.) — Collomia, Nutt. — Gillia, R. Pav. (Higelia, Linanthus, Leptosiphon, Fenzlia et Dactylophyllum, Benth. — Welwitschia et ? Courtoisia, Reich.— Leptodactylom, Hook.— Ipomaria, Nutt. — Ipomopsis, L.-C. Rich. — Brickelia, Raf. — Navarretia, R. Pav.) — Polemonium, Tourn. — Hoitzia, J. (Loeselia, L. — Royena, Houst.) — Cantua, J. (Periphragmos, R. Pav.).

A ces genres paraît devoir être associé le Cobas, Cav., dont Don avait fait le type d'une famille des Cobacées, mais qui ne distère des Polémoniacées que par le port résultant de sa tige grimpante et de ses feuilles composées-pinnées, ainsi que par le nombre quinaire de ses carpelles, qui, néanmoins. est loin d'être constant. Le Cyananthus, Wall., qui présente ce même nombre, distère beaucoup plus essentiellement par l'insertion périgynique des étamines, et, quoique rapporté provisoirement à la suite

des Polémoniacées, ne pent é
comme leur appartenant des
dans l'état encore incomplet
sances que nous possédons à

POLIA. IRS. — Genre de Pidoptères, famille des Nocture Iladénides, établi par Treite chel, qui adopte ce genre (Cai d'Eur., p. 137), en cite qui dont la plupart se trouvent à canescens, pumicosa, senilis, lescens, flavicincia, etc.).

POLIANTHES. BOT. PH. fique des Tubéreuses. Voy. POLIDIUS. INS. - Voy. M POLIDONTE. Polidontes. -Syn. de Hélicodonte. Voy. i POLIDRUSUS. IXS. — Van \* POLIFOLIA ( πολιδς . M feuille). Bor. Pa. — Genre de l Ericacées, tribu des Androin par Buxbaum ( Cent. , V. 28, dépens des Andromèdes, pois qui présentent les caractères vants : Calice 5 - fide ; coral leuse : anthères munies de î stigmate tronqué: graines Mi polifolia Linn., type de cette un arbrisseau à feuilles altern lancéolées, mucronées, ensur bords, glauques en dessous: & sées en ombelles terminales, ( bractées ovales, imbriquées. croft dans les régions arctiques

POLISTE. Polistes ( wolffe, -Genre de l'ordre des Hymis des Vespiens, groupe des Pall par Latreille et généralement quelques restrictions. Les Politi sont considérés aujourd'hui. des autres genres du même leur abdomen ayant son press élargi en clochette de la base à L'espèce type de ce groupe mi la Poliste Française, Pol. 30 Fab., Panz. (Faun. germ., face. Elle est un peu plus petite es commune, noire, avec le chapt points sur le dos du corselet. \$ l'écusson, deux taches sur le sest le second anneau de l'abdome supérieur ainsi que celui des sutt

Particle guirs pour les détails relatifs mœurs de cette espèce. (BL.)

POLISTICAUS ou mieux POLYSTI-TUS (πολύς, beaucoup; στίχος, rang). INS. Genre de l'ordre des Coléoptères pentade la famille des Carabiques et de la des Troncatipennes, établi par Bouelli Cosservations entomologiques, Tableau). Ce compose des especes suivantes : P. ciolatus Rossi, discoideus Dej., villatus runeus Dej., clandeslinus, albicornis RI, & Boyeri Sol. Les trois premières sont repres à l'Europe australe, et les quatre ivantes à l'Amérique équinoxiale. (C.) POLISTITES. Polistites. ins. - Deuxième de la tribu des Vespiens. Voy. Guére. POLLALESTA, Kunth. (in Humb. et Nov. Gen. et Syn., 1V, 36, t. 321). — Synonyme de Trianthea, DC.

EN. por. — On nomme Pollen ou Secondante la matière d'apparence water qui se trouve d'abord renferles loges des anthères, et qui en France verture de celles-ci, le plus soument où la fleur s'épanouit, quelavant ou après ce moment. a ceil nu, le Pollen, à sa sortie de présente sous l'apparence d'une mrains très fins, ordinairement marement colorée de teintes difwuge vif, brun, bleuatre ou ans un assez grand nombre de tingue par une odeur spermationcée et dont il n'est personne 🖿 frappé au printemps. En généement abondant chez les fleurs ates, il existe, au contraire, en aucoup plus considérable dans nisexuées, et par là se trouve moins favorisé l'accomplisseacte de fécondation dans ces entouré de grandes dissicultés, u'on le voit souvent former une Lit nuage autour des Conisères , entraîné par la pluie, aller se surface du sol sous la forme dere jaune qui a sait croire sréà l'existence de pluies de soufre. dation des ovules, par suite le ent des graines et la reproducninale des plantes, reposant unique-Sur l'action du Pollen, on conçoit la pu importance de cette partie de la fleur 1. Z,

et l'intérêt que présente son étude. Aussi allons-nous essayer de jeter un coup d'œil sur les principales particularités de son histoire.

Tant que les movens d'observation ont été imparfaits, le Pollen a été mal connu : les connaissances positives au sujet de son organisation datent uniquement de ces dernières années, et sont dues aux importants perfectionnements que le microscope a reçus depuis vingt-cinq ans. Ces connaissances sont le fruit des travaux consciencieux d'un grand nombre de savants, parmi lesquels on doit citer surtout; en France, MM. Ad. Brongniart, Guillemin, Mirbel; en Italie, M. Amici; en Angleterre, M. Robert Brown; en Allemagne, MM. H. Mohl, Purkinje, Meyen, Fritzsche, etc. Elles forment aujourd'hui une masse imposante de faits et d'observations répandus dans un grand nombre d'ouvrages et de mémoires spéciaux, desquels nous allons extraire les résultats généraux les plus essentiels.

Des le xviie siècle, les deux pères de l'anatomie et de l'organographie végétales, Malpighi et Grew, avaient vu que les grains de Pollen, examinés à la loupe, se présentent à l'observateur sous des formes très diverses. Dans le cours du xvme siècle, Needham, Badcock reconnurent que ces petits grains. fort improprement comparés jusqu'alors à une poussière, mis en contact avec l'eau, deviennent le siège d'un phénomène remarquable; qu'ils absorbent ce liquide, se gon-Cent et crèvent bientôt en produisant un jet liquide d'une apparence particulière. Peu après (1761), Kœlreuter alla plus loin: l'examen attentif qu'il fit du Pollen le conduisit à considérer chacun de ses grains comme une vésicule formée d'une sorte d'écorce élastique, assez épaisse, résistante. et d'une membrane interne, mince et délicate; malheureusement, à ces idées, que les observations des botanistes modernes n'ont fait que confirmer pour la plupart des cas, le savant allemand joignait celle d'un noyau celluleux qui aurait été renfermé sous les deux enveloppes polliniques; or c'était là une erreur manifeste.

En effet, dans le plus grand nombre des plantes, chaque grain de Pollen est formé de deux membranes concentriques, une extérieure et l'autre intérieure. La première est plus épaisse et plus résistante, colorée, souvent pourvue à sa surface externe de lignes saillantes, de granulations, de sortes de petites épines; c'est elle qui donne aux grains de Pollen leurs formes si diverses. Quant à la seconde membrane, elle est toujours mince et transparente, incolore, lisse; elle s'applique sous la membrane externe à laquelle on la voit même adhérer, soit en un nombre limité de points, soit dans presque toute ou même toute son étendue; lorsque le Pollen est en contact avec l'eau, on le voit absorber ce liquide; par suite, la vésicule qu'elle forme se gonfle et fait saillie de diverses manières à travers les ouvertures naturelles ou accidentelles de la membrane extérieure. C'est dans la cavité circonscrite par les deux membranes polliniques qu'est renfermé le liquide essentiellement fécondant, ou la fovilla, liquide entremélé de gouttelettes d'huile et surtout de granules. Parmi ces granules, il en est de deux sortes : les uns d'une petitesse extrême, les autres de proportions notablement plus fortes. C'est principalement sur ces derniers que s'est portée l'attention des observateurs modernes : on a reconnu en eux des mouvements qu'on a eru pouvoir regarder comme autonomiques et qui des lors ont porté quelques physiologistes à leur attribuer une sorte d'animalité; mais il semble bien prouvé aujourd'hui que ces mouvements, comme ceux des granules plus petits, reconnaissent une cause purement physique, et sont uniquement de la nature de ceux qu'on observe sur toutes les molécules inorganiques ou organiques en suspension dans un liquide, et qu'on a nommés mouvements browniens.

M. Fritzsche propose de nommer la membrane externe du Pollen Exine, et l'interne Intine. De plus, il admet que, dans certains cas, la membrane externe se replie vers l'intérieur pour former une nouvelle membrane qu'il nomme Intexine; que, dans d'autres cas, la membrane interne se replie vers l'extérieur de manière à donner une autre membrane plus externe qu'elle-même et pour laquelle il propose le nom d'Exintine. Ainsi, d'après lui et conformément à sa nomenclature, le grain de Pollen le plus complexe serait formé de quatre couches membraneuses concentriques qui seraient, de l'extérieur à l'intérieur: l'exine, l'intexine, l'exintine

et l'intine. Mais cette nomenclature nomencl

Après cet exposé de l'organisation par sa moile a rale du Pollen, jetons maintenant un out a mu arraig d'œil sur les modifications qu'il prescuai a sang li soit dans son ensemble, soit dans ses passe en el ties, et plus particulièrement dans sa membra es en el brane externe, de laquelle dépendent es an el variations de forme et d'aspect.

L'étude de cette membrane externe proq savestes formes générales des grains, détermines marrats b qu'on pourra s'en convaincre en jetzt ? 22219[ 139 yeux sur les planches qui accompagnes: # :39035Qcm memoires de MM. II. Mohl, Fritzsche, es . 94322117 Faute de figures explicatives, nous det Pob essen nous borner ici à indiquer les plus renames suin 2 quables et les plus communes d'entre chile Chez un grand nombre de Monocolykiste bol 1000 Re le grain de Pollen est ovoide, aigu au dest se & augie extremités, un peu aplati sur un cote, cie > 322 montre un sillon longitudinal; en ma ance an il il ressemble assez bien à un grain de! Sa forme la plus commune chez les Dioxica est zon Sa forme ia pius commune vonde, tmoses set celle d'un corps ovoide, tmoses set celle d'un corps d'un corps ovoide, tmoses set celle d'un corps d gueur de trois sillons équidistants. Finance rement, avec une forme genérale and de se se se on observe sur lui six sillons longitudir: dans un petit nombre de cas, quatre ment, ou, au contraire, un plus grand and bre. Un Pollen souvent décrit et frage celui des Ofinothérées, court et pres coide, à trois angles mousses. Celui & tères, remarquable par sa simplicité. longé en tube, quelquefois même rameux. Mais les Pollens les plus sont certainement ceux qui reprodu solides géométriques à faces plancelui des Basella est cubique; celuicoracées présente plusieurs facettes hexagonales, quadrilatères, etc. 2 - 44 face des grains de Pollen est tan tot lie tantôt relevée de saillies et d'aspentes des ses : dans ce dernier cas, on remarque néralement à la surface du grain um m

Can avait divisé tous les Pol-E . Généralisant trop cette coinlisses on non visqueux, et es ou visqueux, classification is contredite par plusieurs e des saillies que présente la breux Pollens a été étudiée M. Fritzsche, qui s'est aidé action de l'acide sulfurique moyen de ce réactif énergi. , lorsque ces saillies forment nles ou des sortes de petits ulaires à la surface du grain, erver chez le Cobæa, clles à une palissade dont les sur la membrane externe, à leur extrémité supérieure plus ou moins épaisse. Ce u aussi que, dans les cas où simples épines isolées, ces sur une base composée égae petits pieux perpendicu-Ce du grain et rapprochés en Sultats curieux ont été con-🗨 n. 3° Les lignes saillantes à Srains de Pollen la divisent ndes aréoles polygonales; Lissi ces aréoles deviennent petites, et les lignes sailproéminentes. Il résulte de Conscrivent se montrent de procumuentes. Il constant and a sterne du grain paralt grand nombre de cellules en membrane, de plus en Qui finissent par ne plus resce a été regardée comme la de simples granulations. Or, II. Mobil. Ce célèbre obseren esset, que, dans les Polcomme nous venons de le qualifie de Pollens celluleux, externe est composée de celexierno ess. composición de un servicio de un servi en taire, et paraissant alors n'être de simples grains, rattachées les autres par de la matière intercelge. Darfois assez abondante pour les teà deta uce, il regarde des lors la memmenterne du Pollen comme une mem-Posée, et le grain lui-même comme Parable, pour la composition anatomià la orule. Cette manière de voir a beliue et résulée, d'abord par M. de

Mirbel, ensuite par Meyen, par M. Fr. sche, etc., et aujourd'hui, comme avi M. H. Mohl, on s'accorde à regarder chaq grain de Pollen comme constituant, non u

organe composé, mais une simple cellule. La membrane externe du Pollen, à l'éta de développement complet, ne se montre pas uniforme d'aspect ni d'épaisseur dans toute son étendue; elle présente ordinairement des plis ou des bandes et des pores. Les bandes sont des lignes plus ou moins larges, dirigées généralement dans la longueur du grain, et où la membrane externe se montre entièrement ou presque entièrement lisse et beaucoup plus mince que dans le reste de son étendue. Leur nombre varie beaucoup dans les dissérents Pollens. Presque toujours peu ou pas apparentes sur le Pollen sec, dont elles occupent les plis, elles le deviennent beaucoup dans celui que l'humidité a gonfié et distendu. C'est d'ordinaire dans l'étendue même de ces bandes que sont situés les pores. Ceux ci sont de petits cercles où la membrane externe est très amincie, manque même probablement quelquefois, et par lesquels la membrane interne ressort et fait en quelque sorte hernie sous l'action tuméfiante de l'humidité. Parsois les pores prennent de plus sortes dimensions, et alors la membrane externe, y conservant la solidité et l'apparence qu'elle a sur le reste de son étendue, se rompt seulement sur la circonférence de ces petits cercles et s'enlève, au moment où la vésicule interne se gouffe, sous la forme d'une sorte de couvercle ou d'opercule. Ces grands pores operculés s'observent, par exemple, facilement chez le Cobæa. Chez quelques plantes, particulièrement chez les Passiflores, ils deviennent très grands, et chacun d'eux occupe une grande portion de la surface du

C'est en combinant le nombre des membranes qui forment les grains de Pollen avec celui de leurs bandes ou plis et de leurs pores, que M. H. Mohl a établi une classification des Pollens, dont nous allons indiquer en peu de mots les coupes principales. Le savant allemand divise tous les Pollens en trois classes : A. Pollens à une seula mombrana (exemple, Asclépiadées). B. Pollens à deux membranes (la presque totalité). C. Pollens à trois membranes (ex.,

l'If et quelques autres Coniferes). Cette troisième section est certainement plus nombreuse que ne l'admet M. H. Mohl. Parmi les Pollens à deux membranes, les seuls que leur grand nombre oblige à subdiviser, l'auteur distingue : 1º ceux qui n'ont ni plis ni pores (ex.: Laurier, Renoncule des champs, Strelitzia, Balisier, Tribulus, etc.); 2° ceux à plis longitudinaux (à 1 pli, beaucoup de Monocotylédons, Magnolier à grandes fleurs, Tulipier, Gincko; à 2 plis, forme rare; à 3 plis, forme des plus communes ; à plus de 3 plis: 6 chez plusieurs Labiées, un plus grand nombre chez beaucoup de Rubiacées); 3º ceux à pores sans plis (à 1 pore, Graminées; à 2 pores, Colchique; à 3 pores, Onagrariées, Urticées, Dipsacées, etc.; à 4 pores, Passiflore, Balsamine; à plus de 4 pores, Courge, Maivacées, Ipomæa, Cobæa); 4º ceux à plis et pores (à 3 plis et 3 pores, forme très commune parmi les Dicotylédons; à plus de 3 plis avec avec autant de pores, la plupart des Borraginées, Polygalées; à 6-9 plis, dont 3 seulement renfer. ment un pore, Lythrariées, Mélastomacées).

Nous avons déjà caractérisé suffisamment la membrane interne du Pollen et la fovilla pour être dispensé d'y revenir en ce moment.

Les phénomènes dont le Pollen devient le siège sous l'action des influences extérieures constituent une des parties les plus curieuses et les plus importantes de la physiologie végétale. Mis en contact avec l'eau, ou mieux encore avec une surface simplement humide, ses grains absorbent ce liquide; ils se gonflent, se distendent de manière à devenir généralement globuleux et à effacer leurs plis, qui se montrent des lors sous l'apparence de bandes. Le gonflement dont leur membrane interne est le siéce unique, continuent à se prononcer de plus en plus, cette membrane interne réagit fortement sur l'externe ; dans les cas où calle-ci ne présente pas de pores, elle se rompt sous l'effort exercé sur elle, soit aux plis, soit, en leur absence, irrégulièrment, et souvent alors la membrane interne ressort fortement per l'ouverture, ou même elle sert et s'isole entièrement, comme nous l'avons cheervé quelquesois. Dans les cas beaucoup plus fréquents où il existe des pores, la membrane interne pénètre dans ceux-ci, fait en eu leur ouverture, et 4 au dehors sous la fer rompant bientôt à 👛 tir la fovilla sous la d'apparence huileuse. en contact avec l'est appliqué sur la surfi mecte, dans la fice particulière, l'action cale détermine de la beaucoup plus sûren ment, la sortie du bo s'insinue dans l'inte des cellules stigmati ensuite dans des p étonnantes, il arrive ducteur du style, ju l'ovaire, et atteint a conde. C'est là le ph la fécondation végét boyau pollinique. l' la physiologie moder simultanément par ! France, et par M. A

L'histoire du der dans les loges des points les plus curies sants de la physiolog minerons cet article résumé succinct. Elle dans ces derniers te yaux de M. de Mirbe observateurs françai l'origine, l'anthère cellulaire homogène: tre de la portion qui se montre un tissu à qu'entoure parfois 1 particulier à cellules de dedans en debors parmi les cellules de formes dont se coms du centre prennent ! sement et ne tarden ainsi des cellules péri centrales continuent montrent remplies d dont les granules ne en quatre groupes di cun de ces groupes si s'arrondit; bientet | veloppe membraness

tre petites cellules groupées chacune des grandes cellules mimples. Or celles-ci sont les ou les utricules polliniques. llules renfermées dans leur ₽ ■ ■ uent autant de grains de loppement se porte mainte-🕳 🖬 d'une manière particulière. apidement, leurs membrant et revêtent leurs caracu contraire, l'utricule polplus en plus tiraillée et ement elle s'oblitère ou se ains de Pollen flottent dès ans la cavité de l'anthère. toute la substance des utri-■ est résorbée et disparaît: aussi elle se conserve en sous la forme de filaments ue gélatineux ou élastiques, eux les grains de pollen. beerve chez plusieurs Ona-, les quatre grains d'une ollinique restent définitiven seul et même groupe, et metits groupes quaternaires nt d'avec ses voisins; on en ple chez les Leschenaultia. comme chez la plupart ces petits groupes quatereliés lachement les uns aux rte de grappe. Enfin, tous même loge d'anthère resnitivement soudés en une erente, et de là résultent La vaiques céracées si communes es et les Asclépiadées. lens dont les grains restent

reliés les uns aux autres sont la dénomination commune de sets, par opposition aux Pollens les grains sont constamment dernière notion doit être ajousur lesquelles repose la classi-Pollens essayée par M. H. Mohl, a avons présenté plus haut un lequel il ne s'agissait que des ples, les plus nombreux de beautrègne végétal.

pouvons nous étendre davanl'histoire du Pollen; pour plus à cet égard, nous renverrons le man mémoires spéciaux des auteurs dont nous avons eu occasion de citer les noms. (P. D.)

\* POLLENIA (allusion au duvet du thorax qui ressemble au pollen des fleurs). 185. - Genre de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères, tribu des Muscides, soustribu des Muscies, établi par Robineau-Desvoidy et adopté par M. Macquart (Diptères. Suites à Buffon, édit. Roret, t. II, p. 268). Ce dernier assigne au g. Pollenia les caractères suivants : Face un peu rensiée ; épistome peu saillant. Antennes assez courtes; deuxième article on guiculé; troisième double du deuxième; style ordinairement plumeux. Thorax couvert de duvet. Ailes presque couchées; première cellule postérieure ouverte un peu avant l'extrémité, quelquesois sermée; nervure externo - médiaire ordinairement concave après le coude.

M. Macquart (loc. cit.) décrit 19 espèces de ce genre réparties en deux sections, qui sont:

a. Pollenia, Rob.-Desv. Première cellule entr'ouverte.

Ce groupe comprend 10 espèces, parmi lesquelles nous citerons, comme type, le Pollenia rudis Rob.-Desv. (Musca id. Fab., Meig., Fall.). Elle est longue de 4 lignes; noire, avec la base des antennes testacée; le thorax à duvet jaune et reflets cendrés; l'abdomen un peu verdètre, marqueté de cendré; les cuillerons brunêtres dans les mâles et blancs dans les femelles; les ailes un peu jaunêtres.

Cette espèce est très commune en France, sur les fleurs, les fruits, les troncs d'arbres, les murs, la terre; on la trouve jusque dans les habitations.

Les Poll. pumila, floralis, bicolor Rob.-Desv., ont aussi les mêmes habitudes.

b. Nitellia, Rob.-Desv. Première cellule postérieure fermée.

Neuf espèces sont comprises dans ce groupe. Nous citerons principalement la Pollenia lanio R.-D. (Musca id. Fab., Meig., Panz.). Cette espèce, assez semblable à la Poll. rudis, a 4 à 5 lignes de longueur; elle est noire, avec les antennes brunes; l'abdomen d'un brun noirâtre, marqueté de gris, à ligne dorsale et bord des segments noirs. Elle habite principalement l'Allemagne. (L.)

\*POLLEXPENIA ( nom d'un botaniste

anglais). por. ca. - Phycées. Genre de la tribu des Rhodomélées, établi par M. Harvey sur deux Algues du Cap et de la terre de Van-Diémen. Il est ainsi caractérisé: Fronde plane, membraneuse, d'un rose pourpre, dépourvue de nervure, découpée en lanières disposées en éventail. Structure réticulée; cellules polygones; conceptacles ovoïdes, apiculés, percés d'un pore, sessiles à la surface de la fronde ou pédicellés; péricarpe épais, charnu; spores pyriformes, fixées par leur bout le plus mince à un placenta basilaire; stichidies inconnues. Les espèces peu nombreuses encore de ce genre ont, selon l'auteur, le port des Aglaophyllum et à peu près la structure des Volubilaria. (C. M.)

POLLIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Commélinacées, établi par Thunberg (Nov. Gen., I, 12). Herbes de l'Asie tropicale. Voy. COMMÉLINACÉES.

POLLICATA. MAM. — Illiger désigne ainsi un ordre de Mammifères correspondant en partie à celui des Quadrumanes de G. Cuvier. (E. D.)

POLLICIIIA, Medic. (Philosoph. bot., I, 32). BOT. PH. — Synonyme de Trichodesma, R. Br.

POLLICHIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Paronychiées, tribu des Pollichiées, établi par Solander (in Aiton. Hort. Kew., I, 5). Herbes du Cap. Voy. PARONYCHIÉES.

POLLICHIÉES. Pollichiez. BOT. PH. —
Tribu de la famille des Paronychiées (voy.
ce mot), ainsi nommée du genre Pollichia,
le seul qui la constitue jusqu'à présent.
(AD. J.)

POLLICIPES. CRUST. — Voy. POUCE-PIED.

POLLONTHES, Montf. moll. — Syn. de Miliole, Lamk.

POLLYXENUS (nom mythologique).

MYRIAP. — Genre de l'ordre des Décapodes, de la famille des Pollyxénides, établi par Latreille et généralement adopté. Chez ce genre singulier, le corps est court, assez large, à segments croissant avec l'âge; les yeux sont peu nombreux et agrégés sur les partiels latérales de la tête; les antennes sont composées de sept articles, dont le dernier est très petit. Les pieds sont au nombre de quatorze paires, dont la première, plus grêle que les autres, est substyliforme; les

écailles génitales sont triangulais à la base de la troisième paire d segments du corps, entre la têt portent bilatéralement un bouc frangés rayonnants; ces bougt nombre de neuf paires; une bat sale de poils analogues, mais di lement sur le devant de la 1 présente en dessus dix rangées de poils semblables, et en arri paire de mamelons du segmen paire de faisceaux de poils en p nus est en fente longitudinale se segment entre deux rebords se On connaît quatre espèces d une habite l'Europe, une autre quant à la troisième et à la elles ont pour patrie l'Algérie. de ce genre, je citerai le Polly Pollyxenus lagurus Linn. Li Suede, l'Allemagne et l'Anglet sent ce petit Myriapode qui se écorces des arbres et sous les pi pas rare dans les jardins de Pa environs.

POLLYXÉNIDES. Pollyze — Leach donne ce nom à la pre des Diplopodes, qui ne compres genre Pollyxène (voy. ce mot) nides sont encore très peu nos pèces; ils ne constituent qu'i dont les caractères anatomia extérieurs n'ont pas été indiqu nière suffisante, quoiqu'ils aier par un assez grand nombre de Degeer a bien reconnu qu'ils a au même ordre que les lules, et tinguait même de ces derniers sous-genre. Olivier, Latreille el teurs modernes ont reconnu la rapprochement, et, soit qu'ils 4 les Pollyxènes comme un simpl qu'ils en aient fait une famille : ont toujours laissés parmi les D les Chilognathes. Geoffroy, ces pelait les Pollyxènes des Scolope ceaux, et quelques auteurs ont cepté cette détermination. Gmel Systema naturæ, leur donne le 1 lopendra lagura.

On a peu varié relativement a les Pollyzènes doivent occuper p plopodes. Latreille les mettait à

Brandt et Newport les rapprochent des Polydemes, et les regardent comme Mani des Monozonies. M. P. Gervais e pense qu'il devait commencer la série des Diplopodes. Le mombre de leurs pattes et de Ŧ. Segmen es qui est moindre que chez Butres and and caux du même ordre, a paru 200logiste un caractère suffisant pour justifier cette anière de voir, mais il est Avident qu'il 470 mesoin d'être corroboré par apprécia & i . > exacte du développement organes se s soriaux et générateurs, ainsi que du systère e merveux. La forme des segautant plus besoin dêtre étudiée qu'elle mble, ainsi que l'ont admis Brandt emport, rapporter les Polenes au merra c groupe que les Polydêmes. = E cru voir dans les Pollyxènes Myriapodes aux Annélides, **◄ ≥ es** Léodices qu'ils lui semcher; mais la ressemblance c es animaux et les Pollyxèdepend PE C & d'une apparence de facies 🚅 🖚 🗷 🖴 Die analogie; aussi ce rap-— L-il pas été adopté. Le seul est celui S'oy. ce mot. 🛋 🗷 🖭 NS. Pollyxenii. myriap. — EEDES. (H. L.) TES. Pollyxenite. MYRIAP. THE DES. (H. L.) . ois. — Voy. Philedon. M. 1xs. — Genre de la fa-🦜 🖺 des, tribu des Sphégiens, de 6 Enopteres, établi par M. Spi-🗪 🛰r.) sur une scule espèce ( P. 🕒 🖚.), observée en Italie, parti-🖿 👊 environs de Gênes et de Senre est surtout caractérisé waes longues, filiformes, et des 🖛 Quées, tridentées à l'extrémité Efrieurement. (Bt..) 🔼 A. Bot. ru. — Genre de la fa-Lulacées, tribu des Polpodées, Fest (Symb., 1, 1, t. 5). Sousdu Cap. Voy. PORTULACEES. PODEES. Polpodea. Bot. PH. -🖊 🐚 famille des Portulacées (voy. ce comprend que le seul genre Pols (ai lai donne son nom. (AD. J.) •POLPOGENIA, Solier. 188. - Synoaprès Dejean, de Pterolasia du sene auteur. (C.)

\*POLTYS. ARACHN. — C'est l'ordre des Aranéides qui a été M. Koch, et dont le Poltys ill (Die Arachneid., t. X, f. 97, pl. 3: peut être considéré comme le sentant, et qui a été rencontrée

\* POLYACANTHUS (πολός ἄκανθα, épine). INS. — Geure d Hémiptères hétéroptères, tribu c famille des Lygéides, établi pas de Castelnau (Hémipt., 33), qui qu'une seule espèce, P. Echii I id. Fabr., Panz., Cimex carbon Lygœus aterrimus Wolff, Pachy Schill., Hahn, Burm., Pachymmus Ramb., Aphanus Echii Bl a été trouvée dans les environs la Vipérine.

POI.1 ACHYRUS (πολύς, bea pow, paille). Bot. PH. — Genre des Composées-Labiatiflores, tri sauviacées-Polyachyridées, étal gasca (Amæn. nat., I, 37). Herh Voy. COMPOSEES.

\* POLIACTIDIUM (πολύς, αλετίς, rayon). Bot. PH — Genre d des Composées · Tubuliflores, trit roïdées, établi par De Candolle 281). llerbes originaires du Mes COMPOSEES.

POLYACTIS, Less. (Synops. PH.—Synonyme de Polyactidium POLYACTIUM, DC. (Produbot. PH.—Voy. PÉLARGONIER.

POLYADELPHIE. Polyadel beaucoup; άθεθφές, frère). Box.—nait ce nom à la dix-huitième cl tème sexuel, comprenant les ples étamines nombreuses sont plusieurs paquets par leurs classe était divisée en trois ordre nombre des étamines: Polyad. Polyad. icosandrie et Polyad. p

POLYADENIA, Ehrenb. (in 252). BOT. PH. — VOV. TAMARIX.

\*POLYADENIA (πολύς, beau glande). DOT. PH. — Genre de la Laurinées, tribu des Tétranthe par Nees (in Wallich. Pl. as. το Arbres de l'Inde. Voy. LAURINÉE

\*POLYALTHIA (molv;, beau guérison). Bor. PH. — Genre de la

Anonacées, tribu des Xylopiées, établi par Blume (Flor. Jav. Anon., 68), et dont les principaux caractères sont : Calice à trois divisions ou à trois folioles, persistant. Corolle à six pétales hypogynes, bisériés, inégaux, les intérieurs tantôt plus longs, dressés ou étalés, tantôt plus courts et enfermés dans les pétales extérieurs. Étamines nombreuses, hypogynes, insérées au sommet ou sur les côtés d'un torus convexe, déprimé; filets très courts; anthères à deux loges linéaires, à débiscence longitudinale. Ovaires nombreux, sessiles, libres, à une seule loge bi-ovulée. Styles continus à l'ovaire, souvent soudes; stigmates terminaux. Baies nombreuses ou en petit nombre par avortement, sessiles ou pédicellées, charnues ou non, a une seule loge renfermant deux graines dont une avorte quelquefois.

Les Polyalthia sont des arbrisseaux à feuilles alternes, bifariées, oblongues, très entières, souvent glabres, portées sur des pétioles courts, articulés à la base; à pédoncules axillaires, oppositifoliolés, solitaires ou nombreux, supportant une fleur petite, d'un vert pâle ou d'un jaune sale. Ces plantes croissent principalement dans l'Asie tropicale.

Les espèces comprises dans ce genre ont été réparties par Blume (loco citato) en quatre sections qu'il nomme: Eupolyalthia, Oxymitra, Kentia et Goniothalamus. (J.)

\*POLYANCISTRUS (πολύς, nombreux; ἄγκιστοροτ, crochet). 188. — Genre de la tribu des Locustiens, de l'ordre des Orthoptères, établi par M. Audinet-Serville (Rev. meth. de l'ordre des Orthopt.) sur une espèce des Antilles, le P. serratulus (Locusta serratula Pall. de Beauv.).

POLYANDRIE. Polyandria (πολύς, beaucoup; ἀνήρ, étamine). Bor. — Nom donné,
dans le système sesuel de Linné, à une classe
comprenant des plantes qui ont un grand
nombre d'étamines réunies dans une même
fleur et hypogynes. Cette classe a été subdivisée en sept ordres: Polyand. monogynie,
P. digunie, P. trigynie, P. tétrayynie,
P. pentagunie, P. hexagynie, P. polygynie.

\*POLYANTHERIX (πολύς, beaucoup; λοθισιξ, épi). Bot. Pu.— Genre de la famille des Graminées, tribu des Hordéacées, établi par Nees (in Jardine Annal. of nat. hist., I, 284) aux dépens des Ægilops. L'espèce type,

Polyanth. hystrix (Ægilops id trouve dans l'Amérique boréale. POLYANTHES. BOT. PR. — I thes. Voy. ce mot.

POLYARTHRA (πολύς, pla

Opov, article). INFUS, SYSTOL. —
Systolides ou Rotateurs établi ;
renberg dans sa famille des En
et comprenant des animaux d
longs de 12 à 18 centièmes de 1
dont le corps, ovoide, tronqué et
revêtu d'une cuirasse flexible, es
tés de laquelle sont articulés, es
antérieur, des appendices fascio
de stylets ou de lamelles étroi
gues que le corps, qui pas
presque carré. Les mâchoire
tées. M. Ehrenberg lui attrapoint rouge oculiforme.

POLYBASITE, Rose; Caric, base). MIN. — Saddargent, de cuivre, d'antimatinic. Cette espece a été decritaire.

POLYBIA (#655;, plusieur

188.—Genre de la tribu des Vesal
des Polistites, de l'ordre des light
caractérise principalement par
dont le premier segment, courts
massue, est tubercule sur les cout
établi par Lepeletter de Saint-F.
Trenferme que quelques especes au
Le type est le P. Illacea (Polisi
Fabr.), de la Guiane.

POLYBIUS (#67%;, beaucoup:
CRUST. — Genre de l'ordre des Décide la famille des Cyclométopes et de l'
Portuniens. Cette coupe générique
par Leach, a les plus grands rappele genre des Platyonychus, dont est fère guère que par la forme des puis sont toutes évidemment natatoirs; de la deuxième et de la troisieme pai

ainées par un article laat lancéolé, qui a partout s pattes postérieures ont B chez les Platyoniques, troisième article est ext presque globulaire. Le plus large, surtout posdans le genre précédent, ême disposition quant à L'abdomen du mâle se 'ordinaire, de cinq artiilt qu'une seule espèce le P. Henslowii Leach 9. B). Cette espèce, qui une distance considérait pas très rare dans la (II. L.)

16. - VOY. CARACARA. S (πολύς, beaucoup; 60-- Genre de l'ordre des ères, de la famille des tribu des Buprestides, Latalogue, 3° édition, p. ede cinquante à soixante sont particulières à Mat grandes, de couleurs s. surtout en dessus, et r leur forme celle des ms les plus belles ou les . telles que les P. dilataata Ol., Goryi, auriopi-., zivetta, rhombus, etc. f (Histoire naturelle des ennent ces Insectes dans a de leur grand genre (C.)

Humb. et Bonpl. (in or. ca. - Voy. ACROSTI-

. DOT. PH. — Nom donné a fruit du Magnolia, du meules.

S, Hope. INS. — Syn.
n, Schænherr. (C.)
m mythologique). INS. —
Coléoptères pentamères,
sleodernes et de la tribu
i par de Castelnau (Revue
ilbermann, t. III, p. 30,
hili, le P. Chiliensis Gy.,
identique avec la Calenn de Dejean et de Lacor-

POLYCARDIA (πολύς, beaucoup; καρδία, moelle). Βοτ. PH. — Genre de la famillo des Célastrinées, tribu des Evonymées, établi par Jussieu (Gen., 377). Arbrisseaux de Madagascar. Voy. cálastrinées.

\*POLYCARENA (πολύς, beaucoup; κάρηνον, cime). Bot. PH.—Genre de la famille des Scrophularinées, tribu des Buchnérées-Manulées, établi par Bentham (in Bot. Mag. Comp., 1, 271). Herbes du Cap. Voy. scro-PHULARINÉES.

POLYCARPÆA. BOT. PH. — Genre de la famille des Paronychiées, tribu des Polycarpées-Spergulées, établi par Lamarck (Journ. Ilist. nat., II, 8), et dont les principaux caractères sont: Calice à cinq divisions concaves, très entières, mutiques. Corolle à cinq pétales hypogynes, très entiers ou rarement bidentés au sommet. Étamines cinq, hypogynes ou périgynes, alternant avec les pétales; filets filiformes; anthères à deux loges s'ouvrant longitudinalement. Ovaire à une seule loge pluri-ovulée. Style à trois divisions ou trois dents. Capsule membraneuse, très souvent colorée, uniloculaire, trivalve et polysperme.

Les Polycarpæa sont des herbes annuelles ou vivaces, à feuilles opposées ou disposées en faux-verticilles, souvent linéaires, rarement ovales, elliptiques ou oblongues, stipulées, membraneuses, brillantes; à fleurs nombreuses, ordinairement sessiles, disposées en cimes groupées en faisceaux, ou en corymbes, ou en panicules diffuses. Ces plantes croissent abondamment dans les régions tropicales et extratropicales du globe.

De Candolle (Prodr., III, p. 373) cite et décrit seize espèces de ce genre, parmi lesquelles nous citerons, comme type, le Polycarpæa Teneriffæ Lamk. (Illecebrum divaricatum Ait., Hagea Teneriffæ Pers., Mollia diffusa Willd., Lahaya diffusa Schult.), dont le nom spécifique indique la patrie. (J.)

POLYCARPÉES. Polycarpea. Bot. PH. Tribu de la famille des Paronychiées (voy. ce mot) qui comprend, entre autres genres, le Polycarpon et le Polycarpaa, qui ont pu, l'un et l'autre, lui donner son nom. (Ad. J.)

POLYCARPON (πολύς, beaucoup; καρπός, fruit). Bor. pu.—Genre de la famille des Paronychiées, tribu des Polycarpées-Spergulées, établi par Læssling (in Linn. gen., n. 105). De Candolle, qui adopte ce genre (Prodr., III, p. 376), en cite et décrit quatre espèces: P. apurense, tetraphyllum, alsinefolium et peploides. Ce sont des berbes annuelles ou vivaces qu'on trouve fréquemment dans les régions chaudes du globe.

POLYCENIA (πολύς, beaucoup; κινός, vide). Bot. PR. - Genre de la samille des Séginées, établi par Choisy (in Mem. Soc. st. nat. Genev., II, 91, t. 2.) Herbes ou brisseaux du Cap. Voy. SÉLAGINÉES.

POLICEPHALOS, DC. (Prodr., V, 369). OT. PH. - Voy. SPHERANTOUS Vaill.

\*POLICESTA (πολός, beaucoup; κιστός, brodé). 188. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Sternoxes et de la tribu des Buprestides, proposé par Serville, publié par Solier (Annates de la Société entomologique de France, t. 11, p. 281). et adopté par Dejean (Catalogue, 3º édition ) et par Castelnau et Gory (Histoire naturelle des Insectes Buprestides, t. 11). Ce genre renferme une douzaine d'espèces parmi lesquelles sont les suivantes: P. depressa, Ægyptiaca Linn., porcota F., Karakera, Thomas, Cuba Chyt., Montesuma, Velasco, Brasiliensis C. G., et ligrina Desm. A l'exception de la dermère qui est propre à Madagascar, toutes sont américaines.

POLICHATE, Endl. (Gen. plant., p. 567, n. 2264). BOT. PH. -- Voy. STEVIA, Cav.

\*POLYCHÆTIA (ποιν:, beaucoup; χαίτη, poil). BOT. PH. - Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Senécionidées, établi par Lessing (Synopsis, 371). Herbes du Cap. Voy. Compostes.

POLYCIIÆTIA, Tausch. Bot. PH. .-- Syn. de Schmidtia, Meench.

\*POLYCHALCA (\*\*)5;, beaucoup; x2)zóc, cuivre). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétrameres de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Cassidaires, proposé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 3º édition, p. 392) qui en mentionne douze espèces; onze appartiennent au Brésil, et une est du Paraguay. Nous citerons principalement les P. variolosa F., malachitica, platynota Germ., et decora Perty. (C.).

\*POLYCHILOS, Kuhl et Hass. (Orchid. sind. Breda, t. 1). por. pu. - Syn. de Cieisostoma, Blume.

POLACHROA, Lour. (Fl. cochinch.,

POLYCHROMA, Bonne phys., XCIV, 191). 201. Griffithsia, Agarda. - (Catal., 7 4. POLYCHROMA, Dejean

(C.)

p. 89). 185.—Synonyme et d Stigmodera, Castelnau, Gor

- beancomp: Xin. POLYCHROME (#0)/4, μα, couleur). Min. — Hausm — mann a d nom au Plomb phosphaté, ver de changement notable = position, présente souvers = très différentes, telles que vert fonce.

POLYCHRUS, REPT. - 3 Camille des C. \*POLYCLADA (πε)ύς, D oo;, rameau). 188. - Genre de léoptères pentamères, de la fa. cliques et de la tribu des Galéro par nous et adopté par Dejean a zinane da Z . Ment 3" édition, p. 399). Le type, la cornis Ol. (Clythra), est originair gal. M. Hope (Coleopterist's M p. 169) en a fait depuis son gene 20°16 (#

. A Th. \*POLYCLADIE Polycladia (mi coup; xàxio; rameau), Bot, Ca. - 1 2U EU Nous osons a peine introduire en san nom dans la science, parce que l'Ales nous sert de type ne nous ayant poin de fruit, c'est uniquement d'après la ture de sa fronde que nous la plaçue la famille des Floridées. On croins une forme rabongrie du Cystosira M. Kutzing, a qui nous en avoss nique un rameau, pense qu'elle deit 2000 dans sa tribu des Gelidices. Nous armove. dans le temps notre exemplaire de I 30 376 maison, à qui Lamouroux l'avait e 24 500 anie avec le nom de Fucus Commersonie sans indication de localité. Les tipe 300 rameaux de cette Algue sont bersont toutes parts de ramules qui n'ont par a l'empire d'un millimètre de longueur. Se est plutot brune que rougeatre. = rappelle aussi celui du Laurencia co days CHI la Méditerranée.

\*POLICIAEIS (moles, beaucoucélebre). 188. — Genre de l'ordre 🕊 🖛 🚛 pteres tetrameres, de la famille des nides gonatocères et de la division de chyderides, cice par Schoenherr (Gome species Curculonidum, synonymia, L 111 684). But. Pu. - Syn. d'Amarantus, Linn. p. 215), et qui se compose des sit open

fricanus Ol., equestris, maeni, parcus Schr., et plumappartiennent à l'Afrique Cafrerie, la Nubie et l'île s est de l'Asie (du Bengale). (C.)

IM (molve, beaucoup; mi .- Genre de la famille des ribu des Achyranthées, étaen., n. 53). L'espèce type, me., est une berbe annuelle ope et dans l'Asie.

Palis. (in Journ. Bot., 104, a. - Synonyme de Thorea

**Β** (πολύς, beaucoup; κόμη, - Genre de l'ordre des Cores, de la famille des Curseères et de la division des abli par Schænherr (Genera lionidum, synonymia, t. I, 380), et qui ne renferme m. le P. lanuginosus Chev., maire des provinces méri-(C.)

NUS (πολύς, beaucoup; xom. - Genre de l'ordre des mères, de la famille des bocères et de la division des per Scheenherr (Genera et idum, synonymia, t. V. compose de deux espèces: wais et pantherinus Lab., rur patrie la Guinée. (C.) 8 (πολύς, beaucoup; das. - Genre de l'ordre des mères, de la famille des natocères et de la division , eréé par Schoenherr (Gourculionidum, synonymia, 1, 298), et qui n'est comrale espèce, le P. depressi-Elle est originaire du Mexi-(C.)

18 (wolfe, beaucoup, dis-CRUST. - Genre de la fases, de la tribu des Com M. Milne Edwards sur Latreille rangeait dans le 166. Chez cette singuière la carapace est presque embée et à bords obtus.

bites sont dirigées très obliquement en dehors et incomplètes antérieurement. Les antennes internes se reploient transversalement en dehors. L'article basilaire des antennes externes est cylindrique, et placé entre la sossette antennaire et l'orbite; le cadre buccal est rétréci antérieurement. mais sans être triangulaire, et son bord antérieur est très saillant et en forme de W. Les pattes-mâchoires externes sont allongées, et leur troisième article est à peu près de même forme que chez les Atélécycles (voy. ce mot). Les pattes de la première paire sont grêles et très courtes chez la femelle . la main très petite et les pinces cylindriques. Les pattes suivantes sont à peu près cylindriques, terminées par un article court et pointu: leur longueur augmente jusqu'à la quatrième paire; celles de la cinquième paire sont plus longues que les secondes. On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre : c'est le Polymette cupulifère. Poludectus cupulifera, Edw. (Hist. natur. des Crust., t. II, p. 146). La patrie de cette espèce est inconnue.

POLYDÉME. Polydesmus (πολύς, beaucoup; diene, lien). HYRIAP. - Genre de l'ordre des Diplopodes, de la famille des Polydesmides, établi par Latreille et adopté par tous les entomophiles. Chez les espèces de ce genre, les segments sont mucronés, c'est-à-dire annulaires et non évidemment décomposables en plusieurs pièces; au nombre de vingt dans la tête; les deux articles qui les composent dissemblables, l'antérieur cylindrique et le second plus ou moins caréné; le premier clypéisorme, sans anneau inférieur, les trois suivants unipédigères; les quaterze qui viennent ensuite bipédigères, les deux derniers apodes. Organes génitaux des mâles remplaçant la huitième paire de pieds, ce qui donne trente paires de pattes aux mâles et trente et une aux femelles; organes génitaux femelles formant un double orifice entre la première et la seconde paire de pieds; segments toujours plus ou moins carénés bilatéralement, à carène en bourrelet, simples ou denticulés; le segment préanal en pointe ou en palmette, ne cachaat qu'imparfaitement les valves anales. Stigmates à la partie antéro-inférieure des segments, près de l'insertion des pieds. so et lamelleux. Les or- Yeux nule. Ce genre, dont on connaît pres

de soixante espèces, est répandu dans toutes les parties du monde, et, parmi elles, je citerai, comme type, le Polydéme Aplati, Polydémus complanatus Degeer (Meiv., t. VII, p. 586, pl. 36, fig. 23). Cette espèce est très commune dans toute l'Europe et même en Algérie. Elle se plait dans les bois, sous les écorces des arbres, les feuilles mortes et les pierres. (H. L.)

\*POLYDERCES (πολυδερπής, qui a le regard perçant). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Apostasimérides cholides, établi par Schænherr (Genera et sp. Curculion. syn., t. VIII, 1, p. 15), et que l'auteur a formé sur 2 espèces des Antilles: P. xonalus Swedet adspersus Hope. La 1° est de la Guadeloupe, et la 2° de l'Ile Saint-Vincent. (C.)

\*POLYPESMIDES. Polydesmidæ. MYRIAP. C'est la troisième famille de l'ordre des Diplopodes, établie par Gray et adoptée par tous les entomophiles. Cette famille correspond aux Monozonies de M. Brandt, et répond en partie à l'ancien genre Polydesmus de Latreille. Le principal caractère des animaux qui représentent cette samille est d'avoir les segments résistants, formés d'anneaux complets et non décomposables, comme ceux des lules et des Gloméris (voy. ces mots), en plusieurs parties élémentaires. Ces segments sont toujours plus ou moins carénés bilatéralement dans leur première moitié, ou bien ils sont moniliformes; rarement ils affectent la forme cylindrique: leur nombre est moindre que celui des sules et plus considérable que celui des Gloméris. Les pieds sont, par conséquent, moins nombreux que chez les lules; leur nombre le plus ordinaire est de trente et une paires chez les femelles, et trente-deux chez les males, dont la première paire du septième segment est remplacée par une paire d'appendices copulateurs. Les yeux sont nuls ou manquent presque constamment. Les genres qui appartiennent à cette famille sont les suivants : Oniscodesmus, Cyrtodesmus, Polydesmus, Crespedosoma et l'latydesmus. Voy. ces mots. (H. L.) POLYDESMIENS. Polydesmii. HYRIAP.

POLYDESMIENS. Polydesmii. MYRIAP

Voy. Polydesmides. (H. L.)

POLYDESMITES. Polydesmile. Myriap. — Voy. Polydesmides. (H. L.)

\*POLYDESMUS ( molve, beaucoup; des-

μο;, ligament). BOT. CR. - Gen pignons de la division des Arl de la tribu des Athernariés. A (Ann. sc. nat., 3° série, t. IV, donne les caractères suivants : persiciel, fibrillaire. Filament dressés, simples ou rameux; 4 ténées, fusiformes ou en forme cloisonnées, celluleuses, opaqu et prolifères. Ce genre est vo tosporium Cord., et de l'Attern Polydesmus elegans DR. et 1 trouvé par le capitaine Durie sur les seuilles de l'Agave ames espèce unique n'a d'autre ca ceux qui viennent d'être india

POLYDICLIA, Don. BOT.

POLYDIUS, Dejean (1° Ca.—Synonyme de Cneorhinus, Sc POLYDIUS, Schoenherr. I nyme de Polyteles du même au POLYDONTIA, Blume (B) BOT. PH.—Synonyme de Pygona POLYDORA, Ok. Annie. Branchellion, Say.

\*POLYDROSUS (πολύδρος rosée ). ins. -- Genre de l'ordi ptères tétramères, de la famill lionides gonatocères et de la Brachydérides, établi par Gert Insectorum, p. 451) sous le a drusus, et adopté par Schænhe methodica, p. 138; Gen. et ... syn., t. II, p. 134, VI, 442 comprend pas moins d'une d'espèces, toutes originaires d'E moins le nord de l'Afrique. L' tale et les deux Amériques offer représentants du genre. Nous cit faisant partie de ce genre les vantes : P. cervinus Lin., unda nis, picus, micans F., flavipes: mela Ol., sericeus Ghl., vittatu La plupart des espèces sont d'u végétal. Ces Insectes se trouve temps sur les feuilles des arbres

POLYDRUSUS, Germar. IM LYDROSUS, Schænberr.

POLYERGUS (πολυέργος, rieux). 1xs. — Genre de la tri miciens, groupe des Formicite dre des Hyménoptères, établi!

et adopte par tous les entomologistes. Les très semblables aux vraies Four-Polyergus mis par E == r aspect général, s'en distinguent ais es anaent par leurs mandibules extrêmemera & robustes, triangulaires et très dentées. Le Type du genre, le Polyergus rufescens La La \_ , est assez commun dans notre pays. Foyer , pour ses habitudes , l'article FOURSI. (BL.)

E

: 1

7

13

e

-1-

ME

HUS

PETTS

POLYC LE. Polygala (πολύς, beaucoup: jai C — вот. рн. — Grand genre de yź>z • la famille es Polygalées, à laquelle il donne so En mom, de la Diadelphie octandrie dans système de Linné. Tournefort sous ce nom un groupe gémérique de linné adopta la dénomination. mais don & al diendit beaucoup la circonscriptour les botanistes modernes cos restre a le groupe linnéen, et ils ont Sorme & Ses Clépens les genres Badiera DC., Marallia Seck., et Mundia Kunth. Quoique ainsi red a le genre Polygale reste encore eres nome beux; en effet, De Candolle (Prod., I 221) en caractérise 163 especes, el Walpers, dans son Repertoe 🔾 Tere plus de 100 nouvelles décrites de ED S les ouvrages plus récents que volume du Prodrome. Ces nombeces sont des herbes, des sousarbrisses La X et des arbustes qui habitent tempérées de l'hémisphère parties intertropicales de l'Asie de l'A sique, le cap de Bonne-Espéfeuilles sont presque toujours rement opposées ou verticillées, à peu près, quelquesois mar-£==-Ponctuations glanduleuses. Leurs 1 TES .... Rulières, disposées en infloresdiverses, presentent: un calico coujours persistant, à cinq sépales la supérieur et les deux inférieurs 9 deux lateraux plus intérieurs, Lin . colorés (ailes); une corolle à 3 ou s réunis entre eux à leur base par تعت شام . F., Chi. diaire du tube staminal, dont l'inperes such as (carène) est plus grand, concave, Hies se La ole, terminé par une crète, les willes des grand lettraux très petits ou nuls, les deux il i, iems plus petits que l'inférieur, conà buit étamines à filets soudés dans enbert. GLS ( \*= Partie plus ou moins considérable de longueur en un tube fendu supérieu-\_ Gerre !! à roupe des Excess ment, à anthères uniloculaires, s'ouvrant chacune par un pore terminal: un pist dont l'ovaire comprimé latéralement pri sente deux loges uni-ovulées, dont le sty est comprimé en sens inverse de l'ovaire souvent dilaté au sommet. Le fruit est u capsule comprimée, souvent échancrée s sommet, à 2 loges qui renferment chacui une graine dont le hile est caronculé.

De Candolle divisait les nombreuses e pèces de Polygales connues de lui en hu sous-genres dont voici les noms : Psychai thus, Polygalon, Blepharidium, Clinclini Timulua, Senega, Chamabuxus, ? Brach tropis. Cette division est encore adopt par M. Endlicher. Plus récemment M. Spac (Suites à Buffon; Phanérog., VII, p. 11: a partagé le genre Polygala lui-même e six genres distincts et séparés. La valeur d caractères par lesquels ce botaniste disting ces groupes n'est peut-être pas assez gran pour caractériser des genres; mais, dans to les cas, elle suffit parfaitement à en faire d sous-genres tranchés. Nous regarderons do ici ces six groupes comme des sous-genre et nous essayerons d'extraire leurs traits di férentiels des caractéristiques extrêmeme étendues sur lesquelles M. Spach a basé l' tablissement de ses genres.

a. Isolophus, Spach. Calice persistant corolle à 3 pétales dont l'inférieur cour en casque caréné au dos, à 2 crêtes flabe liformes, multifides; style ascendant, lara tétragone-ancipité, en forme de tromp arqué en arrière; stigmate inégaleme bilabié, à lèvre supérieure très petite, pre que verticale, pétaloïde, dentiforme, poi tue, à lèvre insérieure grande, décliné géniculée, oncinée et papilleuse au somme Capsule elliptique, échancrée, comprime ailée au bords ; graines à caroncule bi-a pendiculée antérieurement. Le type de sous-genre est le Polygale des nochens, A lugala saxatilis Desf.

b. Tricholophus, Spach, Calice persistan corolle à 3 pétales dont l'inférieur cous en casque caréné au dos, à 2 crêtes fin ment laciniées; style presque rectilign court, claviforme, comprimé; stigma inégalement bilabié, à lèvre supérieu grande, pétaloïde, subcuculliforme, à lèt inférieure petite, horizontale, dentiform obtuse, papilleuse. Capsule cunéiform oblongue, échancrée, ailée aux bords; gra nes à caroneule légèrement trilobée, inappendiculée. Ce sous-genre a pour type le Polygale de Montfellier, Polygale Monspeliaca Lin., espèce annuelle, de nos départements méditerranéens.

- c. Polygala (Lin.). Spach. Calice persistant : corolle à 3 ou 5 pétales, dont les deux latéraux en forme de très petites écailles, souvent même nuls, dont l'inférieur onguiculé, en casque fendu antérieurement, caréné au dos, la carène garnie au-dessous du sommet d'une crête bipartie, fimbriée, sessile; style rectiligne ou arqué, claviforme ou rétréci aux deux bouts, tétragone-ancipité; stigmate inégalement bilabié, à lèvre supérieure ordinairement plus grande, verticale, pétaloïde, concave, à lèvre inférieure dentisorme ou rostrisorme, horizontale ou déclinée, papilleuse au sommet. Capsule comprimée, marginée, échancrée; graines à caroncule trilobée. Parmi les espèces de cette section, deux croissent dans presque toute la France et sont médicinales l'une et
- 1. POLYGALE COMMUN, Polygala vulgaris Lin., plante commune dans les prairies et les bois de toute la France. Elle est vivace, de même que la suivante : de sa souche presque ligneuse partent plusieurs tiges étalées ou ascendantes, grêles, et longues de 2 ou 3 décimètres; ses feuilles sont linéaires-lancéolées, les inférieures un peu plus larges et plus courtes que les supérieures, atténuées à leur base : ses fleurs sont bleues, assez souvent rougeatres ou rosées. rarement blanches; leurs ailes présentent trois nervures, dont la médiane ramifiée et s'anastomosant avec les latérales. Cette plante a été recommandée par quelques auteurs comme possédant, à un degré plus faible, il est vrai, les propriétés du Polygale de Virginie et pouvant dès lors être employée comme celui-ci.
- 2. POLYGALE ARER, Polygala amara Lin.
  (P. austriaca Kranta). La synonymie de cette espèce a été présentée de manières très diverses; nous auivons ici à cet égard la manière de voir de M. Grenier (voy. Revue botan., 2ª an., p. 417). Le Polygale amer croît dans les prairies hnmides, au bord des fossés; ses tiges, longues de 1-2 décimètres, sont ascendantes ou dressées; ses feuilles supérieures sont lancéolées-eblongues, eb-

tuses; les inférieures obovales, rétrécies à leur base, notables ges que les supérieures; ses clair on blanches, ont leurs pervures, parmi lesquelles li s'anastomose pas avec les la plante doit son nom à l'ai prononcée de toutes ses partis lièrement de la racine. Elle a nique et amène en même tem tions alvines. On l'emploie de quefois comme sudorifique. O préconisée pour le traitemen inflammatoires des poumons que plusieurs médecins en o rapport paralt avoir été au m géré.

- d. Chamæbuxus, Spach. Cal tant; à sépale supérieur en a corolle à 3 pétales, dont l'im au dos, bilobé, condupliqué dessous du sommet une pel cave, denticulée; style oblique et arqué en arrière vers som et mate inégalement bilabié, à formes, pointues; l'antérieus mince, presque horizontale, m la postérieure assez grosse, p clinée. Capsule échancrée, s cente aux bords; graines à ( lobée, prolongée antérieures appendices liguliformes, mon type de ce sous-genre est le P nus, Polygala chamabuzus 1 pèce sous-frutescente des Alpe cultive dans les jardins commi nement, et que distinguent ses f jaunatres, avec des taches in rougeatres, réunies au sommet en grappes bi ou triffores.
- e. Senega, Spach. Calica par rolle à trois pétales, dont l'infliculé, cymbiforme, caréné, a culé; filets longs, inégaux; ani ves au sommet; style long, cam que linéaire, ascendant, arquis stigmate indivis, en languetta, à la base. Capsule comprimée, a ginée; graines à caroncule en fique, carénée au dos, bidentée ment.
- 3. POLYGALE DE VINGINIE, Poly Lin. Cette espèce, commet au

Senega, Seneka, croft naturellens la Virginie, la Pensylvanie, etc. La cultive quelquefois dans les jardins. elle soit peu brillante. C'est une The Tace qui émet plusieurs tiges grêles, on ascendantes, pubescentes, radans leur partie supérieure ; ses milies sont lancéolées ou lancéolées-oblonmeralement aigues, légèrement pusur les bords et en dessous. Ses petites, blanchatres ou rosées, Correct des grappes laches, multiflores. Polygale de Virgine est célèbre à cause propriétés qu'on attribue à sa racine. celle-ci possède réellement. Aux Ezaca-Casis, on la regarde comme un spéci-Bone sontre la morsure des Serpents verainneurs, même contre celle du Crotale ou Serpent à sonnettes. Aussi les Indiens, dans Berners los gres migrations, en portent la poudre sur en et se croient ainsi à l'abri de BOTE Camper. Mais les observations qui ont faites ta Europe ne paraissent pas jus-CESC confiance. D'un autre coté, on Percosp vanté cette même substance existmement avantageuse dans le se se maladies de poitrine; sous B Fapport ausi, il y a eu de l'exagération les éloges qui en ont été faits; néanest constant qu'elle produit de bons ets de si celles de ces affections qui sont estarrhale, lorsque les voies aésont encombrées de mucosités. Plus on l'a recommandee contre le ncine, ou plutôt le rhizome du de Virginie, nous arrive sous la petites touffes ou de morceaux sim-F. de Ba grosseur d'une plume d'Oie, ar-📂 🗪 arqués sur leur convexité de demiun peu espares, rides, rougeatres blanchatres en dedans, d'une peu aromatique, d'une saveur piet icre. L'analyse chimique y a fait write un principe particul er qui a Le nom de sénégino ou de polygalino Bis Oil. Chanthus (Rafin.), Spach. Calice per-

Schanthus (Rafin.), Spach. Calice percorolle à 5 ou 3 pétales, dont l'intion onguiculé, très grand, cymbiforme, imé par les côtés, caréné, a arête dorpresque stipitée, bipartie, frangée; ria long, tétragone, assez gros, rétréci aux extrémités, arqué en arrière; stigmate presque bilabié ou en forme de bec. Capsule comprimée, ordinairement ailée aux bords; graines à caroncule carénée au dos, subtrilobée. C'est ici que rentrent les espèces ligneuses à grandes et belles fleurs qu'on cultive fréquemment dans les jardins, et dont les plus répandues sont les suivantes;

4. POLYGALE A FEUILLES DE MYRTE, Polygala myrtifolia Lin. (P. buxifolia Hort.). C'est un joli arbuste, toujours vert, originaire du cap de Bonne-Espérance. Sa tige, baute d'un mêtre ou un peu plus, est rameuse-trichotome, à rameaux velus; ses feuilles sont obovales-oblongues, obtuses, brièvement pétiolées, pubescentes dans leur jeunesse. Ses fleurs, qui se succèdent pendant une grande partie de l'année, sont grandes et d'une belle couleur purpurine. plus vive à l'extrémité de la carène, portées chacune sur un pédicule plus court qu'elles, réunies en grappes terminales. Cette belle plante est d'une culture très facile; on la tient l'hiver en serre tempérce. Elle se multiplie facilement par marcottes, par boutures ou par semis sur couche.

5. Polygale Brillant, Polygala speciosa Sims. Celui-ci est également originaire du cap de Bonne-Espérance, et sa culture est semblable à celle du précédent. Son introduction dans les jardins d'Europe est beaucoup plus récente et ne date guère que de 25 ou 30 ans, tandis que le précédent existait en Angleterre des l'année 1707. C'est un arbuste de 1 à 2 metres de haut, à ramraux allongés, droits et en baquettes; ses feuilles sont alternes, linéaires-allongées, étroites, un peu en coin à leur base, glabres de nième que les ramules. Ses fleurs sont plus grandes que celles du précédent, violacées, pendantes, réunies en grappes laches, terminales et pluriflores. (P. D.)

POLYGALÉES. Polygaleæ. 201. FM.—Famille de plantes dicotylédonées, polypétales, hypogynes, ainsi caractérisée: Calice de cinq folioles, dont trois plus petites et plus extérieures, deux latérales, plus intérieures et plus grandes, souvent petaloides, et qu'on nomme les ailes. Autant de pétales alternes, deux plus petits, libres, situés entre les ailes et les petites folioles introrses, quelquefois réduits à une petite éminence squamiforme, manquant même tout à-fait plus communément; les trois autres plus

développés et existant constamment : l'un (qu'on appelle la carène) situé du côté interne, plus grand, concave et surmonté d'une crête; les deux autres beaucoup plus petits, tous trois réunis ensemble par le tube staminal. Étamines au nombre de nuit, rarement de quatre, à filets ordinairement dilatés et réunis en un tube fendu du côté interne, portant à son sommet les anthères uniloculaires, plus rarement biloculaires, qui s'ouvrent au sommet par un ou deux pores. Ovaire libre, comprimé, à deux loges, dont l'une regarde en dehors et l'autre en dedans, et dont chacune contient un seul ovule suspendu au haut de son angle interne, très rarement deux superposés. Style terminal, simple, souvent épaissi et recourbé à son sommet qui présente deux lobes ou dents stigmatiques. Capsule comprimée, à déhiscence loculicide, plus rarement une drupe ou une samare. Graines pendantes, le plus souvent surmontées d'une caroncule charnue ou même filamenteuse. qui n'est autre chose qu'une dilatation de l'exostome, à tégument crustacé ou membraneux recouvrant un périsperme charnu, plus ou moins mince, qui environne un embryon axile de même longueur, droit, à cotylédons plans-convexes, à radicule courte et supère.

Les espèces de cette samille sont des herbes ou des arbrisseaux, quelques uns grimpants, quelques uns à suc laiteux. Un petit nombre habite entre les tropiques . la plus grande partie en dehors et surtout dans les régions tempérées, notamment le genre Polygala dispersé sur toute la terre. Leurs feuilles sont alternes, simples et souvent très entières, dépourvues de stipules; leurs sleurs axillaires, solitaires ou groupées en épis, en grappes souvent rameuses. Les Polygalées se font généralement remarquer par la présence d'un principe amer auquel elles doivent leurs propriétés toniques, qui peuvent devenir plus actives, et même provoquer l'action des organes respiratoires ou celle de l'estomac par l'addition d'une matière extractive, la Polygaline ou Sénégine. De là l'emploi de certaines racines comme émétiques et succédanées de l'Ipécacuanha; d'autres (notamment celle de Sénéga) contre la morsure des Serpents venimeux. Celle de Krameria triandra, ou vulgairement de Ratanhia, renferme un acide extrêmenat astringent.

GENR**ES.** 

Salomonia, Lour. — Polygala, L. (Pycanthus et Trichlisperma, Raf. — Chambuxus, Dill.) — Badiera, DC. — Comesperma, Labill. — Muraltia, Neck. (Heisteris, Rug.) — Mundia, Kth. (Nylandtia, Dumet. — Vascoa, DC.) — Monnina, R. Pav. (Edendra, Bonpl.) — Securidaca, L. — Kransis, Loeffl. — Xantophyllum, Roxb. (Jackis, R.).

Les deux derniers genres s'éloignent par plusieurs anomalies des caractères globraux; deux autres, Bredemeyera, W., et Capolobia, G. Don, encore imparsaitementeunus, sont placés à la suite de la finsile, à laquelle on associait encore le Souleurs, Lam. (Cardiocarpus, Reinw.), qu'Endider considère comme le type d'une petite finile distincte, et que Planchos rapporte au Sizaroubées. (As. J.)

POLYGAMIE. Polygamia (πολύς, heacoup; γάμος, noces). Por. Pm. — Classe de système sexuel de Linné, compresses le plantes qui ont, sur le même pied, des fleurs hermaphrodites et des fleurs males en femelles. Cette classe se subdivise en trois endres, qui sont: Polyg. monœcie, P. činis, P. polyœcie.

POLYGASTRIQUES. 2001. — Veg. 2-

\*POLYGLYPTA (πολύς, beaucoup; μετός, sculpté). 188. — Genre de la tribada Fulgoriens, famille des Membracida, de l'ordre des llémiptères, établi par II. l'ordre des llémiptères, remarquables par la representation pointe de manière à couvrir la tête. Lette est le P. costata Burm., du Mexique. (A.)

"POLAGNATHIENS, Polygnethei (aix, plusieurs; γνάθος, màchoire). Tinat.—Famille de Monstres doubles parasitaint, Gractérisée par l'état très incomplet et plus ou moins informe de l'individu parasita, il duit à ses màchoires et aux rudiments de autres parties de la tête. Conformément loi de l'union similaire établie par Gerilla Saint-Hilaire, les màchoires du parasite sinsérées, par les points correspondants, se les màchoires de l'individu principal. Il se de là que le Monstre double représentement son ensemble un sujet, d'ailleurs pormé.

dent les mâchoires et quelques parties de la tite se trouvent doublées.

On connaît dans cette famille très singugre plusieurs genres caractérisés par les digres modes d'insertion et les divers degrés de Breleppement de la tête accessoire.

- 1. ENGRATES. Epignathus, Is. Geoff. (ini, ser; pudlec, mâchoire). Ce genre est très rare et encere à peine connu. La tête accessoire, très incomplète et très mal conformée dans tentes ses parties, est attachée au palais de la tête principale. Cette monstruosité a été chervés en 1681, par Hoffmann, chez un chânt qui ne vécut que quelques jours. La dissection de la tête accessoire ne put malfissection de la tête accessoire ne put malfissection de la tête accessoire ne put malfissection de la tête accessoire de d'une très incomplète. On constata néantanière très incomplète. On constata néantanière des divers très serses et celle du cerveau.
- 2. HYPOGRATUE. Hypognathus, Geoff. S.-H. கேக், sous ; yados, machoire). Ce genre, très Thre aussi, et observé seulement chez le Veau, ant néarmoins très bien correct. La tête acssoire, très incomplète et rudimentaire s la plupart de ses parties, est attachée La machoire inférieure de la tête principale. -du'en se figure un individu, d'ailleurs noral, portant à l'extrémité de sa mâchoire Inférieure une tête non symétrique, très rudimentaire dans la région cranienne, beaucius plus développée dans la région maxillaire, et portant même extérieurement, dans citte région, des dents bien rangées et presine normales dans leurs formes : tel est un Expognathe. C'est une de ces monstruosités Sellement singulières qu'il est impossible d'en desner une idée sans le secours d'une figure, mous se pouvons ici que renvoyer aux anches, soit de notre Histoire générale des somalies, soit du mémoire original de Beeffroy Saint-Hilaire (Mémoires du Muséum, L XIII), mémoire remarquable et par les mibreux détails qu'il renferme, et parce Til est le point de départ des recherches de nteur, soit sur la loi de l'union similaire, it sur la loi générale de l'affinité de soi pour
- 3. ADONATRE. Augnathus, Is. Geoff. (av., afverbe qui exprime le redoublement et la sisécution; yravoc, mâchoire). Dans ce derber genre, la tête est plus rudimentaire genre que dans les précédents, et se réduit resque à une mâchoire inférieure, disposée

d'ailleurs comme chez les Hypognathes-Cette monstruosité, très rare, n'est de même connue que chez le Veau.

4. PARAGNATHE. Paragnathus, Is. Geoffr. (πάρα, à côté; γνάθος, mâchoire). Dans ce genre, observé seulement chez les animaux, la tête accessoire se réduit, comme dans l'Augnathe, à une mâchoire inférieure; mais celle-ci placée latéralement et insérée côte à côte sur la mâchoire inférieure de l'Autosite. De tels Monstres, comparables à des Opodymes dont l'une des faces serait restée très rudimentaire, sont d'ailleurs tellement différents des précédents par le mode d'insertion de la tête accessoire, qu'en l'absence de notions exactes sur leur organisation. nous ne les plaçons qu'avec un doute extrême à la suite des trois genres précédents. Ne les connaissant que par les descriptions succinetes et les figures de Gurlt, nous n'en eussions même pas fait mention, si nous n'eussions observé chez le Mouton vivant (et malheureusement l'examen anatomique nous est demeuré impossible) la même disposition répétée à droite et à gauche de la mâchoire accessoire: cas extrêmement rare et remarquable qui semble indiquer un Monstre représentant parmi les Monstres triples ce qu'est le Paragnathe pour les Monstres doubles; en d'autres termes, selon la nomenclature méthodique que nous avons proposée et qui est aujourd'hui très généralement adoptée en tératologie, un triparagnathe.

(Is. G. St.-HILAIRE.)

POLYGONACEES. Polygonacece. BOT. PII. - Famille de plantes dicotylédonées apétales périgynes, dont les caractères sont les suivants : Calice herbacé ou pétaloïde . de trois, quatre, cinq ou six folioles, alternant sur deux cercles concentriques lorsqu'elles sont en nombre pair, suivant l'ordre quinconcial lorsqu'elles sont en nombre impair, tantôt distinctes, tantôt soudées à leur base. Étamines insérées vers la base du calice, en nombre ordinairement plus grand que les solioles calicinales, mais presque jamais double : en général, elles paraissent opposées par paires aux folioles externes, et une à une aux internes: mais, dans ces dernières, il arrive souvent que des avortements dissimulent cette symétrie. Dupetit-Thouars a fait remarquer qu'on obtient, en général, le nombre total des étamines en ajoutant au

nombre des folioles calicinales celui des styles. Filets libres ou cohérents à la base; anthères biloculaires, s'ouvrant dans leur longueur, fixes ou plus communément oscillantes, introrses pour la plupart, quelquefois celles de la rangée interne regardant en sens opposé, c'est-à-dire extrorses. Ovaire libre, ou adhérent par sa base à celle du calice. à deux ou trois angles, rarement à quatre, alternant avec les étamines internes, surmonté d'autant de styles qui répondent à ces angles, et se terminent chacun par un stigmate capité ou discoide, quelquesois en forme de houppe : une seule loge et un seul ovule dressé de son fond et orthotrope, plus rarement suspendu à un sunicule dressé. Le fruit est une caryopse ou un akène, comprimé ou triquètre, entouré par le calice persistant qui tombe d'autres fois. Graine dressée, soudée par ses téguments avec le péricarpe ou indépendante de lui, à test membraneux, à embryon arctitrope, dont. par conséquent, la radicule regarde en haut, droit ou recourbé, dans le centre ou sur le côté d'un gros périsperme farineux, à cotylédons linéaires ou ovales, flexueux, incombants ou accombants. - Les espèces sont des herbes annuelles ou vivaces, ou des arbrisscaux atteignant quelquefois une assez haute taille, quelques unes grimpantes, répandues sur toute la terre, principalement dans les régions tempérées de l'ancien continent, beaucoup plus rares sous les tropiques, où elles se montrent, en général, dans des stations assez élevées, frutescentes ou arborescentes dans l'Amérique équinoxiale. Beaucoup des espèces herbacées recherchent les stations aquatiques. Leurs tiges et rameaux présentent souvent des rensements aux nœuds; leurs seuilles ordinairement alternes, simples, entières ou quelquesois ondulées et même incisées, roulées par leurs bords en dessous avant leur entier développement, sessiles ou plus communément pétiolées, sont ordinairement munies en dedans d'une stipule membraneuse qui engaîne complétement la tige, et a reçu le nom d'Ochrea. Les sleurs, hermaphrodites ou unisexuées par avortement, sont à l'aisselle des seuilles ou de bractées de même forme que les stipules, solitaires ou groupées le plus souvent en cymes, soit contractées, soit rameuses. Les Polygonées se recommandent

par l'emploi utile de plusieurs de leur parties. Le périsperme farineux des crains sert à la nourriture de l'homme et des sais maux dans le Sarrasin (Fagopyrum and tum), et quelques autres espèces de min genre. On mange aussi les feuilles et la jeunes pousses de diverses espèces d'Osaille (Rumex) et de Rhubarbe (Rheum). La pafsence très abondante des acides cas citrique et malique, communique à si d'entre elles une agréable acidité. Mais d'autres principes, et, par conséquent, d'autres propriétés, se trouvent dans les ncines, où s'associent une matière résina une matière gommeuse et une matière stringente. De là, sans doute, leurs with purgatives et en même temps tenique, si connues surtout dans la Rhubarbe.

## GENRES.

## Tribu 1. - Enlogomes.

Involucre tubuleux entourant une en plasieurs fleurs. Pas de stipules engalments. Pterostegia, Fisch. Mey. — Mucross, Benth. — Chorizanthe, R. Br. — Erispnuss, Mich. (Espinosa, Lag.).

## Tribu 2. - Polyconius.

Pas d'involucre. Stipules engalments.

Ovule dressé.

Oxyria, Hill. (Donia, R. Br.) — Man, L. (Rhabarbarum, Tourn.) — Kanipis, L. — Polygonum, L. (Bistorta et Pariaris, Tourn. — Lagunea, Lour. — Towar, M. — Antenoron et Lyonia, Raf. — Polygonia, Michx.) — Fagopyrum, Tourn. — Oxyrnoides, Tourn. — Pallasia, L. f.) — Camboda, Jacq. — Ceratogonum, Meisn. — Ban, Neck. (Vibo, Manch. — Centrapalin, Burch.) — Rumex, L. — Tragopyrum, M. — Atraphaxis, L. — Podopterus, Man. — Bonpl. — Triplaris (Blockmania, Wig.). — Ovule suspendu à un funicule deut. Brunichia. Banks. (Fallonia, M.).

Brunnichia, Banks. (Fallopia, Ad.)—in tigonium, Endl. (Ad. J.)

POLYGONASTRUM, Monch (MA. supp., 268). Bot. Pa. — Syn. de Ophippon, Ait.

POLYGONATUM (πολύς , heatens; γένν , nœud). Bot. PH. — Genra de la lemille des Smilacées, tribu des Convallarius, établi par Tournefort (Ins., t. 14), et des

Les principaux caractères sont: Fleurs hermaphrodites; périanthe corollin, infundihaliforme, tubuleux; limbe à 6 divisions; chamines 6; filets filiformes, inclus; anthènes sagittées, fixées par la base. Ovaire à 3 lagas bi-ovulées; style trigone; stigmate chtus, trigone; baie globuleuse, à 3 loges sanformant chacune deux graines.

POL

Les Polygonatum sont des herbes vivaces, à fruilles sessiles ou amplexicaules, alternes et varticilées; à fleurs axillaires, solitaires en rémains en grappes, sans odeur.

Cas plantes croissent principalement dans les régions froides et tempérées de l'hémiabère boréal.

L'espèce type de ce genre est le Polygonation vulgare Desf. (vulgairement Sceau de Calomon), très commun dans tous les bois de l'Europe. (J.)

POLYGONIFOLIA, (Vaill. Paris, 162).

POLTGONUM. BOT. PH. — Nom scienti-

\*\*POLIGRAMMA (πολύς, beaucoup; γράμμη, ligne). vs. — Genre de l'ordre des Colieptères subpentamères, tétramères de Laquille, de la famille des Cycliques et de la
liba des Chrysomélines, formé par nous
et adopté par Dejean (Catalogue, 3° édit.,
q. 421). Ce genre se compose d'une dizaine
l'espèces; toutes sont propres aux deux Amésiques. Nous citerons principalement les suilimates : P. juncta Gr., lineata, alternata
Lel., 2-linesta Chevr., litigiosa Dej., etc. (C.)

POLYGRAPHUS (πολύς, beaucoup;

payés, desin). 18s. — Genre de l'ordre

coléoptères tétramères, de la famille

xylophages et de la tribu des Bostri
coléoptères : Antennes à funicule de 4 arti
coléoptères: Le type

tale Dermestes pubescens de Lin., espèce

tale Dermeste

POLYGYNIE. Polygynia (πολύς, beaucap; τότη, femme). nor. — Nom donné, dans la système sexuel de Linné, à quatre ordres disprenant des plantes qui ont plusieurs mail dans chaque fleur.

POLYHALITE (πολύς, plusieurs; άλς, ). μικ. — Triple sulfate hydraté de theux, de potasse et de magnésie, qui tristallise dans le système rhombique, et que l'on trouve en masses fibreuses ou compactes, d'un rouge obscur, dans les mines de sel gemme d'Ischel en Autriche, et de Vic en Lorraine. Voy. SULFATES. (DEL.)

POLYIDES. BOT. CR. — Genre de la famille des Algues, tribu des Floridées, établi par Agardh (Syst., XXXIII). Algues abondantes dans nos mers. Voy. ALGUES et FLORIDÉES.

POLYLEPIS (πολύς, beaucoup; λέπις, écaille). Bot. Pii. — Genre de la famille des Rosacées, sous-ordre des Dryadées, établi par Ruiz et Pavon (*Prodr.*, 34, t. 15). Arbres ou arbrisseaux des Andes du Pérou. Fou. Rosacées.

\*POLYLOBIUM (πολύς, beaucoup; λοδίον, gousse). Bot. PH. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Lotées-Génistées, établi par Ecklon et Zeyher (Enum., 180). Herbes du Cap. Voy. LEGUMI-NEUSES.

POLYMERA  $(\pi o) \delta \zeta$ , beaucoup;  $\mu \acute{n} \rho o \zeta$ , article). INS. — Genre de l'ordre des Diptères némocères, famille des Tipulaires, tribu des Tipulaires terricoles, établi par Wiedemann (Aust. Zweif.), qui y rapporte deux espèces: P. fusca et hirticornis, de l'Amérique méridionale.

POLYMERIA (πολός, beaucoup; μερίς, tige). BOT. PH. — Genre de la famille des Convolvulacées, sous-ordre des Convolvulées, établi par R. Brown (Prodr., 488). Herbes de la Nouvelle-Hollande tropicale. Voy. CONVOLVULACÉES.

POLYMIGNITE  $(\pi \circ \lambda \circ \zeta_1)$  plusieurs;  $\mu i \gamma_1 \mu \alpha$ , mélange). NIN. — Sorte de Titanate à un grand nombre de bases, qui sont le Zircone, l'Yttria, l'oxyde de Cerium, les oxydes de fer et de manganèse, la chaux, la magnésie, etc. Ce minéral est noir, à poussière brune; il cristallise en prisme de  $109^{\circ}46^{\circ}$ . On le trouve dans la Syénite zirconienne, à Fréderichsvarn en Norvége. C'est à Berzélius que l'on doit la première connaissance de ce minéral et son analyse.

POLYMNIA (nom propre). Bot. rs. — Genre de la famille des Composées-Tubuli-flores, tribu des Sénécionidées, établi par Linné (Gen., n. 987), et dont les principaux caractères sont : Capitule multiflore, monolque; fleurs du rayon fernelles ligulées, unisériées; celles du disque tubuleuses,

5-dentées, mâles par avortement du style. Involucre double; l'intérieur composé de 5 grandes écailles foliacées, ovales-lancéo-lées; l'extérieur est formé d'un plus grand nombre d'écailles plus courtes, apprimées et embrassant les akènes. Réceptacle plan, paléacé; style bifide au sommet; akènes glabres; ceux du disque cylindriques et avortant; ceux du rayon oblongs, épais, un peu comprimés, lisses et non ailés; aigrette nulle.

Les Polymnia sont des herbes dressées, à feuilles alternes ou opposées, rudes, demiembrassantes, à capsules réunies en corymbes et composées de fleurs jaunes, ayant souvent le disque d'un rouge pourpre. Ces plantes sont originaires d'Amérique.

De Candolle (Prodr., t. V, p. 514) décrit dix espèces de ce genre, qu'il a réparties en deux sections ainsi nommées et caractérisées : a. Uvedalia; ligules dépassant l'involucre (P. uvedalia, maculata, aspera, riparia, glabrata); — b. Alymnia : ligules plus courtes que l'involucre (P. Canadensis, variabilis, Siegebesckia, sylphioides).

La deuxième espèce, P. Carolineana Poir., n'est pas encore assez connue pour savoir à laquelle de ces deux sections elle doit être reportée.

Outre les espèces précédemment citées, le genre Polymnia en renserme encore huit autres, qui, s'éloignant de leurs congénères par des caractères spéciaus, ont dû être reportées dans divers autres genres. (J.)

POLYMNIA, Neck. (Elem., t. I, p. 31). BOT. PH. — Syn. d'Uvedalia, DC. Voy. PO-LYMNIA, LINN.

POLYMNIASTRUM, Lam. (Ill., t. 712.) EOT. PH. — Syn. d'Alymnia, Neck. DC. Voy. POLYMNIA. Linn.

\*POLYNEMA (πολύς, plusieurs; νημα, fil). Bot. ca. — Genre de Champignons appartenant à la tribu des Excipulés, des Clinosporcs endoclines; il présente les caractères suivants: Réceptacles membraneux en forme de cupule d'abord fermée puis ouverte, et recouverte sur toute sa face externe de poils assez longs. Le disque, qui ne se voit que quand le réceptacle est ouvert, est d'une consistance molle, diffluente, et composé de thèques allongées, presque claviformes, supportées par un pédicule, renflées à leur extrémité supérieure sur laquelle on voit

quatre petits filaments très ténus et isolis les uns des autres. Le Polynema erais Lév., a été décrit et figuré par M. de Ketaris (Micromyc. ital. decas, 3°, p. 3, ion. 11), sous le nom d'Excipula ornats. I a beaucoup de rapports avec le Pesisissus du même auteur qui en dissère par la fiements qui naissent tous du même poist. (Liv.)

POLYNÈME. Polynemus ( molés, bencoup; vilua, fil). Poiss. - Genre de l'erbe des Acanthoptérygiens, famille des Perceils à ventrales abdominales, établi par Limit adopté par G. Cuvier (Règ. anim., t. IL p. 154). Les Polynèmes out le corps chieng, it tête couverte d'écailles dans toutes superties, et même la membrane branchis le préopercule est dentelé; la guest vis fendue, armée de dents en velours res au deux màchoires, au-devant du vomer et au palatins; la langue lisse, courte et lug; les oules très ouvertes; la membrane buschiostége munie de sept rayons; les des dorsales fort écartées; les pectorales menis de plusieurs rayons libres et formant settet de filaments.

MM. Cuvier et Valenciennes (Elitair de Poissons, t. III, p. 362) citent et diames douze espèces de ce genre qui paraissest labiter surtout les mers des Indes. Nom derons principalement le Polyntus a Laur #-LETS. Polynemus longifilis Cuvier et Vite ciennes (Polynemus paradiscus et quipe rius Linné), vulgairement Poisson-Mi C'est un Poisson long d'environ 13 cent tres, d'un jaune citron, suivant Dus avec les nageoires et les filets d'un juit orangé. Cependant M. Buchanan dit qui la plus grand nombre des individus est and avec des reflets dorés et pourpres, une verdatre sur le dos, les nageoires jamés les dorsales pointillées de noir. Cette tion de couleur n'est due sans deute qua des causes accidentelles ou à la saisse. (#1)

\*POLYNEURA (πολύς, beaucsup; wir ρεν, nervure). ixs. — Genre de l'erdu des Hémiptères homoptères, tribu des Cardiens, établi par Westwood (Arc. sale 1842), qui n'y rapporte qu'une seule dipèce, P. ducalis West., des Indes eristales. M. Blanchard (Hist. des Ins., des. Didot) ne sépare pas ce genre du genre Cegale.

POLYNEVRA (πολύ;, beaucoup; νεῦμα, nervure). INS. — Genre de l'ordre des

Evroptères, tribu des Libelluliens, groupe

Libellulites, établi par M. Rambur
(Mirropt., Suites à Buffon, édit. Roret,

127), qui en décrit six espèces: Pol.

Micalis, de Java; elegans, de Java; mana
misis, du Sénégal; sophronia, de Malabar;

Miris, du Malabar; palliata, de Sumatra.(L.)

POLYNICE. ANNÉL.—Genre d'Annélides
Le far M. Savigny et qui fait actuellele partie des Nereisyllis de M. de Blain-

POLYNOE, Say. et Lamk. Annél.—Syn.

POLYODON (πολύς, beaucoup; ὁδούς, pal). ross. — Genre de l'ordre des Chongadrygiens, famille des Sturoniens, étapar Lacépède et adopté par G. Cuvier g. anim.). Les Polyodons se reconnaispiacipalement à une énorme prolonien de museau à laquelle les bords élardement la figure d'une feuille d'arbre, leur gueule très fendue et garnie de museau de petites dents.

On m'en connaît qu'une seule espèce, le LISCOURTEULLE, Pol. folium Lacép. (Squagastals Mand.), qui vit dans le Missis-L. La couleur générale de ce poisson est les, et sa taille environ 25 à 30 centilises. (M.)

POLYODON (πολύς, beaucoup; δδούς, bet). ser. ru. — Genre de la famille des comminées, tribu des Chloridées, établi par la Knath (in Humb. et Bonpl. Nov. gen. 1, 175, t. 55). Petits gramens de la Voy. GRAMINÉES.

FOLYODONTES, Blainy. MOLL. — Syn.

POLYOMMATUS (πολύς, plusieurs; ma, mil). Ins. — Genre de l'ordre des bloptères, samille des Diurnes, tribu Lycénides, établi par Latreille (Fam. messes), et généralement adopté sauf blaces modifications. Les Polyommatus se flagment principalement par des antennes lim, sensées à leur extrémitéen une massire evaluire, assez forte; par les palpes enfina une fois aussi longs que la tête, avec dernier article extrêmement grêle et miné en pointe; leurs ailes légèrement intélées et sans aucun appendice cauditres.

Ce genre comprend un assez grand nombre d'espèces, parmi lesquelles une douzaine vivent en Europe, principalement en France et en Allemagne. Nous citerons surtout les P. phlæus et virgaureus (vulgairement Argus bronzé et Argus saliné). (L.)

\*POLYOPSIA (πολύς, plusieurs; ὅψ, œil).

IKS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes, et de la tribu des Lamiaires, créé par Mulsant (Hist. nat. des Coléop. de Pr. longicornes, p. 190), et qui renserme les 4 espèces suivantes, toutes propres à l'Europe, savoir: P. prœusta Lin., fulvipes Fald., Mutifeldii Dej., et bipunctata Zoubk. Ce genre correspond à celui d'Anætia Dej. (C.)

\*POLYOSA (πολύοζος, rameux). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Prioniens, établi par Serville (Ann. de la Soc. ent. de France, t. I, p. 127, 166), et qui a pour type une espèce du Brésil, la P. Lacordairei Dej., Serv. La femelle est privée de rameaux aux antennes, et Dejean la momme P. hamala. Le Prionus spinicornis Ol. est peut-être de ce genre. (C.)

POLYOSMA (πολύς, beaucoup; δσμή, odeur). Bot. PH. — Genre de la famille des Saxifragacées, sous-ordre des Escalloniées, établi par Blume (Bijdr., 638). Arbres ou arbrisseaux de l'Asie tropicale et de la Nouvelle-Hollande. Voy. SAXIFRAGACÉES.

POLYOSUS, A. Rich. (in Mem. soc. h. n. Par., V, 185). Bot. PH. — Syn. de Polyosus, Lour.

POLYOTUS, Nutt. (in Americ. philos. Transact., V, 199). Bot. PH. — Syn. d'Accrates, Elliot.

\*POLYOTUS (πολύς, beaucoup; ούς, ότθς, oreille). Bot. cm. — Hépatiques. Fondé par M. Gottsche (Syn. Hep., p. 244), ce genre offre pour type la Jungermania magellanica de Lamarck. Il appartient à la soustribu des Ptilidiées et comprend huit espèces, toutes de l'hémisphère austral. Ces espèces faisaient d'abord partie du genre Frullania, dont elles ont été distraites avec raison, pour former un petit groupe reconnaissable aux caractères suivants: Périanthe nul; involucre axillaire ou terminal, polyphylle, formé par le développement des fos-

lioles et des amphigastres qui entourent le serus dans le jeune âge de la fleur; coiffe soudée à l'involucre jusqu'à son sommet, qui est couronné par 12 à 20 pistils avortés; capsule oblongue, s'ouvrant en quatre valves jusqu'à la base; élatères dispires; spores granuleuses; inflorescence mêle au sommet des rameaux. Tiges plusieurs fois pennées; feuilles de la tige incubes, imbriquées, munies d'une auricule quelquefois spinigère. Entre cette auricule et la tige, on trouve un appendice variable, tantôt entier, tantôt divisé en deux cils; amphigastres le plus souvent quadrifides, dont les deux lanières internes sont transformées en auricules claviformes; principalement sur les rameaux. (C. M.)

POLYOZUS (πολόσζος, qui a plusieurs branches). 2011. — Genre de la famille des Rubiacces-Cofféacces, tribu des Psychotrides-Coffédes, établi par Loureiro (Fl. Cochinch., I, 94). Arbustes de l'Asie et de la Mauritanie. Voy. 2011.

\*\*POLTPAPPUS (πολός, heaucoup; πάππος, aigretle). ποτ. νπ. — Genra de la famille des Composées-Tubulifleres, tribu des
Astéroidées, établi par Lessing (in Linnas,
IV, 314; VI, 149). Arbrisseaux du Brésil
et du Mexique. Voy. courosées.

POLYPARA, Leur. (Flor. Cochinch., I, 77). BOT. PR. — Symenyme de Houllwynia, Thunb.

\*POLYPEDATES. nerr.—Genrede Rainettes établi par M. de Tschudi. Les espèces sont de Madagascar, de l'Inde et du Japon; elles sont peu nombreuses. (P. G.)

POLYPERA, Ficin. (Ft. Dresd., 306, t. I, fig. 51). nor. cn. — Syn. de Polyanccum. DC.

POLYPES et POLYPIERS (πολύ;, plusieurs; ποῦς, pied). POLYP.—Les Polypes sent des animaux rayennés aquatiques presque tous manins, ordinairement très petits, mais souvent agrégés et soudés en partie ou vivant d'une vie commune, de telle sorte que la nourriture prise par chaque tôte distincte profite à toutes les autres. Checune de ces tôtes, d'ailleurs, est enteurés de tentacules plus ou moins nembreux, plus ou moins efficiés, dispesés comme les rayons d'une fleur composée; c'est pourquei en a pris d'aberd ces animaux pour les fleurs d'une plante mesime, qu' qu' fou jos e tous compris dans

la dénomination de Zoophyt mal; outés, plante) ou anis La plupart, d'ailleurs, peuves commun, soit intérieurement, rement, un support calcaire en nomme leur Polypier, comme ( guépier l'habitation ou le mid d'après cette idée fausse que d aurait habité une loge ou w Polypier. Comme le Polypier conserver en collection, et di des navigateurs a été depuis l citée par les formes élégantes des Madrépores et des autres mers équatoriales, les nati sont occupés pendant longte tude des Polypiers sans co maux dont ils sont le prod a même paru prendre piu encore quand la géologie a Polypiers fossiles des renseign sur l'âge des diverses couch globe. Voilà pourquoi cette bi teire naturelle a paru com la connaissance des Polypieri vingt-cinq ans, les voyages d gation ont apporté une fout l'organisation des Polypes es d'autre part, des recherches été entreprises sur ce sujet pal turalistes en Europe. Il est d permis d'espérer au'une class relle pourra être établie pe d'animaux.

Beaucoup d'erreurs ayant diverses époques, avec l'histon il convient de reprendre cette l' rigine des sciences d'observ suivre jusqu'à l'époque actu qui, sous le nom de Polypes ( signait les Mollusques cophale ticulièrement les Poulpes, avail Actinies qu'il nommait Acali dés, ainsi que les Éponges. marqué que ces êtres intermél les animaux et les végétaux 🛍 fois des uns et des autres; Zoophyte qui cut exprimé sa pel l'employa pas, et ce furent sus \$ et ses commentateurs qui s'en 🛍 ou 18 siècles plus tard. Belon di vers le milieu du xvi- siècle. d revoir ce qui avait été indiqué pu

un certain nombre de faits à ajoulère 🖂 -s Polypes, et ce dernier surtout - Pennatules, des Eschares et des essner et Aldrovande, au com-💳 du xvn° siècle, consignèrent **⇒astes com**pilations plusieurs dérécis sur divers Polypes ou Poais, quelques années plus tard. porta dans la science un bien nombre d'observations exactes 31 répores, les Tubipores, le Corail 🖚 d'autres Polypiers, qu'il désigna de Tubulaires, Millépores, Rététes, Corallines, Sertulaires, etc.; , depuis lors , ont été employés ominations génériques. Cepenque beaucoup de ses contempo-== ardait encore tous les Polypiers rtenant au règne minéral; mais, **≪óté. la** plupart des botanistes Le les classaient avec les plantes distinguant sous le nom de Liwux dont l'axe est pierreux, et Lératophytes les Polypiers de na-; ` • - Marsigli, au commencement du , crut même avoir mis hors de dernière opinion, en décrivant fleurs les Polypes de l'Alcyon -orail et des Antipathes; et quoi-🖚 eût, par de nombreuses obser-🗷 🔞 la mer des Indes, démontré la 🖛 ale de plusieurs Polypiers, on es de la compensación de la comp 🕒 (λίθος, pierre; φίτον, plante), 🟲 🗬 🗨 erres végétantes. Mais enfin, en 🕶 🕿 sonnel annonça que les prétendu Corail sont de véritables ani-Canément contractiles et extensiet que les Actinies, et que les Polypiers 🗢 💶 ltat d'une sécrétion commune ou 🕿 Lion des têtes partielles de cha-Pe. Ces idées nouvelles furent, en Ste, confirmées, en 1710, par la selle des découvertes de Tremblay sur le de chale to se remais sur le Polype d'eau douce, et par la publices découvertes en 1741. Dans risteralle . Bernard de Jussieu avait consuk sur les flustres et les Tubulaires la vésit des assertions de Peyssonnel; on fut bec desormais d'accord sur la nature animale de res animaux, que des lors, avec Résumur et Jussieu, on nomma Polypes,

pour exprimer la pluralité de cules, qu'on supposait, à tort, jours servir de pieds comme o dres, et Réaumur fut aussi co poser le nom de Polypier pe l'habitation commune des Poly précédemment regardé comme végétante. Ce ne fut donc auss de la 6º édition de son Systeme Linné cessa de classer les Poly thophytes parmi les végétaux, porter dans le règne animal par où ils forment l'ordre des Ver et une partie des Vers zoophytes faisait d'abord que 6 genres, m il en augmenta successivement

En 1750. Donati fit conna maux de beaucoup de Polypiers par impérato; et peu de temp 1751, Ellis, sous le nom de Co crivit avec soin un grand nom! laires, de Cellaires, de Tubulai tres et d'autres Polypiers flexi en 1766, Pallas publia le pr complet (Elenchus zoophytorun lypes qu'il nomma Zoophytes, e réunit, à tort, les Brachions et le les Volvox, les Ténias et les ( part les genres qu'on doit sépa lypes, ce traité comprend 232 bien décrites, et réparties das ainsi disposes : Hydre , Eschare Tubulaire, Sertulaire, Gorgon Isis, Millépore, Madrépore, Tubiq l'ennatule et Eponge. Ces genre voit, ne sont nullement rangés rapports naturels, et, de pli Brachion, qui, comme nous l'avprend aussi les Vorticelles, se calé entre les Tubulaires et les mais un auteur qui vint ensuit Maumont, profita de ce que ce d'excellent pour proposer une meilleure de ces genres. O.-F. peu de temps après, établit zoc la classe des Infusoires où il p chions de Pallas, s'occupa aus piers ou Zoophytes, qu'il compr cinquième ordre des Vers, les en fait trois sections : les pier rra), les cornés (subcornea) et (fungosa). Bruguière, en 1787, tionnaire des Vers de l'Encycle dique, essaya de concilier la classification de Linné avec les observations de ses prédécesseurs. Il admit donc dans la classe des Vers deux autres ordres, les Échinodermes et les Infusoires; mais il divisa l'ordre des Vers zoophytes en 16 genres, comprenant aussi les Lithophytes de Linné, savoir : Tubipore, Madrépore, Médire, Millépore, Eschare, Cellulaire ou Cellaire, Coralline, Isis, Gorgone, Antipathe, Sertulaire, Tubulaire, Botrylle, Alcyon, Pennatule et Éponge.

Il rangeait ainsi avec les Polypes les Botrylles que, d'après Gærtner, on savait déjà en dissérer beaucoup, et les Corallines que beaucoup de naturalistes, comme Pallas, laissaient avec les végétaux; en même temps aussi il classait avec les Vers mollusques les Hydres et les Actinies, ce qui fait toujours en totalité seize genres de Polypes. A la même époque ou un peu auparavant, Solander, en commun avec Ellis, publia la description et la figure d'un grand nombre de Polypiers exotiques, et, d'autre part, Cavolini, à Naples, fit d'excellentes observations sur beaucoup de Polypes vivants de la Méditerranée. Peu de temps après, en 1792, Olivi publia aussi des recherches précieuses sur les Polypes de la mer Adriatique, parmi lesquels il distingua surtout plusieurs espèces d'Alcyons, comme devant former des genres distincts ou même comme devant cesser de faire partie du règne animal. Cette partie de l'histoire naturelle était donc déjà bien avancée quand Cuvier, en 1798, publia son premier ouvrage sur la distribution du règne animal. Ce grand naturaliste alors réunit sous le nom commun de Zoophytes tous les animaux non articulés ni vertebrés qui ne pouvaient faire partie du groupe des Mollusques, et il en fit sept ordres dont les cinq derniers comprennent tous les Polypes à Polypiers, et le deuxième renferme les Polypes nus avec les Acalèphes et les Insusoires. Plusieurs de ces ordres étaient si bien circonscrits dès lors qu'ils devaient être conservés presque sans changement: tels sont les Lithophytes, comprenant les Madrépores; et les Cératophytes, comprenant les Gorgones.

Lamarck, que les circonstances avaient transporté de la hotanique à la zoologie, s'occupa dans le même temps des animaux sans vertèbres, et publia, en 1801, un premier essai de classification. Dans cet ou-

vrage, il sépare tout-à-fait les Rani (Échinodermes et Acalèphes), il formani classe distincte pour les Polypes aux réunit à tort les Infusoires qui en L les deux derniers ordres, tandis que unique des Polypes est subdivisé en per sections comprenant trente cing genplusieurs nouveaux et quelques ums sortir plus tard de cette classe. comprenait déjà dans la section de nus les genres Actinie, Zoanthe, 👞 Coryne et Pédicellaire. Sa section . ligènes pierreux se composait do genres Madrépore, Millépore, Eschare, et des nouveaux genres Fongie, Caryophyllie, Astrée, Pavonie, Agaricie, Nullipore, Réf véolite, Orbulite et Sidérolite. La Coralligenes dont le Polypier n's tièrement pierreux comprensit 🥒 🛎 🗸 Isis, Corail, Gorgone, Antipathe, - == Vérétile, Coralline, Tubulaire, 🚄 🖚 Cellaire, Cellépore, Ombellulaire - = = et Encrine. Quelques années aprè = Lamarck, dans une deuxième sur le même sujet, modifia sa co en séparant les Infusoires proper de la classe des Polypes, qui po prend encore dans un premien Vorticelles, les Brachions et les as lides dont Müller avait fait des Les Polypes à Polypier composant ! = ordre se partagent en quatre sectio a 3 == la nature du Polypier, qui est me ou sexible dans la première. est composé d'un axe corné ro encroûtement dans la seconde; il 1 1 tie pierreux et revêtu aussi d'u == tement dans la troisième; en tout-à-fait pierreux dans la quat # troisième ordre comprend seul # ## Encrines, les Pennatules, les les Funiculines et l'Ombellulaire trième ordre, enfin, est celui de # nus.

Trois ans après, en 1812,
mettant à profit les richesses sans cesse croissantes du Muséume de naturelle, publia encore une no control di tion de sa classification des ana control vertèbres; il y introduisit un grand and de genres nouveaux, en même compare en modifia plus ou moins la distributat

son dernier ouvrage, dans animaux sans vertèbres, en save sa classification définis alors sont à tort séparées i contiennent au contraire. ordre, les Systolides ou Rorticelles, sous le nom de st le second ordre, celui des mprend seulement les Hyes et les Zoanthes, avec le e établi par Müller pour des iculaires des Oursins qu'il les animany parasites. Les ier, constituant le troisième iés en sept sections dont les présentent des Polypiers ou » seule substance: ce sont: fluviatiles, groupe tout-à-fait le la Difflugie et de la Sponet la Cristatelle et l'Alcyolypiers vaginiformes, parmi ck compte la Dichotomaire, la Polyphyse qui sont des Plumatelle qui ne devrait pas l'Alcyonelle, la Cornulaire pa à buit tentacules pinnés zones, et, de plus, tous les ment cinq ou six genres, et es et les Sérialaires qui sont ; 3º les Polypiers à réseau des Bryozoaires formant les Tubulipore, Discopore, Cel-, Adcone, Rétépore et Alvéoant réunis mal à propos l'Oma Spongiaire fossile et le n'est pas un Polypier; 4º les inés, dont certains genres, lite et l'Orbulite ainsi qu'une pores, sont des Bryozoaires, res Millépores, avec les Distibinores et peut-être les Favonipores qu'on ne connaît qu'à raissent être de vrais Polypes, le autre section des Millépoz le nom de Nullipores, sont feres ainsi que les Ovulites : 5° mellifères, au contraire, conupe parfaitement circonscrit marck comptait déjà les dixine, Sarcinule, Caryophyllie, Selfte, Fongie, Pavonie, Agae. Monticulaire, Échinopore, rée, Porite, Pocillopore, Madrépore, Sériatopore et Oculine: les deux dernières sections comprennent des Polypiers formés de deux substances séparées très distinctes, ce sont : 6° les Polypiers corticifères. dont les cinq premiers genres, Corail, Mélite. Isis, Antipathe et Gorgone, ont entre eux les plus grands rapports, mais auxquels est réuni sans motif le genre Coralline qui appartient au règne végétal; 7° enfin les Polypiers empâtés, réunion incohérente d'Algues calcifères (Pinceau et Flabellaire), de vrais Polypes à huit tentacules (quelques Alcyons) et de Spongiaires (Éponge, Téthie, Géodie et la plupart des Alcyons de Lamarck). Un troisième ordre de Polypes, les Tubifères, comprend quatre genres de Polypes à huit tentacules sans polypier; ce sont les Anthélies, les Xénies, les Ammothées et les Lobulaires, qui sont de vrais Alcyons pour d'autres zoologistes. Le cinquième ordre, enfin, celui des Polypes flottants, contient, comme les classifications précédentes, les Encrines qui sont des Comatules pédonculées de la classe des Échinodermes, avec les six genres Vérétille, Funiculine, Pennatule, Renille, Virgulaire et Ombellulaire.

Cette classification, basée presque uniquement sur la considération du Polypier et conséquemment artificielle, a cependant, comme plus complète que les autres, rendu de grands services en facilitant l'étude de ces productions recueillies vivantes ou fossiles, et chaque jour plus nombreuses dans les collections: elle contient 69 genres, déduction faite de ceux qui évidemment ne sont pas des Polypes, et en y rapportant, au contraire, le genre Actinie; mais ce nombre a été considérablement augmenté depuis. Dans l'intervalle des publications successives de Lamarck, divers zoologistes s'étaient occupés du même sujet; Mohl, en 1803, avait décrit avec soin des Eschares et des Flustres vivantes; Desmarcet avait décrit quelques uns de ces mêmes Polypiers fossiles; M. Savigny avait présenté à l'Institut des observations sur les Polypes à huit tentacules pinnés, dont Lamarck fit son ordre des Tubifères; Lamouroux enfin, depuis 1810, avait sait une étude spéciale des Polypiers flexibles, comprenant sous cette dénomination ceux mêmes qui sont en partie calcaires, comme le Corail et l'Isis, et même les Bryozoaires à cellules calcaires.

comme les Cellépores et la plupart des Algues calcifères, tandis qu'il laissait de côté les Polypiers lamellisères et les Polypes sans polypier. Lamouroux divisait ses Polypiers flexibles en quatre sections : 1º les Cellulisères, qui sont des Bryozoaires (Cellépore, Flustre, Cellaire, Naïs, etc.), et des Sertulaires et Tubulaires, que l'auteur subdivise en plusieurs genres nouveaux; 2º les Calcifères, qui sont tous des végétaux (Liagore, Janie, Halimede, Mélobésie, Nésée, etc.); 3° les Corticifères, réunissant à la fois les Eponges, qui n'ont pas de Polypes, avec le Corail. l'Isis et les Gorgones, qui ont des Polypes à huit tentacules, et les Adéones, qui sont des Bryozoaires; 4º les Carnoïdes, qui sont des Alcyons à huit tentacules, auxquels sont associés les Palythoés. Sans compter les genres qui appartiennent évidemment au règne végétal, Lamouroux comptait 45 genres de Polypiers flexibles, la plupart avec des noms nouveaux, et qui n'ont pu être adoptés aussi généralement que ceux de Lamarck; car, sans être moins artificiels, ils sont basés sur des caractères souvent moins importants.

M. de Blainville, en 1816, publia une première classification générale des Zoophytes, d'où il exclut avec raison les Corallines, regardées par lui comme des végétaux. Dans un sous-règne des Actinomorphes ou Actinies rayonnées, il plaçait, avec les Echinodermes et les Acalephes, les Actiniaires formant une troisième classe, et les Polypiaires simples ou agrégés formant une quatrième classe, dont font partie les Hydres, les Millépores, les Madrépores, les Rétépores et les Cellépores. Une cinquième classe, celle des Zoophytaires ou Polypes, composés contenait les Tubulaires, les Pennatules et les Corallaires, Dans un dernier sous-règne, celui des Hétéromorphes, étaient compris les Spongiaires et les Infusoires formant deux classes distinctes. L'année suivante, en 1817, parut la première édition du Règne animal de Cuvier, dans lequel les Polypes réunis forment la quatrième classe de l'embranchement des Zoophytes ou animaux rayonnés. Un premier ordre, celui des Polypes nus, correspond à celui que Lamarck avait nommé ainsi, et contient sculement les Polypes à bras (flydres), les Corynes, les Cristatelles, avec le genre artificiel des Pédicellaires, et

soires, tandis que les Actinies et thes sont reportées dans la class lèphes. Les Polypes à polypiers second ordre, beaucoup plus no subdivisé en trois samilles, savois lypes à tuyaux (Tubipores. Tub Sertulaires), les Polypes à cellule nant les Cellulaires ou Cellaires. tres, les Cellépores et les Tubulipas suite desquelles Cuvier inscrit aven Corallines. La troisième famille, lypes corticaux forme quatre tribu 1º les Cératophytes (Antipathes nes); 2° les Lithophytes, compra les trois grands genres Isis, Millépore, des types fort disserve de vrais Polypes à huit et à de plus grand nombre de tentace Bryozoaires, car les Eschares, rales Millépores, ne diffèrent des par la consistance de leur pol-Polypes nageurs, comprenant et les sous-genres qui en dérive les Lunulites et les Orbulites; 4 tribu comprend les Alcyons, animale ne renferme qu'une sun nue, sans axe ni osseux ni coles Polypes ont huit tentacules des Pennatules; ce ne sont de Lamarck, mais bien les cet auteur, et Cuvier place a terminant, le genre des Épongsification si imparfaite est redans la dernière édition du F en 1829, sauf l'addition des mant, avec les Zoanthes et les un premier ordre des Polypes dis que les Polypes nus de la # tion ont pris le nom de Polype pour former, sans autre change cond ordre.

Cependant d'autres essais deavaient été faits dans l'inter-France par Lamouroux et par en Allemague par Schweigger et l' fuss. Schweigger, sous le nom de n'avait considéré que les Polype fusoires, en laissant de côté, s' les Encrines et les Ascidies co mettant à part les Corallines, l' et toutes les autres Algues cu'

confondues avec les Polypes. Il donc les vrais Zoophytes en deux sections: les uns, Monohyles, étant E de seule substance ou sans polyprennent, avec les Infusoires qui E Monohyles ciliés, deux autres fale Monohyles à bras, savoir : les Hy-CHydre, Coryne, Boscie, Pédicel-Petalopodes (Anthélie, Xénie, **Ca**volinie); ce sont done à Jes Tubisères de Lamarck. La Prection, celle des Hétérohyles, com-Zoophytes formés de diverses I LE E Laposées, et conséquemment 🖚 🏝 🎛 🍑 I ypier. Schweigger en fait dix quatre de Lithophytes, cinq The set une dernière sous le nom pour les sept genres Om-Pennatule, Virgulaire, Scir-Daire, Renille et Vérétille. Une Emaille de Lithophytes est celle qui eut du être rapportée végétal avec les Corallines; sous le nom de Lithophytes prend les Distichopores, Séria-Cillopores, Millépores et Stylo-Lathophytes lameliferes (Lamel-Bes Polypes sont actiniformes, troisième famille plus nom-Sont les genres Cyclolithe, Fon-, Agaricie, Échinopore, Litho-Coculine et Caryophyllie), Turhopbyllie, Strombodes, Acer-Planaire, Astrée, Sarcinule, Monticulaire et Styline. La quaile des Lithophytes, celle des est formée de trois genres seule-Catenipore, Tubipore et Favosite. cinq familles d'Hétérohyles cé-, la première, celle des Spon-(Spongiosa), renferme les sept gen-. Achilleum, Manon, Tragos, · Téthie et Géodie; les Cératophytes o constituant la deuxième famille. Cristatelles et les Alcyonelles. Lobulaires, qui, comme on le et pas le moindre rapport avec autres genres. La troisième fa-Cératophytes, celle des Tubulosa, 🕯 à la fois, comme dans les classifiantérieures, de vrais Polypes à huit Cornulaire), avec des Polypes Tire (Tubulaire, Tibiane, Campanulaire, Palithée, Halecium ou Thoa, Antennulaire et Sertulaire, comprenant, comme sous-genre, les Plumulaires), et des Bryozoaires, tels que la Plumatelle qui se trouve ainsi séparée des Alcyonelles, les Sérialaires. Anguinaires, Électres, Salicornes et cellulaires, dont les genres Ménipée, Eucratée, Acamarchis et Crisie de Lamouroux sont des sous-genres. Cette même famille contient, en outre, aussi le genre Néoméris, qui doit être rangé avec les Corallines dans le règne végétal. La famille des Cératophytes foliacés se compose des 13 genres : Tubulipore, Cabérée, Canda, Elzérine, Phéruse, Flustre, Cellépore, Alvéolite, Eschare, Rétépore, Adéone, Lunulite et Orbulite. La cinquième samille enfin, celle des Cératophytes corticifères (Corticosa), comprend les genres Antipathe, Anadyomène, Gorgone, Isis, Mélitée et Corail. Cette classification de Schweigger, en comptant quelques végétaux rangés à tort parmi les Polypiers, comprenait ainsi 85 genres, dont plusieurs subdivisés en sous-genres importants; quelques uns surtout parmi les Spongiaires et les Lamellisères sont nouveaux et ont été adoptés par les naturalistes allemands, notamment par M. Goldfuss, dans son bel ouvrage sur les pétrifications d'Allemagne, où lui-même établit plusieurs genres nouveaux. M. Defrance, dans le Dictionnaire des sciences naturelles, décrivit aussi beaucoup de Polypiers fossiles et créa de nouveaux genres pour ceux des terrains tertigires de Paris et de la basse Normandie, comme Lamouroux l'avait fait pour ceux des terrains secondaires des environs de Caen: mais, à partir de 1823, les naturalistes s'occupèrent surtout de l'étude des Polypes vivants : c'est ce que firent M. Delle Chiaje à Naples, MM. Fleming et Grant en Angleterre ; c'est ce que firent surtout avec les plus beaux résultats MM. Quoy et Gaimard, dans leurs deux voyages de circumnavigation, d'où ils rapportèrent de nombreux matériaux. M. de Blainville, en 1830 d'abord, dans le Dictionnaire des sciences naturelles, et depuis lors, en 1834, dans une réimpression du même article, rendu plus complet, sous le titre de Manuel d'Actinologie, put donc, en se servant de ces matériaux, présenter une classification des Polypes beaucoup plus rationnelle que toutes celles qui l'avaient précédée.

Dans cet ouvrage, comme dans ses premiers essais de classification, M. de Blainville divise les Polypes ou Zoophytes vrais en deux types : les Actinozoaires et les Amorphozoaires, après en avoir séparé les animaux et les végétaux rangés à tort avec les Zoophytes, et notamment les Infusoires, les Corallines et les Millépores. Ses Amorphozoaires, correspondant aux Hétéromorphes de sa première classification, ne contiennent que les Spongiaires. Ses Actinozoaires forment cinq classes dont les deux premières, Cirrhodermaires et Arachnodermaires, correspondent, l'une aux Échinodermes, et l'autre à une partie des Acalèphes des autres auteurs : les trois dernières classes, les Zoanthaires, les Polypiaires et les Zoophytaires ou Cténocères, comprennent tous les Polypes, et de plus, sous ce même nom, la classe des Polypiaires comprend tous les Bryozoaires. Les Zoanthai-RES ont le corps régulier, floriforme, plus ou moins allongé, libre ou fixé, très contractile, pourvu d'un caual intestinal à parois non distinctes, avec une seule et grande ouverture terminale entourée de tentacules creux. Ils constituent trois familles, savoir: 1° les Zoanthaires mous ou Actinies dont le corps est mou ou contractile dans tous ses points, sans croûte ni partie intérieure solide. Ce sont les genres Lucernaire, Moschate, Actinecte, Discosome, Actinodendre, Métridie, Thalassianthe, Actinérie, Actinolobe, Actinie et Actinocère; 2º les Zoanthaires coriaces, qui sont plus ou moins agrégés et quelquesois soudés, et dont l'écorce sorme une sorte de Polypier coriace: ce sont les genres Zoanthe, Mamillisère et Corticisère: 3° les Zoanthaires pierreux ou Madrépores, en général, qui sont simples ou agrégés, et alors plus ou moins déformés par leur greffe mutuelle, et qui sécrètent dans leur tissu une grande quantité de matière calcaire, d'où résulte un Polypier pierreux, libre ou fixé, à cellules lamelleuses; ce sont donc les Polypiers lamelliseres de Lamarck, mais placés ici dans leurs rapports naturels avec les Zoanthaires sans Polypier. M. de Blainville en fait trente-neuf genres partagés en deux sections : 1° les Madréphyllies, qui, sur un Polypier rarement arborescent, présentent des cellules quelquefois déformées, mais toujours

lamelleuses. Telles sont les Fongies, les Turbinolies, les Méandrines, les Agrices, les Astrées, les Oculines, etc. 2º Les Madrépores, dont le Polypier, ordinairement aberescent, a des loges petites, sublamelleus, et reste poreux dans les intervalles et dans les parois. Tels sont les Madrépores, les Palmipores, les Porites, les Pocilloperes, etc. La classe des Polypiaires, que M. de Bainville lui-même regardait comme provinire. comprend des animaux hydriformes, c'est-à dire fort grêles et pourvus de tentacules & formes peu nombreux; ils sont nus ou custnus dans des cellules très diversifiées, mit non lamellifères, qui s'agglomèrent de mnière à former un Polypier très varieble. Ils sont répartis dans quatre sous-classes per alturelles. La première, relle des Polypières calcaires ou pierreux, présente des Polyi solides, souvent arborescents et fisis, au posés de cellules en général fort action à ouverture terminale; elle se divise en des familles: 1° les Milléporés, comprensations trois genres dont les dix premiers (Alvéolite, Pélagie, Frondipore, Lichénopore, etc.) les cellules plus ou moins anguleuses et alvéoliformes. Les neuf suivants !Orbiculite, Chrysaore, Cériopore, Distichopore, etc.) ent des cellules rondes, très fines, poriferns & immergées. Les quatre derniers gratts (Pustulipore, Hornère, Idmonée et Crimpore) ont les cellules rondes et plus en mill tubuleuses. 2º Les Tubulipores, comme seulement les quatre genres Micresti Obélie, Tubulipore et Rubule, ont des mile les tubuleuses à ouverture terminale, apigées plus ou moins irrégulièrement en 🖷 Polypier fixé.

La deuxième sous-classe, celle des Pripiaires membraneux, comprend des animats fort courts, urcéolaires, pourvus de tantecules assez nombreux, sur un seal 1883, contenu dans des cellules membraneus rarement calcaires, dont la réunion farmi ordinairement une lame ou membrane appliquée avec des ovaires externes. 18. de Blaiuville en fait trois farmilles, anvie: 1° les Polypiaires membraneux, aparient sont pourvus d'un opercule corné, arrais a clore les cellules qu'ils habiteat. Ce seal les Myriapores, les Eschares, les Dinippores, les Adéones, les Mesentéripores, les

Bétépores, les Conipores, les Cellépores, les Bérénices, les Discopores et les Membraniperes, auxquels M. de Blainville associe nelques genres fossiles peu connus (Polytrine. Vaginopore), et d'autres encore qui sent des spongiaires (Ocellaire et Verticillopere), ou qui ne sont certainement pas des Polypiers (Dactylopore, Ovulite, Larvaire et Pulmulaire). 2º Les Polypiaires membramoux collariés, dont les cellules ovales aplaties, membraneuses, à ouverture bilatérale men terminale, forment par leur réunion sur un ou sur deux plans une sorte de Pobypier crétacé ou membraneux, limité, diversiforme et fixé. Ce sont les dix-neuf genres Lessite, Electre, Flustre, Elzérine, Phéruse, Vinculaire, Cellaire, Intricaire, Canda, Cobarée, Tricellaire, Acamarchis, Bicelloire, Crisie, Gemmicellaire, Unicellaire, Caténicelle, Ménipée et Alecto. 3° Les Po-Bypinies membraneux, phytoides ou sertulariés, sent contenus dans des cellules tubu-Benses, souvent dentiformes, et ils se contimeent dans l'intérieur d'un tube formant une partie commune, d'où résulte un Po-Bypier corné, subarticulé. Cette famille, qui correspond aux genres Tubulaire et Sertuire de Linné, et qui cependant contient sincieurs Bryozoaires, comprend dix-neuf nres dont les uns (Anguinaire, Aulopore, Thiese et Tubulaire) ont les cellules tubu-Jenses, tandis que les autres ont des cellules men tubuleuses plus courtes; ceux-ci se divisuat en cinq sections suivant que les collules sont campanulées (G. Coryne. Campanulaire, Laomédée), ou sériales (G. Sérislaire et Plumulaire), ou didymes 16. Idie, Sertulaire, Bisériaire, Dynamène, Tulipaire), ou dentisormes et verticilées G. Salacie, Cymodocée, Antennulaire), ou, enda, dentiformes et éparses (G. Thoa et Entalenhora). La troisième sous-classe, celle des Polypiaires douleux, comprend des animaux arcéiformes pourvus de tentacules longs. \_ diés, disposés en fer à cheval au-dessus et autour de l'ouverture buccale, et préstatant aussi un anus distinct; ce sont les ares Cristatelle , Plumatelle, Alcyonelle, Megie et Dédale, que M. de Blainville, avec raison, considère comme n'étant pas de vrais Actinosoaires; ce sont, en effet, des Bryozoaires constituant l'ordre des Hip-

perrépiens de M. Gervais, à l'exception de

la Difflugie qui est un Rhizopode. La quatrième sous-classe, celle des Polypiaires nus, ne contient que le seul genre Hydre. Les Zoophytaires ou Cténocères, composant la troisième classe des Polypes ou la cinquième des Actinozoaires vrais de M. de Blainville, ont le corps assez gros, pourvu d'une couronne simple de huit tentacules pinnés, avec les ovaires internes; ils se divisent en quatre familles: 10 les Tubiporés, dont les animaux sont contenus dans des loges cylindriques allongées, calcaires ou coriaces, à ouverture ronde, tout-à-fait terminales, fixées à la base et sans partie commune. Ce sont, d'une part, les genres Telesto, Cornulaire et Clavulaire présentant une enveloppe charnue, et auxquels M. de Blainville associe dubitativement, sous le nom de Cuscutaire, le genre Walkeria qui est un vrai Bryozoaire; le genre Tubipora qui complète cette famille se distingue par une enveloppe calcaire. 2º les Polypes de la famille des Coraux, la deuxième des Zoophytaires, sont irrégulièrement épars et plus ou moins saillants à la surface d'un Polypier arborescent composé d'un axe solide calcaire ou corné et d'une écorce gélatino-crétacée. Ce sont les genres Corail, Isis, Mélitée, Gorgone, Eunicée, Funiculine, Plexaure, Muricée, Primnoa, Antipathe et Cirrhipathe, ce dernier genre seul étant censé présenter des Polypes à 6 et non à 8 tentacules. 3° Les Pennatulaires ont des polypes plus ou moins saillants et plus ou moins régulièrement distribués sur une partie seulement de la surface d'un corps commun, libre ou adhérent, composé d'un axe central, solide, enveloppé par une substance corticiforme, charnue, souvent fort épaisse et soutenue par des acicules calcaires. Ce sont les genres Ombellulaire, Virgulaire, Pavonaire, Pennatule, Vérétille et Renille. 4° Les Zoophytaires, Sarcinoïdes ou Alcyonaires, sont plus ou moins immergés et épars à la surface d'une masse polymorphe, charnue, adhérente et composée d'une seule substance subériforme, soutenue par des acicules calcaires. Ce sont les vrais Alcyons de Linné, mais non ceux de Lamarck, et ils forment les genres Lobulaire, Ammothée, Neptée, Xénie, Anthélie et Cydonie, auxquels M. de Blainville réunit le genre Briarée pour quelques espèces de Gorgones de Linné et Pallas,

avec un genre Alcyon comprenant des Bryozoaires, et enfin les genres Pulmonelle, Massaire et Clione, qui sont des Ascidies composées et des Spongiaires. Quant aux Amorphozoaires, qui sont les Spongiaires, comme nous l'avons dit plus haut, ils comprennent 19 genres. - En même temps que M. de Blainville, M. Ehrenberg publiait aussi une classification naturelle des Polypes ou Anthozoaires, qu'il avait étudiés avec soin dans la mer Rouge, et desquels il sépare nettement, pour la première fois, les Bryozoaires ainsi que les Spongiaires, et tous les faux Zoophytes qu'on y avait autrefois réunis. Il en fait deux ordres, les Zoocoraux et les Phytocoraux, qu'il divise en 7 tribus, et subdivise en 17 samilles et 86 genres. Les Anthozogires ont tous une bouche et un estomac distincts, mais ils n'ont ni intestin ni anus; les Zoocoraux, qui sont le premier ordre de cette classe, ont le corps ou entièrement mou, ou extérieurement coriace, ou soutenu par une matière pierreuse sécrétée à l'intérieur ; ils sont souvent libres et non rameux. Cet ordre est partagé. d'après le nombre des tentacules, en 3 tribus : les Zoocoraux polyactiniés, octactiniés et oligactiniés. Les premiers (polyactiniés), qui ont plus de douze tentacules, forment 3 familles distinctes, savoir : 1° les Actinina, dont le corps est mou ou subcoriace, et qui sont solitaires, libres ou rampants, mais non fixés à demeure; ils sont ovipares ou vivipares, rarement gemmipares : ce sont les genres Actinie, Métridie, Mégalactis, Thalassianthe, Cribrine, Actinodendre, Épicladie, Hétérodactyle et Lucernaire; 2º les Zoanthina, dont le corps est mou ou subcoriace, mais fixé; ils sont rarement solitaires, mais plus souvent agrégés, gemmipares et ovipares : ce sont les genres Hughée, Zoanthe, Mamillifère et Palythoa; 3º les Fongina, dont le corps libre, solitaire ou gemmipare, sécrète une matière pierreuse à l'intérieur : ce sont les genres Fongie, Haliglosse, Polyphyllie, Cyclolithe, Turbinolie et Trochopsis. Les Zoocoraux octactiniés, ou à huit tentacules pinnés, forment 4 familles : 1º les Xenina out des Polypes cylindriques, nus, mous, fixés et agrégés, et s'élevant en rameaux ou s'étalant en membrane; ils comprennent les 3 genres Zénie, Anthélie et Rhizoxénie. 2º La famille des Tubiporina, formée du seul geare Tubipore, présente des Polypes fixes, dans à l'extérieur, tubuleux, à col mou et rémetile. 3º Les Halcyonina ont des Polypes fixés, nus, mous, soudés à une seuche en base commune dans laquelle ils peuvest se retirer; ils représentent des Xenins rétractiles : tels sont les genres Halcyon, Labalaire, Ammothée, Nephthye et Sympedia auxquels M. Ehrenberg réunit la Cliene, qui, pourtant, est un Spongiaire. 4º Las Pennatulina ont des Polypes nus, rémis se une tige commune libre, et produisant seavent un axe pierreux ou corné à l'intérieur: ils représentent des Gorgones libres : ce sent les 7 genres Vérétille, Pavonaire, Ombélelaire, Scirpéaire, Répille, Virgulaire & Pronatule. Les Polypes de la 3º tribu, celle des Zoocoraux oligactiniés, ont des tentacules très peu nombreux ou en nombre variable; ils sont répartis en trois familles : 1° la première, celle des Hydrina, qui sont au, comprend seulement les 2 genres Byde & Coryne. 2º La deuxième, celle des Tubuisring, est formée de Polypes à tentaceles épars sur un capitule et non verticilés, et de plus, ces Polypes ont une envelege cutnée tubuleuse et peu ramiliée : ce set les genres Syncoryne, Tubulaire, Eudendrium et Pennaria. 3º Les Polypes de la familie des Sertularina sont fixés par leur mont membraneux ou corné, tubuleux, servas arborescent; ils ont le col mou, et ses sitractiles dans une cellule membraneun: vent campanulée, qui est une portien de leur propre enveloppe : ils forment le ses genre Sertulaire, dont les divers sous-gen comprennent, à titre de simples sections, is genres Walkerie, Plumulaire, Dynamist, Cymodocée, Antennulaire, Tulipaire, des auteurs.

Les autres Anthozoaires composant l'adité des Phytocoraux sont toujours adhérent par le moyen d'une matière pierreusemenée qu'ils sécrètent; M. Ehrenberg les dividés aussi en quatre tribus d'après le nombre des tentacules ou des rayons de la celule. Ceux qui ont plus de douze rayons, les lyactiniés, composent une première tribus contenant deux familles, savoir : t'els Ocellina, chez lesquelles le disque de la bouche, parfaitement circonscrit, n'est jemais spontanément divisible; ce sont la

14 genres Desmophylle, Cyathine, Stepha-Bocore . Monomyces, Oculine, Turbinaire, Explanaire, Cladocore, Columnaire, Strombodes, Cyathophylle, Ptérorhize, Anthophylle, et Styline. 2º Dans la samille des Dudalina, au contraire, le disque de la bouche, plus ou moins imparsaitement circonscrit, est spontanément divisible. A cette famillo appartiennent les 11 genres Caryophyllie, Favie, Astrée, Favosite, Méandre, Manicine, Mérulline, Pavonie, Agaricie, Po-Byastre et Monticulaire. Les Phytocoraux dodécactiniés, ayant six à douze rayons à leurs cellules, sont ceux de la deuxième tribu; ils forment aussi deux familles, savoir : 1° les Madreporina, dont les ocelles ont douze sayons souvent inégaux et quelquefois même réduits à six par l'oblitération des plus petits, et qui ont autant de tentacules simples; ce sont les 3 genres Hétéropore, Madrépore et Caténipore. 2º Les Milleporina ont à leurs oscules six à douze rayons obscurément lamelleux, mais leurs Polypes ent la bouche glabre sans tentacules, et ils accupent dans le Polypier pierreux et comnacte des tubes interceptés par des cloisons en échelle: tels sont les genres Calamopore. Sériatopore, Millépore et Pocillopore. La traisième tribu des Phytocoraux, celle des Octactimiés, se compose de Polypes à huit tentacules pinnés, comme les Zoocoraux octactiniés; mais ces Polypes sécretent et enveloppent un axe pierreux ou corné. D'après cette différence dans la nature de l'axe, ils sont partagés en deux familles : 1° Les Isides, qui out l'axe pierreux, comprennent les 4 genres Corail, Mélitée, Mopsée et Isis; 3º les Cératocoraux, qui ont l'axe corné, comprenant les genres formés aux dépens des Gorgones, excepté toutefois les Antipathes : ce sont les genres Primnoa , Muricée , Eunicée, Plexaure, Gorgone et Ptérogorgie. La dernière tribu enfin des l'hytocoraux, celle des Oligactiniés, qui ont des rayons en nombre variable, comprend le seul genre Allopore, considéré par l'auteur lui-même temme douteux. On voit que, dans cette desification. la plupart des genres sont très convenablement groupés en familles; bais on ne peut s'empêcher de trouver que les familles et les ordres n'offrent pas dans leur arrangement les mêmes rap-Ports naturels. En effet, la division tout-

à-fait artificielle en Zoocoraux et en Phytocoraux sépare forcément les Octactiniés de chacune des deux séries, qui pourtant ont entre eux tant de rapports, et sépare aussi les Polyactiniés, qui doivent former une série continue; quant à la tribu des Zoocoraux oligactiniés, quoique parfaitement naturelle, par elle-même, elle paralt mal placée au milieu des autres Anthozoaires.

Ces dernières imperfections de la classification naturelle, M. Milne Edwards les fit disparaltre, en proposant, dans la nouvelle édition des Animaux sans vertèbres de Lamarck (1836), de partager les Anthozoaires ou Polypes proprement dits en trois familles, qu'on pourrait nommer des ordres. savoir: 1° les Sertulariens, dont la bouche s'ouvre directement dans la grande cavité abdominale tubiforme, sur la paroi interne de laquelle on ne distingue pas de lamelles longitudinales saillantes, et qui ont des tentacules irrégulièrement ciliés : tels sont les Hydres, les Corynes, les Campanulaires, les Sertulaires, etc.; 2º les Alcyoniens, dont la bouche s'ouvre dans un tube vertical à parois distinctes, communiquant avec la grande cavité abdominale sur la paroi interne de laquelle se trouvent buit lamelles saillantes remplissant les fonctions d'ovaire, et le même nombre de corps intestinisormes d'apparence glandulaire: ils ont, en général, huit tentacules pinnés, et comprennent les Polypes corticifères et flottants de Lamarck: 3º les Zoanthaires, dont la bouche est également séparée de la cavité abdominale par un canal plus ou moins long, et qui ont cette cavité garnie intérieurement d'un très grand nombre de lamelles ou de replis longitudinaux : leurs tentacules sont simples et très nombreux: ce sont les Actinies, les Zoanthes et les Polypes lamellisères de Lamarck. M. Milne Edwards, des l'année 1828, dans un travail commun avec Audouin, avait constaté que chez les Flustres le canal alimentaire, au lieu d'être droit comme chez les Anthozoaires et muni d'une seule ouverture, se termine par une bouche et un anus distincts, mais rapprochés l'un de l'autre à l'extrémité antérieure du corps. A cette époque déjà il proposait la séparation de ces animaux; il avait donc la priorité pour l'établissement du groupe des Bryozoaires,

Tentacales

= pa

31

25

qui, disait-il, s'éloignent beaucoup, par leur organisation, du type propre aux animaux rayonnés, et établissent le passage vers les Tuniciers; mais, pour ce groupe, il adopta le nom imposé par M. Ehrenberg, et malheureusement il y réunit les Vorticelles qui sont de vrais Infusoires. L'année suivante, M. Milne Edwards développa davantage sa classification naturelle des Polypes, sur l'organisation desquels il publia successivement plusieurs mémoires importants; il divisa donc ces animaux en deux ordres: les Polypes tuniciens ou bryozoaires, et les Polypes parenchymateux ou anthozoaires.

Les Tuniciens forment deux sections; les uns sont simplement ciliés et dépourvus de tentacules (les Vorticelles); les autres ont l'orifice buccal entouré de tentacules ciliés, ce sont les Tuniciens tentaculés, formant cinq familles, savoir : 1° les Plumatelliens, dont les tentacules sont bilatéraux et symétriques, et qui ont été nommés Polypiaires douteux par M. de Blainville, et Hippocrépiens par M. Gervais. 2" Les Eschariens, qui ont les tentacules disposés en cercle et le bord labial de la cellule tégamentaire, transversal, symétrique et operculiforme. Ils se divisent en trois tribus : les Eschariens lamelleux (genres Eschare, Flustre, etc.), les Eschariens monitaires (genres Caténicelle, Ilippothoé, etc.), et les Eschariens phytoides, qui sont les Cellaires. 3" Les Myriaporiens, qui, avec des tentacules disposés comme chez les Eschariens, auraient, suivant M. Delle Chiaje, le bord labial de la cellule tégumentaire circulaire et operculifère: tel est le Myriapora truncata. 3" Les Tubuliporiens, dont les tentacules sont également disposés en cercle, et dont le bord Jabial de la cellule tégumentaire est circulaire et non operculifère, et dont la base n'est pas stolonifere : tels sont les genres Tubulipore, Crisie, Ilornère, Frondipore, etc. 3º Les Vésiculariens, dont les tentacules sont disposés en cercle, et dont les cellules ont une ouverture circulaire non operculée, et sont portées sur des pédicules stolonifères. Ils se partagent en deux tribus : celle des Vésiculariens tubulaires comprend les genres Sérialaire, Vésiculaire, Dédale, etc.; celle des Vésiculariens urcéolés n'est formée que du genre Lusie.

Le deuxième orare, celui des Pra renchymateux ou Anthozogires, sa des Polypes dont la cavité digestivtée par l'enveloppe parenchyma corps et ne communique au dehoune seule ouverture, et dont les ne sont pas bordés de cils vibrati es. II, E4. wards, comme précédemment, es pirine en trois familles : 1" Les Seitule ₩KES, ÇŒ sont libres, comme l'Hydre, ou f les Sertulaires. 2" les Zoanthau Blainville, dont la cavité digestid'un tube esophagien très cour **€**! proces en dedans une multitude de la asselles onriennes ; leurs tentacules sont si 🔾 🖚 🖘 plese 🖦 nombreux. 3" Les Alcyoniens, & Onthous digestive présente un tube œso-parfaitement distinct et a six paro-, et dont les huit ou six lames ovariennes ni bun se<del>st</del> tentacules, au nombre de six o ment, sont pinnés; ils formen tcinq inich. savoir : les Alcyoniens pierreuz-, tels que la genres Tubipore, Favosite, Catentinore, etc., les Alcyoniens dendroides, tels - que le Caral l'Isis, les Gorgones; les Alexa -oniens lère, qui sont les Pennatules; les ses Alexann rampants, tels que la Cornulair - are; e, cofe, les Alcyoniens massifs, compre results Mcyons proprement dits, l'Alc Elcyonit, et. Depuis lors, la classification de Es Polyma's pas fait de progrès importantes. 35. sel h & tinction précise établie par M. Gerrai (ala elipporte les Bryozoaires qu'il nomme H 🎜 et ceux qui ont une couronne tentacules. M. Farre, qui, de se connaître plusieurs genres de liquie veut nommer ces animaux, er Erafal & liobrachiata, à cause de leurs entre le liés, et désigne, par opposition, le me Polypes authozoaires sous le non de la brachiata. M. Siebold, enfin, dans son 7-mi d'anatomie comparée, adoptant la divima tous les Polypes en Bryozogires et Ad. zoaires, divise ceux-ci en dis famille: la Madréporiens, Gorgonines, Isides, Tuberines , Alcyonides, Pennatulines, Setain nes, Zoanthines, Hydrines et Actinisa, un songer à les disposer dans l'ordre de les rapports naturels; quant aux Brysmin. les divise seulement en deux famille: > Rétéporines et les Alcyonellines, Mais, les quinze ou vingt dernières années. Imcoup de travaux ont été publiés spécialeuni

ion ou la structure de certains sont, outre les mémoires de les Éponges, dont cet auteur alité et le mode de reproduc-L. Fleming sur plusieurs Bryole M. Thompson, en 1830, sur vil nomme Polyzoés en génégenres Pedicellaria et Vesicublit alors. En 1834, M. Lister ervations importantes sur dit, en particulier, sur la circus tiges des Sertulaires et des s, en même temps que Meyen, , étudiait aussi ce phénomène m. L'année suivante, en 1835, rards fit connaître les résultats hes sur les Alcyons en général reau genre Alcyonide, et, plus publia une série de mémoires res de Bryozoaires. Les Hydres an douce furent l'objet d'une ieM. Ehrenberg, qui, en 1836. leurs œufs et leurs capsules thamecons: de M. Corda qui. a la structure intime de leurs i leur attribua faussement un et, un anus et divers autres isation; de M. Erdl, qui dése soin les capsules spiculifède M. Laurent enfin , qui fit s une série de recherches condernier zoologiste publia I très important sur les Sponges d'eau douce, dont M. Du-B. avait signalé plusieurs casalité. M. Farre, en 1837, fit sieurs nouveaux Bryozoaires werbankie, Lagenelle, lialo-Ja peu plus tard, en 1839 et dmann publia de curieuses ar les Cellaires et sur un nou-Beyozoaires, la Tendra zosteente dans un même Polypier sales et des cellules semelles tentre elles. M. Kölliker, en bservation non moins curieuse um diaphanum ou Halodacshetance charnue duquel sont petits sacs arrondis faisant ns de testicules, les autres s sans communication avec Polypes. Les Bryozoaires de s. les Alcronelles, Piumatel-

les et Cristatelles avaient été l'objet d'un travail très remarquable de M. Raspail, qui rectifia plusieurs erreurs sur ce sujet; M. Dalyell, en 1835, s'occupa aussi de la Cristatelle, et, la même année, M. Dumortier publia un mémoire sur la Plumatelle dont il a fait le genre Lophopus, et dont il étudia la structure plus exactement encore qu'on ne l'avait fait avant lui: peut-être même va-t-il trop loin en leur attribuant un système nerveux et d'autres détails d'organisation propres à des types plus complets. M. Gervais, depuis 1837, a complété nos connaissances sur ce groupe de Bryozoaires qu'il nomme Hippocrépiens, pour exprimer la disposition de leurs tentacules partant d'une expansion en fer à cheval. Ce même auteur a d'ailleurs fait connaître aussi deux genres de Bryozoaires (Paludicelle et Frédéricelle), habitant nos eaux douces et pourvus d'une simple couronne de tentacules, comme les Bryozoaires marins. Enfin, M. Allmann, en 1843, a. de son côté, apporté des observations nouvelles sur la Plumatelle, qui, dit-il, présente à un baut degré de persection le type de structure des Mollusques. Les Actinies, qui avaient été l'objet d'un excellent travail de M. Rapp, en 1829, et que l'on savait déjà produire des petits vivants, furent encore étudiées par M. Rathke. qui, en 1837, vit au fond de leur cavité ventrale des embryons lenticulaires mobiles dont la forme annonce chez ces animaux une série de métamorphoses; M. Wagner, en 1835, et M. Erdl, en 1841, observerent les Spermatozoaires des Actinies, et M. de Quatrefages, en 1842, apporta de nouveaux détails sur l'organisation des Actinies, en décrivant le genre Edwardsia, qui fait partie de la même famille. Les Alcyons, déjà étudiés avec soin par M. Milne Edwards, qui avait décrit chez ces animaux un appareil vasculaire, furent observés de nouveau, en 1839, par M. Erdl, qui fit connattre que tous les Polypes d'un Vérétille sont ou mâles ou femelles, et que ces animaux sont ainsi diolques. M. Will, en 1843, décrivit aussi la circulation dans l'Alcyon palmé.

Quant aux Polypes hydraires ou sertulariens, ils ont été l'objet d'une longue série de recherches qui, mettant en lumière les divers modes de reproduction de ces animaux, et les phénomènes singuliers de leur 402

développement sous plusieurs formes successives, ont rendu très probable l'affinité ou plutôt la connexion de ces Polypes et de certains Acaléphes. Ceux-ci en seraient la phase de fructification, comme les Champignons sont la phase de fructification d'un Mycelium Blamenteux qui se propage sous terre, ou dans les tissus vivants ou morts des végétaux phanérogames; ces Polypes eux-mêmes ne seraient donc alors qu'une phase purement végétative de ces acalèphes, qui, plus tard sculement et sous une forme spéciale, sont susceptibles de se reproduire par des œufs. Ces alternances de forme Jans le développement successif de certains animaux ou de certaines races d'animaux, sont bien différentes de ce qu'on a nommé les métamorphoses chez les Batraciens et chez les animaux articulés, métamorphoses observées récemment aussi chez des Mollusques, et qui sont tout simplement les phases successives de l'évolution d'un organisme, conservant toujours son individualité. Chez les Polypes hydraires, au contraire, la vie est commune, et l'individualité a disparu. Ces animaux, quoique provenant d'un œuf, se multiplient par des gemmes ou bourgeons qui deviennent autant de Polypes tenant encore au corps qui les a produits et devant en produire d'autres à leur tour, participant tous à la vie commune, et ainsi de suite indefiniment, lors même que les premiers Polypes ayant cessé de vivre, leurs branches seules continueraient à s'accroître comme des troncs isolés. Une semblable agrégation pourrait donc sinon vivre indéfiniment elle-même, au moins se continuer par ses rameaux et ses bourgeons sans qu'on pût apercevoir une limite possible, et c'est, en effet, ce qui a lien pour les Madrépores, ces Polypiers calcaires de la mer du Sud, dont l'accroissement indéfini a formé les récifs, les lles madréporiques, au bout d'un grand nombre de siècles. C'est ainsi que certaines plantes vivaces . qui jamais, ou très rarement, ne produisent de graines, se propagent par des stolons, des rhizomes ou des tiges rampantes qui meurent à une de leurs extrémités, pendant qu'elles continuent à s'accroître par l'autre extrémité. Mais à un certain moment, si les circonstances sont favorables. quelques bourgeons de ces mêmes Polypes

hydraires prennent un dévelom considérable, et comme les 角 de produire les graines, ellem forme d'une Méduse, qui b libre, et nage dans le liquide de le sexuels étant entièrement de dérelui produise des œuls d'où nai a altrest & velles générations de Polyr per Dia, 1756, Ellis avait entrevu les - jenes Mile ses dans les capsules des C Campandine Cavolini, en 1785, avait vu ... chez les Sertulaires et les Campasahim, des corps reproducteurs toll collèmes des rents, et qu'il décrit comme a me des este me en Polyps stm ceptibles de se développer es == i, revit on mine blables. M. Grant, en 1828, corps reproducteurs, et les es décrivit au M. Delyell, & revêtus de cils vibratiles; I -TVB une femel son côté, en 1836, observ. Méduse produite par une - e Campandin M. Sars, en 1835, publia fort curieuse d'un animal el gu'il a Strobila, et que plus tard. 1, en 1839, i mconnut pour être une phasement de l'Aurelia ou Medusa sa eurit. L Sa bold publia dans le même to 🎩 vations tout-à-fait différentes 3 ates mil prope gation de cette Méduse dont 🗷 🖛 il ft much les sexes séparés et les Spe - Cormalania I vit leurs œufs se changer e: - en califora liés, comme des Infusoires de Tode lorme oblongue déja pourvus d'un etente minale et d'une bouche au mora de animuksis. quelle elles avalent divers un certain instant, ces jeum fixent par leur ventouse, et peu à l'état de Polype charr bord de leur bouche se gon - . sient, e pousse d'abord deux, puis que alle, pair tentacules , en même temps que de ben inférieure partent des stolons destinailes multiplication comme Polype. Comme ressemble alors au segment terminia taculé du Strobila de M. Sars, des, je une heureuse coincidence, les deraim d servations complètent celles de Link, et montrent ainsi une Meduse come p venant d'un Polype hydraire. M. Lowen, en 1835, fit countre #

formes de jeunes Meduses demant (m.

Syncoryne et d'une Campanulaire.

conformément aux idées de M. Ehrales

402

POL t y voir que des Polypes femelles des œuss ou des embryons. mm, en 1839, vit également de nses produites par des Campa-M. Kolliker, M. Steenstrup et ent fait des observations ana-Sernier a constaté la différence Des animaux, et a annoncé, 1. que les Sertulaires ont des is. M. Forbes, en considérant, point de vue, le même sujet (en myé de prouver que les capsules res sont des rameaux dont l'axe 4. comme on l'admet dans les concevrait en effet ainsi comcapsules il y aurait formation ou bourgeons sur une surface l resserrée et avec un afflux plus » du liquide nourricier pour le mit des jeunes Méduses. M. de , qui avait décrit sous le nom 4 an 1842, un Polype que nous niegue aux petites Méduses déracorynes, fit connaître l'année structure et le mode de propabulbilles d'un Polype hydraire M Synhydre. M. van Beneden . it cette Synhydre comme identi-BPolype décrit en 1839 par luile nom d'Hydratinie, publia en 14 des mémoires très intérese développement des Campades Tubulaires, et sur les mes qu'il nomma les larves pes. Chez les Campanulaires, I vu, dans des capsules calici-Jounes Méduses à vingt-quatre nalogues à la Méduse de Slabber, M Lesueur ont fait le genre Obés Tubulaires, au contraire, il a ses se former isolément à nu et s capsules; ces Méduses, d'ailmiours quatre canaux partant du

quatre tentacules. M. Dujardin

# 1843, publié des observations

bee dérivant d'un Polype by-

hervations, complétées en 1845.

rois formes de Méduses dérivant

ypes hydraires et qui pourront

s de trois genres nouveaux. La

Pase, nommée Cladonème (x)a-

: את fil), à cause de ses ten-

ises, a une ombrelle disphane

hémisphérique, large de 2 millimètres et demi, avec huit tentacules rameux, rougeltres, longs de 5 à 6 millimètres, et un estomac pendant comme un pédoncule. Elle prend naissance sur un petit Polype marin (Stauridie) qui forme des tubes rampanta membraneux, larges d'un cinquième de millimètre, d'où partent quelques rameaux terminés par les têtes molles claviformes des Polypes. Chaque tête porte quatre tentacules on croix terminés par des pelottes hérissées de capsules apiculifères; vers la base de cette tête, à l'endroit où elle se rétrécit, se voient quelques tentacules simples irrégulièrement placés. C'est au même endroit que se développent, dans certaines circonstances, les bourgeons qui deviennent les Cladenèmes; celles-ci se nourrissent en avalant des Cyclopes ou d'autres animaleules par la bouche qui termine leur estomec suspendu sous l'embrelle; puis, quand elles ont achevé de croître, la paroi de leur estomac se gonfie et se remplit d'œufs assez gros que la Méduse neut fixer immédiatement sur les corps en ils devront éclore nour devenir des Polypes semblables à ceux qui ont produit la Cladonème. Un autre changement s'observe aussi dans ces Méduses; c'est un renversement de l'embrelle qui rend la locomotion impossible et qui paraît en rapport avec le développement d'une partie des œus restés dans la peroi de l'estomac. Une deuxième Méduse, nommée Sthenyo, dérive d'une Syncosyne proprement dite (S. decipions), portant huit ou neuf bras ou tentacules autour de la partie rensiée de la tête. Les bourgeons qui prennent maissauce au-dessous sent d'abord rougeatres. pysiformes, et présentent quatre côtes rensides et plus fortement colorées; ces bourgoons deviennent larges de 1 millimètre d ressemblent besucoup à ceux que M. Lowen a vus sur la Syncoryna Saarsii. Ils se composent enfin d'une enveloppe externe diephane, urcéolée, fermée en partie au sommet par un diaphragme percé d'une ouverture centrale; cette enveleppe est l'ombrelle, au fond de laquelle se trouve implanté l'estomac, lagéniforme, assez grêle. Du bord de l'embrelle partent quatre tentacules simples, de la base de chacun desquels un canal se rend au point d'attache. Les Sthenyo, tant qu'elles adhèrent encere à la Syncoryne, ent leurs ten-

tacules contractés et très courts; mais, aussitôt qu'elles sont devenues libres et qu'elles nagent en contractant leur ombrelle, elles peuvent les allonger jusqu'à 3 ou 4 millimètres: les tentacules alors sont noueux et garnis dans toute leur longueur de petites pelottes semblables à celles des Cladonèmes. Une troisième Méduse, enfin, est la Callichore, dont l'ombrelle hémisphérique, large de 2 millimètres et demi, et traversée par quatre canaux en croix, porte à son bord vingt-huit tentacules longs de 2 à 10 millimètres. Elle s'est développée, en captivité, dans un vase où se trouvait depuis longtemps une Syncoryne (S. glandulosa). D'après tous ces faits, il est donc désormais incontestable que beaucoup d'Acalèphes, sinon tous ces animaux, dérivent de Polypes hydraires dont ils sont la phase de fructification; et réciproquement, on peut dire que les Polypes hydraires en général sont susceptibles de produire des bourgeons plus volumineux devenant des Acalèphes, des Méduses destinées à la multiplication de ces mêmes Polypes par des œufs, et l'on doit espérer que des recherches ultérieures entreprises dans cette direction donneront l'explication de la structure apormale de certains Acalèphes.

Pour terminer cette revue des travaux dont les Polypes ont été l'objet, nous devons citer encore l'Histoire des Zoophytes d'Angleterre, de M. Johnston, et un excellent résumé, donné, en 1845, par M. Siebold, sur l'organisation de ces animaux, dans son Traité d'anatomie comparée; et enfin, nous devons mentionner les beaux mémoires de M. Decaisne sur les Corallines et sur les Algues et Polypiers calcifères : il résulte en effet des observations bien précises de ce savant botaniste, que c'est desormais au règne végétal qu'il faut reporter non seulement les Corallines et les Acétabules de Tournefort, mais une foule d'autres genres, tels que les Nullipores, les Dichotomaires, les Polyphyses, les Pinceaux et les Flabellaires de Lamarck, et les g. Cymopolie, Janie, Halimède, Amphiroa, Nésée, Galaxaure, Udotée, Liagore, Néomeris, Anadyomène et Mélobésie de Lamouroux. Quant aux Éponges comprenant les prétendus Alcyons sans polypes de Lamarck, et les Spongilles ou Éponges d'eau douce, ce sont incontestablement des pro-

ductions animales, mais sans a... de cette individualité qui paraishérente à la notion d'un animas trouve encore au moins des les têtes des Polypes composés Les Spongiaires devront done = dernière classe ou sous-classe animal, à la suite des Infusoireme rait ranger, comme l'a fait M. sous la dénomination commun. zogires; d'autant plus que le \_\_\_\_ et les Amibes ont, dans l'in- a d'instab forme de leurs expansions, un - an carac mun avec les Éponges, dont l'ame " # Bil'aze a caire ou siliceux, est revêtu d'. d'use a vivante, amorphe, susceptible == # elede pro expansions du même genre. \_ == re. Les l d'ailleurs ont des germes ou ducteurs revêtus de cils vibra - retiles, e les Infusoires ciliés, et sont, nies de longs cils vibratiles ou ou filament gelliformes dans leurs cavités -és interag les courants c'est de là que proviennent le ==== férents observés à l'orifice des les tubes es oscules des Éponges.

Nous devons donc nous occur ticulièrement ici des Polype dits ou Anthozoaires et des Br beaucoup de naturalistes réu Joe de Polyme sous la dénomination commu Tesseio, de paret dont nous avons omis, à de-ler à la suite de l'article no Diela 4 Bryozoaires sont donc des an-Ć66, № 100tiques, tous très petits et agram prochant beaucoup des Ascidie ganisation; ils ont un intesti # replié de telle sorte que l'anu vrir auprès de la bouche; ce tourée de tentacules longs, eff = de cils vibratiles, comparables branchies de Conchifères, ner dans l'eau un courant qua bouche les corpuscules flottants . temps qu'il concourt à l'accompia des fonctions respiratoires. Auc um Bia n'est nu ; mais , chez tous , le saling revêt la partie postérieure du corps, ma lequel fa tête portant les tentacules etapletement rétractile ; chez tous, disser au le manteau est épaissi et consolide me sécrétion spéciale, qui, s'aggistiant et celle des Polypes environnants, profeste Polypier, soit charnu, soit corne es ...

at calcaire: quelquefois il est en mate, ou phytoïde, ou bien en fes, ou en masses conglomérées, ent en lames adhérentes à divers , mais jamais il n'est aussi vome les Polypiers pierreux des f.

Da du manteau est gélatineuse dante chez un Bryozoaire de on nomme Alcuonidium gelati-Beux Halodactylus, et que sa a consistance molle et charnue prendre pour une Algue. La sécornée chez les Flustres, les es Vésiculaires, les Walkeries, les, etc. Elle est en partie callaissant subsister la flexibilité. mriées; enfin, elle est tout-àb chez les Eschares, les Tubuli-Rétépores, les Myriapores et mtres genres. Toutefois, la nasécrétion n'est pas en rapport le l'organisation, et les Eschares at véritablement bien plus des es Halodactyles que des autres a polypier calcaire. La forme ésultant de la consolidation du rime au contraire un caractère important : ainsi les cellules , ovales ou hexagones chez les Eschares, les Cellépores, les - Elles sont tubuleuses mais hez les Hippocrépiens, chez les uz certaines Cellariées; elles raire très longues et effilées à Mérieure chez les Tubulipores. , les Diastopores, etc. L'orifice est quelquelois simple, quelspagné d'un orifice latéral plus ns certains cas correspond à rifice, chez les Flustres, est en ie circulaire, de telle sorte que rieur ou ventral, soulevé pour s tentacules, ferme la cellule at quand l'animal se retire à sez les Eschares, au contraire. it pierreuse et conséquemment ziste un petit opercule comme iéropodes turbinés, mais il est pareil de deux muscles symétriretrouve souvent les impres-I de la cellule. Plusieurs des orient sur la face externe du

manteau, et par conséquent de la cellule. des poils longs et tubuleux qui sont en rapport avec des tubes ou cordons charnus partant de la partie postérieure de l'estomac; d'autres, dont le polypier est pierreux. ont leur cellules percées de trous par lesquels les mêmes tubes charnus sont en rapport avec le liquide ambiant et concourent ainsi à l'épaississement souvent considérable de la paroj. D'autres orifices latéraux ou postérieurs établissent la communication entre toutes les cellules d'un polypier et ont primitivement donné issue aux stolons minces sur lesquels se développent les gemmes ou bourgeons; c'est pour cela même que les cellules sont rangées avec une si parfaite symétrie chez la plupart d'entre eux. On conçoit d'ailleurs que quand les cellules auront des orifices postérieurs. elles devront nécessairement être disposées. soit en lames, soit en rameaux, sur une seule face du polypier, comme celles des Rétépores par exemple. Certaines cellules, contenant soit des bulbilles, soit des œuss destinés à propager l'espèce sur un autre point, présentent des formes totalement dissérentes : chez certaines Escharées elles sont un peu en saillie sur le plan du polypier et restent closes jusqu'à l'époque de la diffusion des germes qu'elles contiennent; chez certaines Cellariées elles affectent une forme comparable à une tête d'oiseau, et présentent, comme la pince d'un crabe, deux pièces dont l'une reste mobile. Chez ces mêmes Cellariés aussi, des stolons stériles sortent vers le bas des segments ou articles du polypier et concourent à le fixer aux corps sous-marins comme autant de racines. Les muscles des Bryozoaires, comme ceux des Mollusques, sont dépourvus de stries transverses. Leurs organes des sens ne sont pas connus, sauf celui du toucher si exquis des tentacules, qui bien épanonis, mais immobiles comme les rayons d'une fleur, se contractent toutà-coup au moindre choc. Leur système nerveux est peu distinct, ou même il n'est pas plus nettement localisé que chez beaucoup d'autres organismes inférieurs; cependant M. Dumortier a observé un ganglion œsophagien formé de deux rensiements chez la Plumatelle qu'il nomme Lophopus cristallinus: M. Coste a fait une observation semblable; M. Nordmann a vu des gan406

glions analogues au-dessous de la bouche de la Piumatelle et de la Tendra. M. van Beneden dit aussi qu'il y a un collier nerveux autour de l'œsophage de l'Alcyonelle. L'intestin des Bryozoaires flotte librement dans la cavité abdominale : il se compose d'un œsophage plus ou moins long, à la suite duquel se trouve une sorte de gésier rond, musculeux et souvent armé intérieurement de pointes qui sont les fonctions de dents. Il en part un estomac en forme de sac qui de son extrémité antérieure envoie latéralement un intestin grêle, plus ou moins long, remontant vers la bouche pour se joindre au rectum dont il est séparé par un étranglement; ce rectum lui-même se termine à l'anus situé auprès de la houche. Les parois de l'estomac et de l'intestin sont colorées par des granules glanduleux qui tiennent lieu de foie; toute la membrane interne est revêtue de cils vibratiles qui agitent continuellement les aliments contenus et leur impriment un mouvement de rotation d'où résulte leur agglomération en boules dans le rectum. Une circulation de l'eau et du liquide nourricier a lieu chez quelques Bryozoaires, notamment dans les tubes des Plumatelles où Trembley l'avait déjà vue, et où elle doit être produite par quelques cils vibratiles intérieurs comme chez les Sertulaires. La propagation des Bryozoaires a lieu par des gemmes ou bourgeons, par des stolons, par des bulbilles et par des œufs, mais ce qu'on entend par cette dernière dénomination pourrait bien être de vrais bulbilles ou bourgeons multiples, car au lieu d'un seul embryon on en voit sortir plusieurs déjà soudés entre eux comme chez les Alcyonelles et les Cristatelles, et d'ailleurs les œufs de plusieurs de ces derniers animaux sont tellement volumineux et revêtus d'une coque si dure, qu'ils ne peuvent sortir des tubes où ils se sont formés qu'après la mort des Polypes eux-mêmes et la destruction du polypier. D'autres œufs, comme ceux des Flustres, sont mous et revêtus de cils vibratiles au moyen desquels ils nagent librement jusqu'à ce qu'ils se soient fixés sur quelque corps marin pour y former une nouvelle colonie. Chez les Bryozoaires d'ailleurs, comme chez les Ascidies composées, l'ovaire est unique, allongé, suspendu librement à l'extrémité de l'estomac, et il ne

produit que 2 à 4 œufs. Le testicale e gane mâie semble n'être qu'une m tion de l'ovaire dans certaines cui l'on trouve, au lieu d'ovules, des speraszoaires filiformes , agités d'un moutend ondulatoire et quelquefois rentlés à une p trémité. Les œufs et les spermatonsire sortis de l'ovaire ou du testicule reses libres dans la cavité du corps ou de la celle lule, jusqu'à ce qu'ils soient expulses pes une ouverture qu'on a cru exister surce de l'anus. Si maintenant nous passos a la classification des Bryozoaires, nous somes forcés de reconnaître qu'à part la divini établie par M. Gervais sous le nom (14) pocrépiens, toutes les autres seront povisoirement établies presque uniquement sur la forme des cellules ou sur la nature de polypier, et seront dès lors plus ou moint artificielles. Nous admettrons deac met M. Edwards et M. Gervais une premit section et un premier ordre des Plumettliens ou Ilippocrépiens pour les genres, par pombreux, dont les tentacules sont pertis, sur un double rang, par une expansion ofmétrique en ser à cheval au-deses de la bouche. Tous les autres ayant les tentacules en couronne simple ou en entonner. 1984 des Cyathicères qui se divisent eax-mins en deux sections : les uns, Brachysones, un le corps court, ovale ou oblong; les saires, Leptosomes, l'ont très long et effilé. Les Imchysomes forment sept familles dest is deux premières sont operculifères; a mi les Myriaporiens et les Eschariens; les atres, sans opercule, sont les Celieperiste, les Flustrées, les Cellariées, les Vésiculation et les Unisériés. Les Leptosumes formes trois familles, savoir : 1º les Periciales, qui sont rameux avec les cellules dispute tout autour des rameaux : tels sont les 😂 copores, les Spiropores et beaucoup d'aspe genres fossiles confondus sous le nom Cériopores; 2º les Rétépores, qui, égalemes rameux, ont les cellules tournées d'un se côté des rameaux ; 3º les Stromapores esfa. qui ont leurs cellules tubuleuses dispostes amasou sur un plan, tels que les Tubulants.

Les Anthozoaires, ayant une organistica plus simple, et en même temps des dissesions ordinairement plus considérables, et été plus facilement étudiés, et par suite les classification sera mieux fixée. Tous, comme

rens déjà dit, ont une cavité dicomplète, en tant qu'elle commudehors par une seule ouverture, Tond de cette cavité même s'ouvre ser arriver, dans le reste de la cacarps, les aliments convenablement Tous ils ont des tentacules sans alles, servant non à produire des dans le liquide, mais à saisir leur mis encore ils présentent entre eux rence importante, et qui oblige à Bonx sections tout-à-fait distinctes: Sertulariens ou Polypes hydraires, mvité digestive simplement creusée mrenchyme du corps, quoique pourevêtue d'une couche celluleuse l l'intérieur : mais entre l'estomac Mioppe charnue externe ils n'ont some les autres Anthozoaires, une bisonnée par des lamelles ovarienment que leurs œufs ou corps reprennent naissance comme des in dans l'épaisseur même du parenlusiques uns seulement sont entièet libres en même temps : ce fidres, formant une première fas autres sont en partie revêtus par leppe tubuleuse et cornée, qui est ment propre successivement épaissi ids: mais aucun n'a de sécrétion de Polypier interne. Tous, dans n mai n'est pas revêtue d'un tégumé, présentent une consistance mue gélatineuse, et leur surface de capsules spiculifères ou filistructure fort remarquable. En cansules ovoïdes ou oblongues, et i mar une pointe, contiennent, dans bour, un long filament enroulé en L qui, par la rupture spontanée de mie, se déploie brusquement au m a supposé que ces petits organes, ent interprétés, sont des armes ou me de tuer la proie saisie par les polype; mais le seul point é. c'est que ces capsules se retroublables ou tout-à-fait identiques iins Acalèphes et chez diverses es-Polypes bydraires. Le Rhizostome, sple, a des capsules spiculifères is à celles de l'Hydre, sans qu'on poser pourtant aucun autre genre entre ces animaux; mais la petite

Méduse que nous avons nommée Cladonème a des capsules identiques avec celles du petit Polype de la Stauridie, d'où elle provient. Aussi, comme nous l'avons dit. peut-on supposer que tous les Acalèphes sont des dérivés de quelques Polypes hydraires correspondants dont ils sont la phase de fructification. Aucun Polype hydraire ne présente de cils vibratiles à l'extérieur : mais la plupart, sinon tous, en ont à l'intérieur dans des canaux occupant l'axe commun du Polypier, et communiquant avec le fond de chaque estomac particulier: dans ces canaux, en effet, se voit une circulation vague du liquide contenu charriant quelques corpuscules de matière nutritive ou animalisée. Les corps reproducteurs de quelques uns d'entre eux ont d'ailleurs aussi été décrits comme revêtus de cils vibratiles. Le mode de reproduction des Polypes hydraires est très varié: il a lieu d'abord, et plus généralement, par gemmation; mais les bourgeons ne se détachent entièrement que chez les Hydres, après avoir atteint un dévelonpement suffisant : jusque là, et chez tous les autres Sertulariens, les bourgeons restent toujours adhérents au corps qui les a produits, et avec lequel ils communiquent par le tissu même de leur corps et par le canal qui part du fond de leur estomac. Le tégument corné de tous ces Polypes, dérivant les uns des autres dans un ordre régulier, forme un Polypier phytoïde souvent fort élégant : tel est celui des Sertullaires, des Plumulaires; ou bien une simple colonne tubuleuse autour de laquelle sont disposés, les Polypes comme chez les Antennulaires. Un deuxième mode de propagation a lieu par des stolons ou prolongements filiformes, successivement revêtus d'une enveloppe cornée, et produisant, à l'extrémité ou latéralement, des bourgeons qui deviennent des Polypes semblables. Un troisième mode de reproduction a lieu par des bulbilles, qui sont des bourgeons détachés du corps qui les a produits; ils sont ordinairement protégés par une enveloppe propre et susceptible d'accroissement, et sont destinés à conserver une vitalité latente, comme les graines et les œufs, jusqu'à l'instant où les circonstances sont savorables à leur entier développement. Un quatrième mode de reproduction a lieu par des œufs; mais nous croyons que les véritables œuls

ne se voient que dans les Acalèphes dérivant des Polypes hydraires, dans ces petites Méduses que pour cette raison on a prises pour des Polypes semelles. Ce qu'on a pris pour des œufs, dans bien des cas, doit être considéré comme de simples bulbilles, d'autant plus que l'on n'a point vu chez eux la vésicule germinative qui paraît être le caractère des véritables œuss. Toutesois, nous devons dire que l'on paralt généralement vouloir considérer comme des œuss certains corps reproducteurs de l'Hydre et des autres Polypes du même ordre. Chez l'Hydre, par exemple, dans certaines circonstances seulement, au lieu de bourgeons ordinaires, il se produit sur le côté un gonsement, un petit tubercule qui se rense peu à peu, et dans lequel se forme un œuf globuleux, bientôt recouvert d'une enveloppe dure et cornée, hérissée de crochets fasciculés. Sur les mêmes Hydres, mais un peu plus haut, se forment aussi des tubercules plus petits terminés par une petite papille. et contenant des Spermatozoïdes formés d'un petit corps arrondi et d'une longue queue filiforme ondulante; ces petits tubercules sont donc les testicules, suivant la manière de voir adoptée par la plupart des naturalistes aujourd'hui. Toutefois, personne n'a décrit encore la forme du jeune animal sortant de l'œuf d'une Hydre, et il reste encore quelque chose à faire sur ce sujet.

Quant au mode de multiplication par division spontanée, il n'existe pas chez les Polypes hydraires proprement dits, quoique les expériences célèbres de Trembley aient démontré que tous les morceaux d'une Hydre divisés artificiellement puissent devenir autant d'animaux complets. En réusmé, l'ordre des Polypes hydraires ou Sertulariens doit former au moins quatre familles, savoir : les Hydres, qui sont libres, les Tubulariés, les Campanulariés et les Sertulariés.

Tous les autres Anthozoaires ont la cavité digestive sormée par une membrane épaisse et complexe, et séparée de l'enveloppe externe par un espace que divisent des cloisons longitudinales plus ou moins nombreuses, auxquelles sont annexés les ovaires. Quelques uns sont libres, isolés et nus, ce sont les Actinies, qui se fixent sur les rochers au moyen du large épatement de leur corps en manière de ventouse, et qui se

multiplient exclusivement par éclosant souvent à l'intérieur; ttres sont agrégés et fixés, soit pa \_ ment charmu ou coriace, soit pa ... tion interne, qui , suivant les di- 🚄 peut être cornée ou calcaire. zoaires agrégés se multiplient para comme les Bryozoaires et les === au moyen de gemmes, de stolo 🖚 🛲 billes et d'œuss; mais en même auclaues uns de la tribu des Z multiplient par division spontanessa plète, soit incomplète; dans ce d'avoir des bouches entourées ronne régulière de tentacules, il a ces organes en bandes sinueuseme ment plissées; et par suite, le caire, au lieu d'étoiles lamellet 🖚 🛥 des vallées et des collines é nueuses, qui traversent les L respondant aux cloisons ovarif térieur du corps. Chez tous ce= res, les tentacules sont creux e == nication avec l'intérieur du co également de cils vibratiles intde telle sorte que le liquide sans cesse agité d'un mouvem toire vague. Mais quelques uns famille des Milléporines ou Poci dépourvus de tentacules, quoi nant à la même tribu que des ge= tentacules nombreux et sur plu # Tout un ordre d'Anthozoaires risé par la présence de huit tem nés, aux intervalles desquels 📁 🐛 autant de cloisons ovarifères : ce soul CYONIENS de M. Milne Edwards, sont réunis les Antipathes, qu'on de pourvus de six tentacules seulement, une organisation d'ailleurs semblable le autres, formant la tribu des Zouma ont les tentacules ordinairement simpled, sur plusieurs rangs; mais quelque saled les ont groupés sur des lobes plus et m longs, qui paraissent être alors des tel cules plumeux ou pinnés. Aucus és 14 pes de ces deux dernières tribus pe primi de capsules spiculifères semblables à des llydraires et des Acalèphes: voit chez les Actinies et chez les Mil analogues des corpuscules oblongs lanci terminés par un stylet roide et quelqu barbelé, qui doit contribuer à produite

ralure causée par ces Orties avons dit plus haut les mo-Lavoir pour supposer que ces uz subissent des métamor-, après ce que nous avons dit :lassifications de M. de Blainnrenberg et de M. Milne Ed-Avement modifiées et perfecce groupe de Polypes, il ne peu de mots à ajouter pour proyons, en effet, qu'on doit me parfaitement circonscrits, es établis par M. Milne Edmoms de Zoanthaires et d'Al-· en les considérant comme bdiviser en familles, comme maberg. (F. DUJARDIN) LE. Polypetalus (πολύς, plupétale). Bor. — On donne la corolle composée de plu-Estincts.

TUM (πολύς, beaucoup; φα-Or. cr. - Phycées. Ce genre cu de Lamouroux le nom d'Os-. aurait dû lui être conservé. contre les règles de la nomom nous semble exprimer Dup mieux que celui qu'on . Quoi qu'il en soit, on le resignalement : Fronde dichode: rameaux foliacés, quelres, chargés de verrues stipies agrégées au sommet des contenant des tétraspores biignes, encore mal connues. ières à la Nouvelle-Hollande. I, parmi les Floridées, une misine des Anomalophyliées. (C. M.)

ENIS (πολύς, beaucoup; φαίμες. — Genre de l'ordre des
famille des Nocturnes, tribu
s, établi par M. Boisduval et
uponchel (Catal. des Lépidopt.
i y rapporte deux espèces: P.
th., et P. xanthochloris Boisd.
it en France, la seconde en
(L.)

AGA (πολύς, beaucoup; φάγω,
— Genre de la tribu des Blatre des Orthoptères, établi par
ist, des Insectes) sur une seule
ta egyptiaca Lin., Fabr., etc.,

commune dans le nord de l'Afrique aussi bien que dans l'Asie mineure, l'Arabie, le midi de l'Europe, comme la Grèce, la Sicile, l'Andalousie. Nous avons distingué les Polyphaga des autres Blattiens, à raison de leurs antennes plus courtes que le corps, de leur corselet anguleux antérieurement, de leurs cuisses sans épines, et de l'absence d'organes de vol chez les femelles. Ce genre est désigné sous le nom d'Helerogamia dans l'Handbuch der Entomologie de M. Burmeister. (BL.)

POLYPHÈME. INS. — Nom de l'une des plus grandes espèces de Scarabéides mélitophiles, et qui rentre dans le genre Mecynorhina Hope, Westw., Burm. (C.)

POLYPHEMUS (nom mytholog.), CRUST. - Genre de l'ordre des Daphnoïdes ou Ciadocères, établi par Müller et adopté par les carcinologistes. Dans ces Crustacés, les antennes supérieures ont la forme de grandes rames, comme chez les Daphnies, et se terminent aussi par deux branches garnies de longues soies; mais ces branches se composent d'un plus grand nombre d'articles, car on en compte cinq à chacune d'elles. La tête de ces Crustacés est très grande, et presque entièrement occupée par un œil énorme. Les pattes ne paraissent qu'au nombre de quatre paires, et sont plus allongées, moins élargies et moins membraneuses que chez les Daphnies. On y distingue quatre articles, mais leur structure n'est pas encore suffisamment connue, et l'animal les emploie aussi bien que les antennes lorsqu'il nage. Enfin, l'abdomen est recourbé en dessus, et ne se loge pas dans les valves de la carapace. La seule espèce connue dans ce genre est le Polyphemus pediculus Fabr. (Ent. syst., t. 2, p. 502). Cette espèce habite les mares et les étangs des environs de Genève et de diverses parties de l'Europe.

\* POLYPHRADES (ποιυφραδής, très prudent). 1818. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Pachyrhynchides, créé par Schænherr (Gen. et sp. Curculion. syn., t. I, p. 805), et qui se compose des 5 espèces suivantes : P. cinereus, laticollis, argentarius, murinus et perignarus Sch. Toutes sont originaires de la Nouvelle-Hollande. (C.)

410

POLYPHRAGMON (πολύς, beaucoup; φράγμα, cloison). вот. рн. — Genre de la famille des Rubiacées-Cinchonacées, tribu des Haméliées, établi par Desfontaines (in Mem. Mus., VI, 6). Arbrisseaux de Timor. Voy. RUBIACÉES.

\*POLYPHYLLIA (πολύς, plusieurs; φύλλον, feuille). POLYP. - Genre de Zoanthoaires pierreux, section des Madréphyllies, établi par MM. Quoy et Gaimard (Voyage de l'Astrolabe , Zoologie), et que M. de Blainville caractérise ainsi (Actinol., p. 339): Animaux nombreux, confluents; à bouche un peu saillante, lobée à sa circonférence; couverts de tentacules nombreux, épars à la surface d'une partie charnue, enveloppant de toutes parts et contenant un polypier calcaire solide, libre, ovale, allongé en plaque, un peu convexe en dessus et garni de petites crêtes lamelleuses, denticulées, saillantes, fort minces, transverses, sans disposition stelliforme, ou peu concave et hérissé de tubercules serrés en dessous.

Les Pol, pelvis Quoy et Gaimard, talpa Lamk., substellata, cchinata, cristata et coadunata de Blainville, font partie de ce (L.)

POLYPHYSA (πολύς, plusieurs; φύσα, vessie). Bor. cn. - Genre d'Algues Confervacées, tribu des Acétabularices, établi par Lamouroux (Polyp. flex., 252), qui le rangeait dans la classe des Polypiers. Les études que M. Agardh a faites sur ce genre (Spec., I, 473) ont démontré qu'il devait être rapporté au règne végétal, dans le voisinage des Acétabules. Son principal caractère consiste dans une tige simple, filiforme, terminée par des rameaux tubuleux, en forme de vessie, libres. L'espèce type, P. aspergillosa Lamx., habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

POLYPIERS. ZOOL. - Voy. POLYPES. POLYPLECTRON. ois. - Nom latin, dans Temminck, du genre Éperonnier. (Z. G.)

\*POLYPLEURUS (πολύς, beaucoup; πλευpá, côte). ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Piméliaires, créé par Eschscholtz (Zoologischer Atlas, 5° cahier. 1831, p. 11), adopté par Dejean (Catalogue, 3° éd., p. 203) et par Solier (Ann. de la Soc. ent. de Fr., t. VII, p. 194), qui la comprend parmi ses Collaptérides et dans sa tribu des Scaurites, et qui a pour type une espèce de l'Amérique septents geminatus Esch., Dej., Sol.

POLYPODES. Polypoda, m en réunissant les Millepieds à Arachnides antennistes, que mait sa famille des Polypoda,

POLYPODIACEES. Polyca. - Tribu de la famille des ce mot.

POLYPODIUM (πολύς, bear πόδος, pied). BOT. CR. - Genr des Fougeres, type de la tril diacées, établi par Linné (C considérablement modifié dep-Il renferme un très grand noqui ont été réparties par ce entre autres par Presl (Pterid sections dont les unes on d'autres rejetées. Voy. du ren de détails, l'article fougenes.

POLYPOGON (πολύς, Ε ywy, barbe). Bot. Pil. - Gem des Graminées, tribu des Age par Desfontaines (Fl. atl., I d'Europe et d'Amérique, Vo-

POLYPORUS (molds, plan pore). Bor. ca. - Genre de Ctvision des Basidiosporés-Ecto des Polyporés, établi d'abor mais considérablement modifi crographes modernes (voy. genre renferme un très gran pèces parmi lesquelles nous palement le Polyp. officinalis p. 366) ou Boletus Laricis -Agaric blanc ou Bolct du Mé Champignon arroudi, attach côtés sur le tronc du Mélèze, rement, recouvert supérieu pellicule ou croûte lisse, and vement de blanc, de jaune es est inodore, d'une saveur d'abord puis amère et nauséahonde. dans la médecine comme purgatif et comme émétique. Une autre intéressante est le l'olyp. igniaries [4] nit l'Amadou. Voy. ce mot et Amadou

POLYPREMUM, Adaps. (For .. 15 BOT. PH. - Syn. de l'alerianeile, POLYPREMUM ( molds, plusicum) иси, souche). вот. Ри. — Genre dela famili Rubiacées Cinchonacées, tribu des Mi l'Amérique boréale.

- Nom scientifique ce mot.

Merus. Poiss.—Nom int-Hilaire au genre

iς, beaucoup; πτεire de la famille des
tribu des Sénécioill (Gen., II, 139).
réale. Voy. compo-

N, Owen (πολύπευplis; δδούς, dent).
genre proposé par
; la Grande-Bretag.)
de Saurien à dents
int le caractère géstiles, mais qui s'en
breuses stries longiui s'étendent toutes
tes du sommet. Ces
t régulièrement ar6 mill. de longueur
base. Elle provient
du grès vert, près
(L...D.)

rin. (in Act. Petrop., - Voy. PAPPOPHORUM,

shúc, beaucoup; páienre de l'ordre des res, tétramères de des Longicornes et es, établi par Sert. de France, t. IV, se des 3 espèces suiiry (horridus F.), mnis Dej. Lap. Les t à Cayenne, et la (C.)

lysacceæ. Bor. ca. -- .ycoperdacées. Voy.

νς, plusieurs; σάχre de Champignons,
s, tribu des Polysacndolle (Rapp. Voy.
ilt plusieurs espèces
erons comme type le
., qui crott dans le

nord de la France et même aux environs de Paris, dans les lieux sablonneux.

\*POLYSCHISIS (πολύς, beaucoup; σχίσις, fente). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Cérambycins, créé par Serville (Annales de la Soc. entom. de France, t. II, p. 564). Deux espèces rentrent dans ce genre: les P. hirtipes Ol. (cerambyx) et melanaria Dejean. La 1<sup>re</sup> est originaire de Cayenne, et la 2<sup>e</sup> du Brésil. (C.)

\* POLYSCHISTIS (πολύς, beaucoup; σχιστός, fendu). BOT. PH.—Genre de la famille des Graminées, tribu des Chloridées, établi par Presl (in Reliq. Hænk., I, 294, t. 41). Gramens de Manille. Voy. GRAMINÉES.

POLYSCIAS (πολύς, beaucoup; σχιάς, ombelle). Bot. PH. — Genre de la famille des Araliacées, établi par Forster (Char. gen., 32). Arbrisseaux de l'Océanie. Voy. ABALIACÉES.

\*POLYSCOPUS (πολύς, beaucoup; σχοπίω, examiner). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Ténébrionites, établi par le docteur Waltl (Voyage au Tyrol, dans l'Italie supérieure, le Pidmont et l'Espagne méridionale, 1835), et dont les caractères ont été reproduits par Silbermann (Revue entomologique, t. 1V, 1836, p. 153). Ce nom lui a été donné d'après la disposition des yeux, qui sont organisés pour voir en dessous et en dessous. Le type, le P. costatus Waltl, a été trouvé en Andalousie. (C.)

\*POLYSELMIS (πολύς plusieurs; στλμίς, filament). 1870s. — Genre de la famille des Eugléniens établi par M. Dujardin (Infus., Suites à Buffon, édit. Roret, p. 370), qui n'y rapporte qu'une seule espèce, Polys. viridis, observée dans un verre où était conservée, depuis plusieurs mois, de l'eau de marais avec des Lemna. C'est un animal oblong, très semblable aux Euglines, nageant au moyen de plusieurs filaments flagelliformes partant du bord antérieur. (L.)

POLYSÉPALE. Polysepalus. BOT. — Épithète donnée au calice quand il se compose de plusieurs segments ou sépales distincts. Voy. CALICE.

\*POLYSIPHONIE. Polysiphonia (πολύς, beaucoup; σίφων, ωνος, tube). Bot. CR. —

Phycées. Les espèces de ce genre faisaient autrefois partie des Céramies, et plus anciennement encore des Conferves. C'est M. C. Agardh qui, en 1819, sépara le premier ce genre des Ceramium, et lui imposa le nom d'Hutchinsia. Ce nom, que M. Rob. Brown avait donné auparavant à des plantes de la samille des Crucifères, ne pouvait être conservé. Au lieu d'adopter celui de Grammita, proposé en 1824 par Bonnemaison, on en a préséré un autre bien postérieur, celui de Polysiphonia, imaginé par M. Greville, sous le prétexte que Grammita et Grammitis, nom d'une Fougère, pourraient entrainer quelque confusion, comme si nous n'avions pas déjà un autre exemple de deux semblables désinences, contre lesquelles on n'a pas fait la moindre objection; ce sont les genres Sticta parmi les Lichens, et Stictis parmi les Champignons. Cela prouve que le caprice ou le basard est pour quelque chose dans l'adoption des noms. Quoi qu'il en soit, ce genre est un des plus nombreux et en même temps des plus élégants de la tribu des Rhodomélées. Si l'on admettait toutes les espèces méditerranéennes de M. Kützing, on n'en compterait pas moins de deux cents. On reconnaîtra ce genre au signalement suivant : Fronde filiforme, simple ou rameuse, tantôt articulée dans toute son étendue, tantôt continue dans le bas ou la totalité de la tige principale, et articulée seulement dans les rameaux ou les ramules. Segments composés de plusieurs cellules ou endochromes disposées autour d'une cellule centrale ou axile, séparées des segments voisins par des espaces quelquefois transparents; sommet des rameaux souvent terminés par une houppe de filaments articulés hyalins, ou par des spermatoldies; fructification double : 1° conceptacles (Ceramides) latéraux, globuleux, ovoïdes ou urcéolés, s'ouvrant au sommet par un pore plus ou moins dilaté et contenant, fixées à un placenta basilaire par leur extrémité amincie, des spores pyriformes, primitivement enveloppées d'un périspore; 2º tétraspores unisériés dans des rameaux lancéolés (Stichidies), et se séparant triangulairement en quatre spores à la maturité. Comme chez toutes les Floridées, ces deux fructifications occupent des individus distincts.

Le grand nombre d'espèces dont ce genre

se compose a exigé, pour en faciliter L qu'on le divisat artificiellement ea 📥 sections. M. J. Agardh, dans ses Algun mediter., a d'abord proposé d'es 🛢 deux séries, qu'il nomme, la prenile gosiphonia, la seconde Polysiphonia. zing les a ensuite réparties dans quite tions, sous les noms de Herposiph nosiphonia , Platysiphonia et Cala Enfin, M. Harvey a encore établi de Nereis australis d'autres divisions. sur le port de ces plantes. Les Polyains ont leur centre géographique dans les tempérées des deux hémisphères. trouvé des anthéridies, ainsi que des sieurs autres Floridées (Callithamen fithsia, etc.) postérieurement à la 📠 de notre article PHYCOLOGIE, où MINI vons conséquemment pas pu es pa

\*POLYSITUS ( \*\*o\u00e4\u00f3, beancage
froment). 188. — Genre de l'ordre desi
ptères pentamères, de la famille desi
biques et de la tribu des Féroniess, de l'acceptant des l'acceptant des l'acceptant des l'acceptant des l'acceptant des l'acceptant des l'acceptant de la 2° en Égypte. L'acceptant de l

\*POLYSPILA, Hope (Coloquidanual, III, 1810, p. 165). ms.—\*
de Calligrapha, Chevrolat, Dejean
3\* édit., 1837, p. 422).

POLYSTACHYA (πολύ;, beausing χυ;, épi). BOT. PH.—Genre de la sur Orchidées, tribu des Dendrobiées, tribu des Dendrobiées, tribu des Dendrobiées, tribu des Dendrobiées, trique et de l'Amérique tropicale. Trique et de l'Amérique tropicale. Trique et de l'Amérique tropicale.

POLYSTEMON, Don. (in Philosoph. Journ., IX, 93). not. 18.-de Belangera, Cambass.

\*POLYSTICTA (πολύς, beaucoup: τός, piqué). 185. — Genre de l'and Coléoptères subpentamères, tétrande Latreille, de la famille des Cycliques la tribu des Chrysomélines, établique (Coleopterist's Manual, t. III, 1846, g sur la Chrysomela guttata de F., et quelle nous avions formé notre gua chna que Dejean a adopté (Catal., 3'

eces, qui toutes sont originaires australe; parmi celles-ci sont : Chrysomela striata, alternans r\_ > \_ vulpina, 14-gullala, hebrea. Ccinella) pardalina F. (C.) CTA, Eyton. ois. — Synonyme - . Sparr.; Stellaria Ch. Bonap. é sur l'An. Stelleri Pail. (Z.G.) CTE, Smith. ois. — Synonyme Temm. — Genre fondé sur Z uratus Lafres.  $(Z, G_{\cdot})$ ► Syn. de F-► ■ • GMA, Meisn. (Gen. 252). BOT. e Byronia, Endl. ME. Polystoma (πολύς, plur See, bouche). HELM. — Genre de s La aux du groupe des Polycotya rangé deux espèces très inconnues, P. venarum et pinet l'autre parasites de l'espèce deux vers ont été décrits par as personne ne les a revus de-L'exception de M. Delle Chiaje, au sujet du premier, le Polye nes, deux observations tout à-D Plėta. (P. G.) STOMELLA (modu;, plusieurs; CETture). FURABIN. — Genre de Seres établi par Lamarck. M. Alc. place ce genre dans son ordre tègues, samille des Nautiloides, one pour caractères principaux: ples, pourvues d'une seule casieurs ouvertures sur la dernière sur les côtés de la coquille. Les es-🖍 📤 ce genre , au nombre de dix envibitent les plages sablonneuses des 🗭 🔩 France, de l'Océan et de la Médipace, les côtes de l'Ile de France, des des tles Mariannes et des Maloui-L Quelques unes se trouvent fossiles. W. MRAMINIFFERS. **TOLYSTORTHIA**, Blume ( Flor. jav. W., Vill). DOT. PH. - Syn. de Pygeum, LYSTROMA, Clément (apud Achar. ., 436). Bor. ca. - Synonyme d'Urceo-

\cbar.

TTENIA (πολύς, beaucoup; ταινία,

use). Dor. PR. - Genre de la famille

bellisères, tribu des Peucédanées,

établi par De Candolle (Mem., V, 53, t. 13). Herbes de l'Amérique boréale. Voy. ourel-LIFÈRES.

\*POLYTELES (πολυτιλή;, magnifique).

1183. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Entimides, établi par Schænherr (Gen. et sp. Curculio. syn., t. I, p. 45; V. p. 442) sous le nom de Polydius (Dispositio method., p. 82), qu'il a changé depuis en celui ci-dessus. Ce genre comprend trois espèces: les P. Steveni, Guerini Schr. et cælestinus Perty. La première et la dernière se trouvent dans la province des Mines au Brésil, et la deuxième à Maldonado (Amérique méridionale centrale). (C.)

\*POLYTELIS. ois. — Genre établi par Wagler, dans la famille des Perroquets, sur le Psit. Barrabandi Swains. Voy. Perro-OUET. (Z. G.)

POLYTHALAMES. Polythalami. MOLL.

— Lamarck, Latreille, Ficimus et Carus
ont donné ce nom à un groupe de Céphalopodes comprenant ceux dont la coquille
intérieure est partagée en plusieurs loges.

POLYTMUS. ois. — Section générique établie par Brisson aux dépens du genre Trochilus de Linné. Elle comprend en partie les Oiseaux-Mouches qui, pour M. Lesson, forment le groupe des Emeraudes. (Z. G.)

POLYTOMES. ACAL. — Voy. PLETEO-Sones.

POLYTOMUS (πολύς, beaucoup; τόμη, section). ACAL. — Genre de la famille des Pléthosomes, tribu des Pléthosomés, établi par MM. Quoy et Gaimard (Uran.), qui le caractérisent ainsi: Animaux gélatineux, mais fermes, transparents, rhomboïdes, comme taillés à facettes, réunis et groupés entre eux, de manière à former une masse ovoïde dont le moindre effort fait cesser l'agrégation. Chaque individu, parfaitement homogène, ne présente ni ouverture, ni organe quelconque. Le Polytomus Lamanon est l'espèce type et unique de ce genre.

POLYTOMUS, Dalmann. 188. — Synonyme de Rhipicera, Latreille. (C.)

POLYTREMA, Féruss. moll. — Voy. Tetraclita, Schum.

POLYTRIC. Polytrichum (πολύς, beaucoup; θρίξ, τριχός, poil). Bot. Cn. — (Mousses). Genre créé par Linné pour des Mousses remarquables par leur taille et par l'appareil qui ferme l'orifice du sporange, mais qui a été démembré depuis en plusieurs autres, comme Lipotrichum, Catharinea, etc.

Le P. juniperisolium est resté le type du genre linneen, tel que l'entendent les bryologistes modernes. Voici son signalement : Péristome simple, consistant en une membrane tendue comme la peau d'un tambour sur l'orifice de la capsule, auquel elle est fixée par 64, rarement par 32 dents sculement. Capsule pédonculée, d'abord dressée, puis borizontale à la maturité, tétra-hexaèdre, munic à sa base d'une apophyse en forme de disque. Opercule convexe ou plane, portant dans son centre un bec droit ou courbé. Columelle à 4 ou 6 ailes. Inflorescence des Pogonatum. Tiges paissant d'un rhizome. Feuilles disposées en spirale autour de la tige d'après les divergences 2, 1, 1, 1; elles sont engalnantes à la base et munies d'une nervure qui souvent produit de nombreuses lamelles placées parallèlement entre elles dans le sens de la longueur.

Les Mousses de ce genre sont les plus grandes de la famille et celles dont la structure est aussi la plus compliquée. Elles sont vivaces et se rencontrent sous tous les climats. Le P. juniperifolium est cosmopolite, mais plusieurs espèces sont propres à telle ou telle contrée. (C. M.)

POLYTRICÉES. Polytrices. BOT. CR.

— Tribu de la famille des Mousses. Voy.
ce mot.

POLYTRICHUM. BOT. CR. — Voy. PO-LYTRIC.

POLYTRIPA (πολύς, beaucoup; τρύπη, trou). POLYP. — Genre de Polypiers fossiles proposé par VI. Defrance (Dict. des sc. nat.) pour un petit corps crétacé du terrain tertiaire. Le Pol. elongata, unique espèce de ce genre, est un corps fistuleux, composé de cellules tubuleuses, courtes, serrées, percé aux deux extrémités d'un orifice arrondi, et criblé, en dehors comme en dedans, de pores arrondis, très serrés et disposés en anneaux. (L.)

\*POLYTROPIA (πολύ;, beaucoup; τρόπις, carène). Bot. PH.—Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Lotées, établi par Presl (Symb., 1, 21, t. 12). Arbrisseaux du Cap. Voy. LÉGUMINEUSES.

POLYXENA (nom mythologique). ACAL.

— Genre de la famille des Médusaires, tribe des Équoridées, établi par Eschscholtz (Syst. der Acal. 1829) aux dépens des Æguns Pér. et Blainv., et que M. Lesson (échphes, Suites à Buffon, édit. Roret, p. 313) caractérise ainsi: Sac stomacal se divinnt en canaux triangulaires, qui se suites à la circonférence de l'ombrelle et se pulsagent jusqu'à la naissance des cirrhes; sunci assez nombreux; membrane de l'estant libre dans l'intervalle des canaux, plissée an dedans.

Ce genre se compose de six espèces: Al. cyanostylis, purpurea, pleuronota, undites Esch., flavobanchia Brandt. Elles balint principalement l'océan Septentrional, an nord des lles Açores.

POLYXÈNE. MYRIAP. — Voy. POLYXÈNE. POLYXENES, Montf. Moll. — Fap. TRONCATULINE, Alc. d'Orb.

\* POLYZONE (wolde, plusieurs; tim, ceinture). Bor. PH.—Genre de la famille de Myrtacées, sous-ordre des Chamalandin, établi par Endlicher (in Annal. Winer Mus., II, 470). Arbrisseaux de la Newelle-Hollande. Voy. MYRTACÉES.

\*POLYZONIA (πολύς, beaucus); ζέπ, ceinture). sor. ca. — (Phycées). Tris juli genre de la tribu des Rhodométés, cuté par Suhr pour une Algue du cap de l'anne-Espérance, et dont voici le signalement: Fronde rameuse, pennée, à pinnules destissincisées, nues à leur sommet, qui na somb jamais en crosse. Structure: cellules humidriques disposées par zones. Fructification: conceptacles (in P. cunei/olia Nob.) evolés, tronqués, sessiles et contenant des spuis pyriformes dressées, fixées à un places pyriformes dressées, fixées à un places seul rang dans des stichidies lancésies, quelquefois enroulées.

Le nombre des espèces est de ciaq en sit, toutes de l'hémisphère austral, où en les trouve parasites sur les autres Algues. Le genre Leveillea, dont il n'a pas été fait metion à sa place dans ce Dictionnaire, susemble beaucoup au Polyzonia: M. J. Aguille ne l'en distingue même point. Nous crojus pourtant qu'il en dissère par de hous dractères, comme: 1° des pinnules termées le plus souvent par un faiscess de filaments; 2° des frondes enroulées au sumet en queue de scorpion. M. Decaisse, qui

a établi le genre, en a fait connaître 5 espices. (C. M.)

POLYZONIDES, Polyzonida, MYRIAP. - C'est la dernière samille de l'ordre des Diplopedes ou Chilognathes. Cette famille, dtablie par M. P. Gervais, ne comprend enwe qu'un très petit nombre d'espèces dont Paspect général rappelle celui des Iulides, mais avec cette différence que leur corps est forimé. Aussi M. P. Gervais avait-il nommé Platrule le principal genre des Polyzonides. Les anneaux du corps ou zoonites sont nom-Proux et formés de la réunion de deux segments, et portent pour la plupart deux paide pieds. Leur composition se rapproche de celle des Lysiopétales, et jusqu'à un ceranin point de celle des Glomérides; leurs argames génitaux s'ouvrent sous les premiers maceux du corps, et les appendices copulatours des mâles sont antérieurs comme chez Polydesmides et les Iulides. Le caractère entiel des Polyzonides, à part celui de la forme du corps, est d'avoir la tête plus ou sins allongée, et les pièces buccales disées en sucoir.

. Cette famille, dont M. Brandt fait un grampe ayant une valeur égale à celle des marcs Diplopodes et Chilopodes réunis, a des divisée par ce naturaliste en trois genres, désignés sous les noms de Polyzonium, de Sphonotus et de Siphonophora. Voyez ces différents noms. (H. L.)

POLYZONIUM. MYNIAP.—Ce genre, qui appartient à l'ordre des Diplopodes et à la famille des Polyzonides, a été établi par M. Brandt. C'est à ce même genre que queiques jours plus tard M. P. Gervais staff donné le nom de Platyulus. Chez les hayzonies, le corps est déprimé, obtus mavant et en arrière; les segments sont hablement résistants, au nombre de cinquante environ; la tête et le suçoir sont ma allongés; les articles des antennes sont mombre de dix, très rapprochés et occupant une petite surface ovalaire.

On ne connaît qu'une seule espèce de genre, qui est le Polyzonium Germaniseum Brandt (Bullet. acad. St.-Pétersb., 2836, p. 40), ou le Platyulus Audouinianus Berv. (Bullet. Soc. phil. de Paris, 1836, p. 71). M. le professeur Waga a publié sur ler. Il se déplia en un être semblable à mitse espèce des observations curieuses sur une petite écaille, c'est-à-dire plat, pres-

son développement et que nous reproduisons ici : « Au commencement de l'année 1838, dit M. Waga, j'apportai quelques individus de différentes grosseurs du Platyulus Audouinianus (Polyzonium Germanicum), et je les mis avec du bois pourri dans un petit flacon que je recouvris de feuilles de coudrier. Je me proposais de leur procurer toutes les commodités possibles, attendu que je m'étais déjà convaincu qu'il est extrêmement dissicile de les conserver vivants. Dans les premiers jours du mois de juin, je voulus voir s'ils se trouvaient en bon état; mais en soulevant avec des pinces une seuille chargée d'une certaine quantité de bois pourri, je sus bien étonné d'apercevoir que le plus grand individu, qui était une femelle, entourait de son corps contourné en spirale un paquet d'œus récemment pondus, et se tenait dans cette position sans donner aucune marque de mouvement. Le paquet d'œufs, touché légèrement avec une petite baguette, se divisa en plusieurs parties dont l'une resta attachée sur la tête de l'animal, d'où je conclus que c'est là que sont situés les orifices de l'oviducte des femelles. Ces œuss étaient si petits qu'à peine pourrait-on leur assigner un tiers de la grosseur de ceux des lules. Leur couleur était jaune-clair, à peu près la même que celle du dessus de l'animal. Ayant égard à la dissiculté qu'on éprouve à élever ces animaux, je m'abstins d'examiner souvent la ponte de cette femelle, et lorsque je la revis, une semaine plus tard, c'est-à-dire le 7 juin, elle se trouvait encore dans la position primitive; mais les œuss étaient presque tous dispersés. J'en comptai environ 50. Un d'eux, observé au microscope, ne m'a rien offert, si ce n'est un certain obscurcissement plus étendu à l'un qu'à l'autre bout. Trois jours plus tard, on pouvait voir, même à l'œil nu, quelques œufs se sendre en deux. Entre les coques de l'un de ces œufs fendus, j'aperçus un corps blanc, plat, arrondi presque en cercle, comme échancré en un point de la circonférence, semblable à une petite graine qui commence à croître dans le germe des plantes légumineuses. Ce corps graniforme était analogue à l'embryon des lules dont je viens de parler. Il se déplia en un être semblable à

que aussi large que long, voûté, pourvu de dix pattes et d'une paire d'antennes, à corps composé de segments et capable de se rouler en boule. L'animal, à cette époque, avait une couleur jaune blanchatre; il était à demi transparent, couvert de petits poils en plusieurs endroits, et principalement au bord des segments et des articles. Les plus longs de ces poils étaient ceux qui garnissaient le segment postérieur, mais ils n'étaient pas moins apparents sur les antennes. On pouvait voir très distinctement les cinq articles de ces dernières diminuant toujours vers le bout. En dessus se laissaient voir les rudiments des yeux, deux points très petits, très rapprochés sur la tête et presque triangulaires. Le nombre disticile à discerner des segments du corps paraissait ne pas dépasser quatre, outre la tête. Dans cette période de son âge, l'animal mouvait souvent et avec force ses antennes; mais il ne pouvait pas se servir avec dextérité de ses pattes, dont la dernière paire était presque immobile ; ne pouvant pas même se tourner sur un verre poli, où je l'observais, il tendait continuellement à se rouler en boule. Comme les individus isolés pour l'observation microscopique périssaient bientot, et que ceux qui restaient dans le flacon souffraient évidemment à mesure que je les inquietais, il m'a été impossible de vérifier exactement les époques de leur développement successif. Ce qui est remarquable, et que je crois avoir été constaté tant sur ces lules que sur les Polyzones (Platyules), c'est que les petits individus étant encore hexapodes ont déjà leur quatrieme paire de pattes, mais qui ne se développent que peu de temps après Lorsque j'observai cette progéniture, le 20 juin, je trouvai des œufs encore fermés, d'autres fendus, des individus hexapodes et enfin d'autres à huit pattes. Ces divers degrés de maturité, observés en même temps et dans le même nid, prouvent que les œuss n'avaient été pondus qu'à des époques différentes. L'exposition accidentelle et prolongée du slacon au soleil a causé le dépérissement de tout le nid, et m'a privé du moyen de continuer mes recherches. » Cette espèce se trouve dans toute l'Europe, particulièrement au Caucase, en Pologne, en Allemagne; elle n'est pas rare non plus

aux environs de Paris, surtout des de Meudon et de Sénart, ainsi que forêt de Fontainebleau. \*POLYZONUS (πολύς, beautoceinture ). 138. - Genre de 🖛 Latreille, de la famille des Lors agresses de la tribu des Cérambycins, so 🕳 📆 jean (Catalogue, 3° édit., p. = ► .exquel/es and comprend 10 espèces, parmi le citerons les suivantes : P. claz \_\_ zvicurais fal., bicinctus, Ol. (fasciata F., sibiricus Pall.), claviger Dalm . Chev. (bifasciatus New.). Elle - aes sont propre suit à l'Afrique australe, some oit à l'Air. Ca Insectes sont étroits, allongée gires traversia bleue ou verte, avec les ély alennes wate de bandes jaunes; leurs ante Le. Serrille 16 s'épaississant vers l'extrémité (C) ٦. compris parmi ses Promeces. —anihus ( viel POMACANTHE. Pomaca \_ POISS. — L opercule; áxxv0x, épine). am certaines e cépède désignait sous ce non-≟ziopereule un pèces de Chétodons à préces s'est arru d d'un aiguillon.G. Cuvier 🛲 A. 11. D. 192 m. même nom ( Règ. anim., t. 1 mer dre des Acres applique à un genre de l'or -quantum thoptérygiens, famille des 5-Mes Holacashe Les Pomacanthes different de ₹3/6, (GiCI) par le nombre des épines dors i. De plus, la 9 ou 10, au lieu de 13 ou 14--cule out cassous-orbitaire et le preoper alis derie un stamment le bord entier et sa en général, ils ont le corps L Plus bus pe Service Policio les liolacanthes, et les longu SODI PARE leur dorsale et de leur anale al minu per plus en avant et se détachem = dans celles des espèces précedes MM. G. Cuvier et Valencien Poiss., t. VII, p. 205) citent et Pricripie. espèces de ce genre, qui viven & ment dans les mers de l'Ameria nale. Ce sont les Pon. Dong, Forme Cuv. et Val. (Charlodon id. Bl.); - Jug Pom. para Cuv. et Val. (Chatodos Portis PON. A ICHARPE, Pom. balleatus - Re. CLINTURE, Pom. cingulatus; Pon. 1 5 1100. Pom. 5-cinctus Cuv. et Val.; Pur- 444. Pom. arcuatus Lacep. (Chatodon id. La et Bi.). POMACÉES. Pomacea. But. 18 - Lin des familles dans lesquelles on a partific ?

grand groupe des Rosacees, et qui est d'a

nature de son fruit, celui des oiriers, nommé *Pomme* par les Igairement fruits à pepins ou (AD. J.)

TRE. Pomacentrus ( = Spa, έντρον, épine). Poiss. - Genre canthoptérygiens, famille des abli par Lacépède, adopté et 1. Cuvier (Règ. anim., t. 11. 'omacentres sont des Poissons ngue, à tête obtuse; à dents angée; à préopercule dentelé. dentelures à l'opercule ; à cinq iaux , à ligne latérale finissant nolle de la dorsale. Ils sont. voisins des Amphiprions, des tencore plus des Glyphisose distinguent sculement par : de leur préopercule et leur sment plus allongée.

r et Valenciennes (Hist. des . 412) décrivent 17 espèces sous citerons comme type le cu, Pom. pavo Lacép., qui, un spécifique l'indique, rapouleurs celles qui ornent le non. Ce Poisson habite la mer sa taille n'excède pas 15 cen-

ILIUS. INS. - Genre de l'ortères pentamères, de la famille et de la tribu des Élatérides. schooltz (Entomologischen on, 1829, p. 31), adopté par ngue, 3° édit., p. 97) et par hrift für die Entomologie, t. I. mre a pour type le P. subfasèce originaire du Brésil. (C.) RÉES. Pomaderreæ. BOT. PH. tribus dans lesquelles on a uille des Rhamnées, et qui a ente Pomaderris. (AD. J.) MIS (πωμα, couvercle: δίά-. PH. - Genre de la famille , tribu des Pomaderrées, étardière (Nov. Holl., I, 61. misseaux de la Nouvelle-Hol-HAWRÉES. JM . Reinwardt (Msc.). Bor.

JM, Reinwardt (Msc.). Bot Argostemma, Will.

BOT. PU. — Genre de la famineuses-Papilionacées, tribu es, établi par Cavanilles (Ic., V, 1, t. 402). Arbrisseaux de l'Amériquo tropicale. Voy. Légumineuses.

POMATHORIN. Pomathorinus (πῶμα, opercule; ῥίν, nez). ois. — Genre de la famille des Turdidæ des ornithologistes modernes, caractérisé par un bec allongé, droit à sa base, se recourbant un peu au-delà des narines, et comprimé brusquement sur les côtés; à arête très apparente, carénée, entière au sommet; des narines couvertes d'un opercule oblong, convexe, à ouverture oblique, étendue jusqu'au front; le doigt du milieu le plus long; des ongles comprimés, recourbés, le pôstérieur grand et robuste.

Les mœurs et les habitudes des Pomathorins sont totalement inconnues; elles doivent cependant, si l'on en juge par l'organisation, se rapprocher de celles des Souimangas. La plupart de ces Oiseaux vivent dans les parties chaudes et dans les îles d'Asie.

Ce genre, établi par M. Horsfield dans son Histoire des animaux de Java, sur une seule espèce distincte des vrais Cynniris, s'est successivement enrichi de sept autres espèces, qui ont été créées ultérieurement, soit par M. Horsfield lui-même, soit par MM. Vigors, Temminck et Lesson. La première connue, celle, par conséquent, qui a servi de type à cette division générique, est:

Le Pomathorin des montacnes, P. montanus Horsf. (Zool. research in Java). Tout son plumage est marron, à l'exception de la tête qui est d'un noir cendré; d'un trait derrière l'œil, de la gorge et de la poitrine, qui sont d'un blanc pur. Il habite les montagnes boisées de Java, à 7,000 pieds audessus du niveau de la mer.

Les autres espèces sont : le POMATHORIN TEMPORAL, P. temporalis Horsf. et Vig. . P. trivirgatus Temm. (pl. col., 443), de la Nouvelle-Hollande. - Le Powathorin a sour-CILS, P. superciliosus Horsf. et Vig., de la Nouvelle-Hollande. - Le Ponathonin Geof-FROY, P. Geoffroyii Less. (Zool. de la Coq., pl. 29, f. 2), de la Nouvelle-Guinée. - Le POMATHORIN GRIVELE, P. turdinus Temm. (pl. col., 441), de la Nouvelle-Galles du Sud et des montagnes Bleues. - Le Pomatbonin HORSFIELD, P. Horsfieldii Sykes (Proceed., 1831, p. 73), du pays des Mahrattes. - Le POMATHORIN A JOUES ROUGES. P. eruthrogenus Vig. (Proceed., 1831, p. 73), des montagnes de l'Himalaya. - Et le Pomathonin a VENTRE BLANC, P. leucogaster Gould ( Procced., 1837, p. 137). Même habitat. (Z. G.)

POMATIDERRIS, Kunth (in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp., VII, 60). Bot. PH. - Syn. de Pomaderris, Labill.

POMATIUM, BOT. PU. - Genre de la famille des Rubiacées-Cinchonacées, tribu des Gardéniées, établi par Gærtner fils (III, 252, t. 225). Arbrisseaux de l'Afrique tropicale. Voy. RUBIACÉES.

POMATODERRIS, Schult. (Syst., V, n. 685). Bot. Ps. - Syn. de Pomaderris, Labill.

POMATOME. Pomalomus (x wux, opercule; τόμη, section). Poiss. - Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, samille des Percoldes, établi par Risso, et adopté par G. Cuvier (Règ. anim., t. II, p. 137). Les Pomatomes ont, comme les Apogons dont ils sont voisins, deux dorsales écartées, et des écailles qui tombent de même facilement; mais leur préopercule est simplement strié, leur opercule échancré, leur œil énorme; ils n'ont que des dents en velours ras.

On en reconnaît deux espèces : le Poma-TOME SKIB, Pom. skibea Lacép.; et le Ponat. TÉLESCOPE, Pom. telescopium Riss. La première vit dans les rivières de l'Amérique méridionale; la seconde se pêche dans la Méditerranée. Ces Poissons acquièrent 30-35 centimètres de longueur. (M.)

POMATORHINUS. ois. - Nom latin. dans Horsfield, du genre Pomathorin. (Z. G.)

POMATORHYNCHUS, Boié. ois. - Synonyme de Pomatorhinus, Horsf. (Z. G.)

POMAX. Bot. PH. - Genre de la famille des Rubiacées-Cosséacées, tribu des Operculariées, établi par Solander (ex Gærtn., I, 112). Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. BUBIACÉES.

POMBALIA, Vandell. (Fasc., VII, t. 1). por. PH. - Syn. de Jonidium, Venten.

POMEREULLA (nom propre). Bor. PR. - Genre de la famille des Graminées, tribu des Avénacées, établi par Linné üls ( Nov. Gen. gram., 31). Gramens de l'Inde. Voy. GRAMINÉES.

POMETIA, Forster (Prodr., 392). BOT. Ps. - Syn. de Nephelium, Linn.

POMME. DOT. PE. - Fruit du Pommier. Vous ce mot.

On a encore appelé vulgairement :

Ponne d'Acasou, les fruits du Cassavium;

Poune d'Adam, une variété d'Orage d les Bananes:

POWNE D'ANOUR, la Morelle faux Faunt: Ponne d'Arménie, l'Abricot; Ponne Baune, la Momordique lime: PONNE DE CANNELLE, l'ADORE;

Poune de Cuien, la Mandragore:

Ponne ou Ponnette épineuse, la Stra commune:

Ponne D'on, les Oranges et les Tomates: Ponne du Párou, les Tomates;

PORME DE PIN, les fruits des Conifern:

Ponne de terre, la Morelle tubéreme, etc. POMME DE MER. spong. - Non wigaire des Tethium. Voy. EPONGES.

POMMIER. Malus. Bot. PR. - G de la famille des Pomacées, de l'Icana pentagynie dans le système de Liest A l'article poirier, nous avons délà infig les diverses opinions des botanistes relatinment à la réunion des Pommiers ever les Poiriers ou à leur séparation en groupes # nériques distincts; nous n'avons dest par à revenir ici sur ce sujet. Les Pennies te rient de taille, depuis 1 mètre à mi jusqu'à la hauteur d'arbres aux firts. Leurs feuilles, alternes, simple, set destées ou incisées. Leurs fleurs, granis, Manches ou rosées, disposées en ombelle en el corymbe, simples, se distinguest par sa calice à tube adhérent, resserré à la ses. à limbe quinquéside ou quinquésati, à plus souvent persistant; par une aute à cinq pétales ouverts, onguiculés, comes; par environ vingt étamines, dont les fils connivents dans le bas, divergent des la partie supérieure ; par un pistil à cinq sque cohérents inférieurement dans une ant grande longueur, distincts supérisurent Le fruit (Pomme) est oblong ou arrend. déprimé, généralement ombiliqué à sa des extrémités; il est creusé de cine less de spermes, revêtues d'un endocarpe cartini neux. Les Pommiers appartiennent uns l'hémisphère boréal, surtout à l'ancis = tinent. Le nombre de leurs espèces admis par les botanistes n'est que de 11 en 15 mais il est à présumer que, permi les breuses variétés de celles qui occupant si large place dans nos cultures. # ## plusieurs que des formes intermédisien# tachent les unes aux autres, de mai en essacer entièrement les limites. Por

A. Pommiers cultivés comme fruitiers. 1. POMMER COMMUN , Malus communis DC. press malus Lin.). Cet arbre crolt spontament dans les forêts d'Europe, et il seste toujours limité à une grandeur presse. A l'état cultivé, il devient souse plus haut et plus fort, tandis qu'au Mraire, dans d'autres cas, on en obtient le greffe des variétés de taille au-desm de fa moyenne, ou même très basse. de est arrondie et généralement moins se que large. Ses feuilles sont ovales. B, dentées, plus ou moins cotonneuses face inférieure; ces mêmes poils coma se retrouvent sur les pétioles, les neules et les calices. Ses fleurs, granbasées ou blanches, sont portées sur un cule dont la longueur égale ou surtom peu celle du calice; celui-ci a son evoide ou presque globuleux, et son persistant, réfléchi pendant la floraj-🚰 🏝 segments aigus ou acuminés, plus we le tube; les styles, plus ou moins s ou cotonneux, dépassent ordinaireles étamines; ils sont soudés entre **leur moi**tié inférieure environ.

Possesse Acease, Malus acerba Mérat.
Passesser, assez commun dans nos forêts,
impardé par certains auteurs comme une
fine distincte; par d'autres, comme une
jille variété du précédent. Il s'en distinryasticulièrement par ses feuilles conminant glabres à l'état adulte; par les
sescules de ses fleurs, deux ou trois fois
i longs que les calices; par ses styles
jams, soudés entre eux à leur base seumes. Ses fruits sont très acerbes et nulmis comestibles; mais ils entrent pour
ryastion importante dans la fabrication
cière.

L. Pornuer Paradis, Malus paradisiaca de (Pyrus paradisiaca Lin.). Celui-ci est um sous les noms de Paradis, Pommier Ralle-Jean; il doit cette dernière dénomités à la précocité de ses fruits, qui desent dès le mois de juillet. Il croît namément en abondance dans la Russie Adionale. Il ne forme plus qu'un buisson

de 4 ou 5 mètres de haut, rarement un peu plus. Sa racine rampante émet un graud nombre de rejets qui fournissent un moyen commode pour le multiplier. Ses feuilles ressemblent à celles du Pommier commun; ses pétioles, ses pédoncules et le tube de son calice sont également cotonneux. Les segments de son calice sont linéaires-lancéolés, cotonneux en dedans, presque glabres en dehors. Ses fleurs sont roses. Elles donnent un petit fruit arrondi, un pen déprimé, ombiliqué à ses deux extrémités, dont la chair est fade et douceàtre, cotonneuse.

C'est aux deux premières des espèces que nous venons de décrire que se rattachent les variétés de Pommiers aujourd'hui connus, variétés dont le nombre s'élève aujourd'hui à plusieurs centaines. Quant à la troisième, elle n'est pas cultivée pour son fruit : mais c'est sur elle qu'on gresse les variétés destinées à rester naines, et elle donne alors des arbres hauts de 1 à 2 mètres, qui, entre les mains d'horticulteurs intelligents, produisent les plus beaux fruits. Dans la pratique, on divise toutes les variétés de Pommes connues en deux catégories : les Pommes à couteau, dont la saveur est généralement aigrelette, quelquefois douce, et les Pommes à cidre, presque toutes acerbes et amères.

Nous ne pouvons songer à faire connaître, à signaler même toutes les variétés de Pommiers qui figurent dans les grands ouvrages de pomologie; ces détails nous entraîneraient beaucoup trop loin. Aussi nous bornerons-nous à énumérer les plus répandues et les plus estimées d'entre elles. D'un autre côté, nous ne pouvons songer à établir la moindre classification parmi ces variétés. Ce travail serait probablement impossible dans son ensemble, et d'ailleurs les ouvrages spéciaux ne fournissent à cet égard aucun document, les horticulteurs montrant d'ordinaire une aversion fort peu concevable pour les arrangements méthodiques. Nous citerons : les Reinettes (Reinette du Canada, l'une des Pommes les plus grosses qu'on possède, Reinette grise, Reinette blanche et jaune hâtives, Reinette d'Angleterre hâtive, Reinette Pomme d'or); les Apis (petit Api, Api noir, Api blanc, Api étoilé, variété rare, remarquable par sa forme à cinq côtes longitudinales); les Fenouillets ou PommesAnis (Fenouillet gris, Fenouillet rouge ou Court-Pendu de la Quintinie); les Calvilles, remarquables par leur grosseur (Calville blanche, Calville rouge d'hiver, Calville Cœur-de-bœuf); les Pigeonnels ou Cœur-de-Pigeon, de forme oblongue-conique (Cœurde Pigeon commun ou rougeatre, Cœur-de-Pigeon blanc, gros Pigeonnet, Pigeonnet de Rouen); les Passe-Pommes, les Pommes de glace (Pomme de glace hâtive, Pomme de glace tardive), remarquables par la modification qui finit par rendre leur chair translucide et comme gelée; la Pomme oléose de Poiteau et Turpin, qui exsude pendant l'hiver un liquide d'apparence huileuse, etc. Les Pommiers à cidre se divisent aussi en nombreuses variétés que nous passerons entièrement sous silence, leur détermination étant plus dissicile et leurs dénominations plus variables d'une localité à l'autre.

La culture des Pommiers est d'une haute importance, surtout dans les pays où celle de la Vigne devient, en raison du climat, peu avantageuse ou impossible. Il suffit. pour en avoir une idée, de parcourir les campagnes de la Normandie et même diverses parties des environs de Paris. Mais là, son extension est due principalement à l'usage qu'on fait de ses fruits pour la fabrication du cidre. Cette boisson se sabrique et se consomme en quantité trop considérable pour que nous n'en disions pas ici quelques mots. Tout le monde sait qu'elle consiste en jus de Pommes fermenté. Sa qualité tient, non seulement à son mode de préparation, mais encore et surtout aux variétés de Pommes employées et à leur mélange. Sous le rapport de leur saveur, les Pommes se divisent en acides, douces et amères. Ce sont ces dernières qu'on emploie essentiellement pour la fabrication du cidre, mais en les mélangeant toujours d'une certaine quantité des premières. C'est particulièrement dans la détermination des proportions selon lesquelles doit s'opérer ce mélange que consiste la difficulté principale et le mérite essentiel de cette préparation. Ainsi les Pommes amères donnent un jus plus dense, plus sucré, plus facile à clarifier et de plus longue conservation; le jus des Pommes douces et surtout acides est de qualité inférieure et plus difficile à clarifier, mais il modifie le premier d'une manière avantageuse. Pour extraire le jus des Pous on les écrase, soit sous un pilon de biség dans une auge de bois, procédé cottons, mais qui donne un cidre très délicat, mit an moven d'une grande roue tournante wricale (tour à piler des Normands), seit esfe entre des cylindres de bois cannels et herizontaux, susceptibles d'être rappedés et écartés à volonté. La pâte qu'en chimi ainsi est mise, en général, immédi sur un pressoir entièrement analogue à com qu'on emploie pour les raisins. On h dipose sur le tablier du pressoir par assist stperposées à une couche de paille, ci'm lève ensuite tout autour. ou mises som à une toile de crin ; chaque assise forme et qu'on nomme en Normandie une tale, et leur ensemble, qui s'élève à une hast 1 mètre à 1 mètre 30, est appelé une mil Le jus qui coule de cette masse ales née à elle-même pendant vingt-quatre bes res fournit le cidre le plus estimé. On put ensuite avec une force de ples en per grande; après quoi l'on retire le 📟, qu'on délaye avec 25 pour 100 ces, 4, après l'avoir laissé macérer pendent vingé quatre heures, on le soumet à me velle pression. Le liquide qu'on dies et généralement mélangé à celui qu'a busi la première pression. Souvent we velle addition d'eau fournit encere mis très faible qu'on garde à part. Le din, mélé d'eau, porte le nom de petit ciès, == dis que celui qui a été obtenu sans mi est'généralement désigné sous le seméspe cidre. Le jus obtenu comme neus was de l'indiquer est mis dans des tenneen # bouchés, dans lesquels il me tarde pur à 🗪 trer, après peu de jours, dans es que nomme sa fermentation tumultueus. A ## sure que celle-ci s'avance, la surface de liquide se recouvre d'un chapeau qu'en him intact, et dont la présence a pour effi d'empêcher le contact de l'air avec la me face du cidre, et par suite, l'acidification de celui-ci. A la fin de la fermentation tem tueuse, ou environ un mois après l'imp duction du liquide dans les tonness, le soutire et on le met dans de nouve tonneaux de 700 ou 800 litres de capaci où il continue à fermenter lentement, dans lesquels on le conserve d'ordinaire qu'au moment où on veut le consemmer.

nines circonstances, on empêche la ferstation tumultueuse de s'établir, au de plusieurs transvasements succes-, epérés chaque fois qu'on voit le liquide pcer à sermenter. On obtient ainsi live doux. Dans d'autres cas, on introle moût de Pommes dans des bouteilles ple, avant même qu'il ait commencé de Mer: on obtient ainsi un cidre moustemme du vin de Champagne. Le cidre senme en nature en quantité très Marable; en outre, on en extrait, par intillation, une eau-de-vie de bonne ind, qu'on peut substituer, dans bien ms, sans désavantage, à celle de raisin. seportion qu'on en obtient est d'envi-B pour 100 de gros cidre.

ast inutile de rappeler la consommation de Pommes en nature qui se pandant une grande partie de l'année; généralement moins estimées que s, elles figurent néanmoins avec d'avantage sur les tables, et de . Issur facile conservation les rend extrêutiles sous ce rapport. Celles de s variétés qui ne peuvent être mangées mein fournissent la matière d'excellenpotes, et la cuisson en fait un ali-8 très sain. On leur fait aussi subir une mention analogue à celle des Poires tamanière à les conserver pendant mps. On prépare avec ce fruit des res de diverses sortes, telles que des dent les plus estimées nous viennent irina, des marmelades, et une confident l'usage est populaire dans plunos départements, où elle est consees le nom de raisiné, et qui consiste mat de raisin cuit, auguel on a incordes Pommes par la cuisson et par une cion longtemps prolongée. En concen-: Setement par l'évaporation et la cuissme gelée de Pommes très sucrée, on at la préparation connue sous le nom sore de Pommes. En médecine, les Pomservent à la confection de tisanes calles et adoucissantes. Autrefois on en Emme sorte de marmelade épaisse, à lale en incorporait des substances médies ou aromatiques, et l'on obtenait les pommades dont le nom seul a été zré de nos jours, et transporté à des ires analogues de consistance et d'aspect, mais dans lesquelles il n'entre plus de Pommes.

L'écorce du Pommier est astringente et réputée tonique; elle fournit une teinture jaune. Ses seuilles peuvent servir à la nourriture des chevaux et du bétail, qui les mange volontiers. Son bois, quoique inférieur à celui du Poirier, est cependant employé à des usages analogues. Son grain est fin et serré, surtout dans les arbres cultivés, fait digne de remarque et opposé à celui qu'on observe d'ordinaire dans les arbres soumis à la culture. Sa densité varie suivant l'âge, le terrain, etc. Il pèse de 48 à 66 livres par pied cube lorsqu'il est vert; la différence de densité de celui des arbres cultivés, par rapport à celui des pieds sauvages, est :: 66: 45. Par la dessiccation, il perd de 1/8 à 1/12 de son poids, et son volume se réduit de 1/10. Il est bon pour le chauffage et sournit un charbon de bonne qualité.

Les Pommiers prospèrent surtout dans une terre douce et fraiche, un peu forte; néanmoins ils réussissent aussi dans des sols médiocres ou même calcaires, et, sous ce rapport, ils l'emportent sur les Poiriers. Leurs diverses variétés se conservent et se multiplient par la greffe en écusson ou en fente, sur des pieds francs venus de graine (qu'on nomme égrins) pour les arbres de plein vent et les grandes quenouilles, sur Pommier paradis et doucin pour les pieds de petite et moyenne taille. Ceux-ci four nissent les plus beaux fruits. Au reste, les détails de la culture de ces arbres ne peuvent trouver place dans un ouvrage de la nature de celui-ci et devront être cherchés dans les traités spéciaux.

- B. Pommiers cultivés comme arbres d'ornement.
- 4. Ponnien de Chire, Malus spectabilis Desf. (M. sinensis Dum. Cours). Cette espèce, introduite en Europe en 1780, est l'une des plus jolies de nos espèces d'ornement. Elle forme un petit arbre très rameux, de 6 à 10 mètres de haut; ses feuilles, luisantes en dessus, d'un vert pâle en dessous, sont ovales-oblongues ou lancéolées-oblongues, dentelées, acuminées. Ses fleurs, réunies par 6-8 en ombelles simples, sont grandes, d'un rose vif en bouton, plus pâles après leur épanouissement, légèrement odo-

rantes, semi-doubles, portées chacune sur un pédoncule pubescent, quatre ou cinq fois plus long que le calice; elles durent longtemps. Il leur succède des fruits petits, peu nombreux, acerbes, jaunes avec un côté rouge.

5. Pommer a bouquets, Malus coronaria Mill. Celui-ci a été introduit en Europe vers le commencement du siècle dernier; il croît naturellement sur les montagnes de la Géorgie, de la Caroline et de la Virginie. Sa taille est égale à celle du précédent; ses seuilles varient beaucoup de forme; elles se montrent ovales ou ovales-lancéolées, ohtuses ou aiguës, plus ou moins profondément dentées ou incisées; leur tissu est assez serme; leur pétiole est long et pubescent, de même que les nervures apparentes à leur face insérieure. Ses sleurs sont roses, odorantes. Elles donnent un petit fruit très acide.

On cultive encore le Ponnier Toujours Vert, Malus sempervirens Desf., et le Ponmier Baccifère, Malus baccata Desf. (P. D.)

\*POMOTIS. Poiss. — Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Percoïdes, établi par MM. G. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. III, p. 90). Son caractère le plus saillant consiste dans la conformation extérieure de son opercule, semblable à une oreille par son prolongement membraneux. Il dissère, en outre, des Centropristes par la partie usseuse de l'opercule terminée en pavé, par ses dents en pavé aux pharyngiens et ses six rayons branchiaux, et il se distingue des Centrarchus par le nombre des épines anales et sa langue lisse.

On connaît deux espèces de ce genre, le Pomotis vulgaris Cuv. et Val. (Labrus auritus Linn.) et le Pom. tetracanthus Cuv. et Val. Elles vivent dans les eaux douces des États-Unis. (M.)

POMPADOURA, Buch. (Monograph.).
BOT. PH. — Syn. de Calycanthus, Lindl.

POMPILE. Pompilus. 188. — Genre de la tribu des Sphégiens, groupe des Pompilites, de l'ordre des Hyménoptères, établi par Latreille (Genera Crust. et Ins.) sur des espèces généralement d'assez grande taille, et répandues dans les diverses régions du globe. Les Pompiles se font remarquer par leur corps élancé, leur tête courte et large,

leurs mandibules bidentées, leurs antenas plus ou moins enroulées vers le bout, leurs ailes pourvues de trois cellules cubitales, et leurs jambes postérieures épineuses. Les plus grandes espèces de ce genre habitus l'Amérique, mais on en rencontre assai plasieurs espèces assez belles en Europe; celle qui doit être considérée comme le type est le P. viaticus (Spheæ viatica Lin.), dest les habitudes ont été plus étudiées que celle de ses congénères. Voy. pour tous les détails de mœurs et d'organisation l'article sphégiens:

POMPILITES. Pompilitæ. 1185. — Greepe de la famille des Sphégides, de l'ordre du llyménoptères, caractérisé essentiellement par la forme du prothorax. Dans les espess de ce groupe, il est large et ne présente point l'étranglement qui existe chet is Sphégites. Les genres Pepsis, Macroneris, Ceropales, Pompilus, Planiceps, Aparis, Exeirus, appartiennent au groupe des Penpilites. (B.)

PONÆA, Schreb. (Gen., nº 682). PR. PB. — Syn. de Toulicia, Aubl.

PONDELLA. — Voy. rustomenia.

PONCE cros — Syn. de Ponite. E

PONCE. GÉOL. — Syn. de Penite. Foy. ce mot. (C. 20)

PONCELETIA, Dup.-Th. (Fl. syss.) 36). Bot. PH. — Synon. de Spartins, Sans.

PONERA (ποναρό;, mauvais). 207. PL — Genre de la famille des Orchidées, som arbi des Épidendrées, établi par Lindley (Orbid, 113). Herbes du Mexique. Voy. occusis.

PONERA (xornois, méchant). 38.—Genre de la tribu des Formiciens, grape de Ponérites, de l'ordre des Hyménoptères, de bli par Latreille sur quelques espèces dant tête est courte, presque triangulaise; les mandibules robustes, élargies; les antens un peu épaissies vers le bout. La plupar de espèces de ce genre habitent l'Amérique néridionale. Celle qu'on peut considérer cannot type est au contraire européenne : c'est la l'econtracta (Formica contracta Fabr.). (B.)

PONÉRITES. Poneritar. 133. — Graffe de la tribu des Formiciens, de Pordre de Hyménoptères, caractérisé par le presit

p l'abdomen qui ne forme qu'un , et par la présence d'un aiguillon lemelles. Nous rattachons à ce genres Ponera et Odontomachus. (BL.)

MIA. BOT. PH. — Genre de la faégumineuses-Papilionacées, tribu giées, établi par Lamarck (*llustr.*, fères ou arbrisseaux de l'Asie trol. LÉGUMINEUSES.

TI, Rheed. (Malab., II, t. 24).
Synonyme de Pongatium, Juss.
TIÉES. Pongaties. BOT. PH. —
ongatium J. ou Sphenoclea Gært.
voir servir de type à une petite
sine de celle des Campanulacées,
ischre, surtout par la déhiscence
sit circoncis et son périsperme
l. On lui donne le nom de Poniphénocléacées d'après celui qu'on
se le genre lui-même. C'est une
mune dans les marais de l'Inde.
(AD. J.)

THUM. BOT. PU. — Genre type de mille des Pongatiées, établi par m., 423). Herbes de l'Inde. l'oy.

. MAM. — Voy. ORANG - OUTANG. LAM, Rheed. (Malab., VII, t. 59). iyn. de Putranjiva, Wall.

**ΒΑCHNA** (πόντος, mer; ἀράχνη, ARACHX. - M. Philippi, dans and, man, of nat. hist., dece nom une nouvelle coupe géà appartient à l'ordre des Acain tribu des Hydrachnides. Dans elle coupe générique, qui est très celle des Hydrachnes (voy. ce orps est subglobuleux; les yeux ombre de deux et écartés ; les sant nulles ou très petites; les , allongés, composés de cinq arnatrième article est le plus long, ne est court et aigu; les cuisses : côté sont rapprochées, celles de térieure se touchant sur la ligne es ongles sont au nombre de deux chaque patte; la vulve est encercle dur, ponctué. On ne conseule espèce de ce genre, qui · adopté par M. P. Gervais; c'est MRE PONCTUÉ, Pontarachna puncbilippi (Ann. and mag. of hist. nat., t. VI, p. 98, pl. 4, fig. 4 à 3. Ejusd. in Archiv. de Wiegmann, 1840, p. 191, pl. 4, fig. 1 à 5). Cette espèce, qui est marine, a été prise dans la baie de Naples.

(H. L.)

PONTÉDÉRIACÉES, Pontederiacea. Bot. PH. - Petite famille de plantes monocotylédones, établie sous le nom de Pontédérées par M. Kunth, sous celui de Pontédéracées par M. A. Richard, et dont le genre type avait été rangé par M. A.-L. de Jussicu dans la samille des Narcisses. Elle est formée de plantes herbacées vivaces, aquatiques ou de marais, à rhizome rampant; leurs feuilles radicales ont leur pétiole dilaté en gaine à sa base, et leur lame large, ovale, sagittée ou en cœur, entière. Leurs fleurs sortent d'une spathe tubuleuse ou de la gaine des pétioles : elles sont tantôt solitaires, tantôt en épi ou en grappe, chacune d'elles pourvue d'une bractée; elles présentent l'organisation suivante: Leur périanthe coloré, marcescent, a son limbe 6-parti, à divisions sur deux rangs, un peu inégales, les intérieures un peu plus petites, la supérieure souvent plus large ou de coloration différente, toutes disposées fréquemment en deux lèvres de manière plus ou moins nette, enroulées en crosse dans la préfloraison; leurs étamines sont insérées sur le tube ou à la gorge du périanthe, au nombre de six ou seulement de trois, opposées, dans ce dernier cas, aux trois divisions intérieures du périanthe; les anthères sont biloculaires, introrses, à déhiscence longitudinale; leur pistil est formé d'un ovaire sessile, libre, on finissant par se souder au tube du périanthe, triloculaire, multiovulé, ou faussement uniloculaire par suite du peu de développement qu'ont pris deux des loges restées stériles, et, dans ce dernier cas; uni-ovulé, d'un style terminal, simple, et d'un stigmate renslé, obscurément lobé. A ces fleurs succède une capsule enveloppée par le tube du périanthe et quelquefois soudée avec lui, triloculaire, s'ouvrant par déhiscence loculicide, en trois valves, au milieu desouelles restent fixées les cloisons séminifères, plus rarement uniloculaire, monosperme et indéhiscente. Les graines sont cylindriques, coteldes, à embryon orthotrope, épaissi à son extrémité radiculaire, qui est infère ou supère, logé

dans l'axe d'un albumen farineux. Les Pontédériacées croissent dans les eaux stagnantes et dans les prés marécageux, principalement en Amérique, entre 40° de latit. N. et 30° de latit. S., rarement dans l'Asie et l'Afrique tropicales. Les genres de Pontédériacées aujourd'hui connus sont les suivants: Heteranthera, Ruiz et Pav.; Pontederia, Lin.; Eichhornia, Kunth; Monochoria, Presl., Reussia, Endlic. (P. D.)

PONTÉDÉRIE. Pontederia (dédié au botaniste italien Pontedera). Bor. Pu. - Genre de la famille des Pontédériacées, à laquelle il donne son nom, de l'Hexandrie monogynie dans le système de Linné. Les limites entre lesquelles il était circonscrit par la plupart des botanistes, à l'exemple de Linné, ont été restreintes récemment par M. Kunth (Enum. plant., IV), qui en a séparé deux espèces, dont il a composé son genre Eichornia. Ainsi réduit, le genre Pontédérie se compose de plantes herbacées acaules, à rhizome vertical, aquatiques ou de marais, toutes d'Amérique, à seuilles le plus souvent en cœur, portées sur de longs pétioles engainants à la base; leurs fleurs. bleu de ciel, forment des épis serrés et présentent les caractères suivants : Périanthe coloré, en entonnoir, à tube courbé, à limbe 6-parti, bilabié; la lèvre inférieure plus longue, formée d'une division extérieure et deux intérieures: la lèvre supérieure plus courte, à division moyenne (interne) plus grande, et marquée dans le centre d'une tache jaune ou verdatre. 6 étamines insérées sur le tube du périanthe à des hauteurs diverses, dont les trois supérieures ou opposées à la lèvre supérieure du périanthe sont plus courtes et incluses, tandis que les inférieures sont plus développées et saillantes. Ovaire libre, finissant (Endlic.) par adhérer au tube du périanthe, à une seule loge fertile, uni-ovulée, les deux autres restant très petites et vides. A ces fleurs succède un fruit monosperme, indéhiscent.

On cultive assez communément dans les jardins, pour orner les bassins et les pièces d'eau, la Pontépénie à feuilles en cœur, Pontederia cordata Lin., belle plante spontanée en diverses parties de l'Amérique, aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. Ses seuilles insérieures ont leur lame cordée, sagittée, tandis que la supérieure est ré-

duite à une sorte de large gaîne ouverte, obtuse, qui imite une spathe; ses flux sont d'un beau bleu de ciel et forment su épi terminal serré; leur périanthe est pubescent à l'extérieur. Dans cette espèce, les feuilles se montrent tantôt plus grandes, tantôt plus petites, plus larges ou plus étroites; les fleurs varient aussi de grandeur, et l'épi qu'elles forment est untet serré, tantôt assez lâche. Dans le midi de la France, la Pontédérie en cœur résiste mas peine aux froids des hivers ordinaires; mais sous le climat de Paris, elle doit être enfermée dans l'orangerie pendant l'hirer. On la multiplie par graines ou par la divisite des pieds.

Le genre Eichhornia, que M. Kushasiparé des Pontédéries, s'en distingue par son ovaire toujours libre, à trois less tenlement développées, renfermant chacuse us grand nombre d'ovules portés sur trois placentaires axiles, bilobés; son fruit est un capsule triloculaire et polysperme. L'espèn la plus remarquable de ce nouvers men est l'Eichhornia speciosa Kunth (Pontaire crassipes Mart.), jolie espèce de l'América du Sud, qui flotte à la surface des cous, dans lesquelles elle pousse de lorpet ticines grêles, chargées de nombreuses finites pennées; ses seuilles, de forme rhoubide orbiculaire, sont remarquables par leur #tiole pourvu dans son milieu d'un restement ovoïde-oblong que remplit 🖦 🔤 cellulaire spongieux; sa hampe port de trois à huit belles et grandes fleurs boss-On cultive cette plante en serre chaute. (P. D)

PONTHIEVA (nom propre). BUT. R. — Genre de la famille des Orchidées, som arte des Néottiées, établi par R. Brown (m M. Hort. New., 2, V, 197). Herbes de l'Antique tropicale. Voy. ORCHIDÉES.

PONTIA (πόντος, mer). Carst. — Cagan, de l'ordre des Copépodes, de la famille de Pontiens, établi par M. Ed wards, est très wisin des Cyclopes, dont il diffère principhement par la conformation des yeus, du setennes de la seconde paire et de l'apparabuccal. Le corps de ces Crustacés est bandé en dessus, et a la forme d'un ovale allangua tête est arrondie et assez distinctement séparée du premier anneau thoracique. Le thorax se compose de cinq articles asset



blables entre eux, et dont le dernier est hancré profondément en arrière pour repoir l'abdomen, qui est court et étroit. so antennes de la première paire sont lonban, fillformes et dirigées en bas; celles de i acconde paire naissent de la face inféinte de la tête et se composent chacune article basilaire portant deux branches langées et aplaties. La bouche est située apprès de la base de ces antennes, et & armée, en avant, d'un labre très dévepod. Les pattes proprement dites sont au mbre de cinq paires, et sont ordinaireant dirigées obliquement en arrière. L'abman, aplati et des deux tiers moins large m le thorax, se compose de quatre articles es le male, mais de deux seulement chez melle. Parmi les trois espèces que ce genre merme, je citerai comme type le Pontie de wasky, Pontia Savigni Edw. (Hist. nat. des rant., t. III, p. 420, nº 1). Cette espèce a d prise sur les côtes de Bretagne. (H. L.) PONTIENS. Pontii. CRUST. - M. Milne Amards, dans le tome III de son Histoire direlle sur les Crustaces, désigne sous ce me famille de l'ordre des Copépodes. famille, qui a pour type principal le me Pontia (voy. ce mot), se compose de nationes genres, dont la plupart ne sont enpe qu'imparfaitement connus, et dont les emes extériences varient beaucoup; aussi maeur de cette famille n'a-t-il pu assigner mares caractères généraux que celui tiré in disposition des yeux. Quant aux genres a eru devoir y réunir, on les distinman à l'aide de particularités de structure schantees par chacun d'entre eux. Les genp qui composent cette famille sont ceux de pohirine, Peltide, Hersilie, Pontie et Cé-Mile. Voy. ces différents noms. (H. L.) PONTOBDELLA (πέντο;, mer; 63ε)λα, name). Assit. - L'un des noms du genre Mirudinées qui comprend des Sangsues mines, telles que l'Hirundo muricata, etc. M. BANGSUES.

pontogalles. ois. — Nom que M. Lesn, dans son Traité d'ornithologie, a substité à celui de Chionidées, qu'il avait primisement employé dans son Manuel pour infaguer une famille dont le genre Chionis 8 le type. (Z. G.)

PONTONIA (πόντος, mer). causr. — Genre : l'ordre des Décapodes macroures, de la fa-

mille des Alphéens, établi par Latreille aux dépens des Alpheus (voy. ce mot) de Risso, et adopté par tous les carcinologistes. Les macroures, dont Latreille a formé cette division générique, ressemblent aux Alphées par la forme générale de leur corps, mais n'ont pas les yeux cuirassés comme ces animaux, et les grosses pattes didactyles qu'on leur remarque sont celles de la seconde paire, au lieu d'être celles de la première paire. Pour leur organisation, ils se rapprochent beaucoup des Palémons. La carapace des Pontonies est courte et rensiée; le front est armé d'un rostre court, mais robuste et infléchi. Les yeux sont cylindriques, saillants et très mobiles. Les antennes sont très courtes et conformées comme celles des Palémons (vou. ce mot). Les antennes externes s'insèrent au-dessous et au dehors des précédentes; leur appendice lamelleux est grand et ovalaire. Les pattes-mâchoires externes sont petites et très étroites. Les pattes des quatre premières paires sont didactyles; les suivantes sont monodactyles et terminées par un tarse presque rudimentaire. L'abdomen est grand, surtout chez les femelles. Les branchies sont bien développées et ne sont qu'au nombre de cinq de chaque côté. Cinq espèces composent ce genre; parmi elles je citerai la Pontonie Tyrreénienne, Pontonia tyrrhena Latr. (Encycl., pl. 336, fig. 10). Cette espèce se trouve dans la Méditerranée et se loge entre les valves de la Pinne marine, à la manière des Pinnothères (voy. ce mot). C'est probablement ce Crustacé dont Aristote a voulu parler, quand il dit qu'on trouve une petite Squille, aussi bien qu'un petit Crabe, dans la coquille de ces Mollusques. (H. L.)

PONTOPPIDANA, Scop. (Introduct., π. 849). nor. pn. —Syn. de Courompita, Aubl. \*POOPIIAGUS (ποοφάρος, qui se nourrit d'herbe). ns. — Genre de l'ordre des Co-léoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Apostasimérides cryptorhynchides, créé par Schænherr (Genera et sp. Curculion. syn., t. IV, p. 590, 8, 2, 176), qui y rapporte les trois espèces suivantes: P. sysimbrii F., nasturtii Gr., et olivaceus Schr. On les trouve, dans la plus grande partie de l'Europe centrale, sur des plantes qui croissent dans les marais. Si l'on veut jouir d'un

spectacle intéressant, c'est de plonger ces plantes sous l'eau: les *Poophagus* apparaissent aussitôt à la surface de l'eau, et se dirigent vers la rive en nageant avec une légèreté et une promptitude vraiment étonnante.

Ces Insectes sont petits; ils ressemblent assez sux Ceutorhynchus, genre dans lequel ils figuraient encore récemment, mais ils sont beaucoup plus allongés, étroits et moins convexes. On en rencontre deux espèces aux environs de Paris: la première est d'un beau blanc, marquetée en dessus de taches obsolètes noirâtres; la seconde est d'un vert oxydé. (C.)

POOTIA, Dennst. (Hort. Malab., X, 52). BOT. PH. — Synon. de Canscora, Lam.

\*POPILIA. INS. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la samille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides phyllophages, proposé par Leach, adopté par Dejean (Catalogue, t. III, p. 175), par Latreille (Règne animal de Cuvier, t. IV, p. 563). Il offre pour caractère principal: Sternum avancé entre les pattes antérieures en manière de lame comprimée. tronquée ou très obtuse. Burmeister (Handbuch der Entomologie, p. 292) comprend ce genre dans ses Phyllopbages métalliques et parmi ses Anisopliades. Environ 40 espèces en font partie; elles appartiennent soit à l'Asie (Indes orientales), soit à l'Afrique; parmi celles-ci sont les suivantes: P. rufipes, bipunctata F., biguttata Wied., splendida, marginicollis Guer., nitida, cyanea, Chlorion Newman, etc., etc. Ce dernier a donné la description d'une trentaine d'espèces (Tr. ent. Soc. London 3, 1841, the Entomologist's Mag. nat. hist.). (C.)

\*POPOWIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Anonacées, tribu des Bocagées, établi par Endlicher (Gen. plant., p. 831, n. 4710) aux dépens des Bocagea. L'espèce type, P. pisocarpa Endl. (Bocagea id. Bl.), est un arbre de Java.

POPULAGE, BOT. PH.—Voy. CALTHA. POPULUS. BOT. PH.—Voy. PEUPLIER.

PORANA. BOT. PB.—Genre de la famille des Convolvulacées, sous-ordre ou tribu des Convolvulées, établi par Burmann (Flor. Ind., 51). Herbes ou sous-arbrisseaux des régions intertropicales de l'Asie et de l'Afrique. Voy. CONVOLVULACÉES.

PORANTHERA («брос, pere; és anthère). sor. PH. — Genre de la faull Euphorbiacées, tribu des Phyllanthia bli par Rudge (in Linn. Transact., Z. t. 22). Arbrisseaux de la Nouvelle-life Voy. EUPHORBIACÉES.

PORAQUEIBA. ror. PH. -- Genedi place dans la méthode n'est pes esemb Il a été établi par Aublet (Guien., L. t. 47) pour un arbre de la Guisse, à fin alternes, pétiolées, ovales, aigues, tal tières, glabres; à fleurs disposés es axillaires, très petites, blanches. Ele sentent : un calice très petit, à cinq de une corolle gamopétale, à cinq di oblongues, ovales, aigues, convessantà rement, concaves intérieurement: mines alternes aux divisions de la cuil. filets épais, convexes extérieurement, en caves intérieurement ; à anthères atta avec le filet, et dont les deux loges multidées entre elles en forme de petite mu: ovaire libre, arrondi; un style cont, stri stigmates ovales.

PORC. MAN.—Le Cochon part reprisement le nom de Porc. Ce summ, sur quelque épithète, a été donné à craissimmifères : ainsi le Cabiai est désprises hé dénomination de Porc de rissin; le Nacari, sous celui de Porc à mus; le l'amb chære, sous celui de Porc à lery grais, le Marsouin, sous celui de Porc ain, de Enfin le Sanglier est nommé Port surs.

(E. 1)

PORC-ÉPIC. Hystrix. BIL - Limit créé sous ce nom un genre de Rospusit viculés, comprenant un petit sonie de pèces ayant pour caractères principus: Deux incisives supérieures très fatts, les intérieurement, terminées en bisen; inférieures fortes et un peu compinist téralement ; des molaires , au mint quatre de chaque côté et à chaque main. toutes de forme cylindrique, et == sur leur couronne de quatre es 🕮 🖛 preintes enfoncées. La tête forte; k très gros et rensié; les oreilles comes rondies; la langue hérissée d'écile 🕈 neuses. Les pieds de devant à quatt ceux de derrière ordinairement à cia, armés d'ongles robustes, et offrant ma ment de pouce avec un oagle de pieds antérieurs. Des piquants plus et seil présentent sur le corps, et sont parremêtés de poils; la queue est plus is longue, quelquefois prenante. sre, ainsi établi, comprend une douspèces, qui sont, pour la plupart, a assez bien connues pour être véma établies; à peine si trois ou sentre elles ont été jusqu'ici suffidécrites et observées par les natu-

Bes voyageurs. Ces animaux se pandus dans l'Europe méridio-B'Asie, dans l'Afrique et dans les raques.

espèces du genre Porc-Épic se es entre elles par des rapports Le considérer comme assez intimes ne puissent être éloignées les = Eres, et c'est pour cela que, pen-> sogtemps, les zoologistes, parti-■ G. Cuvier (Règne animal), A.-G. Mammalogie), etc., n'en ont fait genre; mais cependant, quelmes particuliers à plusieurs d'ennt été étudiés, des naturalistes subdivisions génériques dans ce = rel, qui est devenu une petite i mete de Rongeurs claviculés sous Lation de Hystriciens, Hystrici. premier, a proposé de partager Dics en deux genres distincts : et 2. les Couendous. Fr. Cu-. dans un excellent Mémoire Bes Mémoires du Muséum (t. IX), Porcs-Épics en cinq groupes dis-L des Hystrix, Acanthicus, Eremetheres et Spiggurus; et cette i n'est peut-être pas compléte-"elle, au moins dans l'état actuel a été généralement adoptée, moins de modifications, par les zoologistes, et, en particu-

Avrons ici la classification de Fr.

nous chercherons à indiquer toubces signalées par les auteurs, en

alefois remarquer que quelques
tre elles devront être rejetées et
te nominales.

M. Ranzani, Temminck, Isidore

Mint-Hilaire, Lesson, etc.

Poncs-Épics. Hystrix, Linné, Fr. Cuv.

me dentaire des Porcs-Épics pro-

prement dits présente quelques particularités qui doivent être notées. Outre les deux incisives communes à tous ces Rongeurs, ces dents sont, à la mâchoire supérieure, unies et arrondies en devant, paissant de la partie antérieure et inférieure des maxillaires, tandis que celles de la mâchoire inférieure. semblables aux supérieures pour la forme. naissent à quelques lignes au-dessous du condyle. Les molaires sont au nombre de quatre de chaque côté des deux mâchoires. à peu près d'égale grandeur, circulaires et divisées par des échancrures transverses qui. en s'effaçant, laissent au milieu de la dent des rubans plus ou moins longs, irréguliers, dessinés par l'émail. Les pieds de devant ont cinq doigts; mais le pouce est très court, ne se montre à l'extérieur que par son ongle, et est tout-à-fait inutile à l'animal. Les pieds de derrière ont cinq doigts réguliers; ces doigts, à tous les pieds, mais surtout aux postérieurs, sont courts, épais et garnis d'ongles fouisseurs. La marche de l'animal est plantigrade, et la plante des quatre pieds est nue et tuberculeuse. La queue est rudimentaire. L'œil est très petit, à deux paupières seulement, et à pupille ronde; l'oreille est peu étendue, arrondie, et ne présente que quelques légers tubercules, qui ne peuvent exercer qu'une très faible influence sur l'oule; les narines, qui sont entourées d'une peau nue, épaisse et non glanduleuse, consistent en deux ouvertures longues, étroites, qui s'étendent en se recourbant légèrement sur les côtés du museau, et qui se réunissent au-dessus de la lèvre supérieure, en apparence du moins, d'où résulte qu'elle forme une ligne continue dont la figure est celle d'un grand arc de cercle, mais les véritables narines sont aux deux extrémités de cette ligne; la langue est courte, épaisse, couverte de papilles cornées, large dans sa partie moyenne, et aiguë sur ses bords, et la lèvre supérieure est fendue jusqu'aux narines; la bouche est petite et ne contient pas d'abajoues. Le pelsge consiste en de longues épines sur toutes les parties supérieures du corps, qui ont la faculté de se redresser par l'effet des muscles sous-cutanés. Les poils du dessous du corps sont courts, et bien moins épais et épineux que les autres. Les côtés du museau, ainsi que le dessus des yeux, sont garnis d'épaisses et longues moustaches, et l'on trouve de longues soies minces et flexibles répandues entre les longues épines du dos. La verge se dirige en arrière; les testicules ne sont pas apparents; le vagin est simple, et les mamelles, au nombre de trois de chaque côté, ne sont pas placées le long de l'abdomen, mais sur les slancs.

On place avec doute cinq ou six espèces dans ce groupe; mais une seule est bien connue et est en même temps le type de toutes les espèces de la division des Hystriciens: c'est le Porc-Épic d'Italie; quelques auteurs ont même pensé, probablement avec raison, que l'on devait réunir toutes les espèces jusqu'ici mal définies de ce groupe, pour n'en former qu'une seule. Du reste, c'est un sujet à étudier profondément, et nous engageons les voyageurs à s'y livrer avec zèle.

1. Porc-Éric d'Italie (Buffon, Hist. nat. gén. et part., t. XII, pl. 15; Fr. Cuv., Hist. nat. des Mamm., 34° livr., 1821), Hystrix cristatus Linné, Auct. C'est l'une des plus grandes espèces connues de l'ordre des Rongeurs; sa longueur totale, du bout du museau à l'origine de la queue, est de plus de 2 pieds; sa tête, de l'oreille au bout du museau, a près de 6 pouces, et sa queue en a 4 à peine ; sa bauteur, au train de derrière, est de 16 pouces, et de 11 au train de devant ; enfin la largeur de sa tête, prise entre les deux oreilles, est de 5 pouces. Sa physionomie est grossière, ses formes épaisses et sa démarche lourde. La tête et le cou sont garnis de très longs poils, que l'animal peut relever comme une aigrette ou un panache. Le museau, les côtés du cou, la gorge, la partie antérieure des épaules, les membres, la poitrine, le ventre, ne sont couverts que de poils courts, et des épines revêtent la partie postérieure des épaules, le dos, les côtés du corps, les cuisses et la croupe; les plus grandes sont sur les côlés et la partie antérieure du dos ; celles qui garnissent les cuisses et la croupe sont plus courtes, mais de même nature que les premières, et celles qui entourent la queue sont des tubes ouverts par l'extrémité libre et attachés à la peau, comme toutes les autres épines, sur un pédicule mince et dur. Toutes les parties de la peau couvertes de poils sont noiles; les épines pleines sont couvertes d'anneaux alternativement blancs et noirs, et les tubes sont tout-à-fait blancs; les pois soyeux sont roussatres; ce qui fait que la coloration générale du Porc-Épie est sunte et triste. Toutefois les couleurs penvent que que fois varier un peu, et l'animal, dans certains cas, présente beaucoup de blanc. C'est ce qui a lieu dans une variété particulière, qui a reçu des auteurs le nom d'Hystris cristata alba.

Le Porc-Épic se trouve dans les lieus inhabités ou les coteaux arides et pieneus, exposés en général au sud, et il se cress des terriers profonds et à plusieurs outervertures, où il vit dans une profoede seitude; il ne sort que la nuit de son me sur aller à la recherche de sa nourriture, resust caché pendant tout le jour. Ce geare de vie rend la chasse de ces animaux difficile. Totesois on les prend, en général, en britist du soufre à l'ouverture de leur demeste d en les forçant ainsi d'en sortir. Le Pur-Épic n'est pas vulgairement placé au nonbre des animaux hibernants; toutefis ! paralt qu'il biverne, mais son sonneiles peu profond, et il se réveille des les premiers beaux jours du printems. Ces se mois de mai que l'accouplementalini; les portées sont de trois ou quatre infivites. C'est au mois d'août que les petits saissest; ces derniers n'ont pas plus de 9 lignes; " ont les yeux ouverts et sont déjà couvers de poils épineux. Ces Rongeurs se sussisent de racines, de bourgeons, de this de fruits sauvages. Lorsque cet animi de irrité ou effrayé, il redresse tous ## F quants, à la manière du Hérisson; mis! est faux qu'il puisse, comme on l'a cra lestemps, lancer ses épines contre ses 🖛 nemis; et on doit également rejeter le pinion erronée des anciens naturaliste, qui disaient que les piquants des Par-Épics, même détachés du corps des amin qui les présentent, avaient la propriété penetrer d'eux-memes, et par leur proper force, plus avant dans les chairs, de e leur pointe y était une fois entrée.

Le Porc-Épic frappe du pied à la manife des Lièvres et des Lapins. Sa voix resonnt au grognement du Cochon.

La chair du Porc Épic ordinaire, quelpo un peu forte, n'est pas mauvaise à massiet il est probable que la ressemblance de la chair de cet animal avec celle du Cochon a plus contribué à lui faire donner le nom gu'il porte, que des rapports supposés dans la conformation intérieure et extérieure de con canimaux.

Ce Porc-Épic est, ainsi que l'indique son nom, principalement répandu dans l'Italie, să sartout dans les parties méridionales; on la trouve aussi en Espagne et en Grèce. On asapporté, d'après Agricola, que cette e; plac a été introduite en Italie de l'Inde et la l'Afrique; mais, d'après Cuvier et prespise tous les zoologistes modernes, il paraît l'imentré que tous les Porcs-Épics propres less coatrées ne doivent nullement être apportés à l'espèce de Porc-Épic d'Italie.

2. Le Ponc-ÉPIC DU SÉRRIGAL, Hystrix serepetica Fr. Cuv. (Ném. du Mus., t. IX).

Sette espèce, qui a été créée d'après un seul
pulvida très jeune, ne devra peut-être pas

lipse conservée; elle se distingue principarepetit par la forme des germes des prepulses molaires; sa couleur générale et la

lipseition des dents présentent beaucoup

lipselogie avec celles du Porc-Épic d'Italie.

Le été trouvé au Sénégal.

La Posc Émc de L'Inde, Hystrix indica insen. Espèce peu distincte, provenant de literata, et que Duvaucel a indiquée il y a literata de vingt ans.

... Le Ponc-Éric a QUEUR BLANCHE, Hystrix parrus Sykes. Espèce indienne provenant la pays des Mahrattes, et qui est fort peu

8. Le Ponc-Éric D'Araique, Hystrix afritime Lesson. Cette espèce, provenant de la Massime et probablement aussi de la Perse, Mé récomment indiquée par M. Lesson.

Refin G. Cuvier, dans un ouvrage sur les tesments fossiles, a indiqué, sous le nom a Grand Porc-épic, des débris d'un Porc-igie provenant des sables du val d'Arno.

2. ACANTHIONS. Acanthion, Fr. Cuvier;
Atherurus, Fr. Cuv.

Le système de dentition est absolument mablable à celui des Porc-Épics, et il en stans doute de même des organes du moumant, et peut-être de ceux des sens et la génération; mais les formes de la tête mt si différentes, qu'on ne pourrait réunir les Acanthions aux Porcs-Épics, qu'en violant toutes les analogies : en effet, les Porcs-Épics ont le chanfrein extrêmement arqué, tandis que les Acanthions l'ont presque droit; chez les premiers, les os du nez représentent un ovale bien arrondi à ses extrémités; et chez les seconds, ils forment un parallélogramme allongé; les uns ont des sinus frontaux très étendus, les autres les ont fort restreints; enfin, les Acanthions ont des pariétaux beaucoup plus grands, et une plus grande capacité cérébrale que les Porcs-Épics.

Du reste, tous les zoologistes n'ont pas admis ce groupe qui est fort peu connu, et dont on n'a encore décrit que des parties de la tête: Fr. Cuvier y plaçait deux espèces, et quelques naturalistes modernes les réunissent en une seule.

1. Le Ponc-ÉPIC DE JAVA, Acanthion javamicum Fr. Cuv. (loco cit.), Ponc-ÉPIC DE
MALACCA Buffon, pl. 77, Schreb., Hystrix
fascialus Shaw., Mus fascialus A.-G. Desm.,
Brinaceus malaccensis Briss., A.-G. Desm.,
Hystrix orientalis Brisson, H. macrura Gen.,
H. brachyura Lin., H. longicaudata, Marsden, H. Daubentonii? Fr. Cuv. ibid. On ne
connaît que la tête osseuse de cette espèce;
nous en avons donné les principaux caractères dans la définition du groupe dans lequel elle entre, et nous nous bornons à renvoyer pour plus de détails au mémoire de
Fr. Cuvier (t. IX des Mém. du Muséum, et
pl. 20 bis, fig. 3 et 4).

Provient de Java. Sumatra et Bornéo.

On rapporte à la même espèce le Porc-ÉPIC DE MALACCA Buffon (suppl. VII, pl. 77). que l'on a aussi regardé comme une espèce du genre Rat. Cet animal a 16 pouces de long et sa queue 6 : son museau est plus allongé que celui du Porc-Épic ordinaire, et ses oreilles sont courtes et arrondies: le dessus du corps et les flancs sont revêtus d'épines aplaties, partagées dans leur longueur par un sillon, blanches à leur pointe et noires dans leur milieu, et plusieurs sont noires en dessus et blanches en dessous; les parties inférieures du corps sont blanches; le museau et les pattes sont noirs, et la queue n'a qu'un pinceau blanc de poils en lanière à son extrémité; les pattes de devant ont 4 doigts avec un rudiment de pouce. et ceux de derrière en ont 5, et sont réunis

par une membrane plus étendue aux pieds de devant qu'à ceux de derrière.

Se trouve à Malacca.

2. Le Porc-Épic de Daubenton, Acanthion Daubentonii Fr. Cuv. (ibid.). Cette espèce est réunie généralement à la précédente, dont elle ne dissère que par sa tête moins essilée, la moindre largeur de ses os du nez, sa partie frontale plus aplatie, et sa cavité cérébrale un peu plus étendue d'avant en arrière; n'est encore connue que par sa tête osseuse.

Daubenton a décrit le squelette de cet animal, qui lui-même avait déjà probablement été disséqué par Perrault et devait venir d'Afrique.

#### § 3. ERÉTHIZORS. Erethizon, Fr. Cuv.

Les dents des Eréthizons dissert de celles des Porcs-Épics par plus de simplicité et des contours plus anguleux: la tête vue de profil, au lieu de présenter dans sa partie supérieure un arc de cercle, ostre une ligne presque droite, interrompue par l'élévation des crêtes orbitaires du frontal; les os du nez sont courts, et par conséquent le museau et les arcades zygomatiques sont très saillants; ce qui donne à la tête une physionomie particulière. Les pieds de devant ont 4 doigts, ceux de derrière 5, et tous sont armés d'ongles longs et crochus, assez épais; la paume et la plante sont nues. La queue n'est pas prenante.

On a placé trois espèces dans ce genre; mais il parattrait que deux doivent être réunies et que la troisième doit entrer dans un autre groupe.

1. L'Uason Buffon (t. XII, pl. 55); Erethizon dorsalus Fr. Cuv. (loc. cit.), Hystrix dorsalus Lin. Cet animal a plus de 2 pieds de long: il est couvert de poils épais d'un brun sombre, au travers desquels percent ses épines; le plus grand nombre de cellesci se trouvent sur la croupe et la queue, et leur couleur est alternativement jaune, blanche et noire ou brun-foncé; les plus longues de ces épines ont de 2 à 3 pouces, et elles sont barbelées sur leur côté comprimé en arête. Le corps est immédiatement recouvert par un duvet gris-brun.

L'Urson est un animal très lent dans ses mouvements, vivant dans les forêts de Pins dont il mange l'écorce, se tenant sur les

Il fait sa bauge sous les racines des arbus creux; il fuit l'eau et craint de se moulle; il dort beaucoup, et se nourrit principalment d'écorces de genièvre, de fruit et de racines, qu'il recherche pendant la muit;

racines, qu'il recherche pendant la mis; quand on l'attrape, il se roule en bont comme les Hérissons, et présente sins ses piquants dans toutes les directions. Sa temelle met bas chaque année trois en quater petits à la fois; le temps de sa gestaiss

dure quarante jours.

Sa chair a, dit-on, le goût de celle de Cochon, et est mangée par les serven, qui se font une fourrure de sa pess après en avoir enlevé les piquants dont in manvent en guise d'épingles.

Il se trouve dans presque toute l'antrique du Nord, et principalement dans le provinces du Canada, de la Virginis, de

Kentucky et de New-York.

2. Le Ponc-Éric de Burros, Brethise Buffonii Fr. Cuv. (loco cit.). — Le Cesses (Buffon, pl. 54), Hystrix pilosus Cataly Cette espèce, que l'on réunit géséral à la précédente , n'a été fondée que sur uni peau bourrée qui a servi à la figure de Busson et à la description de Daube qui existe encore dans les galeries de 16 séum. Cet animal est plus petit es le pricédent; toutes les parties supérieurs de corps sont revêtues d'épines blanches toute leur longueur, excepté à leur pi ce qui donne une teinte généralement châtre à l'animal; de longs poils bruss set entremêlés parmi ces épines; le haut de museau, les jambes et les pieds seet enverts de poils semblables à du cria de leur brune.

D'origine inconnue.

3. Ponc-Éric A GRANDE QUETE, Bratismacrocerus Lesson, Hystrix macroceru Ga.
Cette espèce doit faire partie du genre desthicus et appartenir à l'espèce de l'A. just nicum.

## § 4. Synéthères. Synetheres, Fr. Cm.: Corndou. Lacés.

Le système dentaire consiste en quimolaires supérieures et quatre inférieure, qui vont en diminuant de grandeur de la première à la dernière, et toutes présentes une échancrure interne et une externe, pré-

et suivies, sur les dents à demi usées, Mipse figurée par un ruban d'émail, la maissance de la dent, n'était enl'une échancrure. Les incisives sont mtérieurement; les supérieures naiss la partie antérieure et inférieure sillaires, et les inférieures de la par-Mrieure de leur mâchoire. Les orgamouvement dissèrent peu de ceux Mhizons; seulement les pieds de der-'ent que quatre doigts, mais leur tu-, de même que dans le groupe pré-, fait l'effet de pouce opposable; les sent minces, aigus et propres à grims sens paraissent généralement obtus: sont petits, saillants, à pupille et à très petites paupières; les naouvrent par des orifices simples et res, très rapprochés l'un de l'autre e surface large, plate, couverte d'une me et non glanduleuse; l'oreille est rès grande simplicité et très petite; be est remarquable également pour sese; la lèvre supérieure est entière, medouce, et il n'y a pas d'abajoues. Le est presque entièrement formé d'émant à la peau par un pédicule très amssi s'en détachent-elles avec une s facilité. On ne trouve de poils que portion de la queue et aux parties ses du corps. D'épaisses moustaches mt les côtés du museau.

s connaît qu'une seule espèce de ce, d'est le

TORS-ÉPIC A LONGUE QUEUE, Buffon . VII, pl. 78); Synctheres prehensi-Cav. (loc. cit., et Hist. nat. du Mu-1825), le Coendou Buffon idem; , Marcgrave; HoitztlQuatzin?, Her-Long de 14 pouces du bout du mul'erigine de la queue; celle-ci un peu igne, et la tête ayant 4 pouces seu-. Les épines sont généralement blanmunatres à leur origine, noires dans lieu, et blanches à leur extrémité; épaisses sont aux parties supérieures w, et les plus longues sur le dos : ci ent jusqu'à 3 pouces de longueur. membres, les côtés de la tête, les le la première moitié de la queue, et plus minces et plus courtes; enfin réduisent en véritables poils, dont rur est le brun-noir, sur toutes les parties inférieures du corps et sur la moitié postérieure de la queue; le museau et le dessous des pattes sont nus.

Ce Porc-Épic, répandu dans le Mexique et dans presque toute l'Amérique méridionale, vit ordinairement sur les arbres où il 
tient avec facilité à l'aide de ses pattes; il 
n'emploie sa queue que lorsqu'il veut descendre: il se nourrit de fruits, de feuilles, 
de racines et de bois tendre.

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a été à même d'étudier plusieurs individus de cette espèce, qui ont vécu plusieurs années dans la ménagerie du Muséum. Il se tenait constamment, pendant toute la durée du jour, caché dans du foin, et paraissait redouter l'éclat de la lumière; sa queue, habituellement appuyée en terre, et dirigée horizontalement suivant l'axe du corps, était toujours enroulée sur elle-même à son extrémité comme celle d'un Sajou, mais jamais il ne s'en servait pour saisir les objets qu'il trouvait à sa portée. Son cri, qu'il saisait entendre toutes les fois qu'on le touchait ou qu'on l'exposait au contact de la lumière en enlevant le foin qui le couvrait, était un petit grognement plaintif.

D'après Fr. Cuvier, le Hoitzlaquatzin de Hernandez serait peut-être une seconde espèce de ce groupe, qui se distinguerait par des épines dont l'extrémité serait noire; mais, d'après la plupart des naturalistes, on doit les réunir à l'espèce précédente.

# § 5. SPIGGURES. Spiggurus, Fr. Cuv. COENDU, Lacép.

Par les organes de la dentition, des sens et du mouvement, les Spiggures ressemblent aux Synéthères; mais les formes de la tête sont si différentes, que, sous ce rapport, il n'y a plus d'analogie entre ces animaux. En effet, autant les parties antérieures de la tête de ces derniers sont proéminentes, autant celles des premiers sont déprimées; il y a entre eux la même différence qu'entre les Porcs-Épics et les Acanthions.

Ce genre contient des espèces qui proviennent de l'Amérique méridionale.

1. Le Cou, Spiggurus spinosa Fr. Cuv. ibid.; Hystrix subspinosus Lichst., Wied. Il a environ un pied du bout du museau à l'origine de la queue, et celle-ci a 10 pouces. Toutes les parties supérieures du corps

sont revêtues d'épines attachées à la peau par un pédicule très mince, et terminées par une pointe fort aiguë : les plus grandes sont de 18 lignes à 2 pouces de longueur; celles de la tête sont blanches à leur base, noires à leur milieu, et marron clair à leur extrémité; celles qui viennent après, depuis la naissance du cou jusque vers la croupe, ont leur base d'un jaune soufre, et celles qui garnissent la croupe, comme celles qui se trouvent sur le premier tiers de la queue, ont leur extrémité entièrement noire, c'està-dire qu'elles ne sont que jaunes et noires. Parmi toutes ces épines, très serrées les unes contre les autres, se voient quelques poils longs et fins, mais très rares. De petites épines, analogues à celles que nous venons d'indiquer, se montrent encore sur les membres et sur les parties inférieures du corps, qui sont principalement revêtues d'un pelage grisatre d'apparence laineuse; les parties supérieures de la queue sont garnies d'épines, couvertes d'un poil dur et noir, excepté dans la longueur de 2 à 3 pouces en dessus à l'extrémité, où cet organe est nu.

Cet animal se trouve assez communément au Brésil.

Il se tient sur les grands arbres, grimpe avec facilité à l'aide de ses pattes, et ne se sert de sa queue que pour descendre. Quand il est à terre, sa démarche est lente; il est sédentaire et ne prend de mouvement que lorsqu'il a faim. Sa nourriture consiste en fruits, en feuilles et en fleurs de végétaux; il mange aussi du bois tendre; mais il n'a pas de goût pour la chair. Il paraît que la femelle fait ses petits en septembre ou en octobre, et qu'ils sont peu nombreux.

2. L'Oaico, Spiggurus villosus Fr. Cuv. (loco citato), le Cong d'Azara, Ilystrix insidiosus Lichst., II. insidiosus, var. Nycthemera Lichst. Cette espèce a 14 pouces du bout du museau à l'origine de la queue, qui a la longueur du corps. Elle diffère surtout de la précédente par les poils très longs et très épais qui recouvrent l'animal entièrement, et sous lesquels ses épines sont tout-à-fait cachées. Ces poils ont jusqu'à 5 pouces de longueur; ils sont blanchâtres à leur origine, noirs dans l'étendue de 2 ou 3 pouces, et blonds ou d'un marron très clair à leur extrémité. La queue est de cette dernière cou-

leur dans sa première moitié, et noire dans le reste. Les épines sont, sur les différents parties, distribuées et colorées comme allu du Coui. Les jeunes, sous ces différents upports, ressemblent aux adultes.

Cette espèce habite le Brésil.

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire ne considère l'Orico que comme une simple varieté de coloration du Coui, et, à l'appui de su opinion, il a donné dans le Dictionneire desique la note que nous transcrivous ici et est lui avait été communiquée par M. Mith d'Orbigny. « Cette charmante espèce, den de la plus scrupuleuse étude dans ses mous et son pelage changeant avec les mi avait attiré toute l'attention des naturali et, après divers examens, elle n'ent pes encore bien connue, puisque deux sons spécifiques lui ont été donnés. Ce mi suit causé l'erreur est sans doute la difficu complète de sa robe d'été à sa robe d'hire. Dans l'hiver, il sort à travers les épies à longs poils dont elles sont presque estilement cachées, tandis que l'été ces polis tembent et il ne reste plus que les épises dest la couleur jaunâtre, exposée à l'ardur d'un solcil brûlant, devient roussatre à l'estrés des aiguillons. Dans une de nos cours à Mio de Janeiro, près des forêts viernes du cité du Pain de Sucre, nous vimes un individe vivant dans les mains d'un Nègre et seu l'achetames. Le Nègre, questionné sur l'ai mal, nous apprit que le poil lui tembelde que été, et que ce Porc-Épic se renssi fréquemment sur le sommet des mon dans l'intérieur des épaisses forêts. »

3. Poac-ÉPIC DE CATENNE, Hystrix Capnensis. Fr. Cuvier a indiqué, dans la subvision des Porcs-Épics propressent dita, sul espèce se distinguant du Porc-Épic d'adi par ses teintes plus pàles, par ses épins par minces, etc., que nous avons cru devak sup porter au grouppe des Spiggarus, sus de faisant observer qu'elle me doit pas étre sur servée.

Provient de Cayenne.

Une espèce fossile de ce groupe, traffi au Brésil, a été indiquée par M. Sand III le nom de Synctheres magna.

Deux groupes voisins de celui-ci et dement fossiles ont reçu les mems de Caralde Brandt, et Thoridomys Jourdan, Foy. cas set et l'article nongerns rosseles.

on a placé dans le genre Porc-Épic urs un animal figuré par Séba sous Porcus aculeatus sulvestris: mais sue ce Rongeur doit rentrer dans le m Rats. (E. DESMAREST.) ELAINE. Cypras. HOLL. - Genre sames gastéropodes pectinibranches. ille des Enroulés, établi par Linné. f par tous les conchyliologistes. ainville, qui a étudié ce genre sur ándividus d'une grande espèce rapm MM. Quoy et Gaimard de leur mteur du monde, lui assigne pour s: Animal ovale, allongé, involvé, setté un large lobe appendiculaire, adgal; un manteau garni en dedans mde de cirrhes tentaculaires, poumeurber sur la coquille et la cacher: stree de deux tentacules coniques B; yeux très grands à l'extrémité ment qui en fait partie; tube ire du manteau fort court ou preset formé par le rapprochement de Mantérieure de ses deux lobes; seal transverse, à l'extrémité d'une myfté, au fond de laquelle est la fritable entre deux lèvres épaisses des: un ruban lingual, hérissé de set plongé dans la cavité viscérale; minémité d'un petit tube situé toutarrière dans la cavité branchiale; settateur linguiforme, communir un sillon extérieur avec l'orifice diffrent, plus en arrière que lui. emie, convexe, fort lisse, presque met involvée; spire tout-à-fait p, très petite, souvent cachée cauche calcaire, vitreuse, disposée has du manteau; ouverture longitrès étroite, un peu arquée, aussi me la coquille, à bords rentrés, a men dans toute leur étendue, et p à chaque extrémité.

essaines sont des coquilles brilmurface lisse et polie, ce qui leur i dénomination sous laquelle elles mas. Elles habitent essentiellement bles et dans les excavations des roles paraissent aussi s'enfoncer dans. Du reste, leurs mœurs et leurs n sont encore peu connues. pêces de Porcelaines sont très nom-

pàces de Porcelaines sont très nomca en trouve dans presque toutes les mers; mais les plus belles vivent entre les tropiques : c'est là qu'elles prennent les couleurs brillantes dont quelques unes sont ornées, tandis que celles des hautes latitudes sont plus ternes. Quelques unes sont employées à faire des tabatières, entre autres la Porcelaine argus. L'espèce la plus commune sur nos côtes est la Porcelaire COCCINELLE, Cypræa coccinella Lam. (Cyp. costata Gm.). C'est une petite coquille ovale, ventrue, à ouverture dilatée en avant : le bord droit plus long que le gauche et marginé; à stries transverses, lisses et non interrompues par l'absence du sillon dorsal. Elle est grisatre, fauve ou rosée, avec ou sans taches. On trouve encore sur nos côtes ou sur celles de Corse les Cyp. flaveola, lurida, asellus, moneta, annulus, lathurus et gullala.

Parmi les espèces exotiques, les plus remarquables sont la Poncel. Tigne, Cup. tigris Linn., coquille fort grosse, ovale, ventrue, très bombée, épaisse, d'un blanc bleuâtre, ornée d'un grand nombre de taches noires, arrondies, éparses, et d'une ligne dorsale ferrugineuse en dessus, très blanche en dessous. De la mer des Indes. depuis Madagascar jusqu'aux Moluques. On en connaît plusieurs variétés, désignées sous les noms de serena, fucata, fuscula, æthiops. - La Porcel. Cauris, C. moneta Linn., vulgairement Monnais de Guinée, petite coquille ovale, déprimée, plate en dessous . à bords très épais, un peu noduleux; couleur uniforme, d'un blanc jaunatre, quelquefois citron en dessus, blanche en dessous. Des mers de l'Inde, des côtes des Maldives, de l'océan Atlantique. - Enfin les Porcel. Australe, Cyp. australis Lamk. de la Nouvelle-Hollande; Porcel. GRENUE. Cyp. nuclous Linn., des grandes Indes, où une variété, d'un blanc violatre, est employée à faire des colliers.

On connaît aussi un assez grand nombre d'espèces fossiles, découvertes dans le calcaire grossier ou dans des couches identiques.

PORCELLANE. Porcellana. caust. — C'est un genre de l'ordre des Décapodes macroures établi par Lamarck, adopté par tous les carcinologistes, et rangé par M. Milne Edwards dans sa tribu des Porcellaniens. Dans les espèces qui forment ce genre, lo

carapace est une conque peu large, suborbiculaire et déprimée en dessus. Le front s'avance au-dessus des antennes internes et peut même les recouvrir. Les yeux sont petits et logés dans une espèce d'orbite dont la paroi supérieure est bien formée, mais dont les limites ne sont déterminées en dedans et en dehors que par les antennes; celles-ci s'insèrent en dehors des yeux. Le cadre buccal est quadrilatère, mais beaucoup trop petit pour recevoir les pattes-mâchoires externes qui, en se reployant, viennent s'appliquer contre le bord intérieur du front. Ces derniers appendices sont très grands. Le plastron sterpal est très large et presque circulaire. Les pattes antérieures sont très grandes et plus ou moins aplaties. Les pinces sont fortes et peu ou point dentées. Les pattes des trois paires suivantes sont à peu près cylindriques et terminées par un tarse conique. Enfin celles de la dernière paire sont très grêles, reployées au-dessus de la base des autres et terminées par une petite pince didactyle. L'abdomen est large, mais lamelleux et reployé en dessous contre le sternum. Le dessous de l'abdomen est plus ou moins membraneux, et présente, chez le male, une seule paire d'appendices fixés au deuxième anmeau, composés chacun d'une petite tige cylindrique terminée par une lamelle ovalaire. Chez la femelle, on y trouve deux ou trois fausses-pattes oviferes fixées aux deux ou trois anneaux qui précèdent la pénultième et composées chacune d'une tige multi-articuiée. Les branchies sont au nombre de quatorze de chaque côté et sont disposées par faisceaux. Ces Crustacés sont assez communs sur nos côtes: on les rencontre ordinairement sous les pierres. On en connaît une vingtaine d'espèces répandues dans toutes les mers. Comme espèce représentant ce genre, 1e citerai la Porcellane a larges pinces, Porcellana platycheles Pent. (Brit. 2001., t. IV. pl. 6, fig. 12). Cette espèce est assez abondamment répandue sur nos côtes océaniques et méditerranéennes. (H. L.)

PORCELLANITE. GLOL. — Syn. de Thermantide. Voy. ce mot.

PORCELLARIA, ois. — Voy. PÉTREL.
PORCELLION. Porcellio. carst. —
Genre de l'ordre des Isopodes établi par
Latreille aux dépens des Cloportes de Linné,
et rangé par M. Milne Edwards dans la fa-

mille des Cloportides, dans la tribu des Clo portides terrestres et dans sa grande division des Porcellionides (voy. ce mot). I seul caractère essentiel qui distingue Porcellions des Cloportes (voy. ce mot) siste dans le nombre des articles do = composent les grandes antennes; va-compte sept au lieu de huit, et c'estum .... trois articles du filet terminal de ces art ... dices chez les Cloportes qui manque. . - \*\*\* également à noter qu'en général le lobert of dian du front est plus sailfant; mais . Bis : 21 quefois la conformation de la tête nesta sate sente rien de particulier, et tout ce qu'em .... de l'organisation des autres parties du contratte de en parlant des Porcellionides en grocess est applicable aux Porcellions. It me blent également aux Cloportes par mœurs. Aussi aurait-il été peut-être er 3735-1 de pas les séparer génériquement. Ce: -3 @ renferme une trentaine d'espèces; par ser les je citerai le Poncellion Lisse, Porcell lævis Latt. (Hist. nat. des Crust. & des b 33 . 33 t. VII, p. 46). Cette espèce n'est para dans les environs de Paris. (H. . 11)

\* PORCELLIONIDES. Paretica:

Caust. — C'est une grande divisio de podes, établie par M. Milne Etradore

Cloportes, les Porcellions et quelque petite groupe parfaitement naturel,

petit groupe parfaitement naturel,

famille par la conformation des et les appendices abdominaux de la est et les appendices abdominaux de la est et les appendices abdominaux de la est portance, tirés du nombre des arrandes antennes.

Les Porcellionides ont le corpet médiocrement voûté. La tête versale, et terminée antérieur une surface verticale, surmont bord frontal arqué et plus ou manural lant au milieu, et par deux lobre longements latéraux qui s'avant contalement en forme de lames et en dehors de la base des anternes et en dehors de la base des anternes et en dehors de la base des anternes et composé de trois articles; les esternames au contraire grandes et s'insérent s'étal des précédentes, à la face antérier étal tête; on y compte sept ou huit s'étal.

le second est très dilaté en dedans, le quatrième et surtout le cinquième is allongés, et dont les deux ou trois F forment un petit filet terminal La bouche est très saillante. Les Zes sont courtes, fortement armées et garnies aussi, dans leur bord d'une petite pièce molle. Les ๔ la première paire se composent nches, dont l'externe est assez me de grosses épines à son excont l'interne est grêle et porte t un petit appendice mobile. E seconde paire ne conune grande lame, semi-memmondie antérieurement; enfin Achoires sont très développées, en un grand article valvulaire, une petite branche mobile de , et garni à sa base d'un ap-Forme qui se loge sous le bord thorax se prolonge de chaque morme de lames minces, et endément la tête et la base de mais on n'y distingue pas de iennes, à moins qu'on ne contelles de petites pièces écailentaires fixées à la face inféderniers anneaux, au-devant de l'insertion des pattes. Ces mes sont de longueur médiocre, ès loin des bords latéraux du t grêles, extensibles, et terpetit ongle dont le bord innte, près de son extrémité, ercule. Les deux premiers audomen sont beaucoup moins dernier anneau thoracique et anneau abdominal qui le de chaque côté, et de façon à Coutes parts les deux segments ' Tenons de parler. Les troisième, a cinquième anneaux sont larges forme que les anneaux thoraa, le sixième est petit et trian-· Les fausses-pattes des cinq preres sont reployées sous l'abdomen entent, dans leurs formes, rien Particulier; mais la grande lame de celle des deux premières paires, Thre branchiale comme d'ordinaire, sons leur bord postérieur une caent le fond est percé de plusieurs

trous, par lesquels l'air pénètre dans une sorte d'arbuscule logée dans l'épaisseur de ces appendices. Chez le mâle, l'article basilaire de ces fausses-pattes donne aussi attache à un appendice stylisorme très allongé; les stylets de la première paire sont réunis sur la région médiane par leur base, et servent de gaine à l'espèce de verge membraneuse par laquelle se termine l'appareil générateur. Chez les semelles, ces stylets sont remplacés par de petits lobes semi-membraneux. Les lames terminales des trois paires de fausses-pattes suivantes sont simplement membraneuses. Enfin, les dernières sausses-pattes consistent en un article basilaire qui est logé dans l'angle rentrant laissé entre le cinquième et le sixième anneau, et qui porte deux appendices, l'un externe et terminal plus ou moins stylisorme, l'autre interne et logé sous l'abdomen

Les Porcellionides habitent les jardins, les vieux murs, et recherchent les endroits frais et humides. La semelle porte les œuss et même ses petits sous son thorax, et ceuxci ne sont pourvus d'abord que de six anneaux thoraciques bien développés et de six paires de pattes ambulatoires; le septième anneau est rudimentaire, et lorsque la dernière paire de pattes commence à se former. elle est reployée sous le thorax. Ces Crustacés paraissent se nourrir indifféremment de matières végétales et animales. Les genres qui composent cette grande division sont au nombre de six et sont désignés sous les noms de Oniscus, Philoscia, Porcellio, Deto, Trichoniscus et Platyarthrus. Voy. ces différents noms. (H. L.)

PORCINS. Porcini. MAM. — D'après Vicq d'Azyr, les genres Cochon, Pécari et Phacochère forment une famille particulière sous la dénomination de Porcini ou Porcins.

(E. D.)

PORCUS. MAM. -- Voy. COCHON.

PORE (πόρος, ouverture). Bot. Ca. — En mycologie, on désigne souvent sous ce nom l'ouverture du réceptacle des Sphéries par laquelle s'échappent les spores. On le donne plus généralement à celle des tubes qui recouvrent la face fructifère du réceptacle des polyporés. (Liv.)

PORES. ZOOL., BOT., PHYS. — VOY. VAIS-SEAUX CL THÉORIE ATOMIQUE.

PORINA (πόρο;, pore). Bot. CR. (Lichens). - De Candolle avait déjà réuni, sous le nom de Pertusaria, quelques Lichens de Ja tribu des Endocarpées. Plus tard Acharius changea sans motif ce nom en celui de Porina. Toutefois le genre du lichénographe suédois se compose d'espèces assez dissemblables entre elles pour motiver leur séparation en deux catégories distinctes. Toutes deux ont bien un thalle crustacé; mais dans la première, dont la plupart des types sont européens et à laquelle il est de toute justice de conserver le nom imposé par De Candolle, les apothécies sont pluriloculaires, les thèques amples et les sporidies celluleuses, c'est-à-dire composées de cellules longitudinalement et transversalement sériées; tandis que dans la seconde (Porina), plus commune sous les tropiques, il n'y a qu'un seul nucléus dans chaque apothécie, et les sporidies sont en navette et cloisonnées seulement dans le sens transversal. Selon le genre, l'apothécie est percée au sommet d'un ou plusieurs pores plus ou moins diversement colorés, par où s'échappent, à la maturité, les corps reproducteurs. On a constaté que les sporidies des Pertusaires bleuissent au contact de l'iode.

Les Porines habitent principalement les régions chaudes du globe et croissent sur les écorces des arbres. On en connaît environ une quizaine d'espèces. (C. M.)

PORITES. POLYP. — Genre de Zoanthaires pierreux, section des Madréporées, établi par Lamarck, et que M. de Blainville caractérise ainsi (Actinol., p. 39): Animaux urcéoliformes, à douze tentacules très courts, contenus dans des loges très profondes, polygonales, irrégulières, inégales, à peine circonscrites par un rebord échinulé, incomplétement radiées par des lamelles filamenteuses, cuspidées, éparses à la surface d'un Polypier calcaire, fixe, polymorphe, divisé en lobes, ou rameaux obtus, ou seulement encroûtant, mais toujours poreux et échinulé.

Lamarck rangeait dans ce genre seize espèces; mais la moitié en ont été retirées pour être réparties dans divers autres genres. Ainsi, actuellement le genre Porites ne comprend plus que huit espèces qui vivent dans les mers du Nord et d'Amérique.

(L.)

PORLIERIA. BOT. PH. — Geare de la famille des Térébinthacées-Zygophylées, tribu des Zygophylées vraies, établi par Ruiz et Pavon (Prodr., 55, t. 9). Arbiseaux du Pérou et du Chili. Voy. Térus-THACÉES.

PORODOTHION (πόρος, pore; lelia, tumeur). BOT. CR. (Lichens). - Eschweiler, créateur de ce genre, lui avait impet k nom analogue de Porothelium (S. Lich., p. 18, f. 21) que Fries, auteur du genre homosyne, était en droit de changer par suite de la priorité acquise à ce dernier. Ce gente, a lon la remarque du mycologue suédis, et aux Lichens ce que le genre Dothidatet aux Hypoxylées. On pourra le reconnaîm à ma thalle crustacé, cartilagineux, uniferst; à ses verrues hétérogènes, multilections noires, dont chaque loge, percés dun ... tiole, contient sans périthèce interméti c'est-à-dire à nu, un nucléus globulent, latineux. Les sporidies sont oblongen di trois cloisons transversales. Nous ac portes dire si elles sont primitivement inclused des thèques. On ne connaît qu'un puit ses bre d'espèces de ce genre, et encer sest clid toutes evoliques. (C. IL)

PORONIA, Willd. (Fl. berol., 460). w. ca. — Syn. de Hypoxylon, Bull.

POROPHORA, Mey. (Flecht., 326). 105. cr. — Syn. de Pertusaria, DC.

\*POROPHORUS ( \*\*spoc, trui; pinc, qui porte). 188. — Genre de l'ordre in Coléoptères tétramères, de la famille in Coculionides gonatocères, établi par Shanherr (Genera et species Curculionidam, am nymia, t. VIII, Mantissa, p. 406), set set espèce du cap de Bonne-Espérance, it le odiosus Schr.

POROPHYLLUM ( wópes, pare; por, feuille). not. ra. — Genre de la families Composées-Tubuliflores, tribu des Sisticionidées, élabli par Vaillant (in Act. Act. Paris, 1719, p. 407). Herbes ou arbinum de l'Amérique tropicale et des Indes carbtales. Voy. convesies.

\*POROPTERUS (\*\*poc, treu; voins aile). 188.—Genre de l'ordre des Collegés tétramères, de la famille des Convenients gonatocères et de la division des Aparthmérides cryptorhynchides, créé par Schreherr (Genera et species Curculionidum, 400 nymia, t. VIII, 1, p. 432), et qu'il compa

tre especes d'Australie: les P. coniiquus, saccosus Kl., et abstersus Schr.

BORHYNCHUS (πόρος, trou; ρύγimpe). ims. — Genre de Coléoptères
res, de la famille des Curculionides
ères et de la division des Brachyderes par Schænherr (Gen. et sp. Curspm. t. VI, 1, p. 311), et qui ne renparune espèce, le P. Labeonis Schr.
refiginaire de l'Amérique méridioas trouve aux environs de Buenos(C.)

OSPHOERA, Dumort, Bor. CR. -LIRU. (Lév.) OTHELIUM, Eschw. (Syst., 18, 107. CR. - Syn. de Porodothion. LPACUS (πόρπαξ, agrafe). ins. — B l'ordre des Coléoptères tétramères, mille des Curculionides gonatocères et Ivision des Cyclomides, établi par WY (Genera et species Curculionitonymia, t. VII, 1, p. 106) sur deux TAfrique australe, les P. horri-, et cornirostris Chevt. (C.) PEYRA (πορφύρα, pourpre). BOT. CR. 0. - C'est M. Ch. Agardh qui a sé-Te de ce genre des Ulves avec leslatit resté confondu jusqu'à lui. me, si différente de celle qui caracs autres Ulves, quelque différence as la structure de la fronde, tout a laire une distinction qui a été ment admise. Voici, au reste, les B- sur lesquels repose ce genre: membraneuse, plane ou ondulée, more violacé. La fructification conspores quaternées, immobiles, nées mmorphose d'endochromes contenus s cellules plus colorées que le reste se. Le nombre des espèces est très . Nous avons pu en ajouter une fort able, la P. columbina, recueillie par d'Urville sur les côtes des îles Auckque l'on a mai à propos confondue . Capensis Kg. qui est probablee Iridæa. (C. M.)

MYRA, Lour. (Flor. Cochinch., I, . ps. — Syn. de Callicarpa, Linn.
MYRE (πορφύρα, pourpre). Gέοι.
ma été donné à un assez grand de roches différentes, dures et poprésentant, au milieu d'une pâte

d'une certaine couleur, des cristaux disseminés, dont la teinte tranche nettement sur celle du fond. Mais M. Brongniart restreint son Porphyre, conformément à l'étymologie, aux variétés rouges ou rougeâtres, composées d'une pâte de Pétrosilex amphiboleux, enveloppant des cristaux déterminables de Feldspath.

M. Cordier, dont nous suivons ici la classification, a établi les six espèces suivantes de Porphyres, qu'il range dans trois familles distinctes de roches, et dont nous allons indiquer sommairement les principaux caractères.

## A. Familles des roches feldspathiques.

1. Porpayar syrmitique. Cette roche doit son nom à ce qu'elle formerait une Syénite, si ses éléments devenaient de grosseur apparente. Elle est composée d'une pâte de Pétrosilex amphiboleux, avec des cristaux de Feldspath et d'Amphibole. La pâte est généralement rougeâtre; mais quelquesois elle présente des teintes verdâtres, grisâtres ou brunâtres. Les éléments accidentels disséminés dans ce Porphyre sont de la Pyrite, du Fer oligiste, du Fer oxydulé, de l'Épidote, et très rarement du Quartz.

Le Porphyre syénitique, auquel se rapportent les belles variétés de Porphyre antique, appartient aux terrains d'épanchement les plus anciens. On n'en connaît pas de postérieurs à l'époque anthraxifère.

2. PORPHYRE PÉTROSILICEUX. Pâte de Pétrosilex, quelquefois quartzifère, contenant des cristaux de Feldspath et des grains de Quartz. La couleur de la pâte varie du noir au rouge et au gris. Cette couleur noire, qui est accidentelle et qui paralt due à un millième de matière charbonneuse, a fait établir par M. Brongniart une espèce particulière sous le nom de Mélaphyre. Les principaux éléments accessoires du Porphyre pétrosiliceux sont d'abord de la terre verte non encore déterminée, disséminée et mélangée au milieu de la base feldspathique. et paraissant contemporaine de la roche; puis des cristaux de Pinite, du Mica, et parfois du calcaire. Quelques variétés de co Porphyre sont cellulaires, et présentent même de grandes variétés géodiques, remplies en partie soit par du Quartz agate, soit par du Calcaire.

Les Porphyres pétrosiliceux ont commencé à paraître à l'époque de la période phylladienne, et ontcontinué à s'épancher jusqu'à la fin de la période anthraxifère. Cette espèce de Porphyre, ainsi que la précédente, sont employées comme pierres de décorations; la beauté de leur poli, celle de leur couleur et leur solidité, les font rechercher, mais leur extrême dureté en rend le travail fort dispendieux.

- 3. Porphyre argiloïde. Il distère du Porphyre pétrosiliceux en ce 'que le Feldspath qui en constitue la pâte n'a pas cristallisé aussi parsaitement, et que la roche a un aspect argiloïde. Du reste, il présente la même composition, et contient, comme le Porphyre pétrosiliceux, des cristaux de Feldspath, de Quartz, de Mica, disséminés dans la masse. Cette roche est fréquemment cellulaire, ce qui permet de l'employer, en Hongrie, à faire des meules. Le Porphyre argiloïde est moins ancien que le Porphyre pétrosiliceux, et appartient à la période salino-magnésienne.
- 4. Porphyar leucostinique ou tracchytique.

  M. Cordier donne ce nom à une roche intermédiaire entre le Trachyte et la Phonolite, formée d'une pâte de même composition que ces deux espèces, mais dont la contexture est plus serrée que celle de la première et moins que celle de la seconde. Le Mica y est plus abondant que dans la Phonolite. Le Feldspath, qui forme le fond de la pâte, est gris, quelquefois verdâtre, teint alors par quelques parties de Pyroxène. Les cristaux de Feldspath et d'Amphibole renfermés dans cette pâte sont plus nets que dans la Phonolite et discernables à l'œil nu.

Le Porphyre leucostinique forme des lambeaux plus ou moins considérables dans les terrains volcaniques, soit modernes, soit immédiatement antérieurs à l'époque actuelle.

## B. Roches amphiboliques.

5. Porrivas dioritique. Composé d'une gâte dioritique compacte, avec cristaux discernables de Feldspath et d'Amphibole. Les éléments accidentels disséminés dans cette roche sont la Pirite ordinaire, la Pirite magnétique, le Mica et le Talc.

Le Porphyre dioritique est tantôt stratifié, tantôt non stratifié. Le premier appartient aux terrains talqueux et micacis; le second se trouve en filons ou en sans transversaux postérieurs à la période phylladienne.

## C. Roches talqueuses.

6. PORPHYRE PROTOGYNIQUE. Compet d'une pâte formée de Talc et de Feldspen, a milieu de laquelle sont disséminés des cirtaux de Feldspath; sa teinte est erdinirement verdatre. Il contient accidentali ment quelquefois de l'Amphibole, d'autes fois des lamelles de Talc ou de Mica; & souvent il présente des veines d'Ashate et de Talc chloriteux : cette roche est tests stratiforme, tantôt sans délit. Dambanmier cas, elle se trouve à la partie suirieure de l'étage des Talcschistes citalifères; dans le second, elle forme des antitransversaux qui traversent les terrainentmordiaux, et pénètrent quelqueles les terrains empélitiques, ainsi que cola de voit dans la Belgique et dans les Pyrés (C. p0.)

PORPHYRIO. ors. — Nom lette, den Brisson, du genre Talève.

PORPHYRION. ois. — Nom de la Penla Sultane, dans Buffon. Vieillot l'a emplofé comme nom du genre dont cet Oissan et la type, et en a fait le synonyme de Taline qui lui est antérieur. Voy. ce deraise unt. (Z. 6.)

PORPHYRION, Tausch ( Hort. cast., 1). Bot. PH. — Voy. SAXIFRAGE, Linn.

\* PORPHYRONOTA (πορφύρα, prophyre; νῶτος, dos). 188. — Genre de l'este des Coléoptères pentamères, de la famile des Lamellicornes et de la tribu des Scarbédes mélitophiles, établi par Bormaite (Handbuch der Entomologie) et adopti pa, Schaum (Annales de la Soc. ent. de Frant, deuxième série, t. III, p. 52). Ces autens 3, rapportent deux espèces africaines: les Chinia carnifer F., et cinnamomes Schr. La primière se trouve au cap de Bonne-Espèsses et la seconde sur la côte de Guinée. (C.)

\*PORPHYROPHORA (πορφόρα, μεphyre; φόρος, qui porte). res. — Genre de
l'ordre des Hémiptères homoptères, telle
des Cocciniens, établi par Brandt aux dipens des Cochenilles. Voy. ce mot.

PORPHYROPS (ποοφύρα, perphysi; ωψ, œil). irs.—Genre de l'ordre des Dipti-

sus brachocères, samille des Brachystomes, tribu des Dolichopodes, établi par Meigen.

M. Macquart, qui adopte ce genre (Dipt., Suites à Bussian, édit. Roret, t. I, p. 462), bui assigne pour caractères principaux: Face étroite dans les mâles, large dans les semelles. Troisième article des antennes comprimé, pointu; style terminal pubescent.

Teux velus. Appendices de l'abdomen fili-

Le même auteur (loc. cit.) décrit 12 espices de ce genre, qui vivent toutes en France et en Allemagne. Nous citerons principalement les Porphyr. elegantulus Meig., phidus Macq., communis, riparius, palmigus Meig., etc. (L.)

PORPITA. ACAL. — Genre d'Acalèphes distribusedes établi par Lamarck pour un animal que Linné rangeait parmi les Médianes, et qu'il caractérise ainsi (Anim. sans part.): Corps libre, orbiculaire, déprimé, afintieux à l'extérieur, cartilagineux intégineux à l'extérieur et cartilagineux, et ayant des stries en rayons à l'inférieure; bouch inférieure et centrale.

Ce genre comprend onze espèces, parmi lasquelles nous citerons la Porpita mediterieures, dont le nom spécifique indique la matrie.

PORRE ou POIREAU. BOT. PH. — Nom

PORBORHYNCHUS (πέρου, de loin;

Jerros, bec). iss. — Genre de l'ordre des
Collegières pentamères, de la famille et de
La tribu des Gyriniens, établi par Laporte
L'andes entomologiques, p. 108), adopté par
L'andes entomologiques, p. 108), adop

\*PORROSTOMA ou PORROSTOMIS
(πίμα, de loin; στόμα, bouche). 188. —
Gense de l'ordre des Coléoptères pentamèses, de la famille des Malacodermes et de
la tribu des Lycurites, établi par Guérin
Méneville (Voyage de la Coquille, p. 71),
adopté par Castelnau (Revue entomologique

de Silbermann, t. IV, p. 26) et per Erichson (Archiv. fur Naturg., 1842, p. 143), et qui renserme les 3 espèces suivantes: P. rufpenne, serralicorne F., erythropterum Er.

\*PORROTHUS, Megerle (Cat. Dahl).

INS.—Syn. de Bradybatus, Germar, Schoenherr. (C.)

PORT. BOT. — Voy. PHYSIOLOGIE VEGE-TALE.

PORTALESIA, Mey. (Rcis., I, 316). BOT. PH.—Syn. de Coloptilium, Lagasc.

PORTE. 2001. — Ce mot, joint à un autre nom, a servi, dans beaucoup de cas, à désigner spécifiquement un certain nombre d'animaux. Nous citerons seulement les dénominations les plus connues. Ainsi l'on a appelé,

En Mammalogie:

Porte-corne, le Rhinocéros;

Porte-musc, le Chevrotain.

En Ornithologie:

Porte-éperon, le Moutain;

Porte-Lyre, les Lyres.

En Ichthyologie:

PORTE-ECURLIE, les Lépadogastres, les Discoboles :

PORTE-LANCETTE, les Acanthures.

En Entomologie:

Porte-Aiguillons, une grande section établie par Latreille dans l'ordre des Hyménoptères, voy. ce mot;

PORTE-BEC, les Rhynchophores:

Porte-Chandelle, un Fulgore;

PORTE-LANTERNE, les Lampyrides, les Pyrophores et les Fulgores;

PORTE-MORT, les Nécrophores:

Porte-queue, les Papillons dont les ailes inférieures sont munies d'appendice;

Ponte-scie, une section établie par Latreille dans l'ordre des Hyménoptères, voy.

Porte-tarière, les Térébrants:

PORTE-TUYAUX, les Chrysidiens, etc.

PORTENSCHLAGIA, Tratt. (Archiv., 259). Bot. PH.—Syn. d'Elwodendron, Jacq.

\*PORTHETES (πορθητής, qui dévaste).

183. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides natocères et de la division des Cossonides, établi par Schænherr (Gen. et sp. Curculion. syn., t. IV, p. 1041, 8; II, p. 276). Le type, seule espèce connue, le P. Zamiæ Schr., est originaire de la Cafrerie. (C).

\*PORTHETIS (πορθατής, dévastateur).

188. — Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Acridiens, famille des Truxalides, établi par M. Serville (Rev.), qui y comprend trois espèces: P. dentata, elephas et terrulenta. La première a été trouvée au cap de Bonne-Espérance, la seconde en Sicile; on ignore la patrie de la dernière. (L.)

PORTLANDIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Rubiacées-Cinchonacées, tribu de: Hédyotidées, établi par R. Brown (Jam., 164). Arbustes des Antilles. Voy. RUBIACÉES. PORTULA, Dillen (Gen., 7). BOT. PH.—Syn. de Peplis, Linn.

PORTULACA. BOT. PH. - Nom scientifique du genre Pourpier. Voy. ce mot.

PORTULACACÉES ou PORTULA-CEES. Portulaceas. Bor. PH. - La circonscription de cette famille a varié dans les divers travaux dont elle a été l'objet. Nous suivrons ici le plus récent, celui de M. Fenzl, tel qu'il est résumé dans l'ouvrage général de M. Endlicher, et à la suite, nous exposerons en peu de mots le point de vue dissérent de quelques autres auteurs. Calice libre ou plus rarement adhérent, composé de deux folioles libres ou soudées, d'autres fois 5-fide ou 5-parti. 4-6 pétales insérés au bas du calice, libres ou soudés à la base, manquant souvent complétement. Étamines tantôt en nombre égal aux divisions calicinales et alternant avec elles, tantôt en nombre double ou triple, tantôt en nombre moindre ou au contraire indéfini : dans ce cas les plus extérieurs oppositipétales ou en faisceaux dans la même situation; filets insérés au calice, quelquesois à la corolle gamopétale, libres ou soudés entre eux inférieurement, égaux ou inégaux; anthères biloculaires, introrses, s'ouvrant longitudinalement. Ovaire libre ou adhérent, tantôt biloculaire avec une placentation centrale et plusieurs ovules, tantôt offrant plusieurs loges (jusqu'à 8) dans chacune desquelles on trouve un ou plusieurs ovules attachés à l'angle interne : les ovules, dans tous les cas, campulitropes. Style terminal, rarement simple jusqu'à son extrémité, plus ordinairement partagé en autant de branches qu'il y a de loges ou de valves, et dont la face interne est stigmatique. Fruit tantôt indéhiscent et plus ou moins charnu, tantôt s'ouvrant soit en pyxide, soit de haut en bas par plusieurs valves. Graines institutura les ovules, souvent réduites en moin ticulaires ou réniformes, à test cuati plus rarement membraneux, à pinn farineux ou charnu, qu'entoure minis seulement en partie l'embryos ami e même annulaire, à cotylédons au à radicule dirigée vers le hile. Le min sont des herbes annuelles ou viven, vent des sous-arbrisseaux, à feuille ini nes ou opposées, et souvent conés à base dans ce cas, toujours très mi plus ou moins charnues, munies and vues de stipules ; a fleurs rarement milires, plus ordinairement disposées a cus axillaires ou terminales, simples at the et contractées en manière de gays, à faisceaux ou d'ombelles. On les munte dispersées dans tous les climats, piants dans les régions tempérées de l'Esses sit l'Asie que dans l'Amérique septentionis. abondantes surtout dans la zone truiche juxtatropicale de l'hémisphère autri, se tamment au cap de Bonne-Espirme. Pa sieurs sont employées comme lig Pourpier, le Tetragonia expens, de Savium et autres. Leurs propriété, and, sont peu remarquables.

GENRES.

# Tribu 1. — Tetragomen.

Calice 3-5-fide, soudé avec l'orain. Re de corolle. Ovaire à 3-9 loges 1-orain. Fruit drupacé, relevé d'ailes ou de com.

— Elles habitent les tles et promostimes l'hémisphère austral.

Tetragonia, L. (Demidovia, Pall.—

#### Tribu 2. - AIZOIDÉES.

Calice 4-5-fide-parti, libre. Pas de rolle. 2-5-styles. Capsule ligneuse, à 24 loges 1-10-ovulées, s'ouvrant aux aspire une déhiscence loculicide. — Elles habital pour la plupart le cap de Bonne-Espérica, quelques unes d'autres points de l'Africa. L'Arabie pétrée, la région méditerrandus.

Aizoon, L. (Veslingia, Fabric.—Ada, Dill.) — Galenia, L. (Sialedes, Sil., Zeyh.) — Plinthus, Fengl.

Tribu 3. - Séstviées.

Calice 5-fide, plus rarement 2-fit #

m semi-adhérent. Pétales nuls re à 1-5 loges multi-ovulées. lépandues assez généralement ns tropicales ou juxtatropicales, l l'Asie tempérée et dans l'Eus en Amérique en deçà du trover.

1, Sauv. (Rocama et Papularia, eya, Burm.) — Diplochonium, uvium, L. (Aizoon, Andr. — M.) — Pyxipoma, Fenzl. — An-Fenzl. — Cypselea, Turp. (Ra-Millegrana, Sur.) — Portu. (Meridiana, L. — Merida, us, Vand.)

#### 4. — PORTULACARIÉES.

sux folioles, libre. 4-5 pétales. alaire, 1-ovulé. 3 stigmates. cent tri-ailé. — Plante du cap drance.

is, Jacq. (Hænckea, Salisb.).

## 1 5. - CALANDRINIÉES.

, 2-foliolé-parti ou fide. Pésoudés, rarement nuls. Ovaire -apsule. — Communes surtout sques, s'avançant dans les ré-8 très haut sur les montagnes, ar les Andes.

Fos, L. (Telephiastrum, Dill. Shr.) — Grahamia, Gill. (Xes.) — Talinum, Ad. (Phemediamon, Raf.) — Calandrinia, Domb. — Phacosperma, Law. . mex.) — Claytonia, L. (Limbacosmia, Fenzl. — Montia, mria, Dill. — Alcinoides, Vaill.) m, Nutt. — ? Ullucus, Lozan. Raf.

## 1 6. - MOLLUGINÉES.

, 5-parti-fide. Ovaire 1-locuulé ou à 3-5 loges 1-pluriile à déhiscence loculicide. — 1 principalement les régions antatropicales.

rsk. (Corbichonia, Scop. — , Fenzl.) — Glinus, Læffl. Physa, Pet.-Th. — Plenckia, u, Roxb.) — Molugo, L. (Cer-- Trichlis, Hall. —? Galias-- Pharnaceum, L. (Ginginsia, DC.) — Hypertelis, E. Mey. — Psammotropha, Eckl. Zeyh. (Mallogonum, Fenzl.) — Cælanthum, E. Mey. — Acrosanthes, Eckl. Zeyh. — Schieda, Cham. Schlecht. — Colobanthus, Bartl.

POR

## Tribu 7. — Polpodees.

Calice libre, 4-parti, à divisions pétaloïdes laciniées. Pas de corolle. 4 étamines hypogynes. Capsule 2-loculaire, 2-valve, 2-sperme. — Plante du Cap.

Polpoda, Presl. (Blepharolepis, Nees).

#### Tribu 8. - Adenogrammers.

Calice libre, 5-parti. Pas de corolle. 5 étamines bypogynes. Ovaire 1-loculaire, 1-ovulé. Style filiforme et stigmate capité. Fruit indéhiscent. — Plantes du Cap. On place enfin à la suite le Leurisia, Pursh, genre anomal, et qui n'est pas encore assez complétement étudié.

Les premières tribus à calice adhérent se rapprochent des Ficoides ou Mésembryanthémées; plusieurs de leurs genres, même de ceux à ovaire libre, en faisaient primitivement partie, et De Candolle la remettait encore dans son Prodrome. Les genres à placentation centrale ont de grands rapports avec les Caryophyllées et les Paronychiées: plusieurs leur étaient associées, et c'était particulièrement de ceux à calice diphylle que se composaient les vraies Portulacées. Dans l'état actuel, on saisit difficilement le lien commun de toutes ces plantes, pétalées et apétales, hypogynes et périgynes, à placentation centrale ou autre. Le caractère de la situation alternipétale des étamines extérieures n'est pas d'une détermination facile; il échappe à l'observation dans beaucoup de ces genres, et se trouve, d'ailleurs. dans des Caryophyllées. En admettant la classification que nous venons d'exposer, la diagnose des Mésembryanthémées devient aisée par l'adhérence de l'ovaire coexistant avec la présence de nombreux pétales.

(AD. J.)

PORTULACARIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Portulacacées, tribu des Portulacariées, établi par Jacquin (Collect., I, 160). Arbrisseaux du Cap. Voy. PORTULA-CACÉES.

PORTULACARIÉES. Portulacaries. DOT. PH.—Tribu de la famille des Portulacacées. Voy. ce mot.

PORTULACEA, Hook. et Arn. (ad Beechey, 188). Bot. PH. — Syn. de Schiedea, Cham. et Schl.

PORTUNE. Portunus (nom myth.). CRUST. -Genre de l'ordre des Décapodes brachyures, de la famille des Cyclométopes, établi par Fabricius aux dépens des Cancer des auteurs antiens, et adopté par tous les carcinologistes. La carapace, chez ces singuliers Crustacés, est à peu près de même forme que celle des Carcinus; elle est plus large que longue. et son bord fronto-orbitaire n'occupe guère plus de la moitié du diamètre transversal de la carapace; le front est étroit et s'avance toujours beaucoup au-delà de l'insertion des antennes externes. Les orbites sont ovalaires; les fossettes antennaires sont placées sur le même niveau que les yeux; l'article basilaire des antennes externes est peu développé, mais il sépare complétement la fossette antennaire de l'orbite, et va se souder au front. Le troisième article des piedsmachoires externes est au moins aussi large que long. Le plastron sternal est beaucoup plus long que large et fortement rétréci en arrière. Les pattes de la première paire sont de grandeur médiocre; quant aux pattes suivantes, elles sont à peu près de même longueur et terminées par un article styliforme et cannelé. Dans la cinquième paire de pattes, leur dernier article est, au contraire, lamelleux et lancéolé. L'abdomen ne présente rien de particulier.

Les Portunes sont des Crustacés essentiellement aquatiques, et ils nagent avec beaucoup de facilité. Ils habitent assez près du rivage, et, dans les grandes marées, on en trouve cachés sous les pierres, dans les petites slaques d'eau que la mer laisse en se retirant. D'autres espèces se tiennent à des profondeurs plus considérables, sur les bancs d'Hultres, et lorsqu'on les retire de l'eau, ils ne tardent pas à périr; ils sont très carpassiers et se nourrissent en grande partie aux dépens des cadavres des divers animaux qu'ils trouvent dans la mer. Plusieurs espèces sont comestibles; enfin toutes, à l'exception d'une seule, habitent nos côtes. Parmi les dix espèces qui composent ce genre, je citeraile Portune Étrille, Portunus puber Leach (Malac. Brit., pl. 6). Cette espèce est abondamment répandue sur nos côtes océaniques et méditerranéennes. (H.L.)

\*PORTUNIENS. Portunii. CREST. - Cet une tribu de l'ordre des Décapodes leschyures établie par M. Milne Edwards, et rangée par ce savant zoologiste dans m famille des Cyclométopes. Cette tribu curuipond à peu près au genre Fortune (wy. a nom), tel que Fabricius l'avait établi d'abord, et renferme la plupart des Crutecis que Latreille a rangés dans sa famille des Brachyures nageurs. L'a nalogie la plusétrie unit ces animaux aux Cancériens, dent it ne se distinguent guère que par la confemation particulière de leurs pattes matrieures ; caractère qui a beaucoup d'imp tance, puisqu'il influe sur la mesier à vivre, mais qui se retrouve, d'use menier plus ou moins marquée, dans la spices appartenant à la plupart des groups misrels de la section des Brachyures. La bem générale des Portuniens est ordinaire peu différente de celle de la plupert de Cancériens; mais la carapace est touis très peu élevée, et a quelquefois la forme d'une losange. Les orbites sont dirigés a haut et en avant; les autennes interau n reploient transversalement ou de moies te obliquement en dehors, et l'article besilaist des antennes externes est logi en partie dans un hiatus de l'angle orbitaire interne; le troisième article des pattes michiges de ternes est toujours plus large que les, d fortement tronqué ou échancré à sea antiantérieur et externe pour l'insertien de 🐠 trième article. Le plastron sternal et tojours très large, et, en général, le desix segment thoracique est beaucoup plus & veloppé que les autres, même que celei # tant les pattes antérieures : la sutant pi sépare ce segment du précédent # 64 très obliquement en avant et en dedas; la voûte des flancs est, en général, prop horizontale, et la selle turcique posiciale très étroite. Les pattes antérieures ses, @ général, très allongées; les suivants 🕮 quelquefois natatoires, et les postériessa sont toujours, leur tarse étant landiss; enfin celles de la seconde paire est selle rement plus d'une fois et demie la les de la carapace. Cette tribu renferme Crustacés qui sont, pour la plupart, tiellement nageurs, et qui vivent en pleine mer. Les genres qui représes cette tribu sont au nombre de sept, et .....

443

ma les noms de Carcinus, Platyoolybius, Portunus, Lupa, Thalasophihalmus. Voyez ces différents (H. L.)

. Hope. INS. - Syn. de Myrme-MOD. (C.)

NA. Vicillot. ois. - Synonyme de ath. - Nom latin de la Marouette Vicillot au genre qu'il a fondé spèce. Voy. Poule d'EAU. (Z. G.) DNIA (nom myth.). Bor. PH. a famille des Naïadées, établi par mal. of bot., 95, t. 6). Herbes de unée et des mers de l'Inde. L'esst le Zostera oceanica Linn.

UERIA. BUT. PH. - Genre de la s Rubiacées-Cinchonacées, tribu ides, établi par Aublet (Guian., I. stes de la Guiane et des Antilles.

IA, Rafinesq. (in Annal. gen. sc. 6). DOT. PH. - Syn. de Posoqueria,

IA. DOT. PH. - Genre de la famille acées, tribu des Potaliées, établi (Guian., II, 394, t. 151. Arbris-Amérique tropicale. Voy. LOGANIA-

LACÉES, POTALIÉES, Polaslieg. BOT. PH. - Le groupe qui a forme, pour certains auteurs, tribu de la famille des Loganiamot), pour d'autres, une faicte. Nous avons signalé à cet 1868 principaux caractères. (A. J.) MA (ποταμός, rivière). CRUST. sedre des Décapodes brachyures. Latreille aux dépens de ses Thelingé par M. Milne Edwards dans es Catométopes et dans sa tribu siens. Ce genre, dont celui de Bose le synonyme, est formé par des ont la forme générale est à peu se que celle de certains Thelphufront, brusquement reployé en tieni, et le troisième article des oires externes, au lieu d'être roir la forme ordinaire chez les est rétréci en avant, et porte rant au milieu de son bord antéimaux sont terrestres comme les (voy. ce mot), et habitent le aves. Ce genre présente une dis-

position fort remarquable de l'appareil branchial : les cavités qui renferment les organes de la respiration s'élèvent beaucoup au-dessus de la surface supérieure des branchies, et présente un grand espace vide dont les parois sont tapissées d'une membrane tomenteuse et couverte de végétations. L'espèce type de ce genre est la Potanie Dentie, Potamia dentata Latr. Edw. (Hist. nat. des Crust., t. II, p. 15, pl. 18, fig. 14 à 16). Cette espèce se trouve aux Antilles et dans l'Amérique du Sud. M. Milne Edwards et moi, nous avons fait connaître, dans le Voy. de l'Amérique mérid, par M. Alc. d'Orbigny, une seconde espèce, à laquelle nous avons donné le nom de Potamia Chilensis. (H. L.)

\*POTAMITES (ποταμός, fleuve). REPT. -MM. Duméril et Bibron donnent ce nom à la famille des Reptiles chéloniens dans laquelle prennent place les Tortues qui habitent les grands cours d'eau fluviatiles, et dont l'organisation est presque aussi profondément modifiée pour la vie aquatique que celle des Tortues de mer. Les Potamites ont la carapace élargie, très déprimée et complétement osseuse; leurs pattes, également aplaties, sont en palettes palmées; leur tête, leur cou et leur pattes non plus que leur queue ne sauraient être cachées sous leur carapace, et la partie écailleuse en est peu développée. Ces Chéloniens établissent sous plusieurs rapports la transition entre les Emydes ou Tortues paludines et les Chélonées ou Tortues marines; la Matamata, qui appartient au groupe des premières, s'en rapproche surtout beaucoup. Ces Tortues fluviales ou les Potamites ne sont pas aussi nombreuses en espèces que celles de terre ou des marais, et on ne les divise qu'en un assez petit nombre de genres. C'est sous la dénomination de Tortues molles ou de Trionyx. proposée assez anciennement par Ét. Geoffroy Saint-Hilaire, qu'on les désigne le plus souvent. Elles vivent dans les deux Amériques, dans l'Asie et en Afrique. L'Europe, qui n'en nourrit plus aujourd'hui, en a possédé à plusieurs époques; et, dans les terrains auvio-marins qui se sont déposés à l'embouchure des grands cours d'eau de la période tertiaire, on trouve fréquement des débris de Trionyx. Il y en a en abondance dans le Soissonnais, aux environs de Montpellier et dans plusieurs autres localités.

On partage les Potamites actuelles en deux genres: les Gryptopodes et les Gymnopodes.

(P. G.)

POTAMOBIA. CRUST. — Leach a ainsi modifié le nom de Potamophilus, proposé par Latreille pour un genre de Crustacés. Voy. POTAMOPHILE. (H. L.)

\*POTAMOBIUS, Leach, Hope. ins.—Synonyme de Orectochilus, Eschs., Lacordaire, Aubé. (C.)

POTAMOCHELYS. REPT.—Voy. TRIONYX. (P. G.)

POTAMODUS. ois. — Genre fondé par Kaup sur la Sylv. fluviatilis. Voy. SYLVIE. POTAMOGETON. BOT. PH. — Voy. POTA-

POTAMOPHILA (ποταμός, rivière; φίλος, qui aime), вот. ря.—Genre de la famille des Graminées, tribu des Oryzées, établi par R. Brown (Prodr., 211). Gramens de la Nouvelle-Hollande. Voy. GRAMINÉES.

POTAMOPHILÉES. Potamophilea. BOT. PH. — Syn. de Naïadées.

\*POTAMOPHILUS (ποταμός, fleuve; φίλος, qui aime). MAN. — M. Müller (Tydschr. v. Nat. G. v., 1838) donne ce nom à un petit groupe de Carnassiers de la division des Viverras. Voy. ce mot. (E. D.)

POTAMOPHILUS. caust. — Synonyme de Thilphura. Vou. ce nom. (H. L.)

POTAMOPHILUS (ποταμός, fleuve; φιλίω, aimer). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Clavicornes et de la tribu des Leptodactyles, établi par Germar (Fauna Ins. German., VI, 8), adopté par Latreille (Règne animal de Cuvier, t. IV, p. 516) et par Dejean (Catalogue, 3º éd., p. 146). Il se compose, à notre connaissance, de 6 espèces, parmi lesquelles nous désignerons les suivantes : P. acuminatus F. (picipes Ol.), Orientalis Deh., Gory, Cordillera et Goudotii Guér. La 1'e est propre à l'Europe centrale et méridionale, la 2º à Java, et les 2 dernières sont originaires de la Nouvelle-Grenade. Ces Insectes se tiennent à la surface des eaux et suivent le courant des grands sleuves. Latreille, qui a donné au type du genre en question le nom de Hydera, l'a abandonné dans ses derniers Ouvrages. (C.)

POTAMOPHIS. REPT.—Voy. COULEUVER. (P. G.)

POTAMOT. Polamogeton (ποταμός,

fleuve ; yeirwy, voisin). DOT. PE. - Gente de la famille des Navadées, dans laquelle il constitue une tribu distincte, de la Témdrie tétragynie dans le système de limi. Établi d'abord par Tournefort, il a été adopté sans modifications par Linné et par les betanistes modernes. Il se compose de plantes herbacées, qui croissent généralement, en grande abondance, dans les eaux stagments et courantes de tous les pays tempéris d un peu froids. Leur tige rampante, pessen, émet des rameaux allongés, submergés, chargés de feuilles distiques, le plus sur alternes, rarement opposées, translation, entières, de forme très diverses, linking, lancéolées, ovales, qu'accompagnet des stipules intrafoliacées, libres ou adits à la base engalnante de la feuille. Leus fins hermaphrodites, petites et verdatres, fament des épis axillaires, que leur pétentit élève au -dessus de la surface des com. & que distinguent les caractères suivant: Perianthe vert, à 4 folioles munies d'an aglet très court; 4 étamines insérées se l'onglet des folioles du périanthe, dest le filet est très court, dont l'anthère a 2 hous opposées, plus ou moins séparés 🗯 🛤 connectif épais, et s'ouvrant longitalissement pour laisser sortir le pollen qui es globuleux; 4 pistils distincts, sessi ovaire uniloculaire, uni-ovulé; à style w court ou nul ; à stigmate pelté, chique we l'intérieur. A chacune de ces sieurs so quatre petits fruits monospermes, à supp coriace ou ligneux. La complication pre sive du type floral dans la famille des libdées a paru à certains botanistes un mil suffisant pour autoriser à considérer la les des Potamots, non comme une seule 🜬 hermaphrodite tétrandre tétragyne, comme un groupe de quatre sent sels chacune à une seule étamine, et de em fleurs femelles, réduites chacune à un = pistil nu.

La Flore française ne possède pas mille de 14 ou 15 espèces de Potamots, parti lesquels nous prendrons comme exemple POTAMOT NAGEANT, Polamogelon natura lisplante commune dans nos eaux douces gnantes, à la surface desquelles on voit seger ses feuilles elliptiques ou lancéolées, si guës ou obtuses au sommet, arrendres sur la presque en citur à la base, portées sur la

vides , lanvides , lanvides épis ves de ver,

., sans être ...s la nature, se · uns les deux règnes sa nique. On lui donnait d'alcali végétal, parce e i palement des cendres besoins du commerce; ausi dans les animaux, Composente d'un certain minérales de la classe Silicates alumineux (Or-■ Mica, Pinite), permi les Mere), et enfin permi les Atunite, Aphthelose). répandue que la Soude dral: reposée à l'humidité e avec force et finit bienen liqueur, en quoi elle 🌬, qui dans la même cirbebe bientôt et s'effleurit. Cistinguer ces deux alcalis en versant leurs solutions Mion de Platine : la Potasse belgite, qui est jaune, tandis Fon produit point. Combinée asotique et sulfurique, elle Mis simples, anhydres, d'une Mines pour les arts, le Sallise (voy. Salpitre), et le suile eu sel de Duobus. Voy. sul-(DEL.)

REE. Poientilla (de Poten-Caprès Linné). 201. 22. — 12 gante de la famille des Ro-

sacées, de l'icosandrie polygynie dans le système de Linné. Tel que nous le considérons ici, à l'exemple de M. Endlicher (Gen., nº 6363), il correspond au deux genres Potentilla et Tormentilla de Linné réunis, et au genre de même nom admis dans le Prodrome (II, p. 571), abstraction faite du omarum. Dans ces limites, il comprend. `urd`hui environ 175 espèces. Ces espèces 's herbes vivaces, rarement des arui croissent pour la plupart dans tempérées et froides de l'hé-I, dont un très petit nombre .u-delà du tropique du capri-.urs feuilles sont alternes, digitées rennées avec foliole impaire, à folioles dentées ou incisées, à stipules adnées au pétiole. Leurs fieurs sont blanches, jaunes, rarement rouges, le plus souvent assez grandes, portées sur des pédoncules uniflores, généralement groupés en corymbes terminaux : elles présentent un calice à tube court, évasé, concave, à limbe quadriquinquéparti, étalé et presque plan, persistant, avec les divisions duquel alternent extérieurement des bractéoles en même nombre qu'elles; une corolle à quatre ou cinq pétales, insérés sur le calice; des étamines au nombre d'environ une vingtaine. insérées aussi sur le calice : des pistils nombreux et distincts, groupés sur un réceptacle convexe, à ovaire uniloculaire et uni-ovulé, à style latéral; à ces pistils succèdent de nombreux akènes, sessiles sur un réceptacle commun, saillant et non charnu.

La réunion des Tormentilles aux vraies Potentilles amène naturellement la division du senre en deux sous-genres:

- a. Tormentille, Lin. Limbe du calice quadriparti, accompagné de quatre bractéoles; corolle à 4 pétales.
- 1. POTENTILLE TORMENTILLE, Potentilla Tormentilla Nestler (Tormentilla erecta Linet T. reptans Lin.). Cette plante est commune dans les bois de toute la France. Son rhizome est épais, arrondi, plus ou moins oblique, et émet une ou plusieurs tiges grêles, couchées ou ascendantes, selon la variété, rameuses-dichotomes. Ses feuilles sont ternées, rarement quinées; les caulisaires sessiles, à folioles obovées, rétrécles en coin vers le bas, déntées, pubescentes, ourseux

à leur sace inférieure et sur les bords, mais vertes à leurs deux faces: les caulinaires à stipules assez grandes, 3-5-lobées. Ses fleurs sont assez petites, jaunes; leurs pétales ne dépassent pas ou presque pas le calice. Le rhizome de cette plante se distingue par la forte proportion de tannin qu'il renferme et qui s'élève à 174 parties sur mille. Il renferme une proportion encore plus forte d'une matière colorante rouge. Celle-ci colore tout son tissu d'une manière prononcée, surtout vers son extrémité la plus vieille qui en prend une teinte rouge-brunatre intense. Ces deux substances déterminent les divers emplois de cette partie de la plante. Ainsi, en médecine, on la regarde comme l'un des meilleurs astringents connus, et on l'emploie soit intérieurement, soit extérieurement, moins cependant, disent certains auteurs, qu'on ne devrait le saire. D'un autre côté, dans le nord de l'Europe, là surtout où une latitude déjà baute exclut les forêts de Chênes, on substitue le rhizome de la Tormentille au tan pour le tannage des peaux. On s'en sert aussi pour la teinture, particulièrement pour celle des cuirs, en Laponie.

b. Potentilla, Lin. Limbe du calice quinquéparti, accompagné de cinq bractéoles; corolle à 5 pétales. La France possède 27 ou 28 espèces de ce sous-genre. On en cultive aussi quelques-unes, indigènes ou étrangères, à titre de plantes d'ornement. Nous faisons connaître ici les plus intéressantes de ces plantes.

2. Potentille Anserine, Potentilla anserina Lin. Cette espèce, connue aussi sous le nom vulgaire d'Argentine, est commune le long des chemins, des rivières, dans les lieux inondés pendant l'hiver. Sa tige grêle s'allonge beaucoup en s'enracipant aux nœuds où elle produit aussi des rosettes de seuilles. Ses seuilles sorment d'ordinaire des touffes gazonnantes; elles sont pennées avec impaire, composées de 15 à 25 folioles vertes en dessus, soyeuses-argentées en dessous, ovales-oblongues, marquées sur leurs bords de dents profondes et aiguës, entremêlées de folioles très petites; ses fleurs sont jaunes, grandes, solitaires sur de longs pédoncules radicaux. La Potentille anscrine doit sa dénomination spécifique à ce que les Oies recherchent évidemment ses

feuilles pour les manger. En Écosse, es mêmes feuilles sont employées comme patagères et préparées pour cela de maieus diverses. Quant au rhizome de cette plante, il est épais, noirâtre, de saveur analogus à celle du Panais; on le mange en divens parties du nord de l'Europe. Aujourfhoi on ne fait plus que rarement usage en médecine de cette Potentille, bien qu'elle at été employée et recommandée autrefais à plusieurs titres.

2. On trouve fréquemment dans les judins, comme espèce d'ornement, la Pourille frutient Lia, espèce des parties montagneuses et aptatrionales de l'Europe, joli arbuste langue, d'environ un mètre de haut, à feuille panées, formées de folioles oblongues-lanées, entières, hérissées, rapprochées; à fleurs d'un beau jaune, disposées en cayant terminal, qui se succèdent pendant uni l'été. On la multiplie par ses dragans.

3. Potentille RAMPANTE, Potentile # tans Lin. Elle porte vulgairement le sen de Quinteseuille. Elle abonde le les 45 chemins, dans les lieux herbess et fras. Elle doit son nom spécifique à ses tiess tocantes, gréles, à nœuds espacés et s'entcinant au sol. Ses feuilles digités set formées de cinq ou sept folioles glabres et pubescentes seulement à leur face inférient, oblongues, rétrécies à la base, mas de dents dont la terminale plus courres celles placées à côté d'elle. Ses fleurs unt jaunes, solitaires sur des pédoncules uns longs que la feuille à l'aisselle de laguis ils naissent; dans les jardins, un en calut en bordures une variété à Leurs double. d'un effet assez remarquable. En médaist, on emploie son rhizome comme astriages, soit intérieurement, soit extérieurement Avant l'introduction du quinquina es & rope, on s'en servait pour le traitement de fièvres intermittentes; mais, depuis em époque, il a été presque abandonné. Susmoins quelques médecins le recommande encore. On dit aussi qu'il peut serme tannage.

Parmi les Potentilles exotiques qui dem ces derniers temps, ont trouvé place des nos jardins comme espèces d'ornement, and signalerons les deux suivantes.

4. POTENTILLE DU NEPARL, PARRICE MOS

, dont le nom indique l'origine. herbacée vivace, pileuse dans parties, dont la tige rameuse ou 7 décimètres; ses seuilles on radicales sont quinées, les ternées seulement, à folioles vertes à leurs deux faces, répoin vers leur base, dentées en pagnées de grandes stipules enleurs sont grandes et belles, d'un à pétales obcordés, plus longs s; elles se succèdent en grand idant l'été et l'automne. Cette it très bien en pleine terre, dans peu ombragé. On la multiplie et par division des pieds.

TLE ROUGE-NOIR, Poientilla atroadd. Celle-ci est encore origiépaul. C'est encore une plante
race, de même taille que la préreverte dans toutes ses parties
eux; sa tige est décombante;
mat pétiolées, et les supérieures
utes ternées, blanches-cotonmoeus, à folioles grandes, aiguës,
es de stipules obtuses. Ses fleurs
s et belles, à pétales obcordés,
les sang foncé et presque noirâtre;
èdent pendant tout l'été. On la
na la multiplie comme la pré(P.D.)

ANTHERA (ποτήριον, vase; tère). BOT. PH. — Genre de la fatastomacées, tribu des Rhexiées, mgard (in Mem. Academ. Stsér. 11, 137, t. 8, f. 1). Herbes Oy. ΜέλΑΝΤΟΜΑΚΕΕS.

DCRINITES. ÉCHIR. — Genre s'établi par Miller, qui le place inoïdes articulés. Il diffère des du même auteur, parce que la s'élargie à sa partie supérieure, tièces basilaires des rayons sont es entre elles. On en connaît 1: P. crassus et tenuis Mill., ns le calcaire houiller, en An-

KOPHORUS (ποτήριον, coupe;

'). INS. — Genre de l'ordre des tétramères, de la famille des se gonatocères et de la division phorides, créé par Schænherr . Curculion. syn., t. IV, p. 845;

t. VIII, 2, p. 287), et qui ne se compose que d'une espèce, le P. niveus Kl., Schr.; elle est propre à l'île de Java. (C.)

POTERIUM. BOT. PH. — Nom scientifique du genre Pimprenelle. Voy. ce mot.

POTHOS. BOT. PH. — Gebre de la famille des Aroldées, tribu des Orontiacées, établi par Linné (Gen. n. 1031). Plantes de l'Inde. Voy. Aboldées.

POTIRON. BOT. PH. — Voy. PATURON. POTOROO. Hypsiprymnus. BAN. — Une espèce de Marsupiaux anciennement placée dans le genre Kanguroo, le Macropus minor Shaw, est devenue pour Vicq d'Azyr et pour G. Cuvier le type d'un groupe distinct qui, désigné par ses auteurs sous le nom de Kanguroo-Rat, a reçu d'A.-G. Desmarest les dénominations de Potoroo et de Potorous, et d'Illiger celle d'Hypsiprymnus.

Les Potoroos ont de grands rapports avec les Kanguroos, et par la forme et la disposition de leurs dents ils établissent le passage des Phalangers à ces derniers animaux. Leur système dentaire est caractéristique : d'après F. Cuvier, il se compose de 30 dents; savoir : à la mâchoire supérieure, 6 incisives, 2 canines, 2 fausses molaires et 8 vraies; à la mâchoire inférieure, 2 incisives, pas de capines, 2 fausses molaires et 8 vraies. Supérieurement, la première incisive est forte, plus longue que les autres, à trois saces arrondies en avant, et droite sur les deux autres côtés; elle est en outre enracinée profondément, et la capsule dentaire reste libre : la seconde est une petite dent semblable à l'analogue des Pétaurus et des Phalangers; la troisième, un peu plus grande que la précédente, est tranchante et se rapproche de la forme normale des dents de son ordre : après un petit intervalle vide, vient une petite dent mince, comprimée et crochue, qui est la canine, et qui . comme l'analogue des Phalangers , dépend presque autant de l'os incisif que des maxillaires; un large vide suit, et la première mâchelière est une fausse molaire, remarquable per sa forme singulière, mais dans laquelle se trouve modifiée l'analogue des Phalangers: elle est longue, mince, en forme de coin , striée sur ses deux faces et dentelée sur son bord; les quatre molaires, qui viennent immédiatement après, se ressemblent entre elles, si ce n'est que

la dernière est plus petite que les autres, et elles ont absolument les formes des molaires des Phalangers. Inférieurement, les incisives ressemblent à celles des Pétaurus et Phalangers, et les fausses molaires sont, comme les molaires, sans aucune exception, semblables à leurs analogues à la mâchoire opposée: dans leur action réciproque, ces dents n'offrent rien de particulier, si ce n'est que la face externe de la fausse molaire inférieure correspond à la face interne de la fausse molaire supérieure.

Les caractères extérieurs des Potoroos, assez rapprochés de ceux des Kanguroos (roy. ce mot), sont les suivants: La tête est pointue; la lèvre supérieure est fendue; les oreilles sont longues. Les jambes de derrière sont beaucoup plus grandes à proportion que celles de devant, dont les pieds manquent de pouce, et ont les deux premiers doigts réunis jusqu'à l'ongle; en sorte que, dit G. Cuvier, l'on croît d'abord n'y voir que trois doigts dont l'interne aurait deux ongles. Leur queue est longue et robuste; la poche abdominale est complète et renferme deux mamelles. Le pelage est doux et laineux.

L'organisation intérieure de ces animaux est peu connue et doit se rapprocher beaucoup de celle des Kanguroos. On n'a pas encore étudié leur squelette d'une manière complète. Leur estomac est grand, divisé en deux poches, muni de plusieurs boursouflures; le cœcum est médiocre et arrondi; les intestins sont plus courts relativement que dans les Kanguroos, et sans boursouflures.

Les Potoroos se tiennent cachés dans les broussailles et dans les buissons : ils sautent avec beaucoup de facilité, en raison de la grande disproportion de leur deux paires de membres. Ils sont éminemment herbivores, et la disposition de leur système dentaire moutre même que leur nourriture doit être encore plus végétale que celle des Kanguroos. Ils font entendre parfois un petit cri ussez semblable à celui des Rats.

Pendant longtemps on n'a placé qu'une seule espèce dans ce genre, le Kangurooliat; mais, il y a une quinzaine d'années, MM. Quoy et Gaimard en ont indiqué deux autres, et assez récemment, en Angleterre, M. Gould et surtout M. Ogilby en ont fait connaître un assez grand nombre; ce qui fait que, d'après M. Lesson, on compterait aujourd'hui dix espèces particulières dans ce genre naturel, et toutes, de même qui tous les Marsupiaux en général, sont popres à l'Océanie, et particulièrement aut côtes occidentales et méridionales de la Konvelle-Hollande.

Nous allons indiquer les diverses essions de ce groupe; mais nous ne décrisons que la plus connue:

1. KANGUROO-RAT Philip. ( R. pl. 47). White, Cuv.; Hypsiprymnus muriaus; Pe-TOROU DE WEITE; H. Whitei Quoy et Gain. (Zool. de l'Uranie, pl. 10); Potoreus mrinus et Kangurus Gaimardi A.-G. Den. (Mamm.); Macropus minor Shaw (Gen. swi., pl. 126), etc. Il est long de 1 pied 3 lims du bout du museau à l'origine de la greet, et celle-ci a environ 1 pied de leagues; sa taille est celle d'un petit Lapin. La culeur du pelage est uniformément d'es pis roux; la gorge, la poitrine, le vestre d l'intérieur des membres sont d'un blast sale ; le dessus de la tête. le dos, une parte du flancs et des cuisses, sont d'au gris brun; le bout de la queue est brun. Les poils sont de deux sortes : les plus profenés sont courts, doux, moelleux et un per foconneux, présentant une teinte gris de souris quand on les écarte : les estériess sont plus longs, raides et plus rares. Les tarses sont recouverts de poils longs & ves, dirigés d'arrière en avant, et s'étentes jusqu'à l'extrémité des ongles; ceux in pattes antérieures, plus doux, recumes les ongles.

Le Kanguroo-Rat, qui porte ce sen parce que son cou est assez renfié et resemble un peu à celui d'un Rat, a des mœurs très douces et moins timides et celles des Kanguroos proprement dits: à est très agile et fait des bonds considérables lorsqu'on l'inquiète. MM. Quoy et Gament rapportent qu'un de ces animaus vinter peur familièrement des restes d'aliment, au milieu d'une cabane bâtie pour les abiter, dans une excursion dans les mentagnis Bleues, et qu'il s'enfuit par un trou à la manière des Rats.

Cette espèce se trouve communément à la Nouvelle-Hollande, principalement des les rochers de la Werra-Gambia.

2º Le Potonoo de Lusueun. Hypsiprymcus Lesueurii Quoy et Gaimard (Voy. de l'Oranie). Cette espèce est fondée sur plucustres têtes rapportées par MM. Quoy et Gilmard de l'île Dirch-Hatichs, et qui diffluent de celles du Potoroo précédent par l'élendue plus considérable de la cavité tympanique, par la largeur des arcades appomatiques, et par la brièveté de la voûte mandatine.

3º Poronoo de Pinon, Hypsiprymnus Perinti Quoy et Gaimard (loc. cit.). Cette esplee a été fondée sur un squelette déposé au Muséum d'histoire naturelle par Péron, et qui semble différer de celui de l'H. murious par la tête plus mince, plus pointue et plus allongée en cône; par ses incisives supérieures mitoyennes et ses canines ayant plus de longueur; par la caisse du tympan manins développée; les arcades zygomatiques plus étroites et moins convexes; l'extinuité des os du nez dépassant le niveau dents incisives supérieures, etc.

Une autre espèce, généralement admise

4° Poronco soveux, Hypsiprymnus setoms, qui provient de la rivière des Cygnes. M. Gould a décrit également une espèce mi habite les mêmes régions:

**5° Hypsi**prymnus Grayii.

Enfin, M. Ogilby a fait connaître cinq ampèces, toutes propres à la Nouvelle-Galles du sud, et qui ont reçu les noms de:

- 6º Hypsiprymnus myosurus.
- To Hypsiprymnus melanolis.
- 2º Hypsiprymnus formosus.
- 9º Hypsiprymnus caniculus.
- 40° Hypsiprymnus Philippi.

En terminant cet article, signalons une expèce fossile du groupe qui nous occupe et en a été désignée sous la dénomination de Experpresus de Wellington's valley, et diseas que les recherches de MM. Hombron et Jacquinot, et celles, plus récentes, de EL Jules Verreaux, feront bientôt connaître le genre des Potoroos d'une manière plus complète qu'il ne l'est jusqu'ici. (E. D.)

**POTOS.** MAN. — Synonyme de Kinkajou. **Voy.** ce mot. (E. D.)

POTITA (nom propre). Bor. ca. — (Mousses.) Ce genre, dont le nom, créé par Ehthart, a été repris par MM. Bruch et Schimper, comprend 5 espèces de l'ancien genre

Gymnostonum de Bridel, et un de ses Schistidium. Il a pour types les G. ovatum et truncatulum, si communs dans nos environs, et pour caractères: une capsule dressée, ovoide; des tiges annuelles et non vivaces; et enfin des feuilles larges, concaves, souvent munies d'une nervure prolongée en poil au sommet, et formées d'un tissu lâche, à cellules quadrilatères. Presque toutes ces espèces appartiennent à l'Europe. (C. M.)

\*POTTIACÉES (nom propre). Bot. ca.—
( Mousses. ) Nom donné par MM. Bruch et
Schimper à une petite tribu qui se compose
des genres Anacalypta et Pottia. Voy. ces
mots et mousses. (C. M.)

POTTO. MAM. — Bosman a indiqué sous le nom de Potto un Mammifère que Gmelin a décrit sous le nom de Lemur potto, et qu'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire a nommé Nycticebus potto. Pour Illiger, cet animal est le type du genre Stenops, et A.-G. Desmarest le désigne, dans sa Mammalogie, sous la dénomination de Galago Guineensis. Enfin, M. Lesson (Species des Mammifères, 1840), en fait un genre distinct de la division des Ouistitis. Voy. ce mot. (E. D.)

POTTSIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Apocynacées, tribu des Alstoniées, établi par Hooker et Arnott (ad Beech., 198, t. 43). Arbrisseaux de la Chine. Voy. APOCYNACÉES.

POTURON. BOT. PH. - Voy. PATURON.

POU. Pediculus. 185. - C'est un genre de l'ordre des Épizolques, de la samille des Poux, établi par Linné et adopté par tous les aptérologistes. Les caractères de ce genre peuvent être ainsi exposés : Tête de forme variable, globuleuse, elliptique ou en lyre; sinciput tronqué ou coupé en ligne droite, arrondi, aigu ou parabolique; occiput arrondi, aigu ou envoyant une avance trigone sur le thorax. Rostre rétractile, caché sous la tête, formant une gaine tubuleuse, molle, dilatée au sommet, où elle est pourvue d'une double série de crochets, et contenant un tube corné formé par quatre soies; point de palpes ni de lèvre inférieure; antennes grêles, de cinq articles, le plus souvent égaux, quelquefois décroissant, le premier souvent épais, et le second plus long que les autres. Yeux très petits, à chacun des côtés postérieurs de la tête, derrière les antennes, souvent invisibles. Thorax petit,

toujours plus étroit que l'abdomen, à segments indivis, pourvu de chaque côté d'un stigmate entre la première et la seconde paire de pattes. Abdomen distinct du thorax, à segments bien séparés, surtout latéralement. Il y a sept, on huit, ou neuf segments; leur surface, papilleuse et aciculée, présente de longues soies roides éparses. Toujours six paires de stigmates abdominaux; pieds semblables entre eux, grimpeurs: les antérieurs souvent plus petits, de même forme que les deux derniers, mais à jambe pourvue au sommet, entre sa dent et son articulation tarsienne, surtout dans les grandes espèces, d'une pelote au moyen de laquelle le poil saisi par ces pattes est mienz retenu.

Swammerdam a soupconné que le Pou de l'homme, dont il a donné une anatomie, était hermaphrodite; il a été porté à cette idée, parce qu'il n'a pas découvert de mâles parmi ceux qu'il a examinés, et qu'il leur a trouvé un ovaire. Leuwenhoeck a sait sur cette même espèce des observations qui différent beaucoup de celles dont nous venons de parler : il a observé parmi ces Insectes des individus pourvus d'organes générateurs males, dont il a donné des figures; il a découvert dans ces mâles un aiguillon recourbé, situé sous l'abdomen, et avec legnel, selon lui, ils peuvent piquer; il pense que c'est de la piqure de cet aiguillon que provient la plus grande démangeaison qu'ils causent, parce qu'il a remarqué que l'introduction de leur trompe dans les chairs ne produit presque aucune sensation, si elle ne touche pas à quelque nerf. Degéer a vu un aiguillon semblable placé au bout de l'abdomen de plusieurs Poux de l'homme: ceux qui, d'après Leuwenhoeck, sont des mâles, ont, suivant Degéer, le bout de l'abdomen arrondi, au lieu que les femelles ou ceux à qui l'aiguillon manque l'ont échancré. Latreille a vu très distinctement dans un grand nombre de Poux l'aiguillon et la pointe dont parlent ces auteurs.

Les Poux vivent de sang; les uns se nourrissent de celui des hommes, les autres de celui des quadrupèdes; c'est avec leur trompe, qu'on n'aperçoit presque jamais quand elle a'est pas en action, qu'ils sucent. Chaque quadrupède a son Pou particulier, et quelques uns même sont attaqués

par plusieurs; l'bomme en nourrit quanespèces. Ces Insectes sont ovipares; leurs œufs, qui sont connus sous le nom de leute, sont déposés sur les cheveux ou sur les vitements; les petits en sortent au best de cinq à six jours; après plusieurs mues et m bout d'environ dix-huit jours, ils sent en état de se reproduire. Ils multipliest besscoup; des expériences ont prouvé sa'en six jours un Pou peut pondre cinquante col. et il lui en reste encore dans le ventre: @ a calculé que deux femelles peuvent suit dix-huit mille petits en deux mois. La mipropreté et l'usage de la poudre à cheme mai préparée, et qu'on laisse trop leagtement sur la tête, surtout en été, attirent les Pers et leur sournissent un local savorable pour la reproduction de leur postérité. Les montes que l'on emploie pour se débarrasser de ca Insectes incommodes sont : 1º l'emploi de substances huileuses ou graisseuses quicttiennent du gaz azoté et qui houchest is stigmates de ces Insectes et les établist; 2º les semences de la Staphisagria, de l'inf d'Alouette, les coques du Levant, le tales réduit en poudre, et surtout les neisestions mercurielles, font sur ces lescus l'afet d'un poison qui les fait périr pomptement. On prétend que ces insectes, en perçant la peau, font naître des pusteles qui se convertissent en gale et quelqueles & teigne; leur multiplication, dans cuting sujets, est si grande qu'elle finit en # duire une maladie mortelle, comment le nom de Phihiriase, et dont la deter Alibert a parlé dans son bel enver # les maladies de la peau. Les nigres, is Hottentots et différents Singes mangatis Poux, et ont été nommés par cette mist Phthiriophages. Il fut un temps où la milcine employait le Pou de l'homme pur le suppressions d'urine, en l'introde le canal de l'urêtre.

Ce genre renferme un assez grand abbre d'espèces: parmi elles nons ne ciama que celles qui vivent sur l'homme.

Le Pou de La Tâte, Pediculus cupitis Sum. (Hist. gén. Ins., pl. 7; Guér., Iconop. M. Règ. anim. de Cuvier, Ins., pl. 2, \$6.5; Denny, Anopl. Brit., p. 13, pl. 26, \$5.7. Cette espèce, connue de tout le mant. M vit que dans les cheveux, et elle est mtout commune chez les enfants : les est gnés vulgairement par le nom de

w bu cours, Pediculus vestimenti Thierins, p. 47; Guér., Iconogr. mim. de Cuv., Ins., pl. 2, fig. 5; Anopl. Brit., p. 16, pl. 26, fig. 1). a faunătre uniforme ou blanc sale: & avancée : le corps est ovalairele thorax est subarticulé; le second s antennes est allongé; les pattes grêles et plus allongées que dans récédente. Cette espèce, dont la piestrémement vive, est aussi coma la précédente : mais ses manières sont tout-à-sait dissérentes. C'est rement sur le corps et parmi les s que l'on trouve ordinairement re dont la femelle pond des œufs Let qu'elle a soin de fixer toujours , soit du bras, soit de la poitrine. mr de cette espèce égale 1 ligne 1/2. SES WALADIES, Pediculus tabescenm. (Handb. der Ent., t. II, p. 60: nopl. Brit., fig. 19). Il est entièfun jaunatre pale; la tête est are thorax est plus grand que dans int, de forme carrée : les antennes agées; les segments abdominaux serrés; sa longueur est 1 ligne 1/2. sproduirons, au sujet de cette esen . le résumé donné par M. Bures observations qu'on a faites à son B Poux ont été recueillis sur une solvante-dix ans. Le soir, et surit. elle était prise d'une démansupportable. Elle avait des Poux a cou et à la poitrine; ceux-ci diset quand la malade se refroidisendroits du corps; mais ils reet bientôt. Ils ne devinrent pas set furent détruits par l'essence nthine. L'épiderme, aux parties dait malade et couvert de petites ans lesquelles les Poux s'arrêtaient

reonnages célèbres ont succombé goûtante maladie : Hérode, Sylla, , Philippe li d'Espagne et, d'après suteurs, le divin Platon lui-même, également victimes. Aujourd'hui mmune encore dans certaines parlarope où les habitants sont sales reux : en Galice et dans les Asturies, elle n'est pas rare; en Pologue, elle accompagne souvent la plique. Dans le phthiriasis, les Poux se développent avec une telle rapidité, que le vulgaire ne l'explique pas autrement que par génération spontanée; et Amatus Lusitanus raconte avec simplicité qu'ils produisaient si vite et en telle abondance sur un riche seigneur, que deux domestiques étaient exclusivement employés à porter à la mer des corbeilles remplies de la vermine qui sortait du corps de leur maître.

Le nom de Pou a été donné à plusieurs Insectes de genres bien différents :

Pou ailė. Voy. Pou volant;

POU DE BALKINE. Voy. CYAME, PYCROGO-NON;

Pou de bois ou Fourmi blanche. Voy. Kermès, Psoque;

Pou de mer. Voy. Cymothoe et Cyane:

Pou de men d'Ampoine, espèce de Crustacé qui nous est inconnu, et que l'on mange dans quelques parties de l'inde sous se nom de Fotok:

POU DE MEN DU CAP DE BORME-ESPÉNANCE, Crustacé dont il est fait mention dans Kolbe et qui est probablement un Cymothoe;

POU DES OISBAUX. VOY. RICIN;

POU DE PHARAON. C'est peut-être une espèce d'Ixode ou de Chique;

Pou des Poissons ou Pou de revière. Espèce d'Entomostracé qui s'attache aux oules de plusieurs Poissons. Voy. Calige et Argule:

Pou des Polyres. Animal qui s'attache aux Polypes, et qu'on a soupçonné être un Hydrachnelle, mais que Bory de Saint-Vincent regarde comme un microscopique, et dont il a fait son Poletrichia polypiarum;

POU PULSATEUR. Voy. PSOQUE PULSATEUR;

POU DE RIVIÈRE. Voy. POU DES POISSORS;

Pou de Lande. C'est peut-être le Cymothoa Guadelupensis de Fabricius;

Pou volant ou Pou allé. Insectes qui habitent les lieux humides et se jettent, diton, sur les Cochons qui vont se vautrer dans la fange; ils sont de la grosseur des Poux qui se trouvent sur ces animaux; mais ils sont noirs et ailés. Ce sont peut-être des Diptères des genres Simulie et Cousin.

(H. L.)

POUACRE, ots. — Buffon désigne aissi le Bihoreau à manteau blauc. Voy. minos. POUCE-PIED, Pollicipes. CROST. — La famille des Anatifes ou Lépadiens a été partagée en plusieurs genres, parmi lesquels on remarque celui des Pouces-Pieds de Lamarck, qui ont la coquille composée d'un nombre considérable de valves, les unes assez grandes, inégales et presque contiguës, au nombre de treize; les autres petites, plus rapprochées du pédoncule, et en plus grande quantité encore. On trouve sur nos côtes des Cirrhipèdes de ce genre. Lamarck et d'autres naturalistes en ont aussi décrit des espèces exotiques. (P. G.)

POUCHET. MOLL. — Adanson (Voyage au Sénégal) nomme ainsi l'Helix murialis Linn.

\*POUCHETIA (nom propre). BOT. PH. — Genre de la famille des Rubiacées-Cinchonacées, tribu des Gardéniées, établi par A. Richard (in Mens. Soc. h. n. Paris, V, 251). Arbrisseaux de l'Afrique tropicale. Voy. RUBIACÉES.

POUDINGUE. moll. - Nom vulgaire du Conus rubiginosus.

POUDINGUE. CÉOL.—On donne ce nom aux roches conglomérées, formées généralement par la réunion de fragments roulés de roches diverses réunis par un ciment quelconque. Les Poudingues sont de couleurs très variées; ils forment des bancs et amas quelquefois assez puissants, intercalés dans la plupart des terrains sédimentaires. Suivant la nature de leur composition, ils reçoivent des noms distincts: tels sont les Poudingues quartzeux, siliceux, jaspolde, calcaire, serpentineux, phylladien, protogy-pique, feldspathique, etc. (C. p'O.)

POUILLOT. ois. — Espèce de Sylvie. Voy. ce mot.

POULAIN. max.—Le jeune Cheval (voy. ce mot) porte ce nom. (E. D.)

**POULARDE.** ois. — On nomme ainsi la Poule à laquelle on fait l'extraction des ovaires.

POULE. ois. — Femelle du Coq. Voy. ce mot.

POULE D'EAU. Gallinula. ois. — Genre de la famille des Rallidées, dans l'ordre des Échassiers, caractérisé par un bec droit, épais à sa base, convexe en dessus, comprimé, à mandibule inférieure légèrement renflée en dessous vers son extrémité, à mandibule supérieure inclinée à la pointe et débordant un peu l'inférieure; narines

oblongues, nues, percées dans des fosses nasales larges et triangulaires; une plaque nue qui s'étend de la base de la mandhale supérieure sur le front; des tarses long, minces, réticulés; des doigts allongés, minces, et une que très courtes, conceves, arrondies, et une queue très courte.

Les Poules d'eau ou Gallinules, étudés par Brisson et Latham des genres Relles et Fulica de Linné, ont été depuis considérs génériquement par tous les ornithelegistes; mais tous n'ayant pas donné à tel es tel esractère qui les distingue la même valor. Il en est résulté que certaines espices qui, pour les uns, sont des Poules d'en, unt restées des Râles pour les autres. Aini la plupart des auteurs, G. Cuvier, Vieillet, Lesson entre autres, ont eu principalement égard à la plaque frontale et à la légire bedure membraneuse des doigts pour caractiriser le genre Gallinule, et n'y ont intrelai que des espèces chez lesquelles ce caracin était manifeste. D'autres, à l'esemple de Temminck, ayant eu particulièrement es vue, dans leur caractère spécifiene, la forme et la longueur du bec, ont été coduits à comprendre parmi les Poules d'esa telle spèce qui, sous tous les autres ransers, et un Râle. Quoi qu'il en soit, les Râles et le Gallinules sont si voisins, que l'en ess sans peine qu'on ait pu et qu'on peine confondre dans une même division. Latenières ne se distinguent réellement que pu la plaque frontale, et encure ce caracisi n'est-il pas absolu.

Les Poules d'eau habitent le berd de rivières et des étangs; quelquefeis, mit plus rarement, on les trouve dans les list marécageux. Elles ont une démarche put et gracieuse à la fois, et presque tous hom pas sont accompagnés d'un mouvementire que et convulsif de la queue. Lorsqu'es is inquiète, on les voit courir avec rapidité le corps fortement penché en avant. Less grands doigts leur permettent de se soules? assez facilement au-dessus des plantes aquitiques. Quoique leurs doigts ne seiset pt. comme chez les Palmipèdes ou comme des les Foulques, garnis de grandes expensis membraneuses, cependant les Poules des nagent très bien, mais elles a'usent puis

de cette faculté que par nécessité, lorsque, mer exemple, elles veulent passer d'une rive à l'antre. C'est aussi par nécessité, et lorsau'elles sont pressées de trop près par un Chien on par un autre ennemi, qu'elles pleagent. Il arrive souvent alors qu'en revenant à la surface, au lieu de mettre la meitié de leur corps à découvert, comme Seragu'elles nagent, elles ne montrent absomt que la tête, demeurent immobiles, at n'abandonnent leur position que si le denger devient trop imminent. Pendant la es grande partie de la journée, les Poules en demeurent tranquilles et cachées dans les receaux, sous les racines des arbres ou arbustes qui s'élèvent le long des rives. Ce B'est guère que le matin et le soir qu'on les voit sortir de leur retraite et courir soit à Sarre, soit sur les plantes aquatiques, et Graverser les rivières à la nage.

Les Gallinules émigrent deux fois l'an : ectobre, celles des pays froids quittent résidence d'été pour passer la maupise saison dans les lieux tempérés, où elles recherchent les sources et les eaux viwas. Ce sont les seuls voyages qu'elles entreprennent, et, dans ce changement de localité, elles suivent régulièrement la même soute, et ne s'écartent point du bord des Souves. Chaque année, elles reviennent se praccainire dans le lieu où elles ont fait leur nière ponte. Elles placent leur nid au and des eaux, le construisent d'un grand nas de débris de roseaux et de joncs entre-Sacis, et pondent ordinairement de huit à douze œufs. Les petits naissent couverts d'un duvet rare et grossier, assez semblable, sur quelques parties du corps, à du poil. Dès qu'ils sont éclos, ils abandonnent le nid et assivent la mère, courent avec vitesse, naent et plongent, et savent si bien se cacher à în moisdre apparence de danger, qu'il est extrêmement difficile de pouvoir les découvelr. Ils deviennent bientôt assez forts pour monvoir se suffire à eux-mêmes.

La nourriture des Poules d'eau consiste en Insectes, en herbes et en graines de plantes aquatiques. La nature de ces aliments ne donne pas à leur chair un goût fort délicat: aussi est-elle bien moins estimée que celle des Râles.

L'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique monrrissent des Poules d'eau. G. Cuvier a fait de ces Oiseaux une division de son grand genre Fulica. Il n'a placé dans cette division que les espèces suivantes:

La Poule d'EAU ORDINAIRE, Gall. chloropus Lath. (Buff., pl. enl., 877), type du genre Gallinula. Elle a la tête, la gorge, le cou et toutes les parties inférieures d'un bleu d'ardoise; les parties supérieures d'un brun olivâtre foncé; le bord antérieur de l'aile, de grandes taches sur les flancs et les couvertures inférieures de la queue d'un blanc

Elle est commune en France, en Italie, en Allemagne et en Hollande.

La POULE D'EAU ARDOISÉE, Gall. ardosiaca Vieil. (Gal. des Ois., pl. 268), de Java. — La Poule D'EAU DES INDES, Gall. phænicura Lath. (Buff., pl. enl., 896), de Ceylan et de Pondichéry.

La Poule d'EAU TACHETÉE, Gall. nævia Gmel., ne serait, pour G. Cuvier, qu'un jeune Râle de genêts. Vieillot et M. Lesson l'en distinguent spécifiquement.

Quant aux espèces européennes, qu'indépendamment de la Poule d'eau ordinaire M. Temminck range dans son genre Gallinula, si on en excepte la Poule d'eau Manouette, Gall. porzana Lath. (Buff., pl. enl., 751), qui, à la plaque frontale près, est une vraie Poule d'eau, toutes appartiennent au genre Râle. (Z. G.)

POULET. ois. — Nom du jeune Coq. Voy. ce mot.

POULINET POULINE, MAM.—Le jeune Cheval et la jeune Jument: celle-ci est désignée par le nom de Pouliche, d'où l'on appelle Poulinière la Jument en état de gestation. (E. D.)

POULPE. Octopus (πολύπου;, animal à plusieurs pieds; ὁχτώ, huit; ποῦς, pied).

MOLL. — Genre de Mollusques céphalopodes établi par Lamarck pour une espèce très commune dans les mers d'Europe, et connue dans l'antiquité et à l'époque de la renaissance sous le nom de πολυπου; ou Polypus, d'où dérive clairement le nom vulgaire de Poulpe. Linné l'avait réuni aux autres Céphalopodes sans coquille dans son genre Sepia, et le distinguait par le nom de Octopus, pour exprimer que seul il a huit pieds ou tentacules, tandis que les autres espèces de Seiches en ont dix; mais, quoique la structure

interne soit anatomiquement semblable, les autres dissérences sont assez importantes pour motiver l'établissement de ce genre, qui depuis lors a été généralement adopté, et même subdivisé suivant le nombre des rangées de ventouses que porte chaque tentacule. Ainsi Lamarck avait réuni dans ce genre quatre espèces, dont les deux premières seules, O. vulgaris et O. granulatus, ont deux rangs de ventouses sur chacun de leurs tentacules, tandis que les deux dernières, O. cirrhosus et O. moschalus, n'en ont qu'une seule rangée. Ce caractère seul a paru suffisant à Cuvier et à plusieurs naturalistes pour en faire un sous-genre, ou même un genre distinct, en leur donnant le nom d'Eledone, par lequel Aristote avait déjà distingué l'une de ces espèces, le Poulpe musqué de la Méditerranée, si remarquable par son odeur. Les Poulpes sont donc des Céphalopodes nus et sans osselet interne, dont le corps, mou, ovoïde, est en partie contenu dans un manteau en forme de sac, d'où sort en avant la tête, proportionnellement très volumineuse et terminée par une couronne de huit bras ou tentacules très longs. C'est au milieu et au fond de cette couronne de tentacules que s'ouvre la bouche, armée de deux mandibules cornées, très dures, recourbées, ayant à peu près la forme d'un bec de Perroquet et servant à l'animal pour broyer le test des Crustacés dont il se nourrit. En arrière de la couronne de tentacules se voit de chaque côté un œil saillant, dont la structure très complexe rappelle beaucoup celle de l'œil des Vertébrés, et que la peau environnante peut couvrir entièrement, comme le ferait une paupière. Les tentacules, qui servent à la fois d'organes locomotenrs pour nager et pour ramper, et d'organes de préhension pour saisir la proie, sont munis, au côté interne, de ventouses sessiles et sans griffes, représentant une capsule entourée d'un limbe plissé en étoile, et au fond de laquelle une deuxième concavité, plus petite et plus profonde, faisant l'office de piston, est entourée par un rebord annulaire saillant et crénelé. C'est au moyen de ces ventouses nombreuses que les Polypes sont adhérer leurs tentacules enroulés autour de la proie qu'ils veulent dévorer. Entre le manteau en sorme de sac et le corps proprement dit se trouve un es-

pace occupé par les deux branchies synétriques, en forme de seuille de Fougen très compliquée, à la base de chacune desquiles se trouve un cœur branchial pour y pourer le sang arrivant de toutes les parties da corps. Un cœur aortique médian, place vers le fond du sac, reçoit le sang vivilé per la respiration dans les branchies, et la finibue dans tout le reste du corps. Les Penha. comme les Seiches, ont une sécrétion particulière d'un noir très soncé, qu'ils résudans l'eau, sous forme d'un nuage al dant, pour se dérober à la poursuite de leus ennemis. Leur peau est également succetible de présenter des variations lectes de couleur ou des taches mobiles avec une estrême rapidité. Comme tous les Cin podes, ils ont les sexes séparés, et mobisent des œufs assez gros réunis en grants désignées quelquefois sous le nom de resit de mer. La liqueur fécondante des mis est contenue dans un grand nombre de tebes estilés nommés spermatophores, et en se rompent avec des circonstances firt cerieuses après avoir été expulsés. Les Poules, comme tous les Mollusques de la même classe, sont essentiellement aquatiques et marins, et ils meurent peu de teus asis avoir été retirés de l'eau. Leur chair, quique dure, se mange au voisipage des clies. L'espèce commune atteint une longuer à 5 à 8 décimètres, en comprenant les auticules, qui en forment la plus grande mit, car le corps lui-même n'a guère plus de 12 à 16 centimètres. Il faut ranger parails récits sabuleux ce qui a été dit de Podes gigantesques capables d'enlacer des hon et même des Cétacés avec leurs tentacula. (Des.)

POULS, ANAT. — Voy. ARTERES,
POUMONS, ZOOL. — Voy. RESPRANCE.
POUMON MARIN. ACAL. — Ken wigaire de plusieurs Méduses.

POUPART. CRUST. — Sur les cits de France, et particulièrement sur cells de Normandie, on donne ce nom au Pissurcinus pagurus. Voy. PLATICARCIE. (E. L.)

POUPARTIA. DOT. PR. — Genre de la famille des Térébinthacées-Anacardiés, debli par Commerson (ex Juss. Gen., 372). Arbres de l'Île Bourbon. Voy. Tânimertacis.

POURCEAU. MAM. — Synonyme de Cr chon (voy. ce mot). Le Hérisson a rega le nom de Pourceau ferré, et le Marsouin celui de Pourceau de mer. (E. D.)

POURPIER. Portulaça (portula, petite porte'. Bot. PB. - Genre de la famille des Portulacées, à laquelle il donne son nom, dela Dodécandrie monogynie dans le système de Linné. Il est formé de petites plantes berbacées, charnues, qui abondent dans l'Amérique intertropicale, et dont un petit nombre seulement croissent dans les parties chaudes et tempérées de l'ancien monde. Leurs feuilles, alternes ou opposées, sont épaises, cylindracées ou planes, entières, accompagnées ordinairement d'un faisceau de poils stipulaires placés à leur aisselle; leurs fleurs, souvent brillantes, sont solitaires, espacées, ou ramassées au sommet des rameaux, entourées à leur base de feuilles qui leur forment un involucre universel ou partiel; elles se distinguent par les caractères suivants : Calice à tube soudé dans le bas avec l'ovaire, à limbe bifide ou biparti, tombant par l'effet d'une rupture transversale: corolle très délicate, à 4-6 pétales insérés au haut du tube calicinal, libres ou légèrement cohérents à leur base, jounes, rosés ou pourpres, d'un tissu très délicat, et très fugaces, s'épanouissant le metin pour se résoudre, le soir, en une serte de matière gélatineuse; étamines au membre de 8 ou davantage, insérées par groupe sur la base des pétales; ovaire à moitif ou entièrement adhérent, unilocu-Laire, multi-ovulé, surmonté d'un style divisé supérieurement en 3-8 branches qui portent les papilles stigmatiques sur leur fines interne. A ces fleurs succède une capsule E evale ou presque globuleuse, polysperme, qui s'ouvre à sa maturité par une fente transversale circulaire, vers son milieu ou au-dessous de son extrémité supérieure (pyzide). - Ce genre renferme une espèce Men connue et deux autres fort recherchées dans les jardins d'agrément pour la beauté de leurs fleurs.

1. Pourren cultivé, Portulaca oleracea Lin. Cette plante, vulgairement connue sous le nom de Pourpier, croît spontanément dans les lieux cultivés de presque toute la France, et de plus elle est cultivée dans les jardins potagers. Sa tige, longue de 2 ou 3 décimètres, est glabre, rameuse et couchée; ses seuilles sont opposées ou alternes vers

l'extrémité des rameaux, oblongues et rétrécies en coin à leur partie inférieure. sessiles, charnues et glabres; ses fleurs sont jaunes, sessiles, rapprochées plusieurs ensemble à l'extrémité des branches; elles ne restent ouvertes qu'une ou deux heures avant et après midi; leur calice est comprimé, à deux divisions inégales. De Candolle (Fl. fr. IV, p. 402) distingue trois variétés de cette plante: la première sauvage. à tige couchée, ordinairement rougeatre; les deux autres cultivées, et, parmi elles, l'une d'un vert gai, plus grande, moins couchée; l'autre, vulgairement connue sous le nom de Pourpier doré, colorée en jaune doré dans toutes les parties. Celle-ci finit souvent par se décolorer et par rentrer dans la précédente. Le Pourpier est regardé par plusieurs botanistes comme seulement naturalisé et non indigène en Europe. Il est inodore, de saveur peu prononcée; mais il prend facilement la saveur des aliments auxquels on le mêle. On le mange soit cru, en salade, soit confit au vinaigre, soit cuit et assaisonné de divers manières. On préfère généralement sa variété dorée. En médecine, on le regarde comme rafratchissant, diurétique, antiscorbutique, mais aujourd'hui on n'en fait guère plus usage. Quelquefois cependant son eau distillée entre dans quelques potions. Dans les jardins des environs de Paris, ont le sème en pleine terre très meuble, lorsque les gelées ne sont plus à craindre; ou bien, lorsqu'on veut en avoir de primeur, on l'élève sur couche et sous châssis. Sa graine étant très fine doit être à peine recouverte. Elle se conserve bonne pendant 5 ou 6 ans.

2. Pourmer de Gillies, Portulaca Gilliesii Hook. (Bot. mag., t. 3064). Cette jolie plante vivace a été dédiée au docteur Gillies qui l'a introduite du Chili en Europe. Sa tige est rameuse dès la base, longue d'environ 2 décimètres, rouge, avec des lignes transversales blanchâtres; ses feuilles sont oblongues-cylindracées, légèrement comprimées, obtuses, ponctuées, accompagnées d'un faisceau de poils anillaires, apprimés. Ses fleurs sont grandes, d'un très beau rouge pourpre, sur lequel se détachent les anthères d'un jaune doré, portées sur des filets rouges. Elles se succèdent pendant longtemps; malheureusement leur durée

est fort courte. Cette jolie plante demande peu d'eau, surtout pendant l'hiver. Elle se multiplie très facilement par semis, ou par ses bourgeons qui se détachent spontanément et s'enracinent en peu de temps.

3. Pourpier a grandes fleurs, Portulaca grandiflora Hook. (Bot. mag., t. 2885). Celui-ci, originaire, comme le précédent, de l'Amérique méridionale, est plus brillant encore que lui; il est annuel, mais d'une multiplication très facile, soit par graines, soit par boutures. Sa tige est diffuse, rameuse, longue de 2 à 3 décimètres, rougeatre; ses seuilles sont cylindracées, aiguës, accompagnées d'un faisceau de poils axillaires; ses grandes fleurs sont d'un rouge pourpre très brillant, marquées dans le centre d'un large pentagone blanc, groupées par trois ou quatre au sommet des rameaux. On cultive ce Pourpier en terre de bruyère; on le sème au mois de mars et on l'élève en serre chaude. (P. D.)

POURPRE. Purpura. MOLL.—Genre de Gastéropodes pectinibranches marins, de la famille des Purpurifères et conséquemment zoophages, pourvus d'une trompe, et dont la coquille présente une échancrure pour le passage du siphon. Lamarck établit ce genre pour des espèces nombreuses de coquilles. que Linné avait rangées partie dans son genre Murex, et partie avec ses Buccins. Le caractère commun de ces coquilles, c'est d'être ovales, lisses ou tuberculeuses, ou anguleuses, avec l'ouverture dilatée se terminant inférieurement en une échancrure oblique, subcanaliculée, et surtout avec la columelle aplatie finissant en pointe. Lamarck leur donna ce nom de Pourpre, d'après l'opinion que la teinture pourpre, si précieuse dans l'antiquité, aurait été fournie par ces Mollusques; mais, quoique tous les Pectinibranches zoophages à siphon paraissent également pourvus d'une sécrétion particulière pourpre ou violette, si quelqu'un d'eux a été employé pour l'usage de la teinture, il est plus vraisemblable que c'est le Murex brandaris, très commun dans la Méditerranée, et encore peut-on douter que les teinturiers syriens aient voulu livrer le secret de cette teinture, qui était une des sources de leur richesse. N'auront-ils pas plutôt accrédité cette fable, née, dit-on, de ce qu'un chien avait le museau teint de pourpre après avoir mangé des coquillages au bord de la mer; n'auront-ils pas, disons-nous, acrédité cette fable, plutôt que de laisser supconner comment diverses espèces d'lautes du genre Coccus leur four nissaient la matien première d'une teinture que seuls alon la savaient fixer?

En même temps que son genre l'empre, Lamarck établit, aux dépens des mines genres linnéens, les genres Ricipule, Limen et Concholépas, que depuis lors MM. Duhayes, de Blainville et Kiener ont just devoir être réunis aux Pourpres. Tous, en ett. présentent la même organisation interne, et les différences purement externes de la coquille se lient les unes aux autres per des nuances insensibles. L'opercule, dans testes ces coquilles, est exactement semblible; est mince, cartilagineux, lisse et mirlim, semi-lunaire, beaucoup plus petit que l'asverture même, parce que l'animal sereins jusqu'au milieu du dernier tour de sit. l'opercule n'a qu'une largeur corresp dante. L'animal des Pourpres a été était d'abord par Adanson et revu depuis per plusieurs zoologistes; sa tête est petite et porte deux tentacules coniques, serent de tus à l'extrémité. Depuis leur bue jusqu'at milieu de leur longueur, ces tentaciones plus épais et aplatis; les yeux term cet épaississement la téral et se trouvest ains au milieu des tentacules, en dehors; le mil est elliptique, moitié plus court eut bequille, et présente, en dessous, deux situ ou plis principaux, l'un transverse pit de l'extrémité antérieure, l'autre longitules et médian. L'espère qu'on peut citeres type du genre est la Pourpag pranque delle mer des Indes : c'est une belle coquille braitnoirâtre, avec des sillons transverses, tale culeux et tachés de blanc; sa spin es courte et son ouverture est grande, aux le bord noirâtre, sillonné à l'intérieur, et la columelle jaune ; elle est longue de 7 @ timètres. Mais nous avons en abonductes nos côtes occidentales une espèce beset plus petite, la P. A TEINTURE (P. legalia) longue de 25 à 30 millimètres, ovale-sign gris-jaunâtre, avec des zones blanches ples ou moins distinctes. On connaît aujourd bei plus de 200 espèces vivantes, tant du puis Pourpre que des genres Ricipale. Liura et Concholépas; et on en trouve des la tertiaires les plus récents quelques lossiles, dont plusieurs ont leurs s vivants. (Du.)

RETIA. BOT. PH. — Genre de la les Broméliacées, établi par Ruiz et l'or. Peruv., III, 33, t. 256, 257). le l'Amérique tropicale. Voy. BRO-

iRETIA, Willd. (Spec., III, 814).
— Syn. de Cavanillesia, Ruiz et

ERIA, Aubl. (Guian., I, 85). bor. n. de Labatia, Swartz.

. Pediculi. 1xs. - C'est la premille de l'ordre des Epizoïques. ar Leach et adoptée par M. Denny Monographie des Anopleures de la Bretagne, Les Insectes qui compoe famille sont des animaux paraières, à bouche formée uniquement oir en galne inarticulée, armée à met de crochets rétractiles. Les & grimpants, c'est-à-dire à jambes épaisses, armées en dedans, en 'une dent avec laquelle l'ongle des mi est grand et recourbé, forme e. Nitzsch ajoutait à cette caractél'absence du jabot; les vaisseaux au nombre de quatre . libres . meueur et sans renslements; deux testicules chez le mâle, et cinq s follicules ovariens chez les fepoint de métamorphoses. Les Innauels le nom de Poux est donné entomologistes n'ont encore été pas sur des Mammifères, et ils ne sme assez faible partie de ceux que sile vulgairement de même. Beauprétendus Poux des Mammifères : voisins des Ricins, et c'est à pros derniers que nous en parlerons. certains Acarides qui vivent aussi ms des quadrupèdes, je rappellerai cette dénomination leur convient seins. Le Pou du corps humain est si dire l'espèce type de la samille rules. Nitzsch, dont les travaux em partie par lui, en partie par seister, laissent bien loin derrière ce qu'on avait dit sur ce même itzsch admettait que la famille des les Pediculina appartient à l'ordre iptères (Rhynchota, Fabr.). Un savant continuateur, M. Burmeister, partage aussi cette manière de voir, et dans son Genera, il vient de publier un travail dans cette direction. Leach avait fait trois genres de Pediculus, sous les noms de Phihirius. Pediculus et Hæmatopinus (voy. ces mots). M. Burmeister adopte les genres Phthirius et Pediculus, et il porte à vingt et un le nombre des espèces, qui n'était que de sept dans Nitzsch. Un autre travail important sur ce groupe est celui de M. Denny qui a pour titre: Monographia Anopleurorum Britannia; cet auteur adopte les trois genres établis par Leach. Les auteurs n'ont pas étudié avec tout le soin qu'il aurait fallu y mettre les Poux des diverses races bumaines, et ce que l'on sait à l'égard de ces animaux est relatif à une partie de la population européenne. Il est encore dans notre continent des pays où les Poux de diverses sortes vivent sur l'homme avec autant de sécurité que le font leurs congénères sur les animaux mammifères. La même indissérence favorise l'Acarus de la gale, les Puces, les Punaises, etc.

On décrit quatre espèces de Poux particulières à l'homme : Pediculus capitis, celui de la tête; P. vestimenti, celui du corps; P. tabescentium, celui du phthiriasis, et P. inquinalis, l'espèce désignée par Geoffroy sous le nom de Morpion, qui est celui qu'elle a reçu du vulgaire en France. M. Pouchet, dans son Traité élémentaire de Zoologie, t. 3, p. 205, considère le Pou du nègre comme formant une espèce distincte : à ce sujet, je ferai remarquer que pendant mon séjour en Algérie, particulièrement dans le cercle de la Calle, j'ai passé en revue un très grand nombre de têtes de nègres et que je n'y ai toujours rencontré que le Pou qui vit sur le blanc, et je serai remarquer aussi que les Poux que nourrit la race blanche et ceux que l'on trouve sur la race noire n'offrent réellement pas de caractères assez tranchés pour pouvoir les considérer comme devant former une espèce nouvelle, au moins ceux que j'ai trouvés sur les nègres de nos possessions dans le nord de l'Afrique et de la régence de Tunis.

Voici donc la présence des Poux, celle da moins des Poux de tête, constatée en Europe et en Afrique. Ils existent aussi, au rapport des voyageurs, dans les cheveux

des Indiens asiatiques ou Américains, et dans ceux des habitants de la Nouvelle-Hollande. Labillardière a écrit depuis longtemps que les femmes, dans ces malheureuses peuplades, mangent les Poux qu'elles prennent sur la tête de leurs enfants. Les Singes, et, dans certains autres endroits, des individus de notre espèce, les Hottentots. ont aussi cette habitude. M. Martius, cité par M. Perty, dit que les Indiens du Brésil ont rarement des Poux, mais que la vermine est fréquente chez les colons, dont la paresse et la saleté sont extrêmes. On voit quelquefois, ajoute-t-il, une mère refuser de marier sa fille, pour ne pas être privée, dans sa vieillesse, de l'occupation de chercher des Poux. M. Justin Goudot nous apprend qu'ils sont rares chez les Indiens de la Madalena, en Colombie. Oviedo, l'un des premiers écrivains par lesquels on connut. en Europe, l'histoire naturelle des pays conquis en Amérique par les Espagnols. avait écrit cependant que, par le travers des Açores, les Poux disparaissaient sur les Espagnols qui faisaient voile pour l'Amérique, et qu'au retour ceux-ci en étaient de nouveau attaqués dans les mêmes parages. Mais on sait bien aujourd'hui qu'il n'en est rien, et l'on admet aussi qu'il y avait des Poux en Amérique avant l'arrivée des conquérants espagnols. Il est vrai de dire qu'ils étaient fort rares. M. Perty cite une relation déjà ancienne, et dont on ignore l'auteur, dans laquelle il est question du petit nombre de ces Parasites que les premiers visiteurs du Brésil virent dans ce pays; et encore ces Poux, trouvés dans les couches des Indiens, sont-ils signalés comme plus semblables au Pediculus inguinalis qu'au Pediculus capitis.

Trois genres composent cette famille et sont désignés sous les noms de Phthirius, Pediculus et Ilæmatopinus. Voy. ces différents noms. (H. L.)

POUZZOLITE ou POUZZOLANE (de Pouzzol, ancienne ville du royaume de Naples). Géol. — Ce nom a été donné par M. Cordier aux scories lapillaires décomposées. Lorsque cette décomposition est parfaite, elle constitue la Pouzzolane du commerce, employée pour faire des mortiers hydrauliques remarquables par leur solidité. Cette roche est exploitée depuis longtemps à Pouz-

zol, près de Naples, où il s'en e dépôts immenses.

POZOA. BOT. PH. — Genre é des Ombellifères, tribu des Mai par Lagasca (Nov. gen. sp., 73) Chili. Voy. ONBELLIFÈRES.

PRÆDATRIX, Vicillot. on.de Lestris, Illig.

PRÆPEDITUS. REPT. -- Va \*PRAEUGENA (nom mythe - Genre de l'ordre des Colégn mères, de la famille des Stende tribu des Ilélopiens, créé par (Hist. nat. des anim. articul., & et qui est identique avec celui Dejean. Ce genre renferme 14 caines, parmi lesquelles nous suivantes : P. marginata, metall lata (Helops), brunnea (Tenderi Ol. (Ten.), Boniniensis Beauv. Kl., rubripes Cast., etc. 6 soute Sénégal, 3 de Guinée, 2 de Ma 3 sont indiquées, mais avec de se trouvant en Amérique.

\*PRAIA (nom propre de vil Genre établi par MM. Quer ( parmi les Diphyes, mais douteux par M. de Blainville. conne avec raison que c'est l'organe natateur de quelque l' M. Lesson, tout en admettant a Blainville, inscrit ce genre data tion de ses Béroïdes, c'est-à-dia Béroïdes faux ou Acils. On Praia un corps gélatineux, assen parent, binaire, deprime, obteobliquement aux extrémités, \_ cavité assez peu profonde, ar ture ronde presque aussi gramme pourvue d'un large canal ou si-MM. Quoy et Gairnard en o espèces; l'une, P. dubia, de Hollande, l'autre du port de 🚜 l'ile de San-Iago, l'une des fit Vert; elle est longue de 4 cent trois fois moins large.

\*PRANGOS. BOT. PH. — Game mille des Ombellifères, tribu du 3 établi par Lindley (in Brandes Jur 1835). Herbes des contrées orient onvellifères.

PRANIZA. CRUST. — Ce genna, établi par Leach et adopté par te

gistes, appartient à l'ordre des Iso-, à la famille des Praniziens et à la des Praniziens proprement dits. La chez ces singuliers Crustacés, est pepresque globuleuse en arrière, pointue **L.** et séparée du thorax par un petit ement; les yeux en occupent les la Lérales, et de chaque côté du front Pour & cleux antennes grêles et assez L'appareil buccal sail saillie en **E**e, entre la base des antennes : Test en dessus par un labre qua-Z'on voit quelques appendices ou moins styliformes. Les es de la première paire paalpiformes, et elles sont sui-🕶 🕳 ux paires de membres, qui, nstituent les pattes de la pre-🔳 🛥 seconde paire, mais qui se duites à un état presque ruremplissant les fonctions de Es. Le thorax, réduit à cinq de forme ovalaire, et varie son aspect suivant les sexes; il est entièrement semi-circompose de cinq articles parancts; chez la femelle, les premiers anneaux sont semdu mâle; mais les trois ou ulement les deux segments membraneux et complétement manière à ne former qu'un pattes thoraciques sont au paires grêles et cylindriques. étroit et à peu près de même le thorax; les six articles qui sont mobiles et parfaitement cinq premiers portent chacun Detites fausses-pattes. Ce derde l'abdomen est triangulaire, de chaque côté, près de ses anantérieurs, une fausse-patte dont besilaire est très court, et dont les terminales sont élevées horizonen forme de nageoire caudale anade celle des Décapodes macroures. Ces Crustacés se trouvent quelquefois sur **Paschies** des Poissons, mais ne sont pas form parasites. On connait cinq ou six m de ce genre, qui sont répandues sur Com de la Manche, dans les mers du Nord L Méditerranée. Comme représentant epupe générique, je citerai la Pannize

BLEUATRE, Praniza cærulata Montagu (Trans. of the Linn. soc., vol. XI, p. 15, pl. 4, fig. 2), Edw. (Hist. nat. des Crust., t. III, p. 194, n° 1, pl. 33, fig. 10). Le mâle de cette espèce se trouve sur les côtes des rochers de la Manche et de l'Angleterre; quant à la femelle, elle paraît vivre habituellement fixée sur les branchies de divers Poissons.

(H. L.)

PRANIZIENS. Pranizii. CAUST. - C'est une famille de l'ordre des Isopodes, de la section des Isopodes marcheurs, établie par M. Milne Edwards dans son Histoire naturelle des Crustacés. Le caractère le plus remarquable de ces Crustacés consiste dans la manière dont la tête est confondue avec les deux premiers anneaux thoraciques, qui, d'ordinaire, sont parfaitement distincts, et semblables aux cinq segments suivants. Ici . au contraire, ces deux anneaux paraissent manquer complétement, et les deux paires de membres qui y appartiennent sont extrêmement petites et appliquées contre la bouche à la manière des pattes-mâchoires. ou bien manquent complétement. Il en résulte que le thorax, au lieu d'être composé de sept segments et d'être garni de sept paires de pattes, comme cela se voit chez les Isopodes ordinaires, n'est formé que de cinq anneaux et ne porte que cinq paires de pattes. La tête est garnie de deux paires d'antennes sétacées. Enfin l'abdomen est très développé et divisé en six articles mobiles, dont les cing premiers portent en dessous une paire de fausses-pattes branchiales semblables à celles des Asellotes (voyez ce mot), et dont le dernier article constitue avec ses fausses-pattes une nageoire caudale à cinq feuillets disposés en éventail.

Les genres qui constituent cette famille diffèrent beaucoup entre eux; et pour que la valeur des divisions méthodiques soit en rapport avec l'importance des modifications organiques des animaux que l'on classe, il faut ranger chacun de ces petits groupes dans une tribu particulière; aussi M. Milne Edwards a-t-il divisé cette famille en deux tribus, désignées sous les noms de Praniziens et d'Ancéens. Voy. ces mots.

(H. L.)

\*PRANIZIENS PROPREMENT DITS.

Pranizii propriè dicti. CRUST. — Tribu de l'ordre des Isopodes, de la famille des Pra-

niziens, établie par M. Milne Edwards, et dont les Crustacés qui la composent ont la tête très petite et les mandibules cachées. Cette tribu ne comprend qu'un seul genre, qui est celui des Pranizes. Voy. ce mot.(H.L.)

\*PRAOCIS. ixs. — Genre de l'ordre des Coléoptères bétéromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Piméliaires, établi par Eschscholtz (Zoological atlas, 3° cab., p. 6, t. 14, fig. 2), adopté par Dejean (Catal., 3° édit., p. 200), par Guérin (Mag. 2001., 1834, p. 32), et par Solier (Annales de la Soc. ent. de France, t. 9, p. 214). Ce genre renferme une trentaine d'espèces de l'Amérique méridionale, parmi lesquelles nous citerons les suivantes: P. sulcata, rufipes Esch., Chevrolatii, submetallica, costulata Guéria, subcostata, Audouini, Gayi, pleuroptera Sol., etc., etc. (C.)

\*PRAOCITES, Praocites. 185.—Onzième tribu de Coléoptères hétéromères, établie par Soliet (Annales de la Société entomologique de France, t. IX, p. 207), et comprenant les genres suivants: Cælus, Praocis, Entelocera, Filotarsus, Platyholmus, Calymmaphorus, Cryptochile, Horatoma, Pachynotelus.

(C.)

\*PRAONETHA. IIIs. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Lamiaires, formé par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 370) qui y rapporte six espèces. Cinq sont originaires de Java, et une d'Australie; savoir : P. crassipes, alternans Wied., subcostata, lenis, pacifica Dej., et porosa Fald. (C.)

PRASIÉES. Prasiea. Bot. Ps. — Une des tribus de la famille des Labiées (voy. ce mot), ainsi nommée du genre Prasium qui lui sert de type. (AD. J.)

PRASIUM. 201. PR. — Genre de la famille des Labiées, tribu des Prasiées, établi par Linné (Gen., n. 302). Sous-arbrisseaux de la Méditerranée. Voy. LARIÉES.

PRASOPHYLLUM. BOT. PH. — Genre de la famille des Orchidées, sous-ordre des Néottiées, établi par R. Brown (*Prodr.*, 317). Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. ORCHIDÉES.

PRATELLA, Pers. Bor. ca. — Voy. AGARIC.

PRATELLUS, Fr. (Syst., I, 11). BOT. CR. — Syn. de Pratella, Pers.

PRATIA. por. PH. - Geure de la famille

des Lobéliacées, tribu des Délisséacées, établi par Gaudichaud (ad Freyc., 436). Petites herbes de l'Amérique australe et du Sépaul. Voy. LOBÉLIACÉES.

PRAUNUS, caust. — Leach, dons un Edin. Encycl., donne ce nom à un gent de Crustacés qui a été rapporté par II. Milne Edwards à celui des Mysis, et dont l'espère type est le P. flexuosus. Voy. IIVISS. (E.L.)

PRAXELIS, Cass. (Dict. sc. nat., X, 261), got. ps. — Syn. d'Ooclinium, DC.

PRÉHENSEURS. Prehensores. on. —
Nom que porte, dans la méthode de M. de
Blainville, un ordre particulier dans lequé
entrent tous les Oiseaux qui, avec deux dajes
devant et deux doigts derrière, ont la faculté
de saisir, à la faveur de leurs pieds, les curps
dont ils se nourrissent et de les porter à leur
bec. Cet ordre, qui n'est qu'un démenhement des Grimpeurs de la plupart des méthodistes, ne comprend que les Perroqués,
car ces Oiseaux sont les seuls qui aient cette
singulière habitude. Ils sont pour M. de
Blainville, sous ce rapport, dans la classe de
Oiseaux, ce que les Singes sont dans relle des
Mammifères. [Z. G.]

PREUNITE (nom propre de capitaise Prehn, qui a découvert cette substance). ET. - Espèce minérale du groupe des Slicates alumineux, plus ou moins vitreuse et trasslucide, fréquemment verdatre, rayant le verre, à cassure éclatante et inégale, denant de l'eau par calcination. feite chalumeau en verre blanchatre. bellen: réductible en gelée dans les acides. Per teur spécifique = 2,69 à 3,14. Les mans dérivent d'un prisme droit, rhombile: mais cette substance est rarement cristale sée. Elle est composée dans des proportions variables, suivant les localités, de 44,00 de silice, de 25,26 d'alumine, de 26,43 de chaux, de 0,74 de fer et de 4,18 de (C. •0.)

\*PREISSIA (nom d'un naturaliste). \*\*\*.

CR. — (Hépatiques.) Genre de la tribués Marchantiées, institué d'abord par M. Carla, puis amendé par M. Nees, qui y rémà le genre Chomiocarpon du premier fendatus. Il a pour type le Marchantia hemispheria de Schwagrichen ou le M. commutat de Lindenberg. Il a, en effet, le port d'un Marchantie; mais il s'en distingue sur le champ par un réceptacle lohé, non leur

us presque isolés; par ses involucres ous les lobes et non pas alternes avec t enfin par l'absence de scyphules difères. Deux seules espèces, et dont l'une est douteuse, composent ce ropre à l'Europe. (C. M.) EAT. moll. — Nom vulgaire du prelatus.

LE. ois.—Nom vulgaire du Proyer. LE. Equiselum. Bot. CR. - Genre anique de la famille des Equisétacées mot). Outre les espèces vivantes de t. en en connaît plusieurs fossiles, Brongniart (Prodr., p. 37) en cite arquables par leurs tiges articulées, s de graines cylindriques, régulièresatelées, appliquées contre la tige. dess sont: Equisetum brachyodon, s dans le calcaire grossier des envi-Paris: B. columnare, abondante à , dans le Yorkshire, dans l'oolithe me et le lias; E. Meriani, trouvée Bile dans les marnes crétacées du Se lias; E. dubium et infundibuliles terrains houillers.

MEMA. BOT. PH. — Genre de la fa-18 Verbénacées, établi par Linné a. 4316), et dont les principaux 18 sont : Calice cyathiforme campa-B dents. Corolle hypogyne, tubulimbe bilabié; lèvre supérieure à 2 lèvre inférieure à 3 lobes égaux. a. 4, insérées au tube de la corolle, a. didynames. Ovaire à 4 loges uni-Drupe pisiforme, à un seul noyau

wana sont des arbrisseaux à feuilles , quelquefois dentées en scie dans s plantes, très entières dans les à Seurs petites, blanchatres, dism eymes terminales. Ces plantes principalement dans l'Asie et la -Hollande tropicale. On en connaît sent une dizaine d'espèces, parmi s nous citerons les Prem. integrierratifolia Linn. (J.) ENADE. Premnas. Poss. - Genre des Acanthoptérygiens, famille des s. établi par G. Cuvier (Règne ani-, p. 179), qui lui donne pour caraccipaux : Préopercule dentelé; sousmuni d'une ou deux fortes épines. ncipale espèce de ce genre, la ParsNADE A TROSS BANDES, Promnas trifasciatus G. Cuvier (Chætodon bi-aculoatus Bl.), a été trouvée dans les îles Moluques. (M.)

PRENANTHES. DOT. PR. — Genre de la famille des Composées-Liguliflores, tribu des Chicoracées, établi par Gærtner (II, 358) qui le caractérise ainsi: Capitule 5-10-flore, bomocarpe, à fleurs disposées sur un ou deux rangs. Involucre cylindracé, à cinq folioles, et entouré de petites écailles. Réceptacle nu, fovéolé. Corolles ligulées. Akènes uniformes, cylindriques, prismatiques ou comprimés, lisses. Aigrette uniforme, poilue.

Les Prenanthes sont des herbes ou des arbrisseaux à seuilles alternes, pinnatifides ou entières; à capitules terminaux, solitaires. Ces plantes croissent dans l'Europe australe, les régions méditerranéennes, l'Asie tempérée et l'Amérique boréale. Parmi les espèces qu'on y rapporte, nous citerons. comme type, le Prenant. purpurea Linn. C'est un arbrisseau de 1 mêtre de haut, à tige lisse, menue, oblongue; à capitules composés de trois à cinq fleurs purpurines; à feuilles lancéolées, denticulées, lisses en dessus, et d'un vert glauque en dessous. On le trouve dans les bois pierreux de la France, surtout dans ceux des Vosges, du Cantal, du Puy-de-Dôme, des Cévennes et des Alpes. (J.)

\*PRÉPÉDITE. Prospeditus (Prospeditus, apode). art. — MM. Duméril et Bibron (Erpétol. générale, t. V, p. 787) donnent ce nom à un petit genre de Scincoldes anguiformes, dont l'unique espèce connue a reçu le nom de Prospeditus lineatus. C'est aussi le Soridea lineata. On est incertain si sa patrie est la Nouvelle-Hollande ou le cap de Bonne-Espérance. En voici les caractères génériques: Narines s'ouvrant au milieu d'une plaque; pas d'ouvertures auriculaires; pas de membres antérieurs; deux pattes postérieures en stylets simples; museau aminci en coin; corps anguiforme; écailles lisses. (P. G.)

PREPODES (πρικώδης, beau). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Brachydérides, créé par Schænherr (Dispositio methodica, p. 117; Genera et sp. Curculion. syn., t. II, p. 16; t. VI, p. 348), et qui se compose d'une tren-

taine d'espèces des Antilles. Nous citerons comme y étant comprises les suivantes: P. sphacelatus, obsoletus, pugnax Ol., regalis, 19-punctatus, cinerascens, impressus, camelus F., vittatus Lin., etc. (C.)

PREPUSA. BOT. PH.—Genre de la famille des Gentianées, tribu d-« Chironiées, établi par Martius (Nov. gen. et spec., II, 120, f. 190). Arbrisseaux du Brésil. Voy. GENTIA-NÉES

PRESBYTIS (πρέσδος, aveugle). MAM. — Eschscholtz (Voyage autour du monde de Kotzebue, 1921) a créé sous ce nom un genre de Quadrumanes dans lequel on ne place qu'une seule espèce, le Presbytis mürata, provenant de Sumatra, et que les zoologistes rapportent en général au Croo, Semnopithecus comatus. Voy. l'article semnopithèque. (E. D.)

PRESCOTTIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Orchidées, sous-ordre des Néottiées, établi par Lindley (in Ilort. exot. Fl., t. 113). Herbes du Brésil et du Pérou. Voy. ORCHIDÉES,

PRESLÆA, Mart. (Nov. gen. et spec. II, 75). DOT. PH. — Synonyme de Schleidenia, Endl.

PRESLE. BOT. CR. - Voy. PRÉLE.

\*PRESLIA. POT. PH. — Genre de la famille d'es Labiées, tribu des Mentholdées, établi par Opitz (in Flora, 1824, p. 322). Herbes des marais de l'Europe australe. Voy. LABIÉES.

PRESSIROSTRES. Pressirostres. ois.—
G. Cuvier dans son Règne animal, et M. Duméril dans sa Zoologie analytique, ont établi sous ce nom, dans l'ordre des Échassiers, une famille qui a pour caractères: un bec médiocre, mais assez fort pour entamer la terre et y chercher des vers; des pieds sans pouce ou dont le pouce est trop court pour toucher le sol. Parmi ces oiseaux, les uns sont vermivores et les autres granivores ou herbivores selon les circonstances. Les genres Outarde, Pluvier, Vanneau, Hultrier, Coure-vite et Cariama composent, pour G. Cuvier, la famille des Pressirostres.

(Z. G.)

PRESTONIA. BOT. PH.—Genre de la famille des Apocynacées, tribu des Échitées, établi par R. Brown (in Mem. Werner. Soc., 2, 67). Arbrisseaux de l'Amérique tropicale. Voy. APOCYNACÉES.

PRESTRA ou PRESTRE. Poiss.—Nom vulgaire des Athérines. Voy. ce mot.

PRETREA, Gay (in Annal. sc. sat., I, 457). Bot. PH. — Synonyme de Dicercaryum, Boj.

\*PREVOSTEA, Chois. (in Annal. st. nat., IV, 496). BOT. PH. — Synonyme de Dufoures, Kunth.

\*PRIA (πρίων, scie). 188. — Gente de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Clavicornes et de la triba des Nitidulaires, proposé par Kirby, adopté par Stephens (Illustrat. of brit. est., t. III, p. 49) et par Erichson (Zeitschrift für die Entomologie, von Germar, t. IV, 1843, p. 307), qui le place parmi ses Strugginiens, et en mentionne les 4 espèces minners, et en mitidula Kl. Les 2 premières sont propres à l'Europe centrale et ménionale; les 2 dernières à l'Afrique. (C.)

PRIACANTHE. Priacanthus (miles, six axavθa, épine). Poss. — Genre de l'erère des Acanthoptérygiens, famille des Percises, établi par G. Cuvier ( Règ. enim., L. II., p. 167), et caractérisé principalement par le préopercule, dont l'angle forme une saillie aigue ou une espèce d'épine plate, dont les bords sont dentés ou crénelés. Les Priscathes ont le corps oblong, comprimé, entitrement couvert, ainsi que toute la ten et même les deux mâchoires, de petites écules rudes. Ces Poissons habitent tous les mes des pays chauds. MM. G. Guvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. 111, p. 96) 🕮 décrivent six espèces, dont la principale detinction consiste dans le plus on moist de prolongement de l'épine du préopercale. Nous citerons, comme type du geare, le PRIACANTHE A GROS TEUX, Pr. macrophticmus Cuv. et Val. (Anthias id. Bl., Lunmacrophthalme Lacép.). Ce Poisson vit des les mers du Brésil. **(L)** 

PRIAPULUS. ÉCRIR.? VERS. ?—Geore établi par Lamarck pour une seule espèce des mers du Nord que Muller avait décrite sons le nom d'Holothuria priapus, et qui édite complétement des Holothuries par l'absence de pieds rétractiles. Aussi Cuvier, en admitant ce genre, le place-t-il dans son sons des Échinodermes sans pieds, avec les Septecles, auprès desquels Lamarck l'avait auxi placé. M. Saars, qui récemment a observé

463

ce même animal, a trouvé qu'il est en effet très voisin des Siponcles par son organisation. Il a de même une trompe munie de papilles en quinconce, et ce naturaliste est porté à regarder son appendice caudiforme comme un appareil respiratoire. Le Priapulus caudatus, qui se trouve dans les fonds vaseux des côtes de la Norvége, est long de 8 à 16 centimètres; son corps est cylindrique et marqué transversalement de rides annulaires profondes; il est terminé en avant par une masse elliptique dont la surface présente quelques rides longitudinales, et qui porte la bouche à l'extrémité antérieure, et l'anus en arrière. (Dcs.)

PRIESTLEYA. BOT. PH. - Voy. PRIST-LETA.

PRIEUREA (nom propre). BOT. PH. -Genre de la famille des OEnothéracées. tribu des Jussieuces, établi par De Candolle (Prodr., III, 58; Mem., III, 14, t. 2). Herbes originaires de l'Afrique tropicale. Voy. CENOTHÉBACÉES.

PRIMATES. MAN. - Grande famille de Mammiferes créée par Linné (Syst. naturæ, X, 1738) pour y placer les animaux qui, par leur organisation intérieure et par leurs formes extérieures, se rapprochent le plus de Pessèce humaine, Cette division, longtemps rejetée par la plupart des zoologistes, et qui correspond presque entièrement à l'ordre des Quadrumanes de G. Cuvier (Règne animal, 1817), a été reprise dans ces derniers temps par M. de Blainville (Ostéographie, fascicule des Pithecus, 1841), qui y comprend les groupes des Singes de l'ancien continent ou Singes proprement dits (Pithecus), les Sinmes du nouveau continent ou Sapajous (Cedus), les Singes de Madagascar ou Makis (Lamer), et même des espèces anormales, comme les Paresseux (Bradypus) et les Ga-Idopithèques (Galeopithecus). Voy. les articies mammiperes, singes, Maki, Bradype, GA-(E. D.) LioritHiQUE, elc.

PRIMEVÈRE. Primula (diminutif de rime, première, à cause de la précocité des fleurs), BOT. PH. - Grand et beau genre de plantes de la famille des Primulacées, à laquelle il donne son nom, de la Pentandrie monogynie dans le système de Linné. Depuis son établissement par ce célèbre botaniste, il n'a pas subi de modifications importantes; seulement M. Duby en a dé-

taché le genre Gregoria, dont le type est le Primula vitaliana L., jolie petite plante à fleur jaune, verdissant presque toujours par la dessiccation, qui crolt dans les Alpes et les Pyrénées. Plus récemment encore, ce savant botaniste génevois a élevé au rang de genre, sous le nom de Macrosyphonia, son Gregoria cæspitosa (Primula longiflora Auc.). Envisagé avec cette modification, le genre Primevère comprend aujourd'hui environ 60 espèces, pour la plupart indigènes des parties tempérées et des montagnes de l'Europe et de l'Asie. Ce sont des plantes herbacées vivaces, à feuilles radicales, d'entre lesquelles s'élèvent des pédoncules radicaux ou des hampes le plus souvent simples, terminés par des sleurs élégantes en ombelle simple et pourvues d'un involucre. Ces fleurs présentent : un calice tubuleux, généralement anguleux ou rensié, quinquédenté ou quinquéfide; une corolle à tube de longueur variable, dilatée à la gorge, qui est nue ou appendiculée, à limbe divisé en cinq lobes obtus, échancrés ou même bifides; cinq étamines insérées sur le tube de la corolle, opposées à ses divisions, incluses; un ovaire uniloculaire renfermant de nombreux ovules, surmonté d'un style filisorme, que termine un stigmate en tête. A ces fleurs succède une capsule uniloculaire, polysperme, qui s'ouvre au sommet en cing valves entières ou bisides. Ce genre a été l'objet d'une monographie spéciale (Lehmann, Monographia generis Primularum, Leips. 1817, in-4° de 95 pag. et 9 planch.). Plusieurs Primevères figurent parmi les plus répandues et les plus estimées de nos plantes d'ornement. Ce sont les suivantes :

1. Primevère officinale, Primula officinalis Jacq. (Primula veris officinalis Lin.). Cette plante abonde au printemps dans les bois et les prairies de presque toute l'Europe. Ses feuilles sont rugueuses, ovalesoblongues, brusquement rétrécies en un pétiole ailé, ondulées-crénelées, obtuses, presque glabres en dessus, pubescentes ou presque tomenteuses en dessous; sa hampe, ordinairement plus longue que les feuilles, porte un involucre à folioles linéaires, aiguës, beaucoup plus courtes que les pédicelles, et plusieurs seurs penchées et rejetées vers un même côté; celles-ci sont jaunes dans le type spontané, marquées de

cinq taches plus foncées; leur calice est plus ou moins dilaté, à cinq angles et à cinq dents lancéolées-ovales, assez courtes, peu aiguës.

2. Primevère élevée, Primula elatior Jacq. (Primula veris elatior Lin.). Cette espèce est très voisine de la précédente et crolt dans les mêmes localités, au printemps. Elle lui ressemble par son port, par la forme de ses feuilles, par le nombre de ses fleurs; mais elle s'en distingue par son calice non dilaté et appliqué sur le tube de la corolle, à dents plus étroites et acuminées.

Ces deux plantes sont ordinairement confondues pour les usages médicinaux et économiques qu'on fait de leurs diverses parties. Les premiers ont été autrefois nombreux; mais aujourd'hui ils sont à peu près nuls. Le nom même de ces Primevères ne figure plus dans la plupart des traités de matière médicale, et plusieurs médecins assurent qu'elles sont absolument inactives. Quant aux derniers, ils sont d'importance secondaire. Dans quelques parties de l'Europe, on en mange les feuilles en salade on cuites; on ajoute parfois leurs fleurs à l'infusion du Thé pour lui communiquer un certain arome : leur rhizome sert enfin à la consection d'une sorte de bière. Mais, en horticulture, ces plantes ont un bien plus grand intérêt. C'est en effet à elles, ainsi qu'à la Primevène a Grandes Fleurs, Primula grandistora Lam., autre espèce de nos prairies et des bois humides, qu'on rapporte les nombreuses variétés de Primevères qui font, au printemps, l'ornement de nos jardins. Les fleurs de ces plantes ont perdu par la culture leur couleur jaune et sont devenues orangées, roses, purpurines, rouge de feu, carmin foncé, brun velouté, brun foncé et presque noir, etc.; de plus, ces couleurs se sont combinées entre elles et avec des nuances plus claires, de telle sorte qu'une même fleur en présente deux ou même trois dans les variétés estimées des horticulteurs. Du reste, ces fleurs sont tantôt simples et tantôt doubles. La culture a même porté sur leurs étamines, dont les anthères (paillettes des horticulteurs), devenues saillantes au centre de la fleur, constituent pour elles un nouveau degré de mérite aux yeux des amateurs. Enfin, dans certaines variétés, le calice lui-même a pris un grand développement, est devenu pétaloide en grande paria et coloré, de telle sorte que la fleur emble présenter deux corolles en entonnoir emboltées l'une dans l'autre. Toutes ces plates se cultivent en pleine terre légire et fralche. Les semis servent à la production de variétés nouvelles, tandis que leur conservation et leur multiplication se fett par la division des pieds. Les plus précieus de ces variétés sont d'ordinaire assez délicits et doivent être garanties contre les grads froids par une couche de paille sèche.

3. PRIMEYERE AURICULE, Primula auricul Lin. Cette jolie espèce est très connue son son nom vulgaire d'Oreille d'ours. Elle aux spontanément dans les Alpes de Frace, de Suisse et d'Autriche, dans les Apenies, dans les Carpathes et jusque dans l'Alui. Sa taille ne dépasse pas 1 décimetre et l décimètre 1/2. Ses femilles sont épaises, ovales-spatulées, obtuses, un peu gisopu et farineuses; d'exitre elles s'éleve 🗯 hampe farineuse, terminée per trois fout ou davantage, rouges ou jaunes dans les individus spontanés, de couleurs très divent dans ceux améliorés par la culture; a la naissance de ces fleurs se trouve un involvcre à folioles plus courtes que les péliniles, ovales-obtuses; le calice est beseton plus court que le tube de la corolle, came à cinq divisions ovales-lancéolées plus « moins obtuses, farineux; la corolle, en estonnoir, a son tube élargi progressiones Les fleurs de l'Auricule ont une odeur met. La culture en a obtenu un très grand :bre de variétés simples ou plus rates doubles. Ces fleurs se montrent at per temps et quelquefois aussi en sattont Elles durent longtemps. Leurs couleurs == extrêmement variées; leur centre estemp par un cercle blanc ou jaune auer bes que les horticulteurs nomment el: | limbe présente ensuite une teinte what qui tranche plus ou moins avec la mile pale de l'œil et qu'encadre un cerde best ou jaune, dans les variétés regardés com les plus parfaites. La largeur de crimi constitue aussi un grand mérite pour fleurs. Les nuances d'Auricules les plus & timées sont l'orangé, le brum olive, le bra foncé, le bleu violace. Parmi les viries doubles, celles à fleurs jaunes et mordette sont à peu près les seules recherchées M

les horticulteurs rattachent ces noms variétés aux quatre sections sui: 1º les Unicolores ou pures; 2º les
sou Liégeoises, qui réunissent deux
rs; 3º les Anglaises, caractérisées par
blanc, non circulaire, mais penta4º les Doubles. En raison de leur
, ces plantes ne redoutent pas le froid
hivers; mais elles craignent l'excès
idité. On les cultive soit en pleine
soit en pots, ce qui permet de les
er plus facilement de l'action funeste
gues pluies. On les multiplie princiat de graines. Nous renverrons aux
es spéciaux pour les détails de leur

ni les Primevères étrangères à la et qu'on trouve aujourd'hui commus cultivées dans les jardins, nous siuns particulièrement la suivante:

REMEVÈRE DE CHINE, Primula Sinensis C'est une plante vivace, dont le nom : Porigine, et que les jardiniers désouvent sous le nom de Primevère ere, à cause de la disposition de ses sur les hampes. Elle est velue ou sams toutes ses parties. Ses feuilles, Me. sont grandes, ovales, en cœur à divisées en 7-9 lobes inégalement dentés, longuement pétiolées; penate l'année, elle donne successive-Musieurs hampes, portant chacune ris fleurs longuement pédicellées, veri en ombelles simples, grandes, h fimbe plan, et remarquables par fice très renslé et comme vésiculeux. Me espèce, déjà fort répandue ause multiplie très facilement par mr boutures et par division des pieds. witive en terre de bruyère pure ou de. Elle a donné des variétés à fleurs simples ou doubles.

a on cultive encore assez fréquema Paimevène de Palinure, Primula
de Patag., qui croît spontanément,
Pimdique son nom, au cap Palinure,
seyaume de Naples; jolie plante à
maies, charnues, ovales-spatulées,
sen scie; à involucre, pédicelles et
heimeux; à fleurs jaunes; et la PaiA FEULLES DE CORTUSE, Primula cort; Lin., originaire des monts Ourals
sibérie, à feuilles pétiolées, ovales

en cœur, rugueuses, inégalement dentées; à jolies fleurs purpurines, très délicates. Os la plante quelquesois en bordures. (P. D.)

PRIMNO. CRUST. - C'est un genre de l'ordre des Amphipodes établi par M. Guérin-Méneville et rangé par M. Milne Edwards dans sa famille des Hypérines et dans sa tribu des Hypérines ordinaires. Cette coupe générique a beaucoup d'analogie avec le genre Phorque (voy. ce mot) de M. Milne Edwards, et semble établir le passage entre ces Crustacés et les Phronimes. La tête est conformée à peu près comme chez ces derniers; les pattes des quatre premières paires sont médiocres, grêles vers le bout et non préhensiles; celles de la cinquième paire sont très grandes, et leur antépénultième article est très large et très épineux sur le bord antérieur, tandis que les deux derniers articles sont grêles et cylindriques Les pattes de la sixième paire sont aussi très coniques, mais très grêles, excepté vers leur base; celles de la septième paire sont filisormes à partir de leur premier article. qui est un peu élargi, comme aux pattes précédentes; enfin les appendices abdominaux des trois dernières paires sont lamelleux et simples. La seule espèce connue dans ce genre est le Primno a Grands pieds, Primno macropa Guér. (Mag. de zool., class. VII. pl. 17, fig. 1). Ce Crustacé habite les mers du Chili.

PRIMNOA (nom mythologique). POLYP. - Genre de Polypes alcyoniens, de la famille des Gorgoniés ou Cératocoraux, établi par Lamouroux pour une espèce très curieuse de la mer du Nord, nommée Gorgonia lepadifera par Linné et Solander et par Lamarck. Ce nom de lépadifère lui vient de ce que ses rameaux sont chargés de papilles pendantes. campanulées, écailleuses et presque imbriquées, rappelant en petit l'aspect des Anatifes ou Lépas. Lamouroux, qui ne vit que le Polypier desséché, regardait ces écailles comme les cellules ou même comme le corps des Polypes. M. de Blainville, qui adopta ce genre pour cette seule espèce, le caractérise ainsi: Animaux inconnus formant des mamelons allongés, squameux, très saillants, épars à la surface d'un Polypier dendroide, dichotome, formé d'une écorce assez mince et d'un axe corné très dur. M. Ehrenberg a également adopté le genre Primaoa, mais il y comprend aussi la Gorgonia verticillaris de Lamarck, et une troisième espèce, P. flabellum, précédemment confondue avec celle-ci. Il place ce genre avec les Muricées, dans une première section de ses Gorgonines, celles qui sont armées ou qui ont l'écorce munie de spinules ou d'écailles à la surface, et le caractérise en particulier par ses Polypes écailleux en debors. (Dus.)

PRIMULA. BOT. PH. — Nom latin des Primevères. Voy. ce mot.

PRIMULA, Lour. (Fl. cochinch., 127). BOT. PH. — Syn. de Hydrangea, Linn.

PRIMULACEES. Primulacea. BOT. PH. - Famille de plantes dicotylédonées, monopétales, hypogynes, ainsi caractérisée: Calice tubuleux, à 5 divisions, très rarement à 4. Corolle divisée en autant de lobes alternes, en forme d'entonnoir, de roue, de cloche, manquant dans quelques cas très rares. Étamines en nombre égal, insérées au tube et opposées aux lobes, alternant quelquefois avec autant de filets stériles. Filets courts en général; anthères introrses, biloculaires, s'ouvrant dans leur longueur. Ovaire libre (adhérent dans un seul genre), 1-loculaire, avec un placentaire essentiellement central chargé d'ovules plus ou moins nombreux, peltés. Style et stigmate simples. Fruit capsulaire s'ouvrant dans sa longueur par plusieurs valves, ou dans son contour par une fente circulaire. Graines sessiles par leur face ventrale sur le placentaire; embryon parallèle au hile et non dirigé vers lui , dans le milieu d'un périsperme charnu ou presque corné. Les espèces sont presque toutes des herbes annuelles ou vivaces, habitant de préférence les régions tempérées de l'hémisphère boréal, surtout de l'Europe et de l'Asie, et s'élevant volontiers sur les hautes montagnes. Leur tige reste en grande partie cachée sous terre, dans beaucoup d'entre elles où les seuilles se groupent en rosette radicale; dans d'autres elle est épigée et se couvre de seuilles alternes, opposées ou verticillées, souvent entières, plus rarement découpées ou lobées, toujours dépourvues de stipules. Les fleurs sont solitaires ou ombellées à l'extrémité d'une hampe, ou bien à l'aisselle de feuilles caufinaires ou de bractées, formant des grappes axillaires ou terminales. Un principe acre volatil, d'autres fois une substance extractive, amère et résineuse, réside principalement dans les racines de plusieurs Primulacées, qui jouissent, en conséquence, de propriétés assez prononcées, quoiqu'elles ne soient pas employées aujourd'hui en médecine.

#### GENDES.

### Tribu 1. - Horronites.

Capsule libre s'ouvrant par des valus longitudinales. Graines anatropes, avec un embryon dirigé vers le bile.

Hottonia, L. (Stratiotes, Vaill.)

#### Tribu 2. - Paramina

Capsule libre s'ouvrant par des valves longitudinales. Graines amphituques avec un embryon transversal.

\* Androsacées. Plantes acaules.

Primula, L. (Auganthus, Link.)—Gregoria, Duby (Vitaliana, Sessl.)—Duplesia, Lindl.—Androsace, Tourn. (Arms, L.)—Cortusa, L.—Dodecathum, L. (Modia, Catesb.)—Cyclamen, Tourn.—Sidanella, Tourn.

\*\* Lysimachiées. Plantes carlescentes.

Glaux, Tourn. — Coris, Terra.—Trintalis, L. — Lubinia, Vent. — Komburga, Mænch. (Thyrsanthus, Schr.)—Lyinachia, L. (Lerouxia, Mer. — Coxia, Endl.—Godinella, Lest.—Ephemerum, Reich.)—Apchoris, Duby. — Pelletiera, St-Hil.—Acrolinum, Link. — Euparea, Garta.

# Tribu 3. - ARAGALLISÉES.

Pyxide libre. Graines amphitrogs sur un embryon transversal.

Anagallis, Tourn. (Teraseckia, Schn.)Micropyxis, Duby. — Centunculus, L.

## Tribu 4. - SAMOLES.

Capsule semi-adhérente, s'ouvent pe des valves longitudinales. Graines autropes tropes avec un embryon transversal.

Samolus, Tourn. (Scheffieldin, Fest.).
Deux plantes encore imparfattementen.
nues, les genres Manælus et Finlique &
Bowdich, sont citées à la suite de la haile.
à laquelle il n'est pas sur qu'elles appritiennent, la seconde surtout. (An. 1)

PRINCE. 188. — Nom vulgaire d'asser pèce d'Argynne.

PRINCE-RÉGENT. ces.—Non religion du Serientus regens. Voy. ministre. PRINCESSE, noll. — Nom vulgaire du Barbo marmoratus L.

PRINIA. Prinia. 018. — Genre établi for Horsfield , dans l'ordre des Passereaux , mer un oiseau qui a quelques rapports avec les Orthotomes et les Pomathorins, mais guf s'en distingue cependant assez pour ne mauvoir être confondu avec eux. Voici, du na. les caractères zoologiques qu'on lui irne : Bec médiocre , droit , élargi à sa Dase, motablement comprimé au-delà des madnes, et robuste à la pointe; mandibule intrieure, d'abord droite, se recourbant masiblement vers le bout qui est échancré; marines placées à la base du bec, recouvertes Fine membrane, creusées dans une fossette informe, et ne s'ouvrant que par une pefile fente longitudinale à leur portion in-Brieure: tarses assez allongés: doigt du Mog plus long que les lateraux et uni à hase avec l'externe; pouce fort, robuste; acrondies ; queue longue et cunéi-La seule espèce, type du genre, est le

MA FAMILITA, Pr. familiaris Horsf. Cet en, que l'on trouve à Java, est d'un po elivâtre en dessus , et jaume sur l'ab**jen, avec la** gorge, la poitrine, ainsi doux raies transversales sur l'aile blans, et la queue terminée par deux traits, heve, l'autre blanc. (Z. G.) PRIVOBIUS (prinus, ilex ou chêne vert: hime je vis). ms. - Genre de l'ordre des Coires subsentamères, tétramères de La-Mo. de la famille des Longicornes et de n tribu des Prioniens, établi par Mulsant **des. de la** Société royale d'agriculture, his-**Se naturelle et** arts utiles de Lyon, t. V, L. Sg. 1). Ce genre a pour type le Prionus melaris Gr. (Macrotoma Germari Dej., **mlogue**, 3, p. 342, ou P. *Myardi* Muls.), qui vit dans l'intérieur de l'Yeuse. mi a été trouvée en Corse, en Dalmatie Barberle. RINGS, por. pr. — Genre de la famille Bleindes, établi par Linné (Gon., n. 461), ant les principaux caractères sont : Flours mbrodites ou souvent polygames. Cametit, urcéolé, 4-6-denté, persistant, raile hypogyne, rotacée, 4-6-fide. Étamas insérées au fond de la corolle, en mombre que les divisions de la co-Be et alternant avec elles. Pilets filiformes; anthères introrses, à 2 loges s'ouvrant longitudinalement. Ovaire sessile, à 6 ou 8 loges uni-ovulées. Stigmates 6-8, sessiles, distincts ou réunis. Baie subglobuleuse, couronnée par les stigmates à 6 ou 8 noyaux osseux, monospermes. Les Prinos sont des arbrisseaux à feuilles alternes, pétielées, dentées en scie ou rarement très entières; à pédoncules axillaires. On en connaît 13 espèces, parmi lesquelles nous citerone comme type le P. verticillaius Linn., qui croît dans l'Amérique boréale. (J.)

\*PRINSEPIA. BOT. PH.—Genre de la famille des Chrysobalanées, établi par Royle (Himalay., 206, t. 38, f. 4). Arbrisseaux de l'Himalaya. Voy. CHRYSOBALANÉES.

PRINTZIA. BOT. PH. — Genra de la famille des Composées-Labiatiflores, tribu des Mutisiacées, établi par Cassini (in Diat. sc. nat., XLIII, 324). Arbrisseaux originaires du cap de Bonne-Espérance, Voy. composées.

\*PRIOBIUM. INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Malacodermes et de la tribu des Ptiniores, crée par Motchoulsky (Mémoires de la Sociéte impériale des naturalistes de Moscou, t. XVIII, 1845, p. 35, 91) aux dépens des Anobrium. Ce genre a pour type l'An. castaneum Fab., espèce répandue par toute l'Europe. (C.)

\*PRIOCALLES. ois. — Division établie par MM. Hombron et Jacquinet dans le genre Pétrel. Voy. ce mot. (2. G.)

PRIOCERA (πρίων, scie; πίρας, antenne). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Malacodermes et de la tribu des Clairenes, établi par Kirby (Trans. of the Lin. soc. Lond., t. XII, p. 479, pl. 21, t. 7), et adopté par Spinola (Essai monographique sur les Clérites, t. I, p. 415), qui l'a compris dans sa sous-famille des Clérites cléroïdes. Ce genre se compose des 7 espèces suivantes, qui toutes sont originaires de l'Amérique équinexiale, savoir : P. spinosa F., bispinosa (Reichei Sp.), trinola Kl., variegata Ky., marginicollis Chev., pustulata, rufescens Sp. (C.)

PRIOCÈRES, Duméril, 182. — Voy. seaaccours, Latreille.

PRIOCÉRIDES ( mplos , scie ; xipaç , corne). us. — Sous co nom, Mulsant établit (Histoire naturelle des Coléoptères de France, Lamellicornes, p. 580) un groupe de Coléo-

ptères pentamères de la famille des Lamellicornes pétalocères, dans lequel rentrent les familles des Lucaniens, Sinodendriens et Æsaliens de cet auteur. (C.)

\*PRIODON ( πρίων , scie; δδούς , όντος , dent). Portie. - Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Teuthies, établi par MM. G. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. X, 302) pour une seule espèce, Priodon annularis. Ce Poisson se rapproche des Acanthures par ses dents dentelées en scie; des Nasons, par ses ventrales à trois rayons mous; et des Amphacanthes, par son front un peu élargi et sa queue sans armure. Sa couleur est un gris brun clair uniforme, excepté un anneau blanchâtre qui entoure sa queue, circonstance qui lui a valu sa dénomination spécifique. Sa longueur n'est que de 5 à 6 centimètres. Il a été rapporté de Timor par MM. Quoy et Gaimard. (M.)

\* PRIODON (πρίων, scie; δθούς, dent).

MAN. — Synonyme de Priodontes. Voy. l'article τατου.

(E. D.)

PRIODONTES. MAN.—Fr. Cuvier (Mém. du Muséum, 1822) donne ce nom au genre qu'il a démembré des Tatous de l'ordre des Édentés pour y placer le grand Tatou de d'Azara, Dasypus giganteus G. Cuv. Voy. l'article TATOU. (E. D.)

\*PRIOFINUS. ois. — Genre établi par MM. Hombron et Jacquinot dans la famille des Pétrels. Voy. PÉTREL. (Z. G.)

\*PRIOLOMUS (πρίων, scie; λῶμα, frange).

INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Colydiens et de la tribu des Synchitiniens, établi par Erichson (Naturgeschichte der Ins. Deutsch., 1845, p. 256) sur une espèce de Madagascar qui avoisine les Endophlæus et Coxelus. (C.)

PRION. Prion. ois. — Genre établi par Lacépède dans la famille des Pétrels. Voy. PÉTREL. (Z. G.)

\*PRIONACHNE (πρίων, scie; ἄχνη, duvet).

BOT. PH. — Genre de la famille des Graminées, tribu des Rottbælliacées, établi par

Nees (in Lindl. Introduct. edit., II, p. 447).

Gramens du Cap. Voy. GRAMINÉES.

\*PRIONAPTERUS (Prionus, nom d'un genre de Coléoptères; à privatif; πτίρον, aile). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu

des Prioniens, créé par Serville (Annaier le la Société entomologique de France, t. l. p. 200), adopté par Guérin et Laporte. Cegare a été établi sur deux espèces de l'Amérique méridionale et des environs de Cordova: les P. flavipennis et staphylinus Guérin. (C.)

\*PRIONESTHIS (πρίων, scie; ishic, habit). INS. — Genre de l'ordre des Coléspières subpentamères, de la famille des Enpodes et de la tribu des Sagrides, créé par Th. Lacordaire (Monographie des Coléspières subpentamères de la famille des Phytophages, t. I, 1845, p. 8) sur une espèce d'Australie, nommée par l'auteur P. funerarius. (C.)

\*PRIONICHILUS, Strickl. os. — Synonyme de Pardolotus, Temm., gente foodé sur le Pard. percussus Temm. (pl. cal., 394, f. 2). (Z. G.)

PRIONIENS. Prionii. 188. - Premire tribu de l'ordre des Coléoptères subgestamères, tétramères de Latreille, de la famile des Longicornes, établie par Serville (Annales de la Société entomologique de France. t. I. p. 120), qui lui assigne les caracteres suivants : Labre nul ou très petit; mei bules fortes, plus petites dans les femelles que dans les mâles, souvent tris grandes chez ces derniers; lobe exterse des michoires nul ou très petit; antennes insiries près de la base des mandibules ou de l'échancrure des yeux; tête avancée en peacher. n'étant point perpendiculaire ai avascis en devant; palpes à dernier article emique, triangulaire ou subcylindrique. qué au sommet ( la sous-tribu des Sessigliniens de l'auteur doit en être retrande). Genres: Titanus, Ctenoscelis, Ancieros. Macrotoma, Macrodontia, Cellipogon, Ergotes, Aulacopus, Enoplocerus, Hoplitante Orthomegas, Platygnathus, Acanthophera, Stictosoma, Derobrachus, Orthosoma, Minscelisus, Notophys, Tragosoma, Monoden Megopis, Ægosoma, Calodon, Aneces Polyoza, Raphipodus, Hoploscelis, B cælus, Sternacanthus, Stenodoutes, I toxus, Mallodon, Colpoderus, Thyrac, 4th cerus, Derancistrus, Solenopters, Paris soma, Pyrodes, Mallaspis, Polyarthree, Prionus, Closterus, Calocomus, Cerecterio Charia, Anacolus, Prionapterus, Cyriopar thus, Dorysthetus, Coptocephalus, Lophotanus, Dissosternus, Mecosarthron, Maliciette Toxeutes , Dorx , Pithanotes , Brach ; reRemphan, Prinobius, Oncinotus, Prionoplus, Brioderus, Cheloderus, Prianacalus, Anisozelus, Sceleocantha, Psalidognathus, Stiphilus, Trichodes, Cephalophis, Myzomorphus, Delocheitus, Dorcasomus, Amallodes, etc. Ce dernier genre diffère des précédents en ce que tous les tarses sont simples.

Cette famille renferme 238 espèces décrites. On les trouve réparties sur tous les points du globe. Les deux plus grandes de Pordre sont : les (Prionus) Titanus giganteus Lin. et Remphan serripes F. (Hayeri Hope). La plupart sont crépusculaires ou nocturnes. Elles perforent les racines des vieux arbres. (C.)

**PRIONITES**, Illig. ois. — Synonyme de **Metmotus**, Briss. (Z. G.)

\*\*PRIONITIDÉES. Prionitidæ. 015. — Famille établie par MM. Alc. d'Orbigny et de Lafresnaye, dans l'ordre des Passereaux, pour les espèces que comprend le genre Prionites d'Hilger. Cette famille correspond à celle des Moustides du prince Maximilien, à la sousfamille des Momotinæ de G.-R. Gray, et aux Prionetes de Vieillot. (Z. G.)

FRIONITIDINÆ. ois. — Sous-famille sendde par le prince Ch. Bonaparte sur le genre Prionites. Elle est synonyme de Mometine G.-R. Gray, et Prionitidæ d'Orb. et Lefr. (Z. G.)

PRIONITIS, Delabr. (Flor. auvergn.).

1007. PR. — Synonyme de Critamus, Bess.

\*\*PRIONITURUS. 015. — Genre établi par Wagler dans la famille des Perroquets sur le Psitt. platurus Vieillot. Voy. PERROQUET.

\*\*PRIONIUM. BOT. PH.—Genre de la famille des Joncacées, établi par E. Meyer
(fa Linners, VII, 130). Herbes originaires
de Cap. Voy. JONCACÉES.

¥

\*\*PRIONOCALUS (πρίων, dent; χάλος, fiere). 1000. — Genre de l'ordre des Coléogètres subpentamères, de la famille des Longierraes et de la tribu des Prioniens, établi par A. White (Annal. and Mag. of nat. hist., 1835, p. 5, pl. 8, f. 1-2) sur une espèce du Mexique qu'il nomme Cacicus. (C.)

 Laporte. Ce genre renferme quatre espèces de Java, savoir: P. cæruleipennis Perty, sanguinea, thoracica De Haan, et terminata Dej. Elles forment pour ce dernier auteur le genre Epiphyta (Catalogue, 3, p. 123). (C.)

\*PRIONOCHEILUS, Chevrolat, Dejean.

INS.—Synonyme de Priotelus, Hope, Lacordaire. (C.)

\*PRIONODERA (πρίω», scie; δίρη, cou).

1NS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Colaspides, proposé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 431). La seule espèce que nous y rapportions est la Colaspis bicolor Ol. Elle se trouve à la Guiane française. (C.)

PRIONODERMA (πρίων, scie; δίρμα, peau). HELM. - Syn. de Linguatule, employé par Rudolphi et G. Cuvier. M. de Blainville (Dict. sc. nat., t. LVII, p. 554) réserve le nom de Prionoderma à un genre qu'il place à la suite des Linguatules, mais dans lequel il ne laisse que le Prionoderma ascaroides de Rudolphi. C'est une espèce incomplétement connue, et qui est parasite du Silure glanis. Voici les caractères que M. de Blainville lui assigne: Corps allongé, déprimé, comme articulé par des plis transversaux réguliers, assez peu atténué en avant comme en arrière; tête distincte, rétractile; bouche antérieure, armée d'une paire de crochets recourbés en arrière; orifice de la génération femelle à peu de distance de l'extrémité postérieure ; deux spicules longs et saillants à peu près à la même place dans le mâle. (P. G.)

\* PRIONODON (πρίων, scie; δδούς, dent). MAM. — Groupe de Carnassiers viverriens indiqué par M. Horsfield (Zool. Research. 1832). (E. D.)

\* PRIONOMERUS ( $\pi_p i\omega r$ , scie;  $\mu np \delta_c$ , cuisse). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Erirbinides, établi par Schænherr (Genera et species Curculionidum, synonymia, t. III, p. 359; VII, 2, p. 240). L'auteur y rapporte les onze espèces suivantes, qui toutes sont propres à l'une et l'autre Amérique, savoir: P. calceatus Say, flavicornis, rufrostris, chiragra, æsopus F., bigibbosus, mucidus Chev., nubiculosus, bifasciculalus, fasciculifer et abdominalis Schr. (C.)

\*PRIONOPHORA (πρίων, scie; φίρω, je porte). ms.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Sternotes et de la tribu des Buprestides, établi par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 89) sur une espèce de Cayenne, la P. catochlora Dejean. Castelnau et Gory (Histoire naturelle des Insectes Buprestides, t. I, p. 1) ont formé depuis avec cette espèce le genre Acanthia. Ils la nomment A. octopunctata. (C.)

\*PRIONOPLUS (πρίων, scie; ὅπλον, arme). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Prioniens, établi par A. White (in Diffenbach travels, vol. II, app., p. 276) sur une espèce de la Nouvelle-Zélande, le P. reticularis de l'auteur. (C.)

\*PRIONOPTERIS, Wall. (Cat. n. 184). BOT. CR. — Syn. de Sphæropteris, R. Br.

\*PRIONOPUS (πρίων, scie; ποῦς, pied).

INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Erirhinides, créé par Dalman, adopté par Schœnherr (Genera et species Curculionidum, synonymia, t. VII, 2, p. 252) et par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 327). Le type, seule espèce connue, P. Bufo Say, est originaire du Brésil. (C.)

PRIONOTE. Prionolus (moier, scie; ve-Tos, dos). Poiss. - Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Joues cuirassées, établi par Lacépède, et adopté avec certaines modifications par MM. G. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. IV, p. 85), qui le distinguent du grand genre Trigle par les dents en velours qui forment une bande sur chacun de leurs palatins. Oa en connaît 4 espèces, nommées par MM. G. Cuvier et Valenciennes (loc. cit.) PRIONOTE STRIE, P. strigatus (Trigla lineata Mitch., Trigla evolans Linn.?); P. DE LA CAROLINE, P. Carolinus (Trigla Carolina L., Trigla palmipes Mitch.); P. Poncrus, P. punctatus (Trigla punctata et Carolina Bl.); et P. CHAUSSE-TRAPPE, P. tribulus. Ces Poissons vivent sur les côtes du Nouveau-Monde, dans l'Atlantique. (M.)

PRIONOTES (πρίων, scie; νῶτος, dos). BOT. PH. — Genre de la famille des Epacridées, tribu des Epacrées, établi par R. Brown (Prodr., 552). L'espèce type, P. cerinthoides R. Bw. (Epacris id. Labill.), est un arbrisseau originaire de l'île de Diemen.

\*PRIONOTHECA (mplion, scie; % im, tim), 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères hééromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Piméliaires, créé par Seier (Annales de la Société entomologique de France, t. V, p. 39), et généralement adopté équis. Ce genre ne renferme qu'une espèce, la Pimelia coronata Ol. Elle est propre à l'Égypte. C'est une grande et belle espèce d'un neir brunètre. Son corps est un peu aplati me dessus et armé de longues épines test autour des étuis. (C.)

\*PRIONOTUS (πρίων, scie; πίπη, des).

183. — Genre de l'ordre des Hémissius bétéroptères, tribu des Réduviens, familla des
Réduvides, établi par M. Laporte de Catelnau (Hémipt., 8). L'espèce type et usique,
P. cristatus (Cimex id. Linn., Cimex carinatus Druv., Reduvius serratus Fahr.,
Arilus id. Hahn., Zelus id. Blanch.), habite
le Brésil.

(L.)

PRIONURE. Prionurus ( min, min; oùpá, queue). Poiss. — Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Touthies, établi par Lacépède ( Annal. in Murum) aux dépens des Acanthures dont il m differe que par l'armure de la queue, qui canista en une suite de plusieurs lames traschates horizontales et fixes.

MM. G. Cuvier et Valenciennes, quisiquent ce genre (Hist. des Poiss., t. X, p. 256), en décrivent deux espèces nommtes Parancaolépidotes, P. microlépidotes Luip. & P. LANCETTE, P. scalprum Cuv. et Vd. (Acanthurus id. Lacép.), de l'Amérique miridionale.

\*PRIONURUS (\*\*piar\*, scie ; \*\*pi, quenți ARACHN. — MM. Hemprich et Ehrenberg de signent sous ce nom une section dans le genre des Androctonus (voy. ce met) Le espèces qui représentent cette section est la queue élevée supérieurement, anguleut, de ses angles sont crénelés. (H. L.)

PRIONUS («piw», scie). 118. — Gest de l'ordre des Coléoptères subpentamères, titramères de Latreille, de la famille de Longicornes et de la tribu des Prissien, créé par Geoffroy (Abrégé de l'Austoire noturelle des Insectes des environs de Paris, L. b. p. 198) et généralement adopté depuis. Or genre renforme une quinzaine d'espects.

ax d'Europe, neuf de l'Amérique seale, et quatre ou cinq de l'Asie 1 et occidentale. Nous désignerons ement les suivantes : P. coriaceus, Linné (Cerambyx), brevicornis F., nis, denticornis, Orientalis Ol., poichr., emarginatus, palparis Say, Lorachypterus Fald., Californicus, us Metc., etc., etc. La première, type i, est l'une des plus grosses espèces himisphère: elle est d'un noir châgreet l'insecte parfait vivent au pied intérieur des vieux Chênes, et ce derele que le soir ou pendant la nuit. àres du genre : Palpes modérément dernier article allongé, comprimé, ma peu dilaté; mandibules courtes, Melures internes; tête ayant une situdinale enfoncée entre les yeux; nectinées et de la longueur du s les males, en scie et atteignant la s dytres dans les femelles, offrant nas articles; corselet en carré transinscrénelures, tri-épineux sur cha-; flytres courtes, convexes, rebor**krie**urement ; angle sutural à peine culé; écusson large, semi-circulaire; très développé chez les femelles; mament échancré chez les mâles; ries, courtes; jambes comprimées, ses et dépourvues d'épines internes; memier article grand, triangulaire, presque aussi long que les trois qui

NNYCHUS (πρίων, scie; ὅνυξ, υχος, ω. — Genre de l'ordre des Coléoldromères, de la famille des Xystrode la tribu des Cistélites, créé par m. de la Soc. entomol. de France, 237), et qui se compose des Helops Xistela fusca Pz., et P. pilosus Guér. premières espèces sont originaires l, et se trouvent aux environs de troisième provient de la Nouvelle-C.)

PUS, Hope (Coleopterist's Manual).
receyme d'Iphius, Dej. (C.)
ISCELIDA (Prioscelis, nom d'un
Coléoptères; ldía, forme). INS.—
I terdre des Coléoptères hétéromèI famille des Mélasomes et de la
Ténébrionites, créé par A. White
logie of the l'oyage Erebus Terror,

1846, p. 11), et qui a pour type une esp. de la Nouvelle-Zélande, le P. tenebrioides Wh. (C.)

\*PRIOSCELIS (πρίων, scie; σπίλος, jambe). ms. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Mélasomes et de la tribu des Ténébrionites, établi par Hope (Coleopterist's Manual, p. 127, 128) qui le rapporte à ses Chiroscélides. L'auteur y place une espèce de Sierra-Leone qu'il nomme P. Fabricii. (C.)

\*PRIOTELUS (πρίων, scie; τέλος, fin ). INS .- Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Clavicornes et de la tribu des Erotyliens, créé par Hope (Revue zoologique. 1841, p. 112), adopté par Th. Lacordaire (Monographie des Erotyliens, 1842, p. 493) qui le classe dans sa deuxième tribu, celle des Erotyliens vrais. Ce genre figurait primitivement au Catalogue de Dejean sous le nom générique de Prionochelus. Il renferme cinq espèces, savoir: P. tricolor (jucundus Dej., Lac.) F., calceatus, equestris Dej., Lac., lividus Lac., et apiatus Chvt. Les trois premières sont propres à la Guiane française; la quatrième est originaire du Brésil, et la cinquième du Mexique. (C.)

PRISMATANTHUS, Hook. et Arn. (Msc.). Bot. Pfl. — Syn. de Siphonoslegia, Benth.

PRISMATOCARPUS, L'Hérit. (Sect. 2). BOT. PH. — Syn. de Specularia, Heist.

PRISMATOCARPUS (πρίσμα, prisme; κάρπος, fruit). BOT. PB.—Genre de la famille des Campanulacées, tribu des Wahlenbergiées, établi par Alpb. De Candolle (Camp., 164, t. 20). Herbes un peu ligneuses ou sous-arbrisseaux originaires du Cap. Voy. Campanulacées.

\*PRISMATOCERUS (πρίσμα, prisme; χίρας, antenne). INS.—Genre de l'ordre des Hémiptères hétéroptères, tribu des Lygéens, famille des Coréides, établi par MM. Amyot et Serville (Hémiptères, Suites à Buffon, éd. Roret, p. 184). L'espèce type et unique, P. auritulus Am. et Serv., a été trouvée au Sénégal. (L.)

\*PRISOPUS (πρίσις, sciage; ποῦς, pied).

INS. — Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Phasmiens, établi par M. Serville (Encyclop. méth., t. X), qui y rapporte deux espèces, P. flabelliformis Gr. (P. sacratus Serv., Mantis sacrata Oliv., Phasma flabelli-

formis Stoll., Phasma dracunculus Litch.), et Pris. Marchali. La première a été trouvée à Cayenne, la seconde à l'île de France. (L.)

\*PRISTHESANCUS (mot sanscrit: prishtha, dos; sancu, clou). INS. — Genre de l'ordre des Hémiptères hétéroptères, tribu des Réduviens, samille des Réduviides, établi par MM. Amyot et Serville (Hémiptères, Suites à Bufson, édit. Roret, p. 360) aux dépens des Reduvius. L'espèce type et unique, P. dorycus Am. et Serv. (Reduvius id. Boisd.), babite la Nouvelle-Guinée. (L.)

\*PRISTHEVARMA (mot sanscrit: prishtha, dos; varma, bouclier). Ins. — Genre de l'ordre des Hémiptères hétéroptères, tribu des Réduviens, famille des Réduviides, établi par MM. Amyot et Serville (Hémiptères, Suites à Buffon, édit. Roret, p. 355). L'espèce type et unique, P. bipunctata Am. et Serv., habite Java. (L.)

\*PRISTICERCUS (πριστίς, scie; χίρχος, queue). REPT. — Genre'de Reptiles voisin des Stellions établi par M. Fitzinger. Voy. STELLION. (P. G.)

\*PRISTIDACTYLUS (πρίστις, scie; δαχατυλος, doigt). appr. — Groupe de Reptiles de la famille des Lacertiens cœlodontes caractérisés par leurs doigts carénés ou dentelés. MM. Duméril et Bibron, qui ont établi cette division, y placent les genres Ophiops, Calosaure, Eremias, Scapteire, Acanthodactyle et Psammodrome.

M. Fitzinger a donné le nom de Pristidactylus à un genre de Stellions. (P. G.)

\*PRISTILOPHUS (πρίστης, scie; λόφος, panache). 1xs. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Sternoxes, de la tribu des Élatérides, établi par Latreille (Ann. de la Soc. ent. de Fr., t. III, p. 151), et qui se compose des trois espèces suivantes: P. melancolicus F., geminatus Gr. et trisulcatus Er. Les deux premières sont américaines et la dernière se trouve dans l'Australie. Germar (Zeitschreifs zur Entomologie 1843, p. 85) se sert de ce nom pour désigner d'autres espèces de la même tribu, telles que les El. lævigatus, morio F., Æthiops, Hst. et insitivus Fisch. Les trois premières sont propres aux États-Unis, et la dernière se trouve en Hongrie et en Volhynie.

PRISTIMERUS (πρίστης, scie; μήρος,

cuisse). 185. — Genre de l'ordre des Caléptères tétramères, de la famille des Carcalionides gonatocères et de la division des Érirhinides, créé par Schoenherr (Geses & species Curculion. 89m., t. VII., 2, p. 256). Ce genre ne comprend qu'une espèce, la P. pardalinus Sch.; elle est originaire de la province de Minas-Geraes (Brésil), et hit partie de la collection du Muséum Chitain naturelle de Paris. (C.)

\*PRISTINA. ANNÉL. — Nom densé par M. Ehrenberg à un genre de Nais. Foy. © mot. (P. 6.)

\*PRISTINAIS. ANNÉL. — Synonyme de Pristina. Voy. ce mot et l'article mik. (P.G.)
PRISTIPOME. Pristipoma ( σίσης, scie; πῶμα, couvercle). Poiss. — Geste de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Sciénoïdes, établi par G. Cuvier (Rég. smm., 176). Ses principaux caractères sost: 10 préopercule dentelé; les angles de l'opercule émoussés ou disparaissant dans sa membrane; des dents en velours, dont le song externe est d'ordinaire plus fort; des peres sous l'extrémité de la mâchoire inférieure; une seule dorsale, celle-ci et l'assès ans

MM. G. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. 1X, p. 243) décrivent 30 espires de ce genre, répandues dans les paries chaudes des deux Océans. Nous citeres les Prists. Pique, P. hasta Cuv. et Val. (Lupas pique Lacép., Luljanus hasta Bl.); Prat. RAGEB, P. argenteum Cuv. et Val. (Soma argentea Forsk., Pomadasis argenté Lace.; Prist. DE SURINAN, P. Surinamensu Cut. & Val. (Lutjanus id. Bl., Holocentre leux Lacép.), etc. (M.)

\*PRISTIPTERA, Dejean (Calaisgue, 3° éd., p. 88)...ixs.— Synonyme de Boisse, Castelnau, Gory. (C.)

PRISTIS. POISS. - Voy. SCIE.

PRISTLEYA (nom propre). 2017. 28.— Genre de la famille des Légumineum Papilionacées, tribu des Lotées, étable par le Candolle (Mém. Légum., 190; Prodr., II, 121), qui en décrit douze ou quinze especia, parmi lesquelles nous citerons les Prist. 2019. 160lia, lævigata, axillaris, elliptica. Ca plantes sont des arbrisseaux tous originates du Cap.

PRISTLEYA (Flor. Mex.). 307. 18. Syn. de Montagnæa, DC,

ESTLEYA, Mey. (in Linnæa, II, 401).

a. — Syn. de Palmella, Lyngb.

LISTOCARPHA, E. Meg. (in Herb.

b. DOT. PH. — Syn. d'Holophyllum,

METODACTYLA (πρίστης, scie; δάχdoigt). 188. — Genre de l'ordre des tères pentamères, de la famille des ques et de la tribu des Féroniens, ar Dejean (Species général des Coléot. III, p. 82), et qui ne se compose une seule espèce, la P. americana propre aux États-Unis. ISTODERUS (πρίστης, scie; δέρη, . - Genre de Coléoptères penta-, de la famille des Malacodermes et ribu des Clavicornes, établi par Hope Merist's Manual, t. III, p. 81, 143, pui le classe parmi ses Dermestides. est type le D. scaber de L., espèce åre de la Nouvelle-Hollande, ou plutôt ieuvelle-Zélande. Erichson en fait un mère et la rapporte à la tribu des عمقا (C.) TETONYCHUS ( \*piotn; , scie; ovuš, - Genre de l'ordre des Coléoptèstamères, de la famille des Carabi-: de la tribu des Féroniens, créé par (Species général des Coléoptères, t. 111, et qui se compose de trente-deux eswingt-six sont originaires d'Europe . 'Afrique, deux d'Australie, une de ique méridionale. Nous citerons prinnent les suivantes : P. terricola Ol., Duf., cæruleus Bonn., Cimmerius Delmatinus, alternans Dej., elegans e. etc. Bonelli leur avait donné dans cipe le nom de Læmostenus, et, deatreille celui de Ctenipus. (C.) ΕΝΤΟΡΗΟΝΑ (πρίστης, scie; φόρος, rte). 188. - Genre de l'ordre des Hyteres, tribu des Tenthrédiniens, fa-Tenthrédines, établi par Latreille main. ), et renfermant une douzaine es propres à l'Europe. L'espèce type, estacea Latr., a été trouvée aux ende Genève. (L.) VA. №7. PB. — Genre de la famille ménacées, tribu des Lippiées, établi seson (Fam., II, 505), et dont les aux caractères sont : Calice tubuleux. milieu, à cinq dents. Corolle hy-👗 tube cylindrique; limbe plan, à

z.

5 divisions inégales. Étamines 4, insérées au tube de la corolle, incluses, didynames. Ovaire à 4 loges uni-ovulées. Style terminal; stigmate indivis. Drupe enfermé dans le calice, à 4 loges bipartibles et monospermes.

Les Priva sont des herbes presque dichotomes, hérissées de poils rudes; à feuilles opposées, très entières ou dentées; à épis terminaux et axillaires; à fleurs presque sessiles, bractéées. Ces plantes croissent abondamment dans les régions tropicales et subtropicales de l'Amérique; on en rencontre aussi quelques unes, mais rarement, dans l'Asie et l'Afrique.

Le Priva dentata est l'espèce type du genre. (J.)

\*PROBATIUS (προδάτειος, de brebis). INS.

— Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Lamiaires, établi par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 363) sur sept espèces de l'Amérique équinoxiale, parmi lesquelles sont les suivantes: P. humeralis Perty, ludicrus Germar (aquilus, albomaculatus Dej.), etc. (C.).

\*PROBOSCIDACTYLA (προδοσχίς, trompe; daxtulos, doigt). ACAL. - Genre de Méduses établi par M. Brandt pour une espèce observée par Mertens sur les côtes du Kamtschatka (P. flavicirrhata), et qui, large seulement de 13 millimètres, a son ombrelle hyaline en cloche, et ses tentacules jaunes très courts. M. Brandt caractérise ainsi ce genre, qui fait partie de la famille des Géryonides: Le pédoncule est entouré à l'extrémité par des bras simples, allongés, nombreux; tout le bord de l'ombrelle est garni de tentacules nombreux disposés sur un seul rang et fixés sur autant de tubercules; et la cavité digestive centrale est entourée par quatre prolongements lancéolés. M. Lesson admet le genre Proboscidactyle et le place parmi ses Nucléifères, dans son premier groupe des Méduses non proboscidées. (Dul.)

PROBOSCIDEA. HELE. — Synonyme d'Ophiostoma employé par Bruguière. (P. G.)
PROBOSCIDEA. ANNÉL. — Synonyme de Lombrinère. (P. G.)
PROBOSCIDEA, Rich. (Msc.). BOT. PB.
— Syn. de Rhynchanthera, DC.
PROBOSCIDEA, Schmid. (Anal., 49,

. ().

t. 12, 13). вот. ри. — Syn. de Martynia, Linn.

PROBOSCIDIENS. Proboscidea (proboscis, trompe). MAM. - Les plus grandes espèces de Quadrupèdes actuellement vivantes appartiennent au groupe que les naturalistes appellent Manmiscres ongulés, ou bien encore Ongulogrades. Ce sont les Éléphants, les Rhinocéros, les Chevaux et une partie des Ruminants. Il n'en est point parmi eux, et l'on n'en connaît pas non plus parmi les espèces des anciens âges, dont la taille surpasse ou même égale celle des Proboscidiens, famille remarquable à laquelle les Eléphants servent de type. Ceuxci vivent en Afrique et dans l'Inde. Le grand développement de leur nez, qui constitue leur trompe, a fourni l'idée de les appeler Proboscidiens.

La famille des Éléphants ou des Proboscidiens renferme donc les plus grandes espèces de Mammifères géothériens connucs à la surface du globe; l'Éléphant d'Afrique (Elephas Africanus Blumenbach ) et celui de l'Inde (Elephas Asiaticus Blum., ou Indicus Linné) sont les seuls que distinguent les naturalistes; encore supposait-on. à l'époque de Busson, que l'Éléphant de l'Inde et celui de l'Afrique appartenaient à une seule et même espèce, erreur dont les travaux de Blumenbach, de Camper, de G. Cuvier, ont fait justice à la sin seulement du siècle dernier. Les Eléphants, ces animaux si curieux par les singularités de leur organisation, ne le sont pas moins par leurs mœurs intelligentes, et l'étude des débris fossiles que renferment les couches du globe qui se sont déposées immédiatement avant la formation actuelle, a donné à leur histoire un nouvel et puissant intérêt. En effet, les travaux des paléontologistes ont démontré que ce groupe, aujourd'hui confiné sur un petit nombre de points, avait été représenté à des âges antérieurs au nôtre par des espèces assez variées par leurs caractères, et qui vivaient dispersées sur toute la surface solide du globe. L'Amérique septentrionale, le nord de l'Asie et l'Europe, qui manquent aujourd'hui d'Éléphants, en nourrissaient avant le cataclysme diluvien; et la faune dont faisaient partie le Rhinoceros ichorhinus, le Felis et l'Hyana spelaa, ainsi que d'autres Mammiferes qui manquent actuel-

lement aux régions arctiques, possédait aussi un Éléphant, auquel Blumeslich & donné le nom spécifique de Prinignius. Les observateurs ne sont pas encore tombés d'accord sur les véritables caractères de ces Éléphants fossiles comparés à ceux de l'Eéphant actuel de l'Inde, non plus que ser la valeur des différences qui distinguentente eux les Éléphants fossiles des diverses lealités et des différentes couches diluvieus et pliocènes. Il est probable, néamis, que l'on démontrera que les Éléphants fasiles différaient comme espèce de ses Diphants de l'Inde, et qu'ils se rapportaient cux-mêmes à plusieurs espèces susceptibles d'être caractérisées par des particulaités én système dentaire ou de quelques soires portions du squelette; car s'il semble difficie d'admettre que les Éléphants qui vivient au Mexique, en Sibérie et en Present, ont appartenu à la même espèce. I s'es pas plus croyable que les Éléphants de Cag et de quelques autres localités plienes soient identiques à ceux des caverses 4 l'Europe ou des forêts actuelles de l'ade. Les données acquises à la paléontelegie et à la géographie zoologique sont également contraires à cette supposition, quique les prouves qui la renverseraient ne sicul pas encore obtenues. Outre les os de véritables Éléphants fossilifiés, on a aussi trené dus les couches pliocènes et miocèses, c'esà-dire dans les terrains tertiaires médical et tertiaires moyens, les débris fautes Proboscidiens également gigantesque. Tel sont les Mastodontes ainsi que les Distie rium. Les premiers ou les Mastedonis auf les plus abondants ; on en recueille les ments en Europe, dans les régions tent rees et méridionales , ainsi qu'en Am .... des latitudes tempérées ou tropicales, and les deux Amériques et même à la North Hollande, ainsi qu'on l'a constaté des # derniers temps. Ils sont tous d'essies in différentes, et chacune des grande pute du monde, l'Europe, l'Afrique et l'Atrique, en possède certainement pluise ( voy. MASTODONTE); il n'est pas mint @ tain que celles d'Europe, et, en particule. celles d'Auvergne, celle du Gers et call 🛎 Languedoc (1), aient vécu en même me

(1) J'ai donné au Mastodonte placcine du Languis a nom de M. brenvoutes.

boscidiens Mastodontes étaient déjà de Busson, de Linné, de Blumen-18 de quelques autres naturalistes s dernier; Blumenbach avait même la principale espèce de l'Amérique fonale le nom de Mammouth Ohiotison et Daubenton voyaient dans leurs lles d'une espèce éteinte voisine des stames, et ils attribuaient leurs os à mt. La dénomination de Mastodonte pasée à ces animaux par G. Cuvier, mblié à leur égard des travaux célèi ont été continués depuis par plualéontologistes, et, en particulier, de Blainville. Toutefois, les eslastodontes de la série des Proboscia sont pas aussi nettement séparées s qui composent le genre des Éléproprement dits que le supposait G. Des espèces plus récemment découet une nouvelle étude de celles qu'il i-même observées, ont rétabli la sé-Proboscidiens d'une manière si compes tous les intermédiaires possibles Mammouth ou Mastodon Ohioticum hant actuel de l'Inde ont été, pour . retrouvés. Leurs espèces aujournaues forment ainsi une série par-16 régulière, dans laquelle les Mas-. me sont pas plus éloignés des Élécoprement dits ou Éléphants lamela que l'Éléphant de l'Inde n'est mi-même de l'espèce actuelle d'A-

ment-être même la dissérence estims grande entre l'Éléphant d'A-B certains Mastodontes qu'entre lui mant indien. Une ou deux esalles dans l'inde établissent d'aile transition complétement naturelle s Éléphants et les Mastodontes. De s espèces Mastodontes, que leurs B. plus différents de ceux des vrais is, placent à la fin de leur sé-& ce groupe lui-même, et tous les diens vivants ou éteints, à un genre mme la plupart d'entre eux. G. Cu-& indiqué les débris connus de ce mme appartenant à une espèce de faculesque : mais ces Tapirs giganque M. Kaup a nommés Dinothent très probablement aussi des Pros. Ils n'out encore été recheillis ance et en Allemagne.

Exemple remarquable des admirables déconvertes auxquelles peut conduire l'application de la Zoologie à la Paléontologie, les Proboscidiens sont aujourd'hui aussi bien connus sous le rapport de leurs espèces éteintes que par leurs espèces actuelles; nous commençons aussi à comprendre comment leur rôle autrefois si important dans la nature. et cela avant l'existence de l'homme, est devenu de plus en plus secondaire, et comment le groupe qu'ils constituent tend chaque jour à disparaître du sein de la création. Pour ainsi dire maîtres de la surface du globe, par la force aussi bien que par l'intelligence, aux époques que nous avons indiquées, les Proboscidiens sont aujourd'hui en très petit nombre, et ils n'occupent que des espaces fort restreints. Une espèce moins forte, mais plus intelligente que les leurs. s'étend maintenant sur tous les points du globe où ils l'ont précédée, et leurs représentants actuels sont subjugués ou refoulés.

Voyons maintenant quels étaient les caractères de ces Mammifères, les géants de leur classe aussi bien dans l'époque actuelle que dans les temps géologiques. Leurs débris osseux, longtemps mal étudiés, ont été pris par beaucoup de naturalistes anciens, et surtout par les historiens, pour les os des géants humains que la fable a imaginés, ou dont l'histoire elle-même raconte la haute stature d'une manière souvent si exagérée.

Ainsi qu'on peut le constater sur les deux espèces actuelles, les Proboscidiens sont des Mammifères à peau dure et résistante, pourvus d'un long prolongement nasal auquel on a donné le nom de trompe; ils portent deux mamelles à la région pectorale : les testicules des mâles ne descendent pas dans une bourse scrotale. Leur cerveau est considérable et pourvu de circonvolutions à la surface de ses hémisphères. L'intelligence de ces animaux les met au nombre des espèces les mieux douées sous ce rapport. On a placé les Proboscidiens parmi les Mammifères ongulés, c'est-à-dire pourvus de sabots; mais c'est plutôt par l'ensemble de leurs caractères qu'ils appartiennent à cette série que par la présence de véritables sabots; leurs doigts sont digitigrades, et prennent la même direction que le reste de leurs membres, qui ont la forme de colonnes destinées à supporter la masse énorme de leur

corps. Ces doigts sont au nombre de cinq à chaque pied, aussi loin en avant qu'en arrière, et leurs ongles représentent plutôt des tubercules calleux que des sabots; tous d'ailleurs n'en sont pas pourvus. Les dents sont de deux sortes, incisives et molaires, les canines manquant constamment. Supérieurement les incisives sont au nombre de deux; elles s'allongent, sortent de la bouche, et constituent les désenses aussi bien dans les Eléphants que dans les Mastodontes Les Éléphants actuels, et quelques espèces fossiles de Proboscidiens, manquent d'incisives inférieures; mais dans le Mastodonte de l'Ohio, dont on a fait à cause de cela le genre Tetracaulodon, la mâchoire inférieure montre deux petites incisives. Dans le Mastodonte angustidens d'Europe, ces incisives inférieures étaient plus longues encore et ressemblaient à de petites défenses placées à l'extrémité de la symphyse mandibulaire, elle-même très allongée. Le Dinotherium était autrement conformé: ses incisives inférieures très fortes simulaient deux puissantes défenses dirigées en bas et sortant de la houche à la manière des défenses supérieures des autres Proboscidiens. On ignore la disposition des dents implantées dans l'os intermaxillaire (c'està-dire des dents incisives supérieures) chez ce troisième genre de Proboscidiens

Quant aux dents molaires des Proboscidiens, en général, elles n'étaient pas moins remarquables que leurs incisives, mais les variations de leurs formes dans la série des espèces et même les différences qu'elles présentent entre elles suivant leur degré d'usure, leur place ainsi que leur numéro d'ordre à la mâchoire supérieure ou inférieure, en ont rendu la connaissance exacte fort difficile, et les erreurs auxquelles leur détermination a donné lieu sont innombrables principalement pour les sossiles. Ces dents sont au nombre de cinq ou six paires pour chaque mâchoire, mais suivant que leurs collines sont plus lamelliformes ou plus mammiformes, elles sont fort différentes entre elles, et leur mode de sucression est également particulier. Les plus lamelleuses, c'est-à-dire celles de l'Éléphant des Indes, de l'Éléphant sossile et des espèces qui s'en rapprochent, ont aussi, entre les collines lamelliformes de leur émail, une couche plus ou moins forte de cément ou matière corticale. Les postérieures sont les plas grosses et celles qui ont le plus grad nonbre de lames : aussi n'y en a-t-il qu'un petit nombre à la fois dans les mâchoires, ce mi a fait supposer à plusieurs auteurs que les Éléphants avaient moins de dents que les Mastodontes. M. de Blainville a décrit dans son Ostéographie, et fait représenter des les belles planches qui accompagnent es ouvrage, toutes les dents chez l'Eléphant d'Afrique et chez celui d'Asie. Il yea an paires en haut et six paires en bas. Charact de ces dents a des caractères qui hi sont propres, soit dans la coupe, soit des le nombre de ses collines. Chez les Massidentes, que M. de Blainville a décrits anni sec le plus grand soin, les tubercules son pas réguliers, plus forts, et en mamelou plu colliniformes; le nombre de leurs offices est d'ailleurs moindre, et, en général, # 8 7 a pas de cément à la surface émaille és molaires. Toutefois, le nombre des deutes le même dans la durée de la vie, avecœue différence cependant que les michires es ont un plus grand nombre simultariment. Ce fait est surtout évident chez les Mastedontes de l'Ohio, et ceux-ci condisent, pour ainsi dire, aux Dinotherium, (mi n'ont, il est vrai, que cinq paires de moisres en tout, mais qui les ont des qu'il ቝ prochent de l'âge adulte, et les comment toutes jusqu'à leur mort. Une autre pricularité des molaires chez les Dinotheras. c'est qu'il y a une dentition de lait, unds que les autres Proboscidiens, sauf, asurtion, quelques Mastodontes, parainent et manquer. Ces animaux sont, de tous ees. de la même famille, ceux dont les des ont le moins grand nombre de colliae. € qui ressemblent le plus aux premien lechydermes.

Les Proboscidiens présentent, dans les système osseux, quelques autres parties me lesquelles nous pourrions insister, et en démontreraient, aussi bien que l'étalé de leurs organes mous, qu'ils doivent être mettement séparés des autres Ongulografes. Le étaient trop mal connus à l'époque de Lanie pour qu'il fût possible au maturaliste suédan de reconnaître leurs véritables affinités, ependant il les plaçait avec raison dans un ordre des Belluæ. Camper et Blumenhad.

eté de nouveaux faits pour la solucette intéressante question, et G. t-consacré plusieurs de ses impormoires à l'histoire des Proboscidiens A fossiles. Pour lui, ces Mammifères ent la première samille de l'ordre rydermes. M. de Blainville, qui les sup étudiés aussi, reconnaît, avec Cuvier, leurs rapports avec les Paes; mais il croit devoir en faire un stinct de celui de ces derniers, et sindre comme famille voisine, quoibrune très différente, les Lamantins scongs, qui sont, pour ainsi dire, boscidiens marins. Chez ceux-ci. ation, semblable, au fond, à celle hants, en est morphologiquement , parce qu'ils doivent vivre dans mdis que les Éléphants sont terres-

Blainville donne à l'ordre dans unt réunis les Proboscidiens et les ie nom de Gravigrades. (P. G.) DOSKIDIA (προδοσχίς, trompe). 708. - Nom proposé par Bory Saintpour un genre ayant pour type le ms patina de Müller, dont la queue en effet une certaine ressemblance ) trompe. Ce même naturaliste progenre Testudinelle pour un autre ide Müller; mais M. Ehrenberg a se raison ces deux espèces dans son wodina. Voy. ce mot. (Dul.) JOSCIGER, Kuhl. ois. — Syn. de seum, Geoff., division de la famille neuels. Voy. Perroquet. (Z. G.) CAS(procax, pétulant). ins. - Genre \* des Coléoptères tétramères, de la les Curculionides gonatocères et de m des Molytides, proposé par Stepublié par Schænherr (Genera et Insculionidum, synonymia, t. VI. 6), qui y rapporte les trois espèces 8: P. picipes, pyrrodactylus Mhm., i Schr. Les deux premières ont été en Angleterre, et la dernière en (C.)

DCAVIA. MAN. — Storr (Prodr. smm., 1780) indique sous cette délon une des subdivisions des Agoutis I. Voy. ces mots. (E. D.)
DCEBUS. MAN. — Sous ce nom, Prodr. meth. Mamm., 1780) avait

proposé de former un genre aux dépens des Cebus. Voy. sajou. (E. D.)

PROCELLARIA. ois. — Voy. PETREL.
\*PROCELLAIRES. Procellariæ. ois. —
Famille établie par M. Lesson (Traité d'ornithologie) dans l'ordre des Palmipèdes, pour des Oiseaux qui ont un bec articulé, rensié et crochu à la pointe; des narines percées en dessus ou en avant du bec, et à l'extrémité d'une lame cornée, roulée; le pouce nul ou un rudiment d'ongle, et les tarses réticulés. La famille des Procellaires, qui correspond au grand genre Procellaria de Linné, comprend, pour M. Lesson, les genres Albatros, Pétrel, Thalassidrome, Puffin, Prion et Puffinure. (Z. G.)

\*PROCELLARIDÉES. Procellaridæ. 01s. — Famille de l'ordre des Palmipèdes proposée par Boié et adoptée par le prince Maximilicn, Ch. Bonaparte, G.-R. Gray, etc. Elle est formée des éléments du grand genre Procellaria de Linné, et comprend, par conséquent, les divisions qui ont été établies à ses dépens. G.-R. Gray, dans son List of the genera, y admet les genres Pelecanoides, Puffinus, Daption, Thalassidroma, Oceanites, Procellaria, Prion, Diomedea.

Cette famille correspond à celle des Siphorins de Vieillot, aux Tubinares d'Illiger, et aux Procellaires de M. Lesson. (Z. G.)

\*PROCELLARINÉES. Procellarinæ.ois.
— Sous-famille des Procellaridées, que le prince Ch. Bonaparte (Saggio di una distrib. meth. degli an. vert.) avait établie dans sa division des Laridæ, mais qu'il a élevée plus tard au rang de famille. G.-R. Gray, dans son List of the genera, a reproduit, nous ne savons trop pourquoi, cette sous-famille, qui, bien évidemment, n'est chez lui que la reproduction complète de la famille des Procellaridæ, et forme, par conséquent, un double emploi. (Z. G.)

\*PROCEPHALUS (πρδ, devant; χιφαλή, tête). 188.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Cicindélides et de la tribu des Cténostomides, créé par Laporte (Revus entomologique de Silbermann, t. II, p. 35), et adopté par Th. Lacordaire (Révision de la famille des Cicindélides, 1842, p. 37). Ce genre comprend cinq espèces de l'Amérique équinoxiale, qui sont les P. formicarius, ornatus Kl., Caris trinolatus Fischer, succinctus et metallicus Laporte. Quel-

ques auteurs, tels que Dejean, Latreille et Klug, ont cru reconnaître la première, et ils en ont sait chacun de leur côté un Ctenostoma (Ct. Jacquieri Dej.) qui serait synonyme de trois espèces différentes. Ayant vu le type dans la collection du célèbre entomologiste de Kiel, nous pouvons rectifier cette erreur qui était sacile à commettre d'après la description si succincte qui en a été faite. Les Procephalus dissèrent des Clenostoma de Klug, avec lesquels ils étaient confondus, en ce que leurs élytres, au lieu d'être très rétrécies à la base et renslées à l'extrémité, sont cylindriques dans toute leur étendue. Leurs palpes sont plus ovalaires et comme turbinés et pointus à leur extrémité, et le labre est plus court.

On a dû rejeter le nom de Caris que Fischer, dans le principe, a donné à l'une de ces espèces, ce nom ayant été employé pour un groupe d'Arachnides. (C.)

PROCÉPHALIDES. Procephalides. INS. L'un des trois grands groupes établis par Mulsant (Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes, 1839, p. 16) dans la samille des Longicornes, et qu'il a ainsi caractérisé: Tête penchée en avant, enfoncée jusqu'aux yeux dans le prothorax (quelquefois séparée par une sorte de cou, mais alors le troisième article des antennes égale au moins le quart de la longueur totale de ces organes); yeux généralement très échancrés, entourant le plus souvent la partie de la base des antennes; dernier article des palpes ordinairement rensiévers son sommet. L'auteur y comprend les Spondyciens, les Prioniens et les Cérambycins de Latreille et Serville qui en ont fait deux tri-(C.) bus.

\*PROCEPHALODERES (Protocephalus, nom de genre; dipn, cou). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Brachydérides, établi par Schænherr (Genera et species Curculionidum, synonymia, t. V, p. 292) qui y comprend deux espèces de l'Afrique australe, les P. Obesus et punctifrons Schr. (C.)

\*PROCERI. ois. — Illiger (Prodr. system. Mam. et Avium) a établi sous ce nom et dans son ordre des Cursores une famille qui comprend les Casoars, les Autruches et les Nandous, c'est-à-dire tous les Oiseaux dont

les ailes sont tout-à-fait rudimentaires et impropres au vol. Elle correspond au Brivipennes de G. Cuvier et à la sous-famille des Struthioninæ du prince Ch. Bonapare. (Z. G.)

PROCERUS (πρό, en avant; κέρας, ακας). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pertamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Simplicipèdes, proposé par Mégerle et publié par Dejean (Species général des Coléoptères, t. II, p. 22). Ce geare resferme les plus grandes espèces de la famile, savoir: P. gigas Kreutz (scabrosus F.), Oivieri, Duponchelii Dej., Tauricus Palis, Caucasicus Ad., Bosphoranus, Colchieus et Ægyptiacus Mot. On les trouve des les contrées les plus orientales de l'Emme méridionale et dans l'Asie-Mineure; une seule appartient à l'Afrique. Ces laucte, voisins des Carabus, s'en distinguent me des tarses semblables dans les deux sess. Le dernier article des palpes est ples fertement sécuriforme et visiblement plus élaté dans les mâles que dans les Cors-(C.)

\*PROCESSA. caust. — Leach deane ce nom à un genre de Crustacés que M. Miles Edwards rapporte à celui des Nika, et dest l'espèce type est le Processa canaliculate. Voy. NIKA. (H. L.)

PROCHILUS (πρό, en avant; χῶς; lèvre). ΜΑΝ. — Illiger (Prodr. syst. Mon. et Av., 1811), d'après les notions isomplètes et erronées qu'on avait, de son toup, sur l'Ursus labiatus, a formé, sous le non de Prochilus, un genre de Mammifères, pour le placer à côté des Bradypes. M. Meyersust donné à ce genre le nom de Melurus. Follarticle ours.

\*PROCHILUS (πρό, en avant; χιῖως, ivre). 1xs.—Genre de l'ordre des Orthoption,
tribu des Locustiens, groupe des Prachition,
établi par M. Brullé (Histoire naturali des
Insectes, t. IX). L'espèce type et unque,
Prochilus australis Brullé, habite la Konvelle-Hollande.
(L.)

\*PROCHOMA (not, devant; X was, smallins. — Genre de l'ordre des Coléspires bétéromères, de la famille des Mélassess de la tribu des Piméliaires, établi par Soiet (Annal. de la Soc. entom. de France, t. IV. p. 390, pl. 9, f. 1 à 4), qui le compred parmi ses Colsptérides et dans la tribu de

yrites. L'espèce qu'il y rapporte, la uinii Sol., provient des environs de (C.)

EKIA. BOT. PH. — Genre de la fa-Bixacées, tribu des Prockiées, r P. Browne (in Linn. Gen., n. 147). aux originaires de l'Amérique et der tanie. Voy. BIXACÉES.

CKIÉES. Prockieæ. Bot. PH. —
ms indiqué la séparation de la fas Bixacées (voy. ce mot) en deux
l'une à fruit déhiscent, l'autre à
éhiscent; cette dernière a reçu le
Prockiées, d'après le genre qui
de type, la première celui de Bixi(AD. J.)

CIRRUS (πρό, au-devant; cirrus, ms. — Genre de l'ordre des Coléomatamères, de la famille des Brachéde la tribu des Pinophiliniens, créé ille (Règne animal de Cuvier, t. IV, et adopté par Erichson (Genera et γlinorum, p. 685). Il renferme deux sicile: les P. Lefebvrei Lat. (Pœ-Dj.) et colubrinus Dj. (C.)

ONIA (πρό, avant; κώνος, cône). nre de l'ordre des Hémiptères hotribu des Fulgoriens, famille des s, établi par MM. Lepeletier de geau et Serville (Annales de la Somologique de France, I, 222) aux s Tettigonia dont il diffère par une angée en cône large, arrondi au s sillon longitudinal sur le vertex. type et unique, Proconia obtusa L'Fabr., Tettigonia id. Germ.), est tu Brésil. (L.)

RIS (nom mythologique). INS.—
l'ordre des Lépidoptères, famille
seculaires, tribu des Zygénides,
Fabricius et généralement adopté.
i (Catalogue des Lépidoptères d'Eu3) en cite six espèces qui habitent,
la France et l'Italie. Nous citeme type du genre, le Procris staamun dans les lieux secs et boisés
as de Paris.

(L.)
RUSTES (nom mythologique). INS.

AUSTES (nom mythologique). 185. de l'ordre des Coléoptères pentala famille des Carabiques et de la Simplicipèdes, établi par Bonelli lons entomologiques, tableau), et aéralement depuis. Ce genre renferme plus de 20 espèces originaires d'Europe, de l'Asie-Mineure et de l'Afrique; nous citerons principalement les suivantes: P. coriaceus F., spretus, rugosus, græcus, Cerisyi, Banonii Dej., punctatus Chev., luctuosus Zoub., clypeatus, cribrellus Ad., Fischeri Fald., etc. Les Procrustes ont les plus grands rapports avec les Carabus; ils en différent par la lèvre supérieure qui est distinctement trilobée, et par la dent de l'échancrure du menton qui est bifide. (C.)

\*PROCTOPUS. ois. — Division générique établie par Kaup aux dépens du g. Grèbe, sur le Pod. auritus Lath. (Z. G.)

PROCTOPUS (πρωκτός, anus; ποῦς, pied). REPT. — Syn. de Pseudopus. (P. G.)

\*PROCTOTRÈTE. Proctotrelus ( πρωχτός, derrière; τρητός, perforé). BEPT. -MM. Duméril et Bibron ont donné ce nom à un démembrement du genre Tropidurus de Wiegmann. Voici comment ils en établissent les caractères : Tête subpyramidale quadrangulaire; plaques céphaliques médiocres, polygones; l'occipitale en général peu distincte; des dents palatines; cou plissé sur les côtés ou tout-à-sait uni; membrane du tympan un peu enfoncée; corps couvert d'écailles imbriquées : les supérieures carénées, les inférieures lisses; doigts simples; queue longue et conique, ou médiocre et légèrement déprimée; point de pores sémoraux; des pores anaux chez les individus måles.

Les Proctotrètes sont des Iguaniens pleurodontes. Ils sont principalement du Chiti. M. Th. Bell vient de les décrire et de les figurer, pour la plupart, dans la Zoologie du voyage anglais du Beagle; et M. Bibron en donne aussi quelques uns dans l'atlas zoologique de l'expédition de la Vénus. (P.G.)

PROCTOTRUPES (πρωπτός, anus; τούπανον, (tarière). 185. — Genre de la tribu des Proctotrupiens, de l'ordre des Hyménoptères, établi par Latreille et adopté par tous les entomologistes. La plupart des espèces de ce genre déposent leurs œufs dans le corps des larves des Diptères appartenant à la tribu des Tipuliens. Les Proctotrupes les plus répandus dans notre pays sont les Proct. campanulator (Bassus campanulator Fabr.), P. pallipes (Codrus pallipes Jurine), etc. (BL.)

\* PROCTOTRUPIDES. roctotrupida.

188. — Famille de la tribu des Proctotrupiens,

de l'ordre des Hyménoptères, comprenant la plus grande partie des espèces de la tribu. Cette famille (Histoire des Insectes, Didot, 1865) nous a paru devoir être divisée en tinq groupes: ce sont les Diapriites, les Proctotrupites, les Gonatopites, les Ceaphrontites et les Platygasterites. Cette famille a reçu successivement les noms de Dryinides, de Codrini, etc. (BL.)

PROCTOTRUPIENS. Proctotrupii. 186. - Tribu de l'ordre des Hyménoptères caractérisée par des antennes filisormes ou un peu épaissies à l'extrémité et composées de dix à quinze articles; par des ailes veinées offrant toujours des cellules complètes; par des palpes maxillaires longs et pendants, etc. Les Proctotrupiens sont des Insectes de très petite taille, tout-à-fait comparables sous ce rapport aux Chalcidiens; mais ils sont infiniment moins nombreux en espèces. Ces Hyménoptères sont tellement semblables par leurs habitudes aux Ichneumoniens et aux Chalcidiens, qu'il devient inutile de reproduire ici les généralités que nous avons déjà données dans ces precédents articles; tous les Proctotrupiens déposent leurs œuss dans le corps d'autres Insectes. Leurs larves y vivent et s'y développent à la manière de celles des Ichneumoniens. Bien qu'on admette généralement trois groupes bien distincts parmi ces llyménoptères parasites, c'est-à-dire : les Ichneumoniens, les Chalcidiens et les Proctotrupiens, il n'en est pas moins vrai que ces trois types, en réalité secondaires, constituent dans leur ensemble un type plus élevé, plus nettement séparé de tous les autres Hyménoptères. Les caractères sournis par les antennes et les ailes sont presque les seuls qui permettent de distinguer sûrement entre eux les représentants de ces trois tribus. Nous admettons deux familles dans la

tribu des Proctotrupiens, différenciées l'une de l'autre par la forme de leurs ailes. Dans l'une, les Proctotrupides, ces organes sont proportionnés au volume du corps; dans la seconde, les Mymarides, ils consistent en petites tigelles terminées en spatule. (Bl.) \*PROCTOTRUPITES. Proctotrupitæ. 185. — Genre de la tribu des Proctotrupiens, de l'ordre des Hyménoptères, caractérisé par un abdomen en clochette presque sessile; des

antennes de douze articles insérées au-dessous

du front, etc. Ce groupe ne comprend que le genre Proctotrupes.

PROCYON. MAM.—Nom donné par Storr (Pr. meth. Mamm., 1780) au gente des Ratons (voy. ce mot), qui, précedemment, lassait partie du groupe naturel des Ours. (E. U.)

\*PROCYONINA. MAN. — M. Gray (den. of phil., XXVI, 1825) a créé sous œtle denomination un groupe de Carnassiers de la famille des Ours, et qui comprend plusients geures, dont le principal est celui des Batons. Voy. ce mot. (E. D.)

\*PRODICOELIA. BELD. — Charles Labled a proposé de remplacer par estie dénomination celle de Bothvideum, desser par M. de Blainville à un Ver tænium paramete des Pythons. (P. 6)

PRODONTIA ( mpo, en avant; cinc; dent). INS. — Genre de l'ordre des Caloquires subpentamères, tetramères de latrelle, de la famille des Longicornes, de la man des Cérambycins, créé par Serville James de la Société entomologique de France, t. III. p. 64), et qui a pour type une espect de Brésil, la P. dimidiata Dj., Serv. (C.)

'PRODOTES, Nitzsch. ois. - Symmyme d'Indicator Vicillot.

PRODUCTUS. MOLL. - Genre de Bratispodes fossiles établi par Sowerby pour des coquilles assez voisines des Térebratules, mais qui toutes appartienment aux terrans de transition. Ce sont des coquilles interivalves, symétriques, souvent inequiliteries, dont la valve supérieure est operculusme. plane ou concave, et dont la valve inferent, fort grande, a son crochet plus on mont saillant, non perfore. La charpiere et linéaire, simple ou subarticulée au moite, ordinairement droite ou transverse, ranment arquée. Des apophyses branches en arbuscule se voient à l'intérieur des rabes. Plusieurs Productus ont en outre, ven le bord supérieur, une série d'épines plus et moins longues, tubuleuses et tout à lat ciractéristiques; la plupart ont d'ailleun les valves minces, ornées de stries ou de cies longitudinales ou transverses; quelques um ont même à la surface des lamelles trauserses tres minces et très saillantes (Du)

\*PROECES (πρεπαπι, long), 148. — Gent de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatureres et de la division des Cossonides, établique: S'hartsnera et sp. Curculio. syn., t. IV, ; VIII, 2, p. 287), sur 2 espèces de mar, les P. nigrifrons Chv., et matic. (C.)

MILOSSES. Proglosses, ois. - Ladans ses Familles naturelles du rèa a donné ce nom à une famille de des Grimpeurs, dans laquelle il id les Torcols, les Picoides et les at le caractère principal consiste en que fort longue et extensible. (Z. G.) ZNATHA (πρό, devant; γνάθος, måms. - Genre de l'ordre des Coléoentamères, de la famille des Bras. de la tribu des Piestiniens, créé reille (Règne animal de Cuvier, . 439) et adopté par Erichson (Gespecies Staphylinorum, p. 836). sur lui assigne les caractères sui-Mandibules édentées, cornues chez palpes maxillaires à dernier a double plus long que le pénulibias antérieurs garnis de petites aladomen marginé. Ce genre se comdeux espèces européennes : les P. ruis Kirby (rusipennis Gl.) et hume-Kirby et Spence leur ont donné le idrique de Siagonium. La larve et perfait vivent sous les écorces des m décomposition. Ce dernier se ussi quelquesois dans les Coprinus, Champignon. 3NE. ois. - Genre établi par Boié

maile des Hirondelles. Voy. Hiron-(Z. G.)

MESSION. ZOOL. - Voy. LOCOMO-

DECTES (mooixens, gueux). Ins.
s de l'ordre des Coléoptères tétrase la famille des Curculionides gos et de la division des Brachydérimé par Schænherr (Genera et species
midum synonymia, t. V, p. 921).
s me se compose que d'une espèce
de, à laquelle l'auteur a donné le
P. hirtipennis. (C.)

PHYS, Herb. (Ap., 42). BOT. PH. CEurycles, Salisb.

THERA, Swains. Ois.—Synonyme per, Wagl.

IFERA, Vauch. Bor. CR. - Syn. rva, Agardh.

MECES (προγνάκη;, oblong). ins. —

Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la samille des Longicornes, de la tribu des Cérambycins, établi par Serville (Annales de la Société entomologique de France, t. III. p. 27), et que Dejean a adopté (Catalogue, 3º édit., pag. 349). Ce genre renferme, à notre connaissance, 14 espèces: 12 sont propres à l'Afrique (cap de Bonne-Espérance, Guinée et Sénégal) et 2 à l'Asie (Indes orientales). Parmi ces espèces nous citerons les suivantes : Ceramby a longipes, nitens F., caruleus Ol., argentatus (subtilis Guer.), Fabricii, speciosus, claviger (viridis Dj.) Schr., Jucundus et Leprieuri Guérin. Ces Insectes, d'une belle couleur bleue ou verte, sont étroits et allongés. Leurs antennes vont en s'épaississant des deux tiers à l'extrémité. (C.)

\*PROMECHUS (προμήπης, oblong). Ins.
— Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Chrysomélines, créé par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 419), qui y rapporte deux espèces : les P. splendidus Durv., et æneus Dej. La première se trouve à la Nouvelle-Guinée, et la seconde à la Nouvelle-Hollande. (C.)

\*PROMECODERUS (προμήκης, oblong; δίρη, cou). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Harpaliens, créé par Dejean (Species général des Coléoptères, t. IV, p. 26). Huit espèces d'Australie y sont comprises. Toutes sont d'un bronzé métallique luisant. Leur corps est allongé et oblong. Nous citerons comme type de ce genre le Promecoderus brunnicornis Latr., de la Nouvelle-Hollande. (C.)

\*PROMECOPS (προμήχης, oblong; δψ, œil). 183.—Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Brachydérides, créé par Schænherr (Dispositio methodica, p. 135. Genera et species Curculionidum, synonymia, t. II, 164; VI, 315). Ce genre renferme plus de trente espèces de l'Amérique équinoxiale. Nous en désignerons quelques unes, savoir: P. boops, scrobicollis, viator, nubeculosus Schr., posticus, cinctus Chyr., et Rhombifer Kl. Ce sont d'assez petits Insectes; ils ont la taille des Sitones de

moyenne grandeur. Leur corps est d'un gris sale et terreux. Ils se distinguent des Sitones en ce que leur prothorax est avancé près des yeux, qui sont allongés et déprimés. (C.)

\*PROMECOPTERA (προμήπης, oblong; πτίρον, aile). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Troncatipennes, établi par Dejean (Species général des Coléoptères, t. V, p. 443) et adopté par Hope (Coleopterist's Manual, t. II, p. 103), qui le classe dans la tribu de ses Péricalides. Le type de co genre, seule espèce connue, le Carabus marginalis Wiedm., est propre aux Indes orientales. (C.)

\*PROMECOSOMA (προμήχη;, oblong; σῶμα, corps). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, de la famille des Cycliques et de la tribu des Colaspides, proposé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 433). Nous n'y rapportons qu'une espèce: le P. abdominale Kl. Elle est propre au Mexique. (C.)

\*PROMECOTHECA (προμήχη;, oblong; θήχη, étui). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Cycliques et de la tribu des Cassidaires hispites, formé par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 387), et qui ne se compose que de deux espèces : les P. diluta et Petelii Buq., décrites par M. Guérin. La première se trouve à Cayenne et la seconde à Java. (C.)

PROMEROPS. ors. — Genre de l'ordre des Passereaux, établi par Brisson pour quelques Oiseaux confondus autrefois parmi les Huppes de Linné. Ce qui distingue les Promerops des vraies Huppes, c'est qu'ils n'ont point, sur la tête, de plumes allongées et formant une houppe; de plus, leur langue est extensible et fourchue, et leur queue très longue.

La principale espèce de ce genre est le Promerors proprement de la Upupa Promerops ou Promerops cafer Lath. Cet Oiseau a le croupion et les couvertures supérieures de la queue olivâtres, les inférieures jaunes; le dessus du corps d'un brun terne; la gorge et la poitrine roussâtres; le ventre blanc, tacheté de brun. Habite le cap de Bonne-Espérance.

\*PROMÉROPIDÉES. Promeropidæ. ois.
—Famille établie par Swainson dans l'ordre

des Passereaux, et ayant pour type le geams Promerops de Brisson. (L.G.)

\*PROMÉROPINÉES. Promerogia.cs.
—Sous-famille que le prince Ch. Boanarta
avait établie dans la famille des Upunds,
et qu'il fondait sur le g. Promerops. Plus tird
il l'a élevée au rang de famille. G.-R. Gray,
dans la List of the genera, a conservé cette
sous-famille qu'il considère comme divisia
des Upupidæ et y range les geares Promerops, Rhinopomaster et Epimachus. (L.G.)

PRONACRON. BOT. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, triba des Sénécionidées, établi par Cassini (a Det. sc. nat., XIV, 370). Her bes originaires de la Guiane. Voy. composées.

PRONÆUS (nom mythologique). US.— Genre de la famille des Sphegies, de l'ordredes Hyménoptères, établipar Larelle sur une espèce du Sénégal, très remarquable par ses mandibules fort développées, étatées, et par le labre avancé en use larguette longue et étroite. Le type P. carel (Dryinus æneus Fabr., Pepsis maxiliarie Palis. de Beauv), a été représenté dars la nouvelle édit. du Règ. anim. de Carier. (B.)

\*PRONAYA. BOT. PH. — Genre de la Amille des Pittosporées, établi par liègel (Msc.). Arbustes de la Nouvelle-Hollande. Voy. PITTOSPORÉES.

\*PRONCE. CRUST. - Genre de l'erint des Amphipodes, établi par M. Guéria-Meserile et adopté par M. Milne Edwards, qui le range dans sa famille des Hypérines et dans sa tribu des Hypérines ordinaires. 🕮 coupe générique semble établir un parque entre les Typhis et les Hyperies (109. # mot). Les caractères de ce geare masquable peuvent être ainsi présentés: Carp allongé, étroit, composé de quatera se ments, en y comprenant la tête: tête #1844 occupée par les yeux, arrondie, att ayant le front très bossu, creus es demes pour recevoir les antennes supérieuts, le tubercule buccal peu saillant; ante plus courtes que la tête, plates, permi composées de trois articles, dont les des premiers très courts; antennes inferieurs insérées près de la bouche, grêles, cylesques, sétacées et formées de cinq artica en se reployant l'une sur l'autre; per simples et monodactyles; les trois prosegments abdominaux grands, arrents

chacun une paire d'appendices nalières; les trois segments suivants ayant des par deux petites lames arrondies au cat; quant au dernier segment, il est court l'triangulaire.

qui est le Pronoé a grosse tête, capito Guér. (Mag. de 2001., cl. VII, 17 - fig. 3). Elle a été rencontrée sur les Chili. (H. L.) PERONOMEA (προτομή, action de bu-THE. — Genre de l'ordre des Cohétérotarses, famille des Braché-> Cribu des Aléochariniens, créé par Genera et species Staphylinorum, 207) et qu'il foude sur une espèce de centrale: la P. rostrata Er. On la necon tre aux environs de Paris. Elle est et a la moitié postérieure des élytres pattes entièrement d'un jaune pâle. secte est d'une vivacité extraordinaire 🔁 autant plus difficile à saisir qu'il se parmi les Carex, plante dont l'angle Seuilles est très incisis. L'auteur a ainsi ulé ses caractères : Mâchoires à joues les, allongées, cornées intérieurement, ues à l'extrémité, dentelées à l'inté-; languette petite, bifide, cachée sous menton; point de paraglosses; palpes ianx sétacés, inarticulés; tarses antéurs de quatre et postérieurs de cinq ardes. Premier article des postérieurs al-(C.)

PROONYS (πρό, en avant; οξός, pointu).

The desire de l'ordre des Hémiptères hétéroptères, tribu des Scutellériens, groupe des statomites, établi par MM. Amyot et Serville (Hémiptères, Suites à Buffon, édition Recret, p. 139). On en connaît trois espèces mammées par les auteurs Prooxys victor (Cimex id. Fabr.), Pentatoma albopunctata Ful.-Beauv.), P. delirator (Cimex id. Fabr.), et P. crenatus. Elles habitent Saint-Domintes et Cayenne. (L.)

PROPAGATION. Propagatio. 2001. —

# Introduction.

La vie de tout être organisé ne se manifinte que par les fonctions, dont l'ensemble neus donne l'idée du mode d'existence propre à chacun de ces êtres. L'exercice de ces fanctions finit par user, au bout d'un temps plus ou moins limité, les organes qui leur ont servi d'instruments.

Cette usure, cette sorte d'incapacité pour le mouvement vital, qui s'introduit successivement, ou simultanément, dans les différentes parties de l'organisme, produit la mort naturelle de chaque être, dont l'existence a duré le temps pour lequel le jeu de son organisme avait été constitué.

On peut en conclure que les premiers êtres vivants sortis des mains du Créateur, après avoir cessé d'embellir et d'animer la surface du globe, l'auraient laissée nue, inanimée et muette, si, avec la faculté d'entretenir leur propre vie par la nutrition, ils n'avaient eu celle de la transmettre à des germes qui contiennent leur espèce.

Ces germes font temporairement partie de chaque organisme, ils en sont le produit; ils s'en séparent ensuite en continuant d'exister comme individualités distinctes; ils subissent les changements successifs qui caractérisent, pour chaque espèce, les différentes époques de la vie; et ils reproduisent, dans les phases correspondantes de leur existence, les ressemblances de l'individu ou des individus auxquels ils la doivent.

Cette faculté, qui fait succéder les générations aux générations, les individualités d'une espèce à celles qui l'ont précédée immédiatement dans la vie, est celle que nous ferons connaître dans cet article sous la dénomination générale de Propagation.

La Propagation a produit la succession nécessaire, déterminée, des générations de toute espèce vivante, avec les caractères indélébiles qui la distinguent, depuis le premier ou les premiers individus créés, jusqu'à ceux dont il nous est donné d'observer l'histoire, c'est-à-dire les dissérentes manifestations de vie qui les caractérisent.

La Création a commencé l'existence de chaque espèce, la Propagation la continue. Mais il y a cette immense différence entre l'une et l'autre, que la création n'ayant pas les secours d'un ou de deux parents pour protéger, pour sustenter le premier ou les premiers individus créés, leur première existence a dû nécessairement correspondre, du moins pour un très grand nombre, au plus tôt à la troisième époque de la vie, à celle que j'appelle d'alimentation et d'accroissement indépendants (voir le t. 1X de

ce Dictionnaire, p. 281, le commencement de notre article Ovologie).

Comment, en effet, les germes de l'espèce bumaine auraient-ils pu se développer hors du sein (de l'utérus) d'une mère? Comment l'enfant nouveau-né aurait-il pu continuer de vivre sans les mamelles de sa mère, sans tous les soins de sa sollicitude instinctive? Comment le Mammifère se serait-il passé du lait qui doit être sa première nourriture? Comment aurait-il cherché un autre aliment quand il nalt aveugle, ou, du moins, les yeux fermés, selon son espèce? Comment celui qui doit vivre de proie aurait-il pu la surprendre ou la dompter au second âge de la vie, où le plus souvent il ne peut se tenir sur ses pieds? Qui aurait fait ce nid protecteur où le jeune Oiseau sort de l'œuf sans plumes, et hors d'état de se procurer la nourriture appropriée à sa faiblesse, et la plus propre à lui donner un prompt accroissement? Comment le Ver aveugle d'un très grand nombre d'Insectes, sujets aux métamorphoses les plus complètes, aurait-il pu rechercher et découvrir la nourriture la plus convenable à son prompt accroissement, sans l'instinct de sa mère qui a déposé ses œuss au milieu de cet aliment tout particulier, qui doit être le lait de sa larve?

Si la Propagation suppose un parent su moins; si elle nous donne la notion des germes qu'ils produisent, de leur développement successif; si elle nous fait comprendre l'existence d'un être faible protégé par celui qui lui a donné le jour; la Création, qui ne peut admettre ce secours, suppose nécessairement l'àge où l'individu est doué à la fois de tout l'instinct et de toute la puissance de conservation nécessaire pour continuer son existence.

#### CHAPITRE I'r.

DRS DIVERS MODES DE PROPAGATION CONSIDÉRÉS EN GÉNÉRAL ET DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES TYPES, LES CLASSES ET LEURS DIVISIONS.

§ 1. Des différents modes de Propagation considérés dans l'ensemble des êtres organisés.

Tous les êtres organisés ne se propagent pas de la même manière. On pourra lire, à l'article animal de ce Dictionnaire (t. I, p. 526-528), la désignation de leurs principaux modes de Propagation. Ils se multiplient en se divisant, et dans cette sorte de Propagation, qu'on appele fesipare, chaque organisme, ainsi mutit, a la faculté de reproduire les parties qui lui manquent, pour former de nouves une individualité complète. La bouture qui hit pousser des racines à un ramen vigital, ou la partie aérienne qui manque à su racines ou à sa tige souterraine, appartient à ce mode de Propagation.

Ils se multiplient en développent, des quelques parties de leur surface, des gemes ou des bourgeons, qui y prennent, per catinuité de tissu et de nutrition, test l'accroissement nécessaire pour popuir vive séparés de leurs parents comme isdivibilités distinctes, ou qui y restent studés et forment avec lui une agrégation d'infinidus. C'est la Propagation gemmigare en par germe adhérent.

Ils se multiplient le plus généralement par germe libre. Je comprends sons este dénomination tout germe susceptible de se développer ultérieurement, séparé de ses parent ou de ses parents (les Origans), per la seule influence des agents physiques, et dans un organe d'incubation prospec toujours différent de celui où il s'est formé à la suite de la fécondation ( les animes à la vipares). Même, dans ce dernier ces, il est encore libre jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il n'a pas une véritable adhérent par continuité de tissu, du moins dat les animaux, avec l'organe d'incubation é sen parent.

Ce germe libre est généralement comes dans un œuf ou dans une graine.

La graine ou l'œuf végétal renfirme m germe avec ses premiers éléments suitail, ayant la faculté de se développer, de gamer séparé de son parent, par la soule influence des agents physiques.

L'œuf complet et fécondé est la graise de l'animal, ayant dans chaque espire un forme, une couleur, un volume déterminé comme la graine végétale. Il se compar de même d'une enveloppe protectrice, ou sullement nutritive pour les vrais vivipents d'une provision d'éléments nutritiés, di varie suivant le lieu et le mode d'inchetion, et d'un germe dont la première pass à che de l'embryon plus avancé que renferne à

graine. Pour celle-ci, c'est dans l'ovaire ou l'ergane de fructification qu'a lieu cette première phase; pour l'œuf animal, ce peut être dans l'eau (l'œuf des Poissons, celui des Batraciens, etc.). C'est dans l'oviducte incubateur, lorsque la fécondation a été intérieure.

L'œuf ou la graine, renfermant un germe plus ou moins développé, suppose toujours le concours de deux organes sexuels pour la lumation de ce germe : l'élément femelle in l'ovule, qui est produit dans l'ovaire ou le glande ovigène; et l'élément mâle, c'esti-dire la fovilla contenue dans la poussière les étamines pour la graine, et le sperme ni la liqueur sécrétée par la glande spermapline pour l'œuf animal.

La sécondation, suite du rapprochement les deux éléments du germe et de leur action réciproque, nécessaire pour le constiter, distingue essentiellement la Propagation par germe libre contenu dans la graine m dans l'œuf.

"Mais il y a, chez les animaux inférieurs et fant les végétaux, une autre génération par parane libre, qui n'a pas pour préliminaire stratiel, indispensable, du moins d'après es motions actuelles de la science, sa féconlation.

Ce germe libre, dans les végétaux, s'aplibres spore, sporule, gongyle. On n'y dislibres pas d'embryon, comme dans la palee. On n'y découvre qu'une composition allulaire homogène, qui renferme cepenlant comme l'embryon, mais virtuellement, suites les parties du végétal que cette espèce le germe libre a la faculté de reproduire.

Dans le règne animal, certains Zoophytes les classes inférieures (les Spongiaires. melques Polypes à polypier) présentent res les Algues et certaines Conferves la des singulière ressemblance dans leur Proagation. Les Éponges se remplissent de mes. à certaines époques de l'année, qui détachent avec la faculté de se mouvoir, abdant quelque temps, dans l'espace, au Maren de cils vibratiles. Ce sont des sortes le lerves, puisqu'elles ne montrent pas enore la forme de leur espèce, et qu'elles sument une métamorphose complète à cet Set: mais ces larves ne proviennent pas en œuf développé dans un organe partialier. Ce sont des bourgeons adventifs que

paraissent produire toutes les parties intérieures des cavités du Zoophyte, par suite d'une exubérance de vie.

Des Algues et des Conferves produisent de même des germes libres à cils vibratiles, qui leur donnent la faculté de se mouvoir dans l'espace, jusqu'à l'instant où ils se métamorphosent pour se fixer et prendre les formes de l'être qui les a produits.

§ 2. Exposé des modes de Propagation suivant les Types et les Classes du Règne animal.

Le Type supérieur des Vertébrés ne se propage que par germe libre ou par œuf. Ce germe est toujours le résultat de la fécondation que détermine la rencontre de l'élément mâle ou du sperme, avec l'élément femelle ou l'ovule. Ces deux éléments sont toujours le produit d'organes spéciaux, les glandes spermagènes, pour l'élément mâle, et les glandes ovigènes pour l'élément femelle. Chacun de ces organes fait partie de l'organisme d'individus distincts qu'ils caractérisent comme mâle ou femelle.

Nous réservons à ce mode de Propagation la dénomination plus spéciale de génération bisexuelle dioïque, en empruntant aux botanistes cette dernière épithète, avec la même acception.

Dans ce premier type du Règne animal, les sexes sont conséquemment séparés. Si quelques Poissons ont offert, dans des cas rares, un ovaire et une laite réunis dans le même individu, ou deux ovaires et deux laites (suivant Cavolini), nous pensons que cette réunion était seulement accidentelle.

Le Type des Articulés, tel que nous le circonscrivons, montre encore, dans la généralité des classes, le même mode de propagation que celui des Vertébrés, c'est-à-dire la génération bisexuelle dioique.

Les Crustacés, les Myriapodes, les Arachnides, les Insectes n'en ont pas d'autre.

Parmi les Annélides, il y en a chez lesquels les organes sexuels sont séparés dans des individus différents; telles sont les Annélides errantes et même les Sédentaires ou Tubicoles. Tandis que chez les Annélides abranches ou endobranches, qui comprennent les Sangsnes et le Ver de terre ou le Lombric, les organes sexuels des deux sexes sont réunis dans le même individu.

La fécondation n'a pas lieu cependant, sans le rapprochement de deux individus qui se fécondent mutuellement.

Les Naides, qui font partie de cet ordre d'Annélides, paraissent avoir aussi la faculté de se propager par scission, et ce n'est qu'après plusieurs divisions successives qui ont lieu dans la même saison, à la suite de chacune desquelles la moitié antérieure reproduit la postérieure qui lui manque; et la partie postérieure germe et développe de même rapidement la partie antérieure de son corps mutilé; que les individus ainsi complétés prennent des organes de génération pour se propager enfin par œuf.

Dans la classe des Cirrhopodes, que nous plaçons à la fin de ce type, parce qu'elle sert de transition entre les Articulés et les Mollusques, il y a réunion des organes des deux sexes dans le même individu et hermaphroditisme complet. Les deux éléments du germe, mâle et femelle, produits par les glandes spermagène et ovigène, se rencontrent en sortant de ces organes, au passage qui conduit l'ovule dans son lieu d'incubation.

Ainsi, la génération, toujours bisexuelle et dioïque dans le type supérieur des Vertébrés, l'est encore, à peu d'exceptions près que nous venons de signaler, dans celui des Articulés.

Mais, à mesure que l'on descend dans la série des types et des classes, on trouve que la faculté de se propager devient plus facile et plus variée, et que, dans la même classe, et encore plus dans le même type, le mode de Propagation n'est plus uniforme.

Les Mollusques nous en offriront un premier exemple. Les sexes, dans ce type, sont loin d'être toujours séparés.

Ils le sont dans la classe des Céphalopodes, dont le mâle et la femelle se rapprochent pour la fécondation.

Mais déjà la classe des Gastéropoaes comprend des Ordres entiers, chez lesquels les sexes sont réunis dans le même individu; tandis que, chez les autres, ils sont séparés.

Dans le cas d'hermaphroditisme, il n'y a de fécondation possible que par le rapprochement de deux individus qui se fécondent réciproquement, comme les Sangsues.

Cet hermaphroditisme avec organes d'accouplement se voit encore dans la classe des Ptéropodes. Celle des Acéphales testacés se compose ou des familles ou des genres chez lesques les sexes sont séparés (les Mytilacés, les Cardiacés); d'autres genres ont les organes sexuels réunis dans le même individa, qui a la faculté de féconder ses ovules: les Pripass et les Cyclades sont de ce nombre.

Enfin il y a un certain nombre de genes dont on ne connaît encore que les ergans femelles, quoiqu'il soit très probable que les organes mâles, ou les glandes spermagines, se développent, à l'époque du rut, pour la fécondation des ovules.

C'est aussi le cas d'une classe entière, alle des Brachiopodes.

La classe des Tuniciers, qui se divise en deux sous-classes, dans notre méthole de classification, celles des Trachéens et des Thoraciques ou Ascidiens, ont dans charant de ces sous-classes, des caractères distinctif, sous le rapport de leur Propagation.

La première, qui comprend les Sahs, est vivipare. Leurs glandes spermagines dest l'existence avait paru douteuse, d'après and indication de M. Meyer, paraissent avait été mieux déterminées par M. Kroha.

Dans les Tuniciers ascidiens, l'hernaphreditisme sans organes d'accouplement est général; mais, outre cette génératios sesselle, les Ascidies composées et des Ascidies simples (les Clavelines), dont les téguments consevent un certain degré de mollesse et bancoup de vitalité, peuvent se propaga par bourgeons ou par germes adbérents.

Remarquons que ce mode de Propagation est généralement lié à l'immobilité de l'agrégation qu'il produit, et que cette haifs si puissante de reproduction, compense les causes plus multipliées de destruction surquelles est exposé l'être privé de la familie de se déplacer.

Le Type inférieur du Règne animal, coloi des Zoophytes ou des Animaux rapanti, considéré dans son ensemble, présente ten les modes de Propagation que nous avent énoncés dans notre premier paragraphs.

Les Echinodermes, que je divise en quant ordres dans ma classification, les Bolshardes, les Echinides, les Stellerides et les Crinoides, ont les organes sexuels généralement séparés, sans organes d'accomplement.

lls paraissent réunis dans le premiet de dre, celui des Holothurides.

inion est même très intime dans Duvernoy, observée par M. de i, puisque dans le même boyau il a vu la place où se développent avec tous leurs caractères de com-'est-à-dire avec un vitellus, une une tache germinatives. Le même rateur renferme deux séries de i produisent le sperme avec les permatozoldes.

Holothurides proprement dites, les at séparés, et les organes mâles, organes femelles, seraient des niflés, plus développés pour les font une seule issue entre les qui entourent la bouche.

inides et les Stellérides les ont les, avec une forme et des appaz semblables, de manière qu'ils les uns et les autres, jusqu'à ces anées, pour des ovaires.

les investigations microscopiques ainer que, chez les uns, le coniposait essentiellement de speret, chez les autres, d'ovules.
iides, dont les uns sont libres (les
, les autres sont fixés (les Encriient bien différer aussi, sous le
a séparation ou de la réunion des
organes sexuels.

éparés dans les Comatules et siuse des pinnules des bras, cont en très grand nombre.

Bacrines, la position des ovaires s; mais celle des organes mâles lécrite de manière que l'on puisse 'ils existent séparés, dans des inincts de ceux qui portent les orles.

ation sexuelle n'est pas la seule a la classe des Échinodermes. On i Holothuries peuvent se multiissure, comme les Naïdes. Les ui se composent d'une tige ramiltiplient par bourgeons, lesquels ombreux qu'il y a de rameaux ou sles, portant l'animal rayonné, émité de chaque rameau.

classe des Acalèphes, dont les inissent de la locomotilité, la géxuelle est générale; mais il est que dans la classe précédente à la fois bisexuelle et diolque. Des observations sur la séparation des sexes dans les Méduses ont été contestées. Cependant il est certain que chez plusieurs espèces de cette samille on a trouvé des individus n'ayant que des ovaires, sans glandes spermagènes; d'autres individus n'ont que ces dernières glandes.

Mais il y en a aussi chez lesquelles les deux organes sexuels sont réunis. Dans l'Océanie Bonet de Péron et Lesueur, nous avons observé huit capsules, rapprochées par paires, dont l'une, dans chaque paire, rensermait des ovules, et l'autre des spermatozoïdes.

Suivant les curieuses observations de MM. Siebold, Sars, Lowen et Dujardin, un certain nombre de Méduses, qui, dans un premier état, ont la forme et l'organisation des Polypes et se multiplient par bourgeons, acquièrent des organes de génération sexuels après leur dernière métamorphose, et se propagent, dans ce dernier état, par germe libre ou par œuf.

Au changement de forme près, nous avons indiqué une génération analogue chez les Naïdes, qui se multiplient en se divisant et en produisant ainsi plusieurs générations successives, avant que les individus provenant de cette Propagation la plus simple, développent dans leur organisme les instruments nécessaires pour la génération sexuelle.

. La famille des Béroës est hermaphrodite. Leurs organes sexuels sont rapprochés de même par paires le long des deux faces, de chaque côté.

Notre classe des Exophyes, qui répond en partie aux Acalèphes bydrostatiques du Règne animal, paralt être de même complétement hermaphrodite. Déjà dans les Stéphanomies, ces singuliers animaux que MM. Péron et Lesueur ont fait connaltre, et qui ressemblent à une guirlande de fleurs, il y aurait parmi leurs appendices moteurs, urticants, alimentaires, des appendices, organes générateurs des deux sexes, dont les uns contiennent des ovules, et les autres des spermatozoides (1).

La classe des Polypes, la troisième du type des Zoophytes, nous fournira des exemples de tous les modes de Propagation. Pour être plus clair et plus précis, nous l'étudierons

(1) Mémoire de M. Milne Edwards, Annales des se. natur., 2' s'r., t XVI, pl. X, fig. 4, 8, 9; et pl. iX, fig. 8 et 2, 8 et 2.

successivement dans les trois Ordres dans lesquels nous la divisons. Les Polypes cellulaires, Ascidiens ou Polypes à manteau, peuyent se multiplier par œuf et par bourgeons.

On a reconnu des ovaires et des glandes spermagènes renfermés, ces dernières avec un grand nombre de spermatozoïdes, dans des cellules distinctes (1) femelles et mâles.

Ici, les sexes sont séparés, mais rapprochés de manière que les spermatozoïdes puissent sortir par une ouverture de la cellule mâle, et pénétrer par une ouverture correspondante de la cellule femelle, pour y féconder les œuss, en ayant l'eau pour véhicule.

Dans d'autres cas (les genres Cellaire, Laguncula, etc.), les organes producteurs des ovules et de la semence sont dans le même individu, c'est-à-dire dans la même cellule, dans laquelle flotte le canal alimentaire.

Dans ce dernier genre, dont le nom signifie petite bouteille, chaque individu, attaché à une tige commune, a son enveloppe protectrice transparente comme du verre, qui permet, entre autres, d'observer les différents degrés de développement des ovules, la composition de ceux-ci, l'instant où les spermatozoïdes se répandent dans la cavité commune pour y féconder les ovules.

Les Polypes tubulaires, ou du second ordre de notre méthode de classification, peuvent se reproduire par œuss ou par bourgeons. Ceux-ci, chez les uns, restent toujours adhérents, lorsque le Polypier est fixé, ou ne se détachent du parent, lorsque celui-ci jouit de la locomotilité, qu'à l'époque du complet développement du petit Polype; c'est ce qui a lieu chez les Hydres.

D'autres bourgeons, analogues aux bulbilles des plantes, se produisent de même à la surface de certains Polypes (2), dans une place déterminée; mais ils s'en détachent bien avant leur complet développement, qui leur donne la forme de leurs parents. Ce sont des germes libres, qui se distinguent des œufs en ce qu'ils ne sont pas le produit d'une fécondation, c'est-à-dire de l'action réciproque des deux éléments du germe, et que leur composition essentielle est différente.

Chez ces animaux agrégés, à individua-

lités multiples, qui végètent comme les plantes, on observe que certains bourgees produisent des Polypes qui ne servest qu'à l'alimentation de l'ensemble: que d'astres se développent pour servir à la Propagaine de l'espèce par germe libre on per ent. Ceux-ci renferment un ovaire qui preduit des œuss, avec la vésicule de Purkiske la tache germinative. Ces organes de fraciscation sont caducs comme ceux des plantes. Mais les uns se détachent avant que la œufs en soient sortis et forment, ches nes Polypes médusiens, l'état parfait de certaines espèces de Méduses (1). Chez d'autres, les Campanulaires, les germes éclosest des la capsule du Polype générateur, et es setent à l'état de larve (2).

Les glandes spermagènes, on test au moins leur produit, les spermatossiés, est été reconnues dans plusieurs Polypes de est ordre (3), soit dans les mêmes individus qui produisent des ovules (les Hydres), soit dans des individus différents (plusieurs espices de la famille des Sertulaires.)

Les Polypes actinoïdes peuvent avir les sexes séparés sur des individus different; telles sont certaines espèces d'Actinis, d'après les dernières observations (4). Cest qui sont fixés avec une forme arborescele est, dans la même agrégation, des individus nales et des individus femelles, caractériste par les organes sécréteurs des ovules es des spermatozoïdes.

Chez les Vérétiles, dont les nembres.
Polypes tiennent à une tige commune, imple et non ramifiée, chaque Polype à des sa cavité abdominale plusieurs ovaires, se dessus desquels correspondent un mèse nombre de glandes spermagènes.

En général, que ces organes mâles et lemelles soient séparés, ou réunis dans le même individu, ils sont toujours placés dans des lames qui font saillie dans le ce-

<sup>(1)</sup> M. Nordmann, Comptes-Randus de l'Académie des sciences, t. VIII, p. 357, sur le Tendon zostoricola.

<sup>(2)</sup> Dans la Synhydre observée par M. de Quatrefages, Annales des se nat., 2º série, t. XVIII. pl. 8 et g.

<sup>(1)</sup> Ces observations var les métamorpheses de camme especes de Meduses, qui ont, en nortant de l'und, la latte d'un animalcule infusoire, qui premient ensuite sifié étà Polype, et, en dernier lieu, tous les caracteres en laduses montrent que ces Polypes transitoires apparaisment à la classe des Acalènhes, et à cette dernares famille.

<sup>(2)</sup> Annales des se. natur., 20 sèrie, t. XV, p. 117 diure et pl. VIII, fig. 1-18 du Mémoire de M. J.-L. Lower, ur b. Campanularia geniculata Lom., que mous avons tradut par les Annales.

<sup>(3)</sup> M. Krohn, Archives de J. Müller pour 1847, p. 1%

<sup>(1)</sup> De M. Erdl., Archives de J. Mutter pour 16.1.

illé abdominale, ou attachés à des filaments nièpendus et flottants dans cette cavité, lapublie est en communication, par la bouche de l'estomac, avec le fluide ambiant respi-

Remarquons que cette communication l'effectue, chez les Polypes cellulaires, par me ouverture de la cellule, qui laisse passer fluide respirable dans la cavité viscérale; que, chez les Polypes tubulaires, c'est tubulaires à la surface du corps, où l'influence la fluide respirable est immédiate, que se liveloppent, comme des fleurs, les Polypes jiberateurs ou les organes de la génération liber les Hydres).

Ces différences dans la position des orpunes sexuels et leur mode de communicalem avec le fluide respirable, qui en est la emséquence, suffiraient pour caractériser te trois Ordres, dans lesquels nous divisons ne classe des Polypes, et pour montrer comtin ils sont naturels.

La classe des Protopolypes, qui comprend Eponges et les Téthyes, ne me paraît les se propager par génération sexuelle. La germes libres, dont les cavités innommables d'une Éponge se remplissent, à ceraines époques de l'année, sont de véritables milbilles et non des œufs. Ils se détachent le la paroi qui les a produits et sortent des millies de l'Éponge avec des cils vibratiles, milleur donnent, pendant quelque temps, a faculté locomotrice.

Ces bulbilles ressemblent en cela aux orpanes reproducteurs de certaines Algues et las Conferves.

Les Éponges à forme ramifiée se propapar encore par bourgeons.

Enfin, on a observé dans les Spongilles, le mode de propagation par scissure. Cellesd, comme les Éponges, ne nous paraissent produire que des bulbilles et non de vérimbles œufs (1).

Comment se propagent les innombrables spèces parasites de la classe des *Helminthes*, fient les animaux les plus parfaits, comme les plus dégradés, nourrissent plusieurs espèces? Comment pénètrent-ils dans leurs seganes les mieux protégés (le cerveau, le fiée des moutons, les muscles du cochon); parasi bien que dans ceux qui communiquent

(e) Voir le Mémoire de M. Laurent, dans les Comptes-Reméus de l'Académie des sciences, t. VII, 1839. facilement au dehors (l'estomac, le canal intestinal, les branchies)?

Ces questions sont extrêmement importantes pour la solution de la prétendue génération spontanée, ou de la génération dite hétérogyne, que l'on a cru pouvoir soutenir, par suite d'observations incomplètes, inexactes ou mai interprétées.

Nous divisons les Helminthes, qui ne sont pas tous des animaux parasites, en trois sous-classes. La première, celle des Cavitaires, qui comprend, entr'autres, les Ascarides, a les sexes séparés: les individus sont mâtes ou femelles, et sont même pourvus d'organes de copulation pour produire la fécondation intérieure des ovules de la femelle, avec les spermatozoïdes du mâle.

L'hermaphroditisme, ou la réunion des deux sortes d'organes sexuels dans le même individu, est, au contraire, le caractère général de la seconde sous-classe, celle des Parenchymateux.

Nous ne connaissons pas d'autre mode de propagation, dans les deux sous-classes précédentes, que la génération sexuelle, dont les organes sont aussi bien connus que ceux des animaux supérieurs. On ne pourrait donc trouver d'arguments, pour leurs innombrables espèces, en faveur de la génération spontanée, dite encore équivoque et bétérogyne.

Notre troisième sous-classe, celle des Helminthophytes, comprend la famille des Tosnioïdes, qui est encore dans le même cas.

Chaque anneau, dont se compose le corps d'un de ces animaux, a les organes des deux sexes, produisant des ovules et des spermatozoldes. Les caractères de forme et de composition des uns et des autres ont été reconnus et décrits avec soin, dans un certain nombre d'espèces. On peut en conclure que cette organisation et ce mode de propagation existent généralement dans cette famille.

La plus inférieure de cette sous-classe, la famille des Hydatides, est la seule qui paraisse privée d'organes sexuels. Elle se propage par bourgeons intérieurs (les Échinocoques) ou extérieurs (les Cænures).

Se multiplient-ils encore par des bulbilles ou des germes libres, ayant une enveloppe protectrice, qui les protégerait momentanément contre les agents physiques? Cela est probable. La classe des Rotifères se propage par génération sexuelle, dont les organes sont géunis dans le même individu.

M. Ehrenberg a eu la gloire de démontrer que, chez ces petits êtres, visibles seulement à l'œil armé du microscope, l'organisation est aussi parfaite, aussi compliquée que celle d'animaux beaucoup plus grands; et qu'on aurait tort de conclure de la petitesse du volume, à la simplicité de l'organisation.

La classe des Animalcules homogènes, que le même savant désigne sous le nom de Polygastres, parce qu'il leur a découvert non seulement un sac ou un canal alimentaire dont l'existence est incontestable, mais encore des poches nombreuses annexées à ce sac ou à ce canal, ce qui ne me paraît pas aussi évident; cette classe, dis-je, comprend les animaux dont l'organisation est la plus simple, parmi ceux, du moins, qui jouissent de la locomotilité. Le corps de ces animalcules se remplit de corpuscules arrondis, de forme régulière, que M. Ehrenberg considère comme des œuss. Ce savant détermine, comme organe måle, un noyau central, organe problématique, qui paraît jouer un rôle important chez ces animaux, par la constance de sa présence.

Mais ces déterminations sont contestables, attendu qu'on n'a pu y démontrer l'existence des Spermatozoides et la composition caractéristique des oyules.

Ces globules qui remplissent leur corps me paraissent être des bulbilles, comparables à ceux dont le corps de la Truffe se remplit.

Les Animalcules homogènes se multiplient par scissure, en se divisant suivant leur longueur, ou en travers, selon les espèces.

Concluons en que, dans cette classe, comme chez les Protopolypes, comme chez les Vers vésiculaires ou les Hydatides, la génération sexuelle a disparu pour laisser aux modes de Propagation fissipare ou gemmipare toute leur puissance.

Concluons-en, en dernier lieu, que dans aucun cas on n'est en droit de supposer qu'un être organisé quelconque s'est formé par la seule influence des agents physiques, ou par celle de l'être organisé dans lequel il est parasite. Cette dernière hypothèse, cette génération dite hétérogyne, pas plus que la génération spontanée, qui créerait, par les forces générales aveugles de la nature, une individualité toujours admirablement organisée, pour vivre et se développer par ses propres forces, ne sont pas admissibles éaus l'état actuel de nos connaissances.

Elles sont aussi contraires aux lois de la simple logique, qu'aux faits les plus positifs, les plus avérés de la science.

Ces faits, pour ce qui est des animes, démontrent que toutes les individualits, que toutes les espèces de ce règne, à quelque classe qu'elles appartiennent, quelle que salt d'ailleurs leur organisation simple en composée, supposent l'existence d'un en de plusieurs parents qui les ont produins, suit en se divisant, soit par bourgeonnent, soit par œuf.

Il résulte, d'ailleurs, de l'exposé que nous venons de faire des différents modes de Propagation, suivant les Classes et les Type de règne animal, que sous ce rapport en peurait les caractériser d'une manière suciette, ainsi que nous essaierons de le faire éssi un tableau annexé à la fin de cet article.

Ces différences montrent déji que les divers modes de Propagation contribuent à perpétuer certains plans d'organisation appartenant aux types, aux classes et aux premières divisions de celles-ci.

Si nous prenons ensuite les diven moiss de génération sexuelle, et les instrumnts simples ou compliqués qui y contribunt; si nous pouvions entrer dans tous les étais des différences que présentent ets divers instruments, nous montrerions que l'apprevent avoir leur source première dans et différences, qui contribuent, du moiss, à la constituer et à la perpétuer sans abbasis profonde.

# CHAPITRE II.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES PRINCIPALS CONTROL DE LA GÉNÉRATION SEXURIE ES LEUR PRODUIT.

Ce que nous venons de dire da mate à la génération sexuelle en particulier, à p donner une idée générale de ses priscipes instruments. Le présent chapitre de servir à compléter cette idée générale, ptant que le permettront les limites de sarticle.

mi n'en soient pas doués.

491

anes qui caractérisent essentielleénération sexuelle, l'ovaire ou la igène, le testicule ou la glande e, existent nécessairement dans nimaux qui jouissent de cette fasous venons de voir qu'il y en a un

de ovigène produit l'élément feperme ou l'ovule; la glande speroduit l'élément mâle de ce même e sperme, et plus particulièrement storoïdes ou les machines animées ment la partie essentielle.

is à présent les caractères génées principales différences de l'un de ces organes et de leur produit, les animaux où ils ont été ob-

s glande ovigène, ou de l'ovaire.

, ou la glande qui produit les les œufs, est toujours situé dans bédominale ou viscérale, lorsque é existe. Chez quelques Mollusales, la Moule comestible, il s'éa développant, entre les replis du Dans les Hydres, il est entre la cavité alimentaire. Les autres les leuseux, à téguments cornés, l'ont mer exception, dans une capsule verture, bordée de tentacules, Polype générateur.

ovule est produit dans une poche membraneuse particulière, qui mmédiatement de toutes parts, en partie remplie d'un liquide l'baigne, pour ainsi dire, l'ovule. cas est celui des Mammifères; calui des Oiseaux.

Mammifères, on appelle vésiraaf, les capsules membraneuses
qui renferment les ovules, du nom
'e anatomiste hollandais, qui a le
mparé ces vésicules aux œufs des
l'étaient blen les œufs tels qu'on
lans l'ovaire de la Poule, encore
dans leur capsule productrice.
mombre de ces capsules, de difandeurs, suivant le degré de déat des ovules qu'elles renferment,
ensemble que par un pédicule,
meaux qui vont de l'un à l'autre
replis très déliés du péritoine qui

les recouvre, forment l'ovaire de la Poule ou d'un Oiseau en général, ou les deux ovaires d'un Reptile; c'est dans ce cas un ovaire en grappe.

Chez les Amphibies, chaque ovaire est un long sac ou boyau, dans lequel chacun des nombreux ovules a sa poche génératrice formée par la membrane proligère, qui est l'interne des parois de ce sac, tandis que l'externe est fournie par le péritoine, et plus immédiatement par le mésoaire qui fixe l'ovaire aux parois abdominales.

Chez les Poissons osseux, les ovaires sont généralement en forme de sac. Ils se remplissent de milliers d'œufs qui sortent, à l'époque de la ponte, par un orifice commun, situé derrière l'anus. La cavité centrale de l'ovaire et le collet fort court de ce sac, qui aboutit au dehors, est une sorte d'oviducte.

Ces ovaires en sac, ayant un orifice au dehors, se composent de la membrane proligère, qui est la moyenne, d'une membrane muqueuse qui la revêt en dedans, et d'une membrane péritonéale qui la recouvre. Dans quelques cas rares (les Truites. les Anguilles parmi les Poissons osseux, les Lamprojes parmi les Cartilagineux), l'ovaire n'a pas d'issue au dehors; l'œuf tombe dans la cavité abdominale, qui a elle-même une issue au dehors, un conduit péritonéal. Les parois de ces sortes d'ovaires, qui ont la forme d'un long ruban plissé en manchette. n'ont que deux membranes, l'interne ou proligère, l'externe ou péritonéale. Quelques Poissons cartilagineux, tels que les Sélaciens, ont des ovaires en grappes, comme ceux des Reptiles ou celui des Oiseaux.

Chez les Mammifères inférieurs, c'està-dire les Monotrèmes, qui lient cette classe à celles des Oiseaux et mieux encore à celle des Reptiles, il n'y a qu'un ovaire de complétement développé; l'autre l'est beaucoup moins, et ces ovaires sont encore en grappe.

Nous avions remarqué depuis longtemps (1) que, chez les Sarigues et chez quelques Mammisères monodelphes, les vésicules de Graaf sont assez distinctes pour donner cette apparence d'ovaires en grappes. Cependant les ovaires des Mammisères, et plus particulièrement ceux des Monodelphes, ont en général leurs vésicules de Graas

<sup>(1)</sup> Dans notre rédaction des Leçons d'anatomie comporie, qui date de 1805.

comme enfouies dans une substance fibrocelluleuse. Leur ensemble forme un corps ovale ou sphérique, à surface plus ou moins bosselée par celles des vésicules de Graaf qui sont parvenues à maturité, et en même temps à la surface de ces organes.

Le nombre des ovaires est généralement pair chez les animaux symétriques. Les Oiseaux seuls, parmi les Vertébrés, n'en ont qu'un qui se développe; mais leur fœtus en a deux.

Quelques Poissons osseux, qui sont vivipares, n'en ont qu'un seul.

Les Animaux articulés, à pieds articulés, en ont deux. Beaucoup d'Annélides les ont multiples; d'autres n'en ont qu'un (les Sangsues), ainsi que les Cirrhopodes.

Ceux des Mollusques acéphales testacés sont symétriques, tandis qu'il n'y en a qu'un dans les autres classes de ce type.

Dans celui des Zoophyles, ou des animaux rayonnés, les ovaires peuvent participer, par leur multiplicité, aux divisions du corps en rayons ou en arbre, correspondre aux articulations du corps (les Tænioïdes parmi les Helminthophyles); ou bien être limités à un seul (les Polypes ascidiens).

La forme générale de l'ovaire varie depuis celle en grappe, en sac allongé, en ruban, en boyau, jusqu'à celle en rayons coniques plus ou moins nombreux, aboutissant à un canal commun, qui caractérise l'ovaire des Inseles.

La différence la plus importante peut-être, pour chacune de ces glandes, c'est que les unes ont un canal excréteur qui se continue avec leur cavité intérieure simple ou multiple, et porte au dehors leur produit. Ces ovaires, en un mot, ont un oviducte continu. Ce sont ceux en sac de la plupart des Poissous osseux.

D'autres, comme les Raies et les Squales, et les Vertébrés des autres classes, ont leur ovaire séparé de l'oviducte, qui commence dans la cavité abdominale par une embouchure en entonnoir, pour recevoir les ovules mûrs sortis par déhiscence de leur capsule proligère.

Cet oviducte manque, ainsi que nous l'avons dit, chez les Anguilles; dans la famille des Saumons, qui comprend les Truites; dans les Lamproies. Les œufs sortent complets, chez ces animaux, de leur capsule

proligère, tombent dans l'abdomen et sont conduits, à travers les deux canaux péritonéaux, dans l'orifice commun des urines et des produits de la génération.

En résumé, l'ovaire, quelles que soiente forme et sa structure accessoire, se compose essentiellement d'une membrase plus ou moins déliée, qui produit les ovules dans autant de prolongements, en forme de capsules, qu'il y a d'ovules. Cette membrase, proligère, dans les pontes régulières et si nombreuses de certains Poissons, montre à la fois les innombrables œufs de la poste la plus prochaine et ceux encore peu développés de la ponte qui la suivra immédiatement.

Chacun de ces ovules mûrs se fen une issue à travers la capsule qui le retient captif, en la déchirant. Il en résulte qu'apris la ponte de tant de milliers d'œufs, il y a setant de déchirures dans cette membras. Cela n'empêche pas que toutes ces blessurs ne se cicatrisent, et que les ovules de la poste suivante ne se développent régulièrement pour la ponte prochaine. Quelle paissur vitale ces admirables résultats ne suppossails pas dans cette simple membrase!

Nous les admirerons encore sivestig lorsque nous aurons étudié ses probits.

§ 4. Du produit de la glande ovigin, c'esà dire des ovules et des aufs.

L'ovule ou l'élément femeile du grant se développe dans une capsule ou dans mesche de la glande ovigène ou l'ovaire.

Cet ovule a dans tous les animaus la firmi sphérique et la même composition gésérale apparente. On y distingue la sphère principale ou vitelline, composée de la substant vitelline et de la membrane du même qui la recouvre. En dedans de cette spire s'en trouve une autre plus petite, trans rente, qui en occupe le centre durant le premiers temps du développement de l'arab qui devient tangent à sa circonférence. Inque cet orule est mûr ; c'est la résicule prminative qui doit contenir les premies ments du germe. Enfin on observe une trait plus opaque dans cette dernière vésicale, lemée d'une ou de plusieurs petites callais contenant des matériaux plus denses, de lui vient cette opacité qui la distingue; c # la tache dite germinative.

493

un de ces ovules cependant, dont tion générale est si uniforme, proprès la fécondation, un individu organisation, la forme, les dimenput l'ensemble des caractères de laquelle appartiennent le parent ints de cet ovule et de l'élément 'a fécondé.

; ovule n'est pas un œuf complet. que commencent les différences s, non plus seulement virtuelles bles, qu'il présente pour prendre sition plus complexe; ainsi que la couleur et le volume qui le dismurainsi dire dans chaque espèce. iral il se revêt, dans le canal qui smettre au dehors, plus rarement ire (1), d'une couche de substance se, à peine sensible chez les uns. chez les autres, dans l'œuf des est ce dernier cas.

suche d'albumen est enveloppée abrane particulière, la membrane e. Vient enfin cette dernière enotectrice qui n'existe proprement s vrais Ovipares ou les Ovovivimanque chez les vrais Vivipares, i nature varie suivant le milieu sau) et le lieu où l'œuf doit être selon qu'il a été fécondé avant la ju'il le sera un moment après la

Ta voir, dans notre article Ovocoports remarquables, chez les Verre la composition de l'œuf avec le illeu d'incubation, et celui de la n ( L. IX, p. 290 et suiv. ). Cellesectue jamais dans l'air. Tout i y dépose ses œuls, les pond déjà ivec une enveloppe protectrice, erait à cette fécondation. Au conslupart des animaux qui pondent dans l'eau, le font avant leur féils sont, dans ce cas, recouverts loppe dont la composition favorise at même l'action fécondante du

§ 5. De la glande spermagène.

La glande spermagène est celle qui produit le sperme à l'âge de Propagation et aux époques du rut.

Cette glande caractéristique du sexe mâle, peut coexister avec la glande ovigène dans le même individu qu'elle rend alors hermaphrodite, ou bien elle est séparée de l'ovule dans une individualité distincte à laquelle elle donne le caractère du mâle.

La glande spermagène est double chez tous les Vertébrés. Les Animaux articulés, à pieds articulés, l'ont de même paire. La classe des Annélides l'a simple ou multiple. Elle est unique dans celle des Cirrhopodes. Les Acéphales testacés, parmi les Mollusques, l'ont double comme l'ovaire, ou du moins divisée en deux lobes symétriques, tandis qu'elle est simple dans toutes les autres classes de ce type. Chez les Zoophytes, elle varie en nombre comme l'ovaire.

Sa position n'est jamais extérieure, et seulement recouverte par des téguments très sensibles, que dans la classe des Mammifères et chez ceux en particulier qui ne séjournent pas dans l'eau.

La glande ovigène, pour l'immense majorité des animaux qui en sont pourvus, est renfermée dans la cavité abdominale ou viscérale, le plus souvent dans sa partie la plus reculée, plus rarement dans sa partie avancée (chez quelques Mollusques Gastéro-

Sa structure chez les animaux les plus parfaits se compose d'une quantité innombrable de canaux spermagènes ou sécréteurs du sperme, qui forment les dernières ramifications ou les ramuscules très repliés d'un arbre, dont les rameaux se réunissent à un certain nombre de branches, qui sont les vaisseaux séminifères. Ces branches s'anastomosent entre elles pour former un réseau. Il sort de ce réseau un certain nombre de canaux séminiferes efférents, qui. en s'allongeant, en devenant de nouveau plus déliés, et en se repliant mille fois sur eux-mêmes, forment des paquets distincts, qu'on appelle les cônes du testicule. Cet ensemble de canaux très sins et très repliés, se continue dans un seul faisceau de forme générale allongée, cylindrique, qui se compose d'un seul canal formant plusieurs séries de replis très nombreux; ces séries multiples finissent par se réduire à une seule dont le canal a un diamètre de plus en plus considérable et de moins en moins replié; il devient enfin le canal excréteur des produits de la glande, le canal déférent.

Une membrane assez ferme, résistante, enveloppe cette masse de canaux sécréteurs, entremèlés de vaisseaux sanguins et lymphatiques et animés par des filets nerveux qui leur donnent leur activité fonctionnelle.

Cette enveloppe protectrice d'un organe extrêmement compliqué, se compose de deux lames, dont l'interne produit un repli principal, le corps d'Highmor, et beaucoup de prolongements très déliés, qui servent à séparer les lobes ou les paquets de canaux spermagènes qui composent l'ensemble de la glande.

Monro et Al. Lauth ont cherché à donner une idée de leur nombre et de leur longueur. Ce dernier a mesuré en outre le diamètre de ces canaux sécréteurs, celui des canaux efférents, et du canal de l'épididyme.

Le diamètre des canaux spermagènes ou séminifères varie, dans le testicule humain, de 1/110 de pouce à 1/160. Le nombre moyen de ces canaux est de 840, et la longueur moyenne de tous ces canaux réunis serait de 1750 pieds (1). Cette composition, compliquée de canaux sécréteurs très repliés, se voit dans les trois classes supérieures des vertébrés, les Mammifères, les Oiseaux et les Reptiles; mais elle disparalt dans les Amphibies et les Poissons.

On ne les retrouve, dans ces deux classes, que dans l'épididyme que nous avons découvert chez les Salamandres et qui les distingue des Batraciens anoures, et dans celui des Sélacions.

Au lieu de ces canaux spermagènes des classes supérieures, chaque testicule se compose de cloisons membraneuses, produites par la lame interne de l'albuginée, interceptant de petites loges, dans chacune desquelles se trouve une vésicule que nous appelons primaire, dans laquelle sont con-

tenues plusieurs vésicules secondaires ou génératrices des Spermatozoldes.

Cette composition cellulaire ou visiculaire, que nous avons fait connaître dans les Salamandres (1) et les Tritons, se retrouve la même, pour l'essentiel, dans les Batraciens anoures, et, parmi les Poisses cartilagineux, chez les Sélaciens.

Chez les Poissons osseux la composition des glandes spermagènes correspond à celte des glandes ovigènes. Chez ceux qui a'est pas de canal excréteur (les anguilles), les granulations produites par les vésicales spermagènes, ressemblent beaucoup aux rensiements que forment les erales dans leur capsule.

Lorsque la glande spermagène et m sec à cavité centrale, avec un court canal exotteur, cette cavité centrale est l'absoinnt de canaux séminifères très courts, se dissant vers la circonférence de la ginée es petits canaux qui répondent aux vésicales des testicules celluleux. Cos petits canaux renferment les vésicules ou les capsules pecondaires ou spermagènes propresses dits.

Il nous serait impossible de décrire, deas les limites de cet article, toutes les diffrences de forme et de composition que prisente, dans tout le règne animal, l'arganisation de cette glande. La partie constiche de son produit, les Spermatozoides, agrat de la fécondation, sont toujours formés, c'est notre opinion, dans une capsule génération. Cette capsule est renfermée dans une muit plus considérable où s'abouchent les cant séminisères (les Raies, les Batraciens sossres); ou bien elle est contenue dans unt poche en forme de cœcum qui aboutit à se court canal, qui verse ce produit des à réservoir de la glande (2), d'où il passe des son canal excréteur (la plupart des Puis osseur); ou bien, enfin, ce premier d rensermant les capsules génératries de Spermatozoides est long et très replié, &

<sup>(1)</sup> Voir à co sujet le beau Mémoire sur le Testicule Aumain, par E. A. Lauth, juséré parmi les Mémoires de la soceiét d'histoire naturelle de Strasbourg, tome 1; Paris et Strasbourg, 1850.

<sup>(1)</sup> Voir notre Mémoire dans les Comptes-Render de l'écadimie des sciences , pour 1816 , et dans le Recani de parties étrangers de cette Aradémie.

<sup>(2)</sup> On pourra prendre une idée des varietés de forms que présentent dans les Insectes ces poches que comme dent aux canaux dits séminificres ou appremapeut du semaux supérieurs, ou aux capsales que noms appetun permaires dans les Salamandres et les Tritona, dans le Bonoires de M. Léon Dafonr sur l'organisation de esté classe. Ces Mémoires ont parus parus ceux das savents erregers de l'Académie des sciences, en 1833 et 1841.

complication que nous avons

oduit de la glande spermagène perme et des Spermatozoïdes.

te des animaux se compose esnt de Spermatozoïdes ou de chines microscopiques susceptiuvements, durant un temps van les espèces, et dans certains u liquides animaux déterminés. es, qui n'existent dans le sperme vques du rut, s'y développent és innombrables à chaque noude du rut, dans des capsules i que nous avons décrites dans t paragraphe.

s grande dimension ou leur lonle plus souvent que de quelques e millimètre, et leurs dimensions proportionnées, pas plus que celules du sang, aux dimensions de quel ils appartiennent. On y disralement une partie plus épaisse, lle le corps, et une partie plus forme, d'une extrême ténuité, me sous le nom de queue ou eaudal. Le corps peut être lenvale, en palette, en forme eylindrique et en tire-bouchon le. L'appendice caudal varie beausa longueur suivant les espèces. ntouré, dans la famille des ss. par un fil encore plus délié, -bouchon, que nous comparons cil vibratile. qui serait suscepations, comme la corde d'un insous persistons dans cette manière est, en partie, celle de MM. de Dujardin, contre l'opinion de i, Pouchet et Panizza, qui veufil soit une crête attachée au côté permatozoïde. Ce caractère tout des Spermatozoïdes de toutes les cette famille, qui varie d'ailleurs mà l'autre pour les proportions es, est un exemple frappant des qui existent dans les instruments iés de l'organisation, pour la cones espèces.

ien remarquable que certaines iérales de ces machines caracclasses et même les groupes inférieurs, ceux des familles, quelquefois même ceux des genres et par-ci par-là les espèces.

Rien de plus admirable que toutes les précautions qui ont été prises pour les transporter à la rencontre des ovules. Ces machines jouissent de plus ou de moins d'irritabilité, qui leur donne la faculté de se fléchir en différents sens dans toute leur longueur, ou seulement dans leur partie candale

Leur vitalité subsiste encore quelque temps après la mort de l'animal, comme celle des cils vibratiles. Nous avons vu ceux d'un Triton se ranimer dans l'eau et se mouvoir près de quatre fois 24 heures après la mort de l'animal, et nous avons arrêté sur le champ leurs mouvements en ajoutant une goutte de morphine à la goutte d'eau qui les renfermait.

La classe des Mollusques Céphalopodes les a réunis dans un certain nombre d'étuis très compliqués, placés dans un réservoir commun pour le moment du rapprochement des sexes.

Chacun de ces étuis, qui renferme des iniliers de Spermatozoïdes, a une composition telle, qu'au moment où il est porté par le mâle dans l'entonnoir de la femelle, où se trouve l'issue de ses œufs, l'eau qu'il y rencontre le fait éclater et met ainsi à nu les Spermatozoïdes, pour opérer la fécondation des œufs.

Un animal presque microscopique, le Cyclops castor, de la classe des Crustacés, a ses Spermatozoïdes enfermés dans un flacon, que le mâle agglutine au bord de l'issue des œufs de sa femelle; ce flacon éclate de même par l'action de l'eau, afin que les Spermatozoïdes qu'il renferme puissent aller joindre les ovules de la femelle et les féconder.

Les Spermatozoïdes sont la seule partie essentielle du sperme; c'est par leur intermédiaire que le mâle transmet au germe toutes ses ressemblances, qui se manifestent successivement dans les produits développés de la génération sexuelle aux divers âges de la vie; ce sont, en un mot, les ovules du mâle.

Les capsules génératrices des Spermatozoïdes ne produisent que ces machines animées. Le liquide albumineux et gélatineux qui leur sert de véhicule est sécrété par les parois des capacités en forme de canaux, ou de capsules de différentes formes, dans lesquelles ces Spermatozoides arrivent, après avoir rompu leur capsule génératrice.

# § 7. Des organes accessoires de la génération sexuelle.

Pour que cette génération ait lieu, il faut qu'un ovule mûr soit mis en contact avec un ou plusieurs Spermatozoïdes. C'est dès cet instant seulement, et à cette condition unique, que legerme peut se manifester dans l'ovule ou dans l'œuf.

Lorsque cette union des deux éléments du genre doit avoir lieu dans le corps de la femelle, si les sexes sont séparés, ils se rapprochent et ils sont pourvus de moyens ou d'organes singulièrement variés selon les espèces, pour faire passer cet élément mâle ou germe dans les organes de la femelle où se trouvent les ovules ou les œuss parvenus à maturité.

Cette rencontre des deux éléments du germe peut avoir lieu dans l'ovaire, et leur action peut se transmettre à travers la membrane prolifique de l'ovule, comme nous l'avons démontré pour les Pœcities, petits poissons des eaux douces de l'Amérique méridionale, dont chaque fœtus se développe dans la même poche génératrice qui a produit l'ovule.

Cette réunion, chez les Mammifères, peut aussi s'effectuer dans l'ovaire; mais elle parait s'effectuer le plus souvent dans l'oviducte propre, ou trompe de Fallope.

Les mâles chez les Mammifères, et par une singulière exception, parmi les Amphibies, dans la famille des Salamandres, ont des glandes particulières, les prostates, les glandes de Cowper, dont le produit liquide est destiné à modifier la composition de la semence.

Une ou plusieurs verges conductrices de cette semence, ou seulement excitatrices, distinguent ceux d'un grand nombre de Classes.

Les femelles ont des organes de copulation correspondants, ou des canaux qui les dirigent vers les ovules ou les œuss.

Nous ne faisons qu'indiquer de la manière la plus générale ces circonstances organiques, dont on pourra voir les détails aux articles de ce Dictionnaire consacrés à faire connaître l'organisation générale de ces classes (1).

(1) Nous renvoyous encore pour cas détaits in tome VIII | livrair organis generalité inserverantes p. 83.

Lorsque la fécondation s'effectue dans l'eau, la femelle y pond ses œufs, et le mile y répand sa laite, sans avoir besoin d'organes accessoires pour la copulation. Les glandes ovigène et spermagène forment luct leur appareil générateur.

## CHAPITRE III.

#### PARTIE HISTORIQUE.

Cette partie, dans laquelle nous résnirons quelques traits des principales écouvertes de ce siècle sur les organes de la génération et la détermination de leurs factions respectives, servira à la fois de complément aux chapitres précédents et distroduction pour ce que nous disess escore de la génération sexuelle dans les chapitres suivants de cet article.

§ 8. Connaissance et détermination des organes relativement à leur emplo.

La première description comparée des organes de la génération, assez complete pour l'époque, a paru en 1805 (1).

Leur classification générale es organs préparateurs mûle et semette, en organes decouplement, et en organes éducaturs, avait permis d'exposer, d'après leur usage es leur but sonctionnel, tous les détails de structure organique, que nos observations disettes nous mettaient à même de découvrir us de reconnaître, pour rédiger, de toutes pieus, le chapitre important qui devait compusdre leur description générale.

Aussi trouve-t-on, dans cette description générale, la première compaissance et la première appréciation d'un assez grant aubre de circonstances organiques incusest jusqu'alors ou mal interprétées.

Je vais en énoncer quelques unes des l'ordre que je viens d'indiquer. Ce sen le point de départ pour l'exposé des élemvertes ultérieures.

§ 9. Les organes préparateurs faults ; sont désignés, même dans les Manufles, sous le nom d'ovaires, ainsi que basses de physiologistes en avaient pris l'habitule, depuis la belle découverte de Granf (3), des

des Lecons Canatomic comparée que nous avons public a 1810, p. 1-630.

<sup>(1)</sup> Leçons d'anatomic comparés de G Cavan, retain par G -L. Duvernoy, t. V; Paris, 1505.

<sup>(3)</sup> Requere de Granf opera comusa, Lugd., 16-8, & ...

497

portent son nom, et que cet regardait comme les œufs des sans doute avec autant de jus-ix qui désignent ainsi les œufs encore fixés dans l'ovaire par se ovarienne, leur calice.

ructure des ovaires (disais-je daction de ce livre), considérée t dans l'homme ou dans la plu-lammifères, peut laisser quel-18 sur leurs fonctions, cette st tellement évidente dans les 1868, qu'il n'est plus possible 1881 re cette dernière.

ites les classes qui suivent celle iffères, l'ovaire ou les ovaires demment à l'accroissement des s'y trouvent déjà tout formés ipproches du mâle. L'analogie ire que la même chose a lieu flammifères, et c'est ici peuts plus beaux résultats de l'anala physiologie comparées. » iles de Graaf sont indiquées,

iles de Graaf sont indiquées, ême rédaction, comme existant i enfants de quelques années. que leur nombre, leur dispor volume sont très variables ses adultes; que les plus grosses les sont placées plus près de la vaire, qu'elles rendent bosselée; rales renferment probablement t que chaque cicatrice qui s'obiradultes, est un indice de la sor, au moment de la conception, sicule qui le contenait.

ncore: « que les vésicules de ment, chez plusieurs Mammiplus grande partie de la masse , qui ne semble, chez les Saris autres, qu'une agglomération

rence est encore plus prononcée e développé de l'Échidné et de nque, ainsi qu'Everard Home, oi nous l'avons démontré. Nous ire développé, parce qu'une gie, plus singulière peut-être, lonotrémes et les Oiseaux, est entaire, ou du moins très inéveloppé dans lequel reste toues premiers, l'un des deux ovaires. Éverard Home doit l'avoir remarqué le premier pour l'Échidné. Mes propres observations l'ont confirmé, après celles de Meckel, pour l'Ornithorbynque.

On sait que, dans la classe des Oiseaux, il n'y a généralement qu'un seul ovaire visible, développé et fonctionnant. Cette asymétrie, si singulière dans le type des Vertébrés, est comme un arrêt de développement. On découvre, en effet, l'ovaire droit dans de très jeunes fœtus de Poulet; mais il ne tarde pas à rester plus petit que le gauche, et finit par ne plus laisser de traces de son existence, chez beaucoup d'Oiseaux; chez d'autres, il subsiste à l'état rudimentaire, suivant les observations de MM. Geoffroy Saint-Hilaire, Emmert, Hochstetter, R. Wagner et Van-der-Hœven.

Nous avons vu les organes préparateurs des œuss se simplisser singulièrement dans la grande majorité des Poissons, et y montrer cette circonstance particulière que les ovules y sont produits annuellement par milliers, de grandeur égale entre eux, et dans un même degré de développement, pour être pondus simultanément. On ne voit, dans ces merveilleux organes de création si puissante, qu'un sac membraneux à parois très minces, dont la cavité est divisée par des lames frangées ou des cloisons, entre lesquelles rampent des vaisseaux sanguins, et qui sont souvent tellement déliées qu'on serait tenté de les comparer à une toile d'araignée. C'est cependant dans des capsules qui ne sont qu'une extension de ces lames membraneuses proligères, souvent d'une extrême ténuité, qu'apparaissent et se développent ces milliers d'ovules.

Ainsi l'œil le plus exercé de l'anatomiste n'a découvert, dans la plupart des ovaires de la classe des Poissons, que de simples membranes, souvent d'une minceur extrême, recevant leur nourriture et leur animation de vaisseaux sanguins également très déliés et de quelques filets nerveux qui les accompagnent.

Telle est, comme nous le verrons toujours, en dernière analyse, la structure intime de tout organe de sécrétion. C'est un premier exemple de l'un des principaux avantages de l'anatomie comparée. La comparaison d'un même appareil d'organes ou d'un même organe, dans toute la série des animaux où il existe, nous fournit les moyens de faire une analyse naturelle de ses complications diverses, et nous conduit à l'observer dans les conditions d'existence à la fois les plus essentielles et les plus simples.

En poursuivant l'étude comparée des organes femelles ou des ovaires, que nous avons décrits dans le Chapitre précédent, comme les organes producteurs des ovules; en recherchant avec soin l'état de ces parties aux différents âges, même chez les fœtus; en faisant surtout une étude comparative des œufs chez les Oiseaux avant et après l'imprégnation, on est parvenu aux plus lumineuses découvertes sur l'existence générale des ovules et sur leur composition.

§ 10. L'idée que non seulement les éléments complets du germe, mais que ce germe lui-même, ou l'embryon, existe dans l'ovule avant l'imprégnation, et que celle-ci ne fait que lui donner la première impulsion nécessaire du mouvement vital, était assez prédominante parmi les physiologistes du dernier siècle; cette idée surgit à chaque page dans les belles observations de Spallanzani sur la génération; c'était aussi celle de Bonnet, son célèbre ami. Cette idée tenait au système de la précxistence des germes.

Un autre système partageait les physiologistes, celui de l'épigénèse, dans lequel on admet que les matériaux du germe s'arrangent et s'organisent seulement après l'imprégnation de l'ovule par la liqueur du mâle, par suite de cette puissance occulte que Blumenbach a désignée sous le nom de nisus formativus.

Notre siècle positif devait recourir à l'observation et aux expériences, pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'éclairer cette question fondamentale.

Il fallait surtout étudier, dans ce but, l'œuf avant son imprégnation, c'est-à-dire avant le rapprochement des sexes. C'est ce qu'a fait le célèbre Purkinje pour l'œuf des Oiseaux.

Il résulte de ses recherches, dont le résultat a paru en 1823, qu'il existe, ainsi que nous l'avons dit, dans la sphère vitelline ou nutritive de l'ovule (dans le jaune de l'œuf des Oiseaux), une sphère germinative, renfermant un liquide transparent, albumineux, contenu dans une membrane très déliée. également transparente.

Cette sphère porte le nom de vésicule du

germe ou vésicule de Purkinje, depuis me découverte dans les Oissauz par es physiologiste ingénieux.

Nous verrons, tout à l'hours, qu'dle se contient pas le germe, mais seulement un partie de ses premiers matériaux.

Cavolini, vers la fin du siècle denier, avait parfaitement reconnu la vésicale geminative dans l'ovaire des Poisses, mis sans déterminer sa signification.

§ 11. La doctrine que nous avints aloptée en 1805 (1) dans la partie des leçons que M. Cuvier nous avait chargé de rédign de toutes pièces, était, comme en us le wir, bien rapprochée des démonstration actuelles de la science. Elle les faisait, pour aissi dire, toucher au doigt:

« L'ovaire ou les ovaires, y est-il dit, su-» vent évidemment à l'accroissement et à la » conservation des germes ou des ent. Les » germes sont probablement renfermis das » les vésicules de Graaf. Le nombre de es » vésicules est toujours moindre des les » Mammifères en gestation; celles de ces » vésicules qui se sont vidées sendant la » conception sont remplacées per un son-» bre égal de corps jaunes, esi se sunlicat » d'abord qu'un épaississement des points » des vésicules. Les cicatrices qui s'els » vent dans la place de ces visiculus et du » corps jaunes qui leur ont succidé sent les » traces du passage des germes estis les » de l'ovaire dans le moment de la com-» tion. On ne trouve ces cicatrices at da " les femmes adultes. Les femelles visque » de Mammilères n'en montrent autut, » tandis qu'on les a rencontrées surest » chez les filles vierges. Nous en aven va » plusieurs chez une personne morte à l'ap-» de dix-sept ans, dont la membranedoli-» men subsistait dans toute son intigrid. » On peut en conclure que les phis » solitaires produisent la sortie des grant » (ou la ponte des ovules) hors des visit » de Graaf, de même que, ches les mils. » ils déterminent l'expulsion de la sensité. Cette doctrine démontrait toutes les logies entre les ovaires des Mamailles &

de l'ovaire chez ces derniers. Elle admetté

(t) Leçons d'anatomie comparée, t. V. p. 57, 50 at 55, 6
se édit. t. VIII. p. 13-17; Parla, 1845.

ceux des Oiseaux, entre les vésicules

premiers et les œufs contenus dans le colif

sufs chez les Memmifères, ou ss vésicules de Graaf, par la t les plaisirs solitaires. Ces sus avions en 1805, nous ent 'ellement, après la découverte vules, à la conclusion par dér l'analogie de composition de issaux avec celui des Mammis-es deivent pondre leurs œuis les Oiseaux, indépendamment nas eux. Nous l'avons enseide France dans nos cours de

cience actuelle a rechierché et ovules, dont le raisonnement le ressemblance entre l'ovaire t celui des Mammifères, avait isance ou l'absence, dans des

rminé leurs dimensions, leur vant et après la conception, nents qu'y produit celle-ci ou

Prévost et Dumes que l'on doit dication de l'ovule des Mammii dans les vésicules de Graaf. ms où la présomption de cette souverte est exprimée datent de 25. Elles ont été faites sur des pin et sur des Chiennes; seule-: quelques doutes à ces jeunes de la nature, sur l'exacte dée cet ovule, qu'ils n'admetm'avec une sorte d'hésitation. s plus tard, M. de Baer remême ovule, sans aucun tous les caractères d'une déine, dans l'ovaire de beaucoup s; parmi lesquels il conseille de préférence chez les peuts le Hérisson, la Taupe), parce s-ci, on peut l'apercevoir au i travers les parois, restées des vésicules de Graaf (1). ce savant (2), consiste en une interne, obscure, formée de itions; cette masse semble être

primation de l'auf, etc., adressée, en 1827, 10-Pétersbourg, publiée en trançais par 1829. de la lettre, p. 89.

juand on l'examine avec plus

a y aperçoit une petite cavité

Cette petite cavité intérieure est cortainement la vésicule de Purkinja, aperçue incontestablement par M. de Baer, dit M. Dutrechet, dans un Rapport à l'Académie des sciences, mais dont M. Coste a le premier déterminé la signification.

M. de Baer estime les plus grands evales centenus dans les vésicules des ovaires du Chien à ; et même à ;; et les plus pe-; tits à ; de ligne parisienne. MM. Prévest et Dumas les apprécialent à 0°,001 de diamètre, et la vésicule de Graaf qui les centenait, à 0°,003 ou 0°,907.

Après ces heureuses recherches sur l'œuf des Mammifères, on doit citer celles de M. Bernhardt, élève de M. Purkinje, qui, à la sollicitation de son maître, a fait un grand nombre de difficiles et délicates observations sur ce sujet intéressant, dont les résultats ont paru à Breslaw, en 1834. Ils comprennent, entre autres, les mesures nhsolues et relatives de la usiscule de Granf et de l'œule contenu dans cette vésicule, chez la Chauve-Souris commune, le Chien, le Chat, l'Écureuil, la Taupe d'Europe, le Lapin, le Cochon, la Vache, la Brebis.

On y trouve même les mesures de l'ovule et de sa vésicule germinative, dans la Taupe, la Vache et la Brebis.

Il résulte de ces mesures que la vésicule germinative varie de 0,0010 de ligne parisienne à 0,0020, dans la Taupe, le Cochon, la Vache et la Brobis.

L'ovule varie de 0,003 à 0,007 de ligne, dans la Chause-Souris.

Dans le Chien, de 0,003 à 0,004.

Dans le Chat, de 0,0043 à 0,0048.

Dans l'Écurenil, de 0,002 à 0,003.

Dans la Taupe, de 0,023 à 0,0050.

Dans le Lapin, de 0,0010 à 0,0013.

Les ovules, contenue dans le même ovaire, varient comme 20 à 1.

La vésicule du germe indiquée per Cavolini dans les ovules des Poissons dès 1787, et si hourousement déterminée par Purkinje, en 1825, dans les Oiseaux, était reconnue par M. de Baer, dès 1827, dans les Reptiles et dans plusieurs Classes des animaux inférieurs. Et, dès 1828, cet observateur pénétrant l'avait découverte chez les Mollusques, même dans les plus petits œufs. Elle paraît être, ajoute-t-il, la première trace de l'œuf auteur de laquelle s'amasse le vitellus.

R. Wagner a étendu plus tard (en 1837) cette observation remarquable à la classe des Insocies.

M. de Baer a observé et décrit, dès 1827, les différentes phases de composition, de développement relatif et de position de cette vésicule. Il l'a vue généralement se rapprocher du centre vers la périphérie, et disparaître après la ponte.

Cet ordre de développement a été confirmé par les observations de M. Barry (1).

C'est à R. Wagner qu'il était réservé de compléter l'anatomie ou la connaissance de la composition organique de la vésicule du germe, par la découverte d'une ou de plusieurs taches de granules opaques, fixés à l'un des points de la paroi interne de cette vésicule transparente. Cette tache, simple ou multiple, est désignée, depuis 1837, sous le nom de tache germinative de Wagner. La vésicule ou la sphère germinative, ainsi que la tache du même nom, a été recherchée et découverte, principalement par les investigations de Purkinje, de Baer et de R. Wagner, dans plusieurs espèces appartenant à toutes les classes du Règne animal.

M. R. Wagner en a constaté l'existence chez les Corynes, les Lucernaires et les Actinies, parmi les Polypes; chez les Méduses, parmi les Acalèphes; chez les Astéries, parmi les Échinodermes; chez les Crustacés, les Arachnides et les Insectes.

Déjà M. de Baer avait vu au moins la vésicule du germe, chez les Sangsues et les Lombrics, parmi les Aunélides.

La tache germinative s'est montrée constamment chez tous les *Mammifères* examinés dans ce but'de recherches. On a de même confirmé son existence chez les *Oiseaux*, les *Reptiles* et les *Poissons*.

Si l'idée d'un embryon tout formé, préexistant à la conception, a dû s'évanouir après les résultats uniformes de ces recherches multipliées, on a pu du moins s'arrêter à la formation, dans l'ovaire, et à la préexistence, longtemps avant la conception (2), d'ovules composés essentiellement de cette sphère productrice du germe ou de l'embryon, qui renserme les matériaux destinés à le compo-

ser en premier lieu, c'est-à-dire à en former les premiers linéaments.

C'est ainsi que la science actuelle et pervenue à approfondir, dans tous ses étals, dans tous ses rapports, la connaisme comparée de l'ovule des animaux à génération sexuelle.

Ces importantes découvertes sont detenus le point de départ de la théorie actuelle de la génération.

§ 13. Les organes préparateurs mêles et les organes sécréteurs du sperme, et autre élément du germe, avaient été éécils aux assez de détails, dans leur forme, leur volume relatif, leur position fixe ou changeats, leur composition, leur structure intina, dans l'esquisse que nous en avons tracta dans le même ouvrage, mais pour les animan verbbrés seulement. M. Cuvier s'était changé de cette même description pour les animan series au même description pour les animans et sans yertèbres.

Nous avons insisté particulièrement, des cette description, sur le corps d'Higner et ser ses usages dans la glande du sperus des Mammifères.

Il est remarquable que les Manufers, chez lesquels il y a copulation et intrenission de la semence, dans l'organe timelle (le vagin) d'accouplement; l'organe d'intrebation (l'utérus), l'oviducte (ou in transpe de Fallope) compliquent singulièrement l'accès de las emence vers l'ovaire. Mais anni les Mammifères ont presque exclusivant, parmi les animaux vertébrés, des gindin accessoires, ou des réservoirs, propris à siparer, ou à contenir, des humeurs desinates sans doute à délayer la semence et à laissir vir de véhicule.

Notre esquisse de ces organes, talles en les vésicules séminales, les prestates, les glandes de Cowper, est la première et la aient été déterminés avec précision et emparativement dans toute la classe des limmifères.

Cette esquisse a fait connaître un aussi grand nombre de détails inconnus jusqu'à nous sur l'existence ou l'organisation de cu divers organes; détails qui ne se travest pas dans les descriptions éparses, d'ailleursé précieuses, de Daubenton et de Palls.

Mais il manquait essentiellement à note exposé celui de la composition chimique d de la composition organique du produit de

<sup>(1)</sup> Voir l'Institut, n° 278, p. 137, année 2839. (Société Payale de Londres.)

<sup>(1)</sup> M Cirus en a decouvert dans de jeunes Siles de quelques mois et meme dans des fortus à terme,

ein glandes, du sperme en particulier, qui est pieur le mâle ce que l'ovule est pour la minelle. Nous avons cherché à y suppléer dans notre nouvelle édition, après plus de guarante années d'intervalle (1).

\$ 14. Relativement à la composition orque, le sperme est formé d'une partie ide, dans laquelle nagent des quantiin sanombrables de petits corps de même ne dans la même espèce; qui montrent, ns les classes supérieures, toutes les apmces d'animaux se mouvant spontanéat dans ce liquide; mais dont la forme is manifestations sont loin de produire le illusion dans beaucoup d'animaux des es inférieures, des Crustacés, entre au-D. C'est à Leeuwenhæck, et, en premier landais à un étudiant en médecine hollandais me Hans, qui attira l'attention de ce d ebservateur sur cet objet, qu'on en **le la première description. Pour cet infa-**Me serutateur de la nature, ces corps s farent des apimalcules apalogues à E qui peraissent dans les infusions des Rancas végétales ou animales qui se désent. Il les appela, d'après cette idée Abétique, animalcules spermatiques. isteire de la découverte de ces prétendus elcules, que nous croyons désigner plus set sous le nom de Spermatozoïdes s d'animaux du sperme), a le triple **St d'être** liée avec la découverte des ires, avec les idées qu'on s'est faites la mandration spontanée, ou de la géném hátérogyne de M. Burdach; enfin avec mes systèmes sur la génération homo-L Nous y reviendrons en parlant de la ration comme fonction.

\$ 15. Le contact immédiat de l'élément tails, producteur du germe, avec l'élément famelle, ce contact indispensable pour opésser le sécondetion, a nécessité, lorsque celle-ci doit se faire dans le corps de la fematie, des dispositions organiques plus ou mains compliquées pour le produire.

 Ce sent ces dispositions organiques qui pundent efficace ou fécond le rapprochement des sexes.

Dans la description abrégée que nous prems rédigée des organes femelles d'accouplament chez les Mammifères (2), on a pu remarquer, pour la première fois, une distinction facile de la vulve et du vagin ou du canal génital, dans une indication précise de la limite entre l'une et l'autre, même lorsque la première est devenue un canal dont la profondeur peut excéder celle de la vulve.

C'est dans cette limite que se voit la membrane de l'hymen chez un assez grand nombre de Mammisères, ou seulement une ligne étranglée qui en tient lieu, ainsi que nous l'avons dit dans un Mémoire sur l'hymen (1), dans lequel nous avons démontré que cette membrane n'est pas un caractère exclusif de l'espèce humaine, comme l'avaient cru Linné et le grand physiologiste Haller.

Il existe dans la verge de l'Ornithorhynque et de l'Échidné, de ces Mammifères singuliers, auxquels on a longtemps refusé des mamelles, une remarquable disposition pour l'accouplement et la fécondation, indiquée en premier lieu par Év. Home, étudiée en 1812 par M. de Blainville, puis par Meckel, et dont j'ai aussi fait connaître quelques détails.

Les canaux déférents se terminent, comme à l'ordinaire, dans l'origine de l'urètre pelvien, le seul qui existe chez ces animaux. La semence, arrivée près de l'autre extrémité de ce conduit, qui verse l'urine dans le cloaque, entre dans un canal séminal particulier, qui fait partie de la verge. Ce canal se divise, à l'extrémité de celle-ci, en autant de branches qu'il y a de glands (en deux pour l'Ornithorhynque, et en quatre pour l'Échidné). Chacune de ces branches se sous-divise en autant de rameaux qu'il y a d'épines creuses qui couronnent ces glands, de sorte que ces épines doivent faire l'effet d'un arrosoir au moment de la copulation (2).

Nous disions dans notre rédaction (3), au sujet du gland qui termine l'organe de copulation et d'intromission des Mammifères, que sa forme et sa composition sont on ne peut plus variées dans cette classe,

<sup>(</sup>i) Notre tome VIII a para à la fin de 1845.

<sup>(</sup>a) Logone d'anatomie comparte, t. Y, 170 64. Parle, 1806.

<sup>(1)</sup> Mémoire sur l'hymen, lu à la classe des sciences physiques et mathémotiques de l'Institut, le 33 juillet 1805, et imprimé dans le tome I des Sevents étrangers. Paris, 1811.

<sup>(2)</sup> Fragment sur les organes de la génération de l'Ornithorbynque et de l'Échidné, Mémoires de la Société du Muséum d'histoire naturelle de Strasbourg, t. L.

<sup>(3)</sup> Lorons d'anatomie comparée, t. V. p. 85. Paris, 1865; et 2º édit., t. VIII, p. 218 et 219. Paris, 1846.

et que l'on pouvait présumer que ces variétés de forme et de composition, qui devaient sans doute mettre en rapport la sensibilité des organes d'accouplement mâle et femelle, pourraient bien être considérées comme une des causes de la conservation des espèces.

Nous en verrons une plus prochaine et plus générale dans la liqueur prolifique.

§ 16. Le même tableau des Organes de la génération, qui date de 1805, comprend, sous le titre d'Organes éducateurs intérieurs, tous ceux des semelles qui, comme les oviductes des Oiseaux, portent au dehors les œuss sécondés, après les avoir complétés.

Les trompes de Fallope des Mammifères et de la femme sont ici des oviductes, comme si, à cette époque reculée, il était déjà démontré incontestablement que les ovules traversent ces canaux pour arriver dans l'utérus.

Parmi les organes éducateurs extérieurs se trouve la poche sous-abdominale de certains Didelphes, qui renserment les petits à l'état, pour ainsi dire, embryonnaire, et dans laquelle ces petits embryons, fixés par la bouche aux mamelles de leur mère, commencent ainsi à se nourrir par digestion. On ignorait, en 1804, la voie que suivent ces embryons pour passer, de l'utérus intérieur, dans cet organe d'éducation extérieur. Après en avoir cherché inutilement une directe. j'ai découvert qu'un muscle, que j'ai appelé, dans les Sarigues, iléo-marsupial, muscle déjà connu, à la vérité, de Tyson, mais auquel il avait attribué d'autres usages. devait porter cette poche vers la vulve, au moment de la mise bas, et faciliter ainsi l'introduction de ces avortons dans leur organe d'éducation extérieur (1).

§ 17. Les recherches multipliées dont les Spermatozoïdes ont été l'objet, les faits nombreux sur la génération découverts à leur occasion, ont singulièrement contribué à avancer la connaissance de cette fonction, et particulièrement celle des conditions indispensables pour que le germe apparaisse dans l'ovule.

Nous avons dit que la forme des Spermatozoïdes varie et prend des caractères particuliers saisissables dans certaines desses et quelquefois dans certaines familles, dans certains genres, et même dans quelques espèces, qui font comprendre, jusqu'i un certain point, l'impossibilité, par essayle, de féconder des œufs de Gronouille such sperme du Crapaud, et réciproquement, ainsi que l'a tenté vainement Spellussani (1).

Leur présence dans le sperme progra à h fécondation, leur absence, dija chervis par Gleichen, chez le Mulet, confruée per MM. Prévost et Dumas, ainsi que des la vieux animaux devenus impaintab, & chez les jeunes animaux qui se seat pas encore capables d'engendrer : teas es circonstances et plusieurs autres est dinestré que les Spermatozoldes formest la partie essentielle du sperme. Non pas que nous admettions qu'un Spermatosoide m plus dans un ovule pour y constituer le systé nerveux; mais nous pouvous sectorir, and hypothèse, qu'il apporte dans l'evule, wituellement ou actuellement, test es qui, dans la constitution du germe es de l'enbryon, sera dérivé de l'especiation de måle.

Les fécondations artificielles, à unveilleusement imaginées par le génie espérmental de Spallanzani, ont singulisment contribué à montrer, pour ainsi dist, st doigt, l'importance des Spermatestés des la fécondation naturelle. Spallanmi sui déjà remarqué qu'elle n'avait pes lies, si un séparait du sperme sa partie la plus épiss.

MM. Prévost et Dumas reprenant et si jet si intéressant, avec des idées plus esses sur la composition organique du spans, ont vu qu'en séparant, autant que posible, à travers plusieurs filtres, la parie liquide du sperme des Spermatonoldes, esté partie liquide devenait improgre à la ficondation.

Cette expérience confirmait les confisions tirées des observations que nons auns énoucées sur les effets de l'absence et de la présence des Spermatoxoldes dess la simence, et démontrait surabondamment la rôle ersontiel qu'ils jouent dans la ginistion sexuelle.

De là l'idée houreuse et fécunds en di

<sup>(1)</sup> Ancien Bulletin de la Société philometique, nº 81, p. 160, et pl. 13, fig. 11. Vair encore l'article manureaux, par M. E. Groffi oy Saint-Hilaire, t. 39, p. 230, du Disc. des stiences neturelles.

<sup>(1)</sup> Expériences pour servir a l'Austoire, de la géoiretes. 🛳 Genove, 1786, p. 249 et suivantes.

as dans ces dernières années, la glande du sperme, ou l'ormâle, au moyen des Spermas les animaux où cette glande aconnue: idée dont M. Prévost e me trompe, une première en 1826, relativement à la 7; il a découvert que, dans e bivalve, il y avait des iniques aussi bien que des indivi-

la composition du sperme et deux éléments de toute généle, soit monoïque, soit dioïque, périences sur les fécondations at conduit à la démonstration, mammifères, de la nécessité, pour toute fécondation, du diat de l'ovule et des sperma-

stact ne s'effectue pas, dans classe, comme on l'avait cru, nême du rapprochement des l'utérus, par le mélange des mâle et femelle, par celui des icules organiques de Buffon.

lans cette hypothèse, deux erur le temps, et l'autre sur le ception.

tozoides que M. Bischoff a vus raire d'une Chienne, couverte auparavant, ont montré que s cet organe que l'ovule peut régnation nécessaire à la pre-on du germe.

et des orules et des Spermatooviducte ou la trompe de Faletemps après la copulation, a eque la rencontre de ces deux erme pouvait aussi s'effectuer le.

douteux que, chez les Oiseaux, aire même que cette rencontre

s si remarquable du dévelopcecilies dans la capsule même s laquelle il s'est développé, et ce qu'on a appelé le calice dans iseaux, nous avons fait conlécondation devait s'effectuer à aqueuse qui tapisse la cavité ovaire et revêt cette capsule, celle-ci, et, en troisième lieu, à travers la membrane vitelline de l'ovule.

Chez les Insectes, nous devons signaler un admirable arrangement pour la fécondation, qui démontre qu'elle n'a lieu qu'au moment de la ponte, et conséquemment après la copulation. Cet arrangement organique avait déjà été indiqué par Malpighi dans le Pz-

pillon du Ver à soie.

Il existe dans cette classe, chez la femelle, un réservoir dans lequel la semence pénètre après la copulation, et où elle est conservée jusqu'au moment de la ponte, qui est en même temps celui de la fécondation. M. de Siébold a montré que ce réservoir est généralement distinct de la vésicule copulatrice, que l'on trouve souvent remplie par la verge du mâle, après la séparation des sexes, et sur laquelle M. Audouin a fixé plus particulièrement l'attention des physiologistes.

Pour concevoir la nécessité de cet arrangement, il faut se rappeler que les ovaires des Insectes se composent de tubes coniques dans lesquels les ovules sont placés en série. depuis le sommet jusqu'à l'embouchure de chaque tube dans un oviducte commun; que ces ovules ont différents degrés de développement, et que les plus développés sont ceux qui sont près de l'embouchure du tube ovarien. A l'instant de la copulation, le plus rapproché de l'issue de l'ovaire pourrait seul être sécondé, sans cette disposition qui fait passer successivement, au moment de la ponte, devant l'orifice du réservoir séminal, les œuss murs des différents tubes ovariens, et détermine leur imprégnation successive (1).

Dans la classe des Mammifères, l'absence des ovules dans l'utérus après la copulation, et leur arrivée tardive dans cet organe plusieurs jours après le rapprochement des sexes, ont démontré la seconde des erreurs que nous avons signalée, celle qui regardait l'utérus comme le lieu de rencontre des deux éléments du germe.

C'est ainsi que, par un grand nombre de recherches anatomiques, d'observations microscopiques et d'expériences sur les animaux vivants, ou sur les produits de leurs organes préparateurs ou producteurs des ovules et du sperme, on est parvenu à reconnaître, avec certitude, la condition essentielle de la première apparition du germe

(1) Leçons d'anatomie comparée, t. VIII, p. 326-344.

dans l'ovule, seul caractère indubitable de la fécondation ou de la génération. Cette condition est, comme nous l'avons exprimé, le contact immédiat des deux éléments mâle et femelle de ce germe, c'est-à-dire des spermatozoïdes et de l'ovule.

§ 18. Des générations sans fécondation immédiate préalable, par des femelles d'animaux à sexes séparés.

Nous nous proposons de rappeler, dans ce paragraphe, quelques cas rares qui semblent démontrer que la loi que nous venons de faire connaître souffre des exceptions très remarquables; que les femelles de quelques espèces à génération bisexuelle ont pondu des œufs féconds, ou bien qu'elles ont mis bas des petits, sans avoir eu de rapport avec leurs mâles.

C'est surtout dans la classe des Insectes que l'on a découvert les exemples les plus évidents de cette génération exceptionnelle.

Bonnet (1) a suivi, il y a plus d'un siècle, avec un soin et une patience dignes des plus grands éloges, neuf générations successives de femelles de Pucerons, qu'il avait soin d'isoler immédiatement après leur naissance.

On sait que les Pucerons vivent en sociétés nombreuses sur différentes plantes. Ce n'est qu'en automne qu'il paraît des mâles, et que la dernière génération des femelles est fécondée par ceux-ci. Les œuss pondus par ces dernières femelles passent l'hiver et éclosent au printemps. La génération femelle qui en sort met au monde des petits vivants qui sont encore des semelles; le plus souvent ces petits donnent plusieurs générations successives de semelles, qui se produisent dans la belle saison.

Ainsi l'observation directe des mœurs de ces Insectes, comme les expériences de Bonnet, répétées, entr'autres, par M. Duvau (2), ont démontré qu'une fécondation pouvait suffire à plusieurs générations successives, ou du moins qu'après une génération produite par le concours des mâles, il pouvait y avoir jusqu'à neuf générations successives de femelles, suivant Bonnet, dans l'espace

d'environ trois mois, et jusqu'à onne suivant M. Duvau, mais dans un temps plus long, sans ce concours immédiat.

Après les Pucerons, c'est l'ordre des Lépidoptères qui a fourni le plus d'exemple de cette génération saus copulation, sens licondation préalable.

Dès 1705, Albrecht signalait la Platier du Groseiller comme ayant pondu des cut en sortant de sa chrysalide, et avant d'avit eu les approches d'un mâle, d'où sont édess de petites chenilles (1).

On a de même des exemples que des femelles de Sphinx du Troëne, et du Papplier, que celles de plusieurs espèces de Bombyces, de celui du Chêne, de la faille morte, de l'écaille, ont pondu des confiséconds, sans avoir eu de mâle (2).

Le Bombyce disparate a même probait ainsi trois générations successives dest le dernière, ne se composant que de même, mit sin à cette singulière propagation (3).

Tout récemment, M. Boursier a charret avec soin toutes les circonstances dans les quelles une femelle vierge de Bombjer du mûrier, a pondu des œufs fécouds (4).

La classe des Arachnides a présenté aut observateurs de semblables exemples. Il y a déja bien des années que M. Demerta vu chez Audebert, bien connu per 100 Histoire naturelle des Singes, plusieurs cass de verres dans lesquelles ce naturaliste noutrissait des Araignées domestiques. Des l'une d'elles était renfermée la mist & toutes les autres. Elle avait ponds dest années de suite, sans avoir de mile. 6 m œufs avaient produit, à chaque pente, de petits dont il avait eu soin de contre plusieurs individus (5). Lister et. aus i. Blancardi avaient vu une Araignés kunik pondre des œufs féconds durant quatre nées consécutives, sans les approches des måle.

Les Daphnies, parmi les Extonomucs, ont montré à Jurine la même faculté exceptionnelle. Suivant ce naturaliste chêtre, une seule génération par accomplement

<sup>(1)</sup> Observations sur les Pucerons, t. 1 des Œuvres complites; Neuchâtel, 2779.

<sup>(2)</sup> Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, t. XIII., p. 126.

<sup>(1)</sup> Ept. nat. cor., 1705.

<sup>(2)</sup> Voir l'Introduction a l'étude de l'Essentica p. M. Lacordaire, t. II, p. 363,

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 385.

<sup>(4)</sup> Voir le rapport de M. Duméril, stence de l'Arubes des sciences du 20 septembre 2847, C.-R., t. LLV, p. 526

<sup>(5)</sup> Dict des sciences naturelles, & II. p 314.

ivie de six générations sans

iterons encore dans le type et dans la classe des Gastéitsdines, chez lesquelles ervé de même plusieurs gésives de femelles vierges. Ivait annoncé, depuis longservé chez plusieurs espèces ues ou monoïques, ce phénnel.

lles de Chanvre, d'Épinards, graines fécondes, sans l'inussière des étamines des

30 à écu, le Melon d'cau, a soin d'enlever les fleurs e qu'elles paraissaient, et eurs femelles ont produit

rfesseur d'histoire naturelle confirmé les observations de des tiges femelles de Chans. Il a même trouvé fertiles lividus isolés de la Mercu-

de ces exemples rares de exuelle, dont quelques inbisexuelles ont été doués ous disons, avec M. Dumésception est providentielle r but d'assurer la conser-2 (2).

lu contact des ovules et du x éléments du germe, n'en la règle générale pour la uelle.

dans les cas que nous veya eu, par exception, une oditisme? Les recherches les s seraient du moins nécesater si ces femelles, qui conapproches d'un mâle, n'ont producteurs des Sperma-

#### APITRE IV.

PAGATION ET DES PRÉNOMÈNES ASENT DANS LES DEUX SEXES.

pagation est la quatrième

seroir à l'histoire de la génération,

Il succède à l'âge où l'animal a pu s'alimenter sans le secours de ses parents, et durant lequel cette alimentation indépendante a produit non seulement l'accroissement normal de tout l'organisme; mais encore le développement plus particulier des organes destinés à la fonction que nous décrirons.

Il vient plutôt compliquer cette époque d'alimentation indépendante ou de la vie individuelle, d'une vie nouvelle, de celle qui se rapporte à l'espèce. Mais cette vie de l'espèce a une telle influence sur la vie individuelle, elle la modifie si profondément, qu'elle marque une époque distincte dans le cours de chaque existence.

En esset, l'age de propagation n'est pas uniquement caractérisé par le développement des organes de génération; il se manifeste encore par beaucoup de changements remarquables dans la sorme générale de l'animal, dans sa taille, dans ses téguments, dans sa voix, dans l'apparition de certaines parties qui ne se développent qu'à cette époque de la vie; dans les phénomènes multiples de ce nouveau mode d'existence et qui lui sont particuliers.

Il serait trop long de montrer en détail tous ces changements, en passant en revue, sous ce rapport, les diverses classes du règne animal.

Nous croirons avoir rempli notre tâche, après les avoir indiqués d'une manière générale, et après avoir fait connaître quelques uns des traits les plus remarquables qui les caractérisent.

Les animaux ne sont aptes à la propagation sexuelle, que lorsqu'ils ont atteint au moins la plus grande partie de leur accroissement, que lorsque leur organisme montre, dans son jeu, la plupart des symptômes de force et d'énergie qu'il doit acquérir un jour.

Il faut en conclure que, pour donner la vie à un autre être, celui qui est appelé à remplir cette tâche doit perdre une portion du surcroît d'activité vitale qu'il possède actuellement.

§ 19. Les Mammiseres domestiques parviennent à l'âge de propagation avant d'avoir atteint leur taille définitive. La nutrition abondante de l'époque d'alimentation et d'accroissement indépendants, produit, avant la fin de cette époque, une exubérance de vie dans tout l'organisme, qui se fait sentir plus particulièrement dans les organes de la génération, développe, avec ces organes, l'instinct de la propagation, et donne à l'animal la faculté de se propager, en même temps qu'il conserve l'activité vitale propre à son accroissement ultérieur et définitif.

L'aptitude à la génération dépend moins du développement complet de tout l'organisme, que du développement convenable des organes générateurs. Ce n'est donc pas seulement à la fin de l'âge d'accroissement, que commence l'âge de propagation.

Celui où le mouvement de nutrition générale et de composition organique est partout dans la plus grande force, peut être en même temps celui où la production du sperme dans les organes générateurs du mâle, et des ovules mûrs dans ceux de la femelle, se montre très active. C'est l'époque où les pertes de semence épuisent le moins; où les forces que cet acte fait perdre sont réparées en peu de temps, où les produits des organes générateurs sont le plus promptement remplacés.

En un mot, l'aptitude à la génération dépendant, dans tous les cas, de l'âge, est, toutes choses égales d'ailleurs, en raison composée de l'activité de la nutrition dans tout l'organisme, et de cette même activité de nutrition dans les organes générateurs en particulier.

Le Papillon, qui ne croît plus, qui ne s'alimente que très peu, sort de sa chrysalide avec des ovules mûrs, si c'est une femelle, avec des spermatozoides, si c'est un mâle, déjà préparés dans ses organes de génération, à la fin de son âge de nutrition indépendante et d'accroissement, lorsqu'il était encore chenille. Il meurt immédiatement après avoir accompli l'acte de la génération; sa nutrition trop faible ou qui lui manque, à cette quatrième époque de la vie, ne pouvant plus en renouveler les produits.

Le Dromadaire mâle, qui jeune à l'époque où le rut le tourmente, tombe en défaillance après l'accouplement.

Une alimentation plus ou moins abondante peut accélérer ou retarder l'époque de Propagation sexuelle.

Si elle n'est pas toujours caractérisée par

la taille propre à chaque espèce midique variété, quand il s'agit d'un anima tont tique; elle l'est du moins per la lumé corps, par la nature et la content estiguments, et par l'apparition de testa parties qui en dépendent, telles que lumnes et les appendices de toute espiração montrent à cet âge sur les difficults paties du corps.

§ 20. Les Singes cynocéphals allast le haut des cuisses dénué de pails, statis d'un rouge vif ou en bleu. Chez les faults les parties génitales sont entente d'air mes boursouflures de couleur suprés au à l'époque du rut.

Le Mandrill mâle, outre es despusant, montre une coloration singuiste, a blu d en rouge, de sa face et de sause.

Le Cerf pousse son premier bis, st àgue, qui n'a pas encore de hunde et d'andouiller.

Les cornes du jeune Tauren, cilis dels Génisse, sont encore courtes et par étaloppées.

Chez tous, les tégument, qu'is soint couverts de poils, d'écailles ou de boulies, prennent leur couleur délahire, carathirtique de chaque sexe.

Le Cerf perd les moucheurs qui dissipuent le pelage du Faon; le Sangier, le bandes de couleur plus claire qui camérisent le Marcassin. Le Lion mile, hai comme un Tigre dans le jeune le pelage d'un mut le nâtre uniforme.

La taille des mâles, dans la dans de Mammifères, excède généralement de femelles à l'âge adulte.

Chez tous, l'instinct de Promise. et se développant, change le cassiné le l'inimal, et lui donne une graviti, us ususp et un besoin d'exercer ses fares prés combats singuliers, qu'il était lab desnifester avant cette époque.

Sa voix, d'ailleurs, a pris une canada et un timbre qu'elle n'avait pu aquevant.

§ 21. Tous ces changements sut unit plus manifestes dans la classe des Game

il est remarquable que, chez les finant de proie diurnes, les mâtes fint escutină la règle qui accorde plus de force et de un à ce sexe. Ils sont d'un tiers plus petts (fi les femelles; de la le nom de Tierceiet par lequel on les désigne. C'est que la femelle avait besoin de force aussi bien que de coules pour dompter la proie dont elle doit mourris ses petits.

Besecoup d'Oiseaux de cet ordre ne prenment la couleur définitive de leur plumage que la quatrième année qui commence l'âge de Propagation.

Les différences sexuelles qui distinguent le plumage des mâles de celui des femelles, se montrent seulement à cet âge dans toute leur étendue. Les femelles conservent, au contraire, très généralement, le plumage des jeunes mâles, jusqu'à ce que l'âge avancé ch elles parviennent, dans quelques cas rasses des espèces domestiques (celles des Faisans), leur donne, jusqu'à un certain point, calui des mâles adultes.

Ces changements montrent que certaines différences sexuelles ont une tendance à s'effacer, à mesure que les constitutions de l'autre sexe se rapprochent avec l'âge, et tendent à se confondre.

En général, le plumage des mâles contracte, par ses couleurs vives, brillantes, tranchées et variées, et par le riche dévelessement de certaines de ses parties, avec coloi des femelles, qui est le plus souvent terne, et mélangé de nuances moins promencées. Il suffira de comparer celui du Coq es de la Poule, du Canard et de la Cane, de Faisan ordinaire et de sa semelle, et surtant la magnificence de celui du Faisan dore avac la modeste robe de sa semelle ; le luxe deletant des reflets métalliques et des dessins de la robe du Paon, avec les couleurs ternes p plumage de la Paone, pour avoir une life de ces singuliers contrastes, de ces dif-Mirances sexuelles si prononcées.

Comparons encore, pour saisir ces difféasseces, la couleur jaune d'or du Loriot mâle, selevée par le noir éclatant des ailes et de la guenne, avec le noirâtre et l'olivâtre de cette dernière partie dans la femelle, le brun hordé d'un gris olivâtre de ses ailes, et le mart, elivâtre de son corps.

Mous pourrions multiplier les exemples de ces différences sexuelles, parmi des Oissenz moins connus. L'Ampelix carnifex de Cayenne a les ailes et une calotte sur la tête couleur de feu, la poitrine rouge de sang le dos rouge-brun, tandis que sa semelle

est couverte partout d'un plumage roussatre sans vivacité et sans éclat.

Le mâle de l'Arapungo averano du Brésil, a le plumage du blanc le plus pur; une partie de la peau du cou dénuée de plumes, de couleur verte, ornée de quelques soies noires, tandis que sa femelle est d'un vert terne uniforme.

On sait que ce sont les mâles, chez les Oiseaux de Paradis, qui portent aux flancs ces longs faisceaux de plumes effilées et agréablement nuancées, dont nos dames ornent leur tête. Leur plumage reflète, en général, le moelleux du velours, ou l'éclat des métaux ou des pierres précieuses; tandis que celui des femelles n'a que des couleurs ternes.

Mais ce n'est pas seulement par les couleurs permanentes de l'âge adulte, que le plumage des mâles se distingue de celui des femelles, dans un grand nombre d'espèces.

D'autres espèces, surtout parmi les Passoreaux, se font remarquer par des ornements extraordinaires, par un développement de certaines parties de leur plumage au moment de leurs amours, et qui le distinguent, seulement à cette époque, du plumage des femelles. Ce sont ces changements qu'on a désignés sous le nom caractéristique de robs de noces.

Les Gobe-Mouches ont, en hiver, le même plumage que les femelles; mais, au printemps, les couleurs en sont plus tranchées et plus vives. Plusieurs espèces étrangères se distinguent encore par des ornements extraordinaires.

Le mâle de la Bergeronnette jaune ne diffère que très peu de la semelle, excepté au temps des amours et de l'éducation des petits, durant lequel les plumes de la gorge sont noires.

Les mâles des Veuves prennent dans les pennes ou dans les couvertures supérieures de la queue des plumes d'une longueur excessive.

Parmi les Oiseaux d'Europe, le plus remarquable, sous ce rapport, est le Combattant. Son plumage prend au printemps, époque de ses amours, de longues plumes de couleurs et d'arrangement très variés, qui ornent sa nuque et sa gorge, celles-ci en guise de cravate ou de fraise.

Ce n'est pas seulement par les couleurs du plumage, les proportions ou la forme de ses parties, que les mâles d'un grand nombre d'espèces d'Oiseaux se distinguent des se-melles.

Des crêtes ou des caroncules, productions de la peau de la tête ou du cou, colorées en rouge ou en bleu, et plus ou moins susceptibles dé développement et d'érection, caractérisent, par leur présence exclusive chez le mâle du Condor, ou par leur plus grand développement chez le Coq, le Dindon, le même sexe, et le distinguent encore des femelles. Le bec est généralement plus fort chez les mâles.

Ceux de plusieurs Gallinacés ont, dans l'éperon qui arme leur tarse, un moyen puissant d'attaque et de défense.

§ 22. Si nous étudions rapidement, sous le même point de vue, les trois classes inférieures des Vertébrés, et d'abord celle des Reptiles, nous trouverons encore les caractères de l'âge de Propagation, toujours manifestes dans la taille qui distingue chaque sexe, et dans les couleurs définitives que prennent les téguments chez les mâles et chez les femelles.

Cependant les deux sexes diffèrent beaucoup moins, sous ce double rapport, dans cette classe que dans la précédente.

A peine distingue-t-on une Tortue male d'une Tortue femelle, sinon par la forme concave du plastron chez le mâle. Les femelles, dans cette classe, comme dans celles des Amphibies, comme dans celles des Poissons, sont, à la vérité, plus fortes généralement que les mâles; soit qu'elles aient dû avoir une cavité viscérale plus spacieuse pour contenir les œufs, soit qu'elles aient eu besoin de plus de force pour protéger leurs œufs ou leurs petits, dans les cas rares où elles ne les abandonnent pas.

Les couleurs des téguments sont très différentes, chez les Sauriens et les jeunes Ophidiens, de celles des adultes; mais les couleurs définitives de l'âge de Propagation distinguent rarement les mâles des semelles, sauf qu'elles sont plus vives chez les premiers, surtout au temps des amours.

Les mâles ont d'ailleurs, chez les Sauriens, des goltres, des fanons, des crêtes dorsales qui manquent aux femelles.

Les Sauriens propres et les Ophidiens males ont la base de la queue, qui renferme les verges, plus épaisse que celle des femelles.

§ 23. La plus remarquable diffrence de forme et d'organisation observée dess le cours de l'existence et durant la traisiles époque de la vie , est celle qui a lim semi les Amphibies, chez ceux du moias qui ma sujets à de complètes métamorphous. Le Batraciens anoures se distinguest singuilirement du Tétard, dont ils proviencest, par la forme large et raccourcie de leur corp., par leurs quatre extrémités, per l'absence de queue, par leur vaste cavité buccale, par l'absence de branchies, par leur rassi aérienne pulmonaire, par les couleurs veriées des téguments. Cette remarquable mitamorphose, qui a lieu généralement à la troisième époque de la vie, celle d'alimentation, partage cette épogne en dem maitiés très inégales, suivant les espèces. Lamu'elle est tardive, comme chez la fameure 671nouille Jackie de Cayenne, elle tent à ditinguer cette troisième époque, de la quitrième ou de l'âge de Propagation; traff que cette même méta morphose, dess le Pips, s'effectue, par exception, déjà au second àp ou à la seconde époque de la vis.

Les mâles des Batraciens ensures diffirent des femelles par la taile, qui est besecoup plus petite. Ils peuventen differ parle couleur, qui est verdâtre, par escuple, dess la Pelobates fuscus, et grise dens sa femelic par l'odeur, qui est celle de l'ail très fortment prononcée dans le mâle de le mê espèce, odeur dont la femelle est public par la voix, dont l'organe est plus des chez les måles et d'une structure di par les poches accessoires situées sens lut gorge s'ouvrant dans la cavité beceit, qui servent aux modifications de la wis, de les males des Grenouilles, des Baintes du Crapaud des jones. Des pelots de #pilles pointues, dures et noires, armei le pouces des extrémités antérieures des miles de ces mêmes Batraciens anoures.

Parmi les Batracieus serodèles, les miles des Tritons se distinguent des femelles, pu une crète dorsale plus ou moine passent. Elle l'est surtout dans le Triton à min, des la peau est ornée, à l'époque des annes, d'une bande longitudinale argentée et let dée parfois de rouge, qui se voit sur les étés de la queue.

Tous les animaux de la famille des Ser mandres ont d'ailleurs, sous la base de la

mone, le saillie ovale dans laquelle se voit Insue du vestibule génito-excrémentitiel, Our forte chez les mâles que chez les femalles, et différemment colorée.

§ 24. Les mâles de quelques Poissons, ce ient les Sélaciens, ont une paire d'appenlient très compliqués, dépendant de la napoire anale, qui manquent aux femelles. ; Le développement complet de ces appen-

jas developpement complet de ces appenlies est une marque certaine que l'animal in pervenu à l'âge où il a la faculté de se litenger.

Mais on sait peu de chose sur les diffénites de taille, de couleur, ou sur d'auses caractères extérieurs qui appartienlement à l'un des deux sexes, exclusivesent à l'autre, et qui indiqueraient que alle en telle espèce de Poisson est parvenue à l'age de Propagation.

Les caractères que l'on donne de ces es-

325. Si le type des Animaux articulés mait été étudié avec soin, sous le double appert des caractères communs qui distinpant l'un et l'autre sexe, à l'âge de Propapillon, et des différences qui les séparent, sous aurions sans doute bien des détails à ammaniquer à nos lecteurs, sur cet intémant sujet. En voici quelques uns :

"Les males des Crustacés décapodes n'ont be sculement dans leurs appendices copumes des marques extérieures de leur **h; la grande division des Brachygastres**, **bdomen bea**ucoup plus étroit que celui Examples, qui doit servir à l'incubation instrice des œufs, fixés, après la ponte, appendices de sa face inférieure. Chez was et les autres, l'âge de Propagation A lieu qu'après un certain nombre de ames, à la suite desquelles le corps a pris Brolume caractéristique de cet âge; encore profume est-il subordonné à l'abondance Deurriture et à d'autres circonstances finiques, qui peuvent le faire varier d'une milité à l'autre.

'Sies Cyclopes, petits Crustacés à peine vilième à l'œil nu, ne sont de même propres l'agénération qu'après avoir subi plusieurs sues, à de courts intervalles de quelques sum, pour atteindre tout leur accroissesum. On reconnaît les femelles, et qu'elles sust à l'âge de Propagation, aux sacs ovileus suspendus à la base de leur queue, qui servent d'organes d'incubation. Les mâles ont une ou deux antennes pourvues d'une articulation à charmière, qui en fait un organe de préhension. Le Cyclops custor l'emploie pour porter contre la vulve de la femelle un flacon spermaphore, dont la composition est telle que l'eau ne tarde pas à le faire éclater.

Dans la famille des Lernéides, les femelles diffèrent singulièrement des mâles par leur taille relativement beaucoup plus grande et par leur corps difforme, dont certaines parties ont acquis un développement extraordinaire, tandis que d'autres sont restées rudimentaires. D'ailleurs leur sexe est reconnaissable, et leur âge de Propagation caractérisé par les sacs ovifères qui existent suspendus à l'extrémité de leur corps.

§ 26. Les mâles des Arachnides filouses ont dans la forme, la grandeur et la structure de la dernière articulation de leurs palpes, et dans leur plus petite taille, des caractères extérieurs évidents de leur sexe.

Mais l'âge de Propagation n'est marqué, en général, dans la classe des Arachnides, que dans la taille et le nombre de huit pattes, qui a succédé à celui de six, caractères, dans certaines familles, de l'âge qui précède celui de Propagation. Le nombre des mues que ces animaux éprouvent avant cet âge, varie d'ailleurs suivant les espèces.

§ 27. Pour les Myriapodes, l'âge de Propagation est celui où les mues successives ont amené le nombre normal ou caractéristique de chaque espèce, des segments du corps et des pattes qui y sont attachées.

§ 28. Chez les *Insectes* sujets à de complètes métamorphoses, l'âge de Propagation se distingue de l'âge précédent de la manière la plus tranchée.

Qui ne connaît les différences énormes de forme, d'organisation et de fonctions qui distinguent la Chenille du Papillon, le Ver qui doit se transformer en Abeille, de celleci: la Mouche domestique de la larve, dont elle est une non moins étonnante transformation?

Pour les Insectes, l'âge de Propagation est le dernier de leur vie. Il se distingue encore par sa courte durée, qui correspond à celle de la plus rapide époque du rut de beaucoup d'autres animaux.

A peine le Papillon est-il sorti de sa chry-

salide, qu'il se porte, par instinct, à la Propagation de son espèce, et qu'il meurt après avoir accompli cette dernière fonction de sa vie, ce but suprême de son existence, dans son état parfait.

La chenille ne s'est métamorphosée en chrysalide et celle-ci en Papillon, que pour passer de l'âge de nutrition et d'accroissement à celui de Propagation. Il en est de même du Coléoptère, de l'Hyménoptère, du Diptère. Dans les ordres où les transformations sont moins nombreuses et successives plutôt que rapides, la fin de ces transformations n'en caractérise pas moins l'âge de Propagation. Tels sont ceux des Orthoptères et des Hémiptères, qui prennent des ailes et les complètent pour arriver à cet âge.

On le voit, les caractères de l'âge de Propagation différent beaucoup plus de ceux de l'âge précédent, dans la classe des Insectes, que dans toute autre classe.

L'Insecte dévore, se nourrit et croît sous la forme de larve; il prend deux ailes et six pattes comme Diptère, quatre comme Lépidoptère, comme Rhipipière, comme Hyménoptère, comme Névroptère, comme Coléoptère, pour son âge de Propagation; en même temps que ses organes de génération acquièrent l'accroissement et la maturité nécessaires pour exercer leur fonction.

§ 28. Les Annélides paraissent devoir se distinguer, à l'âge adulte, comme la plupart de la classe des Annelés, par le nombre des segments de leur corps, qui excède toujours celui de l'âge précédent.

§ 29. Les Cirrhopodes qui subissent des métamorphoses se transforment dans l'âge d'accroissement indépendant, et continuent de croître dans leur forme définitive, avant d'avoir les organes de génération assez développés pour se propager.

§ 30. Dans le type des Mollusques, les espèces ne me paraissent différer que par le volume, dans les deux âges d'accroissement indépendant et de propagation qui se suivent.

Les sexes, quand ils sont séparés et que l'animal n'est pas hermaphrodite, diffèrent très peu dans leur taille, leur forme ou leur couleur.

J'en excepte quelques Gastéropodes à coquille turbinée, dont celle-ci a, dans le jeune àge, une forme et des couleurs qui la distinguent de l'àge adulte et de la forme définitive qu'elle acquiert à cet age: telle est entre autres celle des Cyprines.

Ajoutons que ceux des animanx inférieurs de ce type, qui appartiennent à la classe des Tuniciers et qui ont la facilité de se propager par germe adhérent en par bourgeons, avec celle de s'engendrer par germe libre ou par œuf, parviennent pletôt à l'âge du premier mode de propation, qui ne suppose pas d'organes particuliers, comme celui qui doit produire un germe susceptible de se développer sépui de son parent.

§ 31. Cette dernière observation s'applique au type des Zoophytes, dont plaieurs classes tendent à se confondre avec cells des Acalèphes et des Polypes, pour les métamorphoses que subissent quelques limilles de ces classes, et par les deux moits de propagation dont elles sont susceptibles dans les deux formes principales, qu'elles peuvent revêtir successivement, mois qu'elles ne prennent pas toujours.

L'âge de propagation par germe adhérent ou par bourgeon, arrive pour les Sotulaires, les Campanulaires, les Corynes, avant l'âge où ces Polypes renferment des capsules ovariennes, et produient conséquemment des germes libres. Mais les Companulaires et les Corynes peuvent produien aussi des Méduses, qui se détachent de branche du Polypier à laquelle elles abhéraient, et produisent des œufs d'où sertest des larves ciliées qui se fixent pour se chager en Polypes; ou des Méduses semblables à leur mère, suivant des circonstances qui n'ont pas encore été suffisamment appréciées.

### CHAPITRE V.

DES ÉPOQUES DE PROPAGATION SEXCELLE, SE N. RUT DES ANIHAUX EN GÉRÉRAL.

Les animaux adultes, ou du moins esta qui sont parvenus à l'âge de propagains sexuelle, à la suite du développement armal des organes de la génération, est été époques, durant cet âge, où ils sont etclusivement propres à cette fonction, et hors desquelles ils sont incapables de h remplir, et se refusent au rapprochement des sexes. Ce sont ces époques sujettes à des retours périodiques et régullers, qu'en désigne sous le nom de rut.

Le moment du rut pour les femelles coincide avec celui de la maturité d'un ou de plusieurs ovules dans l'ovaire, et pour les males, avec la présence des Spermatozoïdes dans la liqueur fécondante.

C'est une période d'activité extraordimaire, de surexcitation pour les organes producteurs de l'un ou de l'autre élément du germe.

Les intermittences du rut sont les pézieles de repos de ces mêmes organes.

La génération qui fait vivre l'espèce a donc ses mouvements d'action et de repos, comme toutes les autres fonctions de la vis, comme celles entre autres qui se rappartent à la vie de relation, que caractérissent la veille et le sommeil.

§ 32. Rut des Mammifères; différences de ses époques dans leur nombre annuel et dans la saison de leur relour régulier.

Nous étudierons, en premier lieu, les reteurs et les phénomènes du rut dans la classe des Mammifères.

On n'a peut-être pas suffisamment apprédé et constaté les influences des saisons dans les divers climats où vivent les Mammifères connus, sur les diverses époques du rut, salon les espèces, et sur une même espèce cosmopolite.

Dans les climats tempérés de l'hémisphère spadal, les trois mois du printemps, ceux de stars, d'avril et de mai, sont, en premier liem, les mois des amours de beaucoup de Mammifères, après le repos, et, chez quelques mas, le sommeil d'hiver. Ce sont les mois du premier rut, s'il doit y en avoir plusieurs dans l'année, ou du seul rut d'un certain membre de Mammifères Insectivores, Rongesers, Pachydermes, Amphibies quadrirèmes (les Phosues).

Cependant on peut dire qu'à chaque mois de l'année répond une période de rut de plusieurs espèces; que toutes les saisons conséquemment peuvent servir à réveiller l'activité procréatrice de l'une ou de l'autre capèce de Mammifère.

Chez les animaux domestiques, le rut peut varier beaucoup, suivant les individus, leur genre et leur quantité d'aliments, et suivant les sexes.

Les males adultes deviennent aptes à en-

gendrer presque toute l'année, et les femelles non pleines, rapprochées des mâles, ne tardent pas à entrer en rut, quand elles n'y étaient pas encore. Ici le retour régulier du rut, à certaines époques de l'année, peut être plus ou moins altéré, par les circonstances au moyen desquelles la puissance de l'homme modifie la nature des animaus qu'il a domptés.

Le rut de la Jument a lieu au printemps, vers la fin de mars, et peut se prolonger jusqu'à la fin de juin, suivant les individus.

Le rut de l'Anesse commence plus tard, au mois de mai, et dure encore en juin.

C'est aussi au printemps que le rut commence à se manifester chez les Vaches. On le voit le plus généralement du 15 avril au 15 juillet. Mais beaucoup d'individus entrent en rut avant et après ces époques.

Le rut du Bison est au mois de juin.

Les Brebis peuvent concevoir en tout temps. Cependant leur rut a plutôt lieu en hiver; il commence déjà avec le mois de novembre et se prolonge, selon les individus, jusqu'à la fin d'avril.

Les Argalis (Ovis Ammon L.), espèce de Mouton sauvage des montagnes de l'Asie, ont leur rut deux sois l'an, au printemps et en automne; tandis que le Mousson de Corse et de Sardaigne, qui paraît être la souche de nos races domestiques, entre en rut aux mois de décembre et de janvier.

Quand les Chèvres sont mises en rapport avec les mâles, elles peuvent de même concevoir en toute saison. Cependant c'est dans les trois mois de septembre, d'octobre et de novembre que le plus grand nombre prend le Bouc.

L'Ægagre ou Chèvre sauvage a son rut en automne.

Le Bouquetin des Alpes, espèce rapprochée de l'Ægagre, a son rut au mois de janvier; celui des Pyrénées l'aurait au mois de novembre.

Le Chamois, qui habite les mêmes montagnes, a également son rut en automne.

Le Sanglier a son rut au mois de janvier ou de février. Le mâle vainqueur se retire avec sa femelle dans les fourrés les plus épais, pendant un mois que dure cette époque de Propagation.

En domesticité, la Truis peut entrer en rut plus tôt, c'est-à-dire déjà au mois de povembre, ou plus tard et seulement au mois de mars.

On a remarqué que les différentes espèces sauvages les plus rapprochées du Chien domestique, telles que le Loup et le Chacal, entraient en rut, comme lui, au mois de décembre et de janvier, quel que soit le climat et le pays qu'ils habitent (1). Peut-être aurait-il fallu ajouter dans chaque hémisphère, puisque le Chien de la Nouvelle-Hollande a manifesté les symptômes de cette époque, à Paris, au mois de juillet, qui correspond à la saison d'hiver de cette contrée.

Le rut dure, chez les uns et les autres, de dix à quinze jours.

La gestation de la Chienne, comme celle des deux autres espèces que nous venons de nommer, ne dure que soixante jours, au plus soixante-trois. Aussi cette espèce domestique est-elle susceptible d'avoir deux portées par an et conséquemment deux ruts, l'un et l'autre dans la saison froide.

Le Ronard n'a qu'un rut; il a lieu en hi-

Le Renard rouge est entré en rut, dans nos ménageries, à la fin de février.

La Chatte peut avoir deux ruts, comme la Chienne: le premier déjà au mois de février, et le second en automne.

Le Chat sauvage a de même deux ruts, au printemps et en automne. Chaque rut dure dix jours, et la portée de la femelle dure un peu moins que celle de la Chienne; elle n'est que de cinquante-cinq jours.

Il est remarquable que deux espèces domestiques très rapprochées, le Dromadaire et le Chameau, aient leur rut à des époques très différentes: le premier aux mois de février et de mars, et le second au mois d'octobre.

On a remarqué que l'époque du rut, pour le Cerf d'Europe, variait suivant l'âge. Elle commence aussitôt après la mue du bois, c'est-à-dire après qu'il s'est dépouillé de sa peau. Ce moment répond à la seconde moitié de septembre pour les vieux Cerfs à la première quinzaine d'octobre pour les Cerfs de dix cors, qui sont d'un âge moyen; elle est retardée jusqu'à la fin de ce mois pour les jeunes Cerfs, qui ont perdu leur bois, au printemps, plus tard que les premières. Le rut du Cerf commence plus tôt lorsque le (4) Veir l'article causs du Detumasire, t. III.

printemps est précoce et dans les climats chauds; c'est déjà en août qu'il se manifeste dans celui de la Grèce.

Le Wapiti, ou Cerf du Canada, le lance, ont leur rut en septembre; le Dain la également en automne; le Chevressi en novembre; le Munijack en août et septembre.

La Girafe femelle qui a vécu près de éshuit années à la ménagerie du Jacin de roi à Paris, y montrait tous les meis de symptômes de chaleur (1).

Celle de la ménagerie du Jardin subgique de Londres s'est accouplée avec m mâle le 18 mars et le 1° avril 1838, et a mis bas le 10 juin 1839.

Cette même semelle a pris de neuvem le mâle vers le milieu de mars 1846, et a mis bas un petit le 26 mai 1841. La prenière gestation a été de 444 jours et la sessele de 431 (2).

Le rut des femelles de l'Éléphent d'hie pourrait bien être mensuel, comme nou venons de le dire de celui de la Girafi; du moins n'a-t-on pas remarqué qu'il y alt pour cette époque une saison particulire, puisque les femelles sauvages prises pleines, mettent bas en toutes sortes de mis. Leur gestation est de plus de vingt mis (3).

L'Ours brun et l'Ours noir d'Antripe ont leur rut au mois de juin. L'Ours bien au mois d'août, puisque c'est an mois de septembre qu'il s'isole dans un tren de roche pour y passer l'hiver et qu'il y est bas, au mois de mars, ordinairement dess petits.

C'est en hiver que la Louire comme

La famille des Phoques, qui habite les rivages des mers les plus froides du den hémisphères, présente des différences de des rapports dans les époques du ret, sivant les espèces, intéressants à étadis.

Le Phoque commun (Phoca ritains L) a ses amours au mois de septembre, et me bas, au mois de juin suivant, un seul paik

Celui du Groenland (Phoca Granismiss)
(1) M Frederic Cuvier fils, article Granes de Misse

- (i) M Frederic Cuvier fils, article Ginare de rifficient naturille des Mammiferes, publice par son pare et pur la Geoffroy Saint-Hilaire,
- (2) M. Richard Owen, Notes on the Burth of to brafe, etc., Trans. 2001 society, 2 III, p. 21.
- (4) N. Cuvier, article Ellemant des lumus, don la Sungere du Muslem d'Aistoire noturelle pur MU A borpoile, Cuvier et Geofitoy, t. I., p. 100, Paris, inc. in-in-in-



ecouple en juin. La mise bas n'a u mois de mars ou d'avril de l'aninte.

: Phoque à capuchon (Stemmatopus F. C.), qui habite de même les mers sland, la saison des amours paraît le mois de juin, la mise bas ayant aois de mars.

que à trompe, Péron et Lesueur, erré avec soin par ces deux natuyageurs dans les mers australes (1). I lieu dans le mois d'octobre; ses mettent bas à la fin de juin. Le de ces mois correspond au mois le second au mois de décembre hémisphère.

Phoque d'Anson, Desm., qui habite de feu et les tles Malouines, etc., stion de même durée, comme cela sobable, il doit avoir son rut dans terres australes, puisque la mise a en hiver.

provin est en rut au mois de juin mers d'Islande. Ce serait au mois pa d'avril que le Dauphin éproubesoin de la propagation; l'époque e bas étant l'automne (2), et la paraissant durer six à sept mois. s passons des grands Mammifères s Mammisères, qui sont compris erdres des Chéiroptères, des In-, des Carnivores, des Rongeurs, rerons encore plus de dissérences rapports du rut avec les saisons, ou le l'année. Ils ont, en général, des s courtes et proportionnées à leur ille. Un grand nombre d'entre eux ir deux portées par an, rarement davantage.

euves-souris de nos climats metau mois de mai; ce qui fait supleur rut a lieu au mois de mars. a Hérisson se manifeste au prinla mise bas au commencement de

de la Taups commence au premier se et se renouvelle en été, puisdeux portées, dont la dernière se en août.

usarajane de Daubenton met bas

o aux terres australes, t. II, p. 34 et pl. 32. 10 maturelle des Cétacés, par M. F. Cavier, p. 131; 12 Ménagerie, etc., t. II, p. 85. douze petits au printemps. Elle entre en rut à la fin de l'hiver.

**PRO** 

La Belette a deux ou trois portées annuellement, et conséquemment deux ou trois ruts.

Le Furet en a deux aussi.

La Fouine a de même plusieurs ruts; elle peut avoir des petits depuis le printemps jusqu'en automne.

On n'accorde qu'un rut à la Martre commune et à la Martre zibeline, ainsi qu'au Putois, qui le ressent au printemps.

Parmi les Rongeurs, les Lièvres entrent en chaleur en février ou mars; leur portée est de trente jours, et les femelles reçoivent le mâle peu de temps après la mise bas.

Le Lapin, qui a six ou sept portées par an, entre en rut en toute saison.

La Souris a trois ou quatre portées par an, et conséquemment autant d'époques de rut.

Le Rat noir aurait annuellement plusieurs portées, ainsi que le Hamster, et conséquemment plusieurs ruts.

Le Mulot, le Campagnol, ont de même plusieurs portées nombreuses, précédées d'autant de ruts.

Le Surmulot met bas ses nombreux petits dès le printemps, ce qui suppose que l'époque de son rut est à la fin de l'hiver.

L'Aperea, ou le Cochon d'Inde à l'état sauvage, n'aurait qu'une portée et qu'un rut par an, suivant d'Azara; mais nous pensons que cet observateur, d'ailleurs si exact, a été mal informé, puisque, réduit en domesticité, cet animal a des portées aussi fréquentes que le Lapin. « Doux, a » dit Buffon, par tempérament, dociles » par faiblesse, ils ont l'air d'automates » montés pour la génération, faits pour » figurer une espèce. »

L'Agouti a de même plusieurs ruts et plusieurs portées.

Parmi les Quadrumanes, les Makis ont montré les symptômes du rut au mois de décembre, qui correspond au mois de juin de l'autre hémisphère, d'où ces animaux sont originaires.

Enfin, chez les Singes de l'un et l'autre continents, le rut a lieu en toute saison, et se renouvelle tous les mois, chez ceux du moins qui ont pu être observés sous ce rapport.

§ 34. Retour régulier ou périodicilé du rut.

Les observations que nous avons rapportées dans le paragraphe précédent, sur les différentes époques du rut, selon les espèces; et sur les différences ou les rapports que ces époques présentent, suivant les climats et les saisons, chez les espèces d'une même famille, ou qui appartiennent à des familles différentes; ces observations, disje, auraient besoin d'être plus multipliées, et, dans quelques cas, plus précises, pour éclairer suffisamment ce point intéressant de la physiologie.

Le vague et les contradictions que l'on trouve, à ce sujet, chez beaucoup de voyageurs et d'historiens de la nature organisée, nous ont souvent empêché de profiter de leurs récits, pour en tirer des conclusions physiologiques incontestables, sur le degré d'influence que peuvent avoir les saisons dans la production, dans la manifestation des phénomènes du rut et dans leur retour régulier.

Cependant nous pouvons affirmer, dès ce moment, que les animaux à sang chaud, dont la chaleur propre est, jusqu'à un certain point, indépendante de la température extérieure, ne sont pas tous soumis nécessairement à l'influence des saisons et de cette température extérieure, que chaque saison amène avec elle; même dans les clinats et dans les latitudes où les différences de température sont très sensibles, aux diverses époques de l'année.

Les animaux à sang froid sont, au contraire, entièrement dépendants de la température extérieure, pour les époques où ils peuvent vaquer à la propagation de leur espèce; ils s'engourdissent pendant l'hiver des climats froids ou tempérés, et ne se réveillent qu'au printemps, les uns un peu plus tôt, les autres un peu plus tard, pour remplir cette tâche de leur existence.

Mais le retour périodique du rut n'a pas pour cause unique les climats et les saisons; d'autres causes, qui tiennent à la nature même des animaux, contribuent à le provoquer.

Plus la génération est instinctive, plus elle est soumise à la périodicité.

Sans doute que cet instinct de la propagation sexuelle, qui se réveille, durant l'àge de propagation, à des époques régalières, qui cesse de se manifester et semble assoupi pendant les intervalles de ces époques, reprend son activité, commands et agite l'animal à la suite de certains changments matériels qui se sont effectnés den son organisme, après un intervalle déterminé.

Le renouvellement des époques de mi est en rapport nécessaire avec la durée de la gestation.

Il a lieu plusieurs fois dans l'année che les petits animaux dont les portées sent courtes. Ici il paraît, jusqu'à un certain point, indépendant de la température estérieure et des saisons.

Ainsi, le Hamster et le Furet ent deux époques de rut, en mars et en juillet, et même quelquesois une troisième époque, ainsi que nous l'avons dit pour le Furet; et, dans ce dernier cas, l'instiact de pupagation l'emportant sur l'instiact maternel, on voit la mère dévorer ses poties.

Le Chat domestique peut avoir treis époques de rut; la première en hiver (en janvier en février), la seconde au milieu de printemps (en mai), et la troisième en commencement de l'automne (en septembre).

Nous venons de voir que les Rangeurs, tels que la Souris, le Cochon d'Inde, la Lapin, ont des époques encore plus numbreuses, et qu'elles correspondent à tents les saisons de l'année; elles paraissent hes de leur influence.

Le retour du rut chez les femelles put avoir lieu dans un temps très rappudé après la mise bas, et par conséquent émail l'allaitement.

C'est après cinq jours chez la Lieu; après quinze jours chez la Lepens; après sept jours chez l'Anesse; après neul en esti jours chez la Jument; c'est vingt jours après la mise bas de la Vache, etc., etc.

Cette circonstance démontre que l'altitement n'empêche pas la fécondation. Che la femme, c'est souvent un obstacle, quique beaucoup d'exemples prouvent qu'ille est soumise, sous ce rapport, à la lui générale.

La durée de chaque gestation, le sente des gestations possibles par année, qui et est la conséquence, et les retours régulies du rut chez les femelles, paraissent en se plus intime avec la durée de l'acment et de la vie des animaux.

potits animaux, dont l'accroissement éde, sont ceux qui ont, en général, tations et conséquemment les époques les plus fréquentes.

mi ceux-ci, il faut encore distinguer rbivores, granivores, rhizivores, lime ou omnivores, tels que les Rongui l'emportent sur les Chéiroptères, réquemment sur les Chauves-Souris climats, ou sur les autres petits anise proie, pour le nombre des époques; et l'on ne peut méconnaître, dans reonstance, une loi providentielle qui de la multiplication des animaux de la mittel aux dépens du règne vést infiniment plus étendue et proprosè la production des végétaux à la de la terre.

pue nous avons rapporté sur les reéguliers des époques du rut chez les éfères et sur leur nombre annuel, l les espèces, aura pu montrer que, saucoup de cas, les espèces les plus chées, qui vivent dans les mêmes l, ent des époques de rut et de gesles différentes.

léfaut de coîncidence des époques du sur des espèces d'ailleurs peu éloiper leur organisation, doit être compté les obstacles les plus puissants au m des espèces.

sautre côté, un intervalle de temps smoins long ou court, indépendamles saisons, paraît nécessaire pour que fame du mâle, ou de la femelle, ait pu er de nouveau les éléments du germe sus avons dit être la première cause inante du rut et de ses phénomènes. Spermatozoïdes disparaissent de la es après la cessation du rut, même s mâles qui n'ont pas eu de femelles, poume des organes spermagènes dicessidérablement.

si les femelles, les ovules fécondés se dans les organes d'incubation, où léveloppent. Chez celles qui n'ont pas mâle, ces ovules n'en sortent pas de l'ovaire, à l'époque de leur matusprès que la membrane qui constitue y vésicule de Graaf qui renfermait un ovule, lui a livré passage en se déchirant. Il y est remplacé par une concrétion sanguinolente inorganique, qui ne tarde pas à prendre la couleur jaune; de là le nom de corps jaune qu'on lui donne. Ce corps disparaît à la longue et ne laisse plus qu'une cicatrice à l'endroit où la vésicule de Graaf s'est déchirée pour la sortie de l'ovule.

PRO

Les semelles de Mammisères, comme celles des Oiseaux domestiques, pondent leurs œuss mûrs à l'époque du rut, indépendamment des approches du mâle, et même lorsqu'elles en sont privées.

On a observé des cas rares où le rut du Lièvre femelle a recommencé avant la mise bas; c'est lorsque l'un des deux oviductes incubateurs, qui ont chacun un orifice distinct dans le vagin ou le canal génital, n'a pas reçu d'ovules fécondés. Alors l'ovaire correspondant a pu préparer et amener à maturité de nouveaux ovules, dont la présence dans cet ovaire suffit pour renouveler le rut, nonobstant la gestation qui a lieu d'un côté.

### § 35. Durée du rut.

Chez les animaux domestiques, les mâles sont toujours disposés à l'accouplement. Le rut cesse chez les femelles immédiatement après un ou plusieurs accouplements féconds, suivant que la portée doit être d'un ou de plusieurs petits.

La durée du rut est donc bien différente dans l'un et l'autre sexe, du moins à l'état de domesticité. A l'état sauvage, cette durée peut être courte chez les mâles comme chez les femelles. Elle doit l'être davantage chez les mâles qui sont monogames, et se prolonger plus longtemps chez ceux qui sont polygames.

L'Axis, ou Cerf de l'Inde, doit au climat toujours très chaud qu'il habite, d'être continuellement disposé à couvrir l'une ou l'autre de ses femelles. Ce rut prolongé a des effets très modérés sur le caractère de l'animal, qui ne maltraite pas ses femelles comme le Cerf d'Europe.

§ 86. Phénomènes physiques du vut; changements dans les organes généraleurs; changements dans les autres parties de l'organisme.

C'est encore de la classe des Mammiferes

qu'il sera particulièrement question dans ce paragraphe.

Les ovaires, chez les semelles, ont leurs vaisseaux extraordinairement injectés de sang, à l'époque du rut. Des vésicules de Graas paraissent à leur surface complétement développées, et en nombre égal à celui des petits par gestation. Elles sont entourées d'un réseau de vaisseaux sanguins gorgés de sang.

Les parties extérieures de la génération présentent, chez les femelles de Mammifères, le même phénomène de surexcitation, de congestion sanguine. Les muqueuses de tout l'appareil générateur, celle du canal génital en particulier, secrètent d'abondantes mucosités, qui deviennent sanguinolentes et s'écoulent par l'orifice du vestibule génito-excrémentitiel ou la vulve.

La température de tout l'appareil est plus élevée.

La coîncidence de la congestion sanguine des parties externes et moyennes de la génération avec celle qui existe dans les parties les plus profondes de cet appareil, dans les ovaires, et qui semble provoquée par la présence des ovules mûrs à la surface de ces organes, a fait considérer cette dernière circonstance comme la cause de cette congestion sanguine générale de tout l'appareil générateur, à l'époque du rut, chez les femelles des Mammifères; comme la cause de la menstruation chez la femme.

Cette manière de voir, relativement à la menstruation de la femme, a été suggérée, à ce qu'il paralt, en premier lieu à M. Négrier, puis à M. Gendrin, par plusieurs observations qui leur ont démontré l'existence de vésicules de Graaf développées à la surface des ovaires, et la congestion sanguine de ceux-ci, chaque fois qu'ils ont eu l'occasion d'ouvrir des cadavres de femme ou de filles mortes à l'époque de la menstruation.

Déjà M. F. Cuvier avait eru pouvoir saisir, dès les premières années de ce siècle, un rapport entre cette époque, chez la femme, et la périodicité mensuelle du rut chez les femelles des Singes. Nous avons dit que ces femelles étaient sujettes, durant cette époque, à une congestion sanguine, produisant que, à une congestion sanguine produisant de leurs parties externes de la génération.

accompagné d'un écoulement mucase-sanguinolent.

En parlant d'une semelle de Rhéme, cet escellent observateur s'exprime ainsi : « Chaque » mois elle entrait en rut, et cet état se ma-» nifestait par des phénomènes particuliers, » Dans son état ordinaire, sa volve était en-» tourée d'une large surface une, d'une » forme trop compliquée pour être étaite, » et revêtue d'une peau basanés que de » nombreuses rides recouvraient. Dis les » premiers moments du rut, le sang s'acm-» mulait dans cette partie, et finissit, a » bout de quelques jours, par le remplir » entièrement, et par distendre, comme per » une sorte d'érection et en le colerant, la » peau flasque et lâche dont elle stait revi-» tue ; bientôt après , des traces de seng se » montraient au dehors, et preduis » une véritable menstruation. Lengue le » rut était arrivé à ce point , le goal » des parties environnantes de la vaire de » minuait graduellement . le sang smital. » petit à petit, dans la circulation gi » rale, et tout revenait dans l'état esti-» naire (1). »

Outre ce gonflement des parties de la génération, si manifeste ches les Singus, et en a découvert un à la face (2), dess ut tubercule situé au-dessus de la moine de nez, qui croissait ou diminuait, suivest qui l'animal s'approchait ou s'éloignait de l'époque du rut.

Observons cependant, au sujet de saist ment sanguinolent des parties de la glairation, chez les femelles de Mammifeu, & de son analogie avec la menstruation, de la femme, que la ressemblance n'est sist complète, et qu'elle est sujette à qui objection, si l'on compare les phis dynamiques du rut, la disposition at me prochement des sexes que cette époque tiveille chez les Mammifères, avec les de contraires que la menstruation dinmi chez la femme : la tristesse , l'abettesse un besoin de s'isoler, et une répus très grande au rapprochement seresi. Mis il n'y a peut-être, dans cette chierist, qu'un défaut dans la comparaises des ments précis, pour saisir la rememblance

<sup>(1)</sup> Histoire naturelle des Manunifères, article April à quana du cacasa, février 1820.

<sup>(2)</sup> M. P. Cuvier, dans le Résus femalle à face brust.

plus exacte, entre l'une et l'autre série des phénomènes qui se succèdent dans les deux cas, et dans les circonstances analogues.

L'époque de la menstruation, la science actuelle le démontre, prépare la ponte des ovules mûrs, et leur sortie de la vésicule où ils se sont développés. Elle montre que le moment le plus propre à un rapprochement sissemé est celui qui suit immédiatement éatte époque, puisque c'est celui où les ovules mûrs sont sur le point de sortir de leur capsule nutritive, ou même celui où ils en sent déjà sortis, et cheminent actuellement dans l'oviducte.

Nous avons vu, dans la partie historique de cet article (§ 11), que j'avais distingué, dis 1805, dans ma rédaction des Leçons Conatonie comparée (t. V, p. 57, 58 of 59), les oyules, des vésicules de Graaf en les renferment; j'avais montré que mer sertie de ces vésicules était en nom-Des deal, chez les Mammisères, à celui des ille en gestation, à la suite d'un rappronent fécond des sexes. Je pensais même de la ponte des ovules pouvait être provoquée par les plaisirs solitaires. C'est ainsi que je cherchais à expliquer la présence des corps jaunes, qui supest toujours cette ponte, dans l'ovaire des files vierges. J'avais tort et raison. On me peut supposer la sortie des oyules de leur isicule, pour une semblable cause, que esqu'ils sont mûrs; et, dans ce cas, ils ne sent pas immobiles dans leur capsule: e congestionne, éclate, et les laisse er dans l'oviducte, sans que l'excitation site par le rapprochement des sexes soit

La pente spontanée des ovules, ou sans les approches du mâle, chez les Mammifères, et chez la femme, à l'âge de propagation, est une doctrine démontrée, à présent, par lin abservations et les expériences les plus financiestables.

Pavais déduit cette ponte, dès 1805, afant que je viens de le dire, de la présence des corps jaunes dans l'ovaire des attes vierges. Plus tard, dans mes cours au Collége de France, après avoir démontré l'analogie de composition des ovaires d'Oisseux et de Mammifères, et rappelé qu'à l'état de domesticité, les Poules pondent des auss, aussi bien lorsqu'elles sont privées de

Coq, que lorsqu'elles en ont un, mais des œuss sans germe, dans le premier cas; j'ai cru devoir conclure de cette analogie de composition et de ces observations, soit des corps jaunes existant chez les filles vierges. soit de la ponte des Poules privées de Coq, soit du développement successif des ovules et de leur mouvement correspondant vers la surface de l'ovaire, que ces ovules ne s'y arrêtaient pas ; qu'ils sortaient de leur enveloppe à l'époque de leur maturité, chez les semelles de Mammisères et chez la semme. comme chez les Poules; et que les unes et les autres éprouvaient une véritable ponte. aux époques de la maturité de leurs ovules, indépendamment du rapprochement sexuel. J'ai même ajouté que cette ponte spontanée devait être une des causes les plus fréquentes de la stérilité, chez la semme (1).

Cette doctrine, que j'avais enseignée publiquement en 1840 et 1841, et imprimée en 1842, a été aussi publiée, dans la même année, par M. Pouchet, professeur à Rouen (2).

Les recherches de M. Bischoff sont venues la confirmer en 1843. Ce savant physiologiste a découvert des ovules, à l'époque du rut, dans les oviductes d'une Chienne et de Lapines privées de mâles (3).

Sans vouloir rien ôter du mérite de ces expériences, qui démontrent d'une manière incontestable la précédente doctrine, je demanderai, dans ce cas, si M. Bischoff a plus fait que l'astronome de Berlin, qui a trouvé avec sa lunette, dans un point du ciel déterminé par M. Leverrier, la planète de ce nom (4)?

- (1) Voir le procé-verbal de la séance du 8 octobre 1842, du congrès scientifique réuni à Strasbourg, et la Resuz zontogique de M. Guérin Méneville, du mois de movembre de la même apuée.
- (2) Voir son ouvrage întitulé: Théorie positive de la fécondation des Mammifares; Paris, 1842.
- (3) Comparea la lettre de M. Bishoff, communiquée à l'A-cadémie des sciences par M. Breschet, dans la séance du 7 juillet 1833 (Comptes-rendus de l'Académie, t. XVII, p. 3 et suiv.), avec la communication que l'ai laite à cette mêma Académie, dans laquelle l'ai cherché à exposer, en peu de lignes, l'aistoire des progrès récents de la Physiologie song ce rapport, d'un si haut intérêt.
- (4) M. le rapporteur du prix de physiologie décerné par l'Académie à M. Pouchet, dans la séance publique du 10 mars 1455 (t. XX des Comptes-vandus, p. 509), m'accorde que, des 1842, j'étais arrivé à des opinions semblables à celles de M. Pouchet. La justice de M. le rapporteur surait été même plus compléte, s'il se fâts servi de l'expression de doctrine, qui serait signiéé, dans ce cas, une notion actenifique.

L'époque du rut est marquée par des changements analogues, chez les mâles, dans les organes sécréteurs du sperme; le sang s'y porte en plus grande quantité, et il en injecte fortement tous les vaisseaux. Le volume de ces glandes spermagènes augmente considérablement; et si l'on examine leur contenu, on le trouve composé, en très grande partie, de quantités innombrables de Spermatozoldes vivants et actifs.

Les autres glandes accessoires, telles que les prostates et les glandes de Cowper, quand elles existent, sont de même en turgescence.

D'autres changements, plus ou moins marqués, se montrent dans certaines parties de l'organisme. Les poils prennent une coloration plus forte, plus de luisant. La voix prend une intensité, un timbre et des tons insolites.

Des glandes cutanées ou sous-cutanées ont une abondante sécrétion dont les produits s'écoulent au dehors ou remplissent leur réservoir. Telles sont celles du Castor, du Musc, de l'Éléphant, des Antilopes, des Cerfs, du Dromadaire ou du Chameau; telle est la sécrétion cutanée du Bouc dont l'odeur est si repoussante.

Vers le milieu de l'automne (à la fin d'octobre), les deux Chameaux mâles que la ménagerie du Jardins des Plantes a longtemps possédés, entraient en rut. Cette époque se manifestait d'abord par de fortes sueurs et par l'écoulement d'une matière épaisse et noiratre des glandes de derrière la tête, qui, auparavant, ne produisaient qu'une eau roussatre; puis venait la cessation de l'appétit et, à cette époque, ils urinaient sur leur queue, et s'aspergeaient le dos de leur urine. Enfin un amaigrissement considérable suivait leur abstinence. Durant tout ce temps, ils étaient très dangereux par leur méchanceté, cherchant à mordre et à frapper des pieds de derrière. Ils se plaisaient à manger

déduite sinon d'observations directes, du moins de faits

conduisant, par des raisonnements logiques, à des convic-

tions positives. Voici, sa reste, ce que m'écrivait M. Pou-

chet le a jain 1844 : a la consentirais très volontiers à partager cette décou-» verte (celle de la ponte spontanée des ovules ches les > Mammifères) avec vous qui y avez besuccep plus de droits 5 que ces messieurs (MM, Bishoff et Raciboraki), qui ne Dont venus parler de la chose que longtemps après la litière chargée de leur urine; et, pour les soutenir, on leur donnait à boire une cou mêlée de farine et d'un peu de sel. Cet état durait environ trois mois (1).

L'époque du rut serait bien différente dens l'espèce du Dromadaire. C'est en Mirier en mars qu'il a lieu. L'animal, come le Chameau, cesse de manger, pousse de lings hurlements et répand par la bouche une bave épaisse. Une liqueur fétide et bruse suinte aussi des glandes situées derièn la tête (2).

§ 37. Développement de l'instinct de Propsgation dans les deux sexes de la class des Mammiseres à l'époque du rut. Achens variées que cet instinct détermine.

L'instinct de propagation servelle me m montre chez les animaux en général, cher les Mammisères en particulier, dont il sert quition dans ce paragraphe, que lorsque la éléments du germe sont complétement diveloppés, et rendent un accouplement #cond possible. Cet état des ergans, qui réveille l'instinct de Propagation, com à son tour les actions nécessires pour l'accomplissement de cette fonction.

Le male recherche la femelle, s'à est monogame, ou une fernelle après l'autre, l'il est polygame. Il éprouve un besein implrieux de s'unir à elle. Ce besoin l'agie, dtère son caractère; de doux et d'in qu'il était auparavant, il le rend parlis !rieux et souvent indomptable. Cest a est arrive au Cerf, au Mouflon, au Dremains. Le Cheval entier, le Taureau domesi chez lesquels le rut se prolonge inidi ment, n'en sont pas moins difficiles à conduire, et souvent dangereux à appredit.

Le Chevreuil, qui vit habituellement & fidèlement avec la compagne qu'il choisie, dès qu'il est parvenu à l'ip de Propagation, n'éprouve pas, comme le Cal, les fureurs du rut.

li le ressent en octobre et une pertie novembre. Son bois tumbe nen de temps

Le Wapiti ou Cerf du Canada ne s'attain

<sup>(1)</sup> M. F. Cavier, Hut. natur, des M. M BAT, juin 1821.

comme le Chevreuil, qu'à une seule femelle, inivant Warden. Cependant ces paires se sonnissent en troupes dont les membres cont très unis.

- Un male de cette espèce, qui a vécu à la ménagérie du Jardin des Plantes, ressentit les atteintes du rut au commencement de appetembre. Fort doux jusqu'à ce moment, il movint furieux et courait tête baissée sur qui s'approchaient des barrières de son jusc; il poussait à chaque instant des cris desse. Ce rut a duré près de deux mois.

Par l'effet de cet instinct, les individus deux sexes, de même espèce, se rapprodient et s'accouplent. Ceux, au contraire, appartenant à des espèces différentes, ne se mêlent jamais dans l'état sauvage et libre. Il n'y a que les espèces différentes soumises à l'homme et réduites à l'état de domestimes, qui consentent à se rapprocher; elles instalisent des mulets qui sont absolument l'étaconds, ou tout au plus des individus très propres à la Propagation, et dont les individus subséquentes ne tardent pas à l'état cette faculté.

Dez les Mammisères monogames, le rut ACTinstinct de Propagation qu'il fait naître Berminent l'association du mâle et de la Me, pour le rapprochement sexuel. se ces mêmes monogames, à cet instinct Propagation succède l'instinct également ridentiel de l'amour des petits nés de m union, ou l'instinct de la paterpité et n amaternité, qui s'élève jusqu'à l'abnégade sa propre existence pour la consern de sa progéniture. Cet instinct, qui **le chez toutes les mères à** un acçount fécond, s'éveille immédiatement s fa mise bas, et semble se développer plus haut degré par l'allaitement. Il e à la mère une force, une énergie, un scamà défendre sa progéniture; il lui sugles moyens d'écarter tout ce qui pourlui nuire; il lui fait prévoir et recontre tout ce qui peut au contraire la sauver en danger prochain en l'évitant, ou d'un per actuel en l'écartant. En un mot, il Meste en elle une source puissante de pervation, qui prend quelquefois le carac-🖚 de l'intelligence la plus prévoyante , la prompte, et de l'attachement maternel le plus profond et le plus dévoué.

Comment no pas être ému avec Alfred

Duvaucel, lorsqu'il raconte qu'après avoir atteint au cœur, d'un coup de fusil, une Entelle qui allaitait, il la vit faire un dernier effort, avant de succomber, pour sauver son petit, en l'accrochant à une branche d'arbre (1)?

Opposons à cette observation précieuse celle non moins instructive, sous d'autres rapports, que Fréd. Cuvier a publiée dans le même ouvrage (février 1819, article MACAQUE).

« Le mâle et la femelle de Macaque se » trouvaient dans des loges contigués et » pouvaient se voir; ils annonçaient la meil-» leure intelligence, et bientôt ils furent » réunis. L'un et l'autre étant adultes, ha-» bitués à l'esclavage et en bonne santé. » l'accouplement eut lieu, et des lors j'eus » l'espoir que la femelle concevrait: en con-» séquence j'ordonnai qu'on la séparerait de » son mâle, dès qu'elle paraitrait le fuir, on » dès qu'elle ne montrerait plus de menstrua-» tion. Ces animaux vécurent ensemble en-» viron une année, s'accouplant chaque jour » trois ou quatre fois, à la manière à peu » près de tous les quadrupèdes. Pour cet ef-» fet, le mâle empoignait sa femelle aux » talons avec les mains de ses pieds de der-» rière, et aux épaules avec ses mains anté-» rieures, et l'accouplement ne durait que » deux ou trois secondes.

» La menstruation n'ayant plus reparu
» vers le commencement d'août, cette femelle
» fut soignée séparément, quand, dans la
» nuit du 16 au 17 octobre 1817, elle mit
» bas un Macaque femelle très développé et
» fort bien portant... Cependant elle ne
» l'adopta pas; il ne fut pour elle qu'un
» animal étranger.... J'avais craint cette
» aberration de l'instinct; je savais que chez
» les animaux en esclavage, lorsqu'ils ne
» sont pas soumis jusqu'à la domesticité, les
» facultés de l'intelligence et de l'instinct
» s'altèrent au plus haut degré.

» Le rut reparut six jours après la mise » bas.

» En janvier 1818, notre femelle Maca» que fut de nouveau réunie à son mâle, qui
» la couvrit le 15. Aussitôt ces animaux furent séparés, et, dans le courant de mars,
» on s'aperçut que la conception avait eu

(1) Histoire na urelle des Mammiferas, de F. Cavier, article Expulsa vizius, de Sévrier 1823. » lieu, par le développement du ventre et » des mamelles, quoique la menstruation » fût toujours revenue chaque mois. Enfin, » notre Macaque mit bas, le 15 juillet sui-» vant, une semelle qui eut le sort de la » première.

» Ainsi, par cette nouvelle expérience, sur » l'exactitude de laquelle il ne pouvait s'é-» lever aucun doute, la portée avait duré » sept mois, comme je l'avais déjà observé » sur une autre espèce de ce genre. »

On me pardonnera cette longue citation pour les lumières qu'elle m'a semblé répandre sur la menstruation, qui se montre avec le rut des espèces si rapprochées de l'homme par leur organisation, et qui n'en est évidemment qu'un symptôme; sur sa durée nonobstant la conception, et sur la continuation des accouplements durant cette époque.

L'extrême lascivité des Singes, en général, de ceux en particulier qui font le sujet de cette observation, fait comprendre cette dernière circonstance; il faut y joindre comme cause l'aberration de l'instinct maternel, ou plutôt son extinction complète, qui paraît ici une corruption de nature, suite à la fois de l'esclavage, comme l'exprime l'auteur célèbre de cette observation, et peut-être encore de l'abondante nourriture que ces animaux recevaient.

Tandis que chez les mâles, du moins chez ceux qui sont polygames, l'instinct de la Propagation n'est le plus généralement qu'un besoin physique, qui s'éteint lorsqu'il se satisfait; il s'élève généralement chez les femelles en liberté, jusqu'à ce grand devoir d'éducation et de protection des individus faibles, sorte de délégation providentielle, nécessaire pour la succession des individus et la durée des espèces.

Concluons-en que, chez les animaux, l'instinct règle impérieusement, dans l'état sauvage, les époques du rapprochement des sexes, et qu'il les fait coïncider avec le moment où tout est préparé, dans les organes producteurs des éléments mâle et femelle du germe, pour que ce rapprochement soit rendu fécond, par la réunion de ces éléments.

L'instinct de Propagation limite le rapprochement des sexes aux individus d'une même espèce, et maintient éloignés ceux qui appartiennent à des espèces différentes.

Aussitot que son but est atteint, la pré-

sence des ovules fécondés cheminants vers leur lieu d'incubation, ou déjà arrivés dans ce lieu, les femelles des Mammifères se refusent généralement aux approches du mile. Les Singes, ces animaux si lascifs, test seuls exception à cette règle, si je ne me trompe.

Que de leçons pour l'espèce humaine, dans cet ordre immuable, par lequel les animess procèdent à l'accomplissement de cette feation, de ce but important de leur vie, qui doit faire que les générations d'une mine espèce se succèdent indéfiniment, sans altération et sans mélange! Ici l'instinct imprimé par le Créateur dirige et demise imperturbablement chaque espèce, et se permet aucun désordre.

Dans l'espèce humaine et ches l'homa corrompu, l'instinct providentiel de la conservation de l'espèce s'efface trep souvet pour faire place à la sensualité.

Il peut s'élever, au contraire, chez l'house moral, au-dessus de l'instinct ordinaire de Propagation, qui s'éteint aussitét que le h-soin qui l'a provoqué a été satisfait. Alors il s'ennoblit dans les deux sexes: chez l'house, par l'amour de sa compagne qui derint d'autant plus vif et plus pur, qu'il a été reité par des causes physiques et merales plus parfaites: les grâces et la vertu.

Il redevient entièrement presidentid, quand ce sentiment fait naître en lai le disir de la paternité.

Il s'épure de même chez la femme, lesqu'il se confond avec l'amour maternal; lorsqu'à la suite d'un rapprochement léptime, cet amour se rélanifeste ééjà dans le bonheur calme que donne l'espair d'une prochaine maternité; bonheur qui sauble reproduire celui attribué au Créatest après la création.

§ 38. Du rut des Oiseaux, de ses phinmènes physiques et dynamiques, du &tions qu'il détermine.

Dans les paragraphes précédents ar les époques où les animaux sont portés su reprochement des sexes, nous n'aven publique des Mammifères. Nous avens chirché à apprécier les influences existences qui agissent sur eux, ainsi que les phinomènes qui se passent en eux, pour se veiller l'instinct qui porte invinciblement

las sexes l'un vers l'autre, afin de produire me générations nouvelles.

Il nous reste à considérer, sous ce point le vue, les autres classes des vertébrés et pelles des trois Types inférieurs.

Commencons par la classe des Oiseaux.

Comme animaux à sang chaud, protégés mer des téguments mauvais conducteurs du mierique qu'ils développent par leur puismade respiration, les Oiseaux ont une tem-Menture indépendante du milieu qu'ils habi**int.** Aussi les espèces en sont-elles répandues fines les latitudes les plus froides, comme les the chaudes du globe. Il a suffi à celles pui vivent dans les régions glacées des deux Mes, d'un plumage mieux fourni, d'un dunet plus épais, pour y supporter une temparature qui peut s'abaisser, en hiver, à io au-dessous de zéro et conséquemment 190º degrés centigrades au-dessous de la finleur de leur sang.

semblerait que cette faculté de produire is de conserver une chaleur propre aussi Birda que celle de 40 degrés centigrades. minit du rendre leur époque de rut enement indépendante des saisons; et que exemples de certains Mammifères qui me leur rut en hiver, devraient être bien multipliés dans la classe des Oiseaux.

Cela n'est pas ainsi. Un très petit nombre Poiseaux des climats tempérés, ou des lamades froides, ont leurs premières amours la l'année avant la fin de l'hiver.

Le Bec-croisé et le Con de bruyère, qui Militeat les montagnes couvertes d'arbres lours verts, dont les fruits et les feuilles fournissent d'ailleurs une abondante institute, éprouvent de très bonne heure n hesein de se rapprocher, et sentent déja fort de l'hiver les seux de l'amour. Le premier de ces Oiseaux fait son nid dès le meis de janvier. C'est dans les premiers lours de février que le Coq de bruyère entre m chaleur: mais ce moment se prolonge inama'à la fin de mars.

Cesandant l'immense majorité des Oiinx des climats tempérés ou des latitudes rapprochées des pôles, n'éprouvent rapproduces des poles, il epituvent in an propager.

Les mois de mars, d'avril et de mai sont de la ponte des Oiseaux qui n'en ont m'une, et de la première ponte, lorsqu'elle doit être suivie d'une autre, ou même d'une troisième dans le cours de l'été. Il fallait que l'éclosion des petits, qui succède de si près aux amours et à la ponte, ne s'effectuat pas au milieu des frimas, que le jeune oiseau, le plus souvent dénué de plumes, n'aurait pu supporter. Il était nécessaire que ses parents pussent lui procurer la nourriture la plus appropriée à son âge, une nourriture substantielle, analogue au lait des Mammiseres; et c'est pour la grande majorité des Oiseaux, même des Granivores, une nourriture animale, une proje proportionnée, par son volume, aux voies de déglutition du petit être ; elle se compose généralement d'insectes, de vers, de petits mollusques nus, qui ne se montrent qu'au printemps des climats tempérés, ou des latitudes plus froides.

D'un autre côté, le repos de l'hiver. l'intervalle qui s'est écoulé depuis les dernières amours, était nécessaire à l'animal pour réparer ses forces; et aux organes producteurs des ovules ou des spermatozoides pour reprendre leur activité. Les ovaires ont pu développer un certain nombre d'ovules jusqu'au degré de leur maturité. Les glandes spermagènes ont atteint un volume extraordinaire qui montre que leurs innombrables canaux séminifères sont gorgés des produits élaborés de ces glandes merveilleuses.

Des signes extérieurs manifestent au dehors que ces phénomènes sont accomplis dans la profondeur des organes extérieurs.

Les mâles qui ont des parties dénuées de plumes au cou et à la tête, des crêtes, des caroncules, les ont colorées d'un rouge plus visque de coutume et gonflées de sang; par suite de ce surcroît d'action vitale qui caractérise cette époque, où la vie individuelle doit se répandre, se partager et se continuer dans de nouvelles générations.

L'oiseau a terminé sa mue du printemps, lorsqu'il doit en avoir une de plus que celle d'automne. Le male s'est alors revêtu de sa parure de noces, si remarquable dans les combattants, les veuves, etc.; toujours plus ornée, chez un grand nombre d'espèces, que le plumage d'hiver après la mue d'automne.

Les Oiseaux, muets auperavant ou qui ne produisaient que des sons rauques, comme le Rossignol, font entendre des chants mélodieux.

L'instinct de propagation qui les échausse, les éclaire en même temps d'une lumière nouvelle et leur apprend à moduler des sons harmonieux, ou bien à faire entendre au loin une voix inaccoutumée, avec le même organe duquel il ne sort, en temps ordinaire, que des sons discordants, ou qui était complétement muet auparavant. Cet appel de l'amour est toujours compris des semelles qui sont à même de l'entendre.

L'époque des amouts est pour quelques Oiseaux, comme pour beaucoup de Mammifères, un moment de luttes, de combats opiniàtres, jusqu'à ce que le vainqueur dispose sans partage et sans trouble de la femelle qu'il s'est choisie. Qui n'a vu au premier printemps, dans le voisinage de nos habitations, d'ardents moineaux se précipiter à terre, dans leurs combats aériens pour la possession d'une femelle?

Nous ne désignons pas spécialement cette époque, chez les Oiseaux, sous le nom de rut, parce que cette expression ne rappelle qu'un amour brutal, exclusivement physique ou sensuel, qui cesse immédiatement après avoir été satisfait. C'est en effet le cas de la plupart des Mammifères, pour lesquels elle est réservée.

Peu d'instants suffisent pour la fécondation des germes, d'une seule portée; après quoi, les sexes se séparent, et la femelle, seule chargée, le plus souvent, de l'éducation de la progéniture, sent développer en elle, avec l'allaitement, l'instinct si élevé de la protection nécessaire à la faiblesse de ses petits, de leur conservation à tout prix, au prix même de sa propre vie.

Chez les Oiseaux, au contraire, dont la plupart sont monogames, l'amour physique, non moins ardent, non moins puissant que chez les Mammisères, se complique immédiatement, dans ce cas de monogamie ou de pariade, de l'instinct qui fait prévoir au nouveau couple tout ce qui est nécessaire pour rendre leur union séconde et conséquemment utile. Cette union s'épure par l'amour maternel et paternel dont le sentiment puissant s'éveille en eux, et leur inspire ces actions si étonnantes, comparables à tout ce que l'intelligence et le sentiment peuvent suggérer de plus raisonnable

et de plus dévoué, pour préserver ou saura du danger une famille qui leur est écresses plus chère que la vie.

« Dans les Oiseaux , » dit Buffon, cet interprète si parfait des mœurs des acie « il y a plus de tendresse, plus d'attache-» ment, plus de morale en amour, queique » le fond physique en soit peut-êne mosse » plus grand que dans les quadrupéin; à » peine peut-on citer, dans ceux-ci, qui-» ques exemples de chasteté conjugale et » encore moins de soins des pères pour les » progéniture; au lieu que dens les Oi-» seaux, ce sont les exemples contraines » qui sont rares, puisqu'à l'excestion de » ceux de nos basses-cours et de melques » autres espèces, tous paraiment s'unir per » un pacte constant, et qui dare ami hag-» temps que l'éducation de leurs petits.

» C'est qu'indépendamment de benis » de s'unir, tout mariage suppose une ni-» cessité d'arrangement pour sei-mine d » pour ce qui doit en résulter. Les Oisses, » qui sont forcés, pour déposer leurs œst, » de construire un nid que la femelle com-» mence par nécessité et auquel la mâle » amoureux travaille per compleience, » s'occupant ensemble de cet surrage, pren-» nent de l'attachement l'un pour l'actre: » les soins multipliés, les secours mul » les inquiétudes communes, facilies a » sentiment, qui augmente escere, et qui » devient plus durable par une seem » cessité, c'est de ne pas laisser soluific » les œufs, ni perdre le fruit de leussan » pour lequel ils ont déjà pris tant de m » Le semelle ne pouvant les quites, kalle » va chercher et lui apporte sa sahistatt; » quelquefois même il la remplus, et # » réunit avec elle pour augments la da-» leur du nid et partager les cassis de la » situation.

» L'attachement qui vient à semble à
» l'amour subsiste dans toute sa fampe»

dant le temps de l'incubation, et il però
» s'accroître encore et s'épanouir densing
» à la naissance des petits : c'est une autre
» jouissance, mais en même temps ce ses

(i) Discours sur la nature des Oissans Nommentant transcrire ici toute la partie de ce discours qui manules anours des Oissans, tant les idées en une paintéppres à faire apprécier cutte nature des Oissan, qui fant si intéressante à conneitre sous un pareil gards. Non 3 et vorons le lecteur. de nouveaux liens; leur éducation est un
 mouvel ouvrage auquel le père et la mère
 doivent travailler de concert.

» Les Oiseaux nous représentent donc » tout ce qui se passe dans un ménage hon-» mête; de l'amour suivi d'un attachement » sans partage, et qui ne se répand ensuite » que sur la famille. »

Il est piquant de voir M. le comte de Badon continuer ainsi: « Tout cela tient, » comme l'on voit, à la nécessité de s'oc» cuper ensemble de soins indispensables » et de travaux communs; et ne voit-on pas » aussi que cette nécessité de travail ne se » trouvant chez nous que dans la seconde » classe, les hommes de la première pou» vant s'en dispenser, l'indifférence et l'in» Adélité n'ont pas manqué de gagner les » conditions élevées? »

Les amours des Oiseaux se réveillent dans m certain nombre d'espèces de nos climats, jour une seconde, très rarement pour une politime ponte.

La plupart des Picæ de Linné, qui compiennent, avec les Grimpeurs de Cuvier, une partie des Passereaux, tels que le groupe des Syndactyles et les Corbeaux, font deux pentes par année. Il faut encore joindre à des Oisseux à pontes multiples, les Linottes, deut en trouve des nids avec des œufs, en tris, juillet et septembre; les Chardonnesub, qui font deux ou trois pontes; les fortas des Canaries, qui peuvent produire, de demesticité, jusqu'à trois couvées; Palbuste, qui en produit autant dans les parts chauds, et deux seulement dans nos dinats tempérés; les Ramiers, les Tourte-

Le demesticité peut augmenter singulièminent ce nombre, par l'abondante nourriture, les abris contre les intempéries, et la vie sédentaire. Les Pigeons mondains produissent presque tous les mois de l'année, peurva qu'ils soient en petit nombre dans le même volière (1).

Con a remarqué que ces Oiseaux à pontes d'àtales ne se livrent à de nouvelles amours et à une troisième, ou même à une quatrième d'aune, que lorsqu'on leur enlève leurs œufs.

Cas pentes subséquentes dépendent donc, et quelque sorte, de la volonté de l'Oiseau.

Edmentre, par un nouveau produit, que

(2) Bulloo, But. natur. du Pigeon.

sa puissance génératrice n'était que suspendue et point épuisée (1), qu'il ne se privait du plaisir qui l'accompagne que pour satisfaire au devoir instinctif, encore plus puissant, du soin de sa famille.

Cet instinct de conservation et de protection avait comprimé la passion de l'amour, qui s'est réveillée aussitôt après qu'il n'a plus eu d'objet pour l'entretenir.

Les organes au moyen desquels le mâle fait passer dans l'oviducte de sa femelle les quelques gouttes de semence et les machines animées que ces gouttes renférment, sont chez la plupart des Oiseaux d'une simplicité remarquable.

C'est le vestibule commun dans lequel les urines et les fèces alimentaires viennent aboutir, dans d'autres moments, où les conduits de la semence ont aussi leur issue. C'est dans ce même vestibule que l'oviducte unique des Oiseaux a son embouchure. Il suffit, pour la fécondation, d'un abouchement, d'un contact instantané de l'orifice extérieur du vestibule du mâle, avec celui de sa femelle.

Quand la copulation se prolonge, c'est dans les cas rares où il existe, par exception, une verge conductrice ou simplement excitatrice, comme dans la famille des Canards, parmi les Palmipèdes; chez la Cigogne, parmi les Échassiers; chez les Autruches et le Casoar; le Tisserin alecto et le Républicain (Loxia socia) parmi les Passereaux.

§ 39. Nous avons déjà indiqué, en parlant de l'âge de propagation (§ 22, 23 et 24), une partie des caractères physiques qui distinguent à cet âge, et même aux époques du rut, les Vertébrés à sang froid.

Il nous resterait à parler du rapport de ces époques avec les saisons, de leur renouvellement régulier, de leur durée et des actions que le rut détermine chez ces animaux. Nous réunirons, dans ce paragraphe et les suivants, quelques traits de toutes ces circonstances concernant les Reptiles, les Amphibies et les Poissons.

Comme animaux à sang froid, ceux qui font partie de ces classes sont dépendants, sous le rapport de leur époque de propagation on de leur rut, de la température du milieu qu'ils habitent, l'air ou l'eau.

(1) Bullon, Discours cité sur la mature des Oiscour.

Ceux de nos climats n'ont qu'un seul rut dans l'année.

Les Reptiles en particulier, dont nous nous occuperons en premier lieu, ne sont portés à la propagation que sous l'influence de la douce température du printemps; et leur époque du rut est retardée ou avancée, suivant que la saison est précoce ou tardive.

On a vu, à la vérité, en 1841, à la ménagerie du jardin des Plantes, une semelle et un mâle de Pithon à deux raics s'accoupler à plusieurs sois réitérée, du 22 janvier jusqu'à la fin de sévrier; mais, dans ce cas, la température élevée du local où ces animaux étaient conservés et celle de la caisse où ils étaient rensermés les maintenait sous l'insuence de la température du climat de l'Inde, d'où ils sont originaires. Leur rut répondait aux mois de juillet et d'août de ce pays.

Les males des Sauriens et des Ophidiens ont des couleurs plus vives au moment du rut; la base de la queue qui renferme la verge et l'orifice du vestibule génito-excrémentitiel, sont plus gonflés, plus proéminents.

Les mâles et les semelles des Chéloniens et des Crocodiliens ont pour organe d'accouplement ce vestibule. Son orifice extérieur est placé sous la queue, à quelque distance du tronc; cet orifice est arrondi, ou longitudinal, et il indique, par cette forme, que l'animal n'a qu'une verge.

Le vestibule génito-excrémentitiel renferme les deux embouchures des ovaires et un clitoris chez les femelles, ou les orifices des canaux déférents et la verge du mâle, à la base de laquelle répondent ces orifices. Cette verge unique est toujours lisse et non armée d'épines.

Chez les Sauriens ordinaires et chez les Ophidiens, ou dans notre sous-classe des Saurophidiens, le même orifice extérieur du vestibule, placé également sous la base de la queue, est transversal. Il sort de l'intérieur de chaque commissure de cette fente, pour l'instant de l'accouplement, une verge à un ou plusieurs lobes, le plus souvent hérissés d'épines, qui se déroule comme un gant, de dessous la queue, où elle est située dans l'état de repos.

Que la verge soit simple ou double, elle devient dans l'un et l'autre cas un organe

excitateur et un organe conducteur de la semence, que le mâle introduit dans le vestibule de sa femelle, pour la fécondation intérieure des ovules dans l'ovaire, conne chez les Oiseaux.

Mais il y a, relativement à la durée de la copulation, entre ces deux classes, toute la différence que devait produire le sang chaud, l'activité excessive, la rapidité des sensations et peut-être la vivacité d'imagination et de sentiment d'un côté; et de l'autre le sang-froid, la lenteur des movements, la faiblesse des sensations tacties et les difficultés qui en résultent pour dever au degré nécessaire à l'éjaculation, chez le mâle, la surexcitation de l'appareil gésital.

Un rapprochement très passages, le contact rapide des orifices vestibulaires mile et femelle, l'abouchement qui en résulte, suffit au plus grand nombre d'oisseux qui sont dépourvus de verge, pour la féculation, pour transmettre, du vestibule du mâle dans celui de la femelle, le spense nécessaire à cet effet.

Chez les Reptiles, le rapprochement des sexes est au contraire fort long.

Il peut être précédé de combsts scharaés entre plusieurs mâles.

M. Bibron a vu plusiours fois, padent son séjour en Sicile, deux mâles de la Tartue grecque se disputer la possession d'une femelle avec un acharnement increpable(i).

L'accouplement des Chilonés, en des l'actues de mer, durerait, suivant quipus voyageurs, jusqu'à quatorze jours et nime beaucoup plus, et s'effectuerait dans l'em. La difficulté de ces observations fairs et mer neut faire douter de leur esactimés.

Chez les Crocodiliens, les Sources estnaires et les Ophidiens, l'accouplement au peut se faire que face à face.

Les Ophidiens s'enlacent réciproposates dans les replis multipliés de leur copi et forment ainsi un véritable caducée. Es retent plusieurs heures dans cette attitude.

Les mèles des Reptiles ne paraissent prodre généralement aucune part aux seiss des œufs ou des petits, dont l'instinct meterné seul a la charge, lorsque le rut a cessé de que la ponte doit lui succéder. Il inspire à la femelle le meilleur choix du lies proprié

(1) Espétalogie générale, par MH. G. Dumarit & & & bron, t. 11, p. 56.

à l'incubation de ses œufs et à l'éclosion des petits (1).

§ 40. Les Amphibies de nos climats sont, de même que les Reptiles, généralement soumis, pour l'époque de rut, au retour de la heile saison.

Le Crapaud commun, la Grenouille rousse, ont leur rut de très bonne heure, an mois de mars. Le Crapaud brun (Polobates fuscus) aux mois de mars et d'avril; in Grenouille verte aux mois d'avril et de mai. Chez l'Alytes accoucheur, très sensible au froid, le rut est retardé quelquefois jusqu'en juin.

La fécondation, chez tous les Batraciens enoures, a lieu à l'instant même de la ponte; elle est donc extérieure. Cependant le mâle et la femelle s'accouplent.

Le mâle se place sur le dos de sa femelle, la saisit et l'étreint par ses extrémités ansérieures, lui enfonce dans la peau les pagélles dures dont ses pouces sont armés à leur base, et reste dans cette position pendant très longtemps.

Eu effet, cet accouplement dure deux ou trois jours pour les Rainettes; huit jours pour la Grenouille verte; dix, jusqu'à quaters jours, pour le Crapaud commun.

Pendant ce temps les ovules passent de chaque ovaire dans l'oviducte correspondent; ils y prennent successivement les enveloppes qui en font des œufs complets, il les parties qui les attachent les uns aux autres, et les arrangent de plusieurs manifres suivant les espèces.

Dans les Grenouilles et les Crapauds, co mast que vers la fin de l'accouplement que la pente commence; elle s'opère lentement, queiquefois avec le secours du mâle (chez de Crapaud accoucheur et le Pelobates brun) qui tire peu à peu au dehors le double chapatet d'œufs que renferme l'extrémité de Fovidacte de sa femelle, et l'arrose à mesure de sa semence. Nous avons dit ailleurs (article ovologie) que ce même Crapaud actualleur s'attachait les œufs autour des sumbes et les conservait jusqu'à leur éclo-

L'accouchement se fait généralement dans Peau, même celui des Rainetles. Il n'y a permi les animeux de ce groupe d'Amphibies, de notre pays, que le Crapaud accoucheur qui reste à terre.

Roesel a vu le Crapaud sonneur (Bombinatorigneus) rester huit jours accouplé à sa femelle avant la ponte, qui ne dura que treize heures, et pendant laquelle il sortit successivement douze paquets de vingt à trente œufs, que le mâle arrosait à mesure de sa liqueur séminale. Le mâle de cette espèce, comme celui du Pelobates brum, saisit sa femelle par les lombes, avec ses pieds de devant. C'est par dessous les aisselles que les autres espèces s'embrassent. Les étreintes sont si fortes que les femelles en sont souvent blessées.

Les Batraciens urodèles peuvent être ovovivipares: telles sont les Salamandres terrestres. Il faut alors que la fécondation soit intérieure et qu'il y ait rapprochement des sexes, ainsi qu'on l'a constaté pour la Salamandre noire.

Les Tritons, qui sont séparés, doivent aussi se féconder par rapprochement, à en juger par la composition de leurs œufs, au moment de la ponte; composition qui est bien différente de celle des Batraciens anoures, et qui me paraît impropre à l'imprégnation.

La présence d'une verge chez les Tritons, l'existence si particulière et le développement extraordinaire des prostates, chez ces Amphibies, de même que chez les Salamandres, dont l'humeur abondante doit servir à délayer la semence, m'ont fait penser que, chez les uns et les autres, la fécondation était intérieure et précédée d'un accouplement.

Cependant M. Rusconi, et d'autres naturalistes célèbres, ont adopté l'opinion contraire; ils disent avoir vu le mâle répandre sa semence dans l'eau, pour être absorbée par l'orifice du vestibule de la femelle. Je ne doute pas de l'exactitude de la première observation, la perte de semence des mâles, qui montre son abondance et l'activité du rut; mais je pense que, dans ce cas, elle est perdue pour la fécondation.

Le rut des Tritons, qui a lieu au printemps, se renouvelle au mois de juillet et nous paraît devoir durer fort longtemps chez les mâles.

J'ai trouvé au mois de décembre dernier les testicules d'un mâle de Triton ponctué

<sup>(1)</sup> Voir, à notre article ovozogia, la partie de l'Exogénie

plein de spermatozoïdes très vivants. En ce moment, 18 octobre, j'ai plusieurs Tritons à crêtes, avec la bande d'argent sur les côtés de la queue, qui caractérise leur époque du rut, et j'ai vérifié chez l'un la présence des spermatozoïdes dans ses glandes spermagènes.

Dans les observations que j'ai eu l'occasion de faire, en 1844, sur le développement de ces machines animées, j'ai observé qu'il avait lieu successivement et non simultanément, dans les différentes parties de la glande; qu'elle soit divisée profondément en plusieurs lobes, ou qu'elle reste entière et sans division. Ce développement lent et successif me paraît expliquer la longue durée du rut chez ces animaux.

§ 40. Époque du frai des Poissons; caractères physiques qui distinguent, à cette époque, les mâles des femelles.

L'époque du rut ou du frai des Poissons est aussi une époque de rapprochement des deux sexes, pour les espèces, du moins, qui ne vivaient pas habituellement en société. Ce rapprochement, à la vérité, ne va pas jusqu'à la copulation, excepté chez un petit nombre de Poissons vivipares ou même ovipares (mais pour ceux-ci parmi les Sélaciens seulement), chez lesquels la fécondation est intérieure.

Chez les autres Poissons, et c'est l'immense majorité, les mâles accompagnent ou suivent de près les femelles, réunis par paires ou en troupes nombreuses; ils semblent choisir, avec elles, les lieux les plus propres à la ponte et à la fécondation des œufs; ils entreprennent ensemble des voyages considérables dans ce but, et montrent, dans quelques espèces rares, un instinct prévoyant et conservateur de leur progéniture, en même temps que l'instinct sexuel de la Propagation.

Les Poissons, comme les autres Vertébrés à sang froid, sont soumis à l'influence des saisons pour le moment de leur Propagation, et n'ont généralement, dans les races des pays froids et tempérés, qu'une seule ponte ou une seule gestation par an.

A l'égard de ceux qui vivent dans les mers ou dans les eaux douces de la zone torride, je ne connais pas d'observations qui apprennent qu'ils aient annuellement plusieurs époques de rut et plusieurs pentes; ce qui ne serait pas étonnant si l'on ne considère que les effets de la température élevée des eaux de cette zone, toujours trorable au développement des germes et du leurs éléments, dans l'un et l'autre Règne.

Mais, si l'on réfléchit que chaque fraiscompose, pour les femelles, d'une quantit suvent innombrable d'œufs, et, pour les miles, de la proportion de laite ou de sperme nécessaire à la fécondation de ces œufs, à travers les masses d'eaux qui les baignent, en en conclura qu'une même mère en qu'un même père n'ont pas trop d'une sanée pour préparer la vie d'un aussi grand sombre de germes. Ils sont généralement maignes et décharnés après le frai, et ils deivent avair besoin de beaucoup de temps pour se réfine et pour former ou développer les éléments de la génération qui suivra immédiatement.

L'époque du rut ou du frai d'une même espèce peut être retardée ou avancée, suivant les localités plus froides ou plus chandes qu'elle habite.

Parmi les Poissons d'eau douce, le Parche fraie, dans la Seine, au meis d'arril. C'est aussi au même mois dans les esex per profondes du Nord, et, plus tard, seivant Bloch, dans celles où il y a plus de fond. Le Chabot de rivière fraie dans la Seine en mai, juin et juillet, tandis que sur les bords de Rhône, près de Genève, c'est déjà au premier printemps. Les Épinoches sont en mai et en juin; les Caspes de mêmt; les Brèmes en avril, mai et juin. On a marqué, comme pour les Cerfs, que et sont les plus vieilles qui entrent en rut les premières, et les plus jeunes les deraières.

La Bordelière dépose ses œufs et a laite aux mois de mai et de juin.

La Tanche et l'Ablette au mois de juilet. Le Gobie fluviatile à la fin de mai et derust le mois de juin, dans les eaux douces de la Lombardie; la Finte de ces eaux douces, à la même époque; le Goujon en juillet.

L'Éperlan entre dans les fleuves, en automne, pour y déposer son frai. Dans la Seine, il fraie un peu plus tôt sur les premiers bas-fonds qu'il rencontre; un pui plus tard, dans les parties plus élevés de fleuve vers lesquelles il a dû remonter.

C'est aussi en automne que le Sesses remonte le Rhin et ses affluents pour I

frayer. En général, les espèces nombreuses de cette famille ont leur époque de frai dans Parrière-saison. Les Truites pondent leurs œuss par une température très basse. M. Vogt, qui a suivi le développement de la Palée (Corregonus palæa, Cuv.), espèce de cette famille qui vit dans le lac de Neuchâtel, après avoir réussi de séconder artificiellement les œuss de ce Poisson, dit que la température la plus favorable à ce développement est de + 4° à + 8° R. Il a même fait l'observation intéressante que la glace dans laquelle ses œufs en observation ont sté pris quelquesois pendant la nuit, n'avait pas empêché, mais seulement retardé. la marche du développement des fœtus.

Les époques différentes du rut ou du frai ses Poissens montrent que d'autres causes que celles de la température extérieure agissent, comme par exception, sur certaines familles, ainsi que nous en avons vu des asamples parmi les Mammifères et les Oissens, pour les faire arriver régulièrement à l'époque de leur rut, mais dans des saisens insolites pour le grand nombre des autres familles.

La Blennie vivipare a de même ses amours dans la mer Baltique, seulement au mois de septembre, et elle ne met bas ses petits qu'au mois de janvier suivant, ou vers la de décembre au plus tôt.

On a vu à l'article ARGUILLE (1), par M. Valenciennes, que les pécheurs de la lasse Seine pensent que ce poisson fraie une première fois à la fin de février ou au commencement de mars, et une seconde sis su mois de septembre : cette circonstance exceptionnelle d'un double frai anmellement aura besoin d'être confirmée.

La Lamproie marine se pêche régulièrement dans le Rhin, au mois de mai. J'ai trouvé à cette époque les ovaires chargés de petits œufs remplis de petites capsules de aperme; cependant Baldner indique déjà le mois d'avril comme celui où ce poisson pémètre dans les affluents du Rhin pour y déposer ses œufs : ce frai précoce était sans doute la suite d'un printemps également arécoce.

Parmi les innombrables Poissons de mer qui y déposent leur frai, qui choisissent pour cela, avec un admirable instinct, les

(1) Tome I, page 501, de cet ouvrage.

eaux peu profondes et peu agitées des golfes, des baies, des anses, des bas-fonds en général, où la lumière et la chaleur, une cau plus aérée, favorisent la fécondation et le développement de leurs œufs, nous ne citerons qu'un petit nombre d'exemples.

C'est à la fin de l'été ou au commencement de l'automne que les Bars s'approchent, dans l'Océan, de nos côtes méridionales, pour y déposer leurs œuss; choisissant pour cela des anses où il se jette quelque ruisseau d'eau douce (1).

Les Harengs, dont les troupes innombrables arrivent des mers du Nord, suivent, entre autres, du nord au midi, au mois d'octobre, les côtes occidentales de l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique et de la France, où ils déposent leur frai.

Les Maquereaux arrivent, pleins d'œuss ou de laite, sur les côtes de Normandie, dès la fin de mai. On en pêche pendant tout le mois de juin et une partie du mois de juillet. Ceux pris au mois d'août sont vides. Leur frai a lieu aux mêmes époques dans la Méditerranée.

Dans la mer Noire, il en passe de grandes troupes pleins d'œufs et de laite, dès le printemps et durant l'été.

Les Thons, si nombreux dans la même mer, et dont la pêche est si productive, paraissent en avril et dans les premiers jours de mai sur les côtes de Sicile.

En général, ils ont, dans cette mer et dans la mer Noire, des allées et venues avant et après le frai, dont les époques précises et les directions, déjà signalées, en partie, par Aristote, ont été étudiées avec un soin particulier dans l'interêt commercial. Il en résulte que ces Poissons entreprennent, dans la saison convenable, des voyages réguliers, mais moins étendus qu'on ne l'avait supposé, pour choisir le lieu le plus propice à la ponte, à la fécondation et au développement de leur progéniture. Ils retournent, après cette époque, dans leur lieu d'habitation ordinaire.

Nous ne pouvons manquer de montrer ici l'instinct prévoyant et conservateur, qui agit en faveur de l'espèce, et semble dominer, dans cette classe, toutes les actions qui la poussent à sa propagation.

Pour les semelles pleines, l'époque de ma-

turité des œuss est un terme de grossesse très embarrassant, qui semble développer l'instinct maternel plutôt que l'amour. On comprendra facilement cet embarras, lorsqu'on saura qu'une Perche pesant un kilogramme peut avoir un ovaire d'environ le quart de ce poids et rensermant 281,000 œuss, suivant un observateur, ou même près d'un million, d'après un calcul cité par M. Cuvier (1).

Cet instinct maternel les éclaire sur le choix le plus convenable pour la fécondation et la conservation des œufs et des petits qui en sortiront.

Les mâles paraissent généralement dirigés surtout par l'instinct sensuel de la propagation. Cet instinct se développe à l'instant d'un véritable rut, que détermine la présence dans leur glande spermagène d'une proportion abondante d'un sperme dense, composé de quantités incalculables de Spermatozoïdes.

Aussi leur animation, la plus grande vivacité de leurs couleurs, les tubercules dont leur peau se couvre, dans quelques espèces, se montrent-ils chez eux comme des symptômes du rut, analogues à ceux que nous avons signalés dans les autres classes des Vertébrés, et qui caractérisent la surexcitation de cette époque.

Nous avons vu les mâles des Épinoches se parer des nuances vives de Jaune doré, d'orangé et de rouge, qu'ils n'avaient pas avant leur rut, et qui contrastent avec les couleurs ternes de leurs femelles.

On sait que les mâles de beaucoup de Cygrins (entre autres, du Rotangle, du Nase, de la Dobule, de la Brême) et ceux du Saumon prennent de petites excroissances, dures, sur les écailles, à l'époque des amours (2).

Chez les Poissons qui s'accouplent, ou du moins qui ont un rapprochemeut intime pour une fécondation intérieure, les organes qui contribuent à cet accouplement, comme les appendices si singuliers de la nageoire anale des Sélaciens et des Chimères, éprouvent une congestion sanguine, qui nous a paru un des caractères de leur rut.

La surexcitation de cette époque pourrait bien être la cause de la température élevée au-dessus de celle de la mer, que M. J. Davy a trouvée chez plusieurs Peimes de la Méditerranée.

§ 41. Rapprochement des sexes pour le propagation; les deux instincts; celui de soins de la progéniture et de la génération déterminent les actions de l'un et l'aure sexes, ou de tous les deux séparément.

Partout où les femelles de la nombreur sous-classe des Poissons osseux vont départ leurs œufs, il y a des mâles qui les fecudent aussitôt, en laissant échapper leur laits, qui descend avec ces œufs dans la mine eau, ou qui s'y précipite à leur suits.

Lorsque ces Poissons s'apparient, ils cressent ensemble dans le sable, en selement le mâle ou bien la semelle, des seus plus ou moins profondes, où cette dernière dipose ses œuís, et sur lesquels le mile ripad sa laite. Immédiatement après, l'instind de la conservation de la progéniture qui ca sortira leur apprend à les reconvir d'un peu de ce même sable, et à les y cacher. C'est ainsi qu'agissent les Truits. On a ve le mâle du Saumon, qui avait rementé avec sa femelle jusque dans l'un des afficents rocailleux du Rhin, creuser un treu profond avec sa queue, en écartant de graces pierres; puis sa femelle s'y concher de chi pour y pondre ses œufs, que le mâle, des la même position, le ventre toursé con celui de sa femelle, arrosait à mesure de m laite; cette opération terminée, il in mcouvrait immédiatement (1).

Les Anguilles, mâle et femelle, ausint même un rapprochement plus intime, dan lequel leurs corps s'enlaceraient fan à fair d'une manière analogue à celui de Sapents; ce contact, et les mouvement, la compression réciproque qu'il permet, provoquent la sortie simultanée des authet de la laite, et facilitent la fécondation, qu'il-père dans un terrain vaseux (2).

Quand la copulation doit être encue plus intime, et c'est le cas de tous les Prissus vivipares et de quelques Sélecieus superu, dont la fécondation est intérieure, l'autre de Propagation reprend tout son empireur l'un et l'autre sexe, et détermine les un

<sup>(1)</sup> Hist. natur. des Poissons, t. 11, p. 26,

<sup>(2)</sup> Hist. net. de l'Eperian, par J.-B.-J, Noël. Rouen, fractidor an vi.

<sup>(1)</sup> Johannia Hermann, Observationes sauthquar, perget p. 311. Argentorati et Parialia, 1804.

<sup>(2)</sup> Voir l'article ANGUELLE, dejà cité, de en Bictionelle

t intime. Ce rapprochement ne se que face à face pour l'applicaque de l'orifice interne de chasile, et l'introduction de la verge uand elle existe (1).

Chimères, dont les oviductes ont à l'extérieur, de chaque côté de stibule, la copulation doit se faire nent, par l'un ou l'autre de ces

sons osseux vivipares, tels que du genre Clinus, Cuv., peuvent apille cylindrique, creuse, dans boutissent les canaux déférents. le sert à verser la semence dans amun des oviductes de la femelle; même pourvue de muscles et drectile, comme une véritable s le Clinus superciliosus Cuv. (2). In the Zoarcès vivipare et les Pæsaucun organe particulier pour tion, et celle-ci ne doit s'opérer rapprochement des orifices exerganes génitaux.

cas exprimé que l'instinct de la ma des œus, avec le besoin de rasser, paraissait diriger presque tions des semelles de la plupart ms; que le mâle de quelques pai se réunissent par paires à a rut, partageait avec sa semelle la conservation des œus et du s convenable pour le développe-sentus, qu'il arrange à cet esset de

us n'avons pas encore fait conexemples rares de cet instinct confié aux mâles exclusivement, tions remarquables qu'il leur in-

pue le Chabot de rivière garde, jusn'Hs soient éclos, les œuss de la l'il a rendue séconde.

l'une espèce de Gobie ou de Boulagunes de Venise construit un les fucus, féconde les œufs que lemelles viennent y déposer, garde ces œufs, et soigne encore les pea'ils sont éclos. Ces faits si insoà connus d'Aristote, qui avait l'arcis ce poisson constructeur de

qui parait avoir lieu pour le Squale pèlerin, netannes, dans l'Hist, natur, des Poissons, tt = 182 nids, ont été révélés de nouveau au monde savant par feu Olivi.

Nous avons déjà dit, d'après M. Hancock, que plusieurs espèces de Poissons de la famille des Siluroïdes, habitant les eaux douces de l'Amérique méridionale, avaient l'instinct de se construire un nid (1). Le mâle aide sa femelle, avons-nous ajouté, à faire auprès de ce nid une garde attentive, jusqu'à ce que les petits soient éclos.

Le même instinct maternel transmis aux mâles, à l'exclusion pour ainsi dire des femelles, a été observé chez les Épinoches. Les premiers, au temps de leurs amours, ont l'admirable instinct de construire avec art un nid, en employant de petits brins d'herbes, de petites racines et même de petits cailloux pour l'assujettir. Ce nid achevé, le mâle, qui en a été l'architecte unique, choisit une des femelles prêtes à pondre, l'excite par ses agaceries, la conduit à son nid, lui en montre l'entrée et provoque la ponte par ses attouchements.

Aussitôt qu'elle est terminée et que sa femelle est sortie du nid et lui a fait place, il se hâte d'y entrer à son tour, pour féconder de sa laite les œuss qui viennent de lui être consiés.

Comme les Gobies des lagunes de Venise, il les garde et les défend (2).

Dans un ordre entier de cette classe, celui des Lophobranches, la plupart des mâles portent les œufs dans une poche sous-caudale, analogue à celle des femelles de Sarigue, dans laquelle ces œufs sont fécondés et conservés jusqu'à l'éclosion. On assure même que ce soin maternel des mâles se prolonge au-delà de ce terme, et que les petits reçoivent encore, pendant les premières semaines après leur naissance, les soins extraordinaires de la sollicitude paternelle.

D'autres Syngnathes les collent en quinconce sous leur ventre, et ce serait encore sous celui du mâle, suivant d'imposantes autorités (3).

Ce que nous venons de dire du rut ou du

- (1) Voir t. IX, p. 193 de ce Dictionnaire; il fant lire: Dans lequel la femelle dépose ses œufs en pelotons aplatis et les couvre; au lieu de : et les couve.
- (p) Voir ce que nous avons déjà publié à ce sujet, t. IX. p. 284, et corriger les citations ainsi qu'il suit; t. XXII, p. 814, et t. XXVI, p. 333, 108; et 1116.
- (3) MM. Ekstroem, Rataius et de Sichold; voir notre article clié , p. 284.

frai des Poissons suffira pour montrer toutes les précautions qui ont été prises pour la conservation de leurs nombreuses espèces, au milieu des causes qui peuvent empêcher la fécondation de leurs innombrables œufs, qui les détruisent, quoique fécondés; ou contre les animaux qui dévorent leurs individus de tout âge, et en modèrent la trop grande multiplication.

§ 42. Époques du rapprochement des sexes dans le type des Animaux articulés; caractères physiques de leur rut; phénomènes variés de leur rapprochement.

Nous renvoyons à notre article Animaux anticulis de ce Dictionnaire, pour l'acception que nous donnons à ce mot, et nous rappellerons seulement que les six classes qui composent ce type, dans notre manière de voir, sont celles des Insectes, des Myriapodes, des Arachnides, des Crustacés, qui forment un groupe à part; et celle des Animélides, par laquelle ce type se lie aux Helminthes et au type des Zoophytes; tandis qu'il se rattache par la sixième, celle des Cirrhopodes, à l'embranchement des Mollusques.

Nous avons déjà indiqué brièvement, § 2, les différents modes de propagation sexuelle de ces classes, et dans les § 23-29, nous avons donné un court aperçu des caractères physiques qui les distinguent, à l'âge de propagation.

Il nous reste à rapporter quelques uns des traits principaux de leur rut et du rapprochement des sexes.

Chez la plupart des Insectes, l'âge de propagation, ainsi que neus l'avons dit (§ 24), se distingue, de la manière la plus tranchée, de l'âge d'accroissement indépendant par les plus étranges métamorphoses. L'Insecte a pris la forme qui caractérise ce qu'on appelle son état parfait. Ce n'est plus une Chenille, c'est un Papillon. Chez tous, les mâles et les femelles de cet âge cessent de croître; chez tous, cet âge se confond avec l'époque du rut chez le mâle, avec celle du rapprochement des sexes et de la ponte des œufs chez la femelle.

Dans cette classe l'âge de propagation ne se divise donc pas généralement en des époques d'activité et de repos. C'est le dernier moment de la vie des Insectes, souvent très court, et qui se termine par la mort dès qu'ils en out rempli le but, dis qu'ils en vaqué à la reproduction de la progéniture qui doit les suivre.

Les caractères physiques du rut se cofondent, chez les Articulés de cette dum, avec ceux de leur dermière unétamosphen,

L'instinct de la génération pour lu sus l'un vers l'autre, bientôt après que este métamorphose est accomplie.

C'est uniquement cet instinct qui disles actions des mâles, et qui les parts àschercher une femelle. L'emplei de lur vie, à l'état parfait, est souvent limit à la fécondation d'une seule femelle.

Celle-ci, après avoir été ficandique un seul mâle, ou successivement, et à des intervalles plus ou moins masquis, pur phosieurs, se livre à tous les seins que hi inspire l'instinct de conservation dess progéniture, pendant lesquels sa vis se prolonge, à l'état parfait, au-delà de term de celle des mâles.

Elle choisit, avec une prévoyann alairable, le lieu le plus propue à l'aliantation du ver qui devra sestir de sus cub: elle l'enfouit le plus souvantdans hembranes même dont il pourra se neusir. Elle a, à cet effet, les instruments les plus apprepriés, dont elle se sert, sans en autr appris l'usage, avec toute l'aliant et tuni l'intelligence de l'ouvrier le plus canti elle perfore les écorces, les heis les plus durs; elle perce les feuilles, plainte dus les fruits, enfonce son dans dus les fruits, enfonce son dans dus les milles pour y déposer ses quis (1).

La fécondation chez les lanctes a lajours lieu intérieurement, sesset langtemps après la copulation, aini que essa l'avons déjà dit. Celle-ci a de cetaliste particuliers, qui dépendent des interesses qui l'opèrent, et dont nous deves upple quelques unes des principales dispulies.

Les organes mâles d'accomplement sui constamment placés à l'extrémisé publica de l'abdomen, sans en excepter la families Libellules, qui n'a que des espande préhension ou d'excitation situés à la bes de ce même abdomen.

Ces organes se com posent : 1° D'unital vergo, tube membra neux, continuitad conduit éjaculateur ;

(1) Voir le description de cus instruments, lepte des compenie, t VIII, p. 439 et suiv.

521

na fourreau plus consistant, qui la verge et sert à son intro-

ne paire extérieure de pinces désis le nom de forceps, que le male seur serrer l'extrémité de l'abdom famelle :

me seconde paire de pinces, indes petites que ce forceps, servant : usage, ou propres à faciliter l'inn de la verge dans le vagin de la

ne pièce impaire, médiane, intémilleuse, qui a probablement aussi r ware.

nacles attachés à ces différents lemat à les mouvoir dans la direcles convenable à leur emploi.

l'affleurs des variétés infinies dans dans les proportions de ces difparties, même d'une espèce à l'au-Més qui sont en rapport avec les famelles, et contribuent à rendre B. eu infécond, le mélange d'inaggartement à doux espèces dis-

de plus un conduit éjaculateur, inire entre la verge et le réservoir a. Il recoit ce liquide au moment tine vénérien, et le transmet dans s la verge, et le pousse même auns les voies génératrices de la fe-

Me-ci, l'appareil de copulation prosit se compose du vagin et de son s valvo, qui est placée à l'extré-Pabdomen et souvent comprise suite de tuyaux cornés, qui sorsotrent les uns dans les autres. Minis d'une lunette; ce sont comme un rudimentaires de ce même ablegt le dernier est garni de deux pandices tentaculaires ou préhen-: les Diptères).

s fois, la vulve est une fente lonparnie de deux panneaux écailperochés sur la ligne médiane le, et qui s'écartent pour le coit a sortie des œuss (chez les Lépi-

s, dont la vulve est l'entrée, abouse toujours directement à l'oviis ce cas, et c'est le plus ordinaire, les organes d'accouplement se confondent avec les organes éducateurs. Les œuss sortent par le même conduit qui a recu la verge et dirigé le sperme dans le lieu où la fécondation doit s'effectuer.

Les Lépidontères font exception à cette règle. La vulve est un orifice séparé de celui de l'oviducte; elle conduit dans un organe de copulation distinct de ce dernier canal.

Les Cigales sont encore dans ce cas: la vulve s'y trouve bien séparée du canal qui communique avec la tarière, et le long duquel sortent les œufs.

Il y a le plus généralement, annexée à l'oviducte, une poche copulatrice dans laquelle pénètre, à travers le vagin, la verge du mâle à l'instant de la copulation.

Cette peche n'est pas toujours distincte de l'oviducto. Elle est réduite, chez quelques Insectes, à une dilatation circulaire ou latérale de ce canal. Chez d'autres, c'est une poche bien distincte qui prend même un pédicule qui la sépare de plus en plus de l'oviducte ou du vagin.

Quand la poche copulatrice manque, le vagin seul la dirige vers le réservoir séminal ou vers l'eviducte, quand ce réservoir man-

Ce réservoir, confondu avec la poche copulatrice, avant M. de Siebold, se compose: 1° d'une ou plusieurs poches ou capsules, vides avant la copulation, farcies de spermatosoïdes après cet acte; 2° d'une glande annexée à ce réservoir, simple ou multiple; 3° d'un canal qui conduit du réservoir séminal dans l'eviducte commun, et seuvent d'un autre canal qui communique avec la poche copulatrice. C'est ce qui se voit entre autres, et que Malpighi avait figuré, dans la femolle du Papillon du Mûrier.

Après la copulation, le réservoir de la semence fourmille de spermatozoïdes, et la poche copulatrice renferme la verge rompue du måle.

C'est en se remplissent comme un boudin qu'elle réussit à pénétrer à travers le canal de copulation, souvent tortueux, jusqu'à la peche copulatrica (1).

La rupture de la verge que l'on trouve

<sup>(1)</sup> Lecens Canet, comparée, t. VIII, p. 310-et miv., p. 415 et ame, et p. 439.

après le cost, dans le vagin ou dans la vésicule copulatrice, avait déjà été remarquée par Huber pour la reine Abeille. Audouin l'a observée ensuite chez plusieurs Coléoptères et Hyménoptères. M. de Siebold a même trouvé plusieurs pénis dans la poche copulatrice du Hanneton et dans le Papillon du Chou (Pieris Brassicæ), et jusqu'à quatre dans l'Euclidia glyphica et le Clusia chrysitis.

Ces faits démontrent que les mâles des Insectes ne s'accouplent qu'une fois dans leur vie, comme le pensent d'ailleurs plusieurs entomologistes; mais ils sont en même temps une preuve indubitable que les femelles peuvent recevoir plusieurs mâles.

M. Siebold pense que cette rupture n'est pas un accident, mais une suite nécessaire des effets du coît, qui gonfie et distend de plus en plus le tube que forme la verge, par l'afflux de la substance granuleuse renfermée dans les vésicules séminales, qui finit par dilater la verge en une vésicule dont les parois se collent à celles de la poche copulatrice. Aussi trouve-t-on souvent les couples d'Insectes, de Hannetons entre autres, noués ou retenus ensemble, à la manière des couples de Chiens.

Les instants de la copulation sont plus ou moins éloignés de la ponte. Celle-ci dure plusieurs jours, quelquesois une semaine. Chez la reine Abeille, elle commence à la fin du second jour après la copulation, et elle se prolonge jusqu'au printemps suivant, sans ultérieure fécondation.

Il est curieux d'étudier, sous le rapport de la génération, cette singulière organisation sociale de notre Abeille domestique.

Une seule d'entre elles, remarquable par sa plus grande taille, par la brièveté de ses ailes, par la forme allongée de sou abdomen, est chargée de la propagation de l'essaim, et passe sa vie à pondre des œufs dans les cellules préparées par les ouvrières. Elle avait commencé celle d'Insecte parfait, en recueillant, à la suite d'une ou plusieurs co-pulations, dans son réservoir séminal, les spermatozoïdes nécessaires aux nombreuses pontes qui vont suivre. Vingt mille femelles plus petites, dont les organes générateurs ont été neutralisés par un défaut de développement, sont les savants architectes de la ruche et les prévoyants pourvoyeurs

des larves qu'elle renferme. Environ quatre à six cents mâles éclosent au printemps, avant la reine, et sont tués impitsyablement par les neutres, aussitôt que cille-ci a été fécondée (1).

Les Fourmis ont de même treis sertes d'individus: des femelles, des mèles et des neutres, qui composent leur société nombreuse. Il n'y a que les derniers qui passent l'hiver engourdis; les mèles et les famples périssent après les premiers froids.

Le moment de la ponte, qui est en mênt temps celui de la fécondation successive des œufs, pendant leur passage vis-à-vis de l'erifice du réservoir séminal, met en évidence l'admirable instinct des femelles, pour une progéniture qu'elles ne connaîtrent pas toujours, et qui n'éclora quelquefeis qua lectqu'elles auront cessé de vivre.

Le Corceris bupresticide, espèce d'Ejudnoptère, creuse avec art une galerie souterraine et des cellules dans chacune despeties
il dépose un œuf et plusieurs Bupreite,
pour la nourriture de la larve qui en sertira
au printemps suivant, et qu'elle ne verra
pas (2).

Beaucoup d'autres Insectes ent ce même instinct de creuser dans la terre des galeries tortueuses à l'extrémité desquelles in déposent leurs œufs dans un nid, toujous à partée de la nourriture la plus conventité par la larve.

Les Libellules, les Tipules, dont les les sont aquatiques, les pondent à la surlice de l'eau. Les Ichneumons piquent les leuis. surtout les chenilles, et font péstire les œufs sous leur peau ou les collest à # # face, suivant les espèces. L'Œare himrhoidal dépose ses œus sous le quem de Cheval, à l'entrée du rectum, des lapel le larve devra se développer. Les Busies inment une sorte de pilule avec des metie fécales des bestiaux et ils y enfocient we œuf. Les Nécrophores se réunissent en serbre suffisant pour enterrer le cadavis de animal et déposent leurs œufs dans le mine fosse où leur larve trouvers une abstis pourriture.

<sup>(1)</sup> Voir au mot ABELLEE de ce Dictionnaire l'article :-

<sup>(2)</sup> Voir à ce sujet la lettre de M. Léon Daloir or de métamorphoses du Cerceris depressicade ( deu die et de 2º série, t. XV, p. 369 et saiv ).

Je dépasserais de beaucoup les bornes que est article doit avoir, si je m'arrêtais à détrire toutes les circonstances concernant Tépoque de Propagation et le mode de rapprachement des sexes dans les autres classes des Articulés à pieds articulés.

Nous verrons que l'excitation du rut, chez plusieurs Myriapodes, les rend phosphorescents.

Pour comprendre les phénomènes du rapprochement des sexes chez les animaux de cêtte classe des Myriapodes, qui se lie à celles des Insectes et des Crustacés, il faut se rappeler qu'ils présentent deux types dans lour appareil génital externe.

Dans l'un, c'est celui des Scolopendres, les organes d'accouplement mâle et femelle sont simples et situés à l'extrémité postésieure du corps, comme chez les Insectes. Leur accouplement est analogue.

Dans l'autre type, celui des Iules, l'appaseil séminal est double, comme chez les Crustacés, c'est-à-dire qu'il y a deux verges chez le mâle; deux yulves et deux conduits génitaux, chez la femelle, pour les sacevoir.

Chez le mâle du Iulus maximus, cet apparail de copulation, que nous avons fait commaître pour la première fois, est très compliqué; mais, dans sa complication, il guésente plusieurs circonstances dont les détails nous paraissent avoir assez d'intérêt pour les décrire ici.

Son caractère le plus singulier est de se commaser de pièces écailleuses, qui peuvent sortir corps, en avant, par sa face inférieure, cotre le septième et le huitième anneau, ou due l'animal y fait rentrer à volonté. On ne poit alors, à la place de cet appareil, qu'une Succe evale, médiane, disposée transversalement, et qui a l'apparence d'une vulve. A peine y distingue-t-on les extrémités des diverses parties qui composent cet appareil. Ca sont : une pièce basilaire extérieure, large à sa base, et se prolongeant, en forme de finile oblongue, dans sa partie moyenne. Cotte pièce rappelle la figure de certains fors de hallebarde. Ses parties latérales s'articulent à deux autres pièces ovales, à la fois membraneuses et écailleuses; leur por-Mon basilaire appartient encore à deux autres pièces écailleuses, de forme à peu près semi-lunaire, qui doublent, en arrière, les deux précédentes et les dépassent en dehors.

Cette partie basilaire des quatre appendices foliacés latéraux se prolonge en deux apophyses auxquelles viennent s'attacher les muscles qui meuvent cet appareil.

La verge proprement dite est un appendice écailleux, composé d'une pièce radicale, à laquelle se fixent les muscles qui la meuvent, et d'une tige extérieure élargie à sa base, prolongée en un long filet dans le reste de son étendue. Cette tige est placée derrière les pièces précédentes et protégée par elles.

La partie la plus épaisse, à l'endroit où elle va se rétrécir rapidement pour se changer dans la partie effilée en alène, est percée d'un orifice; c'est l'issue du canal séminal. Cette issue donne dans un léger sillon qui règne tout le long du bord de la partie effilée. Celle-ci est évidemment l'organe conducteur de la semence.

L'anneau génital est fortement échancré au bord antérieur et moyen du segment abdominal, au point qu'il n'a plus, dans la ligne médiane de ce côté, qu'un demi-millimètre de largeur; tandis que dans la ligne médiane dorsale, le même anneau a0<sup>m</sup>,0047 dans le même sens. Mais une partie de ce qu'il a perdu en largeur est compensé par une plus grande épaisseur; il est comme tordu, de manière que ses faces externe et interne sont devenues antérieure et postérieure; ce qui ne change rien à sa solidité.

Les muscles qui meuvent cet appareil sont des protracteurs ou des rétracteurs pour les pièces accessoires. Ce sont encore des abducteurs pour les pièces principales ou les verges.

Il est à observer qu'aussi longtemps que l'animal les retire complétement dans son corps, avec les pièces écailleuses qui les protégent en avant, et dont l'ensemble forme une sorte de bouclier, la partie moyenne et supérieure de cet appareil, quoique fortement échancrée, repousse vers les viscères le cordon principal des nerfs, et lui fait faire un coude vers le haut, qui ne nuit pas à ses fonctions.

Je désigne sous le nom de bouclier, l'ensemble des pièces qui recouvrent, en avant, les deux verges. On comprendra facilement l'exactitude de cette désignation, si l'on fait attention que les deux vulves de la femelle sont également situées à la face inférieure de son corps, tout près de la bouche, entre le second et le troisième anneau. Il était nécessaire que les verges fussent protégées, dans les préludes de l'accouplement, contre les morsures de la femelle.

Ces vulves se présentent comme deux coussins mous, sur les côtés de la ligne médiane, et attachés à deux plaques soudées, ayant chacune une apophyse, et supportant dans leur partie externe deux paires de pattes plus petites que les suivantes. Leur orifice est transversal et arqué.

Le mode d'accouplement des Aranéides fileuses, qui sont toujours ovipares et dont les femelles ont un soin admirable de leurs œuss, n'est connu que depuis peu.

Il est certain que les glandes spermagènes du mâle ont les orifices de leurs canaux sécréteurs à la base de l'abdomen. L'organe, très compliqué, enfermé dans la dernière articulation de ses palpes, a, selon toute apparence, pour emploi de prendre ce sperme à sa sortie et de le porter à la vulve de la femelle.

Ce serait une copulation analogue à celle du Cyclops Castor. Le testicule unique de ce petit Entomostracé est un sac rempli de corpuscules transparents, de forme ovalaire, mélés à des corpuscules plus petits, à surface granulée. Les premiers sont des spermatozoides développés, analogues aux corps vésiculeux spermatiques des Crustacés décapodes.

Ces corps spermatiques sont transportés par le mâle, au moment de la copulation, contre la vulve de la femelle, au moyen de petits flacons, dans lesquels ils sont renfermés.

Ces flacons sont moulés dans la dernière partie du canal déférent. Ce sont des tubes cylindriques fermés à l'une de leurs extrémités qui est arrondie; ayant à l'autre un col court et rétréci, terminé par une ouverture circulaire. Les parois des tubes sont incolores et solides.

Les apermatosoïdes que les tubes renferment y sont arrangés avec d'autres substances susceptibles de les expulser, en segonilant par l'action de l'eng. Ils en sertent par ce merveilleux atifes et pénètrent dans les voies génitales à la femelle (1).

La classe des Crustacés à laquelle appatiennent les petits Entomostracés dent aux venons de décrire la singulière copulatin, a ses époques de rut qui varient selon la espèces et les climats qu'elles habitent, comme chez les animaux des autres classes.

Les Crustacés se distinguent des lances en ce qu'un assez grand nombre parent engendrer plusieurs fois dans la vie, qui peut se prolonger au-delà d'une ou de plesieurs années nour l'un et l'autre aux.

Les plus petits, ceux de la son-classe des Entomostracés, peuvent avoir, came aus l'avons dit des Pucerons, plusieum glatetions successives dans une soule helle mins. Leur accroissement rapide permet cus poste très rapprochées, qui font comprende lor extrême multiplication: selle est celle de l'Artemisia salina (2) et de la Daphis pus. Celle-ci couvre quelquefois toute la surfat d'un étang, en y formant une conche de plusieurs millimètres d'épaisseur.

Un autre caractère général qui distin la classe des Crustacés, sous le rappert de la génération, c'est que les semelles portent lours œufs, après leur sortie de l'omin, dtachés sous l'abdomen, ou sous le theres, et dans des sacs suspendus à leur coms. Il restent dans la cavité de l'ovaire, amis le fécondation, jusqu'à ce qu'ils aient acais et certain degré de développement. Leurs B ont besoin d'oxygène pour leur dévelop ment ultérieur, les semelles les point après un intervalle variable selon les esti et les font passer au dehors dans du mi à travers lesquels l'oxygène du fluide estitt peut agir, ou sous des lames qui les notvrent sans empêcher cette action, seit testà-fait à nu, mais avec une coque plus épist qui se celle immédiatement, ou par us pidicule, aux appendices de l'abdames, come chez les Décapodes.

Ajoutous que les potites espèces qui pirissent, durant la bonne saison, par la disiccation des œux stagnantes qu'elles hébi-

<sup>(1)</sup> Observations sur l'accomplement du Crutge Caor, par M. Siebold; Annales des se. notur-, 2º serie, t. XII, p. 36 et suiv.

<sup>(1)</sup> Histoire d'un petit Grantauf, Artendes selles Lechper M. Joly, etc. Montpollier, alte.

2 qui atteignent naturellement le : leur vie à la fin de cette saison, laisser des œuss dans ces mêmes , qui peuvent se conserver plusieurs t éclore dans des circonstances fa-: tel est l'Apus, que l'on voit toutparaltre dans les années pluvieuses, longs intervalles, avec les mares ent restées desséchées aussi long-

nte des Crustacés, qui succède à la ion, montre que celle-ci est intéla suite d'un accouplement intime. s ont généralement deux verges, et lies deux vuives. Il en résulte que waire a un orifice extérieur qui lui et qu'il existe, chez le mâle, e d'accouplement du même côté, Scondation des ovules que cet ovaire

a position de ces orifices, ou des vulbeaucoup, ainsi que la complication ition de l'appareil de copulation des

rafer appareil est organisé suivant ns, dans le seul ordre des Décapolait connaître que les Crabes, ou les sstres, ont toujours leur verge hors etqu'elle se compose d'un fourreau Me conique, suspendu au contour ce génital percé dans l'article basila dernière paire de pieds, ou dans r segment du sternum. Ce fourreau hérissé souvent de quelques poils, un fourreau dermoide. On voit à se double fourreau, demi-transpaesnal déférent d'un moindre diani se continue jusqu'à son extrémité t comme tronquée.

ne de ces verges est armée de deux excitateurs et conducteurs, articulés ant l'autre, le premier au dernier du sternum, et le second au premier de l'abdomen. Ces organes varient, espèces, pour la forme, qui se terpéralement en alène, rarement en comme dans le Grapse peint.

mbstance est dure et résistante. La ogaine dans une rainure du premier appendices.

les Décapodes macroures ou Macrotels que le Homard, l'Écrevisse, la te, est, au contraire, retirée dans la cavité theracique, hors des instants de la cogulation. C'est un tube membraneux continu avec le canal déférent, susceptible de s'invaginer dans lui-même pour sortir par son orifice placé constamment à la surface interne du premier article des pieds postérieurs, ou dans le sommet d'un tubercule plus ou moins saillant, annexé à cet article (1).

Il n'y a jamais qu'un organe conducteur de ce tube membraneux, non susceptible d'érection et qui avait hesoin d'une armure pour pénétrer dans les voies génitales de la femelle.

Leurs orifices, chez celle-ci, ou les vulves. sont situés dans la partie du plastron sternal qui répond à la troisième paire de pieds dans le groupe des Brachygastres ou des Crabes (2), tandis que les Macrogastres les ont dans le premier article de ces pieds.

Cette singulière organisation, dont les complications, extrêmement variées dans les plus petits détails, ne pourraient être comprises qu'au moven de figures, devait du moins être indiquée dans l'esquisse que nous traçons; afin de convaincre de plus en plus, par l'exposé succinct de ces modifications multipliées à l'infini, des soins minutieux qui ont présidé à l'organisation des instruments de la vie, destinés à la transmettre aux générations successives.

La disposition respective des organes de copulation que nous venons de rappeler démontre que l'accouplement ne peut avoir lieu, chez ces animaux, que par l'attouchement des faces antérieures des deux sexes. Cette position et d'autres circonstances de l'accouplement avaient été méconnues par Aristote, d'ailleurs si bon observateur (3).

L'époque du rut des différentes espèces de Lombrics, qui a lieu à la fin de l'été et se prolonge en automne, me paraît expliquer parfaitement, dans ce dernier cas, une observation que j'ai eu l'occasion de faire au printemps de 1845. J'ai découvert un embryon développé et très vivant dans une des bourses de l'ovaire d'un Lombric dont j'étudiais les organes génitaux.

Cette observation, qui semble contredire celle de naturalistes célèbres, qui ont décrit les œuss pondus de ces animaux, me fait

<sup>(1)</sup> Leçons Canatomie comparée, t. VIII, p. 426 et suiv.

<sup>(</sup>a) Ibid., p. 458 et sur. (3) Liv. V, cb. 7.

penser qu'ils peuvent être ovipares ou vivipares, suivant les saisons, ou peut-être les espèces?

Il y a, dans cette famille, rapprochement intime des sexes, surtout par l'anneau sexuel, sans véritable accouplement.

Dans les *Hirudinées*, au contraire, dont chaque individu est muni d'une verge et d'une vulve, l'accouplement est complet et réciproque.

Beaucoup d'Annélides marines, Errantes ou Sédentaires, n'ont leurs organes de génération internes bien apparents qu'à l'époque du rut. Il y a longtemps que G. Cuvier avait remarqué et publié (1) que les petits individus de l'Aphrodite, ou les mâles, se trouvent le corps rempli d'une laite blanchâtre; pendant que les grands individus, ou les femelles, l'ont plein de petits œufs, dans tous les intervalles des viscères.

Ces mêmes Annélides errantes, ou celles de l'ordre des Sédentaires, les Tubicoles de Cuvier, n'ont pas d'organes d'accouplement. Quand les sexes sont séparés, la fécondation doit se faire par l'intermédiaire de l'eau, dans laquelle le mâle répand sa laite, et la femelle ses œufs.

§ 43. De la phosphorescence considérée comme symptôme du rut chez les Animaux articulés.

Parmi les phénomènes variés que produit l'époque des amours chez les Animaux articulés, l'un des plus remarquables est, sans contredit, la phosphorescence. Cette faculté de pouvoir répandre de l'une ou l'autre des parties de leur corps, pendant la nuit, une lumière éclatante, paraît avoir pour but, ou pour cause finale, de faciliter le rapprochement des sexes, en leur'donnant connaissance de leur présence. Elle est une suite de la surexcitation qu'éprouve naturellement tout animal, à l'époque où il a besoin de ce surcroît de vie, pour la communiquer à des germes de son espèce.

Qui ne connaît le Ver luisant, et qui n'a vu, dans nos belles soirées de juin, de juillet et d'août, les points lumineux qui éclairent, comme autant de diamants couleur de feu, les gazons de nos campagnes et les bords de nos chemins? Ils sont produits par les trois derniers anneaux de l'abiente des femelles appartenant à deux espices de Coléoptères, le Lampyre luisant et la Lampyre splendide. La femelle est sus ailes et sans élytres; le mâle, qui est ailé, et averti, par cette lumière, de sa présence et de ses dispositions à un accouplement écond. Aussitôt qu'il a eu lieu, la phospherescence disparaît (1). Dans l'espèce d'Italia, appelée Luciola dans cette contrée, le mâle et la femelle, également ailés, sest étincelants dans leur vol.

Il paraltrait que les Fulgores, de l'ordre des Hémiptères, et plus particulièrement l'espèce appelée Porte-lanterne (2), qui vit à Cayenne, etc., auraient à l'époque de loss amours, la même faculté phospherement.

Les Géophiles, genre de Myriapolis de la samille des Scolopendres, jouissent sun, au plus haut degré, de la saculté de sipandre une lueur phosphorique, des la saison où ils s'accouplent. Andenia fal émerveillé, le 16 août 1814, de la vive lueur que répandaient six petites Scoloredres, extraites de la terre d'un jardin. Cette terre, bêchée à l'endroit où ces bêtes arziest été prises, était comme arresée de guettelettes phosphoriques, et dans certaines places le liquide semblait couler comme de petits filets d'eau ; en brisait-on les mettes, elles jetaient une vive lumière phosphoique; et si l'on écrasait des parcelles de terre des la main, elles y laissaient des traisés le mineuses qui ne disparaissaient qu'apris 4, 8, 10, 20 secondes. Or, il me les tris facile, ajoute le savant académicies, de constater que cette phosphorescent 📾 uniquement due à de très petitus Subpendres (3).

Plusieurs Annélides jouissent auniéeum singulière faculté. Celle des Lombres, on Vers de terre, a été constatée par un grant nombre d'observateurs ; entre suirus par MM. Saget et Moquin-Tandon, qui count l'occasion, en 1837, de voir dans une allé de jardin, à Toulouse, un grand nombre de Lombries phosphorescents. La lumière qu'il donnaient était blanchâtre et resemble.

<sup>(1)</sup> Donn le tome V des Lecons d'anatomis comparie, 314 bilition de 1803.

<sup>(1)</sup> L'expérience en a été faite pas II, le doctor les mand, notre collègne à l'Académie des acceptes, Goprendus de cette dendémie, t. XL, p. 34g.

<sup>(2)</sup> Voir l'atlas de ce Dictionnaire, pl 2, fg. 2.

<sup>(3)</sup> Comptes-rendus de l'Académie des essences, suma de 9 novembre 1840, t. XI, p. 747 et 748,

sp à celle du fer rougi au blanc. on écrasait un de ces vers, la phosence s'exhalait sur le sol et produisait té une longue trainée lumineuse, si l'on cût frotté le sol avec du phos-

Moquin-Tandon recueillit quelques ces Lombrics. Il constata que leur té lumincuse résidait dans le rensexuel, et qu'elle cessait après l'acsent (1).

il attribuer aux mêmes circonstances sgiques, c'est-à-dire à l'époque des , la lueur phosphorique que rét de petites Annélides marines, au de M. de Quatrefages? Ici ce n'est es sécrétion, comme dans le cas que mens de citer et celui des Géophiles; sien l'observation de ce naturaliste, te d'excitation produite par le même mpondérable, qui détermine la content et qui est peut-être et elle se montrait uniquement a muscles (2).

Epoques et phénomènes du rut des Mollusques.

ande majorité des animaux de ce type es hautes mers ou les rivages maristoutes les parties du globe. Elle y is influences des climats et des sainoins différentes et moins variées, à é, pour les animaux aquatiques que ux qui sont terrestres. Une petite des Mollusques vit dans les eaux Quelques autres, et seulement parmitéropodes pulmonés, sont des animerestres qui peuvent vivre dans l'air, prospèrent que lorsque cet air est à numide et chaud. Tels sont nos lléjardins, notre Colimaçon des vignes, saces de toute espèce.

mimaux disparaissent durant les hinos climats; ils s'enfouissent dans
ch ils restent engourdis pendant la
se saison, et ne reparaissent qu'au
ps. Leur sang froid, leur peu d'exd ont besoin de l'influence du beau

ntan-rendus de l'Académia des sciences, L. XVI, n. 1842. temps, d'une température chaude pour que la faculté de se propager se réveille en eux. Ce n'est guère qu'au mois de mai qu'ils commencent à s'accoupler; mais, dès ce mois jusqu'en août et septembre, leurs espèces paraissent avoir la faculté d'engendrer. Du moins existe-t-il des spermatozoldes dans le testicule ou la glande spermagène des individus, peut-être retardés, que l'on ouvre dans ce dernier mois.

J'en ai observé dans le Colimaçon des vignes, au mois de juillet. Ils étaient longs d'un demi-millimètre. Leur corps avait la forme d'une faucille peu arquée; dans quelques uns il avait deux courbures en sens opposé. Le long filet caudal formait des ondulations, se bouclait, se nouait dans l'eau.

J'ai de même observé ceux de la Jardinière (Helix aspersa) aux mois de mai et d'août. Le corps de ces spermatozoïdes, comparé à l'appendice caudal, formant un filet très fin, présentait un rensiement oblong, terminé en pointe.

Si je rapporte ici ces détails, c'est pour citer un exemple de ce que nous avons dit ailleurs, d'une manière générale, qu'il y a souvent, dans ces machines génératrices, des différences d'une espèce à l'autre plus ou moins faciles à saisir dans les détails de leur forme ou dans les proportions de leurs parties.

C'est encore au mois d'août que j'ai trouvé des spermatozoïdes dans la glande spermagène de la Limace rouge. J'ai rencontré de ces corps propagateurs dans les différentes espèces que je viens de nommer, non seulement dans le testicule et le canal déférent, mais encore dans la vésicule au long cou ou copulatrice.

Les œuss des Lymnées et des Planorbes, qu'on recueille, à la sin de l'hiver, attachés aux berbes des étangs, ont été pondus dans l'arrière-saison, ce qui indiquerait un rut tardif pour ces espèces.

Le mode de rapprochement des sexes que détermine le rut, et la fécondation qui en est la suite et le but, varient beaucoup d'une classe à l'autre, ainsi que nous l'avons déjà indiqué.

Les Céphalopodes, qui sont à la tête de ce type, pour l'ensemble de leur organisation et la grande taille relative à laquelle plusieurs d'entre eux parviennent, manquent d'organes particuliers d'accouplement.

Ils doivent se rapprocher cependant pour une sécondation intérieure, en abouchant l'un contre l'autre chaque orifice de leur entonnoir. On sait que cette partie est située à la face ventrale du corps; qu'elle a son ouverture sous le cou de l'animal; qu'elle donne passage à l'eau qui va aux branchies ou qui en revient, et qu'elle sert d'issue aux sécès, à l'encre, et aux produits des organes génitaux, c'est-à-dire aux œus et à la semence.

D'admirables dispositions ont été prises pour que celle-ci pénètre, au moment du rapprochement des sexes, dans les voies génitales de la femelle, sans l'intromission d'une verge.

La glande unique qui produit les spermatozoïdes, les fait passer dans une suite de laboratoires, qui les arrangent dans un étui mécanique, dont la composition est telle qu'il fait explosion dans l'eau; il répand ainsi les milliers de spermatozoïdes qu'il renfermait, autour de la partie où il s'est brisé, et conséquemment, durant le rapprochement des sexes, autour de l'orifice génital ou des orifices génitaux de la femelle; car il y en a un, ou deux, selon les espèces, aboutissant toujours à un seul ovaire.

Ces tubes ont une composition générale analogue, dans tous les Céphalopodes où ils ont été observés; mais ils présentent, suivant les genres et les espèces, des différences sensibles, dans leurs proportions et les détails de leur composition.

Ceux de la Sépiole vulgaire, que nous avons étudiés dans leurs plus petits détails, nous ont offert plusieurs particularités, encore inconnues avant cette étude, que nous indiquerons ici.

Chaque tube est un long cylindre grêle, un peu en massue, c'est-à-dire un peu plus gros du côté postérieur où se trouve le réservoir séminal. Il est fermé à ses deux extrémités. Il se compose d'un étui extérieur plus épais, dense, résistant, ayant la propriété d'absorber l'eau par endosmose. Ce fourreau extérieur est doublé par un second fourreau membraneux à parois très minces.

La cavité de ce double étui renferme en arrière, dans la partie qu'on est convenu d'appeler le réservoir séminal, des quantités innombrables de spermatozoïdes. Ils y sont disposés en un gros cordon, formant des replis rapprochés dans sa portion la plus reculée, plus écartés en avant. Mais ce cardon est composé lui-même d'une sorte de ruba de spermatozoïdes, qui est roulé sur laimême en spires rapprochées.

Ce réservoir n'occupe pas le quart de la longueur du tube.

La partie moyenne de ce mécanisme conpliqué, toujours contenue dans le double étui qui en forme l'enveloppe générale, se compose d'un gros boyau, qui a presque la moitié de la longueur du réservoir sémisal, auquel il tient par un tégument grêle, probablement tubuleux, très contourné dans une partie de sa longueur.

Vient ensuite le flacon, dont le contenu est jaune-orange, comme celui d'une partie du boyau, et paraît de nature buileus. Ce flacon, de forme conique, a son sommet dirigé en avant. Sa base produit en arrière un tube délié que l'on voit pénétrer auez avant dans le boyau. Deux capsules à pareis transparentes, contenues l'une dans l'autre, prolongement des galnes du boyau, lient ce boyau avec le slacon. Ces deux parties appartiennent-elles à l'appareil éjaculateur que nous allons décrire, comme en le dit da flacon en général? Ou serviraient-elles à donner aux spermatozoides une élaboration qui leur manque? Je pencherais pour crue dernière opinion, si toutes ces petites michines animées devaient les travers; o qui n'est pas.

Nous continuerons donc à désigner sur le nom d'appareil d'éjaculation le beşus de le flacon que nous venons de décrie, « la partie que nous devons encore faire sur naître.

Elle commence au sommet de faces, par plusieurs petits tubes grêts, qui se courbent en spire régulière et s'anisses de manière que, par leur entrelecement, ils forment une vis dont la longueur est la neuvième partie de celle de test la tube.

Au-delà de cette dernière partie, et mo voit plus qu'un seul tube central, de mine couleur jaune, qui paraît rempli de paine étoiles, arrangées d'abord avec une seu de régularité et formant une spirale. Des la partie antérieure de l'étui, ces paine étoiles, toujours contenues dans le mine ment moins nombreuses et finisparaître; de sorte que ce tube incolore dans sa dernière partie. sontre, dans son axe, un tube que l'on peut suivre jusque près té de l'étui, quoiqu'il diminue iamètre.

re partie du tube éjaculateur igmente au contraire beaucoup ; elle forme successivement trois ins et se termine en se coudant tant encore, sur le côté de l'ex-'étni.

partie qu'on a appelée la trompe maphores de la Seiche. On l'a iler en dehors, par l'action de rainer à sa suite tout l'appareil à le contenu du réservoir sé-

sider cette description, je dois chose de la forme des spermasont généralement oblongs ou coniques, avec un appendice sgueur médiocre. C'est par cet l'ils paraissent attachés les uns dans le ruban du réservoir sé-

ticule, je les ai toujours troundice caudal. Souvent plusieurs se croisaient par le milieu, de rmer des étoiles à quatre ou suivant qu'il y en avait deux mble.

remarquable que le tube éjanferme de semblablement réu-

ux observateurs ont étudié ces de Néedham, que je préfère om de Swammerdam, parce vant Hollandais qui les a déier et qui a découvert une de leurs propriétés singu-

arient peu dans leur forme et on générale.

néralement la propriété de l'eau, et d'éclater après de a.

sir séminal diffère beaucoup en

res de J. Müller pour 1839, 1840 et 1841; de l'Acadimie des sciences, du 28 avril des sciences naturelles, 2º série, t. XVIII. étendue et en structure suivant les espèces.

L'appareil éjaculateur est d'autant plus

long que le réservoir séminal est plus court.

Le tube qui sépare le flacon, dans la Sépiole, du réservoir séminal, manque dans la Seiche. Le flacon a des formes très différentes, suivant les espèces; et le tube éjaculateur qui le précède, des dispositions et des proportions très variées.

Le jeu de cette machine compliquée, les usages de ses différentes parties, et la cause qui fait éclater l'étui, et en premier lieu sa partie antérieure; celle qui fait sortir successivement le réservoir séminal, et désagrége les innombrables spermatozoïdes qu'il renferme, ne sont peut-être pas suffisamment expliqués. Il y a sans doute encore des découvertes à faire dans cette voie, malgré les progrès que la science actuelle doit aux recherches, réunies ou séparées, de MM. Peters et Milne Edwards.

Il n'est pas douteux que ces spermaphores. d'une structure si merveilleuse, passent, au moment de la copulation, à travers l'orifice de l'entonnoir femelle, au moyen de l'organe d'éjaculation dont le mâle est pourvu, dans la cavité branchiale de la femelle, où se trouve l'orifice simple ou double, suivant les espèces, d'un oviducte non divisé, ou bifurqué. Là, ces machines font explosion par l'action de l'eau; l'assemblage des spermatozoldes se désagrége; ceux-ci deviennent libres et pénètrent dans l'oviducte pour y féconder les œus qu'il renferme; ou bien ils les fécondent seulement à leur sortie. M. Peters a fourni la preuve de tous ces phénomènes, par la découverte qu'il a faite. dans le sac de la Sépiole semelle, des débris des spermaphores du mâle.

Après lui, MM. Lebert et Robin ont eu lo rare bonheur de trouver un paquet de ces spermaphores, attachés aux parois du sac branchial d'un Calmar femelle, non loin de l'orifice de l'oviducte. J'ai de suite pensé au récit de ce fait, que c'était une circonstance anomale qui avait empêché ces tubes, dans ce cas rare, d'éclater par l'action de l'eau. Le lendemain de cette intéressante communication, faite par M. Robin à la Société philomatique (1), nous avons examiné ensemble ces tubes, au Collège de France, et nous

(t) Stance du 31 mai 1845.

les avons trouvés presque entièrement pleins de spermatozoides; de sorte que l'appareil éjaculateur était tellement réduit, qu'ils n'avaient pu éclater, et qu'ils étaient restés intacts, comme pour démontrer le chemin qu'ils prennent pour la fécondation; et pour confirmer l'usage que l'on attribue à la partie de cette admirable machine, qui doit la faire éclater par l'action de l'eau.

Parmi les Gastéropodes, les uns ont les sexes séparés et le mâle est pourvu d'une verge considérable pour l'accouplement; ce sont, en général, les Pectinibranches. Les autres sont hermaphrodites et paraissent avoir besoin d'un accouplement réciproque; ce sont les Gastéropodes pulmonés. Si cet accouplement réciproque n'est pas strictement nécessaire, selon moi, pour la fécondation, à cause des rapports intérieurs qui existent, dans plusieurs cas, entre le chemin des œuss et celui de la semence d'un même individu; du moins paraît-il servir à donner au système générateur de ces animaux. l'activité nécessaire à l'accomplissement de cette fonction.

Cette activité est particulièrement provoquée par les préludes de l'accouplement chez le Colimaçon. Au moment où deux individus s'approchent, ils se lancent mutuellement un dard à quatre arêtes tranchantes, qui vient irriter l'une ou l'autre partie de leur peau. Ce n'est qu'après ce singulier prélude que l'accouplement commence. Les organes en sont situés près de la tête, et leur orifice commun, dans la Limace et le Colimaçon, est percé sous le tentacule droit supérieur.

Le vestibule commun génital se renverse par cette ouverture unique et présente trois rifices: l'un pour la sortie de la verge, l'autre pour l'entrée du vagin, et le troisième pour celle de la vésicule copulatrice. La verge se déploie successivement au dehors en se renversant, et pénètre dans l'oviducte ou dans la vésicule copulatrice, suivant les espèces.

Il y a d'ailleurs dans ce cas singulier d'accouplement chez ces Gastéropodes, quoique pourvus des organes générateurs des deux sexes, beaucoup de variétés dans la disposition des organes. Le vestibule commun générateur peut manquer, et les orifices des organes mâles et semelles peuvent être tellement disposés, qu'il faut un troisième individu pour compléter l'accouplement én second; tel est le cas des Lymnées et les Planorbes, qui forment une chaine cirulaire composée d'un certain nombre d'individus, dont le premier séconde le semes, tandis qu'il est sécondé par le dernier.

La classe des Ptéropodes, la troisiem de la grande division des Mollusques obbels, est hermaphrodite, avec des organes d'assuplement pour une excitation, since, des tous les cas, pour une fécendation stiproque.

Dans les trois classes des Molluspus acphalés, celle des Bivalves ou Lauslidenche, des Brachiopodes, et des Tuniciers, la Mondation, quand les organes sesses set siparés, se fait par l'intermédiaire de l'ess, qui est le véhicule de la semence de sen mâle ou de sa laite. Il n'y a plus ici de viritable accouplement.

## § 45. Époques et phénomènes de ret des Zoophytes, ou des animens represés.

La plupart des classes de co type inferieur du règne animal ont, comme cales des autres embranchements de ce règne, des époques dans l'année où les animest qui en font partie vaquent à cette fection conservatrice de leur espèce. Ceux mêmes qui ne paraissent pas avoir d'organe spéciel de propagation, tels que les Éponges, est leur saison durant laquelle ils en remplesent de germes.

Il n'y a peut-être que les Halminist, que ceux du moins qui passent les vie dans l'intérieur des autres animaux, et en la grande majorité, qui restent indépendants des saisons et ne soient sommi qu'à la loi qui exige que l'animal, pour se pager, ait atteint un certain degré de sen accroissement, ou de développement auqui il doit arriver, selon son espèce.

Les Zoophytes à sexes séparés, qui enservent la locomotilité, se rapprochest, à l'époque du rut, sans véritable acceptment, puisqu'ils n'en ont pas les ergants mais afin que le mâle puisse répandre a laite immédiatement sur les œufs de la fimelle, ou bien afin que cette semence parvienne jusqu'à l'organe d'incubation de celles qui sont vivipares. nier cas est celui d'une espèce d'O-

ra souvent deux Astéries rouges, melle, se tenir rapprochées par une complement, après lequel la fed ses œufs et les conserve sous en formant avec ses rayons, reelle, une sorte de poche d'incu-

n printemps que les femelles de comestible sont remplies d'œufs les font rechercher comme alique œuf, de forme globuleuse, qu'un neuvième de millimètre en

déposent en paquets, qui sont sus doute immédiatement par la sales.

liphes à sexes séparés, qui se comla plupart des espèces de Méduses, hent des côtes, dans nos climats, belle saison, comme les Poissons, per. Les mâles du moins ont alors les spermagènes gorgées de speri, et les femelles leurs ovaires mus.

iebold a vu des quantités innom-Aurélies (Medusa aurita) appai des côtes de la mer Baltique at de rut, aux mois d'août et de , et disparaître ensuite, jusqu'à poque, l'année suivante.

frappé, pour le dire en passant, # de ces animaux, en apparence

", qui leur fait prendre la préne jemais se diriger vers la terre

I vent contraire, et de s'en éloitôt que le vent les y porterait

avec les vagues et les briserait

pe ou contre les rochers.

le a observé que les germes comparaître aux mois d'octobre et re, dans la Spongia panicea, qu'il sur les côtes des lles Britanniles e présentent comme de ped'un jaune opaque, de forme dans les parois des canaux intélée Éponge, qui étaient aupara-

par M. Quatrefoges on 1842. Complex-rondus las sciences, t. XV, p. 799.

nes qui a fait connaître cette espèce d'incu-

es se, nat., t. XI, p. 193 et suiv.

vant incolores et transparentes. Plus tard, ils prennent une forme ovale, régulière. Lorsqu'ils sont prêts à sortir, on les trouve suspendus, dans ces mêmes canaux, hors des parois membraneuses qui les tapissent. C'est en hiver, dans les mois de décembre, janvier, février, et encore en mars, que les Éponges montrent cette lente gestation et se débarrassent enfin de leur progéniture. Elle est alors sous forme de larves à cils vibratiles, voguant librement dans la mer durant deux ou trois jours, avant de se fixer définitivement en se métamorphosant.

Les Helminthes de la sous-classe des Cavitaires ont les sexes séparés et vivent ensemble, groupés souvent en grand nombre dans les intestins des animaux (les Ascarides, etc.). D'autres parcourent leurs tissus cutanés et sous-cutanés, ou viscéraux, dans tous les sens (les Filaires). Les mâles, beaucoup moins nombreux et plus petits que les femelles (ceux des Ascarides), ne doivent pas avoir de peine à les reacontrer pour l'accouplement.

Les Parenchymatoux, qui vivent en partie dans les autres animaux, tels que les Douves, etc., paraissent avoir besoin généralement, comme les Sangsues, d'un accouplement réciproque, quoique ces animaux soient pourvus des organes des deux sexes.

Les Tænia de ma sous-classe des Helminthophytes ont dans chacune de leurs articulations développées, outre un ovaire, que l'on trouve rempli de nombreux ovules, lorsque ces articulations sont arrivées au dernier degré de leur accroissement, une glande spermagène et une verge au moins. Il y a ici une extraordinaire multiplicité dans les organes conservateurs de l'espèce, qui fait que chaque articulation est, sous ce rapport, une individualité complète, qui a son tour réglé pour la propagation, après lequel elle périt.

C'est ainsi que les découvertes les plus récentes de la science, ont montré que les espèces en apparence les plus dégradées sont organisées pour leur multiplication avec un luxe, qu'on me permette cette expression, qui fait comprendre la persistance de ces espèces; malgré les nombreuses difficultés qu'elles rencontrent pour conserver leurs germes, pour trouver un lieu et des circonstances savorables à leur développement,

542

et les aliments qui conviennent à leur vie de nutrition, après leur éclosion.

Ces découvertes positives sur la génération des animaux inférieurs, montrent en même temps, combien la prétendue génération spontanée ou hétérogène serait inutile, si elle n'était pas une absurde hypothèse, aux yeux de celui qui a passé une longue vie à étudier l'organisation, ses lois et ses merveilles.

#### CHAPITRE VI.

DE LA GÉNÉRATION SERUELLE, CONSIDÉRÉE DANS SON ESSENCE ET DANS SES PRODUITS.

Nous croyons devoir présenter, dans les premiers paragraphes de ce chapitre, un dernier aperçu des conditions physiques et organiques les plus prochaines, telles dn moins que la science actuelle a pu les apercevoir, pour que la génération sexuelle s'accomplisse.

En étudiant, dans les paragraphes suivants, ses produits naturels (provenant d'individus de même espèce) ou factices (les Mulets), nous chercherons à reconnaître l'influence respective et la part du mâle et de la femelle dans cette fonction de propagation sexuelle, pour laquelle leur concours est nécessaire.

§ 16. De la génération sexuelle, considérée dans son essence.

Deux conditions sont indispensables pour que la génération sexuelle soit réalisée : la première, qu'il y ait sécondation ou formation d'un germe; la seconde, que ce germe soit placé dans un lieu convenable pour son développement. Nous avons traité suffisamment de cette dernière condition dans notre article ovologie (1).

Quant à la première, on a déjà pu voir dans plusieurs parties du présent article (2) qu'il est indispensable pour la formation d'un germe, que les deux éléments nécessaires de ce germe, l'ovule et les spermatozoides, se rencontrent et soient mis en contact l'un de l'autre. Ce sont les molécules organiques de Busson, déterminées, relativement au male et à la femelle, avec une précision (3)

que la science ne pouvait avoir, à l'ésoque où le génie de ce grand naturaliste cherchait à pénétrer dans le mystère de la génération. Que se passe-t-il dans ce contact des deux éléments du germe?

Nous ne pouvons en juger que par su résultats, c'est-à-dire par l'étude des produits de la génération. Cette étale neus montrera, que chacun de ces deux dénests tient plus ou moins de l'organisme et des facultés du sexe auquel il appartient; wil peut les transmettre au germe dans le onposition duquel il entre par la féculation; et qu'il renferme, au moins virtuellemest, la cause des ressemblances de toute apite qui peuvent prédominer, dans ce game éfveloppé, relativement au père et à la mère.

Le lieu de rencontre des erules et des spermatozoides varie avec la lieu d'inculttion et la nature des enveloppes plus et moins protectrices de l'œuf, qui paradtraient ou empêcheraient la lécodalisa.

Lorsqu'elle est intérieure, le rapprechement des sexes, qu'elle read accessire, at suppose pas toujours que l'animal seit vivipare. Elle est de même intérieure des un grand nombre d'animam orignes; des tous ceux qui pondent leurs cuh dans l'air, tels que les Oiseaux, les Insertes, les Arachnides, etc.; et chez un certain sentes d'animaux qui pondent leurs cos das l'en, toutes les fois que leur enveloppe prottetrice est trop épaisse pour permette les fécondation dans leur état d'auf ample: tels sont, entre autres, dans la chest des Poissons, les Sélaciens oripares.

Lorsque la fécondation deit être intrieure, elle nécessite un rapprochants des sexes plus ou moins intime, au men dequel la semence du male pénère ess les voies génitales de la femelle à la resente des ovules. Le lieu de cette rencente put être l'ovaire, l'oviducte propre en l'etiles incubateur.

Chez les Mammiferes, c'est l'emin 4 l'oviducte propre, suivant que l'amos ment a lieu à une époque plus un suit avancée du rut de la femelle, et que la ovules sont encore dans la capsule de Gant. ou que cette capsule a éclaté et leur a desi passage pour cheminer vers l'oviduce inte

<sup>(</sup>i) Tome IX de ce Dictionnaire. Voir la première partie de cet arucle , intitulée Exocánia.

<sup>(</sup>a) 95 7 et 17, à la fin.

<sup>(4)</sup> Voir le chapitre III de cet article, renfermant la par-

tie historique des découvertes qui ont danné a la mes actuelle cette précision.

Reteur, à travers le pavillon et l'oviducte

Chez les Oiseaux, cette rencontre s'effectre dans l'ovaire, puisqu'un seul rapprochement des sexes rend féconds les œufs qu'une Penle peut pondre durant vingt jours.

Chez certains Poissons vivipares, les Parlies, le développement du fœtus ayant lie, par exception, dans la même capsule les s'ovaire où l'ovule s'est développé, il est les que les spermatozoïdes ont dû y limétrer pour la fécondation.

miste un réservoir séminal, d'où les œufs agaivent le liquide fécondateur, à mesure priès passent de l'ovaire dans l'oviducte.

Chez les Mollusques gastéropodes hermalivodites, il y a de même une vésicule dite spulatrice, qui paraît recevoir immédiatetes la semence de l'organe mâle qui a pétiré dans son canal; elle la verserait sur bomufs à mesure qu'ils passent vis-à-vis in erifice dans l'oviducte.

nacessaire dans certains cas d'hermapaditisme, comme celui du Colimaçon, de Manaces, des Sangsues.

in e suppose pas toujours l'échange de la pleur séminale, ou son passage d'un indiment dans l'autre, et réciproquement. Cet pange ne paralt pas avoir lieu dans l'acmissement des Lombrics terrestres.

in long accouplement des Batraciens courses, durant lequel les ovules passent, tyremier lieu, de l'ovaire dans l'oviducte passent leu, de l'ovaire dans l'oviducte passent les efforts nécessaires pour débarrasser successivement. Ces promiss effets de l'accouplement, qui ne sont tyrement pour les phénomènes qu'ils praquent dans l'intérieur de l'organisme, mane dans l'accouplement des Lombrics passes des l'accouplement des Lombrics passes venons de citer.

L'abservation de la manière dont les Crapais et les Grenouilles fécondent leurs de, a suggéré au génie de Spallanzani les pariences nombreuses qu'il a tentées pour syer de soulever une partie du voile qui swait, à cette époque, le mystère de la condation. § 47. Des fécondations artificielles.

Rien n'a plus contribué à avancer la théorie de la génération sexuelle que les fécondations artificielles, imaginées par ce profond et ingénieux investigateur de la nature. Ce sont elles qui ont conduit à cette proposition, bien démontrée dans l'état actuel de la science, que le contact immédiat des spermatozoïdes avec les ovules était, nous le répétons, la condition sine qua non de la présence d'un germe dans l'œuf.

Elles ont eu encore pour grand résultat de faciliter l'étude du développement des embryons de toute espèce, lorsque le développement peut avoir lieu dans l'eau.

C'est dans ce but que M. Prévost, de Genève, a fécondé des œufs de Chabot (Collus gobio) pour un premier essai sur le développement des Poissons; et M. Vogt des œufs de Palée (Corregonus palæa); enfin tout récemment M. Dufossé, des œufs d'Oursin comestible (1).

Voici, d'ailleurs, quelques unes des conditions de ces fécondations artificielles :

- 1° Pour qu'elles réussissent, les ovules doivent être mûrs et les œuss complets.
- 2° La semence doit être fraiche. Cependant on peut la prendre dans des cadavres, pourvu que les spermatozoïdes conservent leur vie. M. Jacobi dit avoir fécondé des œufs de Carpe avec de la laite d'un mâle mort depuis quatre jours.
- 3° Spallanzani a vu que le mélange de la semence de Grenouille ou de Crapaud avec de la bile, de la salive, de l'urine, du vinaigre même en petite quantité, ne détruisait pas sa faculté fécondante.
- 4° Cette faculté se conserve dans un mélange de semence et d'eau, malgré de très grandes différences dans les proportions de celle-ci. Trois grains de semence de Grenouille, mélangée avec 18 onces d'eau, ont suffi pour donner à ce mélange la propriété de féconder les œufs. Suivant Spallanzani, cette propriété s'affaiblit, mais ne se perd pas, dans un mélange de la même quantité de semence avec 2, 3, 4, jusqu'à 22 livres d'eau.
- 5° La quantité et la durée du contact ne paraissent pas avoir d'influence sur le succès. Des œuss touchés avec le sperme

(1) Annales des se. natur, jamvier 1847.

porté par la pointe d'une aiguille ont été fécondés.

6° De même, il n'y a pas de rapport direct entre la quantité de semence et le nombre des œufs fécondés,

§ 48. Moyens de rencontre des ovules et des spermatozoïdes, et observations sur le lieu précis de celle rencontre chez les Mammifères.

Les spermatozoides, ces machines animées qui doivent communiquer à l'ovule la part du mâle dans la composition du germe, jouissent d'une faculté locomotive proportionnée au trajet qu'ils ont à faire, depuis le lieu où la semence est répandue dans l'accouplement (le vagin ou le canal génital) jusqu'à l'endroit des oviductes ou jusqu'à l'ovaire où sont les ovules. Plus ce trajet est long et compliqué, et plus leur irritabilité et leur locomotilité sont persistantes.

Les cils vibratiles du col de l'utérus aident sans doute à les y faire pénétrer; de même que ceux de l'oviducte propre y font cheminer les ovules dans un sens contraire.

D'anciennes et de récentes observations ont démontré la présence des spermatozoïdes dans les organes génitaux des femelles de Mammifères, après un accouplement.

Dès 1684, Leeuwenhœck découvrait un grand nombre de spermatozoides dans l'utérus, dans les cornes, jusqu'à l'origine de la trompe d'une Chienne, couverte plusieurs fois, à un ou deux jours d'intervalle.

Il fait la même observation sur des Lapines.

MM. Prévost et Dumas découvrent dans les cornes et l'utérus d'une Chienne, et dans les utérus des Lapines, de très viss spermatozoides, vingt-quatre heures après l'accouplement.

Il n'y en avait aucun dans le vagin, chez une autre Chienne. Les trompes de Fallope, ou les oviductes propres, en avaient un petit nombre, trois ou quatre jours après l'accouplement. Il y en avait beaucoup de très vifs dans les cornes de l'utérus. On remarquait un fluide séreux autour de l'ovaire, mais sans spermatozoides (1).

(1) Annales des sc. natur., & III, p. 119-122.

R. Wagner en a observé des groupes, entre les œufs déjà fixés aux parois de l'utérus (1).

Une Chienne qui avait été couvere pour la première fois le jeudi 21 juin 1838, à sept heures du soir, et pour la deuxième fais le vendredi suivant, à deux heures après mis, fut ouverte par M. Bischoff (3) une émiheure après ce dernier accouplement. Il y avait des spermatozoïdes très vivants dans le vagin, dans le corps de l'utérus, dans les oviductes propres, les fanges du pavillon, la capsule péritoséile de l'ovaire, et sur celui-ci.

Une autre Chienne, couverte as prisses de M. Bischoff, fut tuée quarants-huit heures après cet accouplement.

Le vagin, un peu sanguinolest, natufermait que des spermatozoïdes morts; le serps de l'utérus en avait davantage; les temps encore plus. Le plus grand nombress tenvait dans l'extrémité abdomisale de cu tubes ou des oviductes propres. Ils y remplissaient toutes les fossettes de la magnesse. Il y en avait de très vivants entre les françes du pavillon, tout près de l'oraire.

Cet organe montrait tres vésicales de Graaf très développées, tamélés, ést une avait éclaté. Sa capsule péritosiste unfermait un fluide laiteux, pris à unt pour de la semence par les anciens charateurs.

M. R. Wagner et M. Barry out hit des observations semblables sur des Chisses de sur des Lapines. Ce dernier (3) a mine cur voir un spermatozoïde pénétrer dans l'est par une fente de la membrane vitalise pris de laquelle la vésicule germinativa, s'émit portée.

Il y a sans doute eu quelque illuin des les détails de cette dernière charates d'un observateur d'ailleurs assi seus qu'exercé.

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'un trouve plus souvent dans la trompe de l'est mifères, qu'à la surface de l'ovaire, des couverts de nombreux spermatosoides.

(1) Froriep neue Nostizen, band. 3, 1827.

(3) Trans philos de 1840.

<sup>(2)</sup> Traité du développement de l'Homme et du Heriferes, p. 22, répétée p. 360. Paris, 2843.

coment de la fécondation n'est pas l'accouplement; il en est plus ou ciané.

animaux qui s'accouplent pour lation intérieure, le moment de dation ou de la rencontre des deux sâle et femelle du germe, est plus loigné de celui de l'accouplement, e le trajet, du lieu où la semence dans cet acte, jusqu'à l'endroit i evules, est plus ou moins long ué.

t que trois jours après un accouscond, qu'on trouve des œufs dans érus ou des oviductes incubateurs ine; et après un intervalle de huit il existe de ces mêmes œuss dans l'autre corne de la matrice d'une Il faut cet intervalle de temps, au pour qu'un œuf fécondé parns l'utérus de la femme. Mais la des ovules et des spermatozoldes tvoir lieu déjà à la surface de dise trouvent les ovules mûrs, ou que partie de l'oviducte propre. ie la fécondation doit être plus de celui de l'accouplement que at où les œufs parviennent dans d'incubation.

ille de cette différence de temps soment de l'accouplement et l'inla fécondation que, si l'ébranlesystème nerveux, et par suite lout l'organisme, qui se manifeste exe måle, comme phénomène gél'accouplement, paraît nécessaire duire l'éjaculation de la semence; lement n'est pas indispensable, chez e, pour la fécondation des ovules. Spallanzani est il parvenu à sécon-Chienne en rut, en introduisant vagin, au moyen d'une seringue. te quantité de semence que perdait ment un male. La Chienne ainsi a mis bas, après soixante-deux rois petits qui avaient des traits de ance avec leur père.

Des générations Hybrides ou des Mulets.

traiterons, dans ce paragraphe, des accidentels de deux individus mâle

et semelle, qui ont consenti à se mêler, quoique appartenant à deux espèces distinctes. Ces produits s'appellent Hybrides ou Mulets. Le dernier mot, qui désignait, en premier lieu, le petit de l'Ane et de la Jument, a été généralisé et étendu aux produits de l'accouplement d'autres espèces.

Aucune observation bien positive et incontestable, parmi les animaux, n'a démontré jusqu'à présent que des espèces différentes, libres et abandonnées à leur instinct de propagation, se mélassent dans la nature; et qu'il naquit de ces mélanges des espèces hybrides, pouvant se propager avec leurs caractères distinctifs, et produire une succession de générations fécondes, comme les espèces dont elles seraient originaires.

Si l'on réfléchit à l'ordre qui règne dans l'économie générale de la nature, à la durée et à la permanence des espèces avec leurs caractères indélébiles d'instinct et de mœurs; si l'on considère leur distribution dans les différentes régions du globe, où elles subissent les influences des climats les plus variés; si l'on réfiéchit que cette distribution est réglée par leur organisation et leur constitution respectives; si l'on se représente le désordre qui serait la suite de ce mélange fécond, qui modifierait les espèces, qui en détruirait les caractères, et, avec eux, le principe de cet arrangement des êtres organisés à la surface du globe, source de l'équilibre et de l'harmonie qui résulte de leur action réciproque; on en conclura logiquement à priori, comme nous venons de l'énoncer à posteriori, c'està-dire par l'observation directe et l'expérience, que les espèces no se mêlent pas dans leur état de complète liberté.

« L'histoire naturelle n'a pas de fait » mieux démontré que celui de la fæité » des espèces; et pour qui sait voir la beauté » de ce grand fait, elle n'en a pas de plus » beau, » a dit le célèbre professeur de physiologie du Jardin des plantes, M. Flourens (1).

Dans ses expériences sur les générations artificielles, Spallanzani n'a pu produire des Mulets, soit en arrosant avec la liqueur séminale du Crapaud puant les œuss de la Grenouille verte; soit avec la liqueur séminale des Salamandres ou des Tritons, et les

(1) Dans son ties remarquable ouvrage sur Baffon. -

69

œuss de Grenouilles et de Crapauds; soit avec les œuss de Rainette, et la liqueur séminale de Grenouilles, et réciproquement; soit en mélant le sperme de Crapaud avec les œuss de Grenouille, et vice versa.

Il a de même injecté inutilement le sperme d'un Chien dans le vagin d'une Chatte en rut.

Enfin, des individus de la Rainette des arbres et du Crapaud puant, mis ensemble à l'époque du rut, ne se sont jamais accouplés.

Il résulte, ce nous semble, de ces expériences, deux enseignements. On peut conclure de la dernière et de beaucoup d'autres semblables: que l'animal a l'instinct de se rapprocher de son espèce et de s'éloigner des autres, comme il a celui de choisir ses aliments et d'éviter les poisons.

La seconde et importante conclusion, c'est que le grand et principal obstacle physique ou organique au mélange fécond des espèces paralt exister dans les spermatozoïdes, et dans des différences, appréciables ou non, dans la forme, les dimensions et la composition intime de ces machines, qui portent à l'ovule la part du mâle pour la formation du germe.

Parmi les animaux que l'homme a soumis à l'état de domesticité, quelques espèces appartenant toujours au même genre (1) se sont prêtées à ce mélange, et nous pourrions ajouter à ce désordre.

D'autres espèces qui ne sont pas domestiques, mais qu'on a réussi à faire vivre ensemble dans les ménageries, ont eu, de loin en loin, des accouplements féconds.

Qu'en est-il résulté? Des Mulets entièrement privés de la faculté de se propager ou dont la faculté génératrice se perd dans l'une des générations les plus prochaines; à

(t) Pour que la semelle d'une espèce soit sécondée par le male d'une autre espèce, il faut que les deux appartienn au même genre. F. Covier, au mot Maris du Dict. des sciene, natur., t. XXX, p. 464; Paris, 1824. Dans une dissertation sur les Plantes hybrides, soutenue à Upsal, le 23 février 1:51. sous la présidence de Linné, on établit, entre autres, cos propositions : Les plantes congénéres se fécondent facilement l'une l'autre; mais plus rarement relles qui sont de geures différents, quoique cela sit lieu quelquefois. On a depuis lors constaté, que la plupart de ces plantes hybrides ne tardalent pas à reprendre les caractères de l'une des doux aspèces originelles. Au reste, ou est tenté de douter de toutes les observations faites à cette époque, où l'on rapporte sérieusement que, d'après Résumur, un Lopin a coché une Poule, et que le Poulet qui est ne de cette union était cou-Pert de laine, (Proposition ;e de la dissertation cutée.)

moins que les caractères de l'une des deux espèces ne finissent par prévaloir et par faise disparaître les caractères d'hybridité.

Le petit nombre d'exemples d'espècs às même genre, prises dans les classes des Mammifères et des Oiseaux, qui est es des produits hybrides, a conduit à une définition ingénieuse de l'espèce et du gran. « Le » caractère de l'espèce est la fécondité especial prise est la fécondité especial prise est la fécondité especial prise est la fécondité prise est la financial prise est la financial

La Jument et l'Ane s'accouplent fichment. On sait que le Mulet qui en est le produit est généralement privé de la facilié d'engendrer, et que le mâle n'a qu'une fiqueur séminale imparfaite sans spermotezoïdes. A la vérité, on cite quelque esemples de Mules fécondées par un Cheval éans ées climats très chauds, sans que cette faculté ait eu de suite dans leur progésiture (2).

Le Cheval et l'Anesse se mélent de même, et produisent le Bardeau.

Nous regardons comme une fable le mélange fécond du Taureau et de l'Ansse, du Cerf et de la Vache. M. de Buston reporte qu'il a fait accoupler deux Boues avec phesieurs Brebis, et qu'il en a obtenu neuf linlets: sept mâles et deux femelles. Une sutre fois, il a obtenu de l'union d'un Boue avec plusieurs Brebis six mâles et deux femelles. Il n'ajoute, à la vérité, aucun détail sur la caractères de forme ou de pelage des linies produits de ce mélange; et, comme à se faisait pas lui-même ses observations, suis pouvons craindre qu'il n'ait été truspé.

On sait qu'on a, dans beauces de pris. l'habitude de mettre un Bouc à la site d'un troupeau de Moutons, sans qu'il en simile des Mulets.

Les Mulets de Chien et de Lous qu'un a réussi à produire ne sont pas stèrile, mis leur fécondité est très faible et se pasi, si

(i) M. Flourens dans draw ouverges ethicus of the our l'histoire et l'astelligence des maineux, Rient des seventions de Fréderic Cuvier sur es sejet, p. 12, fen 1865; 3º l'entre lettulé: Cuvier, Michael de se confi. p. 291. Paris, 1848.

(a) Buffon repporte une observation de Male qui a di bas, à Saint-Domingue, un Muleton à turne, et piul pl' accident, anni que son petit. M. le decrare Sachatl, deteur du hares du Pin., m'annure que des Males unt ple par-là fécondées, en Algérie. Il un a vu un expundr, è sel n'a vécu que trois jours; la mere n'ayant pas en de M. Quant anx Mulets, secun annuagle, que je ambs, se he montrés féconde. entre eux, après un très petit générations. On pourrait au conmener à l'une des espèces dont produit, en les accouplant avec u des femelles de l'une de ces

rie pas du mélange fécond entre la Vache que l'on dit être fréles fermes du nord des Étatsmérique, et des Hybrides qui en la seule source que je connaisse ryations me paraissant très peu

aux élevés en cage ou ceux de cours, lorsqu'ils appartiennent à très voisines, peuvent, comme lammifères domestiques, ou de ries que nous venons de citer, s Mulets, dont la faculté génépulle, ou faible, et ne tarde pas dans les générations qui en pro-

connerst s'apparie avec la femelle se Canaries; plus rarement le avec le Chardonnerst femelle, ts qui proviennent de ces unions de même facilement soit entre vet des Serins; mais il en rément des œufs féconds; et cette quand elle a lieu, se perd dès génération. Le Serin s'accouple le Venturon, avec le Cini, et cette.

avec le Faisan commun. vec la Faisane.

erelle des bois avec la Tourterelle

de même des Hybrides produits lement des diverses espèces de a Canard de la Caroline et du 1 l'Oie domestique et de l'Oie du a Canard musqué et de notre sestique; mais en général ils sont ou s'ils sont féconds et que l'on les laisser entre eux, ils perdent faculté de continuer à se proprennent au contraire le carace des deux espèces dont ils sont ai en les mêle de nouveau avec us de cette espèce. Remarquous dans ces mélanges il y a généne espèce soumise à l'homme. fue plus ou moins domestique, et que c'est lui qui provoque toujours ces rapprochements forcés.

Je lis à la vérité que la Corneille moire et la Corneille mantelée s'accouplent quelquesois et produisent des Hybrides, qui tiennent de l'une et de l'autre (1), dans les pays où la Corneille noire est rare; mais que ces mélanges n'ont pas lieu dans les contrées où les deux espèces sont communes.

Cette observation intéressante mériterait d'être répétée et suivie dans toutes les circonstances; on finirait par découvrir la cause de cette rare exception.

La ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris a servi, depuis plus de quarante années, sous la direction de MM. E. Geoffroy St-Hilaire et F. Cuvier, à des expériences sur les espèces hybrides de Mammifères ou d'Oiseaux.

Depuis quelque temps M. Flourens et M. Isidore Geoffroy y continuent ces expériences, chacun de leur côté.

Nous indiquerons ici les principaux tésultats des unes et des autres.

Le 13 mars 1806, une femelle de Zèbre, qui avait été couverte une année auparavant par un âne de forte taille, tout noir, mit bas une mule femelle, zébrée d'abord comme la mère, mais qui avait pris peu à peu la plupart des caractères de forme et de cou-leur du père. Telle elle était encore en 1820, lorsque F. Cuyier en a publié l'histoire (2).

Une semelle de Chacal qui était entrée à la ménagerie comme provenant du Sénégal, mais dont l'origine était incertaine, s'y est accouplée, sans difficulté, avec un mâle originaire du Bengale. Elle a mis bas cinq petits au bout de 62 jours. Cette union féconde, de deux espèces prises à l'état sauvage et rapprochées forcément, était, en 1821, un exemple très rare. On peut lui objecter que ces animaux mâle et semelle n'appartenaient pas à deux espèces distinctes, mais à deux races d'une même espèce; et que la femelle que F. Cuvier avait désignée provisoirement sous le nom de Chacal du Sénégal n'en provenait pas réellement; puisqu'il a trouvé plus tard, entre cette semelle et un mâle provenant

<sup>(</sup>t) Menuel d'ornithologie, par C.-J. Temminck , p. 209. Paris, 1820.

<sup>(2)</sup> Histoire naturelle des Mammiferes, etc.

certainement de cette contrée, des disségences qu'il regardait comme spécifiques (1).

On a vu, dans la même ménagerie, deux mulets de Lion et de Tigresse nés à Windsor, en octobre 1824. M. F. Cuvier les a décrits et les a fait figurer (2) dans leur première année. Il a remarqué que leur livrée tenait plus de leur mère que de leur père.

A la même ménagerie, une semelle de Macaque qui vivait et s'accouplait fréquemment depuis plus de deux années avec un mâle vigoureux d'une autre espèce très voisine, le Bonnet chinois, devint pleine enfin, et mit bas, à la sin de décembre 1829, un jeune mâle. Au mois de mai 1830, M. F. Cuvier écrivait (3) que ce mulet ressemblait encore à sa mère.

Voici, en ce moment, les mélanges d'espèces qui ont eu lieu dans ce même local, sur lesquels d'ailleurs la science ne tardera pas à obtenir tous les détails désirables, des savants professeurs qui suivent ces expériences.

Il y a eu des croisements féconds:

- 1. De Chacal et de Chienne (4).
- 2. De Chien et de Chacal semelle.
- 3. De Loup et de Chienne.
- 4. De Louve et de Chien (5).
- 5. De l'Hémione et d'une Anesse.

Ces nouvelles expériences n'ont rien d'extraordinaire. Il n'en est pas de même des suivantes:

- 6. On a obtenu un mulet en accouplant ensemble deux mulets de Chacal et de Chienne
- 7. On a réuni de même deux mulets dont le mâle provenait d'un Loup et d'une Chienne et la femelle d'un Chien et d'une Louve. Leur accouplement a été fécond.

Reste à savoir jusqu'à quel degré la force de génération sexuelle s'est conservée dans ces mulets factices, et jusqu'à quelle génération elle se continuera? Mais les expériences qui ont précédé celles-ci sont assez

nombreuses pour prévoir d'avance que lux puissance génératrice ne tardera pu à s'éteindre.

Aucune espèce, dans les autres claus às Vertébrés, ni dans celles des autres Type, ne paraît produire de mulets, mine aux une autre espèce congénère.

Nous avons parlé, en commençant es paragraphe, des expériences tentés innihiment par Spallanzani, pour en probip parmi les Amphibies, au moyen des fint dations artificielles qui lui avaient capandes très bien réussi, avec des œuss et de spens d'individus de la même espèce.

Les Poissons, dont la laite se signif dess' l'eau et peut venir souvent au centet suc des œufs d'autres espèces, devaient produire bien des mulets, si la fécuritien avait été possible, dans cette classe, com les éléments du germe appartement à des espèces différentes.

Nous terminerons la partie de ce peregraphe concernant la stérilité des mules, pu les mêmes pensées avec lesquelles asus l'avons commencé; mais avec les expressions et l'autorité de F. Cuvier, qui avait en susvent l'occasion, pendant a carrière scisstifique, de méditer sur cet important mist: « Rien jusqu'à présent, a dit ce profe » historien des mœurs des Mamaifires, » n'autorise à présenter la reproduction in-» définie des mulets autrement que cu » une hypothèse; et jusqu'à ce que des » bien constatés mettent cette ressolution » hors de doute, tout ce qu'en conde » sera conjectural, imaginaire et plus per » pre à faire partie du roman de la seine » que de son histoire.

» Les mulets ne sont point, à paperant.

» parler, des êtres naturels; ils set esses tiellement le produit de l'art, quique le nature ait dû se prêter à leur crisis.

» Sans artifice, ou sans désordre, desses se voies ordinaires de la Providence, jumb » leur existence n'eût été connue; et des le leur existence n'eût été connue; at se le cas même où une interruption desses » lois générales leur eût donné animalie » ils n'auraient subsisté qu'un jour; De ne portent en eux que des princips de » mort (1). »

(1) Voir l'article Muler n'en Benner essent ut fel rruelle de Macaque, dons l'Missire du Manifel l'engage le lecteur à prendre communere de cet au

<sup>(1)</sup> Voir l'ouvrage cité, articles Mulers de Chacal de L'Inde un de Chacal du Sépécal, décembre 1821, par F. Cuvier.

<sup>(2)</sup> Ouvrage cité, article Januars méris de Lion et de Tiganesse, sévrier 1826.

<sup>(3)</sup> Bistoire des Mammsfores, Mulet d'un Bonnet chinois et d'une femelle de Macaque.

<sup>(4)</sup> Ce dernier crossement a para difficile, cependant un correspondant de Buffon lui en avait un nonce un exemple.

<sup>(3)</sup> M. Flourens en u publié l'observation intéressante, con, cil. cor l'anstinct, etc., p. 122.

des grandes différences qui exisles individus de deux espèces disti produisent ensemble, peut servir précier l'influence des sexes dans tion.

compare le mulet de l'Ane et de la m verra qu'il tient de sa mère par t par la grosseur, et même par les i corps; mais que par la forme de la agueur des oreilles, par ses jambes ses sabots, le mulet ressemble à à son père. Celui du Cheval et de ou le Bardeau, a les mêmes resserelatives. Sa taille se rapproche de sa mère; tandis que ses a forme de sa tête, l'épaisseur de s, sa queue plus fournie de crins, thant de son père.

mélange du Coq et de la Faisane, san et de la Poule, qui a eu lieu ménagerie de Paris, on a remarqué aduit ressemblait toujours au Fai-

lant M. Florent Prévost, qui s'est occupé des Oiseaux, a observé aulets des espèces qu'on est parlier, ont généralement les couleurs et de la femelle plus ou moins asemble.

mélis, ou des produits du mélange æ individus appartenant à deux u variélés d'une même espèce.

pèces sauvages cosmopolites, ou petit nombre, qui peuvent vivre climats très différents, sont sus-de varier dans leur taille, dans les ns de leurs membres, dans leur i ce sont des Mammifères; dans la la proportion et même, jusqu'à un oint, dans la nature de leurs tégungénéral, qui se mettent, du moint ammifères, dans un rapport adsvec la température du climat où affourne.

riétés plus ou moins persistantes, ou , sont surtout très remarquables animaux domestiques; elles sont,

i est ouvrage, oussi remarquable par la profoues que par la manière dont il est écrit. C'est cermetre avia, da moins, le meilleur ouvrage qui uls celui de Buffon, sur l'histoire naturelle des , et le seul que l'on puisse lui comparer pour le écrètion. dans ce cas, le plus généralement le résultat de la puissance de l'homme, qui a mis à profit la génération et l'influence prédominante du mâle ou de la femelle, pour les multiplier dans tel sens, qui convenait à ses usages ou à ses plaisirs.

C'est pour suivre à la piste, qu'on me permette cette expression, et pour apprécier cette influence et la juste part qu'il faut attribuer, dans la fécondation, à chaque élément du germe, que nous traiterons des métis.

Remarquons encore que nous réservons, pour plus de clarté, le mot de métis, aux produits des races différentes d'une même espèce; et celui de mulets, à ceux toujours accidentels de deux espèces qui se sont accouplées.

Les races se propagent entre elles, toujours les mêmes, dans les mêmes circonstances physiques ou climatériques, avec toute la puissance de l'espèce.

Elles dégénérent ou s'améliorent, suivant que ces circonstances leur sont défavorables ou tendent à perfectionner les caractères que l'on apprécie en elles. Ces circonstances tiennent essentiellement aux climats, à la nourriture et au geure de vie auxquels l'homme les soumet.

Mais le plus puissant moyen et le plus prompt qu'il ait en son pouvoir pour modifier une race, est sans doute la génération.

Le Mérinos est une race de Moutons formée à la longue par l'influence des bons pâturages des parties montagneuses de l'Espagne, pour sa haute taille, et par celle du froid de ces montagnes, dans la mauvaise saison, qui fournit les téguments de cette laine abondante et fine qui rend cette race si précieuse.

En mélant des béliers Mérinos à des brebis de nos races de France, beaucoup plus petites, et dont la laine est beaucoup moins fine; on est parvenu à améliorer nos médiocres races et à les rendre aussi parfaites que la race dont les qualités prévalent.

Il a suffi pour cela, de l'influence d'un bélier Mérinos, mêlé d'abord à une femelle de l'une de nos races inférieures; puis au produit métis provenant de ce premier mélange, et successivement au troisième et au quatrième métis femelle. Ce quatrième métis a montré, dans sa progéniture, toutes les qualités recherchées dans un Mouton mérinos.

Cet exemple démontre la puissance du mâle, et conséquemment de l'élément qu'il fournit au germe, pour modifier les races.

On est parvenu à réunir, comme on devait s'y attendre, le Mouflon de Corse et la Brebis. Il sera intéressant de suivre les changements inverses de ceux que nous venons d'indiquer, qui résulteront dans les téguments, du croisement continu de l'espèce sauvage avec la race domestique.

C'est dans le mélange des races de l'espèce humaine, qu'il serait intéressant de suivre, dans tous leurs détails, l'influence des sexes, non seulement dans la composition organique, mais encore dans les dispositions intellectuelles de leur progéniture.

Le mélange de la race blanche et de la race nègre n'a guère été étudié dans ses produits, que sous le rapport de la couleur, qui s'affaiblit déjà beaucoup dans la première génération, entre un blanc et une négresse, pour produire le mulatre. Cependant ce changement de couleur n'a pas toujours lieu. On m'en a cité un exemple qui a eu une certaine célébrité, dans lequel la couleur noire de la peau, provenant de la mère, s'était conservée dans toute sa force. Un ingénieur français de beaucoup de mérite, Lislet-Geoffroy, né à l'île de France, avait la peau aussi noire que la négresse sa mère, qui était très bornée d'ailleurs pour l'intelligence, il en reproduisait tous les traits; tandis qu'il avait eu le bonheur d'hériter de son père, de race blanche et né en France, une intelligence distinguée, que l'éducation avait pu facilement cultiver, et avait portée à un haut degré de développement.

Les Malais sont, selon toute probabilité, une race métis permanente, produits des races caucasiques de l'Inde et jaune ou tartare de la Chine. On retrouve dans les caractères de cette sous-race, ceux des deux races primitives dont elle paraît être composée.

Autant le mélange des Mulets, entre eux, est infécond ou peu fécond, autant est-il facile de faire produire les Mélis ou les générations provenant de races d'une même espèce, de manière à modifier et à multiplier les races persistantes, ou les variétés lus mobiles qui en résultent.

C'est en calculant le degré d'influence de l'un ou l'autre sexe, sur ces produits de la génération des races qu'il rapproche, que l'agriculteur parvient à améliorer celles de ses Chevaux, de ses Moutons, de ses Cachons, de ses Chiens, etc., suivant ses besoins. L'agriculteur anglais est pest-être celui qui a poussé le plus loin la comissance pratique de cette influence. Sant perler de ses races si perfectionnées de Cheuns et de Moutons, dont on peut facilement aprécier l'origine; comment est-il pervent à développer extraordinairement l'arièstrain du Bœuf de Durham, en la partie la plus charnue de son corps, et à medier es même temps l'accroissement des es, qui restent petits dans cette race, fernie put la boucherie?

§ 52. De la proportion des males et des fimelles dans la génération de l'esples temains et des animaux domestiques.

M. Girou de Buzareingues (4) a publié sur ce sujet, relativement aux asimont domestiques, de nombreuses observations dont je vais donner les principous résultats.

En général, dans un troupen de lieutons, il y aura, dans les produits de la ginération, prédominance des mâles ou du femelles, ou égalité de l'un et de l'actre sen,
suivant que la force de l'un prédomina sur l'autre, ou que leurs forces servat éples. Ce degré de force relative provient, en premier lieu, de l'âge. Les animans trep jeunes ou trop vieux ont moins de first de propagation, que ceux d'un âge moyes. Si l'on mêle un jeune mâle avec unt famille d'un âge moyen, il y aura plus de familles que de mâles. Les rapports servat untième si l'on mêle une jeune femelle avec un mâle d'un âge moyen.

Un vieux mâle, comme un jeune mile, produiront de même plus de femelles.

Une vieille femelle, comme une justi l'aisseront prédominer les mâles.

Pour que les rapports de la générale des mâles et des femelles soient égant, s faut accoupler des mâles d'un âge more avec des femelles du même âge.

Viennent ensuite les circonstants (1) Ann. des se not., t. V. p. at, t. VIII p. 104, dt IV. p. 114. endant du tempérament, ou celles lles que peut produire une nourrieu moins abondante.

hles, plus reposés, mieux nourris emelles, donnent des produits de . Il en est de même des femelles, ax nourries ou plus reposées, donfemelles.

set de Vindé a fait des expériences ives de celles-ci. Les espèces bovine ne ont donné les mêmes résultats, le Cochon.

ant saillir une ou deux femelles ilon dont il voulait obtenir une fec une troisième jument, M. Girou ingues a obtenu une femelle, de nière jument.

encore le cas remarquable d'un quatre à cinq mois, qui a été livré ment à deux Truies de la même l'égale force. Celle qui a été saillie re a mis bas, aussi la première, se et deux femelles; et l'autre, ures plus tard, a produit six fedenx mâles.

s exemples, il y a eu épuisement mâle, qui a fait prédominer l'inla femelle (1).

ions, résultats d'expériences posicomprendre pourquoi on a généobservé que, dans les pays orienà polygamie est admise, le nombre paraît l'emporter sur les garçons. énéralement le contraire en Eu-

6 à Paris, en 1845, 32,905 ent 16,765 garçons et 16,140 filles. ute la France, il est né, en 1844, mfants, dont 497,548 garçons et illes.

7 à 1844, il est né en France 17 garçons, et 13,150,552 filles. port de ces deux nombres est à comme 17 est à 16, c'est-à-dire moyenne, il nalt : de garçons en les.

ressemblances des enfants, ou des sanimaux, avec le père ou avec la

de ces ressemblances est du plus

6, t. XX , p. 6),

haut intérêt pour la théorie de la génération et pour son utilité pratique.

En agriculture, ce sont les expériences acquises, à ce sujet, qui conduisent le plus sûrement au perfectionnement des races.

Pour celle du Cheval, en particulier, on pense généralement que l'étalon contribue plus à la beauté des formes du Poulain, que la Jument; mais que sa taille et sa constitution participent peut-être davantage de la taille et du tempérament de la mère.

Une circonstance à laquelle il faut encore faire la plus grande attention, c'est la pureté de l'origine de l'un et l'autre des parents. Un défaut des ascendants, qui aurait disparu, dont il ne resterait aucune trace dans le père ou la mère, peut se reproduire, dans la seconde génération, soit dans la forme, soit dans la constitution, soit dans le caractère; car chez les animaux domestiques, et même chez les animaux sauvages retenus en captivité, on observe des différences de caractère très remarquables, qui peuvent être pour les animaux domestiques de grands défauts.

Voici, en peu de mots, les résultats d'une longue expérience acquise par M. Girou de Buzareingues; nous les présentons ici comme des données que la science a recueillies avec intérêt, mais sans leur attribuer la valeur de vérités absolues et incontestables.

Les produits des animaux domestiques ressemblent, en général, plus au père qu'à la mère, par la tête, les membres, la couleur, le caractère, en un mot par tout ce qui tient à la vie extérieure; cependant, sons ces mêmes rapports, la femelle, plus que le mâle, ressemble au père; et le mâle, plus que la femelle, ressemble à la mère.

Les mêmes produits ressemblent plus à la mère qu'au père, par la taille, la lon-gueur des poils, les dimensions du bassin, enfin, par tout ce qui est sous l'influence de la vie de nutrition; mais sous ces rapports encore le mâle, plus que la femelle, ressemble au père; et la femelle, plus que le mâle, à la mère (1).

Un seul exemple servira de commentaire à ces propositions. Une Chienne du mont St-Bornard avait été couverte à la ménagerie de Paris successivement par un Chien de Terre-Neuve un peu moins grand qu'elle,

(1) Ann. des sc. nat , t. V, p. 41.

et par un Chien courant beaucoup plus petit. Elle mit bas, en mai 1824, onze petits dont six étaient des semelles et ressemblaient au Chien de chasse. Les cinq autres, du double plus grands que ceux-ci, étaient des mâles et ressemblaient au Chien de Terre-Neuve (1).

L'espèce humaine est soumise aux mêmes conditions, aux mêmes lois, qui décident conséquemment de la ressemblance des enfants avec le père ou la mère. En général, il est plus fréquent de voir les filles ressembler à leur père, et les garçons à leur mère, dans les traits de la figure, dans le degré d'intelligence et dans le caractère, et même dans la constitution qui les dispose aux mêmes maladies.

Cependant, pour juger de ces ressemblances, il ne faut pas se contenter de comparer un enfant dans les premières années de sa vie, à l'un et à l'autre de ses parents; il faut encore le suivre dans le développement de son physique et de toutes ses facultés, dans tout le cours de sa vie.

On trouvera dans la série des métamorphoses produites par la suite des années chez un même individu, que les ressemblances changent quelquesois, même assez souvent, et passent avec l'âge, pour les fils du moins, de la mère au père.

Les ressemblances qui nous paraissent les plus difficiles à comprendre, sont celles qui rappellent les traits ou la constitution de l'un des ascendants, qui avaient disparu dans le père ou la mère et qui se reproduisent dans le petit-fils ou dans la petite-fille.

Il y avait, dans le germe du père et de la mère, une faculté virtuelle de développement dans telle ou telle direction, acquise de l'un ou l'autre ascendant, qui ne se manifeste, dans ces exemples, qu'à la seconde ou même à la troisième génération.

§ 54. Conclusion. Que de mystères qu'il ne nous sera jamais donné de découvrir dans cette vie de l'espèce!

Ceux dont la science actuelle a soulevé le voile sont faits cependant pour nous encourager à d'ultérieures investigations, et pour nous donner l'espoir de pénétrer plus avant dans les conditions extérieurs qui président à la génération sexuelle, sans lesquelles cette création merveilleur ne pourrait s'effectuer.

Résumons-les en peu de mois:

1º L'élément mâle d'un germe, le Spermatozoïde, se produit et se développe à l'âge de propagation, et à chaque époque de res, avec des formes et une composition qui varient pour chaque espèce.

Nous ignorons complétement communication production et ce développement est lieu.

Ce qu'il y a de certain, de bies démetré, c'est que ce Spermatozoide parte au germe le principe dynamique et matériel de toutes les ressemblances avec ses parent mâle, que ce germe montrera après ses développement et dans le cours de toute la vie.

2° L'élément femelle du germe, l'Orale ou l'OEuf, est produit de même par un etgane particulier à la femelle, dans lequel il se développe jusqu'à sa maturité.

Les ovules de plusieurs générations successives peuvent se préparer simulusément dans ce même organe. Leur première apparition, et d'abord celle du capsules et ils naissent, peut avoir lieu avant l'âge de propagation. Mais ils ne sont mûrs qu'à cet âge et à l'époque du rut.

La formation de cet élément femelle des germe est de même pour nous un mysieu.

3° Le contact plus ou moins istime des deux éléments mâle et femelle, est nécessire pour la formation du germe, pour la &condation.

Que se passe-t-il dans ce contact, mère ce que le spermatozoïde apporte à l'orale, comme élément du germe, et cet orale! Sess n'en sayons rien.

Nous pouvons seulement juger, par les produits, qu'il y a une combinaire. Est pénétration, une fusion intime entre les deux éléments du germe; pour former, des son développement successif, ce test les monique, merveilleusement organisable, qu' reproduit l'espèce de ses parents.

Nous pouvons encore apprécier la part de chaque élément et de chaque parent, des la composition du germe, et conclure qu'il est singulièrement variable; à en juger per les ressemblances de toute espèce, que kur progéniture peut montrer.

<sup>(1)</sup> Observation publice, en 1827, par M. Isidore Geoffroy Snint-Hitaire, Ann. des sciences naturelles, L. XI, p. 442 et mir.

ces ressemblances semblent égalelagées entre le père et la mère; partage est plus ou moins inégal, du mâle ou de la femelle.

'autres cas enfin, il semble que la ule, ou le mâle seul, ait contribué ce germe; tant la ressemblance ou l'autre paraît exclusive. C'est lors que cette ressemblance cons mâle, donne de la justesse à na vulgaire de semence. Il semble ue, dans ce cas, le mâle n'ait fait e sa semence, dans un terrain

semblances exclusives avec un seul parents font comprendre, jusqu'à n point, les cas rares de propaquelle dont nous avons parlé (§ 18) selle seule, sans le concours du Outre l'un des deux éléments du germe qu'elle produit, elle a, de plus que lui, l'organe d'incubation, indispensable pour le développement de ce germe, quand ceute incubation doit être intérieure.

Tout le merveilleux de la génération sexuelle est profondément caché dans les organes qui produisent les deux éléments du germe, que la science a déterminés avec sureté; et dans l'action réciproque de ces deux éléments, ou la fécondation, dont la science a précisé les conditions et les résultats.

Nous terminerons cet article, ainsi que nous l'avons annoncé dans le texte (p. 490, à la fin du ch. 1°'), par le tableau suivant, qui en sera une sorte de résumé, sous le point de vue de la méthode naturelle de classification.

RÉSUNÉ DES CARACTÈRES PRINCIPAUX QUI DISTINGUENT LES QUATRE ENBRAN-ITS DU RÈGNE ANIMAL, LES CLASSES QUI LES COMPOSENT, ET LEURS PREMIÈRES MS, TIRÉS DE LEURS ORGANES ET DE LEURS MODES DE PROPAGATION, AINSI QUE JA DÉVELOPPEMENT.

#### Premier Embranchement. — Les Vertébrés.

seul mode de propagation est la génération bisexuelle diolque, avec ou sans sent. La fécondation est intérieure ou extérieure; dans ce dernier cas, elle a l'eau. La sphère vitelline de l'œuf est toujours en rapport immédiat avec le fietus. Cet Embranchement se compose de cinq Classes, qui se groupent en ons, d'après leur mode de respiration dans leur vie fætale.

- VERTEBRÉS à respiration pulmo-

Section II. — VERTÉBRÉS à respiration branchiale, au moins durant la première ou la seconde époque de la vie.

Leur foitus respire, à une certaine epoque de son développement, ou reçoit l'influence
de l'oxygène, par une vessie
pulmonaire, tres vasculaire,
l'allantoide, ll a pour enveloppe immediate la memlusue de l'amnios, Leur œuf
est toujours pondu dans l'air,
lorsqu'ils ne sont pas vivipares.

Leur œnfest pondu et féconde dans l'eau quand l'animal n'est pas vivipare; il y éclôt constamment, lorsque l'éclosion n'a pas lieu dans l'oviducte. Leur fetus n'a nia amnios, ni allantoide; il respire, avant le développement des branchies, par les vaisseaux de la membrane vitellane ou par la peau (1).

## I" CLASSE. - LES MAMMIFÈRES.

plus ou moins chargé de principes nutritifs est la première nourriture des petits l'œuf; il est produit par des mamelles, glandes sous-cutanées, dont le nombre alement en rapport avec celui des petits; leur position peut varier d'une fafun genre, et même d'une espèce à l'autre. Tous les Mammifères sont vivipares. lation est intérieure, à la suite d'un accouplement complet. Les femelles ont ires. Deux oviductes propres reçoivent par une embouchure évasée en entonnoir sulement contigué aux ovaires, les ovules mûrs qui se détachent de ces derniers. issent à un seul oviducte incubateur, à cavité simple; ou à chacune de ses branest plus ou moins fourchu; ou à chaque oviducte incubateur, s'ils forment deux

M. Dutrochet que l'on doit la découverte importante (faite en 1875) de l'absence de l'affantoide chez les Betramphibles), et a G. Cuvier (en 1817), la géneralisation de cette découverte à la closse des Poisons, et conséquentes Verteires qui respirent par des branchies (Erez siuni, du moisos, que l'illustre marteriste a interprété cu contaissance à angulisrement contribue aux progrès phontes de l'enologie des Verteires.

tubes séparés, ayant chacun leur issue distincte dans le canal génital. Le mile a dem glandes spermagènes, dont les canaux excréteurs aboutissent dans l'origine da canal de l'urêtre. C'est dans cette même partie de l'urêtre qu'une ou plusieurs glandes prestates ont les orifices de leurs canaux excréteurs. Une verge, composée d'un ou plusieur réseau vasculaires érectiles, contenue dans un cylindre fibreux simple ou divisé, ayant le less de la ligne médiane inférieure la continuation du canal de l'urêtre, qui s'enve à su extrémité, caractérise encore le sexe male. La femelle a un organe rudimentaire de man composition, mais sans urêtre.

## A. sous-classe - Monodelphes.

Le sœtus a un placenta, production des vaisseaux ombilicaux ou allantoidiens. Le développement de l'œuf et du fœtus se complète dans l'oviducte incubateur. La femelle a un seul canal génital, qui conduit dans l'oviducte, on les oviductes incubateurs. Il est séparé du canal de la vulve par un ou plusieurs replis membraneux (l'hymen) ou par un cerele distinct, plus étroit, formant comme un isthme. La verge, de forme très variée, peut avoir l'extrémité armée, selon les genres, d'épines ou de lames tranchantes. Ils manquent d'os marsu-

#### ORDER I. - BIMANES.

Deux mamelles sur la poitrine, non développées dans le sexe masculin. Un seul oviducte incubateur. La verge a son fourreau détaché. Les glandes spermagènes descendent dans une poche de la peau, le scrotum. Le fœtus passe avec rapidité les premières phases de son développement. Son enveloppe protectrice, la membrane caduque, commence à se former dans les parois de l'organe d'incubation, avant que l'ovule y péuètre.

## ORDRE 11. - QUADRUMANES.

Deux mamelles sur la poitrine. La verge a son sourreau libre; le scrotum est souvent coloré. L'organe d'incubation est unique, non divisé, ou seule-ment bilobé. Le placenta paraît être généralement double avec un seul cordon ombilical.

## ORDRE III. - CHÉIROPTÈRES,

Deux mamelles sur la poitrine. La verge a son fourreau détaché. L'utérus a une scule cavité pyriforme. Le placenta est en disque.

## ORDRE IV. - INSECTIVORES.

La verge a son fourresu fixé. Il y a une ou plu-Le verge a son lourresu live. Il y a une ou pra-sieurs prostates très développées, a vec des glandes de Cowper. L'organe d'incubation est à deux cornes. Le placenia utérin est un godet, le fœtal en saillie, entrant dans le godet; ou bien cette disposition est inverse (dans le Macroscélipe).

#### ORDRE V. - CARNIVORES.

Les vésicules séminales manquent. La verge ren-ferme un os de dimensions et de formes variées, Le lacenta forme une zone autour de l'œuf, qui est cylindrique ou ovale.

## ORDRE VI. - RONGEURS.

L'appareil génital des mûles est très développé dans sa partie glanduleuse. Il se compose d'une ou plusieurs vésicules séminales considérables, de prostates et de glandes de Cowper. La verge a son gland souvent herissé de pointes dures, ou armé de lames, et soutenu par un petit os. L'utérus est prosondément bisurqué; même entièrement séparé deux dans les Licvres, et plusieurs autres genres. Le Placenta mérin et le fœtal se composent, comme dans

## B. SOUS-CLASSE. - Marsupless.

Ils ont des os marsupiaux , appeles aim pur qu'ils sont en rapport avec la bourse gé des Didelphes. Les fœtus ne persissent pue tracter d'adhérence placentaire avec les pa l'oviducte incubateur.

Cette sous-classe comprend deux divinier en deu sections, dont les animaux different beneces et qu se composent chacune de plusieurs artira, qui car-respondent à certains ordres de la première seu-classe ou de la première serie.

#### 1" DIVISION. - Les Bidelph

Appelés ainsi parce qu'ils out dess untes de gesrations, une preemière, intérieure, due l'ordeste incubateur, et l'autre, extérieure, dues me puis sous-abdominale, où se trouvent les manelles et le tétines, ou entre les replis de la pana qui deux crirent l'espace qui les reaferne. La famile a deux canara gonitant qui les reaferne. deux canaux genitaux, qui répondent à rube. Le fœtus sort de ses euveloppes avarienses encre un petit; sa mère l'introduit, au moment de cuts un bes précoce, dans sa poche sous-alduniste, ei à se fixe par la bouche à l'un des moments qu'ule renferme, et commence à se menir per de La verge a un sphincter come no avec le rectus. Le scrotum est en avant de me inne. Les racines des corps caverneux sont complètement enveloppées par leur muscle. Le bulle de l'mête mence aussi par deux racines esvelspin de m

### ORDRE I. - PEDIMANES PRUGIVORES.

La forme bifurquée du gland de la varp et pond aux deux canaux génitaux de la familia. une prostate et plusieurs paires de phobs de Cowper. L'uterus se compose essentiellement de deux boyaux séparés, avec ou sans partir le commune. Ces deux boyaux se continent o ment, dans le dernier cas, ou indirecteme le premier, avec deux auses vaginales.

## ORDRE II. - CARNASSIES.

Les organes génitaux comme dem l'artel. les principaux caractères. La verge à dux fu entre lesquels s'onvre l'urêtre, pour ur cal-en demi-canal le long de leur face interna.

### ORDRE III. - BONGEURS.

111

Cet ordre ne comprend qu'an genre, le R lome. La verge a son gland à quetre leles trois paires de glandes de Cowper.

res, d'un double disque, dont l'un en pule et l'autre en couvercle. La vési-ale reste plus grande que l'allantoïde,

## DAE VII. - PROBOSCIDIENS.

selles sur la poitrine. L'utérus profon-qué. Il y a des vésicules séminales, des ses glandes de Cowper. La verge n'a testicules restent dans l'abdomes.

#### as VIII. - PACHYDERMES.

illes sont abdominales on inguinales. ux cornes. Le placenta garnit tout le formant un grand nombre de très pe-Les testicules restent dans l'abdomen ent que dans l'aine, ou tout au plus vers les Cochons). La verge est sans os.

#### ADAR IX. - SOLIPÈDES.

a est de même universel et très peu sarface du chorion, L'ullantoïde forme voûte sous le chorion ou un segment

be membraneux entre les deux canaux s'une analogie forcée a fait considérer erns rudimentaire. La verge est cylin-

#### PADRE X. - RUMINANTS.

ates. La verge est grêle, et sans os. Les at nombreux. Chaque placenta fontal i le placenta utérin, en forme de go-side est un boyau en cylindre, de là

: embilicale et ses vaisseaux ombiliasent très vite dans la suite du déve-

#### RE XI. - TARDIGRADES.

selles pectorales. L'utérus pyriforme ; ices dans le vagin. Le placenta est un sul presque tout le chorion et composé E lobules distincts, quoique rapprocenta est un nouveau rapport qui vient ec celui des estomacs multiples, pour ts Tardigrades des Ruminants. it conrie. L'orifice de l'urêtre est une

. Les testicules restent dans l'ab-

## EDER XII. - ÉDENTÉS.

la forme allongée de celui des Singes. ices dans le vagin, chez les Fourmi-cterope, il n'a qu'un orifice chez les testicules restent dans l'abdomen, Le imple et discoide.

## . - AMPHIBIES QUADRIRÈMES.

es Phoques et les Morses.

spermatiques restent dans l'abdomen. près de la vulve. Le placenta est en

## IV. - AMPHIBIES TRIREMES.

Lamantins et les Dugongs.

les sur la poitrine. Les glaudes sper-tent dans l'abdomen, il y a des vési-es, La verge n'a pas d'os; l'utérus est

## LDOR XV. - CÉTACÉS.

les de chaque côté de la vulve. Les togenes restent dans l'abdomen. L'uterbes.

est étendu sur toute la surface da me ches le Cochon,

#### ORDRE IV. - HALMAPODES.

Cet ordre comprend la famille des Kanguroos, qui a plus de rapports avec les Pachydermes qu'avec tout autre ordre de la première série. La verge a son gland non divisé. La prostate est unique et dé-veloppée. L'origine des bulbes de l'urêtre et des corps caverneux, comme dans l'ordre précédent. Il peut y avoir de même jusqu'à trois paires de glandes de Cowper on une seule.

## 2º DIVISION. — Les Monotrèmes.

La verge est divisée en deux ou quatre glands hérissés d'épines, qui sont creuses et percées à leur extrémité, il n'y a qu'no urêtre pelvieu, dans le mâle comme dans la femelle. Chez celle-ci il recoit les produits de la génération et les porte dans le vestibule génito-excrémentitlel, Chez le mâle, il verse la semence dans un canal séminal particulier, dont la verge est pourvue. Les glandes spermatiques restent dans l'abdomen. Il y a deux glandes de Cowper, sans prostate, ni vésicules séminales.

La femelle a deux tubes incubateurs qui se contitat et le degré de développement des fœtus, au moment de la mise bas, n'ont pas encore été bleu constatés. Les mamelles, et surtout les mamelons ne paraissent se développer qu'à cette époque.

### ORDRE V. - EDENTÉS,

Cet ordre ne comprend que le genre Échidné. La verge a quatre glands.

#### ORDER VI. - AMPHIBIES.

La femelle a deux mamelles abdominales. L'un de ses ovaires reste à peu près rudimentaire. Le

verge a deux glands.

Cet ordre ne comprend que le genre Ornitherhynque (1).

(1) J'ai publié, pour la première fois, cette classification des Hammiferes en 1828 (Journ. de la Soc. des sciences, agriculture et aris du département du Bas-Rhin, t. V. p. 180 et suiv.), seve tous les caracteres, ties des organes du men-vement, d'alimentation, etc., qui dustinguent netterment les Ordres. Il en a para une acconde édition, en 1835, dans le tome II des Mémoires de la Société d'étatoire meturelle de Strachours, par les soine de M. Lerchoullet, alors mon alée. Cet exposé pourra servir de supplément à la partie historique de Fraticle Memmiferus de ce Ductionnaire. On trouvers plus de détails our ces classifications de tout le Régne animal, dans un extrait des cours que f'ât faits un Cultèpe de France, qui a para, on qui paraîtra encert, dans le Regne sooigique de 1846, de 1847 et de 1848.

## II CLASSE, - LES OISEAUX.

La fécondation a lieu avant la ponte dans l'ovaire même. La femelle n'a pour test ergane d'accouplement que le vestibule génito-excrémentitiel, dont l'orifice est ouvert ses un coccyx mobile. Elle a un seul oviducte et un seul ovaire développé. Le mâle est ransant muni d'une verge, dont la composition présente trois types différents, dans les espices et les genres qui en sont pourvus. Elle est contenue dans le vestibule, dans le cavit viscites canaux excréteurs de deux glandes spermagènes; celles-ci restent dans la cavit viscitale. Il n'y a aucune autre glande dont le produit modifierait la composition du sperme en s'y mélangeant, ni aucun réservoir à cet effet. Les œufs ont une coque solide, de nature calcaire, perméable à la chaleur et à l'air atmosphérique, et assex résistante pour sestoir le poids du parent qui doit les couver. La femelle seule, ou la femelle et le mâle résuis et appariés, construisent un nid, ou bien arrangent une place eù ces œufs doivent être pusés et couvés par un seul ou par les deux parents.

## III CLASSE. - LES REPTILES.

Les femelles ont deux ovaires et deux oviductes, dont l'embouchuve abdomisale, évate, reçoit les ovules, qui se détachent des ovaires et s'y complètent, comme dans la classe précédente, de l'albumen et des enveloppes de l'œut. L'autre extrémité des oridates a sen embouchure dans le vestibule. La coque peut avoir la consistance de celle des œus foices aux ou celle du parchemin. Les mâles ont deux glandes spermagènes dans la cavité vicirale. Leurs deux canaux sécréteurs s'ouvrent dans le vestibule et y sont en rapport, su mement de l'érection, avec la verge de leur côté, quand ils en ont deux, ou avec une seus verge; tous les Reptiles ayant au moins une verge. Tous ceux qui ont l'orifice du vestibule rond, ou ovale, n'en ont qu'une. Il y en a deux lorsque cet orifice est une fente transmissale. La fécondation est intérieure, suite d'un accouplement intime. La paule peut suir lieu peu de temps, ou longtemps après. Dans ce dernier cas, l'éclosion est plus su moins rapprochée de la ponte. Elle peut se faire dans l'oviducte; alors l'animal est ess-virjant. Nous divisons la classe des Reptiles en trois sous-classes.

#### 1≈ Sous-Classa. - LES CHÉLONIENS.

Les mâles n'ont qu'une verge retirée dans le vestilbule, dont l'orifice est roud et reculé sous la quene. La verge a deux canaux péritonéaux, un corpa caverneux et un silton dorsal. Les femelles out un clitorie semblablement organisé et situé, mais plus petit. Toute cette sous-classe est ovipure. Le poste a lieu peu de temps sprés la copulation, qui est louque, Le développement se fait dans l'air. Cette sous-classe se divisé en quatre ordres, qui répondent aux lamilles de MM. Duméril et Bibron.

11. Les Tortues Terres. II. Les Paludines.
111. Les Potanides, IV. Les Thalassites, ou Tortues marines. Celles ci out des mont à coque coriace; tandis que ceux des trois premiers Ordres ont une coque calcaire, solide et résistante.

## 2« Sous-classe. — LES LORISAURIENS ou SAURIENS CUIRASSES.

Par sa génération et son développement, cette seu-classe à he-accorp de rapports avec la prérédente. Il n'y a de même qu'une verge, rehirée dans un compertiment du vestibule, dont l'orifice extérieur est rond on oblong et non trassverant. La verge se compose d'un tissu fibreux clastique et d'un réseau vasculaire e eetile qui en occupe surtuut l'extrémité. Il y a deux canaux périsoneaux qui s'ouvrent dans le vestibule en s'avancent un pen sur les côtés de la verge. Le poste suit de près la copulation. Le coque des œufs est dure et calcarre.

Cette sous-classe ne se compose que d'un seul Ordre, dans la créstion actuelle, celui des Cancom-Lieus.

### 3. Sous-classe. - LES SAUROPHIDIENS.

Le vestibule génito - excrémentitiel s'ouvre sous la hase de la quene par une feate transversale. Cette forme d'ouverture est tonjours liée avec l'existence de deux verges, composées d'un faureus, lequel a'invagine dans lui-mème, au meannt de l'érecteu, pour sortir par chaque commissure de cette futu. L'extrémité, ou le gland de ces vergus, at disple es divisé en plusieurs lobes. La pous es est line es hésisée d'épines. Un sillous pour la direction de la semence, correspond à l'orifice de casal défent du même côté. Les femelles n'ont rien d'analyse. La ponte a lien plus ou moime longiouspa spels le copulation.

Le développement du fortus commense et l'unité aussi plus ou moins dans l'ovidecte inclusive. Il peut s'y terminer. Cette ovo-vivipazité n'est plus us qu'un caractère d'espèce, de genre us test as plus de famille. L'enveloppe des crufs est pas atfaire et soulement corisce.

Nous divisons cette soms-classe en quite frâss Im ordre. Les ORTHOSAURIERS.

Ist ordre. Les Un's monatures, qui compresset les Sepo et les Orvets, les Chalcides & les Offisaures.

Ille ordre, Les PROTOPHIMENS, qui met lu dentias, les Amphisbènes et les Typhlops.

IVe ordre. Les ORTHOPRIBURES. Cous-es es sédivisent en trois sous-ordres.

A. Les Ontil non venimens, qui sest pinhiment ovipares. Cependant la Coranelle har di Boa rativore soul ove-vivipares.

B. Les ORTH. venimenz à crockets positions précédés des dents ordinaires.

C. Les Ontil, venimenx à crachets autrimi Ces derniers se gronpeat en deux tribus, mout que les crochets antérieurs sont suivis de quelpudents ordinaires (les Pelamides, les Bydru, m qu'ils sont isoles (les Pipères, les Crutales, in Irgonocéphales, les Najas). Les venimens à de chais auterieurs sont generalement vinggen. Gependant les Najas sont avigares.

#### IV. CLASSE. - LES AMPHIBIES.

ovipares, ou bien ovo-vivipares. La fécondation, dans ce dernier cas, est intérieure. remier, elle est extérieure, et elle a lieu à l'instant de la ponte, à la suite d'un rapnt long et persistant des sexes, qui simule un accouplement. Deux ovaires et deux
séparés des ovaires reçoivent les ovules par un orifice péritonéal évasé, situé
ment assez loin de l'ovaire correspondant.

## I. - LES OPHIDIO-BATRACIENS (les Cécilies).

ation du vestibule du mâle et les verges que nous avons decouvertes dans une eslont présumer qu'une partie de ce vesverse pour pénetrer dans celui de la 1 moment d'un véritable accouplement.

- LES BATRACIENS ANOURES, Dum. mufs sont fecondés par le mâle, qui reste sur le dos de la femelle, pendant pluiet même au-delà d'une semaine, suisèces, il les feconde genéralement dans soure qu'ils sortent.

## ORDRE III. — LES BATBACIENS URODÈLES, Dumeril.

Comprend des ovipares et des ovo-vivipares, suivant les geures, Les Tritons, de la famille des Sulumandres, sont ovipares. Le geure Salamandre se compose d'espèces ovo-vivipares, Dans l'un et l'autre cas la fécondation est intérieure, Les Tritons ont une verge d'une structure toute particulière.

#### ORDER IV. - LES ICETHYO-BATRACIENS.

Les genres Protoptère et Lépidosiren.

Ils restent amphibies pur une respiration pulmonaire, simultanée avec la respiration branchiale, qui n'est ici que seconduire, au moyen d'organes rudimentaires. Aux deux ovaires de la femelle repondent denx aviduetes, qui en sont sépares, comme ches tous les amphibies, et reçoivent les ovules par une embouchere péritonéale evasée.

#### V° CLASSE. - LES POISSONS.

lasse est généralement ovipare et rarement ovo-vivipare. La fécondation, dans ce is, doit être intérieure, à la suite d'un rapprochement des sexes. Dans le premier est fécondé dans l'eau après la ponte. Ses enveloppes ont une structure admirapropre à faciliter ce mode de fécondation.

ivisons la classe des Poissons en trois sous-classes, qui nous paraissent avoir les caractères distinctifs très importants, dans les divers systèmes organiques, et siler dans les organes et le mode de génération et de développement. Nous ne soumérer ici que ces derniers.

#### IDE-CLASSE. - LES SÉLACIENS.

iont deux glandes spermagines svec un musiderable. Ils ont des appendices exreompliqués, composés de cartilages, de d'un système sanguin particulier, qui de chaque côté de l'orifice vestibulaire. Jes ont deux ovaircs et deux eviductes premiers, ayant un orifice péritonéal susevoir les ovales, comme les quatre édentes. La fécondation a lien avant la l'ovaire même, à la suite d'un accounums sont ovipares, et leur cufa une resince tois époisses; les autres sant viparmi ceux-ci, il y en a qui contractent fiellus une adhérence placentaire aux lovicute incubaleur les Requins, l'Asse; tandis que l'œuf de l'Émissole its libre; ce qui diminue singulièrement a du curactère de cette sorte de plan. Les Chimères, les Raies et les Squa-

## II- Sous-CLASSE, - LES POISSONS ORDINAIRES.

Il y a deux ovaires, rarement un seul. Quand il ya im oviducte qui répond à l'avaire, il commence par la cavité centrale de l'ovaire et lai est continn. Quelques uns manquent d'oviducte; alors les œufs tombeut dans la cavité abdominale et sortent par deux orifices péritoneux (les Anguilles, les Saumons). Les glandes spermagènes sont tonjours paires, même lorsqu'êt n'y a qu'un evaire. Elles n'ost jamais d'épidalyme. Pou d'espèces sont evo-vivipares; elles font partie des genres Clinus, Zources, Cristiceps, Precilie et Anableps.

## III. Sous-Classe. — LES CYCLOSTOMES.

Ont un cordon fibreux au lieu du corpe des vertébres. Les evaires sont doubles, sans evidectes.

Ondre I. — Les Suceurs, Cuv., qui comprensent les deux familles des Lamproies et des Mixynoïdes.

Ondre II. — Les Branchiostomes, cet ordre ne se compose que du Branchiostoma lubricum Costa. C'est le Vertébré le plus inférieur.

## deuxième Embranchement. - Les Animaux articulés.

ectes, les Myriapodes, les Arachnides et les Crustacés ont généralement les sexes omme les Vertébrés. Ils ont même des organes d'accouplement très compliqués. Iveloppement du fœtus, le vitellus est toujours à la face dorsale du corps. Ce oupe très naturel a le corps et les pieds articulés. Les deux autres classes, celles ides et des Cirrhopodes, sont isolées et ne forment pas un groupe distinct.

## GROUPE DES ARTICULÉS DIOIQUES,

AVEC ORGANES D'ACCOUPLEMENT.

REMIÈRE CLASSE. - LES INSECTES OU LES ARTICULÉS HEXAPODES.

rganes d'accouplement sont à l'extrémité de l'abdomen dans l'un et l'autre seze.
: out une seule verge. L'immense majorité des lasectes est ovipare; un petit

nombre est vivipare (les Pucerons, l'Hippobosque). Parmi les Insectes qui vivent es sociétés nombreuses, outre les mâles et les femelles chargés de continuer l'espèce, il y a des neutres qui n'ont que des organes de génération rudimentaires. Ce sont des organes lemelles qui ne se sont pas développés.

La plupart des semelles, dans cette classe, ont un réservoir séminal qui consumaique avec l'oviducte et verse la semence sur les œuss, à mesure qu'ils passent, au moment de la ponte. Celle-ci peut avoir lieu longtemps après l'accouplement. Elles ont encore une vés-cule copulatrice distincte.

## DEUXIÈME CLASSE. — LES MYRIAPODES.

Ils présentent deux types dans leur appareil de génération, un pour chaque sons-classe.

## A. Sous CLASSE. - LES CHILOPODES.

Les organes de la génération, qui servent à l'accouplement, sont simples et situés, comme chez les Insectes, à l'extrémité de l'abdomen. (Exemple: les Scolopendres.)

#### B. Sous-classe. LES CHILOGNATHES.

Les organes d'accouplement mâles et femilies sont doubles et situés très en avant des les premiers segments du corps. (Exemple: les falts.)

## TROISIÈME CLASSE. — LES ARACHNIDES.

Les Arachnides ont, comme les Myriapodes, deux types dans leur appareil de généralisa, qui répondent aux deux premières divisions de cette classe. Quelques uns sont vivipares.

## A. Sous-classe. — LES ARACHNIDES PULMONAIRES.

Tous les animaux de cette sous-classe ont deux glandes spermagènes (les mâles), deux glaudes ovigènes (les femelles), et deux organes mâles d'accouplement,

Ordre I. — Les Aranéides Fileuses. Le dernier article des palpes, chea les mâles, renferme un organe copulateur très compliqué, qui sert à prendre la semeuce à son issue sous la base de l'abdomen, et la transporte dans la vulve de la femelle. Les femelles enveloppent dans un cocon les œufs qu'elles ont pondus.

Ordre II. — LES PÉDIPALPES. Ils ont deux verges écailleuses (la famille des Scorpions) rapprochées, sous la partie reculée du thorux. Chacune eommunique avec le canal déférent de son côté. La vulve a la même position; elle reçoit les deux oviductes, séparément ou réunis en un seul tobe. Cette même famille est vivipare.

#### B. Sous-classe. — LES ARACHNIDES TRACHÉENNES.

Les organes d'accouplement miles et femelles sont simples.

Ordre III. - LES SULPUCIDES, W.

Ordre IV. — LES PHALAMGIERS. Out (les Fescheurs) une longue verge, compesée de planeers pièces engaînées qui sortent en avant de steman. Les vives s'ouvre entre les dernières putter; alle laisse softir un oviscapte tubuleux, compleque.

Ordre V. — LES ACARIDES. Cet ordre comprend des espèces vivipares. La position des espaces d'eccouplement varie. L'Ixode a son evidette en peu cu arrière de la houche; les Hydrachaelles Cent en arrière de l'abdomen; les Hydrachaelles Cent en arrière de l'abdomen. Quelques animax de est ordre pourraient bien être hermaphredits, comme ceux de l'ordre suivant :

Ordre VI. - LES TARDEGRADES.

## QUATRIÈME CLASSE. - LES CRUSTACÉS.

Se font remarquer par le mode d'incubation des œufs. Ils restent attachés, dans la plepart des ordres, à quelque partie extérieure du corps de la femelle, au moins pendant une partie de l'incubation, souvent jusqu'à leur éclosion. Ils sont fécondés dans l'evidute, à la suite d'un accouplement intime, ou au moment où ils passent dans leur lieu d'unabtion. L'appareil mâle d'accouplement est généralement très compliqué et double. Celui de la femelle est double ou simple. L'un et l'autre tiennent au thorax on à la base de l'abdomen.

Ordre I. — Les DÉCAPODES ont deux verges avec une armure compliquée; elles sont situées en arrière du thorax ou à la base de l'abdomen. Les vulves sont percées de chaque côté du troisième segment du thorax.

Le sous-ordre des BRACHYGASTRES a deux pièces calcaires pour protéger chaque verge, tube membraneux qui reste bors du thorax.

Dans le sous-ordre des MACROCASTRES, la verge est repliée dans le thorax et s'introduit dans un fourrean calcaire an moment de l'érection. Les vulves sont situées dans l'article basilaire de la troisième paire de pieds.

Les œuss restent fixés, durant le développement, à des appendices sous-abdominaux.

Ordre II. — Les STOMAPORES (les Squilles) ont deux verges en forme de stylet coudé, articulé en dedans du premier article de la dernière paire de paties thoraciques, Il n'y a qu'une vulve au milieu de dernièr segment de cette région.

Order III,—Les Xyrnosynus ent deux verges, en

deux vulves à la face dorsale de la premitre part de fausses pattes abdominales.

Les femeiles V (les LEHODIPODES) Portentires des ordres V (les ANPRIPODES) pertentires theres.

Le Cyamus ceti, de l'ordre IV, a deux verte articulees sur le tubercule qui tient lies de l'addennes.

Les Isorones ont une ou deux verges tabaleus, continuation des canaux déferents, sitaeus des le premier segment abdominal. Une double aussiécaillense et deux stylets articulés au second upment abdominal font partie de cet appareit ét de vulation.

Les organes môles de copulation, quand in cibtent, sont doubles chez les Bananessocaus et la Syphonostomus, formant les ordres VII et VII. Les œufs passent dans des poches suspendens à base de la queue (les Cyclopus), ou dans un quest vide entre les vulves et le corpa (les Daphon-), et CINQUIÈME CLASSE. - LES CIRRHOPODES.

maux, qui font la transition des Articulés aux Mollusques, sont hermaphrodites, ible organe d'accouplement. Les œufs passent de l'ovaire dans le manteau, leur ibation. Un organe appendiculaire mobile, sorte de fausse verge, qui reçoit les ux déférents, paralt devoir les féconder au passage.

rhopodes éclosent avec les caractères de forme des Crustacés. Ils perdent dans imorphoses la locomotilité qu'ils avaient en sortant de l'œuf.

SIXIÈME CLASSE. — LES ANNÉLIDES.

maux présentent de grandes différences, selon les ordres, dans leur mode de 1. Ils font le passage des Articulés aux Helminthes.

COLES ou SÉDENTAIRES et les ERRANTES ANCHES, Ordres I et il, paraissent avoir un les sexes séparés, muis sans organes aeut. La laite du mâle se répand dans porte le sperme sur les œuis de la fe-

rrvé une espèce de Syllis, parmi les Anantes, et plusieurs Naides, qui se mulscissure, avant de produire, toujours par sindividus qui ne contiennent que des la laite.

ordes , celui des ABBANCHES on ENDO-

BRANCHES, est hermaphrodite, avec des organes pour un accouplement réciproque. Ils sont, du moins, très développés dans la famille des Hirudines, dont les individus adultes out une verge considérable, en avant du corps et au-devant de la vulve. Les Lombrics ont, pour tout organe d'accouplement, une ceinture suillante, dans le premier tiers de leur curps, au moyen de laquelle ils adhèrent l'un à l'autre.

M. de Quatrefages a vu dans un jeune Térébelle le vitellus se continuant par un canal étroit avec le commencement de l'esophage, C'est le rapport que l'on trouve dans la classe suivante.

sième Embranchement. — Les Mollusques.

classes qui composent cet embranchement présentent l'un ou l'autre, ou plusieurs de génération sexuelle. La plus inférieure, celle des Tuniciers, peut être encore s. Cet embranchement se divise en deux groupes de chacun trois classes; ce sont és et les Acéphales.

## PREMIER GROUPE. - LES MOLLUSOUES CÉPHALÉS.

sz. — Les CÉPHALOPODES. Les sexes sont séparés. La fécondation a lieu peu l'instant de la ponte. L'accouplement consiste dans le simple abouchement des anoirs. Les machines compliquées qui renferment les Spermatozoides en démonles seules l'importance.

sz. — Les GASTÉROPODES ont plusieurs modes de propagation sexuelle. Ils ais qu'un ovaire ou une glande spermagène. Les deux glandes peuvent être séréunies dans le même individu. Dans ce dernier cas, elles peuvent être embotdans l'autre, de manière à ne former, en apparence, qu'un seul organe. Les-'accouplement peuvent manquer dans l'un et l'autre cas, ou former un appareil très compliqué. Les œufs des Gastéropodes aquatiques, composés d'un vitellus, ion et de très peu d'albumen, sont déposés en grand nombre dans une coque de l'variée, contenant un liquide albumineux pour nidamentum.

EROPODES avec organes d'accouple-

cont hermaphrodites; ils ont un acconciproque et composent les Ordres des s. II. Nudibranches, III. Inférobranches, branches.

s ont les sexes séparés. V. Les Hétéro-Les Pectinibranches. B. Gastéropodes qui manquent d'organes d'ac-

Les uns ont les sexes séparées. L'ordre IX des CYCLOBBANCHES (du moins les Patelles).

Les autres ont les organes sexuels réunis dans le même individu. VII. Les TUBULIBRANCHES. VIII. Les SCUTIBRANCHES.

Les PTÉROPODES sont hermaphrodites avec des organes d'accouple-

LIÈME GROUPE, celui des ACÉPHALES, manque d'organes d'accouplement.

SSS.—Les ACÉPHALES TESTACÉS, ou Lamellibranches, ont leurs glandes oviermagène réunies dans le même individu (les Peignes, les Cyclas), ou séparées, le ent, dans des individus différents. L'eau est le véhicule du sperme. Chez pluneubation a lieu dans le manteau ou les branchies.

sse. — Les BRACHIOPODES. — On ne connaît encore que leurs œufs; ils sont hermaphrodites.

VI° CLASSE. — Les TUNICIERS, Acéphales sans coquille, forment, dans notre méthode, deux sous-classes distinctes.

A. La sous classe des TUNICIERS TRACHÉENS, qui comprend les Biphaves. Ils sont libres et produisent des petits qui sont enchaînés les uns aux autres dans uns position determines, selon les espèces. B. La sous-classe des TUNICIERS TROMOQUES ou ASCINIERS. Ils sont fixés; quelques un reunsent au mode de génération gemenipare, la guaration bisexuelle hermaphrodite.

# Quatrième Embranchement. — Les Zoophytes ou les Animaux rayonnés.

Les agrégations phytoides ou arborescentes d'un grand nombre de Zoophytes, sat lieu au moyen de la propagation gemmipare, ou par germe adhérent. Ces gemmes peutent se détacher avant leur complet développement; ce sont alors des bulbilles. La certain nombre de Zoophytes se propagent par division. La plupart ont les organes sexuels mile et femelle. On ne trouve d'organes d'accouplement que dans la classe des Helminthes.

1° CLASSE. — Les ÉCHINODERMES ont les organes sexuels de la génération, résau an séparés, sans organes d'accouplement (les Ordres l'é des Holothurides, II des Échaids, III des Astérides); celui IV des Crinoïdes a, de plus, la génération germmipare.

Ile CLASSE. — Les ACALÈPHES ont les sexes séparés, ou réunis, suivant les genres; mais sans organes d'accouplement. Quelques Méduses se propagent par gemmes, avant leur état parfait.

Ille CLASSE. — Les EXOPHYES (les Vélellides, les Physalies, les Stéphensmies, les Diphyes) paraissent avoir la propagation sexuelle hermaphrodite.

IV CLASSE. — Les POLYPES ont la propagation bisexuelle hermaphrodite, en séparée, sans organes d'accouplement, et la propagation gemmipare.

I. L'ordre des POLYPES ASCIDIENS OU CELLU-LAIRES a les organes sexuels reunis ou separés. Dans ce dernier cas les ovules sont fécondés par l'eau spermatisée, qui entre pour la respiration dans la cavité viscérale par un orifice extérieur distinct. Il est probable qu'als jouissent aussi de la proposettion communique.

propagation gemmipare.

II. L'ordre des POLYPES TUBULAIRES à la pro-

pogation gemmipure et la géneration sexuelle.

Les organes sexuels peuvent exister separement sur une même tige, on sur des tiges différentes. Ils sont à l'exterieur, dans des capsules qui peuvent avoir la même forme que les Polypes alimentaires. Ce sont des Polypes générateurs, qui sont caduca comme les fleurs ou les fraits des plantes.

Les tumeurs que les œufs mûrs produient à la serface de la peau, chez les Hydres, out de l'aminge avec ce mode de ni oragultim externesse.

avec ce mode de propagation externeus.

III. L'ordre des POLYPES ACTISORS à la guération bisexuelle, suns organes éscrepteus; et la propagation gemmipanes, les sens persent être sépares dans les individes agreça, appartenant à une même tige; ou sépares dan és individus libres et non acréses, des Actions des individus libres et non acréses, des Actions des la libres et non acréses de la libres et non acréses de la libres et non acréses de la libres de la libres et non acréses de la libres de

vidus libres et non agrégés (les Actions.

Les organes mâles ou femelles tenant à des lames interieures qui divisent la cavie vindusle, dans laquelle pénètre l'eau pour la responden de chyle pour la nutrition. Ce mode de groczant sexuelle diffère ossentiellement de colminal l'alpet tabulaires.

V° CLASSE. — Les PROTOPOLYPES (les Éponges et les Téthyes) se propagent uniquement par génération gemmipare; les gemmes restent adhérents ou deviennent libres suns leur métamorphose; ce sont alors des bulbilles.

VI° CLASSE. — Les HELMINTHES. Ils se divisent en trois sous-classes, qui est chantelleurs caractères de propagation.

- A. La sous-classe des Cavitaires a la génération sexuelle avec les sexes séparis, et de organes d'accouplement, sans propagation gemmipare.
- B. La sous-classe des Parenchymatoux est hermaphrodite, avec des organes par un couplement réciproque. Quelques espèces paraissent jouir de la génération fissions.
- C. La sous-classe des Helminthophytes peut avoir les organes sexuels et d'accomplanté dans chaque anneau (les Ténioïdes) ou manquer de ces organes et ne produice que de gemmes ou des bulbilles (les Hydotides).

VII° CLASSE. — Les ROTIFÈRES ont la génération sexuelle. Ils paraissent hermatic dites, sans organes d'accouplement.

VIII CLASSE. — Les ANIMALCULES. Leur propagation paraît se faire exclusivants par bulbilles ou propagules, et par division.

Cette esquisse, quoique incomplète, montrera du moins le parti que l'en pentrait des caractères pris dans les organes et les fonctions de la génération, pour contrête le classifications que l'on regarde comme naturelles.

PARUS, Hodgs. ois. — Synonyme, id. (Z. G.)

HYLAX (προφύλαξ, sentinelle).

Genre de l'ordre des Décapodes
s, rangé par M. Milne Edwards
mille des Thalassiniens et dans sa
Cryptobranchides. C'est près du
aucothoe que vient se placer cette
coupe générique, qui ne devrait
pas en être distinguée. Voy. GLAU(H. L.)

PITHECUS, Bennett (Proc. zool., 4832). MAM. — Voy. INDRI. (E. D.)
POMACRUS, Newman 'Entomolog.). INS. — Synonyme d'Euchirus, Irmeister. (C.)

PTERUS (πρό, en avant; πτόsoire). Poiss. Foss. — Genre de
fossiles de l'ordre des Ganoïdes, faLépidoïdes, établi par Agassiz. On
ilt deux espèces du calcaire litho3 de Kelheim en Bavière. (C. D'O.)
PUS (προποῦς, à pieds épais). REPT.
nyme de Chiroles, employé par
(P. G.)

ROCENTRUM (πρώρα, partie anπάντρον, aiguillon). INFUS. — Genre
r. M. Ehrenberg, dans sa famille des
sidines, pour un Infusoire phosphos la mer Baltique (Pr. micans), qui
tre, long de 6 centièmes de millirale, comprimé, plus étroit en ariètu d'une cuirasse glabre, prolonsinte au milieu du bord antérieur.
it en sautillant au moyen d'un filapelliforme qui sort par une ouverièt, en arrière de la pointe anté(DCI.)

**RODON** (πρώρα, partie antérieure: ant). INFUS. — Genre établi par aberg pour des Infusoires relativeez volumineux, à corps ovoïde, ilié de toutes parts, avec la bouche a tronquée, entourée d'une couterne de dents ou baguettes en mafaisceau, ou comme l'entrée d'une un des Prorodons, le P. niveus, est 17 centièmes de millimètres, blanc, 5-comprimé, avec un faisceau de 60 dents. L'autre, P. teres, est us petit. (Dul.) SARTES. BOT. PH. - Genre de la fa-Convallariées, établi par Don (in Proceedings Linn. Soc., 1839, 48). Herbes de l'Amérique boréale. Voy. suilacées.

\*PROSAYLEUS (πρό, auprès de; αὐλή, étable). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Curculionides gonatocères, division des Pachyrhynchides, créé par Schænherr (Genera et species Curculion., synonymia, t. V, p. 840), et dans lequel rentrent les deux espèces suivantes: P. Hopei Sch. et aleropterus Gr. L'une et l'autre sont originaires de la Nouvelle-Hollande. (C.)

PROSCOPIA ( mpo, en avant; σχοπίω, regarder ). 188. - Genre de la tribu des Acridiens, de l'ordre des Orthoptères, établi par M. Klug et adopté par tous les entomologistes. Les Proscopies sont essentiellement caractérisées par une tête très avancée, avec la face inclinée; par des antennes très courtes, composées seulement de six à huit articles; par un corps allongé, grêle, presque cylindrique, dépourvu d'ailes dans les deux sexes. Ces Orthoptères singuliers rappellent, par leur aspect général, la forme des Phasmiens aptères; mais le renflement de leurs cuisses postérieures et le nombre des articles de leurs tarses montrent qu'ils appartiennent en réalité à la tribu des Acridiens.

Les Proscopies sont particulières à l'Amérique méridionale. On en connaît une trentaine d'espèces, toutes d'assez grande taille et de couleur sombre; quelques unes atteignant jusqu'à 15 ou 16 centimètres de longueur. M. Klug a donné une Monographie de ce genre, dans laquelle il décrit 15 espèces. Les plus répandues sont les P. scabra et P. granulata Klug (Horæ phys. Berol. Proscop.). (BL.)

\*PROSCOPIIDES. Proscopiida. INS. — Famille de la tribu des Acridiens, de l'ordre des Orthoptères, établi pour le seul genre Proscopia. Voy. ce mot. (BL.)

\*PROSEICELA (προσείπελος, qui a du rapport avec). IRS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, famille des Cycliques, tribu des Chrysomélines, formé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 3° éd., p. 422). L'espèce type est la Chrysomela vittala F., espèce de Cayenne excessivement commune. (C.)

PROSENA. INS. — Genre de l'ordre des Diptères Brachocères, famille des Athéricères, tribu des Muscides, sous-tribu des Dexiaires, établi par MM. Lepeletier de Saint-Fargeau et Serville (Encycl., t. 10, 500) aux dépens des Stomoxys.

On en connaît deux espèces: les Pros. sibirica St-Farg. et Serv. (Stomoæys id., St. cinerea Fab., Latr., Meig., Fall.), et Pros vexans Macq. (Stomoæys id. Wied.). La première vit en Europe; la seconde appartient au Brésil. (L.)

PROSERPINÆA (nom mythologique). BOT. PH. — Genre de la famille des Haloragées, établi par Linné (Gen., n. 102). Herbes aquatiques originaires de l'Amérique boréale. Voy. HALORAGÉES.

PROSIMIA. MAM. — Brisson (Règne animal, 1756) désigne sous ce nom le genre des Makis (voyez ce mot). Depuis, Storr (Pr. meth. Mamm., 1780), sous la dénomination de Prosimice, et Illiger (Pr. syst. Mamm. et Av., 1811), sous celle de Prosimii, ont fait une petite famille distincte de Quadrumanes contenant tous les genres formés aux dépens du groupe des Makis des anciens auteurs. (E. D.)

\*PROSODES (πρός, près de; δός, route).

INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Mélasomes, tribu des Piméliaires , établi par Eschscholtz (Zoological Atlas) sur les femelles du genre Dila de Fischer, qui n'aurait décrit que des mâles.

Les espèces contenues dans ce genre appartiennent à l'Europe orientale et à l'Asie occidentale.

(C.)

\*PROSOMENES. INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Taxicornes, tribu des Diapériales, proposé par Dejean (Catal., 3° éd., p. 216). L'espèce type de ce genre est le Pros. Mexicanus, qui, comme son nom l'indique, est originaire du Mexique. (C.)

PROSOPIS, Kunth (Mem., 106, t. 33; Nov. gen. et spec., VI, 306). Bot. PH.—Syn. d'Algarobia, Benth.

PROSOPIS (προσωπίς, masque). BOT. PH.

— Genre de la famille des Légumineuses-Mimosées, tribu des Parkiées, établi par Linné (Mant., 68). Arbustes originaires de l'inde. Voy. Légumineuses.

PROSOPIS (προσωπίς, masque). INS. — Genre de la tribu des Apiens, de l'ordre des Orthoptères, établi par Jurine sur quelques espèces d'assez petite taille, dont les antennes sont arquées dans les deux seres.

Les Prosopis déposent leurs œut dans les nids d'autres Apiens appartenant au geare Colletes, et les larves des premiers vivent ainsi aux dépens des provisions amants par les larves des derniers (Voy. ERLUTIES). Le type de ce genre est le P. signats Latr., répandu dans toute la France. (R.)

\*PROSOPISTOMA (\*popunis, face; niμη, section). CRUST. -- Latreille donne et ma à un genre de Crustacés qu'il place deus su ordre des Xyphosures. M. Miles Edvad pense au contraire que ce nouvese punt pourrait bien appartenir à la divisies des Seceurs, car la petite lame subtrissgulaire secolée à la face inférieure de la téteressemble beaucoup à un suçoir. Du reste, il ne serait pas impossible, ajoute M. Milae Edwards, que ces petits Crustacés ne fuesent que des larves de quelque Crustace destinées à accesió. par suite de leur développement, des ferms très différentes. Enfin, dans l'état actual de la science, il est impossible de la seigner une place bien positive, sea erganisation buccale étant inconnne, et a' fine per assuré qu'il n'existe pas de siphon; aessi est-ce avec le plus grand doute que nous l'avons placé dans notre Histoire naturelle des Crustacés, des Arachnides, etc., etc., près des Limules (voy, ce met). Cette \*\*\* velle coupe générique renferme dess . pèces : la première est le Prompi punctifrons Latr. ( Nouv. ann. de Ju., t. 2, p. 34); le Binocle à queue en plant, Geoffr. (Hist. des Ins., L. 2, p. 660, pl. 21, fig. 3). Cette espèce, suivant Gooffe, # trouve dans les ruisseaux aux envison de Paris. La seconde espèce est le Prospitoma variegalum Latr. (op. a., p. 34). Guér. (Iconogr. du règn. anim. & Ca-, Crust., pl. 34, fig. 4); elle a été rests (LL) à Madagascar.

\*PROSOPITES. Prosopita. III.—Gasti de la tribu des Apiens, de l'ordre du la ménoptères, établi pour le seul gene lesopis.

\*PROSOPOCERA (πρόσωπος, tare; σ΄ρας, corne). INS. — Genre de l'artin de Coléoptères subpentamères, famille des le gicornes, tribu des Lamiaires, farmé par jean (Catal., 3° édit., p. 369), et campa d'une dizaine d'espèces africaines, la pepart inédites. Le type de ce genre et b

bipunctata Drury (Cerambyæ fronticorfe F., Ol., notata Voet). Cet insecte est definaire de la côte de Guinée et du Séné-(C.)

LI-PROSOPON (πρόσωπον, face). CRUST. mmann et Meyer, dans leur News gatngen sussiler Krabess, p. 21, donnent ce 🏍 à un genre de Crustacés qui vient se scer dans le voisinage des Prosopistoma Latreille. Quatre espèces, toutes à l'état Bile, composent cette coupe générique, st le Prosopon tuberorum (Herm. et ger, op. cit., p. 21, pl. 4, fig. 31) peut ne considéré comme le type. EAPROSPELATES (προσπελάτης, domesse). ms. — Genre de l'ordre des Coléores tétramères, famille des Curculioes gonatocères, division des Brachy-Muides, établi par Schonherr (Genera et ncies Curculionidum synonymia, t, 6. h-246) sur une espèce des Indes orientales amatra), qu'il a nommée P. vittatus. (C.) PROSTANTHERA. DOT. PH. — Genre de famille des Labiées, tribu des Prostanfrées, établi par Labillardière (Nov. Holl., 18, t. 157). Arbrisseaux de la Nouvelle-Mande, Voy, LAMERS.

PROSTANTHÉRÉES. Prostantherece.

PH. — L'une des tribus de la famille

Labiées (voy. ce mot), ainsi nommée du

line Prostanthers qui lui sert de type.

(AD. J.)

MEROSTEA (nom propres. DOT. PR. — Genre la famille des Sapindacées, établi par l'ambessèdes (in Mem. Mus., XVIII, 23, L. 1). Arbres ou arbrisseaux originaires de la Guiane. Voy. Sapindacées.

PROSTEMMA (πρό, en avant; στίμμα, coalle). IXS. — Genre de la famille des Réfervides, de l'ordre des Hémiptères, établi far M. Laporte de Castelnau et adopté par la glupart des entomologistes. Les Profitte est court; un corselet plan; des cuismes renlées, etc. Le type est le P. gullula fraducius gullula Auct.), très commun dans maire pays.

(BL.)

PROSTENUS («pé, devant; στινές, étroit).

III. — Genre de l'ordre des Coléoptères hélisemères, famille des Sténélytres, tribu
lise Cistélides, attribué à Latreille par Delisem (Catal., 3° édit., p. 233). Ce genre se
assesses d'une cinquantaine d'espèces de

l'Amérique équinoxiale, parmi lesquelles il faut ranger l'Helops equestris F., les Lystronychus femoralis, æneus Cast., le P. periscelis Pty., l'Hel. columbinus Gr., et le Notopus helvolus Dalm. Ce sont de fort joils Insectes, ornés de couleurs agréables à reflets souvent métalliques. Leur corselet est déprimé, trapézoide, et leurs antennes sont filiformes, un peu renflées vers l'exfitémité. (C.)

\*PROSTERNON, Latreille (Annales de la Soc. ent. de France, t. III, p. 151). 188.
— Synonyme de Limonius, Eschs. (C.)

\*PROSTHEMADERA, G.-R. Gray. oig.
— Synonyme de Philedon, G. Cuvier; Melliphaga, Temm. (Z. G.)

PROSTHESIA, Blume (Bijdr., 866). Bot. PH. — Synonyme d'Alsodeia, Dup.-Th.

\*PROSTOMA (mpo, en avant; orome, bouche). RELN. - Parmi les animaux aquatiques que l'on confondait autrefois avec les Planaires, il en est qui ont le canal intestinal complet, et dont les deux grifices, la bouche et l'anus, sont terminaux; c'est à ces Helminthes que M. Dugès a donné le nom de Prostomes. M. de Blainville, qui a accepté ce genre, l'a éloigné des Planaires proprement dites (c'est-à-dire à canal intestinal arborescent et pourvu d'une seule ouverture) plus que ne le faisait le savant paturaliste de Montpellier. En effet, les Prostomes sont, pour M. de Blainville, des Vers apodes de la même famille que les Borlases ou Nemertes. Dugès, qui a accepté cette manière de voir, commaissait plusieurs espèces de Prostomes: les uns fluviatiles, les autres propres aux caux de la Méditerranée. M. Ehrenberg a décrit, dans ses Symbola physica, plusieurs animaux qui s'en rapprochent, et il classe les Prostomes dans ses Turbellariés (voy. ce met) de la section des Amphiporina. Ceuxci sont caractérisés par la bouche et l'anus terminaux. Les Amphiporine qui B'out pas ou dont on ne connaît pas encore l'euverture génitale sont les Gyratricins, comprenant les goures Orthosoms, Gyralrix, Tetrastemma, Prostema, Hemicyclia, Ommatoples et Amphinorus. Les Turbellariés amphiporines à ouverture génitale séparées sont les Nemertes, également divisées en plusiones gonres.

PROSTOMIS (mps, devant; ersµa, bounche). mm. — Genre de l'ordre des Colsopièn

res tétramères, famille des Xylophages, tribu des Trogositides, établi par Latreille (Règne animal de Cuvier, t. V, p. 100) sur la Trogosita mandibularis F., espèce qui se trouve sur les confins de l'Europe orientale et dans l'Asie-Mineure. (C.)

\*PROSTOMUS, Dejean, Boisduval. 188.
— Syn. de Perimachelus, Schænh. (C.)

\*PROSTOMUS (πρόστομος, qui a la bouche avancée). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Curculionides gonatocères, division des Brachydérides, proposé par Dalmann et publié par Schænherr (Dispositio methodica, p. 142; Genera et species Curculionidum synonymia, t. I, p. 503; V, 836). Ce genre est établi sur le Curculio scutellaris F., Ol., dont les mandibules sont avancées, les tibias antérieurs larges, comprimés, courbés intérieurement et propres à fouir. Cet Insecte babite l'Australie. (C.)

PROSYMNUS (nom mythologique). Ins.
— Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Malacodermes, tribu des Clairones, établi par Laporte (Revue entomologique de Silbermann, t. IV, p. 52) sur une espèce du Sénégal, le P. cribripennis Lap.

PROTEA. BOT. PH. - Voy. PROTÉE.

PROTÉACÉES. Proteacea. Bot. PH. -Famille de plantes dicotylédonées, apétales, périgynes, dont les caractères sont les suivants : Calice coriace, coloré, à quatre folioles, tantôt entièrement distinctes, tantôt soudées inférieurement en tube, ordinairement semblables et égales, plus rarement irrégulières, à préfloraison valvaire. Étamines opposées à ces folioles, insérées ordinairement vers leur sommet, plus rarement vers leur base, ou même complétement in. dépendantes et hypogynes; une des quatre avorte quelquefois. Filets ordinairement très courts; anthères biloculaires, à loges quelquefois séparées et s'unissant chacune avec celle de l'anthère voisine qui lui correspond. Glandes ou écailles bypogynes, alternant avec les folioles calicinales, manquant quelquesois. Ovaire libre, sessile ou stipité, surmonté d'un style filisorme et d'un stigmate indivis ou échancré, souvent oblique, à une seule loge qui contient un seul ovule, ou deux collatéraux, ou plusieurs sur un double rang, attachés près de la base, du milieu ou du sommet de la suture, anatropes avec le micropyle toujours tourné en bas. Le fruit est indéhiscent (noix, samare ou drupe) avec une ou deux graines, ou déhiscent: c'est alors un follicule, ou monosperme, ou plus souvent à plusieurs graines, dont les téguments externes, en se soudant, forment une sorte de cloison interposée à leur deable rang, et simulant ainsi une double loge. Les graines rensiées dans les fruits nucamentacés, souvent comprimées et ailées dans les folliculaires, sont dépourvues de périsperme, avec un embryon droit, à radicule infère, à cotylédons dépassant, dans quelques cas, le nombre de deux. Les Protéscés sest des arbres de taille médiocre, des arbrissesses, très rarement des herbes ; leurs feuilles, erdinairement alternes, toujours vertes, eatières, dentées ou déchiquetées en nombresses lanières, véritablement composées dans queiques exemples très rares, dépourves de stipules; leurs fleurs bermaphrodites, très rarement diclines, groupées en épis, et grappes, en corymbes, en capitales, ou quelquelois formant comme une feer composée qu'enveloppe un involucre persistant qui peut n'en contenir qu'une seste : une seste bractée répond souvent à deux fleurs. Cette famille est abondamment représentée dans l'hémisphère austral en Amérique, mis surtout au Cap et dans la Nouveile-Bellend, points où elle forme un des traits caractiristiques de la végétation. Quelques espices s'avancent entre les tropiques; un très petit nombre dépasse la ligne; aucuse le wpique du Cancer.

## GENERAL.

Fruit nucamentacé.

Tribu 1. - Paoreines.

Anthères indépendantes l'une de l'ante et du calice, insérées au milieu ou au met concave de la foliole opposée. Ouint 1-ovulé. Noix ou samare. Fleurs en the

Aulax, Berg. — Leucadendron, Born.
(Conocarpodendron, Born. — Concentra.
Ad. — Euryspermum, Gissonia et Cassa.,
Salisb.) — Petrophila, R. Br. — Isopoga.
R. Br. — Protea, L. (Leucadendron, L.—
Lepidocarpodendron, Born. — Scolymorphalus, Herm. — Erodendron et Perranthe, Salisb. — Gagueti, Bruc.)—Le-

sum, R. Br. (Diastella, Salisb.)—
s, Sal. (Hypophyllocarpodendron,
—Serruria, Salisb. (Serraria, Burm.)
wia, R. Br. (Paranomus, Sal.)—
shalus, R. Br. (Soranthe, Sal.)—
a, Sal.—Adenanthos, Labill.

## Tribu 2. - Conospermies.

nères primitivement soudées entre r leurs loges contigués et indépendu calice. Ovaire 1-ovulé. Noix. su épis ou en capitules.

phaa, R. Br. — Conospermum, Sm. iia, R. Br. (Strilingia, Endl.).

Tribu 3. - FRANKLANDIÉES.

ères adnées au tube du calice. Ovaire . Noix. Fleurs en épi. letandia, R. Br.

Tribu 4. - Persooniées.

ines insérées au milieu ou à la base. sles, quelquesois hypogynes. Ovaire i. Noix, samare ou drupe. Fleurs

hyonema, R. Br. — Agastachys, R. 2marrhenes, Labill. (? Potameia, .) — Persoonia, Sm. (Pentadactylon, — Linckia, Cav.) — Brabejum, L. s, L.) — Guevinia, Molin. (Quadria, . — Nebu, Feuill.) — Bellendenia,

uit folliculaire.

Tribu 5. - GREVILLEES.

ule 1-loculaire.

ire 2-4-ovulé.

mia, R. Br. — Manglesia, Endl.—
3, R. Br. (Lissanthe et Stylurus, iel.) — Hakea, Schr. (Conchium, Lambortia, Sm. — Xylomelum, Sm. 5, R. Br. (Oritina, R. Br.) — Rhohreb. (Roupala, Aubl. — Leinkeria, Dickneckeria, Fl. flum.) — Andrischott. (Andriapetalum, Pohl.) — Lour. (Helitophyllum, Bl.) — Knigh-Br.

sire multi-ovulé.

thrium, Forst. — Oreocallis, R. Br. ea, R. Br. (Hylogyne, Kn. et Sal.) tia, R. Br. (Tricondylus, Kn. et Stenocarpus, R. Br. (Cybele, Kn.

Tribu 6. - BANKSIÉES.

Follicule biloculaire.

Banksia, L.f. — Dryandra, R. Br. (Josephia, Kn. et Sal.) — Hemiclidia, R. Br.

GENRES DOUTEUX.

Agnostus, A. Cunn. — Cylindria, Lour.
(Ad. J.)

PROTÉE. Proteus (nom mythologique). REPT. - Genre très curieux de Reptiles propres à une partie de l'Europe, et dont l'histoire naturelle n'est encore qu'assez incomplétement connue, quoiqu'il ait été étudié par beaucoup de naturalistes. La seule espèce de Protée que l'on connaisse. ou le Proteus anguinus, a été découverte par le baron de Zois, dans un des lacs souterrains de Sittich en Basse-Carniole, et, plus récemment, on l'a trouvée dans la grotte d'Adelsberg ou Postoina, sur la grande route de Trieste à Vienne. Schreibers, de Vienne, Cuvier, Rusconi et divers auteurs ont décrit le Protée; d'autres s'en sont occupés sous différents rapports. Ce Reptile appartient à la classe des Batraciens et preud place parmi les Urodèles. Il a quelque analogie extérieurement avec les Tritons, mais il est plus grand que les espèces que nous possédons dans ce genre; ses pattes sont courtes et simplement tridactyles; son museau est plus long et plus aplati, et sa peau est de couleur jaune rosée et véritablement étiolée, ce qui est en rapport avec son séjour. A ces différences, qui ne sont d'ailleurs que secondaires, il saut ajouter que le Protée montre extérieurement une paire de branchies en loupes, lesquelles existent dans tous les individus, et sont par conséquent de cette espèce une sorte de larve comparable à celle des Salamandres et des Tritons, mais ne perdant point comme celles-ci ses branchies en avançant en âge ; le Protée est donc pour ainsi dire une larve permanente, comme la Sirène de l'Amérique du Nord. Une autre particularité qui l'éloigne des Tritons pour le rapprocher encore des Sirènes, consiste dans ses vertèbres qui sont bi-concaves à la manière de celles des Poissons et de quelques Batraciens inférieurs. Le Protée a, entre la tête et le bassin, trente-deux vertèbres; son bassin en a deux en propre, et la queue vingtcing; ses machoires sont garnies de petites dents. La longueur totale de l'animal ne

dépasse guère 1 pied. Le Protée est cité, dans les ouvrages de Physiologie, parmi les animaux qui ont les plus gros globules sanguins.

On a amené quelques Protées vivants à Paris, et on a pu les y conserver pendant assez longtemps, en ayant soin de renouveler chaque jour l'eau des vases dans lesquels on les tenait, et de placer ces vases dans des lieux obscurs. Si on les expose à une lumière même saible, ils souffrent; bientôt aussi ils perdent leur coloration blanchatre pour prendre une teinte suligineuse. Depuis quelques années, les naturalistes ont pu se procurer un plus grand nombre de Protées vivants ou conservés dans l'alcool. Hermann et Schneider avaient pensé que ces animaux n'étaient que les larves d'un animal encore inconnu à l'état adulte: mais, quoiqu'on n'ait pas pu faire reproduire jusqu'ici les Protées, on a constaté la présence d'œuss dans les ovaires de plusieurs d'entre eux.

(P. G.) PROTÉE. Proteus (nom mythologique). IMFUS. - Genre établi par O.-F. Müller pour un Insusoire qui avait été observé par Rœsel (P. diffluens), et auquel il associa, sous le nom de P. tenax, un petit animal qui en dissère totalement, et qui nous paraît être le même que nous avons trouvé parasite dans le corps des Lombrics, et que M. Surivay a également étudié et nommé Sablier. Quant au P. diffluens, c'est bien un Insusoire, et même un des plus simplement organisés de cette classe : mais le nom du genre a été changé par Bory-Saint-Vincent pour celui d'Amibe. Voy. ce (Dos.)

PROTÉE. Protea (nom mythologique).
BOT. PH. — Genre de la famille des Protéacées, à laquelle il donne son nom, de la Tétrandrie monogynie dans le système de Linné. Il est composé d'arbrisseaux tous du cap de Bonne-Espérance, à l'exception d'un seul, et dont les uns sont de haute taille et presque arborescents, tandis que d'autres sont presque acaules. Leurs feuilles sont très entières, de tissu consistant et coriace. Leurs fleurs forment des capiantes volumineux, terminaux ou plus rarement latéraux, dont le réceptacle est généralement peu convexe, pourvu de paléoles courtes et persistantes, et entouré d'un involucre persistantes, et entouré d'un involucre personne des capitales.

sistant, à folioles nombreuses, colorées, Chaque fleur en particulier se compose d'un périanthe unique, à quatre parties cohérentes en deux lèvres inégales, dont la plus large en comprend trois. Dans l'extrémité concave de ce périanthe s'attachent quatre étamines; le pistil est entouré à sa base par quatre petites écailles by pogynes; sen eraine est uniloculaire et uni-ovulé, surmenté d'un style subulé, que termine un stigmate étreit et cylindracé. Le fruit qui succèse à cas monté par le style qui persiste en farme de queue, et entouré de longs poils uniformément sur tous ses côtés.

Les Protées sont de très been arbustes qui méritent à tous égards d'être cultivés comme espèces d'agrément, et éent plusieurs le sont en effet. Leur calture de mande des soins spéciaux; elle se 🐸 🖛 serre tempérée pendant l'hiver, et, perdant l'été, à une exposition abritée et embragée. Ces végétaux redoutent tous delement l'humidité. On les tient dens de petits pots, et ils doivent être dépotés tous les deux ans avec les plus grands seins pour le parfaite conservation de loss racion. On les multiplie soit de boutures bites se pristemps et en été, sur couche cheuk, sik par semis de graines tirées du Cap et miss en terre immédiatement après leur artists, soit enfin, et beaucoup plus difficiles par marcottes. Parmi les espèces de ce guitt cultivées de nos jours, nous prendrent pour exemples les deux suivantes :

- 1. Protée élégart, Protes species Lia. C'est un grand arbuste de trois mêtre et davantage; à feuilles obovales-abloques, rétrécies à leur base, obtuses au sammé, glabres; ses capitules out le volume d'un petit Artichaut; ils se montrent des uns jardins du mois de mars jusqu'à colui de juin; leurs écailles sont soyeuses, lu intérieures un peu élargies vers leur extraolit toutes de couleur rosée, finement fraque de brun et pourvues d'una barbe de publancs. On en possède deux variétés, des l'une à feuilles et têtes de fleurs plus grands, et l'autre à fleurs plus foncées et bruss.
- 2. PROTÉE EN CORUE, Protes cordete Teach.
  Cette jolie espèce, l'une des plus brillents,
  sinon même la plus brillante du genre. 4
  été introduite du Cap en Angleterre ves

4790. Sa tige est rampante et donne des Branches dressées; ses feuilles sont grandes, distantes, presque sessiles, en cœur, de Lissa très coriace, bordées de rouge. Ses capitules sont latéraux, d'un très hel effet par suite de la couleur écarlate des larges Bractées glabres qui entourent leurs fleurs.

Les autres espèces du même genre les plus recherchées sont les Protea argentea, P. cristata, P. pinifolia, etc. (P. D.)

PROTÉIDES. Proteidæ. REPT. — La famille des Batraciens Protéides ou Hexabranthes de MM. Duméril et Bibron (Erpétologie générale), comprend les espèces Urodèles, qui ont les branchies persistantes, comme le Protée, la Sirène et l'Axolotl.

(P. G.)

\*\*PROTÉININIENS. Proteinini. 185. —
Onzième tribu de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Brachélytres, établie par Erichson (Genera et species Staphylinorum, p. 901) avec les caractères suivants: Stigmates prothoraciques cachés; hanches posté-islaments transverses, antérieures cylindriques, m'étant pas avancées; trochanters postérieurs em arc-boutant. Dans cette tribu rentrent les genres suivants: (pentamères) Proteinus, Misgarthrus, Phiasobius; (trimères) Glyptoms, Micropeplus. (C.)

PROTEINUS (προτείνω, allonger). INS.
—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Brachélytres, tribu des
Protéininiens, établi par Latreille (Précis du caractères génériques sur les Insectes, p. 9) et adopté par Erichson (Genera et species Staphylinorum, p. 902) qui lui assigne pour caractères: Antennes libres, de onze articles, les trois derniers beaucump plus grands; tarses decinq articles. Ce seure se compose des quatre espèces suivantes: P. brachypterus F., macropterus Ghl., dessicollis et alomarius Er. On les trouve dans la plus grande partie de l'Europe sur les Beurs et les Champignons. (C.)

PROTÈLE. Protetes (πρό, devant; πε-Moss, complet). MAM. — On désigne sous ce mom un genre de Mammifères de l'ordre des Carnassiers digitigrades, créé par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, et dont le type est une espèce rapportée du cap de Bonne-Espérance par Delalande.

Les Protèles se rapprochent beaucoup des Exènes, des Chiens (principalement des Re-

nards) et des Civettes; aussi est-ce avec ces trois groupes d'animaux qu'on les a généralement comparés, et dans lesquels on les a tour à tour placés, avant qu'on en ait fait un groupe distinct. Au premier coup d'œil, le Protèle frappe par sa grande ressemblance avec la Hyène; ses formes générales sont les mêmes; ses membres postérieurs, fléchis sur eux-mêmes, paraissent, comme dans ce genre, beaucoup plus courts que les antérieurs: c'est surtout de l'Hyæna vulgaris que le Proteles Delalandii se rapproche le plus par sa forme et par son pelage, présentant sur un même fond de coloration de semblables rayures transversales: toutefois on remarque de nombreuses différences; ainsi la tête, au lieu d'être ramassée comme dans les Hyènes, est un peu plus svelte et remarquable par d'élégantes proportions; le museau, au lieu d'être obtus et comme tronqué, est plus allongé et assez fin, en sorte que la tête du Protèle, dans son ensemble, se rapproche de celle de la Civette, et même un peu de celle du Renard. Les membres postérieurs sont tétradactyles comme chez les Hyènes; les antérieurs sont pentadactyles comme chez les Renards et les Civettes, et ils portent un pouce semblable, par son volume et sa position, à celui des Chiens. C'est de cette particularité qu'est tiré le nom de Proteles, (πρό, devant; τελήτις, complet), qui rappelle que, chez ces animaux, les pieds de devant sont complets, quant au nombre des doigts, par opposition avec ceux de l'Hyène, qui ne sont que tétradactyles. Les ongles sont forts, robustes, pointus. Le carpe et le tarse sont disposés comme chez les liyènes, c'est-à-dire que, tandis que chez presque tous les Carnassiers les os métacarpiens sont plus courts que les métatarsiens, ici tout le contraire a lieu, et le pied de devant est au moins aussi grand que celui de derrière. Le pelage est composé de poils assez nombreux; les uns courts, doux, et d'autres plus longs et très rudes; en outre, on remarque sur le dos une crinière très forte, et la queue est très touffue; en un mot, par son aspect extérieur, le Protèle rappelle en petit la Hyène.

Peu de sujets zoologiques ont autant occupé les naturalistes que le système dentaire des Protèles. G. Cuyier dit n'ayoir eu en sa possession que des crânes n'ayant que des dents de lait, petites et usées, parce que les dents persistantes avaient été retardées. comme il arrive assez souvent aux Genettes; de sorte que, pour Cuvier, ces dents, à leur état normal, ressembleraient à celles des Civettes et des Genettes. Cette explication hypothétique n'a pas été confirmée, et M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a démontré, au contraire, que le système dentaire du jeune age persistait, et qu'il se présentait de la même manière à l'âge adulte (Mag. de zool., 1841, pl. 30, etc.). Selon ce savant professeur, non seulement le Protèle adulte, aussi bien que le jeune Protèle, n'a pas un système dentaire de Viverra, mais ses molaires ne sont comparables à celles d'aucun autre carnassier, et il faut descendre jusqu'aux Édentés et aux Cétacés pour trouver sur les arcades maxillaires un ensemble de dents aussi simples; de plus, ces molaires simples se trouvent associées avec des incisives et des canines parfaitement analogues, par leurs formes et leur disposition, comme par leur nombre, à celles des autres Carnassiers, ce qui est très remarquable et unique dans la série zoologique. Enfin M. de Blainville (Annales d'anat, et de phys., t. I. pl. 5, et Ostéographie, Canis) regarde le système dentaire des Protèles comme présentant, dans l'ordre des Carnassiers, un exemple d'anomalie constante. En esset, les dents des Protèles sont anomales; il y en a presque toujours quelques unes qui, tout-à-fait rudimentaires, restent cachées dans la gencive; quelquesois même il y a de vieux individus qui manquent totalement de l'une des molaires. Quoi qu'il en soit, le système dentaire des Protèles se compose, en général, de six incisives, deux canines à chaque mâchoire, et de quatre molaires en haut et en bas. Suivant M. de Blainville, il est possible de trouver dans le système dentaire de la mâchoire supérieure des Protèles les six dents des Canis, en considérant comme une seconde avant-molaire une plus petite dent que la première, mais de même forme, qui se trouve d'un seul côté, entre cette première et la seconde, et sur un seul crane de la collection du Muséum; mais cela sera plus dissicile pour la mâchoire insérieure. En examinant son système dentaire, on voit que le Protèle manque de dents propres à la mastication dans son état adulte, comme dans son jeune âge; que dès lors il doit auder sans mâcher; qu'il ne peut probablement, comme les animaux du groupe naturel dans lequel il entre, déchirer une proie vivante, et doit conséquemment se nourrir de matières molles et de chairs putréfiées. Mais cela n'est pas démontré d'une manière complète, et il paraltrait, au contraire, ainsi que le rapporte M. Burchell, que le Protèle attaque les Moutons, et qu'il secherche la loupe graisseuse qui forme la très grande partie de la queue des Reminants.

Le squelette du Protèle a été décrit avec soin par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ( Móm. du Muséum ) et par M. de Blaiaville (Ostéogr.), auquel nous empruntoss les ditails suivants. Le squelette, en général, présente une grande analogie avec celui des Chiens, surtout par la brièveté du tres dans la région lombaire et par celle de la queue, ainsi que par l'élévation des maiss et des pieds. La tête, courte et large, rappelle un peu la forme du crâne de Chies crabier d'Amérique, par la manière dont le chanfrein, doucement arqué dans toute ses étendue, tombe en s'excavant légèrement es avant pour former un musean raccesso: cet élargissement du museau et du palais à nécessairement déterminé quelque chose de semblable dans l'appendice maxillaire inferieur; il commence, en effet, par une caint considérable, entre laquelle s'applique, d'une manière fort serrée, un os mastaides très épais. Aux vertèbres cervicales, l'apphyse épineuse de l'axis est longue, tris basse, presque rectiligne à son berd superieur; le lobe interne de l'apophie trassverse de la sixième vertebre est court & arrondi. Les vertebres du trosc sest # nombre de quatorze dorsales et de sis lesbaires comme dans les Chats, et mes per comme dans les Chiens ni dans les Cirales, et encore moins comme dans les Brief. Leurs apophyses épineuses sont, en pista courtes; les onze premières dorsales # troverses, et les trois dernières plus conte encore et un peu inclinées en avant com celles de toutes les autres lombaires, watibres qui sont ordinairement courtes, et a les apophyses transverses croissent de b

première à la dernière, la plus longue et la plus large. Le sacrum n'est formé que de deux vertèbres seulement, et la queue de Fingt-et-une, toutes courtes, et décroissant gapidement d'épaisseur. Les membres, géméralement élevés, rappellent, presque complétement, ceux des Canis. L'omoplate est stroite, et ressemble cependant assez à celle de la Civette: son acromion est un peu bifarqué, et la tubérosité coracoldienne est très épaisse. L'humérus est tout-à-fait celui dun Chien, peut-être un peu plus droit cemendant, avec un trou médian et sans canal interne ni crête externe. Les deux os de Pavant-bras sont encore plus dégradés que dans les Canis et autant que dans les Hyèmes; le radius, plus antérieur, plus large, plus contigu au cubitus, qui, comme dans celle-ci, est robuste et triquetre, sans la division bicorne du bord antérieur de l'apomayse olécrânienne, qui est, au contraire, arrondie. Le carpe est élevé; le métacarpe comme dans les Canis, aiusi que le pouce; mais les phalanges sont plutôt comme dans Elyène, par la brièveté et la subégalité des secondes. Outre les sésamoides ordimaires de l'articulation métacarpo - phalanlanne, il v en a en dessus dans les tenfines de l'extenseur commun. Aux membres mastérieurs, dont la proportion avec les an-Mrieurs est à peu près celle des Canis, le Basin est fort court, et l'iléon dilaté dans m partie antérieure un peu comme dans la Brène. Le fémur est un peu moins courbé que dans le Chien, mais dans les mêmes reportions. Le tibia ressemble peut-être plus à celui de la Hyène, sauf la taille. parce qu'il manque à sa partie supérieure La crête si brusquement arrêtée chez les Canis. Quant au péroné, il est tout-à-fait comme dans ceux-ci et dans la Hyène, arêle et collé dans sa moitié inférieure conte le tibia, ce qui est tout autrement dans les Civettes. Le pied rentre entièrement dans In sorme de celui des Canis, par l'étroitesse de calcanéum, et par celle du métatarse et des doigts; les secondes phalanges sont tou-**Refois** moins courtes.

Sauf le squelette, on ne connaît pas encere les autres particularités anatomiques que doit présenter le Protèle; la forme extérioure de quelques uns des organes des seus est connue, ainsi que nous le dirons bientôt : disons seulement ici que la langue est douce.

L'espèce type de ce genre, la seule qui nous soit véritablement bien connue, est :

Le Protèle de Delalande, Proteles Delalandii Is. Geoff. (Mém. du Mus., t. XI, pl. 20); GENETTE et CIVETTE HYÉNOÏDE, G. et Fr. Cuv.: Viverra hyenoides A.-G. Desm., Proteles et Canis hyenoides Blainv., Proteles fasciatus. A l'âge adulte, le Protèle est de la taille du Chien de berger, d'après ce qu'en rapporte M. Knox, qui l'a observé en Cafrerie; ainsi il est plus petit que la Hyène, et en présente l'aspect extérieur : toutefois ses formes sont plus légères; son muscau plus pointu; ses poils plus courts, et sa crinière moins bien fournie. Ses jambes de derrière paraissent très courtes, ce qui provient de la flexion continuelle où il en tient les diverses parties; mais en réalité elles ne sont pas plus courtes que celles de devant; les oreilles sont allongées, pointues, et couvertes d'un poil très court et peu abondant : elles ressemblent assez à celles de la Hyène. Le nez est semblable à celui des Chiens; les narines font saillie au-delà du museau, qui est noir et peu garni de poils. Les moustaches sont longues. La crinière s'étend de la nuque jusqu'à l'origine de la queue, qui est moins longue et moins toussue que celle de la Hyène. Les poils de la crinière et ceux de toute la queue sont rudes au toucher, et annelés de noir et de blanchatre, ce qui fait que la crinière et la queue sont aussi dans leur ensemble annelées des mêmes couleurs. La queue est aussi fournie que celle du Renard : elle l'est plus à sou extrémité terminale qu'à son origine. Le reste du corps est presque en entier couvert d'un poil laineux, entremêté de quelques poils plus longs et plus rudes. Le fond du pelage est d'un blanc lavé de gris-roussâtre; mais il est varié, sur les côtés et la poitrine, de lignes noires transversales inégalement prononcées et espacées. Les flancs présentent six ou sept bandes noires, étroites, transversales : les bandes des cuisses et des jambes sont plus petites que celles-là. Les tarses sont noirs; le bas de la jambe, de même couleur que le corps, est varié aussi de bandes noires transversales, dont les supérieures se continuent avec celles du tronc.

Le Protèle de Delalande se trouve en Ca-

frerie et dans le pays des Hottentots, particulièrement dans les environs du cap de Bonne-Espérance; il est même probable que la même espèce se rencontre également en Nubie.

Cet animal paraît rare; car il est très peu connu des naturels du pays, et n'a clairement été désigné dans les relations d'aucun voyageur. Il a aussi échappé pendant très longtemps aux recherches des naturalistes: ce que l'on doit, non seulement attribuer à sa grande rareté, mais encore à ses mours. En effet, il est nocturne, et se tient, pendant le jour, dans des terriers profonds, à plusieurs issues, qu'il se creuse sacilement au moyen des ongles forts et pointus dont il est armé. Il semble vivre en société, car Delalande a tué et rapporté au Muséum, en 1820, trois individus de cette espèce qui habitaient le même terrier. Lorsqu'on irrite le Protèle, sa crinière se dresse, et ses longs poils se hérissent depuis la nuque jusque sur la queue; puis il fuit avec vitesse, le corps très oblique sur le sol, les oreilles et la queue baissées.

D'après ce qui a été observé, au cap de Bonne Espérance, par Delalande et par son neveu, M. Edouard Verreaux, le Protèle vit, en partie, de la chair de petits Ruminants, principalement de très jeunes Agneaux; en partie, et surtout, des énormes loupes graisseuses qui entourent la queue chez les Moutons africains. Il est probable aussi qu'il se nourrit de chairs en putréfaction à la manière des llyènes.

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire ( Mag. de zool., 1811, Mamm., pl. 30) indique, comme étant peut-être distinct du Proteles Delalandii, un Protele découvert en Nubie par M. Joannis, commandant en second de l'allège le Luxor, et qui est désigné dans le pays sous le nom d'El basho. M. Lesson (Nouv. tabl. du Règ. anim., Mamm., 1812) a donné à cette prétendue espèce le nom de Proteles Joannisi. Pour nous, nous ne croyons pas qu'on doive encore admettre cette espèce, qui ne repose que sur un dessin fait d'après un animal mort, et dans lequel les raies ou bandes transversales seraient un peu dissérentes par leur disposition des bandes que présente le Protèle de Delalande. (E. DESMAREST.)

\* PROTENOMUS ( mportive , étendre ;

ανος, épaule). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Coroplionides gonatocères, division des Brachyldrides, créé par Schænherr (Dispositio mellodica, p. 131; Genera et species Curvalindum, synonymia, t. II, p. 93; VI, 252), et qui est formé d'une seule espèce, le P. Saisanensis Gebler. Elle est originaire de Mongolie. (C.)

\*PROTEOCORDYLUS, Eichw.aux.Syn. de Protonopsis, Bart. (P. G.)

\*PROTEOSAURU'S (Proteus, protés; seipos, lézard). REPT. — Nom donné par Énrard Home (Philos. trans., 1819) su genre remarquable de Reptiles fossiles que l'ou connaît plus généralement aujourd'hoi sous la dénomination d'Ichthyosaux. Foyez ce mot. (P. G.)

\*PROTEROPS. 133. — M. Wesmed & signe ainsi un genre de la tribu des lchammoniens, de la famille des Bracenides, de l'ordre des Hyménoptères. Le type est le l'. nigripennis Wesm. (Braconides de Belgique).

PROTEUS. REPT. — Voy. PROTES. PROTHORAX. INS. — Voy. TROPAL.

\*PROTHYMA (πρόθυμε; ardent). vss. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille et de la tribu des Cirindélides, formé par Hope (Coleopterist's Manuel, II, p. 12) aux dépens de la Ciciadela qualipunctata F., originaire de Java. (C)

PROTIUM. BOT. PH. — Genre & h & mille des Térébinthacées-Burséracés, établi par Burmann (Flor. Ind., S8). Arbre & Java. Voy. TÉRÉBINTHACÉES.

PROTO (nom mythologique). earst. —
Leach dans le volume deuxième des Tranactions de la Société linnéenne, dans ce
nom à un genre de Crustacés que Y Elle
Edwards rapporte au genre des Leptants.
Voy. ce mot.

PROTO (nom mythologique). BUL—Genre de Gastéropodes pectinitraarhs un voisin des Turritelles, avec lesquéis à a même été réuni par plusieurs subgistes. C'est M. Defrance qui étable a genre pour une Turritelle fossile des corrons de Bordeaux et de Turin, que M. Desgniart avait d'abord nommée Turritelle des étables; mais une coquille (P. some chini) supposée vivante, et par constant plus entière, a servi à compléter les de

Pactères du genre Proto. C'est, suivant M. Defrance, une coquille univalve, turricu-Bée, pointue au sommet, sans columelle apparente, à ouverture arrondie, presque in-Cérieure, et sormée par la réunion du bord gauche, qui, passant circulairement au bord droit, va se terminer plus haut vers le mi-Meu du dernier tour. L'espèce type, la Turritella cathedralis, que M. Bastérot nomme T. proto, M. Sowerby T. sinuosa, et M. Defrance Proto turritella, atteint une longueur de 16 centimètres et une largeur de 36 millimètres. Ses premiers tours sont convexes, tandis que les autres sont plats ou même que les derniers sont creusés en gouttière; souvent aussi la base des tours est en saillie audessus de la suture. L'ouverture est ovalaire, et présente à la base une profonde dépression, d'où résulte une échancrure plus large et plus profonde que chez les autres Turritelles. Le bord gauche est épais et calleux, et le bord droit est sinueux comme celui des Turritelles. (Dus.)

PROTO. ANNÉL. — Nom d'un genre de Mais, employé par M. Oken. (P. G.)

\*PROTOCERIUS (προτοχήριος, le primicier). 1883. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Curculionides genatocères, division des Rhynchophorides, créé par Schænherr (Genera et species Curculionidum synonymia, t. IV, p. 828; VIII, 2, p. 220), qui y comprend 3 espèces : les P. colossus F., Drurii Schr., et Molossus Q1. (Calandra). La 1<sup>ee</sup> et la 3<sup>ee</sup> sont originaires de Java; la 2<sup>ee</sup> a été découverte à l'île Saint-Jean, près de Madagascar. (C.)

PROTOCOCCUS (πρῶτος, premier; κόχmec. grain ). Bot. ca. — (Phycées.) Ce petit meure, de la tribu des Palmellées, a été créé par M. Ch. Agardh, qui, plus tard, en a séparé sous le nom d'Hæmatococcus toutes les espèces colorées en rouge. Comme cette distinction n'a pas été adoptée, et la suite de est article fera comprendre pourquoi, nous entendons ici le genre tel qu'il a été primitivement établi. Il consiste en cellules globuleuses, à nucléus mono- ou polygonimique, vert ou autrement coloré, végétant quelquefois sur de grandes surfaces, tou-Jours privées de gangue mucilagineuse. La couleur, qui, dans les Algues supérieures, a. comme nous l'avons vu ailleurs, une si grande importance, est de nulle valeur dans

ce genre, où le passage du vert au rouge a été souvent observé dans la même espèce. Les Protococcus nivalis et viridis, selon l'âge, le milieu où ils vivent et plusieurs autres circonstances, ont présenté des passages de l'une à l'autre couleur. Nous avons déjà parlé au mot PHYCOLOGIE (voy. t. X. p. 29) des métamorphoses que subit le nucléus des P. nivalis et P. pluvialis, et (loc. cit., p. 40) du phénomène de la coloration d'un grand espace de mer par la présence du P. atlanticus ; nous n'y reviendrons pas. Le genre qui nous occupe est nombreux en espèces. M. Kützing (Tab. phycol.) en énumère une cinquantaine. On les trouve principalement dans les lieux humides ou inondés, sur la terre, les rochers ou la neige, etc. Quand elles croissent dans l'eau, elles nagent à la surface de celle-ci, et la colorent d'une facon plus ou moins intense. (C. M.)

\*PROTOECIA. ixs. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Lamellicornes, tribu des Scarabéides mélitophiles, établi par Burmeister (Handbuch der Entomologie) et adopté par Schaum (Annales de la Soc. entom. de France. 2º série. t. III., p. 48). Ce genre est composé de 34 espèces: 33 sont originaires des Indes orientales, et 1 est propre au Sénégal. Nous citerons principalement les suivantes : P. maculata (aurichalcea), difformis, acuminata, Philippensis F., marmorea, mandaring, mixta Web., stolata, ciliata Ol., speculifera Schr., etc. Toutes ont l'extrémité des élytres prolongée en pointe sur la su-(C.) ture.

PROTOGINE (πρῶτος, premier; γινιά, origine). Géol.—Composée essentiellement de Talc et de Feldspath, cette roche, dont la couleur dépend de celle des éléments, est grenue, à grains moyens, tantôt uniformes, tantôt porphyroides, par l'accroissement de quelques cristaux de Feldspath qui ont quelquesois jusqu'à 1 et 2 pouces de longueur. Les princi paux éléments accidentels sont : 1° le Quartz qui y forme sur quelques points jusqu'à un quart de la roche, mais ce n'est qu'un accident local; 2° le Mica qui n'entre dans la masse que pour 1 ou 2 centièmes; 3° l'Épidote, rare et généralement à l'état compacte; 4° le sulfure de Molybdène.

La Protogine est tantôt presque sans délit, tantôt schisteuse. Dans le premier cas on l'a confondue souvent avec le Granite et décrite comme telle; cependant elle en est très distincte, car elle contient très peu de Quartz, et le Talc y remplace le Mica; d'ailleurs elle alterne avec des couches de Talcite et présente toujours une stratification plus ou moins marquée. La Protogine a parfois l'aspect pseudo-bréchoïde; mais, comme la ligne de jonction des prétendus fragments avec la roche est souvent traversée par des cristaux de Feldspath, il est évident que ce n'est qu'un accident de cristallisation. La Protogine appartient à l'étage des Talcites; elle se présente avec une puissance immense et constitue la partie centrale du Mont-Blanc. (C. D'O.)

\*PROTOMACRUS, Newman, Guérin (Revue zoologique, 1843, p. 282). INS. — Voyez PROFOMACRUS et EUCHEIRUS, Kirby, Hope, Westwood. (C.)

PROTOMANTIS (πρωτόμαντις, le premier des devins). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Curculionides gonatocères, division des Brachydérides, établi par Schænherr (Genera et species Curculionidum synonymia, t. V, p. 721) sur une espèce du cap de Bonne-Espérance, nommée par l'auteur P. Dregei. (C.)

\*PROTOMEDEA, de Blainy. ACAL. — Syn. d'Hippopode. Voy. ce mot. (Du.)

PROTONIA. CRUST. — Rafinesque, dans son Précis des découvertes sénécologiques, donne ce nom à un genre de Crustacés cité par Desmarest dans ses Considérations générales sur ces animaux, mais dont il n'a pas publié les caractères. (H. L.)

\*PROTONIA. moll. — Synon. de Productus. Voy. ce mot.

\*PROTONOPSIS (πρότονον, corde; δψις, aspect). nert. — On a quelquefois rapproché du genre Protée, et cela avec assez de raison, la grande Salamandre fossile, connue par le squelette trouvé à Œningen.

A l'époque où l'on attribuait toutes les pétrifications au déluge, Scheuzer, un des plus ardents partisans de cette manière de voir, décrivit ce squelette fossile dans un mémoire inséré dans les Transactions philosophiques; mais il se garda bien d'y voir un animal inconnu dans la nature actuelle. Pour lui, c'étaient les restes d'un homme.

l'homme témoin du déluge : Hous d'huit testis. Cette détermination du feelle d'OEningen est aussi celle que Scheuzer donc, en 1726, dans sa Physique sacrés: c'est encore l'homo diluvii testis ou le theschipe. c'est-à-dire le contemplateur de Dire. Jes Gesner en parla d'abord dans les mêmes termes, mais peu de temps après, en 1758, il crut devoir rapporter la pièce dest il s'agit à un Salut (Silurus glanis), espèce de Poisson qui fréquente les eaux du Rhie & de quelques uns de ses affinents. Cet à G. Cuvier que l'on doit la rectification de cette erreur, beaucoup moins gressière d'ailleurs que celle de Scheuzer. G. Cavier & à cet égard une dissertation ainsi intitulée: « Sur le prétendu homme fossile des currères d'OEningen décrit par Scheuzer, que d'utres naturalistes ont regardé comme un Silure, et qui n'est qu'une Salamendre quetique de taille gigantesque et d'espite inconnue. » De nouvelles recherches ent permis d'assurer d'une manière ples précis encore les caractères de ce fessile, et l'on sait aujourd'hui que si c'est bien, comme le pensait G. Cuvier, un grand Batracies prodèle, ce n'est cependant pas une véritable Salamandre. Les Salamandres s'est pes les vertèbres biconcaves, et le fessile d'OEsiagen présente ce caractère; sous ce rapport et sous plusieurs autres il se rappreche de Ménopome, du Protée et de la grande Salamandre vivant au Japon que l'en a memée Megalrilon, Sieboldia, etc.

« En comparant à notre Sala disent MM. Temminck et Schlegel, les rutts que l'on possède de la grande Selamente fossile d'OEningen, on voit que catte desnière doit avoir eu une grande autoit avec notre espèce, tant par sa taille que per ses formes et même par son organisation. La vertèbres ressemblent, autant que l'en per en juger, en tout point à celles de l'es fossile, et leur nombre paralt avoir et à peu près le même dans les deux espiss; l'articulation des corps de ces organes esté eux se fait, dans les deux espèces, se more d'une masse cartilagineuse, remplissat cavités coniques creusées dans les corps de vertèbres; toutes les deux sont dépourves d'os métatarsiens et métacarpiens, à la plut desquels on voit une masse cartilagiocom, absolument comme dans les Protées: sui

to crâne de l'espèce fossile, tout en offrant la snême disposition des os que dans la Salamandre du Japon, se rapproche cependant, par sa forme large et aplatie, plutôt de la Salamandre ménopome. Les pièces incomplètes qui nous sont restées de la Salamandre fossile nous laissent dans l'incertitude af ce grand animal conservait ses branchies jusque dans un âge avancé, s'il lui restait un orifice branchial pendant toute son existence, comme on l'observe dans le Ménopome, ou bien si cette Salamandre, perdant ses branchies de bonne heure, n'en offrait plus de trace dans l'état parfait. »

Harlan avait rapporté la grande Salamendre d'OEningen au genre Ménopome; Barton en a fait un genre à part sous le nom de Protonopsis, Wagler sous celui de Salamandropsis, Eichwald sous celui de Proteocordylus, M. Fitzinger sous celui de Palecordon, Leuckart sous celui de Cryptobranchus, et M. Tschudi sous celui d'Andrias. L'aspèce unique de ce genre, déjà dénommé de six manières différentes, a reçu le nom de Scheuzeri. On ne l'a trouvée encore qu'à CEningen, dans des argiles schisteuses de la période tertiaire. Sa longueur égalait envison un mètre et demi. (P. G.)

\*\*PROTOPALUS (πρωτόπαλος, le premier des lutteurs). 183. — Genre de l'ordre des Caléoptères tétramères, famille des Curculionides, division des Apostasimérides expetorhynchides, créé par Schænherr (General et species Curculionidum synonymia, 8. IV, p. 448, 1<sup>16</sup> part.). L'espèce type de genre est le P. Dromedarius Boisduval (Stephensii Hope, Schr.), de la Nouvelle-Heilsande. (C.)

\*PROTOPHYSUS (πρῶτος, le premier; quesia, enfler). IRS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, famille des Cycléques, tribu des Cryptocéphalides, formé par mous, adopté par Dejean (Catalogue, 3º déit., p. 446), et dans lequel nous avons placé les Cryptocephalus lobatus F., hæmorshaldalis F., pilosus Fald., et cyanipes Dej. Le 1º se trouve en Autriche et dans le midi de la France, le 2º dans la Perse occidentale, ta 3º en Lombardie. C.)

\* PROTOPITHECUS (πρῶτος, premier; πίθηπος, singe). ΜΑΝ. — M. Lund (Annales des sciences naturelles, XI, 1839) indique cette dénomination un groupe de fos-

siles qui se rapporte à l'ordre des Quadrumanes. (E. D.)

\*PROTOROSAURUS (H. Meyer) (πρότερος, premier; σαῦρος, lézard). PALÉONT. — Genre de Reptiles fossiles semblables aux Varaniens par leur taille et leur forme générale, dont les débris se trouvent dans les schistes pyfiteux de la Thuringe et du Voigtland, formation dite du Zechstein ou Pierre à mine.

On n'en connaît encore qu'une espèce qui porte le nom de Prot. Speneri, en honneur de Spener, médecin de Berlin, qui en publia le premier une empreinte dans les Miscellanea Berolinensia, I, fig. 21 et 25, qu'il supposait être d'un Crocodile. Swedenborg en publia une autre, dans son traité de Cupro, pl. 2, comme une capèce de Guenon ou de Sapajou. M. Cuvier, qui n'en a vu que ces figures et une autre tout aussi incomplète, le publia sous le nom de Monitor de Thuri: ge. Ce Reptile a les membres des Sauriens et, comme tous ceux de cet âge, les vertèbres biconcaves et les dents implantées dans les alvéoles. Ces dents sont au nombre de quatorze à la mâchoire inférieure, et elles sont presque cylindriques. Les vertèbres de la queue, dans l'échantillon décrit par Spener, aujourd'hui conservé dans le Muséum de Hunter à Londres, sont caractérisées, dit M. Owen, par une double apophyse épineuse dont les deux parties divergent. Voy. pout plus de détails l'article que M. H. de Meyer a consacré à cet animal dans les Beitrage zur Petrefacten-Künde, cinquième partie.

\*PROTOSPHÆRIA, Turp. (All., I, t. 4).
BOT. CR. — Syn. de Chlorococcum, Grev.

\*PROTOTRIGONA (πρῶτος, premier; τρίγωνος, qui a trois angles). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, famille des Cycliques, tribu des Alticites, proposé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 411), qui y rapporte 2 espèces de Madagascar: les P. glauca et viridana Dej. (C.)

\*PROTULA. ANNÉL.—Genre de Serpules établi par Risso (Europe méridionale, t. IV, p. 405) pour une assez grosse espèce de Serpule propre à la Méditerranée, le Protula Rudolphi. G. Cuvier en a fait à tort une espèce de Sabelle, et c'est sous ce nom (Sabella protula) que son animal est représenté

dans l'Iconographie du règne animal de Cuvier publiée par M. Guérin. Voy. le mot ser-PULE. (P. G.)

PROUSTIA (nom propre). Bor. Pr. — Genre de la famille des Composées-Labiati-flores, tribu des Mutisiacées, établi par Lagasca (Amen. nat., I, 33). Arbres du Chili et du Pérou. Voy. composées.

PROUSTIA, Lagasc. (Msc.). Bor. PH. — Syn. d'Actinotus, Labillard.

\*PROUSTITE (du nom du chimiste Proust). MIN. — C'est le nom donné par Beudant à l'Argent arsénié sulfuré, ou Argent rouge de couleur claire. Voy. ARGENT. (Del.)

\*PROX. MAM. — M. Ogilby (Proc. 2001. soc. Lond., 1836) a créé sous ce nom un groupe de Ruminants formé aux dépens du genre naturel des Cerfs. Voy. ce mot. (E. D.)

PROXYS. Spin. INS. — Syn. de Prooxys. PROYER, Miliaria. ois .- Parmi les genres nombreux que les méthodistes modernes ont établis aux dépens des genres linnéens, il en est auxquels il est impossible d'assigner des caractères distinctifs ayant quelque valeur générique; de ce nombre est celui dont le Bruant Proyer est le type. Sauf la queue qui est unicolore, l'avant-dernière penne lecondaire des ailes qui est, comme dans les Alouettes, presque aussi longue que les primaires, et quelque légère dissérence dans le bec, il est, en effet, difficile de dire quels sont les attributs physiques qui séparent les Proyers des autres Bruants. Toutesois, si l'on consulte les mœurs, les habitudes, on peut saisir telle particularité qui semble justifier jusqu'à un certain point la création du genre Miliaria. Ainsi les Proyers s'attroupent en plus grand nombre que les Bruants; ils fréquentent beaucoup plus qu'eux les plaines, sont en quelque sorte pulvérateurs et ont un mode de voler tout dissérent de celui des vrais Bruants. Il est probable que c'est en prenant en considération autant les mœurs et les habitudes, que les caractères zoologiques, que Brehm a été conduit à séparer génériquement ces Oiseaux des Bruants. Le prince Charles Bonaparte, tout en admettant cette coupe, a changé le nom de Miliaria qui avait été proposé par Brehm, en celui de Cynchramus, sous lequel les anciens désignaient un Oiseau que l'on croit être notre PROYER D'EUROPE, Miliaria Europea Swains. (Buff., pl. enl., 233), espèce type et jusqu'à présent l'unique du genre.

Cet Oiseau, qui a toutes les parties suérieures d'un brun cendré et roussatre, et lestes les parties inférieures d'un blanc jamitre, avec quelques stries noires sur la gem et la poitrine, est très commun dans toute l'Europe. Il fait son habitation des pays en plaine plutôt que des pays montagnen et rocailleux, et, si l'on excepte quelques catrées, le midi de la France, par exemple, la Sicile, l'Italie, il n'est nulle part sédentaire. A l'automne, les individus du nord de l'Europe descendent vers les régions plus méridionales, et, au printemps, ils regagnes! le pays que l'approche de l'hiver leur avait fait abandonner. Ce second voyage ne se fait plus par bandes ou par familles, mais seulement par couples qui s'établissent biestot dans le voisinage d'une prairie naturelle ou artificielle, sur le bord des rivières, pur vaquer à l'acte de la reproduction. C'est, es effet, dans une touffe d'herbe, quelqueles au pied d'un buisson, que le Proyer construit son nid. Sa ponte est de quatre ou six enfe cendrés ou grisatres avec des taches et des traits noirâtres ou d'un rous vineux très foncé. A l'époque des pariades, cet Oisses qui, dans toute autre saison, est très farenche et se laisse difficilement aborder, semble avoir plus de confiance. On peut alors l'aprocher d'assez près. Le mâle surtout est per méliant. Perché à l'extrémité des plus houts branches des arbres, il paraît se comph dans son chant qui cependant n'a rien (3gréable, car il consiste dans les syllabes tri, tri, tri, triii, fortement accentuées, quiestfois redoublées et dites avec précinité et reprises ordinairement à des internales égaux. Cette sorte de chant que le Projet fait entendre à tout instant de la journée & sans relâche pendant des heures estiers, à quelque chose de monotone, de triste & d'ennuyeux. La semelle a, comme le mil. la faculté de chanter, mais sa voix est mois bruyante; elle est, du reste, plus silencieus. Indépendamment du chant, l'un et l'asse ont un cri d'appel qu'ils poussent en talant et surtout toutes les fois qu'ils prennent les volée.

Le Proyer a la singulière habitude de voler par bonds, par saccades; de laisser prodre ses pieds dans le vol; de se perchet à

575

Vieillot avait signalé deux races de Proyer. tout semblables sous le rapport du plunage, mais différant pour la taille. L'une Polles serait, d'après lui, d'un tiers plus etite que l'autre. Des observations ultérieusont venues confirmer ce qu'avait dit Maillot à ce sujet. M. Al. Malherbe a renentré ces deux races en Sicile, et le marquis burazzo, dans son catalogue des Oiseaux de B Liqurie, dit: « Je ne sais à quoi attribuer efait, mais j'ai toujours vu que les Proyers uf nichent sur les montagnes qui avoisinent a mer ont une taille plus forte que ceux sndividus qui se reproduisent dans l'inirieur des montagnes. » Les variétés albines, priielles ou totales, sont très fréquentes cette espèce. (Z. G.)

PRUINE. Pruina (prunus, espèce de patière grenue qui recouvre les prunes, et ul est enlevée facilement avec le doigt).

W. CR. — Cette expression est employée en speologie pour désigner un état semblable le le chapeau des Agarics, mais qui s'observe plus fréquemment sur les lames. Dans nosques genres, comme les Patellaria, Lessis, Thelephora, Tremella, il recouvre la space fructifère, et paratt dépendre de la nacence des spores. (Lév.)

PRUNE. BOT. PH.— Fruit du Prunier.

PRUNE DE REINE-CLAUDE, DOT. PR.

Nom vulgaire et marchand d'une va-

PRUNELLA, Vieill. ois. — Synonyme Accentor, Bechst. (Z. G.)

PRUNEILA (dim. de prunus, prunier).

R. PR. — Genre de la famille des Labiées,

tha des Scutellarinées, établi par Linné

len., n. 735), qui lui assigne les carac
res suivants: Calice tubuleux-campanulé,

dix nervures irrégulières, bilabié; lèvre

spérieure large, tronquée, brièvement 3
matée; lèvre inférieure à deux divisions

mocéolées; gorge nue. Corolle à tube ample,

moerré à la gorge, au-dessous de laquelle

il est rensié; limbe bilabié; lèvre supérieure dressée, en forme de casque, carénée en dessus, entière; lèvre insérieure à trois lobes, les latéraux oblongs, celui du milieu arrondi, concave, crénelé. Étamines 4, ascendantes; silets glabres, munis de deux dents au sommet; la dent insérieure supporte une anthère à deux loges distinctes, divariquées. Style glabre, biside au sommet; stigmates terminaux. Akènes oblongs, secs, lisses.

PRU

Les Prunella sont des herbes à seuilles entières, ou incisées-pinnatifides, un peu velues; à sleurs bleues, rouges ou blanches, disposées en capitules ou en épis terminaux très serrés et séparées entre elles par de larges bractées opposées, ciliées et colorées. Ces plantes croissent dans toutes les régions du globe. On en connaît une quinzaine d'espèces, dont la plupart sont assez communes en France, dans les prés, les bois, le long des chemins, sur les collines, etc. Nous citerons principalement les Prunella vulgaris, laciniata et grandistora. D'autres espèces sont très abondantes dans les États-Unis et toute l'Amérique méridionale. Quelques unes de ces plantes étaient autrefois employées en médecine comme détersif et vulnéraire; mais leur usage est à peu près entièrement abandonné aujourd'hui. (J.)

\*PRUNELLE. Acies. ACAL. — Genre établi par M. Lesson dans sa famille des Porpites, pour un seul petit Acalèphe discoide, bleu, large de 4 millimètres 1/2, dont le pourtour est garni de tentacules serrés, filiformes, longs de 12 millimètres. Le disque est lisse en dessus. Un grand sac conique, blanc-bleuàtre, pend au-dessous, et se termine par une petite bouche centrale et arrondie, qui est d'un bleu plus foncé. (Dr.)

PRUNELLIER. BOT. PH. — Voy. PRUNIER. Prunus. BOT. PH. — Genre fort important de la famille des Amygdalées, de l'Icosandrie monogynie dans le système de Linné. Il est formé d'arbres et d'arbrisseaux propres, pour la plupart, aux parties tempérées et un peu chaudes de l'hémisphère boréal, dont un petit nombre se trouvent aussi en Amérique et dans l'Asie tropicale. Leurs feuilles sont simples, alternes, entières ou dentées en scie, stipulées, souvent accompagnées de glandes basilaires ou pétiolaires. Leurs fleurs sont généralement

précoces, disposées en inflorescences diverses qui sortent de bourgeons écailleux, ordinairement obtus et plus ou moins arrondis. Elles se distinguent par les caractères suivants : Calice à tube urcéolé-hémisphérique, à limbe quinquéparti; corolle à cinq pétales insérés à la gorge du calice; étamines insérées de même que les pétales, au nombre d'environ vingt en moyenne; pistil unique, à ovaire sessile, renfermant dans son unique loge deux ovules collatéraux, suspendus au haut de la loge, à style terminal, surmonté d'un stigmate entier; à ces seurs succède une drupe charnue, dont le noyau, non rugueux, renferme une seule graine.

Les caractères que nous venons d'exposer s'appliquent au genre Prunier, tel que Linné l'a circonscrit. Ainsi envisagé, ce groupe réunit les vrais Pruniers, les Abricotiers et les Cerisiers. Or, ces groupes secondaires ont été considérés de diverses manières par les botanistes. Tournefort en faisait autant de genres distincts, et il subdivisait même le dernier en deux : les Cerisiers proprement dits et les Lauriers-Cerises. A. L. de Jussieu (Genera, p. 340 et 341) suivit en partie l'exemple de Tournefort, et il admit comme distincts et séparés les trois genres Cerisier, Prunier, Abricotier, Plusieurs botanistes de nos jours adoptent la division de Jussieu, mais, il faut bien en convenir, le principal motif de cette division consiste moins dans la valeur des caractères distinctiss de ces trois groupes que dans le désir de mettre la langue scientifique en harmonie avec le langage vulgaire. Nous aurions nous-même probablement suivi leur exemple, tout en reconnaissant les inconvénients de ce sacrifice sait aux habitudes vulgaires; mais l'histoire des Abricotiers et des Cerisiers ayant été renvoyée à l'article PRUNIER, nous sommes conduit à envisager ici ce dernier genre dans le sens linnéen.

## A. ABRICOTIERS. Armeniaca, Tourn.

Drupe charnue ou succulente, à épicarpe velouté, à noyau lisse, plus ou moins comprimé, non sillonné ni poreux, ayant l'un de ses bords obtus et l'autre relevé de trois saillies aiguës, longitudinales. Feuilles larges, convolutées dans le bourgeon. Fleurs plus précoces que les feuilles, solitaires ou en petit nombre pour chaque bourgese, presque sessiles.

1. PRUNIER (ABRICOTIER CORMUN), Preses Armeniaca Lin. (Armeniaca vulgaris La.). Cette espèce intéressante est regardée conne originaire d'Arménie, et de la lui est rem son nom. Elle constitue un arbre de force moyenne, à cime arrondie, formée de nmeaux tortueux, et revêtus d'un épideme brun. Ses seuilles sont d'un vert gai, orales ou ovales-arrondies, presque en cour, actminées, doublement dentées, glabres, partées sur un pétiole glanduleux. Ses fleurs sont blanches, avec le calice rougestre, de grandeur moyenne, solitaires ou gémisés; leurs 5 pétales sont arrondis, concaves, brusquement rétrécis en onglet à leur base. Son fruit, ou l'Abricot, est gros, mais entre des limites assez étendues selon les variétés. marqué d'un côté d'un sillon plas en mois profond, presque toujours plus large que long. C'est surtout lui qui caractérise per l'époque de sa maturité, par sen volume, par sa grosseur, etc., les variétés auez nonbreuses de cet arbre qui occupent une alace si distinguée dans nos vergers. Parmi ces variétés nous citerons : l'Abricot précoce en Abricotin, qui est petit, jaunatre, de qualité médiocre, mais qui mûrit vers la fin de min et le commencement de juillet; l'Abricat goumois, dont la grosseur est médiocre, mis dont la chair jaune rougeatre est besset parfumée; l'Abricot commun, qui est pu d très bon, recommandable à plusieurs égais; l'Abricot de Portugal, petit, mais très les et fondant, assez tardif : l'Abricat-Allern. souvent rugueux, à chair vireuse et fetdante, auquel on rattache l'Alberge de Tours, supérieure pour le volume et la suer, l'Abricot-Peche, plus tardif que les présients, le plus gros de tous, à chair jaune erangie, fondante, très agréable, et dont la saver a quelque chose de particulier; à sojat perce longitudinalement sur son cité :lonné d'un trou dans lequel on peut liet passer une épingle, etc.

L'Abricot est un fruit très estimé, min dont la saveur ne se développe parfaitement que dans les pays déjà un peu chauds. Il est facile de s'assurer de ce fait en comparant ceux des environs de Paris avec ceux de nos départements méditerranéens. Dans les lieux où l'art est obligé de suppléer a l'ée du climat, il est généralement ux et moins savoureux sur les espasur les arbres de plein-vent. Au ns tous les cas, c'est un fruit très et sain, dont on consomme annt des quantités considérables, en eant cru ou préparé de diverses , en compotes, confitures, etc. serve habituellement à l'eau-deien en le desséchant au soleil ou après l'avoir ouvert en deux : préette dernière manière, il fournit, 'hiver, la matière de compotes eson amande, tantôt douce, tantôt selon les variétés, et même le i l'enveloppe, servent à la prépacertaines liqueurs de table, dont onnue et la plus recherchée est noyau.

de l'Abricotier est de couleur griné de rouge et de jaune: il est
né pour le tour et la tabletterie.
11s de cet arbre se montrant de
ure sont très exposées à souffrir
1 tardives; aussi la récolte des
1 st-elle l'une des plus variables et
1 sujettes à manquer dans la plus
1 rite de la France. Lorsque les archappe à ce danger, l'abondance
leurs les charge d'une quantité de
lois tellement considérable, que
teurs intelligents en suppriment
1 pour améliorer les autres et pour
2 pied.

rerses variétés d'Abricotiers se it les unes par graines choisies avec i celles des plus beaux fruits, les : la greffe en écusson sur Aman-Prunier, ou plus rarement sur ir les semis on stratifie les noyaux ement après la maturité et on les automne dans une terre soigneumeublie, en pépinière pour les inés à être transplantés, particupour les espaliers, et, autant ossible, en place pour les arbres rent. Dès l'instant où les pieds int à donner du fruit, on les taille en moins, au moins pour ceux ent, de manière à réduire cette à ce qui en est nécessaire pour her de se dégarnir du bas. Quant ers, on sent que cette simplification ne leur est nullement applicable. Il est, au reste, des variétés auxquelles il est impossible de donner cette dernière forme.

2. PRUNIER (ABRICOTIER) NOIR, Prunus dasycarpa Ehrh. (Armeniaca Sibirica var.? dasycarpa Pers.). Cet arbre, connu des pomologistes sous les noms d'Abricot noir. Abricot du pape, est rapporté par les uns comme variété à l'espèce précédente, par Persoon à l'Abricotier de Sibérie, avec doute à la vérité; enfin, il est regardé par d'autres auteurs comme une espèce distincte et séparée. Il se distingue de l'Abricotier ordinaire par ses fleurs pédicellées, à pédicelles filisormes, et par son fruit petit, de couleur lie de vin foncée, dont la chair est d'un rouge obscur, très médiocre et presque insipide. On ne le cultive guère comme arbre fruitier. On en connaît une variété très curieuse, à feuilles lancéolées, vertes ou panachées, assez semblables à celles du Pecher (var. persicifolia), qui, se produisant parfois accidentellement sur des pieds ordinaires, a été conservée et propagée par la greffe.

On cultive assez fréquemment comme espèce d'ornement le Paunier (Abricotier) DE Sibérie, Prunus Sibirica Willd. (Armoniaca Sibirica Pers.).

# B. PRUNIERS PROPREMENT DITS. Prunus, Tourn.

Drupe généralement ovoide ou oblong, charnu, très glabre, couvert d'une sorte de poussière bleuâtre, à noyau comprimé, aigu à ses deux extrémités, creusé de légers sillons à ses bords. Feuilles jeunes convolutées. Fleurs solitaires ou géminées latérales, sortant de bourgeons à elles propres, plus tôt ou en même temps que les feuilles.

3. Paunier Épineux, Prunus spinosa Lin. Cet arbrisseau, vulgaire dans les haies, au bord des bois, sur les coteaux, dans toute l'Europe, est connu vulgairement sous les noms de Prunellier, Épine noirc. Il est très rameux; chacune de ses branches finit en une forte épine, et s'ouvre à angle presque droit sur celle qui la porte; ses feuilles sont oblongues, ou obovales-oblongues, un peu acuminées, dentelées, ordinairement petites. Ses fleurs sortent d'ordi-

naire une à une de chaque bourgeon; elles sont blanches et se montrent le plus souvent avant les feuilles. Elles donnent un fruit noir-bleuatre, de la grosseur d'une petite cerise, presque globuleux. Ce fruit est trop acerbe pour pouvoir être mangé; il s'adoucit cependant un peu lorsqu'il a subi l'action des premières gelées. On s'en sert alors dans quelques parties de la France pour colorer les vins de qualité inférieure. Il est, dit-on, possible d'en faire un vinaigre très fort. Autrefois on l'employait avant sa maturité pour la préparation d'un extrait qu'on nommait Acacia nostras, et qui se fabriquait principalement en Allemagne, L'écorce du Prunellier est amère, astringente et fébrifuge; on l'a même vantée, sous ce dernier rapport, comme supérieure à tous les fébrifuges de nos contrées. Elle renferme assez de tannin pour pouvoir être employée au tannage, à la teinture, etc. Quant aux feuilles de cet arbuste, leur infusion rappelle assez bien celle du Thé; aussi les mélait-on souvent à cette dernière substance, à l'époque où son prix élevé rendait cette fraude profitable. On les emploie encore en guise de Thé dans quelques parties du nord de l'Europe. Le bois de Prunellier est dur et très résistant; on l'utilise en faisant des cannes communes avec les rejets vigoureux et très droits que cet arbuste donne en assez grande abondance. On fait de bonnes haies avec le Prunellier.

4. PRUNIER DOMESTIQUE, Prunus domestica Lin. Cette espèce importante a la taille d'un arbre de proportions moyennes; ses rameaux sont étalés, non épineux, revêtus d'un épiderme grisatre, tandis que les branches plus âgées en portent un brunâtre; ses feuilles sout pétiolées, ovales-lancéolées, aigues, finement dentées ou crénelées, pubescentes en dessous; ses fleurs sont blanches, solitaires sur des pédicelles pubescents; elles donnent un fruit de grosseur, de forme et de couleurs diverses selon les variétés. penché, de saveur douce, porté sur un pédicelle plus court que lui. Le nombre des Variétés cultivées de cette espèce est très considérable. Nous signalerons les plus importantes, pour la classification desquelles nous suivrons le travail dans lequel M. Seringe (Prodr. II, p. 532) a rapporté celles connues des pomologistes à neuf grandes variétés ou races.

- a. P. d. Armenioides Ser. Fruit armeli jaune ou vert-jaunatre; noyau un peu ebtus. Ici rentrent les variétés suivants: Abricotés Duh.; Mirabelle Duh.; Drap-Cor, Mirabelle double Duh.; Abricotés Mira Lois.
- B. P. d. Claudiana Pers. Fruit arrood un peu déprimé, vert, souvent taché de pourpre, rarement pourpre; chair plus on moins sucrée, vert-jaune; ombilie à princ déprimé; noyau court, mucronulé. Petir Reine-Claude Duh.; Grosse Reine-Claude Duh.; Prunier à fleurs demi-doubles Duh.; Abricotée de Tours Duh.; Reine-Claude violette Duh.
- y. P. d. Myrobolana Lin. Fruit globuleus, déprimé à la base, rouge; ombilic déprimé; noyau mucronulé; sépales étroits. Myrobolan Duh. (P. cerasifera Ehrh.; P. Myrobolana Lois.); Cerisette Lois.
- 3. P. d. Damascena Lin. Fruit globulentdéprimé, violacé; noyau court, à carène assez proéminente; à sommet obtus. Demes musqué Duh.; Prunier des racences Lois., non Duh.; Damas Mongeron Duh.; Gros Damas rouge tardif Lois.; Petit Demes rouge Lois.; Prune Monsieur Duh.; Prune de Chypre Duh.; Royale Duh.; Demes noir hátif Lois. non Duh.
- c. P. d. Turonensis Ser. Fruit oboule et obovale et obovale-globuleux; noyau obtus ou mornulé au sommet, court, large, ruguen, à carène assez proéminente. Monsieur urbi Duh.; Gros damas de Tours Duh.; Prus Suisse Duh.; Royale de Tours Duh.; Puns d'Italie Duh.; Perdrigon violet Duh.; Puns de Jérusalem Lois.; Turbin de Chalons Lois.; Saint-Martin Lin.
- C. P. d. Juliana Lin. Fruit ovale-pholeux, petit, bleuâtre ou violacé; emble non déprimé; suture à peine marque; noyau mucronulé au sommet (P. Dantecena Blackw.). Saint-Julien Lois.; Gru Saint-Julien Lois.; Perdrigon Maif Lais.; Gru Sans-noyau Duh.; Damas noir terdé Duh.; Précoce de Tours Duh.; Damas Dront Buh.; Damas de Provence hâtif Lois.; Dama de septembre Duh.; Prunier qui porte dux fu (bifère) Duh.; Damas violet Duh.; Dama d'Espagne Lois.; Prunier de Virginie Duh.;

r virginal rouge Lois.; Prunier noir brewil Duh.

. d. Catharinea Ser. Fruit obovaleou presque arrondi, couleur de cire; saillant; chair douce à peine sapide; ın peu obtus, souvent un peu proéet tronqué à la base (P. domestica Lin.). Sainte-Catherine Dub.: Jaune Juh.; Bricette Duh.; Prune mouche-.; Impératrice blanche Duh.; Abricotée Duh.; Petit Damas blanc Duh.; Gros blanc Duh.; Perdrigon blanc Duh.; virginale blanche Lois.; Brignole

d. Aubertiana Ser. Fruit ovale, obme en debors de tous côtés; ombilic l; noyau à peine proéminent à la hame - Aubert Duh.; Rognon - d'Ane Prune datte Duh.; Impératrice jaune mpératrice blanche Duh.; Impériale Lois. non Duh.; Prune moyenne de me Calv.

d. pruneauliana Ser. Branches disen pyramide; fruit ovolde plus ou btus ou allongé, violacé, rarement abilic saillant; noyau très comprimé. un peu proéminent à la base, plus is aigu au sommet (P. pyramidalis 1. fr. ). Impératrice violette Dub.; violette Duh.; Prune-Haricot Ser.; le violette Duh.; Impériale violette à panachées Duh.; Prune - Jacinthe rune d'Agen Calv. (1); Prunes d'Ast Prune allemande Lois.; Ouetsche e verte Duh.; Abricotée rouge Lois.: rouge Duh.; Diaprée rouge Duh.; blanche Duh.; Prune-Péche Calv. ait de la plupart des variétés que sons d'énumérer, ou la Prune, est i plus agréables et des plus sains e culture intelligente, continuée plusieurs siècles, ait réussi à doter es. Sa saveur douce et sucrée est gnée et relevée par un arome très Aussi la consommation qui s'en fait ment est-elle très considérable. Sa ueuse est peu nutritive, mais en samps facile à digérer; néanmoins. grande quantité par des personnes c faible, elle produit quelquefois lazatif, et donne même des diar-

\*Agénois, rette variété porte les noms de Role

dans ce cas, d'en éviter l'usage immodéré. Les préparations nombreuses qu'on fait subir aux Prunes augmentent considérablement leur importance, et sont de la culture du Prunier l'une des plus fructueuses de certains pays. Ainsi on en fait des confitures de diverses sortes, soit au sucre, soit même quelquefois sans sucre : mais, dans ce dernier cas, en prolongeant très longtemps la cuisson, le sucre qu'elles contiennent naturellement suppléant alors, jusqu'à un certain point, par suite de cette concentration. à celui qu'on devrait y ajouter sans cela. La présence de ce principe sucré, abondant dans ce fruit, permet d'en obtenir par la fermentation des liqueurs alcooliques, telles que le Raki et le Zwetschenwasser, qu'on prépare communément en Allemagne. On conserve les Prunes, soit dans l'eau-de-vie. soit par une dessiccation conduite avec des soins minutieux, par laquelle on les prépare en Pruneaux. Cette dessiccation s'opère alternativement au four et au soleil, ou, depuis peu d'années, dans des fours et des appareils spéciaux qui hâtent l'opération et la rendent plus sure. Les Pruneaux forment la matière d'un commerce important pour diverses parties de la France, mais particulièrement pour la Touraine et l'Agénois. Dans cette dernière province, le grand centre de cette production est Villeneuve d'Agen, et plus spécialement les cantons de Clairac et de Sainte-Livrade; de telle sorte que la dénomination de Pruneaux d'Agen est basée sur une inexactitude. Dans ces localités, la culture du Prunier prime en importance toutes les autres, et elle porte spécialement sur les deux variétés connues dans le pays sous les noms de Prune robe de sergent ou Prune d'ente, et Prune de roi. Tout le monde sait que les Pruneaux se mangent en nature, au moins ceux de choix, ou cuits. Ils forment un aliment léger et de facile digestion pour les personnes délicates ou malades. Ceux qu'on prépare avec le Petit Damas noir ont une légère acidité. et agissent comme laxatifs : de là l'usage médical qu'on en fait assez communément. Les variétés de Prunes les plus estimées paraissent être originaires de l'Orient, et particulièrement des environs de Damas. Pline fait remonter l'époque de leur introduction en Italie au temps de Caton.

Le bois du Prunier est dur, d'un grain serré, bien veiné, susceptible de recevoir un beau poli. Sa couleur est avivée par une immersion dans l'eau de chaux. Son poids est évalué à 55 livres 14 onces par pied cube (Loudon) à l'état sec. Cet arbre est sujet à exsuder une assez grande quantité de Gomme analogue à la Gomme arabique, mais plus colorée, qu'on emploie souvent à peu près aux mêmes usages sous le nom de Gomme du pays (Gummi nostras des officines).

Le Prunier s'accommode assez bien de toute sorte de terre, pourvu qu'elle ne soit ni glaiseuse, ni marécageuse, ni trop sablonneuse; néanmoins il réussit dans une terre légère mieux que dans toute autre. On le multiplie par semis de noyaux préalablement stratifiés, ou par ses rejets. Les sujets qu'on obtient, de l'une et de l'autre manière, sont gressés en écusson. Les pieds venus de semis donnent des arbres plus forts et plus durables, mais d'une croissance plus lente pendant les premières années; aussi les pépiniéristes leur présèrent-ils souvent les rejets, qui ont d'abord de l'avantage par la rapidité de leur développement, mais qui restent plus tard, en définitive, inférieurs aux premiers. Sous le climat de Paris, on dispose les Pruniers en espalier et en plein-vent; mais dans les parties plus méridionales de la France, on ne les cultive jamais qu'en plein-vent. La partie la plus délicate et la plus importante de leur culture consiste dans la taille, dont on trouvera les règles dans les ouvrages spéciaux.

## C. CERISIER. Cerasus, Juss.

Drupe globuleux ou un peu oblong, ombiliqué à la base, charnu, très glabre, et dépourvu de poussière bleuâtre; noyau presque globuleux, lisse; feuilles jeunes condupliquées; fleurs tantôt portées sur des pédicelles uniflores sortant d'un bourgeon écailleux, groupées en ombelle simple, et, dans ce cas, se montrant avant les feuilles; tantôt disposées en grappes et paraissant alors après les feuilles.

a. Cerasophora, Neck. Fleurs en ombelles sortant d'un bourgeon. C'est à cette section qu'appartiennent tous les Cerisiers à fruit comestible, et leurs nombreuses variétés qui sa rangent sous quatre catégories : les Merisiers, les Bigarreautiers, les Guigniers et les

Cerisiers proprement dits ou Gricttiers. Or, chacune de ces catégories est considérée comme une espèce distincte par divers betanistes, et, en particulier, par De Candolle et par M. Seringe ( Prodr., t. II, p. 533), que nous suivrons ici.

5. PRUNIER (CERISIER) MERISIER, Primis avium Lin. ( Cerasus avium Moench.). Cette espèce est commune dans les grandes forts, dans les pays montagneux. Elle forme un bel arbre, à branches dressées, à rameaux étalés, mais non pendants; ses feuilles sos grandes, pendantes, obovales-obloques, acuminées, doublement dentées, légérement pubescentes en dessous; ses fleurs blanches, longuement pédiculées, sortent par deux en trois de chaque bouton : elles donnent des fruits petits, rouges, à pulpe adbérente au noyau et à l'épicarpe, à suc coloré, de forme un peu oblongue. On distingue quatre varictes de Merisier : a. P. a. sylvestris Ser., Merisier sauvage . Merisier à petits fruit Duh., dont le fruit est petit, rouge foncé et presque noir, à chair mince un peu amère. - β. P. a. macrocarpa Ser.: Merisier & gros fruit noir Dub. : arbre de taille mediocre; à nervures des feuilles rouges; à fruits gros, rouges, presque pers; a noyan rouge. Cette variété est cultivée communément en Suisse pour son fruit, duquel ca obtient le Kirschwasser par la distillatica. — γ. P. a. pallida Ser.; à fruit blanc-jaunâtre, rouge du côté du soleil; feille portant deux glandes à la base. Meriser è fruit blanc Lois.; Merisier à frei poss Lois. — 8. P. a. multiplex Ser.; Mercur & fleurs doubles Duh.; arbre médiocre, communément cultivé pour la décoration es jardins, à cause du magnifique cet que produisent les fleurs doubles dont il se convre au printemps. Ses seuilles sont petites. ovales, chargées de 2-3 glandes à leur best.

6. PRUNIER (CERISIER) BIGARRACTIER, Pronus duracina (Cerasus duracina DC., Pronus Cerasus, var. Bigarella et Duracie. Lin.). Cette espèce, qu'on ne consult pa à l'état sauvage, forme des arbres élevé. à rameaux dressés; à feuilles grandes, devales, régulièrement dentelées, pendants; à pétiole et nervures souvent rongelies; ses fleurs sortent par 5-6 de chaque busquent; elles donnent un fruit en forme a cœur, généralement assez gros, à pesa su

adhérente, à chair ferme, croquante, douce.

M. Seringe en range les variétés sous trois races:

- a. P. dur. cordigera Ser. Fruit ovale plus ou moins bilobé au sommet, à sillon latéral très marqué. Bigarreautier à petit fruit hâtif Duh.; Bigarreautier cœur de Pigeon Lois.; Bigarreautier cœur de Pigeon Lois.; Bigarreautier à gros fruit blanc Duh.; Bigarreautier commun Duh.; Bigarreautier commun Duh.; Bigarreautier couleur de chair Lois.; Gros Bigarreautier terdif Lois.
- β. P. dur. obtusata Ser. Fruit ovale, à semmet obtus ou bilobé, à sillon presque pas marqué. Bigarreautier noir, Cerise de Norvége Lois.; Bigarreautier noir tardif Lois.
- y. P. dur. mamillaris Ser. Fruit ovale, mamelonné au sommet; sillon profondément creusé vers la base. Bigarreautier à grandes feuilles Nois.; Cerisier de 4 à la libre, Bigarreautier piquant Lois.
- 7. PRUNIER (CERISIER) GUIGNIER, Prunus Juliana (Cerasus Juliana DC., Prunus Ce-Fasus Lin. ). Le port de cet arbre est analogue à celui du précédent; ses rameaux jounes sont ascendants, et ils ne s'étalent que très peu à l'état adulte; ses feuilles sont grandes, souvent pendantes, glabres des deux côtés. Son fruit est à peu près en . Serme de cœur, mais à chair tendre, aqueuse, douce, très adhérente à l'épiserpe; sa couleur est rouge ou noirâtre. Les diverses variétés de cette espèce portent, à ellert, dans la plupart de nos départements sméridionaux, le nom de Cerisiers. Les prinsincles sont les suivantes : Guigne précoce. Guigne de Pentecole Lois.; Guigne rouge Leis.: Guigne blanche tardive. Guigne de dure peau Lois.; Guigne à gros fruit blanc Dub., et Guigne blanche Lois.; Guigne à 1 \* fruit noir Duh.; Guigne à petit fruit noir 1 - Duh.; Guigno Bigandelle Le Berr.; Guigne à s .gros fruit noir luisant Duh.; Guigne à fruit rouge tardif Dub.; Guigne ou Cerise cour de 1 3 Poule Calv.
- B.? P. Jul. Heaumiana Ser. Tout en rapgertant ici les Heaumiers, M. Seringe se demande s'ils constituent bien réellement une
  mariété du Guignier. Ils sont plus hauts, à
  finilles minces, grandes, allongées, finement dentées en scie; la chair de leur
  druit n'est pas croquante, mais elle diffère

assez de celle des Guignes. Heaumier blanc Lois.; Heaumier rouge Lois.; Heaumier noir Lois

- y. P. Jul. pendula Ser. Rameaux pendants. Guignier à rameaux pendants Lois.
- 8. PRUNIER (CERISIER) GRIOTTIER, Prunus (Cerasus) caproniana (Cerasus caproniana DC., C. vulgaris Mill.). De Candolle a réuni dans ce groupe spécifique toutes les variétés désignées à Paris sous le nom de Cerisiers. dans beaucoup de nos départements méridionaux sous celui de Griottiers, et par Duhamel sous la dénomination générale de Cerisiers à fruit rond. Les Griottiers sont des arbres de taille peu élevée et parsois naine, à rameaux étalés; leurs se développent presque en même temps que les feuilles, et se distinguent par leur calice campanulé, ample; leurs fruits sont globuleux-déprimés, presque toujours portés sur un pédicule court, épais et assez raide, à sillon faiblement indiqué; leur chair est molle, plus ou moins acide, non adhérente à l'épicarpe; leur noyau est arrondi.
- a. P. capr. Montmorencyana Ser. Fruit globuleux-déprimé, d'un rouge pale, à sillon très peu marqué, à chair blanchâtre plus ou moins acide; pédoncules un peu allongés; feuilles ovales acuminées. Cerise de Montmorency Duh.; Grosse Cerise rouge pale Nois.; Cerise à gros fruit pale Duh.; Cerise de Villenne, Guindoux rouge Lois.; Guindoux de Paris, Guindoux rouge Le Berr.: Cerise à seuilles de Saule, de Balsamine Lois.; Cerise de Hollande Duh.; Grosse Guindolle Le Berr .; Cerise royale hative . May-duke, Cerise d'Angleterre Le Berr.; Belle de Choisy, Cerise doucette, Griottier de Palembre Lois.; Cerisier nain à fruit rond précoce Duh.: Cerisier Griottier marasquin Lois.; Cerise halive Duh.; Cerise à crochet Duh.; Cerise à noyau tendre Duh.; Cerise d'Italie, Cerise du pape, Goix Lois.
- β. P. capr. pallescens Ser. Fruit globuleux-déprimé ou ovale-globuleux, de couleur d'ambre. Cerise ambre, Cerise à fruit blanc Duh.
- y P. capr. Gobella Ser. Fruit rouge déprimé, à sillon très marqué, à chair blanche, porté sur un pédicule court; feuilles rétrécies au sommet et à la base. Cerisc à courte queue, Gros Gobet Le Berr.; Gros Gobet, Gobet à courte queue, Cerise de Kent

Lois.; Cerise de Montmorency à gros fruit Duh.

- d. P. capr. polygyna Ser. Fleurs très nombreuses ordinairement polygynes; fruits réunis par 2-3-5 sur un même pédicule, à chair pâle; feuilles glanduleuses à la base. Cerise à bouquet Duh.
- e. P. capr. multiplex Ser. Fleurs demipleines ou pleines, blanches, à pistil souvent foliacé; fruits rares, d'un rouge pale, à chair mince très acide. Cerisier à fleurs demi-doubles Duh.; Çerisier à fleurs doubles Lois.
- c. P. capr. persiciflora Ser. Fleurs pleines, roses. Cerisier à fleurs de Pécher Lois.
- n. P. capr. variegala Ser. Feuilles panachées de blanc. Cerisier à feuilles panachées Lois.
- 6. P. capr. Griotta Ser. Fruit globuleuxdéprimé, pourpre-noir, à chair rouge. Grosse griotte noire tardive Lois.; Griotte à l'eaude-vie, Cerise du Nord Lois.; Griotte à ratafa, Cerise à petit fruit noir Duh.; Petite griotte à ratafa, Cerise à très petit fruit noir Duh.; Griotte d'Allemagne Duh.; Griotte commune, Griottier Duh.; Grosse Griotte Le Berr.; Griotte ou Cerise de Prusse Lois.; Griotte ou Guindoux de Poitou Le Berr.; Griotte de Portugal Duh.; Cerise à la feuille Duh.; Griotte d'Espagne Le Berr.
- t. P. capr. cordigera Ser. Fruit globuleux-ovale comprimé, à chair rouge. Cerise-Guigne Duh; Griotte-Guigne, Cerise d'Angleterre Lois.; Griotte ou Cerise-cœur Le Berr.

On attribue généralement l'introduction en Europe des Cerisiers cultivés à Lucullus (68 ans avant J.-C.), qui les aurait apportés de Cérasonte; c'est de là que viennent même les noms de Cerasus et Cerisier. Rosier a contesté ce fait; d'après lui, Lucullus n'a importé en Italie que deux variétés supérieures à tout ce qu'on y possédait déjà et qui se réduisait très probablement aux Merisiers des bois. Dans tous les cas. c'est bien au vainqueur de Mithridate que l'Europe doit les premières variétés de Cerisiers cultivés, et, par suite, on peut dire avec raison qu'elle lui doit réellement ses Cerises. Une fois connus en Italie, ces fruits furent très appréciés, et leur culture se répandit avec une telle rapidité, qu'en un quart de siècle environ elle était arrivée jusque dans la Grande-Bretagne. Quant aux Merisiers, ils ont été de tout temps su-vages et communs dans nos bois; même, au moyen âge, et jusqu'au xvuº siècle, il enistait en France des règlements qui prescivaient de les respecter dans les foréu, afia de ménager pour les pauvres des campagnes un aliment dont l'abondance leur melipitannuellement de grands services; mais, à l'abri de cette protection, leur multiplication était devenue telle, qu'en 1669 une esdonnance royale amena leur destruction presque complète; depuis cette époque, at arbre n'occupe plus qu'une place asser restreinte dans nos forêts.

Les usages des fruits des Cerisiers et de leurs nombreuses variétés sont nombreus et importants. On en consomme en nature une très grande quantité, et de plus on I trouve la matière de nombreuses préparations alimentaires utiles on recherchées, de confitures de diverses sortes, etc. On les conserve aussi par la dessiccation en dans l'eau-de-vie; enfin on prépare avec elles diverses liqueurs de table fort estimées, telles que le ratafia, le kirschwasser et le marasquin. Le kirschwasser est la liqueur spiritueuse qu'on obtient par la distillation des Cerises écrasées avec une grande partie des noyaux et qu'on a laissées easuite lesmenter. Les variétés employées particulirement pour cette préparation sont le 18risier à gros fruit noir et les Guignies à fruit noir. La proportion de liqueur obtent est d'environ 1/20 de la pulpe employée. Le kirschwasser le plus estimé se pripare en Alsace, dans le Wurtemberg, à Burst et à Bale. Le marasquin s'obtient per ma procédé analogue, avec la variété de Carisier connue sous le nom de Hereus Cerisier Griottier Marasquin; seulemist @ méle à la pulpe du miel ou du sacre le, d l'on en ajoute encore à la liqueur apris le distillation. Le marasquin de Zara ea Dimatie est très estimé et d'un prix and Les usages médicinaux des Cerisiers de leurs diverses parties sont à peu près se et se réduisent à l'emploi des pédicules & des queues de Cerise comme dinrétique des la médecine populaire.

Le bois de Merisier est d'un grain suns susceptible de prendre un beau poli, d'un couleur rougeâtre, qui, avivée par une inmersion de 24 ou 36 heures dans un bain d'eau de chaux, ressemble assez à celle de l'acajou. Aussi en France, où ce dernier hois est encore cher, emploie-t-on celui de Merisier en grande quantité pour l'ébénisterie, pour la fabrication de chaises et fauteuils. Ce bois pèse 61 livres 13 onces par gied cube lorsqu'il est vert, et 54 livres 15 onces lorsqu'il est sec (Loudon); par la dessiccation il perd environ 1/16 de son volume. Comme combustible, il donne beautoup de flamme et de chaleur lorsqu'il est vert, et beaucoup moins lorsqu'il est sec.

La culture des Cerisiers en général est facile; ces arbres réussissent à peu près partout, excepté cependant dans les terres trop dumides, trop sèches ou trop argileuses. On multiplie les bonnes variétés par la greffe en écusson sur Merisier, quelquefois sur Prunier mahaleb. On leur donne généralement la forme de pleins-vents, à haute ou basse tige, quelquefois aussi, mais plus rarement, celle d'espaliers; celle-ci est avantageuse pour certaines variétés qui, grâce à elle, donnent de plus beaux fruits et les marrissent plus tôt.

- b. Padus, DC. Fleurs en grappes nées d'un
- 1. Padus proprement dits à feuilles tom-
- 9. PRUNIER ODORANT, Prunus Mahaleb Lin. (Cerasus Mahaleb Mill.). Cette espèce croft nemsellement dans les bois, sur les coteaux precux d'une grande partie de l'Europe. est connue sous le nom vulgaire d'Ar-Sainte-Lucie, qui lui vient de ce qu'elle bande dans les Vosges, près de l'abbaye de Tiete-Lucie. Elle forme un grand arbrismans ou un arbre de taille peu élevée, très rameaux étalés. Ses seuilles sont mattofées, presque arrondies, brièvement maninées, marquées sur leur bord de dents ingbes et glanduleuses au sommet, glabres de tissu assez ferme; ses fleurs, blanches, Borantes, petites, sont disposées en grappes beymbiformes, dressées; leurs pétales sont eccoles, étroits; elles donnent de petits Bruits noirs ou rouges, arrondis, très acer-Toutes les parties du Mahaleb sont lecantes; de là ses feuilles sont employées, k-on, pour parfumer le marasquin. Son 🏍 est brun , bien veiné , dur, d'un grain et serré, susceptible de prendre un beau

poli; il est très estimé pour les ouvrages de tour et de tabletterie; il a une odeur agréable, qui s'exhale surtout lorsqu'on le brûle. Sec, il pèse 59 livres 4 onces par pied cube. Cet arbre sert souvent de sujet pour la multiplication des Cerisiers, surtout pour ceux à fleurs doubles. On le cultive dans les jardins et les parcs.

10. PRUNIER A GRAPPES, Prunus Padus Lin. (Cerasus Padus DC., Padus avium Mill.). Il est très connu sous les noms de Merisier à grappes, Putiet. Il croît naturellement sur les coteaux et dans les haies de plusieurs parties de l'Europe, et il est naturalisé dans plusieurs autres, notamment aux environs de Paris. Il forme un petit arbre ou un arbrisseau à seuilles oblongues-lancéolées, à petites dents non glanduleuses, pétiolées, glabres; ses fleurs blanches, odorantes, sont disposées en longues et jolies grappes penchées ou pendantes; son fruit est petit, rouge ou noir, arrondi, acerbe et amer. On le cultive fréquemment pour le bel effet que produisent, au printemps, ses grappes de fleurs. Son bois a une odeur désagréable lorsqu'il est frais; de là le nom de Putiet (de puer) donné à l'espèce; il est dur, jaunâtre, recherché par les tabletiers et les ébénistes. qui en rehaussent l'effet en le sciant un peu obliquement. On le nomme Faux bois de Sainte-Lucie. En Suède et en Laponie, on obtient de l'eau-de-vie en distillant la pulpe de ses fruits. Ses seuilles sont regardées comme antispasmodiques. Enfin on a vanté l'écorce de ses rameaux, recueillie pendant l'hiver, comme pouvant être substituée au quinquina. On multiplie cette espèce par semis, par drageons ou par greffe.

- II. LAURIERS-CERISE, Lauro-cerasus Tourn. Feuilles coriaces, persistantes.
- 11. PRUNIER DE PORTUGAL, Prunus Iusitanica Lin. (Cerasus Iusitanica Lois.), vulgairement Laurier de Portugal, Asarero. Cette jolie espèce croît naturellement en Portugal; elle a été indiquée aussi, mais très probablement par erreur, en Pensylvanie. Elle forme un grand arbrisseau ou un petit arbre de 5 ou 6 mètres au plus dans son pays natal, mais qui atteint jusqu'à 10 mètres à l'état cultivé. Ses feuilles, persisantes, sont grandes, luisantes et d'un beau vert, ovales-lancéolées, dentées en scie, non glanduleuses; ses fleurs sont petites, blan-

ches, en grappes droites, plus longues que la feuille de l'aisselle de laquelle elles sortent; elles donnent un fruit noir et petit. Ce Prunier a été introduit d'abord du Portugal en Angleterre, au milieu du xvn° siècle; pendant un siècle environ il a joui d'une vogue telle, qu'il figurait avec le Buis dans tous les jardins et les parcs, à l'exclusion de presque tous les autres arbres verts. Il est encore assez recherché aujourd'hui. On le multiplie par semis, par boutures et marcottes. Sous le climat de Paris, il est prudent de le couvrir pendant les grands froids.

12. PRUNTER LAURIER-CERISE, Prunus Lauro-cerasus Lin. (Cerasus Lauro-cerasus Lois., Padus Lauro-cerasus Mill.). Cette espèce est très connue sous ses noms vulgaires de Laurier-cerise, Laurier-amande, Laurier au lait. Elle croît naturellement à Trébisonde, sur les bords de la mer Noire, d'où elle fut envoyée, en 1576, à Clusius par David Ungnad, ambassadeur de l'empereur d'Allemagne à Constantinople. Le célèbre botaniste le propagea et le répandit en Europe. On sait combien il est devenu commun de nos jours dans les jardins; il s'est même naturalisé sur quelques points de la France méridionale. C'est un bel arbrisseau de 5 ou 6 mètres de haut, à grandes et belles feuilles coriaces, luisantes, ovales-lancéolées, marquées sur leurs bords de dents de scie écartées, qui portent en dessous deux ou quatre glandes. Ses fleurs, blanches et petites, forment des grappes plus courtes que les seuilles; les sruits qui leur succèdent sont petits, ovoides et noirs. On en possède dans les jardins une variété plus belle encore que le type, à cause de la panachure de ses seuilles. Toutes les parties du Laurier - cerise renferment une assez grande quantité d'acide cyanhydrique, qui leur donne leur odeur prononcée d'amandes amères. De là l'emploi journalier de ses feuilles pour parsumer le lait, les gâteaux, etc. Il est prudent de n'en user qu'avec beaucoup de modération, afin d'éviter les accidents que pourrait produire facilement le principe si éminemment vénéneux qui leur donne leur saveur. Cependant Bulliard assure que la même quantité de ces feuilles, qui, dans l'eau, produirait l'empoisonnement, devient inoffensive dans le lait. En médecine, on

fait quelquefois usage de l'eau distillée de cu feuilles à titre de calmant et d'antispassed que. C'est, au reste, un médicament dest l'efficacité est contestée, et dont l'action est inégale, son énergie étant d'autant mindre qu'elle est plus limpide et plus anciesse. On retire aussi une huile essentielle de cette plante, et, sous le nom d'huile d'année amères, on l'emploie quelquefois à l'estrieur pour apaiser les douleurs vives et lascinantes. La culture de cette espèce est ficile; elle réussit à peu près partout, mis surtout à une exposition ombragée. Ausi s'en sert-on souvent avec succès pour convrir des murs peu élevés exposés au nord su à l'est.

On trouve encore dans les jardins d'agrément quelques autres espèces du gene important qui vient de nous occuper; mais nous croyons pouvoir les passer sous silence sans trop d'inconvénient. (P. D.)

\*PRUNOPHORA, Neck. (Elem., n. 719).
BOT. PH. — Syn. de Prunus, Toursel.

PRUNUS, Linn. Bot. PR. - Foy. MC-NIER.

PRUNUS, Tournef. (Inst., 398). BOT. FE. — Voy. PRUNIER.

PRUSSIQUE (ACIDE). CHIE.—Foy. BIDD-CYANIQUE (ACIDE).

\*PRYPNUS. INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Conslionides gonatocères, division des Estimides, créé par Schoenberr (Disposés mides, créé par Schoenberr (Disposés midem synonymia, t. 1, p. 93; VI. 2. 231), qui y rapporte 5 espèces: les P. quiquenodosus, subtuberculatus, canaliculatus, fallax et squalidus Schr. Toutes sest empaires de l'Australie.

\*PRYSTOCNEMIS (\*\*\*previc\*, stit; \*\*\*
µn, fémur). MACH. — Koch, dans en l'orsicht der Arachnidensystems, denne et un

à un genre de l'ordre des Phalagies, de
la famille des Gonyleptiens, et dont l'agner

représentant cette coupe est le Prystanses

pustulatus Koll. Cette espèce a pour paris

le Brésil. (E.L.)

PSACALTUM. nor. pu. — Genre de la famille des Composées-Tubulifores, mindes Sénécionidées, établi par De Candille (Prodr., VI, 334). Herbes ou arbranes de l'Amérique équinoxiale. Voy. content.

\*PSACASTA (ψ2πάζω, humer la ratio

re de la tribu des Scutellériens, Scutellérites, de l'ordre des Héétabli par M. Germar aux dépens letyra, tel qu'il est adopté par la s entomologistes. Les principales cette division sont les Tetura peet tuberculata Fabr., répandus ope méridionale. (BL.) ROMA. MOLL. - Genre proposé par pour une espèce que, d'après sa incomplète, on peut tout au plus omme une Ascidie composée. Son ti, friable, blanchatre et lobulé, l, des bouches rougeatres. (Des.) ICERUS ( ψαλίς, pince; κίρας, ins. - Genre de l'ordre des Coentamères, samille des Lamelliilocères, division des Lucanides, Dejean (Catal., 3º édit., p. 194), mpose de 8 espèces, toutes de i équinoxiale. Les types sont les moratus F., tibialis, maculatus Kl. ave au Brésil. (C.) MUM (ψαλίδιον, petite pincée) ins. l'ordre des Coléoptères tétramères. L'Curculionides gonatocères, diviachyrhynchides, créé par Illiger 1. 1. IV. p. 326), et adopté par . Cinq espèces sont partie de ce oir : les P. maxillosum (articuttatum Friw., sculpturatum, inchr. et Anatolicum Chevt. La preiant de la Hongrie, la deuxième ème de la Turquie, la quatrième ée et la cinquième d'Anatolie. (C.) SOTA, Fr. BOT. CR. - Voy.

305, màchoire). INS. — Genre de l'Coléoptères subpentamères, faongicornes, tribu des Prioniens, ries (Mém. de l'Acad. des sc. de , 1833, p. 6, pl. 8, f. 2, 3). Ce prend 4 espèces de Colombie, dont nt nous sont connues, savoir : us (Friendii Gray), modestus Fr., et us Reiche. (C.)
IDOPHORA (ψαλίς, pince; ψίρω, us. — M. Serville (Ins. Orthop., luffon) désigne ainsi un genre de s Forficuliens renfermant un petit respèces américaines, remarquaura tarses fortement ciliés en des-

IDOGNATHUS (ψαλίδιον, petite

sous. Le type est le P. croceipennis Serv., du Brésil. (Br.)

\*PSALIS (ψελίς, pince). INS.—M. Serville (Rev. méthodiq. de l'ordre des Orthopt.) avait établi sous ce nom, dans sa tribu des Forficuliens, un genre dont les espèces, comme il l'a reconnu ensuite, sont de véritables Forficules de la division des Forficésiles. En conséquence, le genre Psalis doit être supprimé. (BL.)

\*PSALODIUS. roms. rom. — Genre de Poissons de l'ordre des Placoldes, famille des Chimérides, formé par Egerton sur une espèce fossile de l'argile de Sheppey en Angleterre. (C. D'O.)

\*PSALURUS, Swains. ois. — Syn. de Hydropsalis, Wagler; Caprimulgus, Vieill., G. Cuv., Temm. (Z.G.)

PSAMATHE (ψάμμο;, sable). CRUST. — Rafinesque désigne sous ce nom, dans son Précis des découvertes séméiologiques, un genre de Crustacés de l'ordre des Isopodes, cité par Desmarest dans ses Considérations générales sur ces animaux, mais dont il n'a pas fait connaître les caractères. (H. L.)

PSAMMA, Palis. (Agrost., t. 6, f. 1). BOT. PH. — Syn. d'Ammophila, Hosf.

PSAMMÆCHUS (ψάμμος, sable). ms. - Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères établi par Boudier (Ann. de la Soc. entomol. de France, t. III, p. 367), et qui, par ses caractères bétérogènes, a donné lieu aux classifications suivantes : Latreille (Rèa. anim. de Cuvier, t. V, p. 135) le classe avec doute dans la samille des Eupodes et dans la tribu des Sagrides. Dejean (Catalogue, 3' éd., 2, 102, 336) en fait un Xylophage et le place à côté des Lathridius. Enfin Erichsen (Naturgeschichte der Insecten Deutschanids, 1846, p. 329-333) le rapporte à ses Cucuines et au groupe de ses Brontiniens. Voici les caractères que Boudier assigne à ce genre : Antennes moitié plus courtes que le corps, de onze articles, aliant en grossissant vers l'extrémité, et dont le premier est allongé et cylindrique; palpes maxillaires plus grands que les labiaux, de quatre articles, dernier beaucoup plus grand et en massue; labiaux de trois articles terminés brusquement; mandibules simples, arquées extérieurement : mâchoires bilobées, à lobes membraneux, le terminal ou l'externe plus grand, obtus, cilié à l'extrémité, l'interne allant en pointe; labre membraneux, transversal, arrondi sur les côtés, légèrement échancré au milieu du bord antérieur; menton corné, transversal; languette presque cornée, membraneuse, un peu plus large en haut; tête triangulaire, yeux saillants; corselet étroit, presque cylindrique, rétréci postérieurement; écusson petit, triangulaire; élytres légèrement bombées, recouvrant l'abdomen; celui-ci est allongé; pattes courtes, fortes; fémurs rensiés à l'extrémité; tarses garnis sous les trois premiers articles de pelotes, pénultième fortement bilobé; corps ailé. L'espèce type, le Dermestes ou Anthicus punctatus F., se rencontre dans une partie de l'Europe et aux environs de Paris, sur les feuilles du Carex acuta. Cet Insecte a 3 millimètres de longueur et un de largeur; il est d'un jaune testacé avec la tête, l'écusson et deux points sur les élytres noirs. M. Boudier, qui a aussi observé la larve de cette espèce, dit qu'elle vit dans les racines de cette plante. Il ajoute qu'elle est blanche et offre une tête écailleuse armée de deux mâchoires. Une autre espèce sait encore partie de ce genre, le P. Boudieri Lucas; elle a été trouvée à la Cale en Barbade.

\*PSAMMÆCIUS (ψέμμος, sable; οῖχος, demeure). 188. - MM. Lepeletier de Saint-Fargeau et Brullé ont désigné ainsi une de leurs divisions de la famille des Crabronides. Celle des Psammæcius n'est en général pas séparée du genre Gorytes. (BL.)

\*PSAMMÆCIUS, de Castelnau (Hist. nat. des anim. art., t. II, p. 259). 188. -Nom mal orthographie. Voy. PSAMM.ECHUS.

\*PSAMMATHE (ψάμαθος, sable). Annél. - Genre de Néréides distingué par M. Johnston dans le Magazin of London pour 1836. (P. G.)

PSAMMETICHUS (ψάμμος, sable; ήθος, séjour). 188. - Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Mélasomes, tribu des Piméliaires, établi par Latreille (Règne animal de Cuvier, t. V,

p. 12), adopté par M. Guérin (Voyage de la Coquille, p. 95) et par Solier (Annales de la Soc. entom. de France, t. VII, p. 35). L'espèce type, P. costatus Guér., Sol., est commune au Pérou, et principalement dans les

environs de Lima. M. Guérin (Rev. zool.,

1834, p. 19) en décrit une 2º espèce la même pays, le P. pilipes. (C.)

\*PSAMMITE. Psammita (إعبياتين 😝 se plait dans le sable). REPT. - Gean & Sauriens de la famille des Scinques, cubi par M. Gray. Cocteau s'est également seri de cette dénomination qu'il écrit Passais. Voy. l'article scinques. (P. G.)

PSAMMITE (ψέμμος, sable). cia. - 15 sociation de Quartz avec des Argiles de tests couleurs, ce qui donne à la roche des teists très variées (grisatre, jaunatre, roogeite, verdatre, etc.), unies ou bigarrées. Malgré le ciment quartzeux qui lie les grains de cote roche, le Psammite est rarement dur et presque toujours friable. Il n'en est pes moins assez tenace pour être employéà la construction des monuments qui n'ont pas à supporter de grands poids. Il contient fréquenment du Mica dispersé dans la masse, et lemme cette substance est répartie sur des plus uniformes de manière à déterminer des mp tures, le Psammite est schistoide et tilelaire. Cette roche contient quelquelis des mouches ou des rognons de Ceivre selferé (Bolivie), de Cuivre carbonate bles es vert, et des tiges herbacées (Sibérie), Le Poumite est très abondant et se treux das presque tous les terrains neptunies.

\*PSAMMOBATES, Fitzinger. 1277. -Genre de Tortues. Voy. ce mot. (P.G.)

PSAMMOBIA (ψάμμος, sable; sie mit MOLL. — Genre de Conchisères dimpares, de la famille des Tellinides, établi parlament dans sa famille des Nymphacees, pour des espèces confondues précédemment avec la Tellines ou avec les Solens. Ce gest étal caractérisé par la forme transverse, eliptique ou ovale-oblongue de la coquille qui ex planiuscule, un peu baillante de chaque chi, avec les crochets saillants, et surtest parle charnière ayant deux dents sur la wie gauche, et une seule dent intraste ## valve opposée. Ce dernier caractère Lamarck accordant trop d'important déterminé cet auteur à faire un gene les motée pour les espèces qui n'est qu'es seule dent cardinale sur chaque value même sur une seule valve, et en mier il reportait dans son genre Sanguisti les espèces offrant sur chaque valu 🍇 dents rapprochées. Mais M. Desta

parant avec soin un grand nombre de illes de ces divers genres, a été conà supprimer le genre Psammotée. me l'avait fait M. de Blainville, pour unir au genre Psammobie, et à circons différemment ce dernier genre et les uinolaires. Ainsi le caractère du nombre lents cardinales n'avant point la valeur ne que lui attribuait Lamarck, les Psames ont, comme les autres Tellinides, les ns distincts, allongés, l'impression paléchancrée, et le ligament externe : elles istinguent des Sanguinolaires par leur plus comprimée et par le baillement des saux extrémités, en même temps qu'el-Merent des Tellines par l'absence du pli téristique au bord postérieur. (Dus.) AMMOCHARUS, Latr. ins .- Synon. manilus.

ires, famille des Mélasomes, tribu inébrionites, créé par Kirby (The trans of the linnean\_soc. London centurie, equin, p. 37, pl. 2, f. 5). Le type, gicornis Ky., est originaire du cap de Espérance. (C.)

AMMODIUS (ψαμμώδης, sablonneux). Genre de l'ordre des Coléoptères pense, famille des Lamellicornes, tribu arabéides arénicoles, établi par Gyl-le (Insecta suecica, t. I, p. 9), adopté genn et par Mulsant. Ce genre com-4 espèces: les P. sulcicollis, porci-les P. sulcicollis, porci-les P. sulcicollis, porci-les 2 premières se trouvent en 3; la 3° est propre à la Hongrie, et la : États-Unis. (C.)

SAMMODROMUS (ψάμμος, sable; iς, coureur). REPT. — Genre de Léétabli, en 1826, par M. Fitzinger, 1946 par la plupart des erpétologistes rues. L'espèce qui lui sert de type vit le midi de l'Europe, en Italie, en 1960 et en Languedoc ainsi qu'en Escèt le Psammodromus hispanicus 1961 Lacerta Edwarsiana de Dugès. En 1962 caractères: Absence d'un véritable in la peau en travers sous le cou; point

de dentelures le long du bord des doigts ni d'aplatissement sous les mêmes organes; une seule plaque nasorostrale. Aux environs de Montpellier, on trouve le Lézard d'Edwards. Il y vit dans les terrains rocheux et incultes qu'on y appelle garrigues, ainsi que sur les plages sableuses du bord de la Méditerranée. Il est très vif. Le prince Ch. Bonaparte a recueilli auprès de Marseille, dans les mêmes circonstances, un Psammodrome qu'il regarde comme étant d'une espèce différente. Il en parle dans les Annales des sciences naturelles, et dans ses Amphibia europæa, sous le nom de Psammodromus cinercus.

M. Fitzinger a donné à la tribu des Lézards, qui comprend le genre Psammodrome, le nom de Psammodromi. (P. G.)

\*PSAMMODUS ( $\psi \dot{s}\mu\mu\rho\sigma_{c}$ , sable). Poiss. Foss. — Genre de l'ordre des Placoïdes, famille des Cestraciontes, formé par M. Agassiz, et comprenant trois espèces de Poissons fossiles du terrain carbonifère de Bristol.

(C. D'O.)

\*PSAMMODYTES. REFT. — Genre de Couleuvres. Voy. ce mot.

\*PSAMMOLEPIS (ψάμμος, sable; λέπις, écaille). Poiss. Foss. — Genre établi par M. Agassiz pour des Poissons fossiles trouvés dans le vieux grès rouge de Riga. (C. D'O.)

PSAMMOMYS ( $\psi$ á $\mu\mu$ oç, sable;  $\mu\bar{\nu}$ ç, rat). MAM. — M. Rüppell (Atlas 1826) désigne sous cette dénomination un groupe qui doit rentrer dans le grand genre des Rats. Voy. ce mot. (E. D.)

\*PSAMMOPHILUS, Fitzinger. REPT. — Genre de Stellions. Voy. ce mot. (P. G.)

\*PSAMMOPHIS (ψάμμος, sable; ὅφις, serpent). REPT. - Les Psammophis sont des Couleuvres qui présèrent les endroits sableux, ainsi que leur nom l'indique. Plusieurs d'entre elles ont des formes sveltes: d'autres sont plus trapues et plus semblables aux Couleuvres ordinaires. Leurs couleurs sont souvent remarquables. Elles vivent à Java, au Bengale, au Chili, aux Antilles, dans une grande partie de l'Afrique et même sur le littoral européen de la Méditerranée. M. Schlegel, dans son ouvrage sur la Physionomie des Serpents, parle de huit espèces de sammophis. Celle du midi de l'Europe est la Couleuvre de Montpellier ou Lacertine, Coluber Monspessulanus, Lacertinus, etc.

des auteurs, qui a les dents maxillaires postérieures cannelées.

On doit à Boié (Isis, 1827) l'établissement du genre Psammophis. L'ouvrage de MM. Duméril et Bibron nous apprendra si tontes les espèces qu'on lui rapporte lui appartiennent géellement. (P. G.)

\*PSAMMOPHYLAX (ψάμμος, sable; φύλαξ, gardien). arrr. — Genre d'Ophidiens de la famille des Couleuvres, proposé par M. Fitzinger. (P. G.)

\*PSAMMORHOA, Fitzinger. nerr.— Genre de Stellions. Voy. ce mot. (P. G.) \* PSAMMORYCTES (ψάμμος, sable; δρύχτης, fossoyeur). нам. — Μ. Рœppig

Wiegm. Arch., VI, 1836) a créé sous ce nom un genre de Rongeurs qui se rapproche beaucoup des Rats. Voy. ce mot. (E. D.)

\*PSAMMOSAURUS (ψάμμος, sable, σ2ῦρος, lézard). nept. — Genre de Lézards établi par M. Fitzinger. Voy. Lézard. (P. G.)

PSAMMOTEA. molt..—Genre établi par Lamarck pour des espèces de Psammobies qui n'offrent qu'une seule dent cardinale distincte sur chaque valve ou même sur une seule valve; mais ce genre a dû être supprimé et réuni aux Psammobies. (Duj.)

PSAMMOTHERMA (ψάμμος, sable; θέρμος, chaud). 188. — Genre de la famille des Mutillides, de l'ordre des Hyménoptères, établi par Latreille sur une espèce d'Afrique, P. flabellata Fr., qui se distingue de tous les autres Mutillidées par des antennes très fortement pectinées chez les mâles. (BL.)

\*PSAMMOTROPHA (ψάμμος, sable; τροφέ, nourriture). Bor. PB. — Genre de la famille des Portulacées, tribu des Molluginées, établi par Ecklon et Zeyher (Enumerat. plant., Cap., 286). Herbes du Cap. Voy. PORTULACÉES.

\*PSAMMUROS ou PSAMMURUS, Wagl. et Wieg. REPT. — Syn. de Tropidosaurus. Voy. ce mot. (P. G.)

PSAMYLLUS. carst. — Leach, dans le Dictionnaire des sciences naturelles, donne se nom à un genre de Crustacés cité par Desmarest dans ses Considérations générales sur ces animaux, mais dont on ne connaît pas les caractères. (H. L.)

PS ANACETUM, DC. (Prodr., VI, 130). BOL. PR. — Voy. TANACETUM, Linn.

\*PSAPHARUS, Schonherr (Dispositio | AGARIC.

methodica, p. 89). 185. — Synonyme de Charrus, Dalmann. (C.)

\*PSARIANÉES. Psarianæ. ou. — Soufamille fondée par Swainson, dans l'ordre des Passereaux, sur le genre Psaris (Mcarde). (Z.G.)

\*PSARIDINÉES. Psaridina. os. - Soufamille fondée par Ch. Bonaparte set le genre Psaris (Bécarde) de G. Cavier, et comprenant les sections génériques qui est été formées à ses dépens par les autests modernes. (2. G.)

\*PSARINÉES. Psarinar.on.—Nond'une sous-famille de l'ordre des Passeresux, proposé par Swainson, mais auquel il a substitué celui de Psarianas. (Z. G.)

PSARIS. ois. — Nom générique latin des Bécardes.

\*PSARISOMUS. ois. — Division générage créée par Swainson dans la famille des ledidées, et aux dépens du genre Eurylainst. Le type de cette division est l'Ecritans se Dalhousie, Eur. Dalhousies Jameson. (2.6.)

\*PSAROCOLIUS, Wagl. ccs. - Spannyme d'Icterus, Brisson. (Z. G.)

PSAROIDES, Vieill. cos. — Syssephe de Pastor, Temm. (2. 6.)

\*PSAROPHOLUS, Jard. et Sely. et.— Synonyme de Ocypterus, Temm.; Irismia, Is. G. St-Hilaire; Erythrolamu, Im.; Leptopteryx, Wagl. (2.6.)

PSARUS (\$\phi\rho\eta\_i\$, tacheté). rm. — Gerre de l'ordre des Diptères Brachocères, fimile des Brachystomes, tribu des Syrphide, \$\phi\rho\text{bli par Latreille (\$Gon., 4\), et généralement adopté. M. Macquart (Diptères, Simis & Buffon, édit. Roret, t. 1, p. 490) en cue deux espèces: Psarus abdomissis Litr. Fab., Meig., et Psar. ornalus Wied. La première vit Europe, où elle est siste rare, la seconde babite la Géorgie. (L)

PSATHYRA (ψαθυρός, fragule). ret n.— Genre de la famille des Rubiarce. Glécoces, tribu des Guettardées, étalé p. Commerson (in Jussieu gen., 200). Arband de la Mauritanie. Voy. armacass.

PSATHYRA, Fr. sor. ca. - In. -

PSATHYRELLA, Fr. Bot. Ca. - 15

PSATURA, Poir. (Dict., VI, 587). BOT.

28. — Syn. de Psathyra, Commers.

\*PSATUROCHÆTA (ψαθυρός, fragile; χαίτη, poil). Bot. PH. — Genre de la fatille des Composées - Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par De Candolle (Prodr., V, 609). Herbes du Cap. Voy. Composées.

PSECADIA (diminutif de ψακάς, goutte). 1κs. — Genre de l'ordre des Lépideptères, famille des Nocturnes, tribu des Yponomeutides, établi par Zeller et adopté par Duponchel (Catal. des Lépidopt. g'Bur.) qui y rapporte deux espèces: P. decemgutella et sexpunctells, qui vivent en Allemagne et en Autriche. (L.)

\*PSECTROCERA (ψήπτρα, brosse; πίρως, antenne). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères, famille des Longicornes, tribu des Lamiaires, proposé par Dejean (Catal., III, p. 371), et qui ne comprend qu'une espèce, la P. scopulicornis Dej. Elle est originaire de Java. (C.)

\*PSELAPHACUS (Unlayde, tâtonner).

ms. — Genre de l'ordre des Coléoptères, famille des Clavipalpes, tribu des Érotyliens, déabli par MM. Percheron et Guérin (Genera fas Insectes, fascicule 4, n° 6), et adopté par Th. Lacordaire (Monographie des Érotyliens, 2842, p. 73). Cet auteur y introduit trois divisions, et y rapporte seize espèces de l'Amérique équinoxiale, parmi lesquelles sont fas suivantes : P. nigropunctatus P., G., gigenteus, dentatus Gr., rubricatus Hst. (Erotylus), maculatus, curvipes et puncticol-lés Guér. (C.)

PSELAPHIDEA, Leach. IRS. — Voy.

PSELAPHIDÆ, Denny. 183. — Voy.

PSÉLAPHIENS. Pselaphii. nm. — Troisième et dernière famille de l'ordre des Coléoptères trimères, établie par Latreille (Bègne animal de Cuvier, t. V, p. 163), nommée Pselaphidea par Leach, Pselaphides par Denny, et Pselaphi par Reichenbach.

Les espèces qui composent cette famille sont en général excessivement petites (leur taille varie de 4 à 2 millimètres de longueur). Elles n'en ont pas moins attiré, surtout dans ces derniers temps, les observations des naturalistes. Parmi un grand nombre d'ouvrages qui traitent de ces Insectes, nous pensons ne

devoir citer que ceux qui sont les plus spéciaux. Tels sont ceux de Denny (Monographia Pselaphidiorum et Scydmanarum Britannia, 1825), de Gyllenhal (Insecta Suecica, 1808-13-27), de Leach (The Zoological miscellanus 1814; The Zoological Journal, In Encyclopedia, Edinburgh), de Muller (in Magazin Entomologie von Germar, 1813-17, 1818-21), et du docteur Aubé (Pselaphidiorum Monographia, Magasin zoologique de Guérin, 1833).

Ce dernier auteur établit ainsi les caractères de cette famille : Yeux proéminents, nuls dans les Claviger; quatre palpes inégaux, antérieurs plus grands, de quatre articles, postérieurs de deux seulement; labre corné, tronqué ou échancré; lèvre cornée, en cœur; languette petite, membraneuse, armée de chaque côté d'un appendice mandibuliforme et membraneux; mandibules cornées, munies de trois, six ou huit dents dont la première est la plus forte (seulement inoffensives dans les Claviger); machoires membraneuses, bifides, frange antérieure plus grande : antennes d'un, six ou onze articles ; corselet soit en cœur, soit cylindrique-allongé; élytres tronquées au sommet; ailes cachées par les étuis; écusson à peine visible; abdomen large, obtus; pieds allongés; cuisses en massue; tibias arqués; tarses de trois articles: premier petit, deuxième allongé, à peine dilaté à l'extrémité, troisième filisorme; ongles simples ou doubles; métamorphoses inconnues.

Les Psélaphiens se trouvent cachés pendant le jour sous les pierres, dans les prés et dans les bois, et ce n'est que vers le soir qu'ils courent avec vitesse sur les tiges des Graminées, d'autres dans les fourmilières, sous l'écorce des arbres ou dans les bois morts et spongieux. Leur nourriture principale consiste en Insectes.

#### GERRES.

### 1" SECTION.

1" division: Tarses didactyles. Antennes de onze articles.

Tarses inégaux : Metopias.

Tarses égaux: Tyrus, Chennium, Clenisles. 2º division: Tarses monodactyles: Pselaphus, Bryaxis, Tychus, Bythinus, Trimium, Batrisus, Euploctus. 2º SECTION.

Antennes de six articles : Claviger (Clavifer).

3º SECTION.

Antennes d'un seul article : Articerus.

Le nombre des espèces connues est d'environ cent-vingt. Presque toutes appartiennent à l'Europe, un petit nombre à l'Asie occidentale, à l'Afrique septentrionale et aux deux Amériques.

Dans les classifications récentes, on a placé cette famille entre les Brachélytres et les Scydmænites.

\*PSELAPHOPETIUS, Hope ( Coleanterist's manual, 2, p. 61), iss. - Synonyme d'Æga, Laporte. (C.)

PSELAPHUS ( ψηλαφάω, tâtonner). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, samille des Psélaphiens, établi par Herbst (Natursystem aller bekaunten in und auslandischen Insecten), et généralement adopté depuis. Ce genre comprend les P. Heisei, Dresdensis Hst., Herbstii, longicollis Reich., nigricans Leach et acuminatus Mots. Les 5 premiers appartiennent à l'Europe centrale et le 6° est originaire de la Géorgie asiatique. (C.)

PSELIUM. BOT. PH. - Genre de la famille des Ménispermacées, établi par Loureiro (Flor. cochinch., 762). Arbrisseaux originaires de la Cochinchine. Voy. méxi-SPERMACÉES.

PSEN. INS. - Voy. TRYPOXYLON.

\*PSENE. Psenes. Poiss. — Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Scombéroïdes, établi par MM. G. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. 1X. p. 253), qui lui assignent les caractères suivants : Palais lisse et sans dents; måchoires à dents courtes et crochues, un peu élargies, séparées et disposées sur un seul rang à chaque mâchoire; museau très obtus; nageoires verticales en partie couvertes d'écailles. Ce genre se compose de 4 espèces, parmi lesquelles nous citerons comme type ME PSÈNE AUX SOURCILS BLETS, P. cyanophrys Cuv. et Val., observé par MM. Lesson et Garnot sur les côtes de la Nouvelle-Hollande.

PSEPHELLUS. por. PH. - Une des nombreuses divisions établies par De Can-

Centaurée. Elle comprend acuf espèces, el correspond aux genres Psepheilus et Heierolophus de Cassini (Dict. sc. nat., 43, p. 468; 50, p. 250).

PSÉPHITE. GÉOL. — Roche conglomérée à base de Porphyre pétrosiliceux décomposé, de couleur ordinairement rougeatre on verdâtre, souvent tachetée. Le Pséphite forme des couches fort étendues à la base des terrains pénéens. (C. p'0.)

\*PSEPHOLAX (dimin. de 47.704, boule). 1X5. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Curculionides gonatocères, division des Apostasimérides chilides, créé par Adam White (The Zoology of the voy. of Erebus, Terrer, 1846, p. 15, pl. 3, f. 1, 4), qui y comprend trois espèces de la Nouvelle-Zélande: les P. suicatus, barbifrons et coronatus White. (C.)

PSETTUS. POISS. - Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Squamisesnes, établi par Commerson aux dépens des Chétodons, et adopté par MM. Cuvier et Valenciennes (Hist. des Poiss., t. VII, p. 240), qui lui assignent les caracteres suivants : Corps comprimé ; une dorsale et me anale écailleuses, à pointes plus on moins en faux, et dans le bord intérieur desquelles les épines sont enveloppées preseue jusqu'à leur extrémité : dents en velours ras et serré; enfin, deux petites épines pour toutes nageoires ventrales, au-dessus desquelles # montrent quelquefois des rayons, mais pesque imperceptibles, cachés qu'ils sont estre l'épine et le corps.

Ce genre renferme trois espèces, menmées Pset. seta Cuv. et Val. (Chatokarian beus Bl., Schn.), rhombeus Cur. et isl. (Scomber id. Forsk.), Commersons Cut et Val. (Mondactyle falciforme Lacep). Ces Poissons habitent la mer des Indes. (11)

\*PSEUDACACIA, Tournef. (last, 417). вот. рн. — Syn. de Robinia, Linn.

\*PSEUDAGRILUS (\$ev3 /c., faux; der. 21, nom de genre de Coléoptères), ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentameres, 4mille des Sternoxes, tribu des Bugre-ban Agrilites, créé par Laporte (Rev. Eu: & Siberm., t. 3, p. 166). Le type, seal: espect connue , P. splendidus Lap., est propre #

PSEUDALEIA (Condadies, faux) a.e. dolle (Prodr. VI, 575) dans le grand genre | ru. - Genre de la famille des Olariners', établi par Dupetit-Thouars (Gen. Madagasc., n. 51). Arbustes de Madagascar. Voy. OLA-CINÉES.

PSEUDALEIOIDES (Pseudaleia, nom de genre; «ĩỏος, aspect). Bot. PH. — Genre de la famille des Olacinées? établi par Dupetit-Thouars (Flor. gen. Madagasc., n. 52). Atbrisseaux de Madagascar. Voy. OLACINÉES.

PSEUDANTHUS (ψινδής, faux; ανθος, Geur). Bot. PH. — Genre de la famille des Euphorbiacées, établi par Sieber (ex Spreng. Cur. post., 25). Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. Voy. Ευρμοπβιαςμές.

\*PSEUDAPTINUS, Laporte (Études ent., p. 36), Hope (Coleopterist's Man., 2, p. 99).

\*\*\*ESS. — Syn. de Diaphorus, Dejean. (C.)

\*PSEUDARADUS (ψινδής, faux; Aradus, genre d'insectes). 188. — M. Burmeister (Rev. entomol. de Silberm., t. II, p. 19-21) a indiqué sous cette dénomination une division générique de la tribu des Scutellésiens, groupe des Pentatomites, de l'ordre des Hémiptères. (BL.)

\*PSEUDARTHRIA (ψιυδής, faux; α̈2-\*\*\* φρον, articulation). Bot. Ph. — Genre de la \*\*\*\* famille des Légumineuses - Papilionacées, \*\*\* tribu des Euphaséolées, établi par Wight et \*\*\* Arnott (Prodr., I, 299). Herbes de l'Asio \*\*\* tropicale. Voy. LÉGUMINEUSES.

\*PSEUDASPIS, Fitzinger. REPT.—Genre de Couleuvres. Voy. ce mot. (P. G.)
\*PSEUDASTILBE, DC. (Γrodr., IV, 51). Bot. PB.—Syn. de Hoteia, Morr. et De-

eaisne.

\*PSEUDECHIS (ψιυδής, faux; ἔχις, vipère). nept. — Wagler (Systema, p. 171)

donne ce nom à un genre d'Ophidiens comprenant le Coluber porphyricus Shaw, ou

Acanthophis ortor Lesson, qui est d'Australie.

(P. G.)

\*PSEUDELAPS, Fitzinger. REPT. — Genre d'Ophidiens. Voy. ce mot. (P. G.)

PSEUDENCÉPHALIENS. Pseudencephalæi (ψινδής, faux; ήπραλος, encéphale).
πέπατ. — Famille de Monstres unitaires appartenant à l'ordre des Autosites, et intermédiaire aux Anencéphaliens et aux
Exencéphaliens, dont nous avons plus
haut résumé les caractères et l'histoire.
Les Pseudencéphaliens tiennent des premiers
par l'absence de l'encéphale, des seconds
par le caractère suivant: sur la base du
crâne dont la voûte n'existe pas, et qui,

dès lors, ne forme plus une cavité, il existe une tumeur fort singulière, dont il importe d'indiquer et la disposition extérieure et la structure intérieure. Cette tumeur est formée de plusieurs lobes arrondis; son volume, très variable, peut égaler ou même surpasser celui de l'encéphale, et elle a quelquesois une certaine ressemblance de forme avec cet organe; mais elle en dissère essentiellement, dès le premier aspect, par sa couleur d'un rouge soncé plus ou moins vif. Quand on dissèque cette tumeur, on la trouve essentiellement composée d'un lacis de vaisseaux plus ou moins ténus, gorgés de sang, et au milieu desquels se trouvent quelquesois de petits amas de sérosité; quelquefois aussi, mais plus rarement, quelques parcelles de substance nerveuse se trouvent dispersées plus ou moins irrégulièrement dans la masse vasculaire. Cette tumeur, par conséquent essentiellement sanguine, se continue, en arrière et en bas, avec l'extrémité supérieure de la portion spinale de la pie-mère, et semble résulter d'une hypertrophie de cette membrane et des petits vaisseaux de l'encéphale. La moelle épinière tantôt existe, mais imparfaite dans sa partie supérieure, tantôt manque : le canal rachidien est alors ouvert en arrière.

Il est à peine besoin de dire que le nom de Pseudencéphaliens, donné par nous à cette famille, rappelle l'existence de cette tumeur sanguine, essentiellement caractéristique, qui simule plus ou moins l'encéphale, et a été souvent prise pour cet organe, dont elle représente le système vasculaire modifié et hypertrophié.

Comme les Anencéphaliens, les Pseudencéphaliens, privés d'encéphale, peuvent prolonger leur existence quelques jours au-delà de leur naissance. On a des exemples de mort au second, au troisième, au quatrième jour, et même au sixième. Leur vie se borne. d'ailleurs, à un très petit nombre d'actes, et plusieurs ne pouvant même pas avaler les liquides introduits dans leur bouche. Tous les exemples connus de ces monstruosités, et ils sont extrêmement nombreux, appartiennent à l'espèce humaine. On sait que les monstruosités anencéphaliques, qui, du reste, sont beaucoup plus rares, n'ont de même été observées que chez l'homme. Voici maintenant, entre les Anencéphaliens et les Pseudencéphaliens, deux différences importantes:
On a vu que les premiers naissent généralement avant terme, ce qui est le cas de la plupart des êtres tératologiques. Quand aucune cause particulière ne hâte l'accouchement, les Pseudencéphaliens naissent au contraire à terme ou très près du terme. Bien plus, on ne saurait douter que plusieurs individus n'aient dépassé le terme ordinaire, et ne soient nés dans le cours ou même à la fin du dixième mois. Aussi ces Monstres naissent-ils généralement, non seulement très gros comme les Anencéphaliens, mais très forts et très grands; les fœ-

La seconde différence est beaucoup plus remarquable encore: tandis que les Anencéphaliens naissent souvent de femmes qui avaient été en proie à une vive secousse morale, les Pseudencéphaliens viennent ordinairement à la suite de chocs violents, de chutes, decoups portés à la mère dans le troisième ou le quatrième mois de la grossesse. En un mot, les premiers résultent de causes morales, ceux-ci de causes mécaniques.

tus de 50 centimètres et même davantage,

ne sont pas rares parmi eux.

Ce fait, dont la découverte est due à Geoffroy Saint-Hilaire, a une très grande importance, non seulement tératologique, mais physiologique et même médico-légale, et nous croyons devoir citer, à titre d'exemples, trois observations. Les deux dernières offrent un intérêt tout particulier: l'une, parce qu'elle montre à quelle certitude dans le diagnostic Geoffroy Saint-Hilaire était parvenu; l'autre, parce que la liaison de cause à effet entre la violence exercée sur la mère et la production d'une monstruo-sité, est très clairement indiquée par une suite de phénomènes, non interrompue jusqu'au moment de l'accouchement.

1<sup>re</sup> Observation. Une jeune femme de 21 ans, brodeuse, et vivant du travail de ses mains, habitait, sous les yeux et la surveillance sévère d'une sœur plus âgée qu'elle, au dernier étage d'une maison peuplée de nombreux locataires: un seul lit recevait les deux sœurs. Néanmoins la plus jeune forme une lisison, dont, au bout de peu de mois, elle ne peut se dissimuler les suites. En proie, dès ce moment, aux remords les plus déchirants, aux idées les plus sombres, elle conçoit tour à tour la pensée d'un sui-

cide, puis celle de la destruction de son esfant. Dans ce coupable espoir, elle a recous. mais sans succès, à l'usage fréquent de baiss de pieds. Elle imagine ensuite de se tim m corset bardé de buscs épais et nombress, et l'applique étroitement sur le ventre, et l'y maintient jusqu'au terme de sa grossese, & cidée à tout, pourvu qu'elle épargne à sa sœur la douleur et la honte de son désbon. neur. Ce hut de tous ses efforts elle l'alteint, en effet, au prix de six mois de dosleur et d'anxiété. Une absence de sa sest lui permet d'aller passer en secret cinq jours chez une sage femme, et elle peut, queques heures avant le retour qu'elle redoutait, revenir dans sa mansarde sans son enfant, né pseudencéphalien, et mort au bout de peu d'instants.

2º Observation. Une semme de la dans pauvre avait donné naissance à un meestre pseudencéphalien : on ne possédait sacure notion sur les circonstances de la grossest. Aux questions de Geoffroy Seint-Hilaire, il fut répondu que la mère avait été interregée, et que, d'après sa déclaration, aucuse circonstance remarquable ne s'était présestée durant la grossesse. A de souvelles questions adressées à la mère, même réponse. Geoffroy Saint-Hilaire non seulement refun de croire à cette réponse deux fois faite. mais, fort de ses observations antérieurs. il soutint que la mère avait da vrauceblablement dans le cours du quetriene mois, ou faire une chute, ou recessir so choc sur l'abdomen. A sa prière, se voulut faire une nouvelle information. Cette fin encore, la mère essaya de s'en unir à ses premières déclarations; mais, visusest pressée de questions, et voyant com supconnaît la vérité, elle finit par fire en avec complet. Vers le milieu de sa grassus, elle avait reçu de son mari, violement tritt. un coup de pied dans le ventre, et depui lors elle était restée toujours soulisses. Dans le premier moment de sea infig tion elle avait même été porter phis devant le commissaire de pelice de se quartier; mais bientôt, touchée du rep de son mari, elle avait obtess qu'as # donnât point de suite à sa plainte, et per la résolution d'ensevelir dans un missi profond toute cette déplerable bitait Ainsi non seulement les prévisions de Gui

froy Saint-Hilaire furent réalisées, mais leur Justesse se trouva constatée par une pièce mathentique.

3º Observation. Dans le dernier des faits sine nous citerons, la monstruosité et la mort fœtus furent encore l'œuvre d'un mari. mon plus livré à un emportement momenmné, mais animé de passions basses et suzieuses. Un habitant d'un village voisin de Paris, sachant sa femme enceinte pour la sième fois, forme l'atroce projet de la bles-🔐 et de faire périr son enfant, dans lequel # ne voit qu'un surcroft futur d'embarras de dépense. Il se jette un jour sur sa imme, alors enceinte de deux à trois mois. In maltraite horriblement, la frappe violemment du genou vers la région utérine, puis La renverse et la foule aux pieds. Comme Paspérait son mari, elle se sent aussitôt bles**le**; et bientôt l'état de son ventre, douloumax et tuméfié, ajoute à ses craintes, et Noblige de consulter une sage-semme, qui neonostique une fausse-couche. Cependant la fausse-couche n'a pas lieu; la mère, toupurs souffrante, et de temps en temps en proie à de très graves accidents, atteint danmoins le terme de la grossesse, et one naissance à un Pseudencéphalien. fort presque aussitôt que né. Les vœux du **ère avaient été exaucés.** 

Il ne nous reste plus qu'à indiquer la didision de la famille des Pseudencéphaliens en genres. Ces genres sont répartis en deux groupes très tranchés, selon qu'il existe ou mon une fissure spinale compliquant les grames déformations de la tête; absolument démune nous l'avons admis déjà à l'égard des mencéphaliens et des Exencéphaliens, fadiffiles qui forment deux séries exactement dirattèles à celle des Pseudencéphaliens.

\*\*Bans le premier groupe, sont les deux piènres Nosencéphale et Thlipsencéphale, flèss deux établis par Geoffroy Saint-Hillère, et à l'étude desquels il a consacré des travaux, qui, comme nous l'avons indiqué plus haut et comme nous l'avons montré la leurs (4), n'intéressent pas seulement la paratologie.

1. Nosencéphale. Nosencephalus, genre sait avait été appelé d'abord Nosocéphale, et dent le nom a été modifié depuis pour le (4) Vie, traraux et doctrine d'Ét. Geoffroy Saint-Hitaire,

faire concorder avec les noms des autres genres de cette famille et des deux familles voisines (νόσος, maladie, et ἐγκίφαλος, encéphale, ou κιφαλή, tête). Dans ce genre, le crâne est largement ouvert en dessus, mais seulement dans les régions frontale et pariétale : le grand trou occipital est distinct.

2. ΤΗΙΙΡΕΝΙΚΕΡΗΑΙΕ, Thlipsencephalus, Geof. St. -Hil. (θλίδω, j'écrase, ou θλίψις, écrasement, et  $l_γ$ χιφάλος, encéphale). Crane ouvert en dessus dans les régions frontale, pariétale et occipitale; le grand trou occipital n'est pas distinct.

3. PSEUDENCÉPHALE. Pseudencephalus, Is. Geoff. (mêmes racines que pour Pseudencéphaliens). L'existence de la fissure spinale et l'absence de la moelle épinière caractérisent ce genre qui compose à lui seul le second groupe, et qui est le plus anomal de tous.

(Is. G. SAINT-HILAIRE.)

\*PSEUDERYX, Fitzinger. REPT. — Genre d'Ophidiens. Voy. ce mot. (P. G.)

\*PSEUDHELMINTHES (Veudis, faux; έλμινς, ver). zoot. - On nomme Pseudhelminthes, c'est-à-dire faux Vers, les différents corps que beaucoup de médecins et même certains naturalistes ont pris mal à propos pour des Vers et souvent décrits comme tels. La classe des Annélides en fournit quelques exemples; mais c'est surtout parmi les Vers intestinaux qu'ils sont nombreux. Leur histoire, quoique peu scientifique, mérite néanmoins d'être faite et ne manque pas de quelque intérêt. Pour en parler d'une manière plus comparative, nous traiterons des Pseudhelminthes en même temps que des véritables Annélides et Helminthes, c'est-à-dire à l'article vers de ce Dictionnaire. (P. G.)

\*PSEUDIOSMA (ψευδής, faux; δσμή, odeur). Bot. PH. — Genre de la famille des Térébinthacées - Zanthoxylées?, établi par M. Adr. de Jussieu (in Mem. Mus., t. II, 519). Arbres de la Cochinchine. Voy. Τέπέ-ΒΙΝΤΗΔΕΣΕΣ.

\*PSEUDIS (ψινδής, menteur). REPT. — Wagler (Systema, p. 203, 1830) a proposé d'établir sous ce nom un genre de Batraciens anoures, dont la seule espèce connue vit dans l'Amérique méridionale: c'est la Jackie de la Guiane, célèbre par l'erreur à laquelle elle avait donné lieu de la part de Sibylle de Mérian et d'Albert Seba, qui l'ont décrite comme une Grenouille qui se chan-

geait en Poisson. Les tétards des Pseudis sont, en effet, beaucoup plus gros que la Grenouille dans laquelle ils se transforment. Cette Grenouille appartient aux Batraciens rapiformes, et présente les caractères génériques suivants, que nous donnons d'après M. Bibron : Langue subcirculaire entière; deux groupes de dents palatines entre les orifices internes des narines; tympan peu, mais néanmoins distinct; trompes d'Eustache petites; point de rensiement glanduleux ni de signes de pores sur aucune partie du corps; doigts au nombre de quatre, complétement libres, le premier opposé aux deux suivants; orteils réunis jusqu'à leur pointe par une très large membrane; une vessie vocale sous la gorge des mâles: apophyses transverses de la vertèbre sacrée non dilatées en palettes.

Le Pseudis a pour nom spécifique, dans l'ouvrage de MM. Duméril et Bibron, Ps. merianæ. On l'a aussi appelé Rana pisus, R. paradoxa et Proteus raninus. (P. G.)

\* PSEUDOAMEIVA ( ψενδής, faux; Ameiva, genre de Reptiles). nepr. — Ce nom est donné par M. Fitzinger à un genre qui répond à ceux de Centropiæ de Spix et Trachygaster de Wagler. Sa place est parmi les Lacertiens ou Lézards; ces espèces sont de l'Amérique méridionale. (P. G.)

\*PSEUDOBDELLA (ψινδής, faux; εδίλλα, sangsue). Annél. — Nom d'un genre de Sangsues dans les ouvrages de M. de Blainville (Dict. sc. nat., etc.). Voy. sangsues. (P. G.)

\*PSEUDOBLAPS (ψτυδή;, faux; Blaps, nom de genre de Coléoptères). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Mélasomes, tribu des Blapsides, établi par M. Guérin (Magas. Zool. Mélasomes, 1844, p. 28, pl. 115, f. 4) aux dépens de quelques Platynotus de F. Il y rapporte deux espèces des Indes orientales, les P. substriatus et curvipes Guér. La première est du Bengale et la seconde de Ceylan. (C.)

PSEUDOBOA (c'est-à-dire faux Boa).

REPT. — Voy. SCYTALE. Ce nom a été donné
au Scytale coronata, par Schneider. Oppel
a appliqué le même nom à des Hydrophis.

(P. G.)

\*PSEUDOBUFO (ψενδής, faux; Bufo, crapaud \ REPT. — Genre de Batraciens anoures décrit par M. Tschudi, et carac-

térisé de la manière suivante dans son travail: Tête triangulaire; vertex et front aplatis; museau relevé ou comme retrouné; narines s'ouvrant sur celui-ci; langue circulaire; point de dents; point de paroides; tympan visible; doigts libres; orteils réuas jusqu'à leur extrémité par une membrane très large et très extensible; corps relevé te verrues très serrées. Tel est le Bufo subsper, conservé au musée de Leyde. (P.G.) PSEUDOCAPSICUM, Mœnch (Methol., 475). BOT. PH. — Syn. de Solemun, Lim. Voy. MORELLE.

\*PSEUDOCARCINUS (\$\psi\psi\_n, fant; \$\psi\_n\times \psi\_n\times \psi\_n\

\*PSEUDOCHEIRUS (prodi;, faux; grip, main). MAM. — M. Ogilby (Proc. 2001. Soc. Lond., 1836) indique sous ce nom un groupe de Mam:nifères marsupiaux qui me comprend qu'une seule espèce. (E. D.)

\*PSEUDOCOLASPIS, Laporte (Anue Ent. de Silb., 1, 23). IRS. — Symmyse d'Eubrachys, Dejean. (C.)

\*PSEUDOCORYSTES (ψτοδής, laux; Corystes, nom de genre). CRUST. — Geare de l'ordre des Décapodes brachyures, tamble des Catométopes, établi par M. Mane Edwards et rangé par ce zoologiste dans sa tribu des Corystiens. On a'en connaît qu'une seule espèce, qui est le Parabocrystes armatus Edw. (Hist. nat. des Crust., t. II., p. 151). Cette espèce habite les cites de Valparaiso, où elle a été rencontre par M. Gay. (H. L.)

PSEUDOECHINORHYNCHUS. ma. — Dénomination employée par Goess, @ 1782, pour des Vers du groupe des Echistrhynques ou Acanthocéphales. (P. G.)

\*PSEUDOGRAPSUS (ψινός, faux 6 sus, nom de genre). caust. — Genre de l'ordre des Décapodes brachyures, tende des Catométopes, établi par M. Mille El-

wards aux dépens des Grapsus de Latreille,
On ne connaît que deux ou trois espèces
de ce genre, qui appartiennent aux mers
d'Asie. Parmielles je citeraile Pseudograpsus
penicilliger Latr. (Règ. anim. de Cuv., 1<sup>re</sup>
-éd., t. 3, p. 16, pl. 12, fig. 1). Cette espèce fort remarquable a été rencontrée dans
les mers d'Asie. (H. L.)

\*\*PSEUDOHELOPS (ψινδής, faux; Helops, nom de genre de Coléoptères). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Sténélytres, tribu des Hélopiens, créé par M. Guérin-Méneville (Revue zool., 1841, p. 125), sur une espèce des lles Auckland (Amérique méridionale), le P. tuberculatus Guér. (C.)

\*PSEUDOLUSCINIA. ois. — Nom de genre proposé, en 1838, par Ch. Bonaparte, qu'il a remplacé plus tard (1842) par celui de Luscinopsis. Voy. sylvie. (Z. G.)

\*PSEUDOLYCUS (ψενδής, faux; Lycus, mom de genre de Coléoptères). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Trachélydes, tribu des Lagriaires, établi par M. Guérin-Méneville (Ann. de la Soc. ent. de France, 2, 155, p. 18, f. 1) sur quatre espèces d'Australie: les P. marginatus, cinclus, alratus et hæmoplerus Gm. (C.)

PSEUDOMALACHITE. mm. — Synon. de Cuivre phosphaté vert émeraude. Voy.

\*PSEUDOMASEUS (ψινδής, faux; Omassus, nom de genre). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Carabiques, tribu des Féroniens, établi par de Chaudoir (Tableau d'une nouv. subdiv. des g. Feronia Dej., Extrait des Mém. de la Soc. imp. des nat. de Moscou, 1838, p. 10, 16), et qui renferme les 5 espèces suivantes: P. nigritus F., anthracinus III., luctuosus, minor Dej. et gracilis St. Toutes sont originaires de France; on les rencontre dans de voisinage des étangs, des marais, sous des amas de détritus. (C.)

PSEUDOMELISSA, Benth. (Labiat.). SOT. PR. — Voy. MICROMERIA, Benth.

\*PSEUDOMOPS. IRS.— Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Blattiens, établi par M. Audinet-Serville (Rov., p. 15), aux dépens des Blattes. L'espèce type, Psoud.

\*\*eblongata Aud.-Serv. (Blatta-id. Linn.), a \*\*dié trouvée à Surinam.

\*PSEUDOmORPHA, Kirby, Newman.

188. — Synonyme de Drepasus, Illiger, Dejean. (C.)

\*PSEUDOMORPHIDES. Pseudomorphidæ. 1885. — Familie de l'ordre des Coléoptères pentamères, tribu des Carabiques, établie par Newman (The Entomologist, 2, 366), et qui est la même que celle nommée Heteromorphidæ par Hope (Coleopterist's Manual, t. 11, p. 108, 109). Elle renferme les genres suivants: Drepanus, III. (Heteromorpha, ou Pseudomorpha, Ky.), Sulphomorpha, Spallomorpha, Westw. et Adelotopus, Hope. (C.)

PSEUDOMORPHOSE (prodis, faux; moponi, forme). min. - Ce nom a été appliqué par Haûy aux minéraux qui se présentent sous des formes étrangères à leur espèce, sous des formes qu'ils ont empruntées, soit à des cristaux d'une autre substance, soit à des corps organiques. Cet emprunt a pu avoir lieu de dissérentes manières; d'abord par incrustation (voy. ce mot): il arrive souvent, par exemple, qu'un liquide chargé de matière calcaire, qu'il tient en dissolution à la faveur d'un excès d'acide carbonique, abandonne cette portion d'acide au contact de l'air atmosphérique, et par suite dépose le carbonate de chaux à la surface de différents corps organiques ou inorganiques, les revêtant ainsi d'une croûte pierreuse, qui reproduit leur forme extérieure avec plus ou moins de fidélité. On voit souvent une substance minérale incruster des cristaux d'une espèce dissérente; ceux de calcaire ou de suorine ont été fréquemment revêtus d'une incrustation de Quarts; et quelquesois l'enveloppe quartzeuse est restée vide, par la destruction des cristaux qui lui avaient servi de moule ou de support. Il existe à Saint-Allyre, près de Ciermont en Auvergne, et dans d'autres lieux, des sources qui ont cette vertu incrustante; on y plonge des nids d'oiseaux, de petits paniers de fruits, des branchages et autres objets qui se recouvrent, dans un certain laps de temps. d'une enveloppe pierreuse. Le vulgaire croit y voir un exemple de pétrification, mais c'est à tort; car, dans ce cas, les matières organiques ne sont que se revêtir d'un simple enduit pierreux, sous lequel elles peuvent se conserver plus ou moins longtemps, et se détruire ensuite d'elles-mêmes, mais

sans avoir été en aucune manière altérées ni remplacées par la matière du dépôt. Les eaux de pareilles sources, en coulant sur un sol plat, y forment des couches successives d'un calcaire poreux, qui constitue ce qu'on nomme Tuf ou Travertin. - La Pseudomorphose peut être produite par moulage; c'est ce qui a lieu lorsqu'une pâte calcaire vient se modeler, soit dans l'intérieur des coquilles ou autres corps organiques creux, soit dans une cavité laissée libre par la destruction du corps organisé ou du minéral qui l'occupait auparavant. Elle peut être due à la cristallisation d'une substance, qui a servi de ciment aux particules d'une autre, comme dans le grès de Fontainebleau, dont les parties sont agglutinées par du calcaire, qui a cristallisé en rhomboèdre aigu. Elle peut être produite par substitution graduelle d'une substance à une autre, lorsqu'en vertu d'une opération chimique les principes constituants d'un corps organique ou inorganique sont expulsés totalement ou en partie, et remplacés molécule à molécule par d'autres principes. Si le corps remplacé est organique, la pseudomorphose recoit le nom de Pétrification (voy. ce mot). Si c'est une substance minérale, qui ait subi quelque altération dans sa nature chimique, la pseudomorphose prend le nom particulier d'Épigénies. Les Épigénies sont en quelque sorte les pétrifications du règne minéral; elles proviennent des changements de nature qui peuvent s'opérer graduellement dans l'intérieur des minéraux, pendant que leur forme reste la même, soit que leur composition atomique n'éprouve pas de variation, ce qui peut avoir lieu dans les substances dimorphes, soit qu'il y ait absorption ou déperdition d'eau, d'oxygène ou de quelque autre principe. La plupart de ces changements successifs se font par de doubles décompositions, en vertu des lois de l'affinité chimique; et l'on peut même en produire artificiellement de différentes manières. (DEL.)

\*PSEUDOMUS (ψινδής, faux; Ξμος, épaule). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Curculionides gonatocères, division des Apostasimérides cryptorhynchides, créé par Schænherr (Gen. et sp. Curculion. syn., IV, 263; VIII, 533), qui y rapporte les 8 espèces sui-

vantes: P. militaris Ol., sedentarius Ser, cacuminatus, opiatus, fistulosus Gr., ricus Dej., notatus Kl. et semicribratus Chv. A l'exception de la deuxième, qui est eriginaire de la Floride, toutes appartiement aux Antilles. (C.)

\*PSEUDOMYS (ψευδής, faux; μΞ; nt).

MAN. — Subdivision du genre naturel des
Rats (voy. ce mot) indiquée par H. Gray
(Proc. zool. Soc. Lond., 1832). Le type es
le Pseudomys Australis de la Nouvelle-Hellande. (E. D.)

\*PSEUDOPERIDIUM. Bor. ca. — Béceptacle sur lequel sont attachés les spores ou les sporanges. Voy. micologie. (Lir)

\*PSEUDOPHANA (\$\frac{1}{2}\cdot\); faut; \$\pi\cdot\), luire). Ins. — Genre de la famille des Fulgorides, de l'ordre des Hémiptères, établi par M. Burmeister (\*Handb. der Entom.) sur une espèce assez commune dans le midi de l'Enrope, le P. Europæa (Fulgora Europæa Lin.). M. Spinola a décrit une seconde espèce ceropéenne de ce genre, le P. Pannonica, échi Hongrie, et quelques autres exotiques. (\$\mathbb{R}\$).

\*PSEUDOPHANIDES. Pseudophanitz.

188. — Amyot et Serville (las. hémipt., Suites à Buffon) indiquent ainsi un de leurs groupes dans la famille des Fulgorides, de l'ordre des Hémiptères. Celui-ci comprend les genres Cladodiptera, Spin.; Pterodictys, Burm.; Dichoptera, Spin.; Lappide, Am. & Serv.; Pseudophana, Burm.; Monopsis, Spin. et Cixius, Latr. (B.)

\*PSEUDOPHIDIENS. appr. — Il de Blainville s'est quelquefois servi de ce ann pour désigner un groupe de Batraciens qui comprend les Cécilies, animaux qui cet, comme chacun le sait, une grande sanispie apparente avec les Ophidiens, et dont le corps est même tout-à-fait serpentiforme.

(P. G.)

\*PSEUDOPIILOEUS (Luvice, fant; pincipécorce). 1885. — Genre de la famille des Coréides, de l'ordre des Hémiptères, établi par M. Burmeister (Handb. der Entomol.) de adopté par la plupart des entomologistes. On connaît peu d'espèces de ce geare la type est le P. Fallenii (Coreas Fallenii Schell.), répandu particulièrement dans la midi de l'Europe.

et sp. Curculion. syn., IV, 263; VIII, 533), qui y rapporte les 8 espèces sui-

M. Serville (Rev. méthod. de l'ordre .). Le type est le P. neriifolius Serv., ie Java. :UDOPSIS (ψιυδής, faux; ωψ, œil). ienre de l'ordre des Coléoptères pen-?, famille des Brachélytres, tribu téininiens, établi par Newman (Tho logist's, 2, 313) sur une espèce dans une île d'Angleterre, et qu'il P. sulcatus. (C.) UDOPUS (ψευδής, faux; ποῦς, pied). - Nom latin du genre Sheltopusik. (P. G.) UDORHOMBILA ( ψευδής, faux; a, nom de genre). caust. — Genre re des Décapodes brachyures, fa-B Catométopes, créé par M. Milne s, qui place cette coupe générique tribu des Gonoplaciens. Ce genre rme qu'une seule espèce, le Pseuila quadridentata Latr. (Encycl. . X, p. 706), dont on ignore la pa-(H. L.)

UDORHYNCHUS (ψευδής, faux; bec ). 188. - Genre de la tribu des ns, de l'ordre des Orthoptères, éta-M. Serville (Ins. Orthopt., Suites à sur quelques espèces des Indes orien-38 P. sicarius, flavescens et Lessoni ayant la face très inclinée, le prorès aplati, légèrement caréné de :ôté. etc. UDORNIS, Hodgs. ois. - Synon. ius, G. Cuv.; Oxylophus, Swains.

(Z. G.)UDORTHOMUS (ψενδής, faux; Ornom d'un genre de Coléoptères). Genre de l'ordre des Coléoptères res, famille des Carabiques, tribu miens, créé par de Chaudoir (Taune nouv. subdiv. du g. Feronia, des Mém. de la Soc. imp. des nat. nu, 1038, p. 12, 19). Ce genre ne e qu'une espèce, l'Argutor amaej., qui habite les Pyrénées. (C.) DOSALAMANDRA, Tschudi. REPT. BALAMANDRE. (P. G.) IDOSAURIENS. REPT. - M. de e a donné ce nom aux Batraciens (P. G.)

UDOSCORPIONS. Pseudoscorpiost. - Latreille, dans le Règne aniuvier, emploie ce nom pour désigner, dans les Arachnides trachéennes, une famille qui comprend les Galéodes et les Pinces, et qui n'a pas été adoptée par M. P. Gervais dans le tom. III de son Histoire naturelle sur les Insectes aptères. (H. L.)

\*PSEUDOSERICA (ψευδής, faux; Serica, nom d'un genre de Coléoptères). 185. -Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, samille des Lamellicornes, tribu des Scarabéides phyllophages, établi par M. Guérin-Méneville (Voyage de la Coquille, zoologie, p. 86) sur une espèce du Brésil, nommée par l'auteur P. marmorea. Ce genre a été adopté par M. de Castelnau Histoire naturelle des animaux (articulés, t. II, p. 148). (C.)

\*PSEUDOSTEMMA, DC. (Prodr., t. IV. p. 338). Bor. PH. - Syn. de Lasionema, Don. \*PSEUDOSTEROPUS (ψενδής, faux; Steropus, nom de genre de Coléoptères). INS. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Carabiques, tribu des Féroniens, établi par de Chaudoir (Tableau d'une nouv. subdiv. du g. Feronia, Extrait des Mém. de la Soc. imp. des nat. de Moscou, 1838, p. 9, 16). Le type est le P. Schmidtii Parr., Chaud. (C.)

PSEUDOSTOMA (ψιυδής, faux; στόua, bouche). mam. - Genre de Rongeurs de la division des Lapins (voy. ce mot), créé par M. Say (Long's Exped., 1822). (E. D.)

\*PSEUDOTHLASPI, Magnol. (Nov. cor., 245). Bot. Pn. — Synonyme d'Iberis, Linn.

PSEUDOTRITON, Tschudi. nept. -- Voy. SALAMANDRE.

PSEUDOTUNICA, Fenzl. Bot. PH. - Voy.

\*PSEUDOXYCHEILA ( \$\pu\du\_{i}, faux; όξυς, aigu; χιίλος, lèvre). ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, samille des Cicindélides, tribu des Mégacéphalides, créé par M. Guérin-Méneville (Diction. pittoresq. d'Hist. Nat., 6, 573). et qu'il a formé avec la Cicindela bipustulata Lat., espèce que Dejean a réunie à tort aux Oxycheila et sur laquelle Th. Lacordaire a établi depuis son genre Centro-(C.) cheila.

\*PSEUDOZÆNA, Laporte, Hope. 185. - Syn. d'Ozæna, Olivier. (C.)

\*PSEUSTES, Fitz. (ψεύστις, faux). REPT.

-Genre de Couleuvres. Voy. ce mot. (P. G.)

\*PSEVA, Rafin. (Obs.). BOT. PH. — Syn. de Chimophila, Pursh.

PSIADIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Astéroïdées, établi par Jacquin (Hort. Schænbr., II, 13). Arbrisseaux de la Mauritanie et de Madagascar. Voy. composées.

PSIDIUM. BOT. PH. — Nom scientifique des Gouyaviers. Voy. ce mot.

PSIDOPODIUM, Neck. (Elem., n. 1718). BOT. PH. — Syn. d'Aspidium, Sw.

PSIGURIA, Neck. (Elem., n. 384). DOT. PB. — Syn. d'Anguria, Linn.

PSILOBIUM (ψιλές, fragile; 6ίος, vie). BOT. PH. — Genre de la famille des Rubiacées-Cinchonacées, tribu des Gardéniées, établi par Jack (in Malay. Misc., II). Arbrisseaux originaires de l'Inde. Voy. RU-BIACÉES.

\*PSILOCERA (ψιλός, nu; χίρας, antenne), ins.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Cicindélides, tribu des Cténostomides, fondé par MM. de Castelnau et Gory (Histoire naturelle des Insectes Coléoptères, t. 1, 1837), qui en décrivent onze espèces toutes particulières à Madagascar. Nous citerons principalement les suivantes; P. elegans Br., cærulea, viridis, atra, Goudotii, Brullei, pusilla, etc., etc.

Les Psilocera sont des Insectes à corps chagriné en dessus et cylindrique; à élytres tronquées anguleusement ou épineuses à l'extrémité, et dont les palpes et les pattes sont allongés. Leurs antennes sont excessivement longues et filiformes. (C.)

\*PSILOCNEMIS (\$\psi\_1\delta\_6\$; nu; xn\u03an, jambe). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Lamellicornes, tribu des Scarabéides mélitophiles, créé par Burmeister (Handb. der Ent.) et adopté par Schaum (Ann. de la Soc. ent. de Fr., 2° série, t. 3, p. 54). La seule espèce que ces auteurs y rapportent est la P. polita Sch. (leucosticta B.); elle provient des États-Unis. (C.)

PSILOCYBE, Fr. Bot. Ca. — Voyez AGARIC.

\*PSILODON (ψιλός, grêle; δδούς, dent).

183. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Lamellicornes pétalocères, tribu des Lucanides, créé par Perty (Delectus Animalium articulorum, p. 14, t. 11, f. 12). Le type, le P. Schænherrii

Perty (Hexaphyllum Brasiliense Gray), et originaire du Brésil. (C.)

\*PSILOGASTER (ψιλές, grêle; yasria abdomen). 188.—Genre de la tribu des Calcidiens, de l'ordre des Hyménoptères, établi par M. Blanchard (Histoire des animeux eticulés, t. III, 1840) sur une espèce d'Egypte, le Psilogaster cupreus, remarquable par abdomen long, ovoïde, comprimé lateralement. M. Brullé (Insectes hyménoptères, Suites à Buffon) a fait connaître une seconé espèce de ce genre provenant de la Tassanie. (BL.)

\*PSILOGYNE (palós, gréle; prop. patil.

Bot. Ph. — Genre de la famille des Bignoniacées, établi par De Candolle (Revis.

Bignon., 16). Arbrisseaux du Brésil. Voy.

Bignoniacées.

\*PSILO WÉLANE (\$\psi.\text{kisc}\$, léger; \$\psi.\text{kisc}\$, noir). Mix. — Nom donné par Haidinger à un minerai de Manganèse d'un noir bleulte, souvent barytifère, qui se présente en masses tuberculeuses à cassure mate, compactes ou imparfaitement fibreuses. Foy. MAKANÈSE. (Dt..)

\*PSILOMYIA (ψιλός, grele; μυία, mou che). 188. — Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Athéricères, tribe des Muscides, sous-tribu des Palemyles, établi par Latreille (Règ. anim.), et carattérisé surtout par des antennes à troisi article oblong, comprimé; le style forment plumeux; la tête inclinée. M. Mequart (Diplères, suites à Buffon, etc. 14ret, t. II, p. 420) décrit neuf espèces & @ genre, qui, toutes, habitent la France # l'Allemagne. Parmi elles, nous citroni principalement les Psilom. functore (Pale id. Meig., Scalophaga id. Fab., Fall.; Maca id. Lour., Oblicia testacea Rob. Der.), Pol. bicolor, rosa, atra, etc. (1.)

PSILONIA (ψιλός, grêle). not. Cl.—Genre de la famille des Champigness, de vision des Clinosporés-Ectoclines, triba de Sarcopsidés, établi par Fries (Pl. hom., 15%, Syst., III, 450). Champigness naissent de troncs des arbres. Voy. myologis.

\*PSILOPILUM (ψελός, chauve; mine, henet, coisse). Si l'en semet avec les bryologistes allemands la secssité de diviser le genre Polytric de Lisse en plusieurs autres, nul doute qu'il se faille adopter le genre Psilopilum de Brief,

Afre dans sa capsule une sorte de pasau genre Lyellia. Cet auteur (Bryol., II, p. 95) le définit ainsi: Capsule le, ovoïde, ventrue, penchée, sans 198e ni anneau. Coiffe en capuchon, E. Péristome à seize ou trente-deux dents. 8 dioïques, terminales.

e seule espèce, propre à la Laponie, ose ce genre. Dans leur Bryologie d'Eu-MM. Bruch et Schimper l'ont réunie au rinea hercynica, sous le nom générique jotrichum que M. De Candolle avait cré au Polutrichum undulatum. (C. M.) SILOPOGON, ois. - Division genéétablie par Boié dans le genre Barbu. ce mot. (Z. G.) SILOPTERA (ψιλός, nu; πτίρον, aile). - Genre de l'ordre des Coléoptères penres, de la famille des Sternoxes et de la des Buprestides, proposé par Serville, é par Dejean (Catalogue, 3º édition, ), publié par Solier (Annales de la Somtomologique de France, t. II, p. 283) puis par Spinola (loco citato, VI, p. 103, Ce genre, qui ne renferme pas moins nquante espèces appartenant presque s à l'Amérique méridionale et quelques à l'Afrique (Madagascar, cap de Bonneance), forme pour MM, de Castelnau et me partie de la troisième division de and genre Buprestis. Parmi ces espèces s suivantes: P. collaris, altenuata, variolosa, morbillosa, umbrosa F., fulwrifer Ol., tristis Lin., hirtomaculata le., etc. (C.)

LOPUS (ψιλός, gréle; ποῦς, pied). Tenre établi par Gould dans la fas Sylviadées et la sous-famille des inées, pour un oiseau quí, avec queldes caractères des Accenteurs, a très grèles, comme le nom génélui a été imposé l'indique. Cet vient de l'Australosie et a été spéit dissertes sous la dénomination aris. (Z. G.) PIS (ψιλές gréle: ποῦς, pied.

PUS (ψ:)6;, grêle; ποῦς, pied. re de l'ordre des Diptères bra-amille des Brachystomes, tribu bodes, établi par Meigeu, et cancipalement par des antennes article arrondi, avec le style de l'extrémité. M. Macquart tes à Buffon, édit. Roret, t. I,

p. 448) en décrit onze espèces: cinq habitent l'Europe, surtout la France et l'Allemagne; une appartient à l'Amérique septentrionale, une autre à l'Amérique méridionale, trois à l'Afrique, et la dernière à la Chine. Comme type du genre, nous citerons le Psilopus platypterus Meig. (Dolichopus id. Fab., Leptopus tipularius Fell.), commun en France et en Allemagne. (L.)

PSILOPUS, Pol. Oken. moll. — Syn. de Came. (Del.)

\*PSILORHINUS, Rapp. ois. — Syn. de Corvus, Licht. (Z. G.)

PSILOSOMES. Psilosomata. MOLL. — Dénomination donnée par M. de Blainville à la troisième famille de son ordre des Aporobranches, laquelle est composée du seul genre Phylliroé. (DUJ.)

\*PSILOSTEMON, DC. (Msc.) Bot. PH.— Synonyme de Trachystemon, Don.

\*PSILOSTOMA (ψιλός, nu; στόμα, ouverture). Bot. Pii.— Genre de la famille des Rubiacées-Cosséacées, tribu des Psychotriées, établi par Klotsch (in Ecklon et Zeyher Enumerat., 362). Arbrisseaux du Cap. Voy. Bu-Biacées.

\*PSILOSTROPHE (ψ:)δς, grêle; στωίφη, couronne). Βοτ. FR. — Genre de la famille des Composées (tribu incertaine), établi par De Candolle (Prodr., VII, 261). Herbes du Mexique.

PSILOTA (ψιλός, grêle). INS. — Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Brachystomes, tribu des Syrphides, établi par Meigen (Dipt. d'Europe). L'espèce type, Philota anthracina, vit en Allemagne où elle est assez rare. (L.)

\*PSILOTHAMNUS (ψιλός, grêle; θάμνος, arbrisseau). Bor. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par De Candolle (Prodr., VI, 41). Sous-arbrisseaux du Cap. Voy. Compostes.

PSILOTRICHUM (ψθές, grêle; θρίξ, τρίχος, poil), вот. РВ. — Genre de la famille des Amarantacées, tribu des Achyranthées, établi par Blume (Bijdr., 566). Herbes de Jaya. Voy. ΑΜΑΒΑΝΤΑCÉES.

PSILOTUM (\$\psi\_0\delta\_i\), grêle). Bot. CR. — Genre de la famille des Lycopodiacées, établi par R. Brown (\$Prodr., 164). Herbes des régions tropicales du globe. Voy. LYCOPODIA-

\*PSILOTUS (ψιλότης, nudité). IRS. —
Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Clavicornes, tribu des Nitidulaires, établi par Fischer (Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, I (1829), sér. 48, t. 1, f. 9, 11). Ce genre se compose de trois espèces, savoir: P. cornutus F. (Nitidula, Strongylus cornutus Lap., Cerephorus maxillaris Lap.), P. ventralis et carbonarius Er. La première se trouve à Cayenne et au Para, la deuxième au Brésil, et la troisième en Colombie. (C.)

PSILURUS (ψιλός, grêle; οὐρά, tige). Bot. pn. — Genre de la famille des Graminées, tribu des Rottbælliacées, établi par Trinius (Fund., 93). Gramens gazonnants des bords de la Méditerranée. Voy. Graminées.

\*PSILUS (ψιλός, grêle). IRS.—Jurine a appliqué cette dénomination à un genre de la tribu des Proctotrupiens dont les espèces ont eté réparties dans d'autres divisions. C'est ainsi que le Psilus elegans de Jurine est le type du genre Diapria de Latreille. M. Haliday a formé son genre Inostemma avec le Psilus Boscii Jurine. Pour cette dernière division, il serait certainement plus rationnel de préférer le nom de Psilus à la nouvelle dénomination imposée par M. Haliday. (BL.)

\*PSITHYRIDES. Psithyridæ. ins. — Famille de la tribu des Apiens ou Mellifères, de l'ordre des Hyménoptères, caractérisée par des pattes postérieures simples, sans dilatation, ni poils propres à retenir le pollen; par une lèvre cylindrique aussi longue que le corps. Cette famille comprend le seul genre Psithyrus. Voy. ce mot, et surtout ETILIFÈRES. (BL.)

\*PSITHY RUS (\$\psi(\text{0}\nu\rho\_{\phi\_0}\rho\_{\phi\_0}\right), bourdonnement).

1N3. — Genre unique de la famille des Psythyrides, de l'ordre des Hyménoptères, établi par Lepeletier de Saint-Fargeau et adopté par tous les entomologistes. On connaît un nombre peu considérable d'espèces de ce genre. Elles sont presque toutes européennes, et très semblables aux Bourdons par la forme générale du corps, aussi bien que par le mode de coloration. Voyez, pour les détails de mœurs et d'organisation, l'article meturèrass.

(BL.)

PSITTACA. 018. — Nom générique latin. dans la méthode de Brisson, des Perroquets que l'on nomme aujourd'hui Perruches-aras. (Z. G.)

PSITTACARA. ots. — Nom générique latin dans la méthode de Vigors des Arms ou Perruches-aras. (Z. G.)

\*PSITTACARIA, Meyen. ois. — Sys. de Psittacara, King.; Leptorhynchus, Swains. Z. G.)

PSITTACÉS. 015. — Scopoli, dans sen Introductio ad Ilist. nat., a établi sous en nom une grande division qui comprend les Perroquets. (Z. G.)

\*PSITTAGI. 015. — Famille établie par Ritgen dans l'ordre des Grimpeurs, et correspondant au genre Psittacus de Linné, aux Psittacini d'Illiger et aux Psittacides de la plupart des méthodistes modernes. 7. G.

PSITTACIDLES. Psittacidz. 615. - Famille de l'ordre des Grimpeurs Scansores établie par Vigors, admise par Swainsen, Ch. Bonaparte, G.-R. Gray, et corresposdant au grand genre Psittacus de Linne, als famille des Perroquets de G. Cavier et de M. Lesson. Les caractères de cette famille est été suffisamment exprimés à l'article reaso-QUET; nous dirons seulement ici quequelques unes des divisions que les auteurs y avaient introduites, comme simples genres, cat été élevées, dans la plupart des méthodes attuelles, au rang de sous-familles. Dans # List of the genera, G.-R. Gray en admet cinq: celle des Pezoporinæ, établie per Q. Bonaparte pour les Perruches, et les essess qui ont avec elles des affinités: celles des Lorina et des Psillacina, créées per suisson, l'une pour les Loris et l'autre pet les vrais Perroquets à queue com: & celles des Cacatuines et des Arias, post les Cacatois et les Aras. (Z 6)

\*PSITTACIN. Psittacirostra.ca.—Gene de la famille des Gros-Becs (Fringilides), établi par M. Temminck, qui lui donne per caractères: Un bec court, très croche, se peu bombé à sa base, à mandibule seprieure droite à la base, fortement courbers la pointe, l'inférieure étant très étasés serondie, obtuse au sommet; des narnes sesales, latérales, à moitié fermées par set membrane couverte de plumes; trois dest devant et un derrière, tous divisés, les letéraux égaux; le tarse plus long que le dest du milieu; des ailes courtes, la premiere sela deuxième un peu plus courte ième.

onfondait les Psittacins avec les enre Loxia; G. Cuvier et Vieillot:s-Becs.

espèce de ce genre est le Psit-CÉPEALE, Psittac. icterocephala col., 457). C'est un oiseau qui s formes et la coloration des peets. Chez le mâle, la tête et le in jaune d'or; tout le reste du t vert. La femelle n'a point de i tête est d'un gris verdâtre un ir que le reste du plumage.

cin ictérocéphale habite les îles t plus spécialement Owihihi, où sous le nom de Rahouhi. (Z. G.) INÉES. Psiltacinæ. ois.—Sousa famille des Psittacidées dans rimpeurs, établie par Swainson, nt les espèces de Perroquets qui, mes robustes et massives, ont ourte et généralement carrée. Gray, les genres Tanygnathus, leroptius, Psiltacus, Chrysotis, nicephalus, Agapornis, Psiltalerna font partie de cette sous-(Z. G.)

INI, Illig. ois. — Syn. de Psit-(Z. G.)

INS. Psittacini. ois. - Vicillot ne nouvelle Ornith. élém.) a éta-10m, dans son ordre des Sylans la tribu des Zygodactyles, qui correspond au genre Psitta-!. aux Psittacini d'Illiger et qui genres Perroquet, Ara et Kae famille a été reproduite sous m par Latreille; mais il l'a son ordre des Grimpeurs, et de roduit les genres Perruche, Pé-Vieillot ne distinguait pas des et le genre Microglosse. (Z. G.) CIROSTRA. ois. - Nom latin ittacin. Voy. ce mot. (Z. G.) CODIS. ois. - Genre établi par s la famille des Perroquets, sur raquanus Gmel. Voy. FERRO-(Z. G.)

CODON (ψ:τταχός, perroquet; poiss. Foss. — Genre de l'ordre s, famille des Chimérides, étaisiz et comprenant six espèces de Poissons fossiles des terrains crétacés.
(C. D'O.)

PSITTACOGLOSSUM (ψιττακός, perroquet; γλῶσσα, langue). Bor. PH. — Genre de la famille des Orchidées, tribu des Vandées, établi par Llave et Lexarca (Nov. gen. descript., II, 29). Herbes du Mexique. Voy. ORCHIDÉES.

\*PSITTACOPIS, Nitzsch. ois. — Synonyme de Psittacirostra, Temm. (Z. G.)

PSITTACULE. Psittacula. 015. — Division générique établie par Brisson dans la famille des Perroquets. V. PERROQUET. (Z. G.)

\*PSITTACULIROSTRES. Psittaculirostres. ots. — Division établie par M. Lesson dans la famille des Perraquets et dans son genre Psittacule pour les espèces de ce genre qui ont un bec gros, très robuste, voûté, et une queue courte, pointue. Ces espèces ont été citées à l'article perroquer. (Z. G.)

**PSITTACULUS, Spix. 018.** — Synonyme de Psittacula, Briss. (Z. G.)

PSITTACUS. ois. — Nom générique latin, dans Linné, des Perroquets. (Z. G.)

\*PSITTAPOUS. ois. — Division établie par M. Lesson dans la famille des Perroquets et dans son genre Lori, pour la Perruche Lori-Papou, Psitt. papuensis Gmel.

(Z. G.)

PSITTIROSTRA. ois. — Nom générique latin que M. Temminck avait donné, en premier lieu, au Psittacin, et qu'il a changé, plus tard, en celui de *Psittacirostra*. (Z. G.)

\*PSITTRICHAS, Less. ois. — Synonyme de Dasyptilus, Wagl.; Centrocercus, Swains. (Z. G.)

PSOA (ψώα, puanteur). 1.5. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Xylophages, tribu des Bostrichiens, créé par l'abricius (Systema Eleutheratorum, I, p. 293) et adopté par Latreille (Règne animal de Cuvier, t. V, p. 91). Ce genre se compose de deux espèces européennes, le P. Viennensis F., et le Dermestes dubius Rossi (P. Italica Dej.). (C.)

\*PSOCIDES. Psocidæ. INS. — Famille de la tribu des Psociens, de l'ordre des Névroptères. Voy. PSOCIENS. (BL.)

\*PSOCIENS. Psocii. IRS. — Tribu des Névroptères, caractérisée par une tête fort grande présentant trois ocelles; par des antennes sétacées, des ailes inégales offrant un petit nombre de nervures; un corps as-

sez rensié, de consistance peu solide, et des pattes fort gréles. Ces Insectes sont les plus petits de l'ordre des Névroptères: ils vivent dans les endroits humides, sous les Écorces, les Mousses, les Lichens, recherchant surtout les endroits sombres. Les larves et les nymphes ne disserent des Insectes adultes que par l'absence d'ailes, et quand les adultes sont eux-mêmes privés de ces organes, il n'existe plus de disserence autre que la taille entre les divers états.

La tribu des Psociens est fort peu nombreuse. Néanmoins, elle se divise naturellement en deux familles.

Les Conforténycides ayant des tarses de 5 articles et des palpes labiaux sécuriformes de 3 articles.

Les Psocides ayant des tarses de 2 ou 3 articles et des palpes labiaux rudimentaires.

La première de ces deux samilles ne comprend que le genre Coniopteryx, Haliday.

La seconde renferme les genres Psocus, Atropos, Leach. (Troctes, Burm.), et Thyrsophorus, Burm. (BL.)

\*PSOCINA, Burmeister. ins. — Syn. de Psociens. (BL.)

PSOCUS. 185. - Genre de la tribu des Psociens, de l'ordre des Névroptères établi par Fabricius et adopté par tous les naturalisies. Les Psoques ou Psocus sont de très petits Insectes caractérisés par leurs antennes longues et grêles, et par leurs tarses ne présentant que deux articles; le premier une fois plus grand que le second. Ces Névroptères habitent les endroits humides. On les rencontre le plus souvent sur les vicilles murailles, sur les troncs d'arbres, sous les écorces, etc. L'espèce la plus répandue dans notre pays est le Psocus bipunctatus (Ilemerobius bipunctatus Lin.), long de 4 à 5 millimètres et varié de noir et de jaune. M. Rambur (Ins. nevropt., Suites à Buffon) décrit seize espèces de ce genre. Pendant Jongtemps on réunissait aux Psoques quelques espèces dont on a depuis formé des genres particuliers; nous ne devons pas omettre de citer celle qui sert de type au genre Atropos de Leach, le Psocus pulsatorius des auteurs, caractérisé par des tarses de trois articles et par l'absence d'ailes. Cet Insecte, long de 2 millimètres au plus, est très commun dans les collections d'objets d'histoire naturelle, dans les bibliothèques, parmi les vieux papiers, etc. Il ronge sartout le papier et finit quelquesois par occasionner des dégâts assez considérables. Il est désigné fréquemment sous le non vulgaire de Pou. On a cru qu'il produisait et frappant de sa tête une sorte de petit bruit analogue à peu près au battement d'une montre, comme celui qu'exécutent les espèces du genre Vrillette (Anobium), de l'ardre des Coléoptères, ce qui lui a sait partager le nom d'Horloge de la mort et donner le nom scientisique de pulsatorius. (EL)

\*PSODOS. 1885. — Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, triba des Phalénites, établi par Treitschle. Duponchel qui adopte ce genre (Catal. des Lépidopt. d'Eur.) n'y comprend qu'un petit nombre d'espèces propres aux régions les plus hautes des Alpes et des Pyrénées. L'espèce type de ce genre est le Psodos horrideria H., Tr., Boisd. (L.)

PSODYME. Psodymus. Till. Gene de Monstres autositaires, famille des Sysmiens. Voy. ce dernier mot.

PSOLUS (Volos, suie). icms. - Gente d'Holothurides établi d'abord par M. Cles, puis adopté par Jæger comme quatrième tribu des Holothuries proprement dites, ayant un dos et un ventre distincts, et pourvues d'organes respiratoires. Les Palus, pour cet auteur, ont le des convexe, dur, le ventre plan, et des tentacules non peltés. Ils sont d'ailleurs susceptibles de relever les extrémités de corps en rampant. M. Agassiz a également admis ce genre, ainsi que M. Brandt qui le place parmi ses Homolopodes, dans sa section des Dendropneumones, et lui attribue des testicules rameux et trois rangées de peds à la face inférieure qui est plane, et le distague des Cuvieria par sa peau molle et néis. Telle est l'Holoturia phentapus ou pestapus qui habite la mer du Nord. (Dcz.)

\*PSOMELES. INS. — Genre de l'arter des Coléoptères tétramères, famille des Co-culionides gonatocères, division des Crèmides, établi par M. Guérin - Méscrit (Voyage de la Coquille, Zoologie, p. 191) adopté par Dejean (Catalogue, 3° chim, p. 294), qui en mentionne neuf espision dont trois d'Asie et six d'Australie. Le 1914 le P. luctuosus d'Urv., Guérin, est propri la Nouvelle Guinée, (C.)

ois.—Nom latin, dans Linné, mi. (Z. G.) DÉES. Psophidæ, Ch. Bonap. yme de Cultrirostres, G. Cu-(Z. G.)

tÉES. Psophinæ. ois. — Dans genera, G.-R. Gray a établi ne sous-famille de l'ordre des de la famille des Ardéidées, se des genres Psophia et Ca-(Z. G.)

ARPÚS (ψύφος, bruit; κάρστ. Pu. — Genre de la famille uses-Papilionacées, tribu des, établi par Necker (Elem., rbes de la Mauritanie. Voy.

DES. Psophodes (ψοφώδης, — Genre établi par Vigors et ins la famille des Méliphagitérisé de la manière suivante: court, presque droit, coms côtés, à arête peu carénée arquée; commissure du bec es rudes et couchées; pieds utellés en avant; ailes courtes queue longue, formée de rec-

pèce de ce genre est le Psopho-Vig. et Horsf., oiseau dont Lain Gobe-Mouche sous le nom is. Il a une huppe sur la tête; oitrine noirs; une bandelette lessus des yeux; les cuisses ste du plumage brun olivâtre, s verdâtres.

fait entendre un cri qui imite, re, le claquement d'un fouet; mnu dans la Nouvelle-Galles il est originaire, sous le nom stillon. (Z. G.) loffin.' (Pl. lich., t. 22, f. 5, 3). BOT. CR. — Syn. de Pa-

ER. Psoralea (ψώρα, gale). Bot. nombreux de la famille des -Papilionacées, de la Diadele dans le système de Linné. t aujourd'hui plus de 100 estidole en ayant caractérisé 61 e Il du Prodromus, et M. Walrelevé 44 nouvelles dans son Ces plantes sont frutescentes,

très rarement herbacées, glanduleuses; elles croissent dans toute la zone intertropicale et dans l'Amérique septentrionale; l'une d'elles arrive jusque dans nos départements méridionaux. Leurs feuilles sont pennées avec impaire, généralement à trois folioles, quelquesois réduites à une seule foliole par l'avortement des deux latérales; elles sont pourvues de deux stipules adnées à la base du pétiole. Leurs fleurs, blanches, bleues ou violacées, forment des épis quelquefois très raccourcis, et sont accompagnées de bractées. Leur calice, généralement couvert de glandes tuberculcuses, est campanulé, quinquéfide et bilabié, sa division inférieure étant la plus longue; leur corolle, papilionacée, a les bords de sou étendard réfléchis; leur pistil est uniloculaire, uni-ovulé, et donne un petit légume indéhiscent, monosperme, enveloppé par le calice.

1. L'espèce la plus connue de ce genre est le Psonalien bitumineux, Psoralea bituminosa Lin., qui croît dans la région méditerranéenne, dans nos départements méridionaux, et dont le nom rappelle la forte odeur bitumineuse qui la distingue. C'est une grande plante, dont la tige rameuse, strice et pubescente vers le haut, s'élève à un mètre; dont les seuilles ont trois solioles ovales-lancéolées, pubescentes en dessous et sur leur pétiole; dont les fleurs, violacées ou bleuâtres, forment des épis raccourcis ou des capitules portés sur des pédoncules trois ou quatre fois plus longs que les seuilles; leur calice est pubescent; le légume qui leur succède est hérissé de poils noiratres. L'odeur particulière de cette plante pourrait faire supposer en elle des propriétés médicinales dont elle paraît être pourtant tout-à-fait dépourvue.

On cultive dans les jardins, comme plantes d'ornement, plusieurs espèces de Psoraliers dont nous signalerons les plus connues.

Le PSORALIER ODORANT, Psoralea odoratissima Jacq., est un arbrisseau du cap de Bonne-Espérance, qui s'élève à 2 mètres ou un peu plus; ses feuilles ont 13-13 folioles linéaires-lancéolées, aiguës, petites. Ses fleurs, bleuàtres et blanches, agréablement odorantes, sont solitaires sur des pédoncules axillaires, plus courts que les feuilles; sous chacune d'elles se trouvent deux petites bractées un peu distantes. Cette plante 604

est cultivée en orangerie; elle exige des arrosements très fréquents l'été, rares l'hiver. On la multiplie de graines. - Le PSORALIER AIGUILLONNÉ, Psoralea aculeata Lin., est une jolie espèce également originaire du cap de Bonne-Espérance, à seuilles formées de trois petites folioles cunéisormes, mucronées au sommet, glabres, à stipules presque en aiguilles, à fleurs solitaires, axillaires, sessiles, rapprochées, d'un bleu violacé et en partie blanches. Elle est encore d'orangerie. On en possède une variété à fleurs presque en tête. On cultive aussi en orangerie le PSORALIER TUBERCULEUX, Psoralea verrucosa Wild., espèce du Cap; le Psoralier Glan-DULEUX, Psoralea glandulosa Lin., auquel on donne, dans nos jardins, le nom de Thé du Paraguay, et qui porte au Chili, sa patrie, ceux de Coulen, Culen ou Cullen. Les Chiliens le regardent et l'emploient comme bon vermifuge et stomachique. L'infusion de ses racines est vomitive, tandis que celle de ses seuilles est purgative, etc. Une espèce remarquable que nous mentionnerons en terminant est le Psonalien co-MESTIBLE, Psoralea esculenta Pursh, de l'Amérique septentrionale, dont la racine très seculente sournit, pendant l'hiver, un aliment sain et assez abondant. (P. D.)

\*PŚORODES (ψωρώδης, galeux). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Mélasomes, tribu des Blapsides, substitué par Dejean (Catalog., 3° édit., p. 210) à celui d'Acanthomera Latreille (Règ. anim. de Cuvier, t. V, p. 16), ce nom ayant été employé antérieurement. Ce genre se compose de dix espèces qui, toutes, sont propres au cap de Bonne-Espérance. Nous ne citerons que celles qui sont le plus connues, savoir: Pimelia dentipes, tuberculata, Blaps calcarata F., Pim. gratilla Ilst., Helops alternans Wied. (C.)

\*PSOROPTES. ARACHN.—M. P. Gervais, dans son Ilist. nat. sur les Ins. apt., donne ce nom à un genre de l'ordre des Acariens, établi aux dépens des Acarus et des Sarcoptes. On ne connaît qu'une seule espèce, c'est le Psoroptes equi Saint-Didier, Gerv. (Hist. nat. des Ins. apt., t. 3, p. 287, n. 27). Cette espèce vit en grand nombre dans ces croûtes écailleuses formées de pellicules agglutinées qui recouvrent la peau des chevaux aux endroits atteints de la gale. Cette

espèce est assez visible à la vue simple.
(H. L.)

\*PSOROSPERMUM (ψωρέ;, raboleu; σπέρμα, graine). Bot. PB. — Genre de la smille des Hypéricinées, tribu des Élodés, établi par M. Spach (Suites à Buffon, V, 331). Arbres ou arbrisseaux de l'Afrique tropicale. Voy. Eypéricinées.

\*PSYCHÉ. MOLL. — Genre proposé par Sander-Rang pour les Cléodores à caquille globuleuse. (Du.)

PSYCHÉ (nom mythologique). us. -Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Psychides, établi par Schrank, et généralement adopté. Duponchel (Catal. des Lépid. & Europe) assigne à ce genre les caractères suivants : Antennes pectinées ou plumeuses; corps très velu; ailes chargées de peu d'écailles, et sonest presque diaphanes; femelles aptères ou vermisormes ne sortant pas de leurs soureaux pour s'accoupler et pour pondre; Chenilles glabres et décolorées; les trois premiers anneaux cornés, les autres mous. On en connaît vingt-cinq espèces reparties en deux sections. La première compress celles qui ont les antennes pectinées, le corps grêle, et dont les semelles aptères out les tarses et les antennes complets (g. Fumea, Stéph.): onze espèces, parmi lesquelles nous citerons les P. pectinella, nitidella, etc. La seconde section se compose des espects qui ont les antennes plumeuses, le cops épais et très velu, et dont les semeles sot vermiformes (g. Psyche, Steph.): quature espèces, au nombre desquelles se trenssi les P. hirsutella, muscella, albise, etc.

Les Lépidoptères de ce genre sest repasdus dans toute l'Europe, et la plagant habitent la France méridionale. In west et se transforment dans des sourresse paratifs, revêtus extérieurement de divers de végétaux. Ils se nourrissent de divens plantes. (L1)

\*PSYCHIDES. Psychider. res. — Iniversable par M. Boisduval dans la familie és Nocturnes, ordre des Lépidoptères, et des les principaux caractères sont : Corps plus ou moins velu; palpes et trompe aut en invisibles; ailes défléchies, peu chargie d'écailles, et plus ou moins transparant.

Les genres compris dans cette tribs att au nombre de trois, et nommés Typhon, Boisd.; Psyche, Schrank.; Heterogynis, Ramb. (L.)

PSYCHINE. BOT. PH. — Genre de la famille des Crucifères, tribu des Psychinées, établi par Desfontaines (Flor. atlant., II, 69, p. 148). Herbes de la Mauritanie.

PSYCHINÉES. Psychineæ. BOT. PH.— Tribu de la famille des Crucifères, ainsi nommée du genre Psychine, qui lui sert de type. (AD. J)

\*PSYCHOBIUS (ψῦχος, froid; 6.6ω, vivre). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Carabiques, tribu des Féroniens, établi par de Chaudoir (Tableau d'une nouvelle subdivision du genre Feronien Dejean, extrait des Mémoires de la Soc. Imp. des naturalistes de Moscou, 1838, p. 9), sur les Pterostichus Spinolæ Dej., et flavoſemoratus Bon.; la première est propre à l'Italie et la deuxième au Piémont. (C.)

PSYCHODA ( $\psi \psi_{\chi \eta}$ , papillon). Ins. — Genre de l'ordre des Diptères némocères, famille des Tipulaires, tribu des Tipulaires gallicoles, établi par Latreille (Gen., 4, 251), et caractérisé principalement par des antennes verticillées, de 14 à 15 articles; par des ailes larges, frangées, ayant de nombreuses nervures longitudinales.

M. Macquart (Diptères, suites à Buffon, édit. Roret, t. I, p. 166) décrit sept espèces de ce genre toutes propres à l'Europe; elles vivent dans les endroits marécageux, sur les plantes aquatiques, le tronc des arbres, les baies; des murs même en sont quelquefois entièrement couverts; on en trouve aussi es maisons. Parmi les espèces les plus communes, nous citerons les Psych. phalamoides, palustris Lat., fusca Macq., etc. (L.)

PSYCHODIAIRE. zoot. — Nom d'un troisième règne intermédiaire entre les végésoux et les animaux, que Bory-Saint-Vincont avait proposé d'instituer pour y placer
tous les êtres qui présentent à la fois les casactères de l'un et l'autre règne. Mais une
dtude plus approfondie des organismes inféréeurs a montré aujourd'hui l'impossibilité
d'établir, soit une, soit deux l'imites précises
pour séparer en deux ou trois règnes les
êtres organisés; et la création du règne Psychodiaire, loin de diminuer la difficulté, ne
pouvait que la doubler dans bien des cas.

Aussi cette innovation n'a-t-elle point été adoptée. (Dus.)

\*PSYCHOMIA. INS. — Genre de la tribu des Phryganiens, de l'ordre des Névroptères établi par Latreille. Le type du genre est la P. annulicornis Pictet. (BL.)

\*PSYCHOSPERMA, Labill. (Mém. de l'Inst., 1800, p. 251). Bot. PH. — Syn. de Seaforthia, R. Brown.

\*PSYCHOSTOMUM, Hornsch. (in Syllog. plant., 11, 62). Bot. Ca. — Syn. de Brachymenium, Hook.

\* PSYCHOTIS ( $\psi \bar{\nu}_{\chi \circ \varsigma}$ , froid). Bot. PH. — Genre de la famille des Ombellifères, tribu des Amminées, établi par Koch (Umbellif., 124). Herbes annuelles ou bisannuelles des régions méditerranéennes, de l'Inde et du Cap de Bonne-Espérance. Voy. OMBELLIFÈRES.

PSYCHOTRIA. BOT. PH. - Genre de la famille des Rubiacées-Cofféacées, tribu des Psychotriées, établi par Linné (Gen., n. 229), et dont les principaux caractères sont: Calice à tube ovale, soudé avec l'ovaire, limbe supère, court, entier ou 5-lobé, ou 5-denté. Corolle supère, infondibuliforme, tubuleuse; tube cylindrique; gorge glabre ou velue; limbe à 5, rarement à 4 divisions. Étamines 4 ou 5, insérées au tube de la corolle, incluses ou rarement saillantes; filets filiformes, courts; anthères linéaires, incombantes. Ovaire infère, à 2 loges uni-ovulées. Style simple; stigmate bifide, baie charnue, couronnée par le limbe du calice, à côtes ou lisse, à deux noyaux monospermes.

La principale espèce de ce genre est le Psychotria emetica Mut., décrit à l'article Irécacuanha. Voy. ce mot. (J.)

\*PSYCHOTRIÉES, Psychotrieæ, BOT. PH.

L'une des tribus des Rubiacées-Cofféacées, à laquelle le genre Psychotria doit son
nom.

(AD. J.)

PSYCHOTROPHUM, P. Brown (Jour., 160). Bot. PH. — Syn. de Psychotria, Linn. PSYGMATOCERUS (ψῦγμα, éventail; χίρας, antenne). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, famille des Longicornes, tribu des Cérambycins, créé par Weber (Isis, 1928, vol. XXI, pag. 737, pl. 10). L'espèce type, Ps. Wagleri Web., Pty. (Phænicocerus Dejeanii Latr., Serv.), est originaire du Brésil. (C.)

PSYLLA (Júlia, puce). iss. - Genre de la famille des Psyllides, de l'ordre des Hémiptères, établi par Geoffroy et adopté par tous les entomologistes. Les Psylles sont de très petits Hémiptères ayant des antennes filiformes, plus longues que le corps, avec les deux premiers articles plus épais et plus courts que les suivants. Ces Insectes sont assez semblables aux Pucerons par leur aspect général, ce qui leur a valu daus les ouvrages de Réaumur et de Degeer la dénomination de faux Puccrons. Ils sautent avec une grande facilité : de là leur nom de Psylles, qu'ils empruntent à d'autres Insectes qui possèdent à un si haut degré la faculté de sauter. Les Psylles vivent sur des végétaux et y produisent souvent des nodosités en pratiquant sur la plante, à l'aide de leurs tarières, de petites entailles dans lesquelles elles déposent leurs œuſs.

Les espèces les plus répandues sont les PSYLLES DU BUIS, P. Buxi Lin., DE L'AUNE, P. Alni Lin., DE L'ORTIE, P. Urtica Lin., DU FIGUIER, P. Ficus, etc. (BL.)

PSYLLIDES. Psyllidæ. 1185. — Famille de la tribu des Aphidiens, de l'ordre des Hémiptères, caractérisée par des antennes de dix articles; des élytres et des ailes diaphanes, parcourues par de nombreuses nervures; des pattes propres au saut, etc. Cette famille ne renserme que les genres Psylla et Livia. (BL.)

PSYLLIENS. Psyllii. INS. — Synonyme de Psyllides. (BL.)

\*PSYLLIODES (ψύλλα, puce; τίσος, aspect). ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, famille des Cycliques, tribu des Alticites, créé par Latreille ( Règ. anim. de Cuvier, t. V, p. 154), et adopté par Dejean (Cat., 3° éd., p. 407) qui en énumère 19 espèces; 15 sont propres à l'Europe, deux à l'Asie, une est originaire de l'Amérique septentrionale, et une de l'Afrique (lle Maurice). Nous citerons principalement les P. chrysocephala Lin. (Chrysomela), Hyoscyami, Napi, Anglica F., affinis Ph., Spergulæ Ghl., Dulcamaræ, cuprea Ent. Heste, luteola Chvt. Elles ont le premier article de leurs tarses postérieurs fort long, inséré au-dessus de l'extrémité postérieure de la jambe; cette extrémité se prolonge en manière d'appendice conique, comprimé, creux, un peu dentelé sur ses bords et terminé par une petite dent. (C.)

PSYLLIUM, Endl. (Flor. par., 212). BOT. PH. — Voy. PLANTAIN.

\* PSYLLOBORA ( ĻŪla, puceroa; 60pá, nourriture). 188. — Genre de l'ordra des Coléoptères subtétramères, famille des Aphidiphages, tribu des Coccinellides, proposé par nous et adopté par Dejean (Cat., 3° éd., p. 458) qui en énumère les 5 espècas suivantes: P. confluens, lineola F. (Cocnnella), hybrida, rufosignata et nana Dej. La première se trouve à la fois au Bresil, à Cayenne et en Colombie, la 3° et la 4° au Brésil, la 2° aux Antilles, la 5° aux Etat-Unis et au Mexique. (C.)

PSYLLOCARPUS (ψύλλα, saut; πάρκας, fruit). Bot. PH. — Genre de la famille des Rubiacées-Cosséacées, tribu des Spermacecées, établi par Martius et Zuccariai (No. gen. et sp., I, 41, t. t. 28). Arbrisseaux originaires du Brésil.

PSYLLOCARPUS, Pohl (Msc.). 107. M. — Syn. de Declieuxia, H. B. Kunth.

PSYLLODES, Burmeister. rss. — Syn. de Psyllides. (Rt.)

\* PT.EROXYLON (πταίρω, petiller; ξύλον, bois). Bot. PH. — Genre de la famille des Sapindacées, établi par Ecklon et Zeyber (Enum. plant. Cap., 54). Arbres du Cap. Voy. SAPINDACÉES.

PTARAHCA (πτάρμικος, éternamest).

BOT. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionites, établi par Tournefort (Inst., t. 283) au dépens des Achillea, et dont les priscipess caractères sont: Involucre campanule, à écailles membraneuses sur les bords. Béceptacle plan ou convexe, paléacé. L'intes 5-20, planes, dépassant beaucoup l'avolucre. Akènes comprimés, les estécieus souvent ailés sur les bords.

Les Ptamica sont des herbes à femiles dentées en scie, ou pectinées, ou pinne-partites, à lobes quelquesois incisés, à seur blanchâtres ou jaunâtres. Ces plantes crossent principalement en Europe; que que unes ont été trouvées en Sibérie.

De Candolle (Prodr., VI, p. 19) rappere à ce genre 24 espèces, parmi lesquelle nous citerons les P. Barrelieri, atreis, mochata, vulgaris, etc. Cette dernière cub abondamment dans les près en Europe

Linné l'avait rangée parmi les Achillea sous le nom d'Achillea plarmica. (J.)

PTÉLÉACÉES. Pteleaceæ. Bot. PH. — Le genre Ptelea était autrefois rapporté aux Térébinthacées, et, en divisant ce grand groupe en plusieurs familles, M. Kunth en avait établi une des Ptéléacées. Elle doit se confondre aujourd'hui dans les Zanthoxy-lées (voy. RUTACÉES), parmi lesquelles nous avons fait rentrer ce genre. (AD. J.)

PTÉLÉE. Ptelea. BOT. PH. - Genre de la famille des Zanthoxylées, rangé par Linné dans sa Tétrandrie monogynie. Il est formé de grands arbrisseaux propres aux parties chaudes de l'Amérique septentriomale, à feuilles alternes, composées de trois ou plus rarement de cinq folioles entières, marquées de ponctuations translucides; leurs sleurs diclines sont disposées en panicules axillaires et terminales; les mâles présentent : Un calice court, 4-5 parti ; une corolle à 4-5 pétales beaucoup plus longs que le calice, très étalés dans la fleur épamouie; 4-5 étamines alternes aux pétales, à filet épaissi et hérissé dans le bas; un rudiment d'ovaire porté sur un gynophore oblong, sillonné; les femelles ont 4-5 étamines très courtes et stériles; un pistil porté sur un gynophore convexe, dont l'owaire renferme dans chacune de ses deux loges deux ovules superposés, l'un ascendant, l'autre suspendu, et porte un style très court, terminé par un stigmate bilobé. Le fruit, entouré d'une aile orbicu-Baire, membraneuse (Samare), est bi-locu-Baire et indéhiscent.

On cultive fréquemment dans les jardins anglais et dans les parcs le Prélée TRIFOLIÉ, Ptelea trifoliata Lin., grand arbrisseau ou petit arbre qui croît naturellement aux Stats-Unis, de la Caroline à la Pensylvamie. Il est connu vulgairement sous les moms d'Orme à trois feuilles, Orme de Sasmarie. Il se distingue par ses feuilles à trois Solioles ovales, aiguës, dont la médiane est lenguement rétrécie dans sa partie infégieure; ses fleurs sont ordinairement tétrandres. Son fruit a une amertume très prononcée; on a proposé de l'utiliser, en place du Houblon, pour la fabrication de la bière. Ses feuilles ont une odeur forte et désagréable lorsqu'on les écrase; on les dit vermifuges. (P. D.)

PTELIDIUM. BOT. PH. — Genre de la famille des Célastrinées, tribu des Elwodendrées, établi par Dupetit-Thouars (Gen. Madag., 24). Arbrisseaux de Madagascar. Voy. CÉLASTRINÉES.

\*PTENA (πτηνός, agile). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, famille des Cycliques, tribu des Alticites, proposé par nous et adopté par Dejean (Cat., 3° éd., p. 410). Parmi les 10 espèces que cet auteur mentionne, nous citerons les suivantes: P. quadrifasciata, nobilitata, F. (Gallerulca) cruciata Ol., et ornata Ill. (Altica).

\*PTENIDIUM (πτηνός, léger; iðia, forme). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères trimères, famille des Clavicornes? tribu des Trichoptérygiens, établi par Erichson (Naturgeschichte der insecten Deutsch., 3° cah., 1845, p. 17, 34) qui y rapporte les 5 espèces suivantes: P. pusillum, scaphidium Ghl. (Trichopteryæ nitida Heer.), lævigatum Gill. (Trich.), apicale St. (Ptilium), fusicorne Er. et Gessneri Gill. (Trich.). Toutes ont été observées en Allemagne, mais elles se retrouvent dans d'autres parties de l'Europe. (C.)

\*PTERACANTHA (πτίρον, aile; ἄκανθα, épine). 1885. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, famille des Longicornes, tribu des Cérambycins, créé par Newman (Entomological Magazine, V, 393), qui n'y rapporte qu'une espèce, la P. fasciata. Elle a pour patrie le Brésil. (C.)

\*PTERACANTHUS (πτίρον, aile; ἄχανθα, épine). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Curculionides gonatocères, division des Érirhinides, proposé par Dejean (Cat., 3° édit., p. 301) et adopté par Schœnberr (Genera. et sp. Curculion. syn., t. VII, 2, p. 156). Le type, le Pt. Schmidtii F. Schr., est originaire de Cayenne. (C.)

PTERACLIS, Gronov. Poiss. - Voy. oligopode.

PTÉRANTHÉES. Plerantheæ. Bot. PH. — Une des tribus de la famille des Paronychiées (voy. ce mot), ainsi nommée du genre Pteranthus qui lui sert de type et qui, ainsi que les autres dont elle se compose, offre un calice comme ailé par les appendices développés sur les bords de ses divisions calicinales. (AD. J.)

PTERANTHUS (πτίρον, aile; ἄνθος, fleur). Bot. PH. — Genre de la famille des Paronychiées, tribu des Ptéranthées, établi par Forskal (Ægypt., 36). Herbes de la Méditerranée. Voy. PARONYCHIÉES.

\*PTEREDONTIA. INS.—Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Athéricères, tribu des Muscides, sous-tribu des Lauxanides, mentionné dans la traduction anglaise du Règne animal de Cuvier. La Ptered. flavipes est la seule espèce de ce genre.

\*PTERELAS (πτίρον, aile; ἐλὰω, j'agite', crust. — Genre de l'ordre des Isopodes, famille des Cymothoadiens, tribu des Cymothoadiens errants, établi par M. Guérin-Méneville, et adopté par M. Milne Edwards dans le tom. Ill de son Hist. nat. sur les Crustacés. On ne connaît qu'une seule espèce dans cette coupe générique: c'est le Pterelas Webbii Guér. (Mag. de zool., cl. 7, pl. 20). Cette espèce a été rencontrée sur les côtes de Portugal. (H. L.)

\*PTERICHTYS. POISS. FOSS.— Genre de l'ordre des Ganoïdes, établi par Agassiz, et comprenant huit espèces de Poissons fossiles des grès rouges d'Angleterre. (C. D'O.)

\*PTERICOPTUS (πτίρον, aile; κόπτω, couper). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, famille des Longicornes, tribu des Lamiaires, établi par Serville (Ann. de la Soc. ent. de Fr., t. IV, p. 61) et adopté par Dejean (Cat., 3° édit., p. 375), qui en énumère 3 espèces: P. dorsalis Dej.-Serv., dentipennis Lat. et hybridus Dej. Elles proviennent de l'Amérique équinoxiale. (C.)

PTERIGYNAUDRUM, Hedw. Bot. ca. — Syn. de Pterogonium, Swartz. Voy. ce mot. (C. M.)

\*PTERILEMA, Reinw. (in Sylloge Plant., II, 13, 31). BOT. PH. — Syn. de Engelhardtia. Leschen.

\*PTERINOXYLUS (πτιρίνος, ailé; ξύλον, böis). Ins. — Genre de la tribu des Phasmiens, établi par M. Serville (Ins. Orthopt., Suites à Buffon), sur une seule espèce de l'Amérique méridionale (P. difformipes Serv.), remarquable par ses pattes antérieures seules très dilatées et foliacées. (BL.)

PTERIS. BOT. CR. — Ce nom donné autrefois à toutes les grandes Fougères, a été plus spécialement attribué à un genre qui fait partie de la tribu des Polypodiacies, et dont le principal caractère consiste dans des capsules pédicellées, munies d'un anneu élastique complet et étroit, insérées en une ligne non interrompue sur le bord même de la fronde et recouvertes par un tégument membraneux, continu qui, naissant du bord même de la fronde, s'ouvre en dedams.

Le genre Pteris comprend un grad nombre d'espèces à tige rampante, ou souvent dressée, quelquefois presque arborecente; à frondes composées ou très rarement simples. Ces plantes croissent principalement dans les régions tropicales; une seule se trouve dans l'Europe septentrionale, c'est la Pteris aquilina qu'on peut utiliser soit comme engrais, soit comme litière, et des cendres de laquelle on peut reiser une assez grande quantité de potasse.

Parmi les espèces exotiques, nous citerens surtout le *Pteris esculenta*, très utile aux habitants de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zélande qui en font griller la racine, et la mangent en guise de pain. (J.)

\*PTERISANTHES (Archic, fougère: 26c, fleur). Bot. PH. — Genre de la famille des Ampélidées, sous-ordre des Vuées, établi par Blume (Bijdr., 192). Arbrisseaux de Java. Voy. Ampélidées.

PTERIUM, Desv. (in Journ. Bot., W., 75). BOT. PR.—Syn. de Lamarckia, Mesch. PTERNISTIS, Wagl. Ols. — Synonyme de Perdix, Lath.; Francolinus, Steph. (2 6)

PTÉROCARPE. Pterocarpus ( coni. aile; χαρπός, fruit). BOT. PB. - Genre de la famille des Légumineuses-Papilionaces, de la Diadelphie décandrie dans le système de Linné. Il est formé d'arbres et d'arbrisseaux propres à l'Asie tropicale. Leurs feulles, pennées avec impaire, sont accompsgnées de stipules tombantes; leurs feurs, disposées en grappes paniculées, atillares et terminales, sont pourvues de bractes et bractéoles tombantes; elles présentent: un calice à cinq dents courtes, dispesées en deux lèvres; une corolle papilionant, dont l'étendard est arrondi, rétréci à sa bat. plus long que les ailes, dont la carèse et formée de deux pétales distincts, à oucht courbe, à lame presque semblable aux ailes 10 étamines dont les filets sont rattachés entre eux de diverses manières; un pistil à orant stipité, pauci-ovulé, à style presque droi,

terminé par un stigmate étroit. A ces sleurs succède un légume indéhiscent, presque or-Diculaire, comprimé, dur et presque ligneux, entouré complétement d'une aile membraneuse-coriace, monosperme. Avec les caractères qui viennent de lui être assignés, le genre Ptérocarpe ne correspond qu'à une portion du groupe établi sous ce nom par Linné En conservant ce groupe dans le Prodromus (t. II, p. 418), De Candolle avait fait ressortir la nécessité de le scinder plus tard; mais il s'était contenté de le subdiviser luimême en quatre sous-genres, dont deux avaient été déjà proposés antérieurement comme genres distincts: Moutouchia, Aubl., Amphymenium, Kunth; Echinodiscus, DC.; Santalaria, DC. Par suite des travaux de M. Bentham sur les Légumineuses, les trois premières sections des Ptérocarpes de De Candolle ont été définitivement élevées au rang de genres, et il n'est plus resté dans le genre Ptérocarpe réduit que les Amphymenium et Santalaria étrangers à l'Amérique. Nous ne trouvons plus, des lors, comme digne de fixer l'attention, qu'une seule espèce de Ptérocarpe.

1. Prérocarpe santal, Pterocarpus santalinus Lin. Cette espèce croît sur les montagnes de l'Inde et de Ceylan; elle forme un grand arbre à feuilles composées de 3-5 folioles presque arrondies, obtuses, glabres en dessus, pubescentes en dessous; à grappes de fleurs axillaires, simples ou rameuses; à pétales crénelés et ondulés. Son bois de cœur est connu sous le nom de Santal rouge; fl est odorant, très dur et d'un beau grain serré, plus dense que l'eau, d'une belle couleur grenat, qui se fonce à l'air. Examiné à la loupe, il présente, entre ses sibres, des sortes de granulations rouges, luisantes, formées par un suc résineux concrété. Son principe colorant, isolé par Pelletier, a reçu de ce chimiste le nom de Santaline (C16 H8 O3). On l'utilise pour la teinture. Autrefois le Santal rouge était employé en médecine Lause de son astringence; mais de nos Jours il a cessé de figurer parmi les substances médicinales.

On fait grand usage dans l'Inde du bois du Pterocarpus indicus Willd., qui se distingue par une odeur très suave.

Le genre Moutouchia, Aubl., qui a été rétabli par M. Bentham, se distingue des

Ptérocarpes proprement dits par ses étamines monadelphes, formant une gaîne cylindrique, entière; par son ovaire pluri-ovulé; surtout par son légume monosperme, dont le bord inférieur est seul bordé d'une aile membraneuse-coriace. Les espèces qu'il comprend sont des arbres propres à l'Amérique tropicale, dont les feuilles, pennées avec impaire, ont leurs folioles coriaces. Parmi elles, la suivante doit être signa-

1. MOUTOUCHIE SANG-DRAGON. Moutouchia draco (Pterocarpus draco Lin., Pt. officinalis Jacq.). C'est un arbre de la Guadeloupe, à feuilles composées de 5-7 folioles alternes, ovales-acuminées, glabres, luisantes; chacune de celles-ci est accompagnée à sa base de deux stipelles fort petites et caduques : ses fleurs sont jaunatres : elles donnent des fruits presque lisses. Cette espèce sournit un suc résineux rouge, qui, concrété à l'air, constitue le Sang-dragon en masse, l'une des moins estimées parmi les matières résineuses confondues sous la dénomination commune de Sang-dragon. On obtient ce suc en pratiquant à l'arbre des incisions transversales par lesquelles il coule. Le bois de cet arbre est blanc, dur, très astringent, de même que son écorce et ses feuilles. (P. D.)

PTEROCARYA ( πτίρον, aile; χάρυον, noix). Bot. PH. — Genre de la famille des Térébinthacées-Juglandées, établi par Kunth (in Annal. sc. nat., II, 345). Arbres du Caucase. Voy. τέπέβιπτηρεέες.

PTEROCAULON (πτίρον, aile; καυλός, tige). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Astéroldées, établi par Elliott (Carolin., 11, 323). Plantes herbacées, quelquefois suffrutescentes à la base, originaires des régions tropicales de l'Amérique. Voy. composées.

\*PTEROCELASTRUS (πτίρον, aile; Colastrus, nom de genre). Bor. PH. —Genre de la famille des Célastrinées, tribu des Évonymées, établi par Meisner (Gen., 58). Arbres ou arbrisseaux du Cap. Voy. CÉLASTRINÉES.

PTEROCEPHALUS (πτίρον, aile; κεφαλή, tête). 201. Pu. — Genre de la famille des Dipsacées, tribu des Scabiosées, établi par Vaillant (Act. academ. Paris, 1722, p. 184). Herbes ou sous-arbrisseaux des régions méditerranéennes. Voy. DIPSACÉES.

PTEROCERA (πτίρον, aile; πίρας, corne).

610

MOLL. - Genre de Mollusques gastéropodes pectinibranches, de la famille des Ailés, établi par Lamarck pour des coquilles consondues précédemment dans le genre Strombe de Linné, mais distinguées par leur bord droit, qui, chez les adultes, se dilate en aile digitée, et ayant un sinus vers sa base ou en avant, pour le passage de la tête, quand l'animal marche; la coquille est en outre ovale-oblongue, ventrue, terminée inférieurement par un canal allongé, avec une spire courte. Au reste, l'animal observé par MM. Quoy et Gaimard présente la même structure que celui des Strombes, et il offre également cette particularité remarquable que le pied ne peut plus servir à la reptation, et permet seulement à l'animal de s'élancer en sautant vers le but qu'il veut atteindre. La tête est grosse, en forme de trompe, avec une paire de très gros tentacules cylindracés, un peu renslés au sommet et largement tronqués, portant des yeux beaucoup plus grands que ceux des autres Gastéropodes; au côté interne de l'œil se voit un petit appendice conique, pointu, qui représente le prolongement du tentacule. Le bord droit du manteau est découpé en un nombre plus ou moins considérable de lanières qui sécrètent les digitations de la coquille. Ces digitations ne se montrent pas encore chez les coquilles jeunes, qui pourraient être prises pour des coquilles d'un autre genre. Au reste, les lanières du bord droit du manteau, chez les espèces vivantes, s'atrophient et disparaissent à un certain age, à mesure que leur sécrétion remplit et obstrue les prolongements du bord de la coquille, et alors le bord du manteau ressemble entièrement à celui des Strombes; mais il reste encore une autre différence, c'est que, chez les Ptérocères, le canal du siphon est prolongé en avant ou latéralement, tandis que celui des Strombes est très court et relevé brusquement. Les Ptérocères sont de grandes coquilles babitant les mers des pays chauds; on en connaît neuf ou dix espèces, auxquelles on a donné les noms spécifiques de Mille-Pieds, de Scorpion, d'Araignée, etc., en rapport avec leur forme bizarre. Le P. truncata présente une largeur de 35 centimètres entre les extrémités de ses digitations, qui sont au nombre de sept. M. Deslongchamps a fait

connaître plusieurs espèces fossiles des terrains jurassiques, chez lesquelles, après la formation du bord digité, la coquille a pa recevoir un nouvel accroissement et produire un nouveau bord. (Dr.)

\* PTEROCHEIRUS ( «τέρο», nagroire; χεῖρ, main). caust. Foss.—Genre de l'erère des Décapodes macroures, famille des Attaciens, établi par Munster pour trois espèces de Crustacés fossiles des terrains jarassiques de Solenhofen et d'Eichstadt.

(C. DO.)

PTEROCHILUS (πτισό», aile; χιῶς; lèvre). INS. — Genre de la famille des Enménides, de l'ordre des Hyménoptères, établi par Klug et adopté par tous les entemolegistes.

Le type est le Pt. phalarata (Fess phelærata Panz.), répandu dans une grande partie de l'Europe. (BL)

PTEROCHILUS, Hook. (ad Backey, VI, 17). BOT. PH. — Syn. de Microstylis, Kutt.

\*PTEROCHLAMYS, Fisch. (Mr.). not. PH. — Syn. de Panderia, Fisch. et Mey.

\*PTEROCHROZA (NTIPOT, alle; guie, couleur). INS.—Genre de la tribu des Lacatiens, de l'ordre des Orthoptères, établi par M. Serville (Revue méth. de l'ordre des Orth) sur quelques espèces de l'Amérique métidionale, de grande taille, généralement parées de belles couleurs et de taches eccliées sur leurs ailes postérieures.

Le type est le P. ocellata (Tettigonia esses Stoll.), de la Guiane.

\*PTEROCHROZITES. Pterochreite.— Groupe de la tribu des Locustiens, de l'erire des Orthoptères, comprenant les pares Pterochroza, Pseudophyllus, Playphyllus et Acanthodis. (R.)

PTEROCLES. oss. — Non phérique latin, dans la méthode de Tempink, és Gangas. (L. G.)

PTEROCLIA. OS. - Voy. MEER.

\*PTÉROCLIDÉRS. Pteroclide. es. — Famille établie par le prince Ch. Beappir dans l'ordre des Gallinacés, pour des Geaux qui ont les formes générales des Pedrix, mais qui s'en distinguent pur des pint emplumés; un pouce très petit en sel; des ailes fort longues; une queue pointue et des les deux pennes du milieu sont généralment terminées par des brins filieums. Cette famille comporte, pour le prince Ch.

Bonaparte, deux sous-familles: celle des Syrrhaptinées, qui est représentée par le genre Syrrhaptes, et celle des Ptéroclinées, composée du genre Pterocles. (Z. G.)

\*PTÉROCLINÉES. Pteroclinæ. 015. — Sous-famille de la famille des Ptéroclidées (voy. ce mot). G.-R. Gray y introduit, de plus, le genre Syrrhaptes. (Z. G.)

PTEROCOCCUS. Bor. ca. — Syn. de Calligonum.

\*PTEROCOLUS (πτίρον, aile; κόλος, tronqué). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Curculionides gonatocères, division des Attélabides, établi par Say (Descriptio of Curculio of N. Amer., p. 5). Le type, le P. ovatus F., est originaire de la Caroline et du Mexique. (C.)

\*PTEROCOMA (πτίρον, aile; κόμη, chevelure). 183. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Mélasomes, tribu des Piméliaires, créé par Solier (Ann. de la Soc. ent. de Fr., t. V, p. 42). Il se compose des trois espèces suivantes: P. piligera Geb., sarpæ Fisch. et gracilicornis Solier. La première et la troisième se trouvent en Sibérie, et la deuxième dans les provinces méridionales de la Russie. (C.)

\*PTEROCOMA (πτίρον, aile; κόμη, chevelure). ἐςμιπ. — Genre établi par M. Agassiz pour une espèce de Comatule fossile (C. pinnata) du calcaire lithographique de Solenhofen, précédemment décrite sous les noms d'Ophiurita et de Comatulita. Ce genre est caractérisé par ses rayons pinnés tellement développés et bifurqués que le disque paralt aul. (DUI.)

PTÉRODACTYLE. Plerodactylus, Cuv.; Ormithocephalus, Sommering (\*\* τέρον, aile; Santulos, doigt). PALEONT. - Genre de Reptiles volants de l'ordre des Sauriens, selon Cuvier, mais que quelques paléontologistes élèvent au rang d'ordre sous le nom de Ptérodactyliens. Les espèces de ce genre ou de cet ordre ont laissé leurs débris dans l'oolithe. dans les schistes de Solenhofen et d'Aichstadt on pierres lithographiques, dans le lias, terrains qui appartiennent tous à la formation jurassique. Ces animaux, qu'Hermann et Sœmmering ont placés parmi les Chéiroptères, Blumenbach parmi les Oiseaux, ont été définitivement reconnus par G. Cuvier comme appartenant à la classe des Reptiles. En esset, la composition de la tête, du ster-

...m et du bassin, le nombre inégal des phalanges des mains et des pieds, ne permettent point de les considérer comme des Mammifères ou des Oiseaux. Leur caractère éminent, celui qui leur a valu le nom qu'ils portent, est que le cinquième doigt de la main est énormément prolongé en une tige formée de quatre longues phalanges, allant en s'amincissant de la première à la dernière. Il n'est guère possible de douter, dit M. Cuvier, que ce long doigt n'ait servi à supporter une membrane qui formait à l'animal, d'après la longueur de l'extrémité antérieure, une aile bien plus puissante que celle du Dragon et au moins égale en force à celle de la Chauve-Souris. Les autres doigts sont courts et armés d'ongles crocbus à l'aide desquels ils se suspendaient aux arbres ou se cramponnaient aux saillies des rochers. Les pieds ont aussi cinq doigts armés d'ongles crochus. La grandeur des yeux de ces animaux peut faire présumer qu'ils étaient nocturnes. Les dents sont implantées dans les alvéoles; elles sont lisses, aiguës et, dans de certaines espèces, assez longues. La tête et le cou sont longs, le tronc et la queue courts. Voy. l'atlas de ce Dictionnaire, PA-LÉONTOLOGIE, pl. 1.

On compte déjà plusieurs espèces de ce genre.

Le Pt. longirostris Oken (Cuvier, Ossements fossiles, 2° édit., V, pl. 23, fig. 1), à museau et à cou très allongés, à mâchoires garnies de chaque côté de douze à quinze dents en haut, et de dix-huit à vingt en bas. La hauteur du crâne, prise à la base de l'os tympanique, est à sa longueur comme 1 à près desix. La longueur de la tête est de 104 mill., celle du cou de 80 mill., celle du tronc de 58 mill., et celle de la queue de 18 mill.

Le Pt. crassirostris, Goldfuss (Nov. Act. cur., XVI, pl. 7, 8 et 9) a le bec plus fort et moins long; ses dents sont moins nombreuses, plus inégales, plus longues, un peu comprimées et faiblement arquées. La hauteur de la tête est à sa longueur comme 1 est à 3.

Le Pt. grandis Cuvier (même pl., fig. 8), connu seulement par quelques os des membres, qui indiquent une espèce beaucoup plus grande que les deux premières.

Le Pt. brevirostris Cuv. (même pl., fig 7), à museau court, et dont la tête, dit Cuvier,

ressemble à celle d'une Oie sortant de l'œuf. La hauteur du crâne est à sa longueur comme 1 est à 1 1/2.

Le Pt. Münsteri Goldf. (Nov. Act., XV, pl. 11, fig. 1), à museau très effilé. Par sa forme générale, sa tête ressemblait à celle d'un grand Guillemot. Les dents paraissent être striées.

Le Pt. medius de Münster (ib., pl. 6), à mâchoires inférieures allant en se ramincissant graduellement d'arrière en avant, garnies de seize dents.

Le Pt. longipes de Münster (Beytr. zur Petr., I), dont le fémur et le tibia ont une longueur double de ceux du P. crassirostris.

Ces sept espèces ont été trouvées dans les schistes de Solenhofen.

Le Pt. macronyx Buck (Transact. de la Société géologique de Londres, 2° série, Ill), dont l'extrémité de la mâchoire inférieure est tout-à-coup appointie et dépourvue de dents. Du lias de Lyme-Regis.

Le Pt. Meyeri de Mûnster Beyt. zur Petr., V). Cette espèce, qui provient des schistes calcaires de Kelheim en Bavière, est la plus petite de toutes. Sa taille est à celle du Pt. brevirostris comme 2 est à 3, au Pt. longirostris comme 2 est à 3, au Pt. medius et crassirostris comme 2 est à 8, au Pt. macronyx comme 2 est à 14, et au Pt. grandis comme 2 est à 26. En comparant ces rapports avec les mesures que nous avons données du Pt. longirostris, on trouvera facilement la grandeur de chacune de ces espèces. (LAURILLARD.)

\*PTÉRODACTYLES. Plerodactyli. ois.
— Sous ce nom, Latreille (Familles naturelles du Règ. anim.) a établi dans l'ordre des Échassiers une famille qui correspond en partie aux Pinnatipèdes de M. Temminck, et qui comprend les genres Lobipède, Phalarope et Avocette. (Z. G.)

\*PTERODINA. INFOS. — Genre de Systolides ou Rotateurs établi par M. Ehrenberg dans la famille des Brachionæa, et distingué par la présence de deux yeux frontaux. Ce genre, qui correspond aux Proboscidies et aux Testudinelles de Bory-Saint-Vincent, comprend des animaux aquatiques microscopiques, et confondus par O.-F. Müller dans son genre Brachion. Ils ont une carapace arrondie ou ovale, en forme d'écaille mince, sous laquelle se retire entiè-

rement le corps. Leur bouche est armés de mandibules en étrier et précédée par un appareil rotatoire formé de deux lobes armadis, dépassant le bord de la carapace. Leur queue, en forme de trompe cylindrique, transversalement ridée, est implantée seus le milieu du corps et munie de cils vibratiles à l'extrémité. L'espèce la plus commune, P. pectina, vit dans les eaux deucs, entre les herbes; elle est diaphane, longue de 1/5 ou 22 centièmes de millim. (De.)

PTERODON. MAM. — Voy. ETERODON.

\*PTERODON («τέρον, aile; δδούς, dent.)

Bor. PH. — Genre-de la famille des Légamineuses-Papilionacées, tribu des Dalbergiées, établi par Vogel (in Linna, XI, 839).

Arbres du Brésil. Voy. Liggmenuses.

\*PTERODONTUS («τέρο», aile; εδοίς, dent). 1883. — Genre de l'ordre des Caldoptères tétramères, farmille des Carcalisaides gonatocères, division des Érirbinides, farmi par Dejean (Cat., t. III, p. 304), qui a'y comprend qu'une espèce, le P. dentifer Dej., particulière au Brésil. (C.)

\*PTERODYCTIA (mripes, aile; diress, réseau). 188. — Genre de la famille des Falgerides, de l'ordre des Hémiptères, établi par M. Burmeister (Handb. der Baton.) sur une espèce de la Guiane, P. ephemera (Teligonia ephemera Fabt.).

\*PTEROGLOSSES. Pteroglossi. cs. — Vicillot a établi sous ce nom, dans son crist des Oiseaux Sylvains et dans la tribu des Zygodactyles, une famille à laquelle il étans pour caractères: des pieds courts; des turss annelés, nus; un bec très gres à la han, grand, cellulaire, dentelé, et une langue et forme de plume. Cette famille n'est compsée que du genre Toucan. (Z. G.)

PTEROGLOSSUS. ots. — Kem beie ; dans Illiger, du genre Aracari. (Z. G.)

\*PTEROGON. INS. — Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Crépusculaires, tribu des Sphingides, établi par M. Balabval et adopté par Duponchel (Catal. des Lépid. d'Eur., p. 44). L'espèce type de @ genre, P. ænothera, est fréquent aux estirons de Paris, dans le mois de juin. Use autre espèce, P. gorgoniodes Bolad., est particulière aux bords du Volga.

PTEROGONIUM («répo», aisselle; pois génération). sor. ca.—(Mousses.) C'est listwig qui a fondé ce genre, mais le son di Pleurs axillaires, monoïques ou dioïques.

Ces Mousses vivent dans les climats tempérés. On les rencontre sur la terre, les rochers et les arbres. Le nombre des espèces connues est d'environ une vingtaine, plusieurs de celles de Bridel ayant passé dans d'autres genres.

(C. M.)

\*PTEROGORGIA. POLYP.—Genre établi par M. Ehrenberg pour les espèces de Gorgones dont les Polypes forment une série latérale régulière de chaque côté des rameaux; telle est la Gorgonia anceps de Linné, de Pallas et de Lamarck, dont l'axe corné est très grêle, et dont l'écorce, épaisse et très comprimée, ne présente pas de sillon médian, et porte sur ses bords tranchants une série simple d'oscules. Cette espèce se trouve dans les mers d'Amérique. (Du.)

\*PTEROHELÆUS (πτίρον, aile; helæus, mom de genre de Coléoptères). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, famille des Ténébrionides, tribu des Cossyphènes, établi par M. de Brême (Essai smonogr. et iconogr. de la tribu des Cossyphèdes, 4842, 1° partie, p. 17-24), et qu'il caractérise ainsi: Deux épines à l'extrémité des tibias; élytres non soudées; des ailes propres au vol. Ce genre comprend 9 espèces parmi lesquelles nous citerons les suivantes: P. striato-punctatus Boisd., Reichei, pellatus de Br., etc., etc. Elles appartiennent toutes à l'Australie. (C.)

\* PTEROLASIA (πτίρον, aile; λασίος, velu). 1815.—Genre de l'ordre des Coléoptères bétéromères, famille des Mélasomes, tribu des Piméliaires, établi par Solier (Ann. de la Soc. ent. de Fr., t. V, p. 66), qui y rapporte trois espèces du Sénégal, les P. squa-Méa, Asidioides Dej., Sol., et distincta Sol. (C.)

PTEROLEPIS (πτίρον, aile; λίπις, deaille). Bot. PH. — Genre de la famille des Mélastomacées, tribu des Osbeckiées, établi

par De Candolle (Prodr., III, 140). Arbrisseaux du Brésil. Voy. mélastomacées.

PTE

PTEROLEPIS (πτίρον, aile; λίπις, écaille). 188. — Genre de la tribu des Locustiens, de l'ordre des Orthoptères, établi par M. Rambur (Faune de l'Andalousie, t. II, p. 59) sur quelques petites espèces de l'Europe méridionale, très reconnaissables à leur prothorax voûté et un peu prolongé en arrière; à leurs élytres très courtes couvrant tout juste la base de l'abdomen, et croisant l'une sur l'autre, etc. Les plus répandues sont les P. Chabrieri (Locusta Chabrieri Charp.), P. aptera (Locusta aptera Fabr.), etc. (Bl.)

\*PTEROLOBIUM (\*\*ripor, aile; \lambda6cor, gousse). Bot. PB. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Cæsalpiniées, établi par R. Brown (in Salt. Abyssin., 65). Arbres et arbrisseaux de l'Asie et de l'Afrique tropicale. Voy. Légumineuses.

\*PTEROLOMA, Steud. et Hochst. (in Schimper Herb. Arab., n. 851). BOT. PH. — Syn. de Dipterygium, Decaisne.

PTEROLOMA (πτίρον, aile; λῶμα, frange). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, établi par Schænherr (in Gyllenhal Fauna suecica, t. IV, Appendix) sur l'Ilarpalus Forstromii Ghl., espèce qui se rencontre en Laponie, au Kamtschatka et à l'île de Sitcha. (C.)

\*PTEROLOPHIA (πτίρον, aile; λόφος, cou). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, famille des Longicornes, tribu des Lamiaires, créé par Newman (The Entomologist's, t. II, p. 370), qui y rapporte 9 espèces, toutes originaires des lles Philippines. Nous citerons comme type la P. vitticollis New. (C.)

PTÉROMALITES. Pteromalitæ. 185. —
Groupe de la tribu des Chalcidiens, de l'ordre des Hyménoptères, comprenant les gentes Seladerma, Systasis, Eunotus, Platyderma, Platymeropus, Mesopolobus, Entelus. Pteromalus, Trigonoderus. (BL.)

PTEROMALUS ( $\pi\tau i\rho\sigma v$ , aile;  $\mu\alpha\lambda\delta c$ , velu). Ins. — Genre de la tribu des Chalcidiens, de l'ordre des Hyménoptères, établi par Swederus et adopté par tous les entomologistes avec de plus ou moins grandes restrictions. On reconnaît les espèces du genre Pteromalus, tel qu'il est généralement admis

aujourd'hui, à des antennes grêles, en massue fusiforme vers le bout, et composées de treize articles; à un abdomen plus court que le thorax, etc. On connaît un assez grand nombre de Pteromalus. Ils déposent leurs œuss particulièrement dans le corps des chenilles et des chrysalides. Les plus répandus sont les P. puparum (Ichneumon puparum Lin.), P. larvarum (Diplolepis larvarum Spin.) (BL.)

PTEROMARATHRUM, Kock (Msc.). BOT. PH. — Syn. do Prangos, Lindl.

PTEROMYS. MAR. — Voy. l'article Po-LATOUCHE. (E. D.)

\*PTERONARCYS. 188. — Genre de la tribu des Phryganiens, de l'ordre des Névroptères, établi par M. Newman et adopté par MM. Pictet (Hist. Névropt. Perlides) et Rambur (Ins. Névropt., Suites à Buffon). Le type du genre est le P. protœus Pict., de l'Amérique du Nord. (Bl.)

PTERONEURON (πτίρον, aile; νεῦρον, nervure). Βοτ. PH. — Genre de la famille des Crucifères, tribu des Arabidées, établi par De Candolle (Syst., II, 269; Prodr., I, 154). Herbes méditerranéennes. Voy. CRUCIFÈRES.

PTERONIA (πτίρον, aile). BOT. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Astéroïdées, établi par Linné (Gen., n. 927), et dont les principaux caractères sont: Capitule homogame, discoide, souvent multiflore, rarement 3-1-flore. Involucre plurisérié; écailles imbriquées, apprimées. Réceptacle alvéolé. Corolles tubuleuses; limbe 5-fide. Anthères sessiles. Akènes comprimés ou turbinés, glabres ou villeux; aigrette multisériée, soyeuse; soies épaisses, barbelées, libres ou soudées à la base.

Les Pleronia sont des arbustes à feuilles alternes ou opposées, très entières ou un peu dentées, glabres ou hirsutées, souvent ciliées, à capitules terminaux, solitaires ou corymbeux, composés de fleurs jaunes ou rouges, rarement pourpres.

De Candolle (Prodr., VI, 356) cite et décrit plus de soixante espèces de ce genre qu'il a réparties en trois sections nommées: Scepinia, Pachyderris et Pterophorus. Toutes sont originaires du Cap. Telles sont les P. aspalatha, acerosa, lupulina, ciliata, cam-Phorata, etc. (1.)

PTERONONIS, DC. (Prodr., II). DT. PH. — Voy. ONORIDE.

\*PTERONURA. MAM. — Voy. PHARIL. PTEROPHORA, Harw. (Gen. of South. Afric. Plant., 223). Bot. PH. — Syn. &c Dregea, E. Mey.

PTÉROPHORIDES. Pterophoride. m. — Tribu de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, ainsi caractérisée: Antennes filiformes dans les deux seses. Palpsi inférieurs seuls visibles, droits, écartés, mas ou peu couverts d'écailles. Trompe très longue ou rudimentaire. Tête arrondie, aver les yeux très petits. Corselet assez robuste. Abdomen très long, ou court et assez épais. Jambes grêles et longues, avec des éperons et des ergots assez longs. Ailes supérieures et inférieures divisées en plusieurs branches garnies de franges sur leurs bords, qui les font ressembler à des plumes.

Chenilles velues ou glabres, à seize pattes. Chrysalides plus ou moins allongées, et plus ou moins hérissées de poils.

Cette tribu se compose de 3 genres, qui sont: Adactyla, Zell.; Pterephorus, Geoff.; et Orneodes, Latr. (L.)

PTEROPHORUS ( mriper, plame; piρος, qui porte). ins. - Genre de l'erdre des Lépidoptères, samille des Nocturnes, tribe des Piérophorides, établi par Geofrey et cenéralement adopté. Il est caractérisé pracipalement par les ailes supérieures étrités en deux branches, les inférieures es trus, et par une trompe fort longue. Dependel Catal. des Lépid. d'Eur.) en cite 41 espects, toutes propres à l'Europe, principalement à la France et l'Allemagne. Nous citsess. comme une des plus communes, le Parephorus pentadactylus Fab. Latr . D., Lell. Corps blanc ; ailes divisées jusqu'à lour best, d'un beau blanc satiné, imitant parlitement des plumes.

\*PTEROPHYLLA (\*\*riper\*, affe; quine, feuille). BOT. PB. — Genre de la familie de Saxifragacées, sous-ordre des Cassain, établi par Don (in Edimb. new Phila. Journ., IV, 95). Arbres des Moluques. Fasaxifragacées.

PTEROPHYLLUM (xxipov, alle; par lor, feuille). Bor. Poss. — Genre de Condées fossiles, établi par M. Ad. Bresgist (Prodr., p. 95), qui le décrit ainsi: Feelle pinnées, à pinnules d'une largest à per

e, s'insérant sur le pétiole par toute ir de leur base, tronquées au somrvures fines, égales, simples, peu s, toutes parallèles.

1. Brongniart (loc. cit.) rapporte à six espèces, nommées Pt. longiforiani, trouvées dans les marnes irierrain de lias; Pt. Jægeri, du keurès inférieur au lias; Pt. Williamo l'oolithe inférieure; Pt. majus et écouvertes dans le grès du lias. (J.) tOPHYTON, Cass. (Bullet. Soc. 1818, p. 76). Bot. PH. — Syn. neris, Nutt.

PTEROPODIA E.

p., PTEROPODII Vicq d'Azyr,
PODINA Gray. MAM. — On a déis ces divers noms une subdivision
iroptères, comprenant principalegenre des Roussettes. Voy. ce mot.

(E. D.)

ROPLATUS (πτίρον, aile; πλάτυς, ms. — Genre de l'ordre des Coléotramères, famille des Longicornes, s Cérambycins, formé par Dejean 3° édit., p. 346) et publié par Bunde la Soc. entom. de Fr., t. lX, ll se compose de 18 espèces amé-13 sont originaires de la Colombie, sil et 2 du Mexique. Nous citerons ement les P. lycoides Dej.-Guérin, s, elegans Buq., transversalis, nis Buq. (C.)

iBOPLIUS (πτίρον, aile; ὅπλον, ms. — Genre de l'ordre des Coléontamères, famille des Longicornes, Lamiaires, établi par Serville (dnm. :. entom. de Fr., t. IV, p. 65) sur ce du Brésil, le P. acuminatus Dej.—Dejean (Catal., 3° édit., p. 367) ionne deux autres espèces: une est ppre au Brésil et l'autre à Cayenne. (C.)

lopodes. Pteropoda (mripor, aile; los, pied). MOLL.—Classe établie par our des Mollusques, nageant dans les la mer au moyen de deux expantérieures, symétriques, en forme lacées aux deux côtés de la bouche, pouvant ni se fixer, ni ramper sur solides. On supposa d'abord que ses locomoteurs servaient en même la respiration; mais depuis lors on

a reconnu, chez plusieurs de ces Mollusques, de véritables branchies : aussi M. de Blainville, remarquant qu'ils dissèrent essentiellement peu des Gastéropodes, les a-t-il réunis dans sa même classe des Paracéphalophores, et formé simplement un ordre sous le nom d'Aporobranches. Lamarck, au contraire, avait fait des Ptéropodes un ordre de sa classe des Mollusques, au même titre que les Gastéropodes, les Céphalopodes, etc. Les Ptéropodes, tous de petite taille, sont hermaphrodites; les uns sont nus ou sans coquilles, tels que les Pneumodermus et les Clio, auprès desquels on doit placer le genre Cymbulie, qui présente une enveloppe cartilagineuse ou gélatineuse en forme de chaloupe, ou plutôt de sabot; les autres sont munis d'une coquille mince, calcaire ou cornée; tels sont les genres Hyale, Limacine et Cléodore. (Dur.)

\*PTEROPOGON (πτίρον, aile; πώγων, barbe). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par De Candolle (Prodr., VI, 245). Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. Composées.

\*PTEROPORUS (πτίσον, aile; πῶρος, pore). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, famille des Curculionides gonatocères, division des Erirhinides, créé par Schænherr (Gen. et sp. Curculion. syn., t. 'VII, 2, p. 125), et composé d'une seule espèce, le P. dentiferus Chyt., originaire de la Nouvelle-Hollande. (C.)

PTEROPTOCHOS, Kittl. ois. — Synonyme de Megalonix, Less.

\*PTEROPTUS. ARACHM.—Genre de l'ordre des Acarides, établi par M. L. Dufour aux dépens des Acarus des auteurs anciens. Ce genre ne comprend qu'une espèce, qui vit sur le Vespertilio murinus, et que M. Léon Dufour a désignée sous le nom de Pteroptus vespertilionis (Ann. des sc. nat., 1° série, t. 16, p. 98, et t. 25, pl. 9, fig. 6 à 7). (H. L.)

PTEROPUS. MAM.—Nom latin du genre Roussette. Voy. ce mot. (E. D.)

\*PTERORHINUS (πτίρον, aile; βίν, nez). caust. — Georg Graf (in Münster) désigne sous ce nom, dans les Beitrage zur Petretactenkunge, un genre de l'ordre des Décapodes brachyures. (H. L.)

PTEROSAURUS (πτίρον, aile; σαῦρος, lézard). aept. — Genre de Stellions. (P. G.)

PTEROSOMA (πτέρον , aile ; ζωμα , corps). MOLL. - Genre proposé par M. Lesson pour un Mollusque hétéropode ou nucléobranche, très voisin des Firoles, et qu'il caractérise ainsi : Le corps est allongé, libre, cylindrique, renflé à son milieu, gélatineux et diaphane; ayant la bouche petite et sans trompe à l'extrémité antérieure et au sommet du corps, les yeux sessiles, rapprochés, oblongs; la queue cylindrique, pointue, médiocre, et deux larges nageoires latérales qui s'étendent depuis la queue jusqu'en avant de la bouche en formant un large disque convexe sur le dos et comme tronqué en avant. Ces nageoires si développées donnent au Ptérosome une certaine analogie de forme avec les Raies. La seule espèce décrite est le P. plana, long de 9 centimètres et large de 4, trouvé au voisinage de l'équateur, entre la Nouvelle-Guinée et les Moluques.

PTEROSPERMUM (πτίρον, aile; σπίρμα, graine). вот. эн. — Genre de la famille des Byttnériacées, tribu des Dombeyacées, établi par Schreber (Gen., n. 1124). Arbres ou arbrisseaux de l'Asie tropicale. Voy. BYTTNÉRIACÉES.

PTEROSPORA (πτίρον, aile; σπόρα, semence). Bor. PH. - Genre de la famille des Monotropées, établi par Nuttall (Gen., I, 269). Herbes du Canada. Voy. mono-TROPÉES.

\*PTEROSTEGIA (πτέρον, aile; στέγη, toit). BOT. PH. - Genre de la famille des Polygonacées, tribu des Ériogonées, établi par Fischer et Meyer (Index sem. hort. Petropol., 1833, Il, 68). Herbes de la Californie. Voy. POLYGONACEES.

\*PTEROSTELMA (πτίρον, aile; στέλμα, ceinture). Bor. PH. - Genre de la samille des Asclépiadées, tribu des Pergulariées, établi par Wight (Contribut., 39). Arbrisseaux originaires de l'Inde. Voy. ASCLÉPIADÉES.

\*PTEROSTENUS, Mac-Leay. INS .- Synonyme de Stenoderus, Dejean-Serville. (C.)

PTEROSTICHUS ( mripor, aile; στιχός, rang). 188. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, samille des Carabiques, tribu des Féroniens, créé par Bonelli (Observalions entomologiques), et qui n'a été adopté par Dejean (Species général des Coléoptères, t. III, p. 337) que comme 7º division de son grand genre Feronia. Voy. ce mot. (C.) | Il a été établi par Loureiro (Flor. Coches.

\*PTEROSTIGMA (stipor, aile; stiper, stigmate). DOT. PH. - Genre de la familie des Scrophularinées, tribu des Gratialies, établi par Bentham (Scrophular. ind., 20). Herbes de l'Inde. Voy. SCROPHULARINES.

PTEROSTYLIS (\* rigor, aile; eruig. style). Bor. PH. - Genre de la famille des Orchidées, sous-ordre des Aréthusées, établi par R. Brown ( Prodr., 326 ). Herbes de la Nouvelle-Hollande et de l'île de Diémes. Vou. ORCHIDÉES.

\*PTEROSTYRAX (mriper, aile; Styraz, genre de plantes). BOT. PH. - Genre de la famille des Ébénacées, établi par Siebold et Zuccarini (Flor. japon., 94, t. 47). Arbeisseaux originaires du Japon. Foy. Exercis.

\*PTEROTARSUS ( mriper, aile; ripσος , tarse). INS. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Sternores, tribu des Buprestides, établi par Latreile (Ann. de la Soc. entom. de Fr., t. IIL p. 132). Ce genre se compose de 7 espèces du Brésil. parmi lesquelles sont les P. tuberculates Dalm. (inæqualis Dej., Esch.), bimaculatus, Brasiliensis, Eschscholtzii Lap., etc.

Le genre Pterotarsus de Guéria (Foyage de la Coquille, Zoologie, p. 67) vient se placer à côté de celui-ci ; il est formé des 3 espèces suivantes : P. marmoratus Guis .. Marnerheimii et flabellicornis Lap. La 1" es originaire de la Nouvelle-Guinée, la 2 de la Nouvelle-Hollande, et la 3 de Jen. M. de Castelnau a établi sur la deraise espèce son genre Galbodema (Rev. ent. de Silbermann, t. II, p. 175).

\*PTEROTHRIX (wriper, aile; कृद, cheveu). Bor. PH. - Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénérienidées, établi par De Candolle (Pretr., VI, 28). Sous-arbrisseaux du Cap. Foy. con-POSÉES.

\*PTEROTMETUS (artipor, alle; tratte coupé). IRS. - MM. Amyot et Serville &signent ainsi une de leurs divisions étables aux dépens du genre Pachymerus en Apisnus de la famille des Lygéides. Celle-cia pour type le Pachymerus stephylmifrent Schill. **(L)** 

PTÉROTRACHÉE, Forsk. sou. Syn. de Firole, Brug. (DOL)

PTEROTUM. POT. PR. - Gener det b place dans la méthode n'est pes escertist. 358) pour un arbrisseau de la Cochinchine-qu'il nomme Pter. procumbens, et auquel il-assigne les caractères suivants: Périanthe à cinq folioles ovales, concaves, coriaces. Étamines quinze; filets subulés, plans, plus longs que le calice; anthères arrondies, bi-boculaires. Ovaire supère, ovale. Stigmate sessile, simple. Utricule oblong, aigu, membraneux, univalve, monosperme. Feuilles alternes, petites, ovales-lancéolées, très entières, glabres; fleurs petites, disposées en grappes axillaires. (J.)

PTERULA. BOT. CR. — Genre de Champignons, de la division des Basidiosporés-Ectobasides, tribu des Idiomycètes-Clavariés, établi par Fries (in Linnæa, V, 531, t. 11, f. 4). Petits Champignons terrestres, gazonmants, croissant dans les régions chaudes du globe. Voy. MYCOLOGIE.

\*PTERURA (πτέρον, aile; οὐρά, queue).

\*\*maw. — Sous ce nom et sous celui de Ptoronura, on a indiqué, d'après Wiegmann

\*\* (Archiv., IV, 1838), un petit groupe de Carmassiers mustéliens. (E. D.)

\*PTERUTHIUS. ois. — Genre de la famille des Ampélidées, fondé par Swainson sur le Lanius erythropterus de Vigors. (Z.G.)

\*PTERYGIA (πτίρυξ, aile). Ins.—M. Laporte de Castelnau (Annales de la Société ensomologique de France, t. I, p. 226, 4832)
a établi sous ce nom une division générique
dans la famille des Membracides, de l'ordre
des Hémiptères. Les Pterygia ont été rattachés par les entomologistes au genre Oxyrachis de Germar. (BL.)

PTÉRYGIBRANCHES. Pterygibranchia (πτίρυξ, aile; δράγχια, branchie). caust.—
Latreille, dans le Règne animal de Cuvier, désigne sous ce nom une section de l'ordre des Isopodes qui comprend les Cymothoa, les Sphæroma, les Idotea, les Aselkus, les Lygia, les Philoscia, les Oniscus, les Porcellio, les Armadillo et les Bopyrus. Cette division n'a pas été adoptée par M. Milne Edwards dans an histoire naturelle sur ces Crustacés.

(H. L.)

PTÉRYGIENS. Pterygii. MOLL. — Dénomination employée par Latreille pour une grande section de l'embranchement des Mollusques comprenant les classes des Céphalopodes et des Ptéropodes. (DUJ.)

\* PTERYGISTES (πτιρυγίζω, je meus ses ailes). wan.—M. Kaup (Europ. Thierw.,

1, 1829) indique sous ce nom un groupe de Chéroptères fossiles. (E. D.)

\*PTERYGOCEPHALUS (πτίρυξ, nageoire; πιφαλή, tête). Poiss. Foss. — Genre de l'ordre des Cténoïdes, famille des Joues cuirassées, établi par Agassiz pour une espèce de Poissons fossiles (P. paradoxus Ag.) trouvée dans les calcaires de Montebolca. (C. n'O.)

PTERYGOCERA (πτίρυξ, aile; πίρως, corne). caust. — Latreille, dans le Règne animal de Cuvier, 2° édit., t. IV, p. 124, désigne sous ce nom un genre de Crustacés qui appartient à la famille des Asellotes et à la tribu des Asellotes bétéropodes. Cette coupe générique a été établie d'après une figure publiée par Slabber et qu'il a rapprochée des Apseudes (voy. ce mot), mais qui est trop imparfaitement connue pour pouvoir être adoptée. (H. L.)

PTÉRYGODE. 188. — Pièce en forme d'épaulette située à la base des ailes des Lépidoptères. Voy. ce mot.

\*PTERYGODIUM (πτιρυγώδη;, qui a la forme d'une aile). Bot. PE.—Genre de la famille des Orchidées, tribu des Ophrydées, établi par Swartz (in Act. Academ. Holm., 1800, p. 217). Herbes du Cap. Voy. οποκισέκε.

PTERYGOPHORUS (πτέρυξ, aile; φέρω, porter). Ins. — Genre de la tribu des Tenthrédiniens, groupe des Hylotomites, de l'ordre des Hyménoptères, établi par M. Klug et adopté par tous les entomologistes. Les espèces du genre Pierygophorus sont peu nombreuses et toutes de l'Australie; tels sont les P. interruptus, cinctus, cyaneus Leach. (BL.)

PTÉRYGOPODE. Pterygopoda (πτίρυξ, aile; ποῦς, pied). CRUST. — Synonyme du genre Nogague. Voy. ce mot. (H. L.)

\*PTERYGOTA. BOT. PH. — Genre de la famille des Sterculiacées, tribu des Sterculiées, établi par Schott et Endlicher (Melet., 32). Arbres du Bengale. Voy. STERCULIA-CÉES.

\*PTERYGOTUS. caust. — Agassiz (in Murchison, the Silurian system) désigne sous ce nom une coupe générique qu'il place dans les Entomostracés. (H. L.)

\*PTÉRYGURES. Pterygura (πτίρυξ, aile; εὐρά, queue). caust. — M. Milne Edwards, dans le tom. 2 de son Hist. nat. sur les Crust., donne ce nom à une famille qu'il

range dans sa section des Décapodes anomoures. Les Décapodes dont cette samille se compose avaient été rangés jusqu'ici parmi les Macroures, à raison de l'existence d'appendices latéraux à l'extrémité de leur abdomen; mais ils ne présentent jamais, comme les Macroures proprement dits, un abdomen très développé, et conformé de manière à devenir l'organe principal de la locomotion. Tantôt les appendices du pénultième segment abdominal sont très courts. nullement lamelleux, et propres seulement à accrocher l'animal dans la coquille qu'il habite; tantôt ils sont foliacés et assez grands, mais ne se réunissant pas avec le dernier segment de l'abdomen de facon à constituer une nageoire caudale en éventail; d'autres fois cependant ils affectent cette disposition, mais alors l'abdomen est très mince et reployé sous le thorax, comme chez les Brachyures. Les appendices des autres anneaux de l'abdomen sont très imparfaits, et sont ordinairement filisormes chez la femelle; le male en manque quelquesois complétement, et, en général, n'en présente que deux paires; du reste, ces organes n'ont jamais la forme de fausses-pattes natatoires. comme cela se voit chez les Macroures. Quant à la conformation générale du corps, la disposition des appendices de la tête et la forme des pattes, on ne peut presque rien dire de général; il est seulement à noter que le dernier anneau thoracique n'est jamais soudé aux précédents, et que les pattes y attenantes sont petites, reployées au-dessus des autres, et terminées par une pince plus ou moins formée.

Cette famille a été divisée en trois tribus désignées sous les noms de Hippiens, Paguriens et Porcellaniens. Voy. ces disséents noms.

\*PTERYTHRIUS, Strickl. ois. — Syn. de Pleruthius, Swains.

PTILIA (πτίλος, plumé) ins. — Genre de la tribu des Tenthrédiniens, groupe des Hylotomites, de l'ordre des Hyménoptères, établi par M. Lepeletier de Saint-Fargeau (Tenthredinet. Monographia). Le type est le P. Brasiliensis Lep. de St.-Farg. (BL.)

\*PTILIDIUM (πτίλον, aile). BOT. CR. —
(Bépatiques.) C'est le Jungermannia ciliaris
de Linné qui forme le type de ce genre,
sendé par Nees d'Esenbeck. Voici quels sont

ses caractères: Périanthe terminal, libre, cylindracé, membraneux, portant quelques dents à son orifice connivent et plissé. Capsule ovoïde, s'ouvrant en quatre valves paqu'à la base. Élatères à double spire. Fleurs dioïques. Feuilles incubes, palmatifiées et ciliées. Les espèces, au nombre de quatre, vivent sur la terre, les rochers et les écares. Une seule est propre aux régions subalpines et partant se trouve en Europe: c'est cele que nous avons nommée en commençant cet article. (C. M.)

\*PTILIMNIUM, Rafinesque (in Serings Bullet. bot., 217). BOT. PH. — Synonyme de Discopleura, DC.

PTILINOPE. Ptilinopus. ous. — Section générique établie par Swainson dans la famille des Colombidées. Voy. PIGEOS. (Z. G.)

PTILINUS (πτίλον, plume, panache). m. - Genre de l'ordre des Coléoptères sentimères, de la samille des Serricornes, de la section des Malacodermes et de la tribu des Ptiniores, établi par Geoffroy (Librégi de l'histoire naturelle des Insectes des excurons de Paris, t. I, p. 63, 1) sur le Dermestes ou Plinus peclinicornis Linn. (Hisps pertmicornis F. On y rapporte encore les espèces suivantes: P. flabellicornis Meg., apericulus Meg., Fald., ruficornis, serricollis Say, et Brasiliensis Dej. Les deux premieres a travent aux environs de Paris, l'une dans l'atérieur des vieux Saules, l'autre des le bes de Hêtre qu'ils percent de petits tross (res là qu'ils s'accouplent, l'un des seses et en dehors et suspendu en l'air); la troisine es propre à la Russie méridionale, la gastrice et la cinquième aux États-Unis, et la sizieme au Brésil. Les males ont les antenes Aviement pectinées, à partir du troisseartice; les femelles les ont en scie.

PTILIOGONATIS, Swains. cs. — Synonyme de Ptilogonys, Swains. (2. 6.)
PTILIPEDES, Less. oss. — Synonyme de Athène, Boié. (2. 6.)

PTILIUM (πτίλον, plume). 183. — Gase de l'ordre des Coléoptères trimères, de la l'mille des Trichoptérygiens et de la tribe des Ptilinæens d'Erichson, proposé par Schape et publié par Erichson (Naturgeschichis des Insecten Deutschlands III, 1845, p. 24) set ces caractères : Mésosternum simple; habites postérieures simples ; abdomen compré de sept segments. Ce genre renferme quien

espèces d'Europe, savoir: P. minutissimum Ghl. (trisulcatum Aubé), canaliculatum (minutissimum Hew.), inquilinum, cæsum, affine, excavalum, transversale, fuscum, angustatum Er., Kunzei, suturale, testacum Hew. (Trichopteryx), Apterum Guér., pallidum Dej., ct tenellum Er. Ce sont d'infiniment petits Coléoptères, et qui ne peuvent être bien observés qu'à l'aide d'un microscope. Les uns vivent au milieu des fourmilières, et d'autres sous les écorces d'arbres.

M. Allibert, qui a publié un Prodrome de Monographie sur cette famille d'Insectes (Revue zoologique, 1844, p. 51 à 54), va bientôt compléter ce travail qui sera accompagné de figures. Il rapporte au genre Ptilium (Ptinella Motchoulski) vingt-quatre espèces renfermées dans deux divisions. La première offre un corselet impressionné, et la seconde manque d'impressions. (C.)

PTILOCERA ( $\pi \tau i \lambda \sigma \tau$ , plume;  $\pi i \rho \alpha \varsigma$ , antenne). 188. — Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Notacanthes, tribu des Stratyomides, établi par Wiedemann (Aust. Zweif.). L'espèce type et unique, P. quadridentata Wied. (Stratiomys id. Fab.), habite Java et Sumatra. (L.)

PTILOCERA. INS. — Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Athéricères, tribu des Muscides, sous-tribu des Tachinaires, établi par M. Robineau-Desvoidy aux dépens des Tachina de Meigen. M. Macquart, qui adopte ce genre (Diptères, Suites à Buffon, t. II, p. 169), en décrit 14 espèces, toutes propres aux bois de la France et de l'Allemagne. Parmi les plus communes, nous citerons les P. melanocephala, nigra, tomentosa, umbratica, etc. (L.)

PTILOCHLORIDÉES. Ptilochlorida, ous. — Famille établie par M. de Lafresnaye aux dépens de celle des Ampélidées. Elle repose sur le genre Ptilochloris de Swainson. (Z. G.)

\*PTILOCHLORIS, Swains. ois.—Synonyme de Lanius, G. Cuv. (Z. G.)

\*PTILOCI.ADIA (πτίλον, aile; κλάδος, rameau). Bor. ca. — (Phycées.) M. Sonder a institué ce genre pour une Algue de la Nouvelle-Hollande, remarquable par son port, qui est celui d'un Ptilota, et par sa structure, qui a quelque rapport avec celle de notre genre Olivia. Voici, au reste, comment l'auteur le définit. Fronde spongi-

forme, comprimée, pennée, de couleur rose. Structure: axe formé d'un tube épais, articulé, émettant, au niveau des cloisons, des rameaux horizontaux qui, par des dichotomies successives s'anastomosant entre elles, viennent s'épanouir à la périphérie de la fronde. M. Sonder, qui place cette plante dans la tribu des Céramiées, en compare la substance à celle de notre genre Haloplegma. Sa fructification est encore inconnue.

(C. M.)

PTILOCNEMA, Don (Prodr. nep., 33). BOT. PH. —Syn. de Pholidota, Lindl.

PTILODACTYLA (πτίλον, plume; δάπτυλος, doigt). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, section des Malacodermes et tribu des Cébrionites, établi par Illiger (Magazine zur Insekten.), adopté par Latreille (Règne animalde Cuvier, t. IV, p. 461) et par Dejean (Catal., 3° édition, p. 109) qui en énumère vingt-deux espèces américaines. Le type, la P. nitida Degeer (Pyrochroa), elaterina Ill., est propre aux États-Unis. L'antenne des mâles, chez ces Insectes, est à demi pectinée ou en scie. (C.)

PTILODÈRES. ois. — Nom donné par M. Duméril à la première famille de l'ordre des Oiseaux de proie. Elle comprend les genres Sarcoramphe et Vautour. (Z. G.)

\*PTILODONTIS (πτίλος, léger; δδούς, dent). INS. — Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Notodontides, établi par Stephens, et adopté par Duponchel (Catal. des Lépid. d'Eur., p. 89), qui n'y rapporte qu'une seule espèce, P. palpina, fréquente en Europe dans les mois de mai et juin.

\*PTILOGONE. Ptilogonys. ois.—Genre de la famille des Ampélidées, créé par Swainson, qui lui donne les caractères suivants: Bec court, déprimé, subtriangulaire, à arête élevée et arquée; narines nues; commissures garnies de soies molles; tarses très courts; ongles très faibles; ailes médiocres, la quatrième et la cinquième rémige étant les plus longues; queue échancrée.

Le type de ce petit genre est le Prilocone CENDRÉ, Pt. cinereus Swains., dont le plumage est généralement cendré, avec la gorge et la moitié de la rectrice externe blanches, les couvertures inférieures jaunes, les ailes et la queue ondées de noir. Cet oiseau, dont Lichstenstein a également fait un genre sous le nom de Hypothymis, se rencontre à Tabletand et à Réal del Monte, à Mexico. (Z. G.)

PTILOLEPTUS, Swains. ois.—Synonyme de Crotophaga, Vieill.; Guira, Less.
(Z. G.)

\* PTILOMERUS (πείλον, duvet; μηρός, cuisse). 1185. — Genre de la famille des Hydrométrides, de l'ordre des Hémiptères, établi par MM. Amyot et Serville (Ins. Ilémipt., Suites à Buffon), sur une seule espèce des Indes orientales, connue seulement à l'état de larve, le P. laticauda (Gerris laticauda Hardw.).

PTILONOPUS. OIS. — Voy. PTILINOPUS.

\*PTILONORHYNCHUS, Kuhl. OIS. —
Syn. de Corvus, Illig.; Coracina, Vieil.;
Kitta, Kuhl, Temm.—Burn., synonyme de
Graucalus, G. Cuy. (Z. G.)

\*PTILOPACHUS, Swains.ots. — Synonyma de Perdix, Vieill.; division générique de la famille des Perdrix. Voy. ce mot. (Z. G.)

PTILOPACHYS, Strickl. ois. — Synonyme de Ptilopachus, Swains. (Z. G.)

\*PTILOPHORA (πτίλοτ, plume; φόρος, qui porte). uss. — Genra de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Notudontides, établi par Stephens, et adopté par Duponchel (Catal. des Lépid. d'Eur., p. 90). L'espèce type et unique, P. plumigera, se trouve en Suisse, en Allemagne et dans l'Alsace.

\*PTILOPHORUS, Dejean (Catalogue, 3\* édition, p. 239). INS.—Synonyme d'Evaniocera, Guérin et Percheron. (C.).

\*PTILOPHYRUS, Swains. ois.— Synonyme de Lophyrus, Vieill.; Goura, Steph.
(Z. G.)

PTILOPTÈRES. Ptilopteri. oss. — Sous ce nom, Vicillot a établi, dans l'ordre des Palmipèdes, une tribu caractérisée par des pieds courts posés à l'arrière du corps, un pouce libre, et des ailes en forme de nageoires et dépourvues de pennes. Cette tribu, qui correspond en partie à la famille des Brachyptères de G. Cuvier, comprend les genres Manchot et Gorfou. (Z. G.)

PTILOPUS, Strickl. ois. — Synonyme de Ptilonopus, Swains. (Z. G.)

PTILOPUS, Schoenherr. INS. - Voy. LAC-ROPUS. (C.)

PTILORIS, Swains. Ols. — Synasyme de Epimachus, Wils. (Z. G.)

PTILOSTEPHIUM (\*\*\*Tho\*\*, plume; exipa, couronne). Bor. PR. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénétimidées, établi par H.-B. Kunth (in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec., IV, 255). Herbes du Mexique. Voy. Courosées.

PTILOSTOMUS, Swains. cos. — Sysenyme de Corvus, Linn.; Cryptorhine, Wagl.; Pica, Vieill. (Z. G.)

PTILOTA (πτίλον, aile). nor. ca. - (Phycées.) Genre fondé par M. Agardh, et em se compose des Algues les plus élégantes de la famille des Floridées. On en connais 6 en 7 espèces, dont deux ont été rapportées des régions polaires antarctiques per les esséditions française et anglaise; mais nom ne possédons sur nos côtes que le P. piumoss. Voici les caractères attribués à ce bon genre : Fronde filiforme, comprimée es plane, plusieurs fois pennée. Structure : me tubuleux, articulé, entouré par deux conches de cellules, les plus rapprochées de lai très grandes, puis diminuent inscriblement de volume jusqu'à la périphérie, lequelle est formée de cellules wis petites, remplies d'un nucléus coloré. Casceptades globuleux, involucrés. Tétrameres placis à l'extrémité des rameaux, sur des individus différents. Ce genre est un des miens antetérisés par son port et sa fructification, him qu'il ait quelque affinité avec le Ploce Voy. ce mot.

PTILOTIS, Swains. on. — Symmetede Certhia, Lath.; Meliphaga, Lavis. (2.6.)

\* PTILOTRICHUM. nor. pu.—Gere de la famille des Crucifères, tribu des Alymnées, établi par C.-A. Meyer (in laisteur. Flor. Act., Ill, 64). Arbrisseaux de l'Ain centrale. Voy. CRUCIPÈRES.

PTILOTURUS, Swains. OIS.—Symmythe de Promerops, Briss. (2. G.)

PTILOTUS («TCANTOS, garai de devol.

BOT. PB.—Genre de la famille des Ameritacées, tribu des Achyranthées, établi per
R. Brown (Prodr., 415). Herbes des Miloques et de la Nouvelle-Hollande. Voy. surAASTACÉES.

 PTILURUS (πτΩον, duvet; οἰρο, τἰρι ΒΟΤ. PH.—Genre de la famille des Competite Labiatiflores, tribu des Nassauviacies, etth par Don (in Linn. Transact. XVI, 248). Herbes du Pérou. Voy. composées.

PTILURUS, Strickl. ois. — Syn. de Ptitoturus, Swains.; Promerops, Briss. (Z. G.) PTINELLA, Motchoulski (Uber die Ptilien Russ lund's. Bulletin de la Societé imperiale

Russ lund's. Bulletin de la Société imperiale des naturalistes de Moscou, 1845). INS. — Vou. PTILIUM. (C.)

PTINIDES, Leach, Hope (Coleopterist's Manual, t. III, p. 147), et PTINITES, Newman (The Entomologist's, t. I, p. 403).

IRS. — Même tribu que celle des Ptiniores de Latreille, mais comprenant, indépendamment des genres que cet auteur y a rapportés, les suivants: Mexium, Lasioderma, Dryophilus, Epiteles, Deretophrus et Symerticus.

(C.)

PTINIORES. Ptiniores. 188. - Cinquième tribu de Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, établie par Latreille (Règ. anim. de Cuvier, t. IV, p. 481), et composée des genres Plinus, Hedobia, Gibbium, Plilinus, Xyletinus, Dorcatoma et Anobium. Les Insectes qui composent cette tribu ont pour caractères communs : Corps de consistance assez solide, tantôt presque ovoïde ou ovalaire, tantôt presque cylindrique, généralement court et arrondi aux deux bouts; tête presque globuleuse ou orbiculaire, reçue, en grande partie, dans un corselet très cintré ou voûté, en forme de capuchon; antennes Aliformes ou s'amincissant vers l'extrémité, soit simples, soit flabellées, pectinées ou en scie, quelquefois terminées brusquement per trois articles plus grands et beaucoup plus longs; mandibules courtes, épaisses, dentées sous la pointe ; palpes très courts. terminés par un article plus grand, presque evoide, ou en triangle renversé; jambes sans dentelures, éperons petits; couleurs obscures peu variées; Insectes nocturnes et de petite taille. Lorsqu'on les touche ils contrefont le mort, en baissant la tête, en inclinant leurs antennes et en contractant leurs pieds; ils demeurent quelque temps dans cette immobilité. Leurs mouvements sont, en général, assez lents; les individus ailés prennent rarement le vol pour s'échapper. Leurs larves nous sont très nuisibles, et offrent une grande ressemblance avec celles des Scarabées. Leur corps, souvent courbé en arc, est mou, blanchatre, avec la tête et les pieds bruns et écailleux. Leurs mandibules sont fortes. Elles se construisent, avec les fragments des matières qu'elles ont rongées, une coque, où elles se changent en nymphe. D'autres espèces établissent leur domicile dans le vieux bois, les pieux et sous les pierres; elles ont, d'ailleurs, les mêmes habitudes. (C.)

PTINUS. IRS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, section des Malacodermes et tribu des Ptiniores, créé par Linné (Systema natura, p. 566). Trente espèces au moins font partie de ce genre et sont réparties sur presque tous les points du globe. Parmi celles-ci sont les suivantes: P. muscorum Fur., Lin., ruffpes, striatus, longicornis, germanus, crenatus, latro F., bidens, testaceus Ol., variegatus Rossi, exulans Er., hololeucus, quadri-et sex-signatus Fald., pilosus Whitt, raptor Curt., etc., etc.

Ces Insectes différent notablement entre le mâle et la femelle; le premier a des antennes beaucoup plus longues et son corps est oblong. La seconde a cet organe beaucoup plus court et celui-ci est presque arrondi. Ils sont nocturnes et se cachent pendant le jour; ils fréquentent les lieux sombres, les latrines, les granges. Quelques espèces se trouvent dans les cavités des bois morts ou sous les écorces. La première espèce est très nuisible aux collections d'objets desséchés, et d'autres aux herbiers.

Sturm (Deutschland's Fauna) a récemment fait connaître les espèces particulières à l'Allemagne. (C.)

PTIONURA, Gould. ois.—Synonyme de Muscisaxicola, d'Orb. et Lefr. (Z. G.)

PTOCIIUS (πτωχός, craintif). INS.—
Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Cyclomides, créé par Schœnherr (Dispositio methodica, p. 187. Genera et species Curculionidum, synonymia, t. II, 481; VII, 1, p. 104). Il est composé de douze espèces: six sont originaires d'Europe, quatre d'Asie et deux de l'Amérique septentrionale. Nous citerons seulement les suivantes: P. longicollis Fald., circumcinctus porcellus, adspersus Schr., et tesselatus Dej. (C.)

PTOMAPHAGUS, Illiger, Knoch. IRS.— Synonyme de Catops, Fabricius, et de Choleva, Latreille. (C.) 622

\*PTOMAPHILA, Hope (Coleopterist's Maqual, III, 150). ins. - Synonyme de Necrodes, Wilkin.

\*PTOSIMA (πτώσιμος, caduc). ins. -Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, section des Sternoxes et tribu des Buprestides, proposé par Serville, publié par Solier (Annales de la Société entomologique de France, II, 277) et adopté par de Castelnau et Gory (Histoire naturelle des Coléoptères Buprestides, t. I, p. 1) qui le comprennent dans le groupe des Chrysochoiles et y rapportent les six espèces suivantes: P. novemmaculata Linné, amabilis, indica, irrorata C., G., luctuosa Dej., et Gayi Chev. (planata C., G.). La première, type du genre, se trouve sur le Prunier sauvage, en Europe et dans l'Asie mineure; la deuxième et la troisième aux Indes orientales, la quatrième et la sixième dans l'Amérique méridionale, et la cinquième aux États-Unis.

PTYAS, Fitz. (πτυάς, aspic). appr. -Genre de Couleuvres. Voy. ce mot. (P. G.)

\*PTYCHANTHUS (πτύξ, πτυχός, pli; ανθος, fleur). Bot. ca. — (Hépatiques.) Ce genre, de la tribu des Jongermanniées, a été institué par M. Nees d'Esenbeck pour des espèces propres aux Indes orientales. Il ne se compose que de six espèces, et voici ses caractères: Périanthe latéral, sessile, oblong, marqué de huit à dix plis longitudinaux et s'ouvrant au sommet, qui est garni de quelques dents conniventes. Capsule fendue en quatre valves jusqu'au-delà de sa partie moyenne. Inflorescence monolque. Ces plantes, qui croissent sur les écorces, ont leurs tiges dichotomes-pennées, garnies de feuilles incubes, obliquement ovales, munies d'un pli à la base. Les amphigastres cunéiformes sont un peu échancrés et denticulés sur leur bord supérieur. (C. M.)

\*PTYCHOCERAS (πτυχός, pli; χίρας, corne). INS. — Genre de Mollusques cépha-Jopodes, de la famille des Pulmonés, établi par M. Alc. d'Orbigny pour deux coquilles fossiles du terrain néocomien des Alpes, qui avaient été confondues précédemment avec les Hamites. Leur coquille est conique, cylindracée ou comprimée, très allongée, composée de deux parties droites, coudées à un certain point de leur longueur et soudées latéralement ensemble; les cloisons sont

transverses, profondément sinuenses, à ax lobes symétriques découpés au bord, sue le siphon dorsal. De sorte que ces coquiles. dont le sommet très aigu n'est jamais sairal. semblent être des Baculites qu'on agrait pliées en deux vers le milieu de leur lesgueur. (Da.)

PTYCHODEA, Willd. (Msc.). DOT. PR.-Syn. de Sipanea, Aubl.

\*PTYCHODERES (writ, pli; dipa, coa). INS. - Genre de l'ordre des Coléoptères tétrmères, de la famille des Curculionides orthocères et de la division des Anthribides, établi par Schenherr (Dispositio methodics, p. 34. Genera et species Curculionidum, synenymie, t. I, p. 120; V, 156) sur cinq espèces de l'Amérique méridionale qui sont les suivantes: P. elongatus Gr., virgatus, viridenus, tricostatus Schr., et variegatus Ol. (C.)

IRS. — Genre de l'ordre des Colégatères subpentamères, tétramères de Latreille, de la samille des Longicornes et de la triba des Lamiaires, proposé par nous, adopté par Dejean (Catalogue, 3º édition, p. 371) et publié par Serville (Annales de la Société entrelogique de France, t. IV, p. 74). Ce gente se compose des trois espèces suivantes, toutes originaires du Mexique, savoix: P. trilineatus Linné (Cerambyz vittetus F., Saperda), politus Chev., et longicolis Del. La première se retrouve encore au Ens-Unis, à la Louisiane et à Cuba. Ces lauces ont la tête élevée coupée de haut en bas, les antennes sétacées, du double plus kaçus que le corps, chez le mâle. Leur cernis et cylindrique et couvert de rides, et les dest articles des tarses antérieurs, ches ce sest, sont frangés de longs poils. (C.)

\*PTYCHODUS. POISS. POES. -- Genre de l'ordre des Placoides, famille des Cestreciontes, fondé par M. Agassiz, et rempet de plusieurs espèces fossiles des terraiss critacés. (C. 5'0.)

\*PTYCHOLEPIS. Poss. Foss. — Gent de l'ordre des Ganoïdes, famille des Sesroïdes, formé par M. Agassiz pour une scuit espèce de Poisson fossile du Lias de Ball, le Pt. Bollensis Ag. (C. NO.)

\*PTYCHOLOMA ( ervx oc, pli; line. frange). ixs. - Genre de l'ordre des Lipdoptères, famille des Nocturnes, tribs de Platyomides, établi par Curtie et adonté at Duponchel, Ce dernier (Cat. des Lép. d'Eur., p. 288) en cite 7 espèces, parmi lesquelles nous citerons le P. ministrana L., F., Tr., etc., qu'on trouve en Europe, sur les Bouleaux, dans les mois de mai et juillet. (L.)

\*PTYCHOMYA. POISS. - M. Agassiz a proposé ce nom pour un genre de coquilles fossiles que M. Al. d'Orbigny a cru devoir réunir aux Crassatelles. (C. p'0.)

\*PTYCHOPHORUS (πτύχώφορος, qui porte des plis). ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la samille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides mélitophiles, établi par Burmeister (Handbuch der Entomologie) et adopté par Schaum (Ann. de la Soc. entomologique de France, 2º sér., t. III, p. 53), et qui se compose des cina espèces suivantes : P. spiniventris B. (G. P.), leucostictus, fluctiger Schaum, Gambiensis B. et undatus Ky. La deuxième et la cinquième sont propres à la Cafrerie, et les trois autres à la Sénégambie. (C.)

PTYCHOPLEURES. REPT. - Syn. de Chalcidiens. Voy. ce mot.

PTYCHOPTERA (πτύχος, pli; πτίρον, aile). Ins. - Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Tipulaires, tribu des Tipulaires terricoles, établi par Meigen et ménéralement adopté. M. Macquart (Diptères, Suites à Buffon, t. II, p. 76) cite et décrit 5 espèces de ce genre, qui vivent en France et en Allemagne. La plus commune est la Ptyc. contaminata Meig., Fab. (Tipula id. (L.) Linn.).

\*PTYCHOPTERUS (πτυχός, pli; πτέper, aile), ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères?, famille des Serricornes. section des Malacodermes et tribu des Clairones, établi par Klug (Versuch einer systematischen Bertimmung und Ansernandersetsung der Gallungen und Arten der Clerii, etc., etc., Berlin, 1842, p. 60, t. 1, f. 5) sur une espèce de Cafrerie, le P. dimidiatus Klog, qui est noire, à l'exception de la tête. du corselet, de l'écusson et de la moitié des élytres, qui sont jaunes. Ses antennes sont Cargies et épaisses, à partir du quatrième article à l'extrémité. (C.)

PTYCHOPTERYX, Kirby. ins. - Syo. de Trichopteryx du même auteur. (C.)

PTYCHORHAMPHUS. ois. - Division générique établie par Brandt aux dépens du g. Uria, sur l'Ur. aleutica de Pallas. (Z.G.) | dépens du genre Ascalaphus, de la tribu des

PTYCHOZOON (πτυχός, pli; ζωον, animal). REPT. - Genre de Geckos établi par M. Gray. (P. G.)

\*PTYELUS (πτύελον , salive). INS. -MM. Amyot et Serville désignent ainsi. dans la famille des Cercopides, de l'ordre des Hémiptères, une de leurs divisions génériques établies aux dépens des genres Cercopis et Aphrophora des auteurs. Celle des Ptyelus a pour type le Cercopis mirabilis Blanch., de Madagascar. (BL.)

\*PTYGURA. SYSTOL. INFUS. - Genre de Systolides ou Rotateurs établi par M. Ehrenberg, dans sa famille des Ichthydina, pour une seule espèce, Pt. melicerta, sans yeux, à corps glabre et à queue non bifurquée. mais tronquée et flexible. Cette espèce, qui vit dans les caux douces, marécageuses, atteint une longueur d'un cinquième de millimètre. Nous préférons caractériser le genre Ptygura, dans notre famille des Mélicertiens, par le peu d'ampleur du limbe, qui est bordé de cils courts, et qui n'offre pas l'apparence de roues en mouvement, sans tenir compte de la présence ou de l'absence des points rouges oculiformes, et d'un tube ou d'une enveloppe gélatineuse, sinon pour distinguer les espèces. Le genre Ptyaura. auquel nous réunissons aussi les genres OEcistes et Conochilus de M. Ehrenberg, comprend des animaux aquatiques microscopiques, à corps campanulé, oblong, porté par un pédicule plus ou moins épais, nus ou logés dans une enveloppe gélatineuse; le limbe ou bord supérieur étant cilié, arrondipeu développé et dépassant en largeur le diamètre du corps. Le P. melicerta est isolé et dépourvu d'enveloppe; le P. cristallina, au contraire, qui est le genre OEcistes de M. Ehrenberg, est isolément logé dans un tube gélatineux, allongé, souillé de matières terreuses; le Pt. volvox enfin, qui est le genre Conochilus du même auteur, forme des groupes ou amas globuleux larges de 3 millim. et plus, et dans lesquels les animaux, longs de 45 centièmes de millimètre, tiennent par leur pédicule à une masse gélatineuse. (Dc:.)

PTYNX, Blight. ois. - Synonyme de Surnia, G. Cuv.; Syrnium, Bonap. (Z. G.) PTYNX. ins. - M. Lefebvre a ainsi dé-

signé une division générique établie aux

Myrméléoniens et de l'ordre des Névroptères. Cette division, qui a reçu aussi la dénomination d'Haplogenius, Burm., a pour type l'Ascalaphus appendiculatus Fabr., espèce américaine. (BL.)

PTYOCERUS, Hoffmansegg (Zoological Magazine, Wied., I, 1817, p. 28). INS. — Synonyme de Rhipicera, Lat. (C.)

PTYOCERUS, Thumberg, on PTIOCERUS, de Lap. 1883.—Synonyme de Sandalus, Knoch. (C.)

\*PTYRIASIS, ois. — Genre établi par M. Lesson dans sa division des Pies-Grièches longirostres ou Corvines, et renfermant les espèces de cette division qui habitent les d'Asie. (Z. G.)

PUBERTÉ. 2001. — Voy. PROPAGATION. PUBESCENCE. BOT. — Voy. POILS.

PUCCINIA. BOT. CR. — Genre de Champignons clinosporés, trihu des Coniopsidés-Phragmidiés, établi par Persoon (Disp., t. 3, f. 4). Voy. MYCOLOGIE.

PUCE. Pulex. BEXAP. - C'est un genre de l'ordre des Aphaniptères, établi par Linné et adopté par tous les entomologistes. Quoiqu'on ait fait trois ou quatre genres aux dépens de celui des Puces, il est le seul que nous adopterons, les caractères de ceux qu'on a proposés, et surtout la répartition des espèces dans chacun d'eux, n'ayant pas été suffisamment établis par les auteurs de ces diverses coupes génériques. La bouche des Puces se compose essentiellement de trois parties: 1º Les palpes, qui sont quadri-articulés, et portés par une lamelle foliacée; quelques auteurs les ont pris à tort pour des antennes. 2º Deux lames spadiformes dentées sur leurs deux tranchants: ce sont les agents principaux des pigures faites par ces animaux; on les considère comme analogues à la languette des Hémiptères ; elles percent la peau, l'irritent, et font affluer le sang, que l'animal suce par les contractions de son jabot. 3° Une gaine articulée, recevant dans une gouttière, et soutenant par dessous, dans leur action, les lames en scie ou la languette. Cette gaine est regardée comme privée de la tension des deux palpes labiaus, qui seraient composés de trois ou quatre articles chacun. Les véritables antennes sont à leur place ordinaire, mais néanmoins elles me sont pas toujours facilement visibles,

parce que, dans plusieurs espèces, et particulièrement dans les femelles, elles sont courtes et couchées dans une raisore inférieure de leur insertion. Dans les miles de certaines Puces, et en particulier de relle du Pigeon, elles sont droites, et leurs articles sont plus considérables. La tête est d'es seul article, clypéiforme, comprimée, senblant quelquefois partagée en deux, et das d'autres cas denticulée bilatéralement à su bord inférieur. Le thorax est composé de trois articles séparés. Les pattes sont lesgues, propres au saut, principalement cellu de la troisième paire. Elles se computest d'une hanche considérable, aissi que la cuisse et la jambe, dont elle est séperée par un trochanter petit, et d'un tarse à cinq articles, dont le premier le plus long et le cinquième bi-onguiculé. Dans notre Puce, & probablement dans les autres aussi, les trachées ont deux paires de stigmates se therax, une sur le prothorax, et l'autre estre le méso- et le métathorax. Les trachés n voient assez facilement dans les pettes per transparence. L'a bdomen présente une forme particulière de son neuvième en arant-dernier anneau appeló pygidium. Il parte un certain nombre de soies disputes irrepulierement à sa surface. Chacune de ces artiles est ornée d'un cercle de dix grads mos comme de petites perles , et placées anton de la base du poil. Les anneaux de l'abbimen sont partagés bilatéralement, et uses les pièces de l'abdomen sont conne intequées. Le mâle a deux stylets pour la ospolation; il se place ventre à ventre ser la femelle: la reproduction est evipere. Cheque œuf donne une larve apode, et la symple s'enveloppe d'une petite coque. La Pare offre, sous ce rapport, queleus serticularités dont il sera parlé plus lein dans est article. Le corps et les pattes est des puis plus ou moins spiniformes. Ce gent suferme environ vingt-six capères, et para elles, je n'en ferai commaître que dont : h première est la Puce mairante, Polis inlans Linn. (Faun. Succ., édit. 2, pr 1698. Elle est d'un rouge brun. La tre et est et non dentée sur ses bords; le leme builde des mandibules est articulée, cultiform: les antennes sont courtes, cachées dess un rainure derrière l'ail. Les terres sest pa allongés, subépineux ainsi que les pape.

Cette espèce est parasite de l'espèce humaine, et est commune dans toute l'Europe.

De nouvelles observations ont fait admettre que la Puce des animaux domestiques diffère de la nôtre, et que chaque espèce paraît même avoir la sienne propre.

Il nous serait impossible de faire une histoire complète des animaux du genre Puce. dont quelques personnes, fort habiles du reste, ont su utiliser si bien les mouvements pour les donner en spectacle. La citation d'un célèbre aptérologiste, M. Walckenaër, mous fera voir que ce genre d'industrie n'est pas entièrement sans intérêt. Il y a, je crois, une quinzaine d'années, dit ce savant, que tout Paris a pu voir les merveilles suivantes que l'on montrait sur la place de la Bourse pour la somme de 60 centimes : c'élaient des Puces savantes. Je les ai vues et examinées, avec mes yeux d'entomologiste armés de plusieurs loupes. Trente Puces Saisaient l'exercice et se tenaient debout sur leurs pattes de derrière, armées d'une pique, qui était un petit éclat de bois très mince. Deux Puces étaient attelées à une berline d'or à quatre roues, avec postillon, et elles trainaient cette berline; une troisième Puce était sur le siège du cocher, avec un petit éclat de bois qui figurait le fouet. Deux autres Puces trainaient un canon sur son affat. Ce petit bijou était admirable; il n'y manquait pas une vis, pas un écrou. Toutes es merveilles, et quelques autres encore, s'exécutaient sur une glace polie. Ces Puces-Chevaux étaient attachées avec une chaine d'or par leurs cuisses de derrière; on m'a dit que jamais on ne leur était cette chaîne. Elles vivaient ainsi depuis deux ans et demi: pas une n'était morte dans cet intervalle. On les nourrissait en les posant sur un bras d'homme, qu'elles suçaient. Quand elles ne voulaient pas trainer le canon ou la berline. l'homme prenait un charbon allumé qu'il promenait au-dessus d'elles, et aussitôt elles se remusient et recommençaient lours exercices. Toutes ces merveilles étaient décrites dans un programme imprimé qu'on distribuait gratis, et qui, sauf l'emphase des mets, ne contenait rien que de vrai et d'exact.

Les Puces sont on ne peut plus répandues dans certaines parties de l'Europe; il y en assesi dans le nord de l'Afrique et dans

beaucoup d'autres contrées. En général, elles vivent avec l'homme et toujours à ses dépens; certaines circonstances sont plus favorables à leur multiplication que d'autres. Les casernes en ont beaucoup, mais elles pullulent surtout dans les camps, et les baraques dans lesquelles on loge, aux environs de Paris, les soldats employés actuellement aux fortifications, en regorgent : les chambres des officiers sont habitables, quoiqu'on y soustre cependant beaucoup pendant les premières nuits; mais les chambres des soldats fourmillent de ces parasites, et l'on voit des hommes dont la peau couverte de pigures semble atteinte d'une éruption miliaire. L'automne est l'époque de l'année pendant laquelle on ressent davantage leurs atteintes, sans doute parce qu'elles éprouvent alors le besoin d'une chaleur plus soutenue; en été, elles sont, pour ainsi dire. erratiques; l'on en trouve dans les bois, dans les jardins, où elles vivent, se multiplient sans que notre sang paraisse bien utile à leur nourriture. On peut aisément s'assurer de ce sait dans les maisons abandonnées; les Puces y sont en grand nombre, mais en général de fort petite taille; il est yrai qu'elles ne sont que plus avides, et malheur aux personnes qui entrent sans précautions dans ces repaires à vermine ou qui en sortent sans secouer leurs vêtements. Dugès en a vu jusque sur les bords de la mer, et on trouve communément, dit ce savant naturaliste, au voisinage de Cette et de Montpellier, des Puces d'un brun presque noir et d'une énorme grosseur; la mouche commune n'est pas le double de leur taille : ce sont des Puces humaines, et leur présence à la plage n'est due qu'au grand nombre de baigneurs et de baigneuses de toute classe qui y déposent leurs vêtements durant les chaleurs de l'été. Pendant notre séjour en Algérie, nous avons trouvé souvent des Puces sur les grandes plages sablonneuses que présentent les côtes, surtout entre la Calle et Bone, et principalement sur celle qui s'étend depuis Mustapha jusqu'à la Maison-Carrée aux environs d'Alger.

Les Puces ont plusieurs œuss à chaque ponte. Elles les placent dans les ordures, aux endroits peu accessibles. Au bout de quelques jours, ces œuss, qui sont ovoides et blancs, gros comme une très petite tête d'épingle, éclosent, et il en sort des larves apodes, dont les segments ont de petites tousses de poils, le dernier portant en arrière deux petits crochets. Leur tête est écailleuse en dessus, munie de deux antennes courtes, et sans yeux. Ces larves, d'abord blanches, deviennent ensuite rougeatres; elles ont beaucoup d'activité. On en trouve quelquefois sous les ongles des personnes malpropres, principalement aux pieds. Je serai aussi remarquer que les Puces déposent souvent leurs œufs dans les coutures des pantalons intérieurement, qu'ils éclosent ensuite, et que les larves trouvent une nourriture saine et abondante dans la laine avec laquelle sont faits ces vêtements.

M. Defrance a constaté que la mère placait avec les œufs quelques petits morceaux de sang desséché, qui servirait de première nourriture aux larves. En douze jours environ celles-ci ont pris tout leur développement; elles se filent alors une petite coque soyeuse dans laquelle se passe leur état de nymphe, et lorsqu'elles en sortent, elles ont pris la forme d'Insectes parfaits. Les opticiens emploient souvent ces larves, des parties de Puces, etc., comme test-objets. Ils ont des personnes très habiles à faire ces petites préparations, soit sur les Insectes, soit sur les Acarides.

Une seconde espèce fort remarquable est la Puce chique, Pulex penetrans Linn., avec laquelle M. Guérin Meneville a fait son genre Dermatophilus, et M. Westwood celui de Sarcophylla. Elle est petite; les stylets du mâle sont allongés; l'abdomen de la femelle se développe en boule après la fécondation, et en augmente alors d'une manière extraordinaire le volume total.

Cette espèce, parasite de l'espèce humaine, est commune dans les parties chaudes de l'Amérique, principalement au Brésil. Les premiers auteurs qui ont écrit sur l'Amérique méridionale ont fait mention de cette curieuse espèce; quelques uns l'appellent Pulew penetrans; d'autres Chique, Chique, Tique, Tunga, Punque. Lerius la nomme Ton, et il la regarde comme le même animal que le Nigua, dont elle porte aussi le nom (Hist. nev. in Bras., éd. 1586, p. 136). Pissen en parle sous le nom brésilien de Tunga. Barrère dit que la Xique (Tunga de

Marcgrave) est une Puce noire et très petite. trop connue dans les îles américaines. Swarts fait la remarque que la Chique est bien une Puce et non une Mite. Ulloa, Joseph de lusieu et M. Goudot en admettent deux essens. Les deux Amériques, dit-il, surtout des les régions les plus chaudes, produsent un petit animal, véritable monstre de la création, qui cause journellement bien de maux et donne quelquefois la mort. Cet une très petite espèce de Puce, sautast comme la nôtre, et que les Guarasies appellent Tû ou Tungay , c'est-à-dire Past mechante. Les Espagnols l'appellent Pigue, et les Portugais Bicho dos pes (Insecte des pieds); les Mexicains la nomment Nigue, et les Albipous, Aagrani, c'est-à-dire mordante. Elle est si petite que l'œil le ples perçant ne peut la voir sans une vise lemière, et elle a le bec si pointu qu'elle perce les chaussures et les vétements de toutes sortes. Elle se fixe alors à la peau et pénètre jusque dans les chairs. La, caches dans un petit canal, elle s'enveloppe d'une vésicule blanche sphérique, dans lequelle sont renfermés ses œuss ou petites lentes. Si on laisse cette vésicule plusieurs pors sous la peau, elle prend le solume dus pois. La douleur augmente auss de jeur en jour. Pour s'en défaire, en a recours à des enfants dont les excellents year apercoivent facilement le point rouge de la pess par lequel la Chique s'est introdeite, et qui cherchent à l'extraire. Ils s'aident aux une aiguille en élargissant la voie, esieves bientot la vésicule dans laquelle la Pare toute sa lignée se trouvent réunes Apprechée d'une bougie allumée, ele edate comme un grain de poudre; mai si la vésicule s'est rompue avant ses estractus, l'opération devient elle-même une cause nouvelle de douleurs par la disprisse des petits dans la peau. Cette Pure americano produit évidemment une lionent entere née, car la place dont on l'a extraite, de et ses petits, s'enflamme parfois et is pergrène s'y met promptement: elle susqui surtout les doigts des pieds, et l'on a w des cas où, pour sauver les jours du paies. il a fallu amputer les doigts attaques. Le personnes qui habitent des endroits ed # Puces sont nombreuses doivent faire # miner leurs pieds tous les deux jest |

les enfants dont nous avons parlé. Si leur piqure est de fraiche date, il faut éviter de les rompre en les retirant, car leur tête restant fixée dans la peau y cause encore des douleurs indicibles, des abcès même et des ulcérations; les personnes expérimentées attendent un jour entier pour que l'animal ait produit sa vésicule, et qu'elle et lui puissent aisément être retirés. Après cette opération, la marche est douloureuse, mais al l'on néglige de se faire visiter les pieds en a souvent lieu de le regretter. On a vu des personnes alitées pendant plusieurs semaines pour cette raison; on en a vu aussi qui ne pouvaient se servir de leurs pieds et qui n'avaient plus aucun moven de gué-Pison; tanta tantilla bestia pestis! Instruits per les désagréments d'autrui, ceux qui veulent se les épargner veillent à la propreté de leur maison, car pendant les chaleurs, les Chiques sont attirées par la saleté, les fèces et l'humidité; les endroits où l'on garde des Brebis, des Mules et des Chevaux. même en plein air, en sourmillent. Dans les parties australes du Paraguay, là où la sempérature n'est pas très élevée, on ne conmait pas cette race funeste. On ne nie pas que les pieds soient le lieu d'élection des Chiques, mais elles attaquent parfois d'autres parties, toutes peuvent même en être tourmentées; elles font beaucoup de mal aux Chiens, et les Cochons, les Chats, les Chèvres, les Brebis en soussrent aussi, de même que les Chevaux, les Mulets, les Ames et les Bœufs: il importe que les cavités m'elles ont laissées à la peau après leur entraction soient remplies de poudre de tabae, de cendre ou d'huile. On s'exposerait à de graves inconvénients en négligeant ces légères précautions. On a remarqué la prédilection de ces animaux pour certaines personnes, et la plus grande difficulté de guérison de quelques unes, suivant la nature des tempéraments.

Suivant d'Azara, on ne voit pas le Pulca genetrans au-delà du 29° de latitude australe; il assure aussi que les Pécaris en sont manure aussi que les animaux sautrages sont dans le même cas, bien que leurs analogues domestiques en souffrent. M. de Emboldt assure que les indigènes de la région équatoriale peuvent s'exposer impus-nément aux Chiques là ou les Europécas

nouvellement venus en sont immédiatement attaqués, MM. Spix et Martius prétendent que les Chiques négligées occasionnent des tumeurs sympathiques des vaisseaux lymphatiques de la région inguinale et même le sphacèle. MM. Pobl et Kollar ont donné des figures qui représentent la Chique dans ses actes principaux : l'animal s'enfonce par la tête. Sa forme est constamment la même, et les femelles seules s'introduisent sous la peau, encore n'est-ce qu'après qu'elles ont été fécondées et dans le but de se procurer une nourriture assez abondante pour produire leurs œufs; on n'a pas encore trouvé leurs larves : l'abdomen des femelles se gonfle, et comme il a la peau très fine, on voit dans son intérieur une quantité innombrable d'œuss transparents, immobiles et de forme cylindrique, qui tous sont retenus au parenchyme de la mère par un court funicule; les plus ovales, placés le plus près du cloaque, sont les œuss les plus forts; ils sont aussi plus foncés. MM. Pohl et Kollar pensent que le Pulex penetrans. tout aussi bien que l'irritans, dépose souvent les œuss à terre. Au rapport de Dobrezhofer, il y a certaines localités du bord du Paraguay où il est impossible de se rendre, soit de jour, soit de nuit, sans être insecté des Chiques, et rependant la végétation est magnifique dans ces endroits-là, et l'homme non plus que les animaux domestiques ne les fréquentent. M. Poeppig, pendant son voyage au Chili, a rencontré des Puces en quantité innombrable, et d'après M. Martius, au Brésil, elles sont attirées par la sueur des nègres : aussi me sont elles nulle part plus nombreuses que dans les lieux secs que les esclaves choisissent pour passer la nuit. M. Justin Goudot a constaté sur lui-même qu'on en est fréquemment incommodé dans les régions froides de la Nouvelle-Grenade, même à la hauteur de la ville de Bogota.

Marcgrave, Sloan, Brown, Catesby ont également parlé de cette espèce, et le dernier en a donné la représentation dans le tome III, pl. 10, fig. 3, de son ouvrage sur la Caroline. MM. Duméril, Guérin-Méneville, Dugès, Westwood et plusieurs autres savants en ont aussi rendu par l'iconographie les principaux caractères. (H. L.) PUCE AQUATIQUE ARBORESCENTE.

INS. — Swammerdam, dans son Hist. gén. des Ins., p. 68, f. 1, désigne sous ce nom un Crustacé rapporté par les carcinologistes à la Daphnie puce, Daphnia pulex des auteurs. Voy. DAPHNIE. (H. L.)

PUGE DE MER ARPENTEUSE. CRUST.

— Quéronie, dans les Mémoires des savants étrangers, t. III, p. 329, f. A B, désigne sous ce nom un Crustacé que les carcinologistes rapportent à la Chevrolle porte-pointe, Caprella acuminifera. Voy. CHEVROLLE. (H. L.)

PUCE PÉNÉTRANTE, INS.— Nom vulgaire des Chiques ou Tiques. Voy. PUCE.

PUCELAGE. MOLL. — Nom vulgaire des espèces du genre Porcelaine.

PUCERON. Aphis. 188. — Genre de la famille des Aphidides, tribu des Aphidiens, de l'ordre des Hémiptères, établi par Linné et adopté par tous les naturalistes. Les Pucerons sont connus de tout le monde depuis l'époque la plus reculée. Aussi, en attribuant le genre Aphis à Linné, nous l'indiquons dès le moment où il est entré réellement dans la science comme genre zoologique. Autrement il saudrait aller bien des siècles en arrière pour y chercher dans quels livres les Pucerons paraissent avoir été décrits ou mentionnés d'abord. Quoi qu'il en soit, ces Insectes, si répandus sur tant de végétaux dans l'Europe centrale, se reconnaissent de tous les autres types du même groupe et de la même tribu à leur corps court, renslé; à leur tête petite proportionnellement, ne portant pas d'ocelles sur son sommet, et offrant des antennes composées de sept articles, les deux premiers courts et épais, le troisième le plus long de tous; à leur bec articulé, souvent aussi long, quelquefois plus long que le corps; à leurs ailes diaphanes, présentant peu de nervures; à leurs pattes longues, et grêles et à leur abdomen offrant à son extrémité deux petits tuyaux en forme de cornes mobiles.

L'organisation intérieure des Pucerons a été étudiée; elle l'a été surtout par MM. Dutrochet et Léon Dufour et par M. Morren; néanmoins elle est loin d'être suffisamment connue, et il reste encore bien des faits intéressants à rechercher.

Le tube digestif des Pucerons a environ trois fois la longueur de leur corps; il décrit ainsi plusieurs circonvolutions sur luimême. L'œrophage est d'une ténuité capillaire; l'estomac, ou le ventricule chylifique qui lui succède, est plus ou moins dilaté, suivant l'état de la digestion; il s'amincit postérieurement en un intestin filierne, contourné, et terminé par un rectum vénculeux. Ce qu'il y aurait surtout de singulier dans l'appareil alimentaire des Pacerons, au moins d'après les investigations de Rambur et de M. Léon Dufour, ce serait l'absence totale de vaisseaux biliaires. Ce fait négatif a, du reste, encore été confirmé par M. Morren.

D'après ce dernier observateur, l'appareil mâle est composé de testicules constituant chacun deux capsules spermifiques distinctes, supportées par un pédicelle qui se continue des deux côtés avec le canal déférent. A la base de ce dernier, il existe une vésicule séminale assez volumineuse. Les oraires se composent chacun de six, buit ou dix galnes ovigères; ce nombre paralt variet suivant les espèces. Les galnes des evaires sont tri- ou quadriloculaires. A l'automot toutes ces loges ne renferment que des aufi, les plus rapprochés de l'ovidacte étant, comme chez tous les Insectes, à un degré de développement plus avancé que cest renfermés dans les dernières loges.

Pendant tout l'été, au contraire, les leges ovariennes des Pucerons contiennent, set pas des œufs, mais plutôt des fetus, comet les appellent, dans leurs écrits, la plapart des naturalistes. Si, à cette ésouse, l'ou esamine le contenu de ces diverses legs, es trouve, selon M. Morren, celles de hast, qui sont petites et sphériques, remplies per un œuf formé de globules rémis et ses aucune enveloppe apparente. Das celles du milieu, ajoute le même observateur, les œufs s'allongent et deviennent inte ment des fætus. Enfin dans les less de bet on voit des fœtus où l'on reconneit les yes et un étranglement pour la tête; cude fois deux fœtus sont accolés l'un à l'aute au haut des loges inférieures. Le fette a's d'abord qu'un étranglement céshalique de les yeux sont distincts. Peu après, les petes deviennent visibles, le corps s'allenge, se divisions se prononcent, ses pattes s'aller gent aussi, enfin le bec est très visible; des même énormément développé; l'échancres du front se prononce ; les antennes set les article basilaire renflé; les pattes mentre



leurs articulations; leurs tarses ont deux crochets. Le fœtus est parfait; il peut étendre ses membres.

Ces observations anatomiques, dues à MM. Léon Dusour et Morren, sont déjà d'un grand intérêt; mais, à cause surtout des faits si intéressants de l'histoire des Pucerons, il serait bien à désirer que des recherches profondes sur l'organisation de ces animaux fussent entreprises sur des espèces différentes. Le système nerveux de ces Insectes n'a encore été décrit nulle part. On n'a pas encore constaté les différences existant dans la constitution des organes de la génération des diverses espèces de Pucerons. Cependant, d'après le petit nombre de faits entrevus sur ce sujet, il paralt certain que la plupart des espèces présentent sous ce rapport des particularités. Comme, selon toute apparence, les Pucerons ne sournissent pas tous le même nombre de générations annuelles; comme il paralt y avoir des difsérences de mœurs d'espèce à espèce, la conmaissance exacte de l'organisation de chacune aurait ici un intérêt réel.

Il serait fort important aussi de suivre, jour par jour, le développement de l'embryon dans l'ovaire, en observant les Pucerons pendant la saison d'été, et de suivre aussi d'une manière comparative le développement des œufs pondus par les femelles d'automne. Ces recherches, à la vérité, seraient longues et difficiles; mais les résultats de telles investigations auraient une vésitable importance.

Depuis longtemps les Pucerons ont attiré l'attention des observateurs; ces Insectes sont en abondance extrême dans notre pays; ils se développent en prodigieuse quantité sur tous les végétaux. Presque sur chaque espèce de végétal il existe une espèce particulière de Puceron. Ces Insectes deviennent moins communs vers le nord et surtout au midi. Dans l'Europe méridionale, ils sont même rares, comparativement. Tous les voyageurs assurent qu'il n'existe en Amérique aucun représentant de ce type ento-sologique.

Mais ce qui a excité au plus haut degré l'intérêt des naturalistes à l'égard des Pucerons, c'est leur singulier mode de génération : tantôt ces Insectes sont ovipares, tantôt ils sont vivipares; puis, pendant une série de générations, des femelles mettent au jour des petits vivants, qui, eux aussi, ont la propriété de reproduire sans la fécondation du mâle. Ces faits, si en dehors de tout ce qui a lieu chez les autres Insectes, ont dû surprendre naturellement, et ont dû être cités et reproduits dans un grand 'nombre de circonstances. Une foule d'observations remarquables out été faites; cependant il serait encore à désirer que la science vint à s'enrichir par des recherches poussées dans certaines directions.

Les Pucerons, comme nous l'avons vusupportent à l'extrémité de leur abdomen deux petits tubes mobiles. Ces appendices extérieurs sont en communication l'un et l'autre avec une petite glande qui fournit un liquide sucré. En esset, si l'on considère attentivement des Pucerons placés sur la tige d'une plante, on voit très ordinairement une petite gouttelette suinter à l'extrémité de ses cornes postérieures. On ne s'est guère occupé de l'usage de cette sécrétion: toutefois M. Morren assure avoir vu de jeunes Pucerons, nouvellement sortis du ventre de leur mère. qui venaient humer ce liquide à l'aide de leur bec. D'après cela. cette sécrétion aurait pour usage de servir à la nourriture des jeunes Pucerons avant qu'ils aient pu encore commencer à so nourrir du végétal recherché par leur espèce. Mais ce qu'on connaît parfaitement et aussi ce qu'on peut vérifier par soi-même dans tous les endroits où les Pucerons sont fort répandus, c'est le goût excessif que les Fourmis ont pour cette liqueur sucrée. Sur les végétaux couverts de Pucerons, des Fourmis se promènent continuellement, venant à toucher ces Insectes du bout de leurs antennes et à les exciter par tous les moyens possibles. Les anciens, qui avaient remarqué des Fourmis au milieu de ces réunions de Pucerons, avaient cru que les Fourmis étaient simplement les amies des Pucerons. ne se doutant en aucune façon qu'elles venaient chercher certaine chose parmi eux. Mais depuis, des observateurs plus attentifs ont mieux suivi le manége des Fourmis: ils les ont vues puisant avec leur bouche les gouttelettes qui perlent à l'extrémité de ces tubes mobiles des Pucerons; ils les ont vues exciter ces Insectes, car ceux-ci, tourmentés, laissent échapper une plus grande quantité de liqueur.

On a suivi souvent, et Huber, le plus célèbre historien des Fourmis, a suivi aussi de ces Hyménoptères emportant des Pucerons, et les emportant avec toutes les précautions imaginables pour ne pas les blesser. Les Fourmis allaient les placer sur des plantes du voisinage de leur fourmilière, mettant ainsi ces Pucerons à leur portée, de façon à aller puiser plus facilement la liqueur pour laquelle elles ont un goût si prononcé. C'est donc avec justesse que Linné donne au Puceron cette épithète Aphis Formicarum vacca.

Les Pucerons ont été, pendant le siècle dernier, l'objet d'observations de la part de Leeuwenhoek, de De La Hire, de Réaumur, de Bonnet. Ces naturalistes les considéraient comme hermaphrodites, ayant vu souvent chez eux la reproduction sans le secours du mâle; mais les expériences de Bonnet, et surtout l'examen anatomique, ont appris que des males se montraient à la fin de l'année, ou plutôt vers la fin de l'automne. On a constaté qu'un accouplement avait lieu alors. Les semelles sécondées viennent bientôt à pondre des œuss : ces œuss passent l'hiver; les jeunes Pucerons éclosent au printemps suivant : ce sont alors des semelles sans exception, toutes privées d'ailes. Néanmoins, sans la présence d'aucun måle, des embryons se développent dans leurs ovaires; elles donnent naissance à des petits vivants. Ceux-ci sont tous des femelles. Comme les précédentes, elles vont donner encore, seules, une progéniture de petits qui sortiront de leurs corps tout vivants; ce sont toujours des femelles, et des femelles privées d'ailes. Le même phénomène se reproduit pendant tout le cours de l'année; et pendant cet espace de temps, neuf, dix ou onze générations se sont succédé. A l'égard du nombre, il paraît y avoir quelque dissérence suivant les espèces, et peut-être même suivant la température de l'année. Enfin, aux approches de la mauvaise saison. on voit une génération de Pucerons composée de males et de semelles, et alors les uns et les autres sont ailés. Il semble qu'à cette époque des organes de vol soient nécessaires pour que les deux sexes puissent se rechercher et se rencontrer plus facilement.

A une autre époque, au contraire, les femelles devaient produire sans accouplement, n'ayant aucun motif pour quitter le végéal dans lequel leur bec est enfoncé; des aims leur eussent été inutiles: aussi en sont-elles généralement privées, au moins d'après la plupart des observations faites jusqu'ic. Cependant, M. Amyot a observé au printemps des femelles vivipares ailées. Il seppose qu'à cette époque les femelles se deplacent pour aller former des colonies.

C'est au temps où Réaumur detait la science de si nombreuses et si importantes observations sur les Iusectes; c'est au temps aussi où le célèbre Tremblay publiait ses belles recherches sur les Polypes d'ean douce, qu'un autre naturaliste célèbre est venu étonner le monde savant par ses expériences sur la reproduction des Pucerans. Il y a plus d'un siècle, Charles Boanet, du Genève, comme Tremblay, a suivi pour la première fois, avec tout le soin nécessaire, cette succession de générations chez les Pacerons dont nous venons de denner est aperçu.

Bonnet entreprit une série d'abservations pour s'assurer si les Pucerons peuvent se multiplier sans accouplement. Dans une première expérience, il isola complètement un Puceron du Fusain, qui, sous su vent, venait de sortir du corps de sa mère, ca le plaçant sur une tige garnie de quelque feuilles, et fermant avec soin toutes les issues pour qu'aucun individe étrange se pût s'approcher du jeune Puceren mis en observation. Ce dernier chances de non une première fois après sa naissace, sac seconde trois jours après, une trainime trois jours plus tard encore, et mis une quatrième et dernière fois deux jours apris. L'Insecte avait ainsi acquis tout sea accrussement dans l'espace de onze jours. Depuis ce moment, le Puceron commença à donne missance à de jeunes individus, et cela dura purdant vingt et un jours. Cette femelle mit at monde 95 individus. Il en naissait le plut ordinairement trois on quatre per vingquatre heures; mais ce nombre allait sevent à cinq, à six, à sept, à buit; un fois même il s'éleva à dix.

Dans une seconde expérience, notre de servateur isola de nouveau, de la masimi la plus complète, deux Pucerons du Funt en les prenant au moment de leur naissance; l'un commença à accoucher dix jours après, l'autre un jour plus tard. Le premier donna 90 jeunes individus dans l'espace de seize jours; le second, dans le même espace de temps, n'en donna que 43.

Bonnet pensa bientôt avec raison qu'il fallait porter ses investigations sur d'autres espèces, et continuer sur une série de générations. C'est alors, nous dit cet habile observateur, que Tremblay supposa que « un seul accouplement pouvait servir, chez les Puce-» rons, à plusieurs générations consécutives. » Afin donc d'en démontrer la certitude » ou la fausseté, il s'agissait d'abord de » tenir dans une parfaite solitude un Pu-» ceron, depuis le moment de sa paissance » jusqu'à ce qu'il eût accouché d'un petit, » qui serait condamné, comme sa mère l'a-» vait été, à vivre solitaire. Si, après être » parvenu à l'âge de maturité, il produisait » des Pucerons, il fallait s'assurer, de la » même manière, si, sans s'être accouplés, » ils seraient encore en état d'engendrer, et » continuer ainsi des expériences sur le plus » de générations possible. »

Nous citons ici à dessein les propres paroles de Bonnet; elles montrent qu'on avait bien saisi ce qu'il y avait à rechercher. En effet, l'observation, comme on va le voir, atteste que l'idée était juste. Ce fait atteste aussi que, dans les sciences d'observation, il me suffit pas de chercher au hasard pour faire des découvertes importantes. En général, ceux qui observent de cette manière n'arrivent guère à des résultats brillants. La valeur des découvertes donne en général la mesure de la valeur personnelle de l'observateur.

Bonnet mit en expérience un Puceron du Sureau à sa naissance, et huit jours après, il produisait déjà des petits; l'un d'eux fut aussitôt isolé. Après un espace de temps semblable, il donnait ainsi une troisième génération. Un jeune individu de celle-ci, meuf jours après, accouchait d'une quatrième génération. Un individu de cette dermière, toujours isolé avec le même soin, ne tarda pas à donner une cinquième génération. Ici, le manque de nourriture empècha notre maturaliste de suivre ses expériences; mais il constata que les Pucerons du Sureau ne subissent que trois changements de peau. Au contraire, la plupart des autres espèces

en subissent quatre avant d'arriver à leur état adulte.

Bientôt après, Bonnet mit de nouveau en expérience des Pucerons du Fusain. Un jeune individu, à peine sorti du ventre de sa mère, fut isolé; il ne tarda pas à se reproduire; un individu de cette seconde génération, isolé à son tour, accoucha au bout de douze jours. Un des Pucerons nouveau-nés, mis en observation, donna, onze jours après, une quatrième génération. Un jeune individu de cette dernière, huit jours après, en donna une cinquième. Un des produits de celle-ci, encore isolé, donna bientôt une sixième génération. Les individus en expérience ayant péri, l'observation ne put pas aller audelà.

Bonnet mit ensuite en expérience des Pucerons du Plantain. D'abord une première fois, comme ceux du Fusain, il les suivit pendant cinq générations consécutives. Mais, dans une seconde expérience sur des Pucerons de la même espèce, il put suivre dix générations se succédant sans interruption dans l'espace de trois mois. Le 9 juillet, un Puceron du Plantain a été mis en solitude; un de ses nouveaux-nés a été isolé, à son tour, le 18 juillet; un de la troisième génération l'a été le 28 du même mois; un de la quatrième le 6 août; un de la cinquième le 15; un de la sixième le 23; un de la septième le 31; un de la huitième le 11 septembre; un de la neuvième le 22, et un do la dixième le 29 du même mois. La mort des individus en expérience vint alors mettre un terme à cette succession de générations.

Après ces faits, constatés avec tant de soin, Bonnet eut l'occasion de voir l'accouplement chez certains Pucerons. Examinant à la fin de la belle saison des Pucerons ailés du Chêne, il aperçut deux individus réunis, l'un plus petit que l'autre; le mâle, plus agile que la femelle, après avoir quitté la première, en recherchait une autre, et l'on ne tardait pas à le voir s'élancer sur elle. D'autres maies furent observés les jours qui suivirent, eux aussi dans l'acte de l'accouplement. Il n'y avait plus à en douter, les deux sexes existaient chez ces Hémiptères, comme chez tous les Insectes. Le rapprochement sexuel avait lieu. Bonnet conserva avec le plus grand soin les semelles qui avaient 632

reçu ainsi l'approche du mâle; il désirait les voir accoucher. Jusqu'ici tous les Pucerons mis en observation lui avaient donué des petits vivants : aussi quel ne fut pas son étonnement en voyant ceux-ci pondre des œuss d'une couleur rougeatre, et qui, au sur et à mesure, étaient collés, au moyen d'un liquide visqueux, sur la tige de la plante, et placés à côté les uns des autres, comme le sont ceux d'un grand nombre d'Insectes.

Peu de temps après, Bonnet eut l'occasion de se convaincre que les Pucerons du Chêne, qu'il avait vus s'accoupler à l'automne, pouvaient néanmoins se reproduire aussi sans accouplement pendant tout le cours de l'été. Puis, à peu près à la même époque, le célèbre Lyonnet examina aussi presque par hasard, le Puceron du Chêne. Son observation se trouve consignée dans le Mémoire de Bonnet, d'après une lettre qui lui sut adressée par Tremblay. « Ces Puce-» rons, dit l'auteur de la lettre, se sont fort » multipliés sur un Chêne d'ici, sur lequel 2 il y avait des œuss. M. Lyonnet les visite a de temps en temps. Ils ne font point » d'œuss à présent, mais des petits, et » M. Lyonnet ne désespère pas de les voir » pondre cet automne, après les avoir vus » accoucher pendant l'été. »

Ce sait sut aussitôt revu et constaté par Bonnet. C'est dès ce moment (23 août 1743) que l'on connut véritablement le mode de propagation des Pucerons. Il ne pouvait plus désormais rester de doute. Ces Insectes, à la fin de la belle saison, se comportent comme tous les autres Insectes; il y a des males, il y a des femelles; l'accouplement a lieu; les femelles pondent des œufs; ceux-ci passent l'hiver. Le printemps venu, de jeunes femelles éclosent, et pendant huit, neuf ou dix générations successives, elles mettent au jour des petits vivants; tous sont des femelles, se reproduisant ainsi sans accouplement jusqu'à l'automne.

Ces faits si curieux, vus et constatés il y a plus d'un siècle, ont été vérifiés depuis, et aujourd'hui on ne peut élever aucun doute contre ces expériences faites avec une si grande précision. M. Siebold s'est encore occupé récemment de cette question si pleine d'intérêt.

Cependant, il serait important de suivre ces successions de générations simultanément chez diverses espèces de Pucerons, et de s'assurer, par l'examen anatomique, de la proportion des mâles comparativement au nombre des semelles. Il serait intéressant aussi de s'assurer si les miles ne paraissent jamais au printemps. Poer ces divers points, il y a encore place au doute.

En 1825, les expériences de Bonnet farent répétées par Duvau, qui obtint onze générations dans l'espace de sept mois; mais plusieurs années auparavant, en 1812, Kyber avait tenté avec succès de prolonger les générations de Pucerons vivipares en les tenant constamment dans une chambre chaude. Le Puceron de l'OEillet (Aphis Dienthi), qu'il mit en observation, se multiplia ainsi, sans le secours d'aucun mâle, pendant l'espace de quatre années.

D'après tous les faits qui précèdent, sa voit combien la multiplication est rapide chez les Pucerons. On a vu qu'une seule femelle donnait ordinairement 90 jeunes isdividus. A la seconde génération, ces 90 es auront donné 8,100. Ceux-ci donneront une troisième génération, qui sera de 729,000 individus; ceux-ci, à leur tour, devront en fournir 65,610,000. La cinquième génération, étant de 590,490,000 individus, donnera une progéniture de 53,142,100,000 individus; à la septième, nous aurons ainsi 4.782,789,000,000, et la huitième donners 441,461,010,000,000. Nous ne pomerses pas plus loin ce tableau, qui peut s'eres bien davantage encore, quand il ya en générations dans l'espace d'une année. M. Morren a calculé qu'une seule semelle du printemps était la souche annuelle d'un quintillion d'individus. Beaucous de ces lesectes sont détruits par une foule d'animent carnassiers, et par cet exposé, sa voit à quel nombre effrayant ils parviesdraicat, si l'on voulait les préserver de tout danger.

Les Pucerons peuvent compter au senbre des Insectes nuisibles. Comme l'a a bien remarqué Réaumur, leur suçoir eafisce dans un végétal y détermine souvent és nodosités considérables et très préjudicishes aussi à la plante. En enfoncant leur les dans les tiges, ils y versent le liquide imtant que contiennent leurs glandes salivaires

L'espèce de ce groupe dont les désis et été immenses est le Puceron lanigère, des

on a formé un genre particulier, à raison de l'absence de cornicules à l'extrémité de l'abdomen et des antennes courtes composées de cinq articles seulement. C'est le genre Lachnus d'Illiger, Eriosoma de Leach, My-xoxylus de M. Blot. Le Puceron lanigère, comme l'indique son nom, se couvre d'une matière laineuse ou cotonneuse blanche, à la manière des Cochenilles; cette matière, comme on le sait, transsude de toutes parts au travers de leur peau.

Le Puceron lanigère s'attaque exclusivement aux Pommiers, produit bientôt des nodosités sur ses tiges, et l'arbre devient malade en très peu de temps. Cet Insecte, qui a été, à plusieurs reprises, un fléau pour la Normandie, ne paraît s'être répandu en grand nombre que depuis une époque assez rapprochée de nous. Aussi a-t-on cru cette espèce étrangère à l'Europe, et importée de l'Amérique septentrionale, ce qui, du reste, n'est rien moins que probable. Néanmoins M. Tougard, dans un Mémoire intéressant sur le Puceron lanigère, dit que cet Insecte aurait été vu pour la première fois en Belgique en 1827. Il aurait été inconnu en France avant 1812. Il aurait été introduit. selon l'auteur de ce Mémoire, en Angleterre, des 1787. C'est seulement vingt-cing ans plus tard qu'il se serait montré dans les départements des Côtes-du-Nord, de la Manche et du Calvados. En 1818, on l'aurait vu pour la première fois à Paris, dans l'École de pharmacie; en 1822, il aurait envahi le département de la Seine-Inférieure, puis ceux de la Somme, de l'Aisne, etc.

Selon M. Blot, le Puceron lanigère s'attaque surtout aux Pommiers dont les fruits contiennent le plus de principes sucrés; il se propage rarement sur ceux dont les fruits sont âcres et insipides. La quantité de sève qu'il absorbe rend promptement le bois soueux, sec, cassant, et les arbres se trouvent ainsi dans un état de dépérissement complet.

Il est très difficile de se débarrasser de ces Pucerons lanigères. Le seul moyen qui permette d'en détruire beaucoup consiste à frotter les arbres avec une brosse, en recueillant les Insectes qui tombent, pour les faire périr aussitôt.

La laine qui les recouvre empêche qu'ils

ne soient touchés directement par les matières dont certains cultivateurs ont souvent cherché à les arroser. Comme nous avons pu le vérifier nous-même pendant plusieurs années sur des Pommiers du Jardin des Plantes, les Pucerons lanigères ne se tiennent jamais qu'à la partie inférieure des tiges. De cette manière, si la pluie vient à tomber, ils sont toujours complétement protégés.

Les Pucerons, en général, qui paraissent assez peu agiles, qui semblent se déplacer très peu, émigrent cependant parfois à des distances considérables. Vers l'automue, il n'est pas fort rare de rencontrer des troupes de Pucerons ailés s'abattant sur tous les objets qu'ils rencontrent. Dans Paris même, nous avons vu, à plusieurs reprises, des légions de ces Insectes, comme on voit, à certains jours de l'année, les Éphémères s'abattant dans toutes les rues du voisinage de la Seine.

M. Morren a observé avec soin les émigrations du Puceron du Pêcher, et il a publié des remarques sur ce sujet dans les Annales des sciences naturelles ( 2º série, t. VI, p. 65, 1836). Le 28 septembre 1834, dit ce naturaliste, une nuée de Pucerons parut entre Bruges et Gand. Le lendemain. dans cette dernière ville, on les vit voltiger par troupes en telle quantité que la lumière du jour en était obscurcie. Sur les remparts, on ne pouvait plus distinguer les murs des habitations, tant ils en étaient couverts. Toute la route d'Anvers à Gand était noircie de leurs innombrables légions; on disait partout les avoir vus subitement; il fallait se couvrir les yeux de lunettes et le visage de mouchoirs pour se préserver du chatouillement de leurs pattes.

Beaucoup d'auteurs ont fait connaître les caractères de diverses espèces de Pucerons. Si l'on comptait seulement celles qui ont été décrites, on aurait en réalité un chisse élevé; néanmoins il y en a encore une foule dont on n'a enregistré nulle part ni la caractéristique ni le nom. La difficulté de conserver ces espèces dans les collections, l'impossibilité, par conséquent, d'en comparer un grand nombre, n'a pas permis qu'il en sût autrement. Néanmoins Schrank (Fauna Boica) en a décrit 70 espèces. Depuis, plusieurs entomologistes, MM. Léon Dusour, Burmeister Curtis, Haliday, etc., en ont sait cou-

634

naître plusieurs autres espèces. Nous en avons signalé aussi plusieurs nouvelles (Hist. des an. art., Ins., t. III); plus récemment, nn entomologiste allemand, M. Kaktenbach, a donné une Monographie de ce genre, dans laquelle le nombre des espèces s'est encore accru; malheureusement, cet auteur n'a pas connu tout ce qui avait été publié par ses devanciers. Dans les caractères, il a eu soin de saire intervenir, d'après M. Hartig, les caractères sournis par les nervures des ailes.

Les espèces les plus répandues sont les Pucerons du Rosier (A. rosa), du Sureau (A. sambuci), du Chou (A. brassicæ), de l'Ortie (A. urticæ), etc., etc.

Les Pucerons sont si semblables; leurs formes, leurs caractères extérieurs sont tels. qu'on ne saurait véritablement les répartir dans beaucoup de genres; on a distingué, avec raison. le genre Lachnus, renfermant un petit nombre d'espèces, et ayant pour type le Puceron lanigère.

On rattache à la même division les Aphis fagi, A. quercus Lin., etc. En outre, M. Burmeister (Handb. der Entom.) distingue les Rhizobius, comprenant les R. pilosellæ vivant aux dépens des racines du Hieracium pilosella. et R. pini vivant sur celles du Pin commun (Pinus sylvestris). Le Coccus Zeæ-Maidis de M. Léon Dusour paralt encore appartenir à ce genre. Tous ceux-ci sont toujours privés d'ailes : leur abdomen n'offre pas de cornicules, et leurs antennes sont composées de six articles.

Les caractères du genre Phylloxera de M. Boyer de Fonscolombe ne nous sont pas suffisamment connus. Enfin, M. Burmeister a réservé le nom de Chermes pour des espèces placées par Latreille parmi les Pucerons. Telles sont les Aphis bursaria Lin., Chermes abietis Lin., du Pinus abies, etc. (BL.)

PUCERON BRANCHU. CAUST. - Tremblay, dans son Mém. pour servir à l'Hist. des Ins., t. I, pl. 6, fig. 11, désigne sous ce nom un petit Crustacé, qui est rapporté à la Daphnia magna par les carcinologistes. Voy. DAPHNIE. (H. L.)

PUCERON EN FORME DE ROGNON. CRUST. - Ledermuller, dans ses Amusements microscopiques, p. 58, pl. 73, donne ce nom à un petit Crustacé rapporté par M. Milne Edwards à la Cypris brune, Cypris susca Straus. Voy. cypais. (U. L.)

PUCRASIA, G.-R. Gray, ois. - Syzonyme de Tragopan, Temm. Voy. TRAGOPAN. (2. G.)

\*PUER. ins .-- MM. Lefebvre et Rambur (Névropt., Suites à Buffon) désignent ainsi une division générique établie aux dépens des Ascalaphus, Celle-ci a pour type l'Ascalaphus maculatus Olivier, du midi de l'Eu-(Be.) rope.

PUERARIA. BOT. PH. - Genre de la 4. mille des Légumineuses-Papilionacées, tribs des Phaséolées, établi par De Candolie (New. Legum., 252, t. 43). Arbrisseaux originales de l'Inde. Voy. LEGUMINECSES.

PUFFIN. Puffinus. ois. - Division du genre Pétrel. Voy. ce mot. (Z, G.)

PUFFINURE. Puffinuria, Less. ou. -Synonyme de Pelecanoides, Laces, qui la est antérieur, division du genre Pétrel. Voy. ce mot.

PUGILINA. MOLL. - Genre propose per M. Schumacher pour deux espèces de Pecunibranches Canalifères, le Fusus surio et la Purula citrina de Lamarck. (Dec.)

PUGIONIUM. BOT. PH. -- Genre de la femille des Crucifères, tribu des Euclidices, établi par Gærtner (II, 291, t. 142; Herbes des bords de la mer Caspienne. Voy. cauci-

PUISARDS. GROL. - Voy. GROTTES. PUITS NATURELS. GÉOL. - V. SOCIOSE. PULEX. 185.-Nom scientifique de gent Puce. Voy. ce mot.

PULICARIA. BOT. PH. -- Genre de la Amille des Composées-Tubuliflores, tribe des Astéroidées, établi par Gærtner (II, 461; DC. Prodr., V, 477) aux dépens des laules de Linné, et qui comprend les genres Psiciris et Tubilium de Cassini. Ce genre se compass de seize espèces dont la plupart creissent en Europe, quelques unes en Afrique. Nous diterons principalement les P. arabics (hule id. Linn., Desf.; Inula villoga Vall. Puicaria id. Link), P. dysenterica (Innia id. Lin., Aster dysenterious All., Inula conyses Lan. Aster undulus Monch, Inula pulicare d'[17.] et P. inuloides (Erigeron id. Pers., Tubian angustifolium Cass.), etc. (1)

\*PULICIDES. Pulicide, EXXAP .- M. Westwood, dans sa Modern classification of insects, t. I, p. 408, désigne sous ce sen une famille qui renferme les genres Paics, Ceratophyllus et Dermatophyllus; quant à ces deux dernières coupes génériques, el ne sont que des synonymes du genre des Pulex. (H. L.)

PULINA, Adens. (Fam., II, 3). BOT. CR.
—Syn. de Pulveraria, Ach.

\*PUI.LASTRA. MOLL.—Genre établi par Sowerby pour quelques espèces de Vénus qui ont les siphons totalement séparés, telles que les V. litterata, V. papilionacea, etc. (Duj.)

PULMOBRANCHES. Pulmobranchiata.

MOLL. — Dénomination employée par M. de
Blainville, comme synonyme de Pulmonés,
pour les Mollusques gastéropodes qui respirent l'air en nature. (DUJ.)

\*PULMOGRADES. Pulmograda. ACAL.

—Nom donné par M. de Blainville, comme synonyme de Médusaires (voy. ce mot), au premier ordre de sa classe des Arachnodermaires, pour les distinguer des Cirrhogrades composant le deuxième ordre. (Duj.)

PULMONAIRE. Pulmonaria (pulmo. poumon), por, PH. — Genre de la famille des Borraginées, de la Pentandrie monogy-Die dans le système de Linné. Il est formé d'herbes pileuses ou hérissées, qui croissent dans l'Europe moyenne et méridionale; leurs feuilles radicales sont pétiolées, souvent marquées de taches blanchatres, qui ont fait comparer leur aspect à celui des poumons, et qui ont valu à une espèce, ensuite à tout le genre, le nom de Pulmonaire; les fleurs de ces plantes sont disposées en cyme terminale; elles se composent d'un calice quinquéfide, prismatique, à cinq angles. qui devient campanulé après la floraison; d'une corolle en entonnoir, dont la gorge est dépourvue d'appendices et porte à leur place cinq pinceaux de poils; de cinq étamines incluses; d'un pistil à ovaire quadrilobé, à style simple, surmonté d'un stigmate globuleux-échancré. A ces fleurs succèdent quatre petits akènes lisses, fixés sur le réceptacle par une base tronquée. M. Reichenbach a séparé des Pulmonaires le Pulmonaria maritima Lin., dont il a fait son genre Steenhammera, distingué par l'absence complète de poils sur les feuilles, par le calice plus profondément divisé, par la corolle muièrement nue, à tube très court, et par h fruit presque drupacé.

On connaît et on confond vulgairement sous le nom de Pulmonaire deux espèces de ce genre, admises comme distinctes par la

plupart des botanistes, à l'exemple de Linné. mais dont la distinction présente de grandes disticultés; savoir : la Pulmonaire offici-NALE, Pulmonaria officinalis Lin., et la Pul-MONAIRE A FEUILLES ÉTROITES, Pulmonaria angustifolia Lin. Ce sont des plantes à rhizome épais, émettant des tiges aériennes hautes de 1 à 3 décimètres, simples dans le bas et divisées seulement dans le haut pour former les rameaux de l'inflorescence: leurs feuilles sont couvertes de poils assez raides. souvent tachetées de blanc en dessus, dans l'une comme dans l'autre, bien que divers botanistes indiquent la présence de ces taches dans la première et leur absence dans la seconde comme un caractère distinctif des deux: ces seuilles sournissent le scul trait caractéristique assigné par Linné à ses deux espèces; les radicales sont dites par le botaniste suédois « ovales-cordées, scabres » dans la première, « lancéolées » dans la seconde; or on sent aisément tout le vague qui règne dans une pareille délimitation. Les fleurs de ces deux plantes sont bleues ou rouges, soit sur des pieds distérents, soit sur le même pied, parfois même l'une à côté de l'autre. Leur calice est peu profondément divisé. L'une et l'autre fleurissent au premier printemps et croissent dans les bois de presque toute la France. On sait que les anciens botanistes-médecins jugeaient souvent des propriétés médicinales des plantes d'après des analogies et des ressemblances bizarres, presque toujours forcées ou même entièrement imaginaires. Aussi la présence de taches sur les feuilles des Pulmonaires les porta à comparer l'aspect de ces organes à celui de nos poumons, et dès lors, conséquents avec leurs idées systématiques, ils pensèrent qu'elles devaient être salutaires dans les affections pulmonaires. De là surtout la grande réputation dont ces plantes ont joui sous ce rapport pendant longtemps, réputation qui n'a pas résisté à l'épreuve d'un examen sérieux. Aujourd'hui elles ne sont plus employées que rarement comme mucilagineuses et émollientes; certains médecins ont même regardé leur action comme absolument nulle. En certaines parties de l'Europe, particulièrement en Écosse, elles sont usitées comme potagères. (P. D.)

PULMONAIRES. Pulmonaria. ARACHE

Latreille, dans le Règne animal de Cuvier, donne ce nom au premier ordre des Arachnides, lequel n'a pas été adopté par M. Walckenaër, qui l'a remplacé par celui d'Aranéides. Voy. ce nom. (H. L.)

PULMONARIA, Hoffm. (pl. lich., t. I, f. 2, t. 4, f. 2). Bot. cr.—Synon. de Sticta, Schreb.

PULMONELLE. MOLL., TUNIC. — Nom employé pour désigner en français le genre Aplide (Aplidium) de M. Savigny. Voy. ce mot. (DUI.)

PULMONÉS. MOLL. — Nom du premier ordre des Mollusques gastéropodes, à cause de la faculté qu'ont ces animaux de respirer l'air en nature dans une cavité tapissée par les vaisseaux sanguins. Les Pulmonés, qui sont ou terrestres comme la Limace, ou aquatiques comme les Lymnées, forment cinq familles. Voy. MOLLUSQUES. (DUJ.)

PULTÉNÉE. Pullenæa (nom d'homme). BOT. PH. - Genre nombreux de la famille des Légumineuses-Papilionacées, de la Décandrie monogynie dans le système de Linné. Les espèces qui le forment sont de petits arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande, à feuilles alternes, simples, entières ou hilobées au sommet, accompagnées de stipules scarieuses, souvent intrafoliacées; leurs fleurs, jaunes, à carène rougeatre ou de couleur plus intense, solitaires ou en tête, sont accompagnées généralement de bractées scarieuses et de bractéoles également scarieuses, adhérentes au calice; elles présentent : un calice campanulé, à cinq divisions peu profondes, dont parfois les deux supérieures, plus larges, moins profondément séparées, forment comme une lèvre supérieure; une corolle papilionacée dont l'étendard est arrondi, entier ou échancré, plus long que les ailes, dont la carène est souvent obtuse, à peu près de même longueur que les ailes; 10 étamines à filets distincts; un pistil à ovaire velu, sessile. bi-ovulé, auquel succède un légume ovoide, comprimé ou légèrement rensié. Plusieurs espèces de ce genre sont cultivées aujourd'hui comme plantes d'ornement. Nous nous bornerons à quelques mots sur les deux suivantes :

1. PULTERÉE DAPENOIDE, Pullonœa daphlette Smith. C'est un arbuste originaire Mouvelle-Galles du Sud, baut d'environ 1 mètre, dont la tige est droite, rameuse, soyeuse, dont les feuilles persistantes sont obovales-oblongues, rétrécies en coin à leur base, planes, lisses, mucronées au sommet; ses fleurs sont d'un beau jaune, réusies à l'extrémité des rameaux et au nombre de sept ou huit en petits capitules qu'entoure un involucre soyeux; elles se développent au mois de mai. Cette espèce se cultire, comme ses congénères, en serre tempérée et dans la terre de bruyère. On la multiplie par boutures et par graines.

2. Pelténée a grandes stipularis Pullenes stipularis Smith. Cet arbuste croit dans les parties orientales et méridionales de la Nosvelle-Hollande; il est moins haut que le précédent; ses feuilles sont linéaires, aigués, planes, ciliées dans l'état jeune, accompagnées de deux grandes stipules scarieuses soudées en une seule intrafoliacée, bisée, beaucoup plus longue que le pétolé; ses fleurs sont d'un jaune rougeâtre, groupes en capitules terminaux, et accompagnées de bractées presque aussi longues que le calice; elles se montrent au mois de juis.

On cultive encore les Palieres rales Smith, P. stricta Curt., etc. (P. D)

PULTENEJA, Hoffm. (Verzeich, 19,1). BOT. PE.—Syn. de Pullence, Smith.

PULVERARIA, Willd. (Flor. beroi., 19). Bot. CR.—Syn. de Patellaria, Pers.

PULVINITES. MOLL.—Genre de Cochifères fossiles proposé par M. Defrance pour des empreintes observées dans le terrais de craie des environs de Valognes, et qui per raissent être produites par quelque caquille voisine des Pernes, mais qui aurait les destisériales de la charnière moins sembrement et divergentes, non parallèles. (DC)

PULVINULE. BOT. CR. — Non dent per Acharius à des excroissances qui se remequent à la surface du thalles de certains Lichens (Lecidea pustulata, Parmeis gistelifera, Isidium corallinum, etc.).

\*PULVINULUS. MOLL. ? FORAT. — See employé dans l'atlas de l'Encyclopoir esthodique pour désigner les coquiles del Lamarck a fait son genre Placentule. (DC.)

PUMA. MAM.—Un des noms que les Pruviens donnent au Couguar (1993. Faride CBAT), que M. Jardine (Mammel., II, 1831) a indiqué comme devant constituer us gest distinct.

(E. D.)

PUMITE ou PONCE. céol. — Roche ledspathique plus ou moins vitreuse, ordinairement grisâtre ou blanchâtre, fragile, rude au toucher, rayant le verre et l'acier, facilement susible au chalumeau en émail blanchâtre. La pâte enveloppe quelquesois des cristaux de Feldspath vitreux, et sa texture cellulaire la rend si légère que souvent elle peut surnager sur l'eau.

M. Cordier distingue deux espèces de Pumaites, savoir : la Punite stratiforme et la Punite Lapithaire. La première se montre à la surface de tous les courants d'Obsidienne dont elle ne dissère que par sa texture hoursouffée, de même que la scorie stratiforme est une modification due au boursoussement des laves basaltiques. La Pumite lapillaire résulte, au contraire, du refroidissement dans l'air et de la consolidation de matières lancées sur les volcans et qui sont retombées sur le sol en petits fragments incohérents. C'est surtout cette variété qui. à raison de sa porosité, de la finesse de son grain et de l'absence habituelle de cristaux de Feldspath, est employée dans le commerce à divers usages, notamment pour polir le bois, l'ivoire et les métaux. (C. p'O.)

PUNAISE. Cimex. 1xs. - Les anciens naturalistes appliquaient cette dénomination à tous les Insectes hémiptères de la section des Hétéroptères. Linné n'en retrancha que les Bémiptères aquatiques, c'est-à-dire les Né-Mens, ses genres Notonecta et Nepa. Tous les sutres durent, d'après l'auteur du Systema satura, conserver le nom générique de Cimez. Plus tard Fabricius divisa et subdivisa s grand genre linnéen. Pour l'entomoloiste danois que nous venons de citer, les rais Cimex devinrent comparativement peu sembreux, cette dénomination étant réervée pour la majeure partie des espèces semposant aujourd'hui notre groupe des Pentatomites, ces Insectes si connus sous nom vulgaire de Punaises de bois. La Pusaise des lits fut alors placée dans une autre livision, qui recut le nom d'Acanthia. Cerains entomologistes ont adopté cette nopenclature fabricienne; mais le plus grand sembre l'a rejetée. On a conservé, en géné-Il. le nom générique de Punaise (Cimex) sur l'espèce des lits, l'espèce malheureusesent trop commune dans les maisons de out le centre de l'Europe.

Ainsi limité, le genre Punaise est caactérisé principalement par un corps ovalaire, aplati; une tête sans rétrécissement
postérieur; des antennes à premier article
court, les deuxième et troisième articles gréles et assez longs. Ce type, qui appartient
à la famille des Aradides, de la tribu des
Réduviens, distère si notablement des autres
types de la même famille, que nous avons
eru devoir former du seul genre Punaise un
petit groupe particulier sous le nom de Cimicites (Cimicitæ, Hist. des Ins. t. 11, p. 435).

La principale espèce, type du genre, est la Punaise des lits (Cimex lectularia Linn., Acanthia lectularia Fabr.). Cet Insecte est trop connu pour qu'il soit nécessaire de les décrire ici avec détails. La Punaise des lits est, comme on le sait, privée d'ailes, ou du moins elle en a de simples rudiments. Ce fait est remarquable, car peu d'Hémiptères manquent de ces organes. Néanmoins, nous n'avons pas fait intervenir ce caractère dans le diagnostic du genre, sachant trop qu'un caractère négatif de cette nature a peu de valeur. On pourrait rencontrer d'autres espèces pourvues d'ailes, et dont tous les autres caractères les feraient placer cependant dans le genre Punaise proprement dit. D'ailleurs on a assuré avoir vu la Punaise des lits acquérir des ailes fortuitement. Ceci, au premier abord, peut paraître extrêmement surprenant : néanmoins le fait ne serait pas impossible. Cette différence entre l'Insecte ailé et l'insecte aptère n'est qu'un degré de développement inférieur chez ce dernier. L'animal, se trouvant par basard dans des circonstances biologiques plus favorables, pourrait ainsi se perfectionner davantage.

Un entomologiste qui s'est occupé avec beaucoup de soin de l'étude des Hémiptères, M. Amyot, vient de publier, dans les Ann. de la Soc. entom. de France, sous le titre d'Entomologie française, Rhynchotes, une revue de l'ordre des Hémiptères. Dans ce travail, on rencontre nombre de faits bien étudiés, et plusieurs observations intéressantes sur les habitudes ou les métamorphoses de certaines espèces. En examinant même le fruit d'une étude consciencieuse, on ne saurait trop regretter de voir que cet habile entomologiste a eu la singulière idée de rejeter la nomenclature binaire de Liané,

et par suite tous les noms adoptés jusqu'à ce jour, pour bâtir une bizarre nomenclature, dite mononymique, renouvelée des idées d'Adanson et de quelques autres.

Un travail qui a coûté beaucoup de temps et de peine à son auteur, et qui aurait rendu un véritable service, se trouvera pour ainsi dire perdu par suite de cette bizarrerie sans objet, sans utilité, pour ne rien ajouter de plus. Quoi qu'il en soit, nous empruterons aux observations consignées dans ce Mémoire, sur les Hémiptères de France, un fait intéressant à beaucoup d'égards. M. Amyot a suivi les mues ou changements de peau dans plusieurs espèces d'Hémiptères; pendant trois mues consécutives. l'animal ne change nullement, quant à sa forme générale ou à celle de quelques unes de ses parties. Après la quatrième mue, les rudiments des ailes paraissent; on dit alors des Insectes n'ayant pas de métamorphoses complètes, comme les Orthoptères, les Hémiptères, etc., qu'ils sont à l'état de nymphe. La Punaise des lits subit seulement quatre mues; elle présente de simples rudiments d'ailes; elle est donc à l'état de nymphe. Les autres Hémiptères, comme les Pentatomes ou Punaises des bois. comme les Lygées, subissent une cinquième mue: c'est alors que leurs ailes se montrent avec tout leur développement. Il y a donc des Insectes devenant adultes avant d'être à l'état parfait. La Punaise des lits est comparable aux nymphes des Hémiptères ailés. D'autres espèces, qui n'acquièrent pas même de rudiments d'ailes, subissent sans doute seulement trois mues; elles sont alors comparables aux larves des autres Hémiptères. Un fait de cette nature, aussi facile à suivre, aussi évident chez les Insectes, mérite une attention sérieuse. Il peut contribuer à faire mieux comprendre des faits de même nature dans d'autres groupes du règne animal. On sait aujourd'hui que certains Polypes hydraires, susceptibles de se reproduire par division, deviennent des Méduses. La Méduse est l'animal parfait; le Polype est la hrve. Or, ceux qui ont voulu torturer les hits pour les rendre sans doute plus remarquables, ont cherché des explications singulières, comme les idées d'alternances de génération, etc. On s'est demandé comment certains Polypes, l'Hydre d'eau douce, par exemple, restaient toujours Polypes, se multipliaient comme tels de diverses manires, sans jamais devenir Méduses. Évidenment, c'est un animal qui ne subit pas toutes ses métamorphoses; c'est un animal adulte qui reste larve, quand d'autres représentats de groupe auquel il appartient deviensent mimaux parfaits. Ces divers degrés de développement, que M. Amyot a suivis chez les Hémiptères, en suivant les changements éprouvés par ces Insectes à la suite de chaque mue, méritaient donc d'être rapportés. Car si déjà l'on avait judicieusement comparé les Insectes aptères aux larres des lasectes ailés, la comparaison est naturellement plus exacte quand on a suivi dans les uns et les autres toutes les phases de leur développement.

On a signalé, à l'égard des Punsises, quelques particularités d'organisation. Le tube digestif a trois on quatre fois la loagueur totale du corps. L'œsophage, courtet extremement grêle, se dilate insensiblement en un jabot peu prononcé. Le ventricule chylifique, qui lui succède, présente à sa origine une portion boursoulée en forme d'estomac. L'intestin grêle est lesueus, decrivant une circonvolution sur lai-même. L' est suivi d'un rectum très large, avantiuparence d'un sac pyriforme. Les taiseut hépatiques, au nombre de quatre, est ducun leur insertion particulière. Les gastes salivaires de la Punaise des lits consistent en deux capsules de chaque côté: l'use plut grosse, de forme ovoïde; l'autre plus es #rière, son conduit étant moins court, pu petite et de forme arrondie. L'appareil ginital male est assez facile à meure et endence; les organes testiculaires set conposés chacun de sept capsules secratiques de forme ovoide. Le conduit déferent est d'abord grêle et capillaire; mais il s'élargit bientôt; il présente sur son trajet une veicule séminale oblongue, terminée per un arbuscule de canaux divergents. Le cast éjaculateur est très court.

L'appareil femelle consiste en suires composés chacun de sept galmes ovigers. Dans le plus grand nombre des Insects, à y a un rapport remarquable entre le numbre de ces galmes et celui des capsules spermatiques. Dans la Punaise des lits, les pales ovigères sont seulement biloculaires Con

e que les pontes ne peuvent pas nsidérables chez cet Hémiptère. sont oblongs, un peu rétrécis rs le sommet. De ce côté, on rement le petit opercule qui doit au moment où la jeune Punaise sclore. Toute la surface de ces averte de petites aspérités qu'on sulement à l'aide d'une loupe. tudes des Punaises sont trop ur que nous ayons besoin de ter longtemps; c'est le seul Hérant du sang de l'homme, et xclusivement. On a dit que cet taquait aussi à divers Mammis rien n'est moins constaté ni able. Les Punaises sont des Inirnes, qui, pendant le jour, se s les papiers de tenture, dans les murailles, des boiseries, dans des lits, etc. Pendant la nuit, it et se dirigent vers les lits où des personnes endormies; elles sang, et l'on connaît la vive douit endurer la piqure de ces Héleur liquide salivaire ayant des extrêmement irritantes. Quand 'sît, les Punaises, après s'être sang pendant la nuit, regagnent e. Aussi est-il rare d'en renconat le jour. Ces Insectes ont un rveilleux pour atteindre leur viccoup de personnes, dans le but server, éloignent leur lit des mule sortent de l'alcôve; mais les iivent le plasond, et, parvenues du lit, elles se laissent choir; it très facile à observer quand dans une chambre où la chasse pas habituellement avec un soin ideur que ces animaux répandent ux est insupportable et inspire le me aux personnes les plus famiec ces hôtes désagréables. Mais on plupart des Hémiptères hétérossent de la même propriété. On ue le nom de Punaise provenait action du mot putere naso. erché, on a inventé, on a débité de moyens pour détruire les Pu-

qui ne les a pas empêchées de se

et de se multiplier à l'excès dans

villes. On a trouvé toutes sortes

de cimicifuges qui ne les font pas fuir du tout. Comme nous sommes convaincus qu'il n'y a de bon en toutes choses que ce qui est simple, nous regardons comme le meilleur moyen de destruction des Punaises la chasse. mais la chasse à outrance, de manière à les tuer toutes. Néanmoins, en badigeonnant les murailles soit avec une dissolution alcoolique de sublimé corrosif, soit avec de l'essence de térébenthine, on fait ordinairement périr toutes celles qui en sont atteintes. Leurs œuss paraissent même ne pas résister au contact de cette liqueur. Certaines personnes parviennent encore à en détruire beaucoup en répandant dans leur chambre de la vapeur de soufre ou d'assa fætida, après avoir eu soin de calfeutrer toutes les issues perméables à l'air extérieur.

Les Punaises sont surtout répandues et abondantes dans le centre de l'Europe; la France se trouve ainsi assez bien partagée sous ce rapport. On sait combien ces Insectes se sont multipliés à Paris; à tel point qu'il ne paralt pas probable qu'une seule maison bâtie depuis trois ou quatre ans n'en recèle en quantité plus ou moins considérable. Mais la ville de France qui, selon toute apparence, nourrit la population de Punaises la plus importante, c'est Lyon. Là, le Cimex lectularius fourmille; malheur au voyageur obligé de dormir dans cette boueuse cité! il n'en sort qu'après y avoir perdu une partie de son sang.

Les Punaises deviennent plus rares dans le nord de l'Europe. Selon Fallen, l'auteur de la Monographie des Hémiptères de Suède, elles seraient encore inconnues dans ces contrées septentrionales. Elles sont communes cependant en Écosse; mais aussi la propreté, comme on sait, n'est pas la vertu des Highlanders. Dans le midi de l'Europe, on rencontre des Punaises, mais elles paraissent rares. Dans les plus grandes villes d'Italie, nous en avons vu fort peu; durant un séjour en Sicile de six à sept mois, pendant la saison la plus chaude de l'année, nous avons eu peine à en rencontrer deux ou trois. On n'en voit, en réalité, presque jamais, même dans les endroits les plus sales, et cette qualification peut s'étendre. sans injure, au plus grand nombre des localités siciliennes. En revanche, les Poux habitent presque toutes les têtes; les Puces constituent un des plus horribles sléaux de la Sicile et du midi de l'Italie. Au milieu même des salons des princes, ces Insectes sautent à l'envi de toutes parts; mais aussi, ils ont peu de Punaises; c'est une compensation.

Ces Insectes peuvent vivre très longtemps sans prendre de nourriture. M. Léon Dufour conserva trois individus vivants, dans un verre, plus d'une année. Audouin en garda un vivant dans une bolte pendant deux années. Ceci explique facilement comment des maisons inhabitées depuis longtemps sont néanmoins infestées de Punaises.

Certains auteurs ont assuré que ces Insectes étaient inconnus en Europe avant le xvirésiècle. Selon eux, les Punaises auraient été importées d'Amérique dans des bois de construction; on a voulu que tant de mauvaises choses nous soient venues d'Amérique. D'après un Anglais, Southall, elles auraient été introduites en 1666 ou 1670; cependant Mousset dit qu'on en vit en Angleterre dès l'année 1503. Deux dames, ajoute-t-il, en voyant sur elles les pustules produites par ces Insectes, en furent tout esserges, se croyant atteintes de quelque contagion.

Peut-être, en effet, les Punaises se sontelles montrées aussi tard en Angleterre; mais, selon toute probabilité, elles ont toujours existé sur le continent. Dans Aristote, dans Dioscoride, dans Pline, la Punaise est indiquée, d'une manière vague il est vrai; mais ceci n'a rien d'étonnant, puisqu'il s'agissait d'un Insecte sans doute comme aujourd'hui connu de tout le monde.

Quelques Punaises trouvées dans des nids d'Oiseaux ont été considérées comme des espèces particulières. Le Rév. L. Jenyns (Ann. of nat. hist., 1839) a publié les descriptions de trois espèces, sous les noms de Cimex columbarius pour l'espèce des pigeonniers, de C. hirundinis et de C. pipistrella. Mais les caractères spécifiques signalés par M. Jenyns n'ont pas été vérifiés depuis.

PUNGITIUS. Poiss. — Nom donné par Linné à un genre que, depuis, Lacépède a nommé Céphalacanthe. Voy. ce mot.

PUNICA. BOT. PH. - Nom latin des Grenadiers. Voy. ce mot.

PUNTAZZO. Poiss. — Nom vulgaire des Charax, genre établi par Risso. Voy. ce mot.

PUPA. HOLL.— Nom latin du genre Mallot. Voy. ce mot. (Du.)

PUPALIA. BOT. PH.—Genre de la famille des Amarantacées, tribu des Achyranthées, établi par Martius (Nov. gen. et spec., II, id, t. 156, 158). Herbes de l'Amérique et de l'Asie tropicale. Voy. AMARANTACEES.

PUPELLA. INFUS. — Genre établi par Bory Saint-Vincent dans sa famille des Vibrionides, la sixième de son ordre des Gymodés. Ce genre purement artificiel comprend diverses espèces d'Enchelys et de Vibrions de Müller trop imparfaitement observées et décrites pour qu'on puisse s'en former une idée nette; ce sont, dis l'auten, des Vibrions obtusés, plus épais, non uniformes. (Du.)

PUPILLE. ZOOL. - Voy. cen.

\*PUPINA. MOLL. —Genre de Gastéropoles pulmonés aquatiques, établi, en 1829, per M. Vignard, pour de petites coquilles lues, luisantes, blanchâtres, longues de 6 mil. (P. Keraudrenii), que les habitants de la Nouvelle-Guinée cousent comme des ratgées de perles sur leurs ornements; karactère générique est pris de la coquile seslement, qui est turbinée-orale, avec l'ouverture profondément fendue et la columelle recourbée et tronquée. M. Severby jeux. adoptant ce genre, a décrit, en 1842, but autres espèces, dont l'une, P. Nuneza, stall été nommée précédemment, en 1840. Imlinsia Nunezii par M. Grateloup. M. Vigner! avait donné le nom français de Mantes commesynonyme du nom latin Pusias. Du )

PUPIPARES. Pupipara. 188. — Famile de l'ordre des Diptères brachocères, établie par Latreille (Règ. anim.), et que M. Mac quart, dont nous suivons la classécation, caractérise ainsi (Diptères, Saus a Bafox. t. II, p. 632): Point de trompe labale. Seçoir composé de deux soies insérées sat un pédicule commun; deux palpes servant égaine au suçoir. Antennes d'un seul arvir distinct, insérées aux extrémités laterales cantérieures de la tête, ordinairement sui style, quelquefois peu distinctes on maie. Ailes quelquefois rudimentaires on maie.

Les Pupipares, placés à la fin de l'erère des Diptères, s'éloignent considérablement par leur organisation extérieure, comme de vient de le voir, de tous les Insectes de et ordre. Leur organisation intérieure est sem fort remarquable; et ce qu'on y observe surtout, c'est une nature très extensible dans laquelle se passe le premier âge des Pupipares. Ces Diptères vivent sur les Mammifères et les Oiseaux. Ils se cramponnent sur Jeur peau au moyen de leurs ongles fourchus, y courent avec beaucoup d'agilité, même de côté, et se nourrissent en parasites.

La famille des Pupipares, qui ne comprend qu'un petit nombre d'espèces, a été divisée en deux tribus, nommées Coriaces et Phthiromyies. Voy. ces mots. (L.)

PUPIVORES. Pupivora. INS. — Latreille désigne ainsi une famille de l'ordre des Hyménoptères correspondant à nos tribus réunies des Ichneumoniens, des Chalcidiens et des Proctotrupiens. Comme nous l'avons fait remarquer déjà (article paoctotrupiens), ces trois types sont unis par de nombreux caractères et surtout par leur genre de vie. Tous vivent, pendant leur premier état, dans le corps d'autres larves et de diverses nymphes; de là leur nom de Pupivores. Voy. Ichneumoniens, Chalcidiens et proctotrupiens. (Bl.)

PUPUT. ois. — Nom vulgaire de la Huppe d'Europe, employé par Vieillot comme mom du genre dont cette espèce est le type. (Z. G.)

PURKINJIA (nom propre). Bot. PH. — Genre de la famille des Myrsinées, tribu des Ardisiées, établi par Presl (Symb., II, 17, 8. 64). Arbrisseaux du Mexique. Voy. myr-

PURPURA. MOLL. - Voy. POURPRE.

PURPURICENUS (purpura, pourpre). 1765. - Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, tétramères de Latreille, de la famille des Longicornes et de la tribu des Cérambycins, proposé par Ziégler, publié par Serville (Annales de la Soc. entom. de France, t. II, p. 568), Mulsant (Hist. nat. des Colcopt. de France, Longicornes, p. 32), et adopté par Dejean (Catalogue, 3º édit., p. 348). Ce genre se compose de 16 espèces : 7 sont originaires d'Europe, 3 d'Amérique, 3 d'Asie, 2 d'Afrique, et 1 est de patrie inconnue. Parmi ces espèces, nous citerons les P. Kæhleri Lin. (Cerambyx), Hungaricus Ol. (Budensis Gæze), globulicollis Dej., æstuensis Bassi, Boryi, affinis Br., Dalmatinus St. (Wredii Fisch.), Sellovii White, humeralis F. (Melsheimeri Kn.), angulatus F. (binotatus Chev.), decorus Ol., etc. Cette dernière espèce, qui est propre au Sénégal, a servi à Latreille pour établir son genre Acanthopterus, qui a été réuni par Dejean au Purpuricenus. (C.)

\*PURPURIFÈRES. Purpurifera. Moll. - Famille de Mollusques gastéropodes pectinibranches, caractérisée par le peu de longueur ou l'absence du canal destiné au passage du siphon; dans les genres Cassidaire. Oniscie et Casque, ce canal est très court et ascendant, c'est-à-dire recourbé en dessus ou même appliqué sur le dos de la coquille; dans les autres genres beaucoup plus nombreux, tels que les Pourpres, les Buccins, les Nasses, les Tritonium, les Vis, les Harpes, les Tonnes et les Ficus, le canal manque tout-à-fait et il est remplacé par une simple échancrure dirigée en arrière. Cette famille très naturelle avait été instituée par Lamarck dans son ordre des Trachélipodes. mais plusieurs genres de cet auteur ont dû être supprimés; tels sont les Ricinules. les Licornes et les Concholépas, qui ne different pas génériquement des Pourpres, et le genre Éburne dont une espèce a été transférée avec les Ancillaires, et les autres ont été réunies aux vrais Buccins. En même temps les genres Oniscie, Tritonium, Nasse et Ficus ont été établis aux dépens des genres de Lamarck et ajoutés à cette famille.

PURSÆTHA, Linn. (Flor. Zeylan., 644). BOT. PH.—Syn. d'Entada, Adans.

PURSHIA (nom propre). Bot. PH.—Genre de la famille des Rosacées, sous-ordre des Dryadées-Cercocarpées, établi par De Candolle (in Transact. Linn. Soc., XII, 157). Arbrisseaux de l'Amérique boréale. Voy. BOSACÉES.

PURSHIA, Dennst. (Hort. Malab., 1X, 68). Bor. PH. — Synon. de Centranthera, R. Brown.

PURSHIA, Spreng. (in Lehmann Asperif., 11, 342). Bot. PB. — Syn. d'Onosmodium, L.-C. Rich.

\*PUSA. MAN. — M. Oken (Zoolog. 1816) a créé sous ce nom un petit groupe de Carnassiers de la division des Mustela (voy. ce mot), et qui est synomyme de Enhydra. (E. D.)

PUSCHKINIA (nom propre). Bor. PH. — Genre de la famille des Liliacées, tribu des Hyacinthées, établi par Adams (in Nov. act. Petrop., XIV, 164). Herbes du mont Ararat. Voy. LILIACÉES.

\*PUSCHKINITE (nom d'homme). MIN.

— Variété d'Épidote trouvée dans les monts
Ourals, transparente, colorée en vert ou
en rouge-hyacinthe; c'est une Épidote ferrugineuse, avec un peu de Soude et de Lithine. Voy. ÉPIDOTE. (Del.)

PUSTULOPORA (pustula, pustule; porus, pore). Polype. — Genre de Polypiers fossiles établi par M. de Blainville pour des espèces de Cériopores de M. Goldfuss, dont les cellules, un peu saillantes, pustuleuses ou mamelonnées, à ouverture ronde, distantes, sont régulièrement disposées par couches enveloppantes et constituent un Polypier calcaire, cylindrique, digitiforme, peu nameux et fixe. Ce genre, peu naturel, et que distinguerait surtout la saillie des cellules, comprend quatre espèces, dont une seule du calcaire jurassique et les trois autres de la craie de Maëstricht. (Dus.)

PUTOIS. MAM. — Espèce du genre Marte. Voy. ce mot. (E. D.)

PUTOIS D'AMÉRIQUE et PUTOIS RAYÉ. MAM. — Noms d'espèces du genre des Moufettes. Voy. ce mot. (E. D.)

PUTORIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Rubiacées-Cofféacées, tribu des Anthospermées, établi par Persoon (Ench., I, 524). Arbrisseaux de la Méditerranée. Voy. RUBIAcées

PUTORIUS. MAM. — Nom latin du Putois, et dont G. Cuvier (Règ. am., 1<sup>re</sup> édit., 1817) a fait le type d'un groupe particulier. (E. D.)

\*PUTRANJIVA. BOT. PH. — Genre de la famille des Putranjivées, établi par Wallich (Catal., n. 6814). Arbres de l'Indoustan. Voy. PUTRANJIVÉES.

\*PUTRANJIVÉES. Putranjiveæ. Bot. PH.

—Le genre Putranjiva, Wall., établi d'après
un arbre de l'Inde orientale, se rapproche
des Antidesmées, dont il diffère néanmoins
par ses anthères extrorses et les trois loges
de son ovaire surmonté de trois styles qui
se tiennent chacun par un stigmate foliacé.
Aussi M. Endlicher l'a-t-il signalé comme
devant probablement former le type d'une
petite famille particulière. (Ad. J.)

\*PUTRESCINIA (putresco, se pourrir).

BOT. CR. — M. Dumortier (Comment. bolan.,

p. 69) a donné ce nom à la famille des Champignons, en raison de la rapidité et de la facilité avec laquelle le plus grad nombre des espèces se décomposent. Il la divise en deux ordres : 1º le premier (Tatigrania) comprend les genres dont les œganes sont renfermés dans une enveloppe particulière, comme les Sphériées, les Scirotacées, les Tubéracés, les Géoperdinées, les Intestinées, les Trichosporées, les Spemidiées, les Dichentiacées, les Mucorées et les Carpobolées. La seconde (Nudigrania) renferme les Champignons dont les spores sont nues, et il y range les Nidularies, les Laticcées, les Mitracées, les Clavellaries, les Papillariées, les Hyméniacées, les Acétabulées, les Trémellinées et les Céphalospo-

Cette classification, dont la base repose sur un seul point, mais très exact, agrait pu servir les intérêts de la science si elle cut été développée plus longuement et settenue par quelques analyses; elle a presque passé inaperçue : pourtant elle indique, comme les belles recherches du même asteur sur les Hépatiques, un talent rensequable d'observation. On doit regretter que les Mucédinées proprement dite, conne les Botrytis, Dactylium, Chloridium, etc., soient placées dans une autre classe. Dess la première division on trouve les Scientes et les Tuberculaires : les uns, comme on la sait maintenant, ne sont que des Champignons rudimentaires, et les autres, dost is spores sont situés sur la périphérie de téceptacle, appartiennent à la seconde, undis que les Céphalosporées, dont le geare Nabum sert de type et qui terminest alle a, doivent être rangées dans la premire. (Lav.)

\*PUTTERLICKIA (nom propre). 201. 72.— Genre de la famille des Célastrisés, triba des Évonymées, établi par Endicher (Genplant., n. 5674) aux dépens des Célastru. L'espèce type, Putt. pyracanthus End. (Colastrus id. Linn.), est un arbeinessa signaire du Cap.

PUYA, Molin. (Chili, p. 176). see m.Syn. de Pourrelia, Ruiz et Pav.

PYANISIA. 118. — Genre de l'erère des Coléoptères hétéromères, de la famile des Sténélytres et de la tribu des Hélopiens, créé par M. de Castelnau (Hist. nat. des condartic., t. II, p. 235), adopté par Hope (>> leopterist's Manual, t. III, p. 133) sous le nom de Pyganisia, et qui se rapporte au genre Cymatothes de Dejean (Catalogue, 3º édition, p. 230). Il se compose d'une dizaine d'espèces de l'Amérique équinoxiale, dont plusieurs sont inédites. Parmi les plus connues, nous citerons les : P. undatus F. (Heiops), argus III. (hieroglyphicus Pty.), vestitus (rubidus Dej.) et tristis de C. Ces Insectes sont robustes, oblongs, entièrement noirs, opaques, ou noirs fasciés de rouge. Leur corps est revêtu d'une sorte de duvet cotonneux. Leurs mœurs sont inconnues. (C.)

PYCANUM. INS. — MM. Amyot et Serville désignent ainsi une de leurs divisions génériques de la tribu des Scutellériens, groupe des Pentatomites, de l'ordre des Hémiptères, détachée du genre Aspongopus, et ayant pour type l'Edessa amethystina Fabr. (Aspongopus amethystinus Burm., Blanch., etc.). (BL.)

PYCHNOGONIDES. Pychnogonides. CRUST. - C'est le dernier ordre de la classe des Crustacés établi par M. Milne Edwards dans son Hist. nat. sur ces anim. Ce n'est qu'avec beaucoup de doute, dit ce savant zoologiste, que je range ici un petit groupe d'animaux qui ont été considérés par la plupart des zoologistes comme appartenant à la classe des Arachnides, mais qui me semblent avoir plus d'analogie avec les Crustacés, car ils n'ont point de trachées ni de sacs pulmonaires pour la respiration aérienne, et ne paraissent respirer l'oxygène dissous dans l'eau que par la surface génégale des téguments communs, ainsi que cela se voit chez plusieurs Crustacés inférieurs.

Par la forme générale du corps, ces animaux se rapprochent des Læmodipodes (voy. ce mot) et surtout des Cyames. Leur tête est allongée, tantôt cylindrique, tantôt comique, et présente à son extrémité un orifice buccal trilobé. Le thorax est constamment divisé en quatre segments, et l'abdomen n'est représenté que par un petit article Enbuleux fixé au bord postérieur du dernier anneau thoracique. La tête ne porte pas d'appendices, et les yeux, au nombre de quatre, sont groupés sur un petit tubercule médian, situé sur la face dorsale du premier article du thorax. Ce segment porte souvent à son extrémité une paire de pattesmachoires terminées par une pince bien formée et garnie quelquesois d'un palpe allongé et composé de plusieurs articles. Chex le mâle, le nombre des paires de pattes est égal à celui des articles du thorax; mais, chez la semelle, il existe une paire d'appendices pédiformes supplémentaires sixés au premier article du thorax, repliés sous les pattes proprement dites, beaucoup plus petites que celui-ci, et servant à porter les œuss. Les pattes sont très longues, dirigées en dehors et composées de neus articles dont le dernier constitue une grisse plus ou moins aiguë.

Le tube digestif traverse le corps en ligne droite et présente dans un des genres de cette famille (Nymphon, voy. ce mot) une disposition très remarquable : il donne naissance à droite et à gauche à une série de prolongements tubulaires et sermés en haut, qui s'avancent très loin dans l'intérieur des pattes correspondantes, et qui sont le siége d'un mouvement péristaltique; il existe en outre une circulation vague. Quant aux organes respiratoires, on n'en voit aucune trace, et la disposition des organes de la génération n'est pas connue; il est seulement à noter que chez les Pychnogenum on aperçoit sur le second article des pattes postérieures un pore qui paraît être l'origine de ce dernier appareil.

Les Pychnogonides sont tous de petite taille et vivent dans la mer: les uns s'y trouvent sous les pierres; d'autres vivent, dit-on, accrochés à des Poissons ou à d'autres animaux marins. Mais, du reste, on ne sait rien relativement à leurs mœurs.

Ces animaux ne forment qu'une seule petite samille, et qui a été divisée en cinq genres par M. Johnston; ces genres sont ainsi désignés: Nymphon, Pallene, Phoxichilidium, Phoxichilus et Pychnogonum.

Voy. ces différents noms. (H. L.)

PYCHNOGONUM (πυχνός, épais; γόνν, genou). caust. — C'est un genre de l'ordre des Aranéiformes, de la famille des Pychnogonides, établi par Brunnich aux dépens des Phalangium de Linné, et adopté par tous les carcinologistes. Les Pychnogonons se distinguent des autres Crustacés de la même famille, par leur forme trapue et par la grosseur et la brièveté de leurs pattes; ils n'ont pas de pattes-mâchoires, et les pattes accessoires qui se voient chez la femelle sont très

courtes, mais composées de dix articles, et terminées en griffe. On ne connaît qu'une seule espèce : c'est le Pychnogonum littorale Strom. Cette espèce habite nos mers, et se trouve sur les Ascidies et sur divers Pois-

\*PYCNA (πυχνός, épais). INS. - MM. Amyot et Serville (Ins. hémipt., Suites à Buffon) désignent ainsi une de leurs divisions établies aux dépens du genre Cigale (Cicada). Celle-ci a pour type la Cicada strix Brullé, de Madagascar.

\*PYCNANTHEMUM (πυκνός, épais; αν-Coc. fleur). BOT. PH. - Genre de la samille des Labiées, tribu des Saturéinées, établi par Bentham (Labiat., 326). Herbes de l'Amérique boréale. Voy. LABIÉES.

\*PYCNITE. min. - Variété de Topaze. Voy. ce mot.

\*PYCNOBOTRYS, Benth. (Labiat., 671). BOT. PH. - Voy. TEUCRIUM, Linn.

\*PYCNOCEPHALUM ( πυχνός, épais; πιφαλή, tête). Bor. Pff. - Genre de la famille des Composées-Tubulislores, tribu des Vernoniacées, établi par De Candolle (Prodr., D. 83). Herbes du Brésil. Voy. Composées.

\*PYCNOCYCLA (πυχνός, épais; χυχλός, cercle). Bor. PH. - Genre de la famille des Ombellisères, tribu des Smyrnées, établi par Royle (Himalay., 232, t. 51). Herbes de l'Arabie, de la Perse et de l'Himalaya. Voy. OMBELLIFÈRES.

\*PYCNODONTE (πυχνός, épais; δδούς, dent). noll. - Genre de Conchisères, proposé par M. Fischer de Moscou pour l'Ostrea vesicularis de Lamarck, espèce fossile et carastéristique du terrain de craie. Sowerby avait nommé cette même coquille Gryphæa globosa. (Dos.)

\*PYCNODUS. FOISS. FOSS. - Genre de Poissons fossiles de l'ordre des Ganoides, famille des Pycnodontes, formé par M. Agassiz. On en connaît un assez grand nombre d'espèces, qui se trouvent depuis les terrains triasiques jusqu'aux terrains tertiaires. (C. p'O.)

PYCNOGONIDES. CRUST. - Voy. PY-CHNOGONIDES. (H. L.)

PYCNOGONUM. CRUST. - VOY. PYCHNO-CORUM.

PYCNOMERUS ( wuxyos, dense; μηρός, cuisse). ins. — Genre de l'ordre des Coléophages de Latreille et de la tribu des Monotomites, créé par Erichson (Wiegmens Archiv., t. VIII, 1, p. 214, tab. 5, f. 4 a, b) qui le reproduit (Naturgeschichte der laucton Deutslands, 1845, p. 90), et en a luit le 6° groupe de ses Colydiens. Cet auteur l'a placé dans le voisinage des Nitidulaires. Le type, le P. terebrans Ol. (Lyctus id. F., Corylon id. Lat.), est propre à l'Europe eatière. On le trouve dans l'intérieur de diverses espèces de bois mort. (C.)

PYCNONEPETA, Benth. por. Ps. -Voy. NEPETA, Linn.

\*PYCNONEURON (πυπος, épais; κιζοιν, nervure). ois. - Genre de la famille des Asclépiadées, tribu des Cynanchées, établi par M. Decaisne (in Nouv. annal. sc. nat., IX, 340, t. 12, f. a). Herbes de Madagas-CAT. VOY. ASCLÉPIADÉES.

\*PYCNONOTINÉES. Pycnonoline. 08. - Sous-samille établie par G.-R. Gray, dans la samille des Turdidées, pour des Oiseaux qui ont des affinités avec les Turdoises. Les genres Microscelis, Microtarsus, Malacepleron, Trichophorus, Hypsipeles, Yuking, Phyllastrephus, Hæmatornis, Pycnonotus, Andropadus, Trichizos et Setornis, fint partie de cette sous-famille. (Z. G)

\*PTCNONOTUS, Aub!. os. - Sinonyme de Pynos, Temm. Voy. TERDOIDE.

\* PYCNOPALPA ( muzzóg, épais; pelpus, palpe). ins. - Division étable per M. Serville (Ins. orthopt., Suites à Buffa) dans le genre Phylloptera, de la tribe des Locustiens, de l'ordre des Orthoptères L'asteur en rattache une seule à cette divisien: c'est le Phylloptera bicordata Lepeletie St-Fargeau et Serville (Encycl. meth., L I, p. 340), du Brésil.

\*PYCNOPHYCUS (mexico, épais; pint, plante marine). BOT. CR. - (Phycles.) Ces. le Fucus tuberculatus d'Hudson, qui et tevenu le type de ce nouveau genre, foeté d'abord par M. Kützing (Phycol. guer., p. 359), puis, plus tard, sous le son 4 Cymaduse, par MM. Decaisne et Thuret. Il serait donc téméraire de différer plus les temps l'adoption de ce genre, que ses avons à nous reprocher d'avoir involuntirement omis dans notre classification Algues. Voici les caractères qui lui seat # signés, lesquels suffisent pour le distingut ptères tétramères, de la samille des Xylo- | du genre Fucus: Racine composée de cue-

pons rameux. Fronde cylindrique, dichotome. Réceptacles terminaux, allongés, dans lesquels sont nichés de nombreux conceptacles sphériques qui s'ouvrent par un pore à la périphérie. De ces conceptacles, les uns, placés à la base du réceptacle, renferment des spores simples; les autres, qui en occupent le sommet, contiennent des anthéridies. On voit par là qu'il y a quelque analogie entre le Pycnophycus et les genres Himanthalia et Xiphophora, et que, dans une série linéaire, ce serait entre ces deux derniers qu'il viendrait se placer. Ce genre est jusqu'ici monotype, et l'unique espèce, qui croît sur nos côtes de Bretagne, s'étend dans le sud jusqu'au cap de Bonne-Espé-Fance. (C. M.)

\*PYCNOPUS, Germar, Scheenherr (Gen. et sp. Curculion. syn., 1V, 280). Ins. — Synonyme de Guioperus, Perty. (C.)

\*PYCNOSORUS (πυχνός, épais; σόρος, urne). Bor. PH. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécio-midées, établi par Bentham (in Enumerat. Plant. Hügel., p. 62). Arbrisseaux de la Nou-yelle-Hollande. Voy. composées.

PYCNOSPHACE, Benth. (Labiat., 302). DOT. PH. — Voy. SALVIA, Linn.

\*PYCNOSPORA (πυχνός, épais; σπόρα, semence). Bot. Ph. — Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, tribu des Lotées, établi par R. Brown (Msc. et Wight et Arnott Prodr., I, 197). Herbes de l'Inde. Voy. LÉGUMINEUSES.

PYCNOSTACHYS (πυκνός, épais; στάχυς, épi). Βοτ. PH. — Genre de la famille des Labiées, tribu des Ocimoïdées, établi par Hooker (Exot. Flor., II, t. 202). Herbes de Madagascar, du Cap et de l'Abyssibie. Voy. Labiées.

PYCNOTHELIA (πνανός, serré, dense; θηλή, mamelon). Bor. Ca.—(Lichens.) Acharius nomme ainsi une des divisions qu'il a établies dans son genre Conomyces. Plus tard, M. Léon Dufour (Ann. génér. des sc. phys., t. Ill) a proposé d'élever cette tribu à la dignité de genre, qu'il a ainsi caractérisé: Croûte lichénoïde uniforme, granubeuse ou nulle. Podéties fistuleux, nus et lisses à l'extérieur, simples ou divisés en rameaux courts et difformes. Apothécies fongiformes, petites, sans rebord et sessiles. Le Cladonia papillaria en offre le type. L'au-

teur y réunit le Dufourea madreporiformis Ach., dont Fries fait un Everina, mais qui parait plutôt devoir former un nouveau genre, comme l'avait bien vu Acharius, et auquel il conviendra de restituer le nom de Siphula (voy. ce mot). Il y a deux Cladonies exotiques que M. Dufour, et, à son exemple, M. Fée, rapportent au Pycnothelia: ce sont les C. relipora et agregata. espèces fort belles, fort curieuses, et qui sont propres à l'hémisphère austral. Si l'on ne s'appuyait que sur les formes du thalle. on pourrait bien, jusqu'à un certain point, les séparer des autres Cladonies. Mais, d'une part, la fructification étant absolument identique, de l'autre, quelques Ramalines exotiques (R. inanis Nob., R. inflata et terebrata H. et T.) offrant dans leur thalle des lacunes, des pertuis analogues. on voit qu'il ne reste plus de motif solide pour le maintien du genre. Nous pensons donc avec Wallroth, Fries, Eschweiler, Taylor et Hooker fils, que toutes ces espèces doivent être rejetées dans le genre Cladonie. auquel nous renvoyons le lecteur. (C. M.)

PYC

PYCNOTHYMUS, Benth. (Labiat., 351). BOT. PH. — Voy. SATUREIA, Linn.

\* PYCTODERES (πυπτός, plié; δίρη, cou). 1NS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Cyclomides, établi par Schænherr (Dispositio methodica, p. 194) sur le Curculio gallina Sparm, espèce du cap de Bonne-Espérance. (C.)

\*PYGÆRA. INS. — Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Pygérides, établi par M. Boisduval, et adopté par Duponchel (Catal. des Lépid. d'Eur., p. 95). On en connaît deux especes: P. bucephala et bucephaloides, qui vivent en Europe, principalement dans le midi de la France.

\*PYGÆUS. Poiss. Foss. — Genre de Poissons fossiles de l'ordre des Cténoïdes, famille des Squammipennes, formé par M. Agassiz qui en décrit 8 espèces, provenant toutes du Monte-Bolca. (C. D'O.)

PYGANISIA, Hope. INS.—Voy. PYANISIA.

PYGARGUE. Haliætus (πυγή, fesse; ἀργό;, blanc). OIS. — Genre de la famille des Aigles (Aquilidées), dans l'ordre des Oiseaux de proie, caractérisé par un

bec grand, presque droit, convexe en dessus, comprimé sur les côtés, crochu et acuminé à la pointe, fendu jusque sous les yeux; des narines grandes, lunulées, transversales; des tarses courts, robustes, revêtus de plumes seulement à leur moitié supérieure; des ongles arqués, aigus, celui du doigt médian creusé sur son côté interne d'une rainure profonde, dont un des bords est finement dentelé, et en dessous d'une gouttière; des ailes longues, et une queue courte et le plus généralement cunéiforme.

Ce que l'on a dit des Aigles pourrait se dire des Pygargues; cependant, ils sont moins valeureux, plus lourds, plus indolents. Perchés sur le sommet des grands arbres ou à la cime des rochers, on les voit guetter, pendant des heures entières, les animaux dont ils font leur proie. Du reste, par leur taille, leur vigueur et leur férocité, ils tiennent un des premiers rangs parmi les Rapaces. Dans les pays où ils rencontrent une nourriture abondante et facile, ils ne chassent que durant quelques heures de la journée; tandis que lorsque le besoin les presse, ils se montrent plus tourmentés et rodent constamment çà et là pour trouver de quoi assouvir leur appétit. Tandis que les Aigles vivent dans les montagnes de l'intérieur, dans les grandes forêts, les Pygargues fréquentent ordinairement les bords de la mer, les grands lacs. Cette différence d'habitat provient d'une dissérence dans le régime. Les Pygargues vivent généralement de Poissons, d'Oiseaux et de Mammisères aquatiques: aussi les a-t-on appelés Aigles pécheurs. Ils se nourrissent aussi de gros Reptiles et même de grands Mammifères et quelquefois de charognes, ce qui arrive surtout l'hiver. On rapporte de notre Pygarque d'Europe qu'il se jette sur les Phoques, et qu'il se cramponne tellement sur leur dos, en y enfonçant ses griffes acérées. que souvent il ne peut plus les dégager, et que le Phoque l'entraîne au fond de la mer. On attribue encore à cette espèce un autre mode de chasse fort singulier, et qui, s'il était vrai, supposerait chez elle une combinaison d'idées fort supérieures à celles dont les animaux les plus intelligents offrent des exemples. Ainsi Léopold de Buch dit, dans sou Voyage en Norvége et en Laponie, que le Pygargue ne se contente pas de dévorer les Moutons, mais qu'il attaque même les Bœufs. Dans ce dernier cas, il use du moyen suivant: il se plonge dans les flou de la mer, se relève tout mouillé, et se roule sur le rivage jusqu'à ce que ses plumes soient couvertes et en quelque sorte imprégnées de sable et de gravier. Dans cet état, il plonge sur sa victime, lui secouant le sable dass les yeux, et la frappant en même temps de son bec et de ses ailes. Le Bœuf désespéré court cà et là pour éviter un ennemi qui l'atteint partout. Il tombe enfin épuisé de fatigue, et devient alors la proie de son ennemi. Un habitant de l'une des les de Lossoder venait de perdre un Bauf de ceue manière, au moment où M. de Buch visitait ces contrées. Il est probable que le PIgargue, pressé par la saim, doit se jeter sur tout ce qui peut lui servir de paure; les grands Mammifères doivent devenir quelquesois le but de ses attaques; man la ruse qu'il emploierait, selon M. de Buch, pour les dompter, nous paraît êire un de ces contes vulgaires que les vojageun et les naturalistes accueillent quelquelos sas examen, et qu'ils contribuent à accrediter.

Quoique les Pygargues viveat le plus etdinairement dans le voisinage des eaux. cependant, dans certaines contres, le geste de vie de ces Oiseaux subit des modifiations profondes. Par exemple, l'esem d'Europe, qui, dans le Nord, est un vai bebitant des bords de la mer et des nueres d'où il ne s'éloigne qu'exceptionnellement et force par la disette, serait au contract, d'après M. Nordmann, tout-à-fait us labitant de l'intérieur des terres, dans les steppes de la Russie méridionale. Cet 28teur rapporte, en effet, que le Pyraine proprement dit ne s'approche que tres rarement, dans ces localités, des bords de l'en et ne se nourrit que d'Oiseanz des steppes et de différentes espèces de Romeurs, wie que de Souslikes et d'autres Souris. Friquemment aussi il fait la chasse aux Spais Pallasii et Typhus, et il sait très sum tement, sans les voir, les arracher au monticules de terre qu'ils sont eccupés à élever; aussi trouve-t-on presque tenjorit, en été, de la terre collée à ses grafes. M. Nordmann, dans plus de douze ist.v. dus qu'il a disséqués , n'a jamais trest un Poisson, mais constamment des ceses

de Mammifères et d'Oiseaux; quelquefois, mais plus rarement, il y a vu des restes de Lézards.

Les Pygargues vivent moins solitaires que les Aigles. L'hiver ils s'attroupent quelque-Sois au nombre de quatre ou cinq individus; mais ces réunions ne sont que passagères. Leur voix est forte et sonore. Le Pygargue vociser pousse de grands cris, en agitant fortement la tête et le cou, et ses clameurs continuelles, au rapport de Levaillant, jettent dans l'effroi les paisibles habitants des déserts de la partie méridionale de l'Afrique. Comme tous les grands Rapaces, les Pygargues établissent leur aire tantôt sur les grands arbres, tantôt dans les fentes des rochers escarpés. Dans les endroits dépourvus d'arbres et de rochers, ils l'élèvent à terre: e'est ce qui, d'après M. Nordmann, arrive dans les steppes de la Russie méridionale. La ponte est d'un ou deux œufs. Les petits sont, dans les premiers jours de leur paissance, couverts d'un duvet cendré. Dès qu'ils sont un peu grands, ils quittent le mid, quoiqu'ils puissent à peine voler; le temps qu'ils y passent est une suite de querelles, de combats, pour s'arracher la nourziture que le père et la mère y portent.

Les Groënlandais, selon Othon Fabricius, sont une chasse particulière au Pygarque d'Europe, se nourrissent de sa chair, font des vêtements avec sa peau, des coussins avec ses plumes, et des amulettes avec son bec et ses griffes. D'un autre côté, Vieillot gapporte que le Pygargue girrenera est, dans PInde, au Coromandel et à Malabar, un oiseau consacré à Vishnou; que les Brachmames l'accoutument à venir à des heures réglées prendre ses repas dans le temple de ce dieu, en frappant sur un plat de euivre. La vénération que les Gentils ont pour ce Pygargue tient à des motifs purement mythologiques. On les voit souvent sérieux, stupides et ébahis à son aspect; et si, en sortant le matin de leur maison, ils l'aperçoivent se dirigeant vers le lieu où ils vont traiter de leurs affaires, c'est un bon augure qui ne leur permet pas de douter da succès le plus complet.

Le genre Pygargue renferme un grand mombre d'espèces qui sont réparties dans toutes les parties du monde. L'on n'est point d'accord sur celles qui vivent en Europe. Quelques auteurs n'en reconnaissent qu'une; d'autres, et c'est le plus grand nombre, admettent les deux suivantes:

Le PYGARGUE PROPREMENT DIT OU ORFRAIR, Hal. albicilla G. Cuv. (Buff., pl. enl., 212). A l'état parfait il a la tête et la partie supérieure du cou d'un cendré brun assez clair, la queue d'un blanc pur, le bec presque blanc; tout le reste du plumage d'un brun sale ou brun cendré sans aucune tache. Dans les premiers âges il présente de nombreuses variations, ce qui a donné lieu à une foule d'espèces purement nominales.

Il est commun dans tout le nord de l'Europe et se montre assez souvent, surtout pendant l'hiver, sur les côtes maritimes de la Hollande, de la France et de l'Angleterre

Le Proarque A tête Blanche, Hal. leucocephalus G. Cuv. (Buff., pl. enl., 411). Il a la tête, la partie supérieure du cou, les couvertures de la queue et les rectrices d'un blanc pur; tout le corps et les ailes d'une seule nuance d'un brun foncé très vis

Il habite l'Amérique septentrionale, et se montre parfois en Europe et surtout au Groënland.

Parmi les espèces étrangères nous décrirons le Pygangue Girrena, Hal. Girrenera Vieill. (Buff., pl. enl., 416, et Vieill., Gal. des Ois., pl. 10): son plumage parfait est d'un blanc de neige très pur sur la tête, le cou et la poitrine; d'un beau marron sur le reste du corps.

Il habite l'Inde, le Bengale, Pondichéry, Coromandel et Malabar.

Selby a fait de cette espèce le type de son genre Haliastur.

G. Cuvier place encore dans ce genre le Pygargue blagre, Falco blagres Shw. (Levaill., Ois. d'Afr., pl. 5), d'Afrique, de la Nouvelle-Hollande et de Manille. — Le Pygargue vocifer, Hal. vocifer Vieill. (Levaill., Ois. d'Afr., pl. 4), du cap de Bonne-Espérance et du Sénégal. — Le Pygargue cafre, Hal. Vulturinus G. Cuv. (Levaill., Ois. d'Afr., pl. 6), de la Cafrerie. — Le Pygargue de Macé, Hal. Macei G. Cuv. (Temm., pl. col., 8 et 227), du Bengale, de Pondichéry et des Moluques. — Le Pygargue aguia, Hal. aguia G. Cuv. (Temm., pl. col., 302), que Vieillot range

dans son genre Spizaetus; du Paraguay et du Brésil. — Le Pygargue Ichthyphage, Hal. ichthyætus Horsf, de Java et du Bengale. — Le Pygargue Chimachima, Hal. chimachima G. Cuv., dont Vieillot a fait un Caracara; du Paraguay. (Z. G.)

PYGARGUS. ois. — Nom latin, dans Brisson, du genre Pygargue. (Z. G.)

PYGARRHICHI. ots. — Illiger a établi sous ce nom dans l'ordre des Passereaux une famille qui comprend les genres Certhia et Dendrocolaptes. (Z. G.)

\* PYGASTER ( muy n, fesse; dorno, étoile). ÉCHIN. - Genre d'Échinides établi d'abord par M. Agassiz pour deux espèces fossiles confondues précédemment avec les Nucléolites; mais depuis lors, cet auteur, dans un travail fait en commun avec M. Desor, a circonscrit différemment son genre Pygaster, qu'il place dans sa famille des Cassidulides, et qui contient neuf espèces. toutes fossiles des terrains jurassiques et crétacés. Ce genre a pour caractères : la forme circulaire, déprimée, quelquefois subconique du têt ; la bouche décagonale ; l'anus très grand, situé à la face supérieure, et occupant quelquesois tout l'espace entre le bord postérieur et l'appareil génital; les tubercules perforés et crénelés disposés en séries très régulières. A ce genre appartient le P. costellatus de Dax, décrit d'abord par M. Gratteloup sous le nom de Nucleolites orbicularis, et qui se distingue par ses ambulacres costulés. Le Nucleolites depressus de M. Goldfuss, place d'abord dans le genre Pygaster de M. Agassiz, est maintenant le Purina Go'dsussii de cet auteur. (Dra.)

PYGATRICHE. Pygatrix (πυγή, fesse; 0ρί;, poil). MAM. — Ét. Geoffroy Saint-Hilaire (Ann. Mus., t. XIX, 1811) avait formé sous ce nom un genre de Quadrumanes, ayant pour type le Douc, et formé aux dépens des Guenons; ce genre n'a pas dû être conservé, car il était fondé sur un caractère mal observé, celui de l'absence de callosité aux fesses; toutefois le Douc est devenu depuis le type d'un genre distinct, celui des Semnopithèques, Fr. Cuv. Voy. ce mot. (E. D.)

\*PYGAULUS. ECRIN. — Genre d'Échinides établi par M. Agassiz dans sa famille des Cassidulides, pour des Oursins fossiles des terrains crétacés, dont plusieurs avaient été précédemment décrits comme des Nucléolites, des Pyrina, des Catopygus, etc. Ca sont de petits Oursins renflés, plus ou moins cylindriques, ayant la face inférieure pubinée, la bouche centrale, pentagonale, plus ou moins oblique, sans bourrelet et sans rosette buccale; l'anus est rostré ou subrostré. Les Pygaulus différent donc des Échinolampes par leur bouche obliç se et pur l'anus longitudinal. Le P. depressus, de la Craie chloritée, avait été d'abord nommé Pyrina depressa par M. Desmoulins, et Catopygus par M. Agassiz. (Dr.)

\*PYGÉRIDES. Pygæridæ. rss. — Tribe établie par Duponchel dans la famille des Nocturnes, aux dépens des Notodontides, Boisd., et qu'il caractérise ainsi: Tête retirée sous le corselet; celui-ci robuste et convexe. Antennes crénelées ou pectinées dans les mâles, filiformes ou deutées dans les mêles, filiformes ou deutées dans les femelles. Trompe rudimentaire; ailes en toit arrondi et dépassées par l'abomen dans le repos. Chenilles tantôt longues, tauté courtes et ramassées, avec la tête plus ou moins grosse. Toutes ont seize pattes, et la plupart ont des tubercules puliferes. Leur métamorphose a lieu soit dans la terre, soit dans des coques entre les feuilles.

Duponchel range dans cette tribu dent genres nommés Pygæra, Boisd. et Cases, Hoffm.

PYGEUM. BOT. PH. — Genre de la famille des Amygdalées, établi par Gartur (1, 218, t. 46). Arbres de l'Asie transe. Voy. Anygdalées.

\*PYGIDICRANA. 1885. — M. Serville a établi sous ce nom un genre de la triba des Forficuliens, de l'ordre des Orthoriens. Les Pygidicranes sont exotiques et peu scenheux en espèces. Leurs antennes ont plus de singit articles; leur tête est large et depunee; leur prothorax est presque orbiculaire ? P. F. nigrum Serv., du Brésil; P. marmoniens Serv., de Java).

PYGIRHYNCHUS (nvyn, derriere: 1-206, bec). 188. — Genre de la famile de Phasmiens, de l'ordre des Orthoptères, entit par M. Serville (Ins. orthopt., Suda: Bafon) sur deux espèces aptères de l'America méridionale : P. subfoliatus et carrectul Serv.

Cassidulides, pour des Oursins fossiles des PYGM.ENA. INS. — M. Boisduval a mé Serrains crétacés, dont plusieurs avaient élé sous ce nom un genre de Lépidoplese (de Lépidople

Duponchel place à la fin des Phalénites, dans sa sous-tribu des Dasydites, et qu'il caractérise par les antennes des mâles pectinées et les palpes aigus, très velus, et dont les poils se confondent avec ceux du front. Une seule espèce entre dans ce groupe, c'est la P. venetaria H. Tr., Dup., Boisd. (P. canitoria Freg.), qui habite le sommet des Alpes et la Laponie. (E. D.)

\*PYGODA (πυγή, derrière; ὁδούς, dent).

INS. — Division générique établie aux dépens des Edessa, de la tribu des Scutellériens, par MM. Amyot et Serville. Le type est le Pentatoma polita Lep. St.-Farg. et Serv. (Edessa nervosa Burm.), du Brésil.

(BL.)

PYGOLAMPIS, Dejean (Catal., 3° éd., p. 105). 188. — Synonyme de Photinus de Laporte. (C.)

PIGOLAMPIS (πυγή, derrière; λαμπά;, lampe). 188.— Genre de la famille des Réduviides, de l'ordre des Hémiptères, établi par M. Germar sur une espèce de l'Europe méridionale (P. pallipes Fabr., P. bifurcata Germ.), que nous n'avons pas eru devoir séparer des Stenopoda.

Le genre Ochetopus (O. spinicollis Hahn)
de Hahn, est synonyme de Pygolampis. (BL.)
PYGOPAGE. Pygopagus. TERAT. —
Genre de la famille des Eusomphaliens. Voy.

PYGOPODES. ois. — Famille établie par Illiger dans l'ordre des Palmipèdes pour les Oiseaux de cet ordre qui ont un bec médiocre, pointu, comprimé, entier; des ailes médiocres, mais propres au vol; des jambes très reculées vers la partie postérieure du corps, et des pieds à palmures entières ou lobées. A l'exception des Manchots, qui, pour Illiger, font partie d'une autre famile ( celle des Impennes), les Pygopodes correspondent aux Plongeurs ou Brachyptères de G. Cuvier. (Z. G).

\*PYGOPTERUS (πυγή, derrière; πτιρέν, aile). Poiss. Foss. — Genre de Poissons fossiles de l'ordre des Ganoïdes, famille des Sauroïdes, établi par M. Agassiz. On en connaît huit espèces des terrains carbonifères et pénéens. (C. D'O.)

\*PYGORA (πυγή, fesses; ὅρος, hauteur).

sms. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides mélitophiles, créé

par Burmeister (Handbuch der Entomologie) et adopté par Schaum (Annales de la Soc. entom. de Fr., 2° série, t. III, p. 51), qui en énumère 5 espèces, toutes originaires de Madagascar savoir: P. lenocinia, conjuncta, cultrata, punctatissima Gory-Perch., et erythroderes Schaum. (C.)

\*PYGORIIYNCHUS (πυγή, fesse; ρύγхо, bec). Éснік. — Genre d'Échinides sossiles de la samille des Cassidulides de M. Agassiz, comprenant de nombreuses espèces des terrains nummulitiques et tertiaires, dont plusieurs avaient été décrites comme des Nucléolites, ou des Cassidules. ou des Clypéastres, etc. Les caractères de ce genre sont : la forme allongée; les ambulacres distinctement pétaloïdes, souvent costulés comme chez les Échinolampes: la bouche centrale ou subcentrale, pentagonale, entourée de gros bourrelets, avec une rosette de pores buccaux très distincts; l'anus à la face postérieure, plus près du bord supérieur que du bord inférieur. Tels sont le P. grignonensis des environs de Paris, dont les variétés ont été décrites par M. Defrance comme trois espèces de Nucléolites et une espèce de Cassidule. (Dw.)

PYGOSCELIS, Wagl. ois. — Syn. de Aptenodytes, Forst.; Catarhactes, G. Cuv. — Division du g. Manchot. Voy. ce mot. (Z. G.)

\* PYGURUS (\*vm. fesse; ovpz, queue). исин. — Genre d'Échinides établi par M. Agassiz dans sa famille des Cassidulides, pour de nombreuses espèces fossiles des terrains jurassiques, et pour quelques autres du terrain néocomien qu'il divise en trois types : les unes étant rostrées ou subrostrées; les autres discoldes, et les dernières élargies en arrière. Co genre est caractérisé par la forme discoide ou ovoide, plus ou moins rensiée; par les ambulacres pétaloides à fleur de têt, avec les zones porisères très larges, graduellement rétrécies vers le bord; la sace insérieure est concave ou subconcave; la bouche est pentagonale, entourée de gros bourrelets, avec une rosette très marquée de pores buccaux; l'anus est longitudinal; les tubercules sont très serrés. Plusieurs des espèces rostrées avaient été décrites comme des Échinolampes; deux des espèces discoldes avaient reçu le nom générique de Laganum; et enfin deux des espèces du troisième type avaient été rangées

ce mot.

successivement par M. Agassiz dans ses genres Pygorhynchus et Catopygus. (Du.)

PYGURUS (πυγή, fesse; οὐρά, queue).

INS.— Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides coprophages, formé par Dejean (Catalogue, 3° édition, p. 153) sur une espèce de l'Amérique équinoxiale, qu'il nomme P. productus. (C.)

\*PYLARUS. INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Apostasimérides cholides, établi par Schænherr (Genera et species Curculionidum synonymia, t. VIII, 1, p. 45) sur une espèce de Port-Natal (Afrique australe) qu'il nomme P. designatus. (C.)

\*PYLOPHILUS, Motchoulski (Bulletin de la Soc. des natur. de Moscou, t. XVIII, 1845, p. 32). 185. — Synonyme de Philhydrus. Solier. (C.)

PYLORE. ANAT. - Voy. INTESTIN.

PYLORIDÉES. Pyloridea. MOLL. — Nom de la neuvième famille des Acéphalophores de M. de Blainville, laquelle correspond à peu près à l'ordre des Enfermés. (Du.)

\*PYRACTOMENA (πυρακτόω, être rouge de feu; μήνη, croissant). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Serricornes, section des Malacodermes, tribu des Lampyrides, formé par Dejean (Catal., 3° éd., p. 115). L'auteur en énumère 11 espèces américaines, toutes inédites, parmi lesquelles nous citerons les suivantes · P. læta, xantholoma (marginata Lat.) Dej., postica Kl., et vitticollis Mann.

\*PYRAGRA (πῦρ, feu; ἀγρίω, prendre).

1818. — Genre de la tribu des Forficuliens, de l'ordre des Orthoptères, établi par M. Servill e (Revue méth. de l'ordre des Orth.), sur une seule esp. de la Guyane, P. fuscata Serv. (Bl.)

\*PYRALE. Pyralis (πυραλίς, insecte qui provient du feu, d'après Pline). Ins. — Linné (Systema naturæ) a créé sous la dénomination de Pyralis un genre de Lépidoptères nocturnes que Duponchel rapporte à sa tribu des Pyralides, sous-tribu des Pyralites, genre qui a été adopté par MM. Stephens et Guénée, tandis que Fabricius plaçait les espèces qui le composent dans les groupes des Phalena et des Crambus, que Schreber en faisait le genre Agrolera, et Treitschke celui

des Asopia. D'un autre côté, Fabricina al sous le même nom de Pyralis un min groupe de Lépidoptères nocturnes que line avait précédemment nommé Tortris, e la dénomination sabricienne a été siste ment adoptée par les entomologists, trafs que celle de Linné a été rejetée per m grand nombre, et reprise, au contrait, ar quelques naturalistes, dans ces den temps, particulièrement per Depende & MM. Guénée et Boisduval. D'après cele, nous devrions peut-être suivre le made adoptée dans presque tous les ouvrages d'estomologie, et exposer maintenant les caratères et les mœurs si intéremates que sous présentent les Pyrales de Fabricies; mais nous avons cru devoir presdre scrapslessement pour guide le système de Dopendel, et dès lors, nous ne nous occuperes à prisent que des Pyralis de Liané, rempas au mot TORTRIX pour tout ce qui coccese les Insectes désignés vulgairement, d'apir Fabricius, sous le nom de Pyrsis.

Les Pyralis ont pour caractèrs: Cara peu allongé; ailes plus ou moins larges, et chacune d'elles traversée par dent lignes tantôt droites, tantôt très sinnés; à antennes simples dans les deux sus; pales dépassant très peu la tête, trois articles peu distincts: les deux preniers pis squameux que velus et arqués, et le nesième droit, presque nu et conique; trapé longue.

Ces Insectes sont de petite taile, et a'dfrent, sur leurs ailes et leur corps, que és couleurs assez sombres. On ne consit pu encore leurs premiers états. D'après Dapochel on en décrit 9 espèces, qui, prespec toutes, se rencontrent en France.

Nous ne citerons, comme type, qu'une seule espèce, la Pyralis farinalis lina, qui se trouve, presque dans toute l'Errope, pendant l'été, dans l'intérieur és maisons.

PYRALIDES. Pyralida, us. — Duschel (Cat. méth. des Lépid. d'Eur., 1841) établi sous la dénomination de Praids, Pyralida, une tribu de Lépidopieus seturnes, qu'il fait correspondre execute au genre Pyralis de Linné, dont fairies a, le premier, transporté mal à propie nom au genre Tortrix de Linné. Seite dans ce Dictionnaire, la classificie de

Duponchel, nous adopterons cette tribu telle que l'auteur de l'Histoire naturelle des Lépidopières d'Europe l'a créée, et qu'elle a été admise par Leach, Stephens, et par MM. Fischer de Roslertam et Guénée, et nous renverrons pour les détails relatifs aux Pyrales de Fabricius, que quelques entomologistes, à l'exemple de ce qu'a fait anciennement Latreille, désignent encore aujourd'hui sous les noms de Pyralides et de Pyralites, aux articles PLATYONIDES, TORDEUSES et TORTRIX.

Les Pyralides ont pour caractères : Antennes sétacées, tantôt simples dans les deux sexes, tantôt pectinées, ciliées ou crénelées dans les mâles seulement, et offrant, dans quelques espèces, un nœud ou rendement vers le tiers de leur longueur; palpes maxil-Baires visibles seulement dans quelques genres; labiaux toujours bien développés, plus ou moins longs, généralement très comprimés et recourbés au-dessus de la tête, quelquesois arqués en sens contraire, presque toujours avec leur dernier article distinct; trompe cornée et plus ou moins longue, excepté dans quelques genres où elle est nulle ou seulement rudimentaire; corselet uni; abdomen en général grêle et conico - cylindrique; pattes longues : les antérieures garmies quelquesois de faisceaux de poils, et les mostérieures toujours armées d'éperons ou ergots plus ou moins longs; ailes plus souwent larges qu'étroites, presque toujours horizontales ou parallèles au plan de position dans l'état de repos : les supérieures cachant alors presque toujours les inférieures.

Les chenilles ont quatorze ou seize pattes; Beur corps est généralement allongé et aminci aux deux extrémités, à anneaux distincts, couverts le plus souvent de petites verrues et de poils courts et clairsemés. Les chrysalides sont généralement effilées et contenues dans des coques étroites, qui varient de forme et de consistance suivant chaque genre.

Les Lépidoptères qui composent cette division sont de très petite taille, et ils ne volent guère que le soir. On en connaît déjà un très grand nombre d'espèces, réparties dans 28 genres, qui sont:

Boreophila, Guénée; Hercyna, Treit.; Orenaia, Dup.; Threnodes, Dup.; Ennychia, Treits.; Pyrausta, Schr.; Rhodaria, Guén.; Pyralis, Linn. (Phalena et Crambus, Fab.); Asopia, Treits.; Strenia, Guén.; Hydrocampa, Latr.; Nymphala, Treits.; Pionea, Guén.; Scopula, Schr.; Lemia, Guén.; Odontia, Dup.; Rivula, Guén.; Botys, Latr.; Udea, Guén.; Stenopteryx, Guén.; Cledeobia, Steph.; Aglossa, Latr.; Sophronia, Dup.; Herminia, Latr.; Hycena, Schr.; Madopa, Steph.; Helia, Guén.; Zetlus, Rambur. (E. D.)

PYRALIENS, Blanch. ims. — Syn. de Pyralides. (E. D.)

PYRALLOLITHE (πῦρ, feu; ἄλλος, autre; λίθος, pierre : parce que cette pierre change de couleur au seu). min. - Espèce du genre des Silicates magnésiens, établie par Nordenskiold, qui l'a trouvée dans la carrière de pierre à chaux de Storgard, près Pargas en Finlande. C'est une substance pierreuse, à peine translucide, de couleur blanche tirant sur le verdatre, en masses bacillaires ou en cristaux prismatiques dérivant d'un prisme oblique à base de parallélogramme de 94° 36'; 144° 3', et 130° 33'. Elle donne un peu d'eau quand on la chausse dans le petit matras, devient noire, et si on la calcine fortement, elle reprend sa couleur blanche.

PYRAME. MAM. — Petite race de Chiens qui appartient à la division des Épagneuls par les formes de la tête, et dont la couleur est noire avec des taches de feu. On dit cette race originaire d'Angleterre. (E. D.)

\*PYRAMIA. POT. PH. — Genre de la famille des Mélastomacées, tribu des Lavoisiérées, établi par Chamisso (in Linnæa, IX, 458). Arbrisseaux du Brésil. Voy. mé-LASTOMACÉES.

PYRAMIDE. MOLL. — Nom vulgaire d'une espèce de Cône et du Trochus niloticus.

PYRAMIDELLA (dim. de πυραμίς, pyramide). MOLL. — Genre de Gastéropodes pectinibranches, de la famille des Turritellés, établi par Lamarck, et caractérisé par la coquille turriculée, dépourvue d'épiderme, ayant l'ouverture entière, demiovale; à bord extérieur tranchant, avec la columelle saillante inférieurement, superforée à sa base, et munie de trois plis transverses. L'animal est spiral-allongé; son pied est court, subquadrangulaire, et porte sur son extrémité postérieure un opercule corné, très mince, strié longitudinalement. La tête est triangulaire; elle porte un grand voile buccal bilobé et deux tentacules

auriculiformes, fendus antérieurement, et portant à leur base interne un œil sessile, arrondi et noir. La cavité branchiale est allongée, étroite, et contient, le long de Janus, un grand peigne branchial, étroit, dont les seuillets sont égaux. Les Pyramidelles sont des coquilles marines peu nombreuses, que les zoologistes, avant Lamarck, avaient classées parmi les Bulimes, les Trochus ou les Helix. Lamarck, qui les eroyait habitantes des eaux douces, les plaça d'abord entre les Mélanies et les Auricules; plus tard, il supprima ce genre et ne le rétablit qu'en 1811, pour former, avec les Tornatelles, sa famille des Plicacés. L'espèce type, P. terebellum, a le têt assez épais. lisse, blanc, entouré de lignes ou bandes brunes; elle est longue de 20 à 22 millim. On en connaît cinq autres espèces vivantes et deux ou trois fossiles des terrains tertiaires. Voy. l'atlas de ce Dict., MOLLUSQUES, pl. 12.

\*PYRAMIS. ACAL. - Genre douteux de Diphyes établi par Otto pour une espèce, P. tetragona, recueillie dans la Méditerranée près de Naples, et que M. Lesson dit être évidemment une pièce d'enclavement d'un Pléthosome. Eschscholtz en avait fait une espèce de son genre Eudoxie. M. de Blainville, tout en supposant que ce pourrait être l'organe natateur postérieur d'une Diphye, avait inscrit le genre Pyramide comme douteux parmi ses Diphydes. Il lui attribuait, d'après Otto, un corps libre, gélatineux, cristallin, assez solide, de forme pyramidale, tétragone, à quatre angles inégaux par paires, pointu au sommet, tronqué à sa base, avec une seule grande ouverture arrondie, communiquant dans une cavité unique, profonde, vers la fin de laquelle est un corpuscule granuleux. (Dus.)

PYRANGA. Pyranga. ois. — Division générique de la famille des Tangaras. Voy. TANGARA. (Z. G.)

PYRAUSTA ( $\pi \tilde{\nu}_{p}$ , feu;  $a\tilde{\nu}_{w}$ , allumer), ins. — G. de Lépidoptères nocturnes, de la tribu des Pyralides, sous-tribu des Ennychites, créé par Schreber aux dépens des Ennychia de Treitschke, et adopté par Duponchel (Hist. méth. des Lépid. d'Eur., 1846). Les Pyrausta se distinguent particulièrement par leurs ailes supérieures larges et triangulaires, d'une consistance visiblement plus ferme que les

inférieures, et dont l'angle apical est très aigu. On connaît plus de 20 espèces de ce groupe, et toutes volent en pleia jour, par un ardent soleil, dans les clairières des bois. On a pu étudier les Chenilles de deux espèces: elles sont fusiformes, avec des raies et des points ocellés de diverses couleurs; vivent sur les Menthes, et se reaferment dans une coque ovale d'un tissu papyract, pour se changer en chrysalide. Nous circons, comme types, les P. anguinalit Treit et P. purpurina Linn., fréquentes, pendant l'été, dans presque toute l'Europe. (E. D.)

\*PYRENACANTHA (πυρήν, πογαι; έμπρθα, épine). ποτ. Pu. — Genre de la famille des Antidesmées, établi par Hooker (Bot. Miscell., II, 108). Arbrisseaux de l'Inde. Voy. Antidesmées.

\*PYRENARIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Ternstræmiacées?, établi par Blum (Bijdr., 1110). Arbres de Java. Fog. TERNSTRÆMIACHES.

PYRENASTRUM ( musin, moyet; &τρον, étoile). 207. CR.—(Lichens). Eschweiler et M. Fée ont établi ce genre à peu près à le même époque, mais le nom de Pyrmestron ayant prévalu parmi les lichésographes sur celui de Parmentaria, c'est le prenist que nous lui conservons ici. Ce genre se distingue des Verrucaires par la disposition en étoile des périthèces, qui sont en outre enforcis dans les verrues d'un thalle crustace, per l'allongement en bec de leurs estisles, et, enfin, par la convergence de ceux-ci qui sevrent quelquefois dans un esticle comuni, central. Le nucléus est blanc, muclapaen. avide d'eau, et composé de theses et de paraphyses en apparence ramenes. La thiques contiennent huit sporidies diquides qui renferment elles-mêmes de quitre à mi sporidioles placées sur une seule rangée. Les espèces de ce genre ne sont pes rares ser les écorces officinales; la plus commune et le Pyrenastrum americanum Spread. (C L)

PYRÈNE. 201. — Syn. de Nucule.

PYRÉNÉITE. MIR. — Variété de Grunt noir, abondamment d'isséminée dans les calcaires du pic d'Ereslids, dans les Pyréses. Voy. GRENAT. (Du.)

\*PYRENESTES. oas. —Genre établi per Swainson dans la famille des Fringillides. Des deux espèces que l'on y rapporte, l'un fait partie du genre Gres-Bor de Vaniet sous le nom de Coccot. ostrina Vieill., et l'autre a été rangée parmi les Bouvreuils, par Vigors, sous celui de Pyrr. albifrons.

(Z. G.)

PYRENIUM (πυρήνιον, petit noyau). Bot. ca. — Genre de Champignons, de la division des Basidiosporés-Ectobasides, tribu des Idiomycètes-Trémellés, établi par Tode (Meckl., 1, 35, t. 6, f. 50). Voy. mycologis.

\*PYRENOCHIA, Link (in Berl. Acad. abhandl., 1824, p. 171). Bor. ca. — Syn. de Dothidea, Fr.

PYRENOTHEA (πυρήν, noyau; ώθίω, je pousse). Bot. CR.—(Lichens). Ce genre, de la tribu des Limboriées, a été institué par Fries (Syst. Orb. veg., p. 265) aux dépens de plusieurs Sphéries des auteurs et de quelques Verrucaires d'Acharius. Voici les caractères sur lesquels il repose : Thalle crustacé. Périthèces arrondis, carbonacés, tantôt s'ouvrant par un simple pore, tantôt devenant cupuliformes et renfermant un nucléus dont ils se débarrassent en l'expulsant sous la forme d'un globule ou d'un cirrhe. Ce genre est conséquemment analogue au genre Sphæronema de la famille des Hypoxylées. Fries le compare encore au Thélébole. C'est la Spharia leucocephala d'Ehrhart qui en est le type. On en compte trois espèces en Europe. (C. M.)

PYRENULA. BOT. CR. - (Lichens). Synonyme de Verrucaire. Voy. ce mot. (C. M.) PYRÈTHRE. Pyrethrum. BOT. PH. -G. important de la famille des Composées-Sénécionidées, de la Syngénésie polygamie superflue dans le système de Linné, détaché par Gærtner des Chrysanthèmes de Linné, et adopté aujourd'hui par la plupart des botanistes. Il renferme un assez grand nombre d'espèces (53, dans le Prodromus) répandues dans presques toutes les parties tempérées de l'ancien monde. Ce sont des plantes herbacées, quelquefois annuelles, plus ordinairement vivaces, rarement frutescentes, à feuilles alternes, dentées ou lobées de diverses manières. Leurs capitules de fleurs sont solitaires ou groupés en corymbe, à disque soune et rayon jaune ou blanc, entourés d'un involucre à écailles imbriquées, scarieuses sur les bords; les fleurs du disque sont bermaphrodites, tubulées et généralement munies de deux ailes sur leur tube; celles du rayon sont ligulées, semelles et unisériées; le réceptacle est convexe ou plan, nu ou quelquesois paléolé; les akènes, qui succèdent aux seurs tant du disque que du rayon, sont uniformes, anguleux, mais sans ailes, surmontés d'une aigrette de même diamètre qu'eux, en couronne le plus souvent dentée. Les botanistes distrent d'opinion, quant aux limites de ce genre. Nous suivrons ici, à cet égard, la manière de voir de De Candolle, ainsi que la division adoptée par lui.

a. Leucoglossa, DC. (Chrysanthemi L., et Matricariæ L., Sp.). Fleurons ligulés, blancs, rarement rosés, allongés; disque jaune; réceptacle toujours nu.

A cette section appartiennent plusieurs espèces intéressantes de notre Flore, telles que:

- 1. Le PTRÈTHRE MARITIME, Pyrethrum maritimum Smith (Matricaria maritima Linn., Chrysanthemum maritimum Pers.), plante des sables qui bordent la Manche et l'Atlantique jusque vers Nantes.
- 2. Le Pyrether Alpin, Pyrethrum alpinum Willd. (Chrysanthemum alpinum Lin.), jolio petite espèce des Alpes et des Pyrénées, à tiges ascendantes, longues de 1 ou 2 décimètres seulement, dont les capitules solitaires, grands proportionnellement aux dimensions de la plante, présentent un fait curieux que nous avons observé plusieurs fois dans les Pyrénées; leurs rayons blancs prennent souvent, après l'anthèse, une teinte rosée qui finit par devenir très prononcée.
- 3. Le Pyréthre conymbifére, Pyrethrum corymbosum Willd. (Chrysanthemum corymbosum Linn.), grande et belle espèce commune dans les parties boisées et montagneuses de nos départements méridionaux, dont la tige s'élève jusqu'à 1 mètre et se divise dans sa partie supérieure en plusieurs rameaux terminés chacun par un capitule de fleurs et disposés tous ensemble en corymbe.
- 4. Le PYRÉTHEE MATRICAIRE, Pyrethrum Parthenium Smith (Matricaria Parthenium Linn.), vulgairement connu sous les noms de Matricaire, Espargoutte, espèce qui croît naturellement dans les lieux incultes et pierreux de toute l'Europe, et qu'on rencontre cultivée dans un grand nombre de jardins, particulièrement dans presque tous ceux des paysans dans nos départements méridionaux. Elle est glabre dans ses diverses parties. Sa tige, droite, striée, un peu rameuse, s'élète

à 5 ou 6 décimètres; ses seuilles sont pétiolées, planes, pinnatiséquées, à segments pinnatifides dentés, les derniers confluents; ses capitules sont rapprochés en corymbe terminal: leur involucre est formé d'écailles oblongues, obtuses, bordées de blanc, rongées-ciliées au sommet; dans le type, leurs fleurons ligulés sont deux fois plus longs que l'involucre, mais ils disparaissent dans une variété cultivée pour l'ornement des jardins. vulgairement nommée à fleurs doubles, et dans laquelle les fleurons du disque prennent, par compensation, un développement anormal. Non seulement ce Pyrèthre est très répandu comme plante d'ornement, mais encore il se recommande par ses propriétés médicinales qui lui donnent de l'importance. Il exhale une odeur forte, aromatique, et comme résineuse, une saveur chaude et amère. Son action remarquable sur l'utérus lui a valu son nom spécifique de Parthenium, et l'a rendu d'un usage fréquent et surtout populaire toutes les fois qu'il s'agit d'exciter ou de rétablir les écoulements utérins. Il est aussi employé comme tonique excitant, comme antispasmodique, même comme fébrifuge. Au reste, il ressemble beaucoup, sous ces divers rapports, à la Camomille romaine (Ormenis nobilis Gay, Anthemis nobilis Lin.). On fait usage ordinairement de ses sommités seuries, plus particulièrement de celles de la variété dite à fleurs doubles.

b. Gymnoclines, DC. (Achillea Sp., Auct.). Fleurons ligulés blancs ou jaunes, peu nombreux, courts, subdifformes, rarement nuls; réceptacle toujours nu, un peu étroit, plan.

- c. Xanthoglossa, DC. Fleurons ligulés, allongés, nombreux, jaunes. Réceptacle entièrement nu.
- 5. Ici rentre le PYRÈTHRE DE MYCON, Pyrethrum Myconis Mœnch (Chrysanthemum Myconis Lin.), espèce annuelle, semblable de port et d'aspect au Chrysanthemum segetum Lin., qui croît dans le midi de l'Europe et, pour la France, en Corse et en Provence.
- d. Tridactylina, DC. Fleurons ligulés jaunes, stériles; ceux du disque à tube obcomprimé; akènes du disque trigones, surmontés d'une aigrette en couronne, ceux de la circonférence courts.
- e. Dondranthema, DC. Tige frutescente; involucre scarieux; capitules devenant très facilement doubles, soit en entier, soit par-

tiellement, par la transformation des seurons réguliers du disque en languettes, et
alors présentant sur le réceptacle, entre les
seurons ligulés, des bractéoles scarieuses.
Ce sous-genre comprend deux espèces ettrêmement répandues aujourd'hui dans les
jardins, dont elles constituent le principal ernement en automne, et où elles portent vulgairement le nom d'Anthemis.

Ce sont les suivantes :

- 6. PYRÈTHRE DE L'IRDE, Pureth, un labour Cass. (Chrysanthemum Indicum Lin.). Cette espèce croît naturellement en Chine, au Japon et dans l'Inde. Sa tige est rameuse, pubescente à l'extrémité des ramesus; set feuilles sont pétiolées, ovales, incisées ou pinnatifides, dentées, les supérieures entières, flasques; les écailles de ses involucres sont très obtuses, à large bordure scarieuse; ses languettes ne sont guère plus longues que l'involucre. Ce Pyrèthre est souvest confondu avec le suivant; mais, comme le fait remarquer De Candolle, il s'en distingue facilement par ses capitules au moiss deut fois plus petits, et qui atteiguent s peine 1 pouce de diamètre, même lonque la culture les a rendus pleins.
- 7. PYRÈTHE DE LA CHIE, Pyretrum Sinense Sabin. (Anthemis grandifora Runatuelle, Chrysanthemum Indicum Thurb). Ce beau Pyrèthre, originaire du Japon, et cultivé dans tous les jardins, en Chine, éve il a été introduit en Europe et en América. Il ressemble au précédent, duquel on le diringue par ses feuilles sinuées-pinnatifées, toriaces, glaucescentes, et par ses capitules deux ou trois fois plus larges, dont les languettes sont beaucoup plus larges que l'involucre.

La facilité avec laquelle les dest belles espèces que nous venons de caractérists d'ublent leurs fleurs et en modifient la coulent, a enrichi nos cultures d'un grand nombre de variétés qui ont beaucoup augment lest importance première. Ces variétés portect: 1° sur la couleur, qui est tantôt poupers sombre et presque noire, tantôt purpunat, rosée, blanche, jaune, orangée; on voit même un seul capitule réunir deux couleurs différentes; la variété pourpre foncé est à première qu'on ait possédée en Europe, de elle a été portée en 1790; c'est aussi la pisse constante de toutes; 2° sur la forme été

PYR

fleurs qui constituent des capitules rayonnés, à moitié ou entièrement ligulés, à moitié ou entièrement tubulés, à sleurons de longueur variable, cylindriques, comprimés, etc. Les combinaisons diverses de ces couleurs et de ces formes donnent encore de nouvelles variétés. Toutes ces variétés, aujourd'hui si nombreuses et si recherchées, ont été rapportées par Haworth aux six catégories suivantes : 1° Capitules renonculacés ou imitant une fleur de Renoncule double; 2° capitules renonculacés, mais à fleurons frisés; 3° capitules semblables à une Reine-Marguerite, souvent à disque de seurons tubulés et de couleur brillante; 4° capitules semblables de forme et de grandeur à ceux du Souci double; 5° capitules pleins, en forme de gland surmonté d'une huppe, pendants; 6° capitules semi-doubles huppés, souvent pendants, à fleurons allongés en tubes étroits. Les deux espèces qui nous occupent demandent, pour acquérir toute leur beauté, une bonne terre et des arrosements abondants. Elles fleurissent tard, de telle sorte que, sous le climat de Paris, les froids de l'hiver terminent leur floraison avant son terme naturel. Pour remédier à cet inconvénient, on a essayé de hâter leur végétation en les élevant sous châssis et de déplacer l'époque de leur floraison par des soins multipliés et des opérations compliquées; mais les résultats obtenus à cet égard ne paraissent pas encore très satisfaisants. On en cultive aussi en pots. afin de pouvoir les enfermer en orangerie dès l'arrivée des gelées, et de jouir ainsi pleinement de leurs fleurs. Ces plantes se multiplient aisément d'éclats, de boutures et de graines. Les pieds provenus de semis fleurissent, pour la plupart, la même année. Quant à ceux obtenus par éclats ou boutures, on a le soin de les renouveler tous les ans.

f. Balsamita, DC. (Balsamitæ Sp., Desf.; Tanaceti et Chrysanthemi Sp., Lin.). Capitules tantôt homogames discoïdes, tantôt radiés à rayous femelles et à fleurons du disque cylindriques, 5-dentés; aigrette très courte, presque dentelée, égale de tous les côtés et non unilatérale.

8. PYRÉTHRE TANAISIE, Pyrethrum Tanacetum DC. (Tanacetum Balsamita Lin., Balsamita suaveolens Pers., B. major Desf.). Cette espèce porte les noms vulgaires de Menthe coq, Menthe romaine, grand Baume, Coq des jardins, etc. Elle croft naturellement dans les lieux incultes et pierreux de l'Italie, de la Suisse, de la France méridionale. Sa tige, dure et presque ligneuse, droite et pubescente, s'élève à 6-10 décimètres; ses seuilles sont elliptiques, obtuses, dentées, les inférieures longuement pétiolées, les supérieures sessiles, auriculées à leur base; ses capitules sont dépourvus de rayons, nombreux et petits, composés uniquement de fleurs hermaphrodites, longuement pédiculés, disposés au sommet de la tige en corymbe làche; l'aigrette de ses fruits est à peine appréciable. Cette plante a une odeur aromatique forte et agréable, qui la fait cultiver communément dans les jardins. Sa saveur est chaude et amère. Elle agit comme un stimulant énergique, comme un antispasmodique; elle a été recommandée aussi et employée comme vermifuge. Elle a joui d'une grande vogue dans l'ancienne médecine: mais, de nos jours, son emploi est beaucoup plus limité, bien que ses propriétés soient positivement reconnues. On fait particulièrement usage de l'infusion de ses sommités fleuries. Dans les jardins, on la cultive en pleine terre, à une exposition méridionale, et on la multiplie par ses rejetons et par se-(P. D.)

PYRGITA. ois. — Nom générique latin des Moineaux proprement dits, dans la méthode de G. Cuvier. (Z. G.)

PYRGO. MOLL. — Genre proposé par M. Defrance pour une petite coquille microscopique, qu'on a cru d'abord provenir d'un Mollusque ptéropode, et que depuis on a rapportée au genre Biloculine parmi les Foraminifères, (Dus.)

PYRGOME. MIN. — Nom donné par Werner à une variété du Pyroxène sablite. Voy.
PYROXÈNE. (DEL.)

\*PYRGOMORPHA (πύργος, tour; μορφή, forme). INS. — Division établie dans le geure Truxale, de la tribu des Acridiens (ordre des Orthoptères), par M. Serville (Ins. orth., Suites à Buffon). Le type est la Truxalis rosea Charp., assez commune dans le midi de l'Europe. Voy. TRUXALE. (BL.)

\*PYRGOPS (πύργος, tour; εψ, œil). INS.

— Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Cyclomides, créé par Schænherr (Genera el sp. Cur-

culion. sym., t. VII, 1, p. 210), et qui ne se compose que d'une espèce, le P. inops Schr., espèce propre aux îles Philippines. Cet Insecte a de la ressemblance avec un Otorhynchus; mais ses yeux sont très proéminents et coniques. (C.)

\*PYRGULA (πύργος, tour). MOLL. — Genre proposé par MM. Cristofori et Jan pour une petite Mélanie (M. helvetica) des eaux douces de la Suisse et de l'Italie. Elle est longue de 5 à 6 millimètres, large de 2 millim., allongée, turriculée, pointue, blanche ou jaunâtre, avec dix à onze tours de spire convexes et carénés. (DUI.)

\*PYRINA. ÉCBIN. — Genre d'Échinides fossiles des terrains crétacés, établi par M. Desmoulins pour des espèces précédemment décrites, comme des Galérites ou des Nucléolites, par M. Brongniart, et pour quelques autres espèces inédites offrant, suivant cet auteur, le caractère commun d'avoir la bouche centrale, symétrique, ronde, peu ou point enfoncée; des ambulacres complets; quatre pores génitaux, et l'anus supra-marginal non perpendiculairement opposé à la bouche, et d'être dépourvues de supports osseux à l'intérieur. M. Agassiz, qui, d'abord, avait réuni ce genre à ses Catopygus, l'a admis plus récemment, mais seulement pour les espèces allongées, et il a fait son genre Globator avec les espèces circulaires telles que la P. petrocoriensis de M. Desmoulins, en ajoutant que la bouche est pentagonale, oblique, sans bourrelets, et que les tubercules nombreux sont uniformément répartis sur toute la surface du têt. Les Nucleolites depressa Brong. et N. ovulum Lamk. font partie de ce genre. (Dtr.)

PYRITE ( $\pi \tilde{\nu} \rho$ , feu, c'est-à-dire minerai combustible). MIN. — Ce mot est, en quelque sorte, le nom vulgaire et générique des sulfures métalliques; cependant, quand il est employé seul, il désigne plus particulièrement les sulfures de Fer. On ajoute, d'ailleurs, à ce mot différentes épithètes, qui en déterminent l'application. C'est ainsi qu'on nomme :

PYRITE ARSENICALE, l'arséniure de Fer, et le sulfo-arséniure on Mispickel;

Pyrite Blancar, le sulfure de Fer prismatique;

PYRITE CAPILLAIRE, le sulfure de Nicbel; Pyrite cuivaeuse, la Chalkopyrite, ou sulfure de Cuivre et de Fer;

PYRITE JAUNE, le sulfure de Fercubique.

\*PYROBOLUS, Weimn. (Msc.). sor. ca. — Syn. d'Eurotium, Link.

\*PYROBOLUS, Chevrolat. IIIS. — Sysenyme de Hemilophus, Serville, et Amphonycha, Dej. (C)

\*PYROCEPHALUS, Gould. 01s.—Synonyme de Muscipeta, G. Cuv.; Tyrannala, Swain.; genre établi sur le Mus. commate Gmel. (Z. G.)

\*PYROCHLORE (xvp, feu; x) weie, jaune verdâtre: qui jaunit au feu). mr. — Espece du genre des Tantalates, établie par Werhler, à qui l'on doit plusieurs analyses de ce minéral. Il est à hases de Thorine, ét Chaux, de Cérium et d'Urane. Il est d'un brun rougeâtre, et cristallisé en ocuséres réguliers. Ses cristaux, de petites dimensions, sont disséminés dans la Syénite irreconienne de Friederichsvaru en Norwège, et de Miask en Sibérie. Dureté, 5,5; pessateut spécifique, 4,21. Au chalumeau il devent jaune, et fond difficilement en une sevie d'un brun noirâtre. (Dr.)

PYROCHROA (x vo, feu; xx.i, cu'em). ins. — Genre de l'ordre des Coleopters betéromères, de la famille des Trachélyles et de la tribu des Pyrochroides, établi par fabricius (Systema Bleutheratorum, II, 18%), et généralement adopté depuis. On y conprend six espèces, qui sont les suirants: P. coccinea, pectinicornis Lin., rulens, fobellata F., collaris et fuscicollis Dr. Les trois premières se trouvent seulemen: dans une partie de l'Europe, les deux sansais aux États-Unis, et la dernière su Kamtschatka. Leurs larves vivent son les éneces des arbres ; Abrens et Léon Dufour les cat fait connaître (Rev. ent. de Sillemen, 1, 247; Rev. zool., 1842, p. 201 C

PYROCHROA, Eschweil. (Sun., 13, f. 9). Bort. Cn. — Syn. d'Ustalia, Fr.

PYROCHROIDES. Pyrochroider - Seconde tribu de l'ordre des Coléoptere létéromères, de la famille des Trachélois, établie par Latreille (Règ. anim. de Cuver. t. V, p. 53), qui trouve qu'elle se rapprote beaucoup de celle des Lagriaires, quant un tarses, l'allongement et le rétrecissement antérieur du corps; mais calui-ci est splot.

avec le corselet presque orbiculaire ou trapézoide. Les antennes, dans les mâles, sont en peigne ou en panache; les palpes maxillaires sont un peu dentés en scie, et terminés par un article allongé presque en forme de hache; les labiaux sont filiformes; l'abdomen est allongé, entièrement couvert par les élytres, et arrondi au bout. Cette tribu me se compose que des genres Pyrochroa et Pogonocerus, F. (Dendroides, Lat.). Les Insectes compris dans les bois. Leurs larves au printemps, dans les bois. Leurs larves habitent sous les écorces des arbres. (C.)

\*PYRODERUS. ois. — Genre établi par G.-R. Gray aux dépens des Coracines, sur le Cora. suctala Temm. (pl. col. 40). (Z. G.)

\*PYRODES (πυροιιδής, de couleur de feu). 185.— Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, de la famille des Longicornes et de la tribu des Prioniens, établi par Serville (Annales de la Soc. entom. de Fr., t. II, p. 129, 186), et qui se compose de 7 espèces de l'Amérique méridionale, savoir: P. Cerambyx, auratus Lin. (nitidus F., angulatus, speciosus Var., Ol., Pallarsii Germ.) bifasciatus, cæruleus Ol., pictus, pulcherrimus Pty. (Prionus Py.), auticus Dej., et Columbinus Guérin. La 1<sup>re</sup>, la 5<sup>e</sup> et la 6<sup>e</sup> sont originaires du Brésil, et les 4 autres de Cayenne. (C.)

\*PYROLACÉES. Pyrolaceæ. Bot. PH.-Les Pyroles étaient autrefois rapportées aux Éricacées. La différence générale de leur port, jointe à plusieurs caractères de leur fructification, notamment celui de leurs graines ailées, a engagé les auteurs modernes à en faire une petite famille séparée, qu'ils caractérisent ainsi : Calice 5-parti. Corolle de 3 pétales presque entièrement distincts, alternes, à préfloraison imbriquée. Étamines en nombre double, insérées au réceptacle avec la corolle ; filets libres ; anthères à 2 loges s'ouvrant par des pores ou fentes apicilaires. Ovaire libre, sur un disque, à 5 loges multi-ovulées, surmonté d'un style souvent décliné, que termine un stigmate capité entouré d'un anneau ou indusium. Capsule 5-loculaire, à déhiscence loculicide. Graines très menues attachées à des placentaires fongueux et axiles, munies d'un test celluleux et lache prolongé autour d'elles , surtout au-dessus et au-dessous du bile, en manière d'aile; embryon très petit à la

base d'un périsperme charnu, tournant sa radicule vers le hile. Les Pyrolacées sont des herbes vivaces ou plus rarement des sousarbrisseaux, habitant les régions tempérées et un peu froides de l'hémisphère boréal, principalement de l'Amérique. Leurs feuilles, quelquefois ramassées en rosette à la base de la tige nue, sont, d'autres fois, dispersées sur cette tige, alternes ou verticillées, entières ou dentées, dépourvues de stipules; leurs fleurs blanches ou roses solitaires, en grappes ou en ombelles.

## GENRES.

Cladothamnus, Bung. (Tolmica, Hook.)

— Chimophila, Pursh (Chimaza, R. Br. —
Pseva, Raf.) — Pyrola Tourn. (Moneses,
Salish. — Bryophthalmum, E. Mey.).

Près de ces genres paraît devoir se placer le Galax, L. (Erythorhiza, Michx. — Sole-nandria, Palis. — Blandfordia, Andr. — Viticella, Mitch.), différant par ses étamines monadelphes à filets alternativement anthérifères (dont les anthères uniloculaires s'ouvent transversalement en deux valves), et stériles devant les pétales, ainsi que par les loges de l'ovaire réduites à trois ou quatre. M. Don en faisait le type d'une famille des Galacinées à laquelle il rapportait d'autres genres qui s'en éloignent, et doivent constituer celle des Francoacées. (AD. J.)

PYROLE. Pyrola (Pyrus, poirier: à cause de la ressemblance des feuilles avec celles de cet arbre, d'après Linné). BOT. PH. - Genre type de la petite famille des Pyrolacées, à laquelle il donne son nom, de la Décandrie monogynie dans le système de Linné. Il est formé de plantes herbacées bisannuelles ou vivaces, qui croissent dans les parties boisées et montagneuses de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique septentrionale. Leur tige est stolonisère, généralement assez courte pour les faire décrire comme acaules ou subcaulescentes; leurs feuilles sont simples, ovales-elliptiques ou arrondies, coriaces, crénelées ou dentées en scie; leurs fleurs forment une grappe terminale, généralement unilatérale, excepté chez une espèce qui est uniflore (Pyrola uniflora L.); elles sont formées d'un calice quinquéfide ou quinquéparti; d'une corolle à cinq pétales étalés, ou rapprochés en cloche; de 10 étamines hypogynes, à filets

aplatis, à anthères biloculaires, extrorses, s'ouvrant par deux pores terminaux; d'un pistil à ovaire presque globuleux à cinq angles, quinquéloculaire, multiovulé, à style filiforme, terminé par un stigmate en tête et annulé. A ces fleurs succède une capsule de forme et de structure analogues à celles de l'ovaire, qui s'ouvre à sa base en cinqu'alves, par déhiscence loculicide, et qui reuscrme un grand nombre de graines scobiformes, portées sur des placentaires fongueux.

Nous prendrons pour exemple de ce genre la Pyrole a feuilles rondes, Pyrola rolundisolia Linn., petite espèce herbacée vivace, qui croît dans les bois montueux de presque toute la France. Sa hauteur est d'ordinaire de deux ou trois décimètres; ses feuilles, très rapprochées dans le bas de la plante, sont longuement pétiolées, arrondies, entières, glabres et luisantes des deux côtés; ses fleurs sont petites, blanches, odorantes, penchées; les lobes de leur calice sont lancéolés-aigus, et atteignent à peu près la moitié de la longueur des pétales; ceux-ci sont connivents; leur style est allongé, résiéchi dès sa base et relevé en arc au sommet. La Pyrole à feuilles rondes est quelquefois cultivée comme plante d'ornement, en terre de bruyère, à l'ombre et dans des lieux frais.

Cette plante a joui autrefois en médecine d'une très grande réputation, surtout comme vulnéraire, et aussi comme tonique et astringente; mais de nos jours son emploi est à peu près abandonné. (P. D.)

\*PYROLUSITE (πῦρ, feu; λύσις, dissolution). μικ. — Nom donné au peroxyde de manganèse, qui a la propriété de se décomposer par la simple action de la chaleur.

PYROMAQUE. cáol. — Ce nom s'emploie adjectivement pour désigner la variété de silez nommée vulgairement Pierre à fusil, Pierre à briquet, Voy. QUARTZ. (C. D'O.)

\*PYROMELANA, Ch. Bonap. ois.—Synonyme de Oryx, Less.; division de la famille des Gros-becs. Voy. MOINEAU. (Z. G.)

PYROMÉRIDE (πῦρ, feu; μιρίς, partie). cửol. — Cette roche, vulgairement appelée Porphyre orbiculaire, comprend toutes les masses porphyriques à base de pâte pétrosiliceuse, au milieu de laquelle figurent des parties globulaires (très petites) ou globaires (très grandes', composées soit de Feldspath fibreux, soit de Quartz et de Feldspath mélés ensemble. Ces globules rayonnés du centre à la circonference sont les équivalents des cristant des roches porphyriques ordinaires. Il y a toujours différence de couleur entre la pâte et les globules, qui sont tantôt jaunes sur un fond vert, tantôt bruns sur un foad jaune.

Lorsque les globules sont peu prononcés, la roche a une apparence variolaire; quelquefois les taches qui en résultent, au leu d'être arrondies, sont angulaires; le Pyroméride présente alors un aspect bréchoide, et il paraît au premier abord contenir des fragments préexistant à sa formation. Mais ce n'est qu'un accident de cristallisation du peut-être à un mouvement dans la masse encore en partie pâteuse. Toujours est-il que l'on trouve des cristaux de Feldspaths qui se continuent de la pâte à la tache, ce qui prouve indubitablement que ce a'est pas une brèche véritable.

Les plus belles variétés de Pyroméries se trouvent à Girolata, près de Pertusale en Corse, dans un dépôt appartenant au terrain pyrogène de la période phylladicane. Cette roche, polie, est employée comme pierre d'ornement.

(C. 5°C.)

PYROMORPHITE (xvp, feu; pper, forme). MIN. — Nom du Plomb phosphite, qui, par la fusion et le refroidissement, prend la forme d'un bouton polyédique.

Voy. PLOND PHOSPHATÉ. (DL.)

\*PYRONOTA («upós, de feu; » in; ém).

INS.— Genre de l'ordre des Coléopières pentamères, de la famille des Lamellimeses et de la tribu des Scarabéides phyllophages, créé par M. Boisduval (Voyage de l'Astrolabe, Faune entomologique, 1835, 2° partie, p. 213), sur les Mélolontha festion, late l'., Ol., et P. refulgens Boisd. La 1° et la 2° sont originaires de la Nouvelle-Zélande, et la 3° est propre à la Nouvelle-Gunée. Le genre Calonota de Hope (Coleopterus Manual, t. I, p. 40) est synonyme du gent Pyronota.

PYROPE. MIN. - VOY. GREMAT.

\*PYROPHILA (πορ, feu; φιλόν, sims).

INS. — Genre établi par Newman (The fairmologist, t. I, p. 158), et qui nous est estièrement inconnu, l'auteur ayant néglet

d'indiquer l'ordre et la famille auxquels il se rapporte. (C.)

PYROPHORUM, DC. (Prodr., II). Bot. PE. — Voy. Poirier.

\*PYROPHORUS (πῦρ, feu; φόρος, qui porte). ABACHN.—Cette coupe générique qui n'a pas été adoptée par M. Walckenaer, dans son Hist. nat. sur les Insect. apt., a été établie par M. Koch dans son Ubersicht der arachnidensystems aux dépens du genre des Salticus. Voy. ce mot. (H. L.)

PYROPHORUS (πυρ, feu; φίρω, porter). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, section des Sternoxes et tribu des Élatérides, sondé par Illiger (Mag. d. Gesellssch. naturf fr 1, 1807, p. 143), et adopté par Erichson, Latreille, Dejean, Germar. Ce dernier en a publié une Monographie (Zeitschrift fur die Entomologie, t. III, 1841, p. 1 à 76), dans laquelle il en cite 64 espèces américaines. Nous ne mentionnerons ici que les plus connues, savoir: P. noctilucus, phosphorous Lin., ignitus, janus IIst., extinctus, luminosus, lucens, lampadicus, retrospiciens, nyctitans, speculator, lucidulus III., etc., etc. La taille de ces Insectes varie entre 16 et 35 millimètres.

Les Pyrophorus sont généralement d'une couleur assez uniforme tirant sur le brun grisatre ou jaunatre. Cette couleur est due à une sorte de pubescence écailleuse se détachant assez facilement et qui, enlevée, laisse voir l'épiderme d'un brun chocolat, et recouverte d'un grand nombre de points confluents et scabreux. Leur prothorax porte, sur chaque côté postérieur, tant en dessus qu'en dessous, une large tache arrondie, d'un jaune plus ou moins vis. C'est par cette tache que ces Insectes projettent la nuit une lumière très vive d'une teinte bleuatre, qui permet de lire l'écriture la plus fine, surtout si l'on en réunit plusieurs dans le même vase. C'est à cette lueur que des femmes font leur ouvrage; elles les placent aussi comme ornement dans leurs coiffures, pour les promenades du soir. Les Indiens les attachent à leur chaussure, afin de s'éclairer dans leurs voyages nocturnes. Brown prétend que toutes les parties intérieures de l'insecte sont lumineuses et qu'il peut suspendre à volonté sa propriété phosphorique. Lacordaire assure que le principal reservoir de la matière phosphorique réside intérieurement vers la jonction de l'abdomen avec le thorax.

Nos colons nomment les Pyrophorus Mouches-lumineuses, et les sauvages Cucuyos ou Coyouyou; de là le nom espagnol de Cucujo.

Un individu de ce genre transporté à Paris, dans du bois, en état de larve et de nymphe, s'y est métamorphosé et a excité, par la lumière qu'il jetait, la surprise de plusieurs habitants du faubourg Saint-Antoine, témoins de ce phénomène inconnu pour eux. (C.)

Le Prrophore a sec de feu a été représenté dans l'atlas de ce Dictionnaire, Insecres Coléoptères, pl. 3.

\*PYROPHTHALMA. ois. — Division générique établie par le prince Ch. Bonaparte aux dépens du genre Sylvia, et comprenant les Syl. melanocephala et Sarda. (Z. G.)

\*PYROPHYLLITE (πῦρ, feu; φύλλον, feuille: qui s'exfolie au feu). Μικ.—Ce minéral ressemble à du Talc en petites masses fibreuses et palmées; mais, d'après l'analyse qu'en a faite Hermann, c'est un silicate alumineux de Magnésie, avec 5 pour 100 d'eau. Il est tendre, flexible, d'un blanc jaunàtre et d'un vert pomme; il s'exfolie rapidement à la simple flamme d'une bougio. Il provient des environs de Bérésof, dans les monts Ourals. (Del.)

PYROPHYSALITE. min. — Variété de Topaze. Voy. ce mot.

\*PYROPS  $(\pi\bar{\nu}\rho)$ , feu;  $\mathcal{E}\psi$ , face). INS.—Genre de la famille des Fulgorides, de l'ordre des Hémiptères, établi par M. Spinola (Rev. 2001., t. 11, et Ann. de la Soc. ent., t. VIII) sur quelques espèces ayant le front prolongé en une sorte de long tube, des élytres réticulées, etc. Le type est le P. tenebrosa (Fulgora tenebrosa Fabr.), du Sénégal et de la côte de Guinée. (BL.)

\*PYROPUS (πυρωπός, dont l'aspect est éclatant). 1883. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Apostasimérides baridides, établi par Schænherr (Genera et sp. Curculion. syn., t. 111, p. 641; VIII, 1, p. 114). Il ne se compose que d'une espèce, le P. cyaneus Hst.? (Sapphirinus, Schr.). Elle est propre à la Jamaique. (C.) PYRORTHITE. MIN. — Ce n'est qu'une variété d'Orthite ou d'Allanite, mêlée d'un peu de matière charbonneuse. Voy. onthite. (Del.)

PYROSIDÉRITE. MIN. — Voy. FER. PYROSMALITE (πῦρ, feu; ὁσμπ, odeur). MIN. — Substance lamellaire, d'un brun verdâtre, cristallisant en prismes hexaèdres réguliers, clivables parallèlement à leurs bases; son éclat est légèrement nacré; elle développe au chalumeau des vapeurs odorantes de Chlore, ce qui lui a valu son nom. Sa composition n'est pas bien déterminée: on sait seulement qu'elle est formée de chlorure de Fer, et d'un silicate hydraté du même métal. Elle a été trouvée à Nordmark, en Suède. (Del.)

PYROSOMA (πῦρ, πυρός, feu; σῶμα, corps). MOLL. TUNIC. - Genre d'Ascidies composées établi par MM. Péron et Lesueur pour des animaux agrégés, gélatineux, presque diaphanes, formant un cylindre creux, fermé à une extrémité, tronqué et ouvert à l'autre, et hérissé en dehors par une multitude de tubercules disposés soit en anneaux, soit irrégulièrement. Comme leur nom l'indique, ces animaux, habitant les mers des pays chauds, sont éminemment phosphorescents et paraissent, pendant la nuit, comme des masses de seu dont l'éclat et la couleur varient d'une manière admirable. Les Pyrosomes furent d'abord pris pour des animaux simples, comme les Béroés, et Bory Saint-Vincent proposa pour eux le nom de Monophore; mais M. Lesueur reconnut que chacun des tubercules de la surface appartient à un animal particulier, soudé par son enveloppe gélatineuse avec les autres animaux du même groupe. Ce fut ensuite M. Savigny qui prouva que ces animaux présentent une organisation comparable à celle des Botrylles. On en connaît trois espèces, dont l'une plus grande, P. gigantea, dépasse en longueur 1 décimètre; une autre plus petite. P. elegans, qui se trouve également dans la Méditerranée, n'a guère que 30 à 34 millim. de longueur. (DC1.)

PYROSTOMA (πῦρ, feu; στόμα, bouche). Bot. PH. — Genre de la famille des Verbénacées, tribu des Lantanées, établi par C.-F.-W. Meyer (Essequeb., 219). Arbres ou arbrisseaux d'Essequeba. Voy. VER-BÉRACÉES.

PYROSTRIA. DOT. PH. — Gente de la famille des Rubiacées-Cosséacées, triba des Guettardées, établi par Commerson (in Jussieu gen., 206). Arbres ou arbustes de la Mauritanie. Voy. RUBIACÉES.

PYROSTRIA, Road. (Flor. ind., I, 430). Bot. pn. — Syn. d'Eupyrena, Wight & Arnott.

PYROTA (πυρωτός, enflamme). ns. — Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Trachélydes et de la tribudes Vésicants, formé par Dejean (Catal., 3° éd., p. 246), et qui se compose de 10 espèces américaines. Nous ne citerons que les suivantes: P. Afzeliana F. (sinuata Ol.), Ilerculeana, G. (Lytta Kl., dimidiata Dej.), dispar Gr., et Mylabrina Chyt. (C.)

PYROXÈNE ( wvp , feu; ¿fre; , bôte). MIN. - Les Pyroxènes forment, ainsi que les Amphiboles, un genre de substances isomorphes, composées, comme ceux-ci, de Silice, de Chaux, de Magnésie, de protoxyde de fer ou de Manganèse, ces quatre dernières bases pouvant se remplacer mutuellement et, par conséquent, se présenter mélangées en toutes proportions. Leur formule générale de composition est r Si 2; et, si l'on suppose, comme nous l'avons admis ailleurs, que la Silice soit formée d'un atome d'Oxygène et d'un alone de Silicium, un atome de Pyroxèse era conposé d'un atome de base monoxyde et de deux atomes de Silice, ou, ce qui revient au mese, de quatre atomes de base et de buit de Silice, tandis que, dans les Amphiboles, il ; a neul atomes de Silice pour quatre de base. Telle est la seule différence que nous syons à constater dans la composition atomique de ces deux groupes de corps entre lesqueis les analogies sont si nombreuses et si intimes que l'on est souvent tenté de les confendre en un seul et même genre. Nous aves lait ressortir, au mot AMPHIBOLE, les ressemblatces et les différences qui existent entre les espèces correspondantes des deux grospes dont nous maintenons la séparation; nots nous bornerons à rappeler ici que les Prroxènes se distinguent des Amphiboles une proportion moindre de Silice, un degri moins élevé de susibilité, un éclat moins vi en général, un aspect plus vitreux, et sur tout par leur clivage qui a lieu parallelemes aux pans d'un prisme kliporhombique d'etviron 87°, tandis que, dans les Amphibiles

les clivages latéraux font entre eux un angle de 124° 1. Les bases des deux prismes sont d'ailleurs inclinées à peu près de la même quantité sur l'axe (105° à 106°). Les Pyroxènes se clivent aussi quelquesois parallèlement aux deux plans qui, passant par l'axe, divisent le prisme diagonalement et, par conséquent, dans deux directions perpendiculaires entre elles. Aucun des clivages des Pyroxènes m'est aussi net que ceux des Amphiboles; les plus parfaits sont les clivages obliques, parallèles aux pans du prisme fondamental. On cite aussi comme un caractère particulier à certains Pyroxènes, et qui ne se retrouve point dans les Amphiboles, l'existence d'un clivage parallèle à la base du prisme; mais ce qu'on a pris dans ce cas pour un véritable clivage n'en est qu'une apparence; ce sont les plans de jonction ou de séparation d'un grand nombre de cristaux laminiformes. groupés les uns sur les autres parallèlement à la base. Ajoutons, enfin, comme dernier caractère distinctif, pour le cas où les Pyroxènes et les Amphiboles se présentent en cristaux complets et isolés, que, bien que leurs formes puissent être dérivées au moins approximativement d'un seul et même prisme fondamental (voy. l'art. AMPRIBOLE), cependant les cristaux de l'yroxène et ceux d'Amphibole ont, jusqu'à présent du moins, offert des différences notables dans leurs formes secondaires simples et dans leurs groupements.

Le groupe des Pyroxènes se compose. comme celui des Amphiboles, de plusieurs espèces isomorphes, qui se différencient par la nature de leurs bases, et qui sont beaucoup plus fréquemment mélangées dans le même cristal, qu'on ne les rencontre isolées; en sorte qu'ici, comme dans le groupe des Grenats, on en est réduit à distinguer un certain nombre de moyens termes, en se laissant principalement guider par les différences de couleurs, lesquelles indiquent la prédominance des bases terreuses ou des oxydes colorants. Ces termes correspondent d'ailleurs parsaitement à ceux que nous avons établis dans le groupe des Amphiboles; car il y a entre ces deux groupes d'espèces la plus grande analogie possible, après celle qui constitue l'isomorphisme proprement dit. Comme les Amphiboles, les Pyroxènes ont œurs variétés rayonnantes. fibreuses et as-

bestoïdes. Ils sont aussi sujets à diverses épigénies qui laissent subsister la forme originaire. Les plus ordinaires sont celles qui transforment le Pyroxène en Stéatite ou Serpentine, en terre verte (Mélaphyres du Tyrol) et en Amphibole Hornblende. Cette dernière épigénie s'observe dans la Smaragdite des Euphotides de Corse, dans la diallage des Serpentines du Harz ou dans celle des Euphotides de la Valteline, où la Hornblende a été prise pour de l'Hypersthène, dans l'Hypersthène des roches hypersthéniques du Tyrol, enfin dans l'Augite des Porphyres pyroxéniques de l'Oural (Ouralite). C'est sans doute aussi à une épigénie provenant de la réaction postérieure du milieu environnant sur les cristaux enveloppés par lui qu'il faut attribuer la présence d'une certaine quantité d'Alumine dans plusieurs variétés des genres amphibolique et pyroxénique; car rien ne vient appuyer l'opinion de quelques minéralogistes qui pensent que cette quantité d'Alumine est essentielle à la composition de ces variétés, et qu'elle y entre en remplacement d'une quantité équivalente de Silice. L'isomorphisme de la Silice et de l'Alumine est un fait hypothétique contre lequel dépose l'histoire tout entière des Silicates.

On peut distinguer, parmi les Pyroxènes, les espèces ou plutôt les variétés de mélange qui suivent:

- 1° Le Diorsipz qui est à base de Chaux et de Magnésie, et correspond à la Trémolite; les bases colorantes ne s'y montrent qu'accidentellement et toujours en faible proportion. C'est l'espèce la plus rare; elle est en cristaux transparents, d'un blanc pur ou d'un gris verdâtre. Ses cristaux offrent, en général, des prismes plus allongés et plus chargés de facettes à leurs sommets que ceux des autres espèces du genre; ils sont souvent striés longitudinalement. On peut rapporter au Diopside les Malacolithe et Coccolithe blanches d'Amérique, de Finlande et de Scandinavie; les Alalite et Mussite du Piémont.
- 2° La Sarlitz, qui répond à l'Actinote, et renferme, outre les bases précédentes, du Protoxyde de Fer en quantité suffisante pour lui communiquer une teinte d'un vert plus ou moins foncé. Elle est en cristaux plus ou moins volumineux et chargés de sacettes ou

en masses laminaires, clivables parallèlement aux pans, avec un faux clivage parallèlement à la base, ou bien en masses grenues (Coccolithe). Toutes les variétés que l'on rapporte à cette espèce fondent aisément en un verre de couleur sombre. Les principales sont: la Coccolithe et la Malacolithe verte, le Pyrgome, la Fassaite, la Baikalite, l'Omphacite et l'Hédenbergite.

3° L'AUGITE ou Pyroxène des volcans, qui correspond à la Hornblende basaltique, qui est plus riche en Fer que l'espèce précédente, et se présente en petites masses laminaires ou en cristaux courts, nets et de forme assez simple, d'un vert plus prononcé et tirant sur le noir. Il se rencontre abondamment disséminé dans les roches volcaniques modernes, et fait, avec le Feldspath Labrador, le fond de la matière des Basaltes.

4º L'Hypersthère, synonyme: Paulite, ainsi nommée parce qu'on l'a trouvée d'abord à l'île de Saint-Paul, sur la côte du Labrador. Il est en masses laminaires, d'un brun ou d'un noir métalloïde bronzé, offrant les deux clivages ordinaires de l'Augite, plus un troisième, parallèle à la petite diagonale, et qui est d'une netteté remarquable. C'est ce clivage qui présente surtout l'aspect métalloïde. Cette espèce est à bases de Magnésie et de Protoxyde de Fer. Elle correspond à la Hornblende métalloïde des Gabbros de la Valteline.

5° La DIALLAGE CHATOYANTE, autre espèce à bases de Magnésie et d'Oxyde de.Fer, en petites masses laminaires, verdatres ou brunâtres, tendres et à poussière douce, n'offrant d'une manière nette qu'un seul clivage diagonal, plus parfait que celui de l'Hypersthène. Les petites masses de Diallage sont toujours disséminées, soit dans un Feldspath compacte, soit dans une Serpentine. Elle constitue l'élément caractéristique des roches appelées Gabbros ou Euphotides. La Bronzite est une Dialiage métalloide qui, par sa composition, correspond à l'Anthophyllite, et dans laquelle on voit reparattre les clivages ordinaires des Pyroxènes. Les Pyroxènes sablite et diopside forment quelquesois seuls des masses assez considérables pour prendre fang parmi les roches (Lherzolite ou Pyroxène grenu des Pyrénées ou des Alpes piémontaises). Mais, le plus souvent, les espèces pyroxéniques sont disséminées dans diverses roches (particulièrement l'Augite, la Diallage et l'Hypersthène), ou en cristaux implantés sur les parois de leurs cavités (Diopside et Sahlite). Les principales roches dans la composition desquelles les Pyroxènes intervieanent, comme élément essentiel, sont, indépendamment de la Lherzolite, l'Euphotide, l'Hypersthénite, les Trapps, les Basaltes, les Dolérites, les Mélaphyres ou Porphyres pyroxéniques, etc. Voyex ces différents noms.

\*PYROXÉNITE. GÉOL.—Syn. de Lherzolite. Voy. ce mot. (C. D'O.)

(Dec.)

\*PYRRHANTHUS, Jack. (in Malay. Mucell. ex Hooker Bot. Mag. Compan., 1, 156).
BOT. PB. — Syn. de Lumnüzera, Willd.

PYRRHOCORAX. ois. — Nom genérique latin donné par Vieillot aux Choquarts.

Voy. CHOQUART. (Z. G.)

PYRROCORIDES. 133. — Synonyme d'Astemmites. (Bt.)

PYRRHOCORIS ( muppes, rouge; maise). ins. — Synonyme d'Astemma. (k.)
\*PYRRHODES, Swains. ois. — Synonyme de Charmosyna, Wagl., genre de la famille des Perroquets. (Z. G.)

\*PYRRHOPPAPPUS, DC. (Prodr., VII., 144). Bot. PH. — Syn. de Chadrille, Tourn.

\*PYRRHOSA. BOT. PH. — Genre de la famille des Myristicées, établi par Burse (Rumph., I, 109, t. 62, 63, Arbres de l'Asie tropicale. Voy. MYRISTICÉES.

\*PYRRHOSIA, Mirb. (in Bullet. See pholom. an IX, 70). Box. Ch. — Syn. de Naphobolus, Kaulf.

\*PYRRHOTRICHIA, Wight et Aract (Prodr. I, 238). BOT. PH. — Sys. CErusema, DC.

PYRRHULA. ois. — Nom généraque latin des Bouvreuils.

\*PYRRHULAUDA, Smith. os.—5700nyme de Megalotis, Sw.; Fringilla, Tenn.

\*PYRRHULINÉES. Pyrrhulans on — Sous-famille établie par Swainson dans la famille des Fringillidées pour des Ossess dont le bec est gros, très bombé, et éplement rensié partout. G.-R. Gray introdest dans cette sous-famille les genres suivants: Pyrrhulauda, Erythrina, Leucosticts, Crethagra, Spermophila, Pyrrhula, Strobiephage et Uragus. (Z. G.

\*PYRROCIS (nom mythologique). 3.

— Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Sténélytres et de la tribu des Serropalpides, créé par M. de Castelnau (Hist. nat. des anim. artic., t. II, p. 237), et qui est identique avec celui de Penthe, Newm., Hope; ou Anorops, Dej. Ilse compose des 2 espèces suivantes: P. obliquatus P. (Helops pimelia G.) F., et Lesueuri C. (unicolor Dej.). L'une et l'autre provienment des États-Unis. (C.)

\* PYRROCOMA (πυρρός, rougeatre; πόμη, chevelure). Bot. PH. — Genre de la famille des Composées - Tubuliflores, tribu des Astéroïdées, établi par Hooker (Flor. Bot. Amer., I, 306). Plantes herbacées ou sous-frutescentes de l'Amérique extratropicale. Voy. composées.

PYRULARIA. BOT. PB. — Genre de la famille des Santalacées?, établi par L.-C. Richard (in Michaux Flor. bor. amer., II, 231). Arbrisseaux de l'Amérique boréale. Voy. SANTALACÉES.

PYRULE. Pyrula (pyrus, poire). MOLL. - Genre de Gastéropodes pectinibranches, de la famille des Canalifères, établi par Lamarck aux dépens du grand genre Murex de Linné, et caractérisé par la forme de sa coquille, subpyriforme, canaliculée à sa base, ventrue dans sa partie supérieure, sans bourrelets en dehors, et ayant la spire courte, surbaissée quelquefois. La columelle est lisse, et son bord droit est sans échancrure. Ce genre, comme l'avait constitué Lamarck. genferme plusieurs types dissemblables; aussi a-t-on cherché à le démembrer, soit en reporgant certaines espèces avec les Fuseaux. comme l'a indiqué M. Deshayes, soit en réunissant quelques autres Pyrules avec les Pourpres; toutefois il reste encore un certain mombre de Pyrules qui présentent un ensem-Die de caractères tout particuliers, et qui devront en conséquence former un genre distinct. On en connaît 33 espèces vivantes, Loutes assez grandes ou de grandeur moyenne. On en a recueilli aussi 20 ou 22 espèces fossiles dans les terrains tertiaires.

PYRUS. BOT. PH. - Voy. POIRIER.

\*PYSODON. CRUST.—Fabricius a établi, sous ce nom, un genre qui paralt avoir de l'analogie avec les Macroures, mais qui est caractérisé d'une manière trop imparfaite pour pouvoir prendre place dans la classification naturelle. Il y range deux espèces: le Pysodon depressus et le Pysodon cylindricus Fabr. (Ent. suppl., p. 417 ejusd.; Entom. syst., t. II, p. 483). Ces deux espèces proviennent de l'océan Indien. (H. L.)

PYT

\*PYTELIA. 015. — Genre fondé par Swainson aux dépens des Fringillées, sur le Fringille beau-marquet, Frin. elegans Gmel. (Vieill., Gall. des Ois., pl. 64). (Z. G.)

PYTHAGOREA, Lour. (Flor. cochinch.).
BOT. PH. — Syn. de Blackvellia, Commers.

\*PYTHEUS (nom mythologique?). Ins.
— Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, de la famille des Longicornes et de la tribu des Lepturètes, établi par Newman (The Entomologist, p. 111) sur une espèce de la Nouvelle-Hollande, le P. jugosus de l'auteur. (C.)

\*PYTHION, Mart. (in Flora, 1831, p. 455). Bot. Ph.—Syn. d'Amorphophallus, Riume

PYTHIUM, Nees. (in N. A. N. C., XI, 513). Bor. CR. — Syn. de Leptomitus, Agardb.

PYTHO (nom mythologique). INS.—Genre de l'ordre des Coléoptères hétéromères, de la famille des Sténélytres et de la tribu des Hélopiens, établi par Fabricius (Systema Eleutheratorum, t. II, p. 95), et généralement adopté depuis. Le type, le P. depressus (Tenebrio) Lin., cæruleus, festivus et castaneus var. F., est propre à la Suède et à l'Helvétie. On doit eucore y comprendre les P. pallidus Say, niger et americanus Ky., qui sont propres à l'Amérique septentrionale. Ces Insectes ont le corps aplati; leur corselet est rétréci postérieurement en forme de cœur tronqué. (C.)

PYTHON. Python (nom mythologique).

REFT.—Le nom du gigantesque serpent Python que l'ancienne mythologie nous rapporte avoir été tué par les flèches d'Apollon, a été employé par les erpétologistes modernes pour indiquer un genre d'Ophidiens propres à l'ancien monde.

Ce nom a été donné aux Ophidiens dont il s'agit, parce que leurs espèces dépassent toutes les autres en grandeur. Elles vivent surtout dans l'Inde et en Afrique; mais il n'y en a plus, dans l'époque actuelle du moins, en Europe; seulement la géologie nous démontre qu'il y en avait pendant la période tertiaire. Ce sont, sans doute, les espèces africaines ou asiatiques de ce groupe

qui, mal observées ou connues par des récits exagérés, auront donné lieu, lors des temps héroïques ou même chez les Grecs et les Romains, à la croyance de ces gigantesques Serpents souvent cités dans les anciennes cosmogonies et même dans l'histoire. Les Scrpents du groupe des Pythons n'ont d'égaux, en dimensions, que les Boas américains, et ils les représentent dans les parties intertropicales de l'Afrique et de l'Inde. On en conserve, dans la collection européenne, qui ont 20 pieds de long. Adanson dit qu'il a entendu parler de Pythons de 40 à 50 pieds de longueur; mais il n'en a vu lui-même que de 22 pieds. Ainsi que nous l'avons dit à l'article ophidiens (tome IX, page 128), c'est sans doute à quelques espèces du genre des Pythons et probablement au Python Sebæ qu'il faut rapporter le fameux Serpent de Régulus. Tel était aussi, selon toute apparence, le Serpent (long de 30 coudées) qui fut pris pendant le règne d'un des Ptolémées. et dont Diodore de Sicile a raconté la capture. L'exagération qui a présidé à ces récits ne saurait nous étonner, et les relations des vovageurs modernes sont loin d'en être exemptes. Anciennement comme aujourd'hui, les faits extraordinaires étaient les mieux accueillis, et, comme il était impossible de les vérifier, les hommes instruits euxmêmes les acceptaient comme exacts.

Les Pythons appartiennent, d'après MM. Duméril et Bibron, à la même famille que les Boas et les Eryx; G. Cuvier les mettait, au contraire, avec les Couleuvres dont ils ont la forme générale et la double rangée de plaques sous-caudales. Les deux premiers de ces naturalistes les nomment Pythonides ou Holodontes. Cette seconde dénomination rappelle qu'ils ont des dents sur les ptérygoïdiens, sur les maxillaires inférieurs, sur les maxillaires supérieurs et sur les os incisifs. c'est-à-dire sur toutes les pièces de la bouche où les Ophidiens peuvent en avoir. Un autre caractère de ces animaux consiste dans la présence d'os sus-orbitaires, à quoi il faut ajouter qu'ils ont la queue préhensile, qu'ils présentent des fossettes plus ou moins profondes sur les lèvres inférieures et supérieures (le seul genre Nardoa n'en ayant qu'à la lèvre inférieure), et qu'ils ont des crochets pédiformes à l'anus.

Les Pythons vivent dans les lieux boisés,

chauds et humides. Ils ne sont pas venimeur; mais, comme ils acquièrent une grande uille et qu'ils sont carnassiers à la manière des autres Ophidiens, ce sont des animaux très redoutables. Ils attaquent leur proje vivante et, en général, ils choisissent pour victimes les animaux qui viennent se désaltérer aux endroits où ils se sont établis. Accrochés par leur queue préhensile à quelque atbre, ils font osciller leur corps ou bien ils restent immobiles à leur embuscade, suivant que les circonstances le leur indiquent. On aditqu'ils saisissaient, broyaient entre les replis de leur corps et avalaient des Antilopes, des Cerfs et même des Bœufs; le fait est qu'ils peuvent s'emparer, et cela au rapport d'observateurs exacts, d'animaux dont la taille égale celle des Gazelles ou même des Chevreuils. Ainsi les jeunes des espèces que nous avons citées peuvent devenir leur proie, et d'autres espèces sont aussi dans et cas, lorsqu'à l'état adulte elles ne dépassent pas la grosseur de la Gazelle ou du Cerf Muntjac. La manière dont ces animaux saisissent leur proie, même lorsqu'on les conserse à l'état de captivité dans les ménageries, est curieuse à observer, et les montreurs d'animaux manquent rarement de la donner ea spectacle. La disproportion singulière qui existe entre leur corps et la masse qu'ils engloutissent peu à peu étonnerait, si l'on se savait combien leurs machoires sont dilatibles, et comment l'absence de sternum et de fausses côtes facilite l'extension du dunctre de leur corps. La même faculté existe, quiqu'à un moindre degré de développement, chez nos Coulcuvres ordinaires. Pendint l'acte pénible, pour ces animaux, de la déglutition, ils avancent leur glotte entre les branchies de leurs machoires de maiere à ce que leur respiration ne soit pas interrompue.

On trouve des Pythons en Afrique, dans l'inde et dans les îles de la Sonde, aux l'és Moluques, à la Nouvelle-Irlande et mère à la Nouvelle-Hollande. Leurs espèces cat prisenté des caractères à l'aide desque's es les a partagées en quatre sous-genres :

I. Menklie. Morelia, Gray (Zosopel-Miscellang), de la Nouvelle-Hollande. V 3 l'article monklie, tome VIII, page 363

II. PYTHON. Le genre du Python proprement dit est ainsi caractérisé par MM le-méril et Bibron :

665

Narines latérales ou verticales s'ouvrant entre deux plaques, dont l'une est beaucoup plus petite que l'autre; yeux latéraux, à pupille vertico-elliptique; des plaques sus-céphaliques depuis le bout du museau jusque sur le front seulement, ou, le plus souvent, jusqu'au delà des régions sus-oculaires, plaques au nombre desquelles sont toujours des présrontales: des sossettes aux deux lèvres; écailles lisses; scutelles sous-caudales en double rang.

On connaît cing espèces de Pythons, les unes d'Afrique, les autres de l'Inde ou de la Malaisie. En voici les noms:

PTTHON DE SEBA, P. Sebas ou le Coluber Sebæ de Gmelin, Boa hieroglyphica de Schneider, etc. De l'Afrique intertropicale.

PYTHON DE NATAL, P. Natalensis d'Andrew Smith. De Port-Natal, sur la côte orientale d'Afrique en Cafrerie.

PYTHON BOYAL, P. regius ou Boa regia de Shaw et Python Bellii de Gray. De Sénégam-Die.

PYTHON MOLURE. Puthon molurus ou le Nintipolonga de Seba, le Coluber molurus de Linné, le Python tigris de Boié, etc., etc. De l'Inde, sur les côtes du Malabar et de Coromandel, ainsi qu'au Bengale; il existe aussi en Chine, à Java et à Sumatra. M. Schlegel rapporte, d'après le voyageur hollandais Boié, qui était un erpétologiste fort distingué, que le Python molure attaque les Cochons et la petite espèce de Cerf de l'Inde que l'on nomme Muntjac. Ce Cerf est d'une taille un peu inférieure à celle du Mouton

Python néticulé, P. reticulatus ou le Boa reticulata de Schneider, le P. Javanicus de Kuhl, le P. Schneideri de Boié, etc., etc. De l'Inde et des lles asiatiques, à Java, Amboine, Banca et autres. M. Bibron a rétabli avec le plus grand soin, dans son Erpétologie, la symonymie de ces diverses espèces de Pythons.

III. LIASIS, Gray.

Narines latérales ouvertes dans une seule plaque offrant un sillon en arrière du trou masal; yeux latéraux, à pupille vertico-ellipsique; des plaques sus-céphaliques depuis le bout du museau jusqu'au delà de l'espace inter-orbitaire, plaques au nombre desquelles il y a toujours des préfrontales; des fossettes plus ou moins distinctes aux deux lèvres; écailles lisses; scutelles sous-caudales partagées en deux.

Ce genre, adopté par M. Bibron, comprend quatre espèces:

PYTHON AMÉTHYSTE, P. amethystinus, le B. amethystina de Schneider. D'Amboine et de la Nouvelle-Irlande.

LIASIS DE CHILDREN, Liasis Childreni de Gray, dont on ignore la patrie.

LIASIS DE MACKLOT, Liasis Mackloti Duméril et Bibron. Des lles de Timor et Samao.

LIASIS OLIVATRE, Liasis olivacea Gray, Propre au nord de la Nouvelle-Hollande.

IV. NARDOA, Gray; Bothrochilus, Fitzinger. Narines latérales ouvertes dans une seule plaque; yeux latéraux, à pupille vertico-elliptique; des plaques sus-céphaliques depuis le bout du museau jusqu'au delà de l'espace inter-orbitaire, plaques au nombre desquelles il n'y a pas de préfrontales; des fossettes à la lèvre inférieure seulement; écailles lisses; scutelles sous-caudales partagées en deux.

NARDOA DE SCHLEGEL, Nardoa Schlegeli. De la Nouvelle-Hollande.

Les espèces de Pythons que l'on voit le plus communément dans les ménageries sont le Python Sebas et surtout le P. molurus. La femelle de celui-ci a pondu en captivité, et l'on a constaté à Londres, aussi bien qu'à Paris, qu'elle entoure ses œuss des replis de son corps, et qu'elle les couve jusqu'à leur éclosion. MM. Valenciennes, Duméril et Bibron ont publié, à cet égard, ainsi que sur l'accroissement en taille des Serpents, des détails dont nous parlerons à l'article REPTILES. (P. G.)

\*PYTHONIDES. Pythonides. REPT. -Nom d'une sous - famille de Pythoniens ou Ophidiens azémiophides ( Dum. et Bibron), comprenant les espèces du véritable genre Python des anciens erpétologistes. On partage aujourd'hui les Pythonides en Morélie, Python, Liasis et Nardoa. Nous en avons parlé à l'article PYTHON. Voy. ce mot. (P. G.)

\* PYTHONIENS. Pythonii. REPT. -MM. Duméril et Bibron nomment ainsi. dans leur Erpétologie générale (t. VI. p. 358), la première famille des Ophidiens Azémiophides. Les caractères qu'ils lui assignent sont les sujvants:

Des vestiges de membres postérieurs se montrent au dehors, chez les adultes, sous forme d'ergots, de chaque côté de l'anus; dents sous-maxillaires et sus-maxillaires

similaires, coniques, pointues, plus ou moins tranchantes à leur bord postérieur. coudées à leur base, penchées en arrière et diminuant de longueur à partir de la seconde ou de la troisième, qui sont très longues: branches de la mâchoire supérieure subelavisormes, plus ou moins comprimées en avant, s'étendant jusqu'au niveau ou audelà des frontaux postérieurs; os ptérygotdiens comme courbés en co et dentés dans leur première moitié seulement; botte cérébrale cylindrique, rensiée latéralement dans la première moitié de sa longueur. Les genres les plus connus qui entrent dans cette samille sont ceux des Pythons, des Eryx et des Boas, dont les espèces, étudiées avec plus de soin dans ces dernières années, ont permis l'établissement d'un plus grand nombre de divisions également génériques principalement dues à M. J.-E. Gray.

MM. Duméril et Bibron partagent les Pythoniens en quinze genres répartis dans trois tribus qui se rapportent elles-mêmes à deux sous-familles, les Holodontes et les Aprotérodontes. Les Holodontes ou les Pythoniens, qui ont des dents implantées dans l'es intermaxillaire et qui sont pourvues d'es sus-orbitaires, ont aussi la queue prenante; ce sont les Pythonides (voy. ce mot). Les Aprotérodontes manquent, ainsi que leur nom l'indique, de dents implantées dans l'os incisif ou intermaxillaire, et ils n'ont pas d'os sus-orbitaires. Ceux dont la queue n'est pas préhensile constituent les Enroides, parmi lesquels M. Bibron ne reconnaît que le seul genre Eryx. Les Bounces ou Boas, qui ont au contraire la queue préhensile, sont partagés par le même erpétologiste en plusieurs genres, savoir: Enygre, Leptoboa, Tropidophis, Platygaster, Boa, Pelophile, Eunecte, Xiphosome, Epicrate, Chilabothre.

Le genre Eryx est seul représenté en Europe, encore n'y existe-t-il que dans les parties orientales. Les Pythonides vivent en Afrique, dans l'Inde ou en Océanie, et les espèces de la tribu des Boas sont pour la plupart de l'Amérique méridionale; le Pélophile et le Xiphosome sont d'Afrique, et l'espèce type du genre Platygastre est d'Australie. (P. G.)

\*PYTHONISSA (nom mythol.). ARACHN.
- M. Koch, dans son Ubersicht der arachni-

densystems, désigne sous ce nom une neuvelle coupe générique qui a été étable sui dépens des Drassus (voy. ce mot), et qui n'a pas été adoptée par M. Walckenaër dans son Histoire naturelle sur les Insectes aptères. (H. L.)

PYTHONIUM. not. PH. — Genre de la famille des Aroidées, tribu des Dracunculinées, établi par Schott (Melet., 17). Herbes du Népaul. Voy. Anoidéus.

\*PYTICERA (πυτίζω, saliver; 260:, 28tenne). 188. - Genre de l'ordre des Colésptères tétramères, famille des Serricornes, section des Malacodermes et tribe des Clairones, créé par Spinola (Essei memegraphique sur les Clérites, t. II, p. 69, pl. 41, f. 3), qui le comprend dans la sous-famille de ses Clérites cléroïdes. Le type, seule espèce connue, le P. Duponti Sp., est originaire du Brésil. Cet Insecte est noir; son corselet est jaunatre, et les élytres sont diatées et bordées extérieurement de jame, à partir du dessous de la base jusqu'au-delà du milieu; l'antenne offre 10 articles, doct les 2º à 7º sont resserrés, anguleux, poiles, et les 3 derniers excessivement allongés. (C.)

PYURA. MOLL., TUNIC. — Genre d'Ascidies composées, admis par M. de Blainville, d'après Molina, et caractérisé ainsi. Corps pyriforme, avec deux petites trompes courtes, contenu dans une loge particulière formée par son enveloppe extérieure, et costituant, par sa réunion avec dis ou deux individus semblables, une espèce de rache coriace diversiforme. (Dr.)

\*PYXICEPHALUS (multi, bolte : resistete). REFT. — Genre de Batraciens aurarer de la famille des Raniformes ou Grenoulles, caractérisé par M. Tschudi. Il compresé trois espèces seulement : une de res espèces est de l'Amérique méridionale ; les deux autres vivent dans l'Afrique australe. (P. 6)

PYXIDANTHERA (muffe, bolte; arbies, anthère). Bor. PH. — Genre de la familie des Diapensiacées, établi par L.-C. Reinse (in Michaux Flor. bor. amer., I, 152, L. 1%. Arbustes de l'Amérique boréale. For. Bur PERSIACÉES.

PYXIDARIA, Lindern. (Alast., 1. 13. II, 267). BOT. PH. — Syn. de Lindern. Allion.

PYXIDE. 307. — Sorte de fruit. 5.3 ce mot.

PYXIDEMIS. ARPT. -- Genre d'Emydes établi par M. Fitzinger. (P. G.)

\*PYXIDICULA. INFUS.? ALG.—Genre de Bacillariées établi par M. Ehrenberg dans la section des Naviculacées, que cet auteur prend pour des Infusoires polygastriques, et caractérisé par son têt rond, de deux pièces, et par sa manière de vivre isolément et non agrégé.

(Dui.)

\*PYXIDIROSTRES. ois.— Sous ce nom Latreille a établi dans l'ordre des Palmipèdes, une famille qui comprend le genre Phénicoptère. (Z. G.)

PYXIDIUM, Ehrh. (Beytr., IV, 44). Bot. cr. — Syn. de Phascum, Linn.

PYXINE ( xv&ig. bolte ). But. CR. - (Lichens.) Nouveau genre établi par Fries, et «ui a été oublié à la place qu'il doit occuper dans notre classification des Lichens. Il a pour type le Lecides sorediats d'Acharius, mais il se distingue des vraies Lécidées par les caractères suivants : Au lieu d'un excipulum toujours ouvert, on a un périthèce d'abord clos, puis dilaté en forme de cupule, qui recèle un nucléus ascigère et discisorme. Les thèques, environnées de paraphyses, sont en massue, et renferment de 8 à 10 sporidies oblongues, brunes et bilocu-Jaires. Le thalle est cartilagineux, et sormé de lanières imbriquées rayonnantes, et incisées-multifides au sommet. Un grand nombre de sorédies en rendent ordinairement la surface pulvérulente. C'est entre les tropi-Ques que croissent les espèces peu nombreuses de ce genre, qui a encore pour synonyme le genre Circinaria de M. Fée. Voy. ce mot, et les pages 187 et suiv. de notre Cryptogamie de l'île de Cuba. (C. M.)

PYXINÉES. Pyzincos. Bor. ca. — (Lichens.) Nom d'une tribu de la famille des Lichens, laquelle se compose des genres Pyzinc, Fr.; Gyrophora, Ach. p. p.; Umbilicaris, Hoffen.; Omphaladium Mey. et Fw. (C. M.)

\*PYXINIA (πύξωνος, fauve). MELM.?—Le D. Hammer-Schmidt a décrit sous ce nom, dans l'Isis pour 1838, un genre de parasites des Insectes, qui paraît se rapporter au groupe des Grégarines de M. Léon Dufour. Il en cite trois espèces, dont une, appelde par lui P. rubecula, vit sur le Dermestes oulpinus. (P. G.)

\*PYXIPOMA (πυξίς, bolte; πῶμα, couvercle). BOT. PH. — Goure de la famille des Portulacées, tribu des Sésuviées, établi pur Fenzl (in Annal. Wiener Mus., II, 293). Herbes des Moluques. Voy. roatulacées.

\*PYXIS (πυξίς, bolte). BEPT.—Genre de Tertues terrestres, de la catégorie de celles que l'on nomme Tortues à bolte, à cause de la mobilité de leur plastron. C'est la partie antérieure seulement de cet organe qu'elles peuvent remuer. L'espèce type de ce genre est le Pyœis arachnoides de M. Bell. Sa patrie est l'Inde et l'archipel Indien. (P. G.)

\*PYXIS (πυξίς, holte). us. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, de la famille des Cycliques et de la tribu des Chrysomélines, établi par Dejean (Catal., 3° édit., p. 428) sur deux espèces du Brésil, les Pyx. striatopunctata et ambigua Dej. (C.)

Q

\*QUADERSANDSTEIN. Giol. — On nomme ainsi le grès du lias que l'on exploite pour la bâtisse, dans le Wurtemberg et d'autres parties de l'Allemagne. (C. d'O.)

\*QUADRELLA, Meisn. (Gen., 17). Bot. - Syn. de Colicodendrum, Mart.

QUADRIA, Ruiz et Pav. ( Prodr., 10, 2, 33). Bot. PH. — Syn. de Guevinia, Molin. QUADRICORNE. MAR. — Une espèce. d'Antilope (voy. ce mot) a reçu ce nom. (E. D.)

QUADRILATÈRES. Quadrilatera. CAUPT.

— Latreille, dans son Cours d'entomologie, donne ce nom à une tribu de l'ordre des Décapodes brachyures. Cette tribu n'a pas été adoptée par M. Milne Edwards dans son Histoirs naturelle sur les Crustacés, et en peut dire qu'elle correspond aux Ocypodiens, aux Gonoplaciens, aux Gécarciniens, aux Pinnothériens, aux Thelpheusiens et aux Cancériens de M. Milne Edwards. Voy. ces différents noms.

(H. L.)

QUADRILLE. nor. 18. — Nom vulgaire de l'Asclepias carnosa Linn. \*QUADRIMANES. Quadrimani. INS.—Troisième section de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, établie par Latreille (Règ. anim. de Cuvier, t. IV, p. 389), correspondant à la tribu des Harpaliens de Dejean, et offrant dans les mâles quatre tarses antérieurs dilatés; les 3 ou 4 premiers articles sont en forme de cœur renversé ou triangulaires, et presque tous terminés par des angles aigus; le dessous est ordinairement (les Ophonus exceptés) garni de deux rangées de papilles ou d'écailles, avec un vide linéaire intermédiaire

Le corps est toujours ailé, généralement ovalaire et arqué en dessus ou convexe, avec le corselet plus large que long, ou tout au plus isométrique, carré ou trapézoïdal. La tête n'est jamais brusquement rétrécie postérieurement. Les antennes sont de la même grosseur partout, ou un peu et insensiblement épaissies vers le bout. Les mandibules ne sont jamais très fortes. Les palpes extérieurs sont terminés par un article plus long que le précédent, ovalaire ou en suseau. La dent de l'échancrure du menton est toujours entière, et manque dans quelques uns. Les pieds sont robustes, avec les jambes épineuses et les crochets des tarses simples. Les tarses intermédiaires, dans les femelles mêmes, sont courts, et, à la dilatation près, conformés à peu près ainsi que les précédents. Ces Carabiques se plaisent dans les lieux sablonneux et exposés au soleil. Cette section se compose principalement des genres Acinopus, Daptus, Harpalus, Ophonus, Stenolophus et Acupalpus. On y a encore réuni beaucoup d'autres genres nouvellement créés. (C.)

\*QUADRIRAYÉE. REPT. — Nom français d'une Couleuvre européenne du sousgenre Elaphis, qui est le Coluber elaphis de Shaw et le Coluber qualuor-lineatus de Lacépède. Cette espèce n'est pas très répandue. (P. G.)

QUADRUMANES. Quadrumana. MAM.

— G. Cuvier (Règne animal) et, depuis lui, la plupart des zoologistes ont désigné sous ce nom le second ordre de la classe des Mammifères, qui comprend les trois grands groupes naturels des Singes, des Ouistitis et des Makis. Les caractères principaux des Quadrumanes sont les suivants: Membres postérieurs plus ou moins complétement im-

propres à la station bipède, devenant des instruments très parfaits de prébension, et terminés par de véritables mains, ausi bien que les antérieurs; tous les doigts allorges et très flexibles; les pouces très mobiles, très écartés des autres orteils et pouvant leur être opposés et former ainsi la pince, d'où leur est venu le nom qu'ils portent; les jeux, de même que dans l'Homme, sont dirigés es avant, tantôt directement, comme chez les Singes; tantôt obliquement, commechez les Makis; les mamelles sont pectorales; la verge pendante; la fosse temporale séparée de l'orbite par une cloison osseuse, et les bémisphères cérébraux sont composés de trois lobes dont le postérieur recouvre le cervelet. Du reste, les formes générales des Quadramanes sont très rapprochées de celles de l'Homme et, de même, leur organisation intérieure présente avec lui de grands rapports, surtout dans la disposition de leurs intestins.

Les Quadrumanes, en général, par la disposition de leurs membres, sont destinés à monter aux arbres, ce qu'ils font habituellement avec une grande agilité; à terre, leur démarche est chancelante et pénible, ils ne peuvent poser à plat leurs piets sur le sol, et leur bassin, étroit et placé abliquement, favorise peu la solidité des membres postérieurs. Nous avons dit que ces animant étaient pourvus de quatre mains, mais pissieurs exceptions doivent être signales; c'es ainsi que plusieurs Singes d'Amérique et beaucoup de Makis n'ont pas les pouces des mains autrement dirigés que les sutres doigts; tandis que certains Singes d'Afrique, ceux du genre Colobe par exemple, a'est ples de pouces aux mains antérieures. Ca autre caractère qui a été donné à l'ordre des Quadrumanes, celui d'avoir la face désourves de poils, n'est pas plus positif; les Maku, les Galéopithèques et des animers qu'es & placés dans le même ordre, les Bradpes & les Chéiromys, font en effet exception à cett règle.

Les Quadrumanes ont pour patrie gésérale les zones intertropicales; on les treuve est mêmes latitudes à peu près, en Amérique, en Afrique, dans l'Inde et à Java, Suman, Bornéo, aux Célèbes et à Madagascar, en mot, dans les grandes lles de l'archipe l'édien; mais aucune espèce n'a encore es

trouvée dans les petites îles de l'ancien et du nouveau continent. Quoique ces animaux paraissent habiter de préférence les terrains assez peu élevés au-dessus du niveau de la mer, les lieux boisés, le bord des rivières où la végétation est plus active, plus continue, où les fruits sont plus abondants, on sait cependant qu'il en existe dans les parties assez élevées des Cordilières de la Nouvelle-Grenade, des Himalayas, de la montagne de la Table au cap de Bonne-Espérance, de l'Atlas, et sur les frontières de la Chine, ainsi qu'au Thibet, et par conséquent dans les lieux où la température est assez basse.

On a, depuis longtemps, divisé l'ordre des Quadrumanes en plusieurs groupes: les Singes et les Makis qui sont devenus par la multiplicité des formes secondaires deux petites familles, et entre lesquelles il faut placer un troisième genre, celui des Ouistitis, qui n'appartient bien ni à l'un ni à l'autre. M. de Blainville, à l'exemple de Linné, les nomme Primates, et il y a joint les Galéopithèques, les Bradypes et les Chéiromys, qui en ont été éloignés par plusieurs naturalistes.

Nous ne croyons pas devoir entrer dans plus de détails sur l'ordre des Quadrumanes, renvoyant le lecteur aux mots singes, saJOU, OUISTITI, GALÉOPITHÈQUE, ORANG, GIBBON,
MACAQUE, GUENON, BRADYPE, GALAGO, TARSIER, etc., etc. (E. DESMAREST.)

\*QUADRUMANES FOSSILES. MAM. FOSS. - Aucun os, aucune dent de Singe, ni de Maki, ne se sont jamais présentés à moi dans mes longues recherches, a dit G. Cuvier, dans son discours préliminaire sur les Ossements fossiles. En effet, ces ossements sont rares, et ce n'est que depuis la mort du fondateur de la Paléontologie qu'il en a été trouvé quelques uns. Cette rareté peut provenir, ainsi que l'a pensé M. Lyell, de ce que ces Mammifères ne fréquentent pas les marais ou les bords des rivières et des lacs, comme ceux dont on trouve habituellement les os dans les dépôts tertiaires, mais que, vivant dans les forêts, sur les arbres, leurs cadavres sont rarement entraînés par les cours d'eau.

En Europe, on en compte déjà deux espèces:

Le Pithecus antiquus de Blainville (Ostéologie des Primates), sondé sur une machoire

inférieure garnie de toutes ses dents, mais privée de ses branches montantes, découverte par M. Lartet en 1837, à Sansans, département du Gers, dans un monticule tertiaire qui fourmille d'os de Rhinocéros, de Mastodontes et de Dinothériums. Ce Singe appartient évidemment à la division des Gibbons, par la forme de ses dents, mais d'une espèce dissérente de celles que nous connaissons. Les incisives sont longues; la canine, élevée seulement de 3 millimètres au-dessus d'elles, offre à sa base postérieure et interne un talon, comme dans le Maure et le Macaque; la première fausse molaire est triangulaire, à une seule pointe, plus grosse et plus élevée que la seconde qui a deux pointes en avant et un talon en arrière; les trois grosses molaires sont un peu plus longues que larges, et augmentent de grandeur de la première à la dernière; elles sont un peu creuses au milieu et bordées en avant de deux tubercules et, en arrière, de trois, comme dans les Orangs et même comme dans l'Homme. La symphyse est longue et inclinée en arrière jusqu'au-delà de la deuxième fausse-molaire.

M. Lartet a trouvé depuis des astragales qu'il croit être de Singes et qui, en esset, ressemblent, quoique avec quelques dissérences spécifiques, à celui du Papion.

Le Macacus eocœnus Owen (Mammisères et Oiseaux sossiles de la Grande-Bretagne, pl. 1), trouvé, en 1839, à Kysou en Sussolek, par M. William Colchester, dans l'argile de Londres. Cette espèce repose sur un fragment de mâchoire inférieure contenant la dernière molaire et l'alvéole de la précédente, et sur une première vraie molaire séparée.

En Asie, MM. Baker et Durand ont découvert dans le terrain tertiaire des monts Sous-Himalya une portion de mâchoire supérieure de Singe qu'ils attribuent à une espèce de Semnopithèque d'une grande taille, et MM. Falconnet et Cautley une mâchoire inférieure d'un Singe fort voisin de l'Entelle.

M. Wagner a découvert aussi en Grèce des espèces de Singes fossiles.

En Amérique, M. Lund a signalé des ossements de deux espèces de Singes que l'on rencontre dans les cavernes du Brésil, et qu'il nomme, l'une, Callithrix primarus, et l'autre Protopithecus, de taille supérieure aux Sagouins et aux Sajous actuels. (L...D.)

QUADRUPÈDES. MAM.—Les anciens naturalistes, qui attachaient une grande importance au nombre des membres propres à la préambulation, donnaient ce nom collectif à tous les animaux à quatre pieds. Aujourd'hui le nom de Quadrupèdes et celui de Quadrupèdes vivipares, proposé par Lacépède, sont tout-à-fait rejetés et remplacés par celui de Mamnipères (voy. ce mot). Les Quadrupèdes ovipares constituent, parmi les Reptiles, les ordres des Chéloniens, Sauriens et Batraciens. (E. D.)

QUALEA. BOT. PR.—Genre de la famille des Vochysiacées, établi par Aublet (Guian., I, t. 1, 2). Arbres résineux du Brésil et de la Guiane. On en connaît 9 espèces, parmi lesquelles nous citerons les Q. ecalcarata, grandiflora Mart. et Zucc., Q. rosea, cærulea Aubl., Q. multiflora Mart. (J.)

QUAMOCLIT. Bor. PH. — Genre de la famille des Convolvulacées, sous-ordre des Convolvulées, établi par Tournefort (Inst., 39) aux dépens des Ipomæa. L'espèce type, Quamoclit pectinata Sp. (Ipomæa quamoclit Linn.), est une herbe volubile, indigène d'Europe. Elle se cultive comme plante d'ormement. (J.)

QUAO. MAM. — Variété du genre Chien. Voy. Chien.

QUAPOYA. BOT. PH. — Genre de la famille des Clusiacées, tribu des Clusiacés, établi par Aublet (Guian., II, 898, t. 343, 344). Arbres de la Guiane. Voy. QUISIA-CÉES.

QUARANTAIN. BOT. PR. -- Nom vulgaire d'une espèce de Matthiole. Voy. ce mot.

QUARANTAINE. BOT. PH. — Nom vulgaire d'une belle variété de Giroflée. Voy. ce mot.

\*QUART-GECKO. BEPT. — Nom français donné par M. de Blainville (Nouvelles Annales du Muséum, t. IV) aux Stémodactules de G. Cuvier. (P. G.)

les de G. Cuvier. (P. G.)

OUARTINE. BOT. PH. — VOY. GRAHE.

QUARTZ ou QUARZ. MIN. — L'une des espèces les plus communes et les plus abondantes du règne minéral, et l'une des plus remarquables, non seulement par le réle important qu'elle joue dans la structure de l'écorce terrestre, mais encore par les usages multipliés auxquels se prêtent ses nom-

breuses variétés. On la rencontre partout à la surface et dans l'intérieur de la terre, à quelque profondeur que l'on descrate; on la trouve dans les terrains de tous les âges, de tous les modes de formation, et dans toutes les circonstances possibles de gisement.

Le grand nombre et la diversité des modifications que présente cette espèce ont conduit les minéralogistes à établir dans leur série des subdivisions principales, formant comme autant de sous-espèces, et que nous réduirons à quatre : le Quartz hyalia, ou Quartz proprement dit . l'Agale, le Jasse et l'Opaie. Toutes les variétés comprises dans ces sousespèces ont des caractères généraux, dont quelques uns, faciles à constater, donnent les moyens de les reconnaître. Elles sont toutes composées essentiellement et exclusivement de Silice, sauf les cas de mélanges accidentels; elles ont une dureté qui leur permet de rayer le verre et presque tous les minéraux, à l'exception d'un petit nombre de pierres fines : aussi donnent-elles généralement des étincelles par le choc du briquet. Elles sont infusibles par elles-mêmes au feu du chalumeau; insolubles dans l'esta et dans tous les acides, excepté l'acide finerhydrique, qui les dissout avec une grande facilité. Le Quartz, qui est infesible par lui-même au feu du chalumean ordinaire, a été fondu et même volatilisé par M. Gesdin , à la flamme de l'alcool , souffés aux du gaz oxygène. Il se fond alors en 🛤 liquide incolore et visqueux, que l'es peut mouler par pression, ou tirer, comme le verre, en fils qui sont très tenaces et très clastiques. Le Quartz sondu se valetime à une température qui paraît pen deignée de celle de son point de fusion. Pour pouveir être fondu au chalumeau ordinaire et rents soluble par les acides, le Quarts a benia d'être attaqué préalablement par un aical. On le fond au chalumeau avec le carbonit de soude, et le résultat de la fasien per alors être dissous dans l'acide nitrique 🕰 l'acide chlorhydrique. Vent-on s'assurer de sa nature chimique? on évapore la solute presque à siccité, puis jetant de l'em se le résidu et filtrant, on sépare la Silice, qui reste sur le filtre sous la forme de psei blanche. Si la substance essavée est es Quartz, et si elle est minéralegique

pure, la solution ne doit rien précipiter par les réectifs.

1° QUARTZ HYALIN. Il a toujours une cassure vitreuse, et quand il est transparent et en masse informe, il ressemble parfaitement à du verre. Il est presque toujours cristaldisé, ou du moins composé de parties ou de grains à structure cristalline. Il offre à peine quelques indices de clivage; mais on peut, par la trempe, y faire naltre des systèmes de fissures planes dans trois directions différentes, parallèles aux faces d'un rhomboèdre obtus de 94° 15'. Ce rhomboèdre, que la cristallisation du Quartz ne réalise jamais complétement, est généralement considéré comme la forme fondamentale de ses cristaux, dont les formes les plus ordipaires sont celles du prisme hexagonal pyramidé, et du dihexaèdre ou dodécaèdre à faces triangulaires isoscèles. Toutefois le système cristallia du Quartz se distingue du système rhomboédrique ordinaire par des caractères particuliers, en rapport avec les singularités de sa structure physique et de ses propriétés optiques. La présérence donnée à la sorme rhomboédrique comme type de ce système a été justifiée par les expériences de Savart, qui ont démontré une différence de nature physique entre les faces prises trois à trois sur un même sommet pyramidal; mais les formes qui en dérivent sont soumises à une bémiédrie qui atteint les faces latérales, savoir, celles qui naissent sur les angles latéraux du prisme pyramidé, et sur les arêtes verticales du même prisme. Le prisme présente souvent de petites facettes, non symétriques par rapport à l'axe, et placées de biais sur les angles, ce qui a fait donner à cette variété le nom de plagièdre. Celles de ces petites facettes qui sont tournées dans le même sens ne se montrent d'ordinaire que sur certains individus, et les facettes qui s'inelinent en sens contraire sur d'autres individus. Ces facettes trapéziennes ne sont jamais paralièles entre elles aux extrémités opposées du cristal; elles sont ordinairement disposées deux par deux, en haut et en bas, et de chaque côté des arêtes longitudinales, et seulement sur trois des arêtes prises alternativement, en sorte que, par leur combinaison, elles donneraient naissance à des trapezoedres trigonaux, à faces

inclinées et non symétriques. Dans une autre variété (la rhombifère), les facettes placées sur les angles les tronquent symétriquement, et prennent alors la figure du rhombe; elles conduisent alors ou à un rhomboèdre de position anormale, ou à un ditrièdre (ou double pyramide trigonale). Enfin les arêtes verticales alternatives forment deux groupes dont l'indépendance s'annonce quelquefois par des biseaux qui se montrent sur trois seulement de ces arêtes.

Les physiciens, en étudiant les propriétés optiques du Quartz, ont découvert des faits curieux qui semblent dériver de la même cause que celle qui détermine cette hémiédrie latérale dont nous venons de parler. Ils ont constaté que le Quartz appartient à la classe des corps qui ont une double réfraction à un seul axe positif; mais, de plus, ils ont trouvé qu'à la différence de tous les autres corps cristallisés, il possède une autre sorte de polarisation et de double réfraction, qu'ils ont appelée circulaire, et qui ne s'observe que dans la direction de l'axe des cristaux. Tout rayon polarisé ordinaire qui traverse, suivant cette direction, une lame de cristal de roche taillée perpendiculairement à l'axe, éprouve une modification telle, qu'à son émergence son plan de polarisation est dévié, soit vers la droite, soit vers la gauche, d'un angle proportionnel à l'épaisseur de la lame. On a recondu que certains échantillons de Quartz font tourner le plan de polarisation vers la droite, tandis que d'autres le font tourner vers la gauche, en sorte qu'il y a dans l'espèce du Quartz deux sortes d'individus cristallisés, que l'on peut considérer comme construits semblablement. mais en sens inverse, autour d'un même axe. M. Herschell a signalé un accord remarquable qui existe entre le sens du mouvement des plans de polarisation et celui dans lequel s'inclinent les facettes de la variété plagièdre, ce qui permet de déterminer d'avance, à l'inspection de la forme, dans quel sens aura lieu la rotation de la lumière. - Voici maintenant les conséquences de ces propriétés. Les plaques perpendiculaires à l'ase ne montrent pas, comme les autres cristaux à un axe, lorsqu'on les place dans l'appareil aux tourmalines, des anneaux colorés avec une croix noire au

centre; mais l'espace central est coloré d'une teinture uniforme, dont la nature dépend de l'épaisseur de la plaque, et qui change graduellement lorsqu'on fait tourner sur ellemême la tourmaline placée du côté de l'œil. Si l'on superpose deux plaques d'épaisseur à peu près égale et de caractères opposés (c'est-à-dire faisant tourner les plans de pofarisation, l'un à droite, l'autre à gauche), la croix obscure apparaît, mais ses branches se courbent en S; le sens de la courbure est déterminé par la plaque la plus voisine de l'œil. Si l'on superpose les deux moitiés d'une même plaque taillée obliquement à l'axe, en ayant soin de croiser à angles droits les sections principales des deux parties, et si l'on place ce couple dans l'appareil aux tourmalines, en le tournant de saçon que l'axe de la tourmaline oculaire partage en deux également l'angle des deux sections principales, on aperçoit dans tout le champ de la vision des bandes colorées séparées en deux séries par une bande noire centrale. Ce couple, joint uniquement à la tourmaline oculaire, constitue un polariscope d'une grande sensibilité (le polariscope de Savard). Certains cristaux de Quartz, particulièrement ceux d'Améthyste, offrent cette particularité, que les deux sortes de Quartz. qui se distinguent par leurs propriétés opposées, y sont réunis en couches alternatives extrêmement minces et parallèles aux faces du prisme et de la pyramide. Lorsqu'elle est taillée en lame perpendiculaire à l'axe, et observée avec la pince aux tourmalines, elle produit une apparence de veines colorées, disposées par séries correspondantes aux faces alternatives de la pyramide.

Le Quartz hyalin a pour pesanteur spécifique 2,65. Lorsqu'il est transparent, il prend le nom particulier de Cristal de roche. Le Cristal de roche, lorsqu'il est pur, est parfaitement limpide et incolore, mais il est souvent coloré par des matières étrangères qui se mêlent intimement avec lui en petite quantité, et il prend alors les noms particuliers d'Améthyste, lorsqu'il est violet; de fausse Topaze, lorsqu'il est jaune; de Rubis de Bohéme, lorsqu'il est rose; de Cristal enfumé, lorsque sa teinte est brune et comme fuligineuse. Les pans des Prismes de Cristal de roche sont généralement sillonnés par des stries perpendiculaires aux arêtes, tandis que les faces des sommets laissent voir à une vive lumière une multiude de petites pyramides triangulaires, dispuées parallèlement les unes aux autres.

C'est presque toujours en cristaux implantés que se trouvent les variétés de Quartz dont nous venons de parier. Ces Cristaux atteignent quelquefois des dimensions considérables; on en connaît qui est jusqu'à 6 décimètres de long; les plus remarquables sous ce rapport vienseat da Valais, de Madagascar et de Sibérie.

Il est d'autres variétés que l'on trouve disséminées au milieu de matières terreuses, dont quelques portions se sont métangées mécaniquement avec elles, au point de les rendre opaques, mais sans altérer leur forme en aucune manière; telles sont les variétés hématoids (d'un rouge de sang) et rubigineuse (d'un jaune de rouille), qui sont disséminées sous la forme de petits cristans à deux pointes, la première dans une arrile rougeàtre, la seconde dans une ocre jaune (fer hydroxydé terreux). Tels sont encore le Quartz chloriteux, mélangé de chlorite su de terre verte, le Quartz amphiboleux en Prase, etc.

Ce que l'on nomme ceil de chat n'est metre chose qu'un Quartz pénétré de filaments d'un autre minéral pierreux (l'Amiante), et qui présente, lorsqu'il est arrondi per la taille, des reflets nacrés, blanchètres, lequels semblent flotter dans l'intérieur de la pierre à mesure qu'on la fait mouvoir. Il est encore quelques variétés produites per és reflets particuliers de lumière, entre saires le Girasol, qui présente un fond lainest d'où s'échappent des reflets bleus et rouges, lorsqu'on fait tourner la pierre as miel, et l'Aventurine, qui est un Quartz brus, à structure grenue, dont le fond est parseme d'une multitude de points brillants.

Les diverses variétés du Quartz brais sont taillées et employées en bijoux, se vases, en plaques d'ornement. Le Cristal de roche l'a été anciennement en objes de luxe; on en a fait des lustres, des baits de poche, de grandes coupes sur leaquelles se sculptait ou gravait des figures. Planiest manufactures de ce Cristal avaient été étiblies dans les Alpes; mais l'usage en sé bien moins répandu, et la plupart de se

fabriques sont tombées, depuis que le Cristal naturel a été remplacé avec beaucoup d'avantage par le Cristal artificiel ou verre de Cristal, qui est plus limpide, plus facile à travailler, et qui ne le cède au Quartz que sous le rapport de la dureté.

Les variétés précédentes ne forment point de grandes masses minérales ; on ne les rencontre qu'accidentellement dans la nature. Les variétés de Quartz hyalin, qui composent à elles seules des roches, se bornent aux deux suivantes : le Quartz grenu (ou Quartzite), à gros et à petits grains, pur ou mêlé de parcelles de Mica, qui lui donnent une structure schisteuse, et le Quartz arénacé(vulgajrement sable siliceux), composé de petits grains libres ou agrégés plus ou moins fortement entre eux, et donnant naissance aux sables ou grès quartzeux. Cette dernière variété forme des dépôts considérables, que l'on retrouve à presque tous les étages de la série des couches minérales, depuis les plus anciens terrains de transport jusqu'aux dernières alluvions de nos continents. C'est le Ouartz arénacé qui forme le sable mouvant des bords de la mer, de nos plaines arides appelées landes, des steppes de l'Europe septentrionale et de l'Asie, et des immenses déserts de l'Afrique. On se sert du sable quartzeux pour la fabrication du verre, en le fondant avec un alcali, et pour faire des mortiers ou ciments, en le mélant avec de la chaus éteinte. On fait avec le Gres quartzeux des pierres de taille, des pavés, des meules pour aiguiser les instruments tranchants. Quelques variétés sont assez poreuses pour qu'étant sciées en plaques de peu d'épaisseur elles puissent être employées à filtrer les eaux.

Le Quartz hyalin ne forme pas seulement des roches distinctes à lui seul, il entre aussi comme base ou comme partie constituante dans un grand nombre de roches composées, où il est presque toujours disséminé sous la forme de grains (ex. : le Granite, la Pegmatite, l'Hyalomicte, le Micaschiste, etc.).

2. L'AGATE. On réunit sous ce nom toutes les variétés de Quartz qui sont demi-transparentes, compactes, et qui n'ont pas la cassure vitreuse, mais une cassure terne, écailleuse ou conchoïdale. Ces pierres sont un peu moins dures que le Cristal de roche, mais elles sont encore seu avec le briquet;

elles ne se présentent jamais sous des formes régulières, mais presque toujours sous des formes nodulaires, en rognons isolés. en stalactites, en masses irrégulières et mamelonnées. La série de leurs variétés peut se partager en deux sections : 1º Les Agates fines ou les Calcédoines, qui ont une cassure semblable à celle de la cire, une transparence nébuleuse, et des couleurs vives et variées : telles sont la Calcédoine bleuâtre. la Cornaline, la Sardoine, l'Héliotrope, etc. Les détails dans lesquels pous sommes entrés sur ces matières au mot agare nous dispensent d'y revenir dans cet article. 2º Les Agates grossières ou les Silex, auf sont moins translucides que les Calcédoines. et dont la cassure est terne, ordinairement conchoidale ou plate. Leurs couleurs sont moins vives, et le poli qu'elles reçoivent n'a jamais l'éclat de celui des Calcédoines. Les principales variétés de Silex sont : le Silex pyromaque (ou la pierre à fusil), à cassure conchoïdale et légèrement luisante, divisible en fragments à bords tranchants, qui, franpés par l'acier, en font faillir de vives étincelles. Il est communément noir-grisatre ou de couleur blonde. On le trouve en rognons de diverses grosseurs, placés les uns à côté des autres, et formant des espèces de cordons ou de lits interrompus au milieu de la Craie. - Le Silex corné (ou la Pierra de corne infusible), opaque, à cassure presque plate, ayant un éclat semblable à celui de la corne. On le trouve pareillement en rognons dans des calcaires compactes de différents âges. - Le Silex molaire (ou la Pierre meulière), à cassure plate, à texture cellulaire, criblée de cavités irrégulières. que remplit en partie une Argile rougeatre. Il appartient aux couches des dernières formations et les plus superficielles. On l'observe principalement aux environs de Paris. en bancs non continus, ou en blocs de dimensions variées, au milieu des terrains d'eaux douces tertiaires. On l'emploie, lorsqu'on peut le débiter en gros blocs cylindriques, pour faire des meules de moulins; et lorsqu'on ne l'obtient que sous forme de fragments irréguliers, il sert pour la maçonnerie en moellons.

3. Le Jaspr. Ce sont toutes les variétés de Silex ou de Calcédoine, qui, par suite d'un mélange mécanique, mais intime, avec diverses matières terreuses colorantes, sont tout-à-fait opaques, ont une pâte fine avec une cassure terne, et des couleurs plus ou moins vives, souvent variées dans le même échantillon, comme elles le sont dans les Agates. Elles sont susceptibles de poli, et on en fait différents objets d'ornement. On trouve du Jaspe en amas ou couches de peu d'épaisseur, principalement dans les terrains de cristallisation métamorphiques.

4. L'OPALE OU QUARTZ RÉSINITE. Cette sousespèce comprend toutes les variétés de Silex qui renferment une certaine quantité d'eau, dont l'éclat est résineux, et qui sont fragiles au point de ne pouvoir faire seu sous le briquet, comme les autres Quartz. On les appelle aussi Quartz ou Silex résinites, à cause de leur éclat. Sa manière d'être ordinaire est de se présenter en stalactites ou en rognons, au milieu de roches argileuses, surtout celles qui proviennent des débris du terrain trachytique remaniés par les eaux. Parmi les variétés d'Opale on distingue l'Opale irisée, à laquelle se rapporte spécialement le nom d'Opale dans le langage des lapidaires. Elle se distingue par de beaux reslets d'iris, qui présentent les teintes les plus vives et les plus variées. -L'Opale miellée, ou Opale de seu, qui offre un fond d'un rouge orangé, avec des reflets d'un rouge de feu. - L'Opale hydrophane, qui est blanche, poreuse, légèrement translucide, et qui acquiert un certain degré de transparence lorsqu'on la plonge dans l'eau et que ses vacuoles se remplissent de ce liquide. - L'Opale commune, qui ne se fait remarquer par aucun reflet particulier, et dont les couleurs varient à l'infini. C'est à l'Opale commune que se rapporte la Mémilite, que l'on trouve en plaques ou en masses tuberculeuses aplaties, dans l'Argile schisteuse de Ménilmontant, près de Paris. (DEL.)

QUARTZFELS. cztol. — Nom donné par les savants allemands au Schiste micacé. QUARTZITE. min. — Espèce de roche

quartzeuse. Voy. QUARTZ.

QUASSIA (nom du nègre qui, le premier, a fait connaître cette plante). Bor. PH. — Genre de la famille des Simaroubacées, établi par De Candolle (in Annal. Mus., XVII, 323; Prodr., 1, 733), et dont les

principaux caractères sont: Fleurs hermaphrodites. Calice court, 5-parti. Corolle à 5 pétales beaucoup plus longs que le calice, connivents en tube. Étamines 10, plus leagues que les pétales; anthères introrses, à 2 loges s'ouvrant longitudinalement. Ovaires 5, portés sur un gynophore débordant, libres, uniloculaires, uni-ovulés. Styles secdés presque dès leur base en un tube très long; stigmate 5-sulqué. Drupes 5, ou en nombre moindre par avortement, uniloculaires et monospermes.

Le Quassia amara, espèce type de ce genre, est un grand arbre à feuilles péuolées, composées de 3 ou 5 folioles opposées, ovales-lancéolées, acuminées, glabres, très eaueres, portées sur un pétiole ailé, articulé à l'assertion des folioles; à fleurs grandes, rouges, subunilatérales, disposées en grappes làches, simples ou rameuses, terminales. à pédicelles bibractéolés et articulés au-dessous du sommet, unibractéolés à la base.

Cet arbre, qui fournit le fameux bois de Quassia, croît à la Guiane, et il est auturalisé aux Antilles. Il est peu de subtances végétales qui possèdent le principe purement amer à un degré aussi intense que ce bois et son écorce. Celle-ci est unie, mance, grose, tachetée, peu adhérente au bois, qui est blanc, très léger et inodore. Cette plante est employée comme tonique et fébrifuge, et beacoup de brasseurs emploient aussi sa racas en guise de Houblon.

Selon Sweet, la culture du Quassia saurs réussit à merveille dans un composé de une argileuse et de sable de bruyère. On la matiplie de boutures bien aoûtées qu'en plane dans le sable sous un bocal, en apast son de ne pas les dépouiller de leurs fendies.

QUATERNARIA. BOT. PL. — Foy. E-MUSOPS.

QUATRE-ÉPICES. nor. 12. — Non vigaire d'une espèce de Nigelle. Foy. ce not.

QUATRE-CEIL. MAN. — Le Sarigue ordinaire (Didelphis virginiana) porte a sarnom, parce qu'il présente au-desses ét chaque œil une tache de couleur claire, en semble figurer un second œil. (E. D.)

QUATRE-BAYES. REPT. — La écs sem du Coluber elaphis ou C. quadrilineatus, es pèce d'Europe. (P. G.)

QUATRE-VINGTS. MAR. - La race do

Chiens d'Artois porte aussi le nom de Quatre-Vingts. Voy. le mot CHIEN. (E. D.)

\*QUEDIUS, ins. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Brachélytres et de la tribu des Staphyliniens-Oxyporiniens, proposé par Leach, et adopté par Stephens, Curtis et Erichson (Genera et species Staphylinorum, p. 523), qui lui assigne pour caractères génériques : Tarses filiformes ; languette arrondie, entière, plus courte que les paraglosses; pieds intermédiaires rapprochés. On y rapporte 50 à 60 espèces, qu'Erichson a réparties dans trois divisions ainsi formulées: Corselet (1°) à séries dorsales de trois points, (2°) à séries dorsales de deux points, (3º) sans aucune série dorsale ; 40 à 45 sont originaires d'Europe, 12 d'Amérique', 1 est propre à l'Asie, et 1 autre à la Nouvelle-Zélande. Parmi les espèces les plus connues nous citerons principalement les suivantes : P. dilatatus F., cruentus Ol., lævigatus Ghl., viridulus, brevis, umbrinus Er., molochinus, præcox, maurorufus, rufipes, boops, scintillans Gr., etc. Ils sont désignés par Dejean (Catalogue, 2° édit., p. 69; 3° édit., p. 69) sous le nom de Microsaurus, et par Stephens sous celui de Raphirus. Quant au g. Velleius de Mannerheim, qui a pour type la première espèce, Erichson n'a pas cru devoir l'adopter, bien qu'elle s'éloigne des autres par une forme et des habitudes différentes.

Les Quedius se trouvent dans le fumier, les ordures, les caries des arbres, sous la mousse, les pierres, les feuilles mortes et les écorces. Le 1° vit dans le nid des Frelons, et le 5° dans celui de la Formica fusca. (C.)

\*QUEKETTIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Orchidées, tribu des Vandées, établi par Lindley (in Bot. Reg., 1839.) Petites herbes dont on ignore la patrie. Voy. ORCHIDÉES.

QUENOUILLETTE. DOT. PH. — Nom Vulgaire des Atractylides. Voy. ce mot.

\*QUERCINÉES. Quercines. BOT. PS. —
Le grand groupe des Amentacées a été partagé en plusieurs familles, dont l'une, qui
a pour type le genre Quercus ou Chêne, a
reçu le nom de Quercinées ou calui de Cupulifères (voy. ce mot). Nous avons du adopter
ce dernier d'après les droits de l'antériosité. (Ap. J.)

QUERCUS. BOT. PH. — Nom scientifique du genre Chêne. Voy. ce mot.

QUERELLEUR. ois. — Nom vulgaire d'une espèce de Gobe-Mouche. Voy. ce mot. QUERIA. Bot. PH. — Genre de la famille des Caryophyllées, tribu des Sabulinées, établi par Læssing (lt., 48). L'espèce type de ce genre, Queria hispanica, est une petite plante herbacée qui croît sur les

QUERQUEDULA. ois. — Nom latin de la Sarcelle d'été, devenu, pour Stephens, nom d'un genre dont cette espèce est le type. (Z. G.)

pentes arides des collines en Espagne. (J.)

QUERULA. ois. — Dans son Histoire des Oiseaux de la Silésie, Schwencfeld a donné ce nom à la Linotte cabaret, à cause du cri plaintif que fait entendre cette espèce. — Vieillot l'a employé comme nom générique latin des Piauhau. (Z. G.)

\*QUÉRULINÉES. Querulinæ. 01s. — Sousfamille établie par Swainson dans la famille des Gobe-Mouches (Muscicapidæ) pour des Oiseaux qui ont un bec fort, large, très fendu, crochu à la pointe qui est dépourvue d'échancrure; la commissure de la bouche garnie de soies raides; des narines en partie couvertes par les plumes du front. Cette sous-famille, fondée sur le genre Querula, ne renferme que cette division, et le genre Lipangus qui n'en est qu'un démembrement. (Z. G.)

\*QUETZPALEO. nert. — Nom américain donné par Séba à un Reptile saurien du Brésil, dont G. Cuvier (Règ. anim., t. Il, p. 17) a fait le genre Oplurus. Ce genre appartient aux Iguaniens, et comprend aujourd'hui deux espèces, lesquelles ont la queue armée de grandes écailles épineuses. MM. Duméril et Bibron en ont donné les caractères distinctifs dans le t. IV de leur Erpétologie générale. (P. G.)

QUEUE. ANAT., PHYS., 200L. — La Queue est un organe impair, de formes et d'usages très variés, situé dans l'axe même du corps, à la partie postérieure du tronc dont il semble constituer un prolongement, et naissant d'ordinaire au dessus des ouvertures naturelles de l'anus et des organes de la génération. Elle existe chez presque tous les animaux qui sont symétriques par rapport à un plan médian, c'est-à-dire qui appartiennent aux deux premiers embranchements du rè-

gne animal: les Vertébrés et les Annelés. Son caractère de position est le même chez tous ceux de ces êtres qui en sont pourvus; Sa structure, quoique plus variable, est cependant aussi fondamentalement semblable, chez tous, à celle de la partie dorsale du tronc.

Nous ne pouvons assimiler à cet organe les appendices qu'on a désignés quelquefois sous le même nom chez d'autres animaux, par exemple, chez quelques Mollusques. En conséquence, nous ne parlerons pas ici de ces prolongements de nature diverse connus aussi sous le nom de Queue chez les Salpa, chez les Murex, etc. Le défaut complet d'analogie entre la Queue des Vertébrés ou des Annelés et les organes en question, ne nous permet pas de conserver à ceux-ci une dénomination qui n'entraînerait avec elle que des idées erronées.

Chez les Annelés, au contraire, si la présence d'une Queue n'est pas un caractère constant, comme chez la plupart des Vertébrés, du moins son existence, sa fréquence même, ne peuvent être douteuses. Chez les Annelés, comme chez les Vertébrés, nous trouvons souvent un appareil continu à la partie postérieure et dorsale du tronc, situé au-dessus et en arrière des ouvertures naturelles postérieures, prolongeant l'abdomen sans loger les viscères abdominaux, réunissant enfin tous les caractères que nous avons assignés à la Queue proprement dite; bien plus, cet appareil est si développé dans certaines classes, qu'il a servi à y établir des indications de genres et de familles.

On sait en esset que, chez les Vers et les Annélides qui rampent ou qui nagent, le corps se prolonge quelquesois au-delà des orifices anal et génital. Ce prolongement, tomposé d'anneaux plus ou moins solides et de pièces musculeuses et tégumentaires, semblables à celles qui concourent à la formation des segments qui les précèdent, est certainement comparable, eu égard à l'organisation de ces animaux, à l'appendice postérieur que des rapports analogues de structure avec le tronc nous ont sait désigner sous le nom de Queue, chez les animaux Vertébrés.

Parmi les Insectes, les Larves, les Chenilles, les Chrysalides et même les Insectes parsaits ont souvent la partie postérieure du ventre ou de l'abdomen prolongée au-delà de la cavité viscérale; mais il faut dire aussi qu'il n'est pas d'animaux chez lesquels les dimensions, la forme, l'organisation de cet appendice soient plus variables que chez eux. Non seulement il se présente quelquefois sous l'aspect d'une simple terminaison plus ou moins aigue de la portion dorsale de l'abdomen, comme chez le Hannetsa (Melolontha vulgaris); mais, chez la plupert des Insectes, il est tellement modifié, confondu avec les parties voisines ou combiné avec elles, entouré d'appendices si nombreus et d'un aspect si varié, qu'il devient presque toujours un organe tout différent de celui auguel on peut le comparer dans les Vertébrés. Suivant les fonctions une cet organe se trouve destiné à remplir, on lui donne dissérents noms : le plus souvent il sert à compléter l'appareil de la génération. soit comme organe de copulation, soit comme organe incubateur; d'autres fois il se transforme en organe locomoteur dont l'animal se sert pour sauter; ailleurs il forme une tarière, un foret, ou une scie; quelquefois enfin il est très allongé, formé d'un plus grand nombre d'anneaux et termisé par un aiguillon qui distille un venin dans la piqure: c'est ce qui a lieu chez le Sorpion, dont la Queue constitue vraimest use arme redoutable. Voyez, pour plus de détails, l'article INSECTES.

De tous les animaux articulés, les Crustacés sont peut être ceux dont la Quese est le plus développée. Elle est formée ches le Homard, la Langouste, l'Écrevisse, de sonbreux anneaux qui continuent la série des segments abdominaux, d'appendices vanes situés à son extrémité ou sur les perties letérales, et de faisceaux musculaires ésermes disposés en forme de tresse de manière à prendre mutuellement un point d'appui les uns sur les autres, et étendus du therse at bout de la Queue. On conçoit qu'avec une telle structure, elle doit être donée d'une grande énergie de contraction, et contint en frappant l'eau d'arrière en avant, us de plus puissants moyens locomoteurs. Test it monde a observé son action cher les Ecrevisses qui nagent avec rapidité, mais à reculons, parce que leur Queue ne se contracta que vers la face ventrale de l'abdemes & du thorax. La brièveté et l'atrophie de même organe replié tout contre le ventre chez les Crabes, sa disposition dissérente dans d'autres espèces du même groupe, ont sourni des caractères assez précis pour qu'on pût les utiliser dans la classification de ces animaux. De là les subdivisions de l'ordre des Décapodes, en Brachyures, Anomoures et Macroures.

Il est inutile de dire qu'à peu d'exceptions près, la Queue existe chez tous les Poissons, Reptiles, Oiseaux et Mammifères. Alors même qu'elle n'est pas apparente à l'extérieur, comme il arrive chez plusieurs d'entre eux, elle n'en existe pas moins; seulement, dans ce cas, elle est rudimentaire et masquée par les parties voisines. Cet état pour ainsi dire larvé de la Queue, commun à plusieurs autres appareils de l'économie animale, est un des exemples les plus frappants de la tendance qu'a la nature à conserver à toutes les espèces l'organisation du type. Si la Queue est inutile à quelques unes de ces espèces, elle ne cesse pas pour cela de se développer chez leur embryon : sa présence chez tous les Vertébrés est un caractère invariable, jamais elle ne manque primitivement, et, si elle ne persiste pas chez tous, cela tient à ce qu'elle avorte ou à ce qu'elle s'atrophie par les progrès même du développement. D'ailleurs, non seulement elle existe chez la plupart de ces êtres, mais elle remplit pour eux des fonctions si bien déterminées; son utilité est si évidente, qu'on ne pourrait les concevoir privés de cet organe, sans supposer en même temps de grandes modifications dans leur structure et dans leur manière d'être. Cette vérité ressortira à chaque pas dans l'étude que nous allons faire des principales modifications que subit cet appareil chez les divers groupes de cet embranchement.

La Queue des animaux Vertébrés est, d'une manière plus évidente que celle des Annelés, la continuation directe et le prolongement de l'axe du tronc: l'extrémité de la colonne vertébrale, des os qui la composent, de son canal, de ses muscles, de ses vaisseaux et de ses nerfs, en constitue chez tous la majeure partie ou tout au moins la base et comme le fondement. Le reste est formé par le développement de divers organes qui ne dépendent que de la peau,

tels que les poils, les plumes, les écailles, les membranes patatoires.

Les vertèbres de la Queue des Mammifères ont des apophyses d'autant plus fortes que cet organe est doué de mouvements plus nombreux et plus énergiques; elles diminuent de grosseur en se rapprochant de l'extrémité de la Queue, et finissent par se réduire à de petits tubercules. La longueur de la Queue résulte le plus souvent de la quantité ou de la longueur de ces osselets. Chez l'Homme, les Orangs et les Gibbons, leur nombre se réduit à trois ou quatre, et leur assemblage forme un petit os nommé coccyx, articulé avec le sacrum caché sous la peau, et masqué par les saillies du bassin et des fesses. Il en est tout autrement chez la plupart des autres Mammifères, soit Quadrumanes, soit Carnassiers, soit Rongeurs soit Marsupiaux, etc. Tous ceux qui ont la Queue longue et mobile ont, en outre, des os surnuméraires, situés à la face inférieure sur l'union de chaque couple de Vertèbres, nommés os en V à cause de leur forme, et destinés à donner attache aux muscles de la région inférieure de la Queue.

On conçoit que toutes ces variétés de nombre et de force dans les vertèbres coccygiennes qui composent la Queue doivent en entraîner d'analogues dans les muscles qui sont nécessaires pour la mouvoir. Chez l'Homme il n'y a que deux paires de muscles rudimentaires. Mais, chez la plupart des Mammifères, il y en a un bien plus grand nombre, destinés à imprimer à la Queue les mouvements dont elle est susceptible. Ces mouvements sont au nombre de trois principaux : le premier par lequel elle se redresse ou s'élève, le second par lequel elle se fléchit ou s'abaisse, le troisième par leque elle est portée sur les côtés, à droite ou à gauche. Ces mouvements en produisent bien d'autres, tels que la circumduction, la torsion, l'enroulement, etc.

La Queue est assez variable chez les Mammifères pour qu'on n'ait pu en tirer généralement que des caractères spécifiques. Il n'y a guère que les Singes pour la class fication desquels elle ait été de quelque secours : outre qu'elle a servi à séparer ceux de ces animaux qui en sont pourvus de ceux à qui elle manque, comme chez l'Homme, elle a facilité, parmi les premiers, de nouvelles distinctions, selon qu'elle s'est trouvée prenante ou non prenante. Longue, inslexible, sorte et déliée à la sois, elle est pour les Singes du nouveau continent un excellent organe de préhension dont ils se servent pour saisir les fruits à distance, se suspendre aux branches des arbres d'où ils s'élancent ou sur lesquels ils veulent grimper. Ce n'est pas tout, et la pature, en les dotant de cet organe, semble avoir donné à quelques uns non seulement un cinquième membre, mais encore une cinquième main : chez les Sapajous, par exemple, l'extrémité de la Queue à sa partie inférieure est un véritable organe de toucher actif; c'est comme un doigt surnuméraire, dont la peau a revêtu l'organisation qu'on lui connaît dans toutes les parties qui servent, comme la main de Momme, à exercer le toucher; en outre, le nombre des vertèbres qui composent la Queue chez ces animaux est toujours plus grand, dans un espace donné, qu'il ne l'est dans le même espace de celle d'un Singe à Queue non prenante. Chez les Sarigues et plusieurs Phalangers, la Queue, quoique nue, n'est déjà plus aussi affectée au toucher direct : elle est plutôt squameuse que papilleuse. Il en est de même de quelques fourmiliers, du Poto ou Kinkajou et du Porc-épic à Queue prenante, chez lesquels cet organe est seulement volubile et susceptible de s'enrouler pour soutenir l'animal, mais d'ailleurs recouvert d'une peau qui ne distère pas de celle du reste du corps.

La Queue est encore longue, grosse, raide chez les Kanguroos, les Gerboises, etc., qui l'appuient à terre, comme une troisième jambe postérieure, pour se soutenir sur une espèce de trépied lorsqu'ils se redressent sur leurs pattes de derrière, ou comme un arc, qu'ils tendent et débandent à volonté, et à la faveur duquel ils s'élancent et exécutent la marche sautillante et rapide qu'on leur connaît. Chez les Gerboises en particulier elle sert de plus à diriger l'animal, comme une flèche empennée qui pousse droit au but où il tend.

Chez les Cétacés, les vertèbres coccygiennes sont très fortes et très nombreuses: aussi leur Queue, longue et épaisse, est-elle une rame puissante, comme celle dont la nature a doué les Poissons les plus vigoureux et les plus agiles; mais la nageoire qui la termine. au lieu d'être verticale, comme chez ces derniers, est placée horizontalement, disposition qui leur est singulièrement faverable pour s'élever à la surface de l'eau, lorsque le besoin de respirer les y appelle. Il en est à peu près de même chez le Castor, dont la Queue aplatie, oblongue, écailleuse, lui sert à la fois de nageoire et de truelle pour gâcher la terre dont il revêt ses constructions. Les os en V y sont larges et très développés.

La plupart des autres Mammiferes pourvus d'une Queue longue et mobile, et surtout les grands herbivores, le Cheval, le Bœuf, etc., s'en servent comme d'un fouet pour chasser les Insectes, Les Lions, les Tigres, les Chats s'en battent les flancs lorsqu'ils sont irrités; souvent elle exprime chez eux les sentiments agréables ou pénibles qui les agitent; il en est ainsi de celle du Ches et même de celle du Cheval. D'ailleurs l'aspect extérieur de cet organe est très variable des uns aux autres ; par exemple, tandis qu'il est pourvu de poils longs et touffes dans le Cheval, il ne porte, chez le Lios, que des poils presque ras, et une seule houppe a son extrémité.

Quelquelois la grosseur de la Quene dépend d'un véritable état de malaise, le tissu cellulaire qui l'entoure se chargeant de graisse d'une manière tout-à-fait disprepationnée. Ainsi, il existe en Afrique une espèce de Mouton dont la Queue s'envelopse d'une tumeur graisseuse énorme, au pent qu'on est obligé de la faire porter sur su petit chariot chez les races domestiques. Mais cette disposition est loin d'être commune à tous les Rumipants.

De même, parmi les Rongears, tandis que la Queue des Rats est longue, hien arroadie, et presque nue, celle des Écurenils est taufiet, à longs poils, et se redresse avec grâce sur leur dos, comme un joli panache qui pest servir à les ombrager.

Cher les Chéiroptères, elle cesse praque d'être apparente, étant fixée de chaque chif par de larges membranes qui se joignest à celles des membres, comme il arme cher les Galéopithèques et plusieurs Charves-Souris: elle peut même manquer complètement, par esample chez les Roussettes.

Enfin, cher un grand numbre d'asse

Mammifères, appartenant à des ordres différents, la Queue est courte et presque insignifiante, par exemple, chez les Ours, les Taupes, les Hérissons, les Pacas, les Agoutis, les Cabiais, les Lièvres, les Cerfs, les Gazelles, etc. Mais encore dans ce cas et alors même qu'elle est si réduite qu'on serait tenté de considérer ses fonctions comme tout-à-fait nulles, elle a pour usage de protéger les ouvertures anale et vaginale: on sait avec quelle force les femelles ramènent leur Queue sur la vulve aux approches du mâle, quand elles ne sont pas dans la saison du rut.

Ce qu'on appelle Queue chez les oiseaux est une partie, jusqu'à un certain point, différente de celle qui porte le même nom chez les Mammifères. Néanmoins elle a toujours pour support le coccyx. Celui-ci est composé de cinq à sept ou huit vertebres, dont la dernière, ordinairement plus grande que les autres, relevée d'une crête saillante, et supportant les grandes plumes de la queue, porte le nom d'os caudal. Loin de se prolonger, le coccyx, court et fort, se termine un peu au-delà du bassin en se redressant, et supporte un corps musculoglandulaire, cordiforme ou en forme de trelle, recouvert par l'épiderme, sur lequel s'implantent de longues plumes, et qui a reçu le nom de croupion. Or l'inverse de ce qui existe chez la plupart des Mammifères se présente ici : au lieu d'être la charpente de toute la Queue, le coccyx en forme seulement la base, tout le reste étant dû au développement des phanères : les plumes, en effet, en prenant sur la Queue de l'oiseau un accroissement bien plus considérable que celui des poils sur la Queue des Mammifères, constituent chez le premier, la majeure partie de cet organe destiné à jouer un sôle important pour sa locomotion, et indispensable à sa manière de vivre. La Queue des oiseaux est mise en mouvement par des muscles très courts, mais très marqués, et même plus nombreux que ceux des Mammifères.

Les pennes dont elle est garnie sont en mombre très variable; tantôt il n'y en a que huit ou dix, comme chez les Pics, les Colibris, ordinairement une douzaine, tantôt enfin jusqu'à trente-deux, comme dans le Pigeon-Paon. Elles ont une longueur varia-

ble aussi, comparée à celle du corps; mais ordinairement elles sont plus longues et plus larges que celles des ailes, et leurs barbes sont égales des deux côtés; elles sont profondément insérées dans le croupion et pénètrent jusqu'au périoste qui revêt le coccyx. Elles contiennent de l'air comme toutes les autres plumes, mais, pas plus que celles ci. elles ne le tirent ni des poumons ou des sacs aérifères, ni des prétendus réservoirs qui rensermeraient de ce fluide dans les os du bassin, comme le croyait Mauduyt; le docteur Sappey a montré dernièrement que c'est par l'orifice médian, situé à la face inférieure des plumes entre la partie opaque et la partie transparente, que l'air extérieur s'introduit dans leur cavité. Elles sont disposées par paires symétriques et semblables, distinguées, relativement à leur position, en intermédiaires et latérales : cellesci sont en général larges et arrondies à l'extrémité, celles-là étroites et aigues. Elles sont toutes réunies à leur insertion en un segment de cercle et peuvent, à la volonté de l'oiseau, se rapprocher ou s'écarter en forme de rayons: c'est par ce mouvement que les oiseaux, surtout ceux de haut vol. augmentent ou diminuent la surface qu'ils opposent à l'air, et facilitent ainsi leur élévation ou leur descente vers le sol; d'autre part, pouvant leur imprimer un mouvement partiel ou de totalité, soit à droite, soit à gauche, en haut ou en bas, ils s'en servent comme d'un véritable gouvernail pour se diriger dans leur vol. De là le nom de rectrices donné aux plumes de la Queue, par opposition à celui de rémiges donné aux plumes des ailes, qui remplissent l'usage de rames.

Outre la véritable Queue, il existe, chex quelques Oiseaux, des plumes tectrices qui forment à cet organe des couvertures supérieures et inférieures, et qui ne doivent pas être confondues avec lui, bien qu'elles prennent parfois un grand développement. Telles sont celles qui, dans le Coq, se relèvent en un panache flottant aux deux côtés de l'origine de la Queue, et qui, dans le Paon, se terminent au-dessus de la Queue en un épanouissement remarquable et fort connu, cachant par devant, d'une manière complète, l'organe caudal proprement dit.

Suivant que les pennes qui la composent

sont de la même longueur ou de longueurs différentes, la Queue est dite égale ou inégale; dans ce dernier cas, elle peut être étagée, arrondie, pointue ou fourchue, suivant le mode d'inégalité des diverses plumes; de là les noms de cauda brachyura, macroura, falcala, acuminala, etc., très usités en ornithologie pour caractériser les genres et les espèces. La forme des pennes est elle-même variable, et ces variations en entrainent d'autres correspondantes dans la forme générale de la Queue. Horizontale chez un grand nombre d'Oiseaux, la Queue est relevée chez le Coq, légèrement inclinée chez les Faisans, plus abaissée chez les Perdrix.

Quant à ses dimensions, elle est tantôt très large et disposée en éventail, tantôt étroite et comme essiée. Elle est très longue dans les Faisans, moins longue dans la Pie. courte chez les Grues et les Cigognes, très courte chez les Plongeons, nulle dans l'Autruche et le Casoar. Daudin a fait la remarque intéressante que la domesticité peut quelquefois influer sur la longueur de la Queue, sur le nombre et la forme des vertèbres caudales : on trouve, en Virginie et dans d'autres parties des États-Unis d'Amérique, une variété du Cog domestique dont la Queue n'a que quatre vertebres très petites, dégarnies de longues plumes, de sorte que cet Oiseau porte le nom de Coq sans croupion. Généralement les Oiseaux a pattes courtes ont une Queue longue, et les Oiscaux à longues jambes, tels que les Échassiers, ont la Queue très courte ou presque nulle: aussi, quand ils volent, relèvent-ils leurs pieds et les dirigent-ils en arrière en les portant parallèlement au corps, de manière à leur faire suppléer la Queue dans les fonctions de gouvernail.

Enfin les Perroquets, comme les autres Oiseaux grimpeurs, tels que les Pics, Grimpereaux, Toucans, etc., se servent de la Queue, non plus comme d'un gouvernail, mais pour s'appuyer contre le tronc des arbres et s'aider ainsi à grimper.

Chez la plupart des Reptiles, la Queue est fortement développée et joue un rôle essentiel dans leur mode de locomotion. Elle ne manque que chez quelques Batraciens, et ce caractère témoigne toujours de différences assez importantes dans l'organisation pour

que M. Duméril en ait fait la base de la classification de cet ordre. Il a nommé Batraciens urodèles ceux qui, comme les Salamandres, possèdent une Queue, et Batraciens anoures ceux qui, comme les Grenouilles, en sont tout-à-fait dépourvus. Il ne faut pas oublier toutelois que ces derniers en ont une, lorsqu'ils sont à l'état de têtard; seulement, elle se dessèche et se résorbe peu à peu, à mesure qu'ils subissent leurs métamorphoses. Ce phénomène, qui mérite de fixer toute notre attention, n'est peut-être pas très différent de celui qui se passe chez l'homme pendant sa vie embryonnaire.

La Queue des Chéloniens est courte et sans importance, mais il n'en est pas de même de celle des Ophidiens et des Lézards. Chez les Serpents, les vertèbres candales sont très nombreuses, la plupart peu différentes par leurs formes de celles des autres régions; et la Queue, dont elles constituent la partie selide, contribue, de la même manière cos tout le reste du corps, à imprimer à l'ensenble les ondulations qui font progresser l'asimal. Il en est de même chez les Saurieus, et, quoique ces Reptiles possèdent des pattes, la Queue leur est néanmoins fort utile pour la locomotion, sur tout à ceux qui vivent dans l'eau. Le ralentissement qu'éncouvent dans leur marche les Lézards qui viennent de perdre leur Queue prouve que le mouvement de reptation de cet organe aide puissamment leurs fonctions locomotrices, et est pour bestcoup dans l'agilité de ces animaux. Le même organe est doué, chez eux, comme chez les Salamandres et chez les têtards de Gressalles, de la singulière faculté de se reproduire. lorsqu'il a été coupé. Depuis que Spellanzani constata ce curieux phénomèse, il n'est pas un naturaliste qui n'ait pu répéter son observation. Mais c'est surtout chez les Crocsdiliens que la Queue acquiert des dimensions énormes; pour en donner une idée, il 🗪 suffira de dire que, des soixante vertebres du Crocodile, il y en a quarante et quelque caudales; et que le Monitor de Java a's : moins de cent quinze vertebres cocripesnes.

. Outre ses usages locomoteurs, la Cares semble remplir, chez divers Reptiles, ques ques autres fonctions. Ainsi celle du Careles est prenante et volubile; sa peau parait pia flexible et plus molle que celle du rese :3

corps, ce qui donne à penser qu'elle peut servir au tact. Quant aux Ophidiens, on ne peut concevoir le toucher, s'il existe, qu'avec la Queue ou une partie plus grande encore du corps. Enfin, chez le Crotale ou Serpent à sonnettes, la Queue est enrichie d'un singulier appareil qui distingue ce Reptile de tous les autres Ophidiens : c'est une suite de cornets écailleux, lachement emboltés les uns dans les autres, qui se meuvent, vibrent et résonnent quand l'animal remue cet organe. Le nombre de ces grelots augmente avec l'àge; il paraît qu'il en reste un de plus après chaque mue, et qu'ils sont formés par l'épiderme du Serpent retourné sur luimême comme un doigt de gant, et retenu à l'extrémité postérieure de la Queue.

Chez les Poissons, l'appareil caudal est, d'une manière encore plus évidente et plus directe, la continuation de la colonne vertébrale. Tout est analogue entre l'une et l'autre, la forme des os qui les constituent, la disposition des muscles qui les meuvent, des vaisseaux et des nerss qui s'y distribuent, des téguments qui les recouvrent. Il ne faut pas confondre la Queue proprement dite et la nageoire caudale qui vient s'y surajouter. Ce dernier organe, servant plutôt de gouvernail que d'appareil natatoire, est dirigé verticalement comme le gouvernail de nos navires, et, bien qu'il existe chez la plupart -des Poissons, il peut manquer cependant chez quelques uns à Queue allongée et pointue, comme l'Anguille. Par les mouvements variés qu'ils impriment à leur Queue, les Poissons s'en servent de mille manières, et, chez plusieurs, elle constitue un instrument redoutable pour l'attaque et la désense. Aussi cet organe, à l'aide duquel ils jouissent de la faculté de se mouvoir en tout sens, est-41 un des premiers à s'agiter dans l'œuf, et contribue-t-il énergiquement à la rupture des enveloppes qui y retiennent le jeune Poisson captif, dans la première période de son développement. D'ailleurs le nombre des vertèbres coccygiennes des Poissons est très variable. Il s'élève à deux cent soixante-dix dans certains Squales; il descend à douze dans l'Espadon, le Trigle volant, et à cinq dans le Coffre triangulaire.

Il est inutile d'ajouter qu'ici encore la forme et les dimensions de la Queue et celles de la nageoire caudale fournissent des

caractères de classification qu'on ne néglige pas dans les déterminations génériques et spécifiques. Mais nous ne devons pas oublier de dire que, si la Queue des Poissons, outre ses fonctions locomotrices, devient souvent par sa masse même et par l'énergie de ses mouvements un organe de défense, elle peut emprunter aussi à d'autres circonstances son caractère d'arme offensive ou défensive: tels sont les piquants dont elle est quelquefois garnie, tel est encore l'apparéil électrique que le docteur Robin a découvert dans toute la longueur de la Queue des Raies.

Des nombreux détails dans lesquels nous venons d'entrer, on peut conclure que l'existence de la Queue est beaucoup plus générale qu'on ne serait porté à le supposer par suite d'un examen superficiel, et que l'étendue de son développement, chez quelques espèces, loin d'être un simple ornement, introduit en réalité dans l'économie un instrument nouveau. La Queue est toujours un organe utile pour les animaux qui la possédent; c'est un membre de plus que la nature jeur a accordé et qu'elle a accommodé d'une manière merveilleuse aux besoins propres à chaque espèce. Nous l'avons vue remplir, chez différents animaux, les diverses fonctions d'organe de préhension, de toucher, de locomotion; il n'est, pour ainsi dire, pas de genre de locomotion auquel elle ne puisse participer: le saut, la reptation, la nage; chez plusieurs, elle se convertit en une arme puissante et, chez un grand nombre, elle sert en même temps à tous ces usages et à plusieurs autres. Ceci suffit pour prouver la variété des conditions d'existence avec lesquelles peut coincider son atrophie, son développement ou sa diversité, et justifier les caractères descriptifs qu'on a empruntés à ces divers modes pour les introduire dans la classification.

Si maintenant nous considérons d'un point de vue plus élevé son existence générale, surtout chez les Vertébrés, comme complément du plan commun de leur organisation, nous serons frappés de la trouver chez tous, sans exception aucune. Ainsi que nous l'avons dit, l'Homme lui-même est doué, dans les premières semaines du développement, d'une Queue très prononcée; et nos observations embryologiques nous portent à croire que, si à une époque postérieure elle n'est

plus apparente chez lui, cela tient, non seulement à ce qu'elle est masquée par le développement du bassin et des fesses, qui est comparativement bien plus considérable et bien plus rapide, mais de plus à ce qu'une partie de la portion coccygienne du rachis est résorbée pendant qu'elle se trouve encore à l'état muqueux; en un mot, qu'à dater d'un certain moment, le nombre des vertèbres caudales diminue à mesure que l'embryon se développe. Du reste, comme nous l'avons déjà indiqué, ce phénomène ne serait autre chose que la répétition de celui qui se passe dans le même organe chez les Batraciens anoures. Il est facile, en effet, d'observer, dans la Oueue de ces animaux, non seulement la sétrissure et le retrait, mais encore une résorption successive coincidant avec le développement des membres et offrant en conséquence une marche tout-à-fait inverse de celle que suivent ces nouveaux appa-

Faisons une dernière remarque. L'homme, dont la Oueue est rudimentaire, est de tous les animaux celui dont l'extrémité opposée du rachis, c'est-à-dire la tête, qui n'en est qu'une dilatation, se trouve le plus développée. Le même antagonisme peut paraître se rencontrer chez d'autres animaux; mais, en signalant ce fait, nous devons nous éleyer contre toute tendance généralisatrice dont on pourrait le croire susceptible, et ne l'envisager que comme le résultat d'une coincidence fortuite. Si nous exprimons ici une telle opinion, cela tient à ce qu'à première vue, on pourrait être tenté de trouver. dans cette simple expression du mode de viyre de tel ou tel animal, une application de ce principe que Geoffroy Saint-Hilaire a exposé avec tant de talent sous le nom de balancement des organes. Mais on ne saurait faire un pas dans la revue des espèces zoologiques sans y trouver des exceptions formelles: pour n'en citer que des exemples connus, qui ne sait que le Crocodile est pourvu en même temps d'une puissante Queue et d'une tête énorme? que la Baleine, douée d'une tête colossale, même relativement à son propre corps, peut, d'un coup de sa Queue, faire couler une embarcation? Si les principes de l'illustre auteur de la Philosophie anatomique étaient applicables à l'appareil que nous venons d'étudier, ce se-

rait plutôt sous un autre point de vue : il peut sembler, par exemple, qu'il existe un balancement non entre la tête et la Queue. mais entre les diverses parties du train postérieur. Ainsi, chez l'homme, destiné à la station bipède, et dont le pubis, les hanches, les fesses, les cuisses, en un mot toutes les parties des membres inférieurs preasest un grand développement, la Queue s'airephie et disparalt. Chez les Batraciens anures, à mesure que se développent des menbres postérieurs très forts destinés à imprimer à leur corps des mouvements énergiques de saut et de natation, la Queue se réserbe. et disparaît d'une manière encore plus sensible. La brièveté de la Quene coincide aussi avec la force du train postérieur chez les Lièvres, les Cerss, les Gazelles, etc., qui sont des animaux sauteurs. An contraire, chez la Baleine, que nous citions tout à l'heure, tandis que les membres pelviens et le bassin sont atrophiés, ou, pour mieux dire, asnihilés, les vertèbres coccygiennes, les macles qui les meuvent et les prolongements cutanés qui forment leur puissante nageoire, prennent un développement considérable. Cependant, il faut le dire, a ces exemples nous opposerons nous - même celui du Kanguroo, qui, à une Queue robuste, joint un train postérieur des plus déveluppés ; celui des Singes à queue presante, çai se trouvent presque dans le même cas, et tant d'autres qu'on pourrait citer. Cest donner une nouvelle preuve de la difficulté qu'il y a d'élever au rang de lois les relstions de faits anatomiques si coatingeau. Quelque généraux que nous paraissess ceuci, ils ne s'étendent guere au-deis d'une sphère bornée par le genre de ve, la spécialité fonctionnelle et les conditions d'existence des animaux qui nous les offrest. Quand nous trouvons dans un animal unt grosse tête avec une grosse Queue, ou une grosse Queue avec de grosses cuisses, c'es tout simplement que la coexistence de cu parties lui était nécessaire pour l'aconplissement de ses fonctions. Faut-il cherchet toujours un balancement dans les ergants. et trouver la nature économe par ici, qual elle a été prodigue par là? Nous ne k persons pas, et son budget ne nous parali pa aussi fixe que Gœthe a bien voulu le mp (A. Cocariu

QUEUE DE CHEVAL. BOT. PU. — Nom vulgaire de l'Hippuris vulgaris.

QUEUE DE LION. Bot. PH. - Nom vulgaire du Phlomis leonurus.

QUEUE DE LOUP. Bot. PH. - Nom vulgaire du Melampyrum arvense.

QUEUE DE SOURIS. BOT. PH. — Nom vulgaire des Myosurus. Voy. ce mot.

QUEUE FOURCHUE. 188. — Nom vulgaire des espèces du genre Ophion. Voy. ce

QUEUE - GAZÉE. Stipiturus. ois. — Genre établi par M. Lesson, dans la famille des Becs-Fins, sur un Oiseau dont MM. Vigors et Horsfield ont fait un Mérion sous le nom de Malurus malachurus. Voy. SYLVIE. (Z. G.)

QUEUE RUDE. REPT. — Nom français du genre Doryphorus de G. Cuvier (Règne animal, t. 11, p. 34). Ce genre appartient à la famille des Iguaniens. La seule espèce qui s'y rapporte est de la Guiane et du Brésil. Linné, qui la connaissait déjà, l'a nommée Lacerta asurea. La queue de ce Saurien est peu allongée, grosse, aplatie, et entourée de verticilles d'écailles fortes et épineuses. (P. G.)

QUEUENERON. BOT. PB. — Nom vulgaire de la Camomille puante.

QUILLAJA. sor. Pn. — Genre de la famille des Rosacées, tribu des Quillajées, établi par Molina (Chili, édit., 2, p. 298). L'espèce type et unique, Quillaja Saponaria Molin. (Quil. smegmadermos et Quil. Molina DC., Smegmadermos emarginatus R. et P.), est un arbre indigène du Pérou et du Chili. (J.)

QUILLAJÉES. Quillajez. DOT. PB. —
Dans les groupes secondaires dans lesquels
a été partagé celui des Rosacées, on compte
celui des Spiréacées, subdivisé lui-même en
deux: l'un à graines aptères, l'autre à graimes ailées. C'est ce dernier qui porte le nom
de Quillajées. (AD. J.)

\*QUILLESIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Olacinées, établi par Blanca (Flora der Filippin., 176). Arbres des Phi-Dippines. Voy. OLACINÉES.

QUINARIA, Lour. (Flor. Cochinch., 334). BOT. PE. — Syn. de Cookia, Sonn. QUINCAJOU. MAN. — Pour Kinkajou. Voy. ce mot. (E. D.)
QUINCHAMALIUM. BOT. PE. — Genre

de la famille des Santalacées, établi par Jussieu (Gen., 75). Herbes du Chili. Voy. SANTALACÉES.

\*QUINETIA. BOT. PH.—Genre de la famille des Composées-Tubulissores, tribu des Sénécionidées, établi par Cassini (in Dict. sc. nat., IX, p. 579 et 590). Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. composées.

OUININE, CHIM. - VOV. QUINQUINA.

\*QUINQUELOCULINA. FORAM.—Genre établi par M. Alc. d'Orbigny aux dépens des Milioles, pour les espèces pelotonnées sur cinq faces opposées, et montrant toujours cinq loges à l'extérieur. Ce genre fait partie de la famille des Multiloculides, dans l'ordre des Agathistègues de cet auteur.

(Dur.)

1

QUINQUINA. Cinchona (du nom de la comtesse del Cinchon, femme d'un vice-roi du Pérou, au commencement du 17° siècle). вот. рн. — Genre de la famille des Rubiacées, tribu des Cinchonées, de la Pentandrie monogynie dans le système de Linné. Il est formé d'arbres tantôt élevés, tantôt de petite taille, qui habitent la Cordilière du Pérou et le Brésil, à feuilles opposées, simples, brièvement pétiolées, accompagnées de stipules ovales ou oblongues, foliacées, libres et tombantes; à seurs blanches ou purpurines, généralement assez grandes, disposées en panicules ou en corymbes à l'extrémité des branches. Ces fleurs se composent : d'un calice à tube adhérent, à limbe libre, quinquéfide, persistant; d'une corolle à tube cylindrique, à limbe régulier, étalé, quinquéfide; de cinq étamines insérées sur le tube de la corolle et incluses; d'un ovaire adhérent, à deux loges qui renferment chacune de nombreux ovules portés sur un placentaire linéaire; d'un style terminé par un stigmate à deux branches courtes. Le fruit qui succède à ces fleurs est une capsule ovoïde ou oblongue, couronnée par le limbe calycinal persistant, se partageant en deux, à la maturité, le plus souvent de la base au sommet (sous-genre Quinquina, Endl.), plus rarement du sommet à la base (sous-genre Cascarilla, Endl.), pour laisser sortir les graines qui sont nombreuses, comprimées, et bordées d'une aile membraneuse plus large vers le haut, rétrécie vers le bas.

La baute importance thérapeutique des

Quinquinas a attiré sur eux l'attention de plusieurs botanistes qui en ont fait l'objet de travaux spéciaux. Nous citerons les plus remarquables d'entre ces écrits : Lambert, Description of the genus Cinchona, Lond., 1797; Ruiz, Quinologia o tratado del arbol de la Quina o Cascarilla, etc., Madrid, 1792; Supplément par Ruiz et Pavon, Madrid, 1801; Rhode, Monographics Cinchones generis tentamen, Gotting., 1804; H. Hartung, Dissertatio de Cinchonæ speciebus, Strasbourg, 1812; H. V. Bergen, Versuch einer Monographie der China, Hambourg, 1826; A.-P. De Candolle, Notice sur les différents genres et espèces dont les écorces ont été confondues sous le nom de Quinquina, Bibl. univ. de Genève, partie des sciences; vol. XLI, 1829, etc. Malgré ces travaux, dont la liste est déjà longue, l'histoire botanique des Ouinquinas laisse encore à désirer sous plusieurs rapports. Nous allons essayer de résumer ici ce qu'il paralt y avoir de plus positif sous ce rapport.

1. QUINQUINA GRIS, Cinchona Condaminea Humb. et Bonpl. Cette espèce est la première à laquelle on ait pu rapporter l'une des écorces fébrifuges qui venaient du Pérou sans qu'on sût d'abord à quels végétaux elles appartenaient : aussi recut-elle d'abord de Linné le nom de Cinchona officinalis qui a été changé plus tard en celui de C. Condaminea. de La Condamine à qui l'on en doit la connaissance. C'est un arbre élevé, toujours vert, d'un port élégant, qui croît spontanément sur les montagnes du Pérou, dans les environs de Loxa, de Guacabamba et de Ayavaca; il est connu dans ces pays sous les noms de Cascarilla Ana, Quinquina de Loxa. Il renferme en abondance un suc jaune, amer, astringent; son tronc droit acquiert une épaisseur de 4-5 décimètres; il est revêtu d'une écorce crevassée, grisatre; ses branches sont opposées, dressées, un peu tétragones aux nœuds; ses feuilles sont glabres et luisantes, rétrécies aux deux extrémités, marquées en dessous de petites fossettes à l'origine des pervures; ses stipules sont aiguës et soyeuses. Les fleurs de tette espèce sont rosées dans le bas, blanches sur le limbe, très velues en dehors; ses capsules sont deux fois plus longues que larges; l'aile de ses graines est denticulée. L'écorce de cet arbre constitue le Quinquina

gris de nos pharmacies, auquel on rattache comme variétés le Quinquina gris-brun de Loxa, le Quinquina de Lima, le Quinquina Huanaco, etc. Cette sorte de Quinquina est très estimée. Elle nous arrive en morceaux roulés, gris en dehors, sauves ou brunatres en dedans, épais de 2 ou 3 millimètres, à surface inégale et rugueuse, souvent chargés de Lichens. A l'état sec, son odeur est pen prononcée; sa saveur, d'abord faible, devient bientôt amère et astringente, et laisse un arrière-goût douceatre; sa poudre est d'une belle couleur fauve. On regarde comme la meilleure celle qui est à la fois la plus mince et la plus dense, et dont la cassure est nette et unie. Les droguistes estiment particulièrement les morceaux de cette écorce chargés de Lichens; mais ce caractère est loin d'avoir une certitude cos-

2. QUINQUINA SCROBICULE, Cinchona scrobiculata Humb. et Bonni. Ce Quinquisa forme de vastes forêts au Pérou, dans la province de Jaen de Bracamorros. C'es: ua arbre de 12-15 mètres, dont l'écorce est crevassée, brune; dont les branches opposées, étalées, nues dans le bas, portent vers le haut des feuilles ovales-oblongues, aiguës aux deux extrémités, glabres et luisantes en dessus, marquées en dessus, à la naissance des nervures, de petites fossettes hérissées de poils (folis scrobiculate). Ses fleurs sont presque sessiles, ress, agréablement odorantes; leur corolle est, à l'extérieur, pubescente sur le tube, laineuse sur le limbe. La capsule qui leur succède est ovale-oblongue, trois sois plus longue que large. Comme la précédete, cette espèce renferme un suc jaune, amer et astringent. Son écorce constitue, selea M. de Humbolt, l'un des Quinquiass les plus répandus et les plus estimés du Péren. Elle est connue, dans le pays d'où elle previent, sous le nom de Quina fins. Dens les pharmacies, on la confond sous le nom de Quinquina rouge avec l'écorce du Cinches magnifolia.

3. QUINQUINA ORANGE, Cinchone lencisies Mutis. Cet arbre est de taille meterne; il se trouve dans les parties couvertes et froités des Andes de Bogota, de la Neuvelle-Grande et du Pérou, où elle est connue sons les noms de Cascarille leupine, America

de munna. Son écorce est grise en dehors, jaune-orangé en dedans. Ses feuilles sont obovales-lancéolées, glabres sur les deux faces. Ses fleurs, dont la corolle est soyeuse en dehors, forment une grande panicule très rameuse. La capsule qui leur succède est oblongue, assez lisse, cinq fois plus longue que large. L'écorce du Cinchona lancifolia est assez rare dans le commerce. Elle s'y trouve en morceaux tantôt plans, tantôt enroulés, revêtus extérieurement d'un épiderme fendillé, brunatre, de couleur jaunepaille à leur surface interne : sa substance est dense et compacte; sa cassure est fibreuse; sa saveur est amère et aromatique; sa poudre et son infusion ont une couleur fauve clair. De Candolle (Prodr. IV, p. 251) distingue dans cette espèce trois variétés dont la première répond au Quinquina officinal de Ruiz et acquiert une taille plus élevée que les deux autres; dont la seconde est le Quinquina lancéolé de Ruiz et Pavon; dont la troisième correspond au Quinquina à seuilles étroites de Ruiz.

4. QUINQUINA JAUNE, Cinchona pubescens Vahl. Cette espèce habite les parties inférieures des montagnes dans les Andes de la Nouvelle-Grenade et du Pérou. Elle forme un arbre de 6 à 8 mètres seulement de hauteur, dont les jeunes rameaux sont duvetés et grisatres, dont l'écorce est jaune intérieurement. Ses feuilles sont grandes, ovales, quelquesois échancrées en cœur à leur base, coriaces, pubescentes ou cotonneuses inférieurement. Ses fleurs forment une panicule rameuse; leur corolle est pubescente à l'extérieur et hérissée sur le limbe à l'intérieur. Les capsules qui leur succèdent sont ovalesoblongues, marquées extérieurement de nervures longitudinales trois fois plus longues que larges. Le Quinquina fourni par cet arbre est souvent désigné sous le nom de Quinquina Calisaya, du nom d'une province du Pérou qui le produit en abondance. Il existe dans le commerce en morceaux tantôt roulés en tuyaux d'environ trois centimètres de diamètre, revêtus d'un épiderme grisatre, fendillé et couvert de Lichens de trois à cinq millimètres d'épaisseur; tantôt non roulés, irréguliers, dépourvus d'épiderme, plus épais que les précédents, de texture plus nettement fibreuse. La saveur de cette écorce est franchement et fortement amère; sa poudre et son infusion aqueuse sont d'un jaune pâle.

5. Quinquina nouge, Cinchona magnifolia Ruiz et Pav. C'est particulièrement cette espèce qui fournit le Qinquina rouge de nos pharmacies, quoique l'écorce du Cinchona scrobiculata H. B. soit également désignée sous ce nom, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Elle forme un bel arbre, haut quelquesois de 25 et 30 mètres, qui croît dans les forêts des Andes du Pérou, près de Cuchero, Chacaluassi, Chicoplaya, ainsi que dans celles de Mariquita, dans la Nouvelle-Grenade. Elle porte dans ces contrées les noms de Quina roxa, Flor de azahar. Son écorce est brun-cendré extérieurement, roussatre intérieurement. Ses seuilles sont très grandes, ovales, aiguës au sommet, glabres, velues seulement sur les nervures à leur face inférieure, à stipules ovales, aigues. Ses fleurs blanches, odorantes, forment une panicule rameuse; leur corolle est soyeuse en dehors. La capsule qui leur succède est allongée, presque cylindrique, six fois plus longue que large. L'écorce de cette espèce nous arrive sous la forme de morceaux plans ou roulés en tuyaux, de texture dense et compacte, couverts en dehors d'un épiderme seudillé, blanchatre, de couleur brun rougeatre intérieurement ; sa cassure est compacte et paraît comme résineuse dans la muitié de son épaisseur; sa saveur est amère, fortement astringente; sa poudre est d'un brun rougeatre.

6. QUINQUINA BLANC, Cinchona macrocarpa Vahl. (C. ovalifolia Mutis). Ce Quinquina forme un petit arbre haut seulement de 4 ou 5 mètres, remarquable par la couleur pale de son écorce ; il croît dans les environs de Santa-Fé-de-Bogota. Ses seuilles sont coriaces, elliptiques, glabres en dessus, duvetées et presque hérissées en dessous. Ses seurs sont disposées en panicule à rameaux trifurqués; leur corolle est revêtue en dehors d'un duvet appliqué, hérissée en dedans sur le limbe, de consistance coriace. La capsule qui leur succède est très volumineuse, de 6 centimètres environ de longueur, cylindracée, deux fois plus longue que large. L'écorce de cette espèce est peu répandue dans le commerce; sa couleur pale lui a fait donner le nom de Quinquina blanc. Elle nous arrive en morceaux généralement minces, à épiderme grisâtre et verruqueux, de cassure fibreuse, de saveur amère, un peu astringente et désagréable.

Les six espèces qui viennent de nous occuper fournissent la plus grande partie des Quinquinas que le commerce apporte en Europe. Mais il est encore quelques autres espèces de Cinchona dont l'écorce se trouve souvent mêlée à celle des précédentes, ou est employée dans les parties de l'Amérique dans lesquelles ces plantes croissent naturellement. Ainsi, le Pérou et la Nouvelle-Grenade produisent encore les Cinchona macrocalyx Pav., C. crassifolia Pav., C. micrantha Ruiz et Pav., etc. Ce dernier porte même vulgairement au Pérou le nom de Cascarilla fina, qui pourrait faire supposer à tort que son écorce est de qualité supérieure. D'un autre côté, le Brésil produit aussi quelques Cinchona dont l'écorce est employée sur place aux mêmes usages, et, à ce qu'il paraît, avec le même succès que les Quinquinas du Pérou, mais que le commerce ne transporte pas en Europe. Tels sont les Cinchona Vellozii, C. ferruginea et C. Remijerana que M. Aug. Saint-Hilaire a fait connaître dans son ouvrage sur les plantes usuelles du Brésil.

Enfin nous ajouterons qu'on donne encore vulgairement le nom de Quinquina aux écorces de végétaux divers, étrangers au genre Cinchona, mais qui appartiennent pour la plupart à la famille des Rubiacées. Ainsi, le Quinquina caraïbe n'est que l'écorce de l'Exostemma caribæa Pers., espèce commune dans les Antilles; le Quinquina pilon ou de Sainte-Lucie est fourni par l'Exostemma floribunda Pers., qui croît également aux Antilles; le Quina nova appartient au Portlandia grandiflora; le Quinquina de Pihauhy provient de l'Exostemma Souzanum Martius; celui de Rio de Janeiro est produit par le Cosmibuena hexandra A. Rich.; enfin, on donne encore à tort le nom de Quinquina à l'écorce du Coutarea hexandra, du Macrocnemum corymbosum, du Pinkneia pubens, etc.

D'après certains auteurs, l'écorce des Quinquinas aurait été employée comme fébrifuge, de temps immémorial, dans les parties de l'Amérique où ces végétaux croissent naturellement; mais l'usage de ce précieux médicament est de date peu ancience en Europe. Ce ne fut, en effet, que vers 1640 que la comtesse del Cinchon, semme d'un vice-roi du Pérou, ayant été guérie par soa moven des fièvres intermittentes, le fit connaltre en Espagne. De là le Quinquina porta d'abord le nom de Poudre de la contesz; et de là aussi est venue plus tard la désomination générique de Cinchona. Peu de temps après, en 1649, les jésuites de Rome reçurent d'Amérique une quantité considérable de cette substance, et ils en envoyèrent es diverses parties de l'Italie, ce qui loi bi donner encore le nom de Poudre des Jésuites. Dès lors ce médicament devint pour quelques médecins un moyen de guérison d'autant plus précieux pour eux qu'en le tenant secret ils le vendaient à un priz exorbitant. Pour remédier à cet inconvénient, Louis XIV en acheta, en 1619, de l'Anglais Talbot, le secret qu'il publia. Dès ce moment l'enploi du Quinquina se vulgarisa dans toute l'Europe; bientôt même il devint us objet de vogue et de mode, et grâce à l'exemple du roi et du dauphin on en vint jusqu'à boire dans les repas du vin de Quisquisa en guise de liqueur. Néanmoins, on ignora encore pendant un siècle à quel végézi appartenait l'écorce salutaire qui était venue étendre si puissamment les ressources de la médecine européenne : mais en 1738, La Condamine, de retour de son voyage co Amérique, publia dans les Mémoirs à l'Académie des sciences de Paris, la desciption et la figure de l'espèce de Cinchons qui porte aujourd'hui son nom et qu'il avait trouvée dans les environs de Loss. Ces seulement alors que l'histoire posiure des Quinquinas a pris naissance; depuis ce moment elle s'est enrichie successirement de faits et d'observations, souvent entremèid d'erreurs et de confusions de divers genres, qui l'ont amenée à son état actuel.

Deux propriétés fondamentales distinguent les écorces des Cinchons ou les Quisquinas des diverses sortes, et en font des médicaments tellement sûrs, tellement efficaces à la fois et simples dans leur action, que nul autre jusqu'à ce jour n'a pu leur être substitué sans désavantage morque. La première consiste dans leur action comme fébrifuge, action qui se manifeste dans le traitement de toutes les fièvres adyans-

ques, ataxiques, surtout périodiques, etc. C'était uniquement sous ce rapport que ces substances médicamenteuses étaient, disent certains auteurs, connues et employées en Amérique. La seconde propriété des Quinquinas a été reconnue en eux par les médecins européens, et cette découverte a beaucoup augmenté le mérite thérapeutique de ces substances; elle consiste dans leur action comme tonique, action d'autant plus avantageuse qu'elle se manifeste sans effets accessoires ni secondaires qui obligent à en calculer ou surveiller l'emploi. A cette dernière propriété se rattache leur action connaus stomachique, antiseptique, etc.

L'une des découvertes les plus importantes de la chimie moderne a été de déterminer et d'isoler les deux principes auxquels appartiennent essentiellement les propriétés salutaires de l'écorce des Cinchona; cette découverte, quoique préparée ou entrevue auparavant, pour moitié du moins, n'a été faite de manière bien positive et désinitive qu'en 1820, par Pelletier et Caventou. Ces deux habiles chimistes ont reconnu alors dans ces écorces l'existence de deux alcaloïdes auxquels ils ont donné les noms de Cinchonine (C20 H12 NO) et de Quinine (C20 H12 NO2) et qui en sont les principes essentiellement actifs. Ils ont vu aussi que ces deux alcaloïdes existent en proportions variables dans les écorces des divers Cinchona, et que par là s'expliquent leurs variations d'énergie et d'efficacité. Ainsi, d'après eux, le Quinquina jaune renferme plus de Quinine qu'aucun autre et ne présente que des traces de Cinchonine; au contraire, le Quinquina gris se distingue parce qu'il contient ce dernier principe en proportion plus forte que le premier; enfin, le Quinquina rouge présente ces alcaloïdes en quantités égales, mais proportionnellement faibles. Dans ces divers cas, la Cinchonine et la Quinine se trouvent en combinaison avec l'acide kinique, le plus souvent à l'état de sels acides.

La découverte d'un procédé propre à isoler la Cinchonine et la Quinine a marqué une nouvelle période dans l'histoire médicale du Quinquina. Dès cet instant l'emploi de ce dernier en nature, qui présentait de graves inconvénients à cause de la quantité considérable qu'on était contraint d'en em-

ployer, a fait place à celui de ses principes actifs, particulièrement de la Quinine, la Cinchonine étant restée presque inusitée. Aujourd'hui la Quinine est devenue le médicament le plus habituel et le plus important sans contredit que possède l'art de guérir, et malgré les inconvénients qui résultent de son administration à dose trop forte, ou faite sans précautions, la quantité qui s'en consomme annuellement est assez considérable pour représenter des masses énormes de Quinquina. On l'extrait principalement du Quinquina jaune, duquel l'on en obtient, en moyenne, 1/30 ou 1/33, tandis que les autres espèces n'en fournissent en moyenne que 1/30. Seulement, comme cet alcaloïde est par lui-même très peu soluble dans l'eau, on l'emploie constamment sous forme de sel, soluble presque toujours à l'état de sous-sulfate ou de sulfate bi-basique, plus rarement à celui d'acétate, de citrate, de chlorhydrate, de valérianate, etc. L'emploi de ces sels est de tout point avantageux, et chaque jour les médecins l'étendent au traitement de quelque nouvelle maladie; mais c'est particulièrement dans celui des fièvres intermittentes qu'il produit journellement les effets les plus salutaires. Malheureusement la saveur très sortement amère de ces substances limite beaucoup les formes sous lesquelles on peut les administrer. Nous renverrons aux traités de matière médicale et de thérapeutique pour les détails relatifs aux nombreuses circonstances dans lesquelles la médecine moderne fait usage de ce précieux médicament, ainsi qu'à ses différents modes d'administration et à ses effets. (P. D.)

QUINSON. 018.—Nom vulgaire du Pinson. QUINTINE. BOT. PH. — VOY. GRAINE.

QUINTINIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Saxifragacées, sous-ordre des Escalloniées, établi par Alph. De Candollo (Campanul., 92). Arbrisseaux originaires de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zélande. Voy. SAXIFRAGACÉES.

QUINZE - ÉPINES. Poiss. — Nom vulgaire de l'Épinoche.

QUIQUI. mam. — Molina a désigné sous ce nom un petit animal du Chili, qui est de la taille et de la forme de la Belette, et que Gmelin (Syst. naturæ, 13° éd.) a nommé Mustela Quiqui. Cet animal, dont le pelage

est brun, qui a le dessus de la tête aplati et le museau marqué d'une tache blanche, donne la chasse aux Souris. Ses mœurs sont très sauvages, et son caractère est fort irascible. Sa femelle fait plusieurs portées par an. (E. D.)

\*QUIRINUS (nom mythologique). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères trimères, de la famille des Fungicoles, proposé par nous, adopté par Dejean (Catalogue, 3° éd., p. 463), et établi sur une espèce de Madagascar, le Q. sulcithorax Chvt. (C.)

QUISCALA, Licht. ois. — Synonyme de Quiscalus Vieill. (Z. G.)

QUISCALE. Quiscalus. ois. — Genre de la famille des Sturnidées, dans l'ordre des Passereaux, caractérisé par un bec plus long que la tête, droit, comprimé à la base, robuste, élevé, à bords anguleux, fléchis en dedans, à mandibule supérieure inclinée à son extrémité, et formant un angle aigu dans les plumes du front; des narines dilatées, ovales, couvertes d'une membrane et percées en avant des plumes du front; des tarses forts, nus, annelés; des doigts robustes; des ailes moyennes; une queue plus ou moins étagée, deltoïdale ou cunéiforme.

Les Quiscales étaient classés par Gmelin et Latham dans le genre Mainate; Brisson et Busson les ont confondus avec les Pies et les Cassiques, et G. Cuvier en a sait des Troupiales avec lesquels ils ont de grandes assinités. Cependant ils se distinguent sussissamment de ces derniers par des attributs particuliers, pour que Vieillot ait cru devoir les isoler génériquement. La plupart des ornithologistes ont depuis adopté cette coupe.

Comme les Troupiales, les Quiscales sont d'un naturel très sociable et vivent pendant presque toute l'année en troupes quelquefois si nombreuses que l'air en est pour ainsi dire obscurci. Leurs mœurs présentent aussi beaucoup d'analogie avec celles du Corbeau freux. Si parfois ils s'avancent dans l'intérieur des bois, le plus ordinairement ils en fréquentent les lisières d'où ils se répandent dans les prairies, les champs cultivés et les habitations rurales, pour chercher leur nourriture qui consiste en Vers, Insectes, baies et graines. Ils font, dit-on, de grands dégâts dans les plantations de Bananiers et de Mats, et ils ont, comme nos Pies et nos Corneilles, l'habitude de suivre les laboureurs pour chercher les Vers et les larves d'Insectes que le soc de la charrue peut mettre à découvert.

Vieillot raconte qu'à l'époque des premiers établissements des Européens dans l'Amérique septentrionale, les Quiscales firent un tel dégât dans les champs de graines cérésles qu'on mit leur tête à prix. On les extermina aisément, car ils sont peu méfiants, et plus ils sont nombreux, plus facilement on les approche; mais il résulta de leur destruction presque totale un mal qu'on n'avait pas prévu; les blés et les paturages furent dévorés par les Vers et les Insectes. On fut donc forcé de les ménager pour écarter un flése inconnu jusqu'alors. L'extension de la culture ayant rendu moins sensibles les dégats qu'ils peuvent faire encore et leur chair d'ailleurs étant dure et sèche, on ne leur fait guère aujourd'hui la chasse que par amuse-

Les Quiscales nichent en société; ils posent leurs nids principalement sur les Pies, et les uns près des autres. Il n'est pas rare d'en voir quelquefois quinze et vingt sur le même arbre. Les matériaux qu'ils empleient sont, à l'extérieur, des tiges et des racioes liées ensemble avec de la terre gichée; l'intérieur est composé d'une sorte de jont très fin et de crins de Cheval. La ponte est de cinq ou six œufs. Ceux du Ouiscale rersicoler sont d'une couleur olive-bleuatre, parsente de larges taches et de raies, les unes sores et d'un brun sombre, les autres d'une tente plus faible. Les Quiscales sont silencieux, durant une grande partie de l'année; cescadant, à l'époque des amours, ils font enterdre un ramage sonore, mélancolique, mas qui n'est pas sans agrément.

Ces Oiseaux habitent le nouveau continent, depuis la Jamaïque jusqu'à la box d'Hudson; mais ils quittent à l'arrière-saissa les contrées boréales. De tous les Cueraux voyageurs du nord de l'Amérique, le (nucale versicolor est le dernier qui abandense le centre des États-Unis. Leur départ a les au mois de novembre; il paratt qu'ils éta éloignent peu, puisqu'on les y revoit des le mois de février.

Le genre Quiscale me renferme qu'un pers nombre d'espèces. Vieillot n'en reconssess que trois; M. Lesson en a admis ciaq; Wagler en a créé un plus grand nombre. Para elles, quelques unes sont devenues des types de divisions génériques particulières.

L'espèce sur laquelle a été établi ce genre est le QUISCALE VERSICOLOR, Quiscalus versicolor Vieillot, Quis. nitens Licht. (Vieillot, Galerie des Oiseaux, pl. 108). Cet Oiseau, dans son plumage parfait, présente à l'œil, sous certains aspects, les couleurs du prisme dans tout leur éclat; les reflets les plus riches et les plus brillants, bleus, pourpres, violets, verts, dorés, se jouent sur un noir velouté; son bec et ses pieds sont d'un noir mat. La femelle n'a que quelques reflets verts sur un plumage brun fuligineux.

Il habite l'Amérique du Nord, depuis les grandes Antilles jusqu'à la baie d'Hudson.

Le QUISCALE BARITE, Quis. baritus Vicillot. des grandes Antilles, et le GRAND QUISCALE, Quis. major Vieillot, du Mexique et de la Louisiane, font aussi partie de ce genre, d'après Vieillot. Lichtenstein y a encore introduit les Corvus Mexicanus et niger de Gmelin dont Vieillot a fait un Cassique, M. Temminck un Troupiale, et dont MM. Lesson et Swainson ont fait le type d'un genre particulier, le premier sous le nom de Cassidix, et le second sous celui de Scaphidurus. Le prince Charles Bonaparte a fait un Quiscale du Gracula ferruginea de Wilson (Ann. ornith., pl. 23, fig. 3), espèce sur laquelle Swainson a établi son genre Scolecophagus. Enfin M. Boissonneau a publié, dans sa Revue zoologique pour 1840, une espèce inédite qu'il a nommée Quis. sub-alaris, et qui provient de Santa-Fé de Bogata. (Z. G.)

\*QUISCALINÉES. Quiscalinæ. ois. —

Sous-famille établie par le prince Charles Bonaparte dans la famille des Étourneaux (Sturnidées). Elle est composée en grande partie des éléments dont Vieillot a fait son genre Quiscale. G.-R. Gray y introduit les genres suivants: Astrapia, Scolecophagus, Quiscalus et Cassidix ou Scaphidurus. (Z. G.)

QUISCALUS. ois. — Nom générique latin, dans Vieillot, des Quiscales. (Z. G.)

QUISQUALIS. BOT. PH. — Genre de la famille des Combrétacées, tribu des Combrétées, établi par Rumph (Amboin., V, 71, t. 38). On en connaît cinq espèces, qui croissent dans l'Asie et l'Afrique tropicale. Parmi ces espèces, nous citerons principalementles Quisqualis indica Linn., et ebranteata Beauv. La première espèce est indigène de l'Inde et des Moluques; la seconde a été trouvée sur la côte d'Oware par Palisot de Beauvois. (J.)

QUIVISIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Méliacées, tribu des Méliées, établi par Commerson (in Jussieu gen., 264), qui y rapporte 3 espèces: Q. oppositifolia, ovata et heterophylla, arbres ou arbrisseaux originaires de Bourbon et de Madagascar.

QUOAITA. MAM. - Pour Coaita. Voy. l'art. atèle.

QUOUYA. MAN. - Voy. MTOPOTAME.

"QUOYA (nom propre). вот. рп.—Genre de la famille des Verbénacées, tribu des Ægiphilées, établi par Gaudichaud (ad Prey., 463, t. 66). Sous-arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. Voy. украблассяя.

R

\*RABDOTA. ixs.—Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, section des Malacodermes et tribu des Lampyrides, formé par Dejean (Catal., 3\*édit., p. 113), qui y comprend deux espèces, les R. costata et puichella Dej. La 1'' se trouve aux environs de Carthagène, et la 2\* près de Rio-Janeiro. (C.)

RACAMA. Racama. ois. — Genre établi par J. E. Gray, dans la famille des Vausours (Vulturida), sur un oiseau qui a les plus grands rapports physiques avec les Cathartes. Il se distingue génériquement par des orbites dénudés dans une assez grande étendue; un bec allongé, crochu seulement au bout, et muni à sa base, en dessous, d'une cire bleuâtre et des pieds couverts d'écailles.

Cette espèce, dont Latham a fait un Vautour sous le nom de Vult. angolensis, et Daudin un Gypaëte, a tout son plumage blanc, avec les pennes des ailes et de la queue noires, l'iris jaunâtre, le bec et les pieds blanchâtres. Elle a été découverte à Angola par Pennant. (Z. G.)

\*RACAMINÉES. Racaminæ. 015.—Sousfamille établie par G.-R. Gray dans sa famille des Vulturidées, et fondée sur le genre Racama, qui, seul, la représente. (Z. G.)

\*RACÉMIDE (racemus, grappe de raisin).

ACAL. — Genre proposé par M. Delle Chiaje
pour un Acalèphe de la Méditerranée, et admis par Cuvier comme sous-genre des Physsophores dont ils se distinguent par leurs
vésicules toutes globuleuses, petites, garnies
chacune d'une petite membrane et réunies
en une masse ovale qui se meut par leurs
contractions combinées. M. Lesson le classe,
comme très douteux, dans la première tribu
de ses Polytomes, à la suite des Hippopodes.

(Du.)

RACEMUS. BOT. PB. — Voy. GRAPPE. RACES HUMAINES. ANTHROP. — Voy. VARIÉTÉS HUMAINES.

\*RACHAVA. INS. — Genre de la tribu des Scutellériens, groupe des Pentatomites, de l'ordre des Hémiptères, établi par MM. Amyot et Serville (Insectes hémiptères, Suites à Buffon) sur une seule espèce de Cayenne, le R. orbicularis Am. et Serv. (BL.)

\*RACHEOSAURUS, Herm. de Meyer (ραχίς, épine dorsale; σαυρος, saurien). Foss. - Nom générique assez impropre, puisque tous les animaux vertébrés ont une épine dorsale, donné par M. de Meyer dans les Curieux de la nature, XV, 2c partie, et fondé sur une grande partie du squelette d'un reptile découvert dans les schistes de Solenhofen. Ces restes comprennent la colonne vertébrale presque entière et les extrémités postérieures. Les vertèbres sont à corps biconcave et assez semblables à celles des Crocodiles; celles du cou paraissent avoir porté des côtes simples et allongées, et quelques unes de celles du dos, des côtes à une tête et un tubercule; le bassin et le fémur approchent également par leur forme de ceux des Crocodiles, mais les os de la jambe ont à peine un tiers de la longueur du fémur. Les os du métatarse sont gros et au nombre de quatre. Cet animal, que M. de Meyer nomme R. gracilis , paraît avoir formé l'un des chainons intermédiaires entre les Crocodiliens et les Sauriens.

(L...D.)

\*\*RACHIDION (ραχίς, épine dorsale, diminutif). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, de la famille des Longicornes et de la tribu des Cérambycias, créé par Serville (Annales de la Soc. entom. de France, t. III, p. 54), et qui se compose des deux espèces suivantes: R. nigritum Dej. Serv., et du Lissonotus gagatinus Germ. L'une et l'autre sont originaires du Brésil.

\*RACHIODES (paxicions, plein d'asperités). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptàres tétramères, de la famille des Curculionides gonatocères et de la division des Érirhinides, établi par Schrenberr (Goura et species Curculionidum synonyma, t. III, p. 361; VII, 2, p. 212) sur une espèce de la Nouvelle-Hollande, le R. spinicollus Schr.

\*RACHYS, Hope, Dejean (Catal., 3'éd., p. 271). ins. — Synonyme de Catasarcus, Schænherr. (C.)

RACINE. Radix. Bot. — La Bacine est la partie des plantes par laquelle s'opère essentiellement l'absorption des matériaus nécessaires à leur nutrition. Placée presque toujours dans la terre, elle y fine le vegétal. Elle est encore caractérisée parce qu'elle se développe la première à la germination, qu'elle n'est jamais verte, si ce n'est parfis à son extrémité, enfin parce qu'elle manifeste presque constamment une tendance irrésistible à fuir la lumière.

La Racine, avons-nous dit, est en geseral placée dans la terre; ce fait s'observe au seulement chez toutes les plantes terrestres, mais encore chez un grand nombre de plastes aquatiques, qui sont fixées as sel an fond de l'eau, soit qu'elles resteat submergées, soit que leurs feuilles et leurs fleurs s'élèvent au dessus de la surface de ce liquide. Cependant, dans un peut pombre de cas, les choses se passent autrement, & la Racine reste plongée entièrement des l'eau sur laquelle la plante entière fote librement. Nous avons un bon exemple et ce fait dans nos Lemma ou Lentifles desa. et nous remarquons, dans ce cas, que l'ettrémité radiculaire, au lieu d'être pue, # montre enveloppée et comme coiffee lidement d'une sorte de petit étui qui la protège. Une autre exception à la loi de suntion ordinaire des Racines nous est prese-

tée par certaines plantes qui en développent sur leurs organes aériens, souvent même à une hauteur considérable au-dessus de la surface du sol. Une particularité remarquable a été signalée dans ce dernier cas; on a vu que généralement ces Racines aériennes, tant qu'elles restent plongées entièrement dans l'air, s'allongent sans se ramifler ni grossir notablement, et que leur extrémité verdit souvent avec plus ou moins d'intensité. Ainsi l'on peut distinguer trois catégories de Racines, en raison des milieux dans lesquels elles se développent : les Racines souterraines, qui appartienment à la très grande majorité des plantes, les Racines aquatiques et les Racines aériennes. A cette première distinction se rattache assez naturellement la mention des plantes privées de cet important organe d'absorption. Ces plantes sont, en premier lieu, plusieurs parasites, qui, se fixant sur d'autres plantes et recevant de celles-ci les matériaux de leur nutrition tout élaborés, continuent en quelque sorte le sujet auquel elles s'attachent et chez lesquelles les Racines seraient dès lors sans usage; en second lieu, les êtres placés aux derniers degrés de l'échelle végétale par la simplicité de leur organisation.

La Racine est le premier organe qu'on voie sortir de la graine à la germination; mais ce moment marque celui de sa formation même. En effet, bien que dans l'embryon encore renfermé sous ses enveloppes, on donne ordinairement le nom de radicule à toute la portion opposée aux cotylédons et dirigée vers l'extérieur; divers observateurs ont montré, dans ces derniers temps, qu'il fallait voir là uniquement l'extrémité radiculaire de la tigelle, c'est-à-dire celle qui s'allongera en radicule au moment de la germination. L'exactitude de cette manière de voir est démontrée par l'observation de l'organogénie embryonnaire, par la germination des monocotylédons, chez lesquels on voit la radicule percer la couche épidermique de l'embryon à son extrémité radiculaire, de manière à paraître sortir d'une galne basilaire ou d'une coléorhize, et par des considérations organographiques.

Nous avons dit que la Racine manifeste presque toujours une tendance irrésistible à fuir la lumière. Ce fait général, qu'il est facile de vérifier par l'observation, a été dé-

montré positivement par les expériences de divers physiologistes, et particulièrement par celles de M. Dutrochet, Néanmoins, des 1824, cet habile expérimentateur avait reconnu que la radicule de la Belle-de-Nuit (Mirabilis jalapa Lin.), se développant dans l'eau que renfermait un vase de verre, so dirigeait vers la lumière. A cette exception, qui est restée longtemps unique, M. Durand, de Caen, en a récemment ajouté une nouvelle, que lui ont présentée les Racines. de l'Oignon (Allium cepa Lin.). M. Dutrochet lui-même a vérifié l'exactitude de cette dernière observation; de plus, il a reconnu que, lorsque ces Racines se sont ainsi fléchies vers la lumière, si l'on retourne le vase qui les contient, de manière à les diriger en sens inverse, elles renversent leur première courbure pour se diriger de nouveau vers la lumière, et cela par une incurvation opérée non seulement à leur extrémité, mais dans toute leur portion précédemment incurvée. Le même sait s'est présenté à lui encore plus prononcé dans les Racines de l'Ail cultivé (Allium sativum Lin.). Les trois plantes que nous venons d'indiquer, auxquelles il faudrait probablement ajouter le Mirabilis longiflora, sont encore les seules qu'on sache s'écarter de la loi générale à laquelle les Racines sont soumises relativement à la lumière. Nous rappellerons ici que quelques physiologistes ont voulu faire intervenir cette fuite de la lumière par les Racines dans l'explication de leur direction descendante vers le centre de notre globe.

Les Racines ne sont jamais vertes, si ce a'est quelquesois à leur extrémité, et ce caractère peut aider, dans plusieurs cas, à les distinguer de certaines modifications des tiges, qu'on a méconnues pendant longtemps en les prenant pour des Bacines, et qui ressemblent, en effet, à celles-ci sous plusieurs rapports. Mais un caractère plus important qui rend cette distinction plus facile, c'est que la Racine ne porte jamais de feuilles ni d'organes soliacés d'aucune sorte. Il résulte d'abord de là que l'expression de seuilles radicales, quoique employée journellement dans la description des plantes, repose uniquement sur une observation inexacte. Cette expression est appliquée, en effet, aux feuilles qui semblent, au premier

coup d'œil, partir de l'extrémité supérieure de la Racine, mais qui se rattachent, en esfet, soit à une tige restée très courte et rudimentaire, soit à la partie inférieure d'une tige ordinaire et normale. Une seconde conséquence du principe que nous venons d'énoncer, c'est qu'on ne peut regarder comme des Racines les parties des plantes qui s'étendent sous terre, quelquefois dans une grande longueur, et qui portent à leur surface des écailles d'aspect, d'épaisseur et de dimensions variables, mais qui ne sont jamais que des feuilles réduites à un état rudimentaire par l'effet de leur position souterraine. Ces parties souterraines ne sont autre chose que des tiges modifiées auxquelles on a donné le nom de rhizomes. pour rappeler leur ressemblance avec des Racines (voy. TIGE). Enfin il résulte également de l'absence constante d'organes appendiculaires sur les Racines que, malgré leur position généralement souterraine, les bulbes ne peuvent être assimilés à ces organes. Ce sont uniquement des bourgeons nés d'une tige raccourcie en une sorte de disque ou en court rhizome (plateau du bulbe), et protégés par les bases des feuilles persistantes et épaissies (écailles et tuniques du bulbe). L'expression de Racines bulbeuses devrait donc être supprimée ou n'être employée que comme évitant une périphrase.

L'histoire du développement de la Racinc présente des particularités fort intéressantes. Lorsqu'une graine germe, sa jeune Racine ou sa radicule se maniseste et s'allonge, soit en prolongeant directement l'extrémité micropilaire de l'embryon (dicotylédons), soit en perçant la couche épidermique de cette même extrémité, de mauière à paraltre sortir d'une sorte d'étui qu'elle aurait perforé (radicule coléorhizée des monocotylédons). Quelle que soit la position que le hasard ait donnée à la graine, cette jeune Racine, à peine sortie des téguments séminaux, ouverts d'une manière quelconque, se dirige verticalement vers le centre de la terre. Des cet instant, son développement a lieu de deux manières. 1º Le plus souvent elle continue de s'allonger, et, après un certain temps, elle émet latéralement des Racines secondaires qui se rattachent à elle comme des branchesit eur tronc, et qui, à leur tour, se subdivert le plus souvent

en radicelles nombreuses, et enfin en firilles radicellaires très déliées. Dans ce cas, la Racine première conserve elle-même, à toqtes les époques de la vie de la plante, une prédominance marquée; elle forme un axe volumineux conique, à sommet inférieur, auquel on donne le nom de pivot de coras de la Racine; de là cette Racine tout estière reçoit, dans le langage descriptif, le nom de Racine pivotante. Les Racines pirotantes appartiennent spécialement aux dicotylédons. Mais déjà, chez certaines plantes de ce vaste embranchement, le pivot s'arrête dans son élongation à une époque peu avancée de son développement; son estrémité s'oblitère même quelquesois; et, dans tous ces cas, il se montre alors court et comme tronqué inférieurement (Bacine mordue, tronquée, Radix præmorse). 2 Ches les Monocotylédons, l'arrêt de développement de ce pivot a lieu de bonne heure, et il ne tarde pas à amener l'oblitération complète de cette Racine primordiale, la seule qui soit sortie de l'embryon. De bonne heure aussi, de la partie inférieure de la tize de ces plantes, au-dessus du point où commesçait leur pivot, on voit sortir un certain nombre de Racines secondaires ou adressives, qui se multiplient ensuite pendact le reste de la vie du végétal, et généralement en des points de plus en plus élerés sur la tige, de manière à finir quelquesois per lormer un énorme faisceau, qui peut s'élerer de quelques pieds au-dessus de la surlace du sol. Ces Racines adventives ne tartent pas à être les seules que possède le vigeul monocotyledon. Continuant leur accreinement, tantôt elles restent simples, tante elles se ramifient, et leur gresseur anaie varie depuis la ténuité de flaments délies (Graminées), jusqu'à l'épaisseur de chles assez forts (Palmiers). Il est presque inutile de faire remarquer que, chez ceux des Acetylédons qui se fixent par des Bacines, es organes sont toujours nécessairement d'ordre secondaire ou adventifs, puisque l'absence de véritable embryon dans leurs séninules entraîne toujours celle d'une raécale à leur germination.

Si maintenant nous recherchons le mole d'accroissement d'une seule Racine condérée en particulier, mous verrons que ses grossissement s'opere de même que pour les

tiges (voy. ACCROISSEMENT), mais que son élongation a lieu seulement par son extrémité inférieure. Divisons, en effet, la longueur d'une Racine, comme l'ont fait Duhamel et plusieurs autres physiologistes après lui, en petites longueurs égales, à l'aide de marques également espacées; au bout d'un certain temps, nous reconnattrons que, la Racine ayant continué de s'allonger, les marques très voisines de son extrémité inférieure se sont seules écartées. d'autant plus qu'elles étaient plus inférieures, et que la dernière d'entre elles surtout se trouve maintenant débordée par une portion de nouvelle formation, d'autant plus longue que l'expérience a duré plus longtemps. Il résulte de ce mode d'accroissement des Racines, que leur extrémité est toujours leur partie la plus jeune, et qu'elle est formée d'un tissu cellulaire très délicat. à cellules généralement arrondies et laches. par suite, éminemment propre à l'absorption de l'humidité ambiante. C'est, en effet. cette extrémité toujours jeune des Racines. à laquelle on a donné le nom de spongiole. qui est le siége essentiel de l'endosmose radiculaire, et qui joue des lors le rôle le plus important dans la nutrition des plantes.

Les spongioles terminent d'ordinaire des fibrilles radicellaires très déliées et très nombreuses, dont l'ensemble constitue ce qu'on a nommé le chevelu. C'est le chevelu qu'on voit se multiplier extrêmement sur les Racines plongées dans une terre très humide ou surtout dans l'eau, et finir souvent par former une masse de filaments à laquelle on donne vulgairement le nom de queue de Renard. Ses fibrilles naissent sur les Racines sans ordre déterminé, de même que les radicelles elles mêmes, excepté dans quelques cas, où on les voit rangées régulièrement sur des lignes longitudinales (Radis, quelques Cypéracées, etc.).

Les Racines et leurs ramifications ne sortent jamais de bourgeons ni de formations analogues; mais souvent on les voit produire des bourgeons proprement dits destinés à émettre des pousses aériennes. Ces bourgeons souterrains ont reçu le nom de drageons; on en trouve des exemples chez l'Aylanthe, les Sumacs, etc. Il faut néanmoins se garder de confondre ces bourgeons produits par de vraies Racines avec ceux qui

ont été émis par des branches souterraines. Au double fait que nous venons de signaler se rattache l'expérience du retournement d'un arbre, expérience curieuse, mais facile à expliquer, et dont on a donné souvent une fausse interprétation, Si l'on courbe en arc un jeune Saule, de manière à enterrer tout ou partie de ses branches, et qu'on le maintienne de force dans cette position, ses branches produiront bientôt des Racines adventives qui naîtront en divers points de leur surface, mais sans sortir des bourgeons oblitérés sous terre, et qui fixeront sa tête au sol. Que l'on relève alors la Racine de cet arbre en la déterrant, l'arbre se trouvera entièrement renversé, sa tête en terre et ses racines à l'air. Or, celles-ci ne tarderont pas à développer des bourgeons, desquels sortiront des branches seuillées, et qui reformeront à l'arbre une nouvelle tête. Mais, dans cette expérience, les Racines adventives et les bourgeons seront des productions nouvelles, amenées par les circonstances anormales dans lesquelles on a placé successivement les branches et les Racines, et l'on n'aura aucun motif pour penser que les bourgeons aériens ont produit des Ra-

L'histoire des racines adventives présente des faits très curieux. Dans la nature, elles se produisent de manières et dans des circonstances parfois très remarquables. Ainsi on les voit, chez beaucoup de monocotylédons ligneux, se développer en grand nombre à la partie inférieure de la tige, jusqu'à former tantôt une sorte de support sur lequel la tige elle-même se trouve soutenue au-dessus du sol, tantôt un faisceau conique dont le volume dépasse même celui de la tige. Parfois même, avant de se montrer à l'extérieur, elles rampent sur une longueur considérable sous l'épiderme de la tige, qu'elles grossissent considérablement. Le fait le plus curieux certainement à cet égard est celui signalé récemment par M. Gaudichaud relativement à un Vellozia dont la tige était entièrement formée dans sa partie inférieure par ces Racines et dont l'aze ligneux avait entièrement disparu sur ce point. On trouve également des Racines rampant dans la couche externe des tiges chez les Lycopodiacées, et chez quelques végétaux fossiles qui s'en rapprochent par leur organisation, ainsi

que l'ont montré les beaux travaux de M. Ad. Brongniart (Mém. sur le Sigillaria elegans). Chez les plantes épidendres, la production de Racines adventives est très abondante et quelquesois elle présente des saits intéressants. Ainsi le Clusia rosea, qui croît sur les grands arbres, dans les forêts de l'Amérique, émet d'une hauteur de 25, 30 mètres et quelquefois davantage audessus du sol, de fortes Racines adventives qui descendent directement vers le sol et finissent par l'atteindre. Dès qu'elles ont pénétré dans la terre, elles commencent à grossir; se touchant alors latéralement, elles se greffent souvent l'une à l'autre et forment ainsi un cylindre plus ou moins complet autour de l'arbre, que cette gêne finit en général par faire périr, et dont plus tard le bois, décomposé par l'action des agents atmosphériques, ne tarde pas à laisser le Clusia végéter seul supporté par son tube de Racines.

La production artificielle des Racines adventives est la base des procédés de boutage et de marcotage, dont il a été déjà question dans cet ouvrage.

La durée des Racines déterminant celle des plantes elles-mêmes, c'est d'après elle que les botanistes ont établi les divisions dont on fait constamment usage dans les descriptions. (Voy. Physiologia végétale, chap. I, art. 3.)

La Racine se distingue, sous le rapport de sa structure, par quelques particularités qui méritent d'être signalées, et qui ont rapport soit aux couches qu'elle comprend, soit aux proportions relatives de ces couches. 1° Chez les dicotylédons, presque toujours le cylindre médullaire de la tige, arrivé au collet, se termine en cul-de-sac, de telle sorte que la privation de moelle est l'un des caractères anatomiques les plus généraux des Racines. Il est cependant des exceptions à cette loi générale. Ainsi la Racine de plusieurs plantes herbacées, et particu-Bèrement, parmi elles, celle de la Belsamine des jardins, conserve une moelle très apparente, non seulement dans son pivot ou son corps, mais encore quelquefois dans les ramissications de celui-ci. Il est également des arbres chez lesquels on voit la moelle se prolonger plus ou moins dans l'axe de le Racine; tels sont le Neyer et le Marronnier

d'Inde; mais ce ne sont là que de simples exceptions qui n'altèrent pas sensiblement la valeur de la règle générale posée plus haut. Un autre fait plus général encore qui se rattache au précédent est celui relatif à l'absence d'un étui médullaire dans les Racines, ou , pour parier plus exactement, à celle de trachées dans la portion la plus iaterne de leur bois. Le fait ne paralt pas avoir subi encore une seule exception bies positive. Une autre particularité anatomique qui achève de caractériser les racines, c'est le grand développement de leur parenchyme cortical, dont l'épaisseur surpasse très souvent celui des autres couches dont se composent ces parties de plantes. 2º Chez les monocotylédons, on observe aussi le plus souvent quelques différences anatomiques entre la tige et la Racine; ces différences consistent surtout en ce que les faiscesus de cette dernière ne renserment pas de trachées, et aussi en ce que la disposition des vaisseaux paraît être généralement inverse dans les deux, les plus larges se trouvant situés dans la Racine au côté interne de cheque faisceau.

La Racine des plantes bisansuelles et vivaces renferme souvent des amu de substances nutritives destinées à foursir les matériaux du développement des parties aériennes. Cette accumulation de mattere nutritive est nécessairement accompagnét d'un grand développement du tissu cellelaire des Racines, et il rend comestibles celles de plusieurs de nos plantes potageres, comme celles de la Carotte, des Navels, des Betteraves, etc. A la vérité, chez ces desnières, la partie comestible n'appartiest pas toute à la Racine. Dans certains cas l'accumulation de ces matières nutritives, particulièrement de la sécule, est tellement forte sur certains points, qu'elle y détermine la production de rensements voluments qu'on a nommés des subercules. De la les Racines qui présentent cette dernière paris cularité ont recu le nom de Bacines bitreuses ou inberculeuses. Il faut bien # garder de confondre avec les tubercules vier ment radicaux ceux qui sont indésendat de la Racine, et qui provienneat set # branches souterraines rendées et deress très féculentes (Pomme de terre), set # souches ou rhizomes également moiés.

695

Dans cette formation de tubercules radicaux, tantôt plusieurs Racines se développent simultanément en tubercules, et il en résulte ce qu'on nomme des Racines fasciculées, comme celles des Asphodèles, de la Renoncule des jardins, etc., tantôt au contraire une seule Racine subit annuellement une modification analogue, et, dans ce cas, la plante ne produit chaque année qu'un nouveau tubercule. Dans cette dernière catégorie rentrent plusieurs Orchidées de nos pays, chez lesquelles on trouve simultanément deux tubercules, dont l'un, produit de l'année précédente, sert au développement de la tige actuelle et se montre plus ou moins épuisé: dont l'autre, produit depuis peu, est destiné à nourrir la tige de l'année prochaine, et se présente frais, rensié et rempli de sécule. Des sormations tuberculeuses très curieuses sont celles que présentent diverses espèces de Tropœolum. Elles se rangent, comme l'a montré M. Jul. Muenter (Bot. zeit., 1845, nº 36) sous trois catégories différentes. Dans la première (Tropæolum pentaphyllum), on voit l'axe principal de la plante, qui est destiné à vivre dans l'air, végéter d'abord sous terre, et se rensier à des intervalles déterminés en tubercules, dont chacun comprend plusieurs nœuds et entre-nœuds et peut servir à la multiplication de la plante. Dans la seconde (Tr. tuberosum), il se forme sous terre, sur l'are proprement dit, des branches axillaires qui se rendent en tubercule, absolument comme chez la Pomme de terre; ces tubercules se détachent après la floraison et multiplient la plante. Dans la troisième (Tr. tricolorum, brachyceras, azureum, violæstorum), c'est le pivot lui-même qui se rensie en une série de tubercules, et dont l'extrémité subit une modification analogue. Le tubercule terminal ainsi formé est le seul qui puisse reproduire la plante; il persiste plusieurs années; annuellement il donne un ou plusieurs jets épigés, mais jamais il ne donne naissance à un nouveau tubercule, de sorte que de chaque graine il me provient qu'un seul tubercule reproducteur.

Les fonctions des Racines sont de la plus haute importance pour la vie de la plante. Elles la fixent au sol; surtout elles y puieut les matériaux qui composeront la sève

et qui, par suite, sourniront les éléments de la nutrition végétale. Nous avons dit déjà que les organes de cette absorption radiculaire sont uniquement les spongioles, et tout tend à prouver que ce phénomène s'opère seulement par endosmose. De plus, cette absorption n'introduit dans la plante que les liquides avec les substances qui s'y trouvent en dissolution. Les solides, quoique réduits à l'état de la poussière la plus fine, sont tamisés exactement par les spongioles et ne peuvent s'introduire dans les tissus végétaux. On a pensé jusqu'à ces derniers temps que les spongioles exercaient une sorte de triage parmi les diverses matières avec lesquelles elles se trouvaient en contact : mais des observations attentives et des expériences rigoureuses ont démontré que cette opinion est erronée, et que ces organes absorbent tous les liquides avec lesquels ils sont en contact, quelle que soit leur nature, qu'ils soient avantageux ou nuisibles à la plante, et seulement en raison inverse de leur viscosité. C'est ainsi qu'on a vu des Racines plongées dans des solutions très fluides de sels vénéneux en absorber des quantités considérables, tandis qu'elles ne prenaient que de faibles proportions de matières essentiellement nutritives, mais plus visqueuses.

Une autre opinion qui a régné longtemps dans la science et dont l'inexactitude a été démontrée dans ces derniers temps est celle qui a rapport à la prétendue tendance des Racines à se porter vers la bonne terre. Des expériences récentes de M. Durand, de Caen, ont démontré que, dans des appareils disposés convenablement, on voit des Racines plongées dans une très mauvaise terre, même dans du sable pur, côtoyer des veines de terre excellente sans dévier le moins du monde de leur direction naturelle, pour sortir de celle-là et pour se porter dans celle-ci. Cette sorte d'instinct en vertu duquel les racines reconnaltraient une bonne terre et se porteraient vers elle est donc une crovance sans fondement.

Pour terminer l'histoire des Racines, nous devrions énumérer les termes divers par lesquels on décrit leurs nombreuses modifications de forme, d'aspect, etc. Mais ces détails arides nous paraltraient déplacés ici; nous les laisserons donc aux ouvrages élémentaires, dans lesquels ils trouvent naturellement leur place. (P. D.)

\*RACK. Rachus. ARACH. - M. Walckenaër, dans le tome IV de son Histoire naturelle des Insectes aptères, désigne sous ce nom un nouveau genre, qu'il place dans son ordre des Aranéides et dans sa tribu des Araignées. Chez ce genre, qui a été classé aux dépens des Pholous (voy. ce mot), les yeux sont au nombre de six, disposés en deux groupes latéraux triangulaires, écartés; la lèvre est courte, beaucoup plus large que longue; les mâchoires sont allongées, cylindroides, très écartées à leur base, et fortement inclinées sur la lèvre: Jes mandibules sont courtes et larges; les pattes sont allongées, fines. Ces Aranéides tendent des fils laches et peu serrés dans l'intérieur des maisons et des grottes. Deux espèces composent ce nouveau genre, dont une est le Rachus (Pholcus) ex-oculatus Duges (Obs. sur les Aran., Ann. des sc. nat., 1. VI, 1836, p. 160, et atlas du Règne anim. de Cuvier, Arachn., pl. 9, fig. 7). Cette espèce a été rencontrée aux environs de Montpellier par Dugès.

La seconde espèce est le Rachus (Pholcus) quadri-punctatus Lucas (Expl. scient. de l'Algérie, t. I, p. 239, pl. 15, fig. 2). C'est à Constantine, en juin, dans une chambre, que j'ai pris cette curieuse espèce, bien distincte de la précédente, et qui avait tendu dans l'encoignure de la muraille quelques fils de soie sur lesquels elle se tenait en observation. (H. L.)

RACK, Bruce (It., t. 34). BOT. PH. — Syn. d'Avicennia, Linn.

RACLE. BOT. PH. — Nom vulgaire des Cenchrus.

RACOMITRIUM (paxétis, lacéré; púrpa, coisse). Bor. ca.—(Mousses). Genre démembré du Trichostome d'Hedwig (voy. ce mot) et établi par Bridel (Mant. Musc., p. 78) qui le définit ainsi : Péristome simple, dents sendues jusqu'à la base en trois ou quatre lanières filisormes. Coisse en mitre, lacérée à la base et plus courte que la capsule, qui est droite, égale et sans anneau. Fleurs diosques, les mâles le plus souvent azillaires, les semelles toujours terminales. Ce genre a un port tout particulier, et chez lui la réticulation des seuilles sormée de cellules quadrilatères disposées en séries,

longitudinales et parallèles, est tout-à-fait caractéristique. Ces seuilles sont terminées par un poil blanc dans la majeure partie des espèces. Celles-ci, peu nombreuses d'ailleurs, ne se rencontrent qu'en debors des tropiques. Le Trichostomum canescens en est le type. (C. M.)

RACOPILUM (pandets, lacere; miles, coiffe). BOT. CR. — ( Mousses ). L'Hypnum tomentosum d'Hedwig a servi de type à Palisot-Beauvois pour fonder ce genre remarquable que la disposition de ses feuilles doit faire ranger dans la petite tribu des Hypeptérygiées. Voici ses caractères : Péristone double, l'extérieur composé de 16 dents lancéolées, cuspidées au sommet, l'intérieur consistant en une membrane silloanée et alternativement carénée à la base et divisée au sommet en 16 cils perforés, entre lesquels se voient encore d'autres cils plus courts et solides. Coisse en mitre ou campaniforme, glabre, lacérée à la base. Capsule inclinée, inégale, sillonnée et mune d'un anneau. Fleurs monoiques, laterales, gemmisormes. Les espèces de ce geare sol intertropicales et peu nombreuses. La use est garnie de trois rangs de femilles, dont deux sont déjetés de côté et disposés en aile, et le troisième, analogue aux amphigastres de quelques hépatiques, est couché sous la partie inférieure et recouvre le ventre de cette même tige. (C. M.)

RACOPLACA (paxons, déchirt; visi, croûte). Bor. CR. — (Lichens). Ce genre, créé par M. Fée (Crypt. officin., p. 58), dus être réuni au Strigula de Fries. Foy. et mot.

(C. M.)

RACROCHEUSE. MOLL. — Nom vuigast du Ranella crumena Lamk.

RADDIA, Bertol. (in Opus. semil. di Bologn., III, 40). Bor. pm. — Syn. Colyre, Linn.

RADDISIA, Leandr. de Sacran. (\*\*
Münchner. Denk. Schrift., VII, 244, L 45)
BOT. PH. — Syn. de Tontelen, Audl.

\*RADEAU. Ratis. ACAL. — Geare d'Arlèphes établi par M. Lesson dans la famile des Porpites pour une espèce de l'ecca Arlantique ayant un disque blen foncé, de 12 à 13 millimètres, avec des tentacules bieclair de 27 millimètres. Le disque est characpetit, à lignes concentriques en dessus s' porte en dessous un sac large, conique, per par les bouches à son sommet, avec des suçoirs peu nombreux à sa base. Les tentacules sont distants, très allongés, capillacés, et partent d'un cercle membraneux entourant le dessous du disque; ils sont en outre recouverts à leur origine par un deuxième cercle membraneux, ou repli supérieur de la membrane du disque. (Dui.)

RADEMACHIA, Thunb. (Act. Holm., XXXVI, 252). Bot. PH. — Syn. d'Artocarpus, Linn.

RADIAIRE, Lamk. (Fl. fr.). BOT. PII.— Syn. d'Astrantia.

RADIAIRES. MOLL. — Troisième classe des animaux sans vertèbres de Lamarck. comprenant: 1° sous le nom de Radiaires mollasses un premier ordre qui répond à la classe aujourd'hui généralement admise des Acalèphes, et 2° sous le nom de Radiaires échinodermes les animaux qui, sous le nom d'Échinodermes, constituent aussi une classe distincte. Dans son premier ordre, Lamarck a inscrit aussi les genres Noctiluque et Lucernaire, qui doivent être séparés des Acalèphes et de tous les autres Radiaires, et. dans son deuxième ordre, il comprend à tort les Actinies qui sont des Polypes; et, en même temps, il a reporté, dans sa classe des Polypes, les Crinoïdes qui doivent prendre place parmi les Échinodermes à la suite des Comatules. La définition des Radiaires, en général, devrait être modifiée par suite des travaux plus récents des naturalistes, comme on le peut voir aux articles ACALEPHES, NÉDUSES et échinodernes. (DoJ.)

BADICULE. Radicula. BOT. PH.—Partie de l'embryon destinée à devenir racine ou à pousser des racines. Voy. GRAINE.

RADIÉES. Radioto. BOT. PH. — Nom donné par Tournefort, dans sa méthode, à une classe comprenant les plantes à sieurs composées, dont le capitule se compose au centre de sieurons et à la circonsérence de deux sieurons (Hélianthe, Chrysanthème, Pâquerette). Voy. composées.

RADIOLA. BOT. PH. — Genre de la famille des Linées, établi par Dillen (Giess., 161). L'espèce type, Radiola linoides Gmel. (Rad. millegrana Sm., Linum radiola Linn., Radiola dichotoma Mænch, Linum multiflorum Lamk.), croît en France, dans les allées humides des bois. (J.)

BADIOLÉES. noll. - Cinquième famille

des Céphalopodes polythalames de Lamarck, caractérisée par une coquille discoïde à spire centrale et à loges rayonnantes du centre à la circonférence. Cette famille contenait les trois genres Rotalie, Lenticulaire et Placentule, qui sont des Foraminifères ou Rhizopodes.

(DUJ.)

RADIOLITES. MOLL.—Genre de Conchifères fossiles établi par Lamarck dans sa famille des Rudistes, et caractérisé par la coquille inéquivalve, striée à l'extérieur, à stries longitudinales, rayonnantes, avec la valve inférieure turbinée, plus grande, et la valve supérieure convexe ou conique, operculiforme. On en connaît trois espèces fossiles du terrain crétacé des Pyrénées, et M. Ch. Desmoulins a prouvé qu'elles doivent être réunies dans le même genre que les Sphérulites. M. Deshayes a adopté la même opinion; le genre Radiolite doit donc être supprimé (Dui.)

RADIS. BOT. PH. — Nom vulgaire de quelques Crucifères, et principalement du Raphanus sativus, dont on mange les racines. Voy. RAIFORT.

RADIUS. ZOOL. - Voy. SQUELETTE.

RADIUS. MOLL. — Genre proposé par Montfort, puis par M. Schumacher, pour quelques espèces d'Ovules. (Dus.)

RADIX. BOT. PH. - Voy. BACINE.

\*BADULE. Radula ( mot latin qui veut dire amassette). Bor. CR. — (Hépatiques) Dans le démembrement du genre Jungermannia de Linné, M. Dumortier désignait sous le nom de Radulotypus le genre dont nous allons tracer les caractères et auquel M. Nees d'Esenbeck assigna plus tard le nom sous lequel nous l'enregistrons ici. Voici son signalement : Périanthe tronqué. entier, comprimé ou cylindracé, à orifice dilaté, porté sur un court ramule ou placé dans l'aisselle d'une dichotomie de la tige. Coiffe pyriforme. Capsule ovoide, fendue en 4 valves jusqu'à la base. Elatères à double spire, fixées à la paroi de la capsule, mais plus nombreuses vers le fond. Spores globuleuses. Rameaux mâles sur le même pied que les femelles. Une à trois anthéridies, placées dans l'aisselle de seuilles ventrues. Feuilles de la tige incubes, munies d'un lobule ventral infléchi, aplati, souvent rhizophore. Ces plantes, à tige dichotome ou pennée, rampent sur les écorces

des arbres ou les rochers. On en connaît 22 espèces, dont deux seulement sont propres à l'Europe. L'une d'elles, Radula complanata, qui est aussi la plus commune, est le type du genre. (C. M.)

RADULUM. Bor. CR. — Genre de Champignons, division des Basidiosporés-Ectobasides, tribu des Idiomycètes-Hydnés, établi par Fries (Pl. hom., 81). Voy. MYCOLOGIE.

\*RÆBOSCELIS (patbooxelic, qui a les jambes en dedans). 188. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, section des Sternoxes et tribu des Buprestides, créé par nous (Revue entomologique de Silbermann, 1837, t. V, p. 103) sur une espèce du Brésil, le R. purpureus Chev., Castelnau et Gory (Histoire naturelle des Coléoptères Buprestides, t. 11, 1841), l'ont décrite depuis, ainti que plusieurs autres, sous le nom générique de Eumerus, qui sera synonyme du genre en question. (C.)

RAFFLESIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Rassiésiacées, établi par R. Brown (in Transact. Linn. Soc., XIII, 207, t. 15-22). L'espèce type, Rassi. Arnoldi R. Br., croît en parasite sur la racine de quelques arbres dans l'île de Java. (J.)

RAFFLÉSIACÉES. Rafflesiaceæ. BOT. Pn. - Famille dont la circonscription et la place dans la série des familles végétales sont entendues de manières très diverses par les botanistes. Sous l'un et l'autre de ces rapports, nous suivrons ici M. Robert Brown, qui a fait de ces plantes l'objet de très beaux travaux. Les Rassessiacees sont des plantes parasites sur les racines de végétaux dicotylédons. Elles se réduisent souvent à une seule sleur, d'abord enveloppée de grandes bractées, de dimensions variables, qui, chez certaines d'entre elles, acquiert des dimensions énormes et jusqu'à près d'un mètre environ de diamètre (Rafslesia Arnoldi R. Br.); plus rarement elles présentent une tige raccourcie, pourvue d'écailles imbriquées, à l'aisselle desquelles naissent les sleurs dans le haut de la plante. Les sleurs sont caractérisées par un périanthe monophylle régulier; par l'absence de la corolle; par des étamines nombreuses. disposées généralement sur un seul rang; par un ovaire à plusieurs placentaires, portant de nombreux ovules orthotropes, mais

devenant parsois anatropes jusqu'à un certain point avec un funicule libre, parsuite de la courbure que subit progressivement leur sommet. A ces fleurs succède un sruit indéhiscent, qui renserme des graines nombreuses, de structure extrêmement simple, et dont l'embryon, accompagné ou non d'albumen, se présente sous la sorme d'une masse uniquement celluleuse, homogène et indivise.

M. R. Brown (on the female flower and fruit of Rafflesia Arnoldi and on Hydrirs africana; Trans. of the linnean Society, vol. XIX, part. 3) divise les Rafflesiacées de la manière suivante:

## Tribu I. RAFFLESSES.

Périanthe 5-10-fide; anthères fixées en une série simple sous le sommet dilaté de la colonne (Synème Endlic.), distinctes, s'ouvrant par un ou deux pores; ovaire à placentaires confluents ou distincts, couvert d'ovules de tous les côtés; péricarpe demadhérent ou libre, charnu; graine recosrbée sur un funicule dilaté à son extrémité; embryon plus court que l'albumen, dans l'axe duquel il est renfermé. Plantes parasites sur les racines de diverses espèces de Vitis ou Cissus. Fleur presque sessile, entourée de bractées imbriquées, veinées.

Rafflesia, R. Br.; Sapria, Griffith; Brug-mansia, Blume.

## Tribu II. Hypsonies.

Périanthe trifide en préfloraison valvaire; étamines insérées sur le tube du pérsatte; anthères nombreuses, s'ouvrant lesgituinalement, connées en un annou trilobé, dont les lobes sont opposés sur divisions du périanthe; ovaire infère; sugmate sessile, déprimé, tritobé, dont chaque lobe est formé de lamelles juxtaposées, mais distinctes jusqu'au niveau de la cavité enrienne, où elles portent les placentures; ceux-ci suspendus au plafond de la criti ovarienne (aux lamelles du stigmate), proque cylindroides, couverts de tous les cités d'ovules orthotropes très nombreux; pericarpe nu, charnu, rempli par les placetaires recouverts de graines sur tous les côlés; graines à embryon globaleur plat dans le centre d'un albumen carrières

Hydnora, Thunb.

## Tribu III. Crringes.

Fleurs diclines; périanthe 4-8-fide, en préfloraison imbriquée; anthères en nombre défini, placées en une série unique au sommet de la colonne, biloculaires, à loges parallèles-apposées, s'ouvrant longitudinalement; ovaire entièrement adhérent, uniloculaire, à placentaires pariétaux en nombre défini (8-16), distincts, rapprochés par paires, lobés; style unique, surmonté d'un stigmate lobé-rayonné; embryon dépourvu d'albumen, indivis, homogène.

Cytinus, Lin.

C'est avec les Hydnorées et les Cytinées que M. Ad. Brongniart (et non M. R. Brown, comme l'a dit, par erreur, l'auteur de l'article Cytinées, dans ce Dictionnaire) avait proposé de former une famille distincte et séparée, à laquelle il avait donné le nom de Cytinées.

## Tribu IV. APODANTHÉES.

Fleurs diolques; périanthe 4-fide ou 4-parti, persistant, en préfloraison imbriquée; corolle à quatre pétales tombants. Fleur méle: anthères rangées en deux ou trois séries sous le sommet dilaté et indivis de la colonne, sessiles, uniloculaires. Fleur femello: ovaire adhérent, uniloculaire, à ovules orthotropes, épars sur toute la surface de la cavité; stigmate en tête; fruit en baie, infère ou demi-supère; embryon dépourvu d'albumen, indivis, homogène. Plantes parasites sur les tiges et les branches (jamais sur les racines) de plantes dicotylédones.

Apodanthes, Poit.; Pilostyles, Guillem. (Frostia, Bert., Endlic.).

Dans son Mémoire cité plus haut, tel qu'il fut lu à la Société linnéenne de Londres, le 17 juin 1834, M. R. Brown rapportait avec quelque hésitation cette dernière tribu aux Cytinées; ce n'est que dans le Supplément qu'il a joint à son Mémoire imprimé, dont la date est de 1844 sur les exemplaires tirés à part, qu'il en a fait une tribu particulière dans la famille des Raf-Bésiacées.

La place des Rassissacées dans la série des familles naturelles est une question très délicate et qui a eu déjà des solutions très divergentes. MM. Blume, Endlicher, Lind-Jey, regardent ces plantes comme de rang

très inférieur. M. Blume les dit très voisines des Champignons; mais il ajoute qu'elles s'en éloignent cependant par un degré supérieur de développement, et parco qu'elles revêtent la forme de plantes plus parfaites; aussi est-il d'avis qu'elles doivent être rangées au-dessous des Phanérogames, parmi les Cryptogames du degré supérieur, tout à côté des Marsiléacées. M. Endlicher (Genera, p. 75) place les Rassicées et les Cytinées, qu'il conserve comme distinctes et séparées dans sa classe des Rhizanthées, immédiatement après les Lycopodiacées et les Cycadées, et avant les Graminées. Enfin M. Lindley (Vegetable Kingdom, 1846) rango ces mêmes plantes dans sa classe des Rhizogènes, ou à fructification sortant d'un thallus, immédiatement après les Fougères et au premier degré de la série des plantes sexuées, plus bas même que les Monocotylédons. D'un autre côté, M. R. Brown n'hésite pas à ranger les Rasséssiacées parmi les Dicotylédones. Déjà auparavant, A.-L. de Jussieu avait aussi placé les Cytinus au nombre des végétaux dicotylédoués, dans sa famille des Aristolochiées. Enfin, depuis que le célèbre botaniste anglais a publié ses idées à cet égard, M. Griffith a adopté et soutenu une opinion analogue dans son grand Mémoire relatif aux parasites sur racines, publié dans les Transac, de la Soc. linn. de Londres, t. XIX, p. 303-347 (voy. la traduc. de ce Mém., Ann. des sc. nat., 3° série, t. VII, 1847, p. 302-352). Cette manière de voir semble basée sur des motifs trop puissants pour ne pas obtenir l'assentiment des botanistes. (P. D.)

RAFNIA. BOT. PH. — Genre de la famille des Légumineuses - Papilionacées, tribu des Lotées, établi par Thunberg (Flor. cap., 563). Arbustes du Cap. Voy. Légumineuses.

\*RAGONYCHUS ou RAGONYCHA ( $\dot{b}_{x}$ - $\gamma \dot{a}_{\zeta}$ , fente;  $\delta v \cdot \xi$ , ongle). Ins. — G. de l'ordre des Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, section des Malacodermes et tribu des Téléphorites, créé par Fischer (Bulletim de la Soc. imp. des natur. de Moscou, 1830, p. 63), et qui a pour type la Cantharis alpina de Payk., espèce propre à l'Europe boréale. Une 2° espèce a depuis été décrite par Mannerheim sous le nom de R. fugax. Elle est originaire de Finlande. (C.)

RAIE. Raja. porss. — Genre important placé par G. Cuvier dans l'ordre des Chondroptérygiens, famille des Sélaciens. Voy. ce dernier mot, où il sera question de l'organisation et des mœurs des espèces du genre Raie. (M.)

RAIETONS. Porss. — Nom vulgaire des jeunes Raies bouclées.

RAIFORT. Raphanus (padies, facilement; φαίνω, je parais; Lin.). Bor. PH. - Genre de la famille des Crucifères-Orthoplocées, de la Tétradynamie siliqueuse dans le système de Linné. Pour le former, Linné a réuni en un seul groupe les deux genres Raphanus et Raphanistrum de Tournefort, que quelques botanistes rétablissent aujourd'hui, tandis que d'autres n'en font, avec De Candolle, que de simples sous-genres des Raiforts, manière de voir que nous suivrons ici. Les Raiforts sont des herbes spontanées dans le centre et le sud de l'Europe. et à l'est de l'Asie, dont la racine est charnue, fusiforme, dont les feuilles, souvent polymorphes, sont généralement lyrées dans le bas de la plante; leurs fleurs jaunes ou blanches, veinées, forment des grappes oppositisoliées et présentent : un calice à quatre sépales dressés, dont les deux latéraux légèrement bossus à leur base; quatre pétales longuement onguiculés, indivis: six étamines tétradynames, à filet non denté. A ces sleurs succèdent des siliques arrondies sur leur section transversale, divisées, par des étranglements ou par de fausses cloisons dans l'intervalle des graines, en articles successifs dont chacun renferme une seule graine pendante, arrondie.

- a. Raphanis, DC. (Raphanus, Tourn.). Silique à parois presque subéreuses, d'abord biloculaire, à fausses cloisons transversales situées dans l'intervalle des graines qu'elles isolent, cylindrique ou légèrement étranglée au niveau des fausses cloisons.
- 1. RAIFORT CULTIVÉ, Raphanus sativus Lin. Cette espèce, annuelle, aujourd'hui cultivée si communément dans toute l'Europe, et qui s'est même à peu près naturalisée en Espagne et ailleurs, est originaire de la Chine et du Japon. Elle s'élève de 6 à 8 centimètres. Sa racine est charnue et varie considérablement, à l'état de culture, de dimensions, de forme, de couleur. Sa tige est droite, rameuse, cylindrique, fistu-

leuse; ses seuilles insérieures sont lyrées. auriculées; les supérieures sont lanctoltes, dentées plus ou moins profondément. Ses fleurs sont grandes, blanches ou violacies, marquées de veines foncées; elles donnest des siliques étalées, un peu arquées dans le haut, striées longitudinalement. Il n'est pas certain que les formes nombreuses réunies par les botanistes sous la dénomination commune de Raifort cultivé ne constituent qu'une seule espèce, et ne soient par conséquent que de simples races et variétés. Des horticulteurs habiles assurent avoir reconnu en elles une grande fixité qui, si elle était parsaitement constatée, obligerait à les distinguer spécifiquement; tandis que d'autres ont dit au contraire les avoir vues se fondre et passer l'une dans l'autre par l'effet de la culture. Quoi qu'il en soit de cette question délicate, De Candolle (Syx. II, p. 762), que nous suivrons ici, distinque dans l'espèce qui nous occupe les deas races suivantes auxquelles il ratuche les diverses variétés con pues des jardiniers.

A. Badis, Raphanus salivus Asdicula DC., caractérisé par une racine (1) plus ou moias charnue, blanche, jamme, rosée, violette ou rouge. On possède dans les jardins de nonbreuses variétés de Radis que distinguent leur forme, leur couleur, leur précacité, etc. Sous le premier de ces rapports, qui est le plus important sans contredit, elles # 178gent toutes en deux catégories, les Bais courts plus ou moins arrondis et les Radis oblongs. L'usage journalier des Radu per la table est trop connu pour que nous ayons besoin d'en rien dire ici. Quant à leur culture, qui est du reste fort simple, ... trouvera les détails dans les ouvrages relatifs à l'horticulture potagère. Le varieté intéressante de Radis est le Radis cléilere, R. S. Radicula oleifera DC. ( Rephants & nensis Mill.), originaire de la Chine, dont la racine est moins charnue, plus grêle & plus régulièrement conique que celle de nos Radis ordinaires, mais qui, per conpensation, graine assez abondamment per pouvoir être cultivée comme plante cliffe.

(t) Nous ferons remorquer ici que la partie charar di rendée, qu'on qualife vulgairement de racuse ches la la plansu, n'appartient pos tout entiere à la racuse; que du lors c'est pour abrèger que mous las appliquess en unique ment la dénomination de racine. Il paraît cependant résulter des essais de M. Vilmorin que, sous le climat de Paris, l'huile qu'elle fournit est acre, d'une odeur très forte, et ne peut dès lors être utilisée pour la table.

B. Raifort noir, Raphanus sativus niger
DC. Cette race, dont M. Mérat fait une espèce distincte et séparée, se distingue par
une racine généralement plus volumineuse,
d'un tissu plus compacte et plus dur, de
saveur âcre et très piquante, généralement
moire extérieurement. Cette racine est moins
recherchée que la précédente, à cause de
son âcreté. Elle est fortement stimulante.

b. Raphanistrum, Tourn. Silique coriace, divisée par une articulation en deux portions, l'inférieure stérile, persistante, la supérieure allongée, étranglée dans l'intervalle des graines, et se rompant, lors de sa maturité, aux étranglements.

2 RAIFORT RAVENELLE, Raphanus Raphanistrum Lin. (Rophanistrum arvense Wallr.). Cette espèce est très commune dans les moissons. Elle est annuelle, hérissée de poils raides portés par des glandes. Sa racine est grêle; sa tige droite, cylindrique, rameuse, s'élève à 4 ou 6 décimètres; ses feuilles inférieures sont lyrées, à lobes opposés, écartés, inégalement dentés, le supérieur beaucoup plus grand que les autres; ses Beurs sont blanches, jaunes ou purpurines, caractérisant ainsi trois variétés distinctes; ses siliques sont relevées de côtes longitudinales sur leurs portions renflées; le style qu'elles portent est trois ou quatre fois plus long que leur dernier renslement. Cette espèce infeste les moissons de presque toute l'Europe, et comme ses graines sont très Acres, elles peuvent, en se mélant aux grains des céréales, en altérer la qualité. Linné leur a attribué une maladie qui sévit parfois en Suède sur les classes pauvres et qui a été nommée Raphanie, en raison du Raphanus qui la produit. Le célèbre botaniste suédois dit avoir même vu cette maladie attaquer des volailles qu'il avait nourries avec ces graines. (P. D.)

RAIFORT D'EAU, not. ps. — Nom vulgaire du Nasturtium amphibium R. Br. Voy. MASTURCE.

\*RAILLARDA. BOT. PR. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par Gaudichaud

(ad Freyc., 469, t. 83). Arbrisseaux de Sandwich. Voy. composits.

RAI

RAINE. REPT. - Voy. RAINETTE.

RAINETTE. Hyla. REPT. — Les Batraciens anoures, dépourvus de dents aux deux mâchoires, qui ont les doigts terminés par des pelotes ou des disques élargis, à l'aide desquels ils se fixent sur les arbres, les feuilles ou les corps lisses et plus ou moins verticaux, ont reçu la dénomination générique de Rainettes. On les nomme en latin Hyla. Nous n'en avons en Europe qu'une seule espèce, celle que Linné inscrivait dans son Systema natura sous le nom de Rana arborea, et que l'on connaît vulgairement sous les dénominations assez diverses de Raine, Rainelle, Grasset, Grenouille d'arbre, etc.; c'est également l'Hyla viridis de quelques auteurs, et, dans la méthode actuelle, l'un des types du genre Hyla proprement dit.

Les espèces exotiques de la même samille que notre Rainette sont assez nombreuses. Les collections en possèdent plus de soixante. principalement décrites par Daudin dans sa Monographie de ce genre, et par MM. Duméril et Bibron dans leur Erpétologie générale. Comme la nôtre, elles vivent principalement sur les arbres, et leur voix présente beaucoup de variété. Les couleurs de ces Reptiles sont aussi fort jolies; celle qui prédomine est le vert cendré ou bleuatre. Leur nuance change d'ailleurs avec promptitude, suivant les circonstances dans lesquelles les Rainettes sont placées, et suivant les impressions qui les dominent. La versicoloréité des Rainettes est presque aussi grande que celle des Caméléons.

Laurenti a, le premier, employé comme générique le mot Hyla; Schneider s'est, au contraire, servi de celui de Calamila, plus anciennement employé par Rondelet, pour désigner la Rainette commune. L'étude attentive des caractères que présentent les Rainettes exotiques a conduit à leur distinction en genres assez nombreux. On en compte, dans l'état actuel de la science, une vingtaine (1), dus, pour la plupart, à M. Fit-

(1) M. Tichudi porte a 22 le nombre de ces genres. Ceux des Sphanorhynchus, Bypusboas, Calamita, Lophopus, Denadrubyas, Ranoidea Burgeria et Boophis, me sont pas admie per MM. Duméril et Babron. Quant su games Theladerses, du même autuur, les mêmes erpétologistes no le cinuent pas, Louis de compière l'espece sur loquelle il repuss. zinger, à Wagler, ainsi qu'à MM. Tschudi et Bibron. Nous donnerons rapidement les principales particularités de ces divers genres. Leur réunion forme une famille parmi les Anoures pharénoglosses, et a reçu les divers noms d'Hylæformes (Dum. et Bibron), Hyladina (Bonaparte).

I. LITORIA, Tschudi, ou Lepthyla, Dum. et Bibron.

Disques digitaux très petits; corps raniforme; deux groupes de dents entre les arrière-narines; apophyses transverses de la vertèbre sacrée en palettes triangulaires.

1. L. Freycineti Dum. et Bibr. (Nouvelle-Hollande). — 2. L. americana id. (Nouvelle-Orléans).

II. Acais, Dum. et Bibron.

Doigts non palmés; langue cordiforme; corps raniforme.

Rana gryllus Leconte (États-Unis).
 R. nigrita id. (ibidem).

III. HYLABANA, Tschudi; Lymnodyles, Dum. et Bibron.

Tympan distinct; des dents vomériennes; doigts postérieurs palmés; facies raniforme.

1. Hyla erythræa Schlegel (Java). — 2. H. chalconota id. (Java). — H. Waigiensis Dum. et Bibr. (Ile Waigion).

IV. POLYPEDATES, Tschudi, ainsi que Boophis et Burgeria, idem.

Tympan distinct; doigts palmés; des dents vomériennes.

1. P. Goudotii Dum. et Bibr. (Madagascar), espèce type du genre Boophis de M. Tschudi. — Hyla maculata Gray (Inde). — 3. Hyla quadrilineata Wiegman, Tsch. (Manille et Java). — 4. H. Burgeri Schlegel, espèce type du genre Burgeria (Japon).

V. ORCHESTES, Tschudi; Ixalus, Dum. et Bibron.

Palais dépourvu de dents; tympan distinct.

H. aurifasciata Schlegel (Java).

VI. EUCNEMIS, Tschudi.

Palais dépourvu de dents; tympan peu ou point distinct; des glandes éparses aux angles de la bouche.

1. E. Seychellensis Tsch. (des 1les Seychelles). — 2. E. Madagascariensis Dum. et Bibron (Madagascar). — E. viridiflavus id. (Abyssinie).—4. Hyla Hoostookii Schlegel (Afrique australe). Voy. EUCHEMIS.

VII. RHACOPHORUS, Kuhl.

Langue longue, étroite; des dents vonériennes; tympan distinct.

H. Reinwardtii Schlegel (de Java et de la côte de Malabar).

VIII. TRACHYCEPHALUS, Tschudi.

Peau de la tête intimement unie aut os, qui sont garnis d'aspérités; langue granée; des dents vomériennes; tympan distinct; apophyses transverses de la vertèbre sacréa élargies en palettes triangulaires.

1. T. nigromaculatus Tschudi, en T. geographicus Dum. et Bibron (Brésil). — 2. T. marmoratus Bibr. (Cuba). — 3. T. dominicensis Dum. et Bibr. (Saint-Domingue). — T. marmoratus et septentrionalis Tschudi (de Cuba).

Quelques exemplaires de cette dernière espèce sont étiquetés au Musée de Pans comme originaires du cap Nord (sur l'Ocean glacial), et donnés par Noël de Lamoriniere, ce qui donnerait au nord de l'Europe une espèce de Rainette, chose peu probable, et de plus une espèce qui se trouverait à la fois dans ce pays et à Cuba, ce que les lois bien connues de la géographie zoologique ne permettent pas d'admettre. Toutefois, le prince Bonaparte a repousse avec un peu trop de vivacité ce que trois savants espétologistes ont écrit à cet égard, lorsqu'il a dit en parlant de leur assertion, d'ailieurs fort dubitative : a Nonne inter somnis e deliria reponenda Hyla septentrionalis (Desdrohyas septentrionalis Tschudi) ex Europa boreali? n

IX. HYLA, Dum. et Bibron, ou Calanda, Hypsiboas, Auletris, Scinax et Phylled; is de Wagler, ainsi que Calamita, Dendrides, Lophopus, Ranoidea et Sphanordyschus de M. Tschudi.

Des dents vomériennes; tympa distinct; apophyses transverses de la vertèbre sacrés dilatées en palettes triangulaires.

MM. Duméril et Bibron décrivent 34 espèces de ce genre, dont 1 de la région méditerranéenne de l'ancien monde ou H. seborea, 24 d'Amérique, 7 d'Océanie et 2 d'origine inconnue. L'Asie et l'Afrique nourrissent pas d'autre Rainette que cele d'Europe, et seulement dans les pays que avoisinent la Méditerranée, telles que l'Assemineure, l'Égypte et la Barbarie. La Rainette d'Europe vit aussi aux lles Canaries, et, a

qui est plus remarquable encore, on la retrouve au Japon, d'où l'ont rapportée les voyageurs hollandais (1).

La RAINETTE D'EUROPE, Hyla arborea ou viridis, babite essentiellement dans les arbres, et elle est surtout abondante dans les pays qui avoisinent la Méditerranée. On ne la trouve plus en Europe au nord de la Hollande et de la Prusse, et elle manque complétement à l'Angleterre. Dans le midi de la France elle est très commune dans les jardins, dans les bois et dans le voisinage des étangs. Confiante dans sa couleur verte qui ne permet guère de la distinguer des scuilles, elle est moins craintive que la Grenouille; sa voix est forte et se fait entendre de très loin; elle n'est pas sans analogie avec celle des Canards domestiques. Quoique les Rainettes préférent le voisinage des eaux, elles s'en éloignent quelquefois; mais elles y retournent à l'époque des amours, et c'est dans l'eau qu'elles s'accouplent.

X. MICRHYLA, Tschudi.

Langue très longue; palais dépourvu de dents; tympan caché; apophyses transverses de la vertèbre sacrée élargies en palettes triangulaires.

M. achatina Tschudi (Java).

XI. CORNUTES, Tschudi. Voy. ce mot.

Des dents voméro-palatines; tympan dis-

C. unicolor Tschudi (Nouvelle-Guinée). XII. Hylodes, Fitzinger.

Langue longue, peu ou point échancrée en arrière; des dents palatines; tympan distinct.

1. II. martinicensis Dum. et Bibr. (de la Martinique). — 2. H. oxyrhynchus id. (on ignore sa patrie). — 3. H. Ricordii id. (de Cuba). — 4. Rana lineata Schneider (de la Guiane).

XIII. PHYLLOMEDUSA, Wagler.

Langue longue, entière; des dents vosnériennes; tympan distinct; apophyses transverses de la vertèbre sacrée élargies en palettes triangulaires. II. bicolor Daudin (de la Guiane et du Brésil).

XIV. ELOSIA, Tschudi.

Langue adhérente de toutes parts; une vessie vocale externe sous chaque coin de la gorge des mâles.

H. nasus Lichtenstein (du Brésil).

XV. CROSSODACTYLUS, Dum. et Bibr.

Langue adhérente, couverte de rides irrégulières; palais dépourvu de dents.

C. Gaudichaudii id. (du Brésil).

XVI. PHYLLOBATES, Dum. et Bibr.

Palais dépourvu de dents; langue libre en arrière : doigts complétement libres.

P. bicolor Bibron (lle de Cuba).

XVII. THELODERMA, Tschudi.

Ce genre, que MM. Duméril et Bibron ne classent pas d'une manière définitive, a pour caractères:

Tête fort grande, triangulaire; narines situées au sommet du canthus rostral; trois paires de dents palatines; langue entière; disques des doigts grands et globuleux; peau marquée de papilles triangulaires, oblongues et pointues au sommet; tympan caché.

H. leporosa Mull.

XVII. DENDROBATES, Wagler.

Ce genre comprend plusieurs espèces, toutes de l'Amérique méridionale. On n'est pas d'accord sur sa véritable place, quelques auteurs le mettant avec les Rainettes dont il a les doigts lobés, MM. Duméril et Bibron le rapportant, au contraire, à la famille des Busoniformes. L'invisibilité du tympan des Dendrobates, la non-adhérence de leur langue dans toute sa longueur et leur manque de dents palatines, sont les motifs sur lesquels est sondée cette dernière opinion.

C'est précisément aux Dendrobates qu'appartient la RAINETTE A TAPIRER, Hyla tinctoria, de la Guiane et du Brésil. Cette espèce est célèbre par la propriété attribuée à son sang par les Américains de donner aux plumes des Perroquets la couleur rouge ou jaune, lorsqu'on en a imprégné la peau de ces Oiseaux aux places sur lesquelles on désire faire venir des plumes ainsi colorées. Les procédés employés pour préparer cettapirer, et les Perroquets ainsi panachés sont dits Perroquets tapirés. Il est depuis longtemps question de cette expression dans les

<sup>(</sup>i) Le Japon nourrit beaucoup d'animanx vertébrés qui paraissent lui appartenir en propre, et avec eux un grand mombre d'especes européennes, Mammiferes, Reptiles, et gurtout Oiseaux, Il est digue de remarque que les Oiseaux d'Europe qui se trouvent au Japon sont presque tous des Oiseaux granivores, Oiseaux dont les especes se répandent en suivant les letitudes, tandis que c'est, au contraire, selon les Jangitudes que les lasectivores s'étaudent.

ouvrages d'histoire naturelle, mais on ignore encore quel degré de confiance elle mérite. (P. G.)

RAIPONCE. BOT. PH. — Nom vulgaire de la Campanula rapunculus. Voy. CAM-PANULE.

RAISIN. BOT. PH. — Fruit de la Vigne. oy. ce mot.

RAISINIER. BOT. PH. — Syn. de Cocloba.

RAJANIA (nom propre). BOT. PH. — Genre de la famille des Dioscorées, établi par Linné (Gen., n. 1121). Les principales espèces de ce genre sont les Raj. hastata, cordata et quinquefolia Linn., arbustes originaires des Antilles.

RALE. Rallus. ois. - Genre de l'ordre des Échassiers, de la famille des Macrodactyles de G. Cuvier, des Rallidées de Vigors et de la plupart des méthodistes modernes, caractérisé par un bec de la longueur ou plus long que la tête, plus épais à sa base que dans tout le reste de son étendue, comprimé sur les côtés et généralement droit, à mandibule supérieure creusée de chaque côté d'un sillon longitudinal, dans lequel s'ouvrent les narines qui sont oblongues et couvertes, à leur origine, par une membrane; des tarses allongés, terminés par des doigts grêles, longs, totalement séparés; un pouce libre articulé sur le tarse et armé d'un ongle très petit; des ailes moyennes, concaves et arrondies, et une queue très courte, cunéisorme. Les Râles ont encore, comme les Poules d'eau, les Porphyrions, les Foulques, les Jacanas, le corps très comprimé, ce qui est dû à l'étroitesse fort remarquable de leur sternum.

La plupart des espèces qui sont partie du genre Râle étaient classées par Linné et par Latham parmi les Foulques et les Poules d'eau. Pour le plus grand nombre des ornithologistes, ces Oiseaux sont aujourd'hui parsaitement distincts quoiqu'ils appartiennent à la même famille. Ce qui les caractérise de manière qu'on ne puisse pas les consondre, c'est que les espèces des genres Fulica et Gallinula ont une plaque frontale nue, tandis que celles du genre Râle en sont dépourvues. En outre, les premières ont les doigts pourvus d'une membrane simple ou découpée en sestons, et les

secondes ont ces mêmes organes estierement dégarnis de ces expansions nenbraneuses. M. Temminck, ayant égari ale forme et aux dimensions du bec mak qu'à ces particularités, qui cependant ma fort caractéristiques, a transporté paraile Gallinules la plupart des Oiseses des G. Cuvier et beaucoup d'autres astenires ont fait des Rales, et n'a conservé persi ceux-ci que les espèces à bec long, come notre Râle d'eau d'Europe. Enfin, suites auteurs, tout en admettant un gravigene Râle, tel que l'a compris G. Cavier, est cependant introduit dans ce gene ès groupes distincts, qui ont per quipus méthodistes une valeur généries. Nos les indiquerons plus bas.

Les Râles, par leurs mœurs etlemblitudes, rappellent beaucoup celles des Pois d'eau. Comme elles, ce sont des Outent craintifs, qui se dérobent au dage a fuyant de loin ou en se tenant cade. une immobilité complète. Ils marchestare grâce, la tête haute et les nieds lerés lesqu'au contraire ils courent, ce qu'il fet avec une extrême agilité, lar tie « leur corps sont fortement pendis es avest. et alors aussi leurs jambes sest eurinement fléchies. Ils se tiennent acho ses l'herbe pendant le jour et cherchest less nourriture le soir et le matin sur k bost des eaux et des lagunes où croisest és plantes aquatiques , sans entrer trop stant dans l'eau ni se laisser voir sur le mes sablonneuses et unies. Ils se fourrent dus les endroits les plus embarrasses, dans les jones, dans l'épaisseur des berbes des mirais et des prairies, et quelqueles des les broussailles qui bordent les riners. Ces au milieu de ces derpières ornastaces qu'on rencontre souvent potre lue fem d'Europe. Soit qu'on le poursuive, ot que son déplacement soit un effet de sa valen. on voit constamment cette espèce same les petits sentiers qui d'ordinaire labourest les bords des rivières, et qui sont pratiqués par les allées et venues des Rats dess. C'est même dans les trous creuses par metci que souvent il cherche un abri caus le chien qui le chasse. Les Bâles Pousse, Raillon et de Genets présèrent au costraire les hautes herbes, les massifs de roseux e les jonchaies; le dernier de ces Ouces fréquente aussi les vignes, les bois taillis. Une fois il nous est arrivé d'en voir un au milieu des bois de haute futaie qui couronnent quelques unes des collines du midi de la France.

Les Râles ne se réunissent jamais en famille, pas même lorsqu'ils émigrent, comme font la plupart des Oiseaux qui, vivant isolés, s'assemblent cependant en nombre plus ou moins grand quand vient le moment des voyages. D'ailleurs, comme la plupart des espèces erratiques, ils émigrent la nuit. Parmi eux, le Râle de genêts passe dans le vulgaire pour servir de conducteur aux Cailles: aussi le connaît-on dans beaucoup de localités sous le nom de Roi des Cailles. Cette dénomination vulgaire rappelle un conte populaire, mais exprime aussi un fait vrai. Que cet oiseau se mette à la tête d'une bande de Cailles, comme on l'a dit et comme les habitants de la campagne le croient encore, afin de les conduire et de leur indiquer la route qu'elles ont à tenir, c'est ce qui est faux : les Cailles ainsi que tous les autres Oiseaux migrateurs ont leur instinct pour guide; mais ce qui est vrai, c'est que l'arrivée de ce Râle semble indiquer celle des Cailles. Il y a simplement coincidence dans l'époque de leurs migrations, et cette coincidence est d'autant plus saisissable, que des Oiseaux qui appartiennent à des genres si éloignés sont conduits, par leurs besoins, à fréquenter les mêmes lieux. Les Ràles voyagent par petites journées (si l'on peut employer cette locution pour des Oiseaux qui profitent de la nuit pour changer de canton), et en suivant les vallées ou le cours des fleuves et des rivières.

Ce qui met les Râles dans l'impossibilité de fournir de longues traites, c'est l'imperfection de leurs organes de locomotion aérienne. La forme de leurs ailes, la faiblesse des puissances musculaires qui les mettent en mouvement, font de ces Oiseaux les plus mauvais voiliers que l'on connaisse. Leur vol est donc lourd, peu soutenu, bas, et s'exécute en ligne droite ou à peu près. Ce dernier fait s'explique par le peu d'étendue de leur queue. Le changement de direction, pendant le vol, s'exécutant au moyen de cet organe, il est évident que chez les Râles, la queue, qui est presque nulle, doit leur être d'un très faible secours à l'effet de se

diriger. Ce qui contribue encore à rendre leur vol pénible, c'est qu'ils tiennent, en volant, leurs pieds pendants. Il résulte de cette impuissance, de cette saiblesse des organes locomoteurs aériens, que les Râles sont bien vite fatigués lorsqu'ils les mettent en usage, et cela d'autant plus vite qu'ils sont plus gras. Quelquefois ils tiennent tellement devant le chien et se laissent serrer de si près, qu'ils se sont prendre à la main. Souvent ils s'arrêtent dans leur course et se blottissent, reviennent sur leur voie et donnent le change à l'ennemi qui les poursuit. Le Râle de genêts, vers la fin de l'été, et lorsque son vol est rendu trop lourd par trop d'embonpoint, ne part qu'à la dernière extrémité et ne va pas très loin chercher un refuge; mais c'est en vain qu'on voudrait alors le forcer à prendre une seconde fois son essor : il se borne à fuir en courant; il se coule par dessous les berbes et paralt glisser plutôt que courir. Souvent, en faisant ses détours, il passe comme un éclair entre les jambes des chasseurs; cependant, lorsqu'il est trop vivement pressé, il cherche à se soustraire à la poursuite du chien, en se jetant dans une broussaille, en gagnant le haut d'un arbuste ou d'un buisson. C'est ce que sait aussi le Râle d'eau ordinaire.

Les Râles nichent à terre, dans les herbes. Leur nid est assez grossièrement construit. Leur ponte n'est pas aussi nombreuse que celle des Poules d'eau, mais leurs œufs, par leur couleur et leur forme oblongue, ressemblent beaucoup à ceux de ces dernières. Les petits abandonnent le nid dès leur naissance, suivent leur mère et saisissent euxmême la nourriture qu'elle leur indique.

Le régime des Râles est à la fois animal et végétal. Ils se nourrissent de Vers, d'Insectes, de petits Mollusques qu'ils rencontrent sur les bords fangeux des rivières; quelques uns, comme le Râle de genêts, s'attaquent aux Sauterelles, aux Scarabées. Tous, sans distinction, mangent, à défaut d'une nourriture plus convenable, les graines et les pousses tendres des herbes aquatiques.

La chair de quelques uns d'entre eux cst d'un goût exquis, surtout à l'automne; elle a plus de fumet et plus de délicatesse que celle des Poules d'eau et se mange corune celle de la Bécasse, c'est-à-dire un peu faisandée.

Quoiqu'il soit fort dissicie de séparer les diverses espèces de Râles en genres, attendu qu'elles se consondent les unes dans les autres par des nuances insensibles, cependant quelques auteurs l'ont tenté. Ainsi, Bechstein a fait du Râle de genêts le type de son genre Crex, et Vieillot a séparé génériquement, sous le nom de Porzana, toutes les espèces à bec court. Nous considéreons ces divisions comme de simples groupes du genre Râle, ce que, du reste, a déjà sait M. Lesson.

1° Espèces à bec plus long que la Éte, comprimé. (Genre Rallus, Linn.)

Le Rale D'EAU, Ral. aquaticus Lin. (Buff., pl. enl., 749). Gorge blanchâtre; côtés de la tête, cou, poitrine et ventre d'un gris de plomb; tout le reste du plumage roux-brun flambé de noir, et coupé sur les flancs dé bandes transversales blanches; sous-caudales blanches; bec rouge.

Il habite presque toute l'Europe; mais on le rencontre dans les lieux marécageux de la France, de la Hollande et de l'Allemagne plus abondamment que partout ailleurs.

Les espèces étrangères qui se rapportent à cette section sont : Le RALB BLEUATRE, R. cærulescens G. Cuv., du cap de Bonne-Espérance. - Le RALE DE VIRGINIE, R. Virginianus Edw. - Le RALE VARIÉ, R. variegatus Gmel. (Buff., pl. enl., 775), de Cayenne. - Le Rale Géant, R. gigas Spir (pl. 99), du Brésil. - Le RALE EICOLORE, R. bicolor G. Cuv., du Brésil. - Le RALE LINÉOLE, R. Capensis Linn., du Cap. — Le RALE DE CATENNE, R. Cayennensis G. Cuv. (Buff., pl. enl., 332), de Cayenne et du Brésil. -Le RALE A LONG BEC, R. longirostris Gmel. (Buff., pl. enl., 849), de la Caroline et du Brésil. - Le RALE CRIARD, R. crepitans Wils. (Ois. d'Am., pl. 62, f. 2), des États-Unis. - Le RALE A GORGE BLANCHE, R. gularis G. Cuv., de l'Ile de France et du Cap. - Le RALE A LIGNES BLANCHES, R. lineatus G. Cuv., de Manille. - Le RALE A COLLIER. R. torquatus Gmel., des Philippines. — Le RALE DES PHILIPPINES, R. Philippensis Gmel. (Buff., pl. enl., 774). - Le RALE RAYÉ, R. striatus Gmel., des Philippines et de Java. - Le Rale a poitrine grise, R. pectoralis G. Cur., de la Nouvelle-Hollande. — Et le RALE CANNELLE, R. cinnamomeus Less. (Rev. 2001., 1840, p. 99), de Casamans, sur les côtes de la Sénégambie.

2º Espèces à bec plus court que la tite, un peu conique; à aréte convexe. (Genn Crex, Bechst.; Ortygometra, Ray, Stephens.)

Le RALE DES GENÉTS, Ral. crez Lina. (Buff., pl. enl., 750). Plumage généralement d'un brun fauve, tacheté de noiràtra en dessus et gris-roussaltre en dessous, avec les ailes rousses et les flancs rayés de noirâtre.

On le rencontre, comme le Râle d'esu, dans toute l'Europe. Il est fort répandu dans tous les parages du Pont-Euxin, et vit aussi en Asie.

3° Espèces à bec court, compriné, minz, élevé à la base. (Genre Porzana, Vieil! : Zapornia, Leach, Steph.; Alecthelia, Swains)

Le RALE BALLON, Ral. Bailloni Vieill. Gorge, sourcils, côtés du cou, poitrine et ventre d'un gris bleuâtre; toutes les parties supérieures d'un roux olivâtre, varié, sur les ailes, de taches blanches cerclees de noir; abdomen, couvertures inférieures de la queue et flancs rayés transversalement de blanc et de noir.

Cette espèce, qui est très répandue dans les parties orientales de l'Europe, se reproduit en France dans quelques uns des épartements du Nord, et se montre de pasage, vers la fin de l'été, dans les départements du Midi.

Le RALE D'EAU POUSSIN, R. pusillus Naum. Il a, comme le précédent, la gorge, les sourcils, les côtés du cou, la poitrine et le reatre gris-bleuâtre; mais il est d'un divâtre cendré en dessus avec des traits noirâtres; l'abdomen et les flancs rayés de quelques bandes peu distinctes blanches et brunes.

Il habite les contrées orientales de l'Esrope. Partout ailleurs il n'est pas très commun, et seulement de passage.

Nous citerons parmi les espèces étransres qui se rapportent à ce groupe: Le Ball AUSTRAL, R. Novos-Hollandies G. Cav.—Le RALE NOIR, R. niger Gmel., du Cap.—Le RALE DE VIRGINIE, R. Virginianus Wils. (Os. d'Am., pl. 48, f. 1), des États-Unis.—Le RALE A Tête ROUSSE, R. russiceps G. Cav. (Temm., pl. col., 417), de Java et de lenille. — Le RALE MARRON, R. castaneus G. Cuv. (Buff., pl. enl., 753), du Brésil. — Le RALE BRUN, R. fuscus Gmel. (Buff., pl. enl., 773), de Java. — Le RALE A CAMAIL, R. dimidiatus Less., d'Afrique. — Le RALE NAIN, R. minutus Gmel. (Buff., pl. enl., 847), de Cayenne. — Le RALE DE LA BAIE D'Ilubson, R. ruficollis Vieill. (Gal. des Ois., pl. 266), du nord des États-Unis, etc.

On place encore dans ce groupe le RALE MARQUETTE, Ral. porzana Linn., type du genre Porzana de Vieillot, espèce qui nous paralt appartenir au genre Poule d'eau plutôt qu'à celui que forment les Râles.

Enfin Wagler a pris le Rallus australis de Sparman pour type d'un genre distinct, sous le nom de Ocydromus. (Z. G.)

\*RALLIDÉES. Rallidæ. ois. — Famille de l'ordre des Échassiers, fondée par Vigors et admise, avec quelques modifications, par presque tous les méthodistes modernes. Les Rallidées se reconnaissent à leur bec comprimé sur les côtés; à leurs narinés nues, ouvertes; à leurs jambes de médiocre longueur, scutellées, ainsi qu'à leurs doigts qui sont longs et armés d'ongles assez courts et peu Pobustes; à leurs ailes médiocres, concaves, arrondies; à leur queue courte; à leur plumage rigide et moelleux en même temps, et principalement à leur corps qui est fortement comprimé, particularité qui est due à l'étroitesse sort remarquable du sternum. La plupart d'entre eux ont en outre le poignet armé d'un ongle ou d'un tubercule corné.

Les Oiseaux qui composent cette famille fréquentent exclusivement les bords des rivières, les ruisseaux, les lieux humides, les prairies, ou se tiennent en grande partie dans l'eau.

Elle comprend les grands genres Rallus, Gallinula et Fulica de Linné et de Latham. G.-R. Gray y introduit encore le genre Heliornis. (Z. G).

\*RALLINÉES. Rallinæ. ois. — Sous-famille introduite par le prince Ch. Bonaparte dans la famille des Rallidées, et fondée sur l'ancien genre Rallus de Linné. Les genres Crex, Porzana, Rallus et Ocydromus en Sont partie dans la méthode de G.-R. Gray.

(Z. G.)

RALLUS. oss. — Nom générique latin, dans Linné. des Râles

RAMALINE. Ramalina (ramale, branchages secs). BOT. CR. - (Lichens.) C'est à Acharius qu'on doit l'établissement de ce genre, qui appartient à la tribu des Parméliacées de Fries et comprend les Physcies de De Candolle. Voici ses caractères, tels qu'on les trouve réformés dans la Lichenographia europæa, p. 29. Apothécies orbiculaires, scutelliformes, marginées, éparses sur le thalle et occupant l'une et l'autre de ses faces, quand il est plan. Disque ouvert, concolore et reposant sur la couche gonimique. Thalle centripète, cartilagineux. dressé, similaire et concolore, quelquefois fistuleux, rarement filamenteux et alors pendant (pendulus). La lame proligère est composée de thèques et de paraphyses. Les thèques sont en massue et contiennent huit sporidies hyalines, cymbiformes, divisées en deux loges égales par une cloison transversale. Fries regarde ce genre comme une aberration de son genre Evernia (voy. ce mot), et les espèces qui le composent comme si voisines entre elles qu'il était tenté de les réunir en une seule. Il n'a été dissuadé de prendre ce parti qu'en considérant le point de vue pratique. En effet, les propriétés de ces espèces n'étant pas les mêmes, il était plus convenable de conserver celles qui étaient établies. On peut former trois sousgenres remarquables: le premier, par son thalle filamenteux et pendant, ayant pour type notre R. usneoides (Fl. algér., t. 17. f. 1); le second, par son thalle renfié, ou creux, comme on le voit dans notre R. inanis (Bonite, Crypt., t. 146, f. 1); et, enfin, le dernier, qui comprend la plupart des espèces, par un thalle raide, dressé, plan ou cylindracé, dont le R. calicaris serait le type. On en connaît une quinzaine d'espèces dont chacune traine à sa suite un cortége de nombreuses variétés. En général elles aiment les régions tempérées du globe. Les R. polymorpha et scopulorum sont riches en matière tinctoriale, et le R calicaris contient de la glu ou une substance très visqueuse qui peut en tenir (C. M. lieu.

RAMARIA. BOT. CR. — Section établie par Holensk (Ol., 9, 2) dans le genre Clavaire, et qui comprend toutes les espèces rameuses, à tronc grêle, dressé, fibrilleux à la base, et à rameaux grêles. Ces espèces croissent plus souvent sur le tronc des arbres que sur la serre. Voy. CLAVAIRE.

RAMASSÉ. Confertus, Congestus. Bot.—
On donne cette épithète aux parties d'une
plante qui sont serrées en grand nombre les
anes contre les autres (fleurs, feuilles, etc.).

RAMATUELLA. BOT. PH. — Genre de la famille des Combrétacées, tribu des Terminaliées, établi par H.-B. Kunth (in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp., VII, 254, t. 656). Arbrisseaux originaires de l'Amérique tropicale. Voy. COMBRÉTACÉES.

RAMBOUR. BOT. PH. — Nom vulgaire d'une variété de Pommes.

RAMÉAIRE. Ramearius (ramus, rameau). Bor. — On nomme ainsi les racines aériennes qui naissent sur les rameaux.

RAMÉAL. Rameus, Ramealis (ramus, rameau). Bor. — Épithète appliquée à tous les organes placés sur les rameaux (épines, feuilles, etc.).

RAMEAU D'OR. BOT. PH. — Nom vulgaire de la Giroflée des murailles doublée par la culture.

RAMEAUX. BOT. PH. — Voy. BRANCHES. RAMÉE (ramus, rameau). BOT. — Nom vulgaire donné, dans beaucoup de pays, à des branches chargées d'un grand nombre de rameaux, de ramilles et de bourgeons, et qui ont souvent une longueur considérable.

RAMELLE. Ramellus (diminutif de ramus, rameau). Bor.—Nom proposé par Link, pour désigner les subdivisions des pétioles secondaires, dans les seuilles pennées.

RAMENTACÉ. Ramentaceus (ramentum, raclure). Bor. — On appelle tige ramentacée celle qui est couverte de petites écailles membraneuses, sèches et éparses; telle est la tige de l'Erica ramentacea.

RAMENTUM. Bor. — Quelques botanistes désignent ainsi les très petites écailles membraneuses qui se trouvent sur le pétiole des Fougères.

RAMEREAU. ois. — Nom du jeune Ramier. Vou. Pigeon.

RAMEUR. Poiss. — Nom vulgaire du Zeus gallus. Voy. zée.

RAMEURS. Ploteres. 1Ns. — Latreille a désigné ainsi une famille de l'ordre des Hémiptères, comprenant les espèces aquatiques nageant à la surface de l'eau; ce sont les Amphibicorises de M. Léon Dufour, Ce sont

aussi les représentants de la famille des Hydrométrides. Voy. ce mot. (B...)

RAMEUX. Ramosus. Bor. — Epithète appliquée à la tige quand elle se divise ea branches ou en rameaux. Voy. Tigs.

\*RAMICORNES. 1883. — MM. Amyot et Serville (Insectes hémiptères, Suites à Busson) désignent ainsi une de leurs divisions dans la famille des Réduviides, de l'ordre des Hémiptères, comprenant les groupes des Conorhinites, Holoptilites, etc. Voy. 1605-1818.

RAMIER. Palumbus. ois. — Nom vulgaire du Pigeon ramier, devenu le nom du genre dont cette espèce est le type. (Z. G.)

RAMIFÈRE. Ramiferus (remus, rameau; fero, je porte). 2011. — Cette épithète s'applique aux bourgeons quand ils se doivent produire que des seuilles et du bois.

RAMIFICATION. Ramificatio. 100., 807. — On donne ce nom à l'ensemble des divisions d'un organe quelconque en plusieurs branches ou rameaux. Les divisions elles-mêmes sont quelquefois désignées sous ce nom.

RAMIFIÉ. Ramificatus. 201. — Même chose que Rameux.

RAMIFLORE. Ramiflorus (resus, remeau; flos, fleur). Bor. — Épithète appliquée à toutes les plantes dont les fleurs naissent sur des rameaux (Rhamaus remflorus, Baccaurea ramiflora, Memerylon remiflorum, etc.).

RAMIFORME. Ramiformis (ramu, rameau; forma, forme). not. — On désque ainsi tout organequi ressemble à un rameau pu à une branche.

RAMILLE. Ramulus (diminuif de remus, rameau). Bor. — On donne généralement cette dénomination aux plus peutes divisions des rameaux. Les agriculteurs l'appliquent aussi aux bourgeons, produits de la dernière sève, qui ont cessé de croître en longueur, et dont l'extrématé est terminée par un œil bien formé.

RAMIRET. Ols. — Espèce de Piges. Voy. ce mot.

RAMONDIA (nom propre). Bor. PS.—Genre établi par L.-C. Richard (in Person Encheir., I, 216), et qui présente queique affinité avec les Scrophularinées. L'espect type, Ram. pyremaica Rich., DC., crott set les montagnes de l'Europe occidentale.

RAMPANT. Repens, Reptans. Bor.—On appelle une racine rampante, quand elle court horizontalement entre deux terres, jetant çà et là des ramifications latérales et des tiges (Antirrhinum repens). On donne la même épithète à la tige qui est étalée sur le sol, dans lequel elle jette des racines de distance en distance (Ranunculus repens, Leiotheca prorepens, Hypnum reptile, Stereodon serpens, etc.).

\*RAMPHASTIDÉES, Ramphastidæ. ois.
—Famille de l'ordre des Grimpeurs, fondée
par Vigors, et renfermant des Oiseaux qui
ont un bec grand, cellulaire; une langue
barbelée sur les bords comme une plume,
et les deux doigts antérieurs soudés jusqu'à
leur milieu.

Cette famille ne comprend que les deux genres Toucan et Aracari, fondés par Illiger, et que Linné confondait en un seul sous le nom de Ramphastos. (Z. G.)

\*RAMPHASTIDIDÉES. Ramphastididæ, Ch. Bonaparte. ois.—Synon. de Ramphastidées, Vigors. (Z. G.)

\*RAMPHASTIDINÉES. Ramphastidinæ.
ois.—Sous-famille établie par le prince Ch.
Bonaparte dans la famille des Ramphastidées,
dont elle n'est qu'un double emploi. (Z. G.)
RAMPHASTOS. ois. — Nom latin, dans
Linné, du genre Toucan. (Z. G.)

\*RAMPHICARPA ou mieux RHAMPHICARPA (ράμφος, bec; κάρπος, fruit). Bot. Ph. — Genre de la famille des Scrophularinées, tribu des Buchnérées, établi par Bentham (in Bot. Mag. Comp., I, 368). L'espèce type, Ramphicarpa tubulosa Benth. (Gerardia id. Linn.), est une herbe de l'Afrique tropicale. (J.)

\*RAMPHIDES. Ramphidæ. 188. — Sitième, huitième et enfin neuvième division de l'ordre des Coléoptères tétramères et de la famille des Curculionides orthocères, établie par Schænherr (Dispositio méth., p. 49; Genera et species Curculionidum synonymia, I, p. 37; t. VI, p. 454), et qui ne comprend que deux genres: les Ramphus et Tachygonus. Elle a pour caractères: Trompe allongée, recourbée; antennes en massue, de 11 à 12 articles; yeux réunis sur le front; pieds postérieurs propres à sauter. (C.)

\*RAMPHIDIA (ῥάμφος, bec). ττσ.—Genre de l'ordre des Diptères némocères, famille des Tipulaires, tribu des Tipulaires terricoles, établi par Meigen et adopté par M. Macquart (Diptères, suites à Buffon, éd. Roret, t. I, p. 93). Ce dernier auteur en cite 2 espèces: Ramphid. longirostris et inornata Meig. Elles habitent la France et l'Allemagne. (L.)

\*RAMPHIDONIE. Ramphidonia. CIRRHIP.

— C'est un genre de l'ordre des Cirrhipèdes
qui a été établi par Schumacher dans son
Essai sur une nouvelle classification des
Mollusques. (H. L.)

\*RAMPHINA (ράμφος, bec). IMS.—Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Athéricères, tribu des Muscides, soustribu des Tachinaires, établi par M. Macquart (Dipt., suites à Buff., éd. Roret, t. II, p.91) aux dépens des Stomoxys de Meigen, dont il diffère par la nudité et l'épaisseur du style des antennes; par les soies du péristome et de l'abdomen; par la grandeur des cuillerons, les nervures des ailes et la pointe qui munit le bord extérieur. Ce genre se compose de deux espèces: Ramph. pedemontana Macq. (Stomoxys id. Meig.) et R. longirostris Macq. (Tachina id. Meig.). Ces espèces habitent principalement l'Allemagne.

RAMPHOCELUS, Desm. et Vieill. ois.
— Syn. de Jacapa. Voy. ce mot.

RAMPHOCÈNE. Ramphocenus. 018. — Genre établi par Vieillot dans sa samille des Myothérés, de l'ordre des Passereaux, et caractérisé par lui de la manière suivante : Bec très long, droit, à bords déprimés depuis son origine jusqu'au milieu, ensuite étroit et très grêle; à mandibule supérieure arrondie sur le dos, crochue et légèrement échancrée à la pointe; sommet de la tête aplati et au niveau du bec; narines larges, oblongues, couvertes d'une membrane en dessus, à ouverture longitudinale et linéaire; ailes courtes, arrondies, à penne bâtarde; les cinq premières rémiges étagées, les cinquième et sixième égales et les plus longues de toutes.

La place que doivent occuper les Ramphocènes n'est pas parsaitement fixée. Vieillot les a rangés dans son ordre des Sylvains, à côté des Platyrhynques, des Todiers et des Moucherolles; M. Lesson, qui a adopté et reproduit le genre qu'ils forment, le classe dans la famille des Laniadiées, à la suite des Pies-Grièches; G.-R. Gray le place immédiatement avant le genre Troglodyles, dans

la sous-famille des Troglodytinæ. Du reste, Swainson a fait un Troglodyte de l'espèce type de cette division, ce qui semble justifier, en quelque sorte, la place que G.-R. Gray assigne aux Ramphocènes.

Le type de ce genre est le Ramphochme a QUEUR NOIRE, R. melanurus Vieill. (Gal. des Ois., pl. 128). Cet Oiseau, que M. Delalande a rapporté du Brésil, où il se tient caché dans les buissons et les broussailles pour y prendre les Insectes qui constituent sa principale nourriture, a le plumage rouxbrun sombre en dessus, la gorge et le milieu du ventre blancs; les ailes brunes lisérées de jaune; la queue noire, excepté les deux rectrices latérales qui sont jaunes.

A cette espèce, la seule que Vieillot introduisait dans ce genre, M. Lesson en a joint une seconde, qu'il a nommée Rampho-Cène de la Trinité, R. Trinitatis Less. (Rev. zoologique, 1839, p. 42). (Z. G.)

RAMPHOCOPES, Dumér. ois.—Synon. de Cultrirostre, G. Cuy. (Z. G.)

\*RAMPHODON. Ramphodon. ois. — Division générique établie par M. Lesson dans la famille des Oiseaux-Mouches. Voy. COLIBRI.

(Z. G.)

RAMPHOLITES (ἐάμφος, bec; λιτός, flexible). 018.—C'est, dans la méthode de M. Duméril, une famille d'Échassiers à bec mou, grêle, obtus, cylindrique ou arrondi. Les genres Avocette, Courlis, Bécasse, Vanneau et Pluvier la composent. (Z. G.)

RAMPHOPLATES (ῥάμφος, bec; πλατύς, large). ois.—M. Duméril a établi sous ce nom, dans l'ordre des Échassiers, une famille qui comprend les genres Phénicoptère, Spatule et Savacou. (Z. G.)

\*RAMPHOSPERMUM, Andrz. (Msc.). BOT. PH.—Synon. de Leucosinapis, DC. Voy. MOUTARDE.

RAMPHOSTÈNES (ράμφος, bec; στίνος, étroit). ois. — Famille de l'ordre des Échassiers, établie par M. Duméril, et renfermant des Oiseaux qui ont pour caractère commun un bec pointu, étroit, comprimé surtout vers la pointe, et plus haut que large. Les genres Jacana, Râle, Hultrier, Gallinule et Foulque le composent. (Z. G.)

RAMPHUS (ράμφος, bec). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Curculionides orthocères, et de la division des Ramphides, établi par Clairville (Ent. helv., t. I, p. 394). On y rapporte trois espèces d'Europe: les R. pulicarius Pk. (flavicornis Cl.), tomentous Vogt. (pratensis Gr.), ceneus Dej. Schr. (subceneus III.). La première se trouve aux environs de Paris; la deuxième est propre à l'Allemagne et à l'Autriche, et la troisième au midi de la France. (C.)

RAMTILLA, DC. (in Wight contribut., 18). BOT. PH. — Syn. de Guizotia, Cass.

RAMULARIA, Rouss. (in Decreaz Journ. Bot., 1, 143). Bot. ca.—Synon. d'Ulvastrum, DC. Voy. ULVA.

RAMULE. Ramulus (dimin. de ramus, rameau). Bor. — Tristan et Dutrochet nomment ainsi les organes caulinaires des Asparagus et des Ruscus, regardés généralement comme des feuilles, et qui ne sont réclèment que des rameaux avortés ou plutôt métamorphosés, développés d'une manière patticulière.

RAMULEUX. Ramulosus. 201. — Syn. de Ramiforme et de Rameux.

RAMULIFLORE. Ramuliflorus (ramelus, ramule; flos, fleur). Bot. — Epithete appliquée aux plantes dont les fleurs naissent sur les ramules (Crassula ramuliflora, Helianthemum ramuliflorum, etc.).

RAMURE. MAM. — Nom vulgaire de l'ensemble du bois des Cerss et des Dains.

\*RAMUSIA. BOT. PH. — Genrede la familie des Acanthacées, établi par E. Meyer (Cé. plant. Dreg., 1837), et dont les caracters n'ont pas encore été publiés.

RANA. REFT. — Nom générique linnées des Batraciens anoures, réservé par les auteurs du commencement de ce siècle aux Grenouilles proprement dites (Ranformes, Dum. et Bibron), et plus récemment à une faible partie de ces animaux. Foy. l'article GRENOUILLE. (P. G.)

RANATRA. INS. — Genre de la triba des Népiens, famille des Népides, de l'ordre des Hémiptères, établi par Fabricius aux dépens des Nepa de Linné, et adopté par teus les entomologistes. Les Ranatres sont caracterisées d'une manière nette par leur carsétroit, linéaire; leurs antennes courtes, de trois articles; leurs pattes fort longues, avec leurs hanches grêles et allongées; les causes antérieures arquées et munies d'une ferte pointe; les jambes courtes, se repliant ser la cuisse, et munies, à l'extrémité, d'un lorg

crochet; leur tarse composé d'un seul article inerme.

Les Ranatres, dont les pattes antérieures sont préhensiles et dont le corps est fort alllongé, ont paru avoir une certaine analogie d'aspect avec le Scorpion. De là le nom de Scorpion aquatique à corps allongé donné par Geoffroy à l'espèce type du genre, la seule espèce de notre pays, la Ranatra linearis (Nepa linearis Linn.).

Ces l'émiptères, malgré leur forme allongée, sont remarquables par la centralisation de leur système nerveux. Les ganglions thoraciques et abdominaux sont rapprochés au centre du thorax de manière à constituer une seule masse; les filets nerveux de l'abdomen ont ainsi une longueur extrême. Le canal digestif a, chez ces Insectes, environ deux fois la longueur totale du corps.

Les Ranatres sont extrêmement carnassières et, dans les eaux où elles sont communes, elles font une chasse terrible aux autres Insectes.

Selon quelques observateurs, elles laisseraient tomber leurs œufs au fond de l'eau, et les jeunes viendraient à éclore peu de Jours après. Cependant Geoffroy assure que ces Insectes prennent plus de précaution dans le dépôt de leurs œufs. « L'Insecte, dit » ce naturaliste, enfonce son œuf dans la » tige d'un Scirpus ou de quelque autre plante » aquatique, de façon que l'œuf y est niché » et qu'il n'y a que ses poils ou fils qui sor-> tent et qu'on aperçoive. On peut aisément » conserver dans l'eau ces tiges chargées » d'œufs, et l'on voit éclore chez soi de pe-> tits Scorpions aquatiques ou du moins » leurs larves. »

On connaît un petit nombre d'espèces de ce genre. Comme cela a lieu pour un grand nombre de genres dont les espèces sont aquatiques, les Ranatres sont dispersées dans les régions du globe les plus différentes. MM. Amyot et Serville ont distingué génériquement des Ranatres une espèce dont les filets abdominaux sont plus courts et plus épais, et les cuisses antérieures plus courts aussi et plus robustes. C'est le Cercotmotus Asiaticus de ces auteurs, provenant de l'île de Java. (Bl..)

\*RANCAGUA. BOT. PH.—Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par Pæppig et Endli-

cher (Nov. gen. et sp., I, 15, t. 24, 25). Herbes du Chili. Voy. courosées.

RANCANCA. Ibycter. ois. - Genre de la famille des Falconidées et de la section des Rapaces ignobles, caractérisé par un bec droit. convexe en dessus, à mandibule supérieure crochue à l'extrémité et à bords droits et lisses; des narines ovalaires presque obliques; des tarses nus réticulés, courts, forts ; des ongles peu crochus, presque égaux, pointus. Ce qui caractérise surtout ce genre, c'est que les joues, le haut du cou et le jabot sont, dans les Oiseaux qui le composent, dépourvus de plumes et garnis seulement de quelques poils. Ce dernier caractère avait déterminé Vieillot, créateur du genre, à ranger les Rancancas dans la famille des Vautours; mais tous les auteurs, après lui, qui ont adopté la division qu'ils forment, les ont placés dans la famille des Faucons.

Si les Rancancas se séparent génériquement par leurs caractères physiques des autres Oiseaux de proie, ils ne s'en distinguent pas moins par leurs mœurs et leurs habitudes. Ils n'ont ni le vol élevé, ni la vue perçante, ni les goûts des Rapaces. Sonnini, qui a observé ces Oiseaux dans leur pays natal, assure qu'ils n'ont nulle inclination à la voracité ni à la rapine, qu'ils sont doux et paisibles, et que les fruits composent le fond de leur subsistance. Il n'a jamais trouvé dans l'estomac d'un très grand nombre d'individus qu'il a ouverts, que des fruits, des semences et quelquesois des Insectes, comme des Fourmis, des Araignées et des Sauterelles. Les Rancancas sont très peu farouches; aussi les approche-t-on facilement. Ils font entendre des cris rauques, forts et discordants, qu'ils redoublent lorsqu'ils aperçoivent quelqu'un ou qu'un objet nouveau les affecte; ils font entre eux un bruit effroyable, fuient les lieux habités, et se tiennent dans les forêts solitaires : ils volent en troupes, voyagent en compagnie, et accompagnent ordinairement les Toucans, parce que probablement ils se nourrissent des mêmes substances; c'est pourquoi les créoles et les nègres les appellent Capitaines des Gros-Becs, ce dernier nom étant celui qu'ils donnent aux Toucans. Ils établissent leur nid sur les arbres, et pondent de trois à cinq œuss ronds et blancs. On ignore la manière dont les petits sont nourris dans le nid.

Le genre Rancanca n'est composé que d'une seule espèce qui se trouve dans l'Amérique méridionale: c'est le Rancanca a ventre bleu, Iby. leucogaster Vieillot (Galerie des Oiseaux, pl. 6; et Buffon, pl. enl., 427, sous le nom de petit Aigle d'Amérique). Il a tout le plumage d'un noir bleu foncé, à l'exception du ventre et des couvertures inférieures de la queue qui sont blancs; la peau nue de la gorge et du devant du cou d'un rouge pourpré; le bec jaune; les tarses rouges; des cils longs et raides aux yeux.

Il habite le Brésil et la Guiane.

G. Cuvier a range cet Oiseau dans son genre Caracara. (Z. G.)

RANDALIA, Petit. (Gazophyl., t. 53). BOT. PH.—Synon. de Nasmythia, Huds.

RANDIA. Bot. PH. — Genre de la famille des Rubiacées-Cinchonacées, tribu des Gardéniées, établi par Houston (in Linn. Hort. Clissort., 485), et dont les principaux caractères sont: Limbe calicinal 5-fide, supère. Corolle hypocratériforme; tube court; limbe 5-parti. Anthères 5, oblongues-liméaires, sessiles, insérées à la gorge de la corolle. Ovaire insère, à 2 loges pluri-ovulées. Style indivis; stigmate biparti, épais, glabre. Baie couronnée, presque sèche, cortiquée, à 2 loges polyspermes.

Les Randia sont des arbrisseaux très rameux, souvent épineux; à épines opposées ou verticillées, axillaires; à feuilles sessiles ou brièvement pétiolées, opposées; à stipules bilatérales, ou solitaires et intrafoliaires; à fleurs axillaires, subsessiles, en général solitaires.

Ce genre comprend environ 40 espèces, réparties dans les régions équatoriales des deux continents. Parmi elles, nous citerons principalement les Rand. dumetorum Lamk. (Canthium coronatum Lamk., Gardenia dumetorum Retz., Roxb., Posoqueria id. Ro1b., Randia spinosa Blum., Gardenia id. Thunb., Ceriscus malabaricus Gærtn.), et uliginosa DC. (Gardenia id. Retz., Roxb., Posoqueria id. Roxb.). Ces deux espèces sont assez communes dans l'Inde, où elles croissent sur les bords des rivières et des marais.

RANELLA (dimin. de Rana). MOLL. —
Genre de Gastéropodes pectinibranches établi par Lamarck aux dépens du grand
genre Murex de Linné, pour les espèces

ayant seulement deux bourrelets opposés sur chaque tour, et distiques ou se correspondant de manière à former deux lignet opposées dans toute la longueur de la coquille. L'animal étant d'ailleurs semblable à celui des Rochers ou Murex, ce genre est caractérisé seulement par la forme de la coquille ovale ou oblongue, subdéprimée, canaliculée à sa base, et ayant à l'extérient des bourrelets distiques, c'est-à-dire farmant une rangée longitudinale de chaque côté à intervalle d'un demi-tour. Ces bourrelets sont d'ailleurs mutiques, on taberculeux, ou épineux dans les diverses espèces; à l'instant de leur formation ils sont creux Intérieurement, et ils ne s'épaississent que par suite du dépôt de la couche interne du test. Lamarck avait supposé que ces Mollusques sécrètent à la fois tout un demi-tour de leur coquille terminé par ce bourrelet; mais M. Deshayes a montré que l'accroissement ne peut avoir lieu de cette maniere. La coquille, comme celle de tous les autres Mollusques, s'accroît peu à peu au bord esterne, sans qu'on puisse assigner la véritable cause de la production du bourrelet. On connaît 37 espèces vivantes de Rapelles, et 6 ou 7 espèces se trouvent fossiles dans les terrains tertiaires moyens et supérieurs. Montfort avait fait avec les Banelles ses genres Apolle et Crapaud; quelques espèces ont aussi donné lieu à l'établissement des genres Gyrina, Colubraria, Bufonaria és M. Schumacher, et Riplex de M. Perry, qui n'ont pas été généralement adoptés. (Dt.)

RANGIA. MOLL. — Voy. GRATHODOS.

RANGIFER. MAM. — Le Renne porte

en latin moderne le nom de Rangiér, et M. Hamilton Smith (Griffith an. Kmjd, 1837) a établi sous cette dénomination une division particulière du grand geare des Cerfs. Voy. RENNE. (E. D.)

\*RANIFORMES. REPT.—Liané donait à tous les Anoures, c'est-à-dire aux Grenouilles, aux Rainettes, aux Crapsuds et aux Pipas, la dénomination générique de Rana; mais depuis lui, ce grand geare, qui répond à l'ordre actuel des Batraciens auxres ou véritables Batraciens, a été divise et subdivisé par les naturalistes. Aussi compat-til, dans l'état actuel de la science, pius de cinquante coupes génériques, drisée elles-mêmes en quatre familles, dont is

Raniformes ou Grenouilles sont les plus nombreuses en espèces.

C'est aux Batraciens raniformes, ainsi nommés par MM. Duméril et Bibron, qu'appartiennent la Grenouille verte ainsi que la Grenouille rousse de nos pays, et un certain nombre d'autres espèces européennes ou exotiques, partagées elles-mêmes en difsérents genres. Ces Reptiles se distinguent des autres Batraciens anoures phanéroglosses. c'est-à-dire pour vus d'une langue, par la présence de dents au bord de la mâchoire supérieure, ce qui les sépare des Crapauds, et par le manque de pelotes digitales, ce qui ne permet pas de les confondre avec les Rainettes. Leur langue les éloigne, d'autre part, des Pipas et des Dactylèthres, chez lesquels cet organe n'existe pas. Les Raniformes, ainsi caractérisés, répondent aux familles des Rana, Cystignathi, Ceratophrydes et Bombinatores du travail récent de M. Tschudi sur les Batraciens. Tous n'ont pas la même agilité que les Grenouilles ordinaires, et il en est beaucoup dont l'extéricur et les proportions trapues rappellent. a s'y méprendre, la physionomie des Crapauds ou Batraciens busonisormes.

L'Amérique est le pays le plus riche en Batraciens raniformes, et l'Océanie celui qui en possède le moins.

Les espèces connues de cette famille sont au nombre de 60 environ, et elles ont été partagées en une vingtaine de genres, dont nous donnerons les noms et la synonymie, en indiquant pour chacun d'eux le nombre des espèces qu'il renferme.

Paeudis, Wagler (une espèce de l'Amésique méridionale).

Oxyglossus, Tschudi, ou Oxydozyga, Kuhl; Rhomboglossus, Dum. et Bibron (une espèce de l'Inde).

RANA, ou Rana et Strongylopus, Tschudi (20 espèces des diverses parties du monde, l'Océanie exceptée).

CTSTIGNATHUS, Wagler, ou Leptodactylus, Fitzinger; Cystignathus, Crinia et Pleurodema, Tschudi; Doryphorus, Weise (11 espèces; 8 sont américaines, 1 d'Afrique et 2 australiennes).

LEIUPERUS, Dum. et Bibr. (une espèce de l'Amérique méridionale).

Discoclossus, Otth., ou Pseudis, Géné, non Wagler (2 espèces de l'Europe méridionale).

CERATOPHRYS, Boié, ou Stombus, Gravenborst; Ceratophrys et Phrynoceros, Tsch. (3 espèces d'Amérique).

PYXICEPHALUS, Tschudi (3 espèces, dont 2 d'Afrique et 1 d'Amérique).

CALYPTOCEPHALUS, Dum. et Bibr., ou Peltocephalus, Tschudi (1 espèce du Chili).

Суссованения, Tschudi (2 espèces d'Amérique).

MEGALOPHAYS, Kuhl (1 espèce de Java), PELODYTES, Fitzinger; Arcthusa, Dum. et Bibron (1 espèce d'Europe).

ALYTES, Wagler, ou Obstetricans, Dugès (1 espèce d'Europe).

SCAPBIOPUS, Holbrook (1 espèce des Etats-Unis).

PELOBATES, Wagler, ou Cultripes, Müller (2 espèces d'Europe).

Boneinaton, Wagler (1 espèce d'Europe).

Ces genres ayant pour la plupart été décrits à leur lettre alphabétique dans ce Dictionnaire, nous n'insisterons pas sur leurs caractères. Il faut y ajouter ceux de Telmatobius (du Pérou), Leptobrachium (du Java) et Asterophrys (de la Nouvelle-Guinée), tous les trois caractérisés par M. Tschudi.

(P. G.) \*RANILIE. Ranilia. CRUST. - M. Milne Edwards désigne sous ce non un genre de Crustacés de la section des Décapodes anomoures, qu'il place dans sa samille des Ptérygures et dans sa tribu des Raniniens. La forme générale du Crustacé qui compose cette coupe générique est tout-à-fait celle des Ranines, si ce n'est que le bord antérieur de la carapace est très courbé, au lieu d'être à peu près droit. Les orbites sont dirigées très obliquement en bas et en avant, de manière à représenter, par leur réunion, un V renversé. Les antennes externes sont dirigées en avant; leur article basilaire est un peu dilaté en dedans, mais ne présente pas en dehors de prolongement auriculiforme; il ne sépare pas l'insertion de l'article suivant, qui est gros et cylindrique. Les pattes-mâchoires externes ont à peu près la même forme que chez les Rapines (voy. ce mot); mais leur troisième article est plus long que le second, et donne insertion au quatrième article, tout près de son extrémité; le plastron sternal présente aussi à sa partie antérieure la même disposition, et devient ainsi linéaire entre les pattes de la seconde paire; mais entre celles de la troisième et de la quatrième paire, il s'élargit de nouveau et y forme un disque hexagonal un peu concave. Les pattes sont comme chez les Ranines, et l'abdomen paraît ne présenter rien de particulier. La seule espèce connue dans ce genre est la Ramilia muniquie, Ranilia muricata (Edw., Hist. nat. des Crust., t. II, p. 196, n° 1). On ne connaît pas la patrie de cette espèce remarquable. (H. L.)

RANINA. REPT. - Voy. RANIFORMES.

RANINE. Ranina. CRUST. - Ce genre, établi par Lamarck aux dépens des Albunæa (voy. ce mot) de Fabricius, présente un grand nombre de particularités d'organisation fort remarquables. Il est placé par M. Milne Edwards dans sa section des Décapodes anomoures, dans sa famille des Ptérygures et dans sa tribu des Raniniens. La carapace de ces singuliers Crustacés est en forme de triangle renversé et un peu arrondi postérieurement; sa surface est un peu bombée et inégale; son bord antérieur est très long, à peu près droit, et armé de fortes dents, dont la médiane constitue un petit rostre : les bords latéraux se recourbent régulièrement en dedans, et son bord postérieur est fort étroit. L'anneau ophthalmique est complétement entouré par le front; mais la base des pédoncules oculaires est à découvert; ses tiges se composent de trois pièces, dont la première est rensiée, et la dernière cylindrique et terminée par une cornée ovalaire; elles sont fortement coudées et reçues dans une orbite très profonde, dans laquelle leur portion terminale ne peut se reployer en arrière, mais avance ou recule dans une position longitudinale. Les antennes internes ne sont pas logées dans une fossette, comme chez les Brachyures, et leur premier article est très grand et très saillant; les deux suivants sont cylindriques, et elles sont terminées par deux petits filaments multi-articulés très courts. Les antennes externes sont grosses et très courtes; elles s'insèrent à peu près sur la même ligne transversale que les internes, et leur base est occupée par un grand article dont l'extrémité interne est perforée pour l'insertion de la membrane auditive; le second article est beaucoup plus grand, et présente au dehors un prolongement en forme d'o-

reille, qui s'avance au-dessus de l'article suivant; celui-ci est cordiforme et porte une tigelle multi-articulée très courte Le cadre buccal est étroit, très long, et ouvert en avant, comme chez les Osystomes (voy. ce mot). Les pattes-mâchoires externes le ferment complétement. Le sternum est de forme très remarquable; entre la base des pattes antérieures, il est assez large; il coastitue un plastron dont la forme se rapproche de celle d'un trèfle; mais ensuite il devient linéaire, présente, dans toute sa longueur, une suture médiane, et se recourbe brusquement en hant. Une portien assez grande de la voûte des flancs reste à découvert; les épimères des anneaux, qui portent les deuxième, troisième et quatrieme paires de pattes, ne se joignent à la carapace qu'assez loin, au-dessus de la base de ces etganes; enfin la disposition intérieure 48 thorax est aussi fort remarquable : les paites antérieures sont très fortes, mais ée longueur médiocre; la main est aplatie, et se termine par une pince tellement infechie, que le doigt mobile vient s'appliquer contre le bord antérieur de la mais. Les pattes des quatre paires suivantes sont à peu près de même grandeur, et se terminent toutes par un tarse lamelleus. L'abdomen est de grandeur médiocre, mas il est à peine recourbé sous le sternum : +2 J compte sept articles, dont les dimensons diminuent progressivement. Dans le mile, les appendices de cette portion du cerps out à peu près la même disposition que chez is Brachyures (voy. ce mot). Quant aux valves et aux branchies, la disposition est la même que chez ces derniers Crustaces; muis on remarque dans la conformation de la cavité respiratoire une particularité qui semble être propre à cette coupe générique. De même que chez les Leucosiens (voy. ce moi, la carapace se joint au sternum et à la cevité des flancs, sans laisser, au-dessus & la base des pattes-mâchoires, aucus espaz pour l'entrée de l'eau nécessaire à la resration; mais le canal afférent, au lieu de tre pratiqué à côté du canal déférent, # les côtés de la bouche, est situé en arrant, et va déboucher, par une ouverture partculière, au-dessous de la base de l'abdomes.

La seule espèce connue de ce siaguist genre est la RANKE DENTÉE, Renins deuisi Latr. (Edw., Hist. nat. des Crust., t. II, p. 194, pl. 21, fig. 1 à 4). Elle habite la mer des Indes et se trouve aussi à l'île de France. Suivant Rumph, cette espèce viendrait à terre et aurait l'habitude de grimper jusque sur les faîtes des maisons. (H. L.)

\*RANINIENS. Raninii. CRUST.-M. Milne Edwards, dans le tome II de son Histoire naturelle sur les Crustacés, désigne sous ce nom une tribu de la section des Décapodes anomoures et de la famille des Ptérygures. Les Raniniens se rapprochent beaucoup, par leur forme générale et par la conformation de leurs pattes, des Hippiens, des Albunées (voy. ces mots). Leur carapace, convexe latéralement, mais presque droite d'avant en arrière, est large et tronquée antérieurement et graduellement rétrécie vers l'arrière. Les pédoncules oculaires sont logés dans les orbites, mais sont coudés et composés de trois pièces mobiles. Les antennes internes n'ont pas de fossettes et ne peuvent pas se reployer sous le front ; les externes sont fort courtes et très grosses à leur base. Les pattes-mâchoires externes sont très allongées, mais nullement pédiformes, et en arrière de leur insertion, les régions ptérygostomiennes de la carapace se réunissent au plastron sternal, sans laisser d'ouverture pour l'entrée de l'eau dans la cavité branchiale. Le plastron sternal est très large antérieurement, mais devient linéaire entre les pattes des trois ou quatre dernières paires. Les pattes inférieures sont très comprimées, et leur doigt immobile fort peu saillant, de facon que le doigt mobile se reploie contre le bord antérieur de la main, à peu près comme dans les pattes subchéliformes. Les pattes suivantes sont toutes aplaties, très larges, et terminées par un grand article lamelleux, semblable à celui des pattes natatoires des Brachyures nageurs; celles des deux premières paires s'insèrent plus ou moins haut, au-dessus des précédentes, et au-dessus desquelles elles se reploient. Enfin, l'abdomen est très petit, et, chez le mâle, ne recouvre pas même en entier les appendices fixés près de sa base. Cette tribu se compose de trois genres, désignés sous les noms de Ranina, Ranilia et Raninoidea. Voy. ces différents noms. (H. L.)

\*RANINOIDE. Raninoidea. CAUST. — C'est BD genre de la section des Décapodes anomoures, établi par M. Milne Edwards aux dépens des Ranina des auteurs anciens, et rangé par ce zoologiste dans sa famille des Ptérygures et dans sa tribu des Raniniens. La seule espèce connue de ce genre est la RANINOIDE LISSE, Raninoidea lævis Edwards (Histoire naturelle des Crustacés, t. II, p. 197, p. 11). On ne connaît pas la mer habitée par cette curieuse espèce. (H. L.)

RANOIDEA. REPT. - Voy. RANIFORMES. \*RANTUS. IRS. - Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la samille des Hydrocanthares et de la tribu des Dytiscides. proposé par Eschscholtz, adopté par Dejean (Cat., 3° édit., p. 62) et par Hope (Coleopterist's Manual, p. 131). Ce genre comprend vingt-quatre à trente espèces de tous les points du globe. Elles se reconnaissent aisément à leur corselet qui offre constamment deux petites taches noires en forme de points. et à leurs élytres parsemées d'un nombra infini d'autres petits points noirâtres. Erichson et Aubé l'ont adopté comme division du genre Colymbates. Les types, pour notre pays, sont les R. agilis, adspersus et notatus F.

\*RANULES. Ranulæ. ABACH.—Chez cette famille du genre des Thomisus, qui a été établie par Walckenaër, les espèces qui la composent ont les yeux en croissant et sur deux lignes longues, parallèles; les intermédiaires des deux lignes écartés entre eux et rapprochés des latéraux de manière à figurer deux trapézoldes écartés l'un de l'autre; les deux yeux latéraux antérieurs sont plus gros et portés sur un tubercule. Les deux paires de pattes antérieures sont renflées, beaucoup plus longues et plus grosses que les postérieures; la première surpasse de très peu la seconde, et la quatrième surpasse aussi de très peu la troisième. Le céphalothorax est bombé. Les Thomisus Maugei, purpuratus, exaratus, infuscatus, lentus et oscilans représentent cette famille. (H. L.)

RANUNCULACÉES. Ranunculaces. BOT.
PE. — Pamille de plantes dicotylédonées,
polypétales, hypogynes, ainsi caractérisée :
Calice de cinq folioles, réduit plus rarement
à trois ou quatre, ou porté à six, herbacées
ou pétaloides, à préfloraison imbriquée,
beaucoup plus rarement valvaire. Pétales
en nombre égal et alternes, ou plus nombreux: d'autres fois, au contraire, avortant

en partie ou même manquant tout-à-fait, plans ou contournés sur eux-mêmes, de manière à offrir des appendices vers leur base ou leur sommet. Étamines ordinairement nombreuses, sur plusieurs rangs, à filets libres, à anthères biloculaires, adnées, s'ouvrant par des fentes longitudinales le plus souvent laterales ou extrorses. Carpelles le plus souvent distincts, en nombre égal aux folioles calicinales, ou moins nombreux ou même réduits à l'unité, ou plus nombreux, quelquesois assez pour former comme une tête ou un épi où ils s'agencent en spirale, très rarement se soudant partiellement ou complétement en un ovaire multiloculaire; chacun surmonté de son style plus ou moins court et de ses stigmates, renfermant un seul ovule dressé ou suspendu, ou plusieurs ovules insérés sur deux rangs. Le fruit se compose d'akènes monospermes et alors nombreux, ou de carpelles en nombre défini et polyspermes, capsulaires ou quelquesois charnus. Graines à test souvent confondu avec le péricarpe dans les carpelles monospermes, spongieux dans les polyspermes, formées presque en totalité par un périsperme corné, dont l'extrémité tournée vers le point d'attache se creuse d'une petite cavité où niche l'embryon à radicule tournée vers le hile, à cotylédons courts et foliacés. Les espèces sont des sous-arbrisseaux ou arbrisseaux ordinairement grimpants, mais pour la plupart des plantes herbacées à suc aqueux, à feuilles alternes ou fort rarement opposées, dont le pétiole, dépourvu de stipules, se dilate en gaine à sa base, ou quelquefois en phyllode dans la plus grande partie de sa longueur : le limbe avorte dans le dernier cas; dans les autres, il se développe tantot simple. tantôt et plus souvent découpé de diverses manières et à divers degrés. Les fleurs, régulières ou irrégulières, sont solitaires ou groupées en grappes ou panicules, nues ou accompagnées d'un involucre en forme de feuilles ou de calice, de toutes sortes de couleurs, souvent très brillantes, qui les font rechercher dans les jardins. Les Ranunculacées, répandues sur toute la terre, se rencontrent abondantes surtout dans les parties froides et tempérées de l'hémisphère boréal, fréquentes en Europe depuis les bords de la Méditerranée jusqu'aux régions arctiques,

depuis le rivage de la mer jusqu'à la mae des neiges sur les montagnes, plus rares dans l'Amérique du Nord et surtout dans l'Asie tempérée; assez nombreuses dans l'hémisphère austral : ne se montrant guère entre les tropiques, qu'à des hauteurs qui tempèrent le climat. Dans la plupart, le suc est extrêmement âcre et caustique; les principes auxquels il doit cette propriété paraissent le plus souvent fort volatils : aussi sont-ils beaucoup plus évergiques dans les racines que dans les parties extérieures, où elle se dissipe dans l'air ou dans l'eau environnante, quoique sur certains points elles-ci les manisestent à un très haut degré, comme les Aconits, poisons si connus, et dans les sleurs desquels les Abeilles, dit-on, ont été quelquefois chercher les materians d'un miel vénéneux : comme diverses estèces de Renoncules et d'Anémones, dont les feuilles ont été, dans certains temps et dans certains pays, employées comme vésicatoires, à cause de leur action sur la pess. De là le nom d'Herbe aux gueux, dessé aux Clématites, dont les mendiants et frattent pour développer sur leurs curps des ulcères superficiels et passagers. L'Ediébore, si vanté dans l'antiquité, mit comme un violent purgatif. Dans les graines, le principe acre existe, mais mélé à sa priscipe aromatique, ce qui les fait quelquelois employer par le peuple comme condiness, en guise de poivre, notamment celles de la Staphysaigre (Delphinium staphysagris), it se trouve d'ailleurs un alcaloide particuler, la Delphine.

La famille des Ranunculacées a été estminée par un très grand nombre de bounistes. Elle sui le sujet du premier travail de A.-L. de Jussieu, auquel elle foursit une base excellente pour la discussion des principes qui doivent présider à l'établissement des familles naturelles. Dans la sens des siennes, De Candolle la plaça à l'extrmité du règne végétal qu'il considérat comme la plus élevée en organisation, d comme il procéda, dans ses principeux esvrages, du composé au simple, des Diestjlédonées aux Acotylédonées, comme il a été imité par la plupart des auteurs, les Banusculacées, dans une foule de flores et d'autres énumérations, se trouvent placées en tir: de sorte qu'elles eat été traitées avec a

soin particulier qu'on apporte souvent au début d'un ouvrage, et que, dans tant d'ouvrages incomplets et arrêtés en chemin, on est néanmoins sûr de les rencontrer. On peut donc citer cette famille comme l'une des parties du règne végétal les miseax étudiées et connues.

#### GENRES.

#### Tribu 1. - CLÉMATIDÉES.

Calice coloré, à préfloraison valvaire. Pétales nuls ou plus courts. Akènes monospermes, à styles très allongés et plumeux, à graine pendante. Le plus souvent arbrisseaux grimpants et oppositifoliés.

Clematis, L. (Clematitis, Tourn. — Viticella, Dill. — Stylurus, Raf. — Trigula, Norh. — Clematopsis, Boj. — Meclatis, Buff. — Viorna, Pers. — Muralta, Ad.) — Atragene, DC. — Narawelia, DC.

#### Tribu 2. - Anémonées.

Calice souvent coloré, à préfloraison imbriquée. Pétales nuls ou plans. Akènes monospermes, à styles souvent très allongés et plumeux, à graine pendante. Herbes à feuilles la plupart radicales, les caulinaires alternes; à fleurs souvent involucrées.

Cyrtorhyncha, Nutt.—Thalictrum, Tourn, (Physocarpidium, Reich.— Syndesmon, Hoffmans.—Anemonanthe, Spach.)—Anemone, Hall. (Pulsatilla, Tourn.—Preonanthus, Ehr.—Asteranemia, Reich.—Oriba, Ad.)—Hepatica, Dill.—Knowltonia, Salisb. (Anamenia, Vent.—?Thebesia, Neck.)—Hamadryas, Comm.—Barneoudia, C. Gey.—Hydrastis, L. (Warneria, Mill.)—Adonis, L. (Sarpedonia, Ad.—Adonanthe, Spach).—Callianthemum, C.-A. Mey.—Myosurus, Dill.—Aphanostemma, St.-Hil.

#### Tribu 3. - RANUNCULEES.

Calice à préfloraison imbriquée. Pétales dont l'onglet est ordinairement doublé d'une écaille. Akènes à graine dressée. Herbes à feuilles radicales ou alternes; à fleurs solitaires, non involucrées.

Casalea, St-Hil. — Ranunculus, Hall. (Krapfla, DC. — Cyplanthe, Spach. — Hecatonia, Lour. — Philonotis, Reich.) — Coratocephalus, Moench. — Ficaria, Dill. (Scotanum, Ad.) — Oxygraphis, Bung.

Tribu 4. — Hellébonées.

Calice à préfloraison imbriquée. Pétales

auls ou irréguliers, souvent tubuleux et bilabiés. Carpelles folliculaires, polyspermes. Herbes à feuilles radicales, ou caulinaires alternes.

RAP

Psychrophila, C. Gay. — Caltha, L. (Nirbisia, G. Don. — Thacla, Spach.) — Trollius, L. (Geisenia, Raf.) — Eranthis, Salisb. (Koella, Bir. — Robertia, Mer. — Helleboroides, Ad.) — Helleborus, Ad. (Helleboraster, Mench.) — Isopyrum, L. (Olfa, Ad. — Thalictrella, A. Rich.—Leptopyrum, Reich.) — Enemion, Raf. — Coplis, Salisb. (Chrysa, Raf. — Chrysocoptis et Pterophyllum, Nutt.) — Garidella, Tourn. Nigella, Tourn. (Nigellastrum, Mench.) — Aquilegia, Tourn. — Delphinium, Tourn. (Aconitella et Phledinium, Spach.) — Aconitum, Tourn.

#### Tribu 5. - Pozoniżes.

Calice à préfloraison imbriquée. Pétales plans ou nuls. Carpelles charnus ou capsulaires, souvent monospermes par avortetement. Herbes ou sous-arbrisseaux.

Trauttvetteria, Fisch. Mey. — Actwa, L. (Christophoriana, Tourn.) — Botrophis, Raf. (Macrotys, Raf.) — Actinophora, Turkz. — Cimifuga, L. — Xanthorrhiza, Marsh (Zanthorhiza, Lher.) — Paonia, Tourn. (Ad. J.) RANUNCULE. Bot. PH. — Pour Renoncule. Voy. ce mot.

RANUNCULÉES. Ranunculez. Bot. PH.

—Tribu des Ranunculacées, qui a pour type
celui de la famille même, le genre Ranunculus.

(AD. J.)

Mus. (AD. J.) RAPA, Tournef. Bot. Ps.—Voy. Chou.

RAPACES. Rapaces. ois. — Ce nom, ou ses synonymes, tels que : Oiseaux de proie, Raptatores, Accipitres, etc., désigne, en orpithologie, un ordre d'Oiseaux qui ne vivent que de rapines, et qui se distinguent des autres Oiseaux par un bec robuste, crochu à la pointe et couvert à sa base d'une membrane qu'on appelle cire; des jambes charpues, emplumées jusqu'au talon et quelquefois jusqu'aux doigts; des doigts au nombre de quatre, trois devant, un en arrière, libres, très flexibles, verruqueux en dessous; des ongles mobiles, plus ou moins retractiles, épais à la base, comprimés latéralement, et généralement très crochus; des ailes taillées pour un vol facile et soutenu.

Les Rapaces représentent, dans la classe des Oiseaux, les Carnassiers dans celle des Mammisères. Presque tous se nourrissent de chair. Les uns purgent la terre des cadavres; les autres attaquent les animaux vivants; quelques uns ne font la chasse qu'aux Poissons et aux Reptiles; d'autres enfin vivent d'Insectes. Doués de moyens puissants de locomotion aérienne, ils peuvent s'élever à des hauteurs considérables et parcourir, en très peu de temps, des espaces immenses. Dans leur vie errante, ils fuient la société de leurs semblables, du moins ce fait est-il général. Les lieux déserts et inaccessibles qu'ils fréquentent ordinairement sont ceux qu'ils choisissent pour y faire leur nid. Leur ponte n'est pas très nombreuse, rarement elle est de plus de quatre œufs; la nature, par une sage prévoyance, semble avoir réglé leur nombre.

On a divisé les Rapaces en deux familles, celle des Diurnes, et celle des Nocturnes, et cette division, qui est basée sur une différence de mœurs, provient nécessairement d'une différence d'organisation. Tous ont la vue perçante; mais les uns ne peuvent l'exercer qu'au grand jour, et les autres ont besoin d'une faible lumière, du crépuscule du soir ou du matin.

En général, dans cet ordre, les femelles sont toujours plus grandes que les mâles. Chez quelques espèce:, cette différence de taille est d'un tiers.

Dans le plus grand nombre des méthodes ornithologiques, les Rapaces sont placés à la tête de la classe que forment les Oiseaux, et composent le premier ordre. (Z. G.)

\*RAPANA. MOLL. — Genre proposé par M. Schumacher pour la Pyrule Bézoard et le Buccin de Tranquebar. (Dus.)

RAPANEA, Aubl. (Guian., 7, 421). BOT. PH. — Syn. de Myrsine, Juss.

RAPATEA. BOT. PH.—Genre de la famille des Joncacées, établi par Aublet (Guian., I, 305). Herbes de l'Amérique tropicale. Voy. JONCACÉES.

RAPETTE. Bor. Ps. -- Nom vulgaire des Asperugo. Voy. ce mot.

RAPHANÉES. Raphaness. Bot. PH.— Tribu des Crucifères (voy. ce mot), dans la grande division des Orthoplocées, et ayant pour type le genre Raphanus. (AD. J.)

RAPHANELLA (dimin. de Raphanus save). INFUS.—Genre proposé par Bory Saint-Vincent pour des Infusoires qu'il place dans son ordre des Gymnodés et dans sa famille des Cercariées. Telle est la Cercaria virides de Muller et quelques autres espèces qui forment le genre Euglena de M. Ehrenberg. Voy. ce mot. (Dv.)

RAPHANIS, DC. (Syst., II; Prodr., I, 229). BOT. PH. — Syn. de Raphanus, Tournef.

RAPHANISTRUM, Tournef. Bot. Ps. -- Voy. RAIFORT.

RAPHANUS. BOT. PH. — Voy. RAIFORT. RAPHÉ. BOT. — Voy. GRAIME.

RAPHIA, Palis. (Fl. Owar., t. 44-45). BOT. PH. — Syn. de Sagus, Rumph.

\*RAPHICERUS ( ρ΄αψή, suture; 2ήα;, corne). MAM. — L'une des subdivisions du groupe naturel des Antilopes (voy. ce mot) porte ce nom d'après M. Hamilton Smith (Griffith an. Kingd., 1837). (E.D.)

\*RAPHIDERUS (¿copí;, aiguillon; ¿cop, cou). IRS.—Nom appliqué par M. Audiact-Serville au genre Acanthoderus de Gray; cette dernière dénomination ayant été appliquée antérieurement à un genre de l'ordre des Coléoptères longicornes.

RAPHIDES. BOT. — Voy. ARAFORIS VI-GÉTALE.

BAPHIDIA (papís, aiguille), us.—Gent de la tribu des Raphidiens, famille ét Raphidides, de l'ordre des Nérreptères, établi par Linné et adopté par tous le entomologistes. Les Raphidies se distinguel entre tous les Névroptères par leur tète un grande et aplatie; leurs antennes filiformes; leur prothorax cylindrique aussi long que l'abdomen; leurs pattes antérieures simples, et par leur abdomen muni d'une taner saillante chez les femelles.

Les Raphidies sont des Névroptères orthoptéroïdes, moins toutefois que les Mantispes; les pattes ravisseuses de ces dernires, semblables à celles des Mantes, deviences simples chez les Raphidies. Mais la longueur de leur prothorax, la présence d'une tarière saillante chez les femelles, la forme des antennes, les ailes dont la réticulation et peu serrée, contribuent singulièrement excere à donner à ces Névroptères un aspet qui rappelle à un haut degré celui des Otthoptères et particulièrement des Mantes.

Les espèces du genre Raphidie ne set pas nombreuses; toutes sont du midi ét l'Europe. Le type du genre est la Raphies ophiopsis Linné. Cette espèce habite une grande partie de la France, mais néanmoins elle est partout assez rare.

Les autres espèces sont les R. notata, des Alpes, etc.; R. bætica Ramb., R. cognata Ramb., R. hispanica Ramb., d'Andalousie; R. crassicornis Schummel, de Sardaigne.

Les Raphidies sont de médiocre dimension. On rencontre ces Insectes principalement dans le voisinage des bois. On leur a donné en Angleterre le nom de Mouches-Serpents (Snake slies), à cause de la forme de leur tête et de leur thorax, et surtout de la facilité avec laquelle ils contournent leur corps en tous sens.

Les larves de ces Névroptères vivent sous les écorces d'arbres ou dans le bois. Leurs habitudes et leurs métamorphoses ont été l'objet des observations de plusieurs entomologistes; de Latreille et de M. Percheron en France, de M. Waterhouse en Angleterre, de M. Stein en Allemagne. Les larves des Raphidies ont une forme allongée et étroite, avec la portion abdominale pubescente, et moins solide que la portion céphalique et thoracique. Leurs machoires sont robustes et acuminées: leurs pattes sont courtes; leurs yeux, situés à la base des antennes, ressemblent à des ocelles. Ces larves marchent lentement; mais elles sautent et se meuvent avec rapidité quand on vient à les inquiéter; elles paraissent se nourrir spécialement de petits Insectes. Elles choisissent de petites cavités pour y subir leur transformation. Mais les nymphes ne sont pas enfermées dans un coton. Celles-ci, sans être capables de se déplacer et de chercher leur nourriture, comme la plupart des nymphes des Névroptères aquatiques, semblent conserver cependant une assez grande agilité; ce qui a fait dire. par certains observateurs, que les nymphes des Raphidies étaient immobiles, tandis que d'autres ont assuré qu'elles jouissaient de la faculté de marcher. Linné, qui avait vu la nymphe de la Raphidia ophiopsis, l'a décrite ainsi: Pupa currit, matri simillima, licet aptera. M. Percheron, au contraire, lui refuse cette faculté de courir.

M. Waterhouse cherche à concilier ces deux observations, en faisant remarquer que cette nymphe, à quelques égards, ressemble aux nymphes actives, ne pouvant division. La difficulté de généraliser des faits

toutefois être considérée comme telle avant le moment où elle va subir sa dernière transformation, l'Insecte ayant acquis seulement alors assez de force pour marcher, enfermé néanmoins dans la peau de nymphe qui est extrêmement mince. M. Westwood ajoute une remarque tendant à prouver que la nymphe est inactive dans les premiers temps: c'est que les jambes postérieures sont en partie convertes par les ailes. (BL.)

RAPHIDIDES. Raphididæ. 188. — Famille de la tribu des Raphidiens, de l'ordre des Névroptères, comprenant le seul genre Raphidia. Voy. ce mot et RAPBIDIERS. (BL.)

RAPHIDIENS. Raphidii. INS. - Tribu de l'ordre des Névroptères, caractérisée par des ailes presque égales, pourvues de nervures transversales, peu nombreuses; une bouche ordinairement un peu avancée en forme de bec; le prothorax long; des antennes sétacées, et des tarses ordinairement de cinq articles. Cette tribu, telle que nous l'avons adoptée, est en réalité composée d'éléments hétérogènes. Il est dissicile d'en douter, tout en reconnaissant que les trois familles qu'on rattache à cette division ont de nombreux traits d'analogie. Les Mantispides, les Raphidides et les Semblides se ressemblent en esset par quelques caractères extérieurs. Néanmoins les différences sont assez grandes; les dissemblances dans les mœurs des représentants de ces trois familles sont d'autre part assez considérables. Si les Mantispes et les Raphidies doivent être rapprochées, comme cela est certain, les Semblides devront sans doute en être séparées complétement. Les deux premiers types paraissent se lier, sous divers rapports, aux Panorpides, tandis que le troisième présente des affinités avec les Perliens et les Hémérobides. Tous ces rapports ne pourront être nettement appréciés que par l'étude profonde de l'organisation de ces divers types; car, jusqu'ici, ces trois familles, que nous indiquons sous le nom de Raphidiens, ont été tantôt isolées ou rapprochées, tantôt placées dans d'autres groupes. Ainsi, pour M. Rambur (Ins. névroptères, suites à Buffon), les Mantispides forment une famille de la tribu des Planipennes de Latreille, et les Raphidies sont placées dans la tribu des Semblides comme un simple genre de cette

de nature trop différente nous oblige à renvoyer, pour plus de détails, aux articles MANTISPA, RAPHIDIA et SEMBLIDES. (BL.)

\*RAPHIDOPALPA (papís, aiguille; palpus, palpe). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, de la famille des Cycliques et de la tribu des Galérucites, proposé par nous et adopté par Dejean (Catalogue, 3° éd., p. 402), qui en énumère 12 espèces: 6 sont propres aux Indes orientales, 4 à l'Australie; une seule est européenne et une américaine. Parmi ces espèces nous citerons les: R. abdominalis, fulva? F., similis Ol., oblonga Schr., et coptera, Wied. (C.)

\*RAPHIDOPHORA (ραφίς, aiguillon; φόρος, qui porte). INS. — Genre de l'ordre des Orthoptères, tribu des Locustiens, établi par M. Audinet-Serville (Orthoptères, suites à Buffon, éd. Roret, p. 389). L'espèce type et unique, Raphidophora picea Aud.-Serv., est de Java. (L.)

\* RAPHIDOSPORA (ραρίς, aiguille; σπόρα, graine). Bor. FH. — Genre de la famille des Acanthacées, tribu des Dicliptérées, établi par Nees (in Wallich. Plant. As. rar., III, 115). L'espèce type, Raphidospora glabra Nees (Justicia id. Linn.), est une herbe originaire de l'Inde.

\*RAPHIGNATHE. Raphignathus (ραφή, suture; γνάθος, māchoire). ARACHR. — C'est un genre de l'ordre des Acariens, établi par A. Dugès et adopté par tous les aptérologistes. Les caractères qui distinguent des autres genres cette curieuse coupe générique peuvent être ainsi exposés: Palpes à peine onguículés; mâchoires remplacées par deux petites pointes courtes, insérées sur un renflement charnu, cachées par une large lèvre; corps entier; cuisses contiguës; pieds ambulatoires, c'est-à-dire peu amincis à leur extrémité; les antérieurs les plus longs, leur dernier article le plus long de tous.

Les jeunes sont hexapodes et, du reste, fort semblables aux adultes. Deux espèces composent cette coupe générique; parmi elles, je citerai le Raphichathe très rouge, Raphignathus ruberrimus Dugès (Ann. des sc. mat., 2° série, t. I, p. 122, pl. 1, fig. 1 à 2). Cette espèce représente un petit point allongé et d'un beau rouge. La marche de ces animaux est médiocrement rapide. On les trouve souvent sous les pierres, mais il est probable

aussi qu'ils recherchent les végétaux, et leur organisation semble indiquer que c'est sur ceux-ci qu'ils prennent leur pouriture. Leurs œufs, disséminés en quantité considerable sur les pierres abritées du soleil, les parsèment d'une foule de points blancs; vu à la loupe, ils se montrent sous la forme d'use petito capsule arrondie, crétacée, sermée per un couvercle de même nature, un peu conque et marquée de cannolures radiées comme un parasol. Le petit, en sortant, ne détache pas entièrement le couvercle. Cette espect n'est pas rare dans la France méridionale, particulièrement aux environs de Montpellier. (H. L.)

\*RAPHIOCERA (papi, soure: 2/22; antenne). INS. — Genre de Verdre des Diptères brachocères, famille des Notacanthes, tribu des Stratyomides, établi par M. Macquart (Diptères, Suites à Buffon étation Roret, t. 1, p. 253). L'espèce type, Raph. armata Macq. (Sargus id. Wied), est originaire du Brésil.

RAPHIOLEPIS (papi, suture; iin; écaille). Bot. Pu. — Genre de la famille des Pomacées, établi par Lindley (in Bv. Rey., t. 486), et dont les principaus caractères sont: Calice à tube infundibuliforme, soulé à l'ovaire; limbe supère, caduc, à ciaq divisions subulées. Corolle à ciaq pétales instrés à la gorge du calice, lancéelés, glabres, dressés. Étamines vingt; filets fliformes, anthères ovales, à deux loges s'ouvrant logitudinalement. Ovaire infère, à deux les bi-ovulées. Styles deux, soudés à la base. Pyridion à deux loges monospermes; cadecarpe chartacé. Graines gibbeuses; test coriace, très épais.

Les Raphiolepis sont des arbres on des arbrisseaux inermes, à femilles dentes ou crénelées, réticulées, coriaces, pessistantes; à fleurs blanches, accompagnées de bractèrs, subulées, souvent persistantes et disposées en grappes terminales, simples ou rameuses.

Cegenre renferme quatre espèces qui croissent spontanément dans l'Inde et la Chise, et qu'on cultive en Europe, dans les ersigeries, comme plantes d'ornement. Des le midi de la France, elles croissent même en plein air. Ces espèces sont:

1. Raphiolopis indica. Lindley, Schenct (Cratagus id. Linn.). Feuilles evales, reutcies aux deux bouts, inégalement desieles. pétales ovales, acuminés; étamines plus courtes que les sépales.

- 2. Raphiolopis phæostemon Lindl. Feuilles lancéolées, acuminées aux deux bouts, inégalement dentées; pétales suborbiculaires; étamines plus longues que les sépales.
- 3. Raphiolepis rubra Lindl. (Cratagus id. Lour.). Feuilles ovales-lancéolées, acuminées aux deux bouts, dentées; pétales lancéolés; étamines dressées, plus longues que les sépales.
- 4. Raphiolepis salicifolia Lindl. Feuilles lancéolées, acuminées, également dentelées; grappes rameuses; pétales lancéolés; étamines conniventes, un peu plus courtes que les sépales.

Parmi ces diverses espèces, la dernière, indigène de la Chine, résiste assez ordinairement aux hivers des environs de Paris. Une autre, la Raphiolopis indica, qui croît dans la Chine méridionale et dans l'Inde où elle devient un grand arbre, s'emploie fréquemment dans l'économie domestique. Son bois est très dur et de couleur rouge. Elle produit un fruit d'une saveur très agréable. (J.)

\*RAPHIONEMA (ραφίς, aiguillon; νημα, filament). Bot. PH.—Genre de la famille des Asclépiadées, établi par Harvig (in Hooker London Journ. of Bot., 1, 22). Herbes du cap de Bonne-Espérance. You. Asclépiapère.

\*RAPHIORAMPHES (ἡαψίς, alène; ἡαμψος, bec). ois.—Dans la niéthode de M. Duméril, ce nom s'applique à une famille de
l'ordre des Passereaux, qui comprend des
Oiseaux à bec court, faible, flexible, non
échancré, à base étroite, arrondie. Cette famille renferme pour M. Duméril les genres
Manakin, Mésange, Alouette et Bec-Fin.
(Z. G.)

\* RAPHIORHYNCHUS (ροφίς, alène; ρύγχος, bec). Ins. — Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Tabaniens, établi par Wiedmann (Auss. Zweif.). L'espèce type et unique, Raph. planiventris Wied., est originaire du Brésil.

\*RAPHIOSAURUS (ρ΄αφίς, aiguille, alène; ααῦρος, saurien). REPT. FOSS. — Dans son Rapport sur les Reptiles fossiles de la Grande-Bretagne, M. Owen a proposé ce nom pour un petit Saurien de la craie indiqué par une portion de mâchoire inférieure et par une série de trente vertèbres dorsales, trois lombaires, deux sacrées et quelques caudales.

Le corps des vertèbres est arrondi en avans et creusé en arrière, comme dans nos Sauriens actuels, et les dents, au nombre de trente-deux, très fines et très serrées l'une contre l'autre, sont anchylosées par leur base à un bord alvéolaire externe. Cette espècea reçu le nom de Rap. subulidens. (L...p.)

\*RAPHIPODUS (ράφις, aiguille; ποῦς, pied). 185. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, de la famille des Longicornes et de la tribu des Prioniens, établi par Serville (Ann. de la Soc. ent. de Fr., t. I, p. 127, 168) sur une espèce des Indes orientales (Bornéo), nommée R. suturalis Dupt., Serv. (C.)

\*RAPHIPTERA (ρ΄αφίς, aiguille; πτιρόν, aile). INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, de la famille des
Longicornes et de la tribu des Lamiaires,
créé par Serville (Ann. de la Soc. ent. de
Fr., t. IV, p. 65), et qui a pour type la
R. nodifora Dej., Serv., espèce originaire
du Brésil. (C.)

RAPHIPTERUS. 015. — Voy. MERGA-

\*RAPHIRHINUS (ραφίς, aiguille; ρινός, nez). INS.—M. Laporte de Castelnau (Ann. de la Soc. entom. de Fr., t. I, p. 413) a distingué sous ce nom les espèces de Tettigonia de la tribu des Fulgoriens, de l'ordre des Hémiptères, dont la tête présente un prolongement aigu: telles sont les Tettigonia fasciata (Raphirhinus obliquatus Lap. de Cast.), Tettigonia phosphorea (Fulgora phosphorea Lin.), etc., du Brésil. (Bl.)

\* RAPHIRHYNCHUS ( ρ΄αφίς, aiguille; ρύγχος, trompe). ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Curculionides orthocères et de la division des Brenthides, proposé par nous, adopté par Dejean (Cat., 3º édit., p. 265) et par Schenherr (Genera et species Curculionidum, synonymia, t. V, p. 504), et comprenant les espèces suivantes : 1° R. cylindricornis F., nitidicollis Schr.; 2º longimanus F., duplicatus Gr., indicatus Schr.; 3º signifer et scobinirostris Schr., et plusieurs autres inédites de l'Amérique équinoxiale. Chez chez Insectes la trompe est mince, cylindrique dans les deux sexes, et les antennes sont longues.

\*RAPHIRUS, Stephens (Illustratio, t. V, p. 241), Curtis (A Syst. Cat. of British Ins.,

I, p. 282). 185. — Synonyme ou plutôt division du genre Quedius de Leach, Erichson.

\*RAPHISANTRE, Lilia (in Linnaca, XV, 263). Bot. PH. — Synonyme de Cajophora, Presl.

\*RAPHISTEMMA. BOT. PH.— Genre de la famille des Asclépiadées, tribu des Cynanchées, établi par Wallich (*Plant. as.* rar., II. 50, t. 163). Arbrisseaux de l'Inde. Voy. ASCLÉPIADÉES.

\*RAPHITELUS. INS.—Genre de la tribu des Chalcidides, groupe des Osmocérites, de l'ordre des Hyménoptères, établi par M. Walker (Entomol. Magaz., t. II), sur des espèces dont la tête est un peu avancée, les antennes de douze articles et l'abdomen très comprimé. Le type est le R. maculatus Walk. (BL.)

\* RAPHIUM (ἐρωρίς, aiguillon). INS. — Genre de l'ordre des Diptères brachocères, famille des Brachystomes, tribu des Dolichopodes, établi par Latreille (Règ. anim.). M. Macquart, qui adopte ce genre (Diptères, Suites à Buffon, édit. Roret, t. I, p. 439), lui donne pour caractères essentiels: Troisième article des antennes subulé, fort allongé dans les mâles, comprimé; style court, terminal, bi-articulé; appendices de l'abdomen filiformes; jambes presque nues; nervure externo-médiaire des ailes peu fléchie.

Ce genre se compose de 8 espèces assez communes en France et en Allemagne, dans les bois marécageux, sur les herbes, etc. Ce sont les Raph. longicorne Meig., macro-corum Wied., caliginosum Meig., nigripes, cupreum Macq., xiphias, fasciatum Meig., dilatatum Wied. Cette dernière habite la Chine. (L.)

RAPHUS, Mohr. on. — Synonyme de Didus. Linné.

RAPINIA, Lour. (Flor. cochinch., t. 156). BOT. PH. — Syn. de Pongatium, Juss.

RAPISTRUM, Berg. (Phyt., III, 165). bot. ps. — Syn. de Calepina, Adans.

RAPISTRUM. BOT. PH. — Genre de la famille des Crucifères, tribu des Raphanées, établi par Boerhaave (Ludg. Batav., 406). Herbes des régions centrales et australes de l'Europe. Von. CRUCIPÉRES.

RAPISTRUM, Hall. ( Ilelv., 1, 224 ). DOT. PH. — Syn. de Neslia, Desv.

· \*RAPOUREA. BOT. PH. -- Genre dont la

placedans la méthode n'est pas encore firée. Il a été établi par Aublet (Guica., 1, 198, t. 78), qui lui assigne les caractères suivants: Calice à 5 divisions arrondies, villeuses intérieurement. Corolle hypogyne, rotacée, villeuse intérieurement, à 5 divisions. Étamines 5, insérées au tube de la corolle; anthères biloculaires. Ovaire arrondi, villeux. Style long, capillaire; sigmates 3-4, filiformes.

Les Rapourea sont des arbustes à feuilles verticillées, imparipennées, composées de folioles alternes subsessiles, oblongues, très entières, portées sur un pétiole communa garni de petites épines entre les folioles; à fleurs axillaires groupées, sessiles. Ces plantes croissent à la Guiane.

RAPPROCHÉ. Approximates. 2001., por.

— On donne cette épithète aux parties qui naissent près les unes des autres, se touchent à leur origine sans toutesois se ca-fondre. Ex.: les antennes de quelques la soctes, les lobes de l'anthère dans le Rumez acetosa, les étamines du Borrago officialis, les feuilles du Daphne laureola, les passe postérieures des Copris, etc.

RAPTATORES. ois. — Illiger, dans son Prodromus, a donné ce nom à son troisieme ordre des Oiseaux, lequel correspond à celui des Accipitres de Linné. (Z. 6.)

RAPTOR, Megerle, Dahl. ps. - Synon. de Pogonus, Ziegler, Dejean. (C.)

RAPTORES, Vig. 015. — Sysseyme & Raptatores, Illiger; Accipitres, Lineé (L.G.)
RAPUNCUL UM et RAPUNCULIS ou.

RAPUNCULUM et RAPUNCULUS. DE. PH. — Voy. CAMPARULE.

RAPUNTIUM, Lobel. (Hist., 178). Ext. PB. — Syn. de Phyteuma, Linn.

RAPUNTIUM, Tournef. (Inst., 51). 107. PB. — Syn. de Lobelia, Lina.

RAPUTIA, Aubl. (Gwian., II, 670, t. 272).

BOT. FE. — Synonyme de Galpos, Suist-Hilaire.

RAQUET. 018. — Nom vulgaire de quelques espèces de Plongeons.

RARÉFACTION. Rarefactio (rurs, rare; fo, je deviens). PRYS., CRIR. — Lanqu'un corps s'étend, et par consignat qu'il occupe plus d'espace ou plus de wlume qu'avant son extension, on dit que ce corps est en état de rarefaction.

RARI-ÉPINEUX. Rarispinesus (rerus. rare; spina, épine). 2001... not. — Épides

appliquée aux corps qui portent peu d'épines (Murex rarispina).

BARIFEUILLÉ. Rarifoliatus (rarus, rare; folium, feuille). Bot. — Plante garnie d'un petit nombre de feuilles.

RARIFLORE. Rariflorus (rarus, rare; fos, fleur). 2011.— Plante à fleurs peu nombreuses ou très espacées (Artragalus rariflorus, Sagraa rariflora, etc.).

\*RASAHUS. 185. — Genre de la famille des Réduviides, de l'ordre des Hémiptères, établi par MM. Amyot et Serville (Insectes hémiptères, Suites à Buffon) sur deux espèces américaines, le Reduvius carinatus Fabr., des États-Unis, et le Peirates sulcicollis Serville (Annales des sciences naturelles, 1831), de Cayenne. (BL.)

RASORES. ois.—Nom donné par Illiger à son quatrième ordre des Oiseaux, lequel comprend les Gallinacés, et correspond par conséquent aux Gallinac de Linné. (Z. G.)

HASPAILIA (nom propre). BOT. PR. — Genre de la famille des Bruniacées, établi par Brongniart (in Annal. sc. nat., VIII, 377). Arbustes du Cap. Voy. BRUNIACÉES.

RASPAILIA, Presl. (in Reliy. Hank., I, 351, t. 40). Bot. PH. — Syn. de Nowodworskya, Presl.

BAT. Mus. nam .- Linné a compris, sous la dénomination générique de Mus, la plus grande partie des Mammifères Rongeurs connus de son temps. Ces animaux ont, en esset, avec la Souris ou le Mus des anciens, un grand nombre de points de ressemblance. Toutefois, les progrès de la science n'ont plus permis aux zoologistes modernes de confondre sous une même dénomination tant d'espèces qui, bien que semblables entre elles sous beaucoup de rapports, diffèrent au contraire d'une manière sensible par la disposition de leur squelette, par celle de leurs dents molaires ou incisives, par la forme de leurs organes des sens et même par leurs habitudes. Les Mus de Linné ont donc été divisés à mesure qu'on les a mieux connus, et le nombre des genres qu'en a Sondés à leurs dépens est aujourd'hui considérable. Il est vrai de dire que certains auteurs ont procédé avec trop de facilité à la formation de ces groupes nouveaux ; il ea sera question à l'article nongeuns de ce Dicsionnaire. Nous ne devons parler ici que des Mus qui méritent récliement ce nom, c'està-dire de la plus grande partie des Muriens des mammalogistes récents.

Les Muriens ou les Rongeurs de la famille des Rats sont eux-mêmes divisés en plusieurs tribus, dont les principales sont celles des Loirs, des Mus, des Campagnols et des Gerbilles. Leurs molaires, en général au nombre de trois paires, leurs yeux, leurs oreilles et leurs membres assez semblables à ceux du Rat, leur queue plus ou moins longue, tels sont les principaux caractères qui peuvent servir à les faire reconnaître et auxquels il saut joindre la forme de leur tête et surtout celle de leur trou sous-orbitaire, lequel est médiocre, allongé verticalement et fort dissérent de celui des Sciuriens qui est fort petit, aussi bien que de celui des Porcs-Épics, Échimys, Chinchillas, Cabiais, etc., qui est au contraire fort ample.

Une fraction de la série des Muriens a reçu en propre le nom de Rats, et quoiqu'on l'ait elle-même partagée en beaucoup de genres ou sous-genres, elle réunit des espèces qui ont entre elles une véritable analogie, et qu'on ne peut, en général, confondre avec les Loirs, ni avec les Campagnols, ni avec les Gerbilles, et cependant certaines d'entre elles semblent se rapprocher de l'un ou de l'autre de ces trois groupes.

Les trois groupes que nous venons de citer ne sont pas les seuls qui ressemblent aux Rats par leur extérieur; certains Rongeurs appartenant à des familles fort différentes de la leur, et même des Mammisères d'un tout autre ordre, comme les Musarajgnes, pourraient être confondus avec eux si on ne tenait compte que de la physionomie extérieure. Quand on veut caractériser avec précision l'espèce de ces animaux, il est donc indispensable d'observer leur crane. et c'est pour n'avoir pas été décrites sous le rapport du crâne et des dents que les espèces dénommées par les auteurs du dermier siècle (Molina, d'Azara, et quelques autres), ont été si difficilement reconnues par les naturalistes actuels. Les mœurs des Rats sont connucs de tout le monde, et nous insisterons davantage dans cet article sur les espèces de nos pays et sur celles des pays éluignés dont l'histoire offre le plus d'intérêt. Nous signalerons aussi celles qui ont servi de types à des divisions génériques.

L'ordre géographique nous a paru préférable à tout autre.

Les dégâts considérables occasionnés par les Rats à nos plantations, à nos champs, aux objets nombreux que nous emmagasinons pour l'exportation industrielle ou pour la consommation locale; l'intérêt qu'il y a pour nous à bien connaître ces ennemis si redoutables, quoiqu'en général si petits, justifient, ce nous semble, l'étendue des détails que nous avons consacrés à leurs principales espèces. En effet, pour attaquer plus sûrement les animaux qui nous sont nuisibles, nous devons surtout nous appliquer à connaître leurs mœurs et leur organisation.

I. Espèces européennes du genre Rat.

RAT NAIN, Mus minutus de Pallas. M. de Selys le décrit ainsi : tout le dessus de son pelage est d'un beau fauve jaunatre, plus vif sur les joues et sur la croupe, et qui s'éclaircit sur les flancs. Le dessous de la tête, la poitrine et le ventre sont d'un beau blanc. Ce blanc tranche plus ou moins avec la couleur du dessus du corps selon les individus. La queue et les pieds sont d'un saunatre clair; ces derniers sont assez hérissés de poils intérieurement. Les moustaches sont noirâtres, terminées de blanc. Le museau, qui est hérissé de poils, est assez pointu et comprimé. Les oreilles courtes, arrondies, velues, dépassent peu le poil, et les yeux sont peu proéminents. Les poils des parties supérieures sont d'un ardoisé soncé à leur base comme chez les autres espèces de ce genre.

Ainsi que l'indique son nom, le Rat nain est de petite taille, c'est même le plus petit de nos Rats de France. Il est aussi gracieux de forme que de couleurs, et la manière dont il dépose ses petits n'est pas moins intéressante. Il entrelace plusieurs tiges de blé sur pied, et établit, vers le milieu de leur hauteur, un nid qui rappelle celui de quelques Oiseaux, et en particulier de plusieurs Pouillots ou Mésanges. Ce nid est recouvert, très artistement tressé et oscillant au gré des plantes qui le supportent. C'est par allusion à cette habitude que Hermann a donné au Rat nain le nom de Mus pendulinus. Cette espèce, qui est voisine du Mulot, mais bien plus petite (sa taille est de moitié moias grande que celle de la Souris), a reçu plusieurs autres noms qui font double emploi avec les précédents. Hermann en a fait à tort deux autres espèces sous les nous de M. soricinus et parvulus; Shaw et quelques autres l'ont décrite sous le nom de Mus exenarius, qui rappelle l'habitude qu'elle a de vivre dans les blés, on l'a aussi appelée Mulot nain et M. avenarius. M. de Selys a très bien établi ces détails de synonymie. Gloger a décrit avec soin le nid du Rat nain. On l'a trouvé en Angleterre, en France dans des départements fort éloignés les uns des autres (Angers, Paris, Strasbourg, etc.), en Beique, en Allemagne et jusqu'en Russie, en Sibérie et en Crimée. M. de Selys en cite une variété isabelle prise auprès de Liere.

M. Lesson (Nouv. tabl. Règne anim., t. I, p. 139) dit qu'il a pris à Saintes le Mus soricinus d'Hermann, et que c'est à tort que M. de Selys réunit cette espèce au M. minutus ou Messoirus.

RAT SOURIS, Mus musculus, valgairement la Souris. On la nomme en italien Sorice, en anglais Mouse, en allemand Meus, ea danois Muys. C'est l'animal auquel les Latins donnérent principalement la désousnation de Mus et que les Grecs appelaient aussi uve. La Souris est connue de tout le monde. Buffon a dit de cette petite espece de Mammisères, l'un de nos parasites les plus fréquents : « La Souris, beaucos ples petite que le Rat, est aussi plus nombresse, plus commune, plus généralement répardue : elle a le même instinct, le même umpérament, le même naturel, et n'en difere guère que par la faiblesse et par les babitudes qui l'accompagnent. Timide per A nature, samilière par nécessité, la peur et le besoin font tous ses mouvements; elie ne sort de son trou que pour chercher à virre; elle ne s'en écarte guère, y restre à la première alerte, ne va pas, comme le Bat, de maisons en maisons, à moiss qu'elle n'y soit forcée, fait aussi beaucoup moins de dégât; a les mœurs plus donces et s'apprivoise jusqu'à un certain point, mais sans s'attacher. » « Ces animaux, dit aussi Bufos, ne sont point laids; ils ont l'air vil et mem assez fin; l'espèce d'horreur qu'on a post eux n'est fondée que sur les petites surprus et sur l'incommodité qu'ils causent. » Avetons que cette espèce d'horreur, en par de défiance, fait souvent place à la cariant dès que la Souris est captive dans le port qu'on lui a tendu, et qu'un certain inum

lui succède si le petit animal appartient à la variété blanche. Aussi beaucoup de personnes élèvent-elles des Souris de cette cou-Jeur. Les mœurs de la Souris sont trop connues pour avoir besoin d'être décrites. Ces animaux vivent en abondance dans nos maisons et jusque dans l'intérieur de nos appartements, souvent même dans nos meubles. On en trouve aussi dans les jardins et quelquefois dans la campagne. Leur longeur totale varie entre 6 et 7 pouces; leur queue est un peu plus longue que la tête et le tronc pris ensemble. La couleur est d'un gris brun, que l'on prend souvent comme terme de comparaison; sa nuance est plus foncée en dessus qu'en dessous; les yeux sont assez petits, proéminents; les pieds sont grisatres.

La Souris paralt originaire d'Europe, et il en est question dans les auteurs les plus anciens. On la trouve aujourd'hui dans toutes les parties du monde, aussi bien dans l'hémisphère boréal que dans l'hémisphère austral, et comme sa taille, son crâne et ses dents sont des caractères assez reconnaissables, quoique sa couleur soit sujette à quelques variations, il est toujours aisé de la reconnaître. Dans le midi de l'Europe, dans l'Amérique méridionale, etc., sa couleur est plus fauve et assez semblable à celle du Mulot. Quelquefois elle est variée de gris et de blanc, d'autres fois toute blanche avec les yeux rouges, c'est-à-dire albinos, Cette dernière variété est dans beaucoup d'endroits. à Paris aussi bien qu'en Chine, un objet d'amusement, et on la fait reproduire en captivité, ce qui est facile. On dit que les Souris portent vingt-cinq jours. Chaque portée est de quatre à six petits qui sont nus et aveugles en naissant et qui têtent pendant une quinzaine de jours. Les Souris produisent de bonne heure et leur multiplication est par conséquent très rapide.

C'est auprès du Rat noir et entre lui et le Surmulot qu'il faut placer les espèces ou prétendues espèces dont les noms suivent:

RAT IRLANDAIS, Mus hiberwicus Thompson. De la taille du Rat noir, à pelage noirâtre, sans mélange de roussâtre, mais avec une tache d'un blanc pur sur la poitrine; sa queue est notablement plus courte que le corps; elle a 8 pouces 1/2, et celui-ci 7 1/2. Ce Rat vit dans le nord de l'Irlande. Voici

ce que M. de Selys ajoute à sa description :
« L'individu décrit par M. W. Taompson, et déposé au Belfast museum, a été pris à Rathfriland, comté de Doron. Ces animaux étaient fort communs dans le comté de Corck il y a plusieurs années, mais semblent devenus rares depuis. Il est à remarquer que le véritable Mus rattus paralt avoir été détruit dans les îles Britanniques par le Surmulot. Le Mus hibernicus serait-il une sorte d'hybride de ces deux espèces? Ce n'est cependant pas probable. »

RAT A VERTRE BLANC, Mus leucogaster Pictet (Mém. de la Soc. de physique de Genève, t. III, 1841), Mus Picteti Schinz (Synopsis Mamm., t. II, p. 142).

RAT AGRAIRE, Mus agrarius Pallas, de Selys (Microm., p. 67). De la taille du Mulot, mais à oreilles beaucoup plus courtes, arrondies; queue un peu plus longue que la moitié du corps, velue; pelage d'un fauvo jaunâtre en dessus, avec une ligne dorsale noire, étroite, allant de la tête à la queue; dessous du corps blanc, tranchant avec le dessus. Longueur totale: 6 pouces 3 lignes, dont 2 pouces 7 lignes pour la queue.

Vit dans les champs cultivés et cause de grands dégâts par son extrême multiplication. On dit qu'il répand une odeur très forte. Ce Rat habite la Russie européenne et asiatique jusqu'au Jénisséi. On le trouve aussi en Silésie et aux environs de Berlin.
M. Cretzchmar l'a pris aux environs de Francfort-sur-le-Mein. C'est le Sitnic de Vicq-d'Azyr.

RAT BÉTULIN, Mus belulinus Pallas. Fauvo en dessus, avec une bande dorsale noire; la queue est beaucoup plus longue que le corps; les oreilles sont plissées, le pouce antérieur est à peu près nul. Longueur, 6 pouces 2 lignes, dont 3 pouces pour le corps et la tête. De Sibérie.

RAT SCRISTAN, Mus vagus et subtilis Pallas. Cendré en dessus, glacé de poils noirs; blanc-cendré en dessous; pouce antérieur en verrue conique; corps et tête, 2 pouces 7 lignes; queue, 2 pouces 10 à 11 lignes. Habite depuis l'Aral jusqu'au Jénisséi.

RAT ISLANDAIS, Mus islandicus Threnemann (Roise nach Island, pl. 8). Oreilles assez grandes, en partie cachées sous les poils; queue de la longueux du corps, presque nue, écailleuse, brune en dessus, blanche en dessous; dos brun-gris; flancs garnis de poils blancs et gris mêlés; ventre gris ou blanc. D'Islande.

RAT DES PRÉS, Mus pratensis (Acta nat. curios., t. XV, pl. 68). Oreilles courtes, arrondies, presque cachées dans les poils; pouce antérieur en verrue onguiculée; corps roux-ferrugineux en dessus, blanc en dessous, long de 2 pouces et 1/2; queue d'égale longueur. Habite les prairies de la Hongrie.

RAT MULOT, Mus sylvaticus. C'est le Mulot de Busson et des auteurs français. Sa taille égale celle de la Souris ou la dépasse un peu. Son pelage est fauve-jaunâtre plus ou moins vif en dessus; tout le dessous de son corps est d'un blanc nettement séparé du fauve des slancs et du dos; ses yeux sont très grands et proéminents, et ses pieds blancs; oreilles très grandes, noirâtres à leur extrémité; queue velue, noirâtre en dessus, blanche en dessous; museau acuminé; longueur totale, 7 pouces 6 lignes environ; queue à peu près égale au corps. On en cite plusieurs variétés de coloration et de taille. Cette espèce, qu'on appelle aussi Rat sauterelle, etc., vit dans toute l'Europe ainsi qu'en Sibérie. On la trouve dans les bois et dans les champs. En hiver elle se retire dans les meules de blé, et parfois jusque dans les maisons et les caves.

RAT DES JARDINS, Mus hortulanus Nordmann (Fauna pontica, p. 45, pl. 3). Brunfauve, avec le dessous fauve-sale, les pieds bruns et les doigts blancs. Longueur totale, 5 pouces 6 lignes, dont 2 pouces 3 lignes pour la queue. Espèce voisine de la Souris. M. Nordmann l'a découverte à Odessa et dans les crivions de cette ville. C'est le Mus Nordmanni de MM. Keyserling et Blasius (Europ. Werbeltz, t. I, p. 37), ainsi que les Mus hortulanus et Nordmanni de M. Schinz (Synopsis Mammalium).

RAT DES TOITS, Mus tectorum Savi (Novo giorn. dei letter., 1825), Bonaparte (Fauna Italica). Museau allongé; màchoire inférieure plus courte que la supérieure; les longs poils du dos rigides, d'une grosseur presque uniforme dans toute leur longeur; les poils courts, plus mous; queue plus longue que le corps et la tête réunis, montrant 220 à 240 anneaux écailleux; couleur de toutes les

parties supérieures du corps cendrée, asse de serragiueux, blanc jaunâtre en dessen; pieds presque nus et de couleur de chair; taille du M. rattus. D'après M. de Selys et d'autres mammalogistes, on doit réusir cens espèce au RAT D'ALEXANDRIE (Mus Alexadrinus) dont nous parlerons à propus és espèces d'Afrique. Cette espèce, qui saraés importée en Italie dans le courant de es siècle par le; commerce maritime que este partie de l'Europe sait avec l'Égypte, habite maintenant la Toscane et les Europe sons le midi de la France, en Lasgueise et en Provence.

Le Mus subcarrulous (Lema, Nomes tableau du Règne animal, p. 138) sent un autre exemple de la facilité avet lequile les espèces exotiques du genre Rat s'actimetent en Europe. Il vit dans les graien de l'hôpital de la marine à Rochefort, et previent de quelque colonie leintaine, aparté, sans nul doute, par les coffres à métier ments des vaisseaux de la marine resie.

Le Rat noir et le Surmulet lui fest en guerre d'extermination. M. Lessa k caretérise ainsi : Yeux noirs; pelage épis, bien ardoisé sur le corps et sur les fact, les cendré sur les membres et sous le carps; moustaches longues, noires et grises; ques noiratre, ayant 230 à 280 anneau; chique anneau garni de faisceaux de poils, cen-ci plus épais vers le bout et formant une sete de bouquet; extrémités couleur de chir; mains à cinq tubercules et cinq doigts, éest quatre terminés par des ongles seus, recouverts à leur base par un pinceau de pois; pouce court, rudimentaire, recouvert per sa ongle aplati; plante des pieds à sis sabercules et à cinq doigts munis d'orgles met. forts.

RAT NOIR, Mus rattus Linné; le let de Busson. Son pelage est noirâtre en dessus, sans mélange de roussâtre, et passe gradulement au cendré soncé en desses; sa queue est plus longue que le corps, elle a en général 8 pouces et celui-ci 7. Cet le Hausratte des Allemands. Cet animal, que l'on suppose originaire d'Asie mineur, n'existe pas depuis longuemps en Europe, et bien certainement les anciens ne l'est pas connu; quelques auteurs ont pensé qu'il nous était venu au retour des Cra-

sades. Les auteurs modernes qui en ont parlé clairement ne remontent même pas au-delà du xviº siècle; Gesner l'a fort bien décrit. Le Rat noir n'en est pas moins très répandu aujourd'hui en Europe et même sur d'autres points du globe où il a été introduit par suite de relations commerciales avec l'ancien monde; il est encore commun dans les endroits que le Surmulot n'a pas envahis. Chez nous il se tient de préférence dans les granges et les greniers, sous les toits de paille et dans les maisons abandonnées, quelquefois aussi dans des terriers qu'il creuse lui-même Les Rats noirs font plusieurs portées par an Au moment des amours, ils se livrent, dit G. Cuvier, des combats violents, et on les entend alors pousser des cris qui ressemblent à un sissement aigu. Ils préparent avec des feuilles, de la paille et du foin ou toute autre matière convenable un nid pour leurs petits. Ceux-ci naissent entièrement nus comme ceux des autres espèces de Rats et avec les yeux fermés. Il y en a jusqu'à neuf et peutêtre davantage par portée.

Le Mus rattus est le Mus domesticus major de Gesner; Charleton l'appelle quelquesois Sorex. On en connaît une variété blanche. Le Rat noir est, dit-on, fort rare aujour-d'hui en Angleterre comparativement à sa grande multiplicité avant l'invasion du Surmulot dans ce pays. M. Bell dit qu'au pays de Galles on le nomme French moure, c'est-à-dire Rat français, sans doute parce qu'il y est venu de France.

Le Rat noir, que Pallas croyait originaire d'Amérique, vient plus probablement de l'Asie. A la Nouvelle-Hollande et dans les archipels les plus écartés, partout enfin, ces animaux sont le fféau des habitations, et lorsque les lieux qu'ils fréquentent ne leur donnent pas une nourriture abondante, ils attaquent la volaille et même le gibier. Ils présentent dans certaines localités un aspect un peu différent, et il est très probable que plusieurs fois les naturalistes ont décrit pour des Rats exotiques d'espèces nouvelles des individus appartenant à quelque race de Surmulot. Ces animaux sont un des plus dangereux fléaux du commerce et de l'industrie. Si les lieux dans lesquels ils se sont établis ne suffisent pas à leurs besoins, ils se déplacent bieutot, et parfois ils émigrent fort loin. Malheur alors à l'habitation on au pays qu'ils ont choisi pour leur nouvelle demeure.

RAT SURBULOT, Mus decumanus Pallas, le Surmulot de Busson, le Mus sylvestris et le Mus norwegicus de Brisson; on l'appelle Wanderratte en Allemagne et souvent Norway-Rat en Angleterre. Le plus grand, le plus méchant et le plus destructeur de toutes les espèces de Rats qui vivent en Europe. Il n'existe dans cette partie du monde que depuis le milieu du xviiie siècle, et paralt avoir été amené de la Perse ou de l'Inde par la navigation. Pallas nous apprend que les Surmulots arrivèrent à Astracan en 1727, et en si grande quantité à la fois, qu'on ne pouvait rien soustraire à leur atteinte. Ils venaient du désert de l'Ouest, et avaient traversé le Volga, dont les flots en engloutirent sans doute un grand nombre. Buffon rapporte que les endroits où l'on constata pour la première sois leur présence en France et où ils se firent bientôt remarquer par leurs dégâts, sont les châteaux de Chantilly, Marly et Versailles. Il leur donna le nom de Surmulot, à cause de leur ressemblance avec le Mulot, qu'ils surpassent néanmoins beaucoup en dimensions; il y a des Surmulots qui ont 8 et 10 pouces de longueur pour le corps et la tête, et l'on peut, sans exagérer, les dire parfaitement capables de lutter contre des Chats. Leur pelage est brun-roussatre en dessus et cendré en dessous; leur queue est un peu moins longue que le corps.

Les Surmulots passent pour les ennemis les plus acharnés des Rats noirs, et, en effet, ceux-ci ne tardent guère à disparattre d'une localité dès que les Surmulots s'y sont établis. On les voit cependant vivre ensemble et en bonne intelligence dans quelques circonstances. Ce fait a été constaté plusieurs fois et dans des pays différents. F. Cuvie dit à cet égard : « Les Surmulots n'excluen pas nécessairement les Rats noirs d'où ils s'établissent, et j'ai vu ces deux espèces vivre sous le même abri et dans des terriers contigus. C'est qu'ils trouvaient dans ce lieu d'abondants aliments, et que les plus forts n'avaient pas besoin, pour se nourrir, de faire la guerre aux plus faibles; car ce n'est que dans ce cas seulement que les uns sont la cause de la disparition des autres,

et, comme toutes les espèces du genre, les Rats se dévorent entre eux lorsqu'ils sont pressés par la faim. La plupart des aliments, au reste, leur conviennent, ainsi qu'à tous les Rongeurs à racines distinctes de la couronne dans les dents molaires. »

Les Surmulots vivent dans les magasins, dans les caves, les celliers, dans les égouts et autres lieux extrêmement sales. Dans les grandes villes, ils sont très nombreux et très redoutés. Les établissements d'écarrissage en nourrissent par milliers; ils fréquentent aussi les amphithéâtres de dissection. Leur reproduction est très rapide, et les femelles ont jusqu'à dix et douze petits à chaque portée. Certaines races de Chiens et en particulier les Lévriers, et surtout les Boule-Dogues, les détruisent avec une rare adresse, faisant aussi bon marché des Rats que les Chats le font des Souris.

Les Surmulots sont aujourd'hui communs sur un grand nombre de points du globe, en Afrique comme dans les deux Amériques. Deux autres espèces de Rats européens ont été distinguées comme sous-genre, sous le nom de Musculus, par Rafinesque et par M. de Selys.

RAT FRUGIVORE, Musc. frugivorus Raûnesque. Longueur totale, 15 pouces. Pelage d'un roux brunâtre et parsemé de longs poils bruns en dessus, blancs en dessous; oreilles nues, arrondies; queue de la longueur du corps, brune, annelée, ciliée et cylindrique.

Il babite la Sicile, où il vit de fruits et niche sur les arbres. Il est bon à manger. D'après cette seule indication, M. Lesson en fait un Loir, avec doute il est vrai, sous le nom de Myoxus Siculæ.

RAT A QUEUE BICOLORE, Musculus dichrurus Rafinesque. Longueur totale, 8 pouces. Pelage fauve mélangé de brunâtre en dessus et sur les côtés; tête marquée d'une bande brunâtre; ventre blanchâtre; queue de la longueur du corps, brune en dessus, blanche en dessous, annelée, ciliée et un peu carrée, comme celle du Sorex tetragonurus. Ilabite aussi la Sicile, vit dans les champs, et tombe en léthargie pendant l'hiver.

Cette espèce et la précédente doivent être étudiées de nouveau, avant qu'il soit possible de rien décider sur leur véritable place dans la série des Muriens. Un autre Rat d'Europe a mérité d'être distingué génériquement des autres, à cause de ses dents molaires, qui sont au nombre de trois paires à la mâchoire supérieure, et de quatre à l'inférieure. C'est le type da genre Sminthus de M. Nathusius.

Sminthus loriger Nathusius, Nordman (Fauna pontica, p. 49, pl. 3), Mus lineatus Lichtenstein, Sm. Nordmanni Keyserling et Blasius. Il est un peu plus petit qu'une Souris gris-brunâtre, entremélé de poits jaunâtres; jaune-roussâtre sale sur les côtés, et pourvu d'une bande noire depuis le milieu du dos jusqu'à la queue; ses dents incisives sont jaunâtres en dehors. Ce petit Mammifère vit en Crimée.

L'Europe a aussi fourni, dans quelques localités, des débris sossiles de véntables Rats; mais ils y sont rares. Le Sarmulot et le Rat noir n'y ont pas été trouves à cet état, ce qui est en rapport avec leur récente naturalisation. On cite cependant une espèce dont la taille approchait de celle da Rat, une autre voisine du Mulot et de la Souris. La forme tuberculeuse des dens de ces animaux les fait aisément reconnaître et ne permet aucune confesion avec les Arvicola ou Campagnols. En Auvergne, on a recueilli dans les terrains tertiaires quelques dents du genre Mus, qui semblent indiquer, par la disposition de leurs tubercules, une espèce plus rapprechée de celles qui vivent dans l'Amerique du Sud.

Pour compléter cette liste des Roagens de la famille des véritables Rats qui vivent en Europe, il faudrait ajouter :

1° Les Harstras, Cricetus (roy. BARSTD), qui sont des Rongeurs à dents melaires assez semblables à celles des Rais, et disposées suivant la même formule; leur queue est plus courte que celle des véritables Rais, et leur pelage, du moins dans l'espèce ordinaire (Mus cricetus) est différemment coloré. Le Hamster ne vit en France qu'est environs de Strasbourg. On a trouvé ses si à l'état fossile dans une caverne des environs de Montmorency près Paris.

2° Les Loirs, Glis, qui, malgré lex analogie extérieure avec les Sciuriers, set bien des animaux de la famille des But (voy. Loir).

3º Les Campagnols, Arvicola, qui hezen

un genre bien distinct dans la même famille, et dont les espèces ont été étudiées avec beaucoup de soin par M. de Selys. Voyez CAMPAGNOL.

#### II. Espèces d'Afrique.

On connaît, en Afrique, une trentaine d'espèces appartenant au genre Rat, sans compter quelques Loirs, les Gerbilles et Gerboises, qui sont assez nombreuses dans cette partie du monde, et quelques autres Muriens qui tiennent d'assez près aux Gerbilles, comme le Mystromys, le Psanimomys, ainsi que les Otomys et Euryotes.

Parmi les espèces plus semblables aux véritables Rats, on a distingué génériquement les Dendromys, Cricetomys et Acomys, dont nous parlerons d'abord:

Caicetonys, Waterhouse; Cricetomys Gambocenus id. (Proceedings, 1840, p. 2), Mus Goliath Ruppel (Museum Senkenb., t. Ill, pl. 9), joint aux caractères généraux des Rats la présence d'abajoues. Sa couleur et sa forme rappellent le Surmulot, mais il est double en grosseur. On l'a rapporté de Sierra-Leone.

DENDRORYS, Smith (Zool. Journ., t. IV).
Les Dendromys sont de l'Afrique australe;
ils tiennent en même temps des Rats et des
Loirs; une espèce de ce groupe nous a présenté la particularité fort remarquable d'avoir le doigt externe des pieds de derrière
presque aussi opposable que le pouce des
Quadrumanes. Les Dendromys sont de jolis
petits Rongeurs dont on connaît plusieus
espèces:

Dendromys typicus Andrew Smith (Zool. of Boulh Africa, Mamm., pl. 34, f. 1).

Dendromys melanotis (id. ibid., pl. 34, 0g. 2).

Le Mus pumilio de quelques auteurs est peut être aussi un Dendromys.

Acours, Is. Geoffroy (Comples-rendus de l'Académie des sciences).

Les Acomys sont de petits Rats à dents molaires petites et décroissantes, et à poils épineux presqu'à la manière de ceux des Échimys d'Amérique. Il y en a au moins deux espèces dans les collections actuelles. La plus anciennement connue est la suivante:

RAT DU CAIRE, Mus Cahirinus Ét. Geour. (Mémoires de l'Institut). Gris-cendré plus

foncé en dessus qu'en dessous; longueur du corps et de la tête : 4 pouces : de la queue, également 4 pouces. Habite l'Égypte.

Le RAT DU NIL. Mus Niloticus Is. Geoffr. (Mag. 2001., 1840, pl. 29, fig. 7, 9), qu'Étienne Geoffroy a décrit sous le nom de Lemnus Niloticus, constitue aussi, d'après M. Is. Geoffroy, un genre particulier dans la famille des Rats, d'après la disposition de l'émail de ses molaires et la forme de son crâne. Ce ltat a le corps long de 7 pouces, et la queue longue de 4 pouces 1/2 seulement. C'est aussi une espèce égyptienne.

Une espèce africaine du genre Rat, que nous ne saurions passer sous silence, est le RAT DE BARBARIE, Mus Barbarus Linné, dont la taille est intermédiaire à celle du Mulot et du Rat noir, et dont le dos est élégamment strié de dix lignes longitudinales brunes. Cette jolie espèce est très connue des personnes qui ont habité l'Algérie.

Les autres espèces africaines du genre Rat sont décrites dans les ouverges de MM. Ruppel, Smith, Lichtenstein, Waterhouse, etc. Le cap de Bonne-Espérance en fournit une qui ressemble beaucoup à notre Mulot nain; c'est le Mus minutoides de Selys. L'Afrique n'a encore fourni aucune espèce de véritable Campagnol.

RAT D'ALEXANDRIE, Mus Alexandrinus Ét. Geoffe. Il a 6 pouces de longueur pour la tête et le corps, et 8 pour la queue. Son pelage est gris-brun, légèrement teint de roussatre en dessus, et d'un gris cendré un peu jaunatre en dessous, avec les pattes de la couleur du dos; il a quelques poils du dos subépineux, aplatis et marqués d'une rainure à leur face supérieure. Il est d'Égypte. On dit qu'il s'est établi dans le midi de l'Europe depuis le commencement de ce siècle. M. de Selys n'en distingue pas le Mus tectorum dont nous avons déjà parlé.

#### III. Espèces asiatiques.

On en connaît déjà près de trente espèces dont plusieurs ont été décrites par M. J.-E. Gray. Plusieurs sont plus connues que les autres:

RAT GÉANT, Mus giganteus Hardwicke (Linn. Transact., t. VIII, pl. 18). Brun en dessus, blanchâtre en dessus; pieds noirs; pelage court; longueur du corps, 13 pouces 4 lignes; de la queue, 13 pouces. Il viè

dans l'Inde, sur la côte du Coromandel, du Malabar, au Mysore et au Bengale.

C'est le Bandicoct des Anglais.

RAT INDIEN, Mus Indicus É. Geoffr., de la taille du Surmulot; cendré-roussatre en dessus, blanchâtre en dessous; oreilles grandes; queue noirâtre. Cette espèce est de la presqu'ile de Pondichéry.

RAT CARACO, Mus Caraco Pallas, de Mongolie, de Chine et de la Sibérie orientale.

Ce Rat vit dans les habitations des Mongols, qui lui donnent, outre le nom de Caraco, celui de Jeki-Chalgonach, c'est-à-dire grand Rat. Il habite aussi le bord des eaux.

RAT PERCHAL, Mus Perchal Buff. (Suppl., t. VII, p. 176, pl. 69), découvert par Sonnerat. Il vit à Pondichéry et quelques autres lieux; entre dans les maisons, comme le Surmulot; il devient d'un quart plus grand que ce dernier.

M. Temminck fait connaître plusieurs espèces de Rats du Japon dans la Faune de ce pays qu'it publie avec M. Schlegel.

PHLECOMYS, Waterhouse. PHLECOMYS DE CUMING, Phlecomys Cumingii Waterhouse (Proceedings zool. Soc London), P. Gervais (Zoologie de la Bonite, t. I, p. 43, pl. 7, fig. 3, 8 et pl. 8).

Nous devons parler à part de cette espèce de Rat que l'on n'a trouvée encore qu'aux Phitippines, et dont nous avons publié une description détaillée dans le Voyage de la Bonite

L'une des plus grosses espèces de la famille qui nous occupe, sa taille et sa physionomie sont à peu près celles du Capromys; mais tous ses principaux caractères en font un Rat. Le Phlœomys vit de racines. Il a été découvert dans l'Île Luçon par MM. Cuming et de La Gironnière. La forme des saillies transversales d'émail que l'on remarque à la surface de ses molaires constitue son principal caractère générique; la queue est médiocre et velue; il y a un trou au condyle interne de l'humérus.

### IV. Espèces de la Nouvelle-Hollande.

Leurs caractères principaux sont établis sur le même type que ceux des Rats de l'ancien monde, et la plupart n'ont point cucore été séparés génériquement des vrais Rats; les autres ont pu être partagés en plusieurs genres auxquels on a donné les noms de Pseudomys, Hapalotis ou Conürrus et Hydromys (voy. ces mots). Ce sont les seuls Rongeurs connus dans l'Australie. Les Hydromys sont de tous les Muriens à deut tuberculeuses ceux qui méritent le miers d'être distingués génériquement des Mus par leurs dents, par leur crâne aussi bien que par la disposition de leurs organes locomoteurs; toutefois, nous avons fait voir qu'on les avait bien à tort réunis aux Castors, Myopotames et Ondatras, trois genres de Rongeurs aussi différents entre eur qu'ils le sont des Hydromys.

Nous nous bornerons à donner les noms des espèces de Rats qui ont été découvertes aux terres australes.

Mus fuscipes Waterhouse (Zocl. of the Beagle, p. 56, pl. 24). Port du Roi-George. Mus Gouldii id. (ibid., p. 67). Nouvelle-Galles du Sud.

Mus Grayii Gould.

Mus delicatulus id. (Proceed. 2001. Soc. Lond., 1842, p. 13).

Mus lutreola Gray. Sud de la Nouveile-Hollande.

Mus hirsulus Gould (loco cit.).

Mus penicillatus Gould (ibid.).

Mus novæ Hollandiæ Gould (ibid.). Nov-velle-Galles.

## V. Espèces de l'Amérique septentrionale.

On en connaît une quinzaine, à part celles qui ont l'apparence de Rats mais qui sont des Campagnols. Leurs caracteres de dentition et de forme extérieure different peu de ceux des Rats ordinaires de l'ancien monde. Toutefois celles, au nombre de deux, dont on a fait le genre Neotoms (100), ce mot), ont quelques rapports avec celles de l'Amérique méridionale que M. Waterhouse a nommées Reithrodom. Les noms spécifiques des Rats nord-américains sont les suvants:

Nigricans, Leucopus, Leionis, Polientus, Humilis, Aureolus, Mitchigeneus, Caroliniensis et Palustris.

# VI. Espèces de l'Amérique méridionels.

Ce sont les plus nombreuses et en même temps celles qui offrent le plus de varietés dans leur forme et surtout dans leur système dentaire; aussi les a-t-on partagées et plusieurs sous-genres: Phylloiis ou Hesperomys, Scapteromys, Oxymycterus, Abrothrix, Akodon, Reithrodon, etc. D'après les publications de MM. Brandt, Waterhouse, Lund, etc., et celle antérieure d'Azara, il n'y en aurait pas moins de soixante espèces.

OXYMYCTERUS, Waterhouse (Froceed., 1837, p. 21). Sans contredit les Rats les plus différents de ceux des autres parties du monde. Leurs molaires sont didymes ou subdidymes, et décroissantes en volume d'arrière en avant; leur crâne étroit, allongé et bien différent de celui des autres Rats, rappelle jusqu'à un certain point celui des Hydromys. Leurs pieds ont cinq doigts en avant et en arrière, et leurs ongles sont forts, fouisseurs et presque aussi développés que ceux des Ascomys; leur queue est moins longue que le corps et garnie de poils courts.

OXYMYCTÈRE NASIQUE, Oxymycterus nasutus Waterhouse (Voy. du Beagle, pl. 17, [ 2), de Maldonado.

OXYMYCTÈRE SCALOPS, Ox. scalops P. Gervais (in Gay Ilist. du Chili, Mamm.). Nous avons reconnu cette seconde espèce et nous avons remis à M. Gay la description qu'il en a publiée. L'Ox. scalops a été trouvé au Chili par ce voyageur.

Akodon, Meyen. Molaires décroissantes, à tubercules pavimenteux; queue un peu moins longue que le corps.

ARODON DE BOLIVIE, Akodon Boliviense (Nova acta nat. curiosorum, t. XI, pl. 45, f. 1), des Andes du Pérou.

REITHRODON, Waterhouse (Proceed., 1837, p. 29). Incisives supérieures marquées en avant d'un sillon vertical; molaires décroissantes; queue médiocre, velue; tête forte; crâne un peu élargi.

Un caractère remarquable de ces animaux, et en général de beaucoup de Rats de l'Amérique méridionale, c'est leur tendance à ressembler, par la forme de leurs molaires et un peu aussi par plusieurs autres caractères, aux Campagnols et surtout aux jolis Rongeurs de la famille des Octodontides, qui est propre à la même partie du globe. Ainsi, dans chaque grande contrée zoologique, les espèces de la famille des Rats semblent relever d'un type spécial, et lorsqu'elles s'éloignent des caractères communs à la famille elle-même, c'est pour ressembler à

d'autres animaux du même pays, mais d'un groupe différent : aux Campagnols, en Europe et dans l'Amérique du Nord; aux Gerbilles ou aux Loirs, dans l'Inde et en Afrique; aux Octodontides, dans l'Amérique méridionale. D'autres Rats sud-américains semblent aussi sous l'influence de ces caractères, pour ainsi dire, d'autochthonie, et parmi eux nous citerons le Mus rupestris et les espèces qui s'en rapprochent. Mais revenons à nos Reithrodon; on en a déjà distingué trois espèces :

Reithrodon typicus, de Maldonado.

Reithrodon cuniculoides, de Santa-Cruz.
Reithrodon chinchilloides, du détroit de
Magellan. Ces espèces ont été décrites dans
les Proceedings pour 1837, et dans la partie
mammalogique du Voyage du Beagle.

Les caractères des autres genres, quoique démontrables par la description, et surtout par l'iconographie, sont moins saillants et nous ne nous y arrêterons pas. Voici les noms de ces genres:

PHYLLOTIS OU HESPERONTS, Waterhouse (Proceedings, 1837, et Voyage du Beagle). Phyllotis Darwinii (id. ibid.), du Chili.

Phyllotis xanthopygus (id. ibid.), de Santa-Cruz.

Phyllotis grisco-flavus (id. ibid.), du Rio-Negro.

ABROTHRIX, Waterhouse (loco citato).

Les espèces sont nommées Longipilis, Obscurus, Olivaceus, Micropus, Xanthorhinus, Canescens et Arenicola par M. Waterhouse; notre M. rupestris (Voyage de la Bonite) fait partie de ce groupe.

Calonrs, Waterhouse (loco. cit.). Exemple: Mus bimaculatus, elegans et gracilipes du même auteur. Le Mus elegans avait été antérieurement décrit par F. Cuvier, comme type d'un genre à part, sous le nom de Bligmodontia (E. typus F. Cuv., Ann. sc. nat., 2° série, 1837).

Parmi les espèces américaines qui ne reatrent pas dans les divisions que nous venons d'indiquer, et dont on pourrait aussi faire de petits groupes distincts, figurent les suivantes:

RAT DU Batsil, Mus Brasiliensis E. Geoffroy, type des Halochilus de M. Wagner. Ses dents sont en même nombre que celles des Rats; mais elles ont, dans la disposition de leur émail, quelque chose des molaires des Echimys nommés Corcomys par F. Cuvier. Le Mus Brasiliensis est de la famille du Surmulot, mais son poil est plus lustré et de mature moins grossière.

RAT PILORIS, Mus pilorides Pall. Plus gros que le Surmulot; noir en dessus et sur les flancs; blanc en dessous depuis le menton jusqu'à l'origine de la queue, qui est un peu plus longue que le corps. Cette espèce vit aux Antilles, et, depuis longtemps, elle est connue des naturalistes. Rochefort (Hist. des Antilles, 1659) et Dutertre en parlent avec assez d'exactitude, et racontent les dégats qu'elle occasionne dans les cultures aux Antilles. On l'a considérée quelquesois, on me sait trop pourquoi, comme étant du genre Cavia. Ses habitudes sont celles des Rats; ses caractères génériques ne l'éloignent pas non plus de ces animaux, et, ce qui est même digne de remarque, son crâne et ses dents ont une analogie assez grande avec ceux du Surmulot, du Perchal, et de quelques unes des grandes espèces asiatiques. Quelques Rats sud - américains, mais en fort petit nombre, sont aussi dans ce cas. Le Mus pilorides ne saurait être confondu avec aucune autre espèce du genre Rat; mais il n'en est pas de même de quelques autres qu'on a décrites comme américaines. Ainsi M. Waterhouse lui-même se demande si ses M. decumanoides ou Jacobias des Galapagos, et Maurus de Maldonado, ne seraient pas de simples variétés 'de Surmulots, primitivement originaires d'Europe.

La dénomination de Rats, accompagnée d'un qualificatif, a été donnée à différents Mammifères qui constituent des divisions dans le genre ou dans la famille des Rats, ou qui en sont plus ou moins éloignés. En voici l'indication:

RATS ARVICOLES, Lesson (Tableau du Règne animal, p. 143), synonyme du genre Reithrodon. Voyez RAT.

RAT D'EAU; c'est un Campagnol, l'Arvicols amphibius.

RAT A BOURSE, nom de quelques Marsupiaux qui ressemblent extériourement à des Rats, ou qui en ont la taille.

RAT DE MADAGASCAR de Buffon, un Lémurien du genre Microcèbe ou Chéirogale.

RAT VOLANT de Daubenton, un Chéiroptère du groupe des Molosses, et dont on a fait le genre Myoptère (t. VIII, p. 522.) BAT FLÈCHE, SYDODYME de Gerboise.

RAT A LONGS PIEDS. VOYET GERMLIZ.

RATS ÉPINEUX, nom que l'on a souvest donné aux Echimys (voy. ce met, t. V, p. 182). Quelques vrais Rats ont la même nature de poils.

RAT DE PHARAON, un des noms de la Mangouste du nord de l'Afrique (Égypte et Barbarie), animal que l'on appelle à tort Raton dans l'Algérie.

RAT TAUPE, nom de quelques Rosseurs fouisseurs d'Orient et de l'Afrique australe, que l'on appelle aussi grande Taupe et patie Taupe du Cap, Zommi, Zokor, etc. Foy. les articles onycrène, BATHYERGEE, GEORGEE, MYCTOCLEPTE, SPALAX, et plus particulièrement ce dernier.

RAT MUSQUÉ; c'est l'Ondaire, la plus grande espèce du genre des Campagnels.

RATS LOIRS, Lesson, synonyme de Dendromys. Voy. ce mot et l'article nat.

RATS ÉCHIMYFORMES, Lesson, synonyme d'Acomys, Is. Geoff. Voy. RAT.

RAT PERRADE. Nom des Chauves-Souris étas le midi de la France. (P. G.)

\*RATARIA. ACAL. — Genre établi per Eschscholtz dans sa famille des Vélellides pour de très petits Acaléphes que M. de Blainville regarde comme pouvant être de jeunes Vélelles. Ce genre est caractérné par une coquille comprimée, oblongue, bestcoup plus baute que large, occupant le dismètre longitudinal du corps, surmenté par une membrane musculeuse en forme de crête; des tentacules ou succies se trouvest seulement au bord. Les Rataires différent des Vélelles parce que la partie berimetale de leur corps forme une ellipse et aus an quadrilatère allongé, et parce que la coquille oblongue en occupe le grand diamètre et non la diagonale; et enfin parce que le cartilage, constituant la voile des Véicles, manque totalement chez les Rotaires, dest la crête membraneuse ou musculaire, ex forme de feuille s'attache directement sur l'angle dièdre de la coquille. Il ca résulte que la forme de la crête est très variable et que l'animal en la contractant peut presèrs une forme semblable à celle des Persitts. Eschecholtz a décrit 3 espèces de Rataires longues de 2 à 6 millimètres. M. Lessa compose sa famille des Véleiles avec les deux genres Rataire et Véleile.

RATE. ANAT. - La Rate, organe parenchymateux d'un rouge violet plus ou moins soncé, située à côté de l'estomac ou du canal intestinal, et maintenue dans cette situation en grande partie par les vaisseaux sanguins, se rencontre chez tous les animaux vertébrés, les Lamproies et les Myxines exceptés. Dans l'homme et les Mammisères en général, les rapports de la Rate sont à peu de chose près les mêmes; elle est située dans l'hypochondre gauche, entre l'estomac et les fausses côtes d'une part, et de l'autre entre le diaphragme et le rein gauche. Son volume plus ou moins grand, sa forme, qui varie d'une espèce à l'autre, et sa composition lobulaire, quelquefois multiple et distincte, font varier les rapports que nous venons d'indiquer, mais sans toutesois les changer entièrement. Dans les Édentés, le Rate est placée sur le troisième estomac et s'avance jusqu'au premier, au moyen d'une petite languette membraneuse qui acquiert bientôt sa structure vasculaire. Dans les Ruminants, elle est placée sur le côté gauche de la panse. Dans le Marsouin, parmi les Cétacés, la Rate principale et plusieurs petites Rates accessoires sont collées à la face supérieure et gauche du premier estomac.

Dans les Oiseaux, la Rate est toujours très rapprochée du ventricule alimentaire. Elle s'applique le plus souvent contre la face droite de cet ergane, un peu en haut et derrière la base du foie; ou bien elle est placée dans la scissure qui sépare les deux estemacs, et quelquefois aussi elle se prolonge en arrière contre l'estomac musculens.

Dans les Reptiles, la Rate n'a point des rapports aussi intimes, aussi constants avec l'estomac. Elle adhère souvent au commencement du canal intestinal. Ainsi, dans les Tortues, elle est fixée au duodénum. Dans les Crocodiles, elle touche au pancréas et adhère à la seconde courbure de l'intestin. Dans les Ophidiens de la famille des Anguis, la rate est situéa plutêt en arrière qu'en avant du pencréas et correspond à l'origine du canal intestinal. Mais dans tous les vrais Serpents, elle est située en avant du pencréas, fortement adhérente à ce viscère. Cette distribution vasculaire rend compte des anomalies, surtout de celles qui ont varie d'un ordre à l'autre: ainsi, dans les

Grenouilles, on la trouve au centre et entre les lames du mésentère, assez près du rectum; chez les autres Reptiles, elle est fixée aux côtés de l'estomac.

Dans les Poissons qui ont un estomac, la Rate est généralement située à se proximité, non loin du soie et très près du premier intestin. Chez les Acanthoptérygiens, on la trouve souvent placée dans la première ause de l'intestin, comme dans la Perche, par exemple. Chez la Carpe, parmi les Malacoptérygiens abdominaux, elle est placée entre la première portion de l'intestin et sa troisième anse. Celle de la Tanche au lobe gauche du foie. Parmi les Malacoptérygiens subbrachiens, elle est entre le foie et l'estomac. Chez l'Anguille et la plupart des Malacoptérygiens apodes, on la trouve entre l'estomac et le commencement de l'intestin. Enfin la Rate fourchue des Chondroptérygiens présente à peu de chose près les mêmes rapports.

Relativement au nombre des Rates, la famille des Dauphins est la seule parmi les Vertébrés qui en présente habituellement plusieurs, encore n'y en a-t-il jamais qu'une principale, beaucoup plus grande que les autres, qui soit constante; les petites peuvent manquer en partie ou en totalité. On observe rarement des Rates surnuméraires dans les autres Mammisères; encore plus rarement dans les Reptiles, dans les Oiseaux et dans les Poissons surtout. La Rate manque très rarement par vice primitif de conformation chez un sujet d'ailleurs conformé d'une manière normale, tandis que son absence est un fait presque général dans le cas de véritable acéphalie. Un vice de conformation qui appartient presque en propre à la Rate, ou du moins qu'on observe en elle de préférence à tous les autres organes, consiste dans sa scission en plusieurs Rates appelées accessoires. Le nombre de celles-ci varie beaucoup (de 1 à 23), et cette anomalie colucide presque toulours avec d'autres vices de conformation. Les artères de la Rate se divisent de telle manière es entrant dans son parenchyme, que les ramifications de l'une n'ont point de communication avec les ramifications de l'autre. Cette distribution vasculaire rend compte des anomalies, surtout de celles qui ont nules de la Rate suivent les divisions artérielles et constituent une des branches principales du système de la veine-porte, après s'être renforcées des rameaux veineux venant du pancréas de l'estomac et du grand épiploon. Les vaisseaux lymphatiques de la Rate sont divisés en profonds et en superficiels. Les nerfs viennent du plexus cœliaque et accompagnent les artères.

Le tissu de la Rate est composé en très grande partie de vaisseaux sanguins artériels et veineux, dont les ramifications aboutissent dans un tissu caverneux qui a de l'analogie avec celui des organes copulateurs. Outre ce tissu caverneux de la Rate, on trouve dans la structure intime de ce viscère des corpuscules blancs, que les injections font disparaltre, et dont on ignore l'usage.

D'après l'organisation de cet organe abdominal, notre savant collaborateur M. Duvernoy, et après lui M. le professeur Cruveilhier, ont regardé la Rate comme une sorte de ganglion sanguin, qui est au système sanguin digestif ce que sont les ganglions mésentériques au système des vaisseaux chylifères. Elle tient en réserve et elle prépare le sang qui doit servir à l'une ou à plusieurs des sécrétions nécessaires à la digestion. (M. S. A.)

RATEL. Mellivora. MAM. - Storr a créé sous la dénomination de Mellivora un genre de Mammisères carnassiers plantigrades. dans lequel il ne place qu'une seule espèce, le Ratel, que l'on a réuni pendant très longtemps aux Gloutons, avec lesquels il présente de nombreux rapports. C'est principalement par la disposition de son système dentaire, que Fr. Cuvier a fait connaître avec soin, que ce groupe se distingue : le nombre des dents est de trente - deux, seize à chaque mâchoire, savoir : six incisives, deux canines et huit molaires, et leur disposition générale, ainsi que leur forme, rappelle ce qui a lieu chez les Chats beaucoup plus que chez les Gloutons. Les pieds assez courts ont cinq doigts garnis d'ongles très forts, non tranchants, et destinés à fouir la terre : la queue est courte. Les organes des sens paraissent peu développés : celui de l'odorat est restreint par la brièveté du museau; les oreilles externes sont très courtes; la langue, comme celle des Chats, est garnie de papilles cornées. Le corps est trapu, et rappelle celui des Gloutons.

Le squelette de ces animaux, que Daubenton n'avait pas connu, et dont G. Cuvier (Ossements fossiles) n'a dit que fort per de chose, a été décrit complétement per M. de Blainville (Ostéographie, fascicule des Mustela). Les os sont encore plus forts, pius robustes que ceux des Gloutons, et par conséquent plus rapprochés de ceux des Ours. Le nombre des vertèbres est néasmoiss presque rigoureusement le même, à une de plus au dos, une de moins aux lombes, et à une ou deux terminales de plus dans la queue. La tête, quant à sa forme, est assez semblable à celle du Putois; la face est cependant un peu plus longue; les apophyses post-orbitaires moins marquées, effactes comme dans la Loutre commune. Le corps des vertèbres est fort, surtout au cou, et leurs apophyses sont élargies. Le sterson est composé de neuf pièces, en général courtes et subégales. Les côtes, au nonbre de quinze, sont encore plus épaises, plus larges et plus arrondies que celles du Glouton. Les membres antérieurs, évidemment plus robustes que les postérieurs, quoique assez bien de la même longueur, sont dépourvus de clavicules : l'omosiate est large; l'humérus est très grand et très robuste, et percé au condyle interne et asdessus de la poulie comme chez les Chiess, les deux os de l'avant-bras ont queique ressemblance avec ce qu'ils sont dans l'Ours. le radius s'élargissant fortement inférieursment, et le cubitus presque droit, épais et arrondi dans son bord postériour, subcasaliculé à sa face externe; les mains sont contes et larges; le cinquième métacarpies est le plus large de tous; les phalanges caguéales sont longues. Les membres pestirieurs présentent un os innominé de forme triangulaire, la base en arrière fort large, percée d'un très grand trou sous-pubits presque rond, compris entre une tubéresté ischiatique peu épaisse et une symphyse 🎮 bienne très reculée; le fémur est long, érait, comprimé; le tibia, court et dreit, est seet fort, tandis que le péroné est, au contraire, grêle; le pied, dépassant à peine la longuest de la main, est large et épais ; les métaursiens sont un peu plus longs et plus gréin que les métacarpiens : les phalances ais

minces, surtout les onguéales, qui sont plus courtes que les antérieures.

Le RATEL, Mellivora capensis Storr., Fr Cuv., Gulo mellivorus Retzius, Gulo capensis A.-G. Desm., Taxus mellivorus Thievem., Viverra capensis Schreber, est un animal de la taille du Glouton, c'est-à-dire qu'il a environ 3 pieds de long, outre sa queue qui en a un à elle seule. Le tête et le corps sont, en dessus, d'un gris assez clair en devant; les flancs sont presque tout-à-fait blancs; lé reste du corps est noir ; les oreilles sont blanches à leurs parties supérieures, noires à leurs parties inférieures; de chaque côté du corps est une ligne longitudinale d'un gris presque blanchatre, large d'un pouce, commençant derrière l'oreille et se termimant à la base de la queue, en séparant les deux teintes de coloration dissérente qu'ils présentent; enfin des poils noirs, assez longs, garnissent tonte la surface supérieure du pied, même celle des dernières phalanges. Les poils sont rudes et longs.

Le Ratel babite les environs du cap de Bonne-Espérance; mais on le trouve également dans d'autres parties de l'Afrique, et notamment au Sénégal et en Abyssinie. Il répand une odeur désagréable, et qui lui a valu le nom de Blaireau puant. Il est très Kriand de miel : aussi emploie-t-il toute son industrie pour s'en procurer; il se trouve pourvu d'une désense naturelle contre les piqures des Abeilles; car sa peau, couverte de poils longs et nombreux, d'une dureté extrême, est presque impénétrable aux aiguillons de ces Insectes. Les nids d'Abeilles posés dans les arbres n'ont rien à craindre du Ratel; cependant on assure qu'il cherche même à les prendre dans ces lieux, et l'on ajoute qu'il a coutume de mordre le pied des arbres où sont ces nids, et que ces morsures sont pour les Hottentots un signe certain de la présence des Abeilles. Cet animal creuse la terre avec une très grande facilité. et il s'empare ainsi des gâteaux de miel des Abeilles terrestres; et c'est de cette particularité que le nom de Mellivora lui a été (E. D.) appliqué.

RATELAIRE. DOT. PH.—Nom vulgaire, dans quelques contrées de la France, de l'Aristoloche Clématite.

\* RATELUS. MAN. — Sparman (K. Vet. Acad. Handb., 1777) donne ce nom à un

groupe de Carnassiers qui se rapproche des Martes. Voy. ce mot. (E. D.)

\*RATHKEA (nom propre). BOT. PH. — Genre de la famille des Légumineuses - Papilionacées, tribu des Hédysarées, établi par Schumacher (Dansk. selsk. skrift., IV, 192). Arbrisseaux de l'Afrique tropicale. Voy. Légunneuses.

\*RATHKIA (nom propre). ACAL.—Genre proposé par M. Brandt pour une très petite Méduse de la mer Noire, que M. Rathke avait, le premier, décrite, en 1834, sous le nom d'Oceania Blumenbachii. Elle est phosphorescente, et porte 24 tentacules filiformes au bord parfaitement entier de son ombrelle campanulée. (Duj.)

\*RATHYMITES. INS. — Lepeletier de Saint-Fargeau (Ins. Hym., Suites à Buffon, t. II, p. 539) a indiqué sous ce nom un groupe pour le genre Rathymus. (BL.)

\*RATHYMUS (ράθυμος, paresseux). 118. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Féroniens, créé par Dejean (Species général des Coléoptères, t. V, p. 783). Le type, seule espèce connue, le R. carbonarius de l'auteur, est originaire du Sénégal. (C.)

\*RATHYMUS. 1815. — Genre de la tribu des Apiens ou Mellifères de Latreille, famille des Nomadides, de l'ordre des Hyménoptères, établi par Lepeletier de Saint-Fargeau, et caractérisé surtout par des tarses à crochets bifides et un écusson échancré au bord postérieur. La seule espèce connue de ce genre est propre à la Guiane. (BL.)

\*RATIBIDA, DC. (Prodr.). BOT. PH. — Voy. OBELISCARIA, Cals.

RATIER. ois. — Nom vulgaire de la Cresserelle.

RATILLON. Poiss. — Nom vulgaire des jeunes Raies bouclées.

RATIS. ACAL. - VOY. BADBAU.

RATIVORE ou MANGEUR DE RATS. REPT. — Nom vulgaire d'une espèce de Bos.

RATON. Procyon. MAN. — Genre de Carnassiers plantigrades formé par Storr aux dépens du grand genre Ursus de Linné, adopté généralement par tous les naturalistes et placé dans la série zoologique entre les Blaireaux et les Coatis. Les Ratons ont une forme générale beaucoup moins massive que celle des Ours; leur tête est large à la région des tempes et terminée en un mu-

sean assez effilé, quoique besucoup moias que celui des Coatis; les oreilles sont médiocrement prolongées, droites et terminées en pointe obtuse; les yeux sont assez ouverts et à pupille ronde; les pattes, pen fortes et à pen près dans les proportions de celles des Chiens, sont terminées par cinq doigts, dont les ongles, assez forts, sont un peu aigus, et les talons de celles de derrière n'appuyant que momentanément sur le soi; la queue longue, poilue, cylindrique et non prenante. Le système dentaire a beaucoup d'analogie avec celui des Coatis, et est composé d'un même nombre de dents, savoir : quarante dents, vingt à chaque mâchoire. ainsi réparties : incisives :; canines :-! molaires 🚉 ; les incisives sont petites et en ligne droite, les supérieures toutes contigues, et les inférieures presque verticales; les canines sont comprimées, tranchantes, un peu déjetées en dehors et séparées des molaires par une barre assez étendue; les trois avant-molaires sont plus coniques dans leur pointe que chez le Coati; la principale supérieure est surtout plus grosse et moins triquêtre; aussi son bord externe a-t-il trois denticules, un médian plus grand au milieu de deux égaux, et son talon large et arrondi offre deux tubercules plus marqués; quant aux deux arrière-molaires, elles sont presque égales et assez semblables en baut comme en bas, c'est-à-dire carrées, à deux tubercules presque éganx en dehors comme en dedans; seulement la postérieure d'en haut, triquêtre, n'a qu'un tubercule interne. et l'antérieure d'en bas a son tubercule antérieur interne bifide, et en outre on remarque quelques différences dans ces mêmes dents, entre les deux espèces les plus connues de ce genre.

Daubenton, le premier, a fait connaître quelques points de l'organisation interne des Batons et principalement de leur ostéologie. Depuis, G. Cuvier et surtout M. de Blairville (Ostéographie, fascicule des Subursus) ont étudié avec soin le même sujet, et nous exposerons quelques détails d'ostéologie d'après le dernier zoologiste que nous venons de citer. Chez le Raton crabier le squalette est plus allongé que dans les Ours et même que dans les Blaireaux; la tête, quoiqu'un peu plus allongée que celle du Blaireau, lui ressemble cependant beaucoup

per sa forme générale et même dans un assez grand nombre de particularités; les vertebres cervicales ont, surtout dans l'ais, l'apophyse épineuse très allongée; les vertebres dorsales sont au nombre de gualarse ou quinze, les lombaires de cinq ou de six et les sacrées de cinq, et me présentent pas de particularités assez remarquables nour être notées; mais les coccygiennes, tres nonbreuses puisqu'elles sont au nombre de dix-huit, ont, les premières, leurs apophyses transverses, longues, et les autres s'allongeant et s'effilant assez graduellement; le sternum est formé de neul pieces assez larges à la face interne : les côtes, au nombre de quatorze, neuf stermies et cine fausses, sont grêles et étroites, saul la première, notablement large. Les membres sont évidemment plus longs que dans le Blairem, et surtout plus grêles : aux antérieurs, l'emoplate est assez élargie en avant et l'appendice de l'angle assez marqué; l'hanéras est moins robuste que dans le Blaireas; le radius est grêle, un peu arqué et egaie es longueur l'humérus; le cubitus est encore plus grêle, terminé supérieurement par an olécrane court, assez rebroune, et inférieurement par une apophyse styleide longue et assez renflée; la main est derence plus losgue et plus étroite en totalité et des tots ses parties que dans le Blairess : aux membres postérieurs, l'os innominé est un pen moins long et même surtent na per mass large dans l'iléon que chez le Blairesu : le fémur est au contraire plus long, legerement courbé dans sa partie inférieure; les os de la jambe sont de la longueur de celui de la cuisse, et proportionnellement encore un peu plus grêles ; le tibia est, en outre, assez fortement comprimé dans ses parties supérieures et médiocrement élargi à ses deux extrémités, et le péroné, plus large en bas qu'en haut, sans apophyse malientaire un peu saillante, est fort grêle et même un peu arqué dans son corps; le pied n'est pas tout-à-fait aussi long que la jambe, d'un septième environ de moins. Le squelette de Raton laveur ne diffère guère de celui du crabier que parce que les membres en cenéral et les os qui les composent son: plus grêles et plus élevés; mais, du reste, ce sont les mêmes formes et les mêmes nombres dans toutes les parties; la tête est sessement un peu plus étroite dans la partie cérébrale et plus allongée dans la partie faciale, quoique la voûte palatine au-delà des dents soit un peu plus longue.

Les Ratons babitent l'Amérique; ils vivent principalement de substances végétales et surtout de fruits, de racines; mais ils y joignent au besoin des matières animales. Leur fourrure douce et épaisse est à peu près de la nature de celle des Renards. Plus petits que les Ours, ils sont aussi plus agiles et montent aux arbres avec quelque promptitude. Ce fait, avancé par plusieurs Voyageurs, ne semble pas confirmé par les observations faites à la ménagerie du Muséum par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, et nous transcrivons ici ce qu'a écrit à ce sujet, et relativement aux mœurs des Ratons en domesticité, le savant professeur de mammalogie. « Nous n'avons jamais remarqué, dans les allures des Ratons qui ont vécu plusieurs années à notre ménagerie, rien qui indiquat en eux l'agilité qu'on leur attribue. Toujours leur marche nous a paru assez lourde, et leurs allures pesantes, plus même peut-être que celles des Ours. Leur régime diététique est aussi le même; ils vivent également de substances animales et de substances végétales. Enfin lis leur ressemblent encore par leur intelligence très développée, et n'en différent guère que parce qu'ils sont très timides et craintifs. A l'aspect d'un homme, un Raton s'enfuit aussitôt, et se retire dans le coin le plus obscur de sa loge; souvent même il s'élance contre ses barreaux et témoigne la plus vive frayeur. L'Ours qui, de même que le Raton, ne possède que des armes peu buissantes, ne redoute rien, parce que sa grande taille et sa force en compensent la faiblesse; d'autres Carnassiers, tels que les Chats et les Lynx, aussi petits que le Raton. fuient à l'approche de l'homme, mais suient en menaçant, parce qu'ils ent confiance dans leurs armes: mais le Raton, à la fois mal armé comme le premier et faible comme les seconds, ne trouve en lui-même aucune ressource; il ne songe qu'à la fuite et non à la défense. »

On ne connaît bien que deux espèces de ce genre :

1° Le Raton Laveus, Ursus lotor Linné, Procyon lotor Storr, Cuv., A.-G. Desm.;

le Raton de Buffon (figuré dans l'atlas de ce Dictionnaire, WAMMIFERES, pl. 7 B). Il ressemble un peu au Renard, mais son tronc est plus épais, plus raccourci et plus ramassé; son corps a moins de 2 pieds de long, sa tête 5 à 6 pouces, et sa queue environ 8 pouces et 1/2. La couleur générale de son corps est le gris noirâtre, plus pâle sous le ventre et sur les jambes; le museau et les oreilles sont blanchatres; chaque œil est entouré d'une tache noire qui descend obliquement jusque sur la mâchoire inférieure : les poils des joues et des sourcils sont blancs. longs et dirigés en bas : le chanfrein est noir : la lèvre supérieure porte des moustaches fortes et longues; les jambes présentent des poils presque ras : la queue, très touffue, d'un blanc jaunatre, offre cinq anneaux noirs et quelquesois plus. La semelle ne dissère du male qu'en ce qu'elle est un peu plus petite

Quatre variétés sont indiquées par lesanteurs: 1º le Raton laveur fauve, Et. Geoffroy Saint - Hilaire, qui a du blanc où l'espèce type a du gris, et du roux assezvis à la place du noir; 2° le Raton laveur à gorge brune, que Palisot de Beauvois regardait comme une espèce particulière, et qui se distingue par sa gorge présentant une tache brune, sa petite taille et sa queue longue : 3º le Raton laveur blanc, Meles alba Brisson, dont le dessus du corps présente des poils très épais, et qui est d'une couleur blanc-jaunatre en dessous; 4° le Raton agonarapopé, que d'Azara indique comme venant uniquement du Paraguay, qui diffère du Procyon lotor par l'absence de tache noire sur l'œil, par les oreilles plus pointues, et parce que le dernier tiers de la queue est noir.

Cette espèce habite presque toutes les parties de l'Amérique septentrionale, et on la trouverait également dans l'Amérique méridionale, si réellement on doit lui rapporter l'Agonarapopé ainsi que nous venons de le faire. Il a reçu le nom de Mapacle et celui de Raccoon que lui donnent plus particulièrement les Anglais. Les Ratons se nourrissent de racines; et parfois ils montent aux arbres pour prendre des œufs dans les nids et même, dit-on, de jeunes oiseaux. On les apprivoise aisément, et alors ils mangent du pain, de la chair crue ou cuite, et en

général tout ce qu'on leur présente. Ils ont la singulière habitude de plonger constamment leurs aliments dans l'eau, et de les rouler ensuite quelque temps dans leurs mains avant de les avaler; c'est même à cette particularité qu'ils doivent leur surnom de laveur. Leur fourrure était employée autrefois dans nos fabriques de chapeaux; leur graisse sert aux mêmes usages que celle de l'Ours.

2º Le RATON CRABIER, Buffon (Suppl., 1. VI, pl. 12); Ursus cancrivorus Linné. Procyon cancrivorus Ét. Geoffroy, G. Cuvier, A.-G. Desm. Il est un peu plus grand que le précédent ; son corps est plus allongé et sa queue est proportionnellement plus courte. La couleur de son pelage est le gris fauve mêlé de noir et de gris; le noir domine sur la tête, le cou et le dos; les côtés du cou et du corps sont d'une couleur fauve sans mélange; le bout du nez et les naseaux sont noirs; une bande brun-noirâtre entoure les yeux et s'étend jusqu'aux oreilles; le dedans de celles-ci offre des poils blancs; une tache blanche se trouve au milieu du front; les parties inférieures sont d'un blanc jaunâtre, les pattes d'une couleur brun-noirâtre, et la queue, sauve mêlé de gris, présente huit ou neuf anneaux noirs.

On trouve le Raton crabier dans l'Amémérique méridionale et principalement dans la Guiane; il a le même genre de vie que le Raton laveur, seulement il mange des Crustacés qu'il recherche sur les rivages, ce qui lui a fait donner le nom spécifique de crabier.

Une troisième espèce a été indiquée dans ces derniers temps, c'est :

Le RATON MANTLATON, Hernandez; Procyom Hernandezii Wagler, qui est propre au Mexique. M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (Diet. class. d'hist. nat.) dit que l'on devrait peut-être regarder comme espèces distinctes de ce genre: 1° le RATON BRUN DU PATS DES HUNONS, que l'on séparerait du Procyon lotor; 2° le RATON DU BRÉSIL, qui serait distingué du Procyon cancrivorus.

G. Cuvier (Ossements fossiles) a cité divers débris fossiles provenant des platrières des environs de Paris, et qu'il regardait comme devant servir à établir un groupe paléontologique voisin des Coatis et des Ratons; M. de Blainville a fait ayec ses

fossiles un groupe des Taxotherium. Voy. ce mot.

Le même nom de Raton sert en espanh pour désigner les RATS, et dans la même langue les MUSARAIGNES sont nommées Ratons pequeeso. (E. D.)

RATONCULE. BOT. PE.— Nom vulgaire des Myosurus.

RATONIA, DC. (Prodr., I, 618). Dt. PB. — Syn. de Cupania, Plum.

\*RATTELUS. MAM. — Groupe de Mosteliens, d'après M. Swainson (Nat. Hist. and class of Quadrup., 1835). (E. D.)

\*RATTULUS. INFUS., STST.—M. Ehrenberg, en changeant le nom du genre Ratule de Lamarck pour celui de Moncercs, a formé un autre genre Ratulus pour la Trichoda lunaris de Muller, dont Lamarck avait fait un Cercaire. Ce genre, caractérisé par la présence de deux yeux dorsaux avec une queue simple, fait partie de la famille de Hydatinasa, qui sont les Polytroques aus et sans cuirasse, ayant plusieurs petites corronnes de cils. (Dr.)

RATTUS. MAM. — En latin moderne, le Rat est désigné sous la dénomination de Rattus, et Brisson (Règ. anim., 1756) s'est servi du même nom pour indiquer le genre des Rats. Voy. ce mot. (E. D.)

RATULUS (dimin. de Rat). mrts., ststot. - Genre de Systolides ou Rotateurs, établi par Lamarck pour deux espèces que 0. -F. Müller avait classées parmi ses Tricholes: le T. vastus et le T. clavus. Ce dernier est trop incomplétement décrit pour qu'on puisse le rapporter à aucune des especes connues; l'autre, au contraire, est très reconnaissable à sa carène dorsale et à sa queue en stylet prolongé : c'est le le le carinatus. Bory-Saint-Vincent fit de cella espèce son genre Monocerca, qui fut adopté par M. Ehrenberg, mais que cet auteur subdivisa, plus tard, en deux autres: Mastigocerca et Monocerca; mais pous peasons que le Mastigocerca carinata et le Monocerca reltus sont une seule et même espèce de latule, celle que Muller avait d'abord soumée Trichoda rattus. On la trouve and souvent dans les caux stagnantes, mais pores, entre les herbes aquatiques; son corpi est long de 14 à 15 centièmes de millioitre, et sa queue présente une losguest égale. Les caractères du genre Ratule ses

 $(Z, G_{\cdot})$ 

d'avoir le corps ovale-oblong, avec une cuirasse flexible, renssée au milieu, et surmontée d'une carène très prononcée, ce qui la rend prismatique. Cette cuirasse est, en outre, tronquée et ouverte en avant pour le passage d'un appareil cilié peu saillant, et elle se rétrécit en arrière pour se joindre à la base de la queue. Celle-ci est accompagnée de plusieurs petits cirrhes, et se prolonge en un stylet roide, aussi long que le corps, et susceptible de s'instéchir en dessous. Les mâchoires ont des branchies latérales, et un support central ou fulcrum très long. Le point rouge oculiforme ne se montre pas chez tous les individus. (Dus.)

\*RATZEBURGIA (nom propre). BOT. PH.
— Genre de la famille des Graminées, tribu
des Rottbœlliacées, établi par Kunth (*Gram.*,
J, 158). Gramens des Indes orientales. Voy.
GRAMINÉES.

\*RAUNA. caust. — Munster, dans ses Beitrage zur Petrefactenkunde, donne ce nom à un genre de Crustacés de l'ordre des Décapodes brachyures. (H. L.)

RAUSSINIA, Neck. Bot. PH. — Syn. de Pachira, Aubl.

RAUWOLFIA (nom propre). BOT. PR.—Genre de la famille des Apocynacées, sous-ordre des Ophioxylées, établi par Plumier (Gon., t. 40). Arbrisseaux de l'Amérique tropicale. Voy. APOCYNACÉES.

RAUWOLFIA, Ruiz et Pav. (Flor. peruv., II, 26, t. 152). sor. Ps. — Syn. de Citharexylon, Linn.

RAVAGEUSES. ARACH. — Walckenser (Tabl. des Aran.) nomme ainsi une section des Théraphoses, qui correspond au genre Missulène. Voy. ce mot.

RAVE. Rapa. not. PH. — Espèce de Chou.

RAVE. moll. — Nom vulgaire d'une Turbinelle. (Dul.)

RAVENALA. DOT. PH. — Genre de la famille des Musacées, tribu des Uraniées, établi par Adanson (Fam., II, 67). Plantes de Madagascar. Voy. MUSACÉES.

RAVENSARA, Sonner. (Voy., II, 226, t. 127). Bor. PH. — Syn. d'Agathophyllum, Juss.

RAVIA, Nees et Mart. (in N. A. N. C., XI, 167, t. 19). BOT. PR.—Syn. de Galipea, St. Hil.

RAVISSEURS. Raptatores. ois. — Nom

que porte, dans la méthode de M. de Blainville, l'ordre des Oiseaux de proie. (Z. G.) \*RAYA, Hodgs. ois.—Synonyme de Psarisomus, Swainson; Eurylaimus, Jam., Mull. — Genre fondé sur l'Eu. Dalhousies Jam.

RAY

\*RAYACHELA. INS. —G. de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Brachélytres et de la tribu des Staphyliniens, établi par Motchoulsky (Extrait du Bull. de la Soc. imp. des nat. de Moscou, t. 18, 1845, p. 40), voisin des Xantholinus, mais duquel il se distingue par un corps plus déprimé; par une tête plus large, et par des mandibules plus étroites et plus allongées. Le type, d'un jaune rougeàtre, a la taille de l'Ocypus cyaneus. Il a été trouvé sur les bords du lac Iudersk. (C.)

RAYON. POISS. — Nom vulgaire de la petite Raie.

RAYON DE MIEL. BOLL. — Nom vulgaire du Venus corbis L.

RAYON DU SOLEIL. MOLL.—Nom vulgaire donné, dans le commerce, au Tellina variegata et au Murex hippocastanum L.

RAYON VERT. ARPT. — Nom vulgaire d'une espèce de Crapaud.

RAYONNANTE. MIN.—C'est le nom que de Saussure a donné à l'Amphibole actinote, qui se présente ordinairement en 
aiguilles rayonnées. On a aussi appliqué ce 
nom à d'autres minéraux, qui s'offrent pareillement en masses ou en cristaux radiés.
La Rayonnante en gouttière est le Sphène 
canaliculé; la Rayonnante vitreuse, l'Epidote aciculaire du Dauphiné. (DRL.)

RAYONNÉS. — Nom employé par Cuvier comme synonyme de Zoophytes, pour désigner son quatrième et dernier embranchement du Règne animal. Tout en remarquant lui-même que cette dénomination ne doit pas être prise dans un sens absolu, et que, dans beaucoup de ces animaux, le rayonnement est peu marqué ou manque tout-à-fait, Cuvier l'emploie comme exprimant bien qu'on est arrivé aux degrés les plus inférieurs du Règne animal, et à des êtres dont la plupart rappellent, plus ou moins, le règne végétal, même par leurs formes extérieures. (Dw.)

RAYONS. POISS. — Voy. NAGEOURES, à l'erticle poissons.

RAYONS. PHYS. - On appelle Rayons ca-

lorifiques, Rayons lumineux, les mouvements rectilignes à l'aide desquels se propagent les vibrations qui ont pour résultat la production de la lumière et de la chaleur. Voy. LUMIÈRE et CHALEUR.

RAYONS MÉDULLAIRES. BOT.—Voy. ACCROISSEMENT.

RAZON. Xyrichthys. Poiss. - C'est un genre de la famille des Labroïdes qui tient des Girelles et des Labres. Son caractère consiste dans la hauteur d'un profil vertical, soutenu par un ethmoïde très élevé, et qui soutient, en avant, les branches assez longues des intermaxillaires. Il en résulte que le sous-orbitaire est grand, que la joue a de la hauteur, et que l'œil est placé sur le haut de la joue. La dorsale est longue, étendue tout le long du dos. Tantôt elle a peu de rayons épineux, tantôt tous les rayons sont mous; enfin il y a des espèces dont les premiers rayous sont séparés en une sorte de petite nageoire. Je n'ai pas cru devoir faire des genres distincts de ces trois divisions, parce que j'ai vu ces caractères passer de l'un à l'autre.

Le canal intestinal est simple, sans culde-sac ni cœcums. Il existe une espèce de ce genre dans la Méditerranée, remarquable par le brillant de ses couleurs roses, sur lesquelles sont dessinés de nombreux traits verticaux bleus, sur les joues ou sur les écailles. A cause de la forme comprimée du corps, on lui a donné le nom de Razon, qui vient de rasoir; ce qui a fait penser que l'on pouvait retrouver dans ce Poisson le Novacula de Pline. Rien n'est moins certain cependant que cette détermination ancienne.

Il y a plusieurs autres espèces de Razons dans les mers étrangères. J'en ai décrit quatorze dans l'Histoire des Poissons: elles viennent presque toutes des mers de l'Inde et de l'hémisphère austral. La plupart des auteurs ont confondu les Razons avec les Coryphènes. Ils ont été trompés par la forme comprimée de la tête, ce qui donne aux deux Poissons une silhouette à peu près semblable. Mais il faut faire attention que cette comparaison ne peut soutenir aucun examen anatomique sérieux. Les Coryphènes ont la tête haute à cause de l'élévation des crêtes interpariétales du crâne, d'où il suit que l'œil est très bas sur la joue. Ici, au con-

traire, c'est l'ethmoïde qui est élevé, et il n'y a pas de crêtes sur les os du crène; aussi l'œil est-il placé sur le haut de la joue. J'ai distingué des Razons tels que G. Cuvier les avait établis, le genre des Nevacules (voy. ce mot), parce que ceux-ci out la joue couverte d'écailles. Les Razons est les joues nues; ils sont donc aux Novacules ce que les Girelles sont aux Labres.

On fera peut-être un genre du Razon paon et du Razon pentadactyle, à cause des trois premiers rayons dentelés en nageoire qu'ils ont sur le dos. Mais dans ce cas le Razon tomiure deviendra difficile à placer, car il appartiendra autant à l'une des divisions qu'à l'autre. (VAL.)

RAZOUMOFFSKYNE (nom d'homme).

mm. — John a donné ce nom à un hydrosilicate d'alumine d'un blanc verdêtre, qui
ressemble beaucoup à la Pimélite, et que
l'on trouve à Kosemûtz en Silésie, amociée
à cette substance et à la Chrysoprase. (Du.)

RAZOUMOWSKIA, Hoffm. (Hort. Mosq., 1808, n. 1). Bot. rs. — Sys. d'Arcouthobium, Bieberst.

RAZUMOVIA, Spreng. (Mrc.). not. rs.
- Syn. d'Humea, Smith.

RAZUMOVIA, Spreng. (Syst., II, 812). Bot. PH.—Syn. de Centranthera, R. Brown.

RÉACTIF. Reagens. CHE — On nomme ainsi les corps servant à manifester en d'autres corps les propriétés caractéristiques qui leur sont propres.

RÉALGAR. MIN. — Ancien nom de l'Arsenic sulfuré rouge. Voy. ARSENC. (D. ).

REAUMURIA (nom propre). Ect. M. — Genre de la famille des Réaumurisetes, établi par Hasselquist (ex Lin. Gen., 8.680).

L'espèce type, Reaumuris remircials Linn., Lamk., est un petit arbaste qui croît dans les régions méridionales du bassin de la Méditerranée (Égypte, Barbare, Sicile, etc.).

RÉAUMURIACÉES. Reaumuriaces.

BOT. PH.—Legenre Reaumuria était placé par A.-L. de Jussieu, et, plus tard, par De Cardolle, dans la famille des Ficoidées, at milieu de plusieurs autres genres, la piepart rapportés aujourd'hui aux Portulaces. M. Ehrenberg l'a considéré comme assez diférent d'eux pour devenir le type d'une petite famille des Réaumuriées, dont ensuit le nom a été légèrement modifié en y ajec-

tant la désinence généralement usitée. On lui assigne les caractères suivants : Calice à cinq divisions, accompagné de bractées qui, soudées quelquefois en assez grande quantité sur son tube, semblent en augmenter le nombre. Autant de pétales alternes, le plus souvent munis intérieurement d'un double appendice à leur base, à préfloraison tordue. Étamines hypogynes, en nombre double et monadelphes, ou beaucoup plus nombreuses et pentadelphes; anthères oscillantes, biloculaires, extrorses. Ovaire libre, sessile, surmonté de deux à cinq styles, partagé intérieurement, par autant de cloisons en autant de loges incomplètes au centre et au sommet, renfermant chacune, attachés à la base de ces cloisons placentaires, des ovules ascendants, au nombre de deux ou plus. Capsule se séparant, par une déhiscence septifrage, en autant de valves opposées aux cloisons, renfermant un nombre de graines généralement moindre par avortement. Ces graines dressées sont tout hérissées de poils dirigés en haut, et sous un tégament mince présentent un embryon à radicule conique et infère, à cotylédons plans, enveloppés par une couche de périsperme farineux qui manque autour de la radicule. Les espèces sont des arbrisseaux ou sous - arbrisseaux, qui se plaisent surtout dans les terrains salicifères, habitant soit sur les rivages de la Méditerranée, soit dans les sables de l'Asie centrale. Leurs rameaux sont, en général, roides et étalés: leurs feuilles alternes, sessiles, entières, plus ou moins charnues, couvertes de petites glandes, dépourvues de stipules, de couleur glauque en général; les sleurs solitaires au sommet des rameaux ou à l'aisselle des feuilles.

#### GENRES.

Halolachna, Ehrenb. - Reaumuria, Hasselq. (Eichwaldia, Ledeb.). (AD. J.) REBLE ou RIÈBLE. DOT. PH. - Noms vulgaires du Grateron, Galium aparine. REBOULEA, Kunk (Gram., I, 341, t. 84). Bor. PH. - Syn. de Eatonia, Rafin. REBOULIA (nom propre). DOT. CR. -(Hépatiques.) Raddi est le premier cryptogamiste qui ait essayé de subdiviser les genres Marchantia et Jungermannia de Linné. C'est lui qui a proposé le genre qui fait le sujet de cet article. Naguères encore monotype, il ne se compose que de deux seules espèces, dont l'une est européenne, et l'atre javanaise. Nous allons dire à quels signes on pourra le distinguer des autres genres de la tribu des Marchantiées dont il sait partie. Réceptacle femelle pédonculé, conique, hémisphérique ou plan, à un ou plusieurs lobes, chacun desquels n'est libre que dans sa moitié extérieure et forme une sorte d'involucre propre, bivalve et tourné vers le sol. Pédoncule involucré à la base, barbu au sommet. Périanthe nul. Coiffe ovoïde, se rompant de bonne heure et persistant au-dessous du fruit sous forme de cupule. Capsule cachée par les valves de l'involucre, globuleuse, munie d'un court pédicelle, et s'ouvrant irrégulièrement au sommet. Élatères bispires. Spores tuberculeuses. Réceptacles mâles en forme de disque, sessiles sur la fronde, échancrés ou en croissant, et sans rebord. Frondes planes, membraneuses, bifides, se propageant par le sommet, munies d'une large nervure moyenne et de pores épars sur leur face libre. Ces Hépatiques croissent sur les montagnes alpines, sur la terre nue ou les ro-(C. M.)

REC

RECCHIA. BOT. PH. - Genre de la famille des Dilléniacées?, établi par Sessé et Mocino (Flor. mexic. inedit. ex DC. Syst., I, 411). L'espèce type, Recchia Mexicana, est un arbuste qui, comme l'indique son nom, a le Mexique pour patrie.

RÉCEPTACLE DE LA FLEUR. BOT. - Syn. de Torus. Voy. ce mot.

RECEPTACULITES. POLYP. - Genre proposé par M. Defrance pour un corps organisé fossile du terrain de transition. Ce corps, de forme conique irrégulière, à base plus ou moins large, présente deux couches distinctes, dont la supérieure ou corticale se compose d'un réseau à mailles carrées ou rhomboldales, ou ovalaires, avec un petit trou assez profond à l'apgle de chaque maille.

\*RECHODES (pny son;, raboteut). ins .-Genre de l'ordre des Coléoptères tétramères, de la famille des Xylophages, de la tribu des Colydiens, créé par Erichson (Naturgeschichle der Insecten Deutschlands, 1845, p. 255), qui le comprend parmi ses Synchitiniens et lui donne pour type le Dermestes scaber F., espèce originaire de la Nouvelle-Zélande. (C.)

RÉCLAMEUR. ois. — Nom vulgaire d'une espèce de Merle.

RÉCLINÉ. Reclinatus. Bot.—Les feuilles et les rameaux sont dits Réclinés quand leur extrémité penche vers la terre.

RÉCOLLET. ois. — Nom vulgaire du Jaseur.

RECTRICES. ous. — On nomme ainsi les plumes qui forment la queue des Oiseaux. Voy. ce mot.

RECTUM. zool. - Voy. intestin.

RÉCURVIFOLIÉ. Recurvifolialus. Bor.

— On donne cette épithète aux feuilles quand elles sont infléchiées à l'extrémité (Saxifraga recurvifolia, Phascum recurvifolium, etc.).

RECURVIROSTRA. ois. — Nom latin de l'Avocette. (Z. G.)

\*RÉCURVIROSTRIDÉES. Recurvirostridæ. ois. — Famille de l'ordre des Échassiers, établie par le prince Ch. Bonaparte pour des Oiseaux de cet ordre qui ont un bec long, mince, droit ou recourbé vers le haut; des fosses nasales situées dans un long sillon latéral, et des tarses très allongés et grêles. Elle se compose des genres Échasse et Avocette. (Z. G.)

\*RÉCURVIROSTRINEES. Recurvirostrinæ. ois. — Sous-famille proposée par le prince Ch. Bonaparte, mais convertie, plus tard, en famille des Récurvirostridées. G.-R. Gray l'a conservée comme sous-division des Scolopacidées, en y admettant les mêmes genres que le prince Ch. Bonaparte y avait introduits. (Z. G.)

REDOUTEA, Venten. (Cels., t. 11). BOT. PH. — Syn. de Fugosia, Juss.

REDOWSKIA (nom propre). BOT. PH.—Genre de la famille des Crucifères?, établi par Chamisso et Schlechtendalt (in Linnæa, 1, 32, c. 2). L'espèce type, Redowskia Sophiæfolia, est une plante originaire de l'Asie boréale.

\* REDUNCA. MAM. — Groupe d'Antilopes (voy. ce mot), d'après M. Hamilton Smith (in Griffith an Kingt, 1827). (E. D.)

RÉDUPLICATION. BOT. — Voy. DÉDU-PLICATION.

\*RÉDUVIENS. Roduvii. 185. — Tribu de Cordre des Hémipières, section des Homoptères, caractérisée principalement par une tête rétrécie à son insertion; des antennes toujours libres, longues et grêles; un écusson petit, etc.

Cette tribu est composée d'Insectes carnassiers, quant à la très grande majorité. Aussi le bec des Réduviens est-il plus acéré et plus robuste que celui de la plupart des autres Hémiptères.

Nous comprenons dans cette tribu quatre familles unies par des caractères communs et néanmoins assez faciles à distinguer entre elles. On les reconnaît surtout aux particularités que nous signalons ici.

La première de ces familles de comprese que deux ou trois genres. La seconde peut être divisée en trois groupes: Les Viunts, les Gerries et les Hydromitaires. La troisième est la plus nombreuse (voy. rivey: pes). La quatrième se divise aussien plusieurs groupes naturels: les Cimicites (voy. rivaist), les Aradites, les Tixendites, les Princities et les Princities.

Pour ne pas amener des répétitions que nous ne pourrions éviter, dans un article général sur les Réduviens, nous renvoyous aux noms des familles et des groupes cités, dans cet article. (BL)

\*REDUVIIDES. Reduvindo: 1831. — Famille de la tribu des Réduviens, de l'ordre des Hémiptères, comprenant essentiellement les espèces carnassières, terrestres, de cet ordre. Les Réduvindes sont les Bémiptères les plus agiles à la course. Leurs pattes et tout leur système appendiculaire en général offre un développement qu'on ne retrouve pas chez les autres représentants de la même grande division entomologique. Leur bec est acéré, d'une longueur considérable, et toujours assez solide pour percer les animaux dont les téguments offrent une grande résistance.

L'organisation des Réduvildes a été surtent étudiée par M. Léon Dufour. Sous le rappert de leur appareil alimentaire, ces lastes ressemblent à la Punaise des lits. Le tube digestif des R. personatus, R. stridulus etc. a environ trois fois la longueur du corps. L'œsophage se rensie en un jabot peu prononcé. L'estomac ou ventricule chylisique est oblong, boursoussé et terminé par une portion gréle. Le rectum est large est très rensié. Les vaisseaux biliaires, au nombre de deux seulement, sont courts et assez gros. Les ovaires des Réduves sont composés chacun de sept galnes ovigères, simplement biloculaires; l'oviducte est notablement dilaté.

Les Réduviides constituent une des familles les plus nombreuses de l'ordre des Hémiptères. Ces Insectes sont répandus dans presque toutes les régions du globe; mais, contrairement à ce qui a lieu pour les Co-léoptères carnassiers, ils sont infiniment plus abondants dans les parties chaudes du globe que dans les parties froides ou même tempérées.

Les espèces européennes connues sont en fort petit nombre : deux se rapportent au genre Ploiaria, une au genre Stenopoda ou Pygolampis de Germar, une de l'Italie méridionale au genre Holotrichius, Burm., trois au genre Harpactor (division des Zelus). une au genre Reduvius, quatre ou cing au genre Nabis, une au genre Prostemma ou Melastenma, une au genre Pirales; ce qui fait un total d'une quinzaine d'espèces pour l'Europe. Les régions intertropicales en fournissent au contraire une quantité considérable. L'Amérique et l'Inde peuvent être citées comme la patrie des espèces les plus grandes, les plus belles de couleur et les plus nombreuses.

On a admis la division des Réduviides en cinq groupes.

1° Les Enésites, dont les pattes antérieures sont ravisseuses comme celles des Mantes parmi les Orthoptères, des Mantispes parmi les Névroptères. On rattache à ce groupe les genres Emesa et Ploiaria.

2° Les ZELITES, dont les pattes sont simples, les jambes sans fossette à l'extrémité, et la tête avancée en pointe triangulaire. On rattache à ce groupe les genres Notocyrtus, Apiomerus, Zelus et ses divisions.

3° Les RÉDUVIDES, dont les pattes sont simples, les jambes antérieures munies en dessous d'une palette spongieuse, et la tête avancée en pointe triangulaire. Ce groupe, le plus nombreux, renferme les genres Macrops, Burm.; Reduvius, Hammatocerus, Opinus, Ectrichodia Pirates, Prostemma, Nabis, Holotrichius, Petalochirus, et les divisions établies aux dépens de ceux-ci.

4° Les Conorhinites, dont les pattes sont simples et la tête prolongée en cylindre audelà des yeux, comprenant les genres Stenopoda, Conorhinus, Cimbus, Lophocephala,

5° Les HALOPTILITES, dont la tête est courte avec des antennes poilues ayant chaque article inséré avant l'extrémité de l'autre. Ce groupe ne comprend que le genre Haloptilus, et ses divisions les Pilocnemus et les Maotys.

Dans notre histoire des Insectes (1845), nous avons admis la division des Réduviides en vingt genres. Mais dans l'ouvrage de MM. Amyot et Serville (Ins. Hémipt., suites à Buffon), cette même famille est divisée en soixante et onze genres. Les Réduviides, Insectes carnassiers au plus haut degré, comme nous l'avons déjà dit, ne s'attaquent guère qu'à d'autres Insectes. Ils les poursuivent ordinairement et les atteignent à la course. A l'aide de leur bec ils les percent et sucent ainsi toutes les parties fluides. Quelques uns cependant ont recours à la ruse pour saisir leur proie.

Une espèce de cette famille habite notre pays; c'est le type de la famille, le type du genre, le Reduvius personatus, le Réduve masqué de Geoffroy, nommé aussi par Degéer Reduvius quisquilius. Il fréquente ordinairement les maisons; pendant son premier état surtout, alors qu'il est dépourve d'organes de vol, on le trouve dans les coins où la poussière séjourne. L'Insecte garni de poils se couvre de cette poussière et se dérobe ainsi complétement à la vue. C'est d'après cette habitude que lui ont été appliqués les noms de Réduve masqué, Reduvius personatus de Linné ou R. quisquilius de Degéer. Notre Hémiptère reste blotti pendant des journées entières. Comme les autres Réduviides, il s'attaque seulement à d'autres Insectes; et dans les maisons, comme c'est la Punaise des lits qui se trouve fréquemment, c'est cette espèce que le Réduve dévore habituellement. En cela il rend un véritable service : mais il n'est jamais asses répandu pour être, sous ce rapport, d'une grande utilité. Lorsqu'on vient à saisir ce Réduve, il faut se défier de sa piqure; on assure qu'elle est très douloureuse, et sais souffrir pendant fort longtemps. (BL.)

RÉDUVIITES. Reduviitæ. Ins.—Groupe de la famille des Réduviides, de l'ordre des Hémiptères. Voy. RÉDUVIDES. (BL.)

\*REDUVIOLUS. 185. — Genre de la famille des Réduviides, de l'ordre des Hémiptères, établi par Kirby (Fauna bor. amer., pag. 279) sur une seule espèce de l'Amérique du Nord, le R. inscriptus Kirby (pl. 6, fig. 7). Ce genre paraît avoisiner extrêmement les Nabis. (BL.)

REDUVIUS. INS. - Genre de la famille des Réduviides, de l'ordre des Hémiptères, établi par Fabricius aux dépens des Cimex de Linné, et adopté par tous les entomologistes, mais avec de très grandes restrictions. surtout depuis les travaux de MM. Laporte de Castelnau, Burmeister, Amyot et Serville, etc. Le genre Réduve, tel qu'il est, en général, admis actuellement, renferme seulement les espèces dont la tête est ovoide, avec les yeux saillants; les antennes dont le premier article est épais, et les troisième et quatrième grêles; les élytres presque entièrement membraneuses, etc. Les espèces de ce genre sont très peu nombreuses. La seule espèce européenne est le type du genre; c'est le Cimex personalus Lin. (Reduvius personalus Fabr.). Voy. REDUVIIDES. (BL.)

\*REEVESIA (nom propre). BOT. PH. — Genre de la famille des Sterculiacées, tribu des Hélictérées, établi par Lindley (in Brandes quaterl. Journ., 1827). Arbres de la Chine. Voy. STERCULIACÉES.

REFLUX. — C'est le mouvement de la mer quand elle se retire, après le flux. Voy.

RÉFRACTAIRE. Refractarius. MIN. — On donne cette épithète aux substances qu'il est impossible de sondre.

RÉFRACTION. Refractio. PHYS. — On nomme ainsi la déviation qu'éprouvent les rayons lumineux en traversant les corps transparents. La Réflexion est la déviation qu'éprouvent ces rayons lorsqu'ils rencontrent des surfaces opaques et polies qui les renvoient, Voy. Lumire.

RÉFRACTION DOUBLE. MIN. — Le phénomène de la double réfraction de la lumière dans son trajet à travers les milieux cristallisés, et celui de sa décomposition en deux faisceaux polarisés en sens contraires, qui accompagne toujours le premier, sont au nombre des propriétés les plus impor-

tantes et les plus caractéristiques des minéraux, parce qu'ils se montrent constamment en rapport avec les modifications de la structure et avec les principales différences des systèmes cristallins. L'observation de ces phénomènes, faite avec précision, fournil au minéralogiste d'excellents caractères. qui s'ajoutent à ceux que donnent le divage et la forme cristalline, et qui peuvent même suppléer à leur absence dans un grand nombre de cas. Le rayon de lumière que l'on introduit dans l'intérieur d'un cristal transparent est, suivant une comparaison fort juste de M. Biot, comme une sorte de sonde déliée, avec laquelle le minéralogiste interroge, dans tous les sens, la structure et la constitution moléculaire du cristal; ce rayon, dans chacune des positions qu'il peut prendre, reçoit, pour ainsi dire, l'empreinte des modifications les plus lécères de la structure interne, et la rapporte ensuite fidèlement à l'organe de la vue.

Celui des deux phénomènes concomitants dont nous avons parlé, que l'on peut regarder comme fondamental, c'est la découposition par le corps cristallin du faiscesu incident en deux faisceaux polarisés à angles droits, qui se distinguent dans le cristal, non seulement par leur sens de polarisation, mais encore par leur vitesse de propagation, et en général, par une difference de direction; mais cette dernière circonstance n'a pas toujours lieu. La bifurcition du faisceau incident est le caractère le plus ordinaire et le plus coppu de la Réfraction double, parce qu'il est très sessible; il se traduit, pour nous, le plus souvent par le phénomène curieux de la double image; mais ce m'est pas le seul et unique caractère de la double Réfraction : il peut arriver, en effet, qu'il y ait Béfraction dosble, sans que pour cela la lumière suive nécessairement des routes différentes dans l'intérieur du corps. Dans certains cas, et pour certaines directions particulières, le rayon incident a été décomposé en éect rayons différemment polarisés et de vieses différentes, ce qui est la principale codtion du phénomène; mais ces rayons restert confondus dans le cristal et suivent la même route, ne se distinguant alors que sar les différence de polarisation et de vieue, « ne pouvant se séparer entre enz dans lus

mouvement que par l'avance que l'un prend sur l'autre. Mais ce qui démontre bien leur existence individuelle, c'est qu'on les voit se bifurquer à l'émergence, et se séparer enfin par un changement de direction aussitôt qu'ils viennent à sortir par une face qui soit oblique à l'égard de celle par laquelle ils sont entrés.

Le phénomène de la bisurcation, ou plutôt celui de la double image, qui en est la conséquence, se constate facilement en visant un objet très délié à travers deux faces opposées, qui, dans les très petits cristaux, ont besoin d'être inclinées l'une à l'autre. On peut aussi se servir de l'appareil aux tourmalines imaginé par M. Biot pour reconnaître si une substance minérale, qu'on ne peut avoir que sous forme de lame, est douée ou non de la double Réfraction (voy. au mot tournaline la description et l'usage de ce petit appareil). Par ces moyens, on pourra s'assurer que toutes les substances minérales qui cristallisent dans le système cubique n'ont jamais que la Réfraction simple, et que toutes celles qui appartiennent aux autres systèmes cristallins sont toujours, au contraire, biréfringentes.

Mais ce n'est pas seulement par son absence ou sa présence que le phénomène de la double Réfraction peut établir des distinctions entre les minéraux : c'est encore par les modifications particulières que le phénomène éprouve dans les substances biréfringentes elles-mêmes, modifications qui se montrent toujours en rapport avec celles des systèmes cristallins, et qui sont d'autant plus compliquées que la symétrie du système s'éloigne davantage de celle qui est propre au système du cube.

En effet, dans les cristaux du système cubique, où il y a toujours trois axes de symétrie égaux et rectangulaires, la Réfraction est toujours simple, ainsi que nous l'avons dejà dit; et les cristaux des autres systèmes sont tous biréfringents, c'est-à-dire doués de la propriété de faire subir aux rayons de lumière une décomposition accompagnée généralement d'une bifurcation, par conséquent une double Réfraction. Ainsi tous les cristaux connus se partagent d'abord en cristaux uniréfringents et en cristaux biréfriagents; et les cristaux biréfringents se partagent à leur tour en deux catégories dis-

tinctes : les cristaux à un axe, et ceux à deux axes optiques. En général, quand on étudie dans les cristaux une propriété quelconque, qui varie avec la direction dans laquelle on l'observe, on donne le nom d'axes aux directions particulières dans lesquelles cette propriété variable atteint son maximum ou son minimum. Dans les cristaux à réfraction simple, il n'y a pas lieu de distinguer des axes relatifs aux propriétés optiques, car ces propriétés ne subissent point de changement d'une direction à une autre dans l'intérieur du corps. Il n'en est pas de même des cristaux biréfringents, dans lesquels il y a, en général, pour le même rayon incident, deux rayons réfractés dont les directions dissèrent, et, pour la même direction dans le cristal, deux rayons polarisés en sens contraire, dont les vitesses varient. Aussi distingue-t-on dans ces eristaux deux sortes d'axes : les uns relatifs aux différences de direction, ce sont les axes d'élasticité; les autres relatifs aux variations de vitesse, ce sont les axes optiques proprement dits. Les cristaux à un axe appartiennent aux systèmes cristallins hexagonal et quadratique, dans les formes desquels il y a toujours un axe principal de symétrie avec lequel se confond l'axe optique. Ils ont une infinité d'axes d'élasticité, dont un perpendiculaire à tous les autres. Les phénomènes se passent exactement de la même manière tout autour de l'axe; et, lorsque le cristal est taillé en plaque à faces parallèles, perpendiculairement à cet ase, et qu'on l'interpose dans l'appareil aux lames de tourmaline, qui sert à l'étude de ces phénomènes, on aperçoit autour de la direction de l'axe un système d'anneaux colorés circulaires. coupés par une croix noire. Les cristaux à deux axes optiques appartiennent aux trois autres systèmes cristallins, dans lesquels il y a toujours trois axes inégaux de symétrie. Ils n'ont que trois axes d'élasticité, qui sont perpendiculaires entre eux. Les phénomènes n'offrent plus de similitude autour des axes; chacun d'eux donne lieu à la production d'anneaux colorés, qui sont traversés seulement per une ligne poire. Enfin il existe pour ces cristaux une troisième sorte d'axes d'une nature fort singulière, et qu'on nomme axes de Réfraction conique, perce que la lumière qui tombe normalement sur une face

perpendiculaire à l'un d'eux éprouve dans l'intérieur du cristal une division infinie, et s'épanouit en une surface conique. Nous ne citons ce fait curieux que pour montrer que le phénomène de la double Réfraction se complique, ainsi que nous l'avons dit, de particularités nouvelles, à mesure que la symétrie des formes s'écarte davantage de celle qui caractérise les cristaux à Réfraction simple.

RÉFRANGIBILITÉ. PRYS. — C'est le nom de la propriété qu'ont les rayons de pouvoir être réfractés.

REGALEC. Poiss. — C'est un nom barbare qui veut dire roi des Harengs (rex Halecorum), et qui est la traduction du nom norwégien que les pêcheurs des environs de Bergen donnèrent à un de ces Poissons pris dans un rideau de Harengs. C'est un Poisson peu connu, qui doit être un Gymnètre. On a décrit sous le nom de Régalec des espèces de Trachyptères, et on y a joint aussi un Poisson d'une tout autre famille et voisin des Ophidies, c'est-à-dire un Anguilliforme. Le genre Régalec n'a donc pu être conservé. (Val.)

**RÉGIME.** DOT. — On donne quelquesois ce nom aux spadices des Palmiers.

RÉGINE. nept. — Espèce de Couleuvre. RÉGLISSE. Glycyrhiza (γλυκύς, doux, ρίζα, racine). DOT.PH.—Genre de la famille des Légumineuses-Papilionacées, de la Diadelphie décandrie dans le système de Linné. Il est formé de plantes herbacées vivaces, qui croissent spontanément dans les parties tempérées de l'hémisphère boréal. Ces plantes ont un rhizome très développé; des feuilles pennées avec impaire, à nombreuses folioles; des fleurs blanches, violacées ou bleues, disposées en épis ou en grappes axillaires, et présentant : un calice tubuleux bossu à la base, à cinq divisions dont les deux supérieures, moins profondément séparces, le rendent presque bilabié; une corolle papilionacée à étendard ovale-lancéolé, non relevé: 10 étamines diadelphes: un pistil à ovaire sessile, 2-4-ovulé, surmonté · d'un style filisorme que termine un stigmate - simple. A ces fleurs succède un légume peu volumineux, eveide ou oblong, comprimé, Souvent hérissé de pointes à sa surface et contenant de deux à quatre graines. Ce gente renfetme une espèce intéressante.

REGLISSE OFFICIRALE, Glycyrhize glebra Lin. (Liquiritia officinalis Manch.). Cest une grande et belle plante spontance dats les parties les plus méridionales de l Europe, et souvent cultivée comme espèce officinale. Son rhizome cylindrique, brunitre à l'extérieur , jaune à l'intérieur, acquiert une grande longueur; il émet des tiges droites et fermes, cylindriques, rameuses. hautes d'un mêtre ou davantage : ses semiles sont formées de 13-15 folioles orales, obtuses, ou même légèrement échancres au sommet, entières, glabres et un peu glutineuses; les stipules qui les accompagnent sont tellement petites que dirers botanistes ont indiqué leur absence comme un caractère de cette espèce. De l'aisselle de ces feuilles sortent des pédoncules plus courts qu'elles, terminés chacun par un épi de fleurs violacées, peu serrées. Le légume est glabre. Le rhizome (vulgairement nommé tacine) de la Réglisse officinale s'emplore journellement et en quantité très considerable. Il sert à la préparation de tisases adoucissantes, pectorales, etc., dont on fait grand usage, surtout dans les bépuiux, pour les affections de poitrise, les inflammations, etc.; sa saveur très sucree le fait également employer pour édulcorer d'autres tisanes, et en fait en quelque sorte le sucre des pauvres. A Paris et ailleurs, sa decoction se vend, l'été, dans toutes les mes, comme boisson populaire rafraichistante, sous le nom de Coco. Réduit en poudre, an l'emploie dans les pharmacies pour rouier les pilules. L'extrait de cette même parat est également employé en très grande quattité, et aussi comme adoucissant et pertoral. On le prépare surtout dans le mon de lutie et en Catalogne, d'où il neus arrive sous la forme d'une matière solide, poire, en tiltons longs de 15 centimetres esviras, enveloppés de seuilles de Laurier. Les estrait est vulgairement connu socs les noms de suc de Réglisse, jus de Regum, et aussi, à Paris, sous celui de Réglesse Comme sa préparation se fait, dans les lieux qui en approvisionment toute l'Europe, avec besacoup de négligence et dans de grandes chatdières de cuivre qu'on racle pour l'es estraire, il s'ensuit qu'il est toujours les impur, mélé de parties ligneuses, charlesneuter, même d'une asset grande quatif

de cuivre qui peut rendre quelquefois son emploi dangereux. Il est donc à peu près indispensable de le purifier avant d'en faire usage. Épuré soigneusement et mêlé de gomme, de sucre et de parfums, il fournit la matière de pâtes et tablettes de saveur agréable, dont on fait fréquemment usage pour les rhumes. La saveur sucrée du rhizome de la Réglisse, saveur qui se retrouve encore chez quelques autres Légumineuses. particulièrement chez le Trifolium alpinum, Lin., nommé vulgairement pour cela Réglisse de montagne, est due à un sucre non fermentescible et incristallisable, entièrement différent du sucre de canne, qu'on obtient sous la forme d'une masse translucide jaune. et que caractérise surtout la grande facilité avec laquelle il se combine avec les acides et les bases. A l'état cultivé, la Réglisse demande une terre douce, profonde et substantielle. On la multiplie par ses rejets qu'on dispose en lignes espacées de 3 à 4 décimètres et réunies par planches. Ce n'est qu'au bout de trois ans que ses rhizomes ont pris assez de développement pour pouvoir être arrachés. L'arrachage s'en fait par un temps sec; on les nettoie avec soin à mesure qu'on les retire de terre. On les réunit ensuite par petites bottes qu'on fait sécher : après quoi on les livre au commerce. (P.D.)

REGMATE. BOT. PH .- VOY. CRÉPITACLE. \*REGMATODON (ρή/μα, fente, rupture, ປີລີ. ຢ່າງ ຄົນກອງ, dent ). Bor. CR. - (Mousses.) Sur la seule inspection d'une figure, Bridel proposa ce genre à l'adoption des botanistes pour une Mousse du Népaul qu'avait publiée sir W. Hooker sous le nom de Pterogonium dectinatum. Mais il parait qu'un des deux péristomes était détruit ou lui avait échappé, car il le plaça parmi les Mousses haplopéristomées, et c'est Schwgærichen (Suppl., III, t. 204) qui, sur de nouveaux individus reçus de M. Taylor, a constaté la présence d'un second péristome. Grâce aux collections rapportées des Neell-Gherries par M. Perrottet, nous avons été dans le cas d'en observer et décrire une seconde espère, et nous allons dire sur quels caractères repose aujourd'hui ce genre que, pour notre compte, nous croyons fort bon : Péristome double, l'extérieur formé de seize dents courtes et contractiles ; l'intérieur présentant un même nombre de dents beaucoup (2 à 4 fois) plus longues que les autres, conniventes, et fendues depuis la base jusqu'un peu au-dessus du milieu dans la Mousse du Népaul, largement perforée entre les articulations dans celle des Neell-Gherries. Coiffe cuculliforme; capsule inégale, penchée, sans anneau. Ces Mousses ont le port des Hypnes et un péristome analogue à celui des Méesies. (C. M.)

RÈGNE INTERMÉDIAIRE. — Au mot PSYCHODIAIRE, nous avons dit déjà pourquoi on ne pourrait admettre un règne intermédiaire entre l'animal et le végétal: c'est que la vie est une, et ses modes de manifestation étant seuls diversifiés à l'infini et par des nuances insensibles, on ne peut trouver de limites absolues entre tels et tels êtres vivant d'une manière, différente. Le mouvement ou la motilité, par exemple, s'observe chez des êtres qu'on ne peut séparer du reste des végétaux, et, d'autre part, beaucoup d'animaux inférieurs ont une sensibilité plus obscure que certains végétaux. (Dui.)

RÉGULE. cam. — Nom donné, par les anciens chimistes, à la substance métallique obtenue par la fusion d'une mine. Ainsi l'on appelait :

RÉGULE D'ANTIMOINE, l'Antimoine pur;
RÉGULE D'ARSENIC, l'Arsenic métallique;
RÉGULE DE CODALT, une substance métal-

lique extraite de la mine de Cobalt;

RÉGULE MARTIAL, l'Antimoine mêlé de Fer; RÉGULE DE VÉRUS, l'alliage d'Antimoine et de Cuivre.

REGULUS. ois. — Nom générique latin, dans Vieillot et G. Cuvier, des Roitelets. (Z. G.)

\*REHMANNIA (nom propre). BOT. PE.—Genre de la famille des Scrophularinées, tribu des Digitalées, établi par Lisboschity (in Fischer Ind. sem. hort. Petropolit., 4835, 1, 36). Herbes de la Chine boréale. Voy. SCROPHULARINÉES.

REICHARDIA, Dernst. (Hort. Malab., VI, 47). BOT. PH. — Syn. de Tabernæmontana, Linn.

REICHARDIA, Roth (Bot. Abhandl., 35). Bot. PH. — Synonyme de Picridium, Desf.

REICHARDIA, Roth (Bourage, 35). BOT. PH. — Syn. de Podospermum, DC. REICHARDIA, Roth (Nov. spec., 210). BOT. PE. — Syn. de Pterolobium, R. Brown.
REICHELIA, Schreb. (Gen., 512). BOT.
PE. — Syn. d'Hydrolea, Linn.

REICHENBACHIA, Leach, Curtis. 188.
— Syn. de Bryaxis. (C.)

REICHENBACHIA (nom propre). Bot. PB. — Genre de la famille des Nyctaginées, établi par Sprengel (in Bullet. Soc. philom., 1823, p. 541, t. I). Arbrisseaux du Brésil. Voy. NYCTAGINÉES.

REICHENBACHIA, Spreng. (in Fée crypt. cort., 136). Bot. PH. — Syn. d'Usnea, Hossm.

REIFFERSCHEIDIA (nom propre). BOT. PH. — Genre de la famille des Dilléniacées, tribu des Dilléniées, établi par Presi (Reliq. Hænk., 12, 74, t. 62). Arbres de Luzon. Vou. DILLÉNIACÉES.

REIMARIA. BOT. PR. — Genre de la famille des Graminées, tribu des Panicées, établi par Flugg (Monogr. pasp. 213). Gramens croissant sur les bords du fleuve des Amazones. Voy. GRAMINÉES,

REIN. Ren. ANAT. - On donne ee nom à l'organe sécréteur de l'urine. Le Rein est double chez les Mammisères et les Reptiles, il l'est aussi chez les Oiseaux, quoique d'une manière moins distincte, et chez les Poissons. Leur forme, leur volume, leur consistance et leur structure varient beaucoup suivant les diverses classes. Il a, en général, la forme d'un Haricot chez tous les Mammisères, et sa densité est blen supérieure à celle des autres glandes. Sa couleur est en général rougeatre. Deux substances bien dissérentes l'une de l'autre entrent dans la composition de ces Reins; ce sont la substance corticale on glanduleuse, et la substance tubuleuss ou fibreuse. La première entoure la seconde dans tous les sens, et indépendamment de cela elle s'étend jusqu'à la face interne du Rein par plusieurs prolongements arqués. entre lesquels la substance tubuleuse est déposée. Ainsi la substance corticale forme la partie extérieure et colorée du Rein, et se compose principalement de vaisseaux sanguins et de corpuscules glanduliformes qui sont les origines des conduits prinifères. C'est en elle que s'effectue la sécrétion de l'urine. La substance tubuleuse renfermée dans la précédente se compose d'un amas de corps arrondis, coniques ou pyramidaux,

qui ont la base tournée en dehors, et dont le sommet qui regarde au dedans constitue les papilles rénales. Celles-ci s'ouvrent en cet endroit dans le réservoir membraneux connu sous le nom de calice ou de bassinet et d'où provient l'uretère. La substance tubuleuse est moins rouge et plus dure que la corticale. Elle est composée de vaisseaux sanguins, mais principalement de conduits urinifères droits, avec lesquels communiquent les ouvertures des papilles rénales. Cette substance est donc le siège de l'excrétion de l'urine; aussi, lorsqu'on la comprime, ce liquide s'échappe-t-il des conduits excréteurs avec la plus grande facilité. Les Reins sont donc composés de plusieurs segments ou lobules (15 environ) dont chacun est formé à son tour de substance tubuleuse et de substance corticale. L'étude microscopique de la substance corticale a fait connaître plusieurs particularités importantes sur la Dature desquelles il serait trop long d'entrer ici, surtout à cause de la dissidence d'opinions qui existe encore entre les anatomistes relativement aux glandes de Malpigbi et aux conduits de Ferrein. Les artères et les veines rénales se distribuent presque exclusivent dans la substance corticale. Des filets nerveux très déliés provenant du plexus rénal du grand sympathique accompagnent les artères, mais ne s'enfoncent pas à une grande profondeur dans la substance de l'organe. Il naît aussi des Rems une quantité considérable de vaissesur lymphatiques qui, du reste, n'offrent nea de particulier. Chez le fortus, les Reins sont composés de plusieurs lobes, et la substance tubuleuse est plus abondante, en proportion, que la corticale, et cher l'esbryon le nombre des lobes est plus grand encore qu'à un âge plus avancé, et ses lobes sont aussi plus distincts que cher le fœtus. Du reste, l'organe sécréteur de l'urine offre d'autres particularités plus intéressantes à considérer lorsqu'on l'envissee au point de vue des connexions qu'il présente avec l'appareil générateur : mais la nature de cet article ne nous permet per d'entrer dans tous ces détails d'embryolope comparée. Voir pour plus de détails 📂 articles ovologie et mammifères.

(MARTIN ST.-ARCE.)
REINE. BOT. — Ce nom, accompagné de

quelque épithèle, a servi vulgairement à désigner certaines plantes. Ainsi l'on a appelé:

REINE DES BOIS, l'Asperula odorata; REINE-CLAUDE ou GLAUDE, une variété de Prunes;

REINE-MARGUERITE, l'Astor Sinonsis;
REINE DES PRÉS, le Spiræa ulmaria, etc.
REINERIA, Monch (Suppl., 44). Bot.
PH.—Voy. THEPHROSIA, Pers.

REINETTE. BOT. - Nom vulgaire d'une variété de Pommes.

REINWARDTIA (nom propre). BOT. PH.

—Genre de la famille des Ternstræmiacées, tribu des Ternstræmiées, établi par Korthals (in Verhandelingen over de naturlijk. Geschieden. der Nederlandsch. overzeesch. Bezitting, p. 101, t. 12). Arbustes de l'île de Sumatra. Voy. TERNSTRÆMIACÉES.

REINDWARTIA, Dumort. (Enumerat., 19). Bot. PB.—Synon. de Linum, Linn.

REINDWARTIA, Nees. Bot. PH. — Syn. de Saurauja, Willd.

REINDWARTIA, Spreng. (Syst., I, 836). BOT. PH.—Syn. de Dufoures, Kunth.

\*REISSEKIA (nom propre). BOT. PH. — Genre de la famille des Rhamnées, tribu des Gouaniées, établi par Endlicher (Gen. plant., p. 1103, n. 5747). Arbrisseaux du Brésil. Voy. RHAMNÉES.

\* REITHRODON. NAM. — Voy. RAT.

\*REJOUIA, Gaudich. (ad Freyc., 450,

t. 61). Bor. PB.—Syn. de Tabernæmontana, Linn.

RELHANIA (nom propre). Bot. Pg. — Genre de la famille des Composées-Tubuliflores, tribu des Sénécionidées, établi par L'Héritier (Sert. 22). L'espèce type, Relh. paleacea, est un arbuste originaire du cap de Bonne-Espérance.

REMBUS (hrache, errant). Ins. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Carabiques et de la tribu des Patellimanes, établi par Latreille (Règne animal de Cuvier, t. IV. p. 404) et adopté par Dejean (Species général des Coléoptères, t. II, p. 380; Catalogue, 3° édit., p. 30). Huit espèces ont été rapportées à ce genre. Quatre sont originaires d'Asie (Indes erientales), deux d'Afrique (Égypte et Sénégal), une est propre aux États-Unis, et une à la Nouvelle-Hollande. Nous désignerons principalement les suivantes: R. politus F.,

Ægyptiacus, Senegalensis, impressus Dej., et Goryi B.-D. (C.)

REMBUS, Germar. ms. — Synon. d'Entius, Schænherr. (C.)

RÉMIGES. ois. — On nomme ainsi les plumes des ailes chez les Oiseaux. Voy. ce mot

\*REMIJA ou REMIJIA (nom propre). вот. Рн. - Genre de la famille des Rubiacées-Cinchonacées, tribu des Cinchonées, établi par De Candolle (in Biblioth. univ. Genev., 1829, II, 185), et dont les principaux caractères sont : Calice à tube ovale, soudé à l'ovaire ; limbe supère, persistant, 5-fide. Corolle supère, infundibuliforme; tube cylindrique; limbe à 5 divisions valvaires en préfloraison, étalées, linéaires, pointues. Étamines 5, insérées vers le milieu du tube de la corolle, incluses; filets courts, d'inégale longueur ; anthères linéaires, dressées. Ovaire insère, à 2 loges pluri-ovulées. Style indivis; stigmates 2, linéaires, inclus. Capsule ovoïde, couronnée, à 2 loges polyspermes.

Les Remija sont des arbrisseaux grêles, peu rameux, à feuilles opposées ou verticillées-ternées, révolutées aux bords; à stipules caduques, lancéolées; à fleurs disposées en grappes axillaires interrompues; la corolle est toujours cotonneuse à la surface interne.

Ce genre se compose de 4 espèces, toutes originaires du Brésil. La plus remarquable est le Remija ferruginea DC. (Cinchona id. Aug. St.-Hil.). Arbrisseau haut d'environ 2 mètres, couvert, sur toutes ses parties herbacées (à l'exception de la surface supérieure des feuilles) d'une pubescence ferrugineuse, abondante surtout sur les pédoncules, les bractées et les calices. Tige grêle, presque simple. Feuilles fortement veineuses, lancéolées, acuminées, subsessiles. Grappes dressées ou ascendantes, longuement pédonculées, composées de 4 à 7 paires de cymules pauciflores. Capsule comprimés.

L'écorce de cette espèce est amère, astringente, et douée de propriétés fébrifuges. Les habitants du Brésil méridienal s'en servent avec succès en place du Quinquina, et l'appellent Quina do serra (Quinquina de montagne). (J.)

REMIPES. caust. — C'est un genre de la section des Décapodes anomoures, établi par

Latreille aux dépens des Cancer de Herbst, des Hippa de Fabricius, et rangé par M. Milne Edwards dans sa famille des Ptérygures et dans sa tribu des Hippiens. On ne connaît qu'une seule espèce de cette coupe générique; c'est le Rémirède Torte, Remipes testudinarius Edw. (Histoire naturelle des Crustacés, t. II, p. 206, pl. 21, fig. 14 à 20). Cette espèce a pour patrie les côtes de la Nouvelle-Hollande. (H. L.)

REMIREA (nom propre). Bor. PH. —Genre de la famille des Cypéracées, tribu des Rhynchosporées, établi par Aublet (Guian., 45, t. 16). Gramens des régions intertropicales du globe, principalement de la Guiane. Voy. CYPÉRACÉES,

REMIZ. Remiz. oss. — Division générique établie par G. Cuvier dans la famille des Mésanges. Voy. mésange. (Z. G.)

\*REMOPLEURIDES. Remopleurides. caust.—M. Portlock, dans les Reports of the Geology of Ireland, désigne, sous ce nom, un genre de l'ordre des Trilobites. (H. L.)

REMORA. Echeneis. Poiss. — Nom d'un Poisson célèbre qui appartient au genre Pilote (Naucrates) de G. Cuvier. Presque tous les auteurs ont suivi l'exemple de ce grand naturaliste, en considérant le genre des Pilotes comme l'un de ceux de la famille des Poissons subbrachiens, ou des Jugulaires de Linné. Je ne partage pas cette opinion. Je crois qu'il faut placer les Rémoras, ou les espèces du genre Pilote, dans la famille des Scombéroïdes, auprès des Élacates. Voy. scombéroïdes.

REMORD ou REMORS. Bot. — Nom vulgaire d'une Scabieuse, Scabiosa succisa Linn.

RÉMOTIFOLIÉ. Remotifolius. Bor. — Épithète donnée aux plantes dont les seulles sont écartées les unes des autres (Borrera remotifolia, etc.).

\*REMPHAN (nom mythologique). IRS.—Genre de l'ordre des Coléoptères subpentamères, de la famille des Longicornes et de la tribu des Prioniens, établi par Waterhouse (Transact. Entom. Soc. London. vol. I, p. 67, pl. 8, fig. 1) sur une espèce des Indes orientales et des environs de Singapore, le R. Hopei de l'auteur. (C.)

\*REMUS, Holme (Transact. Entom. Soc. Lond., II, p. 58). INS. — Synonyme sectionmaire du g. Philonthus (Leach), Erichson.(C.) \*BEMUSATIA (nom propre). 2011. VI. — Genre de la famille des Aroidées, tribu des Caladiées, établi par Schott (Meletem., 18). Herbes de l'Inde. Voy. Anoiness.

RENANTHERA. BOT. PH. — Genre de la famille des Orchidées, tribu des Vandées, établi par Loureiro (*Plor. Cochinch.*, 521). L'espèce type, *Ronanthera coccines*, est un arbre qui croît dans les forêts de la Cochinchine.

RENARD. Vulpes. MAM. — Voy. l'article CHIEN, où ce genre est décrit. (E. D.)

RENARDE. MAM. — Nom de la femelle du Renard. (E. D.)

RENARDEAU. MAM. — C'est le nom du jeune Renard. (E. D.)

RENEALMIA, Femillé (III, 57, t. 39). BOT. PH.—Syn. de Pourretia, R. et Pav.

RENEALMIA (nom propre). BOT. PL — Genre de la famille des Zingibéracées, section des Alpiniées, établi par Linné, Suppl. 7). Herbes de l'Amérique tropicale. Fos. ZINGIBÉRACÉES.

RENEALMIA, Plum. (Gen., 137). 107. PR.—Syn. de Tillandsia, Linn.

RENEALMIA, R. Br. (Prodr., 570). sor. PH.—Syn. de Libertia, Spreng.

RENEBRÉ. 2017. PR. — Nom vulgaire da Rumex acutus Linn.

RENÉGAT. ois. — Nom vulgaire de la Pie-Grièche grise.

RENETTE. REPT. - Voy. BADETIL.

\*RENFLÉES. Turgidos. ARACES. — Co nom désigne, dans le tom. I de l'Hutter naturelle des Insectes aptères par M. Wakkenaër, une troisième samille du geste Delena (voy. ce mot). Les espèces qui forment cette famille ont le céphalothorax reste et globuleux; les mandibules cuscionses et aplaties; la lèvre arrondie, dilatée et resserrée à la base; les mâchoires droites, écartées, resserrées à leur insertion, arrondies à leurs côtés externes, tronquées et divergentes à l'extrémité de leurs côtés internes, les yeux intermédiaires sont plus petits que les autres, et les intermédiaires antérieurs plu rapprochés que ne le sont entre eux les mtermédiaires postérieurs. Le Dolone hagges est le représentant de cette famille. (H. L)

\*RENGGERIA (nom propre). Dr. rs. — Genre de la famille des Clusiacées, tribu ées Clusiées, établi par Meisner (Gen., 42). Arbres de l'Amérique tropicale, Foy, CLOBACIS. \*RENGIFA. Bot. PH. — Genre de la famille des Clusiacées, tribu des Clusiées, établi par Pæppig (Nov. gen. et sp., III, 12, t. 210). Arbres du Pérou. Voy. CLUSIACÉES. RÉNIFORME. Reniformis. 2001. Bot. — On donne cette épithète à tout organe qui a la forme d'un rein.

RENILLA (diminutif de ren, rein). POLYP. - Genre de la famille des Pennatuliens parmi les Polypes alcyoniens. Ce genre a été institué par Lamarck pour la Pennatula reniformis de Solander et Ellis, et depuis lors, MM. Quoy et Gaimard en ont fait connaître une deuxième espèce, R. violacea. dans le voyage de circumnavigation de l'Uranie. Les caractères de ce genre sont d'avoir une masse commune libre, aplatie, réniforme, dont une des faces est couverte de Polypes à huit tentacules rétractiles dans des cellules caliciformes; l'autre face est couverte de stries rayonnantes. Cette masse commune est portée par une tige cylindrique marquée d'un sillon étroit. Lamarck plaçait la Renille dans son ordre des Polypes nageurs, quoiqu'elle ne soit véritablement flottante dans les eaux qu'après avoir été détachée du fond vaseux où sa tige est enfoncée comme celle des autres Pennatuliens. Le même auteur lui attribuait seulement six tentacules aux Polypes. L'espèce type, R. americana, se trouve dans les mers d'Amérique. Elle est remarquable par sa belle couleur rouge avec le bord des cellules iaunes. (Dur.)

RENNE, Tarandus, MAM. - Longteinus placé dans le genre naturel des Cerfs, le Renne est devenu, depuis plusieurs années, le type d'un genre distinct auquel MM. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et Ogilby ont donné le nom de Tarandus, et M. Hamilton Smith celui de Rangifer, et qui est aujourd'hui assez généralement adopté. Les Rennes se distinguent surtout des Cerss proprement dits par leurs bois sessiles plus ou moins divisés, pourvus d'andouillers basilaires, médians et aplatis; les femelles portent des bois qui ne distèrent de ceux des males que par leur moindre étendue. En outre, chez ces Ruminants, les narines ne sont pas percées dans un musie, et, ce qui les distingue surtout, leurs sabots, au lieu de se correspondre à leur face interne par une surface plane, se correspondent par une surface convexe, comme chez les Chameaux.

Une seule espèce entre dans ce genre. c'est le Renne, Cervus tarandus Linné. Aristote ne parle pas du Renne dans ses écrits, ce que l'on conçoit facilement lorsque l'on peuse que les Grecs n'avaient que très peu de notions sur les animaux des pays septentrionaux. Pline semble le citer, et l'on croit que c'est de cet animal qu'il parle sous le nom de Tarandus. Un peu plus tard, on trouve dans les Commentaires de Jules César une bonne description du Renne, qui habitait alors les sorêts de la Germanie. Quinze siècles après, Gaston Phœbus, duc de Foix, cite le Renne sous les dénominations de Rangier, de Ranglier et de Renthier; et pendant longtemps, à l'exemple de Buffon, on a dit que Gaston Phœbus indiquait cet animal comme se trouvant dans les Pyrénées et dans les Alpes, tandis que, comme l'a démontré G. Cuvier d'une manière complète, le duc de Foix disait seulement qu'il était propre à la Norwége; ce qui est vrai, car, ainsi que nous le dirons plus tard, on n'a jamais trouvé cet animal que dans le Nord. Pendant longtemps on avait cru distinct du Renne un animal particulier à l'Amérique septentrionale, nommé Caribon, mais qui doit bien réellement lui être réuni.

Chez le Renne les bois existent dans les deux sexes, et sont seulement plus petits chez les femelles que dans les males : ces bois présentent à leurs extrémités de larges empaumures; le bois de droite, ordinairement plus développé que celui de gauche, envoie en avant une branche qui longe le front à la hauteur de deux pouces, et se termine au-dessus du nez par une large dilatation en forme de palette. Les femelles stériles perdent leurs bois, de même que les mâles. dans le courant d'octobre; lorsqu'elles ont conçu elles les gardent jusqu'au mois de mai, époque à laquelle elles mettent bas; cinq mois leur suffisent pour les refaire entièrement; les males, qui les ont plus considérables, en emploient ordinairement huit. On dit que les faons ont des bossettes en naissant, et qu'à quinze jours il leur vient des dagues d'un pouce. Les bois de la première année, dans les Rennes femelles de Russie, ont, dit-on, un pied de long et trois andouillers, tandis que des Rennes de Suède également femelles n'ont que des fourches. Le bois des mâles adultes est parfois très grand; et l'on en a mesuré qui avaient près de quatre pieds de long. La direction, le nombre et la position des Andouillers différent beaucoup, ainsi que l'a montré G. Cuvier (Ossem. foss., t. lV, pl. 4) et ne peuvent, par conséquent, être indiqués d'une manière positive.

Le Renne sauvage est à peu près de la taille de notre Cerf; tandis que celui élevé en domesticité est plus petit et n'est guère plus grand que le Daim : son corps est trapu, et c'est avec raison qu'on a dit qu'il avait plus la tournure d'un Veau que celle d'un Cerf. La tête se rapproche également de celle du Bœuf: elle est très élargie; ses narines ne sont pas percées dans un musie, mais dans un museau couvert de poils; le tour des yeux est toujours noirâtre et le tour de la bouche est blanc, ainsi que la queue, le périnée et un anneau au-dessus de chaque sabot. Les pieds sont aplatis et les doigts recouverts par de grosses tousses de poils; la jambe est moins grêle que celle du Cerf commun, mais elle ne répond pas à l'épaisseur du pied. Les poils sont serrés, plus longs en hiver et mêlés d'un duvet laineux qui paraît moins abondant pendant la saison chaude; ils sont grossiers et très développés aux pieds et sous la gorge. Leur couleur, d'un brun fauve dans l'été, devient blanche pendant le temps des froids. Le faon n'a pas de livrée, il est brun en dessus, roux en dessous et aux pieds.

On a quelques notions générales sur l'anatomie du Renne, mais nous ne croyons pas devoir nous étendre sur ce sujet; son ostéloogie a été étudiée et ne diffère guère de celle des Cerss: il a une paupière nyctitante qui peut voiler toute la cornée en se prolongeant jusqu'au petit angle de l'œil: la trachée-artère est sort large; la glotte, selon Camper, se prolonge par une fente ouverte entre l'hyoide et le thyroide dans une poche analogue, pour le mécanisme, au tambour de l'byolde des Alouates; cette poche, qui s'enfle quand l'animal crie et ren-Force sa voix, est soutenue par deux muscles rubanés d'un demi-pouce de large, 📝 🕮 🛣 🕯 la base de l'hyoïde, et qui s'épanouis-Sent sur la tanique extérieure comme les crémasters sur la tunique vaginale des testicules.

C'est au-delà du cercle polaire en Europe et en Asie, et en Amérique à de moindres latitudes, que l'on trouve le Renne: on le rencontre au Spitzberg, dans le Groënland, en Laponie, dans les parties les plus septentrionales de l'Asie, et surtout au Canada, où il est très commun. Au sud on voit des Rennes dans le prolongement des moats Ourals, qui s'avancent entre le Don et le Volga jusqu'au quarante-sizième degré. et ils parviennent ainsi au pied du Caucase, sur les bords de la Kouma, où il ne se passe pas d'hiver que les Kalmoucks n'en went, sous une latitude plus méridionale de près de deux degrés qu'Astracan. Cet animal se trouve au Spitzberg : et les champs de glace lui ouvrent l'accès de toutes les lies de l'ocean Polaire, comme ils ont du lui curre la route de l'Amérique, où il se voit jusqu'au quarante-cinquième degré.

En Laponie les Rennes sont devenus des animaux domestiques indispensables à la vie de l'homme; on s'en sert comme du Cheval pour tirer les traineaux et les voitures; il marche même avec bien plus de diligence et de légèreté, fait aisément trente lieues par jour et court avec autant d'asserance sur la neige gelée que sur une peioux. La semelle donne du lait plus substantel et plus nourrissant que celui de la Vache, et d'où l'on peut tirer du beurre et surteut un fromage particulier, très bon et riche en caséum. La chair de cet animal est tres bonne à manger. Son poil fait une excellente fourrure, et la peau passée devient us cuir très souple et très durable. Aissi : so voit que pour le Lapon, le Renne a lui seul donne tout ce que nous tirens du Cheval, du Bœuf et de la Brebis : il rend la vie possible à ces malheureux peuples septentrenaux qui, sans lui, manqueraient de tout et ne tarderaient pas à périr. De cela fast-i avec Buffon en conclure que les peuples méridionaux devraient établir de grands troupeaux de Cerfs domestiques? nous se le croyons pas; car ils possedent des des animaux domestiques qui supplicent ample ment au Renne, et pour dresser ées trespeaux de Cerfs domestiques, il leur factui employer un temps énorme, que l'agr. culture réclame journallement

753

Dans leur pays originaire, les Rennes, qui portent le nom vulgaire de Reens, se nourrissent d'un Lichen particulier (Lichen rangiferinus) qui pousse sur les arbres des forêts et parsois sur les rochers, et qu'ils savent trouver sous les neiges épaisses en les fouillant avec leur bois et les détournant avec leurs pieds : en été, ils vivent de boutons et de seuilles d'arbres, plutôt que d'herbes que les rameaux de leur bois ne leur permettent pas de brouter aisément. Ces animaux changent de site selon les saisons: en hiver ils descendent dans les plaines et les vallées; l'été ils se réfugient sur les montagnes où les individus sauvages gagnent les étages les plus élevés pour mieux se dérober aux poursuites incessantes de l'homme et aussi aux piqures de divers Insectes, des Cousins, des Taons et surtout d'une espèce particulière d'OEstre qui leur nuit beaucoup : la semelle de ce Diptère vient déposer ses œufs, à l'époque de la mue du Renne, au-dessous de ses poils, et les larves en naissant pénètrent assez profondément dans la peau de l'animal et lui causent des douleurs insupportables.

Ces animaux sont doux, et l'on parvient facilement à en faire des troupeaux qui rapportent beaucoup de profit à leurs maîtres : le lait, la peau, les perfs, les os, les cornes des pieds, les bois, le poil, la chair; les excréments mêmes qu'ils dessèchent produisent des espèces de mottes à brûler; tout est bon et utile. Les plus riches Lapons ont des troupeaux de 400 ou 500 Rennes, quelquefois de 1000, et les pauvres en ont 10 ou 12, ou parfois seulement deux ou trois couples. On les mène au pâturage, on les ramène à l'étable, ou bien on les renferme dans des parcs pendant la nuit pour les mettre à l'abri de l'insulte des Loups. Lorsqu'on les sait changer de climat, ils meurent en peu de temps: ainsi on a essayé de les introduire dans les forêts des pays plus méridionaux que la Laponie, et l'on n'a pas pu y parvenir; les Rennes n'y vivaient que quelques années et ne s'y reproduisaient pas. La même difficulté s'est présentée lorsqu'on a voulu en amener dans nos ménageries; pendant longtemps on n'en a pas vu de vivant à Paris. Au moment où Buffon écrivait son immortel ouvrage on n'avait pas encore eu de Rennes vivants à Paris, et ce n'est que dans ses suppléments qu'il parle d'une jeune femelle qu'il a vue à Chantilly chez M. le prince de Condé, et de trois individus de sexes différents que M. le chevalier de Busson avait pu étudier, et qui étaient à Lille entre les mains d'un bateleur. Depuis la révolution, notre ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris en a possédé un assez grand nombre d'individus. Il y a dix ans, un commerçant du Havre, M. Lefrançois, en amena plusieurs individus de Laponie: il essaya de les faire voir à Paris pour une modique rétribution, et n'ayant pas réussi dans son entreprise, il les vendit au Muséum où on peut en voir encore quelques uns aujourd'hui.

Il y a encore en Laponie quelques Rennes sauvages, mais on y remarque surtout un nombre immense de Rennes domestiques : dans le temps de la chaleur on lâche les semelles domestiques dans les bois et on les laisse rechercher les mâles sauvages. Comme les Rennes sauvages sont plus robustes et plus forts que les domestiques, on présère les individus qui sont issus de ce mélange pour les atteler aux traineaux. Toutefois ces Rennes sont moins doux que les autres, car uon seulement ils refusent quelquesois d'obéir à celui qui les guide, mais encore ils se retournent brusquement contre lui, l'attaquent à coups de pieds et avec violence, de sorte qu'il n'a d'autre ressource que de se couvrir de son traineau, jusqu'à ce que la colère de la bête soit apaisée; du reste, cette voiture est si légère qu'on la manie et la retourne aisément sur soi : elle est garnie par dessous de peaux de jeunes Rennes, le poil tourné contre la neige et couché en arrière pour que le traineau glisse plus facilement en avant et recule moins aisément sur les chemins en pente. Le Renne attelé n'a pour collier qu'un morceau de peau où le poil est resté, d'où descend vers le poitrail un trait qui lui passe sous le ventre et va s'attacher à un trou qui est sur le devant du traineau. Le Lapon n'a pour guide qu'une seule corde. attachée à la racine du bois de l'animal. qu'il jette diversement sur le dos de la bête. tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, selon qu'il veut la diriger à droite ou à gauche. On peut ainsi faire quatre ou cinq lieues à l'heure; mais si cette manière de voyager est prompte, elle est très incommode. Il faus y être habitué et travailler continuellement pour maintenir son traineau en équilibre et l'empêcher de versor.

Souvent l'accouplement a fieu entre les animaux domestiques et dans les endroits préparés pour recevoir les troupeaux de Rennes. On a essayé de faire accoupler le Renne avec la Doine et la Biche; mais jamais on n'a pu y parvenir. Pendant le rut les males se conduisent comme nos Cerís; ils répandent alors une très forte odeur de bouc : ce n'est que pendant la nuit que les males couvrent leurs semettes. Celles-ci, pour pouvoir produire, doivent, en général. avoir quatre ans; mais on en a vu s'accoupler et produire beaucoup plus tôt. C'est en général, ainsi que nous l'avons dit, au mois de mai que les semelles mettent bas, et leur portée est de deux petits; elles aiment beaucoup leurs jeunes faons, leur prodiguent de grands soins, et lorsqu'elles les ont perdus, elle les cherchent partout en faisant entendre un grognement semblable à celui du Cochon.

Ce n'est que vers l'âge de goatre ans que le Renne a acquis toute sa croissance, et c'est aussi à cet âge qu'on commence à les dresser et à les exercer au travail; pour les rendre plus souples, on leur fait subir la castration, et c'est, dit-on, avec les dents que les Lapons font cette opération. Malgré cette cruelle opération, ces animaux n'en conservent pas moins leurs bois, ce qui n'a pas lieu dans les espèces du genre Cerf, seulement ils tombent plus tard que cela n'aurait du avoir lieu si l'on avait laissé l'animal dans toute son întégrité. Parmi ces Ruminants ainsi châtrés, les plus vifs et les plus légers sont destinés à courir su traineau; les plus pesants servent à voiturer les provisions et les bagages, en attendant qu'on les emploie pour se nourrir. Les troupeaux de Rennes demandent beaucoup de soins ; ces animaux sont sujets à s'écarter et reprennent volontiers leur liberté naturelle : il faut donc les suivre et les veiller de près : on ne peut les mener paltre que dans des lieux découverts, et pour peu que le troupeau soit nombreux on a besoin de plusieurs personnes pour les garder, pour les bontenir, pour les rappeler, pour courir près ceux qui s'éloignent, etc. En outre, sont tous marqués, afin qu'on puisse les reconnaître; car il arrive souvent on qu'ile s'égarent dans les bois, ou qu'ils passent à un autre troupeau. Les troupeaux de Reans sont sujets à diverses maladies, et particulièrement à celles qui attaquent nos Cerfs dans nos parcs, et mos Moutons dans nos étables.

De même que l'Elan', le Renne en courant fait entendre un craquement aves fort, que Buffon ereit preduit uniquement par le jeu de leurs articulations, mais que les noturalistes modernes attribuent aux pièces de leurs piels qui se heurtent entre elles, ou contre les sabots des autres pieds. Quoi qu'il en soit, ce bruit particulier, asses fort, prévient leurs canemis naturels, le Glouten et surtent les Loops, qui les attaquent souvent pour s'es repaltre, et contre lesquels ils ne peuvest se défendre que par la faite, ou, quant ils sont atteints, en faisant monvoir avecforce leurs pattes de devant, et en dingenst vivement de haut en has les empaumements de leurs bois.

La durée de la vie du Ronne domestique n'est que de quinze à seine ans; mais il est à présumer que, dans le Renne savage, elle est plus longue; et, dit Buffen, est minul étant quatre ans à croître, doit vivre vingtbuit ou trente ans lorsqu'il est dans son etat de nature.

Les Lapons chassent les Rennes suvages de diverses façons, suivant les déférentes saisons. Ils se servent des femules domestiques pour attirer les mêtes sauvages dans le temps du rut : ils les tuent à coups de fant, ou les tirent avec l'are, et décerbent leurs flèches avec tant de roidour que, moiere la prodigieuse épaisseur du poil et la ferment du [cuir, il m'en faut souvent qu'une pour tuer la bête.

Une espèce de Cerf que l'an nommait Corons coronatus doit, selon G. Cavier, se rapporter an Corons torandus. On le caratérisait par la disposition de ses hois; mus le savant auteur du Règne animal a monté tous les passages des hois les plus régules du Cerous torandus à coux du prémote Corons coronatus.

A l'état fossile, on a trouvé dons les chelements sableux des vivos de l'Ohnie, sursera qui se jette dans le Volga, des bus it Benne; et l'on a distingué sous les pous de Corous Guottardi et de Corous tarandus priscus (Voy. l'article cents rossues), les débris d'une espèce trouvée aux environs d'Étampes, et du moins très voisine, sinon identique, du Renne. (E. DESMAREST.)

RENONCULACÉES. SOT. PR. — On trouve fréquement ce nom français pour la famille dont le genre Renencule est le type. Mais on ne comprend pas bien pourquoi, pour celle-ci comme pour les autres, on n'adopterait pas, en le francisant, le nom latin. Voy. RANORCULACÉES. (AD. J.)

RENONCULE. Ranunculus (Rana, Grenouille). Bor. PH. - Grand et beau genre de plantes de la famille des Ranonculacées, à laquelle il donne son nom, de la Polyandrie polygynie dans le système de Linné. Le nombre des espèces connues qu'il comprend aujourd'hui s'élève au moins à trois cents; en effet, De Candolle en a caractérisé 159 dans le premier volume du Prodromus, et, depuis cette époque, M. Walpers en a relevé plus de 140 nouvelles. En établissant ce groupe générique. Linné v réunit les Ranunculus Tourn., et les Ficarie Dill. Mais dans ces derniers temps plusieurs botanistes ont rétabli ce dernier genre; par suite, ils ont de nouveau circonscrit les Renoncules entre les limites qui leur avaient été assignées par Tournefort, et plus tard plus rigoureusement par Haller. Cette division a été poussée beaucoup plus loin par M. Spach, qui (Suites à Buffon, t. VII, p. 194, etc.) a démembré les Renoncules en six genres distincts et séparés, en élevant à ce rang des coupes proposées comme sous-genres par d'autres auteurs, ou en établissant des groupes génériques nouveaux. savoir: 1. Pachyloma Spach, dont le type est le Kanunculus arvensis Lin.: 2º Ficaria Dill.; 3º Hecatonia Loureir., dont le type est le Ranunculus sceleratus Lin.; 4º Batrachium Rchb., pour le Ranunculus aquetilis Lin. et les espèces voisines; 5º Ranunculus Spach, pour la plus grande portion du groupe linnéen; 6° Cyprianthe Spach, pour le Ranunculus Asiaticus Lin. Pour nous, nous croyons devoir considérer ici le genre Renoncule dans le sens de Linné, à l'exemple de Koch et de plusieurs autres botanistes. Ainsi envisagé, ce grand genre se compose de plantes herbacées annuelles ou vivaces, dispersées sur toute la surface

du globe, mais principalement dans les parties tempérées et froides de l'hémisphère boréal; leurs feuilles, alternes et simples, sont entières ou divisées plus ou moins prefondément; leurs fleurs sont blanches en jaunes, très rarement teintées de rouge en rouges, et elles présentent les caractères suivants : Calice presque toujours à cinq sépales, très rarement trois, tombants ou caducs, en préfloraison imbriquée; corolle formée de cinq à dix pétales pourvus intéricurement et à leur base d'une fossette nectarifère nue ou plus généralement couverts d'une petite lame pétaloide; étamines nombreuses, hyperynes; pistils nombreus, libres, unileculaires, à un seul ovule dressé. auxquels succèdent autent de petits akènes groupés sur un réceptacle proéminent, glabuleux ou oblong.

De Candolle a subdivisé les Renoncules (sans les Ficaires) en cinq sous-genres, que beaucoup de hotanistes, et parmi eux M. Endlicher, ont adoptés; ce sont : les Batrachium, Ranunculastrum, Thora, Hocatonia, Echinella. Nous adopterons ici préférablement à ces divisions celle beaucoup plus simple établie par M. Kach, dans son Synopsis (2° édit., p. 12 et suiv.).

a. Batrachium, DC. Fleurs blanches, à englet jaune; fossette nectarifère des pétales n'étant mi recouverte par une écaille, ni à bord relevé; akènes marqués de stries transversales, finement carénées en dessas et en dessous; du reste, non marginés. Plantes aquatiques, submergées ou nageantes. Les plantes de ce sous-genre, arès négligées pendant longtemps, out été récemment étudiées avec soin par divers botanistes, particulièrement par M. Godron, qui en a fait l'objet d'un travail monographique. Il en est résulté que leurs espèces ont été successivement multipliées dans de fortes proportions, et qu'aujourd'hui, au lieu de trois qu'admettait M. Duby en 1828, M. Godron n'en compte pas moins de enze pour la France seule. Au reste, aucune de ces plantes n'ayant une utilifé quelconque, nous les passerons toutes sous silonce.

b. Hecatonia Koch. Fleurs blanches, rarement jaunes; fossette nectarifère, tanéét nue, tantét prolongée, soit à son bord en un petit tube, soit en dessus en une écaille souvent bilide, l'un et l'autre formés d'une substance mince, membraneuse et non épaisse ni charnue. Akènes amincis supétieurement et inférieurement en une carène mince qui se prolonge sur leur bec; leurs côtés lisses ou marqués de rides anastomosées irrégulièrement. A ce sous-genre appartiennent les Ranunculus alpestris Lin., R. glacialis Lin., R. pyrenæus Lin., et avec elles la suivante:

- 1. RENONCULE A FEUILLES D'ACONIT, Rammeulus aconitifolius Lin. Belle plante spontanée dans les parties médiocrement élevées des Alpes, des Pyrénées, de l'Auvergne, etc., et cultivée dans les jardins comme plante d'ornement, sous le nom de Bouton d'argent. A l'état cultivé, cette plante double facilement ses fleurs, qui deviennent alors fort jolies. Elle demande un sol frais et une exposition un peu ombragée. Sous le climat de Paris, on est dans l'usage de la couvrir pendant l'hiver ou de la rentrer en orangerie. On la multiplie par éclats.
- c. Rannaculus, Koch. Fleurs jaunes ou dorées; fossette nectarifère de la base des pétales recouverte d'une écaille un peu charmue; akènes marginés, leur bordure entourant une face parfois relevée de tubercules; rarement le carpelle entier est couvert de tubercules ou de petites épines. Ce sousgenre, le plus nombreux des trois, réunit plusieurs espèces intéressantes.
- 2. RENONCULE FIGAIRE, Ranunculus ficaria Lin. (Picaria ranunculoides Moench). Cette plante est très commune, au printemps, dans les champs et les bois humides de toute la France. Elle est connue vulgairement sous les noms de petite Chélidoine, petite Éclaire, Picaire. La Ficaire est beaucoup moins âcre que la plupart de ses congénères ; aussi ses jeunes pousses et ses seuilles tendres sont-elles mangées fréquemment dans le nord de l'Europe, soit crues en salade, soit cuites en manière d'épinards. Ses tubercules sont, au contraire, très acres et vénéneux. On cultive dans les jardins, à une exposition ombragée et fralche, une variété à fleurs doubles de cette plante.
- 3. RENORCULE TRORE, Remunculus Thora Lin. Espèce des Alpes et des Pyrénées, bien connue et redoutée des pâtres de ces montagnes, à cause des effets funestes qu'elle produit sur les bestiaux qui en mangent. Cette plante a une âcreté telle,

qu'on a dit que les anciens Gaulois se ser. vaient de son suc pour empoisonner leux flèches.

4. REMONCULE ACRE. Remuneulus acris Lin. Cette Renoncule est commune dans les prairies et les lieux herbeux de toute la France. Elle est communément cultivée dans les jardins, où ses fleurs, d'un jaune doré, comme recouvertes d'un vernis, doublent aisément; elle partage avec l'espèce suivante les nons vulgaires de Bassinet et Boulon d'or. Cette plante doit sa dénomination spécifique à son acreté, qui est telle, que ses feuilles fraiches, appliquées sur la peau, y déterminent promptement une vive rubelaction. Elles sont même quelquesois employées pour ce motif, particulièrement en Islande, en guise de Cantharides. On conçoit des lors aisément que cette plante soit vénéseuse. Au reste, les propriétés énergiques qui la distinguent et qui se retrouvent à des degrés divers chez toutes ses congénères soct dues à la présence d'un principe acre, volatil, et qui, en raison de sa volatilité, deparalt par la cuisson, et même par la dessiccation. De là vient que plusieurs Resoncules, éminemment vénéneuses à l'état frais, deviennent inossensives lorsqu'elles eat été cuites, et peuvent alors être mangées impanément, ou sont broutées à l'état set par les bestiaux sans le moindre inconvéniert. Dans les jardins, on cultive la Renoarule acre dans une terre légère un peu fraiche, mais non humide; sans cette précaution, ses lleurs repassent aisement à l'état simple. On recommande aussi de la changer de place tous les deux ans. On la multiplie par division des pieds.

On cultive tout aussi communement et de la même manière, et sous les mêmes noms vulgaires, la Remonculus napunte, Ranunculus repens Lin., et la Resoucul sulleurs, Ranunculus bulbosus Lin., également communes l'une et l'autre dans les prés, les lieux humides, etc.

5. RENONCULE D'ASIE, Renunculus Assiticus Lin. Cette belle espèce, si conne sujourd'hui sous le nom de Renoncule des pardins, est originaire de l'Orient. Plusseus auteurs pensent qu'elle a été introduite dans l'Europe occidentale par les Croisés; il paralt positif cependant que ses belles variets a'ont commencé à figurer dans les jardis

de l'Europe, particulièrement en Angleterre, que vers la fin du xviº siècle. Depuis lors, la facilité avec laquelle varie la couleur de ses fleurs, aidée par les soins intelligents des horticulteurs, a donné des résultats aussi nombreux que remarquables, et aujourd'hui les variétés qu'on en possède s'élèvent à plusieurs centaines. C'est au moyen des griffes qu'on conserve et qu'on multiplie ces nombreuses variétés; mais c'est au moyen des semis qu'on en obtient de nouvelles. La culture de ces belles plantes et l'art de les améliorer, de déterminer en elles de nouvelles variations, exigent des soins nombreux et multipliés, que, faute d'espace, nous renonçons à exposer ici, et pour lesquels nous nous bornons à renvoyer aux ouvrages d'horticulture. (P. D.)

RENOUÉE. Polygonum (πό)υ, beaucoup de; γόνυ, nœud, genou). Bot. PH. - Grand genre de la famille des Polygonées, à laquelle il donne son nom, de l'Octandrie trigynie dans le système de Linné. Les espèces qui le forment sont nombreuses, puisque déjà, en 1826, M. Meisner (Monographics generis Polygoni Prodromus, in-4° de 117 pages et 7 planches, Genève, 1826) en décrivait environ 130; d'où l'on peut supposer, d'après l'accroissement qu'ont subi la plupart des genres pendant ces vingt dernières années, que le chistre s'en élève aujourd'hui à plus de 200. Sur ce nombre, une vingtaine environ appartiennent à la Flore française. Pour former ce groupe générique, Linné avait réuni plusieurs genres de Tournefort, savoir: Polygonum, Bistorta, Persicaria et Fagopyrum. La plupart des botanistes ont suivi pendant longtemps l'exemple du botaniste suédois; mais, dans ces derniers temps, l'on a repris comme distinct le genre Sarrasin ou Fagopyrum, Tourn., qui sera, dès lors, pour nous, l'objet d'un article spécial (voy. SARRASIN). M. Meisner lui-même, qui, dans son premier travail monographique déjà cité, avait réuni ces plantes aux vraies Renouées, les en a séparées plus récemment dans son Synopsis Polygonearum, inséré dans les Planta asiatica rariores de M. Wallich (t. III, 1832). Ainsi restreint, le genre Polygonum se compose de plantes le plus souvent herbacées, annuelles ou vivaces, plus rarement sous-frutescentes, dispersées sur toute la surface du globe, mais plus rares cependant dans la zone intertropicale. Quelques unes, parmi elles, sont volubles. Leurs feuilles sont alternes, entières ou sinuées. accompagnées de ces singulières stipules en gaine membraneuse embrassant la tige. auxquelles on a donné le nom d'Ochrea. Leurs fleurs sont petites, blanchatres ou purpurines, accompagnées de bractées tantôt semblables aux Ochrea, tantôt turbinées en entonnoir. Ces fleurs ordinairement hermaphrodites, quelquefois polygames par avortement, se composent d'un périanthe le plus souvent à cinq, parsois à trois ou quatre divisions, généralement un peu accrescent; de 5 à 8 étamines placées devant les divisions du périanthe, ou par paires devant les intérieures; d'un pistil à ovaire uniloculaire, comprimé ou à trois angles, renfermant un seul ovule droit, et surmonté de 2-3 styles soudés inférieurement, terminés par autant de stigmates en tête. A ces fleurs succède un akène de même forme que l'ovaire, enveloppé par le périanthe et accrescent.

M. Meisner a divisé le genre Renouée en huit sous-genres, dont nous nous bornerons, faute d'espace, à reproduire les noms sans les caractères: Bistorta, Tourn.; Amblygonon, Meisn.; Persicaria, Tourn.; Echinocaulon, Meisn.; Cephalophilon, Meisn.; Aconogonon, Meisn.; Avicularia, Meisn.; Tinaria, Meisn.

Plusieurs espèces de Renouées ont assez d'intérêt pour nous occuper quelques instants :

- 1. RENOUÉE BISTORTE, Polygonum bistorta
  Linn. Cette espèce, type du sous-genre Bistorta, Tourn., croît abondamment en Europe dans les pâturages des montagnes peu élevées, dans les prairies des vallées. Le rhizome de la Bistorte renferme une forta proportion de tannin, de l'acide gallique, de l'acide oxalique, de la fécule, etc. On l'emploie avec avantage comme astringent et aussi comme tónique. On a aussi recommandé de l'employer pour le traitement des fièvres intermittentes, en l'associant, toute-fois, à quelque principe amer, comme la Gentiane, etc.
- 2. RENOUÉE D'ORIENT, Polygonum (Amblygonon) orientals Linn. Cette espèce annuelle a une rapidité de végétation telle qu'en peu de temps elle s'élève à 2 ou 3 mètres de hauteur. Elle est originaire de l'Orient et de l'Inde, mais très commune dans nos ac-

dins, où elle est connue sous les noms vulgaires de Bélon de Saint-Jean, Cordon de cardinal, Monte-au-ciel, etc.

3. RENOUÉE PERSICAIRE, Polygonum Persicaria Linn. Cette plante donne son nom au sous-genre Persicaria. Elle est commune dans les fossés et les lieux humides de toute la France. Elle est désiguée vulgairement sous les noms de Pilingre, Persicaire. La Persicaire est regardée comme légèrement astringente et vulnéraire. Une espèce également commune est la Renouée Pouvae d'eau, Polygonum Hydropiper Linn., qui croît dans les marécages, les fossés humides, etc., et qui se fait remarquer par sa saveur piquante et comme poivrée à laquelle elle doit son nom spécifique.

4. RENOUÉE TINCTORIALE, Polygonum (Persicaria) tinctorium Lour. Cette espèce, la plus intéressante, sans contredit, du genre qui nous occupe, est originaire de la Chine, où elle est bisannuelle selon Aiton, vivace selon Willdenow et Meisner, tandis qu'elle est annuelle dans nos climats. De son rhizome s'élèvent cinq ou six tiges plus ou moins rameuses, cylindriques ou légèrement anguleuses, glabres, vertes ou rougeâtres, hautes de 8 ou 10 décimètres chez les individus cultivés. Ses seuilles sont pétiolées, ovales, d'un tissu tendre et un peu épais. d'un beau vert et luisantes, comme boursouflées à leur surface, finement ciliées à leurs bords; ses stipules sont tronquées à leur bord, d'abord étroitement serrées autour de la tige, se fendant, plus tard, et tombant entièrement, à l'exception de leur base qui persiste. Ses fleurs sont purpurines. disposées en épis cylindriques, généralement hexandres. Dans la Chine, la Renouée tinctoriale est cultivée très en grand, depuis un temps immémorial. Son introduction en France est de date récente, et elle a donné lieu à une discussion assez vive entre MM. Delile et Jaume Saint-Hilaire, qui en ont réclamé concurremment le mérite et l'honneur. Néanmoins, ainsi que le rapporte M. Joly, il paralt, d'après une note annexée à la relation du voyage de lord Macartney par son traducteur, que le père d'incarville envoya en France, au siècle dernier, des graines d'une variété de cette espèce, qui înt cultivée avec succès par Bernard de Jussieu, mais seulement comme plante remarquable. En 1776, John Blake intreduisit h Renouée tinctoriale en Angleterre; man m qualité précieuse de plante indigolère y resu tout-à-fait inconnue. Tout récemment, m 1833, des graines de cette plante ferret envoyées de Saint-Pétersbourg, par M. Fischer, au Jardin du Roi; elles furent semées, et réussirent très bien. Enfin, deux aus plus tard, M. Delile s'occupa à Montpellier de cultiver la même espèce, non plus seulenest comme plante curieuse, mais assez en grand pour pouvoir en répandre la graise es diverses parties de la France. Ses efforts ferent couronnés de succès, et, dès cet insust, en put songer sérieusement à doter notre pags de cette nouvelle culture. Nous ajouterous, pour compléter ce court relevé historique, que M. Jaume Saint-Hilaire a réclamé, devant l'Académie des sciences et d'autres corps savants , l'honneur d'avoir cherche la premier, et avant M. Delile, à introduire le Polygonum tinctorium dans nus cuitures.

En Europe , le Polygonum tencionem est annuel, et doit être traité comme tei. un dit qu'en Chine on conserve dans des silve, pendant l'hiver, ses rhizomes legerement desséchés pour les remettre en terre se printemps suivant. A Montpellier, M. Chipel a essayé, sans le moindre succes, π mode de conservation. La plante represé aisément de boutures pendant l'éte; mus M. Vilmorin dit avoir reconnu que les pets obtenus de la sorte sont beaucoup mois vigoureux et donnent beaucoup moies de seuilles que ceux venus de graines. Le procédé de multiplication qui a paru jusqu'à ce jour le plus avantageux est celui des semis en pépinière, avec repiguage ultereut du plant. En France, la mi-mars est l'epeque la plus avantageuse pour les remailes; mais on assure que, dans la Chine, des le mois de lévrier, on détermine la germia auon des graines en les plaçant dans des sars 40 toile maintenus en des lieux très humaes, après quoi on les met en terre. Dans pos climate, il suffit de semer à une expositus bien abritée, sans recourir à des courbes, sauf à couvrir, au besoin, de pannesus 🕫 simplement de nattes soutenues par un treillage. La terre des pépinières doit être légère et mélée de terreau. Un mêtre carre de surface pouvant, d'après M. Vilmorin, Lurnir environ 500 pieds, il en résulte qu et

obtiendrait sur une étendue de 60 mètres carrés les 30,000 pieds nécessaires pour la plantation d'un hectare, ce qui revient à un demi-kilogramme de graine pour cette même étendue de terre. La plantation à demeure se fait lorsque les jeunes pieds ont quatre ou cinq feuilles, ce qui a lieu dans (le mois de mai, quelquefois un peu avant, quelquefois aussi après, suivant les circonstances atmosphériques. Les pieds sont placés par lignes espacées de 66 centimètres, et à 50 centimètres l'un de l'autre sur une même ligne. La plante paraît peu difficile sur la nature du sol; cependant elle réussit principalement dans les terres fraiches, substantielles et riches. Après la plantation, les soins à donner consistent en sarclages et, au besoin, en binages. On commence la récolte des seuilles dès que les pieds ont environ trois ou quatre décimetres de bauteur, et on la continue jusqu'en septembre, en ayant le soin de détacher ces feuilles avec un instrument tranchant et d'en laisser quelques unes dans le haut de la plante. Le produit, assez variable selon les localités, paraît s'élever à 12,000 ou 13,000 kilogrammes par hectare en movenne.

Divers procédés ont été essayés en France pour extraire l'Indigo des feuilles du Polygonum tinctorium. M. Joly les range tous en quatre catégories : 1º la macération ; 2º la digestion; 3° l'infusion; 4° l'ébullition. Les procédés par macération et par digestion ont été les plus habituellement employés; celui par infusion a été mis en pratique par M. Baudrimont; enfin c'est à M. N. Joly qu'on doit les expériences faites au moyen du procédé par ébullition. Nous ne pouvons exposer ici les détails relatifs à ces diverses méthodes. Le liquide obtenu au moyen de l'une quelconque d'entre elles subit une suite de phénomènes communs. Après un espace de six à douze heures, il jaunit. Bientôt on voit se former à sa surface des bulles et une petlicule d'un bleu cuivré. Le lendemain et les jours suivants, il passe au vert et il exhale une odeur analogue à celle de la violette; la pellicule devient pins épaisse et ses reffets plus brillants; les buffes se multiplient en même temps. Si l'on bat ce liquide, on le voit prendre une teinte plus formée et se recouvrir d'une | racpagation.

écume blanchâtre qui passe bientôt au bleu d'azur. Lorsque cette écume s'affaisse et devient par le repos d'un bleu sale et grisâtre, l'eau de chaux ou un alcali quelconque donnent au liquide une couleur verte plus foncée. Enfin, quelques gouttes d'acide chlorhydrique ou sulfurique précipitent la matière bleue ou l'indigo. Toutes ces opérations doivent être terminées au bout de trois ou quatre jours. En attendant plus longtemps on laisserait la fermentation putride s'établir, et dès lors l'extraction de l'indigo deviendrait impossible.

Les expérimentateurs ne sont pas d'accord relativement à la quantité d'Indigo que donne un poids déterminé de feuilles. M. Baudrimont dit que fraîches elles contiennent 1/200 de leur poids; MM. Bérard et Farel en ont obtenu 1 1/2—1 3/4 pour 100; la Société d'agriculture de Mulhouse en a extrait 8 ou 9 grammes par kilogramme, et M. Joly a confirmé l'exactitude de ce dernier chiffre. Il est probable que la divergence de ces résultats est due aux différences dans l'âge des feuilles employées, dans le climat, dans la pureté plus ou moins rigoureuse des produits, etc.

Il restait à savoir si l'Indigo du Polygonum tinctorium est identique à celui des Indigofera. M. Joly n'hésite pas à répondre affirmativement, d'après l'examen comparatif qu'il
a fait de l'un et de l'autre. Il a vu de plus que
cette matière réside dans la fleur, surtout
dans les feuilles de la Renouée, qu'elle y
existe à toutes les époques de la vie de la
plante, et que ses proportions sont relativement plus fortes dans les feuilles enrote
jeunes que dans celles qui ont atteint leur
entier développement. (P. D.)

RENSSELÆRIA, Beck. (Bot. in Darlingt. Flor. Cestr., 530), Bot. Ph. — Syn. de Peltandra, Rafin.

RÉNULINE et RÉNULITE, noul, ponam. — Genre établi par Lamarck pour une petite coquille fossile du terrain tertiaire de Grignon (R. opercularis), large de 3 millim, et ressemblant beaucoup à un opercule de Mollusque gastéropode. Cette coquille a dû rentrer dans le genre Pénérople. (Dul.)

REPETIT. ois. - Nom vulgaire du Reitelet.

REPRODUCTION ANIMALE - Voy.

REPRODUCTION VÉGÉTALE. — Voy. FECONDATION, PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

\*REPSIMUS. INS. — Genre de l'ordre des Coléoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes et de la tribu des Scarabéides phyllophages, proposé par Leach, adopté par M. Boisduval (Voyage de l'Astrolabe, Zoologie, 2° part., p. 181) et par Dejean (Catalogue, 3° édit., p. 171). Ce genre comprend trois espèces de la Nouvelle-Hollande: les R. manicatus Schr., Brownii ML., et æneus F. Ils diffèrent des Anoplognathus, avec lesquels ils ont de grands rapports, par leurs pattes postérieures plus longues et très renflées. (C.)

REPTATION. Reptatio. PHYSICL. - Acte physiologique qui constitue un mode de progression terrestre ou aquatique. Le plus généralement on entend par ce mot une sorte de marche lente et progressive, dans laquelle la partie inférieure du corps exerce des frottements sur le sol, sur l'eau ou sur un corps solide quelconque. Parmi les animaux qui rampent, les uns sont vermiformes et manquent par conséquent de membres; les autres n'ont que des membres incomplets ou assez peu organisés pour fourpir un appui solide au corps qu'ils sont chargés de projeter en avant dans l'action de la marche. Il y a donc cette différence entre ce dernier mode de progression et la Reptation, que, dans un cas, jamais le trone ne touche au sol et ne contribue à sa projection, cet acte étant dévolu à des organes spéciaux, qui prennent attache sur lui, tandis que dans l'autre, le tronc, appuyant en tout ou en partie sur un corps qui lui fait résistance, aide lui-même à la progression.

Quoique, par métaphore, on ait donné le nom de Reptation à cette marche lente et calculée des Chats, qui s'avancent le corps bas, les jambes fléchies et écartées, pour surprendre ou pour aborder une proie, cependant ces animaux ne rampent point. Il n'y a parmi les Mammifères que les Phoques, les Morses, probablement les Ornithorhynques, que l'on pourrait, à la rigueur, considérer comme des espèces rampantes. Peut-être pourrait-on dire aussi, avec M. Dugès, que la marche lente et trainante

des Chauves-Souris constitue une sorte de Reptation.

La classe des Oiseaux n'offre également aucun exemple de vraie Reptation. Pourtant les Pingouins, les Manchots se trainent à terre en s'aidant mon seulement de leurs pieds, mais aussi de leurs ailes, comme le font les Chauves-Souris, ce qui suppose que leur corps traine sur le soi dans une position horizontale. Dans le jeune âge, un grand nombre d'Oiseaux, trop faibles encore pour marcher ou pour voler, es utent également une sorte de Reptation. Albi les Martinets, les Hirondelles de rivage, les Guépiers et une foule d'autres espèces, rampent lorsqu'ils sont encore au nid.

Mais la vraie Reptation se rencontre chez les Reptiles et surtout chez les especes qui sont apodes, comme les Serpents Du reste. le nom de Reptiles qui a été donne aux aximaux de cette classe indique suffisan ment quel est leur mode de progression. Diasies Chéloniens et les Sauriens, la Reptaire es combinée avec la marche, tandis que dans es Ophidiens, elle s'opère d'une maniere i ale spéciale. Presque toute la partie inferieure du corps y contribue; les écailles ditte est couverte, mises en mouvement par in muscles particuliers et aidées dans ce mante ment par l'action des côtes, font l'affire de pieds. L'animal tire à lui les parses i-ferieures et projette les antérieures en mar:

Dans les animaux inférieurs, la Republica est fréquente et varie beaucoup dans sea mode. Elle s'exécute au moyen d'acceut. de soies ou de moignons de pattes ouvera d'aspérités, comme chez les Chenilles Che: les Vers, les Sangsues, il y a beau :: : parties qui s'appuient, tandis que duites sont en même temps poussées en avant du point d'appui. Mais le mode de Reptativo le plus remarquable et le plus enignatique est celui que présentent les Mollusques gatéropodes. Quelques uns d'entre eux joussest de cette singulière faculté de pouveir ramper à la surface de l'eau dans une position renversée, c'est-à-dire la coquille en bas et k pied en haut, celui-ci étant fort dével:px. . comme lorsque l'animal rampe sur un carst solide, et offrant des mouvements sats latoires. (Z. G.)

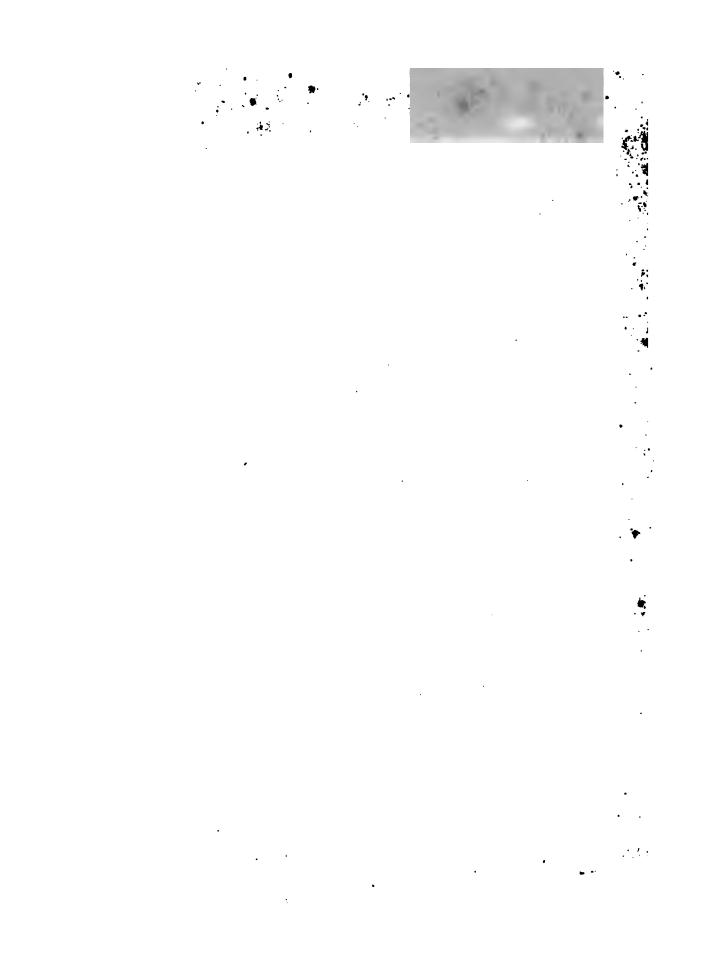



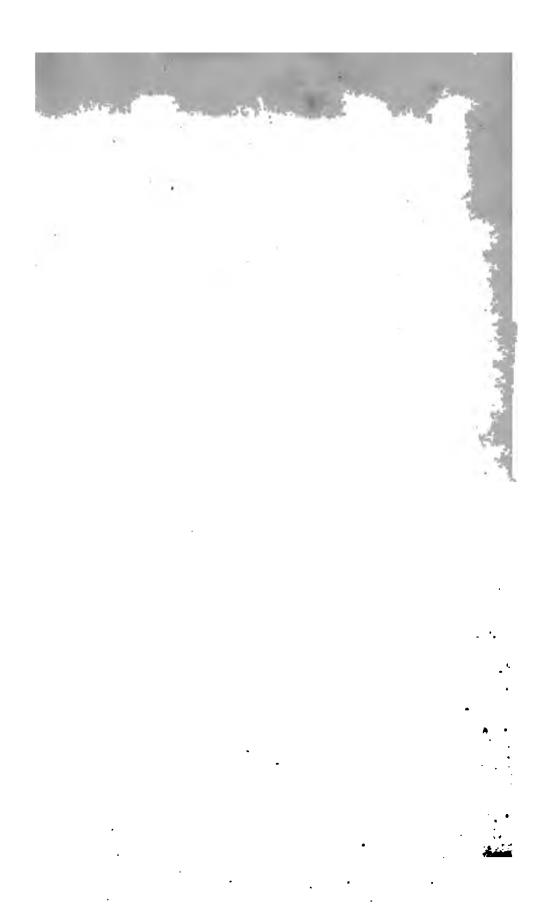

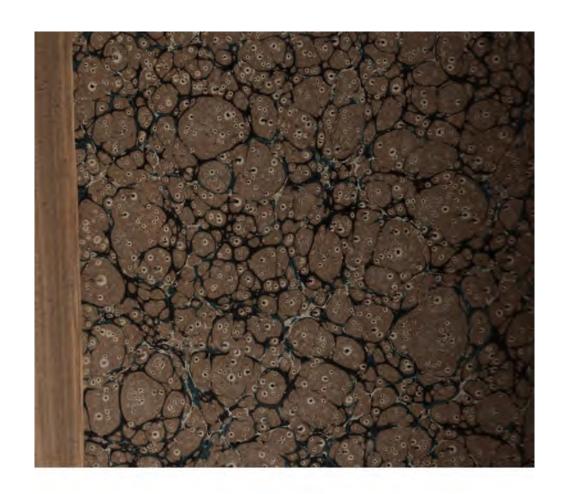

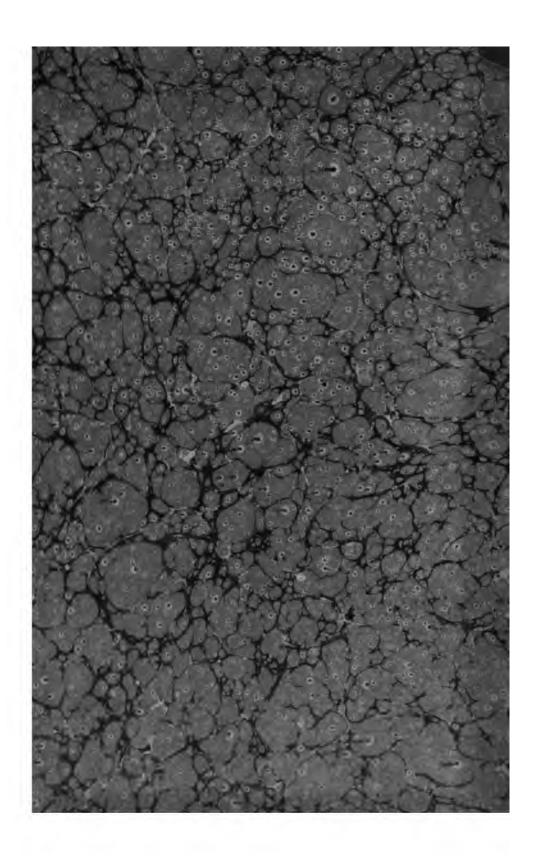

